

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

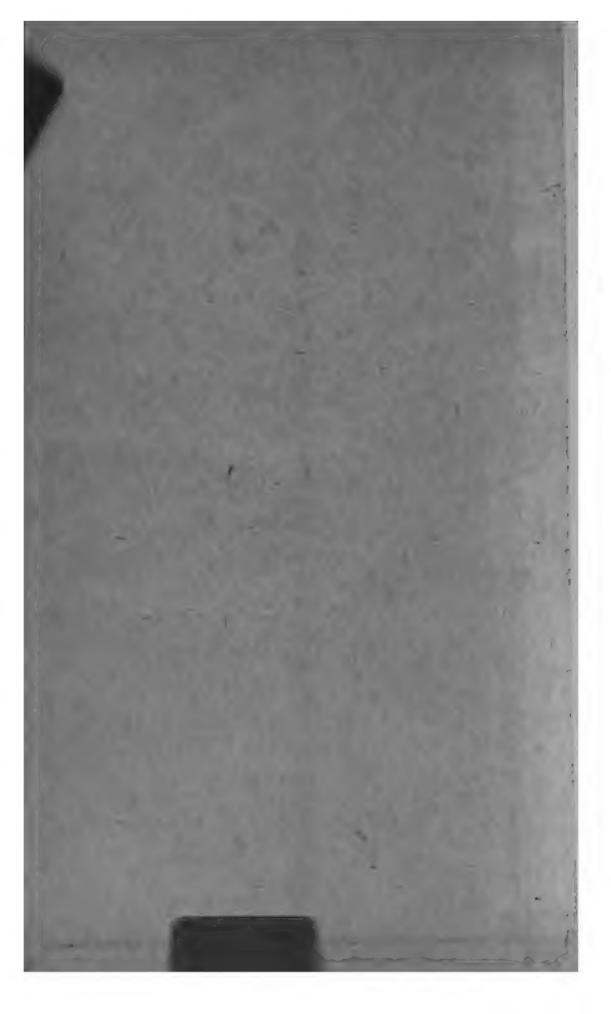



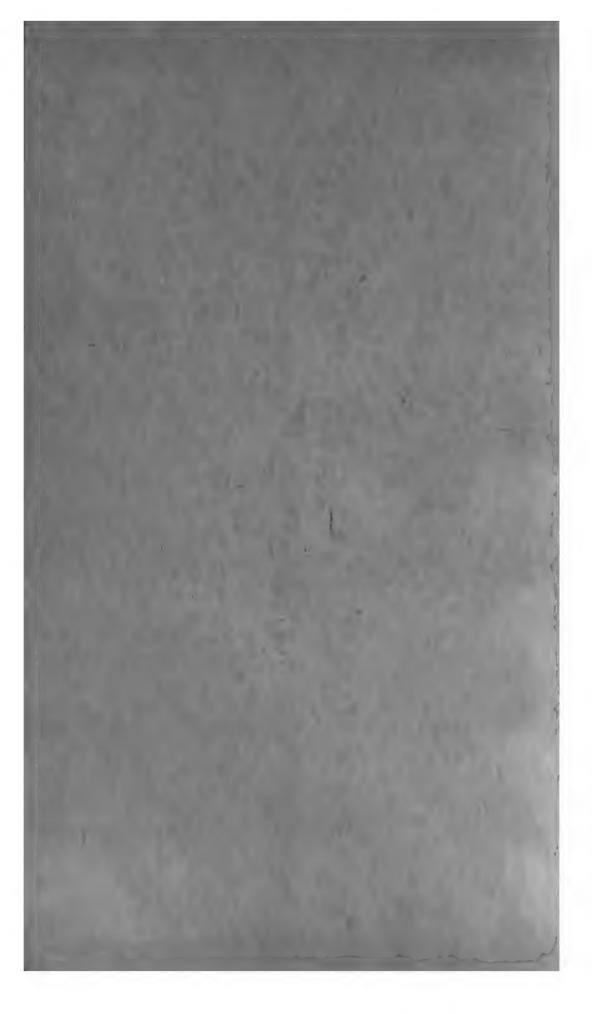

| • |  |  |
|---|--|--|

|   |   |  | , |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

# ENCYCLOPEDIE THÉOLOGIQUE,

OU

SERIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,

OFFRANT EN FRANÇAIS

LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARJÉE ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.

CES DICTIONNAIRES SONT :

D'ÉCRITURE SAINTE, DE PHILOLOGIE SACRÉE, DE LITURGIE, DE DROIT CANON, D'HÉRÉSIES ET

DE SCHISMES, DES 11VRES JANSÉNISTES. MIS A L'INDEX ET CONDAMNÉS, DES PROPOSITIONS

CONDAMNÉES, DE CONCILES, DE CÉRÉMONIES ET DE RITES, DE CAS DE CONSCIENCE,

D'OBDRES RELIGIBUX (HOMMES ET FEMMES), DE LÉGISLATION RELIGIEUSE, DE

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET MORALE, DES PASSIONS, DES VERTUS ET DES VICES,

D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, D'ARCHÉOLOGIE SACRÉE, DE MUSIQUE RELI
GIEUSE, DE GÉOGRAPHIE SACRÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, D'HÉRALDIQUE

ET DE NUMISMATIQUE RELIGIEUSES, DES DIVERSES RELIGIONS,

DE PHILOSOPHIE, DE DIPLOMATIQUE CHRÉTIENNE

ET DES SCIENCES OCCULTES.
PURLIÉE

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ.

50 VOLUMES IN-4°.

FLIE : G FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR À LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE SOUSCRIPTEUR À TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.

# TOME QUARANTE-NEUVIÈME.

DICTIONNAIRE DES SCIENCES OCCULTES.

TOME SECOND.

2 VOL. PRIX: 16 FRANCS.

CHEZ L'ÉDITEUR,

AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE, RUE D'AMBOISE, BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.



WIOY WIN OUSUN YNANSU

# **DICTIONNAIRE**

DES

# CIENCES OCCULTES

### SAVOIR,

DE : AÉROMANCIE, ALCHIMIE, ALECTRYOMANCIE, ALEUROMANCIE, ALFRIDARIE, ALOMANCIE, ALOPÉCIE, ALPHITOMANCIE, AMNIO-MANCIE, ANTEROPOMANCIE, APANTOMANCIE, ARITHMANCIE, ARMOMANCIE, ASPIDO-MANCIE, ASTRAGALOMANCIE, BASCANIE, BÉLOMANCIE, BIBLIOMANCIE, BOTA-NOMANCIE, BOUSANTHROPIE, BRIZOMANCIE, CABALOMANCIE, CAPNOMANCIE, CARTOMANCIE, CATOPTRONANCIE, CAUSIMANCIE, CÉPHALONOMANCIE, CÉRAUNOSCOPIE, CÉROMANCIE, CHIMIE, CHIROMANCIE, CLÉDONISMANCIE, CLÉIDOMANCIE, CLÉROMANCIE, COSQUINOMANCIE, CRISTA-LOMANCIE, CRITOMANCIE, CROMNIOMANCIE, CUBOMANCIE, CYNANTHROPIE, DACTYLOMANCIE, DAPHNOMANCIE, DÉMONOCRATIE, DÉMONOGRAPHIE, DÉMONOMANCIE, ENGASTRIMISME, FANTASMAGORIE, FATA-LISME, GASTROMANCIE, GÉLOSCOPIE, GÉMATRIE, GÉOMANCIE, GYROMANCIE, HÉPATOSCOPIE, HIPPOMANCIE, TIDROMANCIE, ICHTHYOMANCIE, ILLUMINISME, LAMPADOMANCIE, LÉCANOMANCIE, LIBANOMANCIE, LITHOMANCIE, LYCAN-TBROPIE, LYSIMACHIE, TAGIE, MAGNÉTISME, MARGARITOMANCIE, MATRIMUNANCIE, MÉCANOMANCIE, MÉGA-LANTHROPOGÉNÉSIE, MÉTOSCOPIE, MIMIQUE, MONARCHIE INFERNALE, MYOMANCIE, NAIRANCIE, NÉCROMANCIE, NIGROMANCIE, OCULOMANCIE, CENOMANCIE, OLOLYGMANCIE, OMOMANCIE, OMPHALOMANCIE, ONÉIROCRITIQUE, ONOMANCIE, ONYCHOMANCIE, OOMANCIE, OPHIOMANCIE, OPHTHALMOSCOPIE, ORDA-Lie, ornithomancie, palingénésie, palmoscopie, parthénomancie, pégomancie, PETCHIMANCIE, PETTIMANCIE, PHARMACIE, PHRÉNOLOGIE, PHYLLORHODOMANCIE, PHYSIO-GNOMONIE, PIERRE PHILOSOPHALE, PTROMANCIE, RARDOMANCIE, RHAP-SODOMANCIE, SCIAMANCIE, SEXOMANCIE, SIDÉROMANCIE, SOMNAMBULISME, SPODOMANCIE, STÉGANOGRAPHIE, STERNOMANCIE, STOĪCḤÉO-MANCIE, STOLISOMANCIE, SUPERSTITIONS, SYCOMANCIE, SYMPATHIE, TACITURNOMANCIE, TAUPOMANCIE, TÉPHRAMANCIE, TÉRATOSCOPIE, THALMUDANCIE, THÉOMANCIE, THÉURGIE, THURIFUNIE, TIROMANCIE, UROTOPÉGNIE, UTÉSÉTURE, VAMPIRISME, VENTRILOQUIE, VISIO-MANCIE, XYLOMANCIE, ZAIRAGIE;

OΠ

## RÉPERTOIRE UNIVERSEL

ME ÉTRES, DES PERSONNAGES, DES LIVRES, DES FAITS ET DES CHOSES QUI THENNENT AUX AI-PARITIONS, AUX DIVINATIONS, A LA MAGEE,
AU COMMERCE DE L'ENPER, AUX DÉMONS, AUX SORCIERS, AUX SCIENCES OCCULTES, AUX GRIMOIRES,
A LA CARALE, AUX ESPRITS ÉLÉMENTAIRES, AU GRAND GEUVRE, AUX PRODIGES, AUX ERREURS, AUX PRÉJUGÉS,
AUX IMPOSTURES, AUX ARTS DES BOHÉMIENS, AUX PERSTITIONS DIVERSES, AUX CONNES POPULAIRES, AUX PRONOSTICS,
ET GÉNÉRALEMENT A TOUTES LES FAUSSES CROTANCES, MERVEILLEUSES, SURPRENANTES,
MYSTÉRIEUSES OU SORNATURELLES:

SUIVI DU TRAITÉ ENTORIQUE DES DIEUX ET DES DÉMONS DU PAGANISME, PAR BINET ; ET DE LA RÉPONSE À L'HISTOIRE DES ORACLES DE FORTERELLE, PAR BALTUS.

Publie par M. l'abbe Migne,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTEÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ.

· 31000016·

TOME SECOND.

**-3|**<|∅♥**>|€**-

2 VOL. PRIX: 16 FRANCS.

CHEZ L'ÉDITEUR,

AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE,
BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.

MIOY WAR MISSING MARSO

Paris. Imprimerie de VRAVET DE SURCY, rue de Sèvres, 37.

### **DICTIONNAIRE**

DES

# CIENCES OCCULTES

ET DES

# IDÉES SUPERSTITIEUSES.

# M

**◆●88>>**-

A, nom japonais qui signifie esprit malin; donne au renard, qui cause de grands ges au Japon, où des sectaires n'adent qu'une espèce de démons, qui sont mes des méchants, lesquelles, après la , sont uniquement destinées à animer enards.

AB, reine des fées, dans Shakspeare. ABERTHE. On lit dans l'Histoire des des de Flandre, tome II, pag. 275, qu'il iit, en quelque royaume de l'Europe, jeune fille nommée Maberthe, menant vie qui semblait céleste ; qu'elle fut re-en pitié dans la maison du seigneur de t, l'an 1618. Elle se faisait passer pour le et se vantait que son Dieu lui parlait ent. Mais elle refusa de conférer de ces reilles avec un évêque, ce qui parut ect; et comme on disait qu'un jour le le l'avait prise par la main et s'était mené avec elle, le seigneur de Swert inpour qu'elle en parlat audit évêque, ce nfin elle accorda. Après la conférence, mbarrassa tout le monde, sans rien éclair-:lle s'en alla de la maison en disant : « S'ils ient que je sais ce que je sais, ils diraient je suis une sorcière. » On finit par dérir de grandes abominations dans cette Mais elle était effrontée; et lorsqu'on parlait de se convertir, elle répondait: penserai; il y a vingt-quatre heures jour. » On croit qu'elle finit par être

ACHA-HALLA ou MESSA-HALA, asmue arabe du viii siècle de notre ère.

a de lui plusieurs ouvrages dont on
vela liste dans Casiri. Les principaux
été traduits en latin: 1° Un traité des
ments et des choses célestes; 2° un autre,
a Révolution des années du monde; 3° un
sième, De la Signification des planètes
r les nativités, Nuremberg, 1549. La bithèque Bodléienne a parmi ses manusi une traduction hébraïque de ses Promes astrologiques, faite par Aben-Ezra.

[ACHINES. Des savants ont produit par
mécanique des machines compliquées où

de bonnes gens ont vu de la magie parce qu'ils ne savaient pas. Voy. Albert le Grand.

Descartes avait fait, dit-on, avec beaucoup d'industrie, une machine automate
pour prouver démonstrativement que les
bêtes n'ont point d'âme, et que ce ne sont
que des machines très-composées qui se remuent à l'occasion des corps étrangers qui
les frappent et leur communiquent une partie de leur mouvement. Ce philosophe ayant
mis cette machine sur un vaisseau, le capitaine eut la curiosité d'ouvrir la caisse dans
laquelle elle était enfermée; surpris des
mouvements qu'il remarqua dans cette machine, qui agissait comme si elle eût été animée, il la jeta dans la mer croyant que c'était le diable.

Les androïdes, par exemple, comme celui d'Albert le Grand, sont des figures à formes humaines qui, au moyen d'un mécanisme intérieur, imitent les mouvements, les gestes, quelquefois même la parole de l'homme, et exécutent des actions souvent si compliquées, qu'elles paraissent ne pouvoir être que le résultat de l'intelligence. La mécanique invente tous les jours et inventera sans doute encore bien des choses nouvelles, plus ou moins utiles, plus ou moins ingénieuses; mais de plus merveilleuses, il ne semble pas que la chose soit possible. Un a exposé, il y a dix ans, à la curiosité publique, dans plusieurs capitales, une société de trois jeunes artistes qui possédaient tous trois un talent différent : d'abord un jeune écrivain de deux ans et demi, nommé Pierre Droz, qui écrivait d'une main ferme l'écriture de grosseur moyenne, qui en prenant de l'encre secouait proprement sa plume sur son écritoire pour ne point salir ses doigts ou son papier; qui suivait de l'œil la ligne que sa main traçait sans se permettre la moindre distraction; ce qu'il y avait de plus joli encore, c'est qu'il savait parfaitement son orthographe; quelque phrase qu'on lui dictat, il la rendait correctement. Son jeune cousin Henri paraissait à peu près du même

age et promettait de devenir un grand dessinateur; imaginez-vous que, tout jeune qu'il semblait (deux ans et demi), il faisait des esquisses hardies; il commençait même à ombrer. Il dessinait les portraits de Louis XV, de Georges III d'Angleterre et de la reine Charlotte sa semme, et saisait de petits amours. Il tenait ses dessins très-propres, et s'il venait à tomber dessus quelques grains de poussière de crayon, il ne manquait pas de la souffler. Le troisième phénomène de cette intéressante famille, mademoiselle Henriette Droz, jeune personne de sept à huit ans, sœur du dessinateur, était une organiste qui mettait dans son jeu beaucoup d'uplomb. Elle n'improvisait pas si jeune! Quoiqu'elle sût par cœur différents morceaux, elle aimait cependant à les avoir sous les yeux et à suivre la musique pour les exécuter avec plus de précision. L'expression avec laquelle elle jouait communiquait à ses sens une agitation remarquable. Quand les applaudissements venaient à la fin couronner son beau talent musical, elle se levait modestement et saluait l'assemblée. Quelques critiques trouvaient sa musique peu piquante de nouveauté, car parmi les morceaux exécutés par elle, on reconnaissait des motifs tirés du menuet de Fischer, et l'air tant soitpeu suranné de la Garde passe; mais ce qui explique cette circonstance particulière, c'est que la jeune personne avait appris ces airs lorsqu'ils étaient nouveaux, c'est-àdire il y avait quelque soixante ans. Le lecteurdevine qu'il s'agit ici de trois androïdes. Co sont ceux de deux célèbres mécaniciens suisses, Pierre et Henri Droz.

Pierre-Jacques Droz, disent les biographes, naquit à la Chaux-de-Fonds, dans le comté de Neufchâtel, en 1721. Ses études achevées, il revint sous le toit paternel, et là, trouvant une de ses sœurs occupée d'horlogerie, il prit du goût pour la mécanique, et se fit bientôt dans cet art une réputation européenne par ses travaux ingénieux. Quelques-uns de ses ouvrages pénétrèrent même jusqu'en Chine. Il est auteur du petit écri-vain automate. Son fils, Henri-Louis, ne en 1752, devint aussi bientôt, sous ses yeux, un habile mécanicien. A l'àge de 23 ans, il vint à Paris, et exposa, aux yeux de la cour et de la ville émerveillées, son dessinateur et sa jeune organiste. Droz le père mourut à Bienne (Suisse), l'an 1790, et son fils, l'an-née suivante, à Naples. Depuis lors, leurs androïdes sont passés en différentes mains.

« J'avoue, dit un écrivain qui les a visites, que si j'ai été emerveillé de l'effet produit par ces machines ingénieuses, je le fus bien davantage à la vue de la multitude de rouages de toutes les dimensions, de mouvements de toutes les vitesses, de leviers de toutes les formes, agissant dans toutes les directions; et tout cela mû par un principe unique, la rotation regulière du cylindre à ressort, et aboutissant à un point unique, le doigt du dessinateur ou de l'ecrivain; car c'est là le mouvement principalement remarquable. Rien n'égale la simplicité avec laquelle on communique à l'écrivain les phrases qu'on veut lui dicter; car on concoit qu'il ne les écrit pas à la simple audition. (Autrefois il écrivait bien de lui-même quelques phrases, mais le cylindre qui les contenait a été brisé et n'a pu être encore remplacé.)

« Au centre de la machine est un cadran, c'est pour ainsi dire le cerveau où aboutissent toutes les sensations de l'androïde, et d'où partent les esprits vitaux qui portent l'impulsion à ses membres. Autour de ce cadran sont écrites toutes les lettres de l'alphabet, et vous n'avez qu'à porter successivement l'aiguille du cadran sur toutes les lettres que vous voulez faire écrire, et l'automate exprime sidèlement votre pensée. Ouelle infinité de calculs n'a-t-il pas fallu à l'auteur pour arriver à une si admirable sim-plicité! Je ne conçois pas comment des machines si ingénieuses, destinées à immortaliser le génie de l'homme, ne sont pas acquises par les gouvernements, et précieusement conservées dans les musées nationaux. x

« La fameuse statue de Memnon peut passer, dit un autre écrivain, pour le plus ancien des automates musiciens. Tout le monde sait que cette figure colossale faisait entendre que ques sons lorsqu'elle était frappés des premiers rayons du soleil levant. Des inscriptions latines et grecques attestent qu'au iii siècle de notre ère le phénomène se produisait encore. Plusieurs écrivains ont révoqué en doute l'existence de ce fait; d'autres ont cherché à l'expliquer par le moyen de mécaniques de leur invention. Ces derniers nous semblent être plutôt dans le vrai Les Egyptieus étaient assez habiles dans les arts manuels pour inventer une machine capable de produire un pareil résultat.

« On trouve dans le moyen age plusieurs automates exécutant différentes fonctions. Le plus célèbre est celui d'Albert le Grand. Les conteurs crédules assurent qu'il lui servait d'oracle et lui expliquait les myslères des choses. De plus, ce personnage mécanique allait ouvrir la porte de la cellule d'Albert lorsqu'on y venait frapper, et adressait des varoles distinctes à la personne qui entrait.

« Des auteurs qui ont parlé de l'automate d'Albert le Grand disent que cet homme célèbre y travailla trente ans sans relâche, se réglant pour ses opérations sur la marche des constellations. Ainsi, lorsque le soleil se trouvait à un certain signe du zodiaque, 🖬 fit un mélange de mélaux marqués de l'image de ce signe pour en former une partie quelconque du corps; puis, quand chaque membre sut termine séparément, il réunit le tout en une figure entière à laquelle il donna la vic. Saint Thomas d'Aquin, son disciple, aurait brisé la statue à cause de l'ennui que lui causait son bavardage. Barthélemi Sibile assure qu'elle était composée de chair et d'us, mais par art, non par nature. Naude le réfute et suppose que l'androïde d'Albert le Grand (androide et automate sont and

et même chose) était compose de méaffirme qu'il ne pouvait ni entendre, rier. ni servir d'instrument au diable la parole. D'après lui, Albert, qui était nstruit dans les sciences mathématiet qui avait déjà inventé plusieurs nes ingénieuses, aura pu composer, syen d'une certaine combinaison de is, une tête ou un personnage tout capable d'exécuter des mouvements proférer des paroles. Maintenant, jusjuel point de perfection cette machine ile portée? C'est ce qu'on ne saurait l ne fallait pas qu'elle fût irréprochaur exciter l'admiration, dans un temps i était si peu avancé en mécanique. e Théophile Raynaud dit seulement té:e-automate d'Albert était si artiscomposée, que l'air qu'on y soufflait it prendre les modifications requises ormer la voix humaine. Du reste, auétail sur la composition du méca-

an Muller, plus connu sous le nom de nontanus, célèbre astronome du xve passe pour avoir exécuté deux autoqui n'ont point de rapport avec les ides musiciens, mais que l'on croit ir signaler ici. L'un était un aigle ne parlons que sur la foi de certains ins), un aigle qui avait la faculté de et de se diriger dans l'air. La perfecdu mécanisme qui faisait agir cet oiétait telle, qu'on le vit aller à la rene de l'empereur, lors de son entrée à bonne, et revenir jusqu'à la ville en int au-dessus de sa tête. L'autre autoétait une mouche de fer, que Regioanus s'amusait souvent à laisser s'en-· lorsqu'il était assis à une table nomse, qui faisait le tour de la chambre en tonnant à l'oreille des convives et reit se poser sur sa main. On comprend sme-automate marchant par des moyens miques; on croirait peut-être à l'hisde l'aigle, si l'écrivain auquel on en le récit ne lui prétait l'intelligence d'ale placer au-dessus de la léte de l'empe-: mais le phénomène de cette mouche er ne saurait être admis que par des doués d'une crédulité robuste

Nalu-Gelle nous apprend qu'Architas construit un pigeon de bois qui pouvoler au moyen d'une puissance cachée, aquelle il contre-balançait la force d'atiou qui tendait à le rapprocher de la

Ene opinion fortement accréditée attrisassi à Roger Bacon la création d'une d'airain qui parlait, et qui même avait en de prophétiser. L'historien Maeyer s apprend que, suivant le sentiment puce moine illustre et son frère de relila Thomas Bungey, travaillèrent sept à forger cette tête pour savoir d'elle s'il sarait pas moyen d'entourer toute l'Antere d'un gros mur. Le naif écrivain de qu'ils ne purent pas bien saisir la rém de l'oracle, parce que, n'étant pas préparés à la recevoir si tôt, ils s'étaient occupés d'autre chose que de préter l'oreille à son discours. Quoi qu'il en soit, il est certain que Roger Bacon passait pour communiquer avec les puissances occultes, et que dans des comédies on l'a souvent représenté comme un grand magicien. Sa tête d'airain était probablement, ainsi que l'androïde d'Albert le Grand, une pièce de mécanique ingénieusement conçue.

« Il paraît que la construction des automates fut négligée pendant une longue période de temps, et que le goût de ces sortes de machines s'éteignit insensiblement, car on n'en voit point de cités depuis le xve jusqu'au xviii siècle. Les plus célèbres de cette époque furent ceux imaginés par Vaucanson. On ne saurait nier que le joueur de flûte de ce dernier ne fût une création dans la pratique des arts mécaniques. La description qu'il en sit à l'académie des sciences de Paris, dans le courant de l'année 1738, recut de ce corps savant une éclatante approbation, et les expositions publiques, où il parul, eurent du retentissement dans toute parut, eurent un constant la figure était de l'Europe. La grandeur de la figure était de l'Europe. La grandeur de la figure était de l'Europe. cinq pieds et demi environ : elle était assise sur un fragment de rocher supporté par un . piédestal carré de quatre pieds et demi de haut sur trois et demi de large. Au moyent d'un mécanisme dont la description serait trop étendue, l'automate jouait douze airs différents en donnant au son toutes les variétés de force et de douceur, ainsi qu'est pu le faire un habile artiste. Six souffets marchant alternativement envoyaient l'air à un réservoir commun d'où il était poussé par un tube jusqu'aux lèvres sur lesquelles était appuyée l'embouchure de la flûte. Les doigts, mus par un mécanisme ingénieux, ouvraient et fermaient les trous de l'instrument avec une précision parfaite et suivant qu'il fallait produire tel ou tel son. L'inventeur de cette belle machine était fort jeune lorsqu'il en conçut le plan; elle fut imaginée tout d'un jet et exécutée sans changement notable, tant ses différentes parties avaient été bien ordonnées. Le jour où Vaucanson l'essaya pour la première fois, son domestique pensa perdre la tête dès les premiers sons qu'elle fit entendre, et lui sauta au cou en pleurant, lui-même ne put retenir ses larmes.

« Le second automate de Vaucanson fut une sigure habillée en berger d'opéra, qui jouait une vingtaine d'airs, de menuets, de rigodons et de contredanses. On pensait généralement que les obstacles avaient été moindres pour cette mécanique que pour celle du joueur de flûte, mais il paraît au contraire qu'ils surent si grands, que Vaucanson fut mainte fois sur le point de l'abandonner. L'automate souffiait dans un flageolet provençal, tout en frappaut, au moyen d'une baguette, sur un tambourin de Marseille. Ce flageolet provençal, instrument ingrat s'il en fut, n'était percé que de trois trous; il fatiguait excessivement le musicien, parce qu'il nécessitait une dépense

de souffle très-considérable. On jugera de la difficulté qu'il y avait eu à faire la division exacte de l'émission du vent pour chaque note, lorsqu'on saura que les muscles de la poitrine faisaient un effort égal à un poids de cinquante-six livres pour faire sonner le si d'en haut, tandisqu'une force d'une once suffisait pour la note la plus grave. L'instrument n'étant supportable que dans les mouvements rapides, il fallait que l'automate jouât tous les airs en doubles croches et qu'il donnât un coup de langue à chaque note; et l'on doit dire qu'en cela il était plus habile que la plupart des musiciens de chair et d'os. Ce n'est pas tout encore. Il frappait en même temps sur son tambour des coups alternativement simples et doubles, variés snivant les airs.

k Tout le monde a entendu parler d'un autre automate construit par Vaucanson; c'est le canard qui exécutait tous les mouvements d'un hôte de la basse-cour avec la vérité de la nature même. On le voyait se lever sur les pattes, allonger le cou pour saisir le grain qu'on lui présentait, et l'avaler, en y mettant tous les gestes d'un oiseau qui mange avec précipitation, puis rendre la nourriture par les voies naturelles, après lui avoir fait subir une sorte de trituration. Il buvait ensuite, barbottait dans l'eau, et faisait entendre un cri très-bien imité, Toute la machine fonctionnait sans qu'on la touchât, et après avoir été montée une seule fois. »

Nous avons parlé des frères Droz.

« L'abbé Mical, homme savant et ingénieux, exécuta deux têtes de bronze qui prononçaient des mots et même des phrases entières. Leur mécanisme se composait de deux claviers, l'un en forme de cylindre par lequel on n'obtenait qu'un nombre déterminé de phrases, mais qui indiquait clairement les intervalles des mots et leur prosodie; l'autre clavier contenait tous les sons et toutes les inflexions de la langue française, réduits à un petit nombre par une méthode particulière à l'auteur. Avec un peu d'habitude, on eût parlé avec les doigts comme avec la langue; mais le gouvernement, sur le rapport du lieutenant de police, M. Lenoir, ayant resusé d'acheter les têtes parlantes de l'abbé Mical, ce malheureux artiste, accablé de dettes, brisa son chef-d'œuvre, et mourut pauvre, en 1789.

« Rivarol, dans une des notes de son Discours sur l'universalité de la langue française, observe qu'une pareille machine pourrait servir à retracer aux siècles futurs l'accent et la prononciation d'une langue vivante, qui tôt ou tard finissent par s'altérer ou se perdre absolument, aiusi qu'il est arrivé du grec et du latin, auxquels Démosthènes et Cicéron ne comprendraient rien à coup sûr, en nous entendant parler ces langues. Si l'abbé Mical était allé jusqu'à faire prononcer purement des phrases entières par ses têtes de bronze, il est permis : Allemagne, et les mécaniciens de Pai de croire qu'en poussant un peu plus loin a surent pas plus heureux. ses recherches, il eut pu former un automate

chantant. On se figure aisément quels raient été les avantages de cette invent ils sont de la même nature que ceux Rivarol fait une application à la langue.

« Le baron de Kempelen, auteur d'un cellent ouvrage sur le mécanisme de la role, et du fameux automate joueur d'écl que l'on vit à Paris, vers la fin du xviu cle, fut conduit par ses recherches à la c truction d'un machine parlante, suscep d'être appliquée indifféremment aux lan latine, française et italienne. Il a laissé explication de sa mécanique, et assure q moins de trois semaines, on pouvait prendre à la faire parler couramment moyen du clavier. Il faisait prononcer le-champ chaque mot qu'on lui demanc mais il avance qu'il ne pouvait pas dépa les phrases d'une certaine longueur, co par exemple celles-ci : Vous étes mon Je vous aime de tout mon cœur, ou latin: Leopoldus secundus, — Romani imperator; - semper augustus. Cepend comme d'après ce qu'il dit, la difficult venait que de la petite quantité de vent nie par le sousset, il était sacile de la disparaître. Depuis longtemps déjà, le lèbre Buler avait annoncé l'importance possibilité d'une semblable machine.

« La machine parlante de M. de Kem avait la forme d'une petite caisse de la § deur d'une cage moyenne : l'inventer proposait de lui donner, après l'avoir fectionnée, celle d'un enfant de six à ans, parce que les sons qu'elle rendait semblaient à la voix d'un enfant de cet Cette voix était douce et agréable; i. avait que l'R qu'elle pronouçat en grasse et avec un certain ronssement pénible. 1 qu'on n'avait pas bien compris sa répo elle la répétait, mais sur le ton d'une i

tience enfantine.

« Nous avons dit que l'inventeur ( machine parlante avait également cons l'automate joueur d'échecs, qu'il fit v Paris, à la fin du siècle dernier. La cré de cette mécanique prodigieuse fut en « que sorte due au hasard. Le baron de l pelen, gentilhomme hongrois et cons aulique de la chambre royale des dom de Hongrie, se trouvant à Vienne, fut a à la cour, pour assister à une séance de magnétiques qu'un Français, nommé l tier, devait donner devant l'impératriétait connu comme amateur ingénieu mécanique, et les personnes présente ayant demandé son opinion sur les riences auxquelles il assistait, il lui a de dire qu'il se croyait en état de faire machine beaucoup plus étounante que ce qu'on venait de voir. L'impératrice l'avait entendu, le prit au mot et le prima le désir qu'il se mit à l'œuyre moins de six mois, M. de Kempelen entièrement exécuté son joueur d'échec chercha vainement à découvrir son sec

« L'automate de M. de Kempelen éta

page de grandeur naturelle, habillé à ue, et assis sur une chaise de bois, nne armoire de trois pieds et demi de ur deux et demi de haut. L'invenivrait cette armoire, et montrait les s, cylindres et leviers dont se comle mécanisme; il détachait ensuite les nts de l'automate dont le corps était ent rempli par des pièces d'horlo-Ensuite les portes de l'armoire étaient ses, les vétements remis en place, et e d'échec s'engageait avec le premier Lomme c'était au moment où Mesmer t à Paris des épreuves publiques de sa , on ne manqua pas d'attribuer au isme ce nouveau prodige. Combien eux auraient cessé de s'étonner, s'ils : su qu'en dépit du soin qu'ils avaient pien examiner, un homme se trouvait l**ans l'arm**oire qui servait de piédestal ure! Cependant la machine en étaitpins admirable? Comment supposer, peu de réflexion, qu'une combinairessorts, quelque ingénieuse qu'elle ut produire l'intelligence? N'était-ce issez que la mécanique exécutat enquinze cents mouvements différents, infusion, sans embarras et avec l'ape d'une extrême facilité? Le joueur, dans le piédestal, déterminait les mais l'automate les exécutait, et cela it pour la gloire du baron de Kem-

aelzel, artiste très-habile, montra en temps un trompette-automate, non extraordinaire que le joueur d'échecs. figure était établie sur de plus petites rtions; elle n'avait guère que deux et demi de haut. Au premier abord, en tendant exécuter des fanfares sur une ette proportionnée à sa taille, on n'iait pas de quelle complication de reselle était le résultat. Il semblait qu'une embouchure prise, il n'était pas aussi le de souffler dans un instrument de : que de fermer et d'ouvrir alternativeavec les doigts les trous de la slûte. En chissant, on voit que les obstacles ont e au contraire beaucoup plus difficiles monter. Ce n'est pas le plus ou moins introduit par l'embouchure d'un cor ou trompette qui fait monter ou baisser sation, c'est par la position des lèvres ont determinées les modifications de la e. On voit qu'une prodigieuse reclilans les ressorts qui réglaient les mouets de la bouche était nécessaire pour ir invariablement l'intonation voulue. nantre automate de Maelzel fut exposé le trompette et le joueur d'échecs. C'éa danseur de cordes haut de deux pieds, sécutait dans leur vérité absolue tous souvements d'un acrobate exercé. Il vait, retombait dans des positions vase pendait par les pieds, etc. Un tube le, de la grosseur d'une plume, était bé à ses reins; c'était le seul point par I il tint à la machine. On ne pouvait Iraduit en français per la Revue Britannique.

donc chercher ailleurs que dans cet espace infiniment petit le mécanisme qui le faisait fonctionner.

« Bruxelles a vu fonctionner, il y a dix ans, un automate joueur de clarinette. L'inventeur de ce nouvel androïde est M. Van Oeckelen, facteur d'instruments de Breda, qui a passé deux années à le concevoir et à l'exécuter.

« L'androïde hollandais ne le cède point à ses confrères d'Allemagne et de France. Les disticultés d'une pareille construction ont été vaincues chez lui, et l'ensemble qu'il présente est très-satisfaisant. Les doigts ont à exécuter des mouvements compliqués; ils doivent non-seulement se lever et s'abaisser, mais aussi se porter de haut en bas et de bas en haut, pour saisir les clefs qui sont au nombre de seize, et qui, au moyen d'un mécanisme particulier, donnent trente-deux notes. Il porte l'instrument à sa bouche, lorsqu'il doit jouer, et le quitte dans les ritournelles; il se penche, remue les bras, la tête et les yeux, sans trop de roideur. Nous ne lui reprocherons qu'une chose, c'est de ne pas jouer de la clarinette ainsi qu'il l'annonce ou du moins qu'on l'annonce pour lui. Il tient à la vérité un instrument qui ressemble assez à celui-ci ; mais la nature du son fait immédiatement connaître qu'il renferme de petites lames métalliques, dans le genre de celles dont se compose la gamme des accor-déons. On comprend que la difficulté n'était pas la même. Pour mettre en vibration l'anche de la clarinette, il est nécessaire de bien régler l'emploi des lèvres qui doivent appuyer ou moins ou plus, suivant que l'intonation s'élève on descend, ou seulement d'après le degré d'intensité du son. Au lieu de cela, un souffle continu, régulier, suffit pour faire résonner les lames métalliques. La machine n'en est pas moins fort intéressante; elle nécessite, telle qu'elle est, l'emploi de procédés mécaniques assez ingénieux pour que son auteur puisse en tirer vanité. »

Il y a aussi des merveilles de mécauique qu'on a attribuées à la magie blanche, laquelle, il est vrai, ne consiste guère qu'en choses d'adresse.

« Pendant mon séjour en Sicile, dit un rédacteur du Métropolitan (1), j'eus occasion de connaître un personnage singulier; il se nommait Calabressa: nez pointu, menton allongé, ventre énorme, physionomie mobile, contorsions variées, c'était une figure toute sicilienne. Il ne savait rien, il parlait de tout; il était bon, complaisant, spirituel.

« Excellence, me disait-il un soir, voici les ruines d'une tour de Sarrasins. Vous savez que les Musulmans ont occupé la Sicile; c'est ici qu'on a découvert les ossements des géants.

« Rien n'est plus bizarre dans le monde que le contraste des beautés de la nature et d'un personnage grotesque. Cette contradiction commença par me choquer. Je m'y habituai ensuite.

« Vous n'avez plus de roman, me disait-il

un autre jour, vous autres peuples d'industrie bien réglée et de commerce attentif. Ce que les peuples civilisés nomment roman. ce qui les amuse et leur plaît sons ce titre, grands coups d'épée, bizarres déguisements, comiques inventions, aventures extraordinaires, extravagances surnaturelles, tout cela est la vie même des peuples sauvages ou à-demi civilisés. Grâce à Dieu, le cordeau de votre civilisation rectiligne n'a pas encore tout nivelé; nous ne vivons pas tous encore comme des castors dans nos tanières, le pittoresque, l'émotion, l'étrangeté, l'élan des passions, la nouveauté des couleurs, ne sont pas bannis du monde. Lorsque toutes les rues et toutes les villes du globe seront soumises à un alignement inexorable, quand le cadastre de l'humanité sera fait et accompli, quand l'univers ne sera plus qu'une vaste maison de commerce, lorsque l'on aura détruit, pour en faire des moellons, les vieux clochers de Westminster et les vieilles maisons chancelantes de Cologne. d'Augspourg, de Wittemberg, je ne sais si les hommes dormiront plus doucement, si la somme de leurs jouissances sera augmentée; mais le poète et le peintre n'auront plus qu'à renoncer à ce qui fait leur vie, aux premiers

éléments du génie et de l'art.

« Quant à moi, ajoutait-il, dans mes longues excursions à travers ce globe dont
toutes les latitudes me sont connues, si j'ai
recueilli quelques souvenirs qui m'amusent
encore, je les dois à l'Italie endormie, à l'Espagne enfiévrée, au Mexique livré à ses
éternelles fureurs politiques. La Sicile où
nous sommes, par exemple, est un des pays
du monde les plus remarquables, même aujourd'hui, par l'originalité des mœurs et des

actions.

a A Palerme, il y a peu d'années, un marquis voulut donner à sa sœur, qui venait d'épouser le prince de V..., une fête splendide. Le frère était mécontent du prince qui, ayant reçu de sa fiancée une dot considérable, avait trompé la famille par les dehors d'une fortune plus brillante que réelle. Quelle vengeance tirer de cette duperie? Le marquis, homme fort original, imagina de transformer le repas et le bal en une longue mystification, d'assez mauvais goût, si l'on veut, mais

étrangement dramatique.

« Le palais du marquis resplendissait de lumières, des orangers en sleurs étaient placés sur les degrés, on voyait dans le vestibule une longue file de domestiques, revêtus de costumes brillants, tenant des torches allumées: l'encens des fleurs et des parfums circu ait sous les voûtes de marbre. Cet enchantement ne tarda pas à disparaître et à faire place à une magie sunèbre. Les domestiques, armés de leurs flambeaux, s'évanonirent, et un rideau, qui retomba devant eux, n'offrit aux regards surpris des assistants qu'une fantasmagorie lugubre. C'étaient des personnages (tranges, dont une illusion d'optique simulait la vie : Cupidon, assis sur un coffre - fort qui lui servait de char, le portrait en caricature du noble prince, une

série de scènes qui rappelaient la danse des morts, et quelques figures singulières qui offraient les ressemblances burlesques des personnages les plus connus de Palerme. Il fallait voir l'étonnement des femmes, leur estroi, la colère de certains seigneurs qui ne pouvaient échapper à leur propre image. Le rideau se releva, et la voûte s'éclaira de nouveau. Autre changement de décoration : une lumière azurée se répand au loin ; des gazes transparentes laissent apercevoir une perspective aérienne de groupes nuageux; que le propriétaire habile avait empruntés à l'Opéra palermitain; une foule d'amours vétus de leur nudité classique rappellent les fantaisies de la mythologie parenne. Un penple de nymphes accueille la fiancée, un char couvert de fleurs, ombragé de pampres, la reçoit comme une triomphatrice; elle s'avance ainsi, escortée d'un essaim de petits enfants qui sèment des roses. C'était un tableau de Boucher.

« Le bal s'ouvrit dans la grande salle, sous ces riants auspices. Une dépense extraordinaire et qui avait absorbé plusieurs années du revenu du marquis pouvait seule expliquer ces bizarres et magnifiques folies. On n'apercevait pas les bougies qui éclairaient le salon circulaire, théâtre du bal : cachées dans l'intérieur des colonnes de cristal qui soutenaient le plafond, elles versaient une lueur magique sur les groupes. Puis tout à coup, comme si le mystificateur eut voulu faire succéder la triste réalité à l'illusion riante, et les spectacles les plus disgracieux aux scènes joyeuses, tout le parquet s'a-baissa à la fois, à un seul signal, au milieu du fracas, des gémissements, des murmures, qui émanaient des instruments de cuivre et des instruments de percussion : on vit descendre les danseurs effrayés dans un obscur caveau, où le même artifice avait simulé les forges de Vulcain. Là, le ser retentissait sous le marteau, les Cyclopes bronzés faisaient mugir le soufflet gigantesque, Vulcain lui-même, athlète difforme, saisissait de ses mains nerveuses les ardentes tenailles; les femmes effrayées poussaient des cris; mais toutes les issues étaient fermées, et quelques minutes après l'exécution de ce changement à vue, une évolution nouvelle vint calmer le mécontentement des convives. Les compagnons de Vulcain s'éclipsent, le sol s'exhausse, la salle souterraine et ceux qui l'occupent se trouvent emportés doucement jusqu'à une galerie supérieure, ombragée de ces immenses vignes siciliennes, dont les pampres servent de rideaux transparents. On s'assit autour des tables disposées sur la terrasse. Le repas était servi avec élégance; déjà l'on pardonnait à l'hôte le caprice de ces transformations. Les mets les plus rares et les plus exquis couvraient les tables de marbre : tous les sens étaient flattés, et le sourire renaissait sur les lèvres. Lorsqu'il fut question d'attaquer chacun des plats, la bonne humeur et l'espérance se transformèrent en étonnement. Un superbe pâté, auquel le couleau commençait à faire une

ide blessure, effraya les convives par rplosion semblable à celle d'un coup de et; puis se réduisit à rien. Une gelée, la couleur appétissante avait conquis ration générale, prit seu et se dévora éme, lorsque la cuiller essaya de l'en-. **Une jeune** personne, qui trouvait sa surprise une cause de gaîté pétuvoulut saisir une pêche dont le coloris nisait. Cette pêche était creuse; elle en rtir ce reptile innocent, le lézard, qui ervé le droit d'épouvanter un si grand re de femmes. Au beau milieu de la un immense édifice de pâtisserie réit au loin un fumet délicieux, qui ait attester sa réalité. A peine une de srailles fut-elle démolie, une volée de oiseaux, que l'on avait enfermés dans ingulière cage, s'échappa en battant

ongue serait l'énumération de toutes btilités de magie blanche que le maître maison avait inventées pour désapr ses convives; quelques-uns de ces étaient harbares. La plupart des pièces lailles, dont le couteau ou la fourchette taient les slancs, et qui, couvertes de ée ou de la sauce convenables, paraisbien mortes, étaient vivantes. Le e animal, qui se sentait blessé, pousn faible cri, se débattait, sautillait sur le avec effort, et de ses ailes étendues, sgitait dans sa douleur, faisait voler es convives l'assaisonnement qui lui servi de cuirasse. Un narcotique, sans quelques gouttes d'opium, l'avait é dans cet état de stupeur; et de légers ents l'avaient maintenu sur le plat qui itenait. A ce repas illusoire succéda un véritable qui dédommagea un peu les ves, sans faire oublier aux hommes manchettes souillées, aux femmes leurs es flétries. On avait fini par accepter nystification qui s'était présentée sous de formes diverses, et par s'attacher à riosité du spectacle. On vit apparaître l tour ce que les illusions d'optique ent créer de monstres effroyables et de es chimères. Il y eut un moment où Jes femmes apparurent livides comme adavres; un autre, où chacune d'elles uva parée tout à coup d'une couronne in bouquet de fleurs magnifiques. »

plaisanteries excentriques se terminèmal. Le lendemain matin, le marquis une douzaine de provocations. Il crut r y répondre et lut tué au troisième Voy. Enchantements.

CHLYES, peuple sabuleux d'Afrique, Mine présend avoir eu les deux sexes eux mamelles, la droite semblable à d'un homme, et la gauche à celle d'une »e.

ACREUSES, oiseaux de la famille des rés, qui sout très-communs sur les d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.

Ils ont été le sujet de bien des contes. Plusieurs auteurs ont assuré que ces oiseaux sont produits sans œufs: les uns les font venir des coquilles qui se trouvent dans la mer; d'autres ont avancé qu'il y a des arbres semblables à des saules, dont le fruit se change en macreuses, et que les feuilles de ces arbres qui tombent sur la terre produisent des oiseaux, pendant que celles qui tombent dans l'eau deviennent des poissons.

Il est surprenant, dit le P. Lebrun, que ces pauvretés aient été si souvent répétées, quoique divers auteurs aient remarqué et assuré que les macreuses étaient engendrées de la même manière que les autres oiseaux. Albert le Grand l'avait déclaré en termes précis; et depuis un voyageur a trouvé, au nord de l'Ecosse, de grandes troupes de macreuses et les œufs qu'elles devaient couver, dont il mangea.

« Il n'y a pas trois ans qu'un journal de Normandie nous racontait sérieusement, dit M. Salgues (1), qu'on venait de pêcher, sur les côtes de Granville, un mât de vaisseau qui dormait depuis plus de vingt ans sous les eaux; que l'on sut fort étonné de le trouver enveloppé d'une espèce de poisson fort singulier, que les Normands nemment bernacle ou bernache. Or, ce bernache ou bernacle est un long boyau rempli d'eau jaunâtre, au bout duquel se trouve une coquille qui renferme un oiseau, lequel produit une macreuse. Cette absurde nouvelle se répandit, et les Parisiens, ajonte M. Salgues, furent bien étonnés d'apprendre qu'il y avait des oies qui naissaient au bout d'un boyau, dans une petite coquille. »

Johnston, dans sa Thaumatographie naturelle, rapporte que les macreuses se forment dans le bois pourri, que le bois pourri se change en ver et le ver en oiseau.

Boëtius est celui dont l'autorité lui paraît la plus imposante. Or ce savant rapporte qu'en 1490 on pêcha sur les côtes d'Ecosse une pièce de bois pourri, qu'on l'ouvrit en la présence du seigneur du lieu, et qu'on y trouva une quantité énorme de vers; mais ce qui surprit singulièrement l'honorable baronnet et les spectateurs, c'est que plusieurs de ces vers commençaient à prendre la forme d'oiseau, que les uns avaient des plumes, et que les autres étaient encore tout rouges. Ce phénomène parut si étonnant, que l'on déposa la pièce de bois dans l'église voisine, où elle fut conservée. Boëtlus ajoute à ce conte, et pour le faire tenir debout, qu'il fut lui-même témoin d'un prodige semblable; que le ministre d'une paroisse voisine des bords de la mer ayant pêché une grande quantité d'algues et de roseaux, il aperçut, à l'extrémité de leurs racines des coquillages singuliers, qu'il les ouvrit et y trouva au lieu de poissons des oiseaux. L'auteur assure que le pasteur lui fit part de cette merveille, et il repète qu'il fut lui-même témoin de la vérité du fait.....

MACRODOR, médecin écossais dont voici l'aventure: « En l'année 1574, un nommé Trois-Rieux s'obligea envers un médecin écossais, nommé Macrodor (tous deux habitants de Bordeaux), de lui servir de démon après sa mort; c'est-à-dire que son esprit viendrait lui obéir en toutes choses et lui faire connaître ce qui était caché aux hommes. Pour parvenir à ces sins, ils signèrent un pacte en lettres de sang sur un parchemin

« Ce Macrodor était regardé comme sorcier et magicien; il eut une sin misérable, ainsi que toute sa famille. On surprit chez lui l'obligation que nous venons de mentionner, avec une platine de cuivre ronde, de médiocre grandeur, sur laquelle étaient gravés les sept noms de Dieu, sept anges, sept planètes et plusieurs autres figures, caractères, lignes, points, tous inconnus (1). »

MACZOCHA. Un jeune écrivain (2) a rap-

porté sur ce gouffre une tradition polonaise

que nous transcrivons ici.

Du temps des Hussites, un brigand nommé Obesslik se rendit à la justice qui le poursuivait depuis longtemps, mais il se rendit à condition qu'on épargnat son sang. Il sut donc condamné à mourir de faim et descendu dans le gouffre de Maczocha avec une cruche d'eau et un seul pain. Le pain sut bien-tôt dévoré, la cruche d'eau bientôt vidée. Alors commença pour lui cette horrible agonie dont on peut se faire une idée après avoir lu l'épisode d'Ugolin dans le Dante. La mort lente s'approchait avec le désespoir, lorsque tout à coup le condamné entendit un sifflement étrange dans l'air et vit, en levant les yeux, un dragon ailé qui plongea à grands coups d'aile dans le précipice. Obesslik. qu'épouvantait l'idée que ce dragon le dévorerait, ramassa le reste de ses forces, se recula dans une crevasse de la paroi, prit une pierre et la jeta vers le dragon qui sut atteint, sous le ventre, au seul endroit qui n'était pas protégé par des écailles comme tout le reste de son corps. Un sang noir sortit de la blessure du monstre qui s'abattit sur une saillie du cratère où il se reposa quelque temps; une demi-heure s'écoula ainsi, et, quand il eut repris quelques forces par le repos, il se releva et sortit. Ainsi délivré de son hôte monstrueux, Obesslik pensa ceci :

Ne pourrais-je pas me sauver par son

secours, s'il revenait?

Le lendemain, à la même heure, le dragon redescendit dans le gouffre et se mit à fouiller la vase avec son becimmense pour y chercher des vipères d'eau dont il se nourrissait. Obesslik se glissa derrière lui et se plaça sur son dos écaillé. Quand le monstre se fut bien repu, il reprit son vol sans s'apercevoir qu'un homme était placé sur son dos et sortit du précipice. Il s'éleva bien haut dans l'air, portant toujours son cavalier qui attendait un moment tavorable pour descendre de son étrange coursier. Ses ailes bruissaient dans le vent; et il s'abattit dans une foret voisine où il se coucha sous un graud chêne et s'endormit.

Obesslik sauvé reprit son ancien métier de dévaliseur, et plus d'une fois l'effroi se répandit dans la contrée au récit des crimes de celui que l'on croyait mort dans la Maczocha. Les montagnes de Hradi étaient surtout le théâtre de ses sanguinaires exploits. Mais il fut repris et décapité à Olmütz.

MAGARES, sorciers de Mingrélie, fort redoutés des gens du pays, parce qu'ils nouaient l'aiguillette. Aussi la cérémonie du mariage, en ce pays, se faisait toujours en secret, et sans qu'on en sût le jour, de peur que ces prétendus sorciers ne jetassent quelques

sortiléges fâcheux sur les époux.

MAGES, sectateurs de Zoroastre, adorateurs du feu et grands magiciens. C'est d'eux, disent les démonomanes, que la magie ou science des mages tire son nom. Ils préchaient la métempsychose astronomique; c'est-à-dire que, selon leur doctrine, les âmes, au sortir de ce monde, allaient habiter successivement toutes les planètes avant de

revenir sur la terre. MAGIE ET MAGICIENS. La magie est l'art de produire dans la nature des choses audessus du pouvoir des hommes, par le secours des démons, ou en employant certaines cérémonies que la religion interdit. Celui qui exerce cet art est appelé magicien. On distingue la magie noire, la magie naturelle, la cœlestialis, c'est-à-dire l'astrologie judiciaire, et la cæremonialis; cette dernière consiste dans l'invocation des démons, en conséquence d'un pacte formel ou tacite fait avec les puissances infernales. Ses diverses branches sont la cabale, l'enchantement, le sortilége, l'évocation des morts et des esprits malfaisants, la découverte des trésors cachés et des plus grands secrets; la divination, le don de prophétie, celui de guérir par des termes magiques et par des pratiques mystérieuses les maladies les plus opiniatres, de préserver de tous maux, de tous dangers, au moyen d'amulettes, de talismans; la fréquentation du sabbat, etc.

La magie naturelle, selon tes démonographes, est l'art de connaître l'avenir et de effets merveilleux par des produire des moyens naturels, mais au-dessus de la portée du commun des hommes. La magie artificielle est l'art de fasciner les yeux et d'étonner les hommes, ou par des automates, ou par des escamotages, ou par des tours de physique. La magie blanche est l'art de faire des opérations surprenantes par l'évocation des bons anges, ou simplement par adresse et sans aucune évocation. Dans le premier cas, on prétend que Salomon en est l'inventeur; dans le second, la magie blanche est la même chose que la magie naturelle, confondue avec la magie artificielle. La magie noire ou diabolique, enseignée par le diable,

<sup>(1)</sup> Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., etc. liv. ń, p. 174.

ratiquée sous son influence, est l'art de mercer avec les démons, en conséquence pacte fait avec eux, et de se servir de ministère pour faire des choses au-dessus a nature. C'est de cette magie que sont isés ceux qu'on appelle proprement maens. Cham en a été, dit-on, l'inventeur olutôt le conservateur; car Dieu n'en-1 le déluge, disent les démonomanes, pour nettoyer la terre des magiciens et sorciers qui la souillaient. Cham enna la magie et la sorcellerie à son fils aim, qui, pour les grandes merveilles faisait, sut appelé Zoroastre. On a dit l avait composé cent mille vers sur ce L, et qu'il sut emporté par le diable en

ence de ses disciples.

n'est pas nécessaire d'établir ici la védes faits rapportés dans l'Ecriture sainte La magie et les magiciens. Ils ne sont estés que par la mauvaise foi des incrés qui ont leur parti pris de nier. C'est tot fait. Tous les peuples ont reconnu stence de la magie, et les plus forts des its forts ne la nieront pas, s'ils ont vu ques-uues des merveilles du magnée. Nous ne parlons ici que des saits et de la manière de les interpréter. Et puis atttribué à cet art noir bien des accis qui n'en ont pas été le produit; aussi t constant que les écrivains des siècles es ont entouré les historiens magiques e crédulité trop étendue. La magie, di--ils, donne à ceux qui la possèdent une sance à laquelle rien ne peut résister : coup de baguette, d'un mot, d'un signe, ouleversent les éléments, changent l'or immuable de la nature, livrent le monde puissances infernales, déchainent les pèles, les vents et les orages; en un mot, le froid et le chaud. Les magiciens et zers, dit Vecker, sont portés par l'air i très-léger mouvement, vont où ils veu-, et cheminent sur les eaux, comme on le pirate, lequel voltigeait çà et là naute mer, sans esquif ni navire..... a conte qu'un magicien coupa la tête i valet en présence de plusieurs perses qu'il voulait divertir; toutefois il pait cette tête avec le dessein de la retre : mais pendant qu'il se disposait à la blir, il vit un autre magicien qui s'obsti-. **à le contrecarrer,** quelque prière q**u**'il sdressåt; il fit naltre tout d'un coup un er une table, et en ayant abattu la tête, ensemi tomba par terre sans tête et , vie. Puis il rétablit celle du valet, et fait.

ais voici un fait moins grotesque: Les stants d'Hamel sur le Wéser, en basse e. étant, en l'année 1284, tourmentés e quantité surprenante de rats et de ris, jusque-là qu'il ne leur restait pas un in qui ne fût endommagé, et plusieurs dre eax songeant aux moyens de se dére de ce fléau, il apparut tout d'un coup, milieu de la ville, un homme étranger, se taille extraordinaire, qui entreprit, penant une somme d'argent dont on

convint, de chasser sur l'heure toutes les souris hors du territoire. Après que le marché fut conclu, il tira une slûte de sa gibecière et se mit à en jouer. Tous les rats aussitôt, qui se trouvaient dans les maisons, sous les toits, dans les planchers, sortirent par bandes, en plein jour, et suivirent le joueur de flûte jusqu'au Wéser, où ayant relevé ses habits il entra dans la rivière, et les rats qu'il entrainait s'y noyèrent. Lorsqu'il eut ainsi exécuté sa promesse, il vint demander l'argent dont on était convenu avec lui; mais il ne trouva plus les bourgeois dans la disposition de le lui compter. Cette mauvaise foi le rendit furieux; il les menaça d'une vengeance terrible s'ils ne le satisfaisaient sur-le-champ. Les stupides bourgeois se moquèrent de lui et de ses menaces. Mais, le lendemain, le magicien reparut, avec une mine effravante, sous la figure d'un chasseur; il avait un chapeau de pourpre sur la tête. Il joua d'une autre flûte différente de la première, et tous les enfants de la ville, depuis quatre ans jusqu'à douze. le suivirent spontanément. Il les mena dans une caverne, sous une montagne qui est hors de la ville, sans que depuis ce temps-là on en ait jamais revu un seul, et sans qu'on ait pu apprendre ce que tous ces enfants étaient devenus. Depuis cette surprenante aventure, on a pris, dans Hamel, la coutume de compter les années depuis la sortie des ensants, en mémoire de ceux qui surent perdus de cette manière; et d'un autre côté les annales transylvaines disent que, vers ce temps-là, il arriva en Transylvanie quelques enfants dont on n'entendait pas la langue, et que ces enfants s'y étant établis y perpetuèrent aussi leur langage, tellement qu'encore aujourd'hui on y parle allemandsaxon. La première preuve de cette histoire singulière, qu'on n'a pu expliquer, consiste dans la vitre d'une église d'Hamel, sur laquelle elle est peinte, avec quelques lettres que le temps n'a pas encore effacées. La seconde preuve était sur la porte appelée la Neuve, où l'on voyait des vers latins qui apprenaient qu'en 1284, un magicien avait enlevé aux habitants cent trente enfants, et les avait emmenés sous le mont Coppenberg.

Mouchemberg, dans la suite de l'Argenis, raconte les aventures bizarres du magicien Lexilis. Ce magicien ayant été mis en prison par ordre du souverain de Tunis (le fait a eu lieu quelque temps avant la splendeur de Rome, et quoique roman il expose des idées reçues il y a deux cents ans), il arriva dans ces entrefaites une chose étrange au fils du geòlier de la prison où Lexilis était détenu. Če jeune homme venait de se marier, et les parents célébraient les noces hors de la ville. Le soir venu, on joua au ballon. Pour avoir la main plus libre, le jeune marié ôta de son doigt l'anneau nuptial; il le mit au doigt d'une statue qui était près de là. Après avoir bien joué, il retourne vers la statue pour reprendre son anneau; mais la main s'était fermée, et il lui sut impossible de le retirer. Ce fait se retrouve dans plusieurs légendes

du moyen åge. Le jeune homme ne dit rien d'un tel prodige; mais quand tout le monde fut rentré dans la ville, il revint seul devant la statue, trouva la main ouverte et étendue comme auparavant, toutefois sans la bague qu'il y avait laissée. Ce second événement le jeta dans une grande surprise. Il n'en alla pas moins rejoindre sa famille. Mais il voulut inutilement se rapprocher de sa semme. Un corps solide se plaçait continuellement devant lui. «C'est moi que tu dois embrasser, lui dit-on enfin, paisque la m'as épousée aujourd'hui : je suis la statue au doigt de laquelle tu as mis ton anneau. » Le jeune époux effrayé révéla la chose à ses parents. Son père lui conseilla d'aller trouver Lexilis dans son cachot; il lui en remit la clef. Le jeune homme s'y rendit et trouva le magicien endormi sur une table. Après avoir attendu longtemps sans qu'il s'éveillât, il le tira doucement par le pied; le pied avec la ambe lui demeura dans les mains..... Lexilis, s'éveillant alors, poussa un cri : la porte du cachot se referma d'elle-même. Le marié tremblant se jeta aux genoux du magicien, lui demanda pardon de sa maladresse et implora son assistance. Le magicien promit de le débarrasser de la statue, moyennant qu'on le mît en liberté. Le marché fait, il rajusta sa jambe à sa place, et sortit. Quand il sut libre, Lexilis écrivit une lettre qu'il donna au jeune homme : — Va-t'en à minuit, lui dit-il, dans le carresour voisin où aboutissent quatre rues; attends debout et en silence ce que le hasard t'amènera. Tu n'y seras pas longtemps sans voir passer plusieurs personnages, chevaliers, piétons, laquais, gentilshommes : les uns armés, les autres sans armes; les uns tristes, les autres gais. Quoi que tu voies et que tu entendes, garde-toi de parler ni de remuer. Après cette troupe, suivra un certain, puissant de taille, assis sur un char; tu lui remettras ta lettre, sans dire un mot, et tout ce que tu désires arrivera. Le jeune homme sit ce qui lui était prescrit, et vit passer un grand cortége. Le maître de la compagnie venait le dernier, monté sur un char triomphal. Il passa devant le fils du geolier, et, jetant sur lui des regards terribles, il lui demanda de quel front il osait se trouver à sa rencontre? Le jeune homme, mourant de peur, eut pourtant le courage d'avancer la main et de présenter sa lettre. L'esprit, reconnaissant le cachet, la lut aussitôt et s'écria : Ce Lexilis sera-t-il longtemps encore sur la terre!... Un instant après, il envoya un de ses gens ôter l'anneau du doigt de la statue, et le jeune époux cessa d'être troublé. Ce-pendant le geolier fit annoncer au souverain de Tunis que Lexilis s'était échappé. Tandis qu'on le cherchait de toutes parts, le magicien entra dans le palais, suivi d'une vingtaine de jeunes filles qui portaient des mets choisis pour le prince. Mais, tout en avouant qu'il n'avait rien mangé de si délicieux, le roi de Tunis n'en renouvela pas moins l'ordre d'arrêter Lexilis. Les gardes voulant s'emparer de lui ne trouvèrent à sa place qu'un

chien mort, sur le ventre duquel ils avtous la main,... prestige qui excita la générale. Après qu'on se fut calmé, on à la maison du magicien; il était à sa fen regardant venir sou monde. Aussitôt qu soldats le virent, ils coururent à sa port se ferma incontinent. De par le roi, le ci taine des gardes lui commanda de se rei le menaçant d'enfoncer la porte s'il ref d'obé:r. — Et si je me rends, dit Lexilis ferez-vous de moi?

Nous vous conduirons courtoise au prince.

— Je vous remercie de volre courte mais par où irons-nous au palais?

— Par cette ruc, reprit le capitaine,

montrant du doigt.

En même temps il aperçut un g fleuve qui venait à lui en grossissan eaux, et remplissait la rue qu'il venait d signer, tellement qu'en moins de rien i eurent jusqu'à la gorge. Lexilis, riant, criait:

— Retournez au palais, car pour m ne me soucie pas d'y aller en barbet.

Le prince avant appris ceci résolut de dre la couronne plutôt que de laisser le gicien impuni : il s'arma lui-même pour à sa poursuite, et le trouva dans la ca gne qui se promenait paisiblement. Le dats l'entourèrent pour le saisir; mais lis faisant un geste, chaque soldat se tr la tête engagée entre deux piquets, avec cornes de cerf qui l'empéchaient de se rer. Ils restèrent longtemps dans cette ture, pendant que des enfants leur donn de grands coups de houssine sur les cor Le magicien sautait d'aise à ce spectacl le prince était surieux. Ayant aperçu à t aux pieds de Lexilis, un morceau de chemin carré, sur lequel étaient tracé caractères, le roi de Tunis se baissa et massa sans être vu du magicien. Dès eut ces caractères dans la main, les sc perdirent leurs cornes, les piquets s'éva rent, Lexilis fut pris, enchaîné, mer prison, et de là sur l'échafaud pour s rompu. Mais ici il joua encore un to son mélier; car, comme le bourreau dé geait la barre de fer sur lui, le coup te sur un tambour plein de vin, qui se ré dit sur la place, et Lexilis ne reparut p Tunis...

Voici une autre histoire contée par ' rus. Un magicien de Magdebourg gagn vie en faisant des tours de son métier enchantements, des fascinations et des tiges, sur un théâtre public. Un jour montrait, pour quelque monnaie, un cheval à qui il faisait exécuter, par la de sa magie, des choses incroyables; qu'il eut fini son jeu, il s'écria qu'il ga trop peu d'argent avec les hommes et allait monter au ciel... Ayant donc jeté fouet en l'air, ce fouet commença de s' ver. Le petit cheval ayant saisi avec sa choire l'extrémité du fouet, s'enleva pa lement. L'enchanteur, comme s'il eût 1 retenir son bidet, le prit par la queue

té de même. La femme de cet habile i**en e**mpoigna à son tour les jambes mari qu'elle suivil; enfin la sers'accrocha aux pieds de sa maîtresse, t aux jupes de la servante, et bientôt t, le petit cheval, le sorcier, la femme, isinière, le laquais, s'enlevèrent si m'on ne les vit plus. Pendant que tous sistants demeuraient stupéfaits d'adon. il survint un homme qui leur depourquoi ils baillaient aux corneilquand il le sut : — Soyez en paix, leur votre sorcier n'est pas perdu, je viens pir à l'autre bout dela ville, qui descenson auberge avec tout son monde....(1). loque, Agrippa, Paust, etc.

raconte qu'Hemmingius, théologien e. cita un jour deux vers barbares dans s ses leçons, et ajouta, pour se diver-'ils pouvaient chasser la sièvre, parce étaient magiques. L'un de ses audien fit l'essai sur son valet, et le guérit. près on fit courir le remède, et il arriplusieurs fébricitants s'en trouvèrent iemmingius, après cela, se crut obligé qu'il n'avait parlé de la sorte qu'en et que ce n'était qu'un jeu d'esprit. rs le remède tomba; mais il y en eut up qui ne voulurent point se dédire onfiance qu'ils y avaient ajoutée.

maladies n'existent souvent que dans nation : telle personne guérira avec rlatan en qui elle a confiance; telle ne guérira point avec un excellent méle qui elle se défie.

a eu de tous temps, chez tous les peue**u éclairés, gran**d nombre de magiet on a beaucoup écrit contre eux. iterons ici quelques-uns des mille et ames qui traitent de cette matière ex

e Traité de la magie blanche, ou de notage, de Decremps.

a Magie naturelle de Porta

a Véritable magie noire, ou le Secret wets, manuscrit trouvé à Jérusalem e sépulcre de Salomon, contenant quacinq talismans, avec la manière de s'en

leurs merveilleuses propriétés; lous les caractères magiques connus à ce jour, traduit de l'hébreu du mage i**rego, Rome, 1750.** Cet ouvrage stupide nné comme un écrit de Salomon. On y : surtout des conjurations.

'rinum magicum, ou Traité des secrets mes, contenant des recherches sur la maturelle, artificielle et superstitieuse; les ans, les oracles de Zoroastre, les mysles Egyptiens, Hébreux, Chaldéens, etc.,

Franciori, 1673.

Leures de Saint-André, conseiller-méerdinaire du roi, à quelques-uns de mis, au sujet de la magie, des maléfices serciers, etc., Paris, in-12, 1725.

"reité sur la magie, le sortilége, les poses, obsessions et maléfices, etc.; par egis; Paris, in-12, 1732. — Voy. BoDIN, DRLANCER, LOYER, SAINT-ANDRÉ, WIE-

MAGLE ISLANDAISE. La première ma-! gie de ces peuples, devenus aujourd'hui plus sensés, consistait autrefois à évoquer des esprits aériens, et à les faire descendre sur la terre pour s'en servir. Elle était regardée comme la magie des grands. Cependant ces derniers en avaient une seconde, qui consistait à interpréter le chant des oiseaux. surtout des corneilles, les oiseaux les plus instruits dans la connaissance des affaires d'Etat et les plus capables de prédire l'avenir; mais comme il n'en existe point en Islande, les corbeaux remplissaient cet office: les rois ne faisaient pas même scrupule de se servir de cette magie.

MAGNETISME. Voici ce qu'écrivait à Bruxelles, en 1839, dans un recueil périodique intitulé Le Magnétophile, un écrivain qui pouvait être M. Johard ou M. Victor

والتناثية مستعملات

« Le nom de magnétisme ne désignait autrefois que quelques mesmeriens ou illuminés et quelques songe-creux. Anjourd'hui le magnétisme a fraternisé avec les sciences physiques, qui seules pouvaient éclairer ses données; il forme la souche principale dont les autres sciences ne sont que les rameaux... Ses progrès sont liés plus immédialement au profit de la société, qu'elle ne semble le penser, dans la préoccupation de ses mesquines passions, de sa vie tumultueuse et agitée. Sous quelque point de vue qu'on le considère, son importance éclate et grandit chaque jour; mais son immensité nuit encore à ses progrès, parce que personne, isolément, n'a encore le pouvoir d'embrasser son étendue. Le magnétisme est un problème qui se débat depuis près d'un siècle en Europe, dont l'académie de médecine, en France, a ranimé l'énergie sans en donner la solution, et qui se complique, au contraire, chaque jour dayantage par des conversions nouvelles ou des phénomènes plus merveilleux. On l'a vu concentré d'abord entre les mains de quelques adeptes ignorants ou fanatiques; de grandes expériences ont été faites ensuite, appuyées sur des noms qui ont porté la conviction dans quelques esprits. Aujourd'hui des savants le rejettent encore, il est vrai; mais un savant se décide si disticilement à désapprendre! Une innovation l'épouvante, car elle l'humilie et le détrône. Les doctrines cartésiennes ont lutté longtemps en France contre les vieilles universités avant d'obtenir leur droit de cité; plus tard elles repoussèrent elles-mêmes les principes de la philosophie newtonienne; celleci rejetait les découvertes d'Huygens; Beaumé et Lesage niaient les belles théories de la chimie moderne ; Romé-Delisle persiMait l'interprète des phénomènes électro-magnétiques. D'ailleurs, le tabac, le café, l'émétique, la vaccine et jusqu'aux pommes de terre, n'ont-ils pas éprouvé leur temps de persécution? L académie de médecine ne se constitua-t-elle pas formellement opposée à ce que la chimie, cette corne d'abondance des sociélés modernes, fût enseignée dans Paris, comme étant, pour bonnes causes et considérations, défendue et censurée par arrêt du parlement? L'établissement des banques, des écoles, des voitures publiques, ne rencontra-t-il pas également une opposition formidable dans ce même parlement? Jacquart ne vit-il pas brûler en place publique, par ordre des prud'hommes de Lyon, ses méliers qui devaient saire cependant la prospérité et la fortune de cette seconde capitale de la France? Franklin ne fut-il pas tourné en ridicule quand il apprit aux campagnards l'art de fertiliser les champs stériles avec du plâtre? Christophe Colomb ne fut-il pas chassé de toutes les cours quand son génic lui fit apparaître un monde dont il voulait doter sa patrie (1)... Pitheas, Wedel, Cook, Billinghausen, Biscoé et autres vovageurs célèbres, ne furent-ils pas taxés d'imposture? Averroès, Volta, Fulton, Salomon-de-Caus, Davy, Arkwright, Gall, Lavater et tous ceux qui se sont présentés, une découverle à la main, à la porte de ce vaste Charenton, qu'on appelle le monde, n'ont-ils pas été reçus à coups

« Cependant le magnétisme voit aussi son triomphe. Déjà il a détruit les doctrines impies de l'école médicale physiologique de Broussais, qui prétendait ramener aux seuls organes matériels du corps les nobles facultés de l'intelligence; mission d'autant plus grande, que là sont les bases de toute société, la clef de voûte et le ciment de tout édifice social. Le premier et le plus bel apanage du magnétisme est donc de devenir une arme toute-puissante contre les partisans de la matière, une preuve irrésistible, irréfragable, évidente, palpable, de l'existence de l'âme indépendante du secours des sens...»

Sans oser juger ici le magnétisme, et sans pouvoir nier ses effets qui sont évidents, bornons-nous à dire que le magnétisme existe; que c'est une nouvelle branche de merveilles plus incompréhensible encore que le galvanisme; qu'on n'en pourra jamais sans doute établir les éléments; mais qu'on en doit tirer un immense parti en médecine. L'Académie des sciences, qui s'obstinait à le nier lorsqu'elle n'était composée en majorité que de matérialistes, le reconnaît aujourd'hui. Les juges religieux n'ont condamné que ses abus. Voy. Somnambulisme. Voy. aussi Mes-

Les plus sûrs ouvrages à consulter pour connaître impartialement le magnétisme sont les livres spéciaux de M. Aubin Gauthier, surtout son Traité pratique du magnétisme, in-8°, Paris 1845. On peut voir aussi le livre de M. l'abbé Loubers. Nous citerons quelques fragments de M. Aubin Gauthier, ne pouvant ici analyser son vaste travail:

«Le magnétisme est un agent répandu dans la nature, et dont tous les corps sont imprégnés. Il échappe à nos sens, on ne le voit pas. Les anciens lui avaient donné le nom d'esprit caché; les modernes l'ont appelé esprit vital, fluide nerveux; on nomme aujourd'hui fluide magnétique. Si on ne le voit pas, on ressent et on peut observer ses effets ; ce qui déjà suffirait pour établir son existence. Mais l'homme, en état de somnambulisme, voit le fluide sous la forme d'un feu brillant, qui sort particulièrement des mains du magnétiseur; ce qui explique pourquoi l'antiquité représentait les dieux avec des flammes au bout des doigts, et comment Mesmer a pu dire : « Le magnétisme « animal, considéré comme agent, est un seu «invisible. » L'homme étant une intelligence liée à des organes, mais servie par eux, il fait principalement usage de ses mains pour magnétiser; ce qui explique encore pourquoi les statues des dieux païens avaient plusieurs bras, et comment on disait de la main qu'elle était médicale. Pour agir magnétiquement, l'homme n'a besoin que de vouloir. Du moment où il veut, sa volonté se réduit en acte visible ou sensible.

« Le corps humain est comme une éponge, toujours prêt à recevoir et à rendre. Le magnétisme est la communication des forces vitales d'un homme à un autre homme. Toute action magnétique comporte deux êtres, l'un actif, l'autre passif; le premier plus fort que le second; celui-ci reçoit, celui-là donne. Il s'opère alors chez le magnétisé un changement sensible; son mouvement ne lui appartient plus; de simple, il est devenu composé; peu à peu il se rapproche de celui du magnétiseur, il prend son ton. Avec le temps, il y a uniformité de mouvement; les deux corps sont aussi forts l'un que l'autre; l'action cesse.

« Lorsque le docteur Mesmer appliqua le magnétisme à la guérison des maladies, il imagina une théorie et indiqua les procédés ; plus tard, M. de Puységur s'occupant uniquement de somnambulisme, apprit de ses malades l'étendue du pouvoir de la volonté; enfin M. Deleuze, quarante ans après Mesmer, mettant à profit les leçons de ce grand génie, les observations de MM. de Puységur, de Bruno, de Lutzelbourg, Roullier, Four-nel, Tardy de Montravel, et de beaucoup d'autres savants magnétiseurs, ainsi que les résultats de sa propre expérience, publia une instruction pratique à l'usage des personnes qui voudraient magnétiser. Dans cet ouvrage, il posa des principes invariables, indiqua des procédés impératifs et facultatifs, et, à partir de ce moment, la science magnétique a pu se réduire en art.

« Le magnétisme est un moyen de régulariser et de diriger les forces vitales; mais plus la marche de la nature est dérangée, plus il est difficile au magnétiseur de rétablir l'équilibre. Le magnéttisme est par luimême un agent très-actif, dont la principale propriété est d'entraîner hors du corps, et particulièrement par les extrémités, tout ce

**qui dérange l'harm**onie naturelle. Presque loujours, lorsque le magnétisme agit, le pouls devient régulier, la transpiration reprend son cours. Il est calmant, en ce qu'il rétablit l'équilibre, tonique, en ce qu'il facilite la circulation et qu'il augmente les forces vitales. Il hâte la marche des maladies, réveille les douleurs anciennes, accélère les crises qui doivent amener la guérison, et prouve sa puissance curative en cessant de produire des effets sur un corps rendu à la santé.

« Il- y a trois manières de magnétiser : directement, indirectement ou par des corps intermédiaires. La magnétisation directe est, celle qui s'exerce individuellement par le

magnéliseur lui-même.

La magnétisation indirecte est celle que le magnétiseur emploie en transmettant son action à une autre personne qui le supplée auprès du malade. La magnétisation inter médiaire est celle par laquelle le magnétisear imprègne de son fluide des animaux, des végétaux, certains corps matériels, tels que l'eau, les aliments, les remèdes, des tissus, des métaux. Ainsi magnétisés, ces corps deviennent les dépositaires de la force vitale et la communiquent au malade, lorsin il se met en contact avec eux. il y a des procedes pour magnétiser directement, comme pour transmettre son action à des corps intermédiaires, animés ou inanimés.

La magnétisation directe a lieu selon les cas: 1° par le contact; 2° par l'attouche-ment; 3° par le regard; 4° par le souffle; 5 par la voix. L'existence d'un fluide magnétique n'étant plus aujourd'hui contestée, on reconnaît l'exactitude de cette proposition de Mesmer: « On observe, à l'expérience, l'econlement d'une matière dont la subtilité penètre tous les corps, sans perdre notablement de son activité. » Les corps matériels étast sensibles ou invisibles, Mesmer admet deux manières de toucher, immédiatement madistance, par un corps intermédiaire. La nature du fluide magnétique est inconne, disait on 1825 M. Deleuze; son exisence n'est pas même démontrée, mais tout se passe comme s'il existait. » C'est en effet dans le contact et l'attouchement que consiste principalement le magnétisme ; ils proseisent chacun des effets particuliers que lindiquerai plus loin; je vais d'abord rappeler quelle différence il faut faire entre eux.

A la renaissance des arts, on parlait beaucoup de la médecine d'attouchement; en 1600, van Helmont et Maxwell chantrent son nom en celui de magnétisme; **lesmer vint dire ensuite: « Le toucher à** distance est plus fort, parce qu'il existe un courant entre la main ou le conducteur et le malade; le magnétisme à distance produit plus d'effet que lorsqu'il est appliqué immédiatement. » Il en résulte les différeaces suivantes entre le contact et l'attouchement magnétiques. Il y a contact quand on prend les pouces du malade, son bras ou tonte autre partie de son corps. Il y a aussi contact quand on pose la main sur une partie du corps; il y a encore contact quand on touche du doigt ou du bout du doigt le corps du magnétisé. Mais il n'y a plus qu'attouchement lorsque l'on touche à distance à l'aide d'un corps invisible et intermédiaire. En d'autres termes, on magnétise en touchant ou sans toucher. Quand on touche, il y a union visible de deux corps; quand on ne touche pas, ces corps ne s'en unissent pas moins par leurs effluves ou fluides. On verra plus loin la différence qui existe entre les effets de l'imposition et de l'application, et ceux des frictions et des passes

« J'ai reconnu, dit Mesmer, que, bien qu'il existat une influence générale entre les corps, il est néanmoins des modes, des tons particuliers et divers, des mouvements par lesquels cette influence peut s'effectuer.» De là des procédés variés et toujours rationnels. La magnétisation par le contact et celle par l'attouchement sont corporelles ou manuelles; ainsi on magnétise avec le corps entier ou une partie du corps, avec une main ou deux mains, un, deux ou plusieurs doigts. Il y a des différences notables dans le résultat des actions magnétiques ainsi exercées; il y en a surtout une trèsgrande entre ceux produits par le contact considéré comme union d'un corps à un autre, et ceux dus à l'attouchement. Le contact est utile pour concentrer l'action sur une partie quelconque du corps; il est quelquesois indispensable entre personnes qui ne se connaissent pas, et entre lesquelles il n'y a point de rapports habituels: il faut, pour magnétiser, que les deux fluides s'unissent par le contact. L'un reçoit le mouvement de l'autre. Au premier moment, on peut croire qu'il doit être beaucoup plus facile d'agir sur le malade en le touchant qu'en ne le touchant pas; cela est vrai, généralement parlant, et surtout au commencement d'une action; c'est pourquoi presque toutes les séances magnétiques commencent par l'établissement du rapport. Cependant il est évident que si le magnétiscur ne touche pas immédiatement le malade, son action lui est transmise par un corps intermédiaire. Il n'y a donc ici qu'une question de temps, sous un rapport, et d'intensité sous un autre : on voit des magnétiseurs agir très- promptement à distance, et aussi vile que par le contact. La pratique est là pour beaucoup. Il y a des hommes qui font du bien par le seul contact, il y en a d'autres qui ne font pas moins de bien. et qui n'ont pas besoin de toucher. Cela tient à leur nature qui se trouve supérieure à celle des autres, ou en harmonie parfaite avec le malade. Dans ces cas divers, les procédés se modifient selon le tempérament et l'organisation des magnétiseurs et des malades.

« J'ai dit, dans l'introduction au Magnétisme, que la main du magnétiseur répandait le fluide sur le corps, comme la pomme d'un arrosoir distribue l'eau sur les platebandes d'un parterre. Cette image s'ap plique particulièrement aux frictions e

aux passes, mais surtout aux passes faites à distance, et qu'on appelle grands cou-rants; j'en parlerai tout à l'heure. L'expérience démontre encore que les extrémités ont plus d'action que le corps entier, et que la puissance d'un corps est particulièrement sensible aux extrémités, surtout aux extrémités terminées en pointe. Lorsqu'un tuyau amène l'eau au centre d'un bassin, si l'on veut plusieurs jets, la force d'ascension se divise entre tous: elle est au contraire bien plus grande quand il n'y a qu'un seul jet. De même, lorsque les cinq doigts de la main sont dirigés sur un corps, le fluide sort par tous les doigts, et la paume de la main leur cède son action; puis, lorsque quatre doigts sont repliés, toute la force magnétique réside dans le cinquième. Il résulte de cet examen qu'il faut mettre à profit chaque renre de magnétisation et les employer selon leur vertu.

« On appelle passes l'action de passer la main au devant du corps ou de la partie malade, sans toucher. Les passes sont longitudinales, transversales ou perpendiculaires.

« Les passes longitudinales se font en avançant les deux mains ou une main, et en les étendant ensuite, à partir de la tête du magnétisé jusqu'au bout de ses pieds, ou seulement jusqu'au bout des doigts des mains, ou encore de la tête au bas du tronc. Pour faire des passes, il ne faut employer aucune force musculaire: il faut, en quelque sorte, présenter plutôt que tendre la main. Elle doit être à plat, la paume en dessous, et comme soutenue en l'air; puis on la laisse descendre, absolument comme si, avec des crayons blancs, on voulait tracer très-légèrement sur une étoffe cinq lignes perpendiculaires. Les doigts doivent être écartés les uns des autres, mais naturellement et sans aucune espèce de tension. Une passe faite depuis la tête jusqu'aux pieds emploie environ trente secondes. On y met ensuite plus ou moins de temps, selon ses propres sonsations ou celles du malade. Lorsqu'on est arrivé jusqu'aux pieds ou aux genoux, ou seulement au bout des doigts, selon l'effet que l'on veut produire, lorsque enfin la passe est finie et que l'on veut en faire une autre, il ne faut pas relever les mains de la même manière qu'elles ont été descendues; on les écarte, en les éloignant un peu du corps, et les tournant de manière que la surface intérieure soit en dehors

« Les passes transversales sont presque toujours l'opposé des passes longitudinales; elles ne s'emploient qu'à la fin des séances et pour les terminer. La passe longitudinale se fait, comme on vient de le voir, avec les mains ouvertes, les doigts présentés au corps, la paume en dessous et à plat; mais la passe transversale se fait avec les mains ouvertes, présentant respectivement leurs paumes ou leurs dos, les cinq doigts se trouvent ainsi au-dessus les uns des autres. Dans cette position, chaque main fait l'office d'un éventail, et chaque mouvement, fait à droite et à gauche, constitue la passe trans-

versale, dont les effets sont autres que ceux de la passe longitudinale, aiusi qu'on le verra.

« La passe perpendiculaire ne s'emploie qu'à la fin des séances et après les passes transversales. On prie le malade de se tenir debout, ou se met à son côté, et, plaçant les mains au-dessus de sa tête, l'une devant, l'autre derrière, on descend tout le long du corps jusqu'au plancher; on fait ainsi six à huit passes, en prenant la précaution d'écarter les mains en remontant, pour ne point ramener sur soi-même le fluide et les humeurs entraînées.

« La passe ou friction à distance a un effet plus doux, plus calmant que la passe en touchant, ou friction. Dans un grand nombre de cas, le malade ne supporte pas l'attouchement immédiat. Quand on s'en aperçoit, on cesse aussitôt; on magnétise d'abord à une distance de dix à vingt-cinq centimètres; si l'agitation du malade coutinue, on s'éloigne à ciuquante centimètres, à un mètre, et même heaucoup plus loin : peu à peu l'action devient moins vive et l'on se replace à la première distance. La passe, comme la friction, a la vertu d'entrainer les humeurs, de rétablir la circulation; elle produit en outre chez le malade un sentiment indéfinissable de bien-être, du calme et de la fraicheur. Lorsque l'on a magnétisé par imposition, c'est-à-dire en posant la paume et les doigts de la main sur une partie souffrante, si l'on fait une passe, le fluide que l'on accumule en tenant les mains immobiles descend aussitôt et entraîne avec lui tout ou partie de la cause morbifique. D'où il résulte que la magnétisation par frictions a plus d'intensité que celle par les passes, et que si l'imposition des mains a la vertu de concentration, les passes ont particulièrement celle de l'entrainement.

« Les frictions, comme les passes longitudinales, établissent une circulation nouvelle. en d'autres termes, constituent l'action intérieure; mais une portion du fluide du magnétiseur se répand toujours à la sortie du corps de ce dernier, et forme autour du malade une atmosphère particulière à laquelle se joignent les émanations et les humeurs qui abandonnent le magnétisé à la fin de la passe ou de la friction; cette atmosphère pourrait lui être nuisible, et il faut l'en délivrer. Pour y parvenir on fait, à la fin de chaque séance, sept ou huit passes transversales, avec une et plutôt deux mains, en commençant au-dessus de la tête, et finissant au plancher. Ce procédé dégage la tête, rélablit l'équilibre, et ajoute de nouvelles forces. Il y a des cas où la passe transversale prend le caractère de la passe longitudinale et en produit les effets: ainsi, dans les maladies des yeux, indépendamment des passes ordinaires, on entraîne encore le mai en faisant des passes transversales depuis le nez jusqu'à l'oreille. Si entin on croit que l'on a émis trop de fluide, et que le magnétisé s'en trouve incommodé, on l'en délivre par des passes transversales, et l'effet ne tarde pas à

Are manifeste; car le malade compare le bien qu'on lui fait à celui qui résulte de l'ouverture d'une fenétre pour quiconque est enfermé dans une pièce trop chauffée et remplie de différents fluides.

· La passe perpendiculaire, comme la passe transversale, degage la tête, rétablit lequilibre et donne des forces; de plus il arnie très-souvent qu'à la fin d'une séance les jambes du malade sont lourdes; il a des mouvements disticiles et peut à peine marcher; quelques passes perpendiculaires, depais les reins jusqu'aux pieds, suffisent pour faire cesser ce malaise...

· Les yeux ont une puissance magnétique. La magnétisation oculaire s'emploie pour guerir et pour déterminer ou accelérer une crise. Assis en face du malade, le magnétisear le fixe et tient les yeux immobiles.

Les yeux sont considérés comme des extrémités du corps, et ils lancent abondamment le du:de ; mais ces organes sont si faibies, que leur action n'estqu'accessoire et de pea de durée. On s'en sert dans la pratique pour déterminer le somnambulisme, lorsqu'il est atile de le provoquer. En fixant foriement le malade, on lui envoie un courant ludique qui agit sur son cerveau et ensuite ur le re-le du corps.

· En fixant doucement, tranquillement et la lemps des yeux affaiblis ou affectés, on leur communique la force et la santé dont is cont privés...

·Tous les corps animés ou inanimés: hom**acs, animaux , végétau**x o**u** miné**ra**ux , qu**i** approchent ou peuvent, par circonstance, approcher un malade, doivent être magnétises pour être en harmonie avec lui. Parmi les animaux domestiques, le chat est un de cens qui paraît le plus contraire à l'action nagnétique. Les somnambules n'en souffrent pas l'approche : ils sont assurés de sa pré-sece, quand il pénètre dans un appartement ou qu'il passe à côté d'eux. On a vu la presence ou la rencontre d'un chat produire le très-mauvais effets sur les somnambules; il **ant avoir soin de les éloigner. Les chi**ens **batéprouver une sonsation** moins fàcheuse; mais les somnambules ne les supportent pas: surtout les chiens à long poil. Les serins, suivant M. Bruno, portent une action désagreable, mais faible. Parmi les métaux, le e aimanté, le zinc causent aux somnambales des sensations très-vives et qu'ils ont beancoup de peine à vaincre ; d'autres peuvent être dangereux: le cuivre, par exemde . surtout lorsqu'il est porté par le somambule, par le magnétiseur ou les assisunts, en boutons, boucles et faux bijoux. La soie paraît être un obstacle au passage ta fluide. Les couleurs ne conviennent pas votes, comme, par exemple: le noir, le rouge, le violet. La plume, le poil de certains animaux, réduits en fourrure, occasouvent des crises. Parmi les végétaux, le figuier, l'if, le laurier rose, le laurier cerise, **k samac s**oni nuisibles...

Après l'homme et les animaux, a dit Mesmer, ce sont les végétaux, et surtout les

arbres, qui sont le plus susceptibles du magnétisme animal. De tous les moyens auxiliaires qu'un magnéliseur puisse employer. le traitement par les arbres est celui qui présente le plus d'avantages. Il s'est opéré des cures merveilleuses à l'aide des arbres magnétisés. C'est sous des arbres, à Buzancy, à Beaubourg, à Bayonne, qu'on a vu les effets magnétiques les plus étonnants. « J'opère des effets bien salutaires sur les malades des environs, disait M. de Puységur ; ils affluent autour de mon arbre; il y en avait ce matin plus de cent trente. » Des arbres déjà pleins de force et de vie, auxquels on communique son propre flui**de** , devie**nnent** de grands réservoirs où plusieurs malades peuvent venir se remplir d'un fluide bienfaisant que le magnétiseur a su mettre en mouvement, et dont ils se trouvent imprégnés en se rendant sous leur ombre. «Mon arbre est le meilleur baquet possible, disait encore M. de Puységur, il n'y a pas une feuille qui ne communique de la santé. » L'action des arbres magnétisés est presque toujours trèsdouce; elle donne du calme et procure souvent un sommeil salutaire; elle augmente les forces et régularise quelquefois la circulation du sang, aussi bien que les passes du magnétiseur. Les arbres magnétisés préparent, entretiennent et soutiennent les effets de la magnétisation directe ; ils sont préférables aux réservoirs matériels. D'abord la force vitale est bien plus en harmonie avec le corps humain ; puis ensuite un concours de malades, au grand air, établit une circulation telle, que le réservoir devient immense et ses effets surprenants. L'arbré jouit alors, dit Mesmer, de toutes les vertus du magnétisme. Les personnes saines, en restant quelque temps auprès, ou en le touchant, pourront en ressentir l'effet, et les malades, surtout ceux déjà magnétisés, les ressentiront violemment et éprouveront des crises comme au baquet, même bien plus douces. Le traitement par les arbres magnétisés n'a point d'iuconvénients; mais il exige des précautions, et l'on ne peut en faire usage en tous temps, ni avec toute espèce d'arbres.

«En hiver, quand la végétation est arrêtée dans son cours, et à l'automne quand sa force expire, il y aurait peu de secours vital à puiser dans les arbres. Il est donc évident que ce genre de traitement magnétique ne peutavoirlieu que du printemps à l'automne. En tous cas, les effets seraient beaucoup moins curatifs. L'expérience a prouvé que le choix des arbres n'était pas indifférent: ainsi, il faut rejeter tous ceux dont le suc est caustique et vénéneux, tels sont : le figuier, le laurier rose, le laurier cerise, le sumac; leur action serait nuisible. L'orme, le chène, le tilleul, le frêne, l'oranger, sont ceux dont jusqu'à present on a fait le plus d'usage et dont on a éprouvé les meilleurs effets. Survant les expériences du docteur Rouillier, le noyer, malgré un préjugé vulgaire, n'a point été nuisible dans ses traite-

ments.

« Pour magnétiser un arbre, on commence par le tenir embrassé pendant quelques minutes. On s'éloigne ensuite, et l'on dirige le fluide vers le sommet et du sommet vers le tronc en suivant la direction des grosses branches. Quand on est arrivé à la réunion des branches, on descend jusqu'à la base du tronc, et l'on termine en magnétisant l'espace de terre qu'occupe l'arbre extérieurement et intérieurement; ce qui suppose que les racines s'étendent de trois à six pieds de distance environ. On fait donc le tour de l'arbre en magnétisant, de manière à répandre le suide sur les racines et en le ramenant ensuite de l'extrémité des racines au pied de l'arbre. Quand on a fini d'un côté, on fait la même chose en se plaçant du côté opposé. On attache ensuite aux branches les plus commodes et les mieux situées, surtout à celles qui partent du tronc, des cordes ou cordons de chanvre ou de laine, qui descendent jusqu'à la terre sans la toucher, afin de ne point les exposer à salir et tacher les vétements. Ces cordes ou cordons servent de conducteurs sluidiques; les malades les prennent dans leurs mains ou s'en entourent le corps. Lorsque les choses sont ainsi disposées, on peut faire venir les malades; mais il saut continuer la magnétisation de l'arbre pendant quatre ou cinq jours. Ensuite, si le traitement se trouvait peu suivi, on magnétiserait tous les mois. S'il y a constamment des malades, leur présence et celle du magnétisme rendent leur magnétisation presque inutile. « L'effet curatif des arbres magnétisés, dit Mesmer, est bien plus prompt et plus actif, en proportion du nombre des malades, qui en augmente l'énergie en multipliant les courants, les forces et les contacts.»—«La réunion des malades autour de l'arbre, ajoute M. Deleuze, entretient la circulation du fluide. Cependant il est à propos que le magnétiseur vienne de temps en temps renouveler et régulariser l'action; il lui sustit pour cela de toucher l'arbre pendant quelques moments.»

MAGOA, l'un des plus puissants démons, roi de l'Orient; on l'évoque par l'oraison suivante prononcée au milieu d'un cercle. Elle peut servir tous les jours et à toute heure, dit un grimoire : « Je te conjure et invoque, ô puissant Magoa, roi de l'Orient, je te fais commandement d'obéir à ce que tu aies à venir ou m'envoyer sans retardement Massayel, Asiel, Satiel, Arduel, Acorib, et sans aucun délai, pour répondre à tout ce que je veux savoir et faire, etc. »

MAGOG. Schraderus, dans son lexique scandinave, fait le géant Magog chef des anciens Scythes, inventeur des runes, espèces d'hiéroglyphes ou caractères dont so sont servis les peuples septentrionaux, et dont l'usage a précédé en Europe celui des lettres grecques. Voy. Oc.

MAILLAT (LOUISE), petite démoniaque, qui vivait en 1598: elle perdit l'usage de ses

membres; on la trouva possédée de cinq démons qui s'appelaient loup, chat, chien, joly, griffon. Deux de ces démons sortirent d'abord par sa bouche en forme de pelotes de la grosseur du poing; la première rouge comme du feu, la seconde, qui était le chat, sortit toute noire; les autres partirent avec moins de violence. Tous ces démons étant hors du corps de la jeune personne firent plusieurs tours devant le foyeret disparurent. On a su que c'était Françoise Secrétain qui avait fait avaler ces diables à cette petita fille dans une croûte de pain de couleur de fumier (1).

MAIMÓN, chef de la neuvième hiérarchie des démons, capitaine de ceux qui sont tentateurs, insidiateurs, dresseurs de piéges, lesquels se tortillent autour de chaque personne pour contrecarrer le bon ange (2).

MAIN. On s'est moqué avec raison des borborites, secte hérétique des premiers siècles de l'Eglise, qui avaient des idées absurdes en théologie, et qui disaient que la main est toute la civilisation de l'homme; que, sans la main , l'homme ne serait qu'un cheval ou un bœuf; que l'esprit ne serait bon à rien avec des pieds fourchus, ou des mains de corne ou des pattes à longues griffes. Ils faisaient un système d'origines ; ils contaient que l'homme, dans le commencement, n'avait que des pattes comme les chiens; que tant qu'ils n'eurent que des pattes, les hommes, comme des brutes, vécurent dans la paix, l'heureuse ignorance et la concorde; mais, ajoutaient-ils, un génic prit les hommes en affection et leur donna des mains. Dès lors nos pères se trouvèrent adroits; ils se firent des armes; ils subjuguèrent les autres animaux ; ils imaginèrent, ils produisirent avec leurs mains des choses surprenantes, bâtirent des maisons, taillèrent des habits et firent des peintures. Otez à l'homme ses mains, disaient-ils, et avec tout son esprit, vous verrez ce qu'il deviendra.

Mais nous avons les mains, et c'est Dieu qui nous les a données; quoique nous n'en possédions que deux, la loi de l'égalité si vantée, cette loi impossible, a échoué aussi dans nos mains. Il y a de l'aristocratie jusque-là. La main droite se croit bien au-dessus de la main gauche ; c'est un vieux préjugé qu'elle a de temps immémorial. Aristote cite l'écrevisse comme un être privilégié, parce qu'il a la patte droite beaucoup plus grosse que la gauche.Dans les temps anciens , les Perses et les Mèdes saisaient comme nous leurs serments de la main droite. Les nègres regardent la main gauche comme la servante de l'autre; elle est, disent-ils, saite pour le travail; et la droite seule a le droit de porter les morceaux à la bouche et de toucher le visage. Un habitant du Malabar ne mangerait pas d'aliments que quelqu'un aurait touchés de la main gauche. Les Romains. donnaient une si haute préférence à la droite,

<sup>(1)</sup> M. Garinet, Hist. de la magie en France, p. 162. (2) Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., etc., tiv. 1, p. 22.

cae lorsqu'ils se mettaient à lable, ils se couchaient toujours sur le côlé gauche pour avoir l'autre entièrement libre. Ils se défaient tellement de la main gauche, qu'ils ne représentaient jamais l'amitié qu'en la figurant par deux mains droites réunies.

Chez nous, toutes ces opinions ont suricu. Les gens superstitieux prétendent nême qu'un signe de croix fait de la main carche n'a aucune valeur. Aussi on habitue ke enfants à tout faire de la main droite et à regarder la gauche comme nulle, tandis que peut-être il y aurait avantage à se servir

egalement des deux mains.

**Puisqu'on atta**che à la main une si juste importance, on doit voir sans surprise que des savants y aient cherché tout le sort des hommes. On a écrit d'énormes volumes sous le titre de Chiromancie ou divination par la main. Cette science bizarre présente une soule d'indices qui sont au moins curieux; c'est toute la science des bohémiennes, que sos pères regardaient ordinairement comme des prophétesses et que l'on écoule encore dans les campagnes.

**De tout temps, dit-on, l'homme fut de glace** peur les vérités et de seu pour les menson- ; il est surtout ami du merveilleux ; si Pess d'Ane m'était conté, a dit Lafontaine, j'y prendrais un plaisir extrême. Voilà la cause de la crédulité que nos bons aïeux accordaient aux bohémiennes; et voici les principes de l'art de dire la bonne aventure dens la main, science célèbre parmi les sciences mystérieuses, appelée par les adeptes chiromancie, xeiromancie et chiroscopie.

I y a dans la main plusieurs parties qu'il est important de distinguer : la paume ou **desans de la main;** le poing ou dehors de la main lorsqu'elle est fermée; les doigts, les engles, les jointures, les lignes et les montagnes. — H y a cinq doigts: le pouce, l'index, le doigt du milien, l'annulaire, l'auricalaire on petit doigt. Il y a quinze jointures: trois au petit doigt, trois à l'annulaire, trois au doigt du milieu, trois à l'index, tens au pouce, et une entre la main et le bras. Il y a quatre lignes principales. La igne de la vie, qui est la plus importante, mence au haut de la main, entre le pouce d l'index, et se prolonge au bas de la racine **te pouce, jusqu'au** mili**e**u de la jointure qui **are la main du bras ; la ligne de la santé** de l'esprit, qui a la même origine que a ligne de vie, entre le pouce et l'index, cape la main en deux et finit au milieu de a base de la main, entre la jointure du paignet et l'origine du petit doigt; la lipre de la fortune ou du bonheur, qui comrace à l'origine de l'index, finit sous la lesse de la main, en deçà de la racine du pe-ut doigt; enfin la ligne de la jointure, qui est la moins importante, se trouve sous le bras, dans le passage du bras à la main; c'est plutôt un pli qu'une ligne. On remar-**120 une cinquième** ligne qui ne se trouve pas dans toutes les mains; elle se nomme liçe du triangle, parce que, commençant au Pulica de la jointure, sous la racine du pouce,

elle finit sous la racine du petit doigt. Il y a aussi sept tubérosités ou montagnes, portent le nom des sept planètes. Nous les désignerons tout à l'heure. Pour la chiromancie, on se sert toujours de la main gauche, parce que la droite étant plus fatiguée, quoique plus noble, présente quelquesois dans les lignes des irrégularités qui ne sont point naturelles. On prend donc la main gauche lorsqu'elle est reposée, un peu fraiche et sans aucune agitation, pour voir au juste la couleur des lignes et la forme des traits qui s'y trouvent. La figure de la main peut déjà donner une idée, sinon du sort futur des personnes, au moins de leur naturel et de leur esprit. En général, une grosse main annonce un esprit bouché, à moins que les doigts ne soient longs et un peu déliés. Une main potelée, avec des doigts qui se terminent en fuseaux, comme on se plaît à en souhaiter aux femmes, n'annonce pas un esprit trèsétendu. Des doigts qui rentrent dans la main sont le signe non équivoque d'un esprit lent, quelquefois d'un naturel enclin à la fourberie. Des doigts qui se relèvent au-dessus de la main annoncent des qualités contraires. Des doigts aussi gros à l'extrémité qu'à la racine n'annoncent rien de mauvais. Des doigts plus gros à la jointure du milieu qu'à la racine n'annoncent rien que de bon

Nous donnons sérieusement ces détails, ne pensant pas qu'il soit nécessaire de les ré-

Une main large vaut mieux qu'une main trop étroite. Pour qu'une main soit belle, il faut qu'elle porte en largeur la longueur du doigt du milieu. Si la ligne de la jointure, qui est quelquesois double, est vive et colorée, elle annonce un heureux tempérament. Si elle est droite, également marquée dans toute sa longueur, elle promet des richesses et du bonheur. Si la jointure présentait quatre lignes visibles, égales et droites, on peut s'allendre à des honneurs, à des dignités, à de riches successions. Si elle est traversée de trois petites lignes perpendiculaires, ou marquée de quelques points bien visibles, c'est le signe certain qu'on sera trahi. Des lignes qui partent de la jointure et se perdent le long du bras annoncent qu'on sera exilé. Si ces lignes se perdent dans la paume de la main, elles présagent de longs voyages sur terre et sur mer. Une semme qui porte la figure d'une croix sur la ligne de la jointure est chaste, douce, remplie d'honneur et de sagesse, elle sera le bonheur de son époux. Si la ligne de vie, qui se nomme aussi ligne du cœur , est longue , marquée , égale , vivement colorée, elle présage une vie exemple de maux et une belle vieillesse. Si cette ligue est sans couleur, tortueuse, courte, peu apparente, séparée par de petites lignes transversales, elle annonce une vie courte, une mauvaise santé. Si cette ligne est étroite, mais longue et bien colorée, elle **dé**signe la sagesse, l'esprit ingénieux. Si elle est large et pâle, c'est le signe quelque fois de la sottise. Si elle est profonde et d'une couleur inégale, elle dénote la malice, le ba-

bil, la jalousie, la présomption. Lorsqu'à son origine, entre le pouce et l'index, la ligne de vie se sépare en deux, de manière à former la sourche, c'est le signe de l'inconstance. Si cette ligne est coupée vers le milieu par deux petites lignes transversales bien apparentes, c'est le signe d'une mort prochaine. Si la ligne de vie est entourée de petites rides qui lui donnent la forme d'une branche chargée de rameaux, pourvu que ces rides s'élèvent vers le baut de la main, c'est le présage des richesses. Si ces rides sont tournées vers le bas de la main, elles annoncent la pauvreté. Toutes les fois que la ligne de vie est interrompue, brisée, c'est autant de maladies. La ligne de la santé et de l'esprit est aussi appelée ligne du milieu. Lorsqu'elle est droite, bien marquée, d'une couleur naturelle, elle donne la santé et l'esprit, le jugement sain, une beureuse mémoire et une conception vive. Si elle est longue, on jouira d'une santé parfaite. Si elle est tellement courte qu'elle n'occupe que la moitié de la main, elle dénote la timidité, la faiblesse, l'avarice. Si la ligne de santé est tortueuse, elle donne le goût du vol; droite, au contraire, c'est la marque d'une conscience pure et d'un cœur juste. Si cette ligne s'interrompt vers le milieu pour former une espèce de demi-cercle, c'est le présage qu'on sera exposé à de grands périls avec les bêtes féroces. La ligne de la fortune ou du bonheur commence, comme nous l'avons dit, sons la racine de l'index, et se termine à la base de la main, en deçà de la racine du petit doigt : elle est presque parallèle à la ligne de santé. Si la ligne de la fortune est égale, droite , assez longue et bien marquée, elle annonce un excellent naturel, la force, la modestie et la constance dans le bien. Si, au lieu de commencer sous la racine de l'index, entre l'index et le doigt du mi**lieu, e**lle commence presque au haut de la main, c'est le signe de l'orgueil. Si elle est **très-rouge dans s**a partie supéri**eur**e, elle dénote l'envie. Si la ligne de la fortune est chargée de petites lignes formant des ra-meaux qui s'élèvent vers le haut de la main, elle présage les dignités, le bonheur, la puissance et les richesses; mais si cette ligne est absolument nue, unie, sans rameaux, elle prépare la misère et l'infortune. S'il se îrouve une petite croix sur la ligne de la fortune, c'est la marque d'un cœur libéral, ami de la véracité, bon, affable, orné de toutes les vertus. Si la ligne du bonheur ou de la fortune, au lieu de naître où nous l'avons dit, prend racine entre le pouce et l'index , au même lieu que la ligne de santé, de façon que les deux lignes forment ensemble un angle aigu, on doit s'attendre à de grands périls, à des chagrins. Si la ligne de santé ne se trouvait pas au milieu de la main, et qu'il n'y cût que la ligne de vie et la ligne de la fortune ou du bonheur, réunies à leur origine, de manière à former un angle, c'est le **présage qu'on perdra la tê**te à la bataille, ou qu'on sera blessé mortellement dans quelque affaire. Si la ligne de la fortune est droite et

déliée dans sa partie supérieure, elle donne le talent de gouverner sa maison et de faire une face honnête à ses affaires. Si cette ligne est interrompue vers le milieu par de petites lignes transversales, elle indique la duplicité. Si la ligne de la fortune est pale dans touté sa longueur, elle promet la pudeur et la chasteté. La ligne du triangle manque dans beaucoup de mains, sans qu'on en soit plus malheureux. Si la ligne du triangle est droite, apparente (car ordinairement elle paraît peu), et qu'elle s'avance jusqu'à la ligne de la santé, elle promet de grandes richesses. Si elle se prolonge jusque vers la racine du doigt du milieu, elle donne les plus heureux succès. Mais si elle se perd au-dessous de la racine du petit doigt, vers le bas de la main, elle amène des rivalités. Si elle est tortneuse. inégale, de quelque côté qu'elle se dirige, elle annonce que l'on ne sortira pas de la pauvreté. L'éminence ou gonflement charau qui se trouve à la racine du pouce et s'étend jusqu'à la ligne de la vie se nomme la montagne de Vénus. Quand cette tubérosité est douce, unie, sans rides, c'est l'indice d'un heureux tempérament. Si cette montagne est ornée d'une petite ligne parallèle à la ligne de vie, et voisine de cette ligne, c'est le présage des richesses. Si le pouce est traversé dans sa longueur de petites lignes qui se rendent de l'ongle à la jointure, cas lignes promettent un grand héritage. Mais si le pouce est coupé de lignes transversales, comme le pli des jointures, c'est le signe qu'on fer**a** des voyages longs et périlleux. Si le pouce ou la racine du pouce présentent des points ou des étoiles, c'est la gaieté. L'éminence qui se trouve à la racine de l'index se nomme la montagne de Jupiter. Quand cette tubérosité est unie et agréablement colorée, c'est le signe d'un heureux naturel et d'un cœur porté à la vertu. Si elle est chargce de petites lignes doucement marquées , on recevra des honneurs et des dignités importantes. La tubérosité qui s'élève dans la paume de la main, à la racine du doigt du milieu, se nomme la montagne de Saturne. Si cette éminence est unie et naturellement co lorée, elle marque la simplicité et l'amour de travail; mais si elle est chargée de petites rides, c'est le signe de l'inquiétude, c'est l'indice d'un esprit prompt à se chagriner. la jointure qui sépare la main du doigt du milieu présente des plis tortueux, elle désigne un jugement lent, un esprit paresseux, une conception dure. Une femme qui aurait sous le doigt du milieu, entre la seconde jointu**re et** la jointure voisine de l'ongle, la figure d'une pelile croix, porterait là un signe beureux pour l'avenir. La tubérosité qui se trouvé à la racine du doigt annulaire se nommé la montagne du Soleil. Si cette montagne est chargée de petites lignes naturellement marquées, elle annonce un esprit vif et heureux. de l'éloquence, des talents pour les emplois, un peu d'orgueil. Si ces lignes ne sont qu'at nombre de deux, elles donnent moins d'éloquence, mais aussi plus de modestie. Si la racine du doigt annulaire est chargée de li-

rnes croisées les unes sur les autres, celui qui porte ce signe sera victorieux sur ses ennemis et l'emportera sur ses rivaux. L'éminence qui s'élève dans la main à la racine du petit doigt se nomme la montagne de Mercure. Si cele éminence est unie, sans rides, on aura un heureux tempérament, de la constance dans l'esprit et dans le cœur ; pour les hommes, de la modestie; pour les femmes, de la padeur. Si cette éminence est traversée par deux lignes légères qui se dirigent vers le petit doigt, c'est la marque de la libéralité. L'espace qui se trouve sur le bord inférieur de la main au-dessous de la montagne de Mercure, depuis la ligne du bonheur jusqu'à l'extrémité de la ligne de l'esprit, se nomme le montagne de la Lune. — Quand cet espace stuni, doux, net, il indique la paix de l'âme et on esprit naturellement tranquille. Lorsqu'il est fort coloré, c'est le signe de la tristesse, d'un esprit chagrin et morose, et d'un tempérament mélancolique. Si cet espace est dargé de rides, il annouce des voyages et des dagers sur mer. L'espace qui se trouve sur k bord inférieur de la main, en deçà de la nontagne de la Lune, depuis l'extrémité de k ligne de l'esprit, jusqu'à l'extrémité infénœre de la ligne de la jointure, se nomme is montugue de Mars. Quand cet espace est mi, doux et met, il est le caractère du vrai corrage et de cette bravoure que la prudence accompagne toujours. S'il est fortement coleré, il désigne l'audace, la témérité. Lorsque la montagne de Mars est chargée de grosses rides, ces rides sont autant de daners plus ou moins grands, suivant leur propadeur et leur longueur; c'est aussi le présege d'une mort possible entre les mains des brigands, si les lignes sont livides; elles ent l'indice d'un trépas funeste si elles sont fort rouges; d'une mort glorieuse au champ de bataille si elles sont droites. Des croix sur la montagne de Mars promettent des diguiles et des commandements. N'oublions pes les signes des ongles. De petits signes Nanchatres sur les ongles présagent des craintes; s'ils sont noirs, ils annoncent des faveurs et des dangers; s'ils sont rouges, ce qui est plus rare, des malheurs et des injustices: s'ils sont d'un blanc pur, des espéranes et du bonheur. Quand ces signes se trouvest à la racine de l'ongle, l'accomplissement de ce qu'ils présagent est éloigné. Ils se rapprochent avec le temps, et se trouvent à la mité de l'ongle quand les craintes et les eserances se justifient par l'événement. Pour prese main soit parfaitement heureuse, il u qu'elle ne soit pas trop potelée, qu'elle mit un peu longue, que les doigts ne soient trop arrondis, que l'on distingue les trans des jointures. La couleur en sera fraiche et douce, les ongles plus longs que lares; la ligne de la vie, hien marquée, égale, rache, ne sera point interrompue et s'éleinka dans la ligne de la jointure. La ligne de la santé occupera les trois quarts de l'étene de la main. La ligne de la fortune sera rgée de rameaux et vivement colorée.

(1) Mossegren de Torquemada, 4º journée.

On voit, dans tous les livres qui traitent de la chiromancie, que les doctes en cette matière reconnaissaient deux sortes de divinations par le moyen de la main : la chiromancie physique, qui, par la simple inspection de la main, devine le caractère et les destinées des personnes; et la chiromancie astrologique, qui examine les influences des planètes sur les lignes de la main, et croit pouvoir déterminer le caractère et prédire ce qui doit arriver en calculant ces influences. Nous nous sommes plus appesantis sur les principes de la chiromancie physique, parce que c'est la seule qui soit encore en usage. C'est aussi la plus claire et la plus ancienne.

Aristote regarde la chiromancie comme une science certaine; Auguste disait luiméme la bonne aventure dans la main. Mais les démonomanes pensent qu'on ne peut pas être chiromancien sans avoir aussi un peu de nécromancie, et que ceux qui devinent juste, en vertu de cette science, sont inspirés souvent par quelque maavais esprit (1).

« Gardez-vous, en chiromancie, dit M. Salgues (2), des lignes circulaires qui embrasseraient la totalité du pouce; les cabalistes les nomment l'anneau de Gygès, et Adrien Sicler nous prévient que ceux qui les portent courent risque qu'un jour un lacet fatal ne leur serre la jugulaire. Pour le prouver, il cite Jacquin Caumont, enseigne de vaisseau, qui fut pendu, ne s'étant pas assez mélié de cette funeste figure. Ce scrait bien pis si ce cercla était double en dehors et simple en dedans : alors nul doute que votre triste carrière ne se terminât sur une roue. Le même Adrien Sicler a connu à Nîmes un fameux impie qui fut roué en 1559, et qui portait ce signe mor-

tel à la première phalange.

« Il n'est pas possible de vous tracer toutes les lignes décrites et indiquées par les plus illustres chiromanciens pour découvrir la destinée et fixer l'horoscope de chaque individu; mais il est bon que vous sachiez qu'lsaac Kim-Ker a donné soixante-dix figures de mains au public; le docte Mélampus, douze; le profond Compotus, huit; Jean de Hagen, trente-sept; le subtil Romphilius, six; l'érudit Corvæus, cent cinquante; Jean Cirus, vingt; Patrice Tricassus, quatrevingts; Jean Belot, quatre; Traisnerus, quarante, et Perrucho, six; ce qui fait de bon comple quatre cent vingt-trois mains sur lesquelles votre sagacité peut s'exercer. Mais, dites-vous, l'expérience et les faits parlent en faveur de la chiromancie. Un Grec prédit à Alexandre de Médicis, duc de Toscane, sur l'inspection de sa main, qu'il mourrait d'une mort violente; et il fut en effet assassiné par Laurent de Médicis, son cousin. De tels faits ne prouvent rien; car, si un chiromancien rencontra juste une fois ou deux, il se trompa mille fors. A quel homme raisonnable persuadera-t- on en effet que le soleil se méle de régler le mouvement de son index (comme le disent les maîtres en chiromancie astrologique)? que Vénus a soin de son pouce, et Mercure de son petit doigt? Quoi! Jupiter est

(2) Des erreurs et des préjugés, etc., t. II, p. 49 et suiv.

éloigné de vous immensément; il est quatorze cents sois plus gros que le petit globe que vous habitez, et décrit dans son orbite des années de douze ans, et vous voulez qu'il s'occupe de votre doigt médius!...

« Le docteur Bruhier, dans son ouvrage des Caprices de l'imagination, rapporte qu'un homme de quarante ans, d'une humeur vive et enjouée, rencontra en société une femme qu'on avait fait venir pour tirer des horoscopes. Il présente sa main; la vieille le regarde en soupirant:

« — Quel dommage qu'un homme si aima-

ble n'ait plus qu'un mois à vivre!

« Quelque temps après, il s'échausse à la chasse, la sièvre le saisit, son imagination s'allume, et la prédiction de la bohémienne s'accomplit à la lettre. » Voy. aussi Dinscops, Doigts; aux Légendes, Marthe, etc.
MAIN DE GLOIRE. Ce que les sorciers

appellent main de gloire est la main d'un pendu, qu'on prépare de la sorte : on l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire, en la pressant bien, pour lui faire rendre le peu de sang qui pourrait y être resté; puis on la met dans un vase de terre, avec du sel, du salpêtre, du zimat et du poivre long, le tout bien pulvérisé. On la laisse dans ce pot l'espace de quinze jours; après quoi on l'expose au grand soleil de la canicule, jusqu'à ce qu'elle soit parsaitement desséchée; si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four chauffé de fougère et de verveine. On compose ensuite une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge et du sésame de Laponie; et on se sert de la main de gloire, comme d'un chandelier, pour tenir cette merveilleuse chandelle allumée. Dans tous les lieux où l'on va avec ce suneste instrument, ceux qui y sont demeurent immobiles, et ne peuvent non plus remuer que s'ils étaient morts. Il y a diverses manières de se servir de la main de gloire ; les scélérats les connaissent bien; mais, depuis qu'on ne pend plus chez nous, ce doit être chose rare. Deux magiciens, étant venus loger dans

un cabaret pour y voler, demandèrent à passer la nuit auprès du feu, ce qu'ils obtinrent. Lorsque tout le monde fut couché, la servante, qui se défiait de la mine des deux voyageurs, alla regarder par un trou de la porte pour voir ce qu'ils faisaient. Elle vit qu'ils tiraient d'un sac la main d'un corps mort, qu'ils en oignaient les doigts de je ne sais quel onguent, et les allumaient, à l'exception d'un seul qu'ils ne purent allumer, quelques efforts qu'ils fissent, et cela parce que, comme elle le comprit, il n'y avait qu'elle des gens de la maison qui ne dormit point; car les autres doigts étaient allumés pour plonger dans le plus profond sommeil ceux qui étaient déjà endormis. Elle alla aussitôt à son maître pou**r l'éve**iller, mais elle ne put en venir à bout, non plus que des autres personnes du logis, qu'après avoir éteint les doigts allumés, pendant que les deux voleurs commençaient

à faire leur coup dans une chambre voisine. Les deux magiciens, se voyant découverts, s'ensuirent au plus vite, et on ne les trouva

Les voleurs ne peuvent se servir de la main de gloire, quand on a eu la précaution de frotter le seuil de la porte avec un onguent composé de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et de sang de chouette, lequel onguent doit être fait dans la canicule (2).

MAIN INVISIBLE. Gaspard Schotter, dans sa Magie universelle, livre IV, page 407, rapporte le fait suivant, dont il a été témoin dans son enfance, et qu'il a entendu raconter à des témoins plus âgés que lui. Deux compagnons sortaient d'une ville armés et portant leur bagage, pour allectravailler dans une autre contrée. ge, pour anet travanne. L'un d'eux ayant trop bu attaque l'autre, qui refuse de se battre avec un homme ivre; mais il reçoit un coup à la tête. Voyant couler son sang, il riposte et perce de part en part le malheureux ivrogne. On accourt aussilôt de la ville, et parmi les assistants se trouve la femme même du mort. Dans le moment qu'elle donnait des soins à son époux, le meurtrier, qui s'enfuyait, se sentit saisi par une main invisible et fut entraîné auprès du magistrat, lequel le fit mettre en prison. Qu'était-ce que cette main invisible? Celle du mort qui revenait dégrisé.

MAINFROI ou MANFRED, roi de Naples. qui régna dans les Deux-Siciles de 1254 à 1266, fils naturel de l'empereur Frédéric II. Lorsqu'il fut excommunié pour ses crimes, il s'occupa, dit-on, de magie. Pic de La Mirandole conte que Mainfroi, étant en guerre contre Charles d'Anjou, voulut savoir du diable l'événement de la bataille qu'il allait lui livrer, et que le démon, pour le tromper, ne lui répondit qu'en paroles ambiguës, quoique cependant il lui prédit sa mort; et cn effet, malgré les secours qu'il reçut des Sarrasins, ses alliés, il fut tué dans le combat par un soldat. On remarque que Charles d'Anjou écrivit à Mainfroi, avant la bataille, ces singulières paroles : « Aujourd'hui je t'enverrai en enfer si tu ne m'envoies pas en

paradis. »

On a attribué à Manfred un livre latin intitulé: la Pomme philosophique, où il traite de la science de l'alchimie, qu'il dit être la sœur germaine de la magie (3).

MAISON ENSORCELEE. A la fin de nivôse an xiii (1805), il s'est passé à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth, dans une ancien**ne mai**son dont on avait dépouillé des religieuses cordelières, une scène qui fit quelque bruit. On vit tout à coup voler en l'air des bouteilles depuis la cave jusqu'au grenier; plusieurs personnes surent blessées; les débris de bouteilles restèrent entassés dans le jardin, sans que la soule des curieux pût découvrir d'où provenait ce phénomène. On consulta des physiciens et des chimistes, ils ne purent pas même dire de quelle manufacture venaient les bouteilles qu'on leur montra. Les gens du

<sup>(1)</sup> Delrio, Disquisitions magiques, (2) Le Solide trésor du Petit-Albert.

<sup>(3)</sup> Leloyer, Hist. des spectres et apparitions des esprits, liv. iv, p. 303.

se persuadèrent qu'elles venaient de ufacture du diable, et que cette aven-: pouvait être que l'ouvrage des sorou des revenants; les personnes plus tes, tout aussi crédules, ne surent que . La police découvrit enfin que ces res n'étaient que des habitants de la voisine, aidés d'un physicien de leurs jui, au moyen de l'électricité et d'un nperceptible pratiqué dans le mur, aient à faire mouvoir à leur gré les s de la maison prétendue ensorcelée. ient pour objet d'empêcher le nouveau itaire de la vendre; ils se vengeaient me temps d'une personne dont ils ent avoir à se plaindre (1). Voy. ALBS-, Athénodore, Ayola, Bolacré, Cham-IFESTÉES, REVENANTS, CIC.

.ADR. « Divers sont les jugements qui d'aucuns; si un malade doit vivre ou ; mais je publierai ce présent signe ble, duquel se pourra servir un chaen faire un ferme jugement : Prenez rtie et la mettez dans l'urine du macontinent après que le malade l'aura t avant qu'elle soit corrompue; laissez dans ladite urine l'espace de vingtbeures; et après, si l'ortie se trouve

c'est un signe de vie (2). »

ncre (3) nous conseille de ne pas adl'opinion des gnostiques, qui disent aque maladie a son démon, et d'éviter r populaire qui prétend que tous ceux nbent du haut-mal sont possédés. Les es ont souvent causé de grands dés-Le P. Lebrun rapporte l'exemple semme attaquée d'une maladie de l'œil faisait voir une foule d'images bizarres ayantes; elle se crut ensorcelée : un oculiste l'opéra, et guérit en même son œil et son imagination. Plusieurs rciers, loups-garous et possédés n'éque des malades. Voy. HALLUCINA-

LAFAR. Voy. Valafar.

LAINGHA, nom général des anges du er ordre chez les habitants de Mada-Ces anges font mouvoir les cieux, viles, les planètes, et sont chargés du rnement des saisons : les hommes sont , à leur garde; ils veillent sur leurs détournent les dangers qui les me-

t et écartent les démons.

L CADUC. Pour guérir ce mal on se "un anneau dont voici la recette: s ferez un anneau de pur argent, dans on duquel vous enchâsserez un morceau ne de pied d'élan; puis vous choisirez idi da printemps auquel la lune sera ect bénin ou en conjonction avec Juve Vénus, et à l'heure savorable de la flation vous graverez en dedans de sa ce qui suil : A Dabi, A Habi, ler, A Habi. Soyez assuré qu'en porabituellement cet anneau au doigt du

milieu de la main, il vous garantira du mal caduc (4).» Si vous n'y croyez pas, moi non

MALDONAT, celèbre jésuite, né en 1534. à Casas de la Reina dans l'Estramadure. Il étudia à Salamanque et entra chez les jésuites de Rome en 1562. Deux ans après, il ouvrit, au collège de Clermont, à Paris, un cours de philosophie, dans lequel il obtint les plus brillants succès, quoiqu'il n'eût encore que trente ans. Ayant formé le dessein de tra-vailler à un commentaire sur les quatre évangélistes, il crut voir, pendant quelques nuits, un homme qui l'exhortait à finir promptement cet ouvrage, et qui l'assurait qu'il l'achèverait, mais qu'il survivrait peu de jours à sa conclusion; cet homme lui marquait en même temps un certain endroit du ventre, qui fut le même où Maldonat sentit les vives douleurs dont il mourut en 1583, peu de temps après avoir achevé son ouvrage.

MALE-BETE, monstre qui passait autrefois, dans l'opinion du peuple de Toulouse, pour courir les rucs la nuit. La superstition avait fait croire que tous ceux qui rencontraient ou envisageaient la male-bête, mou-

raient le lendemain.

MALEBRANCHE (Nicolas), savant prétre de l'Oratoire, né à Paris en 1638, mort en 1715. On trouve dans sa Recherche de la Vérité d'assez bonnes choses sur la sorcellerie, qu'il regarde comme une maladie d'imagination : ce qui est vrai le plus souvent. On dit qu'il n'osait pas se moucher, parce qu'il était persuadé qu'il lui pendait un gigot de mouton au bout du nez. On ne le guérit de cette hallucination qu'en faisant semblant de couper le gigot avec un rasoir : c'est du moins ce qui a été raconté. Voy. MALLEBRANCHE.

MALÉFICES. On appelle maléfices toutes pratiques superstitieuses employées dans le dessein de nuire aux hommes, aux animaux ou aux fruits de la terre. On appelle encore maléfices les maladies et autres accidents malheureux causés par un art infernal, et qui ne peuvent s'enlever que par un pouvoir

surnaturel.

Il y a sept principales sortes de maléfices employés par les sorciers : 1° ils mettent dans le cœur une passion criminelle; 2º ils inspirent des sentiments de haine ou d'envie à une personne contre une autre ; 3° ils jettent des ligatures ; 🍄 ils donnent des maladies; 5° ils font mourir les gens; 6° ils ôtent l'usage de la raison; 7º ils nuisent dans les biens et appauvrissent leurs ennemis. Les anciens se préservaient des maléfices à venir en crachant dans leur sein.

En Allemagne, quand une sorcière avait rendu un homme ou un cheval impotent et maléficié, on prenait les boyaux d'un autre homme ou d'un cheval mort, on les trainait jusqu'à quelque logis, sans entrer p**ar la** 

<sup>.</sup> Saignes, Des errours et des préjagés. Peus-Albert, p. 172. abless de l'inconstance des dém., sorc. et magic.,

liv. 1v, p. 284.
(4) Le Petit-Albert, page 156.

porte commune, mais par le soupirail de la cave, ou par-dessous terre, et on y brûlait ces intestins. Alors la sorcière qui avait jeté le maléfice sentait dans les entrailles une violente douleur, et s'en allait droit à la maison où l'on brulait les intestins pour prendre un charbon ardent, ce qui faisait cesser le mal. Si on ne lui ouvrait promptement la porte, la maison se remplissait de ténèbres avec un tonnerre effroyable, et ceux qui étaient dedans étaient contraints d'ouvrir pour conserver leur vie (1). Les sorciers, en ôtant un sort ou maléfice, sont obligés de le donner à quelque chose de plus considérable que l'être ou l'objet à qui ils l'ôtent : sinon, le maléfice retumbe sur eux. Mais un sorcier ne peut ôter un maléfice s'il est entre les mains de la justice : il faut pour cela qu'il soit pleinement libre. Voy. HOCQUE.

On a regardé souvent les épidémies comme des malélices. Les sorciers, disait - on, mettent quelquesois, sous le seuil de la bergerie ou de l'étable qu'ils veulent ruiner, une touffe de cheveux, ou un crapaud, avec trois maudissons, pour faire mourir étiques les moutons et les bestiaux qui passent dessus : on n'arrête le mal qu'en ôtant le maléfice. Delancre dit qu'un boulanger de Limoges, voulant faire du pain blanc suivant sa coutume, sa pâte fut tellement charmée et maléficiée par une sorcière, qu'il fit du

pain noir, insipide et infect.

Une magicienne ou sorcière, pour gagner le cœur d'un jeune homme marié, mit sous son lit, dans un pot bien bouché, un crapaud qui avait les yeux fermés; le jeune homme quitta sa femme et ses enfants pour s'attacher à la sorcière; mais la semme trouva le maléfice, le sit brûler, et son mari reviut à elle (2).

Un pauvre jeune homme ayant quitté ses sabots pour monter à une échelle, une sorcière y mit quelque poison sans qu'il s'en aperçut, et le jeune homme, en descendant, s'étant donné une entorse, fut boiteux toute

sa vie (3).

Une femme ensorcelée devint si grasse, dit Delrio, que c'était une boule dont on ne voyait plus le visage, ce qui ne laissait pas d'étre considérable. De plus, on entendait dans ses entrailles le même bruit que sont les poules, les coqs, les canards, les moutons, les bœufs, les chiens, les cochons et les chevaux, de façon qu'on aurait pu la prendre pour une basse-cour ambulante.

Une sorcière avait rendu un maçon impotent et tellement courbé, qu'il avait presque la tête entre les jambes. Il accusa la sorcière du maléfice qu'il éprouvait; on l'arrêta, et le juge lui dit qu'elle ne se sauverait qu'en guérissant le maçon. Elle se fit apporter par sa fille un petit paquet de sa maison, et, après avoir adoré le diable, la sace en terre, en marmottant quelques charmes, elle donna

le paquet au maçon, lui commanda de se baigner et de le mettre dans son bain, en disant : Va de par le diable ! Le maçon le sit, et guérit. Avant de mettre le paquet dans le bain, on voulut savoir ce qu'il contenait; on y trouva trois petits lézards vifs; et quand le maçon fut dans le bain, il sentit sous lui comme trois grosses carpes, qu'on chercha un moment après sans rien trouver (4).

Les sorciers mettent parfois le diable dans des noix, et les donnent aux petits enfants, qui deviennent maléficiés. Un de nos démonographes (c'est, je pense, Boguet) rapporte que, dans je ne sais quelle ville, un sorcier avait mis sur le parapet d'un pont une pomme maléficiée, pour un de ses ennemis, qui était gourmand de tout ce qu'il pouvait trouver sans desserrer la bourse. Heureusement le sorcier fut aperçu par des gens expérimentés, qui défendirent prudemment à qui que ce fût d'oser porter la main à la pomme, sous peine d'avaler le diable. Il fallait pourtant l'ôter, à moins qu'on ne voulât lui donner des gardes. On fut longtemps à délibérer, sans trouver aucun moyen de s'en défaire; enfin il se présenta un champion qui, muni d'une perche, s'avança à une distance de la pomme et la poussa dans la rivière, où étant tombée, on en vit sortir plusieurs petits diables en forme de poissons. Les spectateurs prirent des pierres et les jetèrent à la tête de ces petits démons, qui ne se montrèrent plus...

Boguet conte encore qu'une jeune fille ensorcelée rendit de petits lézards, lesquels s'envolèrent par un trou qui se fit au plancher. Voy. Charmes, Enchantements, Ma-

eiciens, Sorciers, etc.

MALÍCES DU DEMON. On trouve sur ce chapitre des légendes bien naïves. Il y avait à Bonn, dit Césaire d'Heisterbach, un prêtre remarquable par sa pureté, sa bonté et sa dévotion. Le diable se plaisait à lui jouer de petits tours de laquais; lorsqu'il lisait son breviaire, l'esprit malin s'approchait sans se laisser voir, mettait sa griffe sur la leçon du bon curé et l'empéchait de finir; une autre fois il fermait le livre, ou tournait le feuillet à contre-temps. Si c'était la nuit, il souffait la chandelle. Le diable espérait se donner la joie de mettre sa victime en colère; mais le bon prêtre recevait tout cela si bien et résistait si constamment à l'impatience, que l'importun esprit sut obligé de chercher une autre dupe (5).

Cassien parle de plusieurs esprits ou démons de la même trempe qui se plaisaient à tromper les passants, à les détourner de leur chemin et à leur indiquer de fausses routes, le tout par malicieux divertissement (6).

Un baladin avait un démon familier, qui jouait avec lui et se plaisait à lui faire des espiègleries. Le matin il le réveillait en tirant les couvertures, quelque froid qu'il fit; et quand le baladin dormait trop profondé-

t) Bodin, Démonomanie, liv. IV.

Delrio, Disquisitions magiques. 3) Delancre, De l'Inconstance, etc.

<sup>(4)</sup> Bodin, Démonomanie.
(5) Cæsarii Heisterb. Miracul. lib. v, cap. 53.
(6) Cassiani collat. 7, cap. 53.

ment, son démon l'emportait hors du lit et le déposait au milieu de la chambre (1). Pline parle de quelques jeunes gens qui furent tordus par le diable. Pendant que ces jeunes gens dormaient, des esprits familiers, vétus de blanc, entraient dans leurs chambres, se posaient sur leur lit, leur coupaient les chevens proprement, et s'en allaient après les avoir répandus sur le plancher (2).

MALIN. C'est une des épithètes qu'on donne volontiers au démon, appelé souvent l'esprit malin : elle est prise dans son plus

magyais sens.

MALLEBRANCHE, marqueur de jeu de paume, demeurant en la rue Sainte-Geneviève, à Paris, lequel fut, le 11 décembre 1618, visité par un revenant. C'était sa femme, morte depuis cinq ans. Elle lui donta de bons conseils qui redressèrent sa mauvaise vie, mais parla sans se montrer. On a fait là-dessus une brochure in-12, que voici :

Bistoire nouvelle et remarquable de l'esprit d'une femme qui s'est apparue au faubourg Saint-Marcel après qu'elle a demeuré cinq ens entiers ensevelie : elle a parlé à son mari, lui a commandé de faire prier pour elle, ayant commencé de parler le mardi 11 décembre 1618. Paris, in-12, 1618.

Le mardi 11 décembre 1618, en la rue Sainte-Geneviève de Paris, hors de la porte Saint-Marceau, un nommé Mallebranche, marqueur de jeu de paume, ayant le matin, environ vers les quatre ou cinq heures, entendu quelque bruit, et ne sachant qui leurtait à sa porte, demanda qui c'était. Une voix faible et débile lui répondit que c'était sa femme, décédée depuis cinq ans, qui désirait parler à lui, et lui dire chose qui le touchait, tant pour le salut de son âme, que pour le bien de son ménage; dont cet homme, tout étonné, et ne sachant que répondre, demeura sans répartie. La voix reprit et lui dit:

— Eh quoi! ne connais-tu pas que je suis ta femme, qui parle à toi, et qui t'avertis que tu aies à faire pénitence; autrement tu

périras?

Comme ces choses sont extraordinaires et se peuvent guère arriver sans que l'esprit se trable, aussi celui-ci ne sut ce qu'il devint peur l'heure, et demeura fort étonné. Néanmoins, après quelque intervalle, il entendit une voix qui lui parlait en cette sorte:

— Il ne faut point t'élonner pour cela; c'est la femme qui te parle, qui est décédée éepais cinq ans, trois mois et six jours, qui l'avertit qu'elle est en quelque peine, dont lu as moyen de la tirer, si tu l'as jamais simée; car elle est en grande peine. Mais si tu vas à Saint-Cloud, et là fais prière pour elle et offre cinq chandelles pour le salut de son âme, tu l'allégeras de beaucoup.

L'étonnement fut si grand à cet homme, qu'il me faut pas le demander; néanmoins, après quelques contrastes qu'il en eut en son âme, comme un homme qui est bien ne et qui ne tâche en toutes choses qu'à precurer le repos de l'âme de sa semme, ilse porta à Saint-Cloud, où il sit les offrandes que sa défunte semme lui avait recommandées. Etant de retour le soir, et pensant être en repos pour avoir satissait à ce qui lui avait été ordonné pour la satissaction de cette âme, il entendit frapper à sa porte; et au même instant, ayant demandé qui c'était, il entendit la même voix qui lui dit qu'à la vérité elle avait reconnu qu'il l'aimait et saisait état d'elle, puisqu'il avait été à Saint-Cloud à son intention, mais que ce n'était pas assez, et qu'il y sallait retourner encore une autre sois, et puis qu'elle serait en repos.

Le bruit de cette affaire s'écoula par la ville, et de telle façon, que le vendredi on y fit veuir deux bons capucins. Eux voient, considèrent, regardent de près ce qui pouvait en être; mais n'ayant autre certitude pour ce fait, ils conseillèrent à cet homme de ne plus retourner à Saint-Cloud, s'il n'avait d'autres avertissements plus grands, et que les âmes faibles pouvaient être trom-

pées là-dessus.

Cela ne laissa pas de continuer pourtant, et tous les matins cet homme ne manquait point d'entendre frapper à sa porte, jusqu'à ce qu'enfin, le dimanche suivant, faisant le sourd, il ouit une voix qui appelait et qui demandait qui était au logis. Lui ne veut point répondre; mais le bruit ne cessant pas d'importuner à la porte, la femme de ce marqueur (qui était marié en secondes noces) demanda: — Qui est là?

La voix répondit : - C'est moi qui veux parler à mon mari; je sais bien que vous étes sa femme de present, mais je l'ai été avant vous, et ne suis pas marrie qu'après ma mort il vous ait prise; mais, au reste, je veux lui dire qu'il ait à se châtier et à se reconnaître, et surtout à corriger ses mauvaises habitudes, s'empêcher de jurer le nom saint et sacré de Dieu, comme il a coutume de le faire ; qu'il vive en bon ménage avec toute sa famille et tous ses bons voisins, mais surtout qu'il ne tourmente point ses enfants, et ne batte point sa femme, puisque Dieu a permis qu'il en ait une autre après moi; et outre ce, je lui recommande une chose, c'est qu'avant le jour des Rois, qui sera bientôt, il fasse faire un gâteau, et qu'il assemble tous les voisins pour en venir avoir leur part, et qu'on me laisse la mienne, parce que j'avais promis à mes voisins et voisines, avant ma mort, de faire les Rois avec eux, mais je ne pus, étant morte. Je desire qu'il le fasse maintenant, et après tout cela, je serai en repos. Ensin, que mon mari prie pour moi, et je prieral pour lui, car je suis en grande peine. Ledimanche suivant, le soir, un de MM. les

Ledimanche suivant, le soir, un de MM. les aumoniers du cardinal-évêque de Paris y voulut aller pour considérer l'affaire et prendre garde qu'il n'y eût point d'imposture. Mais quoi! comme la curiosité porte coutumièrement les hommes et surteut les Français

<sup>11;</sup> Gullelmi Parisiensis, partis 2 princip., cap. 8.

à vouloir voir toutes choses nouvelles, la maison se trouva toute pleine de gens qui abordèrent alors, et néanmoins n'entendirent rien, parce que la voix se tut cette nuit-là, ou à cause de l'abondance du monde qui y était, ou autrement; sinon que le matin on ouit battre le tambour à la biscayenne, sans savoir d'où en venait le bruit; et depuis, on n'a rien ou.

MALPHAS, grand président des enfers, qui apparaît sous la forme d'un corbeau. Quand il se montre avec la figure humaine, le son de sa voix est rauque : il bâtit des citadelles et des tours inexpugnables, renverse les remparts ennemis, fait trouver de bons ouvriers, donne des esprits familiers, reçoit des sacrifices, et trompe les sacrificateurs : quarante légions obéissent à ses commandements (1).

MAMBRÉ, célèbre enchanteur de l'Egypte, un de ceux que Moïse confondit par ses mi-

racles (2).

MAMMON, démon de l'avarice : c'est lui, dit Milton, qui, le premier, apprit aux hommes à déchirer le sein de la terre pour en arracher les trésors.

MAMMOUTH, animal dont la race est perdue; il est un sujet de vénération parmi les peuples de la Sibérie, qui lui donnent quatre ou cinq mètres de longueur; sa couleur est grisâtre, sa tête fort longue et son front large; il lui sort des deux côtés, audessus des yeux, des cornes qu'il remue et croise à son gré, disent les Sibériens; ils ajoutent qu'il a la faculté de s'étendre considérablement en marchant, et de se rétrécir en plus petit volume. Ses pattes ressemblent à des pattes d'ours.

### LA CAVERNE DU MAMMOUTH.

La caverne du Mammouth, ou grande grotte américaine, est un immense souterrain dans la prairie sud de l'Etat de Kentucky. La description qui suit est due à la plume d'un gentleman instruit, qui est demeuré tout récemment quelque temps sur les lieux.

La caverne a été explorée, suivant l'estimation du guide, sur une étendue de quatorze milles (22 kilomètres 1,2, 5 lieues 1,2) en ligne droite. Cette limite des explorations aboutit à une entrée au delà des montagnes Rocheuses. Jusqu'où peuvent-elles s'étendre

encore? On l'ignore.

Il paraît que la caverne a été habitée dans des temps reculés, mais probablement par des races éteintes aujourd'hui. On a examiné en 1813 un corps humain trouvé dans cette caverne, et la nombreuse garde-robe conservée auprès de lui, dont on a fait un inventaire exact que l'on possède encore. Le corps était celui d'une femme de taille gigantesque; il avait à peu près 5 pieds 10 pouces. Il était accroupi dans un trou de trois pieds carrés d'ouverture, sur lequel était une pierre plate. Les poignets étaient liés d'une corde

et pliés contre la poitrine; les genoux en étaient rapprochés. Le corps était entouré de deux peaux de cerf à moitié préparées et sans poils, sur lesquelles étaient dessinées en blanc des souches et des seuilles de vigne. Sur ces peaux était un drap de deux yards carrés; aux pieds une paire de mocassins et une espèce de havresac entièrement rempli des objets qui suivent : sept parures de tête en plume d'aigle et d'un autre oiseau de proie, assemblées comme on fait aujourd'hui pour les éventails de plumes : ces parures, fort élégantes, sont placées debout sur le haut de la tête d'une oreille à l'autre, attachées avec des cordons ; une mâchoire d'ours arrangée pour être portée par une corde autour du cou; une serre d'aigle destinée à être portée de la même manière; plusieurs sabots de faons arrangés en chapelet; environ deux cents tours de chapelet en graines de l'intérieur du pays, un peu plus petites que la graine de chanvre; des sifflets liés ensemble et d'environ six pouces de long, faits en canne, avec une ajoutée du tiers de la longueur : une ouverture d'environ 9 lignes s'étend de chaque côté du joint où se trouve un roseau fendu; deux grandes peaux de serpents à sonnettes, dont l'une a quatorze anneaux sonores; un peloton de nerí de chamois pour coudre, ressemblant à des cordes de violon; quelques bouts de gros fil à deux ou trois brins; une poche en filet en forme de valise, s'ouvrant en long et par le haut, avec des ganses de chaque côté el deux cordes fixées à l'une des extrémités passant à travers ces ganses pour la fermer. Cette espèce de valise était d'un bon modèle et fort ingénieusement faite.

lelle était la garde-robe trouvée avec le corps de cette semme. Le drap, les mo-cassins, le havresac, la poche en silet, le fil, les cordons étaient en écorce, travaillés soit en tresse, soit en espèce de tricot. Le havresac avait une double bordure de trois pouces, qui lai donnait plus de force. Je ne pense pas que le travail de tous ces objets soit plus parfait que celui des objets semblables que l'on rencontre dans les différentes tribus indiennes; mais ils avaient tous un cachet particulier, un style, un caractère que je n'ai trouvé nulle autre part. Le corps avait été conservé, par le desséchement des chairs, dans une atmosphère sans variations, où ne peut s'opérer la décomposition animale. La chevelure était rouge et longue de quelques lignes seulement; sur les côtés il existait une blessure. A quelle date du monde remonte le dépôt de ce corps dans la caverne?

On a publié, dans les Annales de la Propagation de la foi, la description suivante

de cette caverne-monstre.

L'aspect grandiose et presque terrible que prennent les collines et les vallons au fond desquels se trouve l'entrée de Mammoth-Cave dispose l'âme aux émotions qu'elle doit bientôt éprouver. Des arbres gigantes-

<sup>(1)</sup> Wierus, In Pseudomonarchia dæm. (2) Saint Paul, II Tim., ch. 111, vers. 8.

<sup>(3)</sup> Laharpe, Hist. des Voyages, t. II, p. 151.

ques. des roches entassées, l'obscurité croissante, tout saisit vivement l'imagination. Le soleil **pénètre à peine dans** le fond de la vallée. On semble quitter le séjour brillant de la lumière pour entrer dans le sombre empire que les Grecs peuplèrent de fantômes

a d'esprits errants.

Nous en approchions déjà; le premier seatiment est celui de la stupeur et d'une sorte d'effroi. Une grotte de 35 pieds de large, de 20 de haut, et profonde de 50 à peu près, est terminée intérieurement par une porte croite qui joint la limite de la lumière et des ténèbres. Avant d'en franchir le seuil, os se relourne par un mouvement spontané et invincible; on jette un dernier regard sur k ciel bleu que Dieu étendit pour en faire le pavillon de l'homme. Oh I comme elle paraît alors brillante, la lumière qui joue à l'entrée de la grotte, dans les larges seuilles des balsamines sauvages, ou sur les rameaux fexibles des ronces! Cependant il faut paser. Le nègre qui vous sert de guide rirait de votre simplicité, si vous lui disiez un mot des sentiments qui remplissent votre âme. Le seuil est franchi; nous sommes dans la branche principale du souterrain.

Une mef sans supports, de 100 toises de leng, de 80 à 110 pieds de haut, et large d'une caquantaine, forme le prodigieux sarcoplage où vous étes momentanément enseveli. La lumière des lampes que les voyagers tiennent à la main va se perdre dans la profondeur du gouffre. Vous les voyez, à quelques pas, lutter contre les ténèbres qui s'épaississent. Pour fixer un objet, il faut 'arrêter, élargir la prunelle et approcher la lampe. Cependant la lumière empruntée d'un fambeau, disséminée dans un espace beaucoup trop vaste pour en être totalement éclairé, donne plus de grandeur aux objets. Aux extrémités de cette longue avenue, plusieurs branches du souterrain débouchent dans diverses directions. On trouve alors **recique ressembl**an**ce ave**c le**s** catacombes

le Rome....

On nous fit traverser une suite de grottes **et d'avenues telles qu'on** en voit partout où la nature a creusé des cavilés souterraines. La seule chose qui frappe ici, c'est le peu de respect que les voyageurs ont pour cette merveilleuse curiosité du nouveau monde. Les incrustations calcaires qui décoraient **jadis l'Avenu**e gothique, la Chapelle, le Temple**,** pachent maintenant le sol ; quelques débris scalement restent suspendus aux murailles et aux voûtes pour exciter les regrets du voyageur; en même temps des milliers de sems se voient dessinés de toutes parts, comme si les auteurs de ces dévastations avaient craint de n'être pas connus.

Nous nous arrétâmes cependant dans la petite chambre appelée Haunted-Chamber, où les premiers qui pénétrèrent dans le souterrain trouvèrent des momies que l'on dit être maintenant dans le Muséum de Peale. Entre plasieurs autres, le cadavre d'une femme maillotée et serrée de bandelettes, comme les momies égyptiennes, méritait de fixer l'attention: à son bras était suspendu un petit sac rempli d'aiguilles et de bijoux : elle était assise et de petite taille: ses traits annonçaient une variété humaine différente de l'homme rouge.

Un espace circulaire, que les guides disent être de huit acres, et que les visiteurs les plus modérés réduisent à quatre, se présente sous terre, sans piliers naturels pour supporter une voûte immense. L'action des eaux qui la creusa jadis a festonné tout à l'entour des draperies, des contours bizarres ou gracieux, comme dans les églises gothiques le ciseau des architectes a dessiné des arabesques, des seuillages, d'élégantes guirlandes. Le Panthéon d'Agrippa revint alors à ma pensée, comme le diminutif sublime de la voûte colossale que j'avais sous les yeux. Mille autres objets dignes d'être décrits trouveraient ici naturellement leur place, si je voulais parler en détail de tous les dômes curieux, de toutes les salles ou avenues pittoresques que le guide nous fit voir, en leur donnant des noms bien ou mal appliqués. Ainsi, les forges du diable se montrent à côté des colonnes d'Hercule et de Pompée, le parapet de Napoléon est voisin du fauteuil de Vulcain, la femme de Loth fait le pendant d'une tête d'éléphant.....

Nous étions entrés dans la caverne à quatre heures du soir; nous en sortimes à la nuit tombante. Le lendemain, avant que le soleil eût encore paru à l'orient, nous redescen-dimes dans la grotte, et, sans nous arrêter aux curiosités de détail, nous nous dirigeâmes à grands pas vers la rivière, dont nous nous proposions d'étudier le cours. Avant d'y parvenir, il faut faire à peu près quatre milles, tantôt dans le roc vif, ou sur des pierres amoncelées, tombées autrefois de la voûte, tantôt sur un sable fin rempli de petits cailloux. Dans plusieurs endroits, surtout dans le labyrinte, près du dôme de Gorni, on trouve des agates, des calcédoines. des opales, communes pour la plupart et de peu de valeur. Avant d'arriver à la rivière, on passe sur le goustre appelé Bottomless dit. Il y a deux ans, c'était le terme de toutes les excursions : un ablme que l'on croyait sans fond se présentait au travers de l'unique sentier du souterrain. Le bruit lointain des eaux du sleuve qui, répété par les eaux des cavernes, ressemble au sourd mugissement d'une cascade, la vue de rochers entassés sans ordre, le rétrécissement presque subit de la voûte et du sentier, tout faisait craindre de trouver la mort, si on osait faire un pas de plus. Mais un voyageur eut plus d'audace que ses devanciers : il prit une montre à secondes, s'assit sur le bord de l'abime, y jeta une pierre, et remarqua qu'après avoir rebondi contre les parois du gouffre, elle s'arrétait enfin, en faisant entendre un bruit plus fort que ceux qui avaient précédé. Le calcul, après plusieurs expériences, lui donna une profondeur approximative de 140 pieds anglais. Le bruit des eaux lui annonçait, d'ailleurs, qu'au delà du précipice il trouverait, en dépit du rétrécissement momentané du souterrain, d'autres voûtes et d'autres avenues, plus larges peut-être que celles qu'il venait de voir. Il s'arma donc de courage, jeta une échelle transversale sur la bouche du gouffre et s'y cramponna des pieds et des mains. Un seul nègre l'accompagnait et, frappé d'une superstitieuse terreur, lui annoncait solennellement qu'il allait périr. La prédiction faillit se trouver vraie. L'échelle, à peine assez longue, était faiblement soutenue de l'autre côté; aussi, au moment où l'aventurier croyait toucher l'autre bord, elle glissa et le nègre poussa un cri d'effroi, s'imaginant que l'hydre de l'abime punissait l'homme blanc de son audace sacrilége. Mais le voyageur intrépide, au moment du plus grand danger, conserva sa présence d'esprit ; il étendit la main en tombant, saisit une pointe de rocher qui, par bonheur, ne céda pas, et se trouva bientôt, hors de crainte, à l'entrée d'une nouvelle caverne. Le nègre même, dit-on, encouragé par le succès d'une tentative si téméraire, alla chercher une échelle plus longue, passa à la suite de l'homme blanc, et revint avec lui par la même route, après avoir vu la rive du fleuve souterrain vers lequel nous allions nous

Actuellement, un pont en bois, jeté à travers le gouffre, offre aux visiteurs toute facilité de passer sans la moindre crainte, et tout le monde s'étonne aujourd'hui que l'on ait été pendant longtemps arrêté par si peu de chose. Il est surprenant, sans doute, de trouver une rivière si loin du jour; c'est une merveille de voir une vallée ténébreuse entourée de collines, de gorges, de ravins, peuplée d'êtres vivants, présentant, à la lumière près, tous les caractères des vallons

où nous aimons tant à errer.

Après avoir descendu un coteau couvert de sable et de rochers épars, on se trouve sur les bords d'un nouveau Styx. La rivière peut avoir en cet endroit vingt pieds de large; on lui en donne autant de profondeur. Elle coule sur un lit de sable fin et de jolis cailloux. Quand elle devient moins profunde et que ses rives sont recouvertes seulement de quelques pouces d'eau, on y trouve un grand nombre d'écrevisses, pour la plupart de petite taille, rabougries, entièrement blanches; quelquesois, pourtant, on en trouve de taille ordinaire, presque noires et mieux nourries. Mais le caractère le plus frappant dans les deux espèces, c'est l'absence d'yeux, causée sans doute par leur inutilité. La cécité la plus complète est aussi le caractère le plus remarquable des poissons qui peuplent la rivière souterraine. On n'en connaît encore qu'une espèce du genre cottus. Le plus gros qui y ait jamais été péché pouvait avoir six pouces; leur taille ordinaire est de trois à quatre pouces. Il serait facile de se les procurer vivants. Pour terminer la liste des animaux qui habitent Mammoth-Cave, je dois ajouter aux poissons et aux écrevisses plusieurs espèces d'insectes, entre autres des arachnides phalangiennes et des grillons. Mais il est temps

de continuer notre route; un canot nous attend sur le rivage; hâtons-nous d'y entrer.

Nous étions trop nombreux pour entrer tous à la fois dans la barque; les dames s'y placèrent d'abord avec leurs maris. Chacun, sa lampe à la main , se tenait assis et tranquille; deux nègres seuls frappaient l'eau de leurs avirons. Pour nous, assis sur la rive. nous vimes l'esquif voguer majestueusement vers la partie obscure du gouffre.Le premier trajet est à peine de dix minutes; la barque revint nous prendre, et bientôt nous nous trouvâmes de nouveau réunis sur un banc de terre calcaire compacte, au-dessous duquel le fleuve se perd comme par enchantement dans le sable. On peut éviter ce premier passage en se glissant à travers les rochers jusqu'au sommet des hautes collines qui bordent le sleuve; alors on marche quelque temps sur le bord d'un précipice. On voit à cent pieds de profondeur une immense vallée de forme elliptique, au fond de laquelle un murmure sourd indique la présence des eaux. Mais à la suite d'un second passage le seuve prend un aspect grandiose et effrayant; quelquefois son lit est resserré entre des rochers minés par les eaux ; quelquefois il s'élargit et présente la forme d'un lac. Je l'ai plusieurs fois traversé, et c'élait loujours avec un nouve**au** sentiment de terreur. Dans le troisième trajet, on passe au moins vingt minutes sur la rivière. Une baie s'en détache dans cet endroit; mais on peut la traverser quelques pas plus loin, en sautant d'un rocher sur l'autre.

Plusieurs d'entre nous n'avaient pas osé risquer leur vie sur un aussi fréle esquif, et il n'est pas possible de disconvenir qu'il y avait danger réel. On parvint cependant à les faire passer de la rive droite sur la rive gauche. Ils gravirent de nouveau la chaine de collines qui bordent aussi le fleuve de co côté, et le seul passage qui se présenta alors devant eux était une espèce de grotte étroite et hasse, dont les dimensions vont toujours en s'amoindrissant; bientôt ce n'est plus qu'un trou d'un pied et demi de haut, où il faut se glisser tout de son long, et pendant près de dix minutes on est ainsi obligé de ramper. Enfin on arrive au revers opposé a de la chaîne, et on retrouve encore la rivière, qui a sait cependant un long circuit.

Un des points de vue les plus pittoresques dont il soit possible de jouir se présente au voyageur du haut de ce dernier versant : tout autourse forment rapidement des incrustations calcaires; la nature pétrit là des colonnes, des draperies, des groupes de rochers et de statues en profusion. Le sommet des collines touche la voûte, qui dans cet endroit est percée d'excavations et ornée de festons calcaires à grands plis. Au-dessous coule le fleuve, où l'on pourrait se jeter d'un saut.

A la branche principale du souterrain, d'autres cavernes plus étroites viennent se rattacher et ouvergent dans plusieurs directions. Si l'on s'aventure dans quelqu'une
d'entre elles, on trouve souvent des chambres brillantes, des boudoirs gracieux, tendus
d'une belle draperie blanche, épaisse, vekutée; je n'ai point entendu dire que nulle part
alleurs on eût encore trouvé des formations
modernes de gypse aussi puissantes. Ce n'est
encore que l'antichambre d'un immense paliss: cinq milles au delà de la rivière, on en
trouve la singulière entrée. Ceux qui me limot me croiront à peine, et je suis bien
loin de rendre tout ce que j'ai senti.

La galerie souterraine où l'on a marché insque-là finit enfin. Ce sentier devient d'alord plus étroit; on monte graduellement sur le roc vif, et l'on se trouve arrêté par un mur noir comme du basalte. Mais c'est le commencement des merveilles. Si l'on élève la tête, on voit un trou festonné d'incrustations calcaires: ce sont comme des grappes de raisin pendantes et gracieusement amonchées. En s'aidant des pieds et des mains, en y monte, quoique difficilement, et le spectacle le plus magique se présente aussiót aux regards. On se trouve transporté sur des guirlandes et des amas de raisins noirs et blancs.

Les masses de ce beau fruit tombent jusqu'à terre; tout le sol en est jonché. Une en pure, que l'on prendrait pour leur s, s'échappe le long des guirlandes, suit les contours de leurs draperies, et tombe enfin dans un bassin de roc découpé. Hélas l encore un petit nombre d'années, et cette salle magnifique n'existera plus. Elle fut découve: te quinze jours seulement avant notre visite, et déjà j'ai vu les marques brutales des premiers coups donnés aux belles guirlandes. Ce superbe jeu de la nature sera bientôt ce qu'est aujourd'hui l'Avenue gothir. quelques débris revêtus d'un beau nom. On l'appelle aujourd'hi le Cabinet de Clerland. Cest l'entrée d'un nouveau souterrain qui est loin d'avoir encore été entièrement exdoré. Le sol est recouvert d'une fine pous-ière de platre provenant de la decomposin des incrustations de gypse : les murailles en sont partout lapissées. Les formes se sont plus seulement des colonnes et des dra; eries, mais aussi des feuilles, des fleurs, **des rosaces, d**es étoiles, mille images bizartes, naturelles, gracieuses.

Arrivés à une distance de près de seize miles de l'entrée de la grotte, nous ne jumines pas à propos d'alter plus avant. Un mre monde reste encore à découvrir. Qui mit si, par des galeries encore inconnues, m a'arrivera pas à trouver une autre branche de la rivière? qui sait tout ce que recèle, pour la science et la curiosité. ce merveilleux royaume des ténèbres?

MAN, ennemi de Sommona-Codom. Les samois le représentent comme une espèce te monstre, avec une tête hérissée de serpents, un visage fort large et des dents hor-riblement grandes.

MANCANAS, imposteur qui, dans les lies Mariannes, s'attribuait le pouvoir de commander aux éléments, de rendre la santé aux malades, de changer les saisons et de procurer une récolte abondante ou d'heureuses pêches.

MANCHE A BALAI. Quand les sorciers et les démons faisaient le sabbat, les sorcières s'y rendaient à cheval sur un manche à ba-

MANDRAGORES, démons familiers assez débonnaires; ils apparaissent sous la figure de petits hommes sans barbe, avec les cheveux épars. Un jour qu'une mandragore osa se montrer à la requête d'un sorcier qu'on tenait en justice, le juge ne craignit pas de lui arracher les bras et de les jeter dans le feu (1). Ce qui explique ce fait, c'est qu'on appelle aussi mandragores de pelites poupées dans lesquelles le diable se loge, et que les sorciers consultent en cas d'embarras. On lit dans le Petit-Albert que, voyageant en Flandre et passant par Lille, l'auteur de cet ouvrage fut invité par un de ses amis à l'accompagner chez une vieille femme qui passait pour une grande devineresse, et dont il découvrit la fourberie. Cette vieille conduisit les deux amis dans un cabinet obscur, éclairé seulement d'une lampe. à la lueur de laquelle on voyait, sur une table couverte d'une nappe, une espèce de petite statue ou mandragore, assise sur un trépied. ayant la main gauche étendue et tenant de cette main un cordon de soie très-délié, au bout duquel pendait une petite mouche de ser bien poli. On avait placé au-dessous un verre de cristal, en sorte que la mouche se trouvait suspendue au-dessus de ce verre. Le mystère de la vieille consistait à commander à la mandragore de frapper la mouche contre le verre, pour rendre témoignage de ce que l'on voulait savoir. Ainsi elle disait, en s'adressant à la statue : « Je t'ordonne, mandragore, au nom de celui **à qui** tu dois obéir, que si monsieur doit être heureux dans le voyage qu'il va faire, tu fasses frapper trois fois la mouche contre le verre. » La mouche frappait aussitot les trois coups demandés, quoique la vieille ne touchat aucuncment ni au verre, ni au cordon de soie, ni à la mouche, ni à la statue; ce qui surprenait les spectateurs. Et afin de mieux duper les gens par la diversité de ses oracles, la vieille faisait de nouvelles questions à la mandragore, et lui désendait de frapper si telle ou telle chose devait ou ne devait pas arriver; alors la mouche restait immobile. Voici en quoi consistait tout l'artifice de la vicille : la mouche de fer, qui était suspendue dans le verre, étant fort légère et bien aimantée, quand la vieille voulait qu'elle frappåt contre le verre, elle mettait à un de ses doigts une bague dans laquelle était enchâssé un gros morceau d'aimant. On sait que la pierre d'aimant a la vertu d'attirer le fer : l'anneau de la vieille mettait en mouvement la mouche aimantée, et la faisait frapper autant de fois qu'on voulait contre le verre. Lorsqu'elle désirait que la mouche ne frappât point, elle ôtait la bague de son doigt, sans qu'on s'en aperçût. Ceux qui étaient d'intelligence avec elle avaient soin de s'informer des affaires de ceux qu'ils lui menaient, et c'est ainsi que tant de personnes furent trompées.

Les anciens Germains avaient aussi des mandragores qu'ils nommaient Alrunes : c'étaient des figures de bois qu'ils révéraient, comme les Romains leurs dieux Lares, et comme les nègres leurs fétiches. Ces figures prenaient soin des maisons et des personnes qui les habitaient. On les faisait des racines les plus dures, surtout de la mandragore. On les habiliait proprement, on les couchait mollement dans de petits cosfrets; toutes les semaines on les lavait avec du vin et de l'eau, et à chaque repas on leur servait à boire et à manger, sans quoi elles auraient jeté des cris comme des enfants qui souffriraient la saim et la soif, ce qui eût attiré des malheurs; enfin on les tenait renfermées dans un lieu secret, d'où on ne les retirait que pour les consulter. Dès qu'on avait le bonheur d'avoir chez soi de pareilles figures (hautes de huit à neuf pouces), on se croyait heureux; on ne craignait plus aucun danger, on en attendait toutes sortes de biens, surtout la santé et la guérison des maladies les plus rebelles. Mais ce qui était encore plus admirable, c'est qu'elles faisaient connaitre l'avenir : on les agitait pour cela, et on croyait attraper leurs réponses dans des hochements de tête que le mouvement leur imprimait. On dit que cette superstition des anciens Germains subsiste encore aujourd'hui parmi le peuple de la basse Allemagne, du Danemark et de la Suède.

Les anciens altribuaient de grandes vertus à la plante appelée mandragore. Les plus merveilleuses de ces racines étaient celles qui avaient pu être arrosées de l'urine d'un pendu; mais on ne pouvait l'arracher sans mourir. Pour éviter ce malheur, on creusait la terre tout autour, on y fixait une corde attachée par l'autre extrémité au cou d'un chien; ensuite, ce chien étant chassé, arrachait la racine en s'enfuyant; il succombait à l'opération, mais l'heureux mortel qui ramassait alors cette racine ne courait plus le moindre danger, et possédait un trésor inestimable contre les maléfices. Voy. Bouchey, Brioché, etc.

MANÉ-RAJA. C'est le Noé de la mythologie indienne, qui n'est qu'une tradition horriblement altérée de l'Ecriture sainte. Il fut sauvé au jour du déluge universel, en récompense des vertus qu'il avait seul pratiquées au milieu de la corruption de son temps. Un jour qu'il se baignait, Dieu se présenta à lui sous la forme d'un petit poisson, et lui dit de le prendre: Mâné l'ayant fait, et le voyant grossir dans sa main, le mit dans un vase où il grossit encore avec tant de

promptitude, que le râja fut contraint de le

porter dans un grand bassin, de là dans un étang, puis dans le Gange, et enfin dans la mer. Alors le poisson lui apprit que tous les homnes allaient être noyés dans les eaux du déluge, à l'exception de lui, Mâné. Il lui ordonna en conséquence de prendre une barque qui se trouvait attachée au rivage, de l'amarrer à ses nageoires, et de se mettre dedans à sa remorque. Mâné ayant obéi, fut sauvé de la sorte, et le poisson disparut, quand les eaux se retirèrent. Le déluge indien ne dura que sept jours.

MANES, dieux des morts, qui présidaient aux tombeaux chez les anciens; plus souvent encore les Mânes sont les âmes des morts. Le nom de Mânes en Italie était particulièrement attribué aux génies bienfai-sants et secourables. Les manes pouvaient sortir des enfers, avec la permission de Summanus, leur souverain. Ovide rapporte que. dans une peste violente, on vit les Manes se lever de leurs tombeaux et errer dans la ville et les champs en jetant des hurlements affreux. Ces apparitions ne cessèrent avec la peste, suivant ce poëte, que quand on eut rétabli les sétes sérales, instituées par Numa, et qu'on eut rendu aux ombres le culte ordinaire qu'on avait depuis quelque temps interrompu.

Lorsque les Mânes étaient nommés Lémures ou Rémures, on les regardait comme des génies irrités, malfaisants et ardents à nuire. Leloyer (1) dit que les Mânes n'étaient que des démons noirs et hideux, comme les diables et les ombres infernales. Voy. Lémurss.

MANFRED. Voy. Mainfroi.

MANG-TAAR, espèce d'enfer des Yakouts, habité par huit tribus d'esprits malfaisants : ces esprits ont un chef, dont le nom est Acharai Rioho, le puissant. Le bétail dont le poil est entièrement blanc est sacré pour les Yakouts, comme dévoué au grand Acharaï. Les Yakouts croient que dès que leurs chamans meurent, ils se réunissent à ces esprits. Ces chamans sont des sorciers ou prétendus tels, qui font auprès de leurs idoles l'office de prêtres.

MANICHÉENS, sectateurs de l'hérésiarque Manès, né dans la Perse en 240. Ils reconnaissaient deux principes également puissants, également éternels, Dieu, auteur du

bien, et le diable, auteu**r du** mal.

MANIE. Il y a des manies féroces qu'on n'explique plus. Nos pères y voyaient une possession, et peut-être n'avaient-ils pas si tort. Le 24 octobre 1833, un fermier de Habershausen (Bavière), nommé Joseph Raas, sans doute possédé, tua sa femme par fanatisme; il la croyait elle-même possédée du démon, il voulait le chasser du corps de cette malheureuse; à cet effet il la frappa à coups redoublés d'une croix de métal qui lui ôta la vie. Pendant cette affreuse opération, quatre de ses enfants étaient présents et priaient, par son ordre, pour l'heureuse délivrance de leur mère. Aux cris de la victime, les voisins accoururent; mais malheu-

resement il était trop tard : l'infortunée venait d'expirer.

MANITOU. C'est le nom que les nègres dessent au diable. Voy. Matchi-Manitou.

MANTO, sibylle thessalienne, à qui on attribec cette prophétie, appliquée à Notre-Segneur Jésus-Christ: « Celui qui est grand viendra; il traversera les montagnes et les enx du ciel ; il régnera dans la pauvreté et éminera dans le silence, et il nattra d'une vierge (1). »

MANY, faux prophète et peintre célèbre

parmi les Orientaux, qui fonda en Perse une sede. dont l'existence des deux principes éternels du bien et du mal, la métempsycese, l'abstinence des viandes, la prohibition en meurtre de tout animal, sont les dogmes

principaux.

MAORIDATH, préservatif contre les enchantements. C'est le nom que les musulmas donnent aux deux derniers chapitres de Koran, qu'ils récitent souvent pour se garantir des sortiléges et de toutes autres manyaises rencontres.

MARAIS. Dans le Pallène, contrée du Septentrion que nous ne connaissons pas, les conteurs anciens signalent un marais non moins iguoré, où ceux qui se baignaient neaf fois recevaient le plumage d'un cygne

et la faculté de voler.

LARBAS ou BARBAS, grand président des calers; il se montre sous la forme d'un lion furieux. Lorsqu'il est en présence d'un exorciste, il prend la figure humaine et ré-pond sur les choses cachées. Il envoie les maladies: il donne la connaissance des arts mécaniques ; il change l'homme en dissérentes métamorphoses; il commande trente-six

legions (2).

MARC. L'hérésiarque Valentin eut entre antres disciples un nommé Marc, qui exerçait une espèce de magnétisme par lequel il **prétendait commun**iquer le don de prophétie. **Quand une femme à qui il avait promis ce doa lui disait : Mais je ne s**uis pas prophélesse, il faisait sur elle des invocations afin de l'étonner, et il ajoutait : Ouvre la bouche à présent et dis tout ce qui te viendra, tu prophétiseras. La pauvre femme se hasardait et se croyait prophétesse. Il donnait dans la cabale; et sans doute ses sectateurs tevaient de lui cette doctrine, que les vingtquatre lettres de l'alphabet sont vingt-quatre eons on esprits qui dirigent toutes choses. On ajoute que dans ses prestiges, car il faisant aussi de la magie, il était secondé par le lémon Azazel.

MARC DE CAFÉ (ART DE DIRE LA BONNE AVENTURE PAR LE). Les préparatifs de l'art de lire les choses futures dans le marc de café seat fort simples. Vous laisserez dans la casetière le marc que le casé y a déposé; qu'il soil vieux ou frais, il a des résultats, pourvu qu'il soit à peu près sec quand vous voudrez

l'employer. Vous jetterez un verre d'eau sur ce marc; vous le ferez chauffer jusqu'à ce qu'il se délaye. Vous aurez une assiette blanche, sans tache, essuyée et séchée. Vous remuerez d'abord le marc avec une cuiller. vous le verserez sur l'assiette, mais en petite quantité et de façon qu'il n'emplisse l'assiette qu'à moitié. Vous l'agiterez en tous sens. avec légèreté, pendant une minute; ensuite vous répandrez doucement tout le liquide dans un autre vase, Par ce moyen il ne reste dans l'assiette que des particules de marc de café disposées de mille manières, et formant une foule de dessins hiéroglyphiques. Si ces dessins sont trop brouillés, que le marc soit trop épais, que l'assiette ne ressemble à rien. vous recommencerez l'opération. On ne peut lire les secrets de la destinée que si les dessins de l'assiette sont clairs et distincts. quoique pressés. Les bords sont ordinairement plus épais; il y a même souvent des parties embrouillées dans le milieu; mais on ne s'en inquiète point ; on peut deviner quand la majeure partie de l'assiette est déchiffrable. Des sibylles prétendent qu'on doit dire certaines paroles mystérieuses (3) en versant l'eau dans la cafetière, en remuant le marc avec la cuiller devant le feu, en le répandant sur l'assiette. C'est peut-être une supercherie. Les paroles n'ont pas ici vertu. Si on les ajoute, ce n'est que pour donner à l'œuvre quelque solennité et pour contenter les gens qui veulent que tout se fasse en cérémonie.

Le marc de casé, après qu'on l'a versé dans l'assiette, y laisse donc diverses figures. ll s'agit de les démêler; car il y a des courbes, des ondulations, des ronds, des ovales, des carrés, des triangles, etc., etc. Si le nombre des ronds ou cercles, plus ou moins parfaits, l'emporte sur la quantité des autres figures, ce signe annonce qu'on recevra de l'argent. S'il y a peu de ronds, il y a de la gêne dans les finances de la personne qui consulte. Des figures carrées annoncent des désagréments, en raison de leur nombre. Des figures ovales promettent du succès dans les affaires, quand elles sont nombreuses ou distinctement marquées. Des lignes grandes ou petites, pourvu qu'elles soient saillantes ou multipliées, présagent une vieillesse heureuse. Les ondulations ou lignes qui serpentent annoncent des revers et des succès entremélés. Une croix au milieu des dessins de l'assiette promet une mort douce. Trois croix présagent des honneurs. S'il se trouve dans l'assiette un grand nombre de croix, on reviendra à Dieu après la fougue des passions : il eut été mieux de ne pas le quitter. Un triangle promet un emploi honorable. triangles à peu de distance l'un de l'autre sont un signe heureux; en général, cette figure est de bon présage. Une figure qui aurait la forme d'un H annonce un empoison-

<sup>(1)</sup> Magnus veniet, et transibit montes et aquas cœli, et regudat in pempertate et in silentio dominabitur, nascetur-que ex utero virginis. (2) Wierus, in Pseudomonarchia dæmon. (3) Les voici. En jetant l'esa sur le marc: Aqua boraxit

venias carajos ; en remuant le marc avec la cuiller : Fixatur et patricam explinabit tornare; en répandant le marc sur l'assiette : Hax verticaline, pax jantas marobum, metx destinatus, reidu porol. Ces paroles ne signifiant rien, ne s'adressant à personne, pourraient bien être sans utilité

nement. Un carré long bien distinct promet des discordes dans le ménage. Si vous apercevez au milieu des dessins de l'assiette une raie dégagée, c'est un chemin qui annonce un voyage. Il sera long, si ce chemin s'étend; facile si le chemin est net ; embarrassé si le chemin est chargé de points ou de petites lignes. Un rond dans lequel on trouve quatre points promet un enfant. Deux ronds de cette sorte en promettent deux, et ainsi de suite. Yous découvrez dans l'assiette la figure d'une maison à côlé d'un cercle? Atlendezvous à posséder cette maison. Elle sera à la ville, car vous voyez un X dans le voisinage. Elle serait à la campagne si vous distinguiez auprès de ce signe la forme d'un arbre, d'un arbuste, ou d'une plante quelconque. Cette maison vous sera donnée, ou du moins vous l'aurez par héritage, lorsqu'elle est accompagnée de triangles. Vous y mourrez si elle est surmontée d'une croix. Vous trouverez peut-être la forme d'une couronne, elle vous promet des succès à la cour. On rencontre souvent la figure d'un ou de plusieurs petits poissons; ils annoncent qu'on sera invité à quelque bon diner. La figure d'un animal à quatre pattes promet des peines. La figure d'un oiseau présage un coup de bonheur. Si l'oiseau semble pris dans un filet, c'est un procès. La figure d'un reptile annonce une trahison. La figure d'une rose donne la santé ; la forme d'un saule pleureur, une mélancolie ; la figure d'un buisson, des retards. La forme d'une roue est le signe d'un accident. Une fenêtre ou plusieurs carrés joints ensemble de manière à former une espèce de croisée vous avertissent que vous serez volé. C'est bon à savoir. Si vous voyez une tête ou une forme de chien à côté d'une figure humaine, vous avez un ami. Si vous voyez un homme monté sur un cheval ou sur tout autre quadrupède, un homme estimable fait pour vous de grandes démarches. Quand vous apercevez trois figures l'une auprès de l'autre, attendez quelque emploi honorable. Si vous distinguiez une couronne de croix, un homme de vos parents mourrait dans l'année. Une couronne de triangles ou de carrés annonce la mort d'une de vos parentes également dans l'année qui court. Un bouquet composé de quatre fleurs ou d'un plus grand nombre est le plus heureux de tous les présages. - Voilà.

MARCHOCIAS, grand marquis des enfers. Il se montre sous la figure d'une louve féroce, avec des ailes de griffon et une queue de serpent; sous ce gracieux aspect le marquis vomit des flammes. Lorsqu'il prend la figure humaine, on croit voir un grand soldat. Il obéit aux exorcistes, est de l'ordre des dominations, et commande trente légions (1).

MARCIONITES, hérétiques du v siècle, qui avaient pour chef Marcion. Ils étaient dualistes et disaient que Dieu avait créé nos âmes, mais que le diable jaloux avait aussitôt créé nos corps, dans lesquels il avait emprisonné lesdites âmes.

MARDI. Si on rogne ses ongles les je de la semaine qui ont un R, comme le ma le mercredi et le vendredi, les bonnes q disent qu'il viendra des envies aux do

MARENTAKEIN, arbrisseau des speci

Foy. GUTHEYL.

MARGARITOMANCIR, divination pa perles. On en pose une auprès du feu, c couvre d'un vase renversé, on l'enchant récitant les noms de ceux qui sont susp Si quelque chose a été dérobé, au moi où le nom du larron est prononcé, la g bondit en haut et perce le fond du pour sortir; c'est ainsi qu'on reconnal

coupable (2).

MARGUERITE, princesse hollandaise vivait au xIII siècle. Ayant refusé brut ment l'aumône à une pauvre femme qui a plusieurs enfants, et lui ayant reproch fécondité, cette pauvresse lui prédit qu' même aurait autant d'enfants qu'il y jours dans l'an. Elle accoucha en effe trois cent soixante-cinq enfants, qui fu présentés au baptême, tous les garçons comme le doigt, avec le nom de Jean, et tes les filles, aussi mignonnes, avec le de Marie, sur deux grands plats que garde toujours à Loosduynen, près de Haye, où cette histoire n'est pas misdoute. Avec les deux plats bien conse on montre le tombeau destroiscent soix ( cinq enfants, morts tous aussitôt après bapieme.

MARGUERITE, Italienne, qui avait un prit familier. Lenglet-Dufresnoy rappainsi son histoire, sur le témoignage de

ian :

« Il y avait à Milan une femme non Marguerite, qui publiait partout qu'elle : un diable ou esprit familier, qui la suive l'accompagnait partout, mais qui pou s'absentait deux ou trois mois de l'ar Elle tratiquait de cet esprit; car souvent était appelée en beaucoup de maisons, e continent qu'on lui avait fait commande d'évoquer son esprit, elle courbait la têt l'enveloppait de son tablier, et commend l'appeler et adjurer en sa langue italien se présentait soudain à elle et répondait : évocation; la voix de cet esprit ne s'enter pas auprès d'elle, mais loin, comme si fût sortie de quelque trou de muraille ; quelqu'un se voulait approcher du lieu la voix de cet esprit résonnait, il était ét qu'il ne l'entendait plus en cet endroit, en quelque autre coin de la maison.

« Quant à la voix de l'esprit, elle n point articulée ni formée de manière c la pût bien entendre; elle était grêle et se de sorte qu'elle se pouvait dire plutô murmure qu'un son de voix. Après qu esprit avait sissé ainsi et murmuré, la v lui servait de truchement, et saisait en dre aux autres ce qu'il avait dit.

« Elle a demeuré en quelques maison des femmes, qui ont observé ses façon faire, disent qu'elle enferme quelqueso

<sup>(1)</sup> Wierus, In Pseudomonarchia dæm.

<sup>(2)</sup> Delancre, Incrédulité et mécréance du sortilége pleinement convaincue, p. 270.

l en un linceul, et qu'il a coutume de sordre la bouche tellement qu'elle a que toujours les lèvres ulcérées. Cette able femme est en si grande horreur à e monde, à cause de cet esprit, qu'elle suve personne qui la veuille loger ni sasente à fréquenter avec elle (1). » is n'avons pas besoin d'ajouter que l'à un tour de ventriloquie.

RIACHO DE MOLÈRES, insigne sorqui fut accusée par une jeune fille nomlarie Aspiculette, âgée de dix-neuf ans, voir menée au sabbat, l'emportant sur pu après s'être frottée d'une eau épaisse dâtre, dont elle se graissait les mains,

inshes et les genoux (2).

RIAGE. On a plusieurs moyens de litre quand et avec qui on se mariera, iopin conte qu'en Russie les jeunes filles uses de connaître si elles seront madans l'année forment un cercle dans l'chacune répand devant soi une pincée ains d'avoine. Cela fait, une femme placentre, et tenant un coq enveloppé, e plusieurs fois sur elle-même en ferles yeux et lâche l'animal, qu'on a eu d'affamer; il ne manque pas d'aller pile grain. Celle dont l'avoine a été la ière entamée peut compter sur un promariage. Plus le coq y met d'avidité, us promptement l'union pronostiquée se conclure.

l'est naturel à une jeune fille russe de er le mariage, il ne l'est pas moins le souhaite de connaître celui qui sera poux. Le moyen suivant satisfait sa cuié. Elle se rend à minuit dans une chamcartée où sont préparés deux miroirs s parallèlement vis-à-vis l'un de l'autre lairés de deux flambeaux. Elle s'assied onence par trois fois (3) ces mots: Kto seujnoy kto moy riajnoy, tot pokajetsia . • One celui qui sera mon époux m'apisse ! » Après quoi elle porte ses regards 'un des miroirs, et la réflexion lui pré-: une longue suite de glaces ; sa vue doit cer sur un espace éloigné et plus obsoù l'on prétend que se fait l'apparition. onçoit que plus le licu observé paraît ne, plus il est facile à l'imagination déjà ccupée de se faire une illusion. On se de même procédé pour savoir ce que des personnes absentes.

ex qui désirent apprendre (toujours chez muses) si une jeune fille se mariera bienfent un treillage en forme de pont avec mites branches entrelacées, et le mettent son chevet sans qu'elle s'en aperçoive. Indemain on lui demande ce qu'elle a vu mage; si elle raconte avoir passé un pont un jeune homme, c'est un signe infailqu'elle lui sera unie la même année. E divination s'appelle en russe most mas-

(**b**).

Recaeil de Dissertat. de Lenglet-Dufresnoy, t. I°r, i. Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., etc., p. 116. Les Rasses aupposent au nombre trois une vertu

On lit dans les admirables secrets du Petit-Albert, cette manière de connaître avec qui on s'unira. Il faut avoir du corail pulvéris**é** et de la poudre d'aimant, les délayer ensemble avec du sang de pigeon blanc; on fera un petit peloton de pate qu'on enveloppera dans un morceau de taffetas bleu, on se le pendra au cou; on mettra sous son chevet une branche de myrte vert, et on verra en songe la personne qu'on doit épouser. Les filles ou veuves obtiennent le même résultat, en liant une branche de peuplier avec leurs chausses sous leur chevet, et se frottant les tempes, avant de dormir, d'un peu de sang de huppe. On croit aussi, dans plusieurs provinces, et on le croit sur nombre d'exemples, que les époux qui mangent ou boivent avant la célébration de leur mariage ont des enfants muets.

Les coutumes superstitieuses qui, en Ecosse, précèdent et suivent les mariages sont innombrables; le peuple croit que des évocations, accompagnées de certaines paroles magiques, ont la puissance de faire apparaître l'ombre des futurs époux, et que des noisettes jetées au feu indiquent, par les divers pétillements de la flamme, si leur union sera heureuse. Un savant regrette de n'avoir pu découvrir l'origine certaine et la signification des présents échangés entre les fiancés. L'anneau est le symbole de l'esclavage qui pèse sur la femme, et on a cru qu'il était placé au quatrième doigt de la main gauche, parce qu'une veine conduit de ce doigt au cœur. Cette opinion était répandue chez les Egyptiens et chez les Grecs. Un anneau de mariage avec un diamant présageait une union malheureuse, parce que l'interruption du cercle annonçait que l'attachement des époux ne serait pas de durée; on a donc adopté un cercle d'or.

On entend dire encore, de nos jours , que quand deux mariages se font à la même messe,

l'un des deux n'est pas heureux.

MARIAGRANE (MAMIE), sorcière qui dit avoir vu souvent le diable, et qui se trouve

citée dans Delancre.

MARIGNY (Enguerrand de), ministre de Louis X, roi de France. Alix de Mons, femme d'Enguerrand, et la dame de Canteleu, sa sœur, furent accusées d'avoir eu recours aux sortiléges pour envoûter le roi, messire Charles son frère et autres barons, et d'avoir fait des maléfices pour faire évader Enguerrand qui était emprisonné. On fit arrêter les deux dames. Jacques Dulot, magicien, qui était censé les avoir aidées de ses sortiléges, fut mis en prison; sa femme fut brûlée et son valet pendu. Tous ces gens étaient des bandits. Dulot, craignant pareil supplice, so tua dans son cachol. Le comte de Valois, oncle du roi, sit considérer à ce prince que la mort volontaire du magicien était une grande preuve contre Marigny. On montra

particulière. Bog tionbit troitzon est un dicton populaire qui signifie : Dieu aime le nombre trois.

(4) M. Chopin, de l'Etat actuel de la Russie, on Coup d'œil sur Saint-Pétersbourg, p. 82. au monarque les images de cire; il se laissa persuader et déclara qu'il ôtait sa main de Marigny et qu'il l'abandonnait à son oncle. On assembla aussitôt quelques juges; la délibération ne sut pas longue: Marigny sut condamné, malgré sa qualité de gentilhomme, à être pendu comme sorcier; l'arrêt fut exécuté la veille de l'Ascension, ct son corps fut attaché au gibet de Montfaucon, qu'il avait sait relever durant son ministère. Le peuple, que l'insolence du ministre avait irrité, se montra touché de son malheur. Les juges n'osèrent condamner sa femme et sa sœur; le roi lui-même se repentit d'avoir abandonné Marigny à ses ennemis; dans son testament il laissa une somme considérable à sa famille, en considération, dit-il, de la grande infortune qui lui était arrivée (1).

MARIONNETTES. On croyait autrefois que dans les marionnelles logeaient de pelits démons. Voy. Brioché, Bouchey, Mandra-

MARISSANE. Un jeune homme de quinze ou seize ans, nommé Christoval de la Garrade, fut enlevé, sans graisse ni onguent, par Marissane de Tartras, sorcière, laquelle le porta si loin et si haut à travers les airs, qu'il ne put reconnaître le lieu du sabbat ; mais il avoua qu'il avait été bien étrillé, pour n'avoir pas voulu prendre part audit sabbat, et sa déposition fut une des preuves qui firent brûler la sorcière; pourtant il pouvait n'avoir fait qu'un rêve. Voy. RALDE.

MARIUS. Il menait avec lui une sorcière scythe qui lui pronostiquait le succès de ses

entreprises.

MARLE (Thomas de), comite d'Amiens et sire de Coucy, dont on peut lire les crimes dans les chroniques du règne de Louis le Gros. A sa mort, il recula sur ses forfaits et voulut se réconcilier avec Dieu. Mais comme il refusait de réparer une des plus sombres actions de sa vie (2), lorsqu'il se souleva pour recevoir la sainte communion, qu'il avait demandée, Suger atteste qu'une main invisible lui tordit le cou.

MAROT. Mahomet cite l'histoire des deux anges Arot et Marot, pour justifier la désense

qu'il fait de boire du vin.

Dieu, dit-il, chargea Arot et Marot d'une commission sur la terre. Une jeune dame les invita à diner, et ils trouvèrent le vin si bon qu'ils s'enivrèrent. Ils remarquèrent alors que leur hôtesse était belle, s'éprirent d'amour et se déclarèrent. Cette dame, qui était sage, répondit qu'elle ne les écouterait que quand ils lui auraient appris les mots dont ils se servaient pour monter au ciel. Dès qu'elle les sut, elle s'éleva jusqu'au trône do Dieu, qui la transforma, pour prix de sa vertu, en une étoile brillante (c'est l'étoile du matin), et qui condamna les deux anges ivrognes à demeurer jusqu'au jour du jugement suspendus par les pieds dans le puits de Babel, que les pèlerins musulmans visiter encore auprès de Bagdad.

MARQUE DU DIABLE. On sait ou sorcières qui vont au sabbat sont mar par le diable, et ont particulièrement u droit insensible, que les juges ont fait quefois sonder avec de longues épir Lorsque les prévenues ne jettent aucu et ne laissent voir aucune souffrance, sont réputées sorcières et condamnées ca telles, parce que c'est une preuve évi de leur transport au sabbat. Delanci ajoute que toutes celles qui ont passé p mains ont avoué toutes ces choses lors les furent jetées au feu. Bodin prétend ( diable ne marque point celles qui se do à lui volontairement et qu'il croit sic mais Delancre réfute cette assertion, e sant que toutes les plus grandes sor qu'il a vues avaient une ou plusieurs ques, soit à l'œil, soit ailleurs. Ces ma ont d'ordinaire la forme d'un petit croi ou d'une griffe, ou d'une paire de corne font la sourche.

MARQUIS DE L'ENFER. Les marqu l'enfer, comme Phænix, Cimeriès, An sont, ainsi que chez nous, un peu supér aux comtes. On les évoque avec fruit le sens diabolique), depuis trois heur soir jusqu'à la chute du jour (4).

MARTHYM ou BATHYM, doc aux e grand et fort : il a l'apparence d'un he robuste, et au derrière une queue de pent. Il monte un cheval d'une blan livide. Il connaît les vertus des herbes pierres précieuses. Il transporte les ho d'un pays dans un autre avec une v incroyable. Trente légions lui obéissen

MARTIN. Un jour que saint Mart Tours disait la messe, le diable entra l'église avec l'espoir de le distraire. C'ei naïve historiette de la Légende dorée est représentée dans une église de Elle parut à Grosnet un trait si joli q mit en vers. Le diable était, selon cet a poëte, dans un coin de l'église, écrivai un parchemin les caquets des femmes propos inconvenants qu'on tenait ; oreilles pendant les saints offices. Qua feuille fut remplie, comme il avait e bien des notes à prendre, il mit le pa min entre ses dents et le tira de toute forces pour l'allonger; mais la feuille: chira, et la tête du diable alla frapper tre un pilier qui se trouvait derrièr Saint Martin, qui se retournait alors p Dominus vobiscum, se mit à rire de la mace du diable, et perdit ainsi le mér sa messe, au jugement du moins de l' malin, qui se háta de fuir...

MARTIN (MARIE), sorcière du bourg Neusville-le-Roi, en Picardie, qui sut tée pour avoir fait mourir des bêtes hommes par sortilége, ou plutôt par fice, car au moins ce mot veut dire mai

I) M. Garinet, Hist. de la magie en France.

<sup>(2)</sup> il tenait sa belle-mère enfermée dans un cachot ignoré de tous, connu de lui seul ; il s'obstina en mourant

à ne pas révéler cet affreux secret..

Tableau de l'inconstance des démons, p. 103

<sup>(4)</sup> Wierus, in Pseudomon. dæm.

sction. Un magicien qui passait par là la reconnut; et, sur son avis, la sorcière fut rasée. On lui trouva la marque du diable, ayant l'empreinte d'une patte de chat. Elle dit au juge qu'elle se reconnaissait coupa-Nr. Traduite à la prévôté, elle avoua qu'elle etait sorcière, qu'elle jetait des sorts au soven d'une poudre composée d'ossements & trépassés; que le diable Cerbérus lui parluit ordinairement. Elle nomma les personnes qu'elle avait ensorcelées et les chevaux qu'elle avait maléficiés. Elle dit encore que, pour plaire à Cerbérus, elle n'allait pas à la messe, deux jours avant de jeter ses sorts; elle conta qu'elle était allée au chapitre tenu pir Cerbérus; et qu'elle y avait été conduite le remière fois par Louise Morel, sa tante. Dans son second interrogatoire, elle déclara que la dernière fois qu'elle était allée au sabbat, c'était à Varipon, près Noyon; que Cerberus, vétu d'une courte robe noire, ayant me harbe noire, coiffé d'un chapeau à forme haute, tenait son chapitre près des haies dudit Varipon, et qu'il appelait là par leurs soms les sorciers et les sorcières. Elle fut condamnée par le conseil de la ville de Montdidier à être pendue, le 2 juin 1586. Elle en appela au parlement de Paris, qui rejeta le pourvoi. Son exécution eut lieu le 25 juillet

méme année (1).

MARTINET, démon familier, qui accompagnait les magiciens et leur défendait de rien entreprendre sans sa permission, ni de sortir d'un lieu sans le congé de maître Martinet. Quelquefois aussi il rendait service aux voyageurs, en leur indiquant les chemins les plus courts; ce qui était de la complaisance.

MASCARADES. Les Gaulois croyaient que Mythras présidait aux constellations; ils l'adoraient comme le principe de la chaleur, de la fécondité et des honnes et mauvaises influences. Les initiés à ses mystères étaient partagés en plusieurs confréries, dont chacune avait pour symbole une constellation; les confrères célébraient leurs fêtes et faisaient leurs processions et leurs festins, déguisés en lions, en béliers, en ours, en chiens, etc., c'est-à-dire sous les figures qu'on suppose à ces constellations. Voilà sans doute, selon Saint-Foix, l'origine de nos mascarades.

En savant belge, J.-J. Raepsaet, a publié, en 1827, à Bruxelles, sous le titre d'Anecdote sur l'origine et la nature du carnaval, une brochure, dont nous donnerons ici quelques extraits.

Le carnaval, dit-il, appartient peut-être à ces sortes d'institutions dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Il se peut que le carnaval soit antérieur à la mythologie, qu'il seit une fête religieuse destemps où les hommes menaient la vie pastorale. A sa naissance il peut avoir été simple et innocent comme les mœurs de ses fondateurs, dépravé dans son adolescence et corrompu dans sa maturité. Nous sommes, ce me semble, à tous ces l'ards, encore aux conjectures; je vais pro-

poser les miennes, car je ne prétends rien décider; elles porteront sur les points suivants.

« Dans quel pays, dans quel but et à quelle époque la fête que nous appelons Carnaval a-t-elle été instituée? Etait-ce une sête religieuse ou profane? Quelles en étaient les cérémonies? Comment a-t-clle été introduite à Rome? Sous quel nom? Y a-t-elle conservé ce nom? A-t-elle été fondue en d'autres fêtes et en quelles? Après cette fusion a-t-elle conservé la simplicité et le caractère religicux de son institution? Quand et comment a-t-elle été connuc et pratiquée dans les Gaules? Sous quel nom fut-elle originairement connue, spécialement dans les provinces du Nord? Quand et comment les cérémonies en ont-elles été corrompues? Les conciles des Gaules ont-ils aboli ou condamné le carnaval.

« Le lecteur décidera du plus ou moins de

probabilité de ces conjectures?

« C'était anciennement une tradition, que les peuples de l'Arcadie ont existé avant Jupiter (2); ne connaissant ni arts, ni labour, ils n'avaient d'autres richesses que leurs troupeaux, et vivaient dans l'état de nature, marchant tout nus. Leur culte était analogue à leur genre de vie; le satyre Pan était le dieu de leurs troupeaux; il se faisait, tous les ans, en son honneur, une fête solennelle et générale à un jour fixe, qui revenait au 15 février (xv kalendæ martii); elle consistait dans une lustration des hommes et du sol pour obtenir de leur dieu le piamen ou le pardon du mal commis dans l'année qui venait de finir; car alors le mois de février était le dernier de l'année.

«Quel fut le nom particulier, que portait cette lustration en Arcadie? c'est ce que nous examinerons dans la suite. Mais à l'époque où cette espèce particulière de lustration fut apportée à Rome, les Romains lui ont donné le nom de Februa, et à l'exercice de ce culte, celui de *Februalia*. Ovide en donne la raison : c'est, dit-il, qu'avant que nos aïeux fussent policés, ils donnaient à tous leurs actes expiatoires le nom de Februa. Quel qu'ait été le nom que portait cette lustration en Arcadie, fût-ce même un nom grec ancien, ce nom dut avoir été, pour les anciens Romains, un nom harbare avant la conquête de la Grèce; car si, du temps de Tacite, les Romains furent encore obligés, pour se faire comprendre en Italie, de donner des noms latins aux divinités gauloises, ils ont à plus forte raison dû se servir de cet expédient du temps de Romulus. Ce mot Februa a donné le nom au mois de février. Ce fut Evandre qui transféra cette fête de l'Arcadie à Rome avant Romulus.

«Les prêtres de ce culte semblent avoir été appelés Luperci, car Ovide croit que ce nom est emprunté du mont Lupercus en Arcadie. La cérémonie commençait par immolor une chèvre, dont ces Luperci découpaient la peau en lambeaux; après quoi toute la troupe se mettait en course, pour lustrer tout le

M. Garinet, Hist. de la magle en France, p. 146.

DICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES, II.

pays en courant tout nus, et c'est en quoi consistait le piamen.

Il semble que les prêtres qui célébraient cette lustration se servaient de lambeaux de peau de chèvre pour battre ceax qui désiraient être fébruarisés (car on appelait februare ceux qu'on lustrait ainsi); et comme la lustration ne se faisait pas seulement pour obtenir le pardon, mais pour impétrer, l'accomplissement de certains vœux pour l'année suivante, on appelait februatæ mulieres celles qui, pour obtenir la fécondité, se laissaient légèrement battre avec ces lambeaux sur le dos

« Cependant il est douteux que cette dernière pratique appartienne aux cérémonies primitives de la lustration arcadienne, elle est plutôt postérieure à son introduction à Rome. Ovide même fait naître ce doute; car il dit qu'il n'y a pas encore longtemps, nuper, qu'elle a été introduite par un devin exilé de la Toscane dont il ne se rappelle plus le nom, tandis qu'il avait déjà dit que ce culte avait été apporté à Rome, avant sa fondation, par l'Arcadien Evandre, et qu'il consistait en une lustration des hommes et de champs, après avoir découpé en lambeaux la peau d'une chèvre, sans dire à quel usage; c'est en quoi, ajoute-t-il, consiste le piamen: id-

que piamen habet.

« Comme les Romains aimaient à trouver l'origine et l'organisation de leurs institutions dans leur mythologie, ils ont cherché l'origine des Februalia dans la naissance fabuleuse de Romulus et Rémus. En mémoire de la louve qui les avait allaités, ils donnérent au temple des Februalia le titre de Lupercal, et au jour où la fête se célébrait, le nom de Luperculia. Mais cela n'empêche pas, dit Ovide, que ce soit originairement la fête des Februalia, qui nous est venue de l'Ar-cadie, car le Faune ou le dieu Pan avait aussi des temples en Arcadie; de là vint que l'on donnait indifféremment à cette sête le nom de Februalia et celui de Lupercalia, et l'Arcadien Evandre pour fondateur. Néanmoins, les deux noms se sont confondus à la longue, et celuide Lupercalia a prévalu parmi les Romains, comme se rattachant à la mé-moire de leur fondateur.

« Valère Maxime et Plutarque nous ont transmis le détail des cérémonies des Lupercalia telles qu'elles se pratiquaient à Rome; il est aisé de voir que ce sont celles des Februalia, mais défigurées. Si l'on examine, dit Valère Maxime, les Lupercales sous le rapport de leur origine, ils ont été institués pour cause de lustration, et leur introduction est attribuée à Evandre qui avait apporté les Februalia à Rome. «Voici, continue-t-il, comme on les pratiquait : « On commençait par immoler des chèvres, venait ensuite le repas; et lorsque toutes les têtes étaient échaussées par le vin, les convives, travestis en bergers, ceints des peaux des victimes, se partageant en bandes, parcouraient les rues, tourmentant et agaçant tous ceux qu'ils rencontraient. »

e Plutarque y ajoute d'autres détails et

s'exprime d'une manière plus précise encore. « Après l'immolation des chèvres, dil-il, ils en dissèquent les peaux et s'en font des cefntures et des férules, avec lesquelles ils parcourent tout nut les rues, battant; par plaisanterie, ceux qu'ils rencontrent; on appelait cette plaisanterie catomediare, qui signifiait battre sur les épaules, comme on l'appelait anciennement sebruare.»

« Voilà, ce me semble, la fusion des Februalia dans les Lupercalia et leur identilé bien évidemment attestées par Valère Maxime et Plutarque, conformément à ce que nous en apprennent Ovide, Denys, Justin, Varron et d'autres rapportés par Lalénus, Antiq. Rom. lib. 111, et 2. En prouvant maintenant l'identité des Februalia, avant et après leur fusion et corruption, avec notre carnaval, la probabilité de nos conjectures sera parvenue à ce degré de vérité historique, reçue dans l'histoire véritable des temps fabuleux.

«C'est donc une erreur vulgaire que de donner à notre carnaval le nom de Bacchanalia ; car les Bacchanáles se célébraient en automne, et les Februalia Lupercalia, le 15 de février; les membres des Bacchanalia étaient formés et constitués en sodalités: les Februalia étaient une fête nationale; les assembl**ée**s ou ré**unions de ceux-là se tenaient** jusqu'à cinq fois par mois, ceux-ci une fois par année; ceux-là étalent nocturnes, ceuxci en plein jour. Je me dispense de classer ici les autres différences, qui sont telles qu'elles ne présentent aucune analogie ni avec les Februalia, ni avec les Lupercalia, ni avec notre Carnaval, comme on peut les lire dans les Antiquités romaines de Rosinus et de Nieuport.

«Toutefois, les Romains avaient si scandaleusement défiguré et corrompu l'innocence pastorale des Februalia par leur fusion dans les Lupercalia, que l'empereur Anastase s'est vu obligé de les abolir en 518. « Mais, à cette époque, la domination romaine avait déjà cossé dans les Gaules depuis la moitié du siècle précédent, et il n'est pas douteux qu'ils y aient introduit l'origine des Lupercalia, avec toutes ses pratiques, puisque nous la verrons tantôt proscrite par tous

les conciles des Gaules.

« Ces orgies des Romains, bien que différenciées entre elles par le nom et les nuances dans le mode, s'accordaient sur le fond. Les unes se nommaient Kalendæ, d'autres Brumalia, d'autres encore Bacchanalia, Vota, et ainsi du reste; or, dans les motifs de condamnation, les conciles désignent spécialement les déguisements et les travestissements tels que ceux « des hommes en habits de femme, des femmes en habits d'homme; les uns et les autres en costume tragique, comique ou de bêtes fauves, comme de satyres et autres ; » de sorte que le débordement des mœurs avait enfin confondu dans lá débauche les noms de presque toùtés les anciennes institutions religieuses.

« Gelle confusion de noms s'est opérée à Rome; mais s'élait-elle opérée en Arcadic et dans les autres pays où les Februalia étaient connus sous un nom vulgaire? Je ne le pense pas, et je crois que, partout ailleurs, ce culte a cons rié son nom primitif; mais que le nom de Februa et de Februalia sont des noms latins que les Romains auront appliqués, interpretacone romana, à cette fête arcadienne, parce que l'époque de sa célébration corneidait avec celle de leurs Lupercales, au 15 février. Quel était donc le nom primitif et national des Februsalia en Arcadie? Je l'ignore; mais le concile de Leptines, tenu en 743, près de Binche en Hainaut, condamne trente espèces de superstitions païennes, entre lesquelles la troisième est ainsi conçue : de Spur calibus in Februareo. Or, anciennement en flamand, comme encore en Italie, en Hongrie et en Allemagne, l'u se prononçait comme l'o; de urte que spurcalibus se prononçait sporcalibus. Or le mois de février s'appelle et s'écrit encore en flamand sporkel mand (mois du sporkel), et il n'y a pas bien longtemps que j'ai lu dans un titre le nom d'un champ situé dans le pays d'Alost, qui s'appelait le sporkel veld (champ du sporkel). Mais que signifie douc le mot sporkel? C'est ce que je n'ai encore pu trouver dans aucun glossaire. Je connais l'explication qu'a donnée Des Roches du mot spurcalia; cette explication, tris-vague d'ailleurs, s'approprie mal au renouvellement de la nature et au sacrifice d'un pourceau, qui n'appartiennent qu'à la fête qu'on célébrait en l'honneur de Cérès, à l'ouverture de la moisson, et nullement au dieu Pan, qui était le dieu des bergers. Donc, sans rien avancer de positif sur la signification du sporkel et du sporcalia, il est permis, ce me semble, de soupçonner, de cette ignorance générale de la signification du mot sporkel, que c'est un mot barbare qui nous est venu d'un pays lointain. Cette supposition admise, existe-t-il des motifs qui empé hent de croire que ce mot nous soit venu de l'Arcadie? je n'en aperçois aucun; au contraire, retrouve une certaine probabilité à cette su; position, car les sporculia étaient originaires de l'Arcadie, où ils étaient communs ana pays circonvoisins. Au premier cas, il n'a pas été plus diffic:le de transférer ce culte sar l'embouchure du Dniester, que de le transférer à Rome; et, au second, il aura ète ind gène aux peuples du Pont-Euxin. Or, c'est précisément de ces contrées que la plupart des premiers Belges sont originaires, et c'est de ces mêmes contrées que sont venus ces Germains qui se sont élablis dans les Gaules sous le nom collectif de Francs; leur idome étail le tudesque, et la langue flamande en dérive, ou plutôt c'est encore la même, au dialecte près. Si cette conjecture est reçue, il s'ensuit que les Februalia de l'Arcadie s'appelaient dans leur pays originaire sportel, on portaient un nom synonyme au mot lucesque sporkel; que ces Teutons les ont apportés en Belgique, qu'elles y ont conservé et v conservent encore leur nom primitif de workel; et attendu que les sporkels de l'Arcatie sont les Februalia des Romains, dont la 'unformité a vec notre carnaral vient d'être

etablie, il s'ensuit que notre carnaval nous vient de la Grèce ou du Pont-Euxin.

« Quant au mot sporkel, je crois que c'est le mot d'un nom, et que c'est le nom sous lequel la course expiatoire, c'est-à-dire la lustration était connue; qu'ainsi sporkel maend, signifie le mois de la course expiatoire, ou le mois de la lustration.

« La plupart des noms flamands des mois de l'année viennent appuyer notre conjecture sur la signification que nous supposons au mot sporkel; ils ne sont autre chose que des composés du mot générique maend, et du travail et de l'œuvre, qui les distingue des autres mois. Le mois de juillet est appelé hocy-maend, qui est le mois de la fenaison: le mois d'août, ougst-maend, mois où l'on fauche les grains; le mois d'octobre, wyn-maend, ou le mois des vendanges; le mois de novembre, slayh-maend, ou le mois du tuage du bétail, elc. Ajoutons-y que les Fla-mands, en parlant du carnaval, se rappellent encore, sans s'en douter, cette course. Ils ne disent pas, comme ils disent de la célébration de toute autre fête religiouse : gaet yy vasten - avond vieren? allez-vous FETER ou célébrer le carnaval? Au lieu de vienen, fêter ou célébrer, ils se servent du mot LOOPEN, courir; ils vous demandent : hebt gy, ou gaet gy rasten-avond-sut LOOPEN? Ils attachent même au mot Looper une signification tellement relative et propre au carnaval, qu'ils sous-entendent le nom de carnaval et n'emploient que le mot loopen tout seul, en disant : hebt gy of gaet gy LOOPEN?

« Ces vieilles locutions ne sont pas à négliger en histoire, parce qu'elles rappellent très-souvent d'anciens usages ignorés. Qui est-ce, par exemple, qui soupçonne aujourd'hui que la locution de vriendschap breken, rompre l'amitié, nous vienne de la forme symbolique et légale de la loi salique, qui, pour renoncer à sa famille, exique, qui, pour renoncer à sa famille, exique qu'on romplt et cassat un petit bâton qu'on tenait levé sur la tête; que de bruy lt loven, c'était demander la fille en mariage; car loven en flamand signifie marchander; et chez les Francs Germaniques, le mariage se concluait par forme de marché, etc. ?

Partout il y a eu des mascarades; car il y a dans tous les hommes abaudonnés à leur nature la fibre de la folie.

En Egypte, il fallait paraître à la grande séte d'Osiris, déguisé en daim, en tigre, en taureau, en chat, en oignon; c'était honorer la métamorphose des dieux. On offrait une coupe de vin et une corbeille de sigues; on dansait autour d'un bouc que l'on immolait ensuite. Aujourd'hul, c'est encore le bœus gras que l'on assomme à Paris, que l'on décapite à Venise; ou bien c'est un homme de paille que l'on a pelle Mardi-Gras sous son costume bizarre, que l'on juge en due sorme costume bizarre, que l'on juge en due sorme que l'on condamné comme coupable de tous les excès commis pendant le carnaval. A Lille, dans la Flandre, dans tous les pays aquatiques on le noie à grands cris de joie; ailleurs on le brûle.

Chez les Romains, dans les bacchanales. on prenait un gros garçon pour représenter Bacchus, un plus gros pour faire Silène. Le dieu des vignes était assis sur un char que trainaient des hommes déguisés en tigres, et autour duquel gambadaient d'autres personnages avec des masques de boucs et de satyres; le cortége était fort long; Silène fermait la marche. Dans la plupart de nos départements de la France, on promène encore sur un char ridicule un homme qui fait le rôle de Mardi-Gras, et que l'on fait boire continuellement au son des tambours de basque. Dans certains lieux la marche est ornée des maris qui ont été battus par leurs femmes; ils sont montés sur des ânes, la face tournée vers la queue, le visage peint, avec des vessies gonssées en guise de pendants d'oreilles.

Les anciens ne se travestissaient pas seulement aux bacchanales, mais encore dans la plupart de leurs cérémonies (1). On se masquait généralement aux saturnales. Les esclaves mangeaient avec leurs maîtres, qui, dans certains pays, étaient même obligés de

les servir.

Le peuple païen aimait tellement ces sortes de sêtes, que Néron, Domitien et quelques autres tyrans, tout exécrables qu'ils étaient, surent regrettés à cause de leurs spectacles. C'est peut-être par les licences du carnaval que le sénat de Venise faisait supporter sa tyrannie du reste de l'année. Ce carnaval était fort long. Les mascarades commençaient le lendemain de Noël: toute la ville était bientôt déguisée, et la place Saint-Marc se remplissait de gens travestis, qui étaient obligés de soutenir leurs rôles. Les arlequins s'accrochaient par des bouffonneries, les docteurs disputaient, les pantalons disaient des platitudes, les fanfarons des gasconnades; de même qu'à Paris ceux qui s'habillent en poissardes sont obligés de s'aborder par des injures.

Le plus grave tort du carnaval, chez nous qui sommes chrétiens, c'est d'envahir insolemment le carême. Le premier dimanche de la sainte quarantaine est surtout indignement profané en beaucoup de lieux. On l'appelle assez généralement le Dimanche des brandons, à cause des feux de joie qui en font la clôture. A Gand on jette en l'air des torches allumées; à Marseille et dans d'autres ports on brûle des planches goudronnées; ailleurs, de la paille seule-

ment.

Dans les Ardennes, le premier dimanche de carême est appelé Dimanche des bourres, parce qu'il est d'usage de brûler ce jour-là de la bourre ou des étoupes, à la porte de ceux qui ont des garçons ou des filles à marier. Dans plusieurs districts du pays wal-lon, de la Champagne et de la Picardie, le soir du dimanche des brandons, les enfants brûlent dans les rues des flambeaux de paille, avec la persuasion qu'ils attirent

ainsi de plus abondantes moissons. Quoique ces usages semblent puérils, il n'est pas inutile de les connaître, puisqu'ils servent de date à d'anciens titres: Le lundi d'après *les brandons* , etc.

Les masques sont le principe du carnaval. Ils étaient connus dans une antiquité très-reculée. On lit dans Diodore de Sicile que les anciens rois d'Egypte ne paraissaient pas en public sans avoir sur leurs têtes des figures de lion, de léopard ou de loup. Les officiers qui donnaient la nourriture aux animaux sacrés avaient des masques à la ressemblance de ces animaux. A Rome, durant les proscriptions des triumvirs, l'édile Volusius, sachant que sa téte venait d'être mise à prix, demanda à un de ses amis, qui était prêtre d'Isis, sa longue robe et son masque à tête de chien, pour se déguiser dans sa fuite. Dans cet équipage, dit Valère-Maxime, Volusius sortit de Rome en plein jour. Il fallait que les yeux fussent accoutumés à voir ces sortes de masques, autrement rien n'était plus propre à faire remarquer le proscrit fugitif.

On se servait de masques dans les triomphes. Comme il était permis aux soldats de chansonner le triomphateur, ceux qui prenaient cette licence avaient soin de se masquer en Momus, en cyclopes, en satyres.

Le lendemain du carnaval, qu'on appelle le mercredi des Cendres, est un jour d'expiation et de pénitence que les orgies profanent trop souvent. Dans les pays simples on croit se purifier du contact avec le Mardi-Gras en le brûlant. Dans quelques contrées de la Bretagne, le mercredi des Cendres on brûle sur les montagnes un gros homme de paille couvert de haillons, après l'avoir longtemps promené et baffoué. Cet homme n'est pas Mardi-Gras; car le Mardi-Gras, bien di**s**tinct, vient derrière lui, repentant, humblement soumis au carême, vêtu de sardines et de queues de mornes. Dans la Flandre maritime, quelques villages présentent encore des cérémonies de ce genre.

Disons un mot du carnaval à Montevideo: un détail curieux plait toujours. Nous empruntons ce passage à un spirituel voyageur qui a récemment publié ses impressions dans

quelques journaux.

« C'est du haut des terrasses qu'on se livre. à Montevideo, pendant les trois jours du carnaval, à une lutte aquatique des plus divertissantes, au moins pour celui qui en sort vainqueur, c'est-à-dire pas trop mouillé, car il est disticile d'échapper complétement aux attaques des voisins. Ce jeu consiste à jeter de l'eau sur les passants et à se lancer d'un côté à l'autre de la ruc, de bas en haut, de haut en bas, à travers et par-dessus les terrasses, des œuss remplis d'eau et dont l'ouverture a été bouchée avec de la cire. Malheur à l'imprudent étranger que l'on n'a pas charitablement averti de cette singulière coutume! Plus sa toilette est recher-

mascarades, en banquets, etc. C'est ce qu'elle appelle aller au-devant de la nouvelle année.

<sup>(1)</sup> Dans le duché de Posen, un usage immémorial fait de la nuit où s'opère le rencuvellement de l'année une nuit de réjouissances bruyantes, que la population passe en

. 18 01 bd 7 44

plas on sera heureux de le mouiller eds à la tête, et plus il sera hué, s'il a uvais goût de se fâcher. Mouillé ne seen. s'il ne recevait dans les yeux ou le cou que cette légère aspersion d'eau logne ou d'eau de rosc, avec laquelle zeraient les jolies mains, tant à Mono qu'à Buenos-Ayres; mais quelque-liquide dont on l'inonde est équivoquelquefois une porte traitresse s'ouopinément à son passage, et, avant nit eu le temps de se reconnaître, la reuse main de quelque grosse mulálui aura lancé avec force un seau qui l'aveuglera et mettra le dehors et ans de son costume dans l'état le plus rable et le plus risible, tandis que de la se voisine une autre douche défoncera :hapeau, et que, pour compléter sa te, deux ou trois œufs, dirigés d'une sûre, lui viendront éclater au beau ı de la figure. Et l'assistance de rire, pauvre inondé de regagner sa maison es jambes en riant aussi, car il n'a

e mieux à faire. u'on ne croie pas que ce soient là des rations de voyageur; nous sommes resté au-dessous de la vérité dans peinture d'une folie qui est sans doute saire aux nations civilisées, puisque une espèce de vertige dont elles sont s atteintes au même instant, et qui se seste, selon les degrés de latitude, par mptômes différents. A Buenos-Ayres et ntevideo, cette façon de célébrer le carl par une grande dépense d'eau froide ruère d'inconvénients au mois de fégui, par les 34 ou 35 degrés de latitude sionale, répond à notre mois d'août. En les gouvernements, quelque peu honde cette mode américaine, out-ils esde la combattre; ils n'ont réussi tout lus qu'à la régler et à réprimer les i. Nous avons vu des soldats de police, yés en patrouille pour veiller à l'exécudes ordonnances, recevoir gravement rojectiles et les seaux d'eau qu'on leur d'autant plus commodément que leur he est plus lente. Toutes les terrasses puvrent de femmes et d'enfants armés rapluies, et dont la toilette est à destrès-négligée pour engager le combat. lomestiques s'en mélent librement; ce des saturnales. Dans la rue, des homh cheval ou à pied, vêtus pour la cirance, passent avec des paniers d'œufs épuisent vite, et mettent leur gloire ser au galop, sans être atteints sous gréle de projectiles qui vont salir les s, les murailles et les trottoirs du côté sé. Le général Rosas, gouverneur de os-Ayres, prenait autresois une part ective à ces jeux. On le voyait, il y a ques années, parcourir la ville en cosqui ne sentait rien moins que l'étie, mouillant et mouillé, avec un enune de ces bonhomies à l'espagnole qui s'allient d'une façon étrange au plus terrible exercice d'un pouvoir sans borne. Maintenant sa famille, qui aime beaucoup à se divertir, et dont les goûts naturels ne sont point génés par des délicatesses d'emprunt, se livre avec une sorte de fureur à ces jeux du carnaval. Il l'y encourage, il applaudit de tout son cœur aux hons tours qu'elle a joués aux passants et aux voisins, et à l'énorme consommation d'œufs qu'elle a faite. Cela lui platt, non-seulement parce que cela lui plait, mais parce que cela est du pays, parce que cela est populaire, américain et porteno. Quelque chose de plus rassiné, de moins bruyant, ne lui plairait pas au même degré. Chez cet homme singulier, l'instinct du pouvoir, le génie national et populaire, se manifestent en tout; il serait à désirer pour sa gloire que ce ne fût pas quelquefois avec excès, et que ce fût loujours aussi inno-

On lit, sur les mascarades, cette plaisanterie ingénieuse dans Montesquieu:

On demandait à un Turc, revenu d'Europe, ce qu'il y avait vu de remarquable. « A Venise, répondit-il, ils deviennent fous pendant un temps de l'année; ils courent déguisés par les rues, et cette extravagance augmente au point que les ecclésiastiques sont obligés de l'arrêter; de savants exorcistes font venir les malades un certain jour le mercredi des Cendres), et, aussitôt qu'ils leur ont répandu un peu de cendres sur la tête, le bon sens leur revient, et ils retournent à leurs affaires. »

MASSALIENS ou MESSALIENS, illuminés des premiers siècles, qui croyaient que chaque homme tire de ses parents et apporte en lui un démon qui ne le quitte pas. Ils faisaient de longues prières pour le dompter; après quoi ils dansaient et se livraient à des contorsions et à des gambades, en disant qu'ils sautaient sur le diable. Une autre secte de massaliens, au xº siècle, admettait deux dieux, nés d'un premier être; le plus jeune gouvernait le ciel, l'ainé présidait à la terre; ils nommaient le dernier Sathan, et supposaient que les deux frères se faisaient. une guerre continuelle, mais qu'un jour ils devaient se réconcilier (1).

MASTICATION. Les anciens croyaient que les morts mangeaient dans leurs tombeaux. On ne sait pas s'ils les entendaient macher; mais il est certain qu'il faut attribuer à l'idée qui conservait aux morts la faculté de manger l'habitude des repas sunèbres qu'on servait de temps immémorial, et chez tous les peuples, sur la tombe du défunt.

L'opinion que les spectres se nourrissent est encore répandue dans le Levant. Il y a longtemps que les Allemands sont persuadés que les morts machent comme des porcs dans leurs tombeaux, et qu'il est facile de les entendre grogner en broyant ce qu'ils dévorent. Philippe Rherius, au voir siècle, et Michel Raufft, au commencement du

et une verve de jeune homme, et avec

xviii. ont mame public des Traités sur les morts qui machent dans leurs sépulcres (1). Ils disent qu'en quelques endroits de l'Allémagne, pour empêcher les morts de mâcher. on leur met dans le cercueil une motte de terre sous le menton; ailleurs on leur fourra dans la bouche une petite pièce d'argent, et d'autres leur serrent fortement la gorge avec un mouchoir. Ils citent ensuite plusieurs morts qui ont dévoré leur propre chair dans leur sépulcre. On doit s'étonner de voir des savants trouver quelque chose de prodigieux dans des faits aussi naturels. Pendant la nuit qui suivit les fonérailles du comte Henri de Salm, on entendit dans l'église de l'abbaye de Haute-Seille, où il était enterré, des cris sourds que les Allemands auraient sans doute pris pour le grognement d'une personne qui mâche; et le iendemain, le tombeau du comte ayant été ouvert, on le trouva mort, mais renversé et le visage en bas, au lieu qu'il avait été inhumé sur le dos. On l'avait enterré vivant, comme on en a enterré tant d'autres. On doit attribuer à une cause semblable l'histoire rapportée par Raufft, d'une femme de Bohême, qui, en 1345, mangea, dans sa fosse, la moitié de son linceul sépulcral. Dans le dernier siècle, un pauvre homme ayant élé inhumé précipitamment dans le cimetière, on entendit pendant la nuit du bruit dans son tombeau : on l'ouvrit le lendemain, et on trouva qu'il s'était mangé les chairs des bras. Cet homme ayant bu de l'eau-de-vie avec excès, avait été enterré vivant. Une demoiselle d'Augsbourg étant tombée en léthargie, on la crut morte, et son corps fut mis dans un cayeau profond, sans être couvert de terre. On entendit bientôt quelque bruit dans son tombeau; mais on n'y fit pas attention. Deux ou trois ans après, quelqu'un de la famille mourut : on ouvrit le caveau, et l'on trouva le corps de la demoiselle auprès de la pierre qui en fermait l'entrée. Elle avait inutilement tenté de déranger cette pierre, et elle n'avait plus de doigts à la main droite, qu'elle s'était dé-vorée de désespoir. Voy. Vampins.

MASTIPHAL. C'est le nom qu'an donne au prince des démons, dans un livre apocryphe cité par Cédrénus et qui a pour titre : la

Polite Genèse.

MATCHI-MANITOU, esprit malfaisant, auquel les sauvages de l'Amérique septentrionale attribuent tous les maux qui leur arrivent. Ce mauvais génie n'est autre que la lune. Plusieurs de ces sauvages s'imaginent que les orages sont causés par l'esprit de la lune. Ils jettent à la mer ce qu'ils ont de plus précieux dans leurs canots, espérant apaiser par ces offrandes l'esprit irrité.

MATIERE. C'est le culte de la matière qui a donné naissance à la cabale et à toutes les

sciences occultes.

MATIGNON (JACQUES GOYON DE), gentilhomme, qui servit Henri III et Henri IV. Ses envieux, apparemment pour le décrier, di-

sajent que l'esprit, l'habileté, la prudence. le courage, n'étaient point naturellement en lui, mais qu'ils lui venaient d'un pacte qu'il avait fait avec le diable. Il fallait que ce diable fût yne bonne créature, dit Saint-Foix, puisque Matignon donna, dans toutes les occasions, des marques d'un caractère plein de douceur et d'humanité (2)

MATZOU, divinité chinoise. C'était, suivant quelques auteurs, une magicienne.

MAUPERTUIS. Voy. HALLUCINATION.

MAURY (JEAN-SIFFREIN). Un colporteur, en 1792, pour mieux piquer la curiosité du peuple de Paris, criail, en vendant ses pamphlets: Mort de l'abbé Maury! L'abbe passe, s'en approche, lui donne un soufflet et lui dit : « Tiens, si je suis mort, au moins tu

croiras aux revenants. »

MECANIQUE. Ainsi que toutes les sciences compliquées, la mécanique a produit des combinaisons surprenantes qui ont été reçues autrefois comme des prodiges. Ce qui a le plus étonné les esprits, c'est l'automate qu'on appelait aussi androïde. Nous avons parlé de l'androïde d'Albert le Grand, qui passa aux yeux de ses contemporains pour une œuvre de magie. Jean Muller, savant du xv. siècle, plus connu sous le nom de Regiomontanus, fit, dit-on, un aigle automate qui avait la faculté de se diriger dans les airs; il devancait le canard automate de Vaucanson, qui barbottait, voltigeait, cancanait et digérait. Aulu-Gelle rapporte qu'Architas, dans l'antiquité, avait construit un pigeon qui prenait son vol, s'élevait à une certains hauteur et revenait à sa place. On attribue à Roger Bacon une tête qui proponçait quelques paroles. Vaucanson sit un joueur de state qui exécutait plusieurs airs. Jacques Droz, son contemporain, fit au dernier siècle un automate qui dessinait et un autre qui jouait du clavecin. Dans le même temps, l'abbé Mical construisit deux têtes de bronze qui, comme l'androïde de Roger Bacon, prononçaient des paroles. Mais ce qui fit plus d'effet encore, ce fut le joueur d'échecs du baron de Kempelen. C'était un automate mû par des ressorts, qui jouait aux échecs contre les plus forts joueurs et las gagnait quelquefois. On ignorait, il est vrai, que le mécanisme était dirigé par un homme caché dans l'armoire à laquelle l'automate était adossé. Mais ce n'en était pas moins un travail admirable.

Autrefois, nous le répétons, on ne voyait dans les androïdes que l'œuvre d'une science occulte. Aujourd'hui, par un revirement inconcevable, on semble faire peu de cas de ces efforts du génie de la mécanique. On a laissé périr tous les automates célèbres, et nos musées et nos conservatoires, qui sont encombrés de tant de futilités, ne possèdent

pas d'androïdes. Voy. MACHINES.

MECASPHINS, sorciers chaldéens, qui usaient d'herbes, de drogues particulières et d'os de morts, pour leurs opérations superstitieuses.

MECHANT. Le diable est appelé souvent

le méchant, le mauvais et le malin. Il est le principe en effet et le père de la méchanceté.

MECHTILDE (SAINTE). Elle parut environ cent aus après sainte Hildegarde. Elle était sœur de sainte Gertrude. Ses visions et révélations ont été imprimées en 1513. C'est un recueil assez curieux et assez rare, qui contient le livre du Pasteur et les Visions du moine Vetin, réimprimées depuis par le père Matillon, au quatrième livre de ses Actes de saint Benoît, partie première. On y trouve aussi les révélations de sainte Elisabeth de Schonaw, qui contiennent cinq livres, aussi bien que celles de sainte Mechtilde. Celles de sainte Gertrude viennent ensuite, et sont suivies des visions du frère Robert, dominicain, qui vivait en 1330. Sainte Mechtilde est morte en l'an 1284 ou 1286 (1). On trouve dans ce recueil beaucoup de descriptions de l'enfer.

recueil beaucoup de descriptions de l'enfer.

MEDLCINE. Si la médecine et la chirurgie ont fait quelque progrès an Turquie et en Egypte, lisait-on, il y a six ou sept ans, dans la Revue Britannique, c'est grâce aux efforts de quelques Européens actifs et éclairés; les Persans en sont encore réduits, dans toutes les maladies graves, aux prédictions des astrologues et aux incantations mystiques de leurs hakkims; souvent l'infortuné patient meurt faute de soins, lorsque l'emploi des moyens convenables lui aurait facilement

conservé la vie.

Celui qui ferait en ce pays des expériences chimiques passerait pour être en correspondance avec le diable, et serait immédiatement regardé comme un magicien; ainsi les piéjugés des Persans s'opposent à toute espèce

de progrès.

La profession de la médecine en Perse est divisée en trois classes: les droguistes, les harbiers et les docteurs (hakkims). Les premiers out presque tous de petites boutiques dans les bazars, où sont exposées leurs droques pour le détail. La plus grande partie de leurs provisions consiste en herbes sèches et ca plantes pour les fomentations, les décoctions et les infusions, qui sont les trois branches les plus lucratives de leur com-

La partie dans laquelle ils ont le plus de connaissances est celle des paisons, dont le plus grand nombre paraît appartenir au rèpe végétal, bien qu'ils sachent employer les poisons métalliques, tels que l'arsenic et le sentochlorure de mercure ; ils se procurent ce dernier à Tissis, en Géorgie. Ils sont releté dans les combinaisons chimiques et la textérité avec laquelle ils les emploient ; car ils sont généralement les agents passifs de leurs princes, qui les payent hien pour cette espèce de service. Quelques-uns d'entre eux prétendent avoir le ponvoir d'ôter la vie dans un temps donné, parce que, pour mieux ca-cher leurs pracédes, ils joignent les prédicleas astrologiques. Dans ce cas, cependant, à s'onblient pas le point important de leur vision, et ils ont soip de méler de temps en

temps, aux aliments de la victime qui leur est désignée, une quantité de poison assez considérable pour être assurés d'obtenir l'effet qu'ils désirent, et que la malheureux est porté à attribuer à l'action terrible et extraordinaire de certaines conjonctions défayorables des étoiles, qui exercent sur lui une influence funeste et graduellement destructive.

La partie la plus curiouse de la boutique du droguiste persan est celle où sont les prophylactiques ou moyens propres à prévenir les maladies. Ce sont généralement des bézoards ou des pierres saintes de la Mecque qui ont été consacrés par les mollahs ou les derviches. « Le padzecher, disent les Persans, est le roi des médicaments; c'est le plus puissant protecteur de la vic ; jamais un insecte venimeux n'ose attaquer l'être fortuné qui possède un tel bézoard; les scorpions l'évitent avec soin, et regardent, quand il est passé, s'ils conservent leur queue; les mouches de Miairna faient loin de lui; les serpents ne traversent jamais le chemin qu'il a suivi. Il est inutile, disent les princes, de chercher à empoisonner un tel homme; car un charme préserve sa vie. » Les Persans sont dériver le mot de pader-i-zcher, le père ou le maître du poison. Les droguistes les tirent de Bockara, dans l'Inde, et de quelques autres endroits, et en donneut souvent des prix considérables. J'en ai vu un sur le bras d'une dame persane que l'on estima de 20 à 30 tomans (de 10 à 15 liv. st.); dans les cas d'épidémie , le prix s'en élève encore heaucoup plus haut. Les calculs urinaires appartiennent à cette classe de médicaments; mais on pense qu'ils sont souvent fraudés par les droguistes: aussi leur présère-t-on le vrai bézoard des Perses. « J'eus un jour l'occasion, dit un écrivain anglais, de voir administrer ce puissant spécifique à un malade qui avait été mardu par un scorpion. Le droguiste, qui avait en sa possession ce trésor inestimable, tira le hézoard de sa poitrine, et, après l'avoir échauffé du souffie de sa respiration et l'avoir trempé dans du lait frais, il l'appliqua sur la piqure. La solennité de cette action fut encore relevés par la pompe avec laquelle il répéta sa prière supplicatoire. Bizinellak, el rahman, el rathecam, la illa, il hulla (au nom de Dieu tout-puissant et tout miséricord eux, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu). Je ne vis cependant aucun changement dans l'état du malade après l'application et l'emploi de ce que les Persans considèrent comme la substance et le complément de leurs croyances médicales. »

MÉDÉE, enchanteress: de Golchide, qui rendit Jason victorieux de tous les monstres, et guérit Hercule de sa fureur par certains remèdes magiques. Elle n'est pas moins célèbre par ses vastes connaissances en magie que par le meurtre de ses enfants. Les démonographes remarquent qu'elle pouvait bien être grande magicienne, parce qu'elle avait appris la sorcellerie de sa mère, Hécate. Les songe-creux lui attribuent un livre

de conjuration qui porte en effet son nom.

Voy. MÉLYE. MÉDIE. On trouvait, dit-on, chez les Mèdes, des pierres merveilleuses, noires ou vertes, qui rendaient la vue aux aveugles et guérissaient la goutte, appliquées sur le mal dans une compresse de lait de bre-

MEERMAN, homme de mer. Les habitants des bords de la mer Baltique croient à l'existence de ces hommes de mer ou esprits des eaux, qui ont la barbe verte et les cheveux tombant sur les épaules comme des tiges de nénuphar (1). Ils chantent le soir parmi les vagues, appelant les pécheurs. Mais malheur à qui se laisse séduire par eux: leur chant précède les tempétes.

MÉGALANTHROPOGÉNÉSIE, moyen d'avoir de beaux enfants et des enfants d'es-

On sait quels sont les effets de l'imagination sur les esprits qui s'y laissent emporter; ces effets sont surtout remarquables dans les femmes enceintes, puisque souvent l'enfant qu'elles portent dans leur sein est marqué de quelqu'un des objets dont l'imagination de la mère à été fortement occupée pendant sa grossesse. Quand Jacob voulut avoir des moutons de diverses couleurs, il présenta aux yeux des brebis des choses bigarrées, qui les frappèrent assez pour ame-ner le résultat qu'il en espérait. L'effet que l'imagination d'une brebis a pu produire doit agir plus surement encore sur l'imagination incomparablement plus vive d'une femme. Aussi voyons-nous bien plus de variété dans les enfants des hommes que dans les petits des animaux. On a vu des femmes mettre au monde des enfants noirs et velus; et lorsque l'on a cherché la cause de ces effets, on a découvert que, pendant sa grossesse, la femme avait l'esprit occupé de quelque tableau monstrueux. Les statues de marbre et d'albâtre sont quelquefois dangereuses. Une jeune épouse admira une petite statue de l'amour en marbre blanc. Cet Amour était si gracieux, qu'elle en demeura frappée; elle conserva plusieurs jours les mêmes impressions, et accoucha d'un enfant plein de grâces, parfaitement semblable à l'amour de marbre, mais pâle et blanc comme lui. Torquemada rapporte qu'une Italienne des environs de Florence, s'étant frappé l'esprit d'une image de Moïse, mit au monde un fils qui avait une longue barbe blanche. On peut se rappeler, sur le même sujet, une foule d'anecdotes non moins singulières; peut être quelques-unes sont-elles exagérées. Voy. ACCOUCHEMENTS.

En 1802, une paysanne enceinte, arrivant à Paris pour la première fois, fut menée au spectacle par une sœur qu'elle avait dans la capitale. Un acteur qui jouait le rôle d'un niais la frappa si fortement, que son fils sut idiot, stupide et semblable au personnage forcé que la mère avait vu avec trop d'at-

tention.

Puisque l'imagination des femmes est si puissante sur leur fruit, c'est de cette puissance qu'il faut profiter, disent les professeurs de mégalanthropogénésie. Ornez la chambre des femmes de belles peintures durant toute la grossesse, n'occupez leurs regards que de beaux anges et de sujets gracieux ; évitez de les conduire aux spectacles de monstres, etc. A Paris, où les salons de peinture occupent les dames, les enfants sont plus jolis que dans les villages, où l'on voit rarement des choses qui puissent donner une idée de la beauté. Chez les Cosaques, où lout est grossier, tous les enfants sont hideux comme leurs pères. Pour obtenir des enfants d'esprit, il n'est pas nécessaire que les parents en aient, mais qu'ils en désirent, qu'ils admirent ceux qui en ont, qu'ils lisent de bons livres, que la mère se frappe des avantages que donnent l'esprit, la science, le génie; qu'on parle souvent de ces choses, qu'on s'occupe peu de sottises. Voy. IMAGINATION.

On a publié il y a quelques années un traité de Mégalanthropogénésie qui est un peu oublié, et qui mérite de l'être davantage.

2 yol. in-8.

MEHDI. Les journaux d'avril 1841 annonçaient l'apparition en Arabie d'un nouveau prophète appelé Mehdi. « Ceux qui croient en lui (disaient ces journaux), et ils sont nombreux, comptent la nouvelle ère mahométane du jour de son apparition. Ils disent qu'il entrera à la Mecque dans sa quarantième année, que de là il ira à Jérusalem et régnera avec puissance et grandeur jusqu'à ce que Dedschail, le démon du mal, se soit levé contre lui et l'ait vaincu. Alors Jésus, le prophète des chrétiens, viendra à son secours avec soixante-dix mille anges. Toute la terre reconnaîtra Mehdi, et après la conversion des païens, des juiss et des chrétiens à l'islamisme, commencera l'empire des mille et mille années. Ce prophète a fait battre des monnaies, sur lesquelles il s'intitule : Iman des deux continents et des deux mers. » Toutesois, on ne parla de ce Mehdi qu'un moment. C'était ce qu'on appelle un canard de journal; et voici l'origine de celui-là : Les persans disent qu'il y a eu douze grands imans ou guides. Ali fut le premier; ses successeurs furent les enfants qu'il eut de Fatimé, sa glorieuse épouse, fille de Mahomet. Le dernier a été retiré par Dieu de ce monde corrompu; et les hommes sont restés sans iman visible. Il s'appelle le Mehdi c'est-à-dire celui qui est conduit et dirigé par Dieu. Il doit reparattre sur la terre à la fin du monde.

MELAMPUS, auteur d'un Traité de l'art de juger les inclinations et le sort futur des hommes par l'inspection des seings ou grains

de beauté. Voy. Seings:

MÉLANCHTHON, disciple de Luther, mort en 1568. Il croyait aux revenants comme son maitre, et ne croyait pas à l'Eglise. Il rapporte, dans un de ses écrits, que sa tante

ayant perdu sou mari lorsqu'elle était enceinte et près de son terme, vit un soir, ctant assise auprès de son seu, deux per-soanes entrer dans sa chambre, l'une ayant la figure de son époux défunt, l'autre celle d'un franciscain de la ville. D'abord elle en int effrayée; mais son défunt mari la ras-sara, et lui dit qu'il avait quelque chose **l'important à l**ui communiquer. Ensuite il fil signe au franciscain de passer un moment dans la pièce voisine, en attendant qu'il eut **kit connaître ses volontés à sa f**emme ; alors il la pria de lui faire dire des messes, et l'engagea à lui donner la main sans crainte; elle donna donc la main à son mari, et elle la retira sans douleur, mais brûlée, de sorte

ciscain, et tous deux disparurent... MÉLANCOLIE. Les anciens appelaient la **mélancolie le ba**in **du** diable, à ce que disent quelques démonomanes. Les personnes mélancoliques étaient au moins maléficiées, quand elles n'étaient pas démoniaques; et les choses qui dissipaient l'humeur mélancolique, comme faisait la musique sur l'esprit de Saül, passaient pour des moyens sûrs

**cu'elle en demeura n**oire tout le reste de ses

jours. Après cela, le spectre rappela le fran-

de soulager les possedés. MELCHISEDECH. plusieurs sectes d'hérétiques, qu'on appela melchisédéchiens, tomèrent dans de singulières erreurs à propos de ce patriarche. Les uns crurent qu'il n'était pas un homme, mais la grande vertu de Dien, et supérieur à Jésus-Christ; les autres dirent qu'il était le Saint-Esprit. Il y en eut si soutinrent qu'il était Jésus-Christ même. Une de ces secles avait soin de ne toucher personne, de peur de se souiller.

MELCHOM, démon qui porte la bourse; il est aux enfers le payeur des employés pu-

Mics.

MRLEC-EL-MOUT. C'est le nom que les a: ciens Persans donnent à l'ange de la mort. Les Persans modernes l'appellent aussi l'ange aux vingt mains, pour faire enteudre comment il peut sustire à expédier toutes les imes. Il paraît être l'ange Azraël des juis, et le Mordad des mages, appelé encore Asu-

MÉLUSINE. Jean d'Arras ayant recueilli, sur la fin du xive siècle, tous les contes qu'on bisait sur Mélusine, en composa ce qu'il appelle la chronique de cette princesse.

Nous en donnerons le précis.

Mélusine sut l'ainée de trois filles, que sa mère, Pressine, semme d'Elinas, roi d'Albanie, eut d'une seule couche. Pressine avait exigé-d'Elinas qu'il n'entrerait point dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle sût relevée. Le désir de voir ses enfants le fit manquer à sa premesse. Pressine, qui était une sylphide es une sée, sut donc sorcée de le quitter ; ce qu'elle fit, ayant emmené avec elle ses trois illes, auxquelles d'nne haute montagne elle montrait le pays albanais, où elles eussent régné sans la fatale curiosité de leur père. Les trois sœurs, pour s'en venger, ensermè-

rent leur père dans la montagne de Brundelois. Pressine toutefois aimait encore son mari; elle sut irritée du trait de ses filles, et les punit par différents châtiments; celui de Mélusine sut d'être moitié serpent tous les samedis, et fée jusqu'au jour du jugement, à moins qu'elle ne trouvât un chevalier qui voulût être son mari, et qui ne vit jamais sa forme de serpent. Raimondin, fils du comte de Forez, ayant, quelque temps après, ren-contré Mélusine dans un bois, l'épousa; et ce fut cette princesse qui bâtit le château de Lusignan. Son premier enfant fut un fils nommé Vriam, en tout bien formé, excepté qu'il avait le visage court et large en travers: il avait un œil rouge et l'autre bleu, et les oreilles aussi grandes que les manilles d'un van. Le second fut Odon, qui était beau et bien formé; mais il avait une oreille plus grande que l'autre. Le troisième fut Guion, qui fut bel enfant; mais il eut un œil plus haut que l'autre. Le quatrième fut Antoine: nul plus bel enfant ne fut vu; mais il avait apporté en naissant une griffe de lion sur la joue. Le cinquième fut Regnault ; il fut bel enfant aussi, mais il n'eut qu'un œil. dont il voyait si bien, qu'il distinguait tout de vingt et une lieues. Le sixième fut Geoffroi ; il naquit avec une grande dent qui lui sortait de la bouche de plus d'un pouce, d'où il fut nommé Geoffroi à la grande dent. Le septième fut Froimond, assez beau, qui cut sur le nez une petite tache velue comme la peau d'une taupe. Le huitième fut grand à merveille; il avait trois yeux, desquels il s'en trouvait un au milieu du front. Ainsi les ensants des sées, ces êtres matériels, ne pouvaient jamais étre parfaits.

Vriam et Guion étant allés avec une armée secourir le roi de Chypre contre les Sarrasins et les ayant taillés en pièces, Vriam épousa Hermine, fille et héritière du roi de Chypre, et Guion, la belle Florie, fille du roi d'Arménie. Antoine et Regnault étant allés au secours du duc de Luxembourg, Antoine épous**a** Christine , fille de ce prince, et Regnault, Aiglantine , fille et héritière du roi de Bohême. Des quatre autres fils de Mélusine, un fut roi de Bretagne, l'autre seigneur de Lusignan, le troisième comte de Parthenay; le dernier, qu'on ne nomme pas,

se fit religieux.

Raimondin cependant ne tint pas avec constance la promesse qu'il avait faite à Mélusine de ne jamais la voir le samedi. Il fil une ouverture avec son épée dans la porte de la chambre où elle se baignait, et il la vit dans sa sorme de serpent. Mélusine ne pul dès lors demeurer avec lui davantage; elle s'envola par une fenétre sous la forme qu'elle subissait alors, et elle demeurera fée jusqu'au jour du jugement. Lorsque Lusignan change de seigneur, ou qu'il doit mourit quelqu'un de cette lignée, elle paraît trois jours avant sur les tours du château, et y pousse de grands cris (1).

Selon quelques démonomanes, Mélusine

était un démon de la mer. Paracelse prétend que c'était une nymphe cabalistique; le plus grand nombre en fait une fée puissanle. Le beau châleau de Lusignan passa dans le domaine royal. Hugues le Brun avalt fait à Philippe le Bel des legs considérables; Guy, son frère, irrité, jeta le testament au feu. Le roi le fit accuser de conspiration et confisqua le château de Lusignan. A cette occasion, l'ombre de Mélusine se lamenta sur la plate-forme du château pendant douze nuits consécutives (1). On dit ailleurs que cette Mélusine ou Merline, ou encore Mère Lusine, comme dit le peuple (2), était une dame fort absolue, et commandait avec une telle autorité que, lorsqu'elle envoyait des lettres ou patentes scellées de son sceau ou cachet, sur lequel était gravée une sirène, il ne fallait plus songer qu'à obéir aveuglément. C'est de là qu'on a pris sujet de dire qu'elle était magicienne, et qu'elle se changeait quelquesois en sirène.

MELYE. Il y avait, chez les fées comme chez les hommes, une inégalité de moyens et de puissance. On voit dans les romans de chevalerie et dans les contes merveilleux, que souvent une fée biensaisante était gênée dans ses bonnes intentions par une mé-

chante fée dont le pouvoir était plus étendu. La célèbre fée Urgande, qui protégaait si généreusement Amadis, avait donné au jeune Esplandian, fils de ce héros, une épéa enchantée, qui devait rompre tous les charmes, Un jour qu'Esplandian et les chevaliers chrétiens se battaient en Galatie, aidés de la fée Urgande, ils aperçurent la fée Mélye, leur ennemie implacable, sous la figure la plus hideuse. Elle était assise à la pointe d'un rocher, d'où elle protégeait les armes des Sarrasins. Esplandian courut à elle pour purger la terre de cette furie (car, bien qu'immortelles de leur nature, jusqu'an jugement dernier, les fées n'élaient pas à l'épreuve d'un bon coup d'épée, et pouvaient, comme d'autres, recevoir la mort, pourvu qu'elle sût violente). Mélye évita le coup en changeant de place avec la plus grande agilité; et comme elle se vit pressée, elle parut s'abimer dans un antre qui vomit aussitôt des flammes. Urgande reconnut Mélye au portrait que les chevaliers lui en firent ; elle voulut la voir; elle conduisit donc Esplandian et quelques chevaliers dans une prairie, au bout de laquelle ils trouvèrent Mélye assise sur ses talons et absorbée dans une profonde réverie. Cette fée possédait un livre magique dont Urgande désirait depuis longtemps la possession. Mélye, apercevant Urgande, composa son visage, accueillit la fée, sa rivale, avec aménité, et la fit entrer dans sa grotte. Mais à peine y avait-elle pénétré que, s'élançant sur elle, la méchante fée la renversa par terre, en lui serrant la gorge avec violence. Les chevaliers, les entendant

MENAH. C'est une vallée mystérieuse à quatre lieues de la Mecque. Les pèlerins qui la parcourent doivent y jeter sept pierres pardessus leur épaule. On en trouve trois raisons chez les docteurs musulmans : c'est. selon les uns, pour renoncer au diable et le rejeter, à l'imitation d'Ismaël, qu'il voulut tenter au moment où son père Abraham allait le sacrifier (car ils confondent Ismaël avec Isaac). Ismaël, disent-ils, fit fuir le dé-

mon en lui jetant des pierres.

Mais d'autres docteurs disent que le diable tenta Abraham lui-méme, voulant l'empêcher d'égorger Ismaël. Il ne put rien gagner, ni sur le patriarche, ni sur Ismaël, ni même sur Agar : ces trois personnages l'éloignèrent à coups de pierres. Le troisième sentiment diffère : cette cérémonie aurait lieu en mémoire des pierres qu'Adam jeta au diable lorsqu'il vint l'aborder effrontément après lui avoir fait commettre le péché originel.

MENANDRE, disciple de Simon le Magicien ; il profita des leçons de son mattre, et enseigna la même doctrine que lui. Il professait la magie. Simon se faisait appeler la grande vertu. Ménandre dit que, quant à loi, il était envoyé sur la terre par les puissances invisibles pour opérer le salut des hommes. Ainsi Ménandre et Simon doivent être mis au nombre des faux messies plutôt qu'au rang des hérétiques. L'un et l'autre enseignaient que la suprême intelligence, qu'ils nommaient Ennora, avait donné l'être à un grand nombre de génies qui avaient formé le monde et la race des hommes. Valentin, qui vint plus tard, trouva là ses éons (3). Ménandre donnait un baptême qui devait rendre immortel....

MENASSEH BEN ISRAEL, savant juif portugais, né vers 1604. Il a beaucoup écrit sur le l'halmud. Il y a quelques faits merveilleux dans ses trois livres de la Résurrection des morts (4). Son ouvrage de l'Espérance d'Israël (5) est curieux.

Un juif renégat de Villassor en Portugal, Antoine Montesini, étant venu à Amsterdam vers 1649, publia qu'il avait vu dans l'Amérique méridionale de nombreuses traces des

se débattre, entrèrent dans la grotte : le pouvoir des enchantements les fit tomber saus connaissance; le seul Esplandian, que son épée charmée garantissait de tous les piéges magiques, courut sur Mélye et retira Ürgande de ses mains. Au même instant Mélye prit celui de ses livres qui portait le nom de Médée, et forma une conjuration; le ciel s'obscurcit aussitôt : il sortit d'un nuage noir un chariot attelé de deux dragons qui vomissaient des flammes. Enlevant lestement Urgande, Mélye la plaça dans le chariot et disparut avec elle. Elle l'emmena dans Thésyphante et l'enferma dans une grosse tour d'où Esplandian parvint à la tirer quelque temps après.

<sup>(1)</sup> En Belgique, Mélusiue passe pour être la protectrice de la maison de Gayre. On croyait qu'elle ne quittait ja-mais le châtean d'Enghien. (M. Jules de Saint-Genois, La Cour de Jean IV, t. 14, p. 82.) (2) Mère Lusine, mère des Lusiguan.

<sup>5)</sup> Bergier, Dictionn. théologique. (4) Libri tres de Resurrectione mortuorum. Amsterdam, 1636, in-8°. Typis et sumptibus auctoris.

<sup>(5)</sup> Spes Israelis, Amsterdam, 1650, in-12.

s Israélites. Ménasseh ben Israël s'iı là-dessus (avait-il tort?), que les dix enlevées par Salmanasar étaient allées r dans ce pays-là, et que telle était e des habitants de l'Amérique; il pu-1 Spes Isrgelis pour le prouver. Dans artie de son livre Sauffle de vie (1), a des esprits et des démans, selon es des rabbins de son temps, et, ive partie, de la métempsyquse, qui r beaucoup de juifs une croyance. Il mmencé un traité de la science des listes et un autre de la philosophie jur, qui n'ont pas élé achevés,

STRIER (CLAUDE-FRANÇOIS), jésuite, d'un livre intitulé : La Philosophie yes énigmatiques, où il traite desénigrogiyphes, oracles, prophéties, sorts. nus, loteries, talismans, songes, cen-: Nostradamus et baguette divinatoire,

.yon, 1694. EURS DE LOUPS. Près du château de n, ancienne demeure de Mélusine, on re de vieux bergers, maigres et himme des spectres : on dit qu'ils mèi troupeaux de loups. Cette superstincore accréditée dans quelques pays, itres dans le Nivernais (2).

compagnon d'Apollonius de Visité d'une lamie ou démon sucen fut délivré par Apollonius (3).

OIN. Voy. CHORROPIQUE.

ONGR. Le diable est appelé dans

ile le père du mensonge.

listophélès, démon de Faust; on inait à sa froide méchanceté, à ce r qui insulte aux larmes, à la joie que lui cause l'aspect des douleurs. i qui, par la raillerie, attaque les abreuve de mépris les talents, fait sur l'éclat de la gloire la rouille de mie. Il n'était pas inconnu à Voltaire, et à quelques autres. C'est, après Salus redoutable meneur de l'enfer (4).

ATI (MICHEL). Voy. Ficino. IER, auteur d'un Tableau de Paris. it quelque bruit, et de Songes philos, où l'on trouve deux ou trois sonrouleut sur les vampires et les re-

REDI. Ce jour est celui où les sorient au sabbat leurs mystères et chanirs litanies. Voy. LITANIES DU SAB-

ersans regardent le mercredi comme · blanc, c'est-à-dire heureux, parce amière fut créée ce jour-là; pourtant ptent le dernier mercredi du mois de qui répond à février; ils appellent le mercredi du malheur; c'est le plus de leurs jours noirs.

TRE. Il est chargé, dans l'ancienne gie, de conduire les âmes des morts

stination dernière.

throu, Amsterdem, 5112 (1652), in-4°. : Earchangy, Tristan le Voyageur, ou la France rms siècle, t. 1°°.

per, Histoire des spectres et des apparitions des

MERLE, oisean commun, dont la vertu est admirable. Si l'on pend les plumes de son aile droite avec un fil rouge au milieu d'une maison où l'on n'aura pas encore babité, personne n'y pourra sommeiller tant qu'elles y seront pendues. Si l'on met son cœur aque la tête d'une personne endormie et qu'on l'interroge, elle dira tout haut co qu'elle aura sait dans la journée. Si on le jette dans l'eau de puits, avec le sang d'une huppe, et qu'on frotte de ce mélange les tempes de quelqu'un, il tombera malade et en danger de mort. On se sert de ces accrets sous une planète (avorable et propre, comme celles de Jupiter et de Vénus, et, quand on veut faire du mal, celles de Saturne et de Mars (5). Le diable s'est quelquefois montré sous la forme de cet oi eau. On sait aussi qu'il y a des merles blancs.

MERLIN. Merlin n'est pas né en Angleterre, comme on le dit communément, mais en basse Bretagne, dans l'île de Sein. Il était fils d'un démon et d'une druidesse, fille d'un roi des bas Bretons. Les cabalistes disent que le père de Merlin était un sylphe. Que ce fût un sylphe ou un démon, il éleva son fils dans toutes les sciences et le rendit habile à opérer des prodiges. Ce qui a fait croire à quelques-uns que Merlin était Anglais, c'est qu'il fut porté dans ce pays quelques jours après sa naissance. Voici l'occa-

sion de ce voyage:

Wortigern, roi d'Angleterre, avait resolu de faire bâtir une tour inexpugnable où il pût se mettre en sûreté contre les bandes de pirates qui dévastaient ses Blats, Lorsqu'un en jeta les fondements, la terre engloutit pendant la puit tous les travaux de la journée, Ce phénomène se répéta tant de fois, que le roi assembla les magiciens pour les consulter. Coux-ci déclarérent qu'il fallait affermir les fondements de la tour avec le sang d'un petit enfant qui fût pé sans père. Après beaucoup de recherches, dans le pays et hors le pays, on apprit qu'il venait de naître dans l'île de Sein un petit en-fant d'une druidesse, qui n'avait point de père counu. C'était Merlin. Il présentait les qualités requises par les magiciens ; on l'enleva et on l'amena devant le roi Wortig rn, Merlin n'avait que seize jours. Cependant il n'eut pas plutôt entendu la décision des magiciens, qu'il se mit à disputer contre eux avec une sagesse qui consterna tout l'audituire. Il anponça ensuite que, sous les fondements de la tour que l'on voulait hâtir, il avait up grand lac, et dans ce lac deux dragons furieux. On creusa; les deux dragous parurent : l'un, qui était rouge, représentait les Anglais ; l'autre, qui était blanc, représentait les Saxons. Ces deux peuples étaient alors en guerre, et les deux dragons étaient leurs génies protecteurs. Ils commencèrent, à la vue du roi et de sa cour, un combat terrible, sur lequel Merlin se mit à

esprits, liv. 1v, p. 310.
(4) MM. Desaur et de Saint-Geniès, les Aventures de Faust, t. 1v.
(21) Albanda Communication (22) Albanda Communication (23) Albanda Communication (24) Alban

(5) Albert le Grand, Admirables secrets, p. 113.

prophétiser l'avenir des Anglais. On pense bien qu'après ce qui venait de se passer, il ne fut plus question de tuer le petit enfant. On se disposa à le reconduire dans son pays et on l'invita à visiter quelquefois l'Angleterre. Merlin pria qu'on ne s'occupât point de lui ; il frappa la terre, et il en sortit: un grand oiseau sur lequel il se plaça; il fut en moins d'une heure dans les bras de sa mère, qui l'attendait sans inquiétude, parce qu'elle savait ce qui se passait. Merlin fut donc élevé dans les sciences et dans l'art des prodiges par son père et par les conseils de sa mère, qui était prophétesse; on croit même qu'elle était fée. Quand il fut devenu grand, il se lia d'amitié avec Ambrosius, autre roi des Anglais. Pour rendre plus solennelle l'entrée de ce prince dans sa capitale, il fit venir d'Irlande en Angleterre plusieurs rochers qui accompagnèrent en dansant le cortégeroyal, et formèrent en s'arrêtant une espèce de trophée à la gloire du monarque. On voit encore ces rochers à quelques lieues de Londres, et on assure qu'il y a des temps où ils s'agitent par suite du prodige de Merlin : on dit même que pour ce roi, son ami, il bâtit un palais de fées en moins de temps que Satan ne construisit le Pandémonium des enfers.

Après une foule de choses semblables, Merlin, jouissant de la réputation la plus étendue et de l'admiration universelle, pouvait étonner le monde et s'abandonner aux douceurs de la gloire ; il aima mieux agrandir ses connaissances et sa sagesse. Il se retira dans une forêt de la Bretagne, s'enferma dans une grotte, et s'appliqua sans relache à l'étude des sciences mystérieuses. Son père le visitait tous les sept jours et sa mère plus fréquemment encore; il fit, sous eux, des progrès étonnants et les surpassa bientôt l'un et l'autre. On a lu, dans les histoires de la chevalerie hérorque, les innombrables aventures de Merlin. Il purgea l'Europe de plusieurs tyrans; il protégea les dames; et bien souvent les chevaliers errants bénirent ses heureux secours. Las de parcourir le monde, il se condamna à passer sept ans dans l'île de Sein. C'est là qu'il composa ses prophéties , dont quelques-unes ont été publiées. On sait qu'il avait donné à l'un des chevaliers errants qui firent la gloire de la France une épée enchantée avec laquelle on était invincible; un autre avait reçu un cheval indomptable à la course. Le sage enchanteur avait aussi composé pour le roi Arthus une chambre magique, où ne pouvaient entrer que les braves, une couronne transparente qui se troublait sur la tête d'une coquette, et une épée qui jetait des étincelles dans les mains des guerriers intrépides.

Quelques-uns ont dit que Merlin mourut dans une extrême vieillesse; d'autres, qu'il fut emporté par le diable; mais l'opinion la plus répandue aujourd'hui en Bretagne, c'est que Merlin n'est pas mort, qu'il a su se mettre à l'abri de la fatalité commune, et qu'il est toujours plein de vie dans une forêt du Finistère nommée Brocéljande, où il est en-

clos et invisible à l'ombre d'un bois d'a pine. On assure que messire Gauvai quelques chevatiers de la Table - R cherchèrent vainement partout ce mag célèbre; Gauvain, seul, l'entendit, mai put le voir, dans la forêt de Brocélia Voy. Gargantua.

MEROVEE, troisième roi des Francs, la naissance doit être placée vers l'an 41 monta sur le trône en 440 et mourut en Il siégeait dans les provinces belgiques chroniqueurs rapportent ainsi sa naissa

«La femme de Clodion le Chevelu, se menant un jour au bord de la mer, fut prise par un monstre qui sortit des flots en eut un fils qui fut nommé Mérovée, e succéda à Clodion.»

· Sauval croit que cette fable fut invepar Mérovée lui-même, pour imprime respect dans l'esprit des siens en s'attrit une origine si extraordinaire. Des ch queurs ont dit que son nom Mer-Wech s fie veau marin...

MERVEILLES. Pline assure que les laires de Minorque demandèrent un se de troupes à l'empereur Auguste conti lapins qui renversaient leurs maison leurs arbres. Aujourd'hui, dit un cri moderne, on demanderait à peine un se de chiens.

Un vieux chroniqueur conte qu'il y a Cambaya, dans l'Indoustan, un roi q nourrissait de venin, et qui devint si pa tement vénéneux, qu'il tuait de son ha ceux qu'il voulait faire mourir.

On lit dans Pausanias que, quatre ans après la bataille de Marathon, on e dait toutes les nuits, dans l'endroit où grande lutte avait eu lieu, des henn ments de chevaux et des bruits de d'armes qui se battaient. Et ce qui es mirable, c'est que ceux qui y venaien près n'entendaient rien de ces bruit n'étaient entendus que de ceux que le sard conduisait là.

Albert le Grand assure qu'il y ava Allemagne deux enfants jumeaux, don ouvrait les portes les mieux fermées e touchant avec son bras droit; l'autre le mait en les touchant avec son bras gai

Paracelse dit qu'il a vu beaucoup de passer vingt années sans manger quoi q fût. Si on veut se donner cette satisfac qu'on enferme, dit-il, de la terre dan globe de verre, qu'on l'expose au solei qu'à ce qu'elle soit pétrifiée, qu'on se plique sur le nombril, et qu'on la renot quand elle sera trop sèche, on se passe manger et de boire sans aucune peine. celse assure intrépidement avoir fai même cette expérience pendant six Voy. la plupart des articles de ce Dic naire.

MESMER (ANTOINE), médecin allem fameux par la doctrine du magnétisme mal, né à Mersburg en 1734, mort en Il a laissé plusieurs ouvrages dans les il soutient que les corps célestes, en ver la même force qui produit leurs attrac

n 24 - 61 32

98

a jugé Mesmer bien diversement, et action de sa cause n'est pas mûre enelle ne le sera que quand la doctrine agnétisme se trouvera assise. Nous rterons, en attendant, quelques opi-plus ou moins savantes émises de nos sur cet homme, dont le nom se relève. a du pour et du contre, c'est que nous ames pas en position de prendre parti. écrivain fort spirituel, que nous reus de ne pouvoir nommer, ne le connt pas, a publié dans le Siècle, il y a u dix ans, une série de piquants artiar cette matière. Nous en citons des ents curieux :

re abrégée du magnétisme animal, Pa-83. in-8°: 5° Mémoire de F.-A. Mesmer

s découvertes, Paris, an vii (1799),

etre les absurdités de la magie et le eisme des encyclopédistes, dit-il, Mesrut voir une lacune facile à combler par rdiesses de la physique expérimentale. lves le conduisirent à puiser dans l'éles philosophies anciennes ce qu'elles rejours vénéré comme des secrets inables de la nature, pour en faire un de doctrines et de résultats qui fût la de l'école audacieuse qu'il prétendait r. A peine eut-il jeté les yeux dans rire, que les événements les plus inexdes, les lumières les plus surprenantes ent de toutes parts à sa vue; mais au l'y reconnaître une preuve de la faihumaine, il les compulsa, il s'en a témérairement, et découvrit des mysoù ne se trouvent peul-être encore que pies, de plantes et de fourneaux ; l'alie, la botanique et la médecine pas-

MES saient successivement sous ses regards tous les matins comme un panorama.

«C'étaient d'abord, dans l'antiquité égyptienne, les cérémonies du temple de Sérapis. à Memphis, où les prêtres guérissaient les malades par l'attouchement et déterminaient la cure en les plongeant dans une léthargie complète. Le savant professeur Kluge a voula démontrer que les gestes des hiérophantes de l'Egypte se rapportaient aux pratiques actuelles du magnétisme. Rien ne prouve que les prêtres gesticulaient dans l'intérêt du fluide; mais il y a parité dans les mouve-ments, c'est un fait historique ou du moins graphique. Les hiéroglyphes des momies et des obélisques présentent même encore des figures humaines dans l'attitude des magnétiseurs et de leurs patients; et la pose ordinaire des statuettes et des colosses qui servaient, ou de pénates, ou de nécropoles à la race des Pharaons, le torse droit, les genoux joints et collés, les mains placées à plat sur les cuisses ou levées en croix; cette pose est précisément la situation élémentaire dans l'œuvre de Mesmer.

« En sortant des épreuves du nome de Memphis, l'empirique invoquait avec Schelling les empoisonneuses romaines, qui connaissaient l'art de provoquer le sommeil par une imposition des mains; il était d'ailleurs tourmenté au souvenir des paroles que Plaute prête à Mercure, dans son Amphitryon: Quid si ego illum tractim tangam, ut dormiat? paroles que Molière s'est bien gardé de traduire, ne pensant guère au fluide nerveux. Et quand Mesmer relisait Pline, à ce passage où le naturaliste raconte que certains loups d'Italie paralysaient l'usage de la voix dans l'homme, par leur seule approche, avant même de s'être montrés, le mêdecin allemand frissonnait d'épouvante, comme si les loups de la Forêt-Noire refluaient par le Wurtemberg jusque sur les fraiches métairies du lac de Constance.

« Des Romains Mesmer remontait aux Grecs: il s'arrétait avec Pythagore au bord du fleuve Nessus, que le philosophe aimait beaucoup comme promenade, et lui entendait réciter les vers dorés où il a chanté la sagesse. Le sleuve , charmé d'ourr la poésie de Pythagore et surtout de voir cet homme divin, répondait devant Mesmer : Salut, Pythagore! Cette singulière réponse, que le fleuve adressait devant tous les voyageurs qui prenaient Pythagore pour guide, était un premier avertissement sur les propriétés magiques de l'eau. Mesmer en fit plus tard, à Meudon, une épreuve incroyable, et que .Thouret n'en a pas moins consignée dans son livre. Il était près du grand bassin ; il proposa à deux personnes qui l'accompagnaient de passer de l'autre côté du bassin, tandis qu'il resterait à sa place. Il leur fit plonger une canne dans l'eau et y plongea la sienne. A cette distance, les deux personnes éprouvèrent , dit-il , la seconsse du rapport que l'eau mettait entre les cannes: l'une ressentit une attaque d'asthme, l'autre une douleur au soie.

« Ba quittant les rives du Nessus, Mesmer se dirigeait vers Claros et surprenait le prétre colophonien se disposant à rendre l'oracle en buyant une coupe d'eau des sources de la grotte ; ou bien il vérifiait dans Pindare que la Pythie machait du laurier avant de monter sur le trépied de Delphes, comme les négresses mâchent du tabac avant de faire leurs prières à la lune; ou encore, il croyait à ces parfums secrets, perdus comme des langues et des races, et dont les anciens ubaient en fumigations pour se procurer des songes révélateurs de l'avenir. Souvent il se perdait au milieu des forêts des druides et ne regardait pas sans étonnement les prophétesses de la Germanie trouver teur exlase dans le voisinage des sources, des torrents et des cascades. Cet emploi répété de l'eau pour les merveilles de l'épilepsie le plongeait dans les ardeurs d'une curiosité insatiable. Quand ce n'était pas l'éau, le feu, c'était le son, la musique des corybantes de Crète et des darvas de l'Hindoustan. Alors il se placait en face de la statue de Memnon. vis-à-vis d'un monument si extraordinaire. dont la fabuleuse immortalité tient à une espièglerie de l'acoustique.

« Mesmer était excusable de rapporter la vocalité de Memnon à des prodiges de l'air atmosphérique transformé en agent inconnu, en fluide supérieur. Plus tard, il est vrai, M. de Humboldt constata qu'en passant la nuit près des rochers de granit de l'Orénoque, on entendait distinctement, aux premiers rayons du soleil, un bruit souterrain analogue aux vibrations d'un instrument à cordes. MM. Joliois et Derilliers, ingénieurs particuliers du général Bonaparte pendant l'expédition d'Egypte, ont entendu le même bruit près d'un monument de granit situé dans le palais de Karnac, à Thèbes; et tout récemment M. Cray, de l'université d'Oxford, a saisi sur les bords de la mer Rouge, dans les environs de Narkero, le battement d'une cloche souterraine : fantaisies de la nature qui s'expliquent, selon M. de Humboldt, par la différence de température de l'air extérieur et de l'air renfermé dans les crevasses du granit. Mesmer ignorait ces recherches de la science moderne, et son imagination brûlante appliquait aux caprices d'un élément un pouvoir divin sur les

sens de l'homme.

« C'est ici qu'il se passionna pour un instrument de musique dont la limpidité pénétrante et chatouilleuse devait un jour produire des effets irrésistibles sur le système nerveux de ses malades, et dans lequel il acquit bientôt une étomante supériorité. L'harmonica précédait sous ses doigts la baguette magnétique. D'ailleurs, tous les phénomèmes inexplicables de l'eau, du son, de la lumière, relatés dans les annales du monde, et dont les sciences physiques ne aous rendent compte aujourd'hui même qué par l'intermédiaire d'un fluide, ces phénomèmes que Cornélius Agrippa rapporte si habilement dans sa Philosophie occulte, Mesmer les groupait dans son esprit autour d'un principe

unique, l'ame de l'universe « ... Si t fléchissez l'esprit du mende, agent du tisme, comme on réfléchit la lumière glace, il sera possible de diriger sa pi comme vous vous rendez maître des du soleil.... C'est ainsi que le basili lui-même, que les femmes imprég poison, en se regardant trop souve une glace, le renvoient à leur prop et le réfléchissent sur leurs yeux et visage. » En lisant ces pages étra sentit ses cheveux se dresser d'horr penéee du fameux miroir d'Agrippa.

« Mais quel n'était pas son espoi lorsqu'il rencontrait dans Santanelli Van Helmont cette anecdote extrabien digne de Nicolas Flamel!

« ... Un homme de Bruxelles s'ét faire un nes artificiel par l'opération liacot, s'en retourna, ainsi réparé t traits, au lieu de son séjour ordinais continua de vivre bien portant, l'ol ayant parfaitement réussi. Mais tout dit-on, la partie factice qu'il s'était r devint froide, pâle, livide, se pourrit ba. On ne savait à quelle cause te changement imprévu , lorsqu'on ap le jour même de la chute du nez Bruxelles, un crocheteur de Boulog pour de l'argent, avait fourni une pu chair prise à son bras, était mort de ville, où l'opération avait eu lieu... » chimistes s'étaient emparés de ce fait c'est alors qu'ils préparèrent le sel dont ils prétendaient sérieusement qu leur changeait et se ternissait à la la personne qui en avait tiré la mi ses veines. Au sel du sang on ajouta de vie, dont la lumière, disait-on, s' sail ou s'éleignait absolument dans

mort ou de maladie. « Ainsi s'ouvrait à Mesmer une re l'Anglais Digby seul, du temps de Lo avait parcourue; il s'y lança hardin émanations, dit Maxwel dans ses apl de médecine magnétique, s'étendent f et c'est par leur effet que nous somi vent pris de maladies dont les cause ignorées.Les philosophes du xvi° i raient partie des émanations pour fe verser en tête à tête les personnes éloignées, au moyen d'un alphabet tique empreint sur le bras. Bostius : nous en a transmis le procédé. Il c à enlever de l'un des bras de chacui **personnes un pe**ti**t lambe**au de chair égale, d'appliquer le lambeau de l'ur de l'autre, et réciproquement. Sur ( beaux qui faisaient bientôt corps av vidu, on gravait en rond les lettres phabet, et quand une de ces personn préparées, touchait avec un stylet l rentes lettres, l'autre en était insti un sentiment de douleur et de piqui droit où se trouvait la lettre désigné

« D'une santé débile dans sa jeun prêtre (Gassuer) avait lu pour son des ouvrages de médecine; mais ne aucun fruit de cette lecture, ni même

s qu'il avait consultés, il soupconna a maladie avait une cause occulte et pait de la puissance du diable. Sa cone fut vérifiée, dit-il, par le succès qu'il en chassant le diable de son corps au le Jésus-Christ. Un pareil essai l'entralconaitre tous les auteurs qui ont écrit xorcisme. Il se confirma par la lecture rs ouvrages dans l'opinion que plumaladies sont produites par le démon. abord des cures sur ses paroissiens, et utation s'accrut tellement en Suisse et : Tyrol, que chacune des deux dernièuées, plus de quatre à cinq cents maicco rurent à son presbytère. Il quitta oisse; après avoir parcouru différents is, il vintà Ratisbonne. Il distingua les ies en deux classes, les naturelles et noniaques; ces dernières, selon lui, t beaucoup plus nombreuses, et il prél les guérir toutes. C'était au nom de Christ qu'il opérait ses cures. Si la foi iait, la guérison manquait aussi.

ssner avait été précédé, il y a cent cin-: ans, par un jardinier, Levret, qui t pour avoir guéri par attouchément les princes; le docteur Streper im:ta posture spirituelle avec profit. Mais le arprenant fut un gentilhomme irlan-

ireatrakes.

dentin Greatrakes voulait guérir tous maladies en touchant. On raconte sentait un jour comme une espèce de tion organique et qu'il entendit une ecrèle lui crier : Je le donne la faculté rir. Importuné par ce bruit dont on ne it le distraire, il résolut d'eprouver ce n devait croire. Il guérit successivedes écrouelles, des lièvres et des épitous ceux qui ajoutèrent foi au cue divin du bruit dont nous parlons. akes était d'un extérieur simple ; ses ents n'offraient aucun appareil; mais mrtait tout à Dieu et faisait un usage nier et très-étendu du toucher. Le mal en quelque sorte devant sa main; il t, disait-on, le déplacer en le portant **s partie**s moins utiles à la vie. C'était métisme. Gassner, au contraire, étalait mpe religieuse susceptible de frapper nation des malades. Il avait un cruciı droite et prenait soin de tourner la : de son corps vers une senêtre; son regardait les assistants, car il opérait Nic. Il portait à son cou une étole, ubella, de couleur rouge, nuance de de, et une croix suspendue par une d'argent. Elle contenait, suivant lui, ment de la croix de Jésus-Christ. Une e noice entourait ses reins; il gardait **ume dans sa chambre, même** quand "e n'y était pas.

qui egara plus complétement la rai-Mesmer, c'était peut-être la fortune du baron de Vesins, dont je vais vous er t'histoire, sans la garantir plus que reste. Lorsque le comte de Latourè était à Londres en qualité d'ambasde la cour de France, sous le règne

de Louis XIII, un jeune cordonnier vint lui prendre mesure de souliers, et fut saisi à ses pieds d'une agitation soudaine accompagnée d'une violente hémorrhagie. On traita ce fait d'accident; mais l'enfant étant revenu avec les souliers, quelques jours après, la même scène se renouvela. La doctrine des sympathies élait alors dans toute sa vogue, et le chevalier Digby, son auteur, tellement a la mode à Saint-James, comme au Louvre, qu'on ne sut pas surpris du régime auquel il avait soumis sa femme, Venetra Anastasia, la plus belle personne du siècle. Pour prolonger là vie de celle incomparable dame, il lui faisait manger, dil-on, aux applaudissements de Paris et de Londres, des chapous nourris avec des vipères, qu'elle avalait sans difficuité et même avec reconnaissance. Or, le comte de Latour-Landré, admirateur de Digby, rêva à son petit cordonnier et ordonna des recherches actives sur l'histoire de cet enfant. Il apprit que, né en France, il avait été conduit dans un âge tendre en Bohême, d'où il avait plus tard passé en Angleterre. Le comte avait eu une sœur morte en donnant le jour à un enfant qui avait disparu sans laisser de trace. Frappé de l'impression que le cordonnier éprouvait à son approche, il prit de nouvelles informations et acquit la preuve que ce jeune artisan était son neveu. Rétabli dans les titres et dans les propriétés du baron de Vesins, mari de la sœur du comte de Latour-Landre, le cordonnier devint pour le chevalier Digby un argument vivant en faveur de la doctrine des sympathies.

« Tels sont les antécédents les plus célèbres, dans les derniers siècles, du fluide auquel le médecin badois voulait emprunter des moyens de renommée.... »

Voyons maintenant Mesmer à Paris.

« L'hôtel Bourret, dont il avait fait son temple dans cette capitale, était rempli de trépieds grecs et de caisses de fleurs, d'où s'exhalaient de doux parfums, cette premiere séduction des sens. Un demi-jour augmentait le mystère et faisait réver. On se parlait à voix basse ; on se regardait avec curiosité. Dans la grande salle était une cuve en bois de chêne, de quatre à cinq pieds de diamètre, d'un pied de profondeur, fermée par un couvercle en deux pièces et s'enchassant dans la cuve ou baquet. Au fond se plaçaient des bouteilles en rayons convergents, et de manière que le goulot se tournait vers le centre de la cuve. D'autres bouteilles pattaient en sens contraire ou en rayons divergents, toutes remplies d'eau, bouchées et magnétisées. On mettait souvent plusieurs lits de bou eilles ; la machine était alors à haute pression. La cuve renfermait de l'eau qui baignait les bouteilles; quelquefois on y ajoutait du verr : pilé et de la limaille de fer. Il y avait aussi des baquets à ser. Le couverclé était percé de trous pour la sortie de tringles en ser coudées, mobiles, plus ou moins longues, afin de pouvoir être dirigées, appliquées vers différentes régions du corps des malades qui s'approchaient du baquet. D'un anneau du convercle partait

une corde très-longue, dont les patients entouraient leurs membres infirmes sans la nouer. On n'admettait pas du reste les affections pénibles à la vue, telles que les plaies, les loupes et les difformités. Enfin les malades se rapprochaient pour se toucher par les bras, les mains, les genoux et les pieds. Les plus robustes magnétiseurs tenaient, par-dessus le marché, une baguette de fer dont ils touchaient les retardataires et les indociles. Comme le baquet, les bouteilles, les tringles et les cordes étaient préparées, les passions entraient bientôt en crise. Les femmes éprouvaient d'abord des bâillements : leurs yeux se fermaient, leurs jambes ne les soutenaient plus ; elles étaient menacées de suffocation. En vain les sons de l'harmonica, les roucoulements du piano et des chœurs de voix se faisaient entendre : ces secours paraissaient accrostre les convulsions des malades. Des éclats de rire sardoniques, des gémissements douloureux, des torrents de pleurs éclataient de toutes parts. Les corps se renversaient en des mouvements tétaniques; la respiration devenait râleuse; les hoquets des mourants, la face hippocratique, le collapsus, tous les symptômes les plus effrayants se manifestaient. A ce moment, les acleurs d'une scène si étrange couraient les uns au-devant des autres, éperdus, délirants; ils se félicitaient, s'embrassaient avec joie ou se repoussaient avec horreur. On emportait les plus fous dans la salle des crises, où les femmes battaient de leurs têtes les murailles ouatées ou se roulaient sur un parquet en coussins avec des serrements à la gorge. Au milieu de cette foule palpitante, Mesmer se promenait en habit lilas, étendant sur les moins souffrantes une baguette magique, s'arrétant devant les plus agitées, enfonçant ses regards dans leurs yeux, tenant leurs mains appliquées dans les siennes avec les quatre pouces et les doigts majeurs en correspondance immédiate, pour se mettre en rapport, lantôt opérant par un mouvement à distance avec les mains ouvertes et les doigts écartés, à grand courant, tantôt croisant et décroisant les bras avec une rapidité extraordinaire pour les passes en définitive. Souvent le geste du magnétiseur, effleurant les articulations les plus sensibles, tirait subitement de la malade un éclair brillant, pareil à ceux qu'on observe . a la suite des journées très-chaudes. Ce phénomène frappait de terreur la cohue des femmes échevelées qui se pressaient haletantes sur les pas de Mesmer, et le thaumaturge lui-même, épouvanté de sa puissance, reculait devant l'étincelle du fluide.

all manquait pourtant aux représentations de la place Vendôme un élément: c'est le somnambulisme. Le marquis de Puységur, disciple de Mesmer, inventa ce troisième degré de l'extase et de la catalepsie: on sait combien le magnétisme ainsi varié a fait son chemin dans le monde. A force de solliciter par des passes en définitive le système nerveux d'une jeune fille, il plongea sa victime dans une léthargie imprévue. Le marquis crut avoir tué la malheureuse enta désespoir était inexprimable. Que pas ensuite son étonnement, lorse perçut de l'obéissance involontaire e sait la patiente à son magnétiseur, de la faculté merveilleuse qui per somnambules magnétiques de parle dans l'état de veille! Cette découve ronna les mystères de la place V mais la cuve en souffrit un peu.

« Thouret, qui a écrit contre le tisme, rapporte un fait singulier.

« Un soir, M. Mesmer descendit personnes dans le jardin de monse prince de Soubise. Il prépara un a peu de temps après, madame la m de...., mesdemoiselles de Pr.... tombè connaissance. Madame la duchess se tenait à l'arbre sans pouvoir le M. de Mons... fut obligé de s'asseoi banc, faute de pouvoir se tenir sur bes. Je ne me rappelle plus quel effet M. Ang.., homme très-vigoureux; n terrible. Alors M. Mesmer appela mestique pour enlever les corps; n sais par quelles dispositions celui-c son habitude, se trouva hors d'état fallut assez longtemps pour que ch retourner chez soi. » (Recherches si gnétisme, p. 67.)

« Ce que l'on raconte des livres magnétisait une ligne, un mot, un et que des semmes ne pouvaient lir sans se trouver mal à l'endroit dé paraît pas moins incroyable. Lorsquer touchait un malade pour la fois, il le touchait au plus grand réunion d'insluences vitales, par e l'épigastre. Dans ce moment avait sait-il, la sympathie électrique. Ce retirait sa main, et il prétendait qu'le doigt, une trainée de sluide se so tre le sujet traité et lui-même, tralaquelle se maintenait le rapport nommait ce rapport concaténation.

« L'influence magnétique du doct blait durer plusieurs jours. On d pendant ce temps-là, si la perso susceptible, il opérait sur cette vic l'intermédiaire du fluide, à distai travers des murs. Quelquefois il réf le fluide sur les patients au mov glace vers laquelle se dirigeait ou s ou sa baguetle. Devant une maison levards, où le docteur avait établi cursale du baquet, s'élevait un ai l'ombrage protégeait les curieux q daient l'entrée et la sortie de Me magnétisa cet arbrc, qui vraisembl existe encore aux abords de la rue tin : les mémoires de l'époque nous que les seuilles s'y conservaient m dans les autres, et qu'il verdissait le de tous au printemps.

« Lorsque les réunions de l'hôte eurent enfin une célébrité incon Mesmer publia une sorte d'alman gnétique, contenant la liste des c nèmbres fondateurs de la Société de nie, depuis le 1º octobre 1783 jussavril 1784. En quelques jours cet ch, qui renfermait les noms les plus s de France, fut répandu scandaleudans toute l'Europe. Il y avait un **paitre et des chefs d'ordre, a**bsoluomme dans la franc-maçonnerie. On tait Montesquieu, Lafayette, MM. de s, de Choiseul-Goussier, de Chaste-Puységur, etc. Des baquels s'élaent partout. Les candidatures n'étaient njours heureuses. Berthollet, le fa-himiste, avait donné ses 100 louis, a se résérvant le droit de critique. Il ı soir à l'hôtel Bourret avec de méi dispositions. Le piano, l'harmonica, nts invisibles se firent entendre, et le ne semblait pas ému. Mais quand r, appliquant la branche de fer au e, éleva gravement la voix et traita piendaire comme un infidèle, Bertholfácha tout rouge, culbuta le baquet, pha ironiquement les malades qui enen crise et sortit furieux. On lui rapa serment; il répondit qu'il n'avait é le secret à une mascarade. Ce fut la re, la plus périlleuse indiscrétion. représenterait avec peine la surprise rédules.

inthousiasme cependant ne se modéus, des colonies magnétiques se for-La Société de l'harmonie eut des sales qui relevaient toutes de la mé-. Lenghmans, médecin suisse, admiet compatriote de Mesmer, établit un Berne. Ostende, malgré ses traditions des, avait un club de magnétisme où ralier de Barbarin endormait les poms fiévreuses de Nieuport, de Bruges Furnes. A Strasbourg, on magnétisait nison. M. de Puységur avait une terre sque à Busancy, près de Soissons. Les set les jeunes filles de son domaine nissaient sous un orme séculaire du edimanche, pour y danser : le seigneur ancy magnétisa l'orme ; les scènes du l de la place Vendôme se répétèrent zt ombrage, et le violon ne fut plus ensable : les villageois sautèrent e des torpilles. Le comte de Rouvre ra beaucoup l'invention du marquis rségur. Il avait, à six lieues de Paris, sbourg, un château dont il ne savait **ire; on y p**répara un arbre comme réparé l'arbre de Busancy. L'arbre de ourg servait de pivot à un nombre incordes et de ficelles qui partaient de eac et de ses branches, et s'étendaient **in dans la ca**mpagne. Cet arbre était ; accessible comme un hôpital qu'il i remplacer. Les infirmes y venaient à de, saisissaient un bout de corde, et, **l'ils étaient suffisam**ment rompus par **de, on les trans**portait dans le château, i recevaient tous les soins imaginables, itement, pour l'honneur du magné-. Il n'était question à la cour que de anité da jeune comte de Rouvre et de la singulière corvée qu'il imposait à ses vassaux.

« A cette époque, Paris possédait dans ses murs le prince Henri de Prusse. En sa qualité de Prussien, Henri aimait les innovations militaires. Le maréchal de Biron crut devoir lui montrer un officier qui employait ses loisirs de garnison à magnétiser les pauvres ; cet exemple de philanthropie rentrait au besoin dans la perfectibilité du soldat. On emmena le prince à Beaubourg. Mesmer, prévenu, se trouvait au château avec sa plus puissante baguette; mais le héros fut insensible même aux *grands courants*, et la baguette magique resta sans vertu à l'égard du vieux conquérant de la Bohême. On conduisit le prince à l'arbre, et il voulut bien se mettre en rapport avec une ficelle. Le résultat ne fut pas plus heureux. Alors on prétendit sérieusement à Versailles que les hommes de race royale étaient garantis du fluide par l'excellence de leur sang et la nature choisie de leur organisation.

« Forcé de respecter les dynasties, le magnétisme se rejeta sur l'océan. On fut sur le point de voir des flottes entières en somnambulisme et des escadres gouvernées à la baguette. Le marquis de Puységur avait un frère, le comte de Chastenay, homme d'une imagination très-vive, qui, ne pouvant écrire des romans maritimes, puisqu'ils n'étaient pas inventés; résolut d'illustrer la marine française, dont il était officier, par une crise. Il embarqua sa femme, qui lui servait de somnambule, contre les règlements de la discipline; il se mit en rapport avec les mâts, les canons, les vergues de son navire; il fit un immense baquet du vaisseau; n'ayant pas de villageois, il magnétisait ses matelots. Tout l'équipage obéissait au même fluide; ses manœuvres avaient quelque chose de surnaturel, et les curieux qui visitaient son bord tombaient en spasme. Louis XVI fut obligé de rendre une ordonnance pour prévenir les convulsions de la marine française.....»

L'écrivain donne aussi des détails intéressants sur les phénomènes de la prévision

du somnambulisme.

« Ce serait le moment de rappeler, dit-il, que tous les hommes d'une haute, intelligence furent superstitieux. Pour nous restreindre à l'époque, il faut uniquement, et comme prélude, rapporter ces lignes de Cabanis:

« Nous avons quelquefois en songe des idées que nous n'avons jamais eues. Nous croyons converser, par exemple, avec un homme qui nous dit des choses que nous ne savions pas. On ne doit pas s'étonner que, dans le temps d'ignorance, les esprits crédules aient attribué ces phénomènes singuliers à des causes surnature:les. J'ai connu un homme très-sage et très-éclairé, l'illustre Benjamin Fraucklin, qui croyait avoir été plusieurs fois instruit en songe sur des affaircs qui l'occupaient dans le moment. Sa tête forte, et d'ailleurs entièrement libre de préjugés, n'avait pu se garantir de toute idée superstitieuse, par

rapport a ces avertissements intérieurs... >

(Considérations sur la vie animale.)

« Ainsi, l'esprit le plus positif du xviii. siècle, Francklin lui-même, ne s'est pas défendu des pressentiments. Cabanis connaissait les phénomènes du somnambulisme, bien qu'il ait jugé à propos de n'en rien dire; il n'en fut pas moins des premiers élèves de Mesmer, et il est inscrit sous le numéro 10 dans le catalogue de l'ancienne Société de **Charmanie**.

- « Ce qu'on aura peine à croire, et pourtant ce qui est authentique, c'est que la révolution française a été non-seulement prévue dans ses causes, mais aussi prédite dans ses effets. Depuis l'épttre dédicatoire de Nostradamus au roi de France jusqu'au sermon du père Beauregard, depuis les vers d'un anonyme destinés au fronton de Sainte-Geneviève jusqu'à la chanson de M. de Lille, jamais tempéte sociale ne fut plus clairement annoncée. Cette prévision extraordinaire, répandue dans toutes les classes, constituait un état magnétique permanent. On no saurait expliquer autrement que par une contagion sympathique la terreur dont furent saisies, à Notre-Dame, treize années avant la révolution, les personnes qui entendirent le père Beauregard jeter du haut de la chaire ces incompréhensibles paroles :
- « Oui, Seigneur! vos temples seront dépouillés et détruits, vos fêtes abolies, votre nom blasphémé, votre culte proscrit! Aux saints cantiques qui faisaient retentir les voûtes sacrées en votre honneur succèdent des chants lubriques et profanes! Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens ici meme prendre audaciensement la place du Dieu vivant, t'asseoir sur le trône du Saint des saints, et recevoir l'encens coupable de tes nouveaux adorateurs.»
- « Il y avait inspiration, cela est évident. D'après les doctrines du magnétisme, le père Beauregard représentait ici un somnambule au premier degré. Nous ne discuterons pas cette étrange interprétation de son prone. En 1789, il paraît que le somnambulisme du prédicateur durait encore ; dans la chapelle de Versailles, en présence de la cour, il dénonça, comme un nouveau Jérémie, les secousses prochaines de la France.
- « A peu près dans le temps où ce religieux célèbre ébranlait de sa voix prophétique les pilrers de Notre-Dame, un officier au régiment de Champagne, M. de Lille, à la suite d'un souper, tomba dans une surexcitation morale dont tous ses camarades furent épouvantés. Il rentra dans sa chambre, s'enferma à double tour et griffonna sur un bout de table, une chansonnette fameuse dont nous copierons les plus étonnants couplets.

On verra tous les états Entre eux se confondre; Les pauvres sur leurs grabats Ne plus se morfondre. Des biens on fera des lots Qui rendront les gens égans. Le bel œuf à pondre, O gai! Le bel cenf à pondre !

De même pas marcheren Noblesse et rolure; Les Français retournerqui An droit de nature dien, parlements et lois, Adieu, ducs, princes et re La bonne aventure, O gai ! La bonne aventure !

Puis, devenus vertueux, Par philosophie, Les Français auront des dieux A leur fantaisie. Nous reverrons un oignon A Jésus damer le pion. Ah ! quelle harmonie, O gail Ah! quelle harmonie!

A qui devons-nous le plus? C'est à notre maître, Oui, se croyant un abus, Ne voudra plus l'être. Ah! qu'il faut aimer la bien Pour de roi n'être plus rien! Fenverrais tout paltre, O gai! J'enverrais tout paltre.

« On peut lire cette incroyable ch dans les Mémoires de l'abbé George, to pag. 267. Elle fut appelée, en 1778, la phétie turgotine. Consultez les articles losophiques de M. Hoffman sur le m tisme dans le Journal des Débats du de décembre 1814, vous y verrez q somnambule de Normandie avait exact prédit les quatre étals politiques par révolution a passé. Dans sa Lettre au français, datée de Londres, 1786, Gagi annonce que la Bastille sera détruite viendra un lieu de promenade. On n'aci pas M. Hoffman de superstition, no que nous qui transcrivons, sans y riei prendre, ces passages de l'épître dédic de Nostradamus au roi Henri II, 14

« Mes nocturnes et prophétiques si tations ont été composées plutot d'un rel instinct, accompagné d'une fureu tique, que par règle de poésie. x

« Plus loin, il annonce une persé chrétienne pour l'an mil sept cent n deux, que l'on cuidera être une rénovat siècle. Cette phrase est assurément se marquable, puisque l'ère de la répu commença le 22 septembre 1792. La / l'instinct naturel de Nostradamus doitpris comme un somnambulisme in taire, irrésistible, spontané, et le pres ment en toute chose rangé au nomb prodiges élémentaires opérés par le magnétique? Telle est la controverse ( vise les adeptes depuis trente ans.

« Mais le cheval de bataille des ma seurs, c'est la prédiction de Cazotte, et avouer que ce fait irrécusable plaide quemment leur cause. Nous renvoyo sceptiques aux œuvres posthumes Harpe, Paris, 1806, tom. I'r, et au m

de M. de Leuze.

« Il me semble que c'était hier, Harpe; on se trouvait au commencen 1788. Les membres de l'Académie fra soupaient chez le duc de Nivernois , qu avait lu son proverbe, Une hironde

es le printemps, dernier acte littéraire chansonnier célèbre. Dans la bonne agnie, le proverbe du duc avait éclipsé mblée des notables. Au dessert, les vins Ivoisie et de Constance étaient prodion en venait alors dans le monde au où tout est permis pour provoquer le L'hampfort avait récité ses contes impies rtins, et les grandes dames avaient ; sans même recourir à l'éventail. A ce ameux de son coiffeur: Voyez-vous, eur de Champfort, quoique je ne soisqu'un the perruquier, je n'ai pas plus de requ'un autre, les convives s'étaient lides éclats d'ivresse et de joie si nts, qu'un homme de bon sens, nulleomnambule, mais à jeun, eut facileprophétisé, rien qu'à voir cette folie, neuce de la révolution.

izotte seul ne riait pas. Cazotte était érateur singulier, dont la vie présente nan bien supérieur aux romans enx qu'il a inventés. Planteur à la Mare, après avoir fait beaucoup de sucre, lut se retirer en France, vendit ses sions, se sit homme de lettres et publia

He amoureur.

Buvez, lui cria Condorcet, buvez; un ophe n'est pas fâché de trinquer avec mbèle.

attendait le résultat de la plaisan-Cazotte aima mieux boire. La coupe

ride, il se leva. M. de Condorcet, fit-il en étendant la vers l'académicien goguenard, vous ez sur le pavé d'un cachot, du poison pas aurez pris pour vous dérober au can, et que vous porterez toujours dans ches.

izoite était donc un original, et d'audus original pour les convives du duc ernois, qu'il appartenait à la secte des nés de Lyon. On se regarda dans la ivec une surprise mélée de terreur et querie. Champfort saisit la bouteille, on tour, versa une rasade au pro-Cazotte but froidement.

M. de Champfort, dit-il, d'une voix plus vous vous couperez les veines de denx coups de rasoir, et pourtant vous

sourres pas sur-le-champ.

s riait déjà moins, on ne rit bienm du tout. La bouteille passa dans les de Vieq-d'Azir, et le prophète but un

me coup.

M. Vicq-d'Azir, continua-t-il en regaro médecin, vous no vous ouvrirez pas ines vous-même, mais vous vous les entrir six fois dans un jour, au mil'an accès de goutte, et vous mourrez a suit.

.Et moi?

M. de Nicelaï, à l'échalaud.

- Et moi?

M. Bailly, à l'échafaud.

· Et moi?

 M. de Malesherbes, à l'échafaud. illy, Nicolal et Malesherbes pålirent; dre de la maison devenait soucieux.

La Harpe chercha une plaisanterie qui dissipat ce nuage.

« - Il paraît, dit-il, en regardant Cazotte. que vous me réservez pour faire l'oraison funèbre de ces messieurs.

« — Justement, car vous serez chrétien.

 Oh! oh! ceci est trop fort! s'écrièrent les encyclopédistes.

« Un mouvement très-pénible se manifesta parmi les convives; la figure du duc de Nivernois se rembrunissait toujours, chantait aucune chanson. Tout le monde commençait à trouver que la facétie allait trop loin. Ce fut madame de Grammont qui brisa la glace.

« — Vous verrez qu'il ne nous laissera pas

même un confesseur.

« — Vous l'avez dit, madame; reprit Cazolle d'un lon ému, un seul homme aura

cette grace...

- « Des explications désespérées et ironiques s'élevèrent; on entoura précipitamment l'oracle. Toutes les inquiétudes croissaient d'heure en heure; on attendait la dernière parole de Cazotte avec autant d'impatience et d'effroi que les habitants de Babylone l'explication des paroles flamboyantes du palais de Balthasar. La bouche du prophète enfin s'ouvrit.
  - « Le roi de France.
- « A ces mots, M. de Nivernois se leva brusquement, ses convives l'imitèrent. Un profond silence avait succédé aux premières folies. Le duc, s'adressant au personnage qui jouissait d'une faculté en même temps si rare et si lugubre, lui représenta à voix basse qu'il se compromettait inutilement. Cazotte prit son chape in et se retira. Comme il sortail, madame de Grammont lui dit :

« — Mais vous n'avez point parlé de vous?

« - Madame, répondit le prophète tenant ses yeux baissés, avez-vous lu le siége de Jérusalem dans l'historien Joséphe?

< — Quelle question l je l'ai peut être lu.

Eh bien?

« — Bh bien, madame, pendant ce siège un homme fit sept jours de suite le tour des remparts, criant incessamment d'une voix tonnante et sinistre: Malheur à Jérusalem! et le septième jour il cria: Malheur à Jérusalem! Malheur à moi-même! Dans ce moment une pierre énorme, lancée par les machines ennemies, le frappa et le mit en pièces.

« Après cette réponse, Cazotte disparut. Quatre années plus tard, le 23 septembre 1792, il fut arrété; sa fille parvint à le sauver. Au lieu de partager la joie qu'elle en ressentait, il annonça que dans trois jours on l'arrêterait de nouveau et que cette fois il n'en réchapperait pas. Effectivement, Cazotte fut massacré le 25 septembre, à l'âge

de soixante-douse ans.»

« La Harpe, Deleuze , madame de Gentis, madame de Beauharnais, la famille de Vicqd'Azir et une foule d'autres personnes garantissent l'authenticité de cette prédiction au moins remarquable. Si vous consultez là dessus les magnétiseurs un peu avancés,

zolle élait somnambule au premier chef.

« Une paysanne, Susanne Labrousse, du ' Périgord, se présenta un jour, en 1784, au séminaire de Périgueux, se jeta au pied de la croix, annonça les états généraux, en fixa l'époque, et depuis ce moment jusqu'à l'ouverture de l'assemblée, récita tous les matins un Ave Maria solennel dans les couvents de la ville. Si vous lisez d'ailleurs une brochure de 1789, attribuée au comte de Lameth et plus tard à M. de Veines, vous y verrez avec surprise le portrait d'une femme de la haute noblesse, la comtesse de T..., qui, en proie à des attaques de catalepsie. d'un corps faible, d'une poitrine allumée, et n'ayant plus que des nerss misérables, prédit les circonstances de la révolution française, dont elle partageait les principes sans doute par somnambulisme. C'est en parlant d'un voyage de cette dame au mont Vésuve que le chevalier de Bousslers disait : « Voilà ce qui s'appelle une politesse de volcan à volcan. »

« On établit maintenant, d'après le professeur Kluge, six degrés dans l'état magnétique : dans le premier, on participe encore aux impressions extérieures; le second est le demi-sommeil, ou la crise imparfaite; le troisième, le sommeil magnétique, ou le somnambulisme; le quatrième est la crise parfaite; le cinquième, la clairvoyance et la prévision; le sixième, la vision magnétique ou l'extase. Ce n'est qu'au troisième degré, à ce qu'il paraît, que les phénomènes se manisestent aujourd'hui d'une manière scientifique. Vous trouverez dans Pézold, Nasse, Gmelin, des histoires merveilleuses et des expériences incroyables. Caullet de Vaumorel soutient, dans ses aphorismes, que les somnambules distinguent les objets au travers de corps opaques, tels que des meules de moulins, pourvu que ces corps ne soient point électriques, comme la soie et la cire à cacheter. Le Courrier de Strasbourg de 1817 raconte la maladie d'une dame cataleptique qui tombait à des époques fixes dans l'état de somnambulisme et avait le pouvoir de lire dans un livre placé à une sort grande distance. Ensin, Potelin connaissait un somnambule qui voyait et nommait tout ce qu'il tenait dans sa main fermée, dès qu'il la plaçait sur le creux de son estomac. Les magnétiseurs de Paris prétendent que leurs somnambules habituelles jouissent de la même faculté; mais comme ces prodiges apparaissent rarement et sont indépendants de la volonté des patientes et de l'agent, leur évidence demeure toujours une question de principe où les sceptiques avront longtemps beau jeu avec justice.

« Les phénomènes du cinquième et du sixième degré sont encore plus singuliers; ici, nous revenons au pressentiment. Kluge, Heineckens et Pischer parlent de somnambules qui décrivaient le jeu de leurs viscères sans connaître l'anatomie. Le docteur Chapelain, à Paris, a guéri des malades sur les indications données par une somnambule :

ils vous répliqueront sans hésiter que Ca- 7 l'esprit et la probité de cet habile médecin sont pourtant incontestables. Suivant ces magnéliseurs, on a vu des personnes connatire les événements qui se passaient dans des endroits fort éloignés et prédire l'avenir. Une dame d'Exeter vint à Londres et se fit magnétiser : un gentilhomme, inquiet sur le sort d'un ami absent, lui demanda ce qu'il était devenu, et reçut cette réponse : « Je l'apercois sous les eaux. » Quelques jours après, on renouvela la même question, et elle répondit de nouveau qu'elle le voyait au milieu de poissons nageant autour de lui. Bientôt on apprit que la personne avait péri dans un naufrage. Il faudrait des volumes pour rapporter tous les exemples de prévision et de lucidité dont s'appuient les praticiens. A Gœttingue, dans le Hanovre, on ne vous a pas parlé sans terreur superstitieuse de l'histoire de mademoiselle Julie de Strombeck, qui s'est guérie elle-même, en 1810, par le magnétisme. En 1793, pendant le siége de Lyon, une somnambule prédit au docteur Pététin la journée sanglante du 29 septembre, la reddition de la ville pour le 7 octobre, l'entrée des troupes le 8, et les proscriptions qui suivirent les promesses trompeuses dont on berça la crédulité des habitants. Tels sont les monuments les plus authentiques et les plus curieux du somnambulisme moderne.»

Rapportons maintenant un fait qui a eu beaucoup de retentissement en 1837. Nous ne saurions mieux l'exposer qu'en repro-duisant le rapport de M. Dubois d'Amiens à

l'Académie royale de médecine :

Messieurs, Quelques discussions élevées dans le sein de l'Académie royale de médecine, au commencement de cette année, avaient reporté de nouveau l'attention des médecins sur le magnétisme. Votre confrère, M. Oudet, bien que se plaçant en dehors de toute question de doctrine, avait confirmé en pleine séance un fait inséré dans quelques feuilles publiques, et qui plus tard l'a été dans le bulletin de l'Académie, savoir : qu'un magnétiseur était venu le chercher le 14 novembre 1830. pour le conduire chez une jeune dame, en état, disait-on, de somnambulisme ; qu'arrivé près d'elle, le magnétiseur l'avait piquée for-tement et à plusieurs reprises, qu'il lui avait plongé un doigt pendant quelques secondes dans la flamme d'une bougie, le tout pour explorer sa sensibilité, et puis que lui, M. Oudet, avait déplié sa trousse, arraché à la jeune dame une grosse dent molaire; qu'au moment de l'évulsion la jeune dame avait retiré un peu la tête et poussé un léger cri. Ces deux signes de douleur avaient eu, ajoutait-on, la rapidité de l'éclair. Toutefois, après une demi-heure de sommeil, le magnétiseur avait procédé au réveil de sa somnambule, et lui avait appris ou du moins lui avait dit ce qu'il venait de faire pour lui épargner des terreurs et de la souffrance.

C'est le 24 janvier dernier que, sur l'interpellation de M. Capuron, ces explications ayant été ainsi données à l'Académie, provoquèrent une discussion animée. Cette discusmédical, principalement sans doute chez a qui s'occupaient alors du magnétisme nai; aussi, peu de jours après, c'estre le 12 février, un jeune médecin, docde la faculté de Paris, M. Berna, adressa la la culte de la faculté de la la quelle il se lit fort de donner à ceux pour qui, di-il, l'autorité n'est rien, l'expérience perselle comme moyen de conviction. L'Acaie, ainsi mise en demeure, prit en consition la demande toute spontanée de

est le 27 février 1837 que la commission pée par l'Académie s'est réunie pour la pière fois; le rendez-vous avait été assidans le domicile même de M. Berna. emmission, composée de MM. Bouil-, Cloquet, Caventon, Cornac, Dubois miens), Emery, Oudet, Pelletier et Roux, commencer par se constituer et soure à une discussion préalable l'ordre de ravaux. M. Roux, à l'unanimité, a été président, pais M. Dubois, secrétaireorteur. Après plusieurs explications blement données de part et d'autre, il convenu entre vos commissaires et M. a: 1º que les expériences auraient lieu chez M. Berna, mais chez M. Roux, préit de la commission; 2º que M. Berna parrait amener avec lui d'autres personve les sujets destinés aux expériences : e, d'an autre côté, vos commissaires ne raient introduire aucune gère dans le lieu des séances.

conventions une fois arrêtées, M. a quitta vos commissaires pour aller ther une somnambule qui l'attendait les environs. Peu de minutes après, à beures moins un quart environ, il introen présence de vos commissaires une salle de dix-sept à dix-huit ans, d'une itation en apparence nerveuse et délimais d'un air assez dégagé et résolu. jeune fille, introduite au milieu des missaires, dans le salon de M. Roux, y zueillie avec prévenance et affabilité; mtretient avec elle de choses indissés ; dans le but de constater, avant tout de magnétisation, jusqu'à quel point, Pétat ordinaire, elle est sensible aux es, on lui a enfoncé à la profondeur demi-ligne environ des aiguilles de moyenne que M. Berna avait apportées eme. On sit pénétrer leurs pointes à la et au cou de cette jeune personne ; ingée par quelques-uns des commissaires, ee l'air de doute, si elle sent les piqures, ésond positivement à MM. Roux et Ca-📭 qu'elle ne sent rien; sa figure rime du reste aucune douleur. Rappeà l'Académie qu'elle était bien et dûment lée, de l'aveu même de son magnétiseur. ne concordait guère avec le programcar l'insensibilité ne devait être accusée lans l'état dit de somnambulisme, ou s et par l'injonction mentale du magnér, injenction qui elle-même ne pouvait faite que dans cel élat,

Vos commissaires étaient denc un peu surpris de ce singulier début. — Comment! vous ne sentez rien? lui dit-on, mais vous étes donc absolument insensible? Alors clle finit par avouer qu'elle sentait un petit peu de douleur.

Ces préliminaires terminés, M. Berna fit asseoir près de lui celle que nous nommerons désormais sa somnambule, pour parler son langage. Penché tête à tête vers elle, il paraît d'abord la contempler en silence, sans pratiquer aucun des mouvements qu'on nomme des passes; après une ou deux minutes environ, il dit à vos commissaires que le sujet est en somnambulisme. Les yeux de la jeune fille sont garnis de coton et recouverts d'un bandeau. M. Berna n'a d'autres preuves à donner aux commissaires de ce prétendu état de somnambulisme, que du reste il ne définit pas théoriquement, que les expériences comprises dans son programme. Ainsi, après avoir de nouveau contemplé sa somnambule, et à une distance très-rapprochée, il annonce aux commissaires qu'elle est frappée d'une insensibilité générale. Quelques-uns de vos commissaires, armés d'aiguilles, entre autres M. Bouillaud, M. Emery et M. Dubois, se mirent à piquer cette pauvre fille; elle n'accusa verbalement aucune douleur; sa figure, autant que nous avons pu en juger, n'exprimait aucun sentiment douloureux; nous disons autant que nous avons pu en juger, car ses yeux élant couverts d'un large bandeau, la moitié de sa figure nous était cachée; il ne nous restait guère à observer que le front, la bouche et le menton. M. Bouillaud n'allait pas, dans sa tentative, au delà des limites convenues; mais le rapporteur ayant enfoncé la pointe de son aiguille sous le menton avec plus de force, la somnambule exécu!a au moment même et avec vivacité, un mouvement de déglutition ; M. Berna s'en aperçut, se récria et sit de nouvelles recommandations. Touchée du bout du doigt par M. Cloquet, à la surface de sa main, la somnambule dut sentir cette impression, de sorte qu'indépendamment de la perception des températures, elle aurait encore conservé celle des attouchements, ce qui, dans le système de M. Berna, aurait ajouté de nouvelles restrictions à cette prétendue perte générale de la sensibilité. Néanmoins le magnétiseur, poursuivant le cours de ses expériences, prévint les commissaires qu'il allait, par la seule et tacite intervention de sa volonté, paralyser, soit de la sensibilité, soit du mouvement, telle partie du corps de la demoiselle qu'on vondra bien lui désigner. M. Bouilland demande par écrit à M. Berna de vouloir bien paralyser du mouvement le bras droit seulement de la somnambule; alors que le fait aura lieu, de le lui indiquer en fermant les yeux. Vous voyez, Messieurs, que nous allions jusqu'à adopter le langage de M. Berna. M. Berna, de son côté, adopta nos formalités. Assis près de son sujet, il abaissa la tête vers ses mains (les mains de la jeune fille); ello les tenait sur son giron. Le rapporteur, fondé

sur ce que M. Berna avait dit, savoir : qu'il n'aurait aucun contact immédiat avec sa somnambule, interposa une feuille de papier entre la figure de M. Berna et les mains de la jeune fille. Bientôt M. Berna fait le signe convenu, ce qui voulait dire que sa volonté tacite avait été assez puissante pour paralyser le bras droit seulement de sa somnambule. M. Bouillaud procède à la vérification du fait, et pour cela il prie la demoiselle, il n'y avait pas d'autre moyen, de remuer successivement tel ou tel membre: arrivé à la jambe droite, par voie d'élimination, comme l'on dit, il obtient d'elle cette réponse qu'elle ne peut remuer mi la jambe droite mi le bras droit.

Mais le maguétiseur, dès les premiers moments de ses rapports avec nous, nous avait parlé de ces merveilleux faits de vision sans le secours des yeux, de ces fameuses transpositions des sens, dont il est tant parlé dans les archives du magnétisme animal; vous devez présumer combien nous étions désireux de voir de semblables expériences ; jamais rien de pareil n'avait été fait devant une commission académique. Le 3, vos commissaires se réunirent de nouveau et furent témoins des faits suivants:

Sur les instances de M. Berna, qui avait demandé que les nouvelles expériences fussent faites chez lui, on n'hésita pas à se transporter dans son domicile. Les commissaires crurent devoir faire cette concession. bien qu'ils eussent arrêté primitivement que toutes les expériences seraient faites chez l'un d'eux. Comme on leur présentait des faits de vision sans le secours des yeux, ils pensèrent que les dispositions du local, quelles qu'elles fussent, n'auraient plus la même influence sur des faits de cette nature. Sulvant la recommandation de M. Berna, ils se firent précéder de MM. Roux et Cornac; à huit heures moins un quart, tous étaient chez le magnétiseur. M. Berna était placé à côté d'une femme âgée d'une trentaine d'années environ; après notre arrivée seulement il lui a couvert les yeux d'un bandeau; puis il nous a dit qu'elle était en état de somnambulisme, et s'est mis à s'entretenir avec elle à haute voix. Interrogée par son magnétiseur (car nul de nous ne parlait dans cette séance) si elle voyait ce qui se passait autour d'elle, cette femme déclare que, pour mieux distinguer les objets, elle a besoin de se tourner en face de lui; M. Berna s'approche d'elle, et tellement que leurs jambes s'entretouchaient, malgré ce qui avait été dit au programme. Vos commissaires, attentifs à ce qui allait se passer, étaient cependant pénétrés de l'idée que, dans cette séance, il y aurait deux sortes de faits : 1º des faits dont la situation serajt proposée à la femme dite en état de somnambulisme, mals qui seraient connus de M. Berna; 2º des faits dont la solution seralt également proposée au jury d'expériences, mais qui seraient ignorés de M. Berna et qui seraient en partie arrangés à son insu.

Cette distinction, Messieurs, est très-im-

portante: les uns devaient avoir une haute valeur, une valeur absolue, indépendante des localités, indépendante de tout degré de moralité des acteurs; ce qui devait emporter avec eux la conviction; les autres resteraient sujets à des interprétations diverses, à des objections plus ou moins fondées, et dès lors ils devaient laisser des doutes dans l'esprit; ainsi, pour en citer un premier exemple, le magnétiseur a commencé par demander à cette semme combien il y avait de personnes présentes?

- Plusieurs Messieurs, au moi**ns cing.** Nous étions sept en comprenant son manéliseur. Ce fait élait aussi bien connu de M. Berna que de nous; ajoutons qu'approximativement elle-même devait savoir à quoi s'en tenir, puisqu'on ne lui avait couvert les

yeux qu'après notre arrivée.

D'après l'invitation du magnétiseur, qui dirigeait tout dans cette séance solennelle. M. Duhois devait écrire sur une carte un on plusieurs mots, afin de les faire lire à la somnambule. Ce commissaire, grâce aux soins officieux de M. Berna, avait à sa disposition, sur une table, deux paquets de cartes. l'un de cartes entièrement blanches, l'autre de cartes à jouer. Ainsi, comme on le voit. l'ordre de la séance avait été obligeamment réglé par le magnétisour; il n'y existait plus de ces hésitations, de ces incertitudes qui avaient quelque peu troublé les autres somnambules; ici tout était coordonné à l'avance, matériel et personnel, succession de faits, demandes, interpellations; bref nons étions déchargés de tout. Quoi qu'il en soit. le rapporteur écrit sur une carte blanche le mot Pantagruel en lettres moulées et parfailoment distinctes ; puis, se plaçant derrière la somnambule, il présente celle carte tout près de l'occiput du sujet. Le magnétiseur, assis à l'apposite de M. Dubois, c'est-à-dire en face de la somnambule, ne pouvait voir lui-même les caractères tracés sur la carte: c'était un fait de second ordre, c'est-à-dire décisif en lui-même. La somnambule interrogée uniquement par son magnéliseur sur ce qu'on lui présente ainsi derrière la tête; répond après quelque hésitation que c'est quelque chose de blanc, quelque chose qui ressemble à une carte, à une carte de vi-

Jusque-là, comme vous le pensez bien, Messieurs, il n'y avait pas de quoi émervelller vos commissaires; M. Berna avait dit à haute voix au rapporteur de prendre une carte et d'écrire quelque chose sur cette carte; la somnambule pouvait donc dire qu'elle voyait quelque chose de blanc, quelque chose qui ressemblait à une carte. Mais on ne tarda pas à lui demander si elle pouvait distinguer ce qu'il y avait sur cette carle.

– Oui, répondit-elle, il y a *de l'écriture* ; réponse qui ne nous surprit pas alors.

- Est-elle grande ou petite, cette écriture?

- Assez grande, **ré**pliq**ua-t-**ell**e; id**i comme vous le voyez, commencent les 1166-

MES

1:3

cultés sérieuses ; aussi la somnambule se retranche dans les approximations.

— Attendez, je ne vois pas bien. Ah l il y a d'abord un M... ou c'est un mot qui commence par un M; telles ont été les premières réponses de la somnambule.

M. Cornac, à l'insu du magnétiseur Berna qui, seul pendant toute cette séance, pose la question à sa somnambule, M. Cornac fait alors passer à M. Dubois une carte entièrement blanche; celui-ci la substitue aussitôt à celle qui portait le met Pantagruel; et sur cette carte blanche la somnambule n'en persiste pas à moins à dire qu'elle voit un mot qui commence par un M. Cependant. M. Berna, qui ne se doute en aucune manière de notre manége, la presse toujours de questions : elle est invariable : elle ne peut, ditelle, distinguer qu'une seule lettre, un M entin. Après quelques efforts, elle ajoute, nais sous la forme du doute, qu'elle voit deux lignes d'écriture.

MM. Oudet et Cornac se trouvaient alors placés derrière la somnambule; celle-ci conne à entendre qu'elle distingue l'un de ces messieurs, M. Cornac. On lui demande si

ce monsieur est grand.

— Pas trop grand, dit-elle, pas aussi grand que vous.

Cétait à M. Berna qu'elle répliquait, car

**elle ne s'entrotena**it qu'avec lui.

M. Cornac, avec le consentement du mamétiseur, présente à son tour à l'occiput du sujet une carte sur laquelle il a écrit le mot siné; elle distingue, dit-elle, quelque chose d'écrit; mais elle ne saurait dire ce que c'est, ce que cela signifie; M. Cornac tire une lonque bourse de sa poche: C'est quelque chose de read, lui dit-elle. Ce commissaire, après avoir remis la bourse dans sa poche, lui présente sa main seule; elle dit qu'elle voit

lenjours quelque chose de rond.

Après ces premiers travaux, la somnambale se plaint d'être éblouie; elle est, ditelle, génée par des clartés. Oui, répond le magnétiseur, par des brouillards; attendez. Lau moyen de quelques passes transversales, il lui dit qu'il la débarrasse. Le rapporteur, chargé de prendre des notes, écrirait en ce moment à deux pas de la somnambale ; on entendait le bec de sa plume courir sur le papier; la somnambule se tourne de son côté et lève la tête, comme pour chercher à le voir sous le bord inférieur de son ndeau. Son magnétiseur lui demande bien vite si elle voit le jour : - Oui, dit-elle, il tient quelque chose de blanc et de long. Le rapporteur écrivait debout sur un papier plus long que large.

Le rapporteur se rapproche alors de la semambule, se place derrière elle, et met, cessant d'écrire, sa plume à la bouche. M. Beraa s'empresse encore d'interroger sa semambule dans le même sens, c'est-à-dire sur des faits dont lui a connaissance aussi

lice que nous.

Voyez-vous toujours, lui dit-il, le monsieur placé derrière vous?

-- Oui, dit-alle.

- Voyez-vous sa bouche?
- Pas trop bien.
- Pourquoi?
- Il y a quelque chose de blane et de long en travers.

Le magnétiseur jette snr nous un coup d'œil de satisfaction, et recommande au rapporteur de bien noter ce fait.

Ce fait, messieurs, nous n'avons eu garde de l'oublier; mais quelle est sa valeur, quelle est son importance sous le rapport de la doctrine du magnétisme animal? D'une part, la somnambule savait qu'elle venait de se tourner vers quelqu'un qui écrivait ; le bruit très-distinct de la plume sur le papier aurait suffi pour lui donner cette certitude; en admettant même qu'elle n'ait pu voir le rapporteur au-dessous de son bandeau, tentative à laquelle elle venait de se livrer sans obstacle de notre part, parce que, nous l'avons déjà dit, dans cette séance, nous voulions laisser le magnétiseur agir sans la moindre apparence de contrainte. Le rapporteur, toujours écrivant, se place derrière cette semme, alors seulement il cesse d'écrire. et met sa plume entre ses dents; le magnétiseur ne prend pas pour objet de ses questions un autre commissaire; la somnambule venait de répondre, suivant lui, d'une manière assez satisfaisante; il ne quitte donc pas l'écrivain de la commission, et il adresse à sa somnambule, sans le vouloir assurément. une question trop significative, trop spécialisée : Voyez-vous toujours bien; mais pourquoi dire: Voyez-vous sa bouche? Qu'est-ce qu'il y a donc à sa bouche? pouvait aussi se demander la somnambule. Il vient d'écrire, il vient de se placer derrière moi en écrivant. il n'écrit plus.Serait-ce la plume qu'il a placée dans sa bouche? c'est quelque ehose de blanc et de long.

Ces réflexions, Messieurs, nous sont venues tout aussitôt à l'esprit, et ont enlevé à ce fait la valeur qu'il aurait pu avoir peutêtre. Dans ces circonstances, la commission aurait désiré que M. Berna, qui ne sentait pas sans doute toute la portée desa question, lui eût donné un sens plus général.

Maintenant, Messieurs, nous allons arriver à des faits plus décisifs, plus curieux, et dans lesquels la lucidité de la somnambule devait apparaître dans toute son évi-

dence.

La transposition du sens de la vue devait nous être prouvée d'une manière péremptoire, non plus à l'aide de ces questions vagues ! — Voyez-vous ce mot ? Est-il grand ? Est-il petit? — Pas trop grand, pas trop petil; - toutes choses bonnes, comme l'on dit, pour amuser le tapis, pour intermède obligé. Nous allions passer à des faits qui devaient étonner le monde médical. Nous vous avons déjà prévenu que M. Berna avait préparé sur un des meubles de son salon un paquet de cartes à jouer. S'adressant cette fois encore au rapporteur, il le prie à haute voix , el sans quiller ses rapports intimes avec sa somnambule, il le prie maintenant de prendre une carte, et de la placer à l'occiput de la somnambule. Est-ce une carte avec figures? lui demande le rapporteur. — Comme

vous voudrez, répond M. Berna.

Cette question toute naturelle, le rapporteur l'avait faite d'abord sans arrière-pensée, tout simplement; mais en se dirigeant vers la table sur laquelle était tout préparé d'avance le paquet de cartes à jouer, l'idée lui vint de ne prendre dans le paquet ni une carte avec figure, ni une carte avec des points, mais bien, tout en feignant de prendre réellement une carte à jouer, de rapporter une carte entièrement blanche et de même dimension : ce qui fut fait toujours à l'insu de M. Berna, nous n'avons pas besoin d'ajouter, et'à l'insu de sa somnambule, puisque celle-ci ne s'apercevait pas des substitutions faites à un pouce de son occiput, là où, pour elle, le sens de la vue devait être transposé.

Ainsi muni de sa carte blanche, le rapporteur vient la placer à l'occiput du sujet et se tient derrière lui : le magnétiseur, assis en avant, magnétisait de toutes ses forces. La somnambule est interrogée; elle hésite, elle fait des efforts, et dit qu'elle voit une carte. Mais le magnétiseur, pas plus que nous, ne voulait se contenter de si peu de chose ; il lui demande ce qu'elle remarque sur cette carte; elle hésite encore, puis elle dit qu'il y a du rouge et du noir. La commission impassible laisse M. Berna continuer ses manœuvres, afin d'amener à bien ce qui paraissait encore très-confus devant le sens transposé de la somnambule, ce qui ne consistait encore qu'en un peu de rouge et un peu de noir. Après quelques essais infructueux, le magnétiseur, peu satisfait sans doute des fonctions du sens visuel ainsi transposé, invite le rapporteur à faire passer sa carte en avant de la tête de la somnambule, tout près du bandeau qui lui couvre les yeux. C'était, dira-t-on, changer les termes de la question, et même de la doctrine du magnétisme ; c'était remonter à la transposition des sens pour la clairvoyance à travers un bandeau. Peu importe, c'était déjà assez remarquable pour étre constaté.

Le rapporteur fit donc passer la carte comme le désignait le magnétiseur, mais il eut soin de la placer rapidement et de telle sorte que M. Berna pouvait et devait même supposer qu'il ne voyait que le revers naturellement blanc de ladite carte, tandis que la partie colorée était tournée vers le bandeau de la somnambulc. Une fois la carte dans cette nouvelle position, le magnétiseur continue ses manœuvres et sollicite de nouveau la somnambule. Celle-ci avoue qu'elle voit mieux la carte, puis elle ajoute en hésitant qu'elle voit comme une figure. Nouvelles instances de M. Berna, nouvelles sollicitations; la somnambule, de son côté, paraît faire bien des efforts, et après quelques tentatives, elle déclare nettement qu'elle voit un valet / Mais ce n'est pas tout encore ; restait à dire quel valet, car il y a quatre valets. Procédant sans douts par voie d'élimination, elle répond à son magnétiseur que c'est du noir qu'il y a à côté de son valet. Ce n'était pas tout encore; il y a deux valets qui ont du noir à côté d'eux. Nouvelles instances de la part du magnétiseur, nouveaux efforts de la part de la somnambule, 'nouvelle profonde attention de la part des commissaires. Enfin elle tient; c'est le valet de trèfle! M. Berna, ayant ainsi terminé cette expérience, prend la carte des mains du rapporteur, et en présence de tous les commissaires il voit, il s'assure qu'elle est entièrement blanche.

Pour dernière expérience, laissant là les cartes écrites et les cartes à jouer, M. Berna demande à M. Cornac un objet qu'il ait apporté avec lui, ajoutant qu'il se chargera de le présenter dans sa main fermée devant le bandeau de la somnambule. Cet objet, que nous ne voulons pas vous indiquer d'avance, est remis par M. Cornac au magnétiseur. Celui-ci, d'une main, le présente tout près du bandeau de sa somnambule; de l'autre, il cherche à agir magnéliquement sur elle. Et alors recommencent les interpellations, les sollicitations ordinaires; la somnambule. qui n'a pas perdu courage encore, paraît se livrer à de grandes recherches; son magné-tiseur lui demande si elle peut distinguer ce qu'il tient dans la main : Attendez, dit-elle; puis après des incertitudes feintes ou réelles. elle dit que c'est quelque chose de rond; puis, toujours pressée de questions, elle ajoute que c'est couleur de chair, que c'est jaune et enfin que c'est couleur d'or. Sur de nouvelles et incessantes questions, elle ajoute que c'est épais à peu près comme un ognon, que c'est jaune d'un côté, blanc de l'autre, et qu'enfin il y a du noir dessus.

Ici la somnambule se plaint; elle voudrait, dit-elle, que son magnétiseur finit et qu'il la réveillât; elle le demande avec instance. Pas encore, répond M. Berna, quand vous aurez répondu à mes questions; et alors le magnétiseur agite les mains devant elle, disant qu'il chasse des obscurités, des brouillards. Pressée de nouveau d'indiquer le nom de l'objet qu'on lui présente, elle répète que c'est jaune et blanc.

— Vous dites que c'est blanc? reprend M. Berna.

Ici la commission fait incidemment remarquer que M. Berna a peut-être eu tort de rappeler seulement le mot blanc. Il y avait en cela, comme vous le verrez tout à l'heure, quelque chose de trop indicatif encore, de trop spécial; mais la somnambule disait pesitivement, jaune d'un côté, blanc de l'autre, avec du noir dessus.

— Possédez-vous, lui dit le magnétiseur, un objet semblable?

- Non, dit-elle.

- Et moi?

— Oh! oui, vous avez cela.

Mais, reprit le magnétiseur, si vous aviez cela, qu'en feriez-vous?

- Je le placerais à mon cou.

Sollicitée, pour la dernière fois, de mieux s'expliquer, de dire au moins l'usage de cet objet, si elle ne peut en retrouver le nom, la somnambule paraît rassembler toutes ses

i, puis elle fait entendre seule le mot , puis enfin, comme soudainement illu-, elle s'écrie que c'est pour voir

Berna rend à M. Cornac ce mystérieux ; c'était une médaille d'argent du poids la grandeur d'une pièce qui vaudrait ics; sur l'une des faces on remarquait ducée; sur l'autre deux lettres majus-

asi s'est terminée cette dernière séance. eclaons cet article par une facétie emtée à un petit livre intitulé : Physiologie

ici comment se donne une consultation co-somnambulo-charlatano-magnétique : as allez chez le docteur auquel vous résolu de donner toute votre confiance francs. La bonne pour tout faire vient onvrir la porte; vous annoncez l'objet otre visite, et la bonne pour tout faire fait passer dans le cabinet du docteur, s quelques minutes d'entretien, que fait cteur? Il sonne à son tour, et la même mne pour tout faire vient dans le cabist se place dans le grand fauteuil où se e invariablement la même scène de coe, non, je veux dire de haute médecine. s une douzaine de passes, la somnamferme l'œil, s'endort et rousse comme contre-basse. C'est l'instant! c'est le

e docteur (à la dame qui a les yeux fer-Voyez-vous monsieur?

a dame. — Oui, je le vois.

e docteur. — Comment le trouvez-vous? a dame. - Bien laid.

e docteur. — Non, ce n'est pas cela que sas demande...Je vous parle de sa santé.

a dame. — Ah!... il est malade...

e docteur. — Où est le siège du mal? a dame (murmurant entre ses dents). -

.. es... eu... eu...

e docteur. - Vous dites?...

a dame (méme jeu). — Eu... eu... eu...

e docteur. — Elle dit que vous avez mal slomac.

e monsieur. — Pardon, monsieur..., s c'est dans l'épaule droite que je croyais Trir.

e docteur. - Voilà où élait votre erreur... t l'estomac qui chez vous est malade..., nalade même. (A la somnambule :) Quel ède doit-on faire prendre à monsieur?

a dame. — Je ne sais pas. e docteur. — Voici qui vous prouve comle magnétisme est exempt de charlatane... Madame ne connaît pas un seul me de pharmacie... Quand elle dit : Je ne pas, cela veut dire qu'elle ne sait pas la omination que les conventions pharmaliques ont donnée à ce remède... Et cedant elle connaît parfaitement ce remède même... Kile va nous l'indiquer d'une re manière. Comment est ce remède?

a dame. — Brun.

**a decteur.** — Où est-il situé?

a dame. — Dans une petite bouteille pla-

cée sur la deuxième planche de votre armoire... Je le vois d'ici... Monsieur devra en prendre trois cuillerées matin et soir... pendant trois ans... pour commencer.

Le docteur. — C'est admirable... C'est bien effectivement le remède qui convient à votre

genre de maladie!

Le monsieur. — Vous croyez? Le docteur. — Comment, monsieur!... mais j'en suis sûr..., et je vois avec peine que vous n'avez pas l'air d'avoir une consiance entière dans le magnétisme... pourtant il n'y a pas de guérison possible sans cela...: bien plus même..., si du jour où je vous dis : Vous êtes guéri, vous ne vous croyez pas guéri..., eh bien! j'en suis faché pour vous, mais vous ne serez pas guéri l

Le monsieur. — Diable..., diable!

Le docteur. - Mais, pour peu que vous doutiez des admirables phénomènes produits par le sommeil magnétique, je puis vous faire assister à une expérience concluante...: je vais faire lire madame par l'épigastre...; tenez, je lui applique mon journal sur l'estomac. Que lisez-vous?

La dame. — Le Constitutionnel.

Le docteur. — Vous le voyez, c'est admirable...; le sens de la vue s'est déplacé...: madame vient de lire par l'épigastre...; et pour que rien ne manque au prodige..., tenez, il se trouve que j'avais mis le journal 🛦 l'envers...

La dame. -- J'ai soif...

Le docteur (faisant un verre d'eau sucrée). — Je vais la désaltérer... (ll boit le verre d'eau sucrée.) Car, par suite du courant magnétique établi entre nous, nous sommes assimilés l'un à l'autre...; ce que je bois la désaltère parfaitement.

La dame. — Je boirais encore bien quel-

que chose.

Le docteur. — Non, ma bonne..., c'est assez pour le moment... : ça pourrait vous faire du mal.

Le monsieur. — C'est admirable.

Le docteur. — Monsieur, quand vous désirerez une seconde consultation, je suis à votre disposition... Si vous n'étes pas à Paris, envoyez-moi tout simplement une mèche de vos cheveux... : cela suffira pour vous mettre en communication avec ma somnambule.

Le monsieur. —, C'est que je porte perru-

Le docteur. — En ce cas, monsieur, un léger fragment de voire perruque...: cela reviendra absolument au même, je vous prie.

Le monsieur. — Au plaisir i monsieur. Le docteur. - A l'avantage! monsieur.

Mais ce n'est pourtant ni sur cette farce, ni même sur le rapport académique qui précède, qu'il faut juger le magnétisme.

MESSA-HALA. Voy. Macha-Halla.

MESSE DU DIABLE. On a vu, par différentes confessions de sorciers, que le diable fait aussi dire des messes au sabbat. Pierre Aupetit, prêtre apostat du village de Fossas, en Limousin, fut brûlé pour y avoir célébre les mystères. Au lieu de dire les saintes paroles de la consécration, on dit au sabbat : Belzébuth, Belzébuth, Belzébuth. Le diable vole sous la forme d'un papillon autour de celui qui dit la messe et qui mange une hostie noire, qu'il faut mâcher pour l'avaler (1).

MESSIE DES JUIFS. Quand. le Messie viendra sur la terre (disent les rabbins dans le Talmud), comme ce prince sera revêtu de la force toute-puissante de Dieu, aucun tyran ne pourra lui résister. Il remportera de grandes victoires sur tous ceux qui régne-ront dans le monde, et tirera d'entre leurs mains tous les Israélites qui gémissent sous leur domination. Après les avoir rassemblés, il les mènera en triomphe à la terre de Chanaan, où ils trouveront les habits les plus précieux, qui se feront d'eux-mêmes et s'ajusteront à toutes sortes de grandeurs et de tailles; ils y auront aussi toutes les viandes qu'on peut souhaiter; le pays les produira cuites et bien apprétées; un air pur et tempéré les conservera dans une santé robuste, et prolongera leur vie au delà de celle qui a été accordée aux premiers patriarches. Mais tout cela n'est rien, en comparaison du sestin que leur fera le Messie : là, entre autres viandes, seront servis le bœuf Béhémoth, qui s'engraisse depuis le commencement du monde el mange chaque jour toute l'herbe qui croît sur mille montagnes; le poisson Leviathan, qui occupe une mer tout entière; et l'oiseau sameux qui, en étendant seulement ses ailes, obscurcit le soleil. On raconte qu'un jour cet oiseau ayant laissé tomber un de ses œufs, cet œuf abattit par sa chute trois cents gros cèdres, et inonda, en se crevant, soixante villages. Avant de mettre ces animaux à la broche, le Messie les fera battre ensemble, pour donner à son peuple un plaisir agréable et nouveau : car, outre la monstrueuse grosseur de ces animaux qui s'entre-choqueront, il est rare de voir le combat d'un animal terrestre, d'un poisson et d'un oiseau. Mais aussi faut-il que toutes les actions de ce Messie soient extraordinaires. Il tiendra dans son palais, pour marque de sa grandeur, un corbeau et un lion qui sont des plus rares. Le corbeau est d'une sorce prodigieuse : une grenouille, grosse comme un village de soixante maisons, ayant été dévorée par un scrpent, le corbeau du Messie mangea l'un et l'autre aussi aisément qu'un renard avale une poire, comme dit le rabbin Bahba, présumé témoin oculaire du fait. Le lion n'est pas moins surprenant : un empereur romain en ayant our parler, et prenant ce qu'on en disait pour une fable, commanda au rabbin Josué de le lui faire voir. Le rabbin, ne pouvant désobéir à de pareils ordres, se mit en prières; et Dieu lui ayant accordé la permission de montrer cette bête, il alla la chercher dans le bois d'Ela, où elle se tenait. Mais quand elle fut à quatorze cents pas de Rome, elle se mit à rugir si furieusement, que toutes les femmes enceintes a rent et que les murs de la ville furent r sés. Quand elle en fut à mille pas, elle une seconde fois, ce qui fit tomber les c tous les citoyens; et l'empereur, aya jeté à bas de son trône, fit prier Josué conduire au plus tôt le lion dans son

Voilà les croyances des Juiss sur le qu'ils attendent; mais ils en ont déjà plusieurs qui étaient moins merveillet était Dosithée, magicien de Samarie, disait le Messie attendu. Regardé con des premiers hérésiarques, il s'apptoutes les prophéties de Jésus-Chiavait à sa suite trente disciples, autary avait de jours au mois, et n'en voul davantage. Il avait admis parmi et semme qu'il appelait la Lune. Pour p der qu'il était monté au ciel, il se retir une caverne, où il se laissa mourir de

Barkokébas, au 11° siècle, et Zabatha au xv11°, sont encore plus singuliers derviel rapporte qu'en 1684 un fou gina, en Hollande, qu'il était le Mes Juifs. Voulant surpasser le jeune n leux de Notre-Seigneur, il s'abstint p soixante et onze jours de tout alimen but même pas d'eau : il ne fit que fi se laver la bouche. Pendant cette abstinence, sa santé ne sembla éprou cune altération, mais pourtant il fit prosélytes.

MÉTAMORPHOSES. La mytholog parens avait ses métamorphoses v nous avons aussi les transformation cieuses des fées et les transformation

graves des sorciers.

Les sorciers qu'on brûla à Vern 1566, s'assemblaient dans un vieux c sous des formes de chats. Quatre c hommes, un peu plus hardis qu'on na alors, résolurent d'y passer la nuit; i se trouvèrent assaillis d'un si grand de chats, que l'un d'eux fut tué et les grièvement blessés. Les chats, de lei n'étaient pas invulnérables; et on plusieurs le lendemain qui, ayant rep figure d'hommes et de femmes, porta marques du combat qu'ils avaient s Voy. Loups-garous.

Spranger conte qu'un jeune hon l'île de Chypre fut changé en âne parce qu'il avait un pencha l'indiscrétion. Si les sorcières étaient puissantes, bien des jeunes gens d'd'hui auraient les oreilles longues quelque part qu'une sorcière métamen grenouille un cabaretier qui me l'eau dans son vin. Voy. Fées, Mélye

MÉTEMPSYCOSE. La mort, suiva doctrine, n'était autre chose que le de l'âme dans un autre corps. Ce croyaient à la métempsycose disailes âmes, étant sorties des corps, laient, sous la conduite de Mercure, lieu souterrain où étaient d'un côté tare et de l'autre les champs Elysi celles qui avaient mené une vie pure étaient heureuses, tandis que les âmes des méchants se voyaient tourmentées par les furies. Mais, après un certain temps, les unes el les autres quittaient ce séjour pour habiter de nouveaux corps, même ceux des animux; et afin d'oublier entièrement tout le passé, elles buvaient de l'eau du seuve Léibe. On peut regarder les Egyptiens comme les premiers auteurs de cette ancienne opision de la métempsycose, que Pythagore a répandue dans la suite. Les manichéens croient à la métempsycose, tellement que les imes, selon eux, passent dans des corps de pareille espèce à ceux qu'elles ont le plus simés dans leur vie précédente ou qu'elles est le plus maltraités. Celui qui a tué un rat sa une mouche sera contraint, par punition, de laisser passer son âme dans le corps d'un rat ou d'une mouche. L'état où l'en sera mis après sa mort sera pareillement opposé à l'état où l'on est pendant la vie: celui qui est riche sera pauvre, et celui qui est pauvre deviendra riche. C'est cette dernière croyance qui, dans le temps, maltiplia un peu le parti des manichéens. Fey. Guilcul et Transmigration.

METOPOSCOPIE. Art de connaître les

hommes par les rides du front.

Cardan publia au xvi siècle un traité de Miteposcopie, dans lequel il fait connaître an public une foule de découvertes curieuses. Le front, dit-il, est de toutes les parties de visage la plus importante et la plus caractéristique; un physionomiste habile peut, me l'inspection du front seul, deviner les **cindres nuances du c**aractère d'un homme. Es renéral un front très-élevé, avec un vi-Mge long et un menton qui se termine en ponte, est l'indice de la nullité des moyens. La front très-osseux annonce un naturel ministre et querelleur. Si ce front est aussi s-charnu, il est le signe de la grossièreté. la kont carré, large, avec un œil franc sans frenterie, indique du courage uni à la sa**me. Un front arron**di et saillant par le at, qui descend ensuite perpendiculaire**rent sur l'œil, et** qui paraît plus large qu'éles, annonce du jugement, de la mémoire, **é la vivacité, mais un cœ**ur froid. Des rides **digues au front, s**urtout si elles se trou**voi parallèles, annonçent u**n esprit soupseux. Si ces rides parallèles sont presque miles, régulières, pas très-profondes, elles proctient du jugement, de la sagesse, un prit net. Un front qui serait bien ridé dans a moitié su périeure, et sans rides dans sa Patie inférieure, serait l'indice de quelque midité. Les rides ne se prononcent qu'avec la sances. Mais avant de paraître, elles existest dans la conformation du front; le traval quelquefois les marque dans l'âge tentre. Il y a au front sept rides ou lignes princraies qui le traversent d'une tempe à l'antre. La planète de Saturne préside à la promère, c'est-à-dire la plus haute; Jupiter préside à la seconde, Mars préside à la troi-sème; le Soleil à la quatrième; Vénus à la caquième; Mercure à la sixième; la Lune à

la septième, qui est la dernière, la plus basse et la plus voisine des sourcils. Si ces lignes sont petites, tortueuses, faibles, elles annoncent un homme débile et dont la vie sera courte. Si elles sont interrompues, brisées, inégales, elles amènent des maladies, des chagrins, des misères; également marquées. disposées avec grâce ou prononcées fortement, c'est l'indice d'un esprit juste et l'assurance d'une vie longue et heureuse. Remarquons cependant que chez un homme à qui le travail ou des revers ont sillonné le front de rides profoudes, on ne peut plus tirer de ce signe les mêmes conséquences: car alors ces lignes étant forcées, ce n'est plus que l'indice de la constance. Quand la ligne de Saturne n'est pas marquée, on peut s'attendre à des malheurs que l'on s'attirera par imprudence. Si elle se brise au milieu du front, c'est une vie agitée. Prononcée fortement, c'est une heureuse mémoire, une patience sage. La ride de Jupiter, quand elle est brisée, présage qu'on sera des sottises. Si elle n'est pas marquée, esprit saible, inconséquent, qui restera dans la médiocrité. Si elle se prononce bien, on peut espérer les honneurs et la fortune. La ligne de Mars brisée promet un caractère inégal. Si elle ne paraît point, c'est un homme doux, timide et modeste. Fortement prononcée, elle contient de l'audace, de la colère, de l'emportement. Quand la ligne du Soleil manque tout à fait, c'est le signe de l'avarice. Brisée et inégale, elle dénote un bourru maussade et avare, mais qui a de meilleurs moments. Fortement prononcée, elle aunonce de la modération, de l'urbanité, du savoir-vivre, un penchant à la magnificence. La ride Vénus fortement prononcée est le signe d'un homme porté aux plaisirs. Brisée et mégale, cette ride promet des retours sur soi-même. Si elle n'est presque pas marquée, la complexion est froide. La ride de Mercure bien prononcée donne l'imagination, les inspirations poétiques, l'éloqueuce. Brisée, elle n'amène plus que l'esprit de conversation, le ton de la société. Si elle ne paraît pas du tout, caractère nul. Enfin la ride de la Lune, lorsan'elle est très-apparente, indique un temperament froid, mélancolique. Inégale et brisée, elle promet des moments de gaieté ontremélés de tristesse. Si elle manque tout à fait, c'est l'enjouement et la bonne humeur. L'homme qui a une croix sur la ride de Mercure se consacrera aux lettres et aux sciences. Deux lignes parallèles et perpendiculaires sur le front annoncent qu'on se mariera deux fois, trois fois si ces lignes sont au nombre de trois, quatre fois si ches sont au nombre de quatre, et toujours ainsi. Une figure qui aura la forme d'un C, pl cée au haut du front sur la ligne de Saturne, annonce une grande mémoire. Ce signe était évident sur le front d'un jeune Corse dont parle Muret, qui pouvait retenir en un jour et répéter sans effort dix-huit mille mots barbares qu'il n'entendait pas. Un C sur la ligne de Mars présage la force du corps. Ca signe était remarquable sur le front du maréchal de Saxe, qui était si robuste, qu'il cassait des barres de fer aussi aisément qu'un paysan ordinaire casse une branche d'arbre ou un bâton de bois blanc. Un C sur la ligne de Vénus promet de mauvaises affaires. Un C sur la ligne de Mercure annonce un esprit mal fait, un jugement timbré. Un C entre les deux sourcils, au-dessous de la ride de la Lune, annonce un naturel prompt à s'emporter, une humeur vindicative. Les hommes qui portent cette figure sont ordinairement des duellistes, des boxeurs. Les époux qui ont le front chargé de ce signe se battent en

ménage.... Ces aphorismes sont bien hardis. Celui qui aura entre les deux sourcils, sur la ligne de la Lune, la figure d'un X, est exposé à mourir au champ d'honneur dans une grande bataille. Celui qui porte au milieu du front, sur la ligne du Soleil, une petite figure carrée ou un triangle, fera fortune sans peine. Si ce signe est à droite, il promet une succession. S'il est à gauche, il annonce des biens mal acquis. Deux lignes partant du nez et se recourbant des deux côtés sur le front, au-dessus des yeux, annoncent des procès. Si ces lignes sont au nombre de quatre et qu'elles se recourbent deux à deux sur le front, on peut craindre d'être un jour prisonnier de guerre et de gémir captif sur un sol étranger.... Les ligures rondes sur la ligne de la Lune annoncent des maladies aux yeux. Si vous avez dans la partie droite du front, sur la ligne de Mars, quelque figure qui ressemble à un Y, vous aurez des rhumatismes. Si cette figure est au milieu du front, craignez la goutte. Si elle est à gau-che, toujours sur la ligne de Mars, vous pourrez bien mourir d'une goutte remontée. La figure du chiffre 3 sur la figure de Saturne annonce des coups de bâton. Sur la ligne de Jupiter, un emploi lucratif. Sur la ligne de Mars, commandement d'un corps d'armée dans une bataille, mais le commandant sera fait prisonnier dans le combat. Sur la ligne du Soleil, ce signe annonce quelque accident qui vous fera perdre le tiers de votre fortune. Sur la ride de Vénus, disgrâces dans le ménage. Sur la ligne de Mercure, elle fait un avocat. Enfin, sur la ligne de la Lune, la figure du chiffre 3 annonce à celui qui la porte qu'il mourra malheureusement, s'il ne réprime sa passion pour le vol. La figure d'un V sur la ligne de Mars annonce qu'on sera soldat et qu'on mourra caporal. La figure d'un H sur la ligne du Soleil ou sur celle de Saturne est le présage qu'on sera perséculé pour des opinions politiques. La figure d'un P est le signe, partout où elle paraît, d'un penchant à la gourmandise qui pourra faire faire de grandes fautes. Nous terminerons ce petit traité par la révélation du signe le plus flatteur : c'est celui qui a une ressemblance plus ou moins marquée avec la lettre M. En quelque partie du front, sur quelque ride

que cette figure paraisse, elle annonce le bonheur, les talents, une conscience calme, la paix du cœur, une heureuse aisance, l'estime générale et une bonne mort. Toutes bénédictions que je vous souhaite.

MEURTRE. « Dans la nuit qui suivit l'ensevelissement du comte de Flandre Charles le Bon, ses meurtriers, selon la coutume des païens et des sorciers, firent apporter du pain et un vase plein de cervoise. Ils s'assirent autour du cadavre, placèrent la boisson et le pain sur le linceul, comme sur une table, buvant et mangeant sur le mort, dans la confiance que par cette action ils empê-cheraient qui que ce fût de venger le meurtre commis (1). » Année 1127. Voy. Thue-

MEYER, professeur de philosophie à l'aniversité de Halle, auteur d'un Essai sur les apparitions, traduit de l'allemand par F. Ch. de Bær. 1748, in-12. L'auteur convient qu'on est sur un mauvais terrain lorsqu'on écrit sur les spectres. H avoue qu'il n'en a jamais vu et n'a pas grande envie d'en voir. H observe ensuite que l'imagination est pour beaucoup dans les aventures d'apparitions.

« Supposons, dit-il, un homme dont la mémoire est remplie d'histoires de revenants: car les nourrices, les vieilles et les premiers maîtres ne manquent pas de nous en apprendre; que cet homme pendant la nuit soit couché seul dans sa chambre, s'il entend devant sa porte une démarche mesurée, lourde et trainante, ce qui marche est peut-être un' chien, mais il est loin d'y songer, et il a en-tendu un revenant, qu'il pourra même avoir vu dans un moment de trouble. » L'auteur termine en donnant cette recette contre l**es** apparitions : 1º qu'on tâche d'améliorer son: imagination et d'éviter ce qui pourrait la! faire extravaguer; 2° qu'on ne lise point d'histoires de spectres; car un homme qui n'en a jamais lu ni entendu n'a guère d'apparitions. « Qu'un spectre soit ce qu'il vou dra, ajoute Meyer, Dieu est le maitre, et il nous sera toujours plus favorable que contraire. x

MICHAEL (ELIACIM). Jean Desmarets sieur de Saint-Sorlin, avait publié des Avis du Saint-Esprit au roi. Mais le plus éclatant et le plus important des avis de cette sorte est celui qui fut apporté un peu plus t**ard pac**💥 le grand prophète Eliacim Michael. Il **nom** avertissait, dit Baillet, que dans peu temps on verrait une armée de cent qu**arante**~i quatre mille hommes de troupes sacrées sous les ordres du roi, qui aurait pour lieutenants les quatre princes des anges. Il ajoutait que Louis XIV, avec cette armée, exterminerait absolument tous les hérétiques et tous les mahométans, mais que tous ses soldats mer-

veilleux seraient immolés (2).
MICHEL (Mont Saint-). Il y a sur le mont Saint-Michel en Bretagne, cette croyance que les démons chassés du corps des hommes sont enchaînés dans un cercle magique au

<sup>(1)</sup> Gualbert, Vie de Charles le Bon, chap. 18, dans la collection des Bollandistes, 2 mars.
(2) P. Nicole, sous le nom de Damvilliers, Lettres des

visionnaires ; Baillet, Jugem. des savants, Préjugés 🍑 📑 titres des livres.

hant de cette montagne. Ceux qui mettent le pied dans ce cercle courent toute la nuit sans pouvoir s'arrêter: aussi la nuit on n'ose

traverser le mont Saint-Michel (1).

MICHEL, maréchal-ferrant de Salon en Provence, eut une singulière aventure en 1697. Un spectre, disait-on, s'était montré à un bourgeois de la ville et lui avait ordonné d'aller parler à Louis XIV, qui était alors à Versailles, en luirecommandant le secret envers tout autre que l'intendant de la province, sous peine de mort. Ce bourgeois effrayé conta sa vision à sa femme et paya son indiscrétion de sa vie. Quelque temps après, la même apparition s'étant adressée à un auve habitant de Salon, il eut l'indiscrétion à sen tour d'en faire part à son père, et il mourut comme le premier. Tous les alentours furent épouvantés de ces deux tragédies. Le spectre se montra alors à Michel, le maréchal-ferrant; celui-ci se rendit aussitôt chez l'intendant, où il fut d'abord traité de **les; mais ensuite on lui** accorda des dép**é**des pour le marquis de Barbezieux, lequel les facilita les moyens de se présenter au prenier ministre du roi. Le ministre voulut savoir les motifs qui engageaient ce bonhomne à parler au prince en secret. Michel. à qui le spectre apparut de nouveau à Versailles, assura qu'au risque de sa vie il ne pouvait rien divulguer, et, comme il était néanmoiss pressé de parler, il dit au ministre ec, pour lui prouver qu'il ne s'agissait pas le chimères, il pouvait demander à Sa Maeste si, à sa dernière chasse de Fontaine-Man, elle-même n'avait pas vu un fantôme? i son cheval n'en avait pas été troublé? s'il ravait pas pris un écart? et si Sa Majesté, pesuadée que ce n'était qu'une illusion, n'avait pas évité d'en parler à personne? Le marquis et le ministre ayant informé le roi e ces particularités, Louis XIV voulut voir merètement Michel, le jour même. Personne rajamais pu savoir ce qui eut lieu dans ctic catrevue. Mais Michel, après avoir pané trois jours à la cour, s'en revint dans a province, chargé d'une bonne somme Carrent que lui avait donnée Louis XIV, avec l'adre de garder le secret le plus rigoureux 🕿 le sajet de sa mission. On ajoute que, le riétant un jour à la chasse, le duc de Dum, capitaine des gardes du corps, ayant dit rin aurait jamais laissé approcher Michel de la personne du roi, s'il n'en avait reçu festre, Louis XIV répondit: « Il n'est pas s, comme vous le pensez, et voilà comme mirge mal. » Mais on n'a pu découvrir auose de ce mysière. MCHEL DE SAHOURSPE, sorcier du pays

(1) Cambry, Voyage dans le Finistère, t. I., p. 242.

12) Cette noix contensit une araignée. Ourre le serpent, libret Beésnius faisait cas de plusieurs animaux, « ayant un ée mettre en bonne odeur les plus horribles de na-see, par exemple, le crapaud, qui, étant percé tout vif a la susérieure partie de la tête avec un bâton pointu, et est séché, s'applique avec grande vertu sur les morsures entre la flèvre quarte, si celui qui est un singulier value contre la flèvre quarte, si celui qui est malade la set quarte jours, sans le savoir, dans les coquilles d'une su; de même la salamandre (avec laquelle plusieurs ont

de Saxe, qui déclara qu'il avait vu au sabbat un grand et un pelit diable; que le grand se servait du petit comme d'un aide de camp; et que le derrière du grand mattre des sabbats était un visage.

MICHEL L'ECŌSSAIS, astrologue du xviesiècle. Il prédit qu'il mourrait dans une église; ce qui arriva, dit Granger. Comme il était un jour à l'office, il lui tomba sur la

tête une pierre qui le tua.

MICHEL BOEMIUS, ou Michel le bohémien, charlatan, qui, en l'année 1536, s'établit dans la ville de Clermont en Beauvaisis et y exerça la médecine empyrique. Il suivait la doctrine de Paracelse, et prétendait que tous les ingrédients de curation se trouvaient dans le serpent, surtout dans le serpent d'Allemagne. (Il était de ce pays.) Il tua beaucoup de monde; mais son audace intrépide le maintint. Il gagna tant d'argent que, malgré sa laideur et ses quarante ans, un bonhomme qui l'admirait lui donna sa lille, un notable parti, âgée de seize années. Le mariage se fit donc. « Le soir il y eut grand festin, et l'on conte que, sans la gravité de son état, Michel Boémius eût ouvert le bal avec son épousée. On dansait, et l'harmonie des instruments, qui retentissait au loin, allait donner des crampes aux pauvres filles qui n'étaient pas de la fête, quand on sonna un coup très-fort à la porte du beau-père.

« Un valet fut ouvrir ; un personnage caché dans un manteau demanda à parler à Michel Boémius. Comme on lui eut dit qu'il était occupé à son bal de noces, l'étranger reprit qu'un médecin se devait le jour et la nuit aux malades, et qu'il lui fallait Michel de nécessité. On le sit entrer dans un parloir proche la porte de la maison, et l'on fut querir Michel, qui vint sans se faire prier. Quand le valet eut fermé la porte derrière lui, Mi-chel dit à l'étranger de s'asseoir, afin qu'ils pussent causer plus à l'aise de son cas; mais l'autre faisant signe que cela était inutile, dit à Michel: Vous ne me reconnaissez pas? Michel l'ayant remarqué au visage, ne le reconnut pas; seulement, il fit la réflexion qu'il avait une lig**ure gr**andement p**åle**,et qu'il fallait qu'il fût bien mal accommodé. Alors l'étranger ajouta : Je suis cependant de votre connaissance, car j'ai eu une sièvre quarte; -je suis venu vous consulter; vous m'avez donné une noix (2), me disant de la porter quatre jours en me gardant de l'ouvrir.-Eh bien! reprit Michel.—Eh bien! je ne l'ai pas portée quatre jours, car le troisième j'étais mort.—Vous voulez rire, dit Boémius.—Demandez à Elienne le fossoyeur, qui m'a jeté de la terre sur la tête, et tâtez vous-même.

assuré qu'ils avaient été tout près de trouver l'art de faire de l'or) était, selon l'opinion dudit Michel Boémius, d'une très-bonne curation. Et que diriez-vous si je vous contais tout ce qu'il professa encore touchant la vertn du ver de terre ou pluvial, contre le panaris, touchant la vertn du rat sauvage contre les convulsions, et celle infinie des écrevisses qui guérissent la fièvre et l'hydropsie, si seulement, sans approcher le malade, lesdites écrevisses ayant en les bras liés sur le dos, sont dans cet état rejetées dans le fleuve.»

L'étranger força Michel de mettre sa main sur ses côtes, entre lesquelles on ne sentait pas de chair.—Mais je ne suis pas venu vous le reprocher, ajouta-t-il, seulement ayant ou' dire que vous vous mariez, nous avons résolu de venir vous féliciter. Moi je suis le premier, et les autres vont venir. Adieu donc l Et quand il fut sorti, il resta dans la chambre une odeur terreuse et une senteur de pu-

tréfaction à se pâmer. « Michel ne se vanta pas trop de ce qui venait d'arriver; il ne s'en rendait pas bien compte. Pourtant il voulut bien penser que quelque mauvais plaisant lui avait joué ce tour, et il donna ordre aux valets de ne le déranger pour personne, si encore on venait à le demander. Mais il n'avait pes plutôt fait ce commandement, que la sonuette tinta plus fort qu'elle n'avait fait, et un valet fut encore ouvrir. Cette fois, ce fut une femme qui demanda à parler au docteur. Mais comme on lui eût dit qu'elle ne pouvait avoir une consultation à cette heure. -- Ne me reconnais-to, Claude? dit-elle au valet; je suis l'âme de Laurence Pasquier, morte il y a trois semaines. Le valet, la reconnaissant, poussa un grand cri, laissa la porte ouverte en se sauvant, et elle le suivit.

« Le bruit de la danse, qui sait toujours bien mener une femme, conduisit la visiteuse au salon où se donnait le bal. Elle y entra presque en même temps que le valet, qui s'écriait qu'il y avait un fantôme à la porte de la rue. Le visage pâle de Laurence Pasquier ayant aussitot été reconnu de plusieurs, qui l'avaient vu de leurs yeux porter en terre, tout fut dans une grande épouvante: les musiciens n'eurent plus de bras pour racler les cordes de leurs violes et plus de souffle pour souffler dans leurs hautbois.

« Michel Boëmius, voyant que cela était sérieux, et que c'était bien un vrai fantôme, cherchait à se cacher derrière une tapisserie; mais la morte l'aperçut, fut à lui et lui dit: — J'avais une hydropisie qui me tourmentait fort et je fus vous consulter; vous me dites de prendre des écrevisses, de leur attacher les ongles, de les lier sur leur dos et de les rejeter dans le fleuve, ce que je sis : je ne sais ce qui advint des cancres; mais pour moi je mourus après huit jours. Je ne suis pas venue vous le reprocher; seulement ayant our dire que vous vous mariez, nous avons résolu de venir vous féliciter; moi, je suis la seconde, et les autres vont venir. Adieu done, bon Michel, recevez mon compliment; et là-dessus s'en fut. Je ne sais si d'autres penseront ainsi que moi, mais il me semble que ces paroles froides et goguenardes, que ces gens auxquels il avait fait perdre la vie disaient à Michel l'un après l'autre, étaient plus horribles et plus menaçantes que s'ils lui eussent ensemble adressé force injures, car on devait croire que quelque méchant dessein était caché dessous.

«Quand le fantôme se fut éloigné, laissant après lui son parfum de cimetière, il n'y eut plus de jambes pour danser, et le marié, au-

quel un quart d'heure avant chacun faisait bonne mine, perdit bien de sa considération. tellement qu'un vieillard qu'il avait par hasard guéri de quelque mal et qui avait été un de ses plus dévoués, se mit à dire tout haut : Le fait est que ce Michel a tué bien du monde! A ce moment la sonnette tinta pour la troisième fois ; ce qui n'était pas étonnant. puisque ces paroles les autres vont venir annonçaient assez que toutes les pratiques de Michel y passeraient, et je ne crois pas, fussent-elles venues à une par minute, que la nuit eût susti à les recevoir; mais on se garda bien d'ouvrir, quoique la sonnette allat toujours, et qu'à la fin, ennuyés de ce que sans doute on ne les introduisait pas, ils se fussent mis à la tinter comme font les cloches aux enterrements. La petit point du jour qui se faisait en cette saison à trois beures mit fin à tous les enchantements, et telle fut la première nuit de noces de Michel Boëmius. qui se passa presque toute en pater et e oremus, la noce ayant jugé plus prudent de penser à Dieu que de danser. Le fâcheux élait qu'un valet qui s'élait risqué à regarder dans la rue un peu avant que les sonneurs ne s'éloignassent, disait qu'il en avait compté plus de 740 (la peur sans doute lui en avait fait voir un peu plus), et il assurait les avoir entendus dire de mauvaise humeur : Nons saurons bien revenir une autre fois.

« On conseilla à Michel huit jours de pénnitence, dans la prière, l'aumône, le jeune et les pieuses lectures. Il s'y soumit, et na voyant plus rien, il reprit courage. Il viat le neuvième jour chez son beau-père, disant qu'il voulait emmener sa femme en son

« Il y avait fait préparer un bon souper ·où il convia toute la parenté; il engageait tout le monde à boire et à être gai; mais qu ne l'était guère; la mère de la mariée com vait sa fille des yeux, et pensant que dans une houre elle la laisserait seule avec un homme auquel de telles choses étaient arrivées, elle sentait son cœur prêt à défaillir, Si elle cut été près de son enfant chéri, elle lui eût dit tout bas : Viens avec moi, et 🚌 levant elle l'eût emmenée en quelque lien et le mari maudit ne l'eût point su découvries mais cela n'était pas possible. Quand l'heure fut venue de se séparer, elle ne pat que l'embrasser nombre de fois en l'arrosaut de les ses larmes et en recommandant bien à Marie chel d'avoir dans leur chambre un grant vase d'eau bénite, laquelle était un execlient préservatif contre tous les enchantements ensuite elle s'en fut avec toute la parenté grondant fort son mari, qui la laissait fais car lui aussi avait le cœur triste, quoiqu'il n'en dit rien.

« Michel ne fut pas plutôt seul avec. sa semme, que voilà sous sa fenêtre un tumnhe de poètes, chaudrons, casse se roles, marmites, sonnettes, cornes à homites, siflets, crecelles, et plusieurs autres instruments sans nom, le tout accompagné de cris et de huées, au milieu desquelles il entend blen retentir son nom: il se lève et

sur dire à la fenêtre aux musiciens qu'ils rompent, qu'on ne donne le charivari aux secondes noces, et que lui n'en est ses premières; mais il n'eut plus envie re quand, à la lueur de la lune, il vit s gens étaient sous sa fenêtre, et qu'une lui cria: — C'est nous, Michel; nous es bien dit que nous reviendrions! Il at prendre de l'eau bénite et en asperl'assemblée; mais ils répondirent: — l'assemblée; mais ils répondirent: — sommes là par l'ordre du ciel et non de ir, et nous ne craignons l'eau sainte, au raire.

Le magistrat de la ville, sacnant ces is, cherchait les moyens de se débarr d'un tol homme, et on allait lui signie sortir de Clermont sous trois jours. Il et pas besoin d'attendre ce terme, Mi-**Mant avec son valet à faire ses paquets,** endit un cheval s'arrêter à sa porte : aysan entra, qui lui dit qu'il venait le mer pour la femme de son maître, un yer, à trois lienes de là; qu'elle était alade, qu'il n'y avait que lui, entre les autres médecins, qui y pût quelque L. Michel d'abord s'en défendit : mais le l**lai montra u**ne grosse somme et lui dit y avait le double s'il venait. Alors il la sur le cheval avec le paysan en croupe tà son valet de l'attendre pour le soir. ed il fut sur le cheval, celui-ci partit pas leste, et en peu de temps ils furent de la ville; les champs, les vallons et oleaux passaient à côlé d'eux sans qu'on mulement le temps de les regarder. De mà autre, Michel disait à son compa-1: N'arrivons - nous pas? - Tout à re, répondait le paysan, et le cheval t tonjours. A la fin, voyant qu'on ne Mait pas, Michel dit au paysan : Vous rez trompé, nous allons à plus de trois s. — Oui, dit le paysan, j'ai dit trois s pour vous faire venir avec moi : mais ez aucune crainte, vous serez et bien couché, et dix lieues sont bienaites. - Dix lieues! reprit Michel, en-yous? Ce cheval ne les fera jamais à rain: il sera mort poussif avant. ez de garde, dit le paysan, c'est un bon al Là-dessus il le piqua, et le cheval une course si forte, que le docteur en ait la respiration. Ils allèrent toute la nte, de manière qu'ils avaient fait au s treste lieues, Quand le soleil fut tout de descendre à l'horizon, que le vent ir commença à se lever, le cheval rala course, et Michel, tout en colère, Arrivons-nous enfin? — Oui, certes, l le paysan, car voilà le clocher. Dé

Arrivons-nous enfin? — Oui, certes, Le paysan, car voilà le clocher. De m voyait tout près une église avec son tière verdoyant. Le cheval fit trois fois r de l'église, puis entrant d'un saut resus le mur, qui était bas, dans le champ serte, il s'y abattit, et renversa Michel sins dans une fosse fraichement faite, resta étourdi de la chute et du coup.

Quand il se réveilla, la nuit était venue on n'entendait rien que le bruit du vent qui soufflait tristement à travers les grandes herbes des tombes, et le murmure d'une eau qui coulait dans le voisinage. Michel voulut aller de ce côté, car son gosier le brûlait, il pensa que la fraîcheur de l'onde le remettrait; mais ce fut la plus mauvaise pensée de sa vie, car s'étant approché du bord u fleuve, qui était élevé et à pic, il sentit la terre lui manquer, il tomba dans les flots, où il but jusqu'à se noyer; son corps fut retrouvé dans le fil de l'eau le lendemain.

« Ainsi finit cet homme qui démontre que quand on dit aux médecins: Vous avez un bon métier et sûr, car ceux que vous tuez sont discrets et ne disent rien, on se trompe: car ils disent et font, comme on a vu. Ce sera donc chose sage aux jeunes gens qui se livrent à l'étude de la médecine, de le faire sévèrement et en bons chrétiens, de ne pas songer aux sortiléges et charlataneries dont on finit par mal se trouver: c'est le conseil que je leur donne en priant Dieu qu'il me garde et eux de toute mauvaise fièvre, de toute dyssenterie, et encore de toutes pleurésies qui sont bien mauvaises, surtout dans les années pluvieuses comme celle-ci (1). »

MIDAS. Lorsque Midas, qui fut depuis roi de Phrygie, était encore enfant, un jour qu'il dormait dans son berceau, des fourmis emplirent sa bouche de grains de froment. Ses parents voulurent savoir ce que signifiait ce prodige: les devins consultés répondirent que ce prince serait le plus riche des hommes (2). Ce qui n'a été écrit qu'après

qu'il l'était devenu.

MIDI. Voy. Démon de midi.

MIGALENA, sorcier du pays de Labour, qui fut arrêté à l'âge de soixante ans et traduit devant les tribunaux, en même temps que Bocal, autre sorcier du même terroir. Migalena avoua qu'il avait été au sabbat, qu'il y avait fait des sacrifices abominables, qu'il y avait célébré les mystères en présence de deux cents sorciers. Pressé par son confesseur de prier Dieu, il ne put réciter une prière couramment : il commençait le Pater ou l'Ave, sans les achever, comme si le diable qu'il servait l'en eût empêché formellement (3).

MILAN, oiseau qui a des propriétés admirables. Albert le Grand dit que si on prend sa têle et qu'on la porte devant son estomac, on se fera aimer de tout le monde. Si on l'attache au cou d'une poule, elle courra sans relâche jusqu'à ce qu'elle l'ait déposée; si on frotte de son sang la crête d'un coq, il ne chantera plus. Il se trouve une pierre dans ses rognons, laquelle, mise dans la casserole où cuit la viande que doivent manger deux ennemis, les rend bons amis et les fait vivre en bonne intelligence...

MILLENAIRES. On a donné ce nom, 1° à des gens qui croyaient que Notre Seigneur,

L. Ch. Rabou, *Le chiliment des pipeurs et chariataus.* Valèro-Maxime.

<sup>(5)</sup> Delancre, Tableau de l'inconstance des démons, liv. vi, p. 425.

il faudrait le surprendre au moment o

croyant seul, il est encore lui-même, «

pas eu le temps de faire prendre à so

sage l'expression qu'il sait lui donner, couvrir l'hypocrisie est la chose la plus

ficile et en même temps la plus aisée; cile tant que l'hypocrite se croit obse

facile dès qu'il oublie qu'on l'observe. Co

dant on voit tous les jours que la gravila timidité donnent à la physionomie la

honnête un aperçu de malhonnéteté.

vent c'est parce qu'il est timide, et non

parce qu'il est faux, que celui qui vou

un récit ou une confidence n'ose vous r

der en face. N'attendez jamais une hu

douce et tranquille d'un homme qui s'

sans cesse avec violence; et en génér

à la fin du monde, régnera mille ans sur la lerre; 2º à d'autres qui pensaient que la fin du monde arriverait en l'an mil; 3° à d'aucuns encore qui avaient imaginé que, de mille ans en mille ans, il y avait pour les damnés une cessation des peines de l'enfer.

MILLO, vampire de Hongrie au xviiie siècle. Une jeune fille, nommée Stanoska, s'étant couchée un soir en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit toute tremblante, jetant des cris affreux, et disaut que le jeune Millo, enterré depuis neuf semaines, avait failli l'étrangler. Cette fille mourut au bout de trois jours. On pensa que Millo pouvait être un vampire; il fut déterré, reconnu pour tel, et décapité après avoir eu le cœur percé d'un clou. Ses restes furent brûlés et jetés dans la rivière. Voy. Vampires.

MILON, athlète grec, dont on a beaucoup vanté la force prodigieuse. Galien, Mercurialis et d'autres disent qu'il se tenait si ferme sur une planche huilée, que trois hommes ne pouvaient la lui faire abandonner. Athénée ajoute qu'aux jeux olympiques il porta longtemps sur ses épaules un bœuf de quatre ans, qu'il mangea le même jour tout entier; fait aussi vrai que le trait de Gargantua, lequel avala six pèlerins dans

une colline converte de verdure, qu'on appelle la colline d'Odin. C'est là, dit-on, que le dieu scandinave a été enterré. Mais on n'y voit que le tombeau du conseiller d'état Schimmelmann, qui était un homme fort paisible, très-peu soucieux, je crois, de monter au Valhalla et de boire le miæd avec les valkyries. Cependant une enceinte d'arbres protége l'endroit où les restes du dieu suprême ont été déposés; une source d'eau limpide y coule avec un doux murmure. Les jeunes filles des environs, qui connaissent leur mythologie, disent que c'est la vraie source de la sagesse, la source de Mimer, pour laquelle Odin sacrifia un de ses yeux. Dans les beaux jours d'été, elles y viennent

MIMIQUE, art de connaître les hommes par leurs gestes, leurs habitudes. C'est la partie la moins douteuse peut-être de la physiognomonie. La figure est souvent trompeuse, mais les gestes et les mouvements d'une personne qui ne se croit pas observée peuvent donner une idée plus ou moins parfaite de son caractère. Rien n'est plus significatif, dit Lavater, que les gestes qui accom-pagnent l'attitude et la démarche. Naturel ou affecté, rapide ou lent, passionné ou froid, uniforme ou varié, grave ou badin, aisé ou forcé, dégagé ou roide, noble ou bas, fier ou humble, hardi ou timide, décent ou ridicule, agréable, gracieux, imposant, menaçant, le geste est différencié de mille manières. L'harmonie étonnante qui existe entre la démarche, la voix et le geste, se dément rarement. Mais pour démêter le fourbe,

craignez ni emportement ni excès de ( qu'un dont le mainlien est toujours sa posé. Avec une démarche alerte, on ne guère être lent et paresseux ; et celui c traine nonchalamment à pas comptés nonce pas cet esprit d'activité qui ne c ni dangers ni obstacles pour arriver au Une bouche béante et fanée, une att insipide, les bras pendants et la main 🕵 tournée en dehors, sans qu'on en devi motif, annoncent la stupidité naturel une bouchée de salade (1).
MIMER. En face de Kullan, on aperçoit nullité, le vide, une curiosité hébété démarche d'un sage est différente de d'un idiot, et un idiot est assis autre qu'un homme sensé. L'attitude du sag nonce la méditation, le recueillement repos. L'imbécille reste sur sa chaise savoir pourquoi; il semble fixer qu chose, et son regard ne porte sur rien assiette est isolée comme lui-même. La tention suppose un fond de sottise. I dez-vous à rencontrer l'une et l'autre toute physionomie disproportionnée et sière, qui affecte un air de solennité et torité. Jamais l'homme sensé ne se do des airs, ni ne prendra l'attitude d'un éventée. Si son attention excitée l'oblig ver la tête, il ne croisera pourtant p bras sur le dos; ce maintien suppo boire (2).
MIMI. Voy. Zozo. l'affectation, surtout avec une physio qui n'a rien de désagréable, mais qui pas celle d'un penseur. Un air d'incer dans l'ensemble, un visage qui, dan immobilité, ne dit rien du tout, ne pas des signes de sagesse. Un homm réduit à son néant, s'applaudit encor même avec joie, qui rit comme un so savoir pourquoi, ne parviendra jan former ou à suivre une idée raison La crainte d'être distrait se remarque la bouche. Dans l'attention elle n'ose rer. Un homme vide de sens, et qui v donner des airs, met la main droite son sein et la gauche dans la poche culotte, avec un maintien affecté et the Une personne qui est toujours aux é ne promet rien de bien distingué. Quic sourit sans sujet avec une lèvre de tra quiconque se tient souvent isolé sans a direction, sans aucune tendance détern Brown, Essai sur les erreurs popul., l. vu, ch. 18, (2) Marmier, Souvenirs dancis.

ue salue le corps roide, n'inclinant lête en avant, est un fou. Si la déd'une femme est sinistre, non-seulesagréable, mais gauche, impétueuse, g**nité, se** précipitant en avant et de in air dédaigneux, soyez sur vos Ne vous laissez éblouir ni par le de la beauté, ni par les graces de it, ni même par l'attrait de la conu'elle pourra vous témoigner; sa ura les mêmes caractères que sa déet ses procédés seront durs et faux ia bouche; elle sera peu touchée de jue vous ferez pour elle, et se venla moindre chose que vous aurez Comparez sa démarche avec les son front et les plis qui se trouvent e sa bouche, vous serez étonné du eux accord de tous ces signes caiques. Ayez le plus de réserve posprésence de l'homme gras et d'un nent colère qui semble toujours roule sans cesse les yeux autour de parle jamais de sens rassis, s'est pendant l'habitude d'une politesse mais traile tout avec une espèce de et d'impropreté. Dans son nez rond, etroussé, dans sa bouche béante, mouvements irréguliers de sa lèvre e, de son front saillant et plein sances, dans sa démarche qui se idre de loin, vous reconnaîtrez l'exdu mépris et de la dureté, des demiyec la prétention d'un talent accoma méchanceté sous une gauche apde bonhomie. Fuyez tout homme oix toujours tendue, toujours monours haute et sonore, ne cesse de dont les yeux, tandis qu'il décide, issent, sortent de leur orbite; dont cils se hérissent, les veines se la lèvre inférieure se pousse en ont les mains se tournent en poings, se calme tout à coup, qui reprend ane politesse froide, qui fait rentrer calme apparent ses yeux et ses lèl est interrompu par la présence e d'un personnage important qui se tre votre ami. L'homme dont les la couleur du visage changent suqui cherche avec soin à cacher ération soudaine, et sait reprendre un air calme; celui qui possède endre et détendre les muscles de sa de les tenir pour ainsi dire en bride. **èrement** lorsque l'œil observateur se ir lni: cet homme a moins de prode prudence; il est plus courtisan et modéré. Rappelez-vous les gens ent plutôt qu'ils ne marchent, qui en s'avançant, qui disent des grosd'une voix basse et d'un air timide, i fixent hardiment dès que vous ne plus, et n'osent jamais vous reanquillement en face, qui ne disent de personne, sinon des méchants, vent des exceptions à tout et paavoir toujours contre l'assertion la ple une contradiction toute préte; ICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES. II.

suyez l'atmosphère où ces gens respirent. Celui qui relève la tête et la porte en arrière (que cette tête soit grosse ou singulièrement petite); celui qui se mire dans ses pieds mignons de manière à les faire remarquer; celui qui, voulant montrer de grands yeux encore plus grands qu'ils ne sont, les tourne exprès de côté comme pour regarder tout par-dessus l'épaule; celui qui, après vous avoir prêté longtemps un silence orgueilleux, vous fait ensuite une réponse courte, sèche et tranchante, qu'il accompagne d'un froid sourire; qui, du moment qu'il aperçoit la réplique sur vos lèvres, prend un air sourcilleux et murmure tout bas d'un ton propre à vous ordonner le silence : cet homme a pour le moins trois qualités haïssables, avec tous leurs symptômes, l'entêtement, l'orgueil, la durelé; très-probablement il y joint encore la fausseté, la fourberie et l'avarice. Le corps penché en avant annonce un homme prudent et laborieux. Le corps penché en arrière annonce un homme vain, médiocre et orgueilleux. Les borgnes, les boiteux et surtout les bossus, dit Albert le Grand, sont rusés, spirituels, un peu malins, et passablement méchants. L'homme sage ne rit aux éclats que rarement et peu. Il se contente ordinairement de sourire. Quelle différence entre le rire affectueux de l'humanité et le rire infernal qui se réjouit du mal d'autrui! Il est des larmes qui pénètrent les cieux; il en est d'autres qui provoquent l'indignation et le mépris. Remarquez aussi la voix (comme les Italiens font dans leurs passe-ports et dans leurs signalements); dislinguez si elle est haute ou basse, forte ou faible, claire ou sourde, douce ou rude, juste ou fausse. Le son de la voix, son articulation, sa faiblesse et son étendue, ses inflexions dans le haut et dans le bas. la volubilité et l'embarras de la langue, tout cela est infiniment caractéristique. Le cri des animaux les plus courageux est simple. dit Aristote, et ils le poussent sans effort marqué. Celui des animaux timides est beaucoup plus perçant. Comparez à cet égard le lion, le bœuf, le coq qui chante son triom-phe, avec le cerf et le lièvre; ceci peut s'appliquer aux hommes. La voix grosse et forte annonce un homme robuste; la voix faible. un homme timide. La voix claire et sonnante dénote quelquesois un menteur; la voix habituellement tremblante indique souvent un naturel soupçonneux. L'effronté et l'insolent ont la voix haute. La voix rude est un signe de grossièrelé. La voix douce et pleine, agréable à l'oreille, annonce un heureux naturel. Un homme raisonnable se met tout autrement qu'un fat; une pieuse, autrement qu'une coquette. La propreté et la négligence, la simplicité et la magnificence, le bon et le mauvais goût, la présomption et la décence, la modestie et la fausse honte : voilà autant de choses qu'on distingue à l'habillement seul. La couleur, la coupe, la facon, l'assortiment d'un habit, tout cela est expressif encore et nous caractérise. Le sage est simple et uni dans son

extérieur ; la simplicité lui est naturelle. On reconnait bientôt un homme qui s'est paré dans l'intention de plaire, celui qui ne cherche qu'à briller, et celui qui se néglige, soit pour insulter à la décence, soit pour se singulariser.

Il y aurait aussi des remarques à faire sur le choix et l'arrangement des meubles, dit Lavater. Souvent d'après ces bagatelles on peut juger l'esprit et le caractère du propriétaire; mais on ne doit pas tout dire.

Voy. PHYSIOGNOMONIE. MINEURS (Démons). Il y a de malins esprits qui, sous les formes de satyres, de boucs et de chèvres, vont tourmenter les mineurs; on dit qu'ils apparaissent souvent aux mines métalliques et battent ceux qui tirent les métaux. Cependant ces démons ne sont pas tous mauvais, puisqu'on en cite qui, au contraire, aident les ouvriers. Olaus Magnus dit que ces derniers se laissent voir sous la forme de nains, grands d'un demimètre; qu'ils aident à scier les pierres, à creuser la terre; mais que malgré cela ils ont toujours une tendance aux tours malicieux, et que les malheureux mineurs sont souvent victimes de leurs mauvais traitements. Au reste on a distingué six sortes d'esprits qui fréquentent les mines et sont plus ou moins méchants. Quelques-uns disent qu'ils en ont vu dans les mines d'Allemagne, pays où les démons semblent assez se complaire, et que ces malins esprits ne laissaient aucun repos aux travailleurs, tellement qu'ils étaient contraints d'abandonner le métier. Entre autres exemples qu'ils donnent de la malignité de cette engeance infernale, nous ne signalerons qu'un démon mineur qui tua douze artisans à la fois: ce qui sit délaisser une mine d'argent trèsproductive (1). Voy. Anneberg, Monta-GNANDS, etc.

MINGRÉLIE. Le christianisme dans ce pays de schisme grec est très-corrompu. On y, voit des prêtres baptiser les enfants distingués avec du vin. Lorsqu'un malade demande des secours spirituels, le prêtre ne lui parle pas de confession; mais il cherche dans un livre la cause de sa maladie et l'attribue à la colère de quelqu'une de leurs images, qu'il faut apaiser par des offrandes.

MINOSON, démon qui fait gagner à toutes sortes de jeux; il dépend de Haël, l'un des

plus puissants chefs de l'enfer (2).

MINUIT. C'est à cette heure-là que se fait généralement le sabbat des sorciers, et que les spectres et les démons apparaissent. Cependant le diable n'aime pas uniquement l'heure de minuit, car il peut tenir sabbat à midi, comme l'ont avoué plusieurs sorcières, telles que Jeannette d'Abadie et Catherine de Naguille (3).

MIRABEL (Honoré), fripon qui fut con-

damné aux galères perpétueltes, après avoir été appliqué à la question, par arrêt du 👪 février 1729. Il avait promis à un de m amis, nommé Auguier, de lui faire trouver des trésors par le moyen du diable. Il fouilla, après maintes conjurations, dans un jardin près de Marseille, et dit qu'il y avait là un sac de pièces portugaises que lui avait indiqué un spectre. Il tira, en présence de plusieurs personnes et d'un valet nommé Bernard, un paquet enveloppé d'une serviette; l'ayant emporté chez lui, il le délia et y trouva un peu d'or, qu'il donna à Auguier, lui en promettant davantage et le priant de lui prêter quarante francs; ce qui doit sembler assez singulier. L'ami lui prêta cette somme, lui passa un billet par lequel il reconnaissait lui devoir vingt mille livres, d lui remettait les quarante francs. Le billet fut signé le 27 septembre 1726. Quelque temps après, Mirabel demanda le payement du billet; comme on le refusa, parce que là sorcier n'avait donné que des espérances qui ne s'étaient pas réalisées, il eut la hardieses d'intenter un procès; mais en sin de cause il se vit, comme on l'a dit, condamné aux

galères, par messieurs du parlement d'Aix (4). MIRABILIS LIBER. On attribue la plus grande part de ce livre à saint Césaire. C'est un recueil de prédictions dues à des saints et à des sibylles. Ce qui peut surprendre les esprits forts, c'est que dans l'édition de 1532 on voit annoncés les événements qui ont clos si tragiquement le dernier siècle, l'expulsion et l'abolition de la noblesse, les persécutions contre le clergé, la supp**ressie** des couvents, le mariage des prêtres, le pillage des églises, la mort violente du roi et de la reine, etc. On y lit ensuite que l'aigié venant des pays lointains rélablira l'ordre en France (5)...

MIRACLÈS. Un certain enchanteur abatta une bosse en y passant la main; on cria et miracle!... La bosse était une vessie enflée (6). Tels sont les miracles des charletans. Mais parce que les charlatans font des tours de passe-passe qui singent les faits surnaturels proprement appelés miracli ( et il n'y a de miracles que ceux qui vicat nent de Dieu), il est absurde de les miste Nous vivons entourés de miracles qui ne se peuvent expliquer, quoiqu'ils soient cotal tants. Nous ne pouvons parler ici que d faux miracles, œuvre de Satan, ou fourbett des imposteurs qui servent ainsi la cause d l'esprit du mal. Ce qui est affligeant, e'est que les jongleries ont souvent plus de crési chez les hommes fourvoyés que les faits extraordinaires dout la vérité est établie comme les superstitions ont plas de raciné que les croyances religi**euses dans les télét** détraquées (7).

On raconte l'anecdote suivante, pour

<sup>(</sup>i) Lenglet-Duiresnoy, Recueil de dissert., tom. Ier, p. 162.

<sup>(3)</sup> Clavicales de Salomon, p. 20. (3) Delancre, Tabl. de l'inconstance des démons, etc., liv. u, p. 66.

(4) D. Calmet, Dissertat. sur les apparitions, p. 145.

<sup>(5)</sup> Mirabilis liber qui prophetius revelitionesque, no non res mirandas, præteritas, præsentes et futuras apertidemonstrat. In-4°; Paris, 1522.

(6) Voyez, dans les légendes des sept péchés capitaine, la légende de Tanchelm.

(7) On contait devant M. de Mayran, qu'il y apait une

ver que les plus grandes absurdités vent des partisans. Deux charlatans déient dans une petite ville de province, mps où Cagliostro et d'autres persons importants venaient de se présenter à à titre de docteurs qui guérissaient s les maladies. Ils pensèrent qu'il falmelque chose de plus relevé pour acter leur savoir-faire. Ils s'annoncèrent comme ayant le pouvoir de ressusciter iorts; et, afin qu'on n'en pût douter. clarèrent qu'au bout de trois semaines, pour jour, ils rappelleraient à la vie, quement, dans le cimetière indiqué, ort dont on leur montrerait la sépulfût-il enterré depuis dix ans. Ils delent au juge du lieu qu'on les garde à our s'assurer qu'ils ne s'échapperont

ndre des drogues et d'exercer leurs ta-La proposition paraît si belle, qu'on ite pas à les consulter. Tout le monde re feur maison; tout le monde trouve rgent pour payer de tels médecins. Le l jour approchait. Le plus jeune des charlatans, qui avait moins d'audace, igna ses craintes à l'autre, et lui dit :

mais qu'on leur permette en attendant

Malgré toute votre habileté, je crois rous nous exposez à être lapidés; car vous n'avez pas le talent de ressuscis morts.

Vous ne connaissez pas les hommes. répliqua le docteur; je suis tranquille. événement justifia sa présomption. Il it d'abord une lettre d'un gentilhomme i**eu ; elle éta**it ainsi conçue :

Monsieur, j'ai appris que vous deviez : une grande opération qui me fait trem-. J'avais une méchante femme; Dieu a a délivré ; et je serais le plus malheut des hommes si vous la ressuscitiez. Je s conjure donc de ne point faire usage etre secret dans notre ville, et d'accepsa petit dédommagement que je vous en-

:, etc. >

ne heure après, les charlatans virent arz chez eux deux jeunes gens qui leur sen èrent une autre gratification, sous la dition de ne point employer leur talent à résurrection d'un vieux parent dont ils sient d'hériter. Ceux-ci furent suivis par ures, qui apportèrent aussi leur argent r de pareilles craintes, en faisant la supplication. Enfin le juge du lieu l lni-même dire aux deux charlatans 1 ne doutait nullement de leur pouvoir aculeux, qu'ils en avaient donné des sves par une foule de guérisons; mais · l'expérience qu'ils devaient faire le lenzain dans le cimetière avait mis d'avance te la ville en combustion; que l'on craiit de voir ressusciter un mort dant le per pourrait causer des révolutions dans fortunes, qu'il les priait de partir, et il allait leur donner une attestation

comme quoi ils ressuscitaient réellement les morts. Le certificat fut signé, paraphé, légalisé, dit le conte ; et les deux compagnons parcoururent les provinces, montrant partout la preuve légale de leur talent surnaturel.

MIRAGE. Nous empruntons au Dublin quarterly Review, en nous aidant de la traduction publiée par la Revue britannique, avril 1838, les notes suivantes sur les déceptions de nos sens, auxquelles on a donné

le nom de mirage.

« Un illustre physicien de mes amis s'est amusé à recueillir en un volume toutes les déceptions qui trompent nos sens; il y en a qui ont duré des siècles.Croirait-on qu'une île imaginaire, située à peu de distance des iles Canaries, a trouvé et gardé sa place, non-seulement dans les cartes géographiques, mais dans l'imagination des habitants de ces dernières lles? On aperçoit cette lle prétendue, l'île de Saint-Brandan, non-seulement sur le globe géographique de Martin Rehme, mais sur une carte française publiée en 1704. Peut-être aujourd'hui même le bon peuple des iles Canaries est-il encore persuadé que l'île existe, mais qu'elle se cache. ll **s**'agit d'une étendue de terrain de cent, **de** quarante, de vingt lieues, selon les diverses supputations. Facile à découvrir dans les beaux jours, disparaissant sous les brouillards, l'Ile chimérique, couverte de montagnes, s'étendait vers l'ouest. Toutes les fois qu'on essayait de faire voile vers ses parages, on ne trouvait rien: elle avait disparu. Cependant un si grand nombre de personnes attestaient son existence, qu'on n'osait pas la rayer des cartes. A la même époque où Colomb adressait sa proposition à la cour de Portugal, un habitant des Canaries priait Jean II de lui confier un vaisseau pour se mettre à la recherche de l'île fantastique.

« D'où vient le nom de Saint-Brandan donné à cette lie? A quelle époque l'île fut-elle baptisée ainsi? On l'ignore. Un abbé écossais nommé Brandan vivait, dit-on, au vi siècle. Mais pourquoi son nom s'est-il attaché à cette île? Frère Diégo-Philippo, dans son livre de l'Incarnation du Christ, assure que les anciens avaient la même croyance ou les mémes préjugés; qu'ils regardaient cette fle comme très-réelle, mais comme inaccessible; que l'île Aprosite de Ptolémée n'est pas autre chose. Quoi qu'il en soit, du xvi au xvii sièele, on n'a pas cessé de la voir, mais toujours le loin, toujours à la même place, toujours sous les mêmes formes. En 1526, l'expédition de Troja et de Ferdinand Alvarès fit voile vers l'île fantôme, revint sans avoir touché aucune terre, mais ne put convaincre la population des Canaries, toujours persuadée que l'île existait. Plus de cent témoins allèrent déposer chez le gouverneur de l'ile, Don Alonzo Espinosa, que la certitude la plus complète ne leur permettait pas de douter de

erie à Troyes où jamais la viande ne se gâlait, quel-bleur qu'il fit. Il demanda si, dans le pays, on n'at-it pas cetto conservation à quelque chose de partir. On lei det qu'en l'attribusit à la puissance d'un saint

révéré dans l'histoire. — Eh bien! dit M. de Msyran, je me range du côté du miracle, pour ne pas compremettre ma physique.

l'existence de l'île, aperçue par eux, au nordouest: ils avaient vu, disaient-ils, le soleil se coucher derrière un de ses pics, ils l'avaient contemplé longtemps et patiemment. Aussi, en 1570, d'après des témoignages si valables et si graves, une expédition nouvelle fit-elle voile du côté de Saint-Brandan. Elle avait pour chef Ferdinand de Villosa, gouverneur de Palma, qui n'eut pas plus de succès que les autres, et qui, comme eux, fut condamné au supplice de Tantale, par cette île toujours prête à se montrer, toujours prête à fuir. Trente-quatre années s'écoulent. Un moine et un pilote, Lorenzo Pinedo et Gaspardo d'Acosta, tentent encore l'aventure, profitent d'un beau temps, font voile dans toutes les directions, recueillent une foule d'observations astronomiques et nautiques, mais ne trouvent point d'île. Sans doute les fées qui l'habitent la dérobent à tous les yeux. D'où viennent les oranges, les fruits, les fleurs, qui, apportés par les flots maritimes, jonchent les rivages de Gomarra et de Feroë? On ne peut en douter, Saint-Brandan leur envoie ces dépouilles des forêts enchantées. L'imagination du peuple s'allume, les ceryeaux bouillonnent; une image splendide de cette île imaginaire surgit dans toutes les pensées. Enfin, en 1721, une quatrième expédition part, ayant à sa tête Gaspar Dominique, homme de probité et de talent. Comme il s'agissait d'une grande affaire, d'une affaire mysterieuse et solennelle, il se sit escorter par deux chapelains. Vers la sin d'octobre, la population de l'île de Tenerif, livrée à la plus vive anxiélé, les vit partir pour ces régions fantastiques qu'ils ne parvinrent pas à découvrir.

« La curiosité s'était fatiguée; elle reploya ses ailes, et ne permit à Saint-Brandan de dérouler que par intervalles, aux regards surpris et charmés, ses lointaines déceptions. Dans une lettre écrite en 1759, et datée de l'île de Gomarra, un moine franciscain raconte à un de ses amis que, le 3 mai au matin, il a distinctement aperçu Saint-Brandan. Il setrouvaitalors dans le village d'Anaxerro, et, au moyen d'un télescope, il a très-distinctement reconnu deux hautes montagnes séparées par une vallée.

« Lasse de chercher l'île de Saint-Brandan. l'imagination populaire se réfugia dans la magie. C'était, selon les uns, les jardins d'Armide; selon d'autres, le paradis terrestre. Quelques Espagnols y voyaient les sept cités habitées par les citoyens de sept villages de l'Andalousie, détruits par les Maures; d'autres, l'endroit où Enoch et Elisée furent séquestrés par l'ordre de Dieu. Pour les partisans de la dynastie gothique, c'était la retraite de Roderick, dernier roi des Goths; pour les Portugais, celle de Sébastien, leur roi perdu. Enfin les bons philosophes, et à leur tête le savant Père Feyjoo, expliquaient l'apparition de l'île prétendue par un phénomène semblable à celui du mirage, et spécialement à celui de la célèbre fée Morgane. On sait que les eaux du golfe de Messine, recevant comme un miroir le portrait de Reggio et du

paysage environnant, font rejaillir dans certains jours, sur un fond de nuages qui les reflète et qui les présente ainsi dans l'éloignement, l'image d'une seconde ville de Reggio en face de la véritable ville.

« Nos propres sens nous trompent donc. Tous les voyageurs qui ont visité l'Arabie et la Perse ont admiré cette illusion d'optique que les Français nomment mirage, jet les Orientaux seraieb (eau du désert). « Le soir et le matin, dit Monge, dans la Décade égyptienne, l'aspect du Terrain est lel qu'il doit être; entre vous et les derniers villages qui s'offrent à votre vue, vous n'apercevez que la terre; mais, dès que la surface du sol est suffisamment échauffée par la présence du soleil, et jusqu'à ce que, vers le soir, elle commence à se refroidir, le terrain ne paratt plus avoir la même extension : on le dirait terminé à une lieue environ par une ipondation générale. Les villages qui sont placés au delà de cette distance paraissent comme des îles situées au milieu d'un grand lac, et dont on serait séparé par une étendue d'eau plus ou moins considérable. Sous chacun de ces villages, on voit son image renversée, telle qu'on la verrait effectivement s'il y avait en avant une surface d'eau résléchissante. »

Ce phénomène ne reslète pas seulement les grandes masses, mais les moindres détails des arbres et des édifices, un peu tremblant toutesois, comme la surface d'un lac quand le soussile du vent la ride. Ecoutons, à ce sujet, le voyageur Clark, qui a le mieux expliqué ce phénomène.

« Nous allons à Rosette, et nous traversons le désert. Raschid, Raschid! s'écrient tout à coup nos Arabes. Un immense la étend ses eaux devant nous, et répète les dômes, les minarets pointus, les bouquets de dattiers et de sycomores de la ville. C'était un magnifique spectacle. « Comment passerons-nous l'eau? » demandames-nous à nos guides. Nous ne pouvions douter que ce ne fût de l'eau, tant nous distinguions avec netteté les plus petits détails de l'architecture et du paysage.

— « Ce n'est pas de l'eau, nous répondirent les Arabes, et dans une heure nous serons à Rosette, en suivant en ligne directe la roule à travers les sables qui sont devant

« Un Grec, qui ne pouvait croire que le témoignage de ses sens fût menteur, s'irrita contre la réponse des guides. « Me prenezvous donc pour un idiot, s'écria-t-il, et voulez-vous que je ne croie pas voir ce que mes yeux voient? »

— « Au lieu de vous fâcher, répliquèrent ceux-ci, retournez-vous et regardez l'espace

que vous avez parcouru. »

« Cet espace, en effet, présentait le même phénomène que nous avions devant nous, et paraissait une nappe d'eau servant de miroir au paysage.

« Les Arabes eux-mêmes sont quelquefois trompés par cette illusion; combien elle doit être douloureuse pour l'infortuné voyageur mourant de soif, tantalisé sans cesse par la re verdoyante qui rafraichit son regard erce d'une espérance vaine! Souvent il e soif en face de cette oasis enchantée. Arabie, dit Burkhardt, la couleur du est de l'azur le plus pur et le plus tandis qu'en Syrie et en Egypte il conn une espèce de vapeur blanchâtre, nt et vacillant sur la plaine, et dont la on perpétuelle brise les contours des reflétés. En Arabie, au contraire, le : cette grande nappe d'eau est si pur, ites les découpures des montagnes s'y **visent** avec une précision et une netteté lleuses. Souvent une douzaine de ces cs apparaissent tout à coup, séparés ageur par une distance de deux ou nts passeulement, tandis qu'en Egypte yrie, la distance apparente est tou**un demi-**mille au moins.

tte illusion d'optique, causée par la on extraordinaire des rayons du soiversant des masses d'air en contact ne surface très-échauffée, subit des ations nombreuses, dont l'île chiméle Saint-Brandan n'est sans doute exemple. Tantôt le voyageur s'apermême sur une montagne ou dans un Tantôt le grand arbre découvert par stance, et dont le vaste feuillage lui a érer le repos et la fraîcheur, se réduit nensions d'un pauvre petit arbrisseau ri, qui n'a pas d'ombre et à peine des

ıns l'Amérique du Sud, dit Humboldt, it il m'arrivait, quand l'air était trèsapercevoir dans les nuages des troude bœufs suspendus, les uns plus bas, res plus haut, suivant les ondulations srants aériens qui composaient ce miaturel. Le véritable troupeau ne se ait que plus tard. J'ai vu aussi l'image nimal ou d'un homme, la tête en bas pieds en haut, répété dans les nuages. ebuhr parle de tourelles et de fortisis apparentes qui se montrent aux voyadans certains cantons de l'Arabie, et sont que les contours mai arrêtés de ses collines de sable, dont cette réfracrestre altère la forme véritable.

après toutes ces preuves, le philosophe il pas raison de se défier des préjugés as, comme de ceux de l'esprit? Les predit Herschell, opposent à la raison et Myse une résistance bien plus acharnée s autres. C'est une tyrannie absurde, à il semble au premier abord, de nous ber de croire à l'évidence de nos sens; i bien cependant que nous nous renà une autre évidence, et que nous conis, en mille circonstances, l'erreur dont sommes dupes. Faisons tomber les s du soleil sur un objet de quelque coupa'il soit, il prendra successivement les couleurs prismatiques. Un papier nent jaune, par exemple, nous semlour à tour rouge, vert ou bleu, selon nce des rayons qui tomberont sur lui. i-il pas rationnel de croire que la couéritable de l'objet soumis à cette expé-

rience se mélerait du moins à la couleur du prisme? Il n'en est rien : la couleur apparente, la seule que l'œil saisisse, remplace la couleur véritable. Il faut que le raisonnement ou le témoignage d'un autre sens vienne rectifier notre erreur. Les exemples de cette hallucination sont nombreux. Ainsi la lune, quand elle se lève et se couche, paraît d'un diamètre beaucoup plus large qu'à son zénith. Le ventriloquisme nous fait croire que des sons articulés sortent'd'un buffet, d'une chaise ou d'une table. Plongez vos deux mains, la droite dans de l'eau glacée, la gauche dans de l'eau bouillante; laissez-les y tremper un peu, puis replacez-les toutes deux dans un vase d'eau tiède; la main droite éprouvera une sensation de chaleur, et la gauche une sensation de froid. Un pois placé entre nos deux doigts, croisés l'un sur l'autre, et roulant sur la table, nous fera l'effet de deux pois au lieu d'un seul. En mangeant de la cannelle, si nous fermons nos narines, nous perdons toute espèce de saveur, et la cannelle n'exerce pas sur notre goût plus d'influence qu'un morceau de bois ordinaire. Le voyageur Jacob dit que, lorsque l'on s'arrête sur le pont de Ronda, on croit voir le torrent sur lequel l'arche est jetée remonter vers la col-line, au lieu de la descendre. Le docteur Chandler, en entrant dans la Méditerranée. observa les modifications les plus étranges subies par le disque du soleil. « D'abord, environné d'une gloire d'or, il lançait à la surface de la mer une longue trainée de rayons éclatants. Bientôt la partie inférieure du disque se perdit sous l'horizon, et la partie supérieure resta éblouissante. Un petit disque séparé vint se dessiner dans l'intérieur de l'hémicycle. Ces deux figures, changeant par degrés, s'unirent et prirent la forme d'un bol de punch renversé qui resta suspendu à l'horizon, puis se transforma lentement en une espèce de parasol ou plutôt de champignon gigantesque, dont la tête était ronde et la tige très-fine. Un grand chaudron enflammé nous apparut ensuite, et son couvercle, s'élevant par degrés, affecta une forme circulaire et finit par s'évanouir tout à fait. Bientôt après, toutes les fractions de l'ancien disque se brisèrent, et leurs fragments, qui paraissaient embrasés, se dispersèrent pour s'éteindre l'un après l'autre. x

« Ajoutons à ces preuves de la mystification que nos sens peuvent nous faire subir, un récit curieux du docteur Brewster : « J'étais dans mon cabinet d'étude, le soir, avec deux bougies devant moi. Tout à coup, en relevant la tête, j'aperçois à une très-grande distance, presque au-dessus de ma tête et brillant à travers mes cheveux, l'image la plus exacte de l'une des bougies et de son chandelier. Même position, même lumière, l'image était reproduite comme par un miroir; il est évident que la surface du réflecteur était on ne peut plus polie et bril**lant**e. Mais où pouvait se trouver ce réflecteur, où était il logé? Je me livrai, mais en vain, à une longue recherche à ce sujet, et, après avoir tout examiné avec allention, je finis par

croire, ce qui n'était pas gai, qu'une cristallisation s'était formée dans mon œil, et que ce dernier contenait ce miroir que je cherchais. Péniblement affecté par cette prétendue découverte, je soumis le phénomène à une multitude d'expériences. Si j'inclinais le chandelier, l'image répétait mon mouvement; si je remuais la tête ou la prunelle, l'image changeait de place. En approchant un corps opaque de mon œil, et le plaçant entre moi et la bougie, je parvins à éclipser, totalement ou partiellement, le spectre dont je cherchais la cause. Enfin, à force de répéter ces mouvements dans toutes les directions, je m'aperçus que l'image disparaissait lorsque l'ombre de l'objet interposé tombait sur un certain endroit de mon œil gauche. J'en conclus que le réflecteur se trouvait là, et qu'il avait pris position dans les cils de la paupière. A force de tourmenter cette paupière, je dérangeai la position de ce petit miroir inconnu, de manière à ce qu'il me présentat le chandelier horizontal quand il était perpendiculaire, et perpendiculaire lorsqu'il était horizontal. Je m'approchai d'une glace, et j'étudiai cette paupière à la loupe; vains efforts : je ne trouvais rien. Enfin ma femme, qui, comme tous les myopes, est douée de la vue la plus délicatement fine, parvint à découvrir entre deux cils un atome infiniment petit qu'elle eut grand'peine à déloger. C'était une fraction minime de cire à cacheter rouge, ayant à peu près le diamètre de la centième partie d'un pouce, et qui, polie sans doute par la pression du cachet, avait sauté jusqu'à mon œil au moment où j'ouvrais une lettre.

« Le phénomène de la double réfraction, que les philosophes n'ont pas encore pu expliquer, produit une multitude d'apparences trompeuses. Les coquilles d'huitres, les nacres, etc., semblent colorées, vernies, argentées ou iridescentes: leur éclat chatoyant est dû, non à la couleur interne et réelle de ces matières, mais à la disposition des lamelles, disposition semblable à peu près à celle des tuiles sur un toit, et réfractant d'une façon extraordinaire et complexe les rayons du soleil. C'est à cette disposition qu'est dû le rayonnement de la perle, amas concentrique de lames de la même substance alternant avec du carbonate de chaux. »

« Compléterons-nous la liste de ces prestiges? La fée Morgane est trop connue pour que nous en parlions de nouveau. Le Cumberland a aussi ses spectres aériens. En 1743, pendant une soirée d'été, un gentilhomme de cette province se trouvait assis à la porte de sa maison avec son domestique, lorsque, sur le penchant d'une colline assez éloignée. nommée Souterfell, l'un et l'autre aperçurent un homme, un chien et des chevaux courant avec une extrême célérité. Le penchant de cette colline était tellement rapide qu'ils s'étonnèrent beaucoup d'une telle apparition, et ne doutérent pas de retrouver le lendemain les membres en débris des acteurs de cette scène. Rien de tel cependant. On ne découvrit pas même sur le gazon une seule trace de la cavalcade fantastique. Ceux qui

racontèrent la chasse aux fantômes dont ils avaient été témoins passèrent pour des visionnaires, et personne ne voulut ajouter foi à leurs paroles. Un an se passa. Le 23 juin 1744, le même domestique, Daniel Strikett, alors au service de M. Lancastre, aperçoit encore, au moment où il rentre chez lui, une troupe de cavaliers poussant leurs chevaux au galop le long de la même déclivité de Souterfell, qui jamais n'avait été descendue, meme au pas, par un lomme et un cheval. Il se souvient qu'on s'est moqué de son récit, reste longtemps en admiration devant le spectacle bizarre qui s'offre à lui, va chercher son maître, l'amène avec toute sa famille en face de Souterfell, et lui indique l'apparition qu'il a découverte et que dans le même instant plusieurs habitants du même canton admiraient de divers autres points environnants. Les cavaliers, dont les rangs serrés composaient cette étrange escorte, suivaient une route curviligne et prenaient tantôt le galop, tantôt le trot. On voyait souvent un de ces personnages se détacher de l'arrière-garde , s'avancer au grand galop jusqu'au premier rang, et là se mettre en li-gne avec les autres. Trente-six personnes attestèrent et signèrent le procès-verbal qui rendit compte de cette procession magique, galopant le long d'un sentier à pic qui ne pouvait soutenir ni cavalier ni cheval. Le phénomène de la réfraction ne l'explique même pas aisément; car les environs de Souterfell n'offrent pas de grandes routes par lesquelles des troupes aient passé à celte époque. Il paraît que les évolutions répétées par une illusion d'optique sur une des pentes de Souterfell appartenaient au creux des vallons voisins qui servaient de théâtre à des évolutions réelles. La révolte de 1745 allait éclater, et les troupes qui devaient y prendre part s'exerçaient silencieusement à l'ombre des montagnes presque désertes qui envi-

ronnent ces vallées perdues.

« Le 26 juillet 1798, vers cinq heures du soir, les habitants d'Hastings, ville située, comme on sait, sur la côte de Sussex, s'étonnèrent de découvrir à l'œil nu les collines de la côte de France, séparée de l'Angleterre par un espace de plus de cinquante milles. Cela semblait non-seulement extraordinaire, mais impossible; car la convexité de la terre plaçait la côte de France bien au-dessous de l'horizon, relativement à la côte d'Angleterre. La foule accourait sur la rive pour contempler ce mirage. Les vieux matelois ne pouvaient en croire leurs yeux; en effet, des profondeurs de la mer s'élevait progressivement toute la côte française qui se dessinait avec netteté et bordait l'horizon. Tantôt cette illusion d'optique les présentait comme rapprochées et distinctes, tantôt comme éloignées et vagues. Un habitant nommé Latham, gravissant alors un coleau voisin trèsélevé, jeta les yeux sur le panorama singulier qui l'environnait. Voici le récit qu'il en fit : Cette scène de féerie qui rapprochait la France de l'Angleterre lui montrait, dans une juxtaposition merveilleuse, Douvres et

nis, Boulogne et Dungeness. Ce dernier roit, situé sur la pointe d'un cap, est à distance de seize milles d'Hastings. Malcette distance, toutes les embarcations saviguaient entre Hastings et Dunge, prodigieusement grossies, semblaient is voisines du spectateur. Barques de eurs amarrées sur la côte de France, tations, clochers d'église, diverses nuaula terrain, tout apparaissait nettement, entent. Un nuage venant à voiler le sousement. Un nuage venant à voiler le sousement. Un nuage venant à voiler le sousement. I'obscurité totale du ciel fit wrir le fond du tableau avec ses vives eurs, son mouvement et son éclat.

**Ja de ces spectres aériens déplaça, le** it 1806, les quatre tourelles du château outres, que les habitants de Ramsgate curent avec surprise du côté de la colline s château n'a jamais été construit. Le ur Brewster explique ainsi ce phéno-:: « Le jour était brumeux et le vent ne lait pas. L'air étant plus dense près de re et au-dessus de la mer qu'à une cer-: élévation, les rayons du château atteient l'œil en formant des lignes courbes, u arrivait aussi aux rayons qui partaient colline. Si Ramsgate eût été plus éloi**ie Douvres,** les rayons partant du somet de la base du château auraient eu le **s de se** croiser, et le spectateur eût ça renversée l'image des quatre tou-5. D

On n'en finirait pas si l'on voulait rellir tous les exemples de discordance qui lent entre nos perceptions et leurs cauentre nos sensations et les objets qui sont offerts. Ainsi le galvanisme, en sant sur les nerfs, développe plusieurs ations chimériques dans les organes du t, de l'oure et de l'odorat : on croit voir ir des gerbes de lumière qui n'existent it. La couleur apparente des corps est vent modifiée par le voisinage d'un objet ré qui influe sur la sensibilité générale a rétine. Placez un objet gris ou blanc, etite dimension, sur un fond coloré, vous rez cet objet emprunter une des nuances plémentaires de la couleur du fond. En ne, les lettres de cérémonie ne s'écrivent sur du papier écarlate de la teinte la plus tante. Toute l'encre dont on se sert pour ær des caractères sur ce papier paraît k. bien qu'elle soit réellement noire ; c'est : la rétine, frappée vivement par la cour rouge du papier, conserve une impresı qui la conduit à la nuance complémene du rouge au vert. Cette même loi de tinuité dans les sensations fait qu'un rbon ardent, agilé en cercle, produit à I une roue lumineuse, et qu'un météore eat qui traverse le ciel paraît laisser sur passage une longue queue enflammée qui

La fantasmagorie et la prestidigitation profité de ces illusions de nos sens, bien s nombreuses qu'on ne le croit, et qui se roduisent à tous les moments de notre L'idée que nous nous formons de la con-

cavité ou de la convexité d'une surface d'après son apparence visible, dépend principalement de la direction opposée de la lumière qui tombe sur elle et qui arrive jusqu'à nos yeux. Si nous nous trompons sous ce der nier rapport, nous nous trompons sur tout le reste. Un cachet gravé en creux, et aperçu à une certaine distance à travers une lentille convexe, paraît sculpté en bosse. La disposition de l'ombre et de la lumière peut faire prendre une surface convexe pour une concave, et vice versa. Causes extérieures, causes intérieures, raisonnements faux, impressions mensongères, tout nous environne de fantômes. Que serait-ce donc si nous parlions des univers inconnus qui nous échappent, et des profondeurs dans les quelles l'imperfection de nos organes nous empêche de descendre! L'œil d'un seul poisson, ou plutôt le cristallin de cet œil, petit corps sphérique de la grosseur d'un pois, est composé de 5 millions de sibres qui se rattachent l'une à l'autre par plus de 62,500 millions de dents. Le professeur Ehrenberg a prouvé qu'il existe des monades égales à la vingtquatre millième fraction d'un pouce, qu'elles se pressent dans le fluide de manière à ne pas laisser entre elles un espace plus grand que leur propre dimension. Chaque ligne cubique ou une seule goutte du fluide contient 500 millions de monades, nombre presque égal à celui des habitants de notre globe. Le même observateur a distingué des traces d'un système nerveux musculaire et même vasculaire dans les infusoires de grande espèce. Il a découvert que la leucophra patula possédait deux cents estomacs, et que dans les vorticellæ les intestins forment une spirale complète, finissant où elle a commencé. Pour découvrir l'appareil digestif de ces animaux invisibles, dont le microscope solaire peut seul apprécier les formes, on emploie une solution d'indigo pur, qui, en parcourant les cavités des organes digestifs, en a prouvé l'existence pendant l'observation. Les lépidoptères diurnes ont des yeux composés de 17,325 lentilles ou facettes, dont chacune possède toutes les qualités d'un œil complet. Ainsi, chacun de ces insectes qui voltigent sur nos tétes porte avec soi 34,630 yeux.

« Nous sommes entourés de miracles, et la science elle-même ne peut que les observer, suppléer à l'imperfection des sens et attester, soit leur mensonge, soit leur impuissance. Le développement du tissu cellulaire des végétaux a souvent quelque chose d'extraordinaire dans sa rapidité. On a vu le lupinus polyphyllus grandir d'un pouce et demi par jour; la feuille de l'urania speciosa, de quatre à cinq pouces par jour; développement qui équivaut à quatre ou cinq mille cellules par heure. Le champignon nommé bovista giganteum, n'a besoin que d'une nuit pour percer la terre et devenir gros comme une gourde. Supposez cette gourde composée de 17 milliards de cellules, chacune d'un 200° de pouce de diamètre, ce qui est le moins que l'on puisse supposer, vous trouverez que dans l'espace d'une nuit ce champignon aura développé & milliards de cel-lules par heure, ou 66 millions par minute.

« Chacune des feuilles du coryfolia elata, ou palmier de l'Inde, a 30 pieds de circon-férence et une tige de 12 pieds, ce qui donne à cette feuille une élévation quatre fois plus. considérable que celle de l'homme le plus grand. Il faut étudier l'anatomie végétale dans cette immense machine, dont les myriades de ramifications, de veines et de fibres, rejettent dans l'ombre la métropole de l'Angleterre, avec ses allées, ses rues, ses places publiques, ses fontaines et ses réservoirs. L'araignée fileuse a cinq ou six mille petits trous par où s'échappe la liqueur dont elle fait son tissu. Cette poussière brillante qui vous semble répandue sur les ailes du papillon, compose une immense mosaïque naturelle formée d'une multitude d'écailles superposées et fixées dans l'aile par un pédicule étroit, à peu près comme des tuiles sur une maison. Enlevez-les, vous ne trouverez plus qu'une membrane élastique, fine et transparente, avec de petites lignes de dents ou de trous destinés à recevoir les pédicules. Leuwenhoeck en a compté plus de 400,000 sur les ailes du petit papillon du ver à soie. Une mosaïque moderne peut contenir 800 tesserulæ ou fragments colorés dans une surface d'un pouce carré; la mosaïque des ailes d'un papillon peut en contenir 100,736 dans le même espace.

« Nos sens, nous le répétons et nous l'avons prouvé, sont des guides incompétents et inadmissibles; les apparences les plus fausses nous pressent de tous côtés, et, sans l'examen le plus attentif, nous courons risque de passer notre vie sous le nuage d'une

mystification éternelle. »

MIROIR. Lorsque François I faisait la guerre à Charles-Quint, on conte qu'un magicien apprenait aux Parisiens ce qui se passait à Milan, en écrivant sur un miroir les nouvelles de cette ville et l'exposant à la lune, de sorte que les Parisiens lisaient dans cet astre ce que portait le miroir. Ce secret est perdu comme tant d'autres. Voy. PYTHA-GORE. Pour la divination par le miroir, voy. CRISTALLOMANCIE.

MISRAIM, fils de Cham. Voy: Magie. MOENSKLINT. Les riverains de la mer Baltique vous montrent avec orgueil une grande masse de roc, toute blanche, taillée à pic, surmontée de quelques slèches aiguës el couronnée d'arbustes. Mais voyez, ce que le géologue appelle de la pierre calcaire, ce n'est pas la pierre calcaire, et ce qui s'élève au haut de cette montagne sous la forme d'un massif d'arbres, ce n'est pas un massif d'arbres. Il y a là une jeune fée très-belle qui règne sur les eaux et sur l'île. Ce roc nu, c'est sa robe blanche qui tombe à grands replis dans les vagues et se diapre aux rayons du soleil; cette pyramide aiguë qui le surmonte, c'est son sceptre; et ces rameaux de chene, c'est sa couronne. Elle est assise au

haut du pic qu'on appelle le Dronnings Stol (Le Siége de la Reine). De là elle veille sur son empire, elle protége la barque du pêcheur et le navire du marchand. Souvent la nuit on a entendu sur cette côte des voix harmonieuses, des voix étranges qui ne ressemblent pas à celles qu'on entend dans le monde. Ce sont les jeunes fées qui chantent et dansent autour de leur reine, et la reine est là qui les regarde et leur sourit. Oh! le peuple est le plus grand de tous les poëtes. Là où la science analyse et discute, il invente, il donne la vie à la nature animée, il divinise les êtres que le physicien regarde comme une matière brute. Il passe le long d'un lac, et il y voit des esprits; il passe au pied d'un roc de craie, et il y voit une reine. et il l'appelle le Mænsklint (le rocher de la Jeune Fille) (1).

MOG. De ce nom peut-être est venu le mot magus, magicien. On retrouve encore dans l'Arménie l'ancienne région des Mogs. « Le nom de Mog, dit M. Eugène Boré (2), est un mot zend et pehlvi qui a passé dans la lan-gue chaldéenne à l'époque où le symbole religieux de la Perse fut adopté par le peuple de Babylone. Il représentait la classe pontificale, initiée sans doute à des doctrines secrètes dont l'abus et l'imposture firent tomber ensuite ce titre en discrédit. Les prêtres ainsi désignés étaient ces anciens desservants du temple de Bélus, qu'avait visités et entretenus Hérodote, et qu'il nomme Chaldéens aussi bien que le prophète Daniel. Ils avaient encore le nom de sages ou philosophes, de voyants et d'astronomes. Lorsqu'ils mélèrent aux principes élevés de la science et de la sagesse les superstitions de l'idolâtrie et toutes les erreurs de l'astrologie et de la divination, ils furent appelés enchanteurs, interprètes de songes, sorciers, en un mot magiciens. » Mais au x° siècle, Thomas Ardzérouni, cité par M. Boré, appelle encore la contrée qu'ils habitaient le pays des Mogs. Les Mogols viendraient-ils des Mogs?

MOGOL. Delancre dit qu'un empereur mogol guérissait certaines maladies avec l'eau

dans laquelle il lavait ses pieds.

MOINE BOURRU. Voy. BOURRU. MOINES. On lit partout ce petit conte.Un moine, qu'une trop longue abstinence faisait soustrir, s'avisa un jour dans sa cel ule de faire cuire un œuf à la lumière de sa lampe. L'abbé qui faisait sa ronde, ayant vu le moine occupé à sa petite cuisine, l'en reprit; de quoi le bon religieux s'excusant, dit que c'était le diable qui l'avait tenté et lui avait inspiré cette ruse. Tout aussilôt parut le diable lui-même, lequel était cach**é sous la** table, et s'écria en s'adressant au moine : « Tu en as menti par ta barbe; ce tour n'est pas de mon invention, et c'est toi qui viens de me l'apprendre. » Césaire d'Heisterbach donne cet autre petit fait. « Le moine Herman, comparant la rigoureuse abstinence de son ordre aux bons ragoûts que

l'on mange dans le monde, vit entrer dans sa cellule un inconnu de bonne mine qui lui offrit un plat de poisson. Il reçut ce présent, et lorsqu'il voulut accommoder son poisson, il ne trouva plus sous sa main qu'un plat de fente de cheval. Il comprit qu'il venait de recevoir une leçon, et fut plus sobre (1). »

## LE MOINE DE LA MER.

Tradition écousaise, traduite de l'allemand, du baron de Sternberg.

I. Vers la pointe la plus septentrionale de l'Ecosse se trouve une baie resserrée entre de hauts rochers; elle est bordée d'un village habité par des pêcheurs. A une petite distance dans les terres s'étend la petite ville de Gleenarvon, à laquelle les historiens accordent une haute antiquité. Quand k temps est calme, on entend retentir à une portée de canon dans la mer un son extraordinaire, taniôt sourd et se perdant peu à peu das les airs, tantôt clair et aigu, qui sem-Me venir de fort loin. Ce phénomène est bien conn des gens de la contrée, qui ont habitule de l'appeler « le chant des moines de Gleenaryon. » Les voyageurs expliquent ces sons extraordinaires par la structure toute particulière des rochers, dans les crevasses raboteuses desquels le vent produit ces murmures, quand un temps calme fait taire le magissement des vagues contre les écueils. llest vrai qu'ils font une impression qui bouleverse l'âme de celui qui, sans y être préparé, les entend pour la première fois.

Sir Patrick Blaston, qui visita cette contrée an commencement du xviii siècle, s'exprime

ainsi à ce sujet :

 Je l'ai entendue celle surprenante musi**que de la mer, que** les habitants de la contrée méprisent comme une chose insignifiante et journalière; elle a produit sur moi une impression véritablement magique. Cette voix de la mer est un son qui pénètre directement jusqu'au fond du cœur, et qui ne peut étre comparé à nulle autre musique, si ce n'est peut-être à une messe solennelle. Mais cette messe n'est pas exécutée par des voix hamaines, ce sont des esprits saints qui la chantent à la louange du Seigneur, et d'une facon qui ferait succomber le cœur des morleis à la douleur et au ravissement. Les sons arrivent, s'élèvent, tombent et s'évanouis**sent, et on ne sait pas s'ils sortent des pro**deurs de la mer ou s'ils descendent du hant des cienx; on croit entendre la voix **immédiate de D**ieu qui dit à l'homme souillé de péchés de se convertir par la pénitence. »

II. Or quel habitant de Gleenarvon ne connaît le vieux et savant docteur Jonathan Oldinby? Il est tonjours de mauvaise humeur,
parce que toutes les histoires folles lui trottent constamment dans la tête; et il marche
courbé, parce que le fardeau de son savoir
l'accable. On ne saurait dire quel respect le
masteau gris rapé du docteur Jonathan Oltinby suffit déjà pour inspirer; ce respect
domine la rue où il demeure et la maison

dont il occupe la chambre la plus élevée. Mais qui a vu le visage du docteur, sec, pâle, maudit, ne peut s'empêcher d'exprimer sa frayeur et son étonnement. Aucun étranger ne manque de chercher sa rue étroite et sa maison, et pas un ne s'en retourne de là sans hausser les épaules sur son savoir. Ses entretiens avec les visiteurs sont d'une espèce particulière. Une carte d'Ecosse, représentant le pays tol qu'il était il y a environ trois cents ans, est constamment étendue sur une table en chêne éclairée par une lampe. C'est dans ce champ que le docteur a l'habitude d'entreprendre avec son visiteur ses excursions aventurcuses, et on ne peut lui refuser la gloire d'être un vigoureux promeneur. Ajoutez à cela que sa carte n'est pas une carte ordinaire comme on en voit dans les boutiques des libraires; elle renserme en soi une vie mystérieuse. Il n'est pas rare, par exemple, que, quand l'index décharné du docteur la parcourt, les petits traits et les points indiquant les senves et les villes deviennent réellement des villes et des sleuves : les vallées et les montagnes s'élèvent et s'abaissent, et l'on voit même souvent, quand il parle du temps des guerres civiles en Ecosse, d'infiniment petites troupes armées sortir des forteresses et des châteaux, et marcher à la bataille dans la plaine, où alors la lumière se transforme de la manière la plus plaisante en des milliers de petits casques et de petites pointes de lances. Voilà qui est extraordinaire; bien des gens ne peuvent s'empêcher d'y porter leurs doigts grossiers; alors tout disparaît aussitôt. Et le docteur de s'écrier, en gonslant ses joues creuses et se penchant sur la carte : « La sotte servante! En nettoyant la chambre, elle a encore répandu sur la carte du sable dont les grains brillent maintenant à la lumière. Le cabinet d'un savant doit être tenu fermé comme la cellule d'un moinc. » A ces mots l'œil du docteur devient humide, ce qui arrive toujours quand il parle de la vie du clostre. Il reste l'index fixé sur un endroit de la carte dans le voisinage de Gleenarvon, où l'on ne voit plus aujourd'hui que la mer; si on lui demande une explication, il ne répond que ces mots à voix basse : « Ici vivaient autrefois les moines de Glee-narvon, qui jouissent aujourd'hui de la faveur de servir Dieu dans la solitude et les profondeurs de la mer. »

Parmi les visiteurs du docteur, il y en avait peu que ces paroles n'ébranlassent pas et qui ne désirassent connaître la chose à fond; mais la bouche de Jonathan restait muette.

Par une soirée d'automne, obscure et orageuse, un étranger arriva par la voiture ordinaire à une heure avancée, et descendit dans l'unique hôtellerie de la petite ville. C'était un homme taciturne, un de ceux qui, en voyage, n'aiment ni à parler eux-mêmes ni à entendre parler; sa seule question fut où demeurait le docteur Jonathan. Le garçon de l'auberge lui ayant déclaré qu'il était prêt à lui montrer le chemin, il disparut avec lui dans l'obscurité de la nuit.

Assis au coin du feu dans sa petite chambre, le docteur écoutait le bruit d'un vent d'orage qui résonnait à son oreille comme des voix du bon vieux temps, lorsque l'étranger entra. Leur conversation ne tarda pas à tomber sur la vieille carte d'Ecosse. Il fallait qu'il y eût dans le nouveau venu quelque chose qui bannit toute timidité et toute désiance de l'ame de Jonathan Oldinby, car il s'entretint avec lui comme il ne le faisait avec personne : il lui parla du temps où les moines de Gleenarvon vivaient en paix dans leur clostre sur la pointe du rocher au bord de la mer, avant les novateurs rapaces qui se déchainèrent contre l'autel catholique. Puis il s'approcha de la carte et dit à l'étranger avec sa manière habituelle : « Ne voyezvous donc pas le cloître tel qu'il était aux jours de sa splendeur? » Et ce fut une apparition surprenante; l'écueil solitaire du rivage s'éleva sur le papier, surmonté du cloître avec ses tours et ses murailles sacrées; une troupe d'hommes pieux, en costume de pèlerins et en froc, s'agitait lentement au fond de la vallée. Ils gravissaient la montagne en chantant; le son de la petite cloche de matines se faisait entendre : le calme religieux du dimanche planait sur la terre et sur la mer, comme aux jours qui ne

L'étranger jeta des yeux avides sur la carte, puis il tira un rouleau de sa poche, avec une lenteur mêlée d'hésitation, et, l'ouvrant avec gravité:

- Vous ne me racontez là rien que je ne sache, dit-il au docteur. Lorsque, après la mort de Jacques V, les autels surent profanés par l'hérésie, lorsque déjà les pieux moines de Kinnairhead, contraints par les menaces et le martyre, avaient abandonné Dieu el ses saints, les frères de Gleenarvon priaient encore dans leurs cellules, car Dieu tenait leurs yeux fermés, asin qu'ils ne vissent pas les sammes qui dévoraient autour d'eux le monde souillé de péchés. Cependant le prieur n'ignorait pas le danger qui menaçait, son âme tremblait que le redoutable incendie n'atteignit aussi la maison du Seigneur, bâtie sur la pointe la plus déserte, la plus cachée et la plus éloignée de l'île. Inondé des larmes de la piété fervente, il priait le ciel d'éloigner un pareil malbeur. Il vit en songe un ange qui s'élevait du fond de la mer, le visage empreint d'effroi. Sa poitrine n'était pas encore sortie de l'eau, et déjà sa tête atteignait les nues; les tempêtes déchaînées dans les airs agitaient sa chevelure en désordre. Son haleine ressemblait au bruissement des vagues contre les écueils voisins; il déploya deux ailes immenses qui ombragèrent la surface des eaux à perte de vue, et, s'avançant plus pr**ès, il couvrit d**e **ses** ail**es la** petite église de la pointe du rocher, comme une poule cache ses poussins aux serres de l'aigle qui fond sur eux avec impétuosité du haut des airs. Après cette apparition, le calme descendit dans le cœur du vieux prieur; il ordonna une *prière qui* dura quarante jours, et, ce temp**s**  écoulé, le cloître de Gleenarvon disparut de la surface de la terre; nul mortel ne l'a revu.

— Nul mortel né l'a revu? reprit le docteur à voix basse; cependant, cependant je l'ai vu!

L'étranger se croisa les bras.

— Le Seigneur a préparé pour lui et pour les siens, dit-il, une place qu'aucun pied indiscret ne doit fouler, qu'aucune main rapace ne doit toucher!

Il montra le rouleau qu'il avait déployé sur la table. La carte de Jonathan était étrange et merveilleuse, mais celle de l'étranger plus merveilleuse encore. On pouvait à peine comprendre comment il se faisait que, plus on considérait la surface bleu foncé qui paraissait peinte sur le parchemin et représentait la mer, plus elle devenait claire et transparente; à tel point que l'œil finissait par pénétrer, avec surprise, jusqu'au fond des flots, dont le lit antique laissait apercevoir ses merveilles perdues et les trésors qui y sont ensevelis depuis des siècles.

Non loin de la baie de Gleenarvon, se trouvait un bois sombre formé de roseaux et de grands arbustes de mer. Une seule lumière brillait dans la solitude de cette forét m**arine.** Elle sortait des lucarnes d'une chapelle : là était le cloître submergé, là priaient l**es frères** miraculeusement sauvés, de là un son lèger parcourait toute l'étendue de la mer et s'élevait jusqu'à la surface : c'était le chant des moines de Gleenarvon. Le docteur et l'étranger regardaient fixement ces merveilles. **Ua** silence religieux régnait dans la chambre; puis il sembla que ce chant plaintif et miraculcux s'élevait. Il devenait clair et plaintif, au point que les habitants de la rue étroite l'entendirent aussi; au bout d'un instant il se perdit peu à peu dans les airs, les lumières s'éleignirent. Le garde criait minuit....

III. Il n'était pas facile de voir une créature plus misérable que Tibb Rothhaar. C'était un gaillard d'une crue démesurée en longueur, qui portait une veste de marinier en lambeaux, un pantalon dans le même état et un chapeau déchiré. La nature n'avait placé dans son cerveau étroit que la dose de raison rigoureusement nécessaire pour qu'il pût se distinguer des chiens de mer. Les pécheurs de la rive voyaient dans Tibb un être à qui il était permis de se montrer stupide au delà de toutes les bornes. On lui passait tout, car on savait que son apport d'intelligence dans l'examen des choses était déterminé d'une manière fixe et invariable.

De même que les héros ne peuvent se dispenser d'accomplir des faits dignes d'admiration, de même Tibb était contraint de faire tous les jours une infinité de culbutes sur le rivage, et de s'endormir le soir, accablé de fatigue. Il n'avait ni occupation ni vie régulière; mais, se tenait-il caché quelques jours, il semblait qu'il manquât quelque chose à tout le monde.

Le lendemain du jour où l'étranger avait rendu visite au docteur Jonathan Oldinby, à Gleenarvon, Tibb sortit en rampant de la caverne qui était le lieu ordinaire de son sé-

158

iour: il s'esquiva avec circonspection et se rendit à l'habitation du pasteur, où il raconta comment il avait vu, pendant la nuit, le docteur et un étranger (qui ne pouvait être que le moine de la mer) se promener sur le rivage et descendre enfin dans l'eau, d'où ils n'étaient pas encore sortis. Cette nouvelle cirala; le pasteur ne négligea rien pour la répandre le plus possible. Depuis longtemps le docteur était pour lui un objet d'envie. Depais que le savoir de M. Jonathan était devenu si célèbre dans la contrée, personne ne paraissait plus chez lui pour admirer sa collection de produits marins; la susceptibilité **le l'honorable pas**teur était telle qu'il allait psqu'à suspecter les sentiments de M. Oldaby et qu'il le déclarait partisan secret du papisme et de la sorcellerie.

MOI

La tradition généralement répandue du doltre submergé, du moine qui se promenait antour, et qui avait habitude d'apparaître une **his l'an, lui servait tou**t particulièrement à pronver ce qu'il avançait. Il conseillait donc aux jeunes gens de se boucher les oreilles quand, par un temps calme, les chants de la esse du diable s'élevaient jusqu'à la surface de l'eau pour tromper les âmes. Il était dans l'use de terminer ses exhortations en ces

termes :

· Il viendra, le jour où la vraie foi dispanitra de nouveau de notre fle, alors le dia-**Ne fera ressortir son** cloftre du fond de la mer et le rétablira impudemment sous les yeux de tout le monde. Priez avec moi, afin que ce jour soit éloigné, et tenez-vous en parde contre les brebis perdues, qui sont déjà

à moitié dans les griffes de Satan.

Malgré son respect pour tout ce qui sortait de la bouche de son maltre, Anna, la ménagere, ne l'entendait pas volontiers tenir ces discours, fermement convaincue que le moine de la mer se vengerait un jour des calomnies lancees contre le cloftre. Maintenant surtout il **fallait us**er de précaution, car c'était le temps où le frère revenant faisait sa tournée. La nouvelle de Tibb ne laissait pas que de la tranquilliser un peu : elle espérait qu'on en serail quitte pour l'enlèvement du docteur, et que, cette fois, son maître serait à l'abri ce loute persécution; mais, par contre, elle portait un œil d'autant plus sévère sur tout ce qui arrivait à la cuisine ou dans le mé-

**La pot se brisait-il ou un rôti tombait-il** a fen, c'était nécessairement la faute du **moine ; car quelle ma**ison , dans le **v**illage et dans la ville de Gleenarvon, le diable devaitil voir avec plus de dépit qu'il ne voyait la icane? Aussi n'y avait-il nulle part autant de souris que dans l'office d'Anna, et ne se contraient-elles nulle part aussi effrontées. Assi ne voyait-on nulle part autant d'arairaées filer leurs lacs que dans les coins des kaétres du cabinet d'étude du pasteur, et enfin c'était la seule raison qui faisait éculer si vite à la ménagère une paire de pantoufles loctes neuves. Tout cela n'arrivait que parce **ene son maitre était sur un** mauvais pied avec les moines de Gleenarvon. Souvent, en

effet, elle désirait que cet homme honorable se relâchât un peu, rien qu'à cause des araignées et des souris, de la sévérité avec laquelle il poursuivait le cloître et le docteur Jonathan Oldinby; mais elle n'osait jamais le lui témoigner tout haut.

Cependant le docteur n'avait pas disparu pour toujours; il reparut à Gleenarvon au bout de quelque temps, et rien n'était changé à sa manière accoulumée. On ne remarquait en lui rien, absolument rien d'extraordinaire; au contraire, ses yeux, ombragés par son large chapeau à bords retroussés, lançaient des regards plus sereins, plus gracieux qu'autrefois ; la promenade au fond de la mer paraissait l'avoir rafraichi, comme un tour hors des portes de la ville rafraichit d'autres personnes. Les étrangers accouraient de nouveau pour le visiter, et la chambre du pasteur était délaissée derechef; on traitait même ce dernier de calomniateur qui avait voulu ravaler la réputation bien méritée du docteur. L'inquiétude et la colère d'Anna allaient toujours croissant, car le pasteur tonnait plus vivement que jamais; l'on disait en même temps que le moine redoutable s'était montré dans le voisinage de la maison pas-torale, et, pour surcroit, Tibb Rothliaar disparut tout à coup.

IV. Trois lunes s'étaient écoulées depuis la disparition de Tibb lorsqu'on frappa un matin à la porte de l'habitation du pasteur. Anna ouvrit; un jeune homme richement velu et de la plus noble contenance entra. La ménagère voulut appeler le pasteur, mais l'étranger lui sit signe de rester ; en même temps il lui saisit la main avec un sourire mystérieux d'une nature toute particulière. Anna, lui dit-il après un instant de silence, pourquoi cet air étrange? Ne voulez-vous pas recevoir les coquillages que, suivant ma coutume, j'ai ramassés pour vous sur le ri-

Anna tomba à genoux ; elle se couvrit le visage de ses deux mains et balbutia: —Dieu me soit propice l c'est Tibb Rothhaar qui, lout changé, est maintenant devant moi !

- Pardon, monsieur! reprit-clle; mais comment pouvez-vous savoir qu'autrefois vivait ici un jeune mendiant qui apportait tous les jours à mon maître des coquillages du bord de la mer?

-Anna, dit l'étranger, soyez discrète, et je vous dirai que je suis ce même Tibb Rothhaar qui disparut, il y a trois lunes. J'ai passé ce temps chez les moines de Gleenarvon; et ils m'ont rendu aussi sage, aussi prudent, aussi riche que j'étais précédemment imbécile, fou et misérable. — Dieu les en récompense!

Dès les premiers mots de ce discours, Anna avait poussé un cri et voulait suir; mais Tibb la retint. Il tira un petit coffret de sa poche, et, lorsqu'il l'ouvrit, les plus helles perles et les plus magnifiques coraux brillèrent aux yeux de la ménagère.

Prenez cela, lui dit-il, cette fois les coquillages que j'apporte sont plus précieux qu'à l'ordinaire ; gardez-les pour vous. Quittez le pasteur envieux et gardez-vous de parler mal des moines de Gleenarvon, car, bien qu'ils aient le cœur rempli de douceur et de patience, ils finissent cependant à la longue par punir.

· A l'aspect du cadeau, des larmes brillèrent

dans les yeux de cette femme.

— Qui que vous soyez, s'écria-t-elle, vous portez le bon cœur de Tibb. Oui, Tibb Rothhaar avait un excellent cœur; les gens ici l'ont traité comme un chien, mais je disais toujours: Soyez raisonnables et laissez ce garçonen repos; on peut encore attendre quelque chose de lui, car il a un bon cœur. Voilà, monsieur, quels furent toujours mes sentiments à l'égard de Tibb: ils sont encore les mêmes aujourd'hui. Maintenant, dites-moi, de grâce, où vous avez vu ce bon jeune homme et comment vous l'avez trouvé.

— Anna, s'écria l'étranger d'un ton sérieux, quand je vous jure que Tibb Rothhaar est devant vous, ne soyez pas assez folle pour douter plus longtemps de mes

paroles.

—Hélas! reprit la ménagère, ainsi il est donc vrai? Vous êtes tombé dans les griffes du moine de la mer, et c'est l'or de l'esprit malin que vous m'offrez? Allez, je ne vous

aurais pas cru si méchant.

Tibb eut de la peine à la tranquilliser. Lorsqu'il y fut parvenu, elle le questionna longuement sur l'état des choses au fond de la mer, mais Tibb, contrairement à son habitude de raconter tout ce qui lui passait par la tête, se posa les doigts sur la bouche.

—Je vois bien, Rothhaar, poursuivit Anna, que vous êtes devenu sage, prudent et riche. Si ce n'est pas l'ouvrage du démon, louons-en donc les pieux moines de Gleenarvon; mais dites-moi seulement: n'y at-il pas de femmes là-bas?

Tibb la menaça du doigt, et elle tourna la tête avec effroi, craignant déjà que le moine de la mer, avec sa longue barbe couleur d'eau, ne la regardat par-dessus les épaules.

Le changement merveilleux qui s'était opéré dans le garçon imbécile ne pouvait pas demeurer longtemps un secret. Anna, qui affirmait n'avoir jamais caqueté de sa vie, caqueta pour la première fois en cette circonstance, car la chose était réellement trop importante. On se chuchotait à l'oreille que c'était Tibb Rothhaar: mais Anna ne parlait que de sir Tobias, et elle racontait qu'il avait déjà acheté dans le voisinage la belle propriété du baronet endetté, et que ce ne serait pour lui qu'une bagatelle d'acquérir la ville de Gleenarvon tout entière, s'il en avait la fantaisie.

Cet événement valut un crédit tout particulier aux moines de la mer. Dans le village, toute famille qui comptait dans son sein un gaillard à peu près capable de rivaliser en stupidité avec le Tibb Rothhaar d'autrefois, croyait déjà avoir les moines pour amis. L'instant où le jour et la nuit se disputent la domination, où le brouillard enveloppe la mer et les rochers voisins, où les vagues restent muettes au pied des écueils, fut considéré de tout temps comme le moment le plus favorable pour adresser ses demandes au moine de la mer. Il était dans l'usage de se montrer alors dans un coin retiré de la baie et de recevoir, pour ainsi dire, des visites.

Autant cette partie du rivage était ordinairement déserte, autant on voyait fréquemment aujourd'hui s'y promener des groupes silencieux qu'un même but y réunissait et dont chacun tâchait d'obtenir des moines bienveillants quelque chose pour soi et pour les siens. Mais les moines restaient sourds à toutes ces démarches; peut-êtro attendaient-ils que le disciple à qui ils devaient une leçon se présentât. En effet, ce disciple

ne se fit pas attendre longtemps.

Le pasteur, bien changé, ne se déchainait plus comme auparavant contre les moines et contre le docteur Jonathan; il déclarait même que le pauvre Rothhaar n'était redevable de son esprit et de ses trésors qu'à la seule puissance des bons esprits. Du reste, les sentiments qu'il affichait n'étaient nullement sérieux chez lui. Les richesses de Tibb avaient gagné son cœur; il lui importait peu qu'il les dût au diable ou au ciel, elles étaient à lui et il pouvait maintenant mener la vie la plus commode et la plus délicieuse.

— Hé, hé, se disait l'honorable pasteur, si les moines ne veulent autre chose qu'un homme qui les débarrasse d'une partie des vieux trésors dont ils ne tirent aucun parti, je puis les accommoder. Je n'aurais pas cru qu'ils fussent aussi braves gens, ces habitants de là-bas!

Sous l'influence de ces réflexions, il se prépara à faire sa visite aux moines de Gle-enarvon. Il ne doutait nullement qu'ils ne le reçussent bien, car il avait rétracté de la manière la plus solennelle tout le mal qu'il avait dit d'eux antérieurement; cependant il sentit un petit frisson courir par tous ses membres lorsqu'arriva le jour fixé qu'il considérait comme le plus favorable pour l'exé-

cution de son entreprise.

Sans même dire un seul mot d'adieu à Anna, qui était précisément occupée dans le corridor, il passa à côté d'elle, gagna la porte et sortit. Il atteignit d'un pas inquiet le rivage entièrement désert ce soir-là; la mer était couverte de brouillards; on ne voyait plus à dix pas devant soi, les vagues mugissaient sourdement de l'autre côté des rochers dont elles battaient les pieds, les eaux étaient calmes au milieu de la baie, et les accords des voix qu'à travers l'obscurité on entendait s'élever dans leur sein faisaient frissonner. Le pasteur s'était assis sur une pierre au bord de la mer; le vent enflait son manteau et faisait voler ses cheveux rares et en désordre par-dessus les bords de son chapeau profondément enfoncé. Dans cette solitude, loin de tout voisinage humain, il sentait le découragement se glisser dans son cœur; il regrettait presque sa résolution précipitée, et il était sur le point d'y renoncer. lorsqu'il entendit derrière lui un bruit qui le porta à se lever rapidement. L'effroi s'eme lui quand il se vit face à face avec nense corps nébuleux semblable à un et enveloppé dans un froc gris. La géant surpassait les rochers du risa barbe, semblable à la chute d'un fougueux, descendait jusque dans la 'eau cachait encore ses pieds et une de son froc. Une voix aussi étrange **i effroyable que** l'apparition tout enrononça ces mols:

: L'ai déjà entendu trois nuits successois le bienvenu; donne-moi la main, te conduise chez nous.

**asteur tremblant** de to**us** ses membres mbé à genoux. Il aurait volontiers fuite, mais il était trop tard, il voyait n de l'esprit au-dessus de sa tête. Une : le consolait pourtant, c'est qu'il ne sait rien d'hostile ni dans sa mine ni es paroles. Quelques instants après il tit saisir par le corps ; il jeta encore ard sur la rive paisible et sûre, puis il ut dans le brouillard de la nuit.

s'était pas encore tellement accoutumé rveilleux que la circonstance de voir eur enlevé par les esprits n'excitât une e surprise. Car Anna ne douta pas un t qu'il n'en eût été ainsi ; on avait urs trouvé le chapeau de l'honorable ir sur le rivage dans un endroit solide la baie, et que pouvait-on en consi ce n'est que les esprits vindicatifs et enfin saisi leur victime? Mais qu'ils at avoir de l'empire sur un homme qui sait si cordialement toutes les richesses onde! voilà ce qui surpassait la conn d'Anna. Elle sit ce qu'il y avait de age en pareille occurrence, elle atten-Miemment ce qui s'en suivrait. Trois s'étaient écoulées, lorsque veillant la dans la maison déserte du pasteur.

entendit un faible coup sur la porte, et oix bien connue qui lui dit:

Ouvrez, Anna! la nuit est fraiche et roid l

Que tous les bons esprits soient loués ! a Anna en ouvrant la petite fenêtre et percevant dehors le pasteur sans chaet les genoux tremblants. Vous voici enfin de retour? Hélas! pendant les lunes de votre absence, je suis presque e d'inquiétude pour vous!

pasteur la considéra avec de grands - Que parlez-vous de trois lunes, :? Engourdi par le brouillard malfai-, j'ai dormi une heure, une petite heure

e rivage.

Hélas I monsieur, que dites-vous? vous bien resté trois lunes; les moines vous retenu trois lunes chez eux, comme ils ent retenu Tibb Rothhaar!

Eh bien, s'écria le pasteur, puisqu'il st ainsi, je l'avouerai ; j'ai été chez eux

as; mais zilence absolu l

· Hélas ! mon cher maître, vous voulez : vons taire aussi, vous voulez donc, à emple de ce sournois de Tibb, ne rien montrez-moi au moins les trésors que vous avez reçus.

Le pasteur trépigna de colère et de dépit. - Des trésors? s'écria-t-il, je voudrais que tu les eusses, vieille sorcière, et que tu fusses avec eux au fond de la mer, d'où je

viens d'arriver.

Anna se couvrit le visage de ses deux mains. Au même instant on frappa à la fenêtre, et le moine de la mer apparut dans l'appartement. Le pasteur et sa ménagère s'enfuirent dans un coin de la chambre. -Songe à ton serment, ou je te change en poisson muet! dit une voix sourde.

Pas une parole ne sortit des lèvres du pasteur, de la nuit ni de tout le jour sui-

Sa position était misérable. Les gens trouvaient qu'il s'était opéré en lui un changement diamétralement opposé à celui qu'avait subi Tibb Rothhaar. Celui-ci ne disait pas non plus comment les moines s'étaient conduits à son égard; mais il était devenu un homme spirituel et sensé, de fort stupide qu'il était auparavant, tandis que le pasteur semblait avoir laissé au fond de l'eau sa sagesse d'autrefois. Il ne faisait plus que se promener d'un air réveur, et on finit par le destituer de sa place, à cause de ses étranges discours et de sa conduite inconcevable. Anna était si chagrine de ce changement qu'elle prit la résolution de ne négliger aucun moyen d'apprendre ce qui était arrivé à son pauvre maltre dans le cloît**re** des moines de Gleenarvon.

Un jour elle entra dans le cabinet de travail du pasteur; l'infortuné était tellement enfoncé dans ses réveries qu'il ne l'aperçut pas. Elle portait des poissons dans un baquet qu'elle posa à terre. A peine le pasteur eut-il remarqué les poissons, qu'il se leva avec précipitation en s'écriant :

· Emportez-les , Anna! ne voyez-vous donc pas comme ils dressent leurs têtes vers moi, comme ils me regardent? Ils veulent m'avoir au milieu d'eux, comme au fond de la mer, afin que je leur chante encore la

- Eh! mon cher maltre, s'écria Anna, vous avez donc chanté la messe là-bas, et

même à de misérables poissons?

- Hélas l'oui, reprit le pasteur en gémissant; la cupidité m'a fait descendre chez les esprits ; ó quels êtres hideux mon œil à vus! Dites, poursuivit Anna, mon cher

maitre!

Le pasteur voulut parler, lorsque tous les poissons ensemble s'agitèrent vivement dans le baquet et que l'un d'eux sauta en l'air. Le visage du pasteur devint pâle; ses yeux roulèrent dans leur orbite, sa langue balbutia, et, semblable à un possédé, il s'écria, eu s'adressant aux poissons :

- Eh bonjour! frère ministre; viens-ta me mettre la chape? Donne! donne! il est temps, car le public est dans l'attente!

A ces mots il s'était penché sur le baquet. Un coup assez fort contre la fenêtre se fit à votre fidèle servante? S'il en est ainsi, e entendre, et au même instant le pasteur displus nager dans le baquet. Elle tomba à genoux, joignit les mains et sanglota tout haut:

-Ainsi, monsieur, vous étes devenu poisson! Hélas! que diront les gens du village! Paraissez, mon cher maître, paraissez et redevenez ce que vous étiez auparavant.

Mais aucune réponse aux lamentations d'Anna ne sortit du baquet; seniement un poisson plus gros que les autres leva la tête et la considéra avec des yeux remplis de tristesse. Elle voulut le prendre, mais il lui glissa rapidement des mains. Sa couleur dif-férait un peu de celle des autres; on l'aurait dit enveloppé dans un froc gris. Huit jours durant, Anna garda le baquet jour et nuit, espérant toujours que son maître en sortirait; cependant, comme les poissons paraissaient languir tous ensemble, elle prit enfin la résolution de les reporter à la mer. Elle resta longtemps sur le rivage, sans pouvoir se décider à laisser le malheureux pasteur métamorphosé glisser dans l'immensité, où probablement elle ne le reverrait de sa vie; enfin elle renversa le vase d'un coup rapide; et les poissons partirent et disparurent sans laisser la moindre trace.

On se racontait encore, après de longues années, la tradition de Tibb Rothhaar, que les moines de Gleenarvon ont rendu sage et riche, et du mauvais pasteur qu'ils ont changé en poisson. Mais Anna n'a jamais mangé de poisson depuis, dans la crainte qu'un hasard malheureux ne lui fit manger son ancien maître.

Tous ces événements n'altérèrent en rien la tranquillité habituelle du docteur Jonathan Oldinby. La fin tragique de son ennemi le plus acharné ne fit même aucune impression sur son âme. On dit que le mystérieux étranger l'a encore visité souvent; que tous deux sont restés des heures entières devant leurs cartes magiques déroulées; qu'ils ont encore ca souvent des entretiens étranges sur les merveilles du fond de la mer, et qu'ils ont pensé aux temps où le service divin régnait pur de toute profanation, et où les moines de Gleenarvon priaient encore dans leur cloître sur la pointe du rocher.

MOIS. Divinités de chaque mois chez les hoaïens. — Junon présidait au mois de jf anvier ; Neptune, à février; Mars, au mois qui porte son nom; Vénus, au mois d'avril; Phébus, au mois de mai; Mercure, au mois de juin ; Jupiter, à juillet; Cérès, au mois d'août; Vulcain, à septembre; Pallas, au mois d'octobre; Diane, à novembre; Vesta, à décembre.

Anges de chaque mois, selon les cabalistes. Janvier est le mois de Gabriel; sévrier, le mois de Barchiel; mars, le mois de Machidiel; avril, le mois d'Asmodel; mai, le mois d'Ambriel; juin, le mois de Muriel; juillet, le mois de Verchiel; août, le mois d'Hamaliel; septembre, le mois d'Uriel; octobre, le mois de Barbiel; novembre, le mois d'Adnachiel ; décembre, le mois d'Hanaël.

Démons de chaque mois. Janvier est le mois de Bélial; février, le mois de Léviathan;

parut, et Anna vit avec effroi un poisson de ? mars, le mois de Satan; avril, le mois d'Astarté; mai, le mois de Lucifer; juin, le mois de Baalberith; juillet, le mois de Belzébuth; 🔬 août, le mois d'Astaroth ; septembre , le mois de Thamuz; octobre, le mois de Baal: novembre, le mois d'Hécate; décembre, le mois de Moloch.

> Animaux de chaque mois. La brebis est consacrée au mois de janvier; le cheval, au mois de février ; la chèvre, au mois de mars; le bonc, au mois d'avril; le taureau, au mois de mai ; le chien, au mois de juin ; le cerf, au mois de juillet; le sanglier, au mois d'août; l'âne, au mois de septembre; le loup, au mois d'octobre; la biche, au mois de novembre; le lion, au mois de décembre.

Oiseaux de chaque mois. Le paon est consacré au mois de janvier ; le cygne, au mols de sévrier; le pivert, au mois de mars; la colombe, au mois d'avril; le coq, au mois de mai; l'ibis, au mois de juin; l'aigle, ad mois de juillet; le moineau, au mois d'août; l'oie, au mois de septembre ; la chouette, au mois d'octobre; la corneille, au mois de novembre; l'hirondelle, au mois de décembre.

Arbres de chaque mois. Le peuplier est l'arbre de janvier; l'orme, de février; le noisetier, de mars; le myrte d'avril; le laurier, de mai; le coudrier, de juin; le chêne, de juillet; le pommier, d'août; le buis, de septembre; l'olivier, d'octobre; le palmier, de novembre; le pin, de décembre.

MOISE. Le diable, selon les uns, un imposteur, selou les autres, pour induire en erreur le peuple juif, prit la figure de Moisé en 434. Il se présenta aux Israélites de l'Ile de Candie, leur disant qu'il était leur ancien libérateur, ressuscité pour les conduire une seconde fois dans la terre promise. Les Israélites donnèrent tête baissée dans le piége: ils se rassemblèrent des diverses contrées. Quand tout fut prét pour le départ de l'île, l'armée du peuple juif se rendit au bord de la mer, dans la persuasion qu'on allait la passer à pied sec. Le diable, riant sous cape, conduisit les cohortes jusqu'au rivage. La confiance de ces gens était si grande, qu'ils n'attendirent pas que leur conducteur eut fait signe à la mer de se fendre : ils se jetèrent en masse au miliéu des flots, certains qué les flots se retireraient sous leurs pas; malheureusement la verge de Moïse n'était pas là; plus de vingt mille Juiss se novèrent, diton, en plein jour, et le faux Moïse ne se trouva plus.

Les Orientaux ont fait beaucoup de contes

singuliers sur Moïse.

Cent trente ans après l'établissement des Juis en Egypte, le roi Pharaon, disent-ils, ayant vu en songe une balance et une main qui pesait tous les Egyptiens dans un des bassins, et dans l'autre un petit enfant juif qui se trouvait plus pesant que tout son royaume, en conclut qu'il devait craindre pour sa puissance ; et, sur la foi des devins du pays, il ordonna aux sages-femmes d'exterminer tous les enfants m**áles** ; mais Die**u** permit que Moïse fût soustrait à cet or**dre** barbare. Sa mère l'exposa sur les bords du

où il fut découvert par la fille du roi qui signait dans ce fleuve : elle le fit nourrir séopta pour son fils, quoiqu'elle ne fût t mariée.

araon ayant pris une seconde femme, etit Motse, qui se trouvait à la noce, a couronne du roi sur sa tête: ce qu'un zien nommé Balham ayant vu, il avertit i de se garder de cet enfant, qui pourbien être celui qu'il avait vu en songe. pourquoi on allait le tuer, torsque Dieu ya l'ange Gabriel, qui se déguisa en lisan et sauva le petit Motse, en disant ne fallait pas faire périr un innocent l'était pas encore dans l'âge de discré-

l'épargna donc cette fois; mais à quinze l fut obligé de fuir la colère du roi, qui : encore ordonné de lui trancher la : le bourreau le frappa, mais Dieu gea sur-le-champ le cou de Moïse en me de marbre, et l'ange Michel le cont hors des frontières de l'Egypte. Après : parcouru l'Ethiopie et le pays de Ma-, Dieu ordonna à Moïse d'aller faire des cles à la cour 1). Il partit donc : arrivé gypte avec son frère Aaron, ils entrè-dans le palais de Pharaon, dont la porte gardée par deux énormes lions : Moïse loucha de sa verge, et les denx lions blement prosternés léchèrent ses pieds. oi étonné fit venir ces étrangers en prée de ses magiciens, et ce fut à qui serait lus de miracles. Ce fut alors que Moise rit toute l'Egypte de poux jusqu'à la cur d'une coudée, et qu'il envoya chez abitants des lions, des loups, des ours, tigres, qui mangeaient les enfants; on sait par les saintes Ecritures les autres s de l'Egypte, qui sont les vraies. Moise a ensuite la mer Rouge à pied sec. Dieu stit à l'âge de cont-vingt ans, de se prér à la mort. Alors le mauvais ange aël l'assista, se réjouissant de pouvoir orter son ame en enfer; mais Michel le ange accourut aussitot et se mit à rer : « Ne te réjouis pas tant, méchante , dit le bon ange au mauvais ; Moïse va rir, mais nous avons Josué à sa place. » tot il mourut, et son âme fut enlevée · le ciel, malgré les efforts des mauvais

a donné aussi chez les rabbins une taille names à Moïse: il était petit cependant, at-ils, à côté d'Og, qu'il combattit. Og, roi asan, était un de ces anciens géants qui ent vécu avant le déluge; il s'en sauva entant sur le toit de l'arche où étaient et ses fils. Noé lui fournit de quoi se mir, non par compassion, mais pour faire aux hommes qui viendraient après le ge quelle avait été la puissance de Dieu aterminant de pareils monstres. Dans nerre qu'il fit aux Israélites, il avait enue montagne large de six mille pas rla jeter sur le camp d'Israël, et pour ser toute l'armée d'un seul coup; mais

Dieu permit que des fourmis creusassent la montagne dans l'endroit où elle posait sur sa tête, en sorte qu'elle tomba sur le cou du géant, et lui servait comme de collier. Ensuite ses dents s'étant accrues extraordinairement, s'enfoncèrent dans la montagne et l'empéchèrent de s'en débarrasser; de sorte que Moïse, l'ayant frappé au pied, le tua sans peine. Si l'on en croit les rabbins, ce géant était d'une si énorme stature, que Moïse, haut de six aunes, prit une hache de la même hauteur, et encore fallut-il qu'il fit un saut de six aunes de haut, pour parvenir à frapper la cheville du pied de Og.

MOKISSOS, génies révérés des habitants de Loango, mais subordonnés au Dieu suprême. Ils pensent que ces génies peuvent les châtier et même leur ôter la vie s'ils ne sont pas fidèles à leurs obligations. Lorsqu'un homme est heureux et bien portant, il est dans les bonnes grâces de son mokisso. Estil malade ou éprouve-t-il des revers, il attribue cette calamité à la colère de son génie. Ces peuples donnent le même nom à leur souverain, auquel ils croient une puissance divine et surnaturelle, comme de pouvoir faire tomber la pluie et d'exterminer en un instant des milliers d'hommes, etc. Les mokissos sont des figures de bois qui représentent ou des hommes grossièrement faits, ou des quadrupèdes, ou des oiseaux. On leur offre des vœux et des sacrifices pour les apai-

ser. Voy. FÉTICHES.

MOLOCH, prince du pays des larmes, membre du conseil infernal. Il était adoré par les Ammonites, sous la figure d'une statue de bronze assise dans un trône de même métal, ayant une tête de veau surmontée d'une couronne royale. Ses bras étaient étendus pour recevoir les victimes humaines: on lui sacrifiait des enfants. Dans Millon, Moloch est un démon affreux et terrible couvert des pleurs des mères et du sang des en-

fants.

Les rabbins prétendent que, dans l'intérieur de la statue du fameux Moloch, dieu des Ammonites, on avait ménagé sept espèces d'armoires. On en ouvrait une pour la farine, une autre pour les tourterelles, une troisiéme pour une brebis, une quatrième pour un bélier, la cinquième pour un veau, la sixième pour un bœuf, la septième pour un enfant. C'est ce qui a donné lieu de confondre Moloch avec Mithras, et ses sept portes mystérieuses avec les sept chambres. Lorsqu'on voulait sacrifier des enfants à Moloch, on allumait un grand feu dans l'intérieur de cette statue. Mais afin qu'on n'entendit pas leurs cris plaintifs, les prêtres faisaient un grand bruit de tambours et d'autres instruments autour de l'idole. Voy. Mystères.

MOMIES. Le prince de Radziville, dar s son Voyage de Jérusalem, raconte une chore singulière dont il a été le témoin. Il avait acheté en Egypte deux momies, l'une d'horeme et l'autre de femme, et les avait enferméss secrètement en des caisses qu'il fit mettre

dans son vaisseau lorsqu'il partit d'Alexandrie pour revenir en Europe. Il n'y avait que lui et ses deux domestiques qui sussent ce que contenaient les caisses, parce que les Turcs alors permettaient difficilement qu'on emportat les momies, croyant que les chrétiens s'en servaient pour des opérations magiques. Lorsqu'on fut en mer, il s'éleva une tempéte qui revint à plusieurs reprises avec tant de violence, que le pilote désespérait de sauver le navire. Tout le monde était dans l'attente d'un naufrage prochain et inévitable. Un bon prêtre polonais, qui accompagnait le prince de Radziville, récitait les prières convenables à une telle circonstance; le prince et sa suite y répondaient. Mais le prêtre était tourmenté, disait-il, par deux spectres (un homme et une femme) noirs et hideux, qui le harcelaient et le menaçaient. On crut d'abord que la frayeur et le danger du naufrage lui avaient troublé l'imagination. Le calme étant revenu, il parut tranquille; mais le tumulte des éléments reparut bientôt; alors ces santômes le tourmentèrent plus fort qu'auparavant, et il n'en fut délivré que quand on eut jeté les deux momies à la mer, ce qui sit en même temps cesser la tempête (1). »

Ajoutons que de nos jours les marins du Levant conservent cette opinion que les momies attirent les tempétes, et on ne peut les

embarquer qu'à leur insu.

On a fait des momies un médicament. Au xii siècle ( nous empruntons ce passage à une notice publiée dans le Bien Public), un juif nommé Umazar, natif d'Alexandrie, recommandait la momie dans les cas de blessures graves. On assure que le bitume et l'asphalte contenus dans les momies remédiaient activement au relâchement des nerss. et que, dans les maladies, ils faisaient sortir du corps le sang vicié. Le succès grandissant outre mesure, il se rencontra des Juiss qui résolurent de mettre à profit cette bizarre circonstance. Ils faisaient raffe de tous les cadavres qu'ils pouvaient trouver, suppliciés, pestiférés, noyés et tous autres; leur remplissaient d'asphalte la tête et les entrailles, leur faisaient des incisions aux membres, et les liaient étroitement. Cela fait, ils les exposaient à un brûlaut soleil, et, après quelques jours de desséchement, ces cadavres devenaient de superbes momies qui auraient mis en défaut l'œil le plus expert. Ils en eurent un débit considérable.

Guy de la Fontaine, médecin du roi de Navarre, voyageant en Egypte, rencontra celui de tous les juiss qui faisait ce commerce le plus en grand, et demanda à voir sa collection de momies. Celui-ci accéda sans peine à sa prière et le mena voir une série de corps entassés les uns sur les autres. Le digne médecin lui adressa alors une foule de questions, pour savoir quel degré de confiance il pouvait ajouter à ce que les anciens avaient écrit sur le mode de traitement et de sépulture des corps qui étaient réduits à l'état de

momies, sur quoi le juif lui avouà c momies, au nombre de trente ou qu avaient été préparées par lui, et ne d pas de plus de quatre ans.

Ce fut la France qui fit la plus gran sommation de momies. Au rapport de François le en portait toujours sur fragment mêlé à de la poudre de rhi dans la prévision d'une chute ou de to tre blessure. Avec cette panacée, il se à l'abri de tout danger.

Du reste, les propriétés médicina momies sont attestées par plus d'un éc Bacon, Bayle et Ambroise Paré s'en plus occupés; d'autres autorités n manqueraient pas, et toutes s'accord sez à dire que la poudre des momies singulièrement la sécrétion du sang quelle a été la cause de la cessation

trafic.

Un juif de Damiette, qui s'était acc grand renom dans la fabrication des momies, avait un esclave de l'âme du prenait un soin extrême; voulant le c tir à sa religion, celui-ci résistait, et sistance l'exposait aux mauvais trait de son maltre. L'indignation du jui trop expressive, l'esclave s'enfuit e pour se venger, révéler au pacha le de commerce que faisait son maître. I nent le malbeureux fut jeté en prison sortit qu'en payant pour sa rançon la exorbitante de 300 sultanins d'or. L cette nouvelle arriva aux gouverneui lexandrie, de Rosette et autres villes d'I ils ne manquèrent pas d'en tirer parti prisonnant tous les juifs soupçonnés fiquer de momies. Ce commerce ne valrien depuis que l'on exploitait ainsi fiquants; il fallut y renoncer.

On voit que ce ne sut pas par cause ficacité, mais bien par une force m. que ce remède fut abandonné. S'il éta du temps des croisades, il doit l'être aujourd'hui. Les cadavres égarés dan sert et brûlés sous le sable avaient la vertu. De nos jours, les Arabes se d'une poudre de momies. Ils la mêl beurre et appellent ce mélange mante un remède qu'ils disent souverain col

douleurs internes et externes.

MONARCHIE INFERNALE. Elle s pose, selon Wierus, d'un empereur, Belzébuth; de sept rois, qui règne quatre points cardinaux, et qui son Pursan, Byleth, Paymon, Belial, As Zapan; de vingt-trois ducs, savoir, A Busas, Gusoyn, Bathym, Eligor, Vale par, Sytry, Bune, Berith, Astaroth, Chax, Pricel, Murmur, Focalor, G Amduscias, Aym, Orobas, Vapula, I Alocer; de treize marquis, Aamon, Naberus, Forneus, Roneve, Marc Sabnac, Gamigyn, Arias, Andras, Al phus, Cimeries, Phænix; de dix comte batos, Botis, Morax, Ipès, Furfur, Halphas, Vine, Decarabia, Zalcos; d ents, Marbas, Buer, Glasialabolas, s. Malphas, Gaap, Caym, Volac, Oze, Haagenti; et de plusieurs chevaliers, e Furcas, Bifrons, etc.

i forces de la monarchie infernale se osent de 6666 légions, chacune de 6666 ns; ce qui ne fait que 44, 35,656 comets. Mais chacun de ces demons a sous

s bandes. Voy. Cour.

NDR. Tout s'accorde pour reconnaître onde une origine peu éloignée. L'hisaussi bien que la sainte Bible, ne nous et guère de donner au monde plus de ille ans; et rien dans les arts, dans les ments, dans la civilisation des anciens es, ne contredit cette époque de la créa-Quelques sophistes ont voulu établir spide système de l'éternité du monde; res ont prétendu que le monde était fait e hasard; mais, indépendamment de la main de Dieu paraît trop clairement les chefs-d'œuvre de la nature pour puisse croire que le monde se soit fait i-même.

contons toutefois les réveries des cons palens. Sanchoniaton présente ainsi **rine du mon**de. Le Très-Haut et sa fem**labitaient le sein** de la lumière. Ils eu**un fils beau** comme le Ciel, dont il porta om, et une fille belle comme la Terre, elle porta le nom. Le Très-Haut moutué par des bêtes féroces, et ses enfants **sifièrent. Le C**iel, maître de l'empire de père, épousa alors la Terre, sa sœur, et at plusieurs enfants, entre autres llus ou irne. Il prit encore soin de sa postérité t **quelques** autres femmes; mais la Terre emoigna tant de jalousie qu'ils se séparèt. Néanmoins le Ciel revenait quelquesois le, et l'abandonnait ensuite de nouveau cherchait à détruire les enfants qu'elle lui **it donnés. Qu**and Saturne fut grand, il le parti de sa mère et la protégea contre père, avec le secours d'Hermes, son selaire. Saturne chassa son père et régna sa place. Ensuite il bâtit une ville, et se ant de Sadid, l'un de ses fils, il le tua, et pa la tête à sa fille, au grand étonneit des dieux. Cependant le Ciel, toujours ilif, envoya trois de ses filles à Saturne ir le faire périr; ce prince les fit prisonres et les épousa. A cette nouvelle, le père détacha deux autres que Saturne épousa eillement. Quelque temps après, Saturne at tendu des embûches à son père, l'espia, et l'houora ensuite comme un dieu. els sont les divins exploits de Saturne; fat l'âge d'or. Astarté la Grande régna rs dans le pays, par le consentement de arne; elle porta sur sa tête une tête de reau, pour marque de sa royauté, etc. (1). a commencement, dit Hésiode, était le tes, ensuite la Terre, le Tartare, l'Amour, plas beau des dieux. Le Chaos engendra Rebe et la Nuit, de l'union desquels naquit le Jour et la Lumière. La Terre produi-

) L'auteur du Monde primitif trouve la cief de ce moridus l'agriculture....; d'autres en chercheut l'explile duns l'astronomie, ce qui n'est pas moius ingénieux ;

sit **alors les étoiles, les montagnes et la mer.** Bientôt, unie au Ciel, elle enfanta l'Océan, Hypérion, Japhet, Rhéa, Phœbé, Thétis. Mnémosyne, Thémis et Saturne, ainsi que les cyclopes et les géants Briarée et Gygès, qui avaient cinquante létes et cent bras. A mesure que ses enfants naissaient, le Ciel les enfermait dans le sein de la Terre. La Terre, irritée, fabriqua une faux qu'elle donna à Saturne. Celui-ci en frappa son père, et du sang qui sortit de cette blessure naquirent les géants et les furies. Saturne ent de Rhéa, son épouse et sa sœur, Vesta, Cérès, Junon, Pluton, Neptune et Jupiter. Ce dernier, sauvé de la dent de son père, qui mangeait ses enfants, fut élevé dans une caverne, et par la suite fit rendre à Saturne ses oncles qu'il tenait en prison, ses frères qu'il avait avalés, le chassa du ciel, et, la foudre à la main, devint le maître des dieux et des hommes.

Les Egyptiens saisaient naître l'homme et les animaux du limon échaussé par le Soleil. Les Phéniciens disaient que le Soleil, la Lune et les astres ayant paru, le Limon, sils de l'Air et du Feu, ensanta tous les animaux; que les premiers hommes habitaient la Phénicie; qu'ils surent d'une grandeur démanurée et donnèrent leur nom aux montagnes du pays; que bientôt ils adorèrent deux pierres, l'une cousacrée au Vent, l'autre au Feu, et leur immolèrent des victimes. Mais le Soleil sut toujours le premier et le plus grand

Tous les peuples anciens faisaient ainsi remonter très-haut leur origine, et chaque nation se croyait la première sur la terre. Quelques nations modernes ont la même ambition: les Chinois se disent antérieurs au déluge; les Japonais soutiennent que les dieux dont ils sont descendus ont habité leur pays plusieurs millions d'années avant le règne de Sin-Mu, fondateur de leur monarchie. C'est ainsi que les vieux chroniqueurs français font remonter la généalogie de nos rois plus loin que Noé. Une seule découverte dans ces prétentions explique toutes les autres. Nos chroniqueurs ont mis à la file soi-

xante petits rois qui régnaient ensemble,

dans le même temps, chacun en sa ville.

Telle est la vérité des dynasties chinoises, égyptiennes et japonaises.

de leurs dieux.

Origène prétend que Dieu a toujours créé, par succession, des mondes infinis, et les a ruinés au temps déterminé par sa sagesse; à savoir : le monde élémentaire, de sept en sept mille ans; et le monde céleste, de quarante-neuf en quarante-neuf mille ans, réunissant auprès de lui tous les esprits bienheureux, et laissant reposer la matière l'espace de mille ans, puis renouvelant touts choses. Le monde élémentaire doit durer six mille ans, ayant été fait en six jours, et se reposer le septième milléuaire, pour le repos du septième jour; et comme la cinquantième année était le grand jubilé chez les Hébreux, le cinquantième millénaire doit être le millé-

ceux-ci n'y voient que les opinions religieuses des Phéni ciens touchant l'origine du monde; ceux-là y croient voix l'histoire dénaturée des premiers princes du pays, etc. naire du repos pour le monde céleste. Il n'est point parlé dans la Bible de la création des anges, parce qu'ils étaient restés immortels après la ruine des mondes précédents.

Les Parsis ou Guèbres prétendent que, pour peupler plus promptement le monde nouvellement créé, Dieu permit qu'Eve, notre mère commune, mit au monde chaque jour deux ensants jumeaux; ils ajoutent que durant mille aus la mort respecta les hommes, et leur laissa le temps de se multiplier. Les Lapons, qui ne sont pas très-forts, s'imaginent que le monde existe de toute éternité, et qu'il n'aura jamais de fin. Les hommes tirent plus de vanité d'une noble origine et d'une naissance illustre que d'un noble cœur et d'un mérite personnel. Les peuples de la Cate-d'Or, en Afrique, croient que le premier homme fut produit par une araignée. Les Athéniens se disaient descendus des fourmis d'une forêt de l'Attique. Parmi les sauvages du Canada, il y a trois familles principales : l'une prétend descendre d'un lièvre, l'autre dit qu'elle descend d'une trèsbelle et très-courageuse femme, qui eut pour mère une carpe, dont l'œuf fut échauffé par les rayons du soleil; la troisième famille se donne pour premier ancêtre un ours (1). Les rois des Goths étaient pareillement nés d'un ours. Les Pégusiens sont nés d'un chien. Les Suédois et les Lapons sont issus de deux frères, dont le courage était bien différent s'il faut en croire les Lapons. Un jour qu'il s'était élevé une tempête horrible, l'un des deux frères (ils se trouvaient ensemble) fut si épouvanté, qu'il se glissa sous une planche que Dieu, par pitié, convertit en maison. De ce poltron sont nés tous les Suédois. L'autre, plus courageux, brava la furie de la tempête, sans chercher même à se cacher : ce brave fut le père des Lapons, qui vivent encore aujourd'hui sans s'abriter.

Les Syriens disent que notre planète n'était pas faite pour être habitée originairement par des gens raisonnables, mais que, parmi les citoyeus du ciel, il se trouva deux gourmands, le mari et la femme, qui s'avisèrent de manger une galette. Pressés ensuite d'un besoin qui est la suite de la gourmandise, ils demandèrent à un des principaux domestiques de l'empire où était la garderobe. Celui-ci leur répondit : Voyez-vous la terre, ce petit globe qui est à mille millions de lieues de nous ? C'est là. Ils y allèrent, et

on les y laissa pour les punir.

Des doctes fixent à six mille ans la durée du monde; et voici sur quels fondements: 1. Le nom de Dieu (en hébreu Jehova) est composé de six lettres, dont chacune marque un millénaire; 2 la lettre M est répétée six fois dans le premier chapitre de la Genèse; 30 le patriarche Enoch fut enlevé au ciel après six générations; 4 Dieu employa six jours à créer le monde; 5 le nombre six étant composé de trois hinaires, le premier, ou les premiers deux mille ans ont été pour

la loi de nature, le deuxième pour l'écrite, et les deux derniers mille ans po loi de grâce.

Selon les Indiens, huit éléphants sou nent le monde; ils les appellent Achteq

iams.

MONKIR ET NEKIR, anges qui, sel croyance des musulmans, interroger mort aussitot qu'il est dans le sépulci commencent leur interrogatoire par cett mande: — Qui est votre seigneur? e est votre prophète? — Leurs fonctions aussi de tourmenter les réprouvés. Ce ges ent un aspect hideux et une voix terrible que le tonnerre. Après qu'il reconnu que le mort est dévoué à l'e ils le fouettent avec un fouet, moitié moitié feu (2).

Les mahométans ont tiré sette ide

Talmud.

MONSIKUN DE LAFORÊT, C'est le qu'on donnait autrefois au fantôme, connu sous le titre de grand Veneur, forêt de Fontainebleau. Voy. VENEUR.

Ba résidence ordinaire était dans cet rêt; mais il s'en écartait quelquefois lancre rapporte qu'un enfant qui viva Allemagne fut trouvé vêtu d'une pe loup, et courant comme un petit lou rou; il dit que c'était M. de Laforêt q avait donné sa peau; que son père s'el vait aussi. Dans un interrogatoire, ca fant avoua que si M. de Laforêt lui a raissait, il pouvait le mettre en fuite pe signes de croix. Il ajouta que M. de La lui demandait quelquefois s'il voulait a lui, et qu'il lui offrait pour cela de grichesses.

MONSTRES. Méry, célèbre anatom chirurgien-major des Invalides, vit et qua, en 1720, un petit monstre né mois de terme, sans tête, sans bras cœur, sans poumons, sans estomac. reins, sans foie, sans rate, sans pane et pourtant né vivant. Cette productic traordinaire fut suivie d'une fille bien nisée, qui tenait au petit monstre p eordon ombilical commun. Son observ est consignée dans les Mémoires de l démie des seiences. Comment la circu du sang s'opéralt-elle dans cet individ pourvu de cœur? Méry essaya de l'exp dans une dissertation (3). En d'autres t on eut tout mis sur le compte du d Voy. IMAGINATION.

Il y a beaucoup de monstres dans le toriens des siècles passés. Torquemad porte qu'Alexandre, faisant la gueri indes, vit plus de cent trente mille he ensemble qui avaient des têtes de chi aboyaient comme eux. Il dit aussi qu tains habitants du mont Milo avaien doigts aux pieds et les pieds tournés rière, ce qui rendait ces hommes ext

ment légers à la course.

On voit dans des vieilles chronique

<sup>(1)</sup> Saint-Foix, Essais, t. II.
(2) Delancre, Tableau de l'inconstance des démons, etc., iy. IV. p. 518.

<sup>(5)</sup> M. Salgues, Des erreurs et des préjugés, et p. 116.

ait au nord des hommes qui n'avaient seil au milieu du front ; en Albanie, bommes dont les cheveux devenaient s dès l'enfance, et qui voyaient mieux la que le jour (conte produit par les Albides Indiens qui avaient des têtes de

des Indiens qui avaient des têtes de ; d'autres sans cou et sans tête, ayant ux aux épaules; et, ce qui surpasse admiration, un peuple dont le corps velu et couvert de plumes comme les ax, et qui se nourrissait seulement de ir des fleurs. On a pourtant ajouté foi fables.

ublions pas celles qui se trouvent cons dans le Journal des voyages de Jean s, qui dit avoir vu de ses propres yeux bitants de l'île de Formose, ayant une : au derrière, comme les bœuss. Il aussi d'une espèce de concombre, qui urrit, dit-on, des plantes voisines. Cet r ajoute que ce fruit surprenant a la fid'un agneau, avec les pieds, la tête et eue de cet animal distinctement formés; on l'appelle, en langage du pays, baou bonarez, qui signifie agneau. Sa est couverte d'un duvet fond blanc, délié que de la soie. Les Tartares en rrand cas, et la plupart le gardent avec ians leurs maisons, où cet auteur en a nsieurs. Il croît sur une tige d'environ pieds de haut. L'endroit par où il tient tige est une espèce de nombril, sur leil se tourne et se baisse vers les herbes mi servent de nourriture, se séchant et étrissant aussitôt que ces herbes lui juent. Les loups l'aiment et le dévorent avidité, parce qu'il a le goût de la chair neau; et l'auteur ajoute qu'on lui a asque cette plante a effectivement des os, ang et de la chair : d'où vient qu'on elle encore dans le pays zoaphité, c'este plante animale (1).

ONTAGNARDS, démons qui font leur ir dans les mines sous les montagnes, urmentent les mineurs. Ils ont trois i de haut, un visage borrible, un air de lesse, une camisole et un tablier de cuir, me les ouvriers dont ils prennent soula figure. On dit que ces démons autren'étaient pas malfaisants, qu'ils entenit même la plaisauterie; mais une inleur était sensible, et ils la souffraient ment sans se venger. Un mineur eut ace de dire des injures à un de ces dés. Le démon indigné sauta sur le mineur i tordit le cou. L'infortuné n'en mourut mais il eut le cou renverséet le visage né par derrière tout le reste de sa vie. Il sa des gens qui l'ont vu en cet état, dit prateur.... Ils avaient de bons yeux.

Mineurs.

DEVANE MAGIQUE, BAILLADE ALLEMANDE.

Devant la grotte du Horseelberg un lard est assis. Il tient un bâton blanc à ain. Ses yeux étincellent d'un éclat plein ristesse, et les longues boucles de ses

cheveux blancs ruissellent le long de ses tempes, comme la neige sur le penchant des Alpes. Il est assis là, morne et réveur, et il attend toujours à l'entrée de la grotte ténébreuse. Il a passé bien des siècles ainsi; et il ne connaît plus le sommeil.

Autrefois, quand un voyageur curieux se hasardait à gravir la crête de la montagne, le vieillard apparaissait à ses yeux, et d'une voix creuse et cassée par l'âge il lui disait : Va ton chemin, voyageur; va, que Dieu conduise ailleurs tes pas. Et avec son bâton blanc il lui montrait le sentier. Des bruits étranges couraient sur la grotte du Horseelberg et sur le mystérieux vieillard qui en gardait l'entrée; on se disait tout bas à la veillée, quand le sapin brûlait gaiement sous la haute cheminée : « La grotte du Horseelberg conduit aux enfers. » Maintenant le vieillard, toujours assis sur la pierre meussue, regarde, plein de tristesse, dans la caverne obscure, pour savoir s'il pourra bientôt goûter enfin, après tant de siècles, les douceurs du repos. Mais tout vit et remue encore dans la montagne; les esprits qui l'habitent y menent leur vie folle et bruyante : et plus d'une fois les échos de la terre s'effrayent en entendant résonner dans les vallées des vivants quelque note perdue du concert des démons. Ces harmonies souterraines montent et roulent à travers les rochers. Elles vont retentir dans le cœur du pâtre qu'elles remplissent d'effroi. C'est comme la rumeur d'une chasse qui court à travers les montagnes et les forêts. Et la chasse sort de la caverne, et le vicillard quitte son siége de pierre et marche devant elle. Tous ceux qu'il rencontre, laboureurs ou bergers, il les avertit de faire place à la chasse qui s'avance. Plus d'un le remercie de son avis et regarde avec terreur, en faisant le signe de la croix , le cortége étrange qui hurle , qui crie et sonne de la trompe, et qui se précipite, comme s'il volait sur les ailes des vents, autour des pans chauves de la montagne. Plus d'un tombe à genoux, quand les monstres inconnus vont prenant leur course sur les collines herbeuses et dans les vallées fleuries, comme si l'évocation d'un enchanteur les eut fait sortir de l'empire des ténèbres. Puis, quand tout est rentré, quand la chasse est finie et que les échos, remis de leur effroi, ne gémissent plus au son des cors, le vieillard se rassied, silencieux et morne, à l'entrée de la grotte ; en soupirant, il confie un nom à la brise qui souffle à travers les feuillages; et il l'écoute longtemps qui se perd, revient, se glisse dans le granit, et s'éteint de nouveau pour ne plus revenir. Alors il sent circuler autour de lui le parfum mélancolique du souvenir.

Pourquoi depuis tant de siècles cet homme a vieilli assis à l'entrée de la grotte, et pourquoi il a laissé blanchir ses cheveux et ses membres se roidir, à veiller assis sur la pierre couverte de mousse, c'est ce que vous

allez apprendre.

II. Quel est, dites-moi, ce jeune homme vêtu de blanc? où va-t-il? la joie s'épanouit sur son passage. Le plaisir sourit, les portes s'ouvrent devant lui et lui offrent l'hospitalité. Avant même qu'il ait frappé, on lui souhaite la bienvenue. Quel est ce jeune homme, dites-le-moi?

C'est un noble chevalier; il sort des murs superbes de son château, il quitte son donjon aux fortes murailles, il délaisse sa tour crénelée, il descend la montagne. C'est un ménestrel inspiré. Il porte une couronne sur sa tête. Sa guitare est attachée à un ruban vert. Et à peine a-t-il chanté une chanson qu'elle retentit de pays en pays. Il est paré de tout l'éclat d'un chevalier. Les éperons d'or étincellent à ses talons; à son côté pend une grande épée dont la poignée est une croix. Mais il n'aspire qu'à la gloire du poëte. Tous les triomphes qu'il recherche ce sont ceux de la poésie. Mais ses chansons, ses éloges, ne sont consacrés qu'à Dieu, et sa musique est pleine de ces sonpirs qui sortent de la poitrine des anges en présence de la sainte Vierge, pleine de ces mélodies qui vibrent sur les harpes d'or des séraphins.

Cependant elle resta sière et froide à ses chants, la belle dame qu'il avait choisie. Rien ne put la toucher, ni le noble nom du chevalier, ni la voix si douce du pieux chanteur. C'est pourquoi il a quitté la demeure paternelle, le donjon et la tour crénelée. Une puissance irrésistible l'a poussé vers les lointains rivages qu'habitent les étrangers. Il a voulu chercher l'oubli. Un écuyer fidèle et souvent éprouvé accompagne le ménestrel. Ils ont parcouru le monde, ils en ont vu la magnissence, et ils reprennent le chemin du pays natal. Tout ce qu'ils ont entendu, les histoires d'autresois, les antiques traditions, les légendes des saints et des martyrs, le noble ménestrel va chanter tout cela dans ses vers.

Un soir ils marchaient au pied du Horseelberg, tandis que les ombres commençaient à descendre; tous deux furent surpris tout à coup par un merveilleux chant. Ils s'arrétèrent, les oreilles tendues. Des chants suaves sortaient du fond de la grotte, des chants doux comme ceux qu'on rêve; c'étaient ceux que le ménestrel chantait le plus volontiers. Il ne put comprendre comment cette musique sortait ainsi des entrailles du granit.

— Passons, messire, passons vite i s'écrie l'écuyer fidèle.

Mais le chevalier n'entend pas sa voix. Il est tout à cette musique mystérieuse, et des larmes roulent sur ses joues ; jamais des mélodies aussi belles n'ont réjoui son âme. Il écoute, il écoute toujours.

— Oh! quelle bouche chante ainsi? quelle âme me parle ainsi et réveille en moi mille espérances presque éteintes? Quels doigts merveilleux touchent ainsi les cordes de la harpe?

Tandis qu'il est là immobile, comme si la baguette d'une sée l'eût touché, et que l'écuyer, rempli de crainte, recule et s'écri nouveau:

— Passons, messire, passons vite!
Une porte de pierre s'ouvre devant aune dame vêtue d'une robe de soie rose vance, une femme de seize ans, belle cor la rose de juin.

Elle s'approche, dans toute la puiss de ses charmes, lève doucement le doigt, signe au ménestrel, et l'entraîne dans la gr

Je suivrai vos pas, messire, dit l'écu

dussé-je aller dans un abime.

Il s'avance pour suivre le chevalier e compagne, et tout à coup devant lui la p se referme avec grand bruit; son maît disparu; longtemps il écoute son pas l'appelle à haute voix, mais rien ne répond que l'écho des rochers.

III. Longtemps le chevalier dem dans ces lieux enchantés; mais voilà q matin il voit une ride sur le visage d dame, et le lendemain une ride encore

chaque jour une ride de plus.

— Oh! laissez-moi sortir d'ici. J'aspi

revoir la lumière du jour.

— Tu veux donc me quitter? demai t-elle en pleurant. Que faut-il pour le r nir ici?

— Laissez-moi sortir, je vous en sup reprit le ménestrel. J'ai besoin de rest l'air que respirent les vivants. Je le jure mon blason de chevalier, je reviend Prenez pitié de moi, ici j'étouffe; prenes tié de moi au nom de la sainte Vierge Ma

A peine le chevalier eul-il laissé tombe ses lèvres le nom de la mère du Sauveur, la dame s'évanouit comme une vision, cou un nuage qui se dissout en pluie.

Le chevalier sortit de la grotte obsc et à l'entrée il retrouva son écuyer si

qui l'attendait toujours.

IV. Quand le chevalier put respirer que respirent les vivants, il crut ( avait révé et il se dit : — Quel réve étra

Puis il tomba à genoux pour prier. loin les nuages étaient dorés des rayons soleil couchant, à travers la vallée flotta les sons aériens des cloches. La monte de Horseel par tous ses échos réponda cette musique sainte, et au loin retentis un chant pieux. Le chevalier et son éci écoutèrent.

-- Oh! queste harpe céleste résonne a doucement dans mon âme, et m'attire a vers le ciel? Je sens quelque chose ge dans mon cœur. Ma voix a longte gardé le silence, longtemps ma s'est tue là-bas, dans le vertige du 1 plaisir. Maintenant que ma voix éclate chante le printemps et le Seigneur qui n le donne! Et en chantant, le chevalier va de là, pieds nus comme un pèlerin. P de joie et de repentir, il va, car il a foi c la miséricorde de Dieu. Son écuyer fi l'accompagne, ils marcheut à travers montagnes ou dans les capricieuses siu sités des vallées. Ils vont toujours; ils versent ainsi les neiges glacées des Alpe saluent les rivages embaumés de l'Italie.

Déjà le chevalier se croit délié du serment gu'il a fait à la dame de la montagne; de plus en plus il espère son pardon, à mesure qu'il approche de la ville sainte d'où vient le rdon, à mesure qu'il approche de Rome. Li il marche toujours avec plus d'ardeur, ar il veut confesser l'horrible péché qui pèse sur son âme comme du plomb, le péché qui ne lui laisse de repos ni le jour, ni la suit. Déjà le voilà qui secoue ses pieds à la perte de Saint-Pierre; il tombe aux genoux fun sévère prélat. Plein de repentir, il dit : -le suis un grand pécheur, j'ai passé une anée tout entière dans la montagne d'Horsel, une année tout entière sans penser à Dieu, sans penser au ciel ni à l'enfer, sans penser à mon âme! Mais Dieu a mis le pardon dans vos mains, j'implore votre miséricorde d la sienne l

En entendant son récit, le prélat se lève avec terreur : — Vous êtes maudit! s'écrie-t-il!

— Pitié, au nom du ciel! pitié! Ne me damnez pas dans tous les siècles! Au nom de celui qui vit et qui voit, laissez une année à mon repentir, une année avant de lancer l'anathème sur moi!

 Quand cette crosse verdira et poussera des fleurs, dit le prélat, vous serez pardonné de Dieu.

Tandis que le prélat sévère plante sa crosse en terre, le chevalier attristé s'en va en se frappant la poitrine, ne désespérant pas de la miséricorde de Dieu, de la bonté du Christ qui a versé son sang divin pour l'humanité sur le bois de la croix. Suivi de son fidèle compagnon, il va saus repos, comme si des puissances infernales le poussaient. Son serment, sa parole dont il n'a pu se dégager, l'entraîne vers la montagne magique.

Trois jours s'étaient écoulés; le prélat sévère reposait dans les liens du sommeil et des réves. Plein d'effroi il contemplait de loin le jugement du Seigneur, et dans les ténèbres de la nuit il trembla. Son oreille frémit a l'éclat sonore des clairons qui faisaient retentir le ciel et la terre. Il vit la mer se tarir, les tombeaux s'ouvrir et les morts reparaître **à la lumière du jour, au** bruit de mille coups de tonnerre. Le soleil pâlit; les étoiles s'éleignirent comme des flambeaux qu'on souffe. Un grand silence régnait; et dans ce grand silence une voix s'écriait : «Apparaissez devant le tribunal de ma justice! » Les chérabias eux-mêmes tressaillirent au son de cette voix; le monde en reçut une se**ise. Un glaive passa**it dans l'air **a**vec la rasidité d'un éclair dans l'orage. Il jetait un reflet rouge comme le sang ; et une grande terreur s'emparait des générations réunies **devant le trône de** Dieu.

Mais au milieu des rayons qui traversent l'éther, apparaît un calice porté par les anges; dans le vase sacré brille du sang, et le mende refleurit; le ciel reprend son éclat comme si une aurore nouvelle venait de maître; le glaive disparaît, les ténèbres s'efficent. - C'est le sang du Christ! le sang qui a sauvé le monde!

Ainsi chantaient les voix des séraphins.

— Le Christ a donné son sang pour racheter le péché des hommes. Il est pardonné! que tous bénissent son nom!

Au prélat qui rêve ainsi, il semble voir pleurer un séraphin qui lui montre une crosse plantée en terre et loute seurie, et qui lui répète les paroles dites au chevalier:

— Quand cette crosse verdira et poussera des fleurs, tu seras pardonné de Dieu.

Le prélat en éprouve une terreur plus grande encore. Car il voit la crosse entourée de seuilles vertes et garnie de sleurs épanouics. Cette image obstinée resta devant lui jusqu'à ce que le sommeil eut cessé. Et quand le jour commença à briller à travers les carreaux, il se demanda tout bas:

— Le Seigneur veut-il ainsi m'apprendre ses desseins? Ses yeux se reportent vers la crosse; il voit toujours le bois aride revêtu de feuilles et de sleurs; il est là muet d'épouvante.

— Malheur à moi! dit-il, j'ai fait plus que Dieu ne fait! j'ai repoussé le repentir. J'ai maudit au lieu de délier. De toutes parts il envoie des messagers pour rappeler le chevalier; de toutes parts il fait chercher le ménestrel qui porte sa guitare à un ruban vert et qui a des éperons d'or à ses talons. Mais on ne le trouve plus; car il est enfermé dans la montagne magique, dans les flancs de Horseelberg. Il y restera jusqu'au jour du jugement dernier. Son fidèle écuyer l'attend toujours, assis sur une pierre moussue à l'entrée de la grotte. C'est le vieillard aux cheveux blancs, qui pleure, parce que son maître ne revient pas.

MONTALEMBERT (ADRIEN DE), aumonier de François l', auteur d'un ouvrage intitulé: La merveilleuse Histoire de l'esprit qui depuis naguère s'est apparu au monastère des religieuses de Saint-Pierre de Lyon. Paris, 1528, in-4°; Rouen, 1529; Paris, 1580, in-12.

MONTAN, chef des hérétiques montanistes au n' siècle. C'était un eunuque phrygien. Il avait des attaques d'épilepsie, il les fit passer pour des extases où il s'entretenait avec Dieu. Il reconnaissait que le Saint-Esprit était venu, mais il le distinguait du Paraclet et il disait : C'est moi qui suis le Paraclet. Les montanistes admettaient les femmes à la prêtrise.

MONTANAY, sorcier. Voy. GALIGAY.

MONTEZUMA. Voy. Présages.

MOPSUS, devin de l'antiquité, qui fit mourir Calchas de jalousie.

MORAIL, démon qui a la puissance de rendre invisible, selon les Claricules de Salomon.

MORAX ou FORAI, capitaine, comte et président de plusieurs bandes infernales; il se fait voir sous la forme d'un taureau. Lorsqu'il prend la figure humaine, il instruit l'homme dans l'astronomie et dans tous les arts libéraux. Il est le prince des esprits la-

miliers qui sont doux et sages. Il a sous ses

ordres trente-six légions (1).

MOREAU, chiromancien du xix siècle, qui, dit-on, prédit à Napoléon sa chute et ses malheurs. Bien d'autres furent aussi sorciers que lui. Il exerçait à Paris, où il est mort en 1825.

MOREL (Louise), sorcière, tante de Marie-

Martin. Voy. MARTIN.

MORGANE, sœur du roi Arthus, élève de Merlin, qui lui enseigna la magie; elle est fameuse dans les romans de chevalerie par ses enchantements et par les tours qu'elle joua à Genièvre, sa belle-sœur. C'est dans la Bretagne une grande fée, l'une des prophétesses de l'île de Sein, et la plus puissante des neuf sœurs druidesses. Voy. aussi Mirage.

MORIN (Louis), médecin de mademoiselle de Guise, né au Mans en 1615, et mort en 1705. Il pronostiquait, comme Luc Gauric. On dit qu'il annonça le sort de Gustave-Adolphe et du jeune Cinq-Mars, et qu'il fixa, à quelques légères différences près, le jour et l'heure où moururent le cardinal de Richelieu et le connétable de Lesdiguières. On lui attribue à tort la réponse adroite de cet astrologue qui, interrogé par Louis XI s'il connaissait lui-même l'époque de sa propre mort, répondit:

— Oui, prince, trois jours avant la vôtre. Sous le règne de Louis XIII, on était trèsinfatué de l'astrologie judiciaire. Morin
ayant prédit que tel jour le roi était menacé
de quelque malheur, on respecta assez sa
prédiction pour recommander au roi de ne
pas sortir. Il garda effectivement l'appartement toute la matinée; mais s'ennuyant
l'après-midi, il voulut prendre l'air et tomba.

— Qu'on ne parle pas de cela à Morin, dit le prince; cet accident le rendrait trop gloriens

rieux.

MORIN (Simon), visionnaire fanatique du xvii siècle, né vers 1623, qui voulut rétablir la secte des illuminés. Il fit quelques prosélytes; mais à la suite de plusieurs détentions à la Bastille, il fut condamné à être brûlé, après avoir fait amende honorable comme accusé de conspiration contre le roi; il monta sur le bûcher le 14 mars 1663. C'était un agitateur qui eût bien voulu une petite

révolution.

MORT. « La mort, si poétique parce qu'elle touche aux choses immortelles, si mystérieuse à cause de son silence, devait avoir mille manières de s'énoncer pour le peuple. Tantôt un trépas se faisait prévoir par le tintement d'une cloche qui sonnait d'ellemème, tantôt l'homme qui devait mourir entendait frapper trois coups sur le plancher de sa chambre. Une religieuse de Saint-Benoît, près de quitter la terre, trouvait une couronne d'épines blanches sur le seuil de sa cellule. Une mère perdait-elle son fils dans un pays lointain, elle en était instruite à l'instant par ses songes. Ceux qui nient les pressentiments ne connaîtront jamais les

routes secrètes par où deux cœurs qui s'alment communiquent d'un bout du monde à l'autre. Souvent le mort chéri, sortant du tombeau, se présentait à son ami, lui recommandait de dire des prières pour le racheter des flammes et le conduire à la félicité des élus (2). »

De tous les spectres de ce monde, la mort est le plus effrayant. Dans une année d'indigence, un paysan se trouve au milieu de quatre petits enfants qui portent leurs mains à leur bouche, qui demandent du pain, et à qui il n'a rien à donner.... La démence s'empare de lui; il saisit un couteau; il égorge les trois aînés; le plus jeune, qu'il allait frapper aussi, se jette à ses pieds et lui crie: — Ne me tuez pas, je n'ai plus faim.

Dans les armées des Perses, quand un simple soldat était malade à l'extrémité, en le portait en quelque forêt prochaine, avec un morceau de pain, un peu d'eau et un bâton, pour se défendre contre les bêtes sauvages tant qu'il en aurait la force. Ces malheureux étalent ordinairement dévorés. S'il en échappait quelqu'un qui revint chez lui, tout le monde le suyait comme si c'eût été un démon ou un fantôme; on ne lui permettait de communiquer avec personne qu'il n'eût été purisié. On était persuadé qu'il devait avoir eu de grandes liaisons avec les démons, puisque les bêtes ne l'avaient pas mangé, et qu'il avait recouvré ses forces sans aucun secours.

Les anciens attachaient tant d'importance aux cérémonies funèbres, qu'ils inventèrent les dieux mânes pour veiller aux sépultures. On trouve, dans la plupart de leurs écrits, des traits frappants qui nous prouvent combien était sacré, parmi eux, ce dernier dévoir que l'homme puisse rendre à l'hommé. Pausanias conte que, certains peuples de l'Arcadie ayant tué inhumainement quelques jeunes garçons qui ne leur faisaient aucun mal, sans leur donner d'autre sépulture que les pierres avec lesquelles ils les avaient assommés, et leurs femmes, quelque temps après, se trouvant atteintes d'une maladie qui les faisait toutes avorter, on consulta les oracles, qui commandèrent d'enterrer au plus vite les enfants si cruellement privés **de fu**nérailles.

Les Egyptiens rendaient de grands honneurs aux morts. Un de leurs rois, se voyant privé d'héritiers par la mort de sa fille unique, n'épargna rien pour lui rendre les derniers devoirs, et tâcha d'immortaliser son nom par la plus riche sépulture qu'il pût imaginer. Au lieu d'un mausolée, il lui fit bâtir un palais; et on ensevelit le corps de la jeune princesse dans un bois incorruptible, qui représentait une génisse couverte de lames d'or et revêtue de pourpre. Cette figure élait à genoux, portant entre ses cornes un soleil d'or massif, au milieu d'une saite magnifique et entourée de cassolettes où brûlaient continuellement des parfums oderiférants. Les Egyptiens embaumaient les

les conservaient précieusement; et les Romains les brûlaient. Cette de brûler les morts est fort an-Les Egyptiens, avant de rendre à is les honneurs funèbres, les julevant le peuple, et les privaient de s'ils s'étaient conduits en tyrans.

le roi des Tartares mourait, on on corps embaumé dans un chariot. promenait dans toutes ses provinait permis à chaque gouverneur de quelque outrage, pour se venger du l en avait reçu. Par exemple, ceux aient pu oblenir audience maltrais oreilles, qui leur avaient été ferax qui avaient été indignés contre uches, s'en prenaient aux cheveux, nt sa principale beaulé, et lui faiille huées, après l'avoir rasé, pour : laid et ridicule. Ceux qui se plaide sa trop grande délicatesse lui ent le nez, croyant qu'il n'était deéminé que parce qu'il avait trop parfums. Ceux qui décriaient son ement lui brisaient le front, d'où orties toutes ses ordonnances tyranceux qui en avaient reçu quelque lui mettaient les bras en pièces. l'on l'avait ramené au lieu où il élait le brûlait avec une de ses femmes. nson, un cuisinier, un écuyer, un ier, quelques chevaux et cinquante (1).

l un Romain mourait, on lui fermait pour qu'il ne vit point l'affliction de i l'entouraient. Lorsqu'il était sur le on les lui rouvrait pour qu'il pût eauté des cieux qu'on lui souhaitait neure. On faisait faire ordinairement : du mort, ou en cire, ou en marbre, ierre; et cette figure accompagnait ce funèbre, entouré de pleureuses à

plusieurs peuples de l'Asie et de e, aux funérailles d'un homme riche selque distinction, on égorge et on avec lui cinq ou six de ses esclaves.

Romains, dit Saint-Foix, on égorassi des vivants pour honorer les on faisait combattre des gladiateurs le bûcher, et on donnait à ces massom de jeux funéraires.

rypte et au Mexique, dit le même en faisait toujours marcher un chien du convoi funèbre. En Europe, sur iens tombeaux des princes et des irs, on voit communément des chiens

pieds.

arthes, les Mèdes et les Ibériens exles corps, ainsi que chez les Perr qu'ils fossent au plus tôt dévorés bêtes sauvages, ne trouvant rien de igne de l'homme que la putréfaction. triens nourrissaient, pour ce sujet, de chiens dont ils avaient un soin l. Ils se fnisaient autant de gloire seurris grassement, que les autres peuples de se bâtir de superces tombeaux. Un Bactrien faisait beaucoup d'estime du chien qui avait mangé son père. Les Barcéens faisaient consister le plus grand honneur de la sépulture à être dévorés par les vautours; de sorte que toutes les personnes de mérite et œux qui mouraient en combattant pour la patrie étaient aussitôt exposés dans des lieux où les vautours pouvaient en faire curée. Quant à la populace, on l'enfermait dans des tombeaux, ne la jugeant pas digne d'avoir pour sépulture le ventre des oiseaux sacrés.

Plusiours peuples de l'Asie eussent cru se rendre coupables d'une grande impiété en laissant pourrir les corps; c'est pourquoi, aussitôt que quelqu'un était mort parmi eux, ils le mettaient en pièces et le mangeaient en grande dévotion avec les parents et les **a**mis. C'était lui rend**re** honorablement les derniers devoirs. Pythagore enseigna la métempsycose des âmes; ceux-ci pratiquaient la métempsycose des corps, en faisant passer le corps des morts dans celui des vivants. D'autres peuples, tels que les anciens Hiberniens, les Bretons et quelque nations asiatiques, faisaient encore plus pour les vieillards : ils les égorgeaient dès qu'ils étaient septuagénaires, et en faisaient pareillement un festin. C'est ce qui se pratique encore

chez quelques peuplades sauvages.

Les Chinois font publier le convoi, pour que le concours du peuple soit plus nombreux. On fait marcher devant le mort des drapeaux et des bannières, puis des joueurs d'instruments, suivis de danseurs revêtus d'habits fort bizarres, qui sautent tout le long du chemin avec des gestes ridicules. Après cette troupe, viennent des gens armés de boucliers et de sabres, ou de gros bâtons noueux. Derrière eux, d'autres portent des armes à feu dont ils font incessamment des décharges. Enfin, les prêtres, criant de toutes leurs forces, marchent avec les parents, qui mélent à ces cris des lamentations épouvantables; le cortége est fermé par le peuple. Cette musique enragée et ce mélange burlesque de joueurs, de danseurs, de soldats, de chanteuses et de pleureurs, donnent beaucoup de gravité à la cérémonie. On ensevelit le mort dans un cercueil précieux, et on enterre avec lui, entre plusieurs objets, de petites figures horribles, pour faire sentinelle près de lui et effrayer les démons; après quoi on célèbre le festin funèbre, où l'on invite de temps en temps le défunt à manger et à boire avec les convives. Les Chinois croient que les morts reviennent en leur maison, une fois tous les ans, la dernière nuit de l'année. Pendant toute cette nuit, ils laissent leur porte ouverte, afin que les âmes de leurs parents trépassés puissent entrer; ils leur préparent des lits et mettent dans la chambre un bassin plein d'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Ils attendent jusqu'à minuit. Alors, supposant les morts arrivés, ils leur font compliment, allument des

elerges, brûlent des odeurs, et les prient, en leur faisant de profondes révérences, de ne pas oublier leurs enfants et de leur obtenir des dieux la force, la santé, les biens et une longue vie.

Les Siamois brûlent les corps et mettent autour du bûcher beaucoup de papiers où sont peints des jardins, des maisons, des animaux, des fruits, en un mot, tout ce qui peut être utile et agréable dans l'autre vie. Ils croient que ces papiers brûlés deviennent réellement ce qu'ils représentent. Ils croient aussi que tout être, dans la nature, quel qu'il soit, un habit, une flèche, une hache, un chaudron, etc., a une âme, et que cette âme suit dans l'autre monde le maître à qui la chose appartenait dans ce monde-ci. On aurait dit sérieusement pour eux ces vers burlesques :

Japerçus l'ombre d'un cocher Qui, tenant l'ombre d'une brosse, Ru frottait l'ombre d'un carrosse (1).

Le gibet, qui nous inspire tant d'horreur. a passé chez quelques peuples pour une telle marque d'honneur, que souvent on ne l'accordait qu'aux grands seigneurs et aux souverains. Les Tibaréniens, les Suédois, les Goths, suspendaient les corps à des arbres et les laissaient se déligurer ainsi peu à peu, et servir de jouet aux vents. D'autres emportaient dans leurs maisons ces corps desséchés, et les pendaient au plancher comme des pièces de cabinet (2). les Groënlandais, habitant le pays du monde le plus froid, ne prennent pas d'autres soins des morts que de les exposer nus à l'air, où ils se gèlent et se durcissent aussitôt comme des pierres; puis, de peur qu'en les laissant au milieu des champs ils ne soient dévorés par les ours, les parents les enferment dans de grands paniers qu'il suspendent aux arbres. Les Troglodites exposaient les corps morts sur une éminence, le derrière tourné vers les assistants; de sorte qu'excitant, par cette posture, le rire de toute l'assemblée, on se moquait du mort au lieu de le pleurer ; chacun lui jetait des pierres, et quand il en était couvert, on plantait au-dessus une corne de chèvre et on se retirait. Les habitants des îles Baléares dépeçaient le corps en petits morceaux, et croyaient honorer infiniment le défunt en l'ensevelissant dans une cruche. Dans certains pays de l'Inde, la femme se brûle sur le bûcher de son mari. Lorsqu'elle a dit adieu à sa famille, on lui apporte des lettres pour le désunt, des pièces de toile, des bonnets, des souliers, etc. Quand les présents cessent de venir, elle demande jusqu'à trois fois à l'assemblée si l'on n'a plus rien à lui apporter et à lui recommander, ensuite elle fait un paquet de tout et l'on met le feu au bûcher. Dans le royaume de Tonquin, il est d'usage, parmi les personne riches, de remplir la bouche du mort de pièces d'or et d'argent, pour ses besoins dans l'autre monde. On revêt l'homme de sept de ses meilleurs habits, et la femme de neuf robes.

Les Galates mettaient dans la main du mort un certificat de bonne conduite.

Chez les Turcs, on loue des pleureuses qui accompagnent le convoi, et on porte des rafratchissements auprès du tombeau, pour régaler les passants, qu'on invite à pleurer et à pousser des cris lamentables. Les Gaulois brûlaient, avec le corps mort, ses armes, ses habits, ses animaux, et même ceux de ses esclaves qu'il avait paru le plus chérir. Quand on découvrit le tombeau de Childéric, père de Clovis, à Tournay, on y trouva des pièces d'or et d'argent, des boucles, des agrafes, des filaments d'habits, la poignée d'une épée, le tout d'or; la figure en or d'une tête de bœuf, qui était, dit-on, l'idole qu'il adorait ; les os, le mors, un fer et quelques restes du harnais d'un cheval, un globe de cristal dont il se servait pour deviner. une pique, une hache d'armes, un squelette d'homme en entier, une autre tête moins grosse, qui paraissait avoir été celle d'an jeune homme, et apparemment de l'écuyer qu'on avait tué, selon la coutume, pour accompagner et aller servir là-bas son maître. On voit qu'on avait eu soin d'enterrer avec lui ses habits, ses armes, de l'argent. un cheval, un domestique, des tablettes pour écrire, en un mot, tout ce qu'on croyalt pouvoir lui être nécessaire dans l'autre monde. Quelquefois même on enterrait aves grands personnages leur médecin. La belle Austregilde obtint en mourant, du roi Gontran, son mari, qu'il ferait tuer et enterrer avec elle les deux médecins qui l'avaient soignée pendant sa maladie. « Ce sont, je crois, les seuls, dit Saint-Foix; qu'on ait inhumés dans le tombeau des rois; mais je ne doute pas que plusieurs autres n'aient mérité le même honneur. »

On observait anciennement, en France, une coutume singulière aux enterrements des nobles : on faisait coucher dans le lit de parade qui se portait aux enterrements un homme armé de pied en cap pour représenter le défunt. On trouva dans les comptes de la maison de Polignac : Donné cinq sous à Blaise, pour avoir fait le chevalier mort, à la sépulture de Jean, fils de Randonnet-Ar-

mand, vicomte de Polignac.

Quelques peuples de l'Amérique enterraient leurs morts assis et entourés de pain. d'eau, de fruits et d'armes. A Panuco, dans le Mexique, on regardait les médecins comme de petites divinités, à cause qu'ils procuraient la santé, qui est le plus précieux de tous les biens. Quand ils mouraient, on ne les enterrait pas comme les autres; on les brûlait avec des réjouissances publiques; les hommes et les femmes dansaient pêlemêle autour du bûcher. Dès que les os étaient réduits en cendres, chacun tâchait d'en emporter dans sa maison, et les buvait ensuite avec du vin, comme un préservatif contre toutes sortes de maux. Quand on brûlait le corps de quelque empereur du Mexique, on égorgeait d'abord sur son bûcher ve qui avait eu soin, pendant sa vie, ner ses lampes, afin qu'il lui allât les mêmes devoirs dans l'autre monde. e on sacrifiait deux cents esclaves, ommes que femmes, et, parni eux, ses nains et quelques bouffons pour vertissement. Le lendemain, on enferse cendres dans une petite grotte voûute peinte en dedans, et on mettait sus la figure du prince, à qui l'on faicore de temps en temps de parcils sacrizar le quatrième jour après qu'il avait été

on lui envoyait quinze esclaves en eur des quatre saisons, afin qu'il les ajours belles; on en sacrifiait cinq le ème jour, afin qu'il eût, toute l'éter-ine vigueur pareille à celle de vingt le soixantième, on en immolait trois , afin qu'il ne sentit aucune des trois pales incommodités de la vieillesse, ent la langueur, le froid et l'humidité. au bout de l'année, on lui en sacri-acore neuf, qui est le nombre le plus à exprimer l'éternité, pour lui souune éternité de plaisir.

ınd les Indiens supposent qu'un de chefs est près de rendre le dernier soues savants de la nation se rassemblent. and prêtre et le médecin apportent et ltent chacun la figure de la divinité, h-dire de l'esprit bienfaisant de l'air et oi du seu. Ces figures sont en bois, arent taillées, et représentent un chen cerf, un castor, un cygne, un poisetc. Tout autour sont suspendues des de castor, des griffes d'ours et d'aigles. maîtres se placent avec elles dans un carté de la cabane pour les consulter; ste ordinairement entre eux une riva-: réputation, d'autorité, de crédit; s'ils nbent pas d'accord sur la nature de la lie, ils frappent violemment ces idoles es contre les autres, jusqu'à ce qu'une on une griffe en tombe. Cette perte e la défaite de l'idole qui l'a éprouvée, sure par conséquent une obéissance

s funérailles du roi de Méchoacan, le était porté par le prince que le défunt choisi pour son successeur; la noet le peuple le suivaient avec de granmentations. Le convoi ne se mettait irche qu'à minuit, à la lueur des tor-Quand il était arrivé au temple, on quatre fois le tour du bûcher; après y déposait le corps et on amenait ficiers destinés à le servir dans l'autre e: entre autres, sept jeunes filles, l'une ierrer ses bijoux, l'autre pour lui présa coupe, la troisième pour lui laver ains, la quatrième pour lui donner la tte, la cinquième pour faire sa cuila sixième pour mettre son couvert, la me pour laver son linge. On mettait le n lücher, et toutes ces malheureuses ses, couronnées de fleurs, étaient as-

lle à l'ordonnance de son compé-

sommées à grands coups de massue et jelées dans les flammes.

Chez les sauvages de la Louisiane, après les cérémonies des obsèques, quelque homme notable de la nation, mais qui doit n'être pas de la famille du mort, fait son éloge funèbre. Quand il a fini, les assistants vont tout nus, les uns après les autres, se présenter devant l'orateur, qui leur applique à chacun, d'un bras vigoureux, trois coups d'une lanière large de deux doigts, en disant: — Souvenez-vous que pour être un bon guerrier comme l'était le défunt, il faut savoir souffrir.

Les protestants luthériens n'ont point de cimetière et enterrent indistinctement les morts dans un champ, dans un bois, dans un jardin. « Parmi nous, dit Simon de Paul, l'un de leurs prédicants, il est fort indifférent d'être enterré dans les cimetières ou dans les lieux où l'on écorche les ânes. »

« Hélas! disait un vieillard du Palatinat, faudra-t-il donc qu'après avoir vécu avec honneur, j'aille demeurer après ma mort parmi les raves, pour en être éternellement le gardien? »

Les Circassiens lavent les corps des morts, à moins que le défunt ne soit mort loyalement dans une bataille pour la défense du pays, auquel cas on l'enterre dans son harnais, sans le laver, supposant qu'il sera reçu d'emblée en paradis (1).

Les Japonais témoignent la plus grande tristesse pendant la maladie d'un des leurs. et la plus grande joie à sa mort. Ils s'imaginent que les maladies sont des démons invisibles; et souvent ils présentent requête contre elles dans les temples. Ces mêmes Japonais poussent quelquefois si loin la vengeance, qu'ils ne se contentent pas de faire périr leur ennemi ; mais ils se donnent encore la mort pour aller l'accuser devant leur dieu et le prier d'embrasser leur querelle; on conte même que des veuves, non contentes d'avoir bien tourmenté leur mari pendant sa vie, se poignardent pour avoir encore le plaisir de le faire enrager après sa mort.

Quand un Caraïbe est mort, ses compagnons viennent visiter le corps et lai font mille questions bizarres, accompagnées de reproches sur ce qu'il s'est laissé mourir, comme s'il eût dépendu de lui de vivre plus longtemps : « Tu pouvais faire si bonne chère! il ne te manquait ni manioc, ni patates, ni ananas; d'où vient donc que tu es mort? Tu étais si considéré! chacun avait de l'estime pour toi, chacun t'honorait, pour-quoi donc es-tu mort?... Tes parents t'accablaient de caresses; ils ne te laissaient manquer de rien; dis-nous donc pourquoi tu es mort? Tu étais si nécessaire au pays! lu t'étais signalé dans tant de combats i tu nous mettais à couvert des insultes de nos ennemis; d'où vient donc que tu es mort? » Eusuite on l'assied dans une fosse ronde; on l'y laisse pendant dix jours sans l'enterrer; ses compagnons lui apportent tous les matins à manger et à boire; mais enfin, voyant qu'il ne veut point revenir à la vie, ni toucher à ces viandes, ils les lui jettent sur la tête, et, comblant la fosse, ils font un grand feu, autour duquel ils dansent, avec des hurlements.

Les Turcs, en enterrant les morts, leur laissent les jambes libres, pour qu'ils puissent se mettre à genoux quand les anges viendront les examiner, ils croient qu'aussitôt que le mort est dans la fosse, son âme revient dans son corps et que deux anges horribles se présentent à lui et lui demandent : « Quel est ton dien, ta religion et ton prophete? » S'il a bien vécu, il répond: « Mon dieu est le vrai Dieu, ma religion est la vraie religion, et mon prophète est Mahomet. » Alors on lui amène une belle figure, qui n'est autre chose que ses bonnes actions, pour le divertir jusqu'au jour du jugement, où il entre en paradis. Mais si le défunt est coupable, il tremble de peur et ne peut répondre juste. Les anges noirs le frappent aussitôt avec une massue de seu, et l'enfoncent si rudement dans la terre, que tout le sang qu'il a pris de sa nourrice s'écoule par le nez. Là-dessus vient une figure très-vilaine (ses mauvaises actions) qui le tourmente jusqu'au jour du jugement, où il entre en enfer. C'est pour délivrer le mort de ces anges noirs que les parents lui crient sans cesse: « N'ayez pas peur et répondez bravement. » Ils font une autre distinction des bons et des méchants, qui n'est pas moins absurde. Ils disent qu'au jour du jugement Mahomet viendra dans la vallée de Josaphat, pour voir si Jésus-Christ jugera bien les hommes ; qu'après le jugement il prendra la forme d'un mouton blanc, que tous les Turcs se cacheront dans sa toison, changés en petite vermine, qu'il se secouera alors, et que tous ceux qui tomberont seront damnés, tandis que tous ceux qui resteront seront sauvés, parce qu'il les mènera en paradis. Des docteurs musulmans exposent encore autrement la chose : Au jugement dernier, Mahomet se trouvera à côté de Dieu, monté sur le Borak et couvert d'un manteau fait des peaux de tous les chameaux qui auront porté à la Mecque le présent que chaque sultan y envoie à son avénement à l'empire. Les âmes des bienheureux musulmans se transformeront en puces qui s'attacheront aux poils du manteau du prophète, et Mahomet les emportera dans son paradis avec une rapidité prodigieuse; il ne sera plus question alors que de se bien tenir, car les âmes qui s'échapperont, soit par la rapidité du vol, soit autrement, lomberont dans la mer où elles nageront élernellement.

Parmi les juis modernes, aussilot que le malade est abandonné des médecins, on sait venir un rabbin, accompagné, pour le moins, de dix personnes. Le juis répare le mal qu'il a pu saire; puis il change de nom, pour que l'ange de la mort, qui doit le punir, ne

le reconnaisse plus; ensuite il donne sa bénédiction à ses enfauts, s'il en a, et reçoit celle de son père, s'il ne l'a pas encore perdu. De ce moment on n'ese plus le lais-ser seul, de peur que l'ange de la mort, qui est dans sa chambre, ne lui fasse quelque violence. Ce méchant esprit, disent-ils, avec l'épée qu'il a dans sa main, paraît si effroyable, que le malade en est tout épouvanté. De cette épée, qu'il tient toujours nue sur lui, découlent trois gouttes d'une liqueur funeste : la première qui tombe lui donne la mort, la seconde le rend pâle et difforme, la dernière le corrompt et le fait devenir puant et insect. Aussitot que le malade expire, les assistants jettent par la fenêtre toute l'eau qui se trouve dans la maison; ils la croient empoisonnée, parce que l'ange de la mort, après avoir tué le malade, y a trempé son épée pour en ôter le sang. Tous les voisins, dans la même crainte, en font autant. Les juiss racontent que cet ange de la mort était bien plus méchant autrefois; mais que, par la force du grand nom de Dieu, des rabbins le lièrent un jour et lui crevèrent l'œil gauche; d'où vient que, ne voyant plus si clair, il ne saurait plus faire tant de mal. Dans leurs cérémonies sunèbres, les juis sont persuadés que, si on omettait une seule des observations et des prières prescrites, l'âme ne saurait être portée par les anges jusqu'au lit de Dieu, pour s'y reposer éternellement; mais que, tristement obligée d'errer çà el là, elle serait rencontrée par des troupes de démons qui lui feraient souffrir mille peines. Ils disent qu'avant d'entrer en paradis ou en enser, l'âme revient pour la dernière fois dans le corps et le fait lever sur ses pieds; qu'alors l'ange de la mort s'approche avec une chaine dont la moitié est de fer et l'autre moitié de feu, et lui en donne trois coups: au premier, il disjoint tous les os et les fait tomber confusément à terre; au second, il les brise et les éparpille, et au dernier, il les réduit en poudre. Les bons anges viennent ensuite et ensevelissent les cendres. Les juiss croient que ceux qui ne sont pas enterrés dans la terre promise ne pourront point ressusciter; mais que toute la grâce que Dieu leur fera, ce sera de leur ouvrir de petites fentes, au travers desquelles ils verront le séjour des bienheureux. Cependant, le rabbin Juda, pour consoler les vrais Israélites, assure que les âmes des justes enterrés loin du pays de Chanaan rouleront par de profondes cavernes qui leur seront pratiquées sous terre, jusqu'à la monlagne des Oliviers, d'où elles entreront en p**ara**dis.

En Bretagne, on croit que tous les morts ouvrent la paupière à minuit (1). Et à Plouer-den, près Landernau, si l'œil gauche d'un mort ne se ferme pas, un des plus proches parents est menacé sous peu de cesser d'étre (2). On dit ailleurs que tout le monde voit les démons en mourant, et que la sainte Vierge fut seule exemptée de cette vision.

rmenicus frellent les morts d'huile. n'ils s'imaginent qu'ils doivent lutter corps avec de mauvais gênies. Chez étiens schismatiques de l'Archipel le corps d'un mort n'est pas bien 'est un signé que le diable y est entré, e met en pièces pour empêcher les Les Tonquinois de la secte des **rendent u**n culte religieux à ceux qu**i** orts de faim; les premiers jours de semaine, ils leur présentent du riz ils ont été mendier par lu ville. s encore que chez les anciens celui contrait un cadavre était obligé de

r lui, par trois fois, de la poussière, ine d'immoler à Cérès la victime que nmait porca præcidanea; on regardait comme maudits ceux qui passaient un cadavre sans lui rendre ce dernier

sur les morts des anecdotes d'un

met Almédi, roi de Fez, prince amrusé, hypocrite, eut une longue à soutenir contre des péuples voisins, asaient de se soumettre à lui. Il remar eux quelques victoires; mais ayant une bataille, où il avait exposé ses Avec une fureur aveugle, elles refule retourner à l'entiemi. Pour les ral employa un stratagème. Il offrit à tain nombre de ses officiers, ceux étaient le plus affectionnés, des réises considérables, s'ils voulaient se enfermer quelques heures dans des uz, comme s'ils fussent morts à la

zi fait pratiquer à ces tombeaux, leur des ouvertures par lesquelles vous z respirer et vous faire entendre; car pserai les esprits; et quand l'armée i, je vous interrogerai; vous répondrez us avez trouvé ce que je vous avais , c'est-à-dire une félicité entière et e, récompense de votre dévouement, ir réservé à tous ceux qui combattront

dilance. out s'exécuta comme l'avait proposé et Almédi. Il cacha parmi les morts s fidèles serviteurs, les couvrit de leur laissant un petit soupirail pour r et se faire entendre. Ensuite il rentra ip, et faisant assembler les principaux milieu de la nuit : - Vous êtes, leur es soldats de Dieu, les défenseurs de : les protecteurs de la vérité. Disposez-

exterminer nos ennemis, qui sont eux du Très-Haut; comptez que vous ouverez jamais une occasion aussi ede lui plaire. Mais comme il pourrait ver parmi vous des cœurs pusillanii ne s'en rapporteraient pas à mes i, je veux les convaincre par un grand .. Allez au champ de bataille; intereux de nos frères qui ont été tués autai; ils vous assureront qu'ils jouisz plus parfait bonheur, pour avoir a vie dans la guerre sainte.

**misit Alort ses guerriers sur le** 

cnamp de bataille, où il crià de toute sa force : — Assemblée des fidèles martyts, faites-nous savoir ce que vous avez vu des merveilles du Dieu Très-Haut.

Les compères enfouis répondirent: Nous avons reçu du Tout-Puissant des récompenses infinies et qui ne peuvent être comprises par les vivants. Les chefs, surpris du prodige de cette réponse, courarent la publier dans l'armée, et réveillèrent le courage dans le cœur de tous les soldats. Pendant que le camp s'agitait, le roi, seignant une extase occasionnée par le miracle qui venait d'avoir lieu, était demeuré près des tombeaux où ses serviteurs ensevelis attendaient leur délivrance. Mais il houcha les soupiraux par lesquels ils respiraient, et les envoya recueillir, par ce barbare stratagème, les récompenses qu'il venait d'annoncer à leurs frères.

Disons un mot de la peur que tous les

hommes ont pour les morts.

Trois mauvais sujets de musiciens, au retour d'une partie de débauche, passaient devant un cimetière; ils y entrent; après s'étre permis, pour s'encourager, de mauvaises plaisanteries sur les morts qui habitaient là, une idée folle leur vint. Ils portaient avec eux leurs instruments de musique. Ils trouvent original de donner un concert à un tas d'ossements rassemblés en faisceau dans l'une des extrémités de ce champ du repos. lls n'ont pas plutôt commencé leur affreuse sérénade, qu'un cri part du fond de l'ossuaire; tous les ossements qui le composent se meuvent, s'agitent, s'entrechoquent avec bruit, semblent se réunir et se ranimer pour punir les audacieux qui bravent ainsi l'empire de la mort. Les concertants sont tellement effrayés, que deux d'entre eux tombent morts à l'instant, et l'autre, à demi écrasé, reste longtemps sans connaissance. En reprenant ses sens il demeura si vivement frappé, qu'il se fit ermite.

Il faut dire maintenant le secret de l'aventure. Un pauyre mendiant, qui n'avait pas d'asile, s'était réfugié derrière le monceau d'ossements, pour y passer la nuit; cette musique inattendue lui avait fait une telle frayeur en le réveillant en sursaut, qu'il s'était enfui et qu'en se sauvant il avait

fait crouler la pyramide fatale.

Voy. NÉCROMANCIE, VAMPIRES REVE-MANTS, etc., etc.

## LE Credo DES MORTS.

Nons croyons que le fragment qui va suivre, signé V. et publié dans les journaux consacrés aux artistes, est de M. Van Hasselt.

Un vieillard, maître de chapelle, avec ses deux amis, écoutait à Vienne une messe en musique, qu'il trouvait déplorable et qu'on lui avait dit être de Palestrina. Cependant un magnifique Credo l'avait électrisé

Quand la messe sut finie et que la foule se fut écoulée, Pamphile serra la main du maltre de chapelle et lui dit avec un enthou-

-Cela n'est pas à mettre en doute; mais j'ignore si la musique que nous avons entendue est réellement de lui, répondit Anatole. Il nous sera facile de nous en instruire; montons aux orgues, l'abbé Vogler pourra nous dire quel est l'auteur de ce morceau.

Tous trois descendirent la nef et gravirent les marches de pierre de l'escalier en spirale qui s'élevait à la galerie des musiciens. Malheureusement l'abbé Vogler était déjà parti.

— J'en suis fâché, dit le vieillard au poëte; mais ce n'est rien, car voilà le Regens qui pourra, tout aussi bien que M. Vogler, nous éclaircir la chose.

Après avoir respectueusement salué une figure longue, sèche et maigre, qui avait une queue poudrée et un visage de parchemin, le maître de chapelle lui demanda:

—Pourriez-vous me dire, révérendissime monsieur, quel est l'auteur du *Credo* que vous nous avez fait entendre aujourd'hui?

—L'auteur de ce Credo? repartit le Regens. Ah! mon cher, c'est toute une histoire, mais une histoire qui ressemble presque à un roman.

A ces mots il s'arrêta, déploya un immense mouchoir rouge à carreaux blancs, se moucha avec un bruit pareil à celui d'un tuyau de basse d'orgue, tira de la poche de sa veste de satin noir sa tabatière d'argent où il puisa une énorme prise qu'il renissa en renouvelant le même bruit. Quand il eut achevé tous ces préparatiss de conteur:

—Eh bien! lui demanda maître Anatole. Et cette histoire que vous avez à nous ra-

conter?

- Elle est des plus étranges, répliqua l'homme à la queue poudrée. Mais, comme je suis fort enroué, grâce à ma messe qu'il m'a fallu diriger et chanter à demi moimême...

— Cette messe était donc de vous, monsieur? interrompit le maître de chapelle qui oublia d'ajouter cette fois, au mot monsieur,

la qualification de révérendissime.

— De moi-même, reprit avec orgueil le Regens, excepté toutefois le Credo. Or donc, enroué comme je le suis, je ne puis vous raconter cette histoire en ce moment. Qu'il vous suffise de savoir que ce Credo un peu excentrique fut écrit par P. Anselme, moine du couvent des dominicains, de Vienne, lequel vivait à la fin du xviii\* siècle. Quant à l'histoire elle-même de P. Anselme, vous la lirez dans le codex que voici. Maître Anatole, prenez cette partition. Vous pouvez la garder trois jours, et vous y apprendrez ce que vous désirez de savoir.

Le maître de chapelle reçut le vieux manuscrit avec respect, prit congé du Regens, et se retira avec ses deux compagnons. Une demi-heure après, les trois amis se trouvaient réunis dans la petite chambre du vieillard, autour d'une table sur laquelle s'élevait, au milieu de trois verres de couleur émeraude, une bouteille effilée qui vous eût accusé du vin du Rhis.

-Amis, leur dit le maître de chapelle, en

voici une du clos particulier de monse de Metternich...

-Der Teufell du vin de Johann

exclama le poète.

Les trois verres remplis furent vid sitôt, et le vieux Anatole ouvrit sole ment le précieux manuscrit. Il tro partition précédée de deux feuillets de presque jaune, sur lesquels il lut ce q

« Anno Domini MDCCLXXX.

- « Quand j'étais mort depuis cinquaans, le vingt-quatrième jour du mois cembre, veille de la sainte sête de arriva qu'après m'être échappé de m cueil, je me trouvai assis dans ma st coutumée et tout seul dans notre égl lune brillait à travers les vitraux et j grandes flaques de lumière blanche des piliers et sur les anges et les s pierre qui étaient déjà depuis longter dormis. Au milieu du sanctuaire la étincelait comme un ver luisant dans J'avais froid et je craignais d'être co à m'en retourner dans ma fosse sa Dieu m'eût jugé (car on avait oublié cinquante-cinq ans de m'appeler de tribunal de Dieu), quand soudain l' de la tour du couvent sonna mini douze coups retentirent sourdement voûtes, et aussitôt tout devint vivant de moi. Les dalles se soulevèrent et morts sortirent de leurs tombeaux. I entrèrent dans l'église par les murs, fenêtres, de tous côtés, en sorte que les ness se trouvèrent remplies d'un innombrable. Les saints eux-mêmes anges de pierre se frottèrent les ye veillèrent de leur sommeil et se r marcher vers le chœur où ils se ré dans les stalles et devant l'autel. vous n'eussiez rien entendu, pas r plus léger souffie, pas même le plu soupir. Mais, peu après, les orgues ce cèrent à chanter en accords graves e nus. J'écontais avec une attention pi quand tout à coup Allegri et Palestr se trouvaient parmi les morts. me dèrent :
  - « Eh bien?

« — Mais voilà une chose singulié dis-je en moi-même. Allegri et Pa que viennent-ils faire ici?

« A peine eus-je pensé ces paro les morts se mirent à chanter en un majestueux et solennel :

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem cœli et terræ, Visibilium omnium et invisibilium.

a Destrompettes invisibles accompa demi-voix ce choral, et peu à p mêla un bruit de timbales comme nerre lointain. Je me sentis devenir cette harmonie sublime. Mais, un après, des larmes s'échappèrent yeux, et j'éprouvai je ne sais quell sance inexprimable; la foi rayonna mon âme; elle y était devenue une que j'y lisais note à note. Je me mis

t avec le choral. Les larmes me roulaient es yeux en abonda 17 ce, quand toute la es yeax en aronomea, en s'affaiblissant Mi degrés, ce vers dont les dernières sylhies mourarent comme un soupir :

Et in unum Dominum Jesum Christum.

A ces paroles, les saints de pierre euxpèmes se courbèrent jusqu'à terre, et je senis descendre sur moi la rosée de la vie étermelle. Voilà que la vierge Marie nous apparet: et plus douce encore que la voix du ressignol qui chante au printemps, parmi les teurs des acacias et dans les rayons du soleil, la mère du Sauveur nous chanta sa sainte vocation, jusqu'à ce que le déchirant Crucifixus vint frapper d'angoisse toute l'assistance, et que les mots sepultus est mouressent comme un écho funèbre dans la altitade.

« Tout était morne. Les morts étaient redevenus des morts. Le silence le plus terrible avait succédé à ces mots terribles; mais, presque au même moment, l'horloge de l'église sonna une heure du matin. Aussitôt les statues des saints se relevèrent et se mirent **à chapter ces p**aroles :

Et resurrexit tertia die.

« Un son de trompette éclata et les mille veix de la foule entonnèrent en chœur le nature vers, avec une joie infinie. Mais, enand elles furent parvenues à ces mots:

Et iterum venturus est,

tons ces crânes sans yeux se tournèrent vers k ciel, où un long tonnerre annonça le Seigneur assistant dans sa gloire à la résurrection des morts. Puis une sugue, sur un mode éclatant et joyeux, annonça la vie éternelle promise aux élus, et répandit les trésors de l'espérance sur cette vaste multitade qui, avec le dernier amen, s'effaça et s'évanouit par degrés, jusqu'à ce qu'enfin teut eut disparu comme un réve. Les saints et les anges de pierre avaient repris leur place et étaient redevenus immobiles dans eurs poses inspirées, tandis qu'Allegri et Palestrina se mirent à gravir les marches de l'autel qui se prolongeaient sans fin, comme l'échelle mystérieuse de Jacob, et montaient aux demeures rayonnantes de la gloire éterselle. Je les suivis des yeux jusqu'à ce qu'ils eussent entièrement disparu dans les reages. Alors je quittai aussi ma stalle, et pe montai les marches de l'autel jusqu'au ciel: et c'est là maintenant que j'habite parmi les élos, et que ma main a retracé cette musique profonde et merveilleuse. »

Telles étaient les lignes bizarres que mattre Anatole lut en têle de la partition.

**-Voilà un sujet** de ballade singulièrement tronvé, dit Pamphile, en vidant de nouveau 🖚 verre de Johannisberg.

**– En vérité, répliqua le ma**ltre de cha-

pelle. Mais peut-être cette histoire est-elle la clef de l'admirable composition qui nous a si étrangement émus.

Trois jours après, le vieux Anatole, en remettant le cahier au Régens de Saint-Etienne, lui demanda quel était ce P. Anselme.

C'était un excellent musicien, répondit le révérendissime à la queue poudrée. Mais il mourut fou, il y a quinze

MORTEMART. Un seigneur de cette famille célèbre perdit sa femme, qu'il chérissait. Tandis qu'il se livrait à son désespoir, le diable lui apparut et lui offrit de ranimer la défunte, s'il voulait se donner à lui. Le mari, dit-on, y consentit; la femme revécut. Mais un jour qu'on prononça devant elle le nom de Jésus, elle retomba morte, et ce fut tout de bon.

MOST-MASTITE. Voy. MARIAGE.

MOTELU, démon que l'on trouve cité dans le procès intenté à Denise de Lacaille.

MOUCHB. Le diable apparaît quelquefois en forme de mouche ou de papillon. On le vit sortir sous cette forme de la bouche d'un démoniaque de Laon (2). Les démonomanes appellent Belzébuth seigneur des mouches; les habitants de Ceylan appellent le diable Achor, qui signifie en leur langue dieu des mouches ou chasse-mouches; ils lui offrent des sacrifices pour être délivrés de ces insectes, qui causent quelquefois dans leur pays des maladies contagieuses; ils disent qu'elles meurent aussitôt qu'on a sacrifié à Achor (3). M. Eméric David, à propos de Jupiter, dit que les ailes de mouches qui, dans quelques monuments, forment (à ce qu'on prétend) la barbe de Jupiter, sont un hommage au seu générateur, les mouches étant produites par la canicule... Voy. GRANson, Mylagorus, etc.

MOULT (Thomas-Joseph), astrologue napolitain, inférieur à Matthieu Laensberg, qui a laissé des prédictions populaires.

MOUNI, esprits que reconnaissent les Indiens, quoique aucun de leurs livres sacrés n'en fasse mention; ils leur attribuent les qualités que les Européens accordent aux esprits follets. Ces esprits n'ont point de corps, mais ils prennent la forme qui leur plaft; ils rôdent la nuit pour faire mal aux hommes, tâchent de conduire les voyageurs égarés dans des précipices, des puits ou des rivières, se transformant en lumière et cachant le péril où ils les entraînent. C'est pour se les rendre propices que les Indiens élèvent en leur honneur de grossières statues co-lossales, auxquelles ils vont adresser des prières.

MOUTON. Le diable s'est montré plusieurs fois sous la forme d'un mouton. Le sorcier Aupetit, qui fut condamné à être brûlé vif,

aux mouches, dans la persuasion où l'on était que, rassasiées de son sang, elles s'envoluient et ne revenuient plus. Auguste, vainqueur de Marc-Antoine, renouvel. les jeux actiatiques; on ne les célébra d'abord qu'à Actium, et tous les trois ans; mais ce prince en transporta la célèbration à Rome, et en fixale retour tous les cinq ans.

<sup>(!)</sup> Le Reneissance, chronique des arts. Bruxelles, 1840.
(2) Leloyer, Histoire et discours des spectres.
(3) Les Actintiques étaient des fêtes qui se célébraient les trois aus en l'honneur d'Apollon. Elles avaient pris les trois aus en l'honneur d'Apollon. Elles avaient pris les mem du pressentoire d'Actium. Ces fêtes consistaient laux et danss on y tuait un bouf qu'on abandonnait

-Cela n'est pas à mettre en doute; mais j'ignore si la musique que nous avons entendue est réellement de lui, répondit Anatole. Il nous sera facile de nous en instruire; montons aux orgues, l'abbé Vogler pourra nous dire quel est l'auteur de ce morceau.

Tous trois descendirent la nef et gravirent les marches de pierre de l'escalier en spirale qui s'élevait à la galerie des musiciens. Malheureusement l'abbé Vogler était déjà parti.

— J'en suis fâché, dit le vieillard au poëte; mais ce n'est rien, car voilà le Regens qui pourra, tout aussi bien que M. Vogler, nous éclaircir la chose.

Après avoir respectueusement salué une figure longue, sèche et maigre, qui avait une queue poudrée et un visage de parchemin, le maître de chapelle lui demanda:

—Pourriez-vous me dire, révérendissime monsieur, quel est l'auteur du *Credo* que vous nous avez fait entendre aujourd'hui?

—L'auteur de ce Credo? repartit le Regens. Ah! mon cher, c'est toute une histoire, mais une histoire qui ressemble presque à un roman.

A ces mots il s'arrêta, déploya un immense mouchoir rouge à carreaux blancs, se moucha avec un bruit pareil à celui d'un tuyau de basse d'orgue, tira de la poche de sa veste de satin noir sa tabatière d'argent où il puisa une énorme prise qu'il renissa en renouvelant le même bruit. Quand il eut achevé tous ces préparatiss de conteur:

—Eh bien! lui demanda maître Anatole. Et cette histoire que vous avez à nous ra-

conter?

- Elle est des plus étranges, répliqua l'homme à la queue poudrée. Mais, comme je suis fort enroué, grâce à ma messe qu'il m'a fallu diriger et chanter à demi moimême...

— Cette messe était donc de vous, monsieur? interrompit le maître de chapelle qui oublia d'ajouter cette fois, au mot monsieur,

la qualification de révérendissime.

— De moi-même, reprit avec orgueil le Regens, excepté toutesois le Credo. Or donc, enroué comme je le suis, je ne puis vous raconter cette histoire en ce moment. Qu'il vous sussise de savoir que ce Credo un peu excentrique sut écrit par P. Anselme, moine du couvent des dominicains, de Vienne, lequel vivait à la sin du xviii siècle. Quant à l'histoire elle-même de P. Anselme, vous la lirez dans le codex que voici. Maître Anatole, prenez cette partition. Vous pouvez la garder trois jours, et vous y apprendrez ce que vous désirez de savoir.

Le maître de chapelle reçut le vieux manuscrit avec respect, prit congé du Regens, et se retira avec ses deux compagnons. Une demi-heure après, les trois amis se trouvaient réunis dans la petite chambre du vieillard, autour d'une table sur laquelle s'élevait, au milieu de trois verres de couleur émeraude, une bouteille effilée qui vous eût accusé du vin du Rhin.

—Amis, leur dit le maltre de chapelle, en

voici une du clos particulier de monseigneur de Metternich...

-Der Teufell du vin de Johannisbergi

exclama le poète.

Les trois verres remplis furent vidés aussitôt, et le vieux Anatole ouvrit solennellement le précieux manuscrit. Il trouva la partition précédée de deux feuillets de papier presque jaune, sur lesquels il lut ce qui suit:

« Anno Domini MDCCLXXX.

- « Quand j'étais mort depuis cinquante-cinq ans, le vingt-quatrième jour du mois de décembre, veille de la sainte fête de Noël, il arriva qu'après m'être échappé de mon cercueil, je me trouvai assis dans ma stalle accoutumée et tout seul dans notre église. La lune brillait à travers les vitraux et jetait de grandes slaques de lumière blanche le long des piliers et sur les anges et les saints de pierre qui étaient déjà depuis longlemps endormis. Au milieu du sanctuaire la lampe étincelait comme un ver luisant dans la nuit. J'avais froid et je craignais d'étre contraint à m'en retourner dans ma fosse sans que Dieu m'eût jugé {car on avait oublié depuis cinquante-cinq ans de m'appeler devant le tribunal de Dieu), quand soudain l'horloge de la tour du couvent sonna minuit. Les douze coups retentirent sourdement sous les voûtes, et aussitôt tout devint vivant autour de moi. Les dalles se soulevèrent et tous les morts sortirent de leurs tombeaux. D'autres entrèrent dans l'église par les murs, par les fenêtres, de tous côtés, en sorte que bient**ôt** les nefs se trouvèrent remplies d'une foule innombrable. Les saints eux-mêmes et l**es** anges de pierre se frottèrent les yeux, s'éveillèrent de leur sommeil et se mirent à marcher vers le chœur où ils se réunirent dans les stalles et devant l'autel. D'abord vous n'eussiez rien entendu, pas même le plus léger souffle, pas même le plus léger soupir. Mais, peu après, les orgues commencèrent à chanter en accords graves et soutenus. J'écoutais avec une attention profonde, quand tout à coup Allegri et Palestrina, qui se trouvaient parmi les morts, me demandèrent :
  - Eh bien?

« — Mais voilà une chose singulière ! me dis-je en moi-même. Allegri et Palestrina que viennent-ils faire ici?

« A peine eus-je pensé ces paroles, que les morts se mirent à chanter en un choral majestueux et solennel:

> Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem cœli et terræ, Visibilium omnium et invisibilium.

a Destrompettes invisibles accompaguaient à demi-voix ce choral, et peu à peu il s'y mêla un bruit de timbales comme un tonnerre lointain. Je me sentis devenir froid à cette harmonie sublime. Mais, un instant après, des larmes s'échappèrent de mes yeux, et j'éprouvai je ne sais quelle jouissance inexprimable; la foi rayonnait dans mon âme; elle y était devenue une musique que j'y lisais note à note. Je me mis à chan-

ce le choral. Les larmes me roulaient ux en abondance, quand toute la de voix prononça, en s'affaiblissant grés, ce vers dont les dernières sylpoururent comme un soupir:

Et in unum Dominum Jesum Christum.

ces paroles, les saints de pierre euxse courbèrent jusqu'à terre, et je sencendre sur moi la rosée de la vie éter-Voilà que la vierge Marie nous appat plus douce encore que la voix du sol qui chante au printemps, parmi les les acacias et dans les rayons du sose mère du Sauveur nous chanta sa vocation, jusqu'à ce que le déchirant xus vint frapper d'angoisse toute l'ase, et que les mots sepultus est mout comme un écho funèbre dans la se.

nt était morne. Les morts étaient reis des morts. Le silence le plus terrinit succédé à ces mots terribles; mais, e au même moment, l'horloge de l'énna une heure du matin. Aussitôt les des saints se relevèrent et se mirent ter ces paroles:

Rt resurrexit tertia die.

son de trompette éclata et les mille : la foule entonnèrent en chœur le vers, avec une joie infinie. Mais, elles furent parvenues à ces mots:

Et iterum venturus est,

s crânes sans yeux se tournèrent vers , où un long tonnerre annonça le Seiassistant dans sa gloire à la résurdes morts. Puis une fugue, sur un éclatant et joyeux, annonça la vie le promise aux élus, et répandit les de l'espérance sur cette vaste multini, avec le dernier amen, s'effaça et poit par degrés, jusqu'à ce qu'enfin it disparu comme un réve. Les saints anges de pierre avaient repris leur et étaient redevenus immobiles dans poses inspirées, tandis qu'Allegri et rina se mirent à gravir les marches de qui se prolongeaient sans fin, comme le mystérieuse de Jacob, et montaient meures rayonnantes de la gloire éter-Je les suivis des yeux jusqu'à ce eussent entièrement disparu dans les s. Alors je quittai aussi ma stalle, ntai les marches de l'autel jusqu'au et c'est là maintenant que j'habite les élus, et que ma main a retracé nusique profonde et merveilleuse. » es étaient les lignes bizarres que maiatole lut en téte de la partition.

 j, dit Pamphile, en vidant de nouveau rre de Johannisberg.
 Ba vérité, répliqua le maître de cha-

oilà un sujet de ballade singulièrement

B Rensisance, chronique des arts. Bruxelles, 1840.
sloyer, Histoire et discours des spectres.
es Actiniques étaient des lêtes qui se célébraient trois ans en l'honneur d'Apollon. Elles avaient pris m du promentoire d'Actinus. Ces lêtes consistaient et dances on y tuait un bœuf qu'on abandonnait

pelle. Mais peut-être cette histoire est-elle la clef de l'admirable composition qui nous a si étrangement émus.

Trois jours après, le vieux Anatole, en remettant le cahier au Régens de Saint-Etienne, lui demanda quel était ce P. Anselme.

— C'était un excellent musicien, répondit le révérendissime à la queue poudrée. Mais il mourut fou, il y a quinze ens (1).

ans (1).

MORTEMART. Un seigneur de cette famille célèbre perdit sa femme, qu'il chérissait.
Tandis qu'il se livrait à son désespoir, le
diable lui apparut et lui offrit de ranimer la
défunte, s'il voulait se donner à lui. Le mari,
dit-on, y consentit; la femme revécut. Mais
un jour qu'on prononça devant elle le nom
de Jésus, elle retomba morte, et ce fut tout
de bon.

MOST-MASTITE. Voy. MARIAGE.

MOTELU, démon que l'on trouve cité dans le procès intenté à Denise de Lacaille.

MOUCHB. Le diable apparaît quelquefois en forme de mouche ou de papillon. On le vit sortir sous cette forme de la bouche d'un démoniaque de Laon (2). Les démonomanes appellent Belzébuth seigneur des mouches; les habitants de Ceylan appellent le diable Achor, qui signifie en leur langue dieu des mouches ou chasse-mouches; ils lui offrent des sacrifices pour être délivrés de ces insectes, qui causent quelquefois dans leur pays des maladies contagieuses; ils disent qu'elles meurent aussitôt qu'on a sacrifié à Achor (3). M. Eméric David, à propos de Jupiter, dit que les ailes de mouches qui, dans quelques monuments, forment (à ce qu'on prétend) la barbe de Jupiter, sont un hommage au feu générateur, les mouches étant produites par la canicule... Voy. GRANson, Mylagorus, etc.

MOULT (Thomas-Joseph), astrologue napolitain, inférieur à Matthieu Laensberg, qui a laissé des prédictions populaires.

MOUNI, esprits que reconnaissent les Indiens, quoique aucun de leurs livres sacrés n'en fasse mention; ils leur attribuent les qualités que les Européens accordent aux esprits follets. Ces esprits n'ont point de corps, mais ils prennent la forme qui leur plaît; ils rôdent la nuit pour faire mal aux hommes, tâchent de conduire les voyageurs égarés dans des précipices, des puits ou des rivières, se transformant en lumière et cachant le péril où ils les entrainent. C'est pour se les rendre propices que les Indiens élèvent en leur honneur de grossières statucs colossales, auxquelles ils vont adresser des prières.

MOUTON. Le diable s'est montré plusieurs fois sous la forme d'un mouton. Le sorcier Aupetit, qui fut condamné à être brûlé vif,

aux mouches, dans la persuasion où l'on était que, rassasiées de son sang, elles s'envolaient et ne revenaient plus. Auguste, vainqueur de Marc-Antoine, renouvels les jeux actiatiques; on ne les célébra d'abord qu'à actium, et tous les trois ans; mais en prince en transporta la chiebration à Rome, et en fixale retoux tous les cinq ans. avoua qu'il s'était présenté à lui sous la figure d'un mouton plus noir que blanc, et qu'il lui avait dit que toutes les fois qu'il verrait dans les nuages un mouton, ce serait le signal du sabbat (1). Quand vous rencontrez dans un voyage des moutons qui viennent à vous, c'est un signe que vous serez bien reçu; s'ils fuient devant vous, ils présagent un triste accueil. Voy. Monts.

MOUZOUKO, nom que les habitants du Monomotapa donnent au diable, qu'ils re-présentent comme fort méchant (2). Il n'est

bon nulle part.
MOZART. Un jour que Mozart était plongé dans ses réveries mélancoliques, devenues habituelles par l'idée de sa mort prochaine, dont il était frappé, il entendit un carrosse s'arrêter à sa porte; on lui annonce un inconnu qui demande à lui parler.

- Un grand personnage m'a chargé de

venir vous trouver, dit l'inconnu.

- Quel est cet homme? interrompt Mozart.

– Il ne veut pas être nommé.

- Que désire-t-il ?

- Il vous demande un Requiem pour un service solennel.

Mozart se sentit ému de ces paroles, du ton dont elles étaient prononcées, de l'air mystérieux qui semblait répandu sur cette aventure. La disposition de son âme fortiflait encore ces impressions. Il promit de faire le Requiem.

– Mettez à cet ouvrage tout votre génie ; ' vous travaillez pour un connaisseur.

- Tant mieux.

– Combien de temps demandez-yous ?

— Quatre semaines.

– Eh bien, je reviendrai dans quatre semaines. Quel prix mettez-vous à votre trayail?

Cent ducats.

L'inconnu les compta sur la table et disparut. Mozart reste plongé quelques moments dans de profondes réflexions; puis tout à coup il se met à écrire. Cette fougue de travail continua pendant plusieurs jours. Il travailla jour et nuit avec une ardeur qui semblait augmenter en avançant; mais son corps ne put résister à cette fatigue. Il tomba un jour sans connaissance. Peu de temps après, sa femme cherchant à le distraire des sombres pensées qui l'assiégeaient, Mozart lui dit brusquement:

Cela est certain; ce sera pour moi que je ferai ce Requiem, il servira à mes funé-

railles.

Rien ne put le détourner de cette idée. Il continua de travailler à son Requiem, comme Raphaël travaillait à son tableau de la Transfiguration, frappé aussi de l'idée de sa mort. Mozart sentait ses forces diminuer chaque jour, et son travail avançait lentement. Les quatre semaines qu'il avait demandées s'étant écoulées, il vit entrer l'inconnu.

- Il m'a été impossible, dit Mozart, de tenir ma parole.

(1) Delancre, Tableau de l'inconstance des démons, etc.,

— Ne vous gênez pas, répondit l'étranger;

quel temps yous faut-il encore? - Quatre semaines; l'ouvrage m'a inspiré

plus d'intérêt que je ne croyais, et je l'ai étendu au delà de ce que je voulais d'abord. — En ce cas, dit l'inconnu, il est juste d'augmenter les honoraires. Voici cinquante ducats de plus.

– Monsieur, reprit Mozart, teujours plus

élonné, qui éles-vous donc l

– Cola ne fait rion à la chose. Je revion-

drai dans quatre semaines.

Mozart envoya sur-le-champ sa servante à la spite de cet homme extraordinaire, pour savoir où il s'arré(erait; mais la servan**te** vint rapporter qu'elle n'avait pu retrouver sa trace.

L'artiste se mit dans la tête que cet inconnu n'était pas un être ordinaire; qu'il avait surement des relations avec l'autre monde; qu'il lui était envoyé pour lui aunoncer sa fin prochaine. Il n'en travailla qu'avec plus d'ardeur à son Requiem, qu'il regarda comme le monument le plus durable de son talent. Pendant ce travail, il tomba plusieurs fois dans des évanouissements alarmants. Enfin l'ouyrage fut achevé avant les quatre semaines. L'inconnu revint au terme convenu... Mozart n'était plus. Saliéri, en mourant, avoua que c'était lui qui avait joué le personnage de l'inconnu, et s'accusa de la mort de Mozart, dont il était envieux

MUHAZIMIM, nom que les Africains don nent à leurs possédés. Ils font des cercles, impriment des caractères sur le front de ces muhazimim, et le diable qui les possède dé-

loge aussitôt (3).

MULLER (JEAN), astronome et astrologue, plus connu sous le nom de Regiomontanus, né en 1436, en Franconie, mort à Rome en 1476. Il paraît qu'il prophétisait aussi, puisqu'on dit qu'il annonça la fin du monde en même temps que Stoffler. Ces deux hommes firent tant de bruit, que les esprits faibles crurent que le monde finirait infailliblement en 1588. On dit qu'il construisit deux **auto**mates merveilleux: 1° un aigle qui volait et qui alla au-devant de l'empereur, lors de son entrée à Ratisbonne ; 2º une mouche de fer, qui faisait le tour d'une table en bourdon nant à l'oreille de chaque convive, et revenait se poser sur sa main. Ses contemporains voyaient dans ces deux objets, dont ce

exagère la perfection, des œuvres de magie. MULLIN, démon d'un ordre inférieus, premier valet de chambre de Bolzébuth. H y a aussi dans quelques procès de sorciers un certain mattre Jean Mullin, qui est le lien-

tenant du grand maître des sabbats

MUMMOL. En 578, Frédégonde perdit **en** de ses fils, qui mouru**t de la dyssenterie. Ca** accusa le général Mummol, qu'elle baissait, de l'avoir fait périr par des charmes et des maléfices. Il avait eu l'imprudence de dire à quelques personnes qu'il connaissait une herbe d'une efficacité absolue contre la dys-

(3) Abrégé des Voyages, par La Harpe (3) Bodia, Démonomanie, p. 596.

erie. Il n'en fallut pas davantage pour s'fût soupçonné d'être sorcier. La reine rrêter plusieurs feinmes de Paris, qui sessèrent qu'elles étaient sorcières, qu'elavaient tué plusieurs personnes, que mol devait périr, et que le prince avait sacrifié pour sauver Mummol. De ces ières, qui étaient coupables de meurages press forent brêlées d'antres press forent prélées d'antres

les unes furent brûlées, d'autres ses ; quelques-unes expirèrent sur la . Après ces exécutions, Prédégonde parour Compiègne et accusa Mummol audu roi (1). Ce prince le fit venir; on lui les mains derrière le dos; on lui deda quel maléfice il avait employé pour le prince; il ne voulut rien avouer de n'avaient déposé les sorcières, mais il rimt qu'il avait souvent charmé des onits et des breuvages, pour gagner la fadu roi et de la reine. Quand il fut retiré a torture, il appela un sergent et lui manda d'aller dire au roi qu'il n'avait evé aucun mal. Chilpéric, entendant ce sort, s'écria: « Il faut vraiment qu'il soit ier, pour n'avoir pas souffert de la que-al... » En même temps il fit reprendre amol; on l'appliqua de nouveau à la tor-; mais quand on se préparait à lui cher la tête, la reine lui fit grâce de la se contentant de prendre ses biens. On laça sur une charrette qui devait le cone à Bordeaux, où il était né; il ne depoint y mourir, tout son sang se perdit dant la route, et il expira d'épuisement. **brûla** tout ce qui avait appartenu au ie prince, autant à cause des tristes souirs qui s'y attachaient que pour anéantir ce qui portait avec soi l'idée du sorti-; (2)

ENSTER. « Si l'on en croit le témoignage juelques contemporains, des signes préseurs avaient annoncé les calamités qui pèrent Munster (de 1531 à 1535, sous la **ination des anaba**ptistes). Dès 1517, la le des ides de janvier, on vit trois soleils i fois que perçaient d'outre en outre des ves lumineux. Quelques jours après trois s: on me dit pas qu'elles aient été traiansi cruellement que les soleils. Mais éteiles ne furent point épargnées. De pesépées qu'on apercevait çà et là dans nues semblaient les poignarder : In nuw sparsim gladiosi, quasi stellas transfiles. N'oublions point un bras qui ne tel à rien, étendu vers le nord et armé a sabre nu, ni des éclipses de soleil et de e, ni une comète, ni des feux errants dant la nuit. Ajoutons à ces prodiges des antements monstrueux. En plein jour, un me célesto traversa les airs; il avait couronne d'or sur la tête, un glaive s une main, une verge dans l'autre. Mais ttait-ce, en comparaison d'un spectre rux, vu pareillement en l'air, tenant s ses mains décharnées des entrailles pitantes, qu'il comorimait si réellement,

erie. Il n'en fallut pas davantage pour : que le sang en dégoutta sur le toit de plufût soupçonné d'être sorcier. La reine sieurs maisons?

MUR

« L'auteur que je suis est trop sage pour garantir ces tristes merveilles, et je me borne comme lui à les donner pour ce qu'elles valent. Il en est une cependant qui mérite plus d'attention, parce que l'historien assure qu'il en fut témoin, præsente me, dit-il. La fille d'un tailleur, nommé Tomberg, âgée de quinze à seize ans, timide et parlant difficilement, fut tout à coup saisie d'un enthousiasme terrible, parla trois heures de suite avec une sorte de fureur, annonçant à la ville les malheurs dont elle était menacée. Sa prédiction finie, elle tomba morte. Ce trait ressemble assez au juif du

siége de Jérusalem (3). »

MURAILLE DU DIABLE. C'est cette fameuse muraille qui séparait autrefois l'Angleterre de l'Ecosse, et dont il subsiste encore diverses parties que le temps n'a pas trop altérées. La force du ciment et la du-reté des pierres ont persuadé aux habitants des lieux voisins qu'elle a été faite de la main du diable; et les plus superstitieux ont grand soin d'en recueillir jusqu'aux moin-dres débris, qu'ils mêlent dans les fondements de leurs maisons, pour leur commu-niquer la même solidité. Elle a été bâtie par l'empereur Adrien. Un jardinier écossais, ouvrant la terre dans son jardin, trouva une pierre d'une grosseur considérable, sur laquelle on lisait, en caractères du pays, qu'elle était là pour la sûreté des murs du château et du jardin, et qu'elle y avait été apportée de la grande muraille dont elle avait fait autrefois partie; mais qu'il serait aussi dangereux de la remuer qu'il y aurait d'avantage à la laisser à sa place. Le seigneur de la maison, moins crédule que ses ancêtres, voulut la faire transporter dans un autre endroit, pour l'exposer à la vue, comme un ancien monument. On entreprit de la faire sortir de terre à force de machines, et on en vint à bout, comme on l'aurait fait d'une pierre ordinaire. Elle demeura sur le bord du trou, pendant que la curiosité y tit descendre le jardinier, plusieurs domestiques, les deux fils du gentilhomme, qui s'amusèrent quelques moments à creuser encore le fond. La pierre fatale, qu'on avait négligé apparemment de placer dans un juste équilibre, prit ce temps pour retomber au fond du trou, et écrasa tous ceux qui s'y trouvaient. Ce n'était là que le prélude des malheurs que devait causer cette pierre. La **jeune épouse de l'ainé des deux frères a**ppri**t** ce qui venait d'arriver. Elle courut au jardin ; elle y arriva dans le temps que les ouvriers s'empressaient de lever la plerre, avec quelque espérance de trouver un reste de vie aux infortunés qu'elle couvrait. Ils l'avaient levée à demi, et l'on s'aperçut en effet qu'ils respiraient encore, lorsque l'imprudente épouse, perdant tout soin d'ellemême, se jeta si rapidement sur le corps de

<sup>)</sup> Chilpéric I<sup>er</sup> 9 <mark>Grégoire de Tours, liv.</mark> 1v de l'Hist. de *France.* 

son mari, que les ouvriers, saisis de son action, lâchèrent malheureusement les machines qui soutenaient la pierre et l'ensevelirent ainsi avec les autres. Cet accident confirma plus que jamais la superstitieuse opinion des Ecossais: on ne manqua pas de l'attribuer à quelque pouvoir établi pour la conservation du mur d'Ecosse et de toutes les pierres qui en sont détachées.

MURMUR, grand-duc et comte de l'empire infernal, démon de la musique. Il paraît sous la forme d'un soldat monté sur un vautour et accompagné d'une multitude de trompettes; sa tête est ceinte d'une couronne ducale; il marche précédé du bruit des clairons. Il est de l'ordre des anges et de

celui des trônes (1).

MUSIQUE CÉLESTE. Entre plusieurs découvertes surprenantes que fit Pythagore, on admire surtout cette musique céleste que lui seul entendait. Il trouvait les sept tons de la musique dans la distance qui est entre les planètes: de la terre à la lune, un ton; de la lune à Mercure, un demi-ton ; de Mercure à Vénus, un demi-ton; de Vénus au soleil, un ton et demi : du soleil à Mars, un ton ; de Mars à Jupiter, un demi-ton; de Jupiter à Saturne, un demi-ton, et de Saturne au zodiaque, un ton et demi. C'est à cette musique des corps célestes qu'est attachée l'harmonie de toutes les parties qui composent l'univers. Nous autres, dit Léon l'Hébreu. nous ne pouvons entendre cette musique, parce que nous en sommes trop éloignés, ou bien parce que l'habitude continuelle de l'entendre fait que nous ne nous en apercevons point, comme ceux qui habitent près de la mer ne s'aperçoivent plus du bruit des vagues, parce qu'ils y sont accoutumés. MUSPELHEIM. Les Scandinaves nomment

ainsi un monde lumineux, ardent, inhabitable aux étrangers. Surtur le Noir y tient son empire : dans ses mains brille une épée flamboyante. Il viendra à la fin du monde, vaincra tous les dieux et livrera l'univers aux

flammes

MUSUCCA, nom du diable chez quelques peuples de l'Afrique. Ils en ont une trèsgrande peur et le regardent comme l'ennemi du genre humain; mais ils ne lui rendent aucun hommage. C'est le même que Mouzouko.

MYCALE, magicienne, qui faisait descendre la lune par la force de ses charmes. Elle fut mère de deux célèbres Lapithes. Brotéas

MYIAGORUS, génie imaginaire auquel on attribuait la vertu de chasser les monches pendant les sacrifices. Les Arcadiens avaient des jours d'assemblée, et commençaient par invoquer ce dieu et le prier de les préserver des mouches. Les Eléens encensaient aveç constance les autels de Myiagorus, persuadés qu'autrement des essaims de mouches viendraient insecter leur pays sur la fin de l'élé et y porter la peste. Voy. Achor, Bel-ZÉBUTH.

MYOAM, génie invoqué par les basili-

diens

MYOMANCIE, divination par les rats ou les souris; on tirait des présages malheureux ou de leur cri, ou de leur voracité. Elien raconte que le cri aigu d'une souris sussit à Fabius Maximus pour l'engager à se démettre de la dictature, et, selon Varron, Cassius Flaminius, sur un pareil présage, quitta la charge de général de cavalerie. Plutarque dit qu'on augura mal de la dernière campagne de Marcellus, parce que des rats avaient rongé quelques dorures du temple de Jupiter. Un Romain vint un jour. fort effrayé, consulter Caton, parce que les rats avaient rongé un de ses souliers. Caton lui répondit que c'eût été un tout autre prodige si le soulier avait rongé un rat.

MYRICÆUS, surnom donné à Apollon, comme présidant à la divination par les branches de bruyère, à laquelle on donnait l'épithète de prophétique. On lui mettait alors à la main une branche de cette

plante.

MYSTERES. Nonnus dit que, chez les Romains, il fallait passer par quatre-vingts épreuves dissérentes, pour être initié dans les mystères de Mithras ou du Soleil. D'abord on faisait baigner le candidat, puis on l'obligeait à se jeter dans le feu; ensuite **en** le reléguait dans un désert, où il était soumis à un jeune rigoureux de cinquante jours; après quoi on le fustigeait durant deux jours; on le mettait vingt autres jours dans la neige. Ce n'était qu'après ces épreuves, sur l'observation rigoureuse desquelles veillait un prêtre, et dans lesquelles le réci piendaire succomhait souvent, qu'on était admis aux mystères. Il y avait d'autres cérémenies très - bizarres aux mystères d'Eleusis, de Trophonius, de la grande déesse, etc.

NABAM, démon que l'on conjure le sa-medi, Voy. Conjurations.

NABERUS, autrement Cerrère, appeléaussi Nébiros, marquis du sombre empire, maréchal de camp et inspecteur général des armées. Il se montre sous la figure d'un corbeau; sa voix est rauque; il donne l'élo-quence, l'amabilité, et enseigne les arts libéraux. Il fait trouver la main de gloire; il

indique les qualités des métaux, des végétaux et de tous les animaux purs et impurs; l'un des chefs des nécromanciens, il prédit l'avenir. Il commande à dix-neuf légions (2).

NABUCHODONOSOR, roi de Babylone, qui crut pouvoir exiger des peuples le culte et les hommages qui ne sont dus qu'à Dieu, et qui fut pendant sept ans changé en bœal Les paradistes croient faire une grande plalerie en annonçant qu'on verra chez eux glede Nabuchodonosor (1), parmi d'autres itelles ; mais l'ongle de Nabuchodonosor dans le cabinet de curiosités du roi de emark...

Batre les Pères de l'Eglise, les uns. dit rreau, ont cru certaine la réprobation iebuchadnetzar, les autres n'ont douté ement de son salut. On a fait encore des itions assez inutiles sur le texte de Da-, où il est dit que « Nabuchodonosor fut ni sept ans de la compagnie des hommes; demeurait avec les bêtes des champs; mangeait l'herbe comme les bœufs; son poil devint long comme les plumes ligies, et ses ongles comme ceux des oix. » Saint Cyrille de Jérusalem, Cédren, ont été persuadés qu'il avait été changé œuf; et notre Bodin y aurait souscrit, mi a cru la Lycanthropie. Je ne pousserai t cette question, et je me contente de ici, après beaucoup d'autres, qu'il perusage de la raison; qu'il fut tellement igé par les injures de l'air, par la lonir de son poil et de ses ongles, et par sa ière de vivre avec les bêtes, qu'il s'imaqu'il en était une. Tertullien dit qu'en état il fut frénétique; saint Thomas, leut l'imagination blessée; et les parode saint Jérôme sont remarquables: ndo autem dixit sensum sibi redditum, ndit non formam se amisisse, sed men-(2). »

ACHTMANNETJE, ou petit homme de nom que les Flamands donnent aux bes.

ACHTVROUWTJE, ou pelite semme de , nom que les Flamands donnent aux mbes.

AGATES, astrologues de Ceylan. Des ageurs crédules vantent beaucoup le sae ces devins, qui, disent-ils, font soudes prédictions que l'événement accom-lis décident du sort des enfants. S'ils déent qu'un astre malin a présidé à leur sance, les pères, en qui la superstition Te la nature, leur ôtent une vie qui doit nalheureuse. Cependant, si l'enfant qui le jour sous l'aspect d'une planète conre est un premier-né, le père le garde, en it des prédictions; ce qui prouve que l'asegie n'est qu'un prétexte dont les pères chargés d'enfants se servent pour en mrasser leur maison. Ces nagates se tent encore de prédire, par l'inspection astres. si un mariage sera heureux, si : maladie est mortelle, etc.

AGLEFARE, vaisseau fatal chez les Cel-Il est fait des ongles des hommes morts: e doit être achevé qu'à la fin du monde, en apparition fera trembler les hommes es dieux. C'est sur ce vaisseau que l'ardes mauvais génies doit arriver d'O-

Et plus exactement Nebuchadnetzar, nom qui signi-de le dieu prince, et Nebo serait le nom chaldéen de mète de Mercure (M. Engène Boré, De la Chaldée et elaiens).

NAGUILLE (CATHERINE), petite sorcière âgée de onze ans, qui sut accusée d'aller au sabbat en plein midi (3).

NAGUILLE (MARIE), jeune sorcière, sœur de la précédente. Arrêtée à seize ans, elle avoua que sa mère l'avait conduite au sabbat. Lorsqu'elles devaient y aller ensemble, le diable venait ouvrir la fenêtre de leur chambre et les attendait à la porte. La mère tirait un peu de graisse d'un pot, s'en oignait la tête, excepté la figure, prenait sa fille sous le bras, et elles s'en allaient en l'air au sabbat. Pour revenir à la maison, le diable leur servait de porteur. Elle avoua encore que le sabbat se tenait à Pagole, près d'un petit bois (4).

NAHAMA, sœur de Tubalcain. On lit dans le Talmud que c'est une des quatre mères des diables. Elle est devenue elle-même, selon les démonomanes, un démon succube.

NAINS. Aux noces d'un certain roi de Bavière, on vit un nain si petit, qu'on l'enferm**a** dans un pâté, armé d'une lance et d'une épée. Il en sortit au milieu du repas, sauta sur la table, la lance en arrêt, et excita l'admiration de tout le monde (5). La fable dit que les pygmées n'avaient que deux pieds de haut et qu'ils étaient toujours en guerre avec les grues. Les Grecs, qui reconnaissaient des géants, pour faire le contraste parsait, imaginèrent ces petits hommes, qu'ils appelèrent pygmées. L'idée leur en vint peut-être de certains peuples d'Ethio-pie, appelés Péchinies, qui étaient d'une petite taille. Et comme les grues se retiraient tous les hivers dans leur pays, ils s'assemblaient pour leur faire peur et les empêcher de s'arrêter dans leurs champs : voilà le combat des pygmées contre les grues. Swift fait trouver à son Gulliver des hommes hauts d'un demi-pied dans l'île de Lilliput. Avant lui, Cyrano de Bergerac, dans son Voyage au soleil, avait vu de petits nains pas plus hauts que le pouce. Les Celtes pensaient que les nains étaient des espèces de créatures formées du corps du géant Ime, c'est-à-dire de la poudre de la terre. lls n'étaient d'abord que des vers; mais, par l'ordre des dieux, ils participèrent à la raison et à la figure humaine, habitant toujours cependant entre la terre et les rochers. « On a découvert sur les bords de la rivière Merrimak, à vingt milles de l'île Saint-Louis, dans les Etats-Unis, des tombeaux en pierres, construits avec une sorte d'art et rangés en ordre symétrique, mais dont aucun n'avait plus de quatre pieds de long. Les squelettes humains n'excèdent pas trois pieds en longueur. Cependant les dents prouvent que c'étaient des individus d'un âge mûr. Les cranes sont hors de proportion avec le reste du corps. » Voilà donc les pygmées retrouvés (6). Voy. Promés.

Laissons passer une anecdote de nain.

Cherrzana, tome I<sup>ee</sup>, p. 249. ) Delsacre, Tabl. de l'inconstance des démons, etc., DICTION DES SCIENCES OCCULTES. II.

liv. n, p. 66.

(4) Delancre, Tabl. de l'inconstance des démons, etc., liv. n, p. 118.

(5) Johnston, Thaumatographia naturalis.

(6) Journal des Débats du 23 janvier 1819.

On montre dans le château d'Umbres, à une lieue d'Inspruck, le tombeau d'Haymon, géant né dans le Tyrol au xv siècle. Il avait seize pieds de haut et assez de force, dit-on, pour porter un bœuf d'une main. A côté du squelette d'Haymon est celui d'un nain qui fut cause de sa mort. Ce nain ayant délié le cordon du soulier du géant, celui-ci se baissa pour le renouer; le nain profita de ce moment pour ini donner un soufflet. Cette scène se passa devant l'archiduc Ferdinand et sa cour; on en rit : ce qui fit tant de peine au géant, que peu de jours après il en mourut de chagrin.

NAIRANCIE. Espèce de divination usitée parmi les Arabes, et fondée sur plusieurs

phénomènes du sole let de la lune.

NAKARONKIR, esprit que Mahomet envoie dans leur sommeil aux musulmans coupables, pour les pousser au repentir.

NAMBROTH, démon que l'on conjure le

mardi. Voy. Conjurations.

NAN, mouches assez communes en Laponie. Les Lapons les regardent comme des esprits et les portent avec eux dans des sacs de cuir, bien persuadés que par ce moyen ils seront préservés de toute espèce de ma-

ladies.

NAPOLÉON, empereur des Français. On a prétendu qu'il avait un génie familier, comme Bocrate et tous les grands hommes dont les actions ont excité l'admiration de leurs contemporains. On l'a fait visiter par un petit homme rouge, espèce de génie mystérieux. On a vu aussi dans Napoléon un des terribles précurseurs de l'Antechrist. Qui sait?

NARAC, enfer des Indiens; on y sera

tourmenté par des serpents.

NASTRANDE, partie de l'enser des Scandinaves. Là sera un bâtiment vaste et infâme; la porte, tournée vers le nord, ne sera construite que de cadavres, de serpents, dont toutes les têtes, tendues à l'intérieur, vomiront des flots de venin. Il s'en formera un fleuve empoisonné, dans les ondes rapides duquel flotteront les parjures, les assassins et les adultères. Dans une autre région, la condition des damnés sera pire encore; car un loup dévorant y déchirera sans cesse les corps qui y seront envoyés. NATHAN. Voy. Bourn, à la fin.

NAUDE (GABRIEL), l'un des savants distinrués de son temps, né à Paris en 1600. Il fut d'abord bibliothécaire du cardinal Mazarin, ensuite de la reine Christine, et mourut à Abbeville en 1653. Il a laissé une Instruction à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix, 1623, in-4° et in 8°; rare. Naudé y prouve que les prétendus frères de la Rose-Croix n'étaient que des fourbes qui cherchaient à trouver des dupes, en se vantant d'enseigner l'art de faire de l'or, et d'autres secrets non moins merveilleux. Ce curieux opuscule est ordinairement réuni à une autre brochure intitulée : Avertissement au sujet des frères de la Rose-Croix. On a encore de lui : Apologie pour les grands

hommes faussement soupçonnés de 1625, in-8°. Cet ouvrage, peut-être trop systématique, a eu plusieurs édit y prend la défense des sages anciens dernes accusés d'avoir eu des génie liers, tels que Socrate, Aristote, Ploti ou d'avoir acquis par la magie des c sances au-dessus du vulgaire.

NAURAUSE (PIERRES DE), Voy.

NAVIUS (Accius). Ce Navius, étant dit Cicéron, fut réduit par la pauvret der les pourceaux. En ayant perdu v vœu que, s'il le retrouvait, il offrir dieux la plus belle grappe de raisin aurait dans l'année. Lorsqu'il eut re son pourceau, il se tourna vers le mie réta au milieu d'une vigne, partagea zon en quatre parties; et après a dans les trois premières des présage traires, il trouva une grappe de raisi admirable grosseur. Ce fut le récit aventure qui donna à Tarquin la c de mettre à l'épreuve son talent de tion. Il coupa un jour un caillou s

rasoir, pour prouver quil devinait b NAYLOR (JAMES), imposteur du x cle, né dans le diocèse d'York, en terre. Après avoir servi quelque tel qualité de maréchal des logis dans l ment du colonel Lambert, il se retira les trembleurs, et s'acquit tant de 1 tion par ses discours, qu'on le re comme un saint homme. Voulant pro la bonne opinion qu'on avait de lu donner en quelque sorte pour un résolut, en 1656, d'entrer dans Bri plein jour, monté sur un cheval d bomme et une femme tenaient les suivi de quelques autres qui cha tous : Saint, saint, saint le dieu baoth (1). Les magistrats l'arrêtèrent voyèrent au parlement, où son procè été instruit, il fut condamné, le 25 1657, comme blasphémateur et séduc pe**u**ple, à avoir la langue percée avec chaud et le front marqué de la le (blasphémateur), à être ensuite reco Bristol, où il rentrerait à cheval, a visage tourné vers la queue : ce qui 1 cuté à la lettre, quoique ce fou mi eût désiré paraître sur un âne. Nav ensuite renfermé pour le reste de ses mais on l'élargit un peu plus tard, cessa de précher ceux de sa secte jus

NAXAC, séjour de peines où les ha du Pégu font arriver les âmes apre sieurs transmigrations.

NEBIROS Voy. NABERUS.

NECROMANCIE, art d'évoquer les ou de deviner les choses futures pa pection des cadavies. Voy. Anthropo Erichto, etc.

ll y avait à Séville, à Tolède et a manque, des écoles publiques de néc cie dans de prolondes cavernes. le Isabelle fit murer l'entrée. Pour préles superstitions de l'évocation des s et de tout ce qui a pris le nom de néancie, Morse avait fait de sages défenux Juiss. Isare condamne également qui demandent aux morts ce qui intéles vivants et ceux qui dorment sur les :aux pour avoir des rêves. C'est même obvier aux abus de la nécromancie, due en Orient, que chez le peuple israéelui qui avait touché un mort était impur. Cette divination était en usage les Grecs, et surtout chez les Thessails arrosaient de sang chaud un cadails prétendaient ensuite en recevoir éponses certaines sur l'avenir. Ceux onsultaient le mort devaient auparaavoir fait les expiations prescrites par gicien qui présidait à celle cérémonic, tout avoir apaisé par quelques sacrifis mânes du défunt : sans ces préparae défunt demeurait sourd à toutes les ions. Les Syriens se servaient aussi de divination, et voici comment ils s'y ient : lis tuaient de jeunes enfants en lordant le cou, leur coupaient la tête. salaient et embaumaient, puis gra-L, sur une lame ou sur une plaque d'or,

m de l'esprit malin pour lequel ils nt fait ce sacrifice; ils plaçaient la tête ette plaque, l'entouraient de cierges, ient cette sorte d'idole et en tiraient

ponses (1). Voy. Magir.
rois idolâtres d'Israël et de Juda se lint à la nécromancie. Saul y eut recours 1'il voulut consulter l'ombre de Samuel. ise a toujours condamné ces abomina-Lorsque Constantin, devenu chrétien, t encore aux païens de consulter leurs es, pourvu que ce fût au grand jour, loléra ni la magie noire ni la nécroe. Julien se livrait à cette pratique able. Il restait, au moyen âge, quelque de la nécromancie dans l'épreuve du ≥iI.

FESOLIENS, secte de mahométans rétendent être nés du Saint-Esprit, -dire sans opération d'homme : ce qui it tellement révérer, qu'on ne s'apz d'eux qu'avec réserve. On prétend malade guérit pour peu qu'il puisse z un de leurs cheveux. Mais Delancre e ces saints hommes sont au contraire asants du diable, qui tachent de lui es prosélytes (2) : et c'est le plus pro-

iA. « Tu as fait un vœu à sainte • Expression des bandits corses. Cette n'est pas dans le calendrier; mais, **ces bandits, s**e vouer à sainte Néga, ier tout de parti pris (3). iRES. Il est démontré que les nègres it pas d'une race différente des blancs, e l'ont voulu dire quelques songe-; qu'ils ne sont pas non plus la posté-: Cain, laquelle a péri dans le déluge.

ployer, Histoire des spectres ou appar. des esprits, Plancre. Tableau de l'inconstance des démous, etc., Les hommes, cuivrés en Asie, sont devenus noirs en Afrique et blancs dans le Septentrion; et tous descendent d'un seul couple. Les erreurs plus ou moins innocentes des philosophes à ce sujet ne sont plus admises que par les ignorants. Les sorciers appelaient quelquefois le diable le grand nègre. Un jurisconsulte dont on n'a conservé ni le nom ni le pays, ayant envie de voir le diable. se fit conduire par un magicien dans un carresour peu sréquenté, où les démons avaient coutume de se réunir. Il aperçut un grand nègre sur un trône élevé, entouré de plusieurs soldats noirs armés de lances et de bâtons. Le grand nègre, qui était le diable, demanda au magicien qui il lui amenait.

- Seigneur, répondit le magicien, c'est un

serviteur fidèle.

- Si tu veux me servir et m'adorer, dit le diable au jurisconsulte, je te ferai asseoir à ma droite.

Mais le prosélyte, trouvant la cour infernale plus triste qu'il ne l'avait espéré, lit un signe de la croix, et les démons s'évanouirent (4). Les nègres, comme de juste, font le diable blanc.

# ÉTUDES DU CERVEAU DU NÈGRE.

C'est une opinion qui paraît avoir prévalu bien longtemps parmi les naturalistes, que la race nègre est inférieure à l'européenne. et sous le rapport de son organisation, et sous celui de ses facultés intellectuelles. Dans tous les points où elle diffère de la race blanche, elle se rapprocherait ainsi de la tribu des singes. Un célèbre physiologiste, M. Tiedmann, voulant vérisier de telles assertions, a examiné un très-grand nombre de cerveaux d'individus de sexes différents. d'ages divers, et appartenant à plusieurs variétés de l'espèce humaine. Il s'est assuré de leur poids exact, et par des mesures prises avec soin, il a déterminé la capacité de la cavité du crâne. D'après ces recherches, présentées à la Société royale de Londres, le cerveau d'un Européen adulte, du sexe masculin, varie de trois livres trois onces à quatre livres onze onces, et celui des individus du sexe féminin a de quatre à huit onces en moins que celui des hommes. Il atteint ordinairement ses dimensions complètes à l'âge de sept à huit ans, et décroit en volume dans la vieillesse. Au moment de la naissance, le rapport des dimensions du ceryeau à celles des autres parties du corps est plus grand qu'à aucune autre époque postérieure de la vie. Son poids s'élève alors au sixième du poids total du corps; à deux ans, il n'est plus que le quinzième; à trois ans, le dix-huitième; à quinze ans, le vingt-quatrième; de vingt à soixante-dix ans, il est généralement renfermé dans les limites d'un trente-sixième à un quarante-sixième. Au reste, chez l'adulte, ce rapport est déterminé en grande partie par l'état de corpulence du sujet. Le cerveau a été trouvé d'un volume

liv. 11, p. 231. (3) P. Mérimée, Colomba (1) Legenda aurea Jacobi de Voragine, leg. 01. considérable chez quelques hommes doués d'une grande capacité intellectuelle (Cuvier,

par exemple).

Il n'existe aucune dissérence appréciable dans le poids moyen et les dimensions movennes du cerveau du nègre et de l'Européen. La très-légère différence qu'on remarque dans sa forme extérieure disparaît dans la structure interne; et cet ofgane, chez le nègre, n'a pas plus de ressemblance avec celui du singe que celui de l'Européen, excepté peut-être dans la disposition plus symétrique des circonvolutions.

L'auteur attribue les notions erronées qui se sont accréditées jusqu'ici sur l'infériorité des nègres, au peu d'amplitude de leur angle facial, circonstance qui, d'après le préjugé vulgaire, les rapprochait des singes, où cet angle est généralement plus petit encore. Si l'on ne peut prouver qu'il existe de dissérence innée dans les facultés intellectuelles des races humaines, l'infériorité apparente du nègre ne serait donc que le résultat de l'influence démoralisante de l'esclavage, de l'oppression continue et de la cruauté exercée envers cette malheureuse portion de l'espèce humaine par ceux qui l'ont précédée dans la civilisation (1).

NEKIR. Voy. Monkin. NEMBROTH, un des esprits que les magiciens consultent. Le mardi lui est consacré et on l'évoque ce jour-là: il faut, pour le renvoyer, lui jeter une pierre, ce qui est facile.

NEMROD, roi d'Assyrie. Ayant fait bâtir la tour de Babel, et voyant, disent les auteurs arabes, que cette tour, à quelque hauteur qu'il l'eut fait élever, était encore loin d'atteindre au ciel, il imagina de s'y faire transporter dans un panier, par quatre énormes vautours. Les oiseaux l'emportèrent en effet lui et son panier, mais si haut et si loin, que depuis on n'entendit plus parler de lui.

NENUFAR, plante aquatique froide, dont voici un effet: Un couvreur travaillait en été sur une maison, à l'une des fenêtres de laquelle le maître avait un flacon d'eau de **fleurs de nénufar à** purifier a**u s**oleil. Comme i**l** était échauffé et altéré, il prit le flacon et but de cette eau; il retourna chez lui avec les sens glacés. Au bout de quelques jours, surpris de son refroidissement, il se crut ensorcelé. Il se plaint du maléfice qu'on lui a fait. Le maître de la maison examine son flacon et le trouve vide. Il reconnaît aussitôt d'où vient le maléfice, console le couvreur en lui faisant boire du vin de gingembre confit et toutes choses propres à le réchausser. Il le rétablit enfin et fit cesser ses plaintes (2).

NEPHELIM, nom qui signisse également géants ou brigands. Aussi est-ce celui que l'Ecriture donne aux enfants nés du commerce des anges avec les filles des hommes. Selon l'auteur du livre d'Enoch, les néphélim étaient fils des géants et pères des éliuds.

NEOUAM, prétendu prince des magic à qui les chroniques mayençaises buent la fondation de Mayence.

NERGAL, démon du second ordre, de la police du ténébreux empire, pr espion de Belzébuth, sous la surveillan grand justicier Lucifer. Ainsi le diser démonomanes. Toutefois Nergal ou N fut une idole des Assyriens; il para dans cette idole ils adoraient le seu.

NÉRON, empereur romain, odieux est devenu la plus cruelle injure les mauvais princes. Il portait avec lu petite statue ou mandragore qui lui p sait l'avenir. On rapporte qu'en ordoi aux magiciens de quitter l'Italie, il co sous le nom de magiciens les philoso parce que, disait-il, la philosophie fa sait l'art magique. Cependant il est cer disent les démonomanes, qu'il évoque même les mânes de sa mère Agrippine

NETLA. Voy. Ortie.

NETOS, génies malfaisants aux l

NBUF. Ce nombre est sacré chez disti peuples. Les Chinois se prosternent fois devant leur empereur. En Afriqu a vu des princes, supérieurs aux autr puissance, exiger des rois leurs vassat baiser neuf fois la poussière avant de parier. Pallas observe que les Mogols i dent aussi ce nombre comme très-au et l'Europe n'est pas exempte de cette NEUHAUS. (FEMME BLANCHE DE)

FEMMES BLANCHES

NEURES ou NEURIENS, peuples Sarmatie européenne, qui prétendaient le pouvoir de se métamorphoser en une fois tous les ans, et de reprendre e

leur première forme.

NEW-HAVEN. La barque de la fée de Haven apparaît, dit-on, sur les mers les naufrages au nouveau monde. Cett dition prend sa source dans une de ce paritions merveilleuses et inexplica qu'on suppose être occasionnées par l traction de l'atmosphère, comme le pal la fée Morgane, qui brille au-dessu eaux dans la baie de Messine.

NICKAR. Voy. Odin.

NICKAR. D'après la mythologie scal ve, source principale de toutes les croy populaires de l'Allemagne et de l'A terre, Odin prend le nom de Nickar ou ckar, lorsqu'il agit comme principe de: teur ou mauvais génic. Sous ce nom e la forme de kelpic, cheval-diable d'E il habite les lacs et les rivières de la Sc navie, où il soulève des tempêtes et des gans. Il y a, dans l'île de Rugen, u sombre dont les eaux sont troubles rives couvertes de bois épais. C'est là aime à tourmenter les pécheurs en fa chavirer leurs bateaux et en les la quelquefois jusqu'au sommet des plus sapins. Du Nickar scandinave sont pro-

<sup>(1)</sup> Annales de philosophie chrétienne, 1842.
(2) Saint-André, Lettres, sur la Magie.

mes d'eau et les femmes d'eau, les s Teutons. Il n'en est pas de plus que les nymphes de l'Élbe et de la rant l'établissement du christianisme, e par la particient le voisinage de ces uves adoraient une divinité du sexe dont le temple était dans la ville iebourg ou Megdeburch (ville de la lle), et qui inspira toujours depuis laine crainte comme la naïade de l'Elapparaissait à Magdebourg, où 'elle utume d'ailer au marché avec un ous le bras : elle était pleine de grâce, et au premier abord on l'aurait prise fille d'un bon bourgeois; mais les **la reconna**issaient à un petit coin de lier, toujours humide, en souvenir de rine aqualique.

rius, auteur estimable du xvi siècle, que la nymphe de l'Elbe s'assied sois sur les bords du fleuve, peignant veux à la manière des sirènes. n semblable à celle que Walter Scott en scène dans la Fiancée de Lammerrait cours au sujet de la sirène de elle est rapportée tout au long par es Grimm, dans leur Recueil de légermaniques. Quelque belles que ent les ondines ou nixes, le principe que fait toujours partie de leur essenprit du mal n'est couvert que d'un voile moins transparent, et tôt ou tard la : de ces beautés mystérieuses avec Saient manifeste. Une mort inévitable artage de quiconque se laisse séduire es inondations du Valais furent caur des démons, qui, s'ils ne sont pas kars ou des nixes, sont du moins de amphibie. Il y a près de la vallée de , une montagne fatale où les démons sabbat. En l'année 1818, deux frères nts de Sion, prévenus de cette assemlégale, gravirent la montagne pour le nombre et les intentions des déits. Un diable, l'orateur de la troupe, a. — Révérends frères, dit-il, nous s ici une armée telle que si on divisait ous à parts égales tous les glaciers les rochers des Alpes, nous n'en auas chacun une livre pesant.

imps immémorial, quand les glaciers ent, on voit le diable descendre le à la nage, une épée nue d'une main, se d'or de l'autre. Il s'arrêta un jour la ville de Martigny, et cria en paigou, haoüssou! (Fleuve, soulève-tol.) se le Rhône obéit en franchissant ses et détruisit une partie de la ville qui core en ruines. Ce fut en philosour la mythologie populaire, que Pacréa ses fameuses nymphes ou ondigrand architecte, cet érudit des érui joignait à sa folie une imagination se et romanesque, a jugé convenatile de donner ses avis à ceux qui aent les époux des ondines. La mo-

rale de son apologue peut profiter à plus d'un mari de femme mortelle. Discrétion et constance sont surtout recommandées par la nymphe, et ses ordres doivent être exécutés à la lettre, sous peine de se perdre à jamais. A la moindre infraction, l'épouse mystérieuse se replonge dans l'ablme des eaux et ne reparaît plus (1).

NICOLAI. Voy. HALLUCINATION.

NID, degré supérieur de magie que les Islandais comparaient à leur seidur ou magie noire. Cette espèce de magie consistait à chanter un charme de malédictions contre un ennemi.

NIFLHEIM, nom d'un double enfer chez les Scandinaves. Ils le plaçaient dans le neuvième monde; suivant eux, la formation en avait précédé de quelques hivers celle de la terre. Au milieu de cet enfer, dit l'Edda, il y a une fontaine nommée Hvergelmer. De là coulent les fleuves suivants: l'Angoisse l'Ennemi de la Joie, le Séjour de la Mort, la Perdition, le Gouffre, la Tempête, le Tourbillon, le Rugissement, le Hurlement, le Vaste; celui qui s'appelle le Bruyant coule près des grilles du séjour de la mort. Cet enfer est une espèce d'hôtellerie, ou, si l'on veut, une prison dans laquelle sont détenus les hommes láches ou pacifiques qui ne peuvent défendre les dieux inférieurs en cas d'attaque imprévue. Mais les habitants doivent en sortir au dernier jour pour être condamnés ou absous. C'est une idée très-imparfaite du purgatoire.

NIGROMANCIR, art de connaître les choses cachées dans les endroits noirs, ténébreux, comme les mines, les pétrifications souterraines, etc. Ceux qui faisaient des découvertes de ce genre évoquaient les démons et leur commandaient d'apporter les trésors cachés. La nuit était particulièrement destinée à ces évocations, et c'est aussi durant ce temps que les démons exécutaient les commissions dont ils étaient chargés.

NINON DE LENCLOS. On conte que, seula un jour devant son miroir, à l'âge de dixhuit ans, cette femme philosophe s'admirait avec une expression de tristesse. Une voix tout à coup répond à sa pensée et lui dit : « N'est-il pas vrai qu'il est bien dur d'être si jolie et de vieillir? » Elle se tourne vivement et voit avec surprise auprès d'elle un vieux petit nain noir, qui reprend: «Vous me devinez sans doute? si vous voulez vous donner à moi, je conserverai vos charmes; à quatrc-vingts ans vous serez belle encore. » Ninon réfléchit un instant, passa le marché, qui fut bien tenu ; et quelques instants avant sa mort elle vit au pied de son lit le petit nain noir qui l'attendait..... Nous empruntons aux recueils d'historiettes le récit détaillé de ce singulier fait :

L'Histoire du Noctambule, ou du petit homme noir, qui vint trouver mademoiselle de Lencios à l'âge de dix-huit ans, pour lui offrir la beauté inaltérable, est pour plusicurs un conte dénué de vraisemblance et de réalité. Cependant, comme elle eut un cours prodigieux, et que la vie de Ninon pou vait très-bien faire supposer que le diable était de ses amis, voici cette histoire, telle

gu'on la racontait à sa mort.

Mademoiselle de Lenclos, à l'âge de dixhuit ans, étant un jour seule dans sa chambre, on vint lui annoncer un inconsu qui demandait à lui parler et qui ne voulait point dire son nom. D'abord elle lui fit repondre qu'elle était en compagnie et qu'elle ne pouvait le voir.

—Jesais, dit-il, que mademoiselle est seule et c'est ce qui m'a fait choisir ce moment pour lui rendre visité. Retournez lui dire que j'ai des choses de la dernière importance à lui communiquer et qu'il faut absolu-

ment que je lui parle.

Cette réponse singulière donna une sorte de curiosité à mademoiselle de Lenclos. Elle ordonna qu'on fit entrer l'inconnu : c'était un petit homme âgé, vêtu de noir, sans épée et d'assez mauvaise mine; il avait une calotte et des cheveux blancs, une petite canne légère à la main et une grande mouche sur le front, ses yeux étaient pleins de feu et sa physionomie assez spirituelle.

— Mademoiselle, dit-il en entrant, ayez la bonté de renvoyer votre femme de chambre; car personne ne doit entendre ce que j'ai à

vous révéler.

A ce début, mademoiselle de Lenclos ne put se défendre d'un certain mouvement de frayeur; mais, faisant réflexion qu'elle n'avait devant elle qu'un petit vieillard décrépit, elle se rassura et fit sortir sa femme de chambre.

— Que nia visite, reprit alors l'inconnu, ne vous effraye pas, mademoiselle. Il est vrai que je n'ai pas coutume de faire cet honneur à tout le monde; mais vous, vous n'avez rien à craindre; soyez tranquille et écoutez-moi ave attention.

Vous vo**vez devant v**ous un être à qui toute la terre obéit et qui possède tous les biens de la nature : j'ai présidé à votre naissance. Je dispose assez souvent du sort des humains, et je viens savoir de vous de quelle manière vous voulez que j'arrange le vôtre. Vos beaux jours ne sont encore qu'à leur aurore; vous entrez dans l'âge où les portes du monde vont s'ouvrir devant vous; il ne dépend que de vous d'être la personne de votre siècle la plus illustre et la plus beureuse. Je vous apporte la grandeur suprème, des richesses immenses, ou une beauté éternelle. Choisissez de ces trois choses celle qui vous touche le plus, et soyez convaincue qu'il n'est point de mortel sur la terre qui soit en élat de vous en offrir autant.

— Vraiment, monsieur, lui dit Ninon, en éclatant de rire, j'en suis bien persuadée, et la magnificence de vos dons est si grande......

- Mademoiselle, vous avez trop d'esprit pour vous moquer d'un homme que vous ne connaissez pas, choisissez, vous dis-je, ce que vous aimez le mieux, des grandeurs, des richesses ou de la beauté inaltérable. Mais déterminez-vous promptement; je ne vous accorde qu'un instant pour vous déci mes instants sont precieux.

— Ah! monsieur, reprit Ninon, pas à balancer sur ce que vous avez de m'offrir. Puisque vous m'en la choix, je choisis la beauté inaltérab dites-moi, que faut-il faire pour pos bien de si grand prix?

— Mademoiselle, il faut seulemei votre nom sur mes tablettes, et me j secret inviolable; je ne vous demai

de plus.

Ninon de Lenclos promit tout l'homme noir voulut; elle écrivit s sur de vieilles tablettes noires à feuil ges, qu'il lui présenta, en lui donnat tit coup de sa baguette sur l'épaule

- C'en est assez, dit-il, comptez beauté qui ne se fanera point, et su quête de tous les cœurs. Je vous ( pouvoir de tout charmer. C'est le pl privilége dont une mortelle puis ici-bas. Depuis bientôt six mille an parcours l'univers d'un bout à l'autr encore trouvé sur la terre que quatr dames qui en aient été dignes : Sér Hélène, Cléopâtre et Diane de Poitie étes la cinquième et la dernière à résolu de faire un tel don. Vous toujours jeune et toujours fraiche; rez toujours charmante et toujours aucun homme ne pourra vous voir venir épris de vous; vous serez a tous. Vous jouirez d'une santé pa durable; vous vivrez longtemps et lirez jamais. Il y a des femmes qui être nées pour le plaisir des yeux, d'autres qui semblent n'être faites q le charme des cœurs; vous réunirez ces deux qualités si rares. Vous fe passions dans un âge où les autres environnées que des horreurs de la tude; et on parlera longtemps de vo ce que je viens de vous dire, mader doit vous paraître un enchanteme ne me faites point de questions ; je à vous répondre; vous ne me ver qu'une seule fois, dans toute votre v sera dans moins de quatre-vingts an blez alors; quand yous me verrez, yo rez plus que trois jours à vivre; so vous seulement que je m'appelle Noct

Il disparut à ces mots, et laissa m selle de Lenclos dans une frayeur i

Les auteurs de ce récit le termi faisant revenir le petit homme no mademoiselle de Lenclos trois jours a mort. Malgré ses domestiques, il dans sa chambre, s'approche du pie lit, en ouvre les rideaux. Mademoi Lenclos le reconnaît, pâlit et jette u cri. Le petit homme, après lui avoir qu'elle n'a plus que trois jours à v montre sa signature, et disparaît de en prononçant ces mots d'une voix t Tremble, c'en est fait, tu vas tombé puissance.

Cette histoire, ou du moins une toblable, avait déjà été débitée, un sie

vant, sur le compte de Louise de Budes. ide femme de Henri I'', connétable de morency, laquelle mourul soupconnée ison en 1599. Cette dame avait été exement belle; elle devint, un moment t **sa mort, s**i noire et si hideuse, qu'o**n** pouvait regarder qu'avec horreur; ce lonna lieu à divers jugements sur la e de sa fin, et fit conclure que le diable, qui l'on suppose qu'elle avait fait un dans sa jounesse, était entré dans sa parte sous la figure d'un petit vieillard lé de noir, et l'avait étranglée dans lit.

RUDY, roi des démons malfaisants chez idiens. On le représente porté sur les les d'un géant et tenant un sabre à

ISE ET NISSEGODRENG, lutin. Voy.

roès, démons ou génies que les habides fles Moluques consultent dans les es importantes. On se rassemble; on le les démons au son d'un petit tam-, en allume des flambeaux, et l'esprit t, ou plutôt un de ses ministres; on te à boire et à manger; et, sa réponse l'assemblée dévore les restes du festin.

KBS. Voy. Nickar.

ALS (JEANNE), sorcière qui fut brûlée rrêt du parlement de Bordeaux, le 20 1619, pour avoir chevillé le moulin de Coudourleiras, de la paroisse de Vé-A Avant porté un jour du blé à mouce moulin avec doux autres femmes, le ifer. Jean Destrade, les pria d'attendre le blé qu'il avait dejà cepuis plusieurs fût moulu; mais elles s'en allèrent atentes, et aussitôt le moulin se trouva

Hé, de façon que le meunier ni sa femme surent trouver le défaut. Le maître du in ayant été appelé, il s'avisa d'y ameidite sorcière, qui, s'étant mise à gesur l'engin avec lequel le meunier coutume d'arrêter l'eau, fit en sorte r quart-d'heure après le moulin se remoudre avec plus de vitesse qu'il n'a-

jamais fait (1):

CTAMBULE. Voy. NINON.

DIER (CHARLES), spirituel auteur de y on le` lutin d'Argail (Argyle), et de comp d'écrits charmants où les fées et flets tiennent poétiquement leur per-

ige. EL (JACQUES), prétendu possédé et -être obsédé, qui fit quelque bruit en , **li était neveu** d'un professeur de phibie au collége d'Harcourt à Paris. Il ginait sans cesse voir des spectres. Il sujet au convulsions épileptiques, saides grimaces, des contorsions, des cris mouvements extraordinaires. On le démoniaque, on l'examina; il prétendit a l'avait maléficié, parce qu'il n'avait roulu aller au sabhat. Il assura avoir e diable plusieurs fois en différentes

formes (2). On finit par découvrir qu'il était

NOH, nom du premier homme selon les Holtentots. Ils prétendent que leurs pre-miers parents entrèrent dans le pays par une porte ou par une fenêtre; qu'ils furent envoyés de Dieu même, et qu'ils communi-quèrent à leurs enfants l'art de nourrir les bestiaux avec quantité d'autres connais-

NOIX. « Un grand secret est renfermé dans les noix; car si on les fait brûler, qu'on les pile et qu'on les mêle avec du vin et de l'huile, elles entretiennent les cheveux

et les empêchent de tomber (3). »

NOMBRE DEUX. Depuis Pythagore, qui avait regardé le nombre deux comme représentant le mauvais principe, ce nombre était aux yeux de l'Italie le plus malheureux de tous; Platon, imbu de cette doctrine, comparait le nombre deux à Diane, toujours stérile, et partant peu honorée. C'est d'après le même principe que les Romains avaient dédié à Pluton le deuxième mois de l'année et le deuxième jour du mois; parce que tout ce qui était de mauvais augure lui était spécialement consacré.

Diverses croyances s'attachaient à quel-ques autres nombres. Voy. Neur, etc.

NONO, génies malfaisants que les Indiens des îles Philippines placent dans des sites extraordinaires entourés d'eau; ils ne passent jamais dans ces lieux, qui remplissent leur imagination d'effroi, sans leur en de-mander permission. Quand ils sont attaqués de quelque infirmité ou maladie, ils portent à ces génies, en forme d'offrande, du riz, du vin, du coco, et le cochon qu'on donne ensuite à manger aux malades.

NORNES, fées ou parques chez les Celles. Elles dispensaient les âges des hommes, et se nommaient Urda (le passé), Vorandi (lo

présent), et Skalla (l'avenir). ... NOSTRADAMUS (MICHEL), médecin et astrologue, né en 1503 à Saint-Remi en Provence, mort à Salon en 1566. Les talents qu'il déploya pour la guérison de plusieurs maladies qui affligeaient la Provence lui attirèrent la jalousie de ses collègues; il se retira de la société. Vivant seul avec ses livres, son esprit s'exalta au point qu'il crut avoir le don de connaître l'avenir. Il écrivit ses prédictions dans un style énigmatique; et pour leur donner plus de poids, il les mit en vers. Il en composa autant de quatrains, dont il publia sept centuries à Lyon en 1555. Ce recueil eut une vogue inconcevable; on prit parti pour le nouveau devin ; les plus raisonnables le regardèrent comme un visionnaire, les autres imaginèrent qu'il avait commerce avec le diable, d'autres qu'il était véritablement prophète. Le plus grand nombre des gens sensés ne virent en lui qu'un charlatan qui, n'ayant pas fait fortune à son métier de médecin, cherchait à mettre à profit la crédulité du peuple. La meilleure de ses visions

(3) Albert le Grand, p. 199.

<sup>(2)</sup> Lettres de Saint-Anore sur la magia, etc.

est celle qui los annonça qu'il s'enrichirait à ce métier. Il fut comblé de biens et d'honneurs par Catherine de Médicis, par Char-les IX et par le peuple des petits esprits. Le poëte Jodelle sit ce jeu de mots sur son nom : Nostra damus cum falsa damus, nam fallere nostrum est; Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus.

Ce n'est point merveille, dit Naudé, si, parmi le nombre de mille quatrains, dont chacun parle toujours de cinq ou six choses différentes, et surtout de celles qui arrivent ordinairement, on rencontre quelquesois !un hémistiche qui fera mention d'une ville prise en France, de la mort d'un grand en Italie, d'une peste en Espagne, d'un monstre, d'un embrasement, d'une victoire ou de quelque chose semblable. Ces prophéties ne ressemblent à rien mieux qu'à ce soulier de Théramène, qui se chaussait indifféremment par toutes sortes de personnes. Et quoique Chavigny, qui a tant rêvé là-dessus, ait prouvé, dans son Janus français, que la plupart des prédictions de Nostradamus étaient accomplies au commencement du xvii siècle, on ne laisse pas néanmoins de les remettre encore sur le tapis. Il en est des prophétics comme des almanachs; les idiots croient à tout ce qu'ils y lisent, parce que sur mille mensonges ils ont rencontré une fois la vérité. Nostradamus est enterré à Salon; il avait prédit de son vivant que son tombeau changerait de place après sa mort. On l'enterra dans l'église des Cordeliers, qui fut détruite. Alors le tombeau se trouva dans un champ, et le peuple est persuadé plus que jamais qu'un homme qui prédit si juste mérite au moins qu'on le croie (1)

« Un livre publié en 1688, à Lille, par un nommé Lesèvre, prévôt et théologal de l'église d'Arras, prouve qu'il y a eu des pro-phètes aujourd'hui oubliés, et qui ont rencontré assez juste. Ce livre rare est intitulé : Du destin, et traite de toutes les prédictions qui se sont réalisées. L'auteur place en première ligne la prédiction des guerres malheureuses de François ler, et la prophétie de la réforme protestante, contenue, dit-il, dans le Mirabilis liber, souvent réimprimé au commencement du xvi° siècle. Il prétend que le Mirabilis liber annonce la naissance de Luther et les malheurs de l'Eglise catholique. Au surplus, l'ouvrage en question, quoiqu'il n'ait rien de miraculeux, a été remis en lumière au commencement de la révolution française, et l'on a tenté d'en faire l'application prophétique aux événements

« La puissance ollomane, si longlemps redoutable, avjourd'hui abattue et presque détruite, a commencé à faiblir sous Louis XIV, à la même époque où les Pyrénées s'essaçaient et où la maison de Bourbon réunissait sous sa loi l'Espagne et la France. L'auteur du livre du Destin vous apporte la pro-

(1) De Thou rapporte que le fils de Nostradamus se disait héritier du don de son père, et se mêlait de prédire comme lui. Lorsqu'on assiégeait le Pousin, en Dauphiué, interrogé par Saint-Luc sur le sort qui attendait le Pousin, il lui répondit : - « Il périra par le feu. » - Pendant que

phétie suivante, extraite du Chant du coca français, où sont rapportées les prophéties d'un ermite, Allemand de nation, lequel vivait il y a six vingts ans : « Quand l'Espagne. dit ce Cocq gaulois, sera réunie à la France, alors sera détruite la puissance ottomane. Du moins, ces paroles sont claires: or, celles de Nostredame ne l'étaient pas. Mais voici une pronostication plus bizarre encore dans sa justesse. Le théologal Lesèvre ne pouvait pas en deviner l'application. C'est M. Charles Nodier qui l'a déterrée, lui, dont l'érndition ingénieuse a recueilli dans ses Mélanges tant de curiosités antiques : artiste habile qui enchâsse dans la nacre et dans l'or de vieux débris qu'il fait valoir. Cette prophélie est extraile de la Pronostication de Lichtemberg, livre rare, imprimé à Cologne en 1528, aux frais de Pierre Ouentel. Nous traduisons littéralement, sur la foi des paroles latines rapportés par M. Nodier.

a Une aigle (Napoléon) viendra de l'Orient. étendant ses ailes et cachera le soleil..... La terreur sera grande dans le monde..... Le lis (la famille des Bourbons) perdra la cou-

ronne, et l'aigle la recevra.....» « Telles sont les paroles expresses de Lichtemberg. Dans un autre ouvrage, non moins rare que le précédent, qui a pour ti-tre : Présage de la décadence des empires (Meckelbourg, 1687), et que M. Nodier ne cite pas, se trouve une autre prophétie plus philosophique. L'auteur assirme que « d'après toutes les suppositions, les plus grands empires ne peuvent durer plus de quatorze siècles; et que par conséquent le terme total et le dernier age de la monarchie française est mafqué de 1700 à 1800. » A ces faits et à ces dates remarquables par leur précision, ajoutous un oracle plus précis encore. « Il court de notre temps, dit le sieur Covillard du Pavillon, dans ses contredits dirigés contre Nostradamus (Paris, Abel Langelier, 1560), une prophétie, d'après laquelle le monde planétaire, emblème du monde politique et social, est menacé d'une immense révolution qui doit commencer en 1789 et cesser vingt-cinq ans après. » Remarquons bien que le sieur du Pavillon se moque de cette prophétie. Celle - là s'est accomplie avec une exactitude assez singulière.

« Qu'on ne regarde p**as la réputation de** Nostredame comme la faute du xvi° siècle, où le chancelier Bacon écrivait sur les sympathies, et où tout le monde raffolait d'astrologie judiciaire! Erreur; c'est que l'es-pèce humaine est faite ainsi, c'est qu'elle ne va jamais sans cet alliage. La puissance des Turcs n'est pas abolie; j'ai vu toute la haute société de Londres en mouvement à propos d'un second Nostredame qui demeura<u>it dans</u> Pall-Mall, et tous les salons de France s'entretenaient en 1815 de mademoisclle Le-

les soldats pillaient la place, continue l'historien, le fils du prophète y mit lui-même le feu en plasieurs endroits, afin que sa prédiction fût accomplie. Mais Saint-Luc, frité de cette action, poussa son cheval contre le jeune astrologue qui en fut foulé aux pieds.

mormand. La grande roue de la philosophie moderne passait sur les institutions pour les broyer, quand nous avions Mesmer et Cagliostro. Au milieu des lumières rayonnantes du xviii siècle, Swedenborg, homme de bonne foi et homme savant, n'a-t-il pas vu le ciel et les anges, et l'enfer et les limbes, aussi nettement que je vois la chambre où je suis sessis? Swedenborg, était un illuminé, Mesmer an empirique, Cagliostro un charlatan. Soit, mais j'ai quelque chose de plus curieux à vons raconter.

«Saint-Simon, le seul Tacite du xviir siècle, et Philippe d'Orléans, régent de France, méritent assurément une place entre les hommes spirituels et désabusés de leur temps. Philippe était quelque chose de plus qu'un philosophe; tout le monde connaît ses reparties si vives et si brillantes, sa nonchalance, sa finesse d'esprit et son dédain pour toute superstition. Quant à Saint-Simon, où trouver un homme plus minutieux, **un courtisan plus difficile à tromper, un satirique moins prét à pard**onne**r** aucun vice; l'œil toujours ouvert sur les sottises d'autrui; intelligence perçante, mordante, taquine: serrant dans les tenailles de son anecdocte jusqu'aux folies de ses amis, jusqu'aux fautes des prélats et du roi; écrivain scrupuleux dans ses récits; celui-là, vous ne l'accuserez pas de crédulité sotte, pas plus que vous n'attribuerez à faiblesse desprit et à bétise les fantaisies théurgiques du prince son ami. Ecoulez donc ce que lit Saint-Sim on.

Entre autres fripons de curiosités cachées dont M. le duc d'Orléans avait beaucoup vu en sa vie, on lui en produisit un qui prétendit faire voir dans un verre rempli d'eau tout ce qu'on voudrait savoir. Il demanda quelqu'un de jeune et d'innocent pour y regarder, et une certaine petite fille sy trouva propre. Ils s'amusèrent donc à vouloir savoir ce qui se passait alors même dans les lieux éloignés, et la petite fille voyait et rendait ce qu'elle voyait à mesure. Cet homme prononçait tout bas quelque chose sur ce verre rempli d'eau, et aussitôt on y regardait avec succès... « Les duperies que M. le duc d'Orléans avait souvent essayées l'engagèrent à une nouvelle épreuve qui pât le rassurer.»

« Saint-Simon décrit la scène, la scène de l'épreuve, scène d'ailleurs fort intéressante, mais beaucoup trop longue pour que nous

la rupportions, et il continue :

c.M. le duc d'Orléans voulut savoir ce qu'il deviendrait. Alors ce ne fut plus dans le verre. L'homme qui était là lui offrait de le la chambre, pourvu qu'il n'eût point peur de s'y voir; et au bout d'un quart d'heure de quelques simagrées devant eux tous, la figure de M. le duc d'Orléans, vêtu comme il l'était alors, et dans sa grandeur naturelle, parut tout à coup sur la muraille comme en peinture, avec une couronne fermée sur la tête. Elle n'était ni de France, ni d'Espagne, ni d'Angleterre, ni impériale. M. le duc d'Orléans, qui la considéra de tous ses yeux, ne put jamais la deviner; il n'en avait jamais vu de semblable. Elle n'avait que quatre cercles, et rien au sommet. Cette couronne lui couvrait la tête. Il était assurément alors bien éloigné d'être régent du royaume et de l'imaginer. C'était peut-être ce que cette couronne singulière lui annonçait. Tout cela s'était passé à Paris en présence de leur plus étroit intrinsèque, la veille du jour qu'il me le raconta, et je l'ai trouvé si extraordinaire, que je lui ai donné place ici.»

« Dupe, comme le régent, de quelque fantasmagorie, et ne sachant comment l'expliquer au moyen de sa philosophie et de son jansénisme, Saint-Simon attribue cette illusion aux ruses du diable, chef général et grand maître universel de tous les escamo-

teurs, sorciers et prophètes.

« Ce que j'admire en Nostredame, c'est qu'il sait toujours esquiver les écueils et se mettre parfaitement en règle. Il ne prétend pas que le démon l'inspire; il ne veut pas étre brûlé ou pendu. « Moi (dit-il dans son incroyable dédicace à Henri II), je ne prétends pas à tel titre ; je ne m'áttribue rien de tel, jà, à Dieu ne plaise! Je confesse bien que le tout vient de Dieu simplement, et lui en rends grâce, honneur et louange immortelle. Je n'y mêle rien de la divination qui provient a fato. Cela vient a Deo, a natura, et la plupart du temps accompagné du mouvement du cours céleste; tellement que voyant comme dans un miroir ardent, comme par vision obnubilée, les graves événements tristes, prodigieux et les principales adventures qui s'approchent...»

« Entourez Nostradamus d'un cadre romanesque, de personnages mystérieux et passionnés, de ces paysages apres et ardents de la Provence; donnez-lui une jeunesse malheureuse et une richesse prophétique (à lui, qui a si tranquillement vécu de son métier de charlatan); adoptez la tradition populaire selon laquelle il s'est enfermé avec une lampe dans son propre tombeau; profitez de cette fiction pour créer dans ce sanctuaire lugubre une scène de fureur et de mort, de terreur et de rage dans le genre des scènes que l'Irlandais Mathurin a prodiguées; répandez sur le tout un coloris assez vigoureux et assez éclatant, et vous parviendrez à vous représenter le vrai Nostredame au xvı siècle, que je vois d'ici, dans son grand fauteuil à bras, buyant à longs traits dans son hanap historié que lui a donné Catherine, jetant un coup d'œil de sarcasme et de ruse sur les momies, les cornues et les sphères de son laboratoire, ct recevant à bras ouverts le niais Chavigny, qui, le feutre à la main, marchant d'un picd léger, entr'ouvrant la porte, craint de troubler la noble réverie et la féconde méditation du prophète (1). »

NOTARIQUE, une des trois divisions de

la cabale chez les Juifs. Elle consiste à prendre, ou chaque lettre d'un mot pour en faire une phrase entière, ou les premières lettres d'une sentence pour en former un seul mot.

NOYÉS. Les marins anglais et américains croient que retirer un noyé et l'amener sur le pont d'un navire qui va appareiller, c'est, si le noyé y meurt, un mauvais présage, qui annonce des malheurs et le danger de périr. Superstition inhumaine. Aussi laissent-ils

les noyés à l'eau.

Voici une lézende qui a été racontée par le poëte OEhlenschlæger. Ce n'est point une légende, c'est un drame de la vie réelle. Un pauvre matelot a perdu un fils dans un naufrage, et la douleur l'a rendu fou. Chaque jour il monte sur sa barque et s'en va en pleine mer; là, il frappe à grands coups sur un tambour, et il appelle son fils à haute voix: - Viens, lui dit-il, viens! sors de ta retraite! nage jusqu'ici! je te placerai à côté de moi dans mon bateau; et si tu es mort, je te donnerai une tombe dans le cimetière, une tombe entre des fleurs et des arbustes; tu dormiras mieux là que dans les vagues. Mais le malheureux appelle en vain et regarde en vain. Quand la nuit descend, il s'en retourne en disant : — J'irai demain plus loin, mon pauvre fils ne m'a pas entendu (1).

NUIT DES TRÉPASSÉS. De tous les jours de l'année, il n'en est point que l'imagina-tion superstitieuse des Flamands ait entouré de plus grandes terreurs que le 1º novembre. Les morts sortent à minuit de leurs tombes, pour venir, en longs suaires, rappeler les prières dont ils ont besoin, aux vivants qui les oublient. La sorcière et le vieux berger choisissent cette soirée pour exercer leurs redoutables maléfices. L'ange Gabriel soulève alors pour douze heures le pied sous lequel il retient le démon captif, et rend à cet infernal ennemi des hommes le pouvoir momentané de les faire souffrir... D'ordinaire la désolation de la nature vient encore ajouter aux terreurs de ces croyances; la tempête mugit, la neige tombe avec abondance, les torrents se gonflent et débordent; enfin la souffrance et la mort menacent de toutes parts le voyageur (2).

NUMA-POMPILIUS, second roi de Rome. Il donna à son peuple des lois assez sages, qu'il disait tenir de la nymphe Egérie. Il marqua les jours heureux et les jours mal-

heureux, etc. (3).

Les démonomanes font de Numa un insigne enchanteur et un profond magicien. Cette nymphe, qui se nommait Egérie, n'était autre chose qu'un démon qu'il s'était rendu familier, comme étant un des plus versés et mieux entendus qui aient jamais existé en l'évocation des diables. Aussi tient-

Marmier, Traditions des bords de la Baltique.
 H. Berthoud, La Nuit de la Toussaint.

on pour certain, dit Leloyer, que ce fut par l'assistance et l'industrie de ce démon qu'il fit beaucoup de choses curieuses, pour se mettre en crédit parmi le peuple de Rome. qu'il voulait gouverner à sa fantaisie. A ce propos, Denys d'Halicarnasse raconte qu'un jour, ayant invité à souper bon nombre de citoyens, il leur fit servir des viandes simples et communes en vaisselle peu somptueuse; mais dès qu'il eut dit un mot, sa diablesse le vint trouver, et tout incontinent la salle devint pleine de meubles précieux, et les tables furent couvertes de toutes sortes de viandes exquises et délicieuses. Il était si habile dans ses conjurations, qu'il forçait Jupiter à quitter son séjour et à venir causer avec lui. Numa Pompilius fut le plus grand sorcier et le plus fort magicien de tous ceux qui ont porté couronne, dit Delancre; il avait encore plus de pouvoir sur les diables que sur les hommes. Il composa des livres de magie qu'on brûla quatre cents ans après sa mort... Voy. Egérie.

NYBBAS, démon d'un ordre inférieur. grand paradiste de la cour infernale. Il a aussi l'intendance des visions et des songes. On le traite avec assez peu d'égards, le regardant comme hateleur et charlatan.

NYMPHES, démons femelles. Leur nom vient de la beauté des formes sous lesquelles ils se montrent. Chez les Grecs, les nymphes, très-honorées, étaient partagées en plusieurs classes : les mélies suivaient les personnes qu'elles voulaient favoriser ou tromper; elles couraient avec une vitesse inconcevable. Les nymphes genetyllides présidaient à la naissance, assistaient les enfants au berceau, faisaient les fonctions de sages-femmes, et leur donnaient même la nourriture. Ainsi Jupiter fut nourri par la nymphe Mélisse, etc. Ce qui prouve que ce sont bien des démons, c'est que les Grecs disaient qu'une personne était remplie de nymphes pour dire qu'elle était possedée des démons. Du reste, les cabalistes pensent que ces démons habitent les eaux, ainsi que les salamandres habitent le feu; les sylphes l'air, et les gnômes ou pygmées la terre. Voy. Ondins. - Pour la nymphe de Magdebourg et la nymphe de l'Elbe, voy. NICKAR.

NYNAULD (J. DE), auteur d'un traité De

la Lycanthropie, publié en 1615.

NYOL, vicomte de Brosse, poursuivi comme sorcier à la fin du xvi siècle. Il confessa qu'ayant entendu dire qu'on brûlait les sorciers, il avait quitlé sa maison et en était demeuré longtemps absent. Ses voisins l'ayant suivi l'avaient trouvé dans une étable de pourceaux; ils l'interrogèrent sur différents maléfices dont il était accusé; il reconnut qu'il était allé une fois au sabbat, à la croix

faire onze autres, si parfaitement semblables, qu'il était impossible de les distinguer du véritable, et que Nama lui-même fut dans l'impossibilité de le reconnaître. Les douze boucliers étalent échancrés des deux côtés, Auma en confia la garde à douze prêtres qu'il institua pour cet effet, et qu'il nomma Saliens on Agonaux. Momunius, qui avait fait les onze copies si habilement, ne voulut d'autre récompense de son travail que la gloire de l'avoir convenablement exéculé.

<sup>(5)</sup> Entre autres choses il présenta aux Romains, un jour, certain bouclier (qu'on nomma ancile ou ancilie) et n'il dit être tombé du ciel durant une peste qui ravageait qu'il dit etre tompe du cier qu'air une posse que la fitalie; il prétendit qu'à la conservation de ce bouclier étsient attachées les destinées de l'empire romain, im-portant secret qui lui avait été révélé par Egérie et les Marca. De peur qu'on n'enlevat ce bouclier sacré, il en fit

de la Molte, où il avait vu le diable en forme de chèvre noire; qu'il s'élait donné audit diable, sous promesse qu'il aurait des richesses et serait bien heureux au monde. e et lui bailla pour gage sa ceinture, partie de ses cheveux, et après sa mort un de ses r aces. Ensuite le diable le marqua sur l'épale; il lui commanda de donner des maladies, de faire mourir les hommes et les bestiaux, de saire périr les sruits par des poudres qu'il jetterait au nom de Satan. Il avoua encore que le diable l'avait fait danser au sabbat avec les autres sorciers, ayant chacun une chandelle; et que quand le dia-

ble se retirait enfin, eux tous se trouvaient transportés dans leurs maisons. » Vingt-huit témoins confrontes soutinrent que le vicomte / de Brosse avait la réputation de sorcier, et qu'il avait fait mourir quatre hommes et beaucoup de bestiaux (1); il fut condamné.

NYPHO (Augustin), sorcier italien, qui avait un démon samilier et barbu, dit Delancre (2), lequel démon lui apprenait toutes

NYSROCK, démon du second ordre, chef de cuisine de Belzébuth, seigneur de la délicate tentation et des plaisirs de la table.

OANNES or OES, monstre moitié homme et moitié poisson, dans les vicilles mytholories de l'Orient; vanu de la mer égyptienne, il sortait de l'œuf primitif, d'où tous les autres êtres avaient été tirés. Il parut, dit Bérose, près d'un lieu voisin de Babylone. Il avait une tête d'homme sous une tête de poisson. A sa queue étaient joints des pieds **Thomme, et** il en avait la voix et la parole. Ce monstre demeurait parmi les hommes sans manger, leur donnait la connaissance ces lettres et des sciences, leur enseignait les arts, l'arithmétique, l'agriculture : en un met, tout ce qui pouvait contribuer à adoudr les mœurs. Au soleil couchant, il se retirait dans la mer et passait la nuit sous les caux. C'était un poisson comme on n'en voit

OB, démon des Syriens, qui était, à ce qu'I parait, ventriloque. Il donnait ses orac'es par le derrière, organe qui n'est pas ordissirement destiné à la parole, et toujours fuse voix basse et sépulcrale, en sorte que celui qui le consultait ne l'entendait souvent pas du tout, ou plutôt entendait tout ce qu'il

. voslait.

**OBEREIT** (JACQUES HERMANN), alchimiste e mystique, né en 1723, à Arbon en Suisse, et mert en 1798. Son père avait eu le même rest pour l'alchimie, qu'il appelait l'art de perfectionner les métaux par la grâce de Den. Le fils voulut profiter des leçons que lui avait laissées le vieillard; comme sa famile était réduite à l'indigence, il travailla sans relache dans son laboratoire; mais l'auterité vint le fermer, comme dangereux pour la surcté publique. Cependant il réusa prouver que ses opérations ne pouvaient nuire, et il s'établit chez un frère de Lavater. Depuis dix-huit ans, Jacques (qui ct-it fon; connaissait, disait-il, une persone qu'il nomme Théantis, bergere sern-# Nique : il l'épousa dans un château, sur une L'onlagne entourée de nuages. « Notre marage, dit-il, n'était ni platouique ni épicun-a, c'était un état dont le monde n'a aucane idée. » Elle mourut au bout de trentesix jours, et le veuf se souvenant que

Marsay, grand mystique de ce temps, avait entonné un cantique de reconnaissance à la mort de sa femme, il chanta à gorge déployée durant toute la nuit du décès de la sienne. Il a publié, en 1776, à Augsbourg. un traité de la Connexion originaire des esprits et des corps, d'après les principes de Newton. On lui doit aussi les Promenades de Gamaliet, juif philosophe, 1780. OBÉRON, roi des fées et des fantômes

aériens. Il joue un grand rôle dans la poésie anglaise; c'est l'époux de Titania. Ils habitent l'Inde; la nuit, ils franchissent les mers et viennent dans nos climats danser au clair de la lune; ils redoutent le grand jour et fuient au premier rayon du soleil, ou se cachent dans les bourgeons des arbres jusqu'au retour de l'obscurité. Obéron est le sujet d'un poëme célèbre de Wiéland.

OBOLE, pièce de monnaie que les Romains et les Grecs mettaient dans la bouche des morts, pour payer leur passage dans la harque à Caron.

OBSEDES. Dom Calmet fait cette distinction entre les possédés et les obsédés. Dans les possessions, dit-il, le diable parle, pense, agit pour le possédé. Dans les obsessions, il se tient au dehors, il assiège, il tourmente, il harcelle. Saul était possédé, le diable le rendit sombre; Sara, qui épousa le jeune Tobie, n'était qu'obsédée, le diable n'agissait qu'autour d'elle. l'oy. Possédés.

OCCULTES. On appelle sciences occultes la magie, la nécromancie, la cabale, l'alchimie et toutes les sciences secrètes.

OCHOSIAS, roi d'Israël, mort 896 ans avant Jésus-Christ. Il s'occupait de magie et consultait Belzébuth, honoré à Accaron. Il cut une fin misérable.

OCULOMANCIE, divination dont le but était de découvrir un larron, en examinant la manière dont il tournait l'œil, après certaines cérémonies superstitieuses.

ODDON, pirate flamand des temps anciens, qui voguait en haute mer par magie,

sans esquif ni navire.

ODIN, dieu des Scandinaves. Deux corbeaux sont toujours placés sur ses épaules

<sup>(</sup>L. R. kins., Disc. sommaire des sortiléges, vénélices, WALTHS, CLC.

<sup>(2)</sup> Tableau de l'inconstance des manyais anges, etc., hv. v, p. 414.

et lui disent à l'oreille tout ce qu'ils ont vu ou entendu de nouveau. Odin les lâche tous les jours; et, après qu'ils ont parcouru le monde, ils reviennent le soir à l'heure du repas. C'est pour cela que ce dieu sait tant de choses, et qu'on l'appelle le dieu des corbeaux. A la sin des siècles, il sera mangé par un loup. Il en a toujours deux à ses pieds; beau cortége! Les savants vous diront que l'un des corbeaux est l'emblème de la pensée; quelle pensée! et l'autre le symbole de la mémoire. Les deux loups siguraient la puissance. Il y a des gens qui ont admiré ce mythe.

Odin, à la fois pontife, conquérant, monarque, orateur et poëte, parut dans le Nord, environ soixante-dix ans avant Notre-Seigneur. Le théâtre de ses exploits fut principalement le Danemark. Il avait la réputation de prédire l'avenir et de ressusciter les morts. Quand il eut fini ses expéditions glorieuses, il retourna en Suède, et, se sentant près du tombeau, il ne voulut pas que la maladie tranchât le fil de ses jours, après avoir si souvent bravé la mort dans les combats. Il convoqua tous ses amis, les compagnons de ses exploits; il se fit, sous leurs yeux, avec la pointe d'une lance, neuf blessures en forme de cercle; et au moment d'expirer, il déclara qu'il allait dans la Scythie prendre place parmi les dieux, promettant d'accueillir un jour avec honneur dans son paradis tous ceux qui s'exposeraient courageusement dans les batailles ou qui mourraient les armes à la main. Toute la mythologie des Islandais a Odin pour principe, comme le prouve l'Edda, traduit par Mallet, à la tête de son Histoire de Danemark (1)

ODONTOTYRANNUS. Voy. SERPENT.

ODORAT. Cardan dit, au livre xiii de la Subtilité, qu'un odorat excellent est une marque d'esprit, parce que la qualité chaude et sèche du cerveau est propre à rendre l'odorat plus subtil, et que ces mêmes qualités rendent l'imagination plus vive et plus féconde. Rien n'est moins sur que cette assertion; il n'y a point de peuple qui ait si bon nez que les habitants de Nigaragua, les Abaquis, les Iroquois; et on sait qu'ils n'en sont pas plus spirituels. Mamurra, selon Martial, ne consultait que son nez pour savoir si le cuivre qu'on lui présentait était de Corinthe.

OEIL. Les Gorgones avaient un seul œil, dont elles se servaient tour à tour pour changer en pierres tous ceux qui les regardaient.

Les anciens font mention des Arimaspes, comme de peuples qui n'avaient qu'un œil, et qui étaient souvent aux prises avec les grissons, pour ravir l'or consié à la garde de ces monstres. Voy. YEUX.

(1) Le Livre unique, numéro neuf.
(2) M. Salgues, Des Erreurs et des préjugés, etc., t. I°, p. 416.

QENOMANCIE, divination par le vin, dont on considère la couleur en le buvant, et dont on remarque les moindres circonstances pour en tirer des présages. Les Perses étaient fort attachés à cette divination.

OENOTHÈRE, géant de l'armée de Charlemagne, qui d'un revers de son épée fauchait des bataillons ennemis comme on fauche l'herbe d'un pré (2).

OEONISTICE, divination par le vol des oi-

scaux. Voy. Augures.

OES. Voy. Oannes. OEUFS. On doit briser la coque des œufs frais, quand on les a mangés, par pure civilité; aussi cet usage est-il pratiqué par les gens bien élevés, dit M. Salgues (3); cependant il y a des personnes qui n'ont pas coutume d'en agir ainsi. Quoi qu'il en soit, cette loi remonte à une très-haute antiquité. On voit, par un passage de Pline, que les Romains y attachaient une grande importance. L'œuf était regardé comme l'embleme de la nature, comme une substance mystérieuse et sacrée. On était persuadé que les magiciens s'en servaient dans leurs conjurations, qu'ils le vidaient et traçaient dans l'intérieur des caractères magiques dont la puissance pouvait opérer beaucoup de mal. On en brisait les coques pour détruire les charmes. Les anciens se contentaient quelquesois de le percer avec un couteau, et dans d'autres moments de frapper trois coups dessus. Les œufs leur servaient aussi d'augure. Julie, fille d'Auguste, étant grosse de Tibère, désirait ardemment un fils. Pour savoir si ses vœux scraient accomplis, elle prit un œuf, le mit dans son sein, l'échaussa; quand elle était obligée de le quitter, elle le donnait à une nourrice pour lui conserver sa chaleur. L'augure fut heureux, dit Pline : elle eut un coq de son œuf et mit au monde un garçon (4).

Les druides pratiquaient, dit-on, cette superstition étrange; ils vantaient fort une espèce d'œuf inconnu à tout le monde, formé en été par une quantité prodigieuse de serpents entortillés ensemble, qui y contribuaient tous de leur bave et de l'écume qui sortait de leur corps. Aux sifflements des serpents, l'œuf s'élevait en air; il fallait s'en emparer alors , avant qu'il ne touchât la terre : celui qui l'avait reçu devait fuir ; les serpents couraient tous après lui jusqu'à ce qu'ils sussent arrêtés par une rivière qui coupat leur chemin (5). Ils faisaient ensuite des prodiges avec cet œuf. Aujourd'hui on n'est pas exempt de bien des superstitions sur l'œuf. Celui qui en mange tous les matins sans boire meurt, dit-on, au bout de l'an. Il ne faut pas brûler les coques des œufs, suivant une croyance populaire superstitieuse, de peur de brûler une seconde fois saint Laurent, qui a été brûlé avec de

bientôt de l'argent, et le jaune, de l'or. Il eut effectivement peu après une succession où il y avait de l'un et de l'autre. Il alla remercier l'interprète, et lui donna une pièce d'argent. L'interprète, en le reconduisant, lui dit : — Et pour le jaune n'y a-t-il rien? Nikilne de vitello?

(5) Pline, liv. xxix, ch. 5

<sup>(3)</sup> Des Erreurs et des préjugés, t. I", p. 393.
(4) Cicéron rapporte qu'un homme avant rêvé qu'il mangeait un œuf frais, alla consulter l'interprète des songes qui lui dit que le blanc d'œuf signifiait qu'il aurait

es coques (1). Albert le Grand nous d, dans ses secrets, que la coque broyée avecdu vin blancet bue, rompt res tant des reins que de la vessie.

· la divination par les blancs d'œus,

DMANCIR, GARUDA, etc.

roi de Basan. Og, selon les rabbins, a de ces géants qui ont vécu avant le Il s'en sauva, en montant sur le toit :be où étaient Noé et ses sils. Il était nt, qu'on fut obligé de mettre dehors océros, qui suivit l'arche à la nage. endant fournit à Og de quoi se nourpar compassion, mais pour faire ix hommes qui viendraient après le quelle avait été la puissance du Dieu nit exterminé de pareils monstres. Les vivaient longtemps. Og était encore nde, quand les Israélites, sous la cone Moïse, campèrent dans le désert. Le Basan leur lit la guerre. Voulant d'un up détruire le camp d'Israël, il enleva ontagne large de six mille pas, dont il posait d'écraser l'armée de Moïse. Mais permit que des fourmis creusassent la gne, à l'endroit où elle posait sur la i géant, de sorte qu'elle tomba sur son manière de collier. Ensuite ses dents accrues extraordinairement, s'enfondans le roc et l'empéchèrent de s'en asser. Moïse alors le tua, mais non eine ; car le roi Og était d'une si énorme e, que Morse, qui était haut de six aurit une hache de la même hauteur; et ; fallut-il qu'il fit un saut de six aunes, arvenir à frapper la cheville du pied

BR LE DANOIS. Voy. Frédéric-Bar-

tES. Sauf le nom, ces mons res étaient s des anciens. Polyphème, dans l'O-, n'est autre chose qu'un ogre; on des ogres dans les Voyages de Sindbadin; et un autre passage des Mille et sits prouve que les ogres ne sont pas pers aux Orientaux. Dans le conte du puni, un jeune prince égaré rencontre ame qui le conduit à sa masure : elle entrant : — Réjouissez-vous, mes fils, s amène un garçon bien fait et fort

aman, répondent les enfants, où est-il, pas le mangions? car nous avons bon

rince reconnaît alors que la femme, disait fille du roi des Indes, est une e, femme de ces démons sauvages qui rent dans les lieux abandonnés et se it de mille ruses pour surprendre et r les passants, comme les sirènes, selon quelques mythologues, étaient sement des ogresses. C'est à peu près que nous nous faisons de ces êtres efles; les ogres, dans nos opinions, tedes trois natures: humaine, animale rnale. Ils n'aiment rien tant que la

chair fratche; et les petits enfants étaient leur plus délicieuse pâture. Le Drac, si redouté dans le Midi, était un ogre qui avait son repaire aux bords du Rhône, où il se nourrissait de chair humaine. Il paraît que cette anthropophagie est ancienne dans nos contrées, car le chapitre 67 de la loi salique prononce une amende de deux cents écus contre tout sorcier ou stryge qui aura mangé un homme.

Quelques-uns font remonter l'existence des ogres jusqu'à Lycaon, ou du moins à la croyance où l'on était que certains sorciers se changeaient en loups dans leurs orgies nocturnes, et mangeaient, au sabbat, la chair des petits enfants qu'ils pouvaient y conduire. On ajoutait que, quand ils en avaient mangé une fois, ils en devenaient extrémement friands et saisissaient ardemment toutes les occasions de s'en repaitre : ce qui est bien le naturel qu'on donne à l'ogre. On voit une multitude d'horreurs de ce genre dans les procès des sorciers; on appelait ces ogres des loups-garous; et le loup du petit Chaperon-Rouge n'est pas autre chose. Quant à l'origine du nom des ogres, l'auteur des Lettres sur les contes des fées de Ch. Perrault l'a trouvée sans doute. Ce sont les féroces Huns ou Hongrois du moyen âge, qu'on appelait Hunnigours, Oïgours, et énsuite par corruption Ogres. Voy. Pées, Lours-Garous, Omestès.

Olakou, objet du culte des Iroquois. C'est la première bagatelle qu'ils auront vue en songe, un calumet, une peau d'ours, un couteau, une plante, un animal, etc. Ils croient pouvoir, par la vertu de cet objet, opérer ce qui leur plaît, même se transporter et se métamorphoser.

OIGOURS. Voy. OGRES.

OILETTE, démon sans renommée, invo-

qué dans les litanies du sabbat.

OISEAUX. Naudé conte que l'archevêque Laurent expliquait le chant des oiseaux, comme il en fit un jour l'expérience à Rome devant quelques prélats; car il entendit un petit moincau qui avertissait les autres par son chant qu'un chariot de blé venait de verser à la porte Majeure, et qu'ils trouveraient là de quoi faire leur profit (2).

A la côte du Croizic, en Brétagne, sur un rocher au fond de la mer, les femmes du pays vont, parées avec recherche, les cheveux épars, ornées d'un beau bouquet de fleurs nouvelles; elles se placent sur le rocher, les yeux élevés vers le ciel, et demandent avec un chant sentimental aux oiseaux, de leur ramener leurs époux et leurs amants (3). Voy. Cornelle, Hibou, Augures, etc.

ÖKKISIK, nom sous lequel les Hurons désignent des génies ou esprits, bienfaisants ou malfaisants, attachés à chaque homme.

OLDENBOURG. « Je ne puis m'empêcher, dit Balthasar Bekker, dans le tome IV, chapitre 17, du Monde enchanté, de rapporter une fable dont j'ai cherché aussi exactement.

les détails qu'il m'a été possible ; c'est celle

du fameux cornet d'Oldenbourg

« On dit que le comte Otton d'Oldenbourg étant allé un jour à la chasse sur la montagne d'Ossemberg, fut atteint d'une soif qu'il ne pouvait étancher; il se mit à jurer d'une manière indigne, en disant qu'il ne se souciait pas de ce qui pourrait lui arriver, pourvu que quelqu'un lui donnât à boire. Le diable lui apparut aussitôt sous la forme d'une femme; elle semblait sortir de terre; elle lui présenta à boire dans un cornet fort riche, d'une matière inconnue, et qui ressemblait au vermeil. Le comte, se doutant de quelque chose, ne voulut pas boire, et renversa ce qui était dans le cornet sur la croupe de son cheval. La force de ce breuvage emporta tout le poil aux endroits qu'il avait touchés. Le comte frémit; mais il garda le cornet qui subsiste encore, dit-on, et que plusieurs se sont vantés d'avoir vu. On le trouve représenté dans plusieurs hôtelleries: c'est un grand cornet recourbé, comme un cornet à bouquin, et chargé d'ornements bizarres. »

OLD GENTLEMAN. Le peuple en Angle-

terre appelle le diable le vieux gentleman. OLIVE (ROBERT), sorcier qui sut brûlé à Falaise en 1556. On établit à son procès que le diable le transportait d'un lieu à un autre; que ce diable s'appelait Chrysopole, et que c'était à l'instigation dudit Chrysopole que Robert Olive tuait les petits enfants et les jetait au feu (1).

OLIVIER, démon invogué comme prince des archanges dans les litanies du sabbat.

OLOLYGMANCIE, divination tirée du hurlement des chiens. Dans la guerre de Messénie, le roi Aristodème apprit que les chiens hurlaient comme des loups, et que du chien-dent avait poussé autour d'un autel. Désespérant du succès, d'après cet indice et d'autres encore ( Voyez Ophioneus ), quoiqu'il eut déjà immolé sa fille pour apaiser les dieux, il se tua sur la foi des devins qui virent dans ces signes de sinistres présages.

OLYS, talisman que les prêtres de Madagascar donnent aux peuples pour les préserver de plusieurs malheurs, et notamment pour enchaîner la puissance du diable.

OMBRE. Dans le système de la mythologie palenne, ce qu'on nommait ombre n'appartenait ni au corps ní à l'âme, mais à un état mitoyen. C'était cette ombre qui descendait aux enfers. On croyait que les animaux voyaient les ombres des morts. Aujourd'hui même, dans les montagnes d'Ecosse, lorsqu'un animal tressaille subitement, sans aucune cause apparente, le peuple attribue ce mouvement à l'apparition d'un fantôme.

En Bretagne, les portes des maisons ne se ferment qu'aux approches de la tempête. Des feux follets, des sissements l'annoncent. Quand on entendait ce murmure éloigné qui précède l'orage, les anciens s'écriaient: Fermons les portes, écoutez les criériens; le

tourhillon les suit. Ces criériens sont ombres, les ossements des naufragés qu mandent la sépulture, désespérés d'étre puis leur mort balloités par les élément On dit encore que celui qui vend son an diable n'a plus d'ombre au soleil : cette dition, très-répandue en Allemagne, e fondement de plusieurs légendes.

OMBRIEL, génie vieux et rechigné, à pesante, à l'air refrogné. Il joue un rôle la Boucle de cheveux enlerée de Pope.

OMESTES, surnom de Bacchus, cons comme chef des ogres ou loups-garous

mangent la chair fraiche.

OMOMANCIE, divination par les épe chez les rabbins. Les Arabes devinent pa épaules du mouton, lesquelles, au moye certains points dont elles sont marqu représentent diverses figures de géoma

OMPHALOMANCIE, divination par let bril. Les sages femmes, par les nœuds rents au nombril de l'enfant premier-né vinaient combien la mère en aurait et

après celui-là.

OMPHALOPHYSIQUES, fanatiques de garie que l'on trouve du 🛛 🚾 au 🖎 🗸 si et qui, par une singulière illusion, croy voir la lumière du Thabor à leur noml

ON, mot magique, comme tétragran ton, dont on se sert dans les formule

conjurations.

ONDINS ou NYMPHES, esprits éléme res, composés des plus subtiles partie l'eau qu'ils habitent. Les mers et les se sont peuplés, disent les cabalistes, de n que le feu, l'air et la terre. Les anciens : ont nommé Ondins ou Nymphes cette es de peuple. Il y a peu de mâles, mai femmes y sont en grand nombre; leur be est extrême, et les filles des hommes rien de comparable (3). Voy. Cabale.

En Allemagne, le peuple croit encore Ondines, esprits des eaux, qui ont une a mauvaise réputation. Du fond de leurs mides demeures, elles épient le pêcheur rève au bord des ondes, et l'attirent dau gouffre où il disparaît pour toujours. Nymphes, Nictar, etc.

Voici, sur les hommes marins, une his

assez curieuse :

« En 1674, au mois de juin, quelques nes gens de Bilbao étant à se promene bord de la mer, un d'entre eux, no François de la Véga, agé alors d'env quinze ans, s'enfonça volontairement les flots, et ne reparut plus; ses camare après l'avoir attendu fort longtemps, se suadèrent qu'il était noyé. Ils rendiren accident public, et on le sit savoir à la 1 de François de la Véga, qui demeura Lierganès, dans l'archeveche de Burgos. n'eut pas lieu d'en douter, puisque son fil reparut plus, ni chez elle, ni dans la ville habitait avant son malheur. Cinq ans as quelques pécheurs des environs de C aperçurent en plein jour une figure d'hon

qui **tantôt nageai**t sur la surface des eaux , tantôt s'y enfonçait volontairement. Ils virent la même chose le lendemain et parlèrent à lifferentes personnes de cette singularité. On tendit des filets, on amorça le nageur, en lui jetant des morceaux de pain ; en un mot, on réussit à le prendre, et l'on trouva que c'etait un homme bien conformé. On le queslioqua en plusieurs langues, sans qu'il répondit à aucune, on eut recours à un autre moyen. ce fut de le conduire au couvent le Saint-François, où il sut conjuré, comme pouvant être possédé de l'esprit malin. L'exorcisme fut aussi inu'ile que les autres questions. Enfin, quelques jours après, il prononça le mot de Lierganès. Il y avait alors auprès de lui quelqu'un qui était de ce bourg même. Le secrétaire de l'inquisition en était aussi. Il écrivit à ses parents, pour tâcher de tirer d'eux quelques éclaircissements relatifs à cet homme singulier. On lui répond t qu'un rene homine de Lierganès avait effectivement disparu sur la côte de Bilbao, sans qu'on eût entendu parler de lui depuis ce temps-là. Il fut décidé que l'homme marin semit envoyé à Lierganès; et un religieux franciscain, que d'autres affaires y conduimient, se chargea de l'accompagner; cela me put cependant s'effectuer que l'année d'après. Lorsqu'ils furent l'un et l'autre à un quart de lieue du village, le religieux ordonat an jeune homme de prendre les devants et de lui montrer le chemia de sa maison. Ce dernier, sans rien répondre, le conduisit directement chez sa mère. Elle le reconnut àl'instant même, et elle s'écria en l'embrassant! Voilà mon fils que j'ai perdu à Bilbao! Deux de ses frères qui étaient là le reconnurest également et l'embrassèrent avec la même tendresse. Quant à lui, il ne témoigna ni surprise, ni sensibilité. Il ne parla pas plus à Lierganès qu'il n'avait fait à Cadix, et l'on ne put tirer de lui aucun éclaircissement sur son aventure. Il avait entièremest oublié sa langue naturelle, excepté ces mots, pain, vin, tabac, qu'il ne prononçait pas même à propos. Lui demandait-on s'il voulait l'une ou l'autre de ces choses, il était hors d'état de répondre. Il mangeait avec excès du pain pendant quelques jours, et en passait ensuite un pareil nombre sans prendre aucune sorte de nourriture; il s'acquittait fort bien des commissions où il ne fallait point parler. Il remettait exactement une lettre à son adresse et en rapportait la réponse par écrit. On l'envoya un **jeur en porter une à Saint-Ander; il fallait,** pour y arriver, passer à Padrenna une rivière qui a plus d'une lieue de largeur en cet endroit; François de la Véga ne trouvant pas de barque pour la traverser, s'y jeta à la nage, et remplit parfaitement sa commission.

Ce jeune homme avait environ six pieds de haut, le corps bien formé, le teint blanc, les cheveux roux et aussi courts qu'un enlant qui vient de naître. Il allait toujours nu-pieds, et n'avait presque point d'ongles ni aux pieds ài aux mains. Il ne s'habillait

que lorsqu'on l'en faisait souvenir, et il ne lui en coûtait pas plus d'aller sans aucuns vêtements. Il en était de même pour le manger. Lui en offrait-on, il l'acceptait et n'en demandait point. Ce fut ainsi qu'il resta encore neuf ans chez sa mère. Au bout de co temps, il disporut de nouveau, sans qu'on ait su ni comment, ni pourquoi. Il est à croire que les mêmes raisons qui avaient causé sa première disparition influèrent sur la seconde. On publia qu'un habitant de Lierganès avait revu depuis François de la Véga dans un port des Asturies; mais ce fait paraît moins attesté que les précédents. On assure aussi que, lorsqu'on retira cet homme singulier de la mer de Cadix, il avait le corps tout couvert d'écailles; mais elles tombèrent par la suite. On ajoute que divers endroits de son corps étaient aussi durs que du chagrin.

Le père Feijoo joint à ce récit beaucoup de réflexions philosophiques sur un tel phénomène et sur les moyens qui ont pu rendre un homme capable de vivre au fond des mers. Il observe que si François de la Véga eût conservé sa raison et l'usage de la parole, il aurait pu mieux instruire sur cet objet que ne pourront le faire toutes les recherches des physiciens. Il aurait pu nous apprendre une foule de détails qui seront toujours ignorés des plus habiles naturalistes; par exemple, sur la génération des poissons, leur façon de vivre, etc. II aurait pu y joindre d'amples éclaircissements sur le fond de la mer, sur les plantes qui y naissent, etc., etc. On eût appris de lui-même comment il avait pu y subsister longtemps et s'y accoutumer si subitement; s'il dormait par intervalles, combien de temps il supportait le défaut de respiration, comment il échappait à la voracité des monstres marins, et peut-être quelles sont les différentes espèces de ces monstres.

ONEIROCRITIQUE, art d'expliquer les

songes. Voy. Songes.

ONGLES. Les Madécasses ont grand soin de se couper les ongles une ou deux fois la semaine; ils s'imaginent que le diable s'y cache quand ils sont longs. C'était une impiété chez les Romains que de se couper les ongles tous les neuf jours. Cardan assure dans son traité de Varietate rerum qu'il avait prévu par les taches de ses ongles, tout ce qu'il lui était arrivé de singulier. Voy. Chi-romancie.

On sait qu'il pousse des envies aux doigts, quand on coupe ses ongles les jours qui ont un R, comme mardi, mercredi et vendredi... Enfin, quelques personnes croient en Hollande qu'on se met à l'abri du mal de dents en coupant régulièrement ses ongles le ven-

dredi. Voy. ONYCHOMANCIE.

ONGUENTS. Il y a plusieurs espèces d'onguents, qui ont tous leur propriété particulière. On sait que le diable en compose de différentes façons, lesquels il emploie à nuire au genre humain. Pour endormir, on en fait un avec de la racine de belladone, de la morelle furieuse, du sang de

· chauve-souris, du sang de huppe, de l'aconit, de la suie, du persil, de l'opium et de la

ciguë. Voy. Graisse.
ONOMANCIE ou ONOMATOMANCIE, divination par les noms. Elle était fort en usage chez les anciens. Les pythagoriciens prétendaient que les esprits, les actions et les succès des hommes étaient conformes à leur destin, à leur génie et à leur nom. On remarquait qu'Hippolyte avait été déchiré par ses chevaux, comme son nom le portait. De même on disait d'Agamemnon, que, sui-vant son nom, il devait rester longtemps devant Troie; et de Priam, qu'il devait être racheté d'esclavage. Une des règles de l'onomancie, parmi les pythagoriciens, était qu'un nombre pair de voyelles, dans le nom d'une personne, signifiait quelque imperfection au côté gauche, et un nombre impair quelque imperfection au côté droit. Ils avaient encore pour adage que de deux personnes, celle-là était la plus heureuse dans le nom de laquelle les lettres numérales jointes ensemble formaient la plus grande somme. Ainsi, disaient-ils, Achille devait vaincre Hector, parce que les lettres numérales comprises dans le nom d'Achille formaient une somme plus grande que celles du nom d'Hector. C'était sans doute d'après un principe semblable que, dans les parties de plaisir, les Romains buvaient à la santé de leurs belles autant de coups qu'il y avait de lettres dans leur nom. Enfin, on peut rapporter à l'onomancie tous les présages qu'on prétendait tirer des noms, soit considérés dans leur ordre naturel, soit décomposés et réduits en anagrammes; solie trop souvent renouvelée chez les modernes. Voy. Ana-

Cœlius Rhodiginus a donné la description d'une singulière espèce d'onomancie; I héodat, roi des Goths, voulant connaître le suc-cès de la guerre qu'il projetait contre les Romains, un devin juif lui conseilla de faire enfermer un certain nombre de porcs dans de petites étables, de donner aux uns des noms goths, avec des marques pour les distinguer, et de les garder jusqu'à un certain iour. Ce jour étant arrivé, on ouvrit les étables, et l'on trouva morts les cochons désignés par des noms goths, ce qui fit prédire au juif que les Romains seraient vain-

ONYCHOMANCIE, divination par les ongles. Elle se pratiquait en frottant avec de la suie les ongles d'un jeune garçon, qui les présentait au soleil, et l'on s'imaginait y voir des figures qui faisaient connaître ce qu'on souhaitait de savoir. On se servait

aussi d'huile et de cire.

OUMANCIE ou OOSCOPIE, divination par les œufs. Les devins des anciens jours voyaient dans la sorme extérieure et dans les figures intérieures d'un œuf les secrets les plus impénétrables de l'avenir. Suidas prétend que cette divination fut inventée par

On devine à présent par l'inspection des blancs d'œuss; et des sibylles modernes (entre autres mademoiselle Lenormant) ont rendu cette divination célèbre. Il faut prendre pour cela un verre d'eau, casser dessus un œuf frais et l'y laisser tomber doucement. On voit par les figures que le blanc forme dans l'eau divers présages. Quelques-uns cassent l'œuf dans de l'eau bouillante; on explique alors les signes comme pour le marc de casé. Au reste cette divination n'est pas nouvelle ; elle est même indiquée par le Grimoire. « L'opération de l'œuf, dit ce livre, est pour savoir ce qui doit arriver à quelqu'un qui est présent lors de l'opération. On prend un œuf d'une poule noire, pondu du jour; on le casse, on en tire le germe; il faut avoir un grand verre bien sin et bien net, l'emplir d'eau claire et y mettre le germe de l'œuf; on met ce verre au soleil de midi dans l'élé, en récitant des oraisons et des conjurations, et avec le doigt on remue l'eau du verre pour faire tourner le germe; on le laisse ensuite reposer un instant et on regarde sans toucher. On voit ce qui aura rapport à celui ou à celle pour qui l'opération se fait. Il faut tâcher que ce soit un jour de travail, parce qu'alors les objets s'y présentent dans leurs occupations ordinaires. Voy. OEurs (2).

OPALE. Cette pierre récrée le cœur, préserve de tout venin et contagion de l'air, chasse la tristesse, empêche les syncopes, les maux de cœur et les affections mali-

gnes..

OPALSKI, sources d'eaux chaudes dans le Kamtschatka. Les habitants s'imaginent que c'est la demeure de quelque démon, et ont soin de lui apporter de légères offrandes pour apaiser sa colère. Sans cela, disent-ils, il souléverait contre eux de terribles tem-

OPHIOMANCIE, divination par les serpents. Elle était fort usitée chez les anciens, et consistait à tirer des présages des divers mouvements qu'on voyait faire aux serpents. On avait tant de foi à ces oracles, qu'on nourrissait exprès des serpents pour connaître ainsi l'avenir. Voy. Serpents.

OPHIONEE, chef des démons ou mauvais génies qui se révoltèrent contre Jupiter, se-

Ion Phérécyde le Syrien.

OPHIONEUS, célèbre devin de Messénie, aveugle de naissance, qui demandait à ceux qui venaient le consulter comment ils s'étaient conduits jusqu'alors, et, d'après leur réponse, prédisait ce qui leur devait arriver. Ce n'était pas si bête. Aristodème, roi des Messéniens, ayant consulté l'oracle de Delphes sur le succès de la guerre contre les Lacédémoniens, il lui fut répondu q**ne quand** deux yeux s'ouvriraient à la lumière et se refermeraient peu après, c'en serait fait des Messéniens. Ophioneus se plaignit de violents maux de tête qui durèrent quelques jours, au bout desquels ses yeux s'ouvrirent pour se refermer bientôt. Aristodème, en ap prenant cette double nouvelle, désespéra du succès et se tua pour ne pas survivre à sa

defaite. Voy. OLOLYGMANCIE.

OPHITEŠ, hérétiques du 11º siècle, qui rendaient un culte superstitieux au serpent. Ils enseignaient que le serpent avait rendu un grand service aux hommes en leur faisant connaître le bien et.le mal; ils maudissaient Jésus-Christ, parce qu'il est écrit qu'il est venu dans le monde pour écraser la tête du serpent. Aussi Origène ne les regardait-il pas comme chrétiens. Leur secte était peu nombreuse.

OPHTHALMIUS, pierre fabuleuse qui rendait, dit-on, invisible celui qui la portait.

OPHTHALMOSCOPIE, art de connaître le caractère ou le tempérament d'une personne par l'inspection de ses yeux. Voy. Physio-GNOWONIE.

OPTIMISME. On parle d'une secte de phibsophes optimistes qui existaient jadis dans l'Arabie, et qui employaient tout leur esprit ane rien trouver de mal. Un docteur de cette ede avait une semme acariâtre, qu'il supporta long temps, mais qu'enfin il étrangla de son mieux; et il trouva que tout était bien. Le calife sit empaler le coupable, qui sonfirit sans se plaindre. Comme les assistants s'étonnaient de sa tranquillité :

- Eh mais! leur dit-il, ne suis-je pas bien

empalé?

On fait aussi ce conte: Le diable emportait un philosophe de la même secle, et celui-ci se laissait emporter tranquillement.

- It faut bien que nous arrivions quelque part, disait-il, et tout est pour le mieux (1). OR POTABLE, OR ARTIFICIEL. Voy. AL-

ORACLES. Les oracles étaient chez les anciens ce que sont les devins parmi nous. Toute la différence qu'il y a entre ces deux espèces, c'est que les gens qui rendaient les oracles se disaient les interprêtes des dieux. et que les sorciers ne peuvent relever que du diable. On honorait les premiers; on mé-

prise les seconds.

Le P. Kirker, dans le dessein de détromper les gens superstitieux sur les prodiges attribues à l'oracle de Delphes, avait imaginé un tuyau adapté avec tant d'art à une figure antomate, que quand quelqu'un parlait, un agtre entendait dans une chambre éloignée ce qu'on venait de dire, et répondait par ce même tuyau, qui faisait ouvrir la bouche et remuer les lèvres de l'automate. Il supposa en consequence que les prêtres du paganisme, en se servant de ces tuyaux, faisaient accroire aux sots que l'idole satisfaisait à leurs questions.

(1) Un jeune homme était bossu; il se consacrait aux arts et ne révait que la gloire. Un savant chirurgien le re-dressa; de enu un homme bien fait, il se jeta dans le monde et y fut englouit sans laisser de nom. M. Eugène

Formot, qui cite ce fait, ajoute:

Escape n'aurait peut-ètre pas composé ses fables, si
l'orthophèdie avait été inventée de son temps. Le même
ètrain cite d'antres victimes de la science. Un homme en monde était bèque, on lui trouvait de l'esprit; l'hési-lano prétait de l'originalité à ses discours; il avait le temps de réfléchir en parlant; il s'arrêtait quelquefois dune manière houreuse au milieu d'une phrase ; il avait

L'oracle de Delphes est le plus sameux de tous. Il était situé sur un côté du Parnasse. coupé de sentiers taillés dans le roc, entouré de rochers qui répétaient plusieurs fois le son d'une seule trompette. Un berger le découvrit en remarquant que ses chèvres étaient enivrées de la vapeur que produisait une grotte autour de laquelle elles paissaient. La prêtresse rendait ses oracles, assise sur un trépied d'or, au-dessus de cette cavité; la vapeur qui en sortait la faisait entrer dans une sorte de délire effrayant. qu'on prenait pour un enthousiasme divin.

Les oracles de la Pythie n'étaient autre chose qu'une inspiration démoniaque, dit Leloyer, et ne procédaient point d'une voix humaine. Dès qu'elle entrait en fonction, son visage s'altérait, sa gorge s'enflait, « sa poitrine pantoisait et haletait sans cesse; elle ne ressentait rien que rage; elle remuait la tête, saisait la roue du cou, pour parler comme le poëte Stace, agitait tout le corps

et rendait ainsi ses réponses. »

Les prétres de Dodone disaient que deux colombes étaient venues d'Egypte dans leur forêt, parlant le langage des hommes, et qu'elles avaient commandé d'y hâtir un temple à Jupiter, qui promettait de s'y trouver et d'y rendre des oracles. Pausanias conte que des filles merveilleuses se changeaient en colombes, et sous cette forme rendaient les célèbres oracles de Dodone. Les chênes parlaient dans cette forêt enchantée (Voy. Arbres), et on y voyait une statue qui repondait à tous ceux qui la consultaient, en frappant avec une verge sur des chaudrons d'airain, laissant à ses prêtres le soin d'expliquer les sons prophétiques qu'elle produisait.

Le bœuf Apis, dans lequel l'âme du grand Osiris s'élait relirée, était regardé chez les Egyptiens comme un oracle. En le consultant, on se mettait les mains sur les oreilles et on les tenait bouchées jusqu'à ce qu'on fût sorti de l'enceinte du temple; alors on prenait pour réponse du dieu la première pa-

role qu'on entendait.

Ceux qui allaient consulter en Achaïe l'oracle d'Hercule, après avoir fait leur prière dans le temple, jetaient au hasard quatre dés, sur les faces desquels étaient grayées quelques figures; ils allaient ensuite à un tableau où ces hiéroglyphes étaient expliqués, et prenaient pour la réponse du dieu l'interprétation qui répondait à la chance qu'ils avaient amenée.

Les oracles présentaient ordinairement un double sens, qui sauvait l'honneur du dieu

des demi-mots qui fai-aient fortune. Un opérateur lui rend desidem-mots du l'aisaient fortune. On operateur du reine le libre exercice de sa langue; il parle net et on trouve qu'il n'est plus qu'un sot. Un pauvre aveugle, commodénient installé sur le Pont-Neuf, recevait d'abondantes aumones. Un savant docteur lui rend la vue. Il retourne a son poste; muis bientôt un sergent de ville le prend au collet en vertu des ordonnances qui régissent la mendicité. - Je suis en règle, dit le mendiant, voici mon autorisation.-Vous vous moquez, reprit le sergent de ville. cette permission est pour un a eugle, et vous jouissez d'une fort bonne vue. Vous irez en prison. et leur donnait un air de vérité, mais de vérité cachée au milieu du mensonge, que peu

de gens avaient l'esprit de voir.

Théagènes de Thase avait remporté quatorze cents couronnes en différents jeux : de sorte qu'après sa mort on lui éleva une statua en mémoire de ses victoires. Un de ses ennemis allait souvent insulter cette statue. qui tomba sur lui et l'écrasa. Ses enfants, conformément aux lois de Dracon, qui permettaient d'avoir action même contre les choses inanimées, quand il s'agissait de punir l'homicide, poursuivirent la statue de Théagènes pour le meurtre de leur père; elle fut condamnée à être jetée dans la mer. Les Thasiens forent peu après affligés d'une peste. L'oracle consulté répondit : Rappelez vos exilés. Ils rappelèrent en conséquence quelques-uns de leurs concitoyens; mais la calamité ne cessant point, ils renvoyèrent à l'oracle, qui leur dit alors plus clairement: Vous avez détruit les honneurs du grand Théagenes!... La statue sut remise à sa place; on lui sacrifia comme à un dieu, et la peste s'apaisa (1).

Philippe, roi de Macédoine, fut averti par l'oracle d'Apollon qu'il serait tué d'une charrette: c'est pourquoi il commanda aussitôt qu'on fit sortir toutes les charrettes et tous les chariots de son royaume. Toutefo:s il ne put échapper au sort que l'oracle avait si bien prévu : Pansanias, qui lui donna la mort, portait une charrette gravée à la garde de l'épée dont il le perça. Ce même Philippe désirant savoir s'il pourrait vaincre les Athéniens, l'oracle qu'il consultait lui répondit:

Avec lances d'argent quand tu feras la guerre, Tu pourras terrasser les peuples de la terre.

Ce moyen lui réussit merveilleusement, et il disait quelquefois qu'il était maître d'une place s'il ponyait y faire entrer un mulet chargé d'or.

L'ambiguité était un des caractères les plus ordinaires des oracles, et le double sens ne pouvait que leur être favorable. Ainsi, quand la Pythie dit à Néron : « Garde-toi des soixante-treize ans, » ce prince crut que les dicux lui annonçaient par là une longue vic. Mais il fut bien étonné quand il vit que cette réponse indiquait Galba, vicillard de

soixante-treize ans, qui le détrôna.

Quelquefois les oracles ont dit des vérités. Qui les y contraignait? On est surpris de lire dans l'orphyre que l'oracle de Delphes ré-pondit un jour à des gens qui lui demandaient ce que c'était que Diou : « Dicu est la source de la vie, le principe de toutes choses, le conservateur de tous les êtres. Tout est plein de Dieu : il est partout. Personne ne l'a engendré : il est sans mère. Il sait tout, et on ne peut rien lui apprendre. Il est

(1) On consultait l'oracle sur toutes choses. Euchidas, (1) On consultait rotacie sur toutes causes. Remanas, jeune Platéen, périt victime de son zèle pour son pays. Après la bataille de Platée, l'oracle de Delphes ordonna à ses compatriotes d'éteindre tout le leu qui était dans le pays, parce qu'il avait été profané par les burbares, et ren voir prendre un plus pur à Delphes. Le feu fut éteint dans toute la contrée. Euchidas se charges d'aller chercher celui de Delphes avec toute la diligence possible. En inébraulable dans ses desseins, et son nom est inessable. Voilà ce que je sais de Dieu, ne cherche pas à en savoir davantage : ta raison ne saurait le comprendre, quelque sage que tu sois. Le méchant et l'injuste ne peuvent se cacher devant lui; l'adresse et l'excuse ne peuvent rien déguiser à ses regards perçants. »

Dans Suidas, l'oracle de Sérapis dit à Th.:lis, roi d'Egypte : « Dieu, le Verbe, et l'Esprit qui les unit, tous ces trois ne sont qu'un : c'est le Dieu dont la force est éternelle. Mortel, adore et tremble, ou tu es plus à plaindre que l'animal dépourve de

raison. 🛚

Le comte de Gabalis, en attribuant les oracles aux esprits élémentaires, ajoute qu'avant Jésus-Christ ces esprits prenaient plaisir à expliquer aux hommes ce qu'ils savaient de Dieu et à leur donner de sages conseils; mais qu'ils se relirèrent quand Dieu vint lu:-même instruire les hommes, et

que dès lors les oracles se turent.

« On pensera des oracles des païens ce que l'on voudra, dit dom Calmet dans ses Dissertations sur les apparitions, je n'ai nul intérét à les défendre, je ne ferai pas même dif-ficulté d'avouer qu'il y a eu de la part des prêtres et des prêtresses qui rendaient ces oracles beaucoup de supercheries et d'illusions. Mais s'ensuit-il que le démon ne s'en soit jamais mélé? On ne peut disconvenir que depuis le christianisme les oracles ne soient tombés insensiblement dans le mépris et n'aient été réduits au silonce, et que les prétres, qui se mélaient de prédire les choses cachées et futures, n'aient été souvent forcés d'avouer que la présence des chrétiens leur imposait silence. »

ORAGES. Voy. CRIÉRIENS, TONNERRE, etc. ORAISON DU LOUP. Quand on l'a prononcée pendant cinq jours au soleil levant. on peut défier les loups les plus affamés et mettre les chiens à la porte. La voici, cette

oraison fameuse:

« Viens, bête à laine, c'est l'agneau d'humilité; je te garde. Va droit, hête grise, à gris gripeuse; va chercher ta proie, loups et louve et louveteaux : tu n'as point à venir à cette viande qui est ici. Vade retro, o Satana! » Voy. Gardes.

ORAY ou LORAY, grand marquis des enfers, qui se montre sous la forme d'un superbe archer portant un arc et des sièches; il anime les combats, empire les blessures faites par les archers, lance les jave in**es les** plus meurtrières. Trente légions le reconnaissent pour dominateur et souverain (2:.

ORCAVELLE, magicienne célèbre dans les romans de chevalerie. Elle opérait des en-

chantementa extraordinaires.

effet, il partit en courant et revint de même, après avoir fait mille stades dans un jour. En arrivant, il salua ses compatriotes, leur remit le feu sacré, et tomba mort de lassitu e. Les l'attéens lui élevèrent un tombeau avec cette épitaphe : « Ci-git Euchidas, mort pour être allé à Delphes et en être revenu en un seul jour. »

(2) Wierus, in Pseudom. dæm.

iDALIE. On donnait le nom d'ordalie à série d'épreuves par les éléments. Elles staient à marcher les yeux bandés parses socs de charrue rougis au feu, à trardes brasiers enflammés, à plonger le fans l'eau bouillante, à tenir à la main arre de fer rouge, à avaler un morceau in mystérieux, à être plongé les mains aux jambes dans une grande cuve, enfin à étendre pendant assez longles bras devant une croix. Voy. Choix. Fet, etc.

EILLE. On dit que nos amis parlent de quand l'oreille gauche nous tinte, et anemis quand c'est la droite.

ESME (GUILLAUME), astrologue du xive

dont on sait peu de chose.

IAS, démon des astrologues et des degrand marquis de l'empire infernal. Il patre sous les traits d'un lion furieux, sur un cheval qui a la queue d'un ser-Il porte dans chaque main une vipère. Il ait l'astronomie et enseigne l'astrologie. Lamorphose les hommes à leur volonté, lait obtenir des dignités et des titres, et nande trente légions (1).

IGINEL (PÉCHÉ), la source de tous les i qui affligent l'humanité, réparé par le lme dans ses conséquences éternelles. qui nient le péché originel n'ont pourjamais pu expliquer leur négation. Voy.

Ė.

IGINES. Voy. MONDE.

inithomancie, divination qu'on tirait 1 langue, du vol, du cri et du chant des

ux. Yoy. Augures.

tOBAS, grand prince du sombre empire. e voit s'us la forme d'un beau cheval. ad il paraît sous la figure d'un homme, arle de l'essence divine. Consulté, il le des réponses sur le passé, le présent venir. Il découvre le mensonge, accorde lignités et des emplois, réconcilie les ense, et a sous ses ordres vingt légions (2). tomasis, salamandre istingué que les listes donnent pour com, agnon de Noé l'arche.

MAZE. La mythologie persane dit le dieu Oromaze fit vingt-quatre dieux, mit tons dans un œuf. Arimane, son mi, en ayant aussi fait un pareil nomceux-ri percèrent l'œuf, et le mal se va alors mélé avec le bien. Voy. Ari-

conte. Pausanias raconte qu'un emperemain, voulant transporter ses troudepuis la mer jusqu'à Antioche, entrede rendre l'Oronte navigable, afin que n'arrétat ses vaisseaux. Ayant donc fait ser an canal, avec beaucoup de peines e frais, il détourna le fleuve et lui fit ager de lit. Quand le premier canal fut à on y trouva un tombeau de briques long exa condées, qui renfermait un cadavre varsille grandeur et de figure humaine i toutes ses parties. Les Syriens ayant

consulté l'oracle d'Apollon, à Claros, pour savoir ce que c'était, il leur fut répondu que c'était Oronte, Indien de nation.

ORPHÉE, époux d'Eurydice, qu'il perdit la jour de ses noces, qu'il pleura si longtemps, et qu'il alla enfin redemander aux enfers. Pluton la lui rendit, à condition qu'il ne regarderait point derrière lui jusqu'à ce qu'il fût hors du sombre empire. Orphée ne put résister à son impatience : il se retourna et perdit Eurydice une seconde fois et sans retour. Il s'enfonça alors dans un désert, jura de ne plus aimer, et chanta ses douleurs d'un ton si touchant, qu'il attendrit les bêtes féroces. Les bacchantes furent moins sensibles, car sa tristesse le fit mettre en pièces par ces furieuses.

Les anciens voyaient dans Orphée un musicien habile, à qui rien ne pouvait résister. Les compilateurs du moyen âge l'ont regardé comme un magicien insigne, et ont attribué aux charmes de la magie les merveilles que la mythologe attribue au charme de sa

voix.

Orphée fut le plus grand sorcier et le plus rand nécromancien qui jamais ait vécu, dit Pierre Leloyer. Ses écrits ne sont farcis que des louanges des diables. Il savait les évoquer. Il institua l'ordre des Orphéotélestes. espèces de sorciers, parmi lesquels Bacchus tenait anciennement pareil lieu que le diable tient aujourd'hui aux assemblées du sabbat. Bacchus, qui n'était qu'un diable déguisé. s'y nommait Sabasius : c'est de là que le sabbat a tiré son nom, Après la mort d'Orphée, sa tête rendit des oracles dans l'île de Lesbos. Tzetzès dit qu'Orphée apprit en Egypte la funeste science de la magie, qui y élait en grand crédit, et surtout l'art de charmer les serpents. Pausanias explique sa descente aux enfers par un voyage en Thesprotide, où l'on évoquait par des enchantements les âmes des morts. L'époux d'Eurydice, trompé par un fantôme qu'on lui fit voir pendant quelques instants, mourut de regret, ou du moins renonça pour jamais à la société des hommes et se retira sur les montagnes de Thrace.

Leclere prétend qu'Orphée était un grand magicien; que ses hymnes sont des évocations infernales; et que, si l'on en croit Apollodore et Lucien, c'est lui qui a mis en vogue dans la Grèce la magic, l'art de lire dans les astres et l'évocation des mânes.

ORPHEOTELESTES, gens qui faisaient le sabbat institué par Orphée, comme on vient

de le dire.

ORTHON LE FARFADET (3). Le voyageur qui parcourt aujourd'hui la France ne peut guère se faire une idée de la physionomie variée qu'elle présentait au moyen âge. La contralisation du pouvoir a relié tant bien que mal les éléments hétérogènes dont elle se composait; une teinte uniforme part de Paris, et tend à absorber de plus en plus les individualités tranchées des provinces. C'est

Wieses in Pseudom. dom. Idam, ibid. Uette légende est empruntée aux Légendes et traditions populaires de la France, publiées par M. le com/e Amédée de Beaufart. là pent-être pour l'économiste un résultat heureux, un louable progrès; mais, à coup sûr, l'artiste déplore ce nivellement monotone; il revient avec amour vers cette France du temps passé, si pleine de passions ardentes et colorées, de croyances naïves, où chaque province était un centre autour duquel venaient quelquefois se grouper les plus grands intérêts. Il importe de se reporter à ces idées pour le récit qui va suivre.

Orthez, qui n'est plus qu'une petite ville sans importance, était au moyen âge le siège d'une cour brillante, la résidence des comtes de Foix. Le xiv siècle a vu l'apogée de sa gloire : Gaston III en était alors le suzerain. Surnommé Phœbus, soit à cause de sa beauté, soit à cause du soleil qu'il plaça dans son écusson, Gaston ne resta pas au-dessous de cet emblème glorieux. L'illustration des armes, celle des richesses et l'habileté politique si nécessaire pour se maintenir au faite d'une haute position, tout concourut à le placer à la tête de ces grands vassaux de la couronne, féodales grandeurs qui devaient s'abaisser sous la main puissante de Richelieu et de Mazarin. Plus d'une fois les intérêts de la France entière se concentrèrent autour de lui dans cette petite cour. Pendant que les ambassadeurs des puissances voisines venaient s'y disputer son appui, les savants, les troubadours et les jongleurs accouraient y briguer les faveurs et les encouragements de cette main quasi royale. On aurait en vain cherché ailleurs, même à la cour du roi de France, un modèle plus accompli de cette chevalerie qui brillait d'un lustre si éclatant, alors qu'il allait s'éclip-

Les chants du gai-savoir, les nobles déduits de la chasse trouvaient auprès de Gaston un amateur aussi éclairé que magnifique. La chasse était alors une passion, une affaire sérieuse, qui exigeait des études approfondies. Plus un seigneur était puissant et riche, plus il y déployait de luxe. Gaston y excellait, et il en a laissé le traité le plus complet du

« Ses équipages pour ce plaisir, dit l'historien de sa vie, surpassaient en magnificence ceux des princes les plus riches (1); ses
écuries ne nourrissaient pas moins de deux
cents chevaux, la plupart destinés à cet usage, et il avait de douze à seize cents chiens.
Ses lévriers étaient les plus légers et les plus
beaux de l'Europe, et ses chiens pour le cerf,
le daim, le rangier, pour les grands ours des
Pyrénées, pour le loup et le sanglier, les plus
forts et les plus courageux.... Tous les oiseaux de fauconnerie étaient aussi élevés
avec grand soin chez le comte de Foix.

« Rien n'était noble à voir comme la compagnie du châtelain d'Orthez partant pour une

(1) Et pourtant, sans compter le roi de France et les rois étrangers, bien d'autres seigneurs et princes poussaient alors l'amour de la chasse à un point extrême et rivalisaient de dépenses entre eux. Le duc de Bourgogne avait un équipage de chasse dans lequel on comptait : six pages de chiens courants, six de lévriers, douze sous-pages de chiens, six valets de chiens limiters, douze valets de chiens courants, six valets d'épagneuls, six valets de petits chiens,

chasse à la volerie : les chevaliers, sur de beaux palefrois, escortant galamment les dames montées sur d'élégantes haquenées. et portant sur le poing chacune un bel oiseau qu'elles caressaient de temps en temps avec leur blanche main. Et puis les écuyers et pages aux couleurs de Foix et de Béarn, vêtus de vair en été et de fourrure de gris en hiver; et les gens de service, si nombreux et si bien mis, qui apportaient tous les engins et tilets les plus ingénieux qu'il soit possible d'imaginer. Gaston aimait à un tel point tous ces divertissements de chasse, qu'il en avait fait une étude parliculière, et qu'il se plaisait à en enseigner les préceptes aux hommes qu'il y destinait. »

Mais ces nobles plaisirs ne lui faisaient point oublier de régler avec une admirable sagesse l'administration de ses Etats. C'est peut-être le seul exemple d'un haut et puissant seigneur de cette époque qui n'ait pas tout sacrisié à la passion de la guerre. Aussi sa réputation était immense, et les populations de Béarn le bénissaient. Un tel personnage devait être entouré de cette auréole de merveilleux qui ne manque jamais aux héros du moyen âge. Il était trop aimé des troubadours et des jongleurs pour qu'on ne célébrât pas sa gloire avec l'exagération mythique de quelque merveilleuse légende. Froissart, le crédule et naif chroniqueur, nous en a conservé le plus précieux document. C'est en 1388 qu'il visita la cour brillante d'Orthez. Curieux et questionneur, il se passionna pour les récits des vaillants chevaliers qu'il y rencontra. Là, un écuyer lui apprit que le sire comte savait tout ce qui se passait avant personne, et que cette science lui devait venir par aucune voie de nécromancie: puis, comme le chroniqueur lui demanda avec instance des détails, l'écuyer le tira à part en un anglet de la chapelle du ch4tel d'Orthez, et commença ainsi :

ll peut y avoir environ vingt ans qu'il régnait en ce pays un baron qui s'appelait de son nom Raymond. Il était seigneur de Coarasse (c'est une petite ville à sept lieues d'Orthez). A cette époque dont je vous parle, le sire de Coarasse avait un procès à Avignon devant le pape, contre un clerc de Catalogne, au sujet des dimes de l'église de Coarasse. Ces dimes valaient bien cent florins de revenu par an, et le clerc disait qu'il y avait droit. Or, comme il était bien appuyé dans le clergé, il montra et prouva son droit, et le pape Urbain V, séant en consistoire général, condamna le chevalier à payer. Lorsque le clerc eut levé les bulles du pape, il chevaucha à grandes journées vers le Béarn pour venir prendre possession de son dimage. Mais la décision du pape avait grandement irrité le

six valets de chiens anglais et de chiens d'Artois. Quelle dut être la surprise du duc, lorsque, fait prisonnier à Nicopolis, il vit que Bajazet avait sept mille fauconniers et autant de veneurs! A la même époque, le comte de Sancerre signala sa passion pour la chasse d'une façon particulière; il fonda un ordre de chevalerie sous le titre de l'Ordre du Lévrier. (Note de l'historien.)

sir**e de Coarasse; il s'ava**uça vers le clerc, et

— Or çà, maître Pierre ou maître Martin, suivant son nom, pensez-vous que par vos lettres je doive perdre mon héritage? Ne soyez pas assez hardi pour toucher à ce qui m'appartient; car, si vous le faites, c'est votre vie que vous y laisserez. Allez ailleurs obtenir bénéfice, car vous n'aurez rien de mon héritage; et nne sois pour toutes, je vous le désends.

Le chevalier était cruel, le clerc eut peur et n'osa poursuivre. Il se décida donc à retourner à Avignon. Mais avant de partir il voulut protester contre cette violence. Il vint trouver le sire de Coarasse, et lui parla ainsi:

— Sire, c'est votre force et non le droit qui m'enlève les biens de mon église; vous méfaites grandement en conscience : je ne suis pas aussi puissant que vous ici, mais sachez que je vous enverrai tel champion que vous redouterez plus que moi.

Raymond ne tint aucun compte de ses

menaces.

— Va, lui dit-il, fais ce que tu pourras, je se te crains pas plus mort que vif. Tes paroles ne me feront rien abandonner de mon

heritage.

Le clerc partit donc : retourna-t-il en Catalogne ou en Avignon? point ne le sais**je; toujours est-il** qu'il n'oublia pas ses menaces. Trois mois après, alors que le chevalier y pensait le moins, des messagers invisibles vinrent le trouver. Ils commencèrent à **beurter et à bouleve**rser tout ce qu'il y avait dans le château, de telle façon qu'on eût dit qu'ils allaient l'abattre. La porte de la chambre de monseigneur en était tout ébraulée, et la dame qui se couchait se mourait de frayeur. Quant au chevalier, il entendait bien tout ce tapage, mais il ne disait mot, car il ne voulait pas montrer un cœur susceptible de faiblesse; d'ailleurs il était assez brave pour attendre l'issue de toutes sortes d'aventures. Ce tapage dura toute la nuit. Au matin, les serviteurs du château se réunirent et vinrent trouver le baron qui était encore conché.

— Monseigneur, lui dirent-ils, n'avez-vous rien ou's cette nuit comme nous?

Le sire de Coarasse sit l'étonné.

- Et qu'avez-vous ouï? leur répondit-il.
Alors les serviteurs lui racontèrent comment on avait bouleversé le château et cassé
toute la vaisselle de la cuisine. Le chevalier
se mit à rire, en disant qu'ils l'avaient songé,
et que ce n'avait été que vent.

- Mon Dieu! dit la dame à demi-voix, je

l'ai bien entendu.

La nuit suivante, le même vacarme se resouvela, mais cette fois plus violent encore; les portes et les fenêtres tremblaient sous les coups, les chaises dansaient dans la chambre. Le chevalier n'y put tenir, il se leva sur sen séant.

- Or çà, s'écria-t-il, qu'est-ce qui heurte ainsi à ma chambre à cette heure?

- C'est moi, lui fut-il répondu, c'est moi.

— Qui t'envoie? reprit le seigneur. ""

— Le clerc de Catalogne, à qui tu fais grand tort, car tu lui ravis les droits de son bénéfice. Aussi ne te laisserai-je en paix que quand tu lui auras rendu justice et qu'il sera content.

- Et comment te nomme-t-on, toi, si bon

messager?

— On me nomme Orthon.

— Eh bien, Orthon, le service d'un clerc ne te vaut rien, il te donnera trop de peine. Abandonne-le, je te prie, pour me servir, je t'en saurai gré.

Cette proposition tenta Orthon; le courage du chevalier lui plut.

— Le veux-ta? lui dit-il.

— Oui, et pourvu que tu ne fasses mal à personne céans, je m'attacherai à toi, et nous serons bien d'accord.

— Sois tranquille, je n'ai d'autre puissance que celle de t'empêcher de dormir, toi et

les autres.

— Eh bien donc, laisse ce méchant clerc, et viens me servir.

Lors Orthon s'éprit tellement du seignour de Coarasse, qu'il le visitait souvent pendant la nuit, et quand il le trouvait endormi, il soulevait son oreiller et heurtait de grands coups aux portes et aux fenêtres. Le chevalier avait beau dire :

— Orthon, laisse-moi dormir, je t'en prie.

— Je n'en ferai rien, reprenait l'autre, avant de t'avoir conté des nouvelles.

Cependant la femme du sire de Coarasse avait une telle frayeur, que les cheveux lui dressaient sur la tête, et qu'elle s'onfonçait bien avant sous sa couverture. Une fois réveillé, le châtelain demandait au messager quelles nouvelles il avait à lui dire et de quel pays il venait. Celui-ci répondait:

— Je viens d'Angleterre, ou d'Allemagne, ou de Hongrie; j'en suis parti hier, et telles et telles choses y sont advenues.

Ainsi, le sire de Coarasse savait à merveille tout ce qui se passait de par le monde. Cela dura environ cinq ans. Mais comme le comte de Foix s'émerveillait de ce que le sire de Coarasse était toujours si bien informé, le chevalier, après beaucoup d'instances, lui parla de son gentil messager.

— Sire de Coarasse, dit le comte, je voudrais bien en avoir un semblable; il ne vous coûte rien, et vous savez véritablement tout ce qu'il advient de par le monde. Vous plairait-il, messire, me communiquer les nou-

velles d'Orthon?

- Monseigneur, répondit le chevalier, ainsi

ferai-je pour l'amour de vous.

Donc, toutes les fois qu'Orthon avait apporté des nouvelles, Raymond en écrivait au comte de Foix. Un jour celui-ci lui demanda s'il n'avait jamais vu son messager.

— Par ma foi, monseigneur, je n'y ai ja-

mais pensé.

- Eh bien, à votre place, point n'y aurais manqué; je l'aurais prié de se montrer à moi. Veuillez vous mettre en peine, et me direz de quelle forme et de quelle façon il est. V ouz. والمعطور والمحاجب ويحد ويودن

m'avez dit qu'il parle le gascon comme vous

- C'est vérité, répondit le sire, et puisque vous me le conseillez, je me mettrai én peine de le voir.

Quelques jours après, arrive Orthon, lequel, selon sa coutume, se met à secouer l'oreiller du sire de Coarasse qui fort dormait; quant à sa femme, elle y était accoutumée et n'en avait plus peur.

— Qui est là? dit le chevalier en se réveil-

lant.

C'est moi, Orthon. - Et d'où viens-tu?

- Je viens de Prague en Bohéme : l'Empereur est mort.
  - Et quand est-il mort?

- Avant-hier.

— Combien y a-t-il d'ici à Prague?

- Il y a soixante journées.

- Et tu es déjà revenu?

- Oui vraiment; je vais plus vite que le vent.
  - Tu as donc des ailes?

- Nenni, point.

- Et comment donc peux-tu aller si vite?

- Vous n'avez que faire de le savoir.

 Il est vrai, mais je te verrais volontiers pour savoir de quelle forme tu es.

– Que vous importe, pourvu que je vous

dise des nouvelles véritables?

- C'est que, Orthon, je t'aimerais mieux si je l'avais vu.

- Puisque vous avez ce désir, la première chose que vous verrez demain matin en quittant votre lit, ce sera moi.

- Il sustit. Or, va, je te donne congé pour

cette nuit.

Le lendemain matin, voilà le sire qui se lève. La dame avait une telle frayeur qu'elle fit la malade, disant qu'elle ne se lèverait point ce jour-là. Et comme son seigneur insistait:

- Vraiment, dit-elle, je verrais Orthon; et je ne veux ni le voir, ni le rencontrer, s'il

platt à Dieu.

– Eh bien, dit le chevalier, je veux le

voir, moi.

Et aussitôt il sauta résolument hors de son lit et s'assit sur le bord; il croyait se trouver face à face avec Orthon, mais il ne vit rien. Il courut ouvrir les fenêtres pour y voir plus clair, mais il n'apercut rien qui put lui faire dire :

- Voici Orthon.

Le jour se passe, la nuit vient. A peine est-il couché, voici Orthon qui se met à causer avec lui comme à l'ordinaire.

- Va, lui dit le chevalier, tu n'es qu'un trompeur; tu te devais hier montrer à moi, et tu n'en as rien fait.

- Mais si, je me suis montré.

— Mais non.

– Comment? **n'avez-vous** rien vu quand vous avez sauté hors de votre lit?

Le sire de Coarasse réfléchit un instant. – Ma foi, dit-il, comme je pensais à toi, j'ai aperçu sur le pavé deux longs fétus qui lournoyaient et jouaient ensemble.

- C'était moi, dit l'esprit; j'avais pris cette forme.

 Cela ne me suffit point; prends une forme à laquelle je puisse clairement te reconnaître.

- Vous ferez tant, reprit Orthon, que vous me perdrez et que je me lasserai de vous : car vous éles trop exigeant.

Tu ne te lasseras point de moi, car si je

te vois une seule fois, cela me suffira.

Eh bien, vous me verrez demain. Prenez bien garde à la première chose que vous apercevrez en sortant de votre chambre, ce

– C'est bien, dit le sire, va-t'en donc, car

je veux dormir.

Le lendemain , à l'heure de tierce , le sire de Coarasse se lève et s'apprête comme il convient à son rang. Il sort de sa chambre et vient dans une galerie qui avait vue sur le milieu de la cour du châtcau. Il jette les yeux autour de lui, et la première chose qui frappe ses regards, c'est une énorme traie, la plus grande qu'on eût jamais vue; elle était si maigre, qu'elle ne montrait que les os et la peau ; son museau était aigu et affamé. Le sire de Coarasse ne vit point volontiers cet affreux animal; il appela ses gens.

- Or, tôt, leur dit-il, faites sortir les chiens; je veux que cette truie soit pillée.

Les valets obéirent et lachèrent les chiens sur la truie. Elle poussa un grand cri, jeta un long regard sur le sire de Coarasse, et s'évanouit comme une famée, sans qu'on pût sayoir ce qu'elle était devenue. Comme le sire rentrait tout pensif dans sa chambre, il vint à se souvenir d'Orthon.

- Las ! dit-il, je crois que j'ai vu mon messager; combien je me repens d'avoir lancé mes chiens sur lui! Ce sera un grand hasard și je le revois; car il m'a dit que dès que je l'irriterais il ne reviendrait plus.

Ce fut la vérité: Orthon ne revint plus, el le sire de Coarasse mourul l'année suivante. On dit que le gentil messager est passé au service du comte de Foix, car on ne fait rien ici ou ailleurs qu'il n'en soit trèsbien informé, même quand on s'en défie le plus. Et c'est la ferme croyance de presque tous les habitants du Béarn

Ainsi parla l'écuyer, et Froissart ne manqua pas de bien mettre en mémoire un conte

aussi merveilleux

ORTIE BRULANTE. Les Islandais, appellent cette plante Netla, croient qu'elle a une vertu singulière pour écarter les sortiléges. Selon eux, il faut en faire des poignées de verges et en fouetter les sorciers à nu.

OS DES MORTS. Certains habitants de la Mauritanie ne mettent jamais deux corps dans la même sépulture, de peur qu'ils ne s'escamolent mutuellement leurs os au jour de la résurrection.

OTHON. Suétone dit que le spectre de Galba poursuivait sans relache Othon, son meurtrier, le tiraillait hors du lit, l'épouvantait et lui causait mille tourments. C'était peut-être le remords,

OTIS ou BOTIS, grand président des enfers. Il apparaît sous la forme d'une vipère; quand il prend la figure humaine, il a de grandes dents, deux cornes sur la tête et un glaive à la main; il répond effrontément sur le présent, le passé et l'avenir. Il a autant d'amis que d'ennemis. Il commande soixante légions (1)

OUAHICHE, génie ou démou, dont les jongleurs iroquois se prétendent inspirés. C'est lui qui leur révèle les choses futures.

OUIKKA, mauvais génie qui, chez les Esquimaux, fait nattre les tempétes et ren-

verse les barques.

OULON-TOYON, chef des vingt-sept tribus d'esprits malfaisants, que les Yakouts supposent répandus dans l'air et acharnés à leur nuire. Il a une femme et beaucoup d'enfints.

OUPIRES, Voy. Vampires.

OURAN ET OURAN-SOANGUE (HOMME EN-MABLÉ), sorte de magiciens de l'île Grombeccanore, dans les Indes orientales. Ils ent la réputation de se rendre invisibles quand il leur platt, et de se transporter où ils venlent. Le peuple les craint et les hait mortellement; quand on peut en attraper quelqu'un, on le tue sans miséricorde.

OURS. Quand les Ostiacks ont tué un ours, ils l'écorchent et mettent sa peau sur un arbre auprès d'une de leurs idoles: après quoi ils lui rendent leurs hommages. ini font de très-humbles excuses de lui avoir donné la mort, et lui représentent que dans le fond ce n'est pas à eux qu'il doit s'en prendre, puisqu'ils n'ont pas forgé le fer qui l'a percé, et que la plume qui a hâté le vol de la seche appartient à un oiseau étran-

Au Canada, lorsque des chasseurs tuent un ours, un d'eux s'en approche, lui met entre les dents le tuyau de sa pipe, souffle dans le fourneau, et, lui remplissant ainsi de sumée la gueule et le gosier, il conjure l'esprit de cet animal de ne pas s'offenser de sa mort. Mais comme l'esprit ne fait aucune réponse, le chassour, pour savoir si sa

prière est exaucée, coupe le filet qui est sous la langue de l'ours et le garde jusqu'à la fin de la chasse. Alors on fait un grand feu dans toute la bourgade, et toute la troupe y jette ces filets avec cérémonie: s'ils y pétillent et se retirent, comme il doit naturellement arriver, c'est une marque certaine que les esprits des ours sont apaisés; autrement on se persuade qu'ils sont irrités et que la chasse ne sera point heureuse l'année d'après, à moins qu'on ne prenne soin de se les réconcilier par des présents et des invocations (2).

Le diable prend quelquefois la forme de cet animal. Un choriste de Citeaux, s'étant légèrement endormi aux matines, s'éveilla en sursant et aperçut un our : qui sortait du chœur. Cette vision commença à l'effrayer, quand il vit l'ours reparaître et considérer attentivement lous les novices, comme un officier de police qui fait sa ronde..... Ensin le monstre sortit de nouveau en disant : « Ils sont bien éveillés; je reviendrai tout à l'heure voir s'ils dorment...» Le naïf légendaire ajoute que c'était le diable, qu'on avait envoyé pour contenir les frères dans leur devoir (3).

On croyait autrefois que ceux qui avaient mangé la cervelle d'un ours étaient frappés de vertiges, durant lesquels ils se croyaient transformés en ours et en prenaient les manières.

OVIDE. On lui attribue un ouvrage de magie intitulé le Livre de la Vieille, que nous ne connaissons pas.

OXYONES, peuples imaginaires de Germanie, qui avaient, dit-on, la tête d'un homme et le reste du corps d'une bête.

OZE, grand président des enfers. Il se présente sous la forme d'un léopard ou sous celle d'un homme. Il rend ses adeptes habiles dans les arts libéraux. Il répond sur les choses divines et abstraites, métamorphose l'homme, le rend insensé au point de lui faire croire qu'il est roi ou empereur. Oze porte une couronne ; mais son règne ne dure qu'une heure par jour (4).

leur antique pouvoir, prétend que ces pactes

se font avec les gnômes, qui achètent l'âme

des hommes pour les trésors qu'ils donneut

largement; en cela, cependant, conseillés

expresse ou tacite, faite avec le démon, dans

Un pacte, dit Bergier, est une convention,

PA (OLAUS). Voy. HARPPE.

PACTE. Il y a plusieurs manières de faire acte avec le diable. Les gens qui donnent dans les croyances superstitieuses pensent le faire venir en lisant le Grimoire à l'endroit des évocations, en récitant les formules de conjuration rapportées dans ce Dictionnaire, ou bien en saignant une poule noire dans un grand chemin croisé, et l'enterrant avec des paroles magiques. Quand le diable veut bien se montrer, on fait alors le marché, que l'on signe de son sang. Au reste, on dit l'ange des ténèbres accommodant, muf **la cond**it**ion accout**umée de se donner à lui.

Le comts de Gabalis, qui ôte aux diables

l'espérance d'obtenir, par son entremise, des choses qui passent les forces de la nature. Un pacte peut donc être exprès et formel, ou tacile et équivalent. Il est censé exprès et formel, 1º lorsque par soi-même on invoque expressément le démon et que l'on demande son secours, soit que l'on voie réeliement

cet esprit de ténèbres, soit que l'on croie le

voir ; 2º quand on l'invoque par le ministè**re** 

(4) Wierus, in Pseudomon. dæmon.

par les hôtes du sombre empire.

<sup>(1)</sup> Wierus, in Pseudom. dæm. (2) La Harpe. Hist. des Voyages, t. XVIII, p. 396.

<sup>(3)</sup> Cæsarii Heixterb. Miracul. illustrium lib. 7, cap. 40.

de ceux que l'on croit être en relation et en commerce avec lui: 3º quand on fait quelque chose dont on attend l'effet de lui. Le pacte est seulement tacite ou équivalent, lorsque l'on se borne à faire une chose de laquelle on espère un effet qu'elle ne peut produire naturellement, ni surnaturellement et par l'opération de Dieu, parce qu'alors on ne peut espérer cet effet que par l'intervention du démon. Ceux, par exemple, qui prétendent guérir les maladies par des paroles, doivent comprendre que les paroles n'ont pas naturellement cette vertu. Dieu n'y a pas attaché non plus cette efficacité. Si donc elles produisaient cet effet, ce ne pourrait é!re que par l'opération de l'esprit infernal. De là, les théologiens concluent que nonseulement toute espèce de magie, mais encore toute espèce de superstition, renferme un pacte au moins tacite ou équivalent avec le démon, puisque aucune pratique super-stiticuse ne peut rien produire, à moins qu'il ne s'en mêle. C'est le sentiment de saint Augustin, de saint Thomas et de tous ceux qui ont traité cette matière (1).

Voicil'histoire d'un pacte formel. Plusieurs autres se trouvent dans ce Dictionnaire.

Un gentilhomme allemand, Michel-Louis de Boubenhoren, envoyé assez jeune à la cour du duc de Lorraine, perdit au jeu tout son argent. Dans son désespoir, il résolut de se vendre au diable, s'il voulait l'acheter un peu cher. Comme il se livrait à cette pensée, tout d'un coup il vit paraître devant lui un jeune homme de son âge, élégamment vétu, qui lui donna une bourse pleine d'or et lui promit de revenir le lendemain. Louis courut retrouver ses amis, regagna ce qu'il avait perdu, et emporta même l'argent des autres. Le jeune homme mystérieux parut de nouveau, lui demanda, pour récompense du service qu'il lui avait rendu, trois goutles de son sang, qu'il reçut dans une coquille de gland; puis, offrant une plume au jeune seigneur, il lui dicta quelques mots barbares que Louis écrivit sur deux billets différents. L'un demeura au pouvoir de l'inconnu, l'autre sut ensoncé, par un pouvoir magique, dans le bras de Louis, à l'endroit où il s'était piqué pour tirer les trois gouttes de sang. La plaie se referma sans laisser de cicatrice.

— Je m'engage, dit alors l'étranger, à vous servir sept ans, au bout desquels vous

m'appartiendrez.

Le jeune homme y consentit, quoique avec une certaine horreur; depuis ce jour, le démon ne manqua pas de lui apparaître sous diverses formes, et de l'aider en toute occasion. Il s'empara peu à peu de son esprit; il lui inspirait des idées neuves et curieuses, qui le séduisaient; le plus souvent il le poussait à de mauvaises actions. Le terme des sept années vint vite. Le jeune homme, qui avait alors vingt-cinq ans, rentra à la maison paternelle. Le démon auquel il s'était donné lui conseilla et parvint à lui persuader d'em-

poisonner son père et sa mère, de mettre le feu à leur château et de se tuer lui-mame après. Il essava de commettre tous ces crimes: Dieu, qui sans doute avait encore pitié de lui, ne permit pas qu'il réussit; le poison n'opéra point sur ses parents. Inquiet et troublé, Louis eut des remords : il découvrit à quelques domestiques fidèles l'état où il se trouvait, les priant de lui porter secours. Aussitôt qu'il eut fait cette démarche, le démon le saisit, quoique la dernière heure ne fût pas venue, lui tourna le corps en arrière, et tenta de lui rompre les os. Sa mère, qui était hérétique aussi bien que lui, fut contrainte, malgré son manque de foi, de recourir aux exorcismes. Le diable parut, dit-on, avec les traits d'un sauvage hideux et velu, et jeta à terre un pacte dif-férent de celui qu'il avait extorqué du jeune homme, pour donner à croire qu'il abandonnait sa proie. Mais on ne tomba point dans le panneau; et enfin, le 20 octobre 1603, on força le démon à rapporter la véritable cédule, contenant le pacte fait entre lui et Louis de Boubenhoren. Le jeune homme renonça alors au démon, abjura l'hérésie, fit sa confession générale; et on vil sortir aussitôt de son bras gauche, presque sans douleur et sans laisser de cicatrice. le pactesecret, qui roula aux pieds de l'exorciste.

On voyait, dans une chapelle de Molsheim, une inscription célèbre qui contenait toute l'aventure de ce gentilhomme. Voy. FAUSTE.

M. Jules du Vernay a donné, sous ce titre: Comment l'abbé Duncanius perdit son ame, le récit piquant que voici d'un pacte tacite:

Vers la fin du XIII siècle on voyait encore à Liebenthal, en Silésie, les ruines d'une église abandonnée: le voyageur et le pâtre n'approchaient jamais la nuit de ces décombres qu'avec une espèce de terreur. Les pierres qui se détachaient une à une de ces murs délabrés paraissaient être maudites, et le signe de la rédemption des hommes, qui avait été dès l'origine placé sur le sommet de l'édifice, avait disparu. Un chroniqueur de l'édifice, avait disparu. Un chroniqueur a laissé le dessin de ces ruines, dessin recueilli par Caylus dans un voyage en Allemagne; ce dernier désigne ces restes de l'église sous le nom de Moustier du palefrei blane (albi equi ecclesia).

En 1156, vivait à Liebenthal un certain abbé, du nom de Duncanius. Il dirigeait avec une sagesse qui lui valait dans le pays un grand renom de sainteté les moines confiés à son autorité. C'était à lui que l'on avait recours dans les positions difficiles de la vie, et l'on venait à son église, presque autant pour bénir l'abbé Duncanius que pour implorer les reliques de saint Florent que l'on gardait précicusement dans une châsse d'argent massif. En peu de temps l'affluence des pèlerins devint même si considérable, qu'il fallut élever des tentes et bâtir des huttes

dans le voisinage de l'abbaye, afin d'abriter tant de fidèles.

En soir de décembre, après les derniers offices, comme l'abbé se disposait à rentrer dans sa cellule et à y prendre un repos que lui rendaient nécessaire les rudes travaux spostoliques auxquels il s'était livré durant le jour, il aperçut dans la nef solitaire un pèlerin vêtu de noir, qui, malgré les efforts des frères convers, s'obstinait à rester dans l'église, sous le prétexte qu'il avait d'importants secrets dont l'abbé seul devait être dépositaire.

Voyant cette persistance au moins étrange, l'abbé Duncanius dit aux frères de lui ameser l'inconnu. Une fois l'homme noir condit devant lui, l'abbé prit la parole.

- Vous avez demandé à me parler, mon frère, lui dit-il. Que voulez-vous de moi, et pourquoi, de même que les autres pèlerins, n'avez-vous point tantôt employé la voie de la confession pour venir jusqu'à moi?

— Je n suis point ton frère, Duncanius, répondit l'homme noir. Je ne me confesse point. Je ne me montre que le soir.

S'îl en est ainsi, je vous plains sans vous maudire, repartit le pieux abbé. Et pourtant quoi de plus condamnable devant Dieu qu'un pécheur qui persiste dans le péché?

Je me flatte de ne savoir point ce que veulent dire ces mots extravagants: bénir et maudire, ajouta le pèlerin. J'en sais un plus grand; c'est pouvoir (potere). Duncanius, je te l'apprendrai, si tu veux.

— Que voulez-vous dire?

- Ecoute, abbé. Faut-il, pour que tu me comprennes, que je quitte cette apparence ridicule et cette forme humaine? faut-il me montrer à toi tel que je suis dans mon empire, la couronne en tête, les ailes aux épanles, la fourche au poing?

— Que signifient ces paroles?

-- Regarde donc.

Et en même temps, au licu d'un mendiant, can pèlerin humble et suppliant, Duncanius, atterré, vit debout devant lui un esprit infernal. Son premier mouvement fut d'éloiguer, par un signe de croix, l'ennemi du genre humain. Mais l'ange maudit lui arrêta

Fou que tu es l s'écria Salan. Ne brise pas le bonheur qui se présente à toi. Qu'asin recueilli jusqu'à présent de tes sévères complaisances pour un Dieu ingrat? Tes sits passées à genoux sur les dalles glacées **de la cellule, les** privations du jeûne, les torteres de la macération; dis-moi qu'est-ce se cela t'a valu? Pas même le pouvoir de faire le plus petit miracle! pas même mon éloignement ! Non, pas même l'éloignement de i ennemi de ton culte, car depuis un an je n'ai pas quitté ta cellule; je suis demeuré là, troublant ta prière, le fustigeaut de tenlations sans cesse renaissantes, te privant de repos la nuit, de repos le jour. Voilà, Duncasius, ce que l'a valu l'amour de ton Dieu. Eh bien, sans que tu aies jamais rien sait peur moi, je t'offre la puissance de changer l'ordre de la nature. À la voix, si lu veux m'obeir, les morts parleront; rien qu'à un signe de ta main l'orage grondera; tu auras des duchés, de la puissance, des armées; ton cheval bondira fougueusement au milieu d'un champ de bataille. Et crois-tu que ces offres soient intéressées et que je te demande ton âme pour cela? Non, détrompe-toi; je ne te demande rien. Je te trouve trop supérieur pour continuer le métier de dupe que tu fais: voilà tout. En combattant sans re-lâche contre toi, j'ai su t'apprécier.

Le religieux était devenu pâle et tremblant

de surprise.

— Tiens, ajouta le démon, prends ce livre. Use des secrets qu'une puissance magique y révèle. Jette là ton froc et connais enfin les plaisirs du monde.

En disant ces mots, Salan disparut, et le moine trouva un livre rouge à ses pieds.

Que pouvait être ce livre rouge apporté par l'enfer? Un réceptacle de sacriléges et de blasphèmes, sans aucun doute. L'abbé se le dit, et d'abord il ne voulut pas y toucher; mais peu à peu il s'enhardit, il le ramassa et il le lut. Alors les caractères se mirent à briller comme du feu sur les pages du volume. Bien plus, à mesure que Duncanius prononçait les paroles magiques, mille figures bizarres, étranges et fantasques, mille formes inconnues se jouaient dans l'obscurité. Ces figures et ces formes lui montraient des châteaux, des armures, des couronnes, de l'or, des combats et toutes les choses enviées des autres hommes, dont lui avait parlé le faux pèlerin.

Au même instant des génies se prosternaient aux genoux du moine, et ils lui di-

saient:

— Ordonne, ordonne, ô Duncanius, nous sommes prêts! Ordonne, car nous sommes tes esclaves; car notre devoir est d'obéir rien qu'à un signe de la main, rien qu'à un mouvement de ta tête, rien qu'à un clignement de ta paupière. Ordonne donc!

— Au fait, se demanda Duncanius, puisque je ne m'engage à rien, puisque je ne fais qu'user d'un pouvoir dont le salut de mon âme n'a rien à redouter, ordonnons et servons-nous du livre magique pour la plus grande gloire de Dieu tout-puissant, mon maltre. Ainsi le démon sera dupe de ses propres ruses, et le tenté, grâce au ciel, triomphera des embûches dressées par la main du tentateur.

Après s'être parlé de la sorte, Duncanius prit le livre rouge, l'ouvrit et s'écria à voix haute, en s'adressant aux apparitions qui tourbillonnaient tumultueusement autour de lui:

— Esprit des châteaux et des édifices, au nom de votre maître et des paroles redoutables que je vais prononcer, venez!

- Me voici, dit une voix. Que faut-il faire?

Je suis prét à tout, Duncanius.

— Achevez de bâtir avec vos aides l'aile de l'abbaye de Saint-Florent, qui, faute d'argent, reste inachevée depuis deux ans et demi.

A cet ordre de l'abbé, les démons se relevèrent par groupes, en jetant des cris de joie. Un bruit sourd se fit entendre, et l'aile de l'abbaye apparut bientôt achevée, brillante d'ogives de marbre, de colonnettes pleines d'élégance et de vitraux aux mille couleurs. On voyait l'image d'un cheval blanc sur le seuil, et l'œil pouvait lire en caractères prosondément gravés dans la pierre, les mots que voici:

CRTTE AILE DE L'ABBAYE A ÉTÉ BATIE PAR UNE PAROLE DE L'ABBÉ DUNCANIUS.

La nouvelle d'un si grand miracle se répandit rapidement dans tous les pays. Duncanius, honoré comme un saint, ne tarda point à sentir la vanité pénétrer dans son cœur. Plein de superbe, il ne pouvait se défendre d'une sorte de tristesse, quand par hasard se trouvait moins nombreuse l'affluence des fidèles qui vennient le visiter et lui demander son intercession près de Dieu, ou bien une parole de sa bouche, pour les guérir des maux qu'ils éprouvaient. En revanche, si quelque prince d'une cour voisine, ou quelque dame de haut lignage arrivait à l'abbaye avec une suite nombreuse de varlets et de pages, la joie éclatait dans ses youx, et son cœur battait orgueilleusement. Néanmoins, il n'avait point osé recourir de nouveau à la puissance du livre magique que lui avait envoyé l'enser, par une soirée de décembre de l'année 1156.

Un jour cependant il arriva qu'un seigneur voisin fort puissant vint mettre le
siège devant Liebenthal, et que l'abbé fut
obligé, suivant la coutume de ces temps-là,
de monter à cheval et de combattre l'ennemi
à la tête des vassaux de Saint-Florent. Malgré des prodiges de valeur, les habitants de
Liebenthal furent repoussés avec perte dans
une sortie qu'ils avaient faite. Ils fuyaient en
désordre, lorsque Duncanius saute à bas de
son cheval, tue sa propre monture, en fait
autant pour les destriers des plus empressés fuyards, et leur crie en brandissant son
épée:

- Mort au premier qui fuira l

A cette action héro'que, à cette voix menaçante, les fuyards s'arrêtent et recommencent le combat. Hélas! le sort trahit encore leur courage. L'ahbé désespéré se souvient alors du livre magique. Il le tire de son sein; il lit les paroles qu'il contient, et l'ennemi, frappé d'une terreur subite, se disperse et se livre sans défense aux coups des habitants de Liebenthal, étonnés à l'aspect de ce nouveau miracle de Duncanius. La bataille finie et la victoire remportée, ils ramenèrent l'abbé en triomphe dans la ville, en le bénissant et en répétant son nom comme celui d'un saint.

Duncanius devint bientôt plus puissant que les princes et les seigneurs du pays. Il s'entoura de faste, il se livra à la fougue de ses passions et ne mit pas plus de frein à ses désirs qu'au pouvoir de les accomplir que lui

donnait le livre magique.

Quinze années, jour pour jour, heure pour heure, après la visite faite à Duncanius par le pêlerin mystérieux, l'abbé se livrait un soir, dans sa chambre, à mille projets d'ambition, quand un léger bruit se fit entendre à sa porte.

— Qui va là? demanda Duncanius.

Ouvrez, ajouta la voix.
Mais encore, qui étes-vous?

— Celui auquel il faut payer la dette d'il y a quinze ans, la dette du livre rouge.

— La dette du livre rouge i dit Duncanius surpris; quel sens faut-il attacher à ces paroles ?

— Un sens fort simple et fort clair. Cela signifie que ton heure est venue, ó abbé, et qu'il faut que tu me suives, car tu es mon bien.

Duncanius reconnut en même temps le pèlerin de la soirée de décembre 1156, qui étendait sur lui des mains redoutables et armées de griffes. L'homme noir répéta sa phrase menaçante.

— Oui, ton heure est venue, Duncanius, suis-moi, car tu es mon bien! Viens vite;

l'enfer t'attend!

— Ton bien, ennemi des hommes! Non, je ne le suis point; car jamais je n'ai signé ni consenti le pacte que tu m'as proposé.

— Cela est vrai, tu n'as rien signé, rien consenti; mais grâce à ce livre et aux désirs qu'il a fait naître en toi, tu t'es roulé dans la fange des sept péchés capitaux; tu as commis des crimes; tu as perdu ton âme à jamais par ta superbe et par ta vanité. Le foul il a cru pouvoir se servir de la puissance du diable sans appartenir au diable! Mais fais trêve à tes projets d'ambition, Duncanius, finis—en avec tous tes rêves d'ici—bas, et viens avec moi, car tu es mon bien!

Et comme il disait ces mots, il enlaça l'abbé de ses deux bras crispés, et il l'emporta dans le sombre royaume. Aussitôt le feu du ciel tomba sur l'abbaye, et de tout l'édifice il ne resta que des ruines où la nuit dansaient des démons, et dont on n'approchaît qu'avec terreur. Bien des années après, des moines de l'ordre de Citeaux obtinrent le terrain de l'ancienne abbaye de Saint-Florent, et après avoir purifié les lieux par des prières publiques, ils y bâtirent une église que l'on voyait encore en 1640.

Donnons ici une pièce curieuse des Grimoires. C'est ce qu'ils appellent « le sanctum regnum de la clavicule, ou la véritable menière de faire les pactes; avec les noms, puissances et talents de tous les grands esprits supérieurs, comme aussi la manière de les faire paraître par la force de la grande appellation du chapitre des pactes de la grande clavicule, qui les force d'obéir à quelque opération que l'on souhaite. »

Le véritable sanctum regnum de la grande clavicule, autrement dit le pacta convente dæmoniorum dont on parle depuis si long-temps, est une chose fort nécessaire à établir ici pour l'intelligence de ceux qui, voulant forcer les esprits, n'ont point la qualité requise pour composer la verge foudroyante et le cercle cabalistique. Ils ne peuvent vonir à bout de forcer aucun esprit de parâtre, s'ils n'exécutent de point en point tout ce qui est

ci-après, touchant la manière de faire :les avec quelque esprit que ce puisse oit pour avoir des trésors, soit pour rir les secrets les plus cachés, soit aire travailler un esprit pendant la on ouvrage, ou pour faire tomber une u la tempéte partout où l'on souhaite; ur se rendre invisible, pour se faire prier partout où l'on veut, pour ouvrir les serrures, voir tout ce qui se passe s maisons, et apprendre tous les tours ses des bergers; soit pour acquérir la e gloire et pour connaître les qualités ertus des métaux et des minéraux, des ix et de tous les animaux purs et impour faire, en un mot, des choses si lieuses, qu'il n'y a aucun homme qui it dans la dernière surprise. C'est par de clavicule de Salomon que l'on a ert la véritable manière de faire les ; il s'en est servi lui-même pour acde grandes richesses, et pour connaîplus impénétrables secrets de la na-

s commencerons par décrire les noms incipaux esprits avec leur puissance et ir, et ensuite nous expliquerons le pacta viorum, ou la véritable manière de faire stes avec quelque esprit que ce soitles noms des principaux:

IFER, empereur.—BELZÉBUT, prince.—

or, grand-duc.

uite viennent les esprits supérieurs nt subordonnés aux trois nommés cit :

FUGE, premier ministre. — SATANA-FRANCE GÉNÉRAL. — FLEURETY, lieutenant II. — NEBIROS, maréchal de camp. — AREPT, grand sénéchal. — SARGATANAS, lier chef.

six grands esprits que je viens de nomi-devant dirigent, par leur pouvoir, la puissance infernale qui est donnée stres esprits. Ils ont à leur service dixmures esprits qui leur sont subordonavoir:

I, Agares, Marbas, Pruslas, Aamon, tos, Buer, Gusoyn, Bolis, Bathim, Pur-Abigar, Loray, Valefar, Forau, Aype-

aberus, Glasyalabolas.

ès vous avoir indiqué les noms des dixsprits ci-devant, qui sont inférieurs aux emiers, il est bon de vous prévenir de

suit, savoir :

LLCIFUGE commande sur les trois prequi se nomment Baël, Agares et Marbas; ACHIA sur Pruslas, Aamon et Barbatos; AREPT sur Buer, Gusoyn et Botis; Fleusur Bathim, Pursan et Abigar; SARGA-sur Loray, Valefar et Forau; Nebiros yperos, Naberus et Glasyalabolas. quoiqu'il y ait encore des millions d'es-

quoiqu'il y ait encore des millions d'esqui sont tous subordonnés à ccux-là, très-inutile de les nommer, à cause on ne s'en sert que quand il plait aux s supérieurs de les faire travailler à lace, parce qu'ils se servent de tous ces s inférieurs comme s'ils étaient leurs res. Ainsi, en faisant le pacte avec un

des six principaux dont vous avez besoin, il n'importe quel esprit vous serve; néanmoins demandez toujours, à l'esprit avec lequel vous faites votre pacte, que ce soit un des trois principaux qui lui sont subordonnés.

Voici précisément les puissances, sciences, arts et talents des esprits susnommés, afin que celui qui veut faire un pacte puisse trouver dans chacun des talents des six esprits supérieurs ce dont il aura besoin.

Le premier est le grand LUCIFUGE ROFO-CALE, premier ministre infernal; il a la puissance que Lucifer lui a donnée sur toutes les richesses et sur tous les trésors du monde.

Le second est Satanachia, grand général; il a la puissance de soumettre toutes les femmes et commande la grande légion des esprits.

AGALIAREPT, aussi général, a la puissance de découvrir les secrets les plus cachés dans toutes les cours et dans tous les cabinets du monde; il dévoile les plus grands mystères; il commande la seconde légion des esprits.

FLERETY, lieutenant général, a la puissance de faire tel ouvrage que l'on souhaite pendant la nuit; il fait aussi tomber la grêle partout où H veut. Il commande un corps

très-considérable d'esprits.

SARGATANAS, brigadier, a la puissance de vous rendre invisible, de vous transporter partout, d'ouvrir toutes les serrures, de vous faire voir tout ce qui se passe dans les maisons, de vous apprendre tous les tours et finesses des bergers; il commande plusieurs brigades d'esprits.

NEBIROS, maréchal de camp et inspecteur général, a la puissance de donner du mal à qui il veut; il fait trouver la main de gloire, il enseigne toutes les qualités des métaux, des minéraux, des végétaux et de tous les animaux purs et impurs; c'est lui qui a aussi l'art de prédire l'avenir, étant un des plus grands nécromanciens de tous les esprits infernaux : il va partout; il a inspection sur

toutes les malices infernales.

Quand vous voudrez faire votre pacte avec un des principaux esprits que je viens de nommer, l'avant-veille du pacte vous irez couper, avec un coulcau neuf qui n'ait jamais servi, une baguette de noisetier sauvage qui n'ait jamais porté et qui soit semblable à la verge foudroyante; vous la couperez positivement au moment où le soleil paraît sur l'horizon. Cela fait, vous vous munirez d'une pierre ématille et de deux cierges bénits, et vous choisirez ensuite pour l'exécution un endroit où personne ne vous incommode. Vous pouvez même faire le pacte dans une chambre écartée ou dans quelque masure de vieux château ruiné, parce que l'esprit a le pouvoir d'y transporter tel trésor qui lui plast. Vous tracerez un triangle avec votre pierre ématille, et cela seulement la première sois que vous faites le pacte; ensuite vous placerez les deux cierges bénits à côté; yous écrirez autour le saint nom de Jésus, afin que les esprits ne vous puissent faire aucun mal. Ensuite vous vous poserez au milieu du triangle, ayant en main la baguette mystérieuse, avec la grande appellation à l'esprit, la demande que vous voulez lui faire, le pacte et le renvoi de l'esprit.

Vous commencerez à réciter l'appellation

suivante avec fermeté.

Grande appellation des esprits avec lesquels l'on veut faire pacte, tirée de la grande clavicule.

« Empereur LUCIFER, maître de tous les esprits rebelles, je te prie de m'être favorable dans l'appellation que je fais à ton grand ministre LUCIFUGE ROFOCALE, ayant envie de faire pacte avec lui. Je te prie aussi, prince Belzébut, de me protéger dans mon entreprise. Comte Astarot! sois-moi propice, et fais que dans cette nuit le grand LUCIFUGE m'apparaisse sous une forme humaine, sans aucune mauvaise odeur, et qu'il m'accorde, par le moyen du pacte que je vais lui présenter, toutes les richesses dont j'ai besoin. O grand Lucifuge! je te prie de quitter ta demeure, dans quelque partie du monde qu'elle soit, pour venir me parler; sinon je t'y contraindrai par la force du grand Dieu vivant, de son cher Fils et du Saint-Esprit; obéis promptement, ou tu vas être éternellement tourmenté par la force des puissantes paroles de la grande clavicule de Salomon, paroles dont il se servait pour obliger les esprits rebelles à recevoir son pacte. Ainsi parais au plus tôt, ou je te vais continuellement tourmenter par la force de ces puissantes paroles de la clavicule : Agion, Tetagram, vaycheon stimulamaton y ezpares retragrammaton oryoram irion esytion existion eryona onera brasim moym messias soler Emanuel Sabaot Adonay, te adoro et invoco. »

Vous êtes sûr que, d'abord que vous aurez la ces puissantes paroles, l'esprit parattra et vous dira ce qui suit :

« Me voici : que me demandes-tu? Pourquoi troubles-tu mon repos? Réponds-moi. »

### Demande à l'esprit.

« Je te demande pour faire pacte avec toi, et enfin que tu m'enrichisses au plus tôt; sinon je te tourmenterai par les puissantes paroles de la clavicule. »

## Réponse de l'esprit.

« Je ne puis t'accorder ta demande qu'à condition que tu le donnes à moi dans vingt ans, pour faire de ton corps et de ton âme ce qu'il me plaira. »

Alors vous lui jetterez votre pacte, qui doit être écrit de votre propre main sur un petit morceau de parchemin vierge; il consiste en ce peu de mots auxquels vous mettrez votre signature avec votre véritable sang.

#### Pacte.

« Je promets au grand Lucifuge de le recompenser dans vingt ans de tous les trésors qu'il me donnera. En foi de quoi je me suis signé. »

L'esprit vous répondra :

« Je ne puis accorder ta demande. » Alors, pour le forcer à vous obéir, vous relirez la grande interpellation avec les terribles paroles de la clavicule, jusqu'à ce que l'esprit reparaisse et vous dise ce qui suit :

« Pourquoi me tourmentes-tu davantage? Si tu me laisses en repos, je te donnerai le plus prochain trésor, à condition que tu me consacreras une pièce tous les premiers lundis de chaque mois, et que tu ne m'appelleras qu'un jour de chaque semaine, de dix heures du soir à deux heures après minuit. Ramasse ton pacte, je l'ai signé; et, si tu ne tiens pas ta parole, tu seras à moi dans vingt ans. »

# Réponse.

« J'acquiesce à ta demande, à condition que tu me feras paraître le plus prochaia trésor que je pourrai emporter tout de suite. » L'esprit dira:

« Suis-moi et prends le trésor que je vais

te montrer. »

Vous le suivrez sans vous épouvanter; vous jetterez votre pacte tout signé sur le trésor, en le touchant avec votre baguette; vous en prendrez tant que vous pourrez, et vous vous en retournerez dans le triangle en marchant à reculons; vous y poserez votre trésor devant vous, et vous commencerez tout de suite à lire le renvoi de l'esprit.

# Conjuration et renvoi de l'esprit avec lequel on a fait pacte.

« O grand Lucifuge! je suis content de toi pour le présent; je te laisse en repos et te permets de te retirer où bon te semblera, sans faire aucun bruit ni laisser aucune mauvaise odeur. Pense aussi à ton engagement de mon pacte, car, si tu y manques d'un instant, tu peux être sûr que je te tourmenterai éternellement avec les grandes et puissantes paroles de la clavicule de Salomon, par lequel on force tous les esprits rebelles à obéir. »

PAIN (EPREUVE DU). C'était un pain fait de farine d'orge, bénit ou plutôt maudit par les imprécations d'un prêtre. Les Anglo-Saxons le faisaient manger à un accusé non convaincu, persuades que, s'il était innocent, ce pain ne lui ferait point de mal; que s'il était coupable, il ne pourrait l'avaler, ou que s'il l'avalait, il étoufferait. Le prêtre qui faisait cette cérémonie demandait, par une prière composée exprès, que les machoires du criminel restassent roides, que son gosier se rétrécit, qu'il ne pût avaler, qu'il rejetat le pain de sa bouche. C'était une profanation des prières de l'Eglise (1). La seule chose qu fut réelle dans cette épreuve, qu'on appelait souvent l'épreuve du pain conjuré, c'est que, de toutes les espèces de pain, le pain d'orge moulue un peu gros est le plus difficile à avaler. Voy. Consned, Alphitomancia, elc.

PAIN BENIT. Du côté de Guingamp en Bretagne, et dans beaucoup d'autres lieux, quand on ne peut découvrir le corps d'un noyé, on met un petit cierge allumé sur un pain que l'on a fait bénir et qu'on abandonne au cours de l'eau; on trouve le cadavre dans l'endroit où le pain s'arrête (2),

<sup>(2)</sup> Combry, Voyage dans le Pinistère, t. III, p. 150.

el ce qui peut surprendre les curioux, c'est sue ce miracle s'est fait très-souvent. Comment l'expliquer? On a le même usage en

Champagne et ailleurs.

PAJOT (MARGUERITE), sorcière qui fut exécutée à Tonnerre en 1576, pour avoir été aux assemblées nocturnes des démons et des sorciers. Elle composait des maléfices et faisit mourir les hommes et les animaux. Elle avait de plus tué un sorcier qui n'avait pas veulu lui prêter un lopin de bois avec lequel il faisait des sortiléges. Une remarque sinrulière qu'on avait notée, c'est qu'elle revemit du sabbat toujours toute froide (1).

PALINGENESIE. Ce mot veut dire renaissance. Duchéne dit avoir vu à Cracovie un médecin polonais qui conservait dans des fioles la cendre de plusieurs plantes: lorsqu'on voulait voir une rose dans ces foles, il prenait celle où se trouvait la cendre du rosier, et la mellait sur une chandelle allumée : après qu'elle avait un peu senti la chaleur, on commençait à voir remuer la cen**dre ; puis on remarqua**it comme une petite nne obscure qui, se divisant en plusieurs parties, venait ensin à représenter une rose si belle, si fratche et si parfaite, qu'on l'eut jugée palpable et odorante, comme celle qui viont du rosier. Cette nouveauté fut poussée plus loin. Un assura que les morts pouvaient revivre saturellement, et qu'on avait des moyens de les ressusciter en quelque façon. Van der Bect, surtout, a donné ces opinions pour des vérités incontestables; et dans le système qu'il a composé pour expliquer de si étran-ges merveilles, il prétend qu'il y a dans le sang des idées séminales, c'est-à-dire des corpuscules qui contiennent en petit tout l'animal. Quelques personnes, dit-il, ont distillé du sang humain nouvellement tiré, et elles y ont vu, au grand étonnement des assistants saisis de frayeur, un spectre homain qui poussait des gémissements. C'est pour ces causes, ajoute-t-il, que Dieu a éélendu aux Juiss de manger le sang des animaux, de peur que les esprits ou idées de leurs espèces qui y sont contenues ne produisissent de sunestes effets. Ainsi, en conservant les cendres de nos ancêtres, nous pourrons en tirer des fantômes qui nous en representeront la figure. Quelle consolation, dit le P. Lebrun, que de passer en revue son père et ses aïeux, sans le secours du démon, et par une nécromancie très-permise! Quelle suisfaction pour les savants que de ressusciter en quelque manière les Romains, les Grecs, les Hébreux et toute l'antiquité! Rien l'impossible à cela, il suffit d'avoir les centres de ceux qu'on veut faire paraitre. Ce système eut, comme toutes les réveries, **leancoup de partisans. On prétendait qu'après avoir mis un moineau en** cendres, et en aveir extrait le sel, on avait obtenu, par une chaleur modérée, le résultat désiré. L'aca**démie royale d'Angleterr**e essay**a** , dit-on , œtte expérience sur un homme. Je ne sache pas qu'elle ait réussi. Mais cette découverte,

qui n'aŭrait pas dû occuper un scul instant les esprits, ne tomba que quand un grand nombre de tentatives inutiles eut prouvé que ce n'était non plus qu'une ridicule chimère. Voy. Cendres. La palingénésie philosophique de Bonnet est un système publié au dernier siècle et condamné; il est plus du ressort des théologiens que du nôtre.

PALMOSCOPIE, augure qui s'appelait aussi palmicum, et qui se tirait de la palpitation des parties du corps de la victime.

calculées à la main.

PALUD (MADELEINE DE MENDOZ DE LA), fille d'un gentilhomme de Marseille, et sœur du couvent des ursulines, qui fut ensorcelée par Gaufridi, à l'âge de dix-neuf ans. Voy.

Cette femme, quarante ans après le procès de Gaufridi, ayant voulu-se mêler encore de sorcellerie, fut condamnée, par arrêt du parlement de Provence, à la prison perpétuelle, en 1653.

PAMILIUS. Pamilius de Phères, tué dans un combat, resta dix jours au nombre des morts; on l'enleva ensuite du champ de bataille pour le porter sur le bûcher; mais il revint à la vie et raconta des histoires surprenantes de ce qu'il avait vu pendant que son corps était resté sans sentiment (2).

PAN, l'un des huit grands dieux, ou dieux de la première classe chez les Egyptiens. On le représentait sous les traits d'un homme dans la partie supérieure de son corps, et sous la forme d'un bouc dans la partie infé-

rieure.

Dans les démonographies, c'est le prince des démons incubes.

PANDÆMONIUM, capitale de l'empire infernal, selon Milton.

PANEN, exorciste protestant. Voy. Guil-LAUME.

PANEROS. Pline cite une pierre précieuse de ce nom qui rendait les femmes fécondes.

PANIERS. Les rabbins racontent une fable assez plaisante sur l'étymologie du mot

Eve, disent-ils, dérive d'un mot qui signisie causer; la première semme prit ce nom parce que, lorsque Dieu créa le monde, il tomba du cicl douze paniers remplis de caquels, et qu'elle en ramassa neuf, tandis que son mari n'eut le temps de ramasser que les trois autres.

PANJACARTAGUEL. Ce mot, qui chez les Indiens désigne les cinq dieux, exprimait aussi les cinq éléments qui, engendrés par le Créateur, concoururent à la formation de l'univers. Dieu, disent-ils, tira l'air du néant. L'action de l'air forma le . vent. Du choc de l'air et du vent naquit le feu. A sa retraite celui-ci laissa une humidité, d'où l'eau tire son origine. De l'union de ces puissances résulta une écume; la chaleur du feu en composa une masse qui fut la terre.

PANJANGAM, almanach des bramines, où sont marqués les jours heureux et les jours malheureux, et tes heures du jour et de la nuit heureuses ou malheureuses.

PANTACLES, espèces de talismans magiques. Toute la science de la clavicule dépend de l'usage des pantacles, qui contiennent les noms inessables de Dieu. Les pantacles doivent être faits le mercredi, au premier quartier de la lune, à trois heures du matin, dans une chambre aérée, nouvellement blanchie, où l'on habite seul. On y brûle des plantes odoriférantes. On a du parchemin vierge, sur lequel on décrit trois cercles l'un dans l'autre, avec les trois principales couleurs : or , cinabre et vert ; la plume et les couleurs doivent être exorcisées. On écrit alors les noms sacrés; puis on met le tout dans un drap de soie. On prend un pot de terre où l'on allume du charbon neuf, de l'encens mâle et du bois d'aloès, le tout exorcisé et purifié; puis, la face tournée vers l'orient, on parfume encore les pantacles avec les espèces odoriférantes, et on les remet dans le drap de soie consacré, pour s'en servir au besoin.

On ne peut faire aucune opération magique pour exorciser les esprits, sans avoir ce sceau qui contient les noms de Dieu. Le pantacle n'est parfait qu'après qu'on a renfermé un triangle dans les cercles; on lit dans le triangle ces trois mols: formatio, reformatio, transformatio. A côté du triangle est le mot agla, qui est très-puissant que la peau sur laquelle on applique le sceau soit exorcisée et bénite; on exorcise aussi l'encre et la plume dont on se sert pour écrire les noms dont on vient de parler.

PANTARBE, pierre fabuleuse à laquelle quelques docteurs ont attribué la propriété d'attirer l'or, comme l'aimant attire le fer. Philostrate, dans la Vie d'Apollonius, en raconte des merveilles : L'éclat en est si vif, dit-il, qu'elle ramene le jour au milieu de la nuit. Mais, ce qui est plus étonnant encore, cette lumière est un esprit qui se répand dans la terre et attire insensiblement les pierres précieuses; plus cette vertu s'étend, plus elle a de force; et toutes ces pierres dont la pantarbe se fait une ceinture ressemblent à un essaim d'abeilles qui environnent leur roi. De peur qu'un si riche trésor ne devint trop vil, non-seulement la nature l'a caché dans la terre profonde, mais elle lui a donné la faculté de s'échapper des mains de ceux qui voudraient la prendre sans précaution. On la trouve dans cette partie des Indes où s'engendre l'or.

Suivant l'auteur des Amours de Théagène et de Chariclée, elle garantit du feu ceux qui

la portent.

PAOUAOUCI, enchantements ou conjurations au moyen desquels les naturels de la Virginie prétendent faire paraître des nuages et tomber de la pluie.

PAPE. Les huguenots ont dit que le pape était l'Autechrist. C'est ainsi que les filous crient au voleur pour détourner l'attention. Le conte absurde de la pupesse Jeanne, inventé par les précurseurs de Luther, est maintenant reconnu si évidemment faux, qu'il ne peut nous arrêter un instant (1).

PAPILLON. L'image matérielle de l'âme la plus généralement adoptée est le papillon. Les artistes anciens donnent à Platon une tête avec des ailes de papillon, parce que c'est le premier philosophe grec qui ait écrit dignement sur l'immortalité de l'âme.

PARACELSE, né dans le canton de Zurich en 1493. Il voyagea, vit les médecins de presque toute l'Europe, et conféra avec eux. ll se donnait pour le réformateur de la mé decine; et voulant en arracher le sceptre à Hippocrate et à Galien, il décria leurs principes et leur méthode. On lui doit la découverte de l'opium et du mercure, dont il en seigna l'usage. Paracelse est surtout le héros de ceux qui croient à la pierre philosophale, et qui lui attribuent hautement l'avantage de l'avoir possédée, s'appuyant en cela de sa propre autorité. C'était quelquefois un homme étonnant et un grand char-latan. Quand il était ivre, dit Wetternus, qui a demeuré vingt-sept mois avec lui, il menaçait de faire venir un million de diables, pour montrer quel empire et quelle puissance il avait sur eux. Mais il ne disait pas de si grandes extravagances quand il était à jeun. Il avait, selon les démonomanes, un démon familier renfermé dans le pommeau de son épée. Il disait que Dieu lai avait révélé le secret de faire de l'or; et il se vantait de pouvoir, soit par le moyen de la pierre philosophale, soit par la vertu de ses remèdes, conserver la vie aux hommes pendant plusieurs siècles. Néanmoins il mouret à quarante-huit ans, en 1541, à Salzbourg.

Les médecins, ses rivaux, n'ont pas pen contribué à le décrier. « Ce fut le diable (dit le docteur Louis de Fontenettes, dans la préface de son l'ippocrate dépaysé), qui suscita Paracelse, auteur de la plus damnable hérésie qui ait jamais été tramée contre le

corps humain. »

PARCHEMIN VIERGE. Il est employé dans la magie en plusieurs manières. On appelle parchemin vierge celui qui est fait de peaux de bêtes n'ayant jamais engendré. Pour le faire, on met l'animal qui doit le fournir dans un lieu secret ou personne n'habite, on prend un bâton vierge, ou de la séve de l'année; on le taille en forme de couteau; puis on écorche l'animal avec ce cout**eau de** hois, et avec le sel on sale ladite peau, que l'on met au soleil pendant quinze jours. On prendra alors un pot de terre vernissé, au-tour duquel on écrira des caractères magiques. Dans ce pot on mettra une grosse pierre de chaux vive, avec de l'eau bénite et ladite peau; on l'y laissera neuf jours entiers. On la tirera enfin, et avec le couteau de bois, on la ratissera pour en ôter le pail; on la mettra sécher pendant huit jours à l'ombre, après l'avoir aspergée; on la ser-

rera ensuite dans un drap de soie, avec tous

estruments de l'art. Qu'aucune femme pie ce parchemin, parce qu'il perdrait sa 1. C'est sur ce parchemin qu'on écrit ite les pantacles, talismans, figures maes, pactes et autres pièces.

RDALO, cheval-see. Voy. HABO.

RFUMS. On dit que si l'on se parfume de la semence de lin et de psellium, vec les racines de violette et d'ache, on altra les choses futures, et que pour ser les mauvais esprits et fantômes nuis, il faut faire un parfum avec calament, ine, menthe et palma-christi. On peut mbler les serpents par le parfum des os extrémité du gosier de cerf, et, au cone, on les peut chasser et mettre en fuite allume la corne du même cerf. La ie du pied droit d'un cheval ou d'une e, allumée dans une maison, chasse les is, et celle du pied gauche, les moui. Si on fait un parfum avec le fiel de he, du thymiamas, des roses et du bois Dès, et qu'on jette sur ce parfum allumé 'eau ou du sang, la maison semblera ne d'eau ou de sang; et si on jette des-de la terre labourée, il semblera que le tremble (1).

ARIS. Une prédiction avait annoncé que is serait détruit par une pluie de feu le avier 1840. Mais la catastrophe a été reeau cinquième mois de l'année 1900.

ARLEMENTS. Le clergé n'a jamais deidé la mort des sorciers. Ce sont les parents qui les ont toujours poursuivis
c chaleur. A la fin du xvii siècle, le
gé réclamait contre l'exécution de pluirs sorcières convaincues d'avoir fait le
bat avec maître Verdelet; le parlement
Romen pria très-humblement le roi de
mêtre qu'on brûlât incontinent lesdites
ières. On citerait mille exemples pa-

AROLES MAGIQUES. On peut charmer dés on les cartes de manière à gagner tinuellement au jeu, en les bénissant en ne temps que l'on récite ces paroles: ura me ad incarte cla, a filii a Eniol, Lie-, Braya, Brayuesca. On n'est point mordu puces si l'on dit en se couchant : Och . On fait tomber les verrues des mains en saluant d'un bonsoir le matin et d'un jeur le soir. On fait filer le diable avec mots: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. 'en dise: Sista, pista, rista, xista, pour voir plus mal à la cuisse. Qu'on proice trois fois: Onasayes, pour guérir le l de dents. On prévient les suites funestes **le morsure des chiens enragés en disaut :** z, pax, max. Voy. Beurre, Charmes, MAT, ELKAZAR, ANANISAPTA, AMULET-, elc.

'ARQUES, divinités que les anciens yaient présider à la vie et à la mort; tresses du sort des hommes, elles en résent les destinées. La vie était un fil elles filaient : l'une tenait la quenouille, utre le fuseau, la troisième avec ses grands

ciseaux coupait le fil. On les nomme Clotho, Lachésis et Atropos. On les fait naître de la Nuit, sans le secours d'aucun dieu; Orphée, dans l'hymne qu'il leur adresse, les appelle les filles de l'Erèbe.

PARTHÉNOMANCIE, divination ridicule pour connaître la présence ou l'absence de la virginité. On mesurait le cou d'une fille avec un fil, et en répétant l'épreuve avec le même fil, on tirait mauvais présage du grossissement du cou.

PASÉTES, magicien qui achetait les choses sans les marchander; mais l'argent qu'il avait donné n'enrichissait que les yeux, car il retournait toujours dans sa bourse. Vey.

PISTOLE VOLANTE.

PASSALORYNCHITES, hérétiques des promiers siècles, ainsi nommés de deux mots grees qui venlent dire pieu dans le nez. Ils croyaient qu'on ne pouvait prier convenablement qu'en se mettant deux doigts, comme deux pieux, dans les deux narines.

PATALA, nom de l'enfer des Indiens.
PATINIAC, superstition particulière aux Indiens des tles Philippines. C'est un sortilége qu'ils prétendent attaché au fruit d'une femme, dont l'effet est de prolonger les douleurs de l'enfantement et même de l'empêcher. Pour lever le charme, le mari ferme bien la porte de la case, fait un grand feu tout à l'entour, quitte le peu de vêtements dop\; il est ordinairement couvert, prend une latée ou un sabre, et s'en escrime avec fureur contre les esprits invisibles jusqu'à ce que sa femme soit délivrée.

PATRIS (PIERRE), poëte, né à Caen en 1583. Il fut premier maréchal des logis de Gaston de France, duc d'Orléans. L'esprit de plaisanterie lui valut sa fortune et la confiance dont il jouissait auprès du prince. Il mourut à Paris en 1671. On raconte qu'étant au château d'Egmond, dans une chambre où un esprit venait de se montrer, il ouvrit la porte de cette chambre qui donnait sur une longue galerie, au bout de laquelle se trouvait une grande chaise de hois si pesante, que deux hommes avaient peine à la soule-yer. Il vit cette chaise matérielle se remuer, quitter sa place et venir à lui comme soute-nue en l'air. Il s'écria:

— Monsieur le diable, les intérêts de Dieu à part, je suis bien votre serviteur; mais je vous prie de ne me pas faire peur davantage.

La chaise s'en relourna à sa place comme elle était venue. Cette vision, dit-on, fit une forte impression sur l'esprit de Patris, et ne contribua pas peu à le faire rentrer dans son devoir.

Cet homme a fait une petite pièce de vers, qui est restée célèbre et que voici :

Je révais l'autre jour que, de mal consumé,
Côte a côte d'un gueux on m'avait inhumé.
Moi, ne p uvant souffrir un pareil voisinage,
En mort de qualité je lui tins ce langage:
— Retire-toi, coquin; va pourrir loin d'ici.
Il ne t'appartient pas de m'approcher ainsi.
— Coquin! (ce me dit-il d'une arrogance extrême)
Va chercher tes coquins, ailleurs, coquin toi-même!
Ici tous sout égaux, je ne te dois plus rien;
Je suis sur mon fumier, comme toi sur le tien.

li Nyasuld, p. 78 de la Lycanthropie.

PATROUS. Jupiter avait, sous le nom de Patrous, à Argos, une statue de bois, qui le représentait avec trois yeux, pour marquer qu'il voyait ce qui se passait dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Les Argiens disaient que c'était le Jupiter Patrous, qui était dans le palais de Priam, et que ce fut au pied de son autel que ce prince fut tué par

Pyrrhus.

PAUL (Arnold), paysan de Médroïga, village de Hongrie, qui fut écrasé par la chute d'un chariot chargé de foin, vers l'an 1728. Trente jours après sa mort, quatre personnes moururent subitement et de la même manière que meurent ceux qui sont molestés des vampires. On se ressouvint alors qu'Arnold avait souvent raconté qu'aux environs de Cassova, sur les frontières de la Turquie, il avait été tourmenté longtemps par un vampire turc; mais que, sachant que ceux qui étaient victimes d'un vampire le devenaient après leur mort, il avait trouvé le moyen de se guérir en mangeant de la terre du tombeau du défunt et en se frottant de son sang. On présuma que si ce remède avait guéri Arnold (Paul), il ne l'avait pas empêché de devenir vampire à son tour; en conséquence on le déterra pour s'en assurer, et, quoiqu'il sût inhumé depuis quarante jours, on lui trouva le corps vermeil; on s'aperçut que ses cheveux, ses ongles, sa barbe, s'étaient renouvelés, et que ses veines étaient remplies d'un sang fluide. Le bailli du lieu, en présence de qui se fit l'exhumation, et qui était un homme expert, ordonna d'ensoncer dans le cœur de ce cadavre un pieu fort aigu et de le percer de part en part; ce qui fut exécuté sur-le-champ. Le corps du vampire jeta un cri et fit des mouvements; après quoi on lui coupa la tête et on le brûla dans un grand bûcher. On fit subir ensuite le même traitement aux quatre morts qu'Arnold (Paul) avait tués, de peur qu'ils ne devinssent vampires à leur tour, et y eut un peu de calme. Voy. Vampires.

PAULE. Il y avait, au couvent des cordeliers de Toulouse, un caveau qui servait de catacombes; les morts s'y conservaient. Dans ce caveau était enterrée, depuis la sin **du xvr siècle, une fem**me célèbre dans le pays, sous le nom de la belle Paule. Il était d'usage de visiter son tombeau le jour anniversaire de sa mort. Un jeune cordelier, la tête un peu échauffée, s'était un jour engagé à descendre dans ces catacombes sans lumière et sans témoin, et à enfoncer un clou sur le cercueil de Paule. Il y descendit en effet; mais il attacha par mégarde au cercueil un pan de sa robe. Lorsqu'il voulut remonter, il se crut retenu par la défunte ; ce qui lui causa une telle frayeur qu'il tomba mort

sur la place.

PAUSANIAS. Quelques écrivains ont prétendu que les Lacédémoniens n'avaient point de sorciers, parce que, quand ils voulurent apaiser les mânes de Pausanias, qu'on avait laissé mourir de saim dans un temple, et qui

s'était montré depuis à certaines perso on fut obligé de faire venir des sorciers lie pour chasser le spectre du défunt. ce trait ne prouve rien, sinon que les ciers de Lacédémone n'étaient pas aus biles que ceux de l'Italie.

PAYMON, l'un des rois de l'enser. ! montre aux exorcistes, c'est sous la d'un homme à cheval sur un droma couronné d'un diadème étincelant de p ries, avec un visage de femme. Deux légions, partie de l'ordre des anges, par l'ordre des puissances, lui obéissent. S mon est évoqué par quelque sacrifice bation, il paraît accompagné des deux ; princes Bébal et Abalam (1).

PEANITE, pierre fabuleuse, que l ciens croyaient douée du privilége de

ter les accouchements.

PEAU. Pour guérir les taches de la p les verrues, il sussit, selon certaines ci ces populaires, de toucher un cadavre se frotter les mains au clair de la lune

Verrues (2). PÉCHÉ, chemin de l'enfer. PÉCHÉ ORIGINEL. « Un enfant yous, ne peut naître responsable de la d'un père. En étes-vous bien sûr? A de l'humanité un sentiment universel: nifesta; la vie de tous les peuples ex par les faits les plus significatifs l'exi d'une loi terrible et mystérieuse, de d'hérédité et de solidarité pour le cri la peine entre les hommes. Interrog nations qui furent les plus voisines de ditions primitives. En Chine, le fils es pour le père ; une famille et même un entière répondent pour le crime d'ui Dans l'Inde, les parents, l'instituteur du coupable, doivent être punis. Tot rient jugeait ainsi. Il en est de même parmi les peuplades sauvages. De là ces chants lugubres des poëtes qui, Rome désolée par les guerres civiles, e nent instinctivement pour raison qu'e piait les parjures de Laomédon, les pa des Troyens, le parricide de Romulus. à-dire les crimes commis par ses aïe

« Alexandre meurt au milieu de s belles années ; après lui de sanglante sions se déclarent; des maux sans n accablent les parents du conquérant; l toriens païens attribuent sans hésite ces malheurs à la vengeance divine, o nissait les impiétés et les parjures d d'Alexandre sur sa famille. Thésée, da ripide, troublé de l'attentat dont il cre fils coupable, s'écrie : « Quel est don de nos pères qui a commis un crime de m'attirer un tel opprobre? » J'o dessein une foule d'autres monuments m'abstiens même de citer les livres de cien Testament, fort explicites sur ce Mais parmi ces témoignages et ces fai loi est écrite évidemment; elle est éc caractères de sang dans les annales les peuples ; c'est la loi de l'hérédité de

266

et de la peine. Un sentiment profond et universel la proclame. Ce cri des peuples ne saurait être ni la fausseté ni l'injustice (1).»

PEDASIENS. Chez les Pédasiens, peuples de Carie, toutes les fois qu'eux ou leurs voisins étaient menacés de quelque malheur, une longue barbe poussait à la prêtresse de Minerve. Hérodote remarque que ce prodige arriva trois fois.

PEGOMANCIE, divination par les sources. **Elle se pra**tiquait, soit en y jetant un certain nombre de pierres dont on observait les divers mouvements, soit en y plongeant des vases de verre, et en examinant les efforts que faisait l'eau pour y entrer et chasser l'air qui les remplissait. La plus célèbre des pégomancies est la divination par le sort des dés, qui se pratiquait à la fontaine d'Abano, près de Padoue; on jetait les dés dans l'eau pour voir s'ils surnageaient ou s'ils s'enfoncaient, et quels numéros ils donnaient; sur quoi un devin expliquait l'avenir.

PRGU. Kiak-Kiak, dieu des dieux, ou plutôt démon des démons, idole principale du Pegu, est représenté sous une figure humaine, qui a vingt aunes de longueur, couchée dans l'attitude d'un homme endormi. Cette idole est placée dans un temple magnisque, dont les portes et les fenêtres sont touours ouvertes et dont l'entrée est permise à

lout le monde.

PENDUS. On sait qu'on gagne à tous les eux, quand on a dans sa poche de la corde

de pendu.

Un soldat de belle corpulence ayant été pendu, quelques jeunes chirurgiens demanderent la permission d'anatomiser son corps. On la leur accorda, et ils allèrent, à dix heures du soir, prier le bourreau de le leur remettre. Le bourreau était déjà couché; il Jeur répondit qu'il ne se souciait pas de so lever, et qu'ils pouvaient aller eux-mêmes ipendre le mort. Pendant qu'ils s'y décidaient, le plus éveillé d'entre eux se détacha sans être remarqué, courut devant, se mit ca chemise et se cacha sous son manteau au ied de la potence en attendant les autres. Quand ils furent arrivés, le plus hardi de la bande monta à l'échelle et se mit à couper la corde pour faire tomber le corps; mais aussitôt le camarade caché se montra et dit:

- **Qui étes-vous? et** pourquoi venez-vous

enlever mon corps?

A ces mots, et à la vue du fantôme blanc qui gardait la potence, les jeunes gens prenent la fuite épouvantés; celui qui était sur l'échelle saute à bas sans compter les échelons, pensant que l'esprit du pendu le tenait Kià. • Bt ne furent ces pauvres chirurgiens de longtemps rassurés (2). »

# LE PENDU DE SCHENDELBEKE.

Le village de Schendelbeke, à une petito liene de Grammont sur la Dendre, a aussi ses seuvenirs; car l'histoire populaire a laissé partout quelques traces. Si nous cherchions sen, il n'y a pas de hameau, pas de champ

(1) Le P. de Ravignan, Conférences de 1845 à Notre-

peut-être, dans ces Gaules que tant de guerres ont parcourues, qui ne présenterait sa chronique. Et partout, avec des Plutarque et des Cornélius-Népos, nous relèverions, à côté des traditions plus ou moins singulières, de grands hommes endormis, d'héroïques actions oubliées, qui nous permettraient d'établir un parallèle à notre avantage entre les Grecs et nous.

Vous avez lu au collége, par exemple. l'histoire de ce soldat grec si vanté, de ce Cynégire, frère du poëte Eschyle, qui, voulant retenir une galère sur laquelle des Perses fuyaient, saisit le câble de la main droite, et, comme on la lui coupa, il le prit de la gauche qui fut abattue aussi ; alors il le saisit dans ses dents et périt sans le lácher.

Comparez à Cynégire Corneille Sneyssen, ce vaillant Flamand qui, en 1542, combattait si courageusement sous les murs de Gand, luttant avec une poignée d'hommes contre l'armée de Philippe le Bon, qui venait d'enlever Audenarde. Corneille portait la bannière du métier des bouchers. Déchirée de cent coups de lance, il en défendait les lambeaux de sa vaillante épée; et sa main gauche agitait le glorieux étendard, pendant que sa droite frappait sans relâche. Il avait étendu à ses pieds plusieurs braves. Un coup de hache lui brisa la jambe droite. Il s'appuya sur la lance de sa bannière et continua de combattre. Un autre coup lui cassa l'autre jambe; il tomba à genoux aussitôt et refusa de se rendre. Un chevalier lui abattit la main qui tenait l'étendard; il la saisit dans la jointure du bras qu'il replia sur sa poitrine, et ne cessa encore d'agiter son épée.

Les seigneurs, ayant regret de tuer un si vaillant homme, lui offrirent la vie qu'il dédaigna; il acheva de la vendre et tomba en-

touré de morts.

Le trait que nous allons rapporter est d'un autre genre ; c'est un courage moins exalté: mais ceux qui aiment les prodigieux faits

d'armes ne repousseront pas celui-là. Philippe le Bon, en 1453, continuant sa guerre contre les Gantois, vint assiéger la petite forteresse de Schendelbeke, défendue par deux cents rebelles. En avant du fort était une petite tour très-haute, où vingt hommes décidés s'étaient enfermés seuls, résolus de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. L'armée du bon duc s'empara assez promptement des fossés et des approches de la tour; mais il fallait enlever la tour elle-même, et les vingt Gantois qui la défendaient s'étaient abondamment munis de picrres et de pavés. On avait alors peu d'artillerie de campagne; les canons étaient si lourds, dans des routes partout enfoncées. qu'on assiégeait loutes les pelites places par l'ancienne méthode, laquelle n'employait que de l'intrépidité et de l'audace. Parmi les assiégeants, le sire de Montaigu, Jacques de Fallerans, Jean de Florey, Etienne de Saint-Moris, ne manquaient ni d'ardour ni de té-

(2) Leloyer, Histoire des spectres.

mérité. Ils ordonnèrent aux archers de tirer sur la tour, et les flèches volèrent bientôt si serrées, que les vingt assiégés n'y purent tenir et qu'ils furent obligés de se cacher dans lour asile. Ils cessèrent donc de se montrer et poussèrent leur cri de détresse, espérant d'être secourus par leurs amis du fort, et comptant sur la hauteur de leur tour et sur l'épaisseur de ses murailles. Il n'y avait à la tour qu'une porte qui était fort élevée au-dessus du fossé. Comme ils avaient brisé le pont-levis, ils comptaient que les assié-geants ne parviendraient pas facilement à la forcer. D'ailleurs, ils en conflèrent la garde à un enfant de Gand, dont ils savaient l'habileté, le sang-froid et le courage; c'était Michel de Jung. Ce jeune homme s'était posté derrière la porte avec sa pique noire, et, à travers un très-petit guichet, il observait les mouvements de l'ennemi. Il apercut bientôt qu'on apportait une échelle dans le fossé, et qu'on se décidait à monter pour rompre la porte. Il prit ses mesures. Jacques de Fallerans, en effet, venait de mettre le pied sur le premier échelon, et, faisant le signe de la croix, il avait pris une hache et montait. Mais comme il étendait le bras pour frapper, Michel de Jung, passant sa pique par le guichet, lui porta un grand coup et le fit rouler dans le fossé. Ce coup muet produisit sur les chevaliers une sensation de colère. Rtienne de Saint-Moris, consin du déconfit, jura qu'il aurait raison du vilain.

— Ne montez pas, cria aussitôt le sire de Montaigu, qui avait des prétentions au talent de deviner. J'ai prévision que ce Gan-

tois vous fera mauvaise aventure.

— Bah! bah! répondit Saint-Moris, je suis moins lourd que ce pauvre Fallerans, et d'un coup de ma bonne hache d'armes je suis

sûr de couper la pique noire.

Il monta aussitôt, avisant les moyens de Michel de Jung et s'apprétant à couper tout ce qui sortirait du guichet. Mais le Gantois prit son temps et lança sa pique si adroitement, qu'elle entra dans la visière du casque de Saint-Moris, lui creva l'œil gauche et le jeta à terre en mauvais cas. Il se releva pourtant et voulut retourner à la charge. Montaigu l'en empêcha.

— Vous n'avez perdu qu'un œil, dit-il; rendez graces au ciel, car votre horoscope annonce que le fer d'une lance vous percera les deux veux. N'y retournez donc plus.

les deux yeux. N'y retournez donc plus.

Pendant qu'il disait ces mots, dix autres hommes d'armes montèrent successivement et furent pareillement renversés par l'infatigable Gantois. Alors le sire de Montaigu défendit formellement qu'on montât davantage à cette échelle. Il la fit ôter, et Jean de Florey, s'en emparant, alla la planter de l'autre côté contre la muraille, et y fit avec sa hache une large brèche, tandis qu'on appliquait à la porte des fascines allumées, que les hommes d'armes soutenaient au bout de leurs lances. La porte prit feu; après trois heures de siége, les vingt assiégés déclarèrent qu'ils se rendaient. Suivant les usages de cette guerre, devenue guerre d'extermination, on

les pendit aussitôt aux arbres voi brave Michel de Jung, malgré ses fi dis, ne fut pas plus épargné que les

— Je suis bien aise qu'il en arriv dit le sire de Montaigu, en s'adre Saint-Moris, dont on venait de p blessure; car les dangers de votre cope finissent ici, et c'est de la main c homme que vous deviez perdre l veux, mais le voilà pendu.

yeux, mais le voilà pendu.

— J'en suis pourtant fâché, dit Se ris; c'était un rude jouteur, et j'aura lui donner une mort plus digne d'un lant champion. Pour le distinguer de marades, lui qui a si chaudement une douzaine d'entre nous, je demandui donne un signe, afin que les l'honorent. Qu'on lui rende sa piqu

— Bonne idée! s'écria Jacques d rans, en frottant ses côtes meurtrie

Et tous ceux que Michel avait ayant appuyé cette proposition, Florey appliqua son échelle à l'a était pendu Michel. Il y monta, lui pique dans la main. Le pendu, qui tait les dernières convulsions de l saisit avec vigueur le manche de la et, le penchant vers la terre, il fit rechevaliers. La contraction nerveuse avait fait reprendre son arme fut si que par la suite on ne put la lui ôte

Les hommes de Philippe le Bon mi suite cinq jours pour enlever le peti Schendelbeke, dont ils pendirent ég toute la garnison; après quoi ils al d'autres exploits. Michel de Jung res

arbre avec sa pique.

Un mois après, un soir qu'Eti Saint-Moris, après avoir largemen Grammont, s'en allait rejoindre le l en paix enfin avec les Gantois, ci passait, un peu échauffé par le vin Schendelbeke, il aperçut les pendus gardait un bon souvenir. On les pourrir en plein air suivant la cout

— Vous allez voir, dit-il à ses gnons, l'homme qui m'a crevé l'œil et qui, si Montaigu ne m'eût préserv rait, dit-on, rendu aveugle. C'était t batailleur, et j'ai regret de l'avoir lai dre. Mais puisque le voilà, je veux dre quelque honueur, et s'il vous pl amis, nous allons le mettre en terre pas bien que les corbeaux se nourris entrailles d'un si vaillant soldat.

— Mais qui le décrochera de là-h un écuyer. Il doit puer en diable,

— C'est vrai, riposta Saint-Mori je veux purifier son gibet, en faislui une passe d'armes. Vous voyez qtoujours sa pique noire. C'est l'a nous a renversés, douze étourdis q étions. Nous la lui avons laissée par tion.

En achevant ces mots, Saint-Moris vait tout juste en face du pendu. I son cheval vers lui, et, levant gait lance, il courut sur le cadavre des Michel et le frappa. Ce mouvement

pique noire si malheureusement. creva l'autre œil du jeune fou. isque c'était mon horoscope, dit tristenint-Moris, je ne pouvais pas l'échap-

en ce temps-là on croyait aux ho-TENCE. Le Kari-Chang est le temps itence des idolatres de l'île Foret chez les peuples que les ténèbres nt encore, les pénitences sont bien ent dures que chez les chrétiens. Le bang les oblige à vingt-sept articles doivent observer exactement, sous l'être sévèrement châtiés. Entre auoses, il leur est défendu, pendant ce de construire des huttes, de se mae vendre des peaux, de semer, de forarmes, de faire rien de neuf, de tuer hons, de nommer un enfant nouveau-

Formosans prétendent que ces lois it été imposées par un de leurs comes, qui, se voyant exposé au mépris, qu'il était difforme et hideux, conjura ux de l'admettre dans le ciel, la preois qu'il recevrait quelque insulte. Ses furent entendus. Ce Formosan, qui peine figure d'homme, devint donc n, et, comme il était laid, un dieu rede. Il ne tarda pas à se venger des ies de ses compatriotes : il descendit 'lle de Formose et leur apporta les sept articles du Kari-Chang, leur fai-s plus terribles menaces, s'ils en néent un seul.

OTE. Un alchimiste, réduit à l'hôpital Penote), avait coutume de dire qu'il haitait rien à ses plus mortels enne-

l'un peu de goût pour l'alchimie. TRMAN. Le peintre Penteman, né à dam, vers l'an 1650, fut chargé de reiter dans un tableau des têtes de morts sieurs autres objets capables d'inspirer pris pour les amusements et les vanisiècle. Afin d'avoir sous les yeux des es, il entra dans un cabinet d'anatoqui devait lui servir d'atelier. En desl les tristes objets qui l'entouraient, le s'assoupit malgré lui et céda bienx charmes du sommeil. Il en goûtait à les douceurs, qu'il sut réveillé par un extraordinaire. Quelle dut être sa ar, en voyant remuer les têtes des ettes qui l'environnaient, et en aperit les corps suspendus au plancher er et se heurter avec violence. Saisi oi, Penteman sort de ce lieu terrible, se pite du haut de l'escalier et tombe dans e à demi-mort. Lorsqu'il eut repris connace, il fut facile de s'assurer que le lacle dont il venait d'être épouvanté **i que trop naturel, puisqu'il avait été** sienné par un tremblement de terre. la terreur avait tellement glacé son m'il mourut peu de jours après.

PER tion des phénomènes et choses extraordinaires qui apparaissent dans les airs.

PERDRIX. On dit qu'un malade ne peut mourir lorsqu'il est couché sur un lit de plames d'ailes de perdrix (1).

PEREZ (Juan). Voy. Inquisition.
PERICLES, général athénien qui, se défiant de l'issue d'une bataille, pour rassurer les siens, fit entrer dans un bois consacré à Pluton un homme d'une taille haute, chaussé de longs brodequins, ayant les cheveux épars, vétu de pourpre, et assis sur un char trainé de quatre chevaux blancs, qui parut au moment de la bataille, appela Périclès par son nom, et lui commanda de combattre. l'assurant que les dieux donnaient la victoire aux Athéniens. Cette voix fut entendue des ennemis, comme venant de Pluton, et ils en eurent une telle peur qu'ils s'enfairent sans tirer l'épée.

PERIS, génies femelles des Persans, d'une beauté extraordinaire ; elles sont bienfaisantes, habitent le Ginnistan, se nourrissent d'odeurs exquises, et ressemblent un peu à nos fées. Elles ont pour ennemis les dives. Yoy.

PERITHE, pierre janne qui avait, dit-on, la vertu de guérir la goutte et qui brâlait la main quand on la serrait fortement.

PERLIMPINPIN. V. Secrets merveilleux. PERRIER, démon invoqué comme prince des principautés, dans les litanies du sabbat.

PERSIL ( MAITRE ). Voy. VERDELET. PERTEMAN. Une jeune fille de la commune d'Uccle (près de Bruxelles) avait dit à plusieurs personnes qu'elle était ensorcelée; que la nuit des spectres et des revenants, vétus de longues robes jaunes, se présentaient devant son lit et venaient lui causer de grandes frayeurs, au point que sa santé en était altérée. Les frères de cette eune fille, croyant que leur sœur était réellement ensorcelée, eurent recours à un individu de la commune surnommé le pertemen le joueur de mauvais tours), qui avait la réputation de posséder le moyen de conjurer les spectres et les esprits malins. Cet homme s'attendait probablement et pour cause à être consulté par les parents de la jeune fille; il se mit donc en devoir d'emoloyer, moyennant salaire bien entendu, ses talents surnaturels, comme il les appelait, pour combattre les œuvres des nombreuses sorcières, dont il prélendait que la jeune fille était la victime. Presque tous les soirs il se rendait, muni d'un gros livre, au domicile de la fille, y allumait des chandelles et restait souvent là toute la nuit; cependant le revenant reparaissait toujours lorsque l'exorciseur ne venait pas; enfin, le perteman vint annoncer qu'il était parvenu à reconnaître la cause du malheur et le remède à employer; ce remède était une somme de 15 francs à répartir entre les trente sorcières qui assiégaient la malheureuse jeune fille ; on les calmait do**nc à raison de** 50 centimes par lête.

Le frère de cette infortunée, ne possédant pas la somme de quinze francs, alla consulter le bourgmestre, et l'on conçoit qu'il n'en fallut pas davantage pour mettre un terme aux manœuvres du sorcier. L'autorité communale envoya, le soir même où le perteman devait venir opérer le désenchantement définitif, deux gardes forestiers chargés de vérifier ce qui se passait; ceux-ci trouvèrent le perteman dans la maison. Il s'occupait à feuilleter son gros volume, à jeter de l'eau bénite et à marmotter certaines paroles; , vers minuit, ils virent approcher de la maison une femme habillée de jaune, qui alla écouter à la porte : un instant après, le perteman sortit, disposé à lier conversation avec le revenant ; il aperçut alors les gardes, prit la fuite, aiusi que la femme, et dans son trouble il laissa tomber son volume mystérieux, qui, vérification faite, fut trouvé être un ouvrage de Mirabeau intitulé : De la monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand.

Le perteman fut arrêlé, et depuis le revenant n'a plus été vu ni par la jeune fille ni par personne. Ce fait s'est passé il y a moins de dix ans.

PERTINAX. Trois ou quatre jours avant que l'empereur Pertinax sut massacré par les soldats de sa garde, on conte qu'il vit dans un étang, je ne sais quelle figure qui le menaçait l'épée au poing.

PESTE. Les rois de Hongrie se vantaient de guérir la jaunisse, comme les rois de France guérissaient les écrouelles, et ceux

de Bourgogne dissipaient la peste.

PET. Qui pète en mangeant voit le diable en mourant. Axiome populaire répandu pour enseigner la bienséauce aux enfants dans les contrées où l'on mange beaucoup de choux et de navets.

PETCHIMANCIE, divination par les brosses ou vergettes. Quand un habit ne peut pas se vergeter, c'est un signe qu'il y aura

de la pluie.

PETIT MONDE. On appelait petit monde une société secrète qui conspirait en Angleterre au dernier siècle pour le rétablissement des Stuarts. On débitait beaucoup de contes sur cette société: par exemple, on disait que le diable en personne, assis dans un grand fauteuil, présidait aux assemblées. C'étaient des francs-maçons.

PETIT-PIERRE. Les contes populaires de l'Allemagne donnent ce nom au démon qui achète les âmes et avec qui on fait pacte. Il vient au lit de mort sous la forme d'un

nain chercher ceux qu'il a achetés.

PETPAYATONS. Les Siamois appellent ainsi les mauvais esprits répandus dans l'air. S'ils préparent une médecine, ils altachent au vase plusieurs papiers, où sont écrites des paroles mystérieuses pour empêcher que les Petpayatons n'emportent la vertu du remède.

PETROBUSIENS, disciples de Pierre de Bruys, hérétique du Dauphiné, contemporain de la première croisade. Ils reconnaissaient deux créateurs: Dieu et le dia disaient que les prières sont aussi dans un cabaret que dans une église une étable que sur un autel; en conséc ils détruisaient les édifices sacrés e laient les croix et les images.

PETTIMANCIE, divination par le dés. Voy. Astragalomancie et Cubo

PEUPLIER. Les anciens regard peuplier comme un arbre dédié aux et aux démons.

PEUR. On prétend que pour se pr de la peur il faut porter sur soi une qui ait été fichée dans le linceul d'ur

Un officier logé en chambre garnie le point de rejoindre son régiment, ét core dans son lit au petit point du jou qu'un menuisier, qui portait un « pour un homme qui venait de mour la pièce voisine, entra, croyant ou porte de la chambre du mort.

Voilà, dit-il, une bonne redingo

l'hiver.

L'officier ne douta pas qu'on ne vi le voler. Aussitôt il saute à bas du lit lance contre le prétendu voleur.... nuisier, voyant quelque chose de laisse tomber son cercueil, et s'enfuit tes jambes, criant que le mort étai trousses.... On dit qu'il en fut malade

Un marchand de la rue Saint-Vi Paris, donnant un grand souper, la s de la maison fut obligée de descencave à dix heures du soir. Elle éta reuse; elle ne fut pas plutôt des qu'elle remonta tout épouvantée, el qu'il y avait un fantôme entre det neaux!... L'effroi se répandit dans son, les domestiques les plus hardis dirent à la cave, les maîtres suivil l'on reconnut que le spectre était t qui y avait glissé de la charrette de l Dieu, et était tombé dans la cave par pirail.

Un' provincial venu à Paris dans le du carnaval, fit la partie, comme tan tres idiots, d'aller au bal masqué a de ses amis, et il se déguisa en diable

très-ingénieux.

Les deux amis se retirèrent avant Comme le carrosse qui les remmen: sait dans le quartier où logeait le pro il fut le premier qui descendit, et soi laissa devant sa porte, où il frapp ment parce qu'il faisait grand froid obligé de redoubler les coups avant ( voir éveiller une vieille servante de : berge, qui vint enfin à moitié endor ouvrir, mais qui, dès qu'elle le vit, 1 sa porte au plus vite et s'enfuit en Le provincial ne pensait pas à son co et, ne sachant ce que pouvait avoir vante, il se remit à frapper, mais i ment, personne ne revint. Mourant d il prit le parti de chercher gite aille marchani le long de la rue, il aperçi lumière dans une maison; pour con bonheur, la porte n'était pas fermée fait.

en entrant un cercueil avec des cierur, et un bon homme qui, en gar-mort, s'était endormi auprès d'un sier. Le provincial, sans faire de approcha le plus qu'il put du brasier, illa et s'endormit aussi fort tranquil-

ur un siége. dant le gardien s'éveilla ; voyant la ui lui faisait compagnie, avec ses at le reste, il ne douta pas que ce ne able qui venait prendre le mort. Il les cris si épouvantables, que le pros'éveillant en sursaut, fut tout efroyant de son côlé voir le défunt ousses. Quand il fut revenu de sa , il fit réflexion sur son habillement et que c'était ce qui avait causé ses as. Comme le jour commençait à pail alla changer de mise dans une frit retourna à son auberge, où il n'eut peine cette fois à se faire ouvrir la l'apprit en entrant que la servante alade, et que c'était une visite que e lui avait rendue qui causait son n'eut garde de dire que lui-même diable. Il sut ensuite que l'on publiait quartier que le diable était venu lever un voisin. La servante atteshose; et ce qui y donnait le plus de e, c'est que le pauvre défunt avait

ecueils d'anecdotes rapportent aussi fait:

chon, fort gras et fort méchant, dén charcutier de Paris, qui résolut de barrasser en le tuant. En conséde son projet, il attacha l'animal à s barreaux du soupirail de sa cave, hercher son grand couteau pour lui le cou. Pendant ce temps-là le compit le lien qui le retenait, se sauva le rue voisine, entra dans une allée a jusqu'au troisieme étage ; il trouva e d'une chambre ouverte, dans laemeurait une vieille femme qui vea sortir pour aller chercher du seu voisine. Le cochon pénétra dans ambre, découvrit derrière la porte er plein d'ordures, et, comme il s'aly fouiller, en se démenant il poussa qui se ferma. La bonne femme, re**sur ces** entrefaites , fut très-surprise **'er sa** porte fermée ; ce qui aggravait énient, c'est qu'elle avait laissé la sa table. Comme elle entendait un **bruit, elle cria qu'on lui ouvrit: le** se mit alors à grogner; elle crut i répondait non. Saisie de frayeur, nagina qu'il y avait un voleur dans artement, et courut chercher le comset la garde. L'officier de police de**à son tou**r qu'on lui ouvrit. Le cocommença à grogner, et tous les au-crurent qu'on leur répondait non. t la porte est enfoncée de par le roi ; 🗪 effrayé veut se sauver, passe entre **bes du commissaire, s'embarrasse** robe et roule avec lui tous les escal se dépêtre enfin de la longue robe

et s'enfuit à toutes jambes dans la rue, en jetant des cris affreux, laissant l'officier de police persuadé qu'un million de diables venaient de lui faire faire une furieuse culbute.

Un bourgeois de Tarascon en Provence, ayant fait creuser dans sa cave qui était tout proche du Rhône, trouva un mur avec une porte de fer qu'il fit ouvrir. C'était l'entrée d'un caveau très-profond, dans lequel il pénétra. Il entendit bientôt un bruit si effroyable, qu'il n'osa porter sa curiosité plus loin. Les magistrats de la ville, ayant eu connaissance de ce fait, promirent la liberté à un galérien, s'il voulait se résoudre à parcourir le souterrain jusqu'au bout. Muni de tout ce qui pouvait le rassurer, cet homme y entra; mais à peine avait-il traversé la moitié du souterrain, qu'il revint pâle et tremblant, criant qu'on le pendit plutôt que de le condamner à mourir d'une mort inconnue. disait avoir entendu des coups redoublés. avec des roulis si étonnants, qu'il s'imaginait à chaque instant que tout tombait en dissolution autour de lui. On lui laissa reprendre ses esprits jusqu'au lendemain ; on lui offrit de nouveau son pardon et même de l'argent, afin qu'il tentât encore l'aventure. Il descendit donc une seconde fois et eut le courage de pousser jusqu'au fond, où se rencontra une seconde porte de fer, à laquelle il heurta sans qu'on lui fit de réponse. Enfin la curiosité des magistrats les porta à offrir une somme considérable à quiconque irait ouvrir cette nouvelle porte. Six ouvriers de bonne volonté s'ensevelissent dans cette espèce d'abime, enfoncent la porte et trouvent qu'elle conduisait dans la ville de Beaucaire. Ce caveau n'était autre chose qu'une communication d'une ville à l'autre, ignorée depuis longtemps. A l'égard du bruit qui avait tant effrayé d'abord, il était causé par les eaux du Rhône, qui dans son extrême rapidité roulait, en passant sur cette voûte qui le traversait, des cailloux et des pierres. C'est par cette galerie, creusée dans le roc, sous le Rhône, qu'on prétend que Charles Martel fit passer son armée pour aller vaincre les Sarrasins.

Un nègre d'une trentaine d'années, au service d'un riche Lyonnais, s'en revenant un soir au château de son maître, rencontra un paysan qui sanglotait auprès d'une haie. Il s'approche et lui demande le sujet de ses pleurs

- Hélas! j'allais à la foire de Montluel acheter du bétail, dit le paysan.Deux voleurs m'ont pris mon argent et ma tasse.

— Y a-t-il longtemps? dit vivement le nè-

gre. Sont-ils loin d'ici? De quel côté ont-ils tourné ?

Le bon homme répond qu'ils peuvent être à peine à deux portées de fusil; il indique la traverse qu'ils ont prise. Le nègre se dépouille en un clin d'œil de ses vétéments.

- Gardez tout ceci , dit-il au vill**ageois ;** je suis à vous dans une minute.

Il part comme un éclair et atteint les vo-

- Coquins, leur crie-(-il d'ane voix me-

naçante, rendez l'habit, l'argent, la tasse, que vous venez de voler à un malheureux,

ou je vous entraîne dans les enfers.

Il faisait nuit. A ce terrible accent, à la vue de cette noire effigie, les brigands, pen aguerris, croyent voir le diable; ils le prient en tremblant de ne pas approcher, vident leurs poches, jettent à terre leur bagage et se sauvent à toutes jambes. Le nègre les laisse courir, ramasse les effets abandonnés et les rapporte au villageois qui, en ayant fait l'inventaire, y trouva plusieurs écus en sus de ce qui lui avait été volé.

Du temps que Lee, le poëte, était renfermé à Bedlam, un de ses amis alla le voir. Comme Lee avait des moments lucides, l'autre s'imagina qu'il était absolument guéri et se promena avec lui dans l'enceinte de la maison. Ils montèrent même ensemble jusqu'à la coupole du bâtiment. Comme ils en regardaient tous deux la hauleur prodigieuse, Lee saisit

son ami par le bras et lui dit:

· lmmortalisons-nous ; sautons du parapet à terre.

Tout le monde peut sauter en bas, et nous ne nous immortaliserons pas par là, reprit l'ami d'un grand sang-froid; mais descendons et essayons de sauter de bas en

Le fou, flatté d'une idée qui lui présentait un saut plus étonnant que celui qu'il avait proposé, accepta la proposition; le visiteur s'échappa ainsi. Mais depuis ce fut l'idée fixe de Lee, auquel la passion de la célébrité avait fait perdre la tête, de s'immortaliser par un saut de bas en haut, jusqu'au dôme de Bedlam.

### LA COQUETTE D'ARLON.

Dans des temps extrêmement anciens, les habitants d'Arlon rendaient un culte à la lune, et les doctes soutiennent que le nom d'Arlon vient de là (ara lunæ). C'est pour cela, ajoute-t-on, que les jeunes dames de cette ville antique ont encore parfois des idées. A ce propos, voici une histoire qu'on aura certainement racontée à M. Adolphe Déchamps, lorsqu'il était gouverneur du Luxembourg, car c'est un souvenir de la province; tous les Arlonnais la savent, et je vais vous la dire à vous, lecteurs, qui n'avez pas le culte de la lune dans vos ancêtres et

qui n'étes pas gouverneurs de provinces.
On ne parlait dans Arlon, il y a cent ans, que d'une jeune fille en possession de dixhuit belles années, gaie, bonne, franche, toujours souriante, toujours heureuse, mais qui semblait peu facile à fixer, tant elle était vive, rieuse et alerte. Elle se nommait Gertrude. Blie était fille de Charles Stock, propriétaire aisé de la petite ville, généralement désigné par le nom de Stock fils ; on le distinguait ainsi de son père et de son grandpère, qui vivaient encore. On durait vieux dans cette famille-là, selon une expression locale. Arlon au reste n'avait pas subi alors son triste incendie de 1785. Tous les jeunes gens faisaient la cour à Gertrude; mais aucun ne parvenait à la captiver. A cause de

cette circonstance et de ses manières avenantes on l'appelait la coquette d'Arlon. Ne prenez pas ce mot dans un sens farouche. Son père et sa mère la laissaient rire, ayant

en elle une conflance méritée.

Parmi ceux qui la recherchaient, on remarquait surtout quatre jeunes bourgeois de la ville, Sigismond de Vietter, Gilles Collin, Wenceslas Stroobant et Lambert Van Moll. Le premier était si calme qu'il n'inspirait point d'ombrage aux trois autres ; et les trois autres étaient si ardents, qu'on n'attendait que le choix de la jeune fille. Certainement, disait-on, il y a dans ceux-là un mari. Comme ils la pressaient tous les quatre, chacun de son côté et chacun à sa manière, de prendre une bonne résolution, un jour du mois de septembre de l'année 1743, elle s'avisa d'un stratagème qui devait les éprouver. Son père et sa mère encore une fois la laissaient faire: car elle ne faisait rien qu'elle ne les en eût consultés; ce qui permet de supposer qu'ils n'étaient pas gens moroses comme on gémit d'en rencontrer ici bas.

Dans un champ qui appartenait à son père, à un quart de lieue d'Arlon, Gertrude avait remarqué une vieille tombe romaine, dont personne n'osait s'approcher, parce qu'on en racontait toutes sortes de choses mysté-rieuses. Ce monument a disparu, nous ne saurions dire comment. Elle en fit le centre de ses batteries.

Gilles Collin étant venu, selon son usage de chaque jour, se montrait passionné et protestait plus que jamais qu'il marcherait sur des charbons ardents pour lui plaire.

Je suis moins exigeante, dit-elle. Toutes réflexions faites, je ne dis pas que je vous refuserais pour époux. Mais je veux une marque de dévouement et à la fois de cou-

- Voilà qui est bien parlé, répondit Gilles. On vous en donnera des marques : dites seu-

lement ce que vous voulez.

– Vous connaissez, reprit-elle, la tombe romaine qui est là, sur le petit tertre, à un quart de lieue de la ville?

- Je la connais, dit l'Arlonnais intrigué, je la connais de loin. Ce n'est pas curieux.

- Eh bien! je désire que ce soir, à neuf heures, sans avoir rien dit de nos conventions à personne au monde, vous alliez vous coucher dans cette tombe...
- Dans le trou aux sorci**ères! Onel ca**price !
- Et que vous y restiez immobile j**asqu'à** minuit.

— Mais, Gertrude, à quoi pensez-vous?

dans quel but?

— Vous êtes un poltron; vous trembles déjà. C'est un caprice peut-être. J'ai mon projet ; je veux vous mettre à l'épreuve. Si vous faites ce que je dis, je m'assurerai de la chose; et pourvu que vous restiez là, de neuf heures à minuit, mon cœur est à vous. Dites non ; j'en épouse un autre.

Gilles, frappé du ton décidé de la jeune fille, n'osa plus objecter les récits glaçants qu'on faisait dans les veillées à l'occasion de

mbe, les revenants qu'on disait avoir is les alentours, les sorcières qui y est leurs graisses et leurs onguents, it qui s'y tenait. On avait aperçu là des feux allumés pendant la nuit, roupes de visages sinistres ou gro-C'étaient sans doute des Bohémiens,

Luxembourg et le Limbourg étaient infestés à cette époque. Mais on y les êtres plus surnaturels, et on en ut mille choses prodigieuses. Depuis pourtant, rien ne s'y était montré, e Gilles fût passablement peureux, il était encore plus épris, il accepta ition et promit de s'y soumettre, sans er à qui que ce fût.

nart d'heure après, Wenceslas Stroont à son tour. Gertrude lui fit pareilun accueil très-gracieux. Il était beau, riche, et vain de ces deux avantages,

anquait pas de suffisance.

n'est pas votre fortune qui me tente,

ceslas salua, tout gonflé, en homme lit: Je comprends; nous avons encore a attraits.

ai l'âme peu intéressée, poursuivit le ; et je vous donnerai ma main vo-, si vous vous prêtez à me rendre un , qui me prouvera ce que vous valez. irlez, dit le beau jeune homme, en choses je suis à vos ordres.

n ce cas. vous saurez qu'un de nos paient d'être tué en duel. Il est dans le n fait d'actives démarches pour lui obne sépulture honorable. Mais en att on le déposera ce soir, à neuf heuns la tombe romaine. Comme cette est une espèce d'auge qui n'est ni couni fermée, et que nous craignons miles, je vous prie de vous y rendre à sures et demie...

u trou du sabbat? quelle fantaisie! vez-vous déjàpeur? Mon Dieu! que ces

gens sont faibles.

n'ai pas peur. Mais c'est une drôle imission que vous me donnez-là.

ne fantaisie peut-être, comme vous dipendant je ne puis me confier qu'à
imn de très-dévoué. Personne absolune doit savoir ce mystère. Vous irez
h, à neuf heures et demie, exactement;
erez vêtu en manière d'ange de luavec une torche à la main. Les conat la tombe est l'objet vous serviront.
as voyant assis au pied du tombeau et
un flambeau allumé, ceux qui proient d'enlever ou de dépouiller le mort
effrayés, et personne n'approchera. A
yous pourrez rentrer en ville... Aç-yous !

'accepte, répondit Wenceslas, terrassé

peur de déplaire.

e saurai m'assurer de ce que vous feais pas un mot. A ce prix ma main est

scesias se remit de son mieux, étoufnt qu'il pouvait ces terreurs nocturnes ligent les plus forts esprits. Il jura qu'il serait soumis et discret, qu'à neuf heures et demie très-précises il se trouverait à son poste, et qu'il veillerait si exactement le mort, que les chauves-souris mêmes n'en approcheraient pas. Il s'en alla faire ses préparatifs. Au bout d'un moment, Lambert Van Moll

Au bout d'un moment, Lambert Van Moll parut, fidèle aussi à présenter son hommage. C'était un avocat auquel toute la ville pré-

sageait de l'avenir.

— S'il est vrai que vous m'aimiez, dit la coquette, je vais en avoir la preuve. Des voisins que vous connaissez et qui sont nos ennemis veulent nous nuire. Pour cela, ils ont placé tont à l'heure un corps mort dans la tombe romaine qui appartient à ma famille. Je veux tout tenter pour faire enlever ce mort; ce qui vous sera facile....

— A moi? interrompit Lambert.

—A vous. Je sais que vous étes au-dessus des vaines frayeurs.

- C'est vrai. Mais vous me donnez là une

commission ridicule.

— Il n'y aura sans doute que des enfants qui garderont le mort cette nuit. Pour les écarter, il ne faut que vous barboullier le visage de noir, vous rendre aussi laid que vous êtes agréable, vous travestir enfin en démon. C'est une commission ridicule, si vous voulez. Mais allez à la tembe, à dix heures précises; enlevez le mort, apportez-le ici, et attendez tout de ma reconnaissance.

Lambert Van Moll, en y réfléchissant, ne trouva pas que ce fût acheter trop cher le cœur de Gertrude; il promit, comme les deux autres, exactitude et discrétion. Il se retira pour s'occuper de ses dispositions.

Sigismond de Vletter vint alors rendre ses devoirs à M. et à Madame Stock ; il souhaita le bonsoir à la jeune fille et causa quelques instants avec elle, en faisant un tour de jardin. L'ayant pris à l'écart, Gertrude, qui avait ses projets, lui proposa à son tour un personnage dans la comédie qu'elle se donnait. Mais Sigismond répondit qu'il était à ses ordres pour les choses sérieuses et non pour les choses absurdes, et que les enfanfillages ne conven**aient qu'aux enfants. Ca**r malgré le ton grave dont elle assaisonnait la fable qu'elle débitait pour lui, il découvrait dessous quelque malice. La coquette le trouva peu complaisant et le laissa. Copendant, à neuf heures bien précises, par une nuit déjà froide, Gilles Collin **arriva à** la tombe romaine. Il s'était muni d'une pe tite lanterne, n'étant pas très-rassuré. Il fit sa ronde autour de la tombe, visita minu tieusement les buissons et tous les lieux en l'on aurait pu s'être caché pour lui jouer quelque tour ; et mai raffermi par le silence et la solitude qui l'entouraient, il souffia pourtant sa lanterne ; puis il se couvrit des pleds à la tête d'un long drap blanc qu'il avait apporté, caché sous ses habits, le fixa autour de son cou et autour de ses reins avec deux servielles, s'élendit de son long au fond de la tembe, et deviut bientôt aussi triste et aussi immobile que le personnage qu'il représentait. Il faisait là d'assez lugubres réflexions dans son suaire.

de la chouette le firent tressaillir. Il souleva le drap qui lui couvrait les yeux; mais il ne 🕏 vit rien, sinon quelques vagues lueurs qui se marquaient à peine dans l'air, du côté de la ville. Bientôt il entendit, dans le silence de la nuit, des pas qui venaient évidemment de son côté. Il se souleva ; des reslets de lumière le frappèrent, et il vit paraître, à peu de distance, un mystérieux fantôme, vêtu d'une longue robe de toile d'argent, avec une ceinture bleue, la tête couronnée d'étoiles sans doute en papier doré, et les épaules chargées de deux pièces de mousseline qui flottaient comme des ailes. Cette apparition tenait à la main un gros slambeau de résine allumé. Le pauvre Gilles, qui n'avait pas prévu un tel incident, se blottit sous son drap, ne sachant comment s'expliquer ce qu'il voyait.

Est-ce un ange? disait-il en lui-même.

Mais l'ange toussa.

- Ce n'est pas un habitant du ciel, repritil à part lui. Si c'est un des gens du sabbat,

me voilà mal placé.

L'ange, de son côté, ne paraissait pas à son aise. Il s'était contenté d'un regard oblique jeté sur le suaire qui enveloppait le mort, et ne se montrait pas très-ardent à le dévisager de près. Tenant sa torche à la main, Wenceslas Stroobant, docilement transformé en ange, parut saire un grand effort pour s'assooir au pied de la tombe; et si le mort n'eût pas été si troublé, il eût pu remarquer que l'ange tremblait, de froid ou d'autre chose. Le rhume, qui s'était manifesté chez le nouveau venu par un petit accès de toux, monta cependant au cerveau. Wenceslas éternua deux fois; et ne pouvant sous sa robe attraper son mouchoir, il se moucha avec une de ses ailes.

- Décidément, pensa le mort, ce n'est pas un ange, et c'est un sorcier. Qui sait s'il n'est pas le maître des cérémonies? il est là, avec sa lumière, pour appeler les autres. Je vais me trouver au milieu du sabbat; et si

le diable y préside, que ferai-je?
Comme il faisait ces réflexions peu agréables, il fut frappé de l'agitation dans laquelle tomba tout à coup l'ange au flambeau. Il semblait observer quelque spectacle effrayant. C'était le troisième personnage qui arrivait.

Ce dernier (Lambert Van Moll) cheminait en costume de spectre sombre. A mesure qu'il s'approchait, la torche l'éclairait par intervalles d'une teinte lugubre. avançait sans paraître trop effarouché ; mais par prudence probablement il venait en zig zag, poussant à droite et à gauche, s'arrétant parfois comme préoccupé d'apercevoir ce qu'il n'attendait pas.

La robe de toile d'argent brillait à la lueur du flambeau; et Lambert ne se rendait pas compte non plus de ce singulier costume.

Comme l'ange, dont les jambes flageolaient, demeurait cloué à sa place, Lambert

Au bout d'un grand quart-d'heure, les cris 7 se décida à tourner la position ; et il arriva à la tombe par l'autre bout.

Sa mise était effroyable; il s'était affublé en démon, coiffé d'une peau de vache munie de ses longues cornes et de ses oreilles pendantes, le visage noirci et tout le bas de la figure caché par une immense barbe de laine rouge. Il tenait à la main une de ces fourches de bois avec lesquelles on fane les foins.

Wenceslas, qui ne le perdait pas de vue, se signala par le plus grand effort de cou-rage qu'il eut produit de sa vie; il s'avança d'un pas brusque, et avec sa torche il fit reculer le spectre. Mais ce mouvement mit le feu à la grande barbe que Lambert s'était accrochée aux oreilles; il l'arracha vivement et se jeta sur l'ange, dont la torche tomba et s'éteignit. Les deux gaillards aussitôt se prirent aux cheveux, élonnés peut-être mutuel-

lement de se trouver palpables.

Le mort cependant, qui avait tout vu et qui commençail à douter que ce fût là une scène de sorciers, prenant alors Wenceslas et Lambert pour un bon et un mauvais ange qui se disputaient sa possession, fut dominé d'une telle épouvante, qu'il s'élança de la tombe avec son suaire et prit la fuite à travers champs. Les deux champions, voyant bondir le mort, furent saisis de la même terreur, et, se lachant par une commotion réciproque, se mirent à courir aussi comme des fous. Les trois amants rentrèrent malades au logis ; et le lendemain tous les trois étaient au lit.

Pour clore l'aventure, Gertrude leur fit . dire qu'ils l'estimaient donc bien peu, pour rechercher sa main par des extravagances, et elle épousa Sigismond.

PHARMACIE, divination employée par les magiciens et enchanteurs, lesquels devinent. . à l'aide du commerce qu'ils ont avec les démons, qu'ils évoquent pour cela au moyen

de fumigations faites sur un réchaud.
PHENIX, grand marquis des enfers. Il paralt sous la forme d'un phénix avec la voix d'un enfant; avant de se montrer à l'exorciste, il rend des sons mélodieux. Il faut au contraire se boucher les oreilles quand on lui commande de prendre la forme humaine. Il répond sur toutes les sciences. C'est un bon poëte, qui satisfait en vers à toutes les demandes. Après mille ans, il espère retourner au septième ordre des trônes. Vingt 16gions lui obéissent (1)

PHENIX. Il y a , dit Hérodote , un oisean sacré qu'on appelle phénix. Je ne l'ai jamais vu qu'en peinture. Il est grand comme un aigle; son plumage est doré et entremêlé de rouge. Il se nourrit d'aromates et vient tous les cinq cents ans en Egypte, chargé du cadavre de son père enveloppé de myrrhe. qu'il enterre dans le temple du Soleil.

Solin dit que le phénix naît en Arabie; que sa gorge est entourée d'aigrelles, son cou brillant comme l'or, son corps pourpre, sa queue mélée d'azur et de rose ; qu'il vit cinq cent quarante ans. Certains historiens lui ont

jusqu'à douze mille neuf cent cinquatre ans de vie.

Clément-le Romain rapporte qu'on e le phénix naît en Arabie, qu'il est dans son espèce, qu'il vit cinq ans; squ'il est près de mourir, il se fait, l'encens, de la myrrhe et d'autres s, un cercueil où il entre à temps , et il y meurt; que sa chair corromduit un ver qui se nourrit de l'hu-: l'animal mort et se revêt de plumes; ite, devenu plus fort, il prend le cerson père et le porte en Egypte, sur u Soleil, à Héliopolis.

que tous ceux qui parlent de cet oiystérieux ne l'ont point vu, et n'en que par our-dire, qui peut être sur récu cinq cents ans? qui peut assu-

l soit seul de son espèce?

Martini rapporte, dans son Histoire ine, qu'au commencement du règne ereur Xao-Hao IV, on vit paraître du soleil, dont les Chinois regardent : comme un heureux présage pour le 2. Sa forme, dit-il, le serait prendre laigle, sans la beauté et la variété lumage. Il ajoute que sa rareté lui re que cet oiseau est le même que le

OMENES. — Une négresse de Car-, dans le nouveau royaume de Greit au monde un enfant tel qu'on n'en : vu; c'était une fille qui naquit en vécut environ six mois. Elle était de blanc et de noir, depuis le soma tête jusqu'aux pieds, avec tant de et de variété, qu'il semblait que ce rage du compas et du pinceau. Sa t couverte de cheveux noirs bouclés, lesquels s'élevait une pyramide de ou, qui du sommet de la tête descenélargissant ses deux lignes latérales, milieu des sourcils, avec tant de lé dans la division des couleurs, que moitiés des sourcils qui servaient aux deux angles de la pyramide, l'un poil blanc et bouclé, au lieu deux autres moitiés, du côté des **étaient d'un** poil noir et crépu. Pour ncore l'espace blanc que sormait la e dans le milieu du front, la nature **placé une ta**che noire qui dominait **du visag**e. Une autre pyramide blanpuyant sur la partie inférieure du evait avec proportion, et, partageant on, venait aboutir au-dessus de la **E**rieure.

s l'extrémité des doigts jusqu'aun poignet, et depuis les pieds jus-moitié des jambes, la jeune fille it avoir des bottines et des gants nal'un noir clair, tirant sur le cendré, arsemées d'un grand nombre de aussi noires que du jais. De l'exinférieure du cou descendait une espèlerine noire sur la poitrine et les

ritiques pensent que le phénix était le symbole sté et de la tempérance chez les païens ; ils quatre apparitions de cet oiseau merveilleux,

épaules; elle se terminait en trois pointes. dont deux étaient placées sur les gros muscles des bras; la troisième, qui était la plus large, sur la poitrine. Les épaules étaient d'un noir clair, tacheté comme celui des pieds et des mains. Les autres parties du corps étaient tachetées de blanc et de noir dans une agréable variété; deux taches noires couvraient les deux genoux.

Toutes les personnes du pays voulurent voir ce phénomène, comblèrent cette petite fille de présents; et on offrit de l'acheter à

grand prix.

L'auteur à qui nous empruntons cette description assure que la mère avait une petite chienne noire et blanche qui ne la quittait jamais, et qu'ayant examiné en détail les taches de sa fille et de la chienne, il y trouva une ressemblance totale, non-seulement par la forme des couleurs, mais encore par rapport aux lieux où les nuances étaient placées. Il en conclut que la vue continuelle de cet animal avait été plus que suffisante pour tracer dans l'imagination de la mère cette variété de teintes et l'imprimer à la fille qu'elle portait dans son sein.

On dit que le peuple anglais est un peuple de philosophes; ce qui n'empêcha pas, en 1726, une femme de Londres d'accoucher, disait-elle, d'un lapereau chaque jour ; le chirurgien qui l'accouchait nommé Saint-André, assurait que rien n'était plus positif, et le peuple philosophe le croyait.

Marguerite Daniel, semme de René Roudeau, du bourg du Plessé, dépendant du marquisat de Blin, devint grosse en 1685, vers la mi-octobre. Elle sentit remuer son enfant le jour de la Chandeleur et entendit le vendredi saint suivant trois cris sortir de son ventre. Depuis, son enfant continua de faire les mêmes cris trois ou quatre fois le jour, à chaque fois quatre, cinq cris, et même jusqu'à huit et neuf fort distincts, semblables à ceux d'un enfant nouvellement né; mais quelquefois avec de tels efforts, qu'on voyait l'estomac de cette femme s'enfler comme si elle eut du étouffer.... Voy. MERVEILLES, PRODIGES, VISIONS, IMAGINA-

TIONS, APPARITIONS, etc.

PHILINNION. Voici nn trait rapporté par Phlégon, et qu'on présume être arrivé à Hypate en Thessalie. Philinnion, fille unique de Démocrate et de Charito, mourut en âge nubile; ses parents inconsulables firent en-terrer avec le corps mort les bijoux et les atours que la jeune fille avait le plus aimés pendant sa vie. Quelque temps après, un jeune seigneur, nommé Machates, vint loger chez Démocrate, qui était son ami. Le soir, comme il était dans sa chambre, Philinnion lui apparaît, lui déclare qu'elle l'aime; ignorant sa mort, il l'épouse en secret. Machates, pour gage de son amour, donne à Philinnion une coupe d'or et se laisse tirer un anneau de fer qu'il avait au doigt. Philinnion, de son côté, lui fait présent de son col-

la première sous le roi Sésostris, la seconde sous Amasis, la troisième sous le troisième des Ptolémées, la quatrième sous Tibère

lier et d'un anneau d'or, et se retire avant le jour. Le lendemain, elle revint à la même heure. Pendant qu'ils étaient ensemble, Charito envoya une vieille servante dans la chambre de Machates pour voir s'il ne lui manquait rien. Cette femme retourna bientôt éperdue vers sa maîtresse et lui annonça que Philinnion était avec Machates. On la traita de visionnaire ; mais comme elle s'obstinait à soutenir ce qu'elle disait, quand le matin fut venu, Charito alla trouver son hôte et lui demanda si la vicille ne l'avait point trompée. Machates avoua qu'elle n'avait pas fait un mensonge, raconta les circonstances de ce qui lui était arrivé, et mon-tra le collier et l'anneau d'or que la mère reconnut pour ceux de sa fille. Cette vue réveilla la douleur de la perte qu'elle avait faite; elle jeta des cris épouvantables et supplia Machates de l'avertir quand sa fille reviendrait, ce qu'il exécuta. Le père et la mère la virent et coururent à elle pour l'embrasser. Mais Philingion, baissant les yeux, leur dit avec une contenance morne:

- Hélas I mon père, et vous, ma mère, vous détruisez ma félicité, en m'empêchant, par votre présence importune, de vivre seu-lement trois jours. Votre curiosité vous sera funeste, car je m'en retourne au séjour de la mort, et vous me pleurerez autant que quand je fus portée en terre pour la pre-mière fois. Mais je vous, avertis que je ne suis pas venue ici sans la volonté des dieux.

Après ces mots, elle retomba morte, et son corps fut exposé sur un lit à la vue de tous ceux de la maison. On alla visiter le tombeau qu'on trouva vide et ne contenant sculement que l'anneau de ser et la coupe que Machales lui avait donnés.

PHILOSOPHIE HERMETIQUE, V. PIERRE

PHILOSOPHALE.

PHILOTANUS, démon d'ordre inférieur, soumis à Bélial.

PHILTRE, breuvage on drogue, dont l'efset prétendu est de donner de l'amour. Les anciens, qui en connaissaient l'usage, invoquaient dans la confection des philtres les divinités infernales. Il y entrait différents animaux, herbes ou matières, tels que le poisson appelé remore, certains os de grenouilles, la pierre astrolte et surtout l'hippomane. Delrio, qui met les philtres au rang des maléfices, ajoute qu'on s'est aussi servi pour les composer de rognures d'ongles, de limailles de métaux, de reptiles, d'intestins de poissons et d'oiseaux, et qu'on y a mêlé quelquesois des fragments d'ornements d'église.

Les philtres s'expliquent comme les poi-

sons par la pharmacie.

L'hippomane est le plus fameux de tous les philtres; c'est un morceau de chair noirâtre et de forme ronde, de la grosseur d'une figue sèche, que le poulain apporte quelquefois sur le front en naissant. Suivant les livres de secrets magiques, ce mystérieux morceau de chair fait naître une passion ardente, quand, étant mis en poudre, il est pris avec le sang de celui qui veut se faire

aimer. Jean-Baptiste Porta détaille au les surprenantes propriétés de l'hippoi il est fâcheux qu'on n'ait jamais pu le ver tel qu'il le décrit, ni au front du p naissant, ni ailleurs. Voy. HIPPOMANE

Les philtres sont en grand nombre ridicules les uns que les autres. Les a les connaissaient autant que nous, e eux on rejetait sur les charmes ma les causes d'une passion violente, un disproportionné, le rapprochement de cœurs entre qui la fortune avait m barrière, ou que les parents ne voi

point unir.

Il y a de certains toniques qui e ment les intestins, causent la démei la mort, et inspirent une ardeur qu prise pour de l'amour. Telles sont les ches cantharides avalées dans un bre Un Lyonnais, voulant se faire aimer femme qui le repoussait, lui sit avale tre de ces insectes pulvérisés dans un de vin du Rhône; il s'attendait à êtr reux, il fut veuf le lendemain. A ces r violents on a donné le nom de pl

Rien n'est plus curieux, dit un cont rain, que la superstition qui en Ecos! side aux moyens employés pour fair tre l'amour ou vaincre la résistance de aimé. Sir John Colquhoun avait épot puis peu de mois lady Lilia Grabar ainée de Jean, quatrième comte de trose, lorsque Lady Catherine, sa swur, vint passer quelque temps ch Bientôt il en devint épris, et, pour l'indifférence qu'elle lui témoignait, recours à un nécromancien habile, qu posa un bouquet sormé de diamants. bis et de saphirs montés en or, et le de la propriété de livrer à la person le donnait le corps et l'âme de celle recevait. Il parait que sir John fit un immédiat de ce talisman. Les chronic cette époque disent qu'il partit ave Catherine pour Londres, après qu criminellement abandonné son époi qu'il fut obligé d'y rester caché pour per à la sentence de mort qui avait é noncée contre lui dans sa patrie.

Mais on comprend très-bien l'effe une femme mondaine et vaniteuse philtre composé de riches diamants.

PHLEGKTON, fleuve d'enfer, qui des torrents de flamme et environi toutes parts la prison des méchants. attribuait les qualités les plus nui Après un cours assez long en sens cou du Cocyte, il se jetait comme lui dai

PHRBNOLOGIE OU CRANOLOGIE, science qui donne les moyens de ju hommes par les protubérances du cré

Nous ne voyons pas, comme quelqu l'ont dit, que la cranologie consacre térialisme, ni qu'elle consolide les fi principes de la fatalité. Nous somme suadés au contraire que les dispe prétendues innées se modifient par l' tion religieuse, surtout par rappor Dans les arts on dit bien que le géné: c'est peut-être vrai en partie it, car il n'y a pas de génie brut oduit des chefs-d'œuvre. Les grands les grands peintres ne sont pournus grands qu'à force de travail. Le dit Buffon, c'est la patience; et Soé vicieux, est devenu homme de

Gall et Spurzheim, les vieux phys n'avaient jeté que des idées vala crânologie, ou crânoscopie, ou gie, qui est l'art de juger les homsoral par la conformation du crâne stubérances. Gall et Spurzheim en système qui, à son apparition, diablic en deux camps, comme c'est es uns admirèrent et applaudirent; doutèrent et firent de l'opposition. i on reconnut des vérités dans les s crânologiques des deux Allee système devint une science ; la légale y recourut; aujourd'hui il naires de crânologie, et peut-être science, dont on avait commencé deviendra un auxiliaire de la pro-

iminelle. soutenu fréquemment que l'âme a dans le cerveau. Dans toute l'é-La création, la masse du cerveau ris augmente en raison de la capaune éducation plus élevée. La gra**our ne** parler ici que matériellelieu jusqu'à l'homme, qui, parmi etres créés, roi de la création, est le du plus haut degré d'ennoblisseà qui Dieu a donné le cerveau le ait et proportionnellement le plus y a dans certains animaux certaisitions innées. Il y a immensément spositions dans l'homme, que peutm'aurait jamais dû comparer à ce us comme lui la raison. L'histoire re plusieurs grands hommes qui, lendre jeunesse, ont eu un penchant yur tel art ou telle science. La plugrands peintres et des poëtes dise sont livrés aux beaux-arts par lination, et sont devenus fameux **pis ma**lgré leurs parents. Ces dispeuvent être développées et peres par l'éducation; mais elle n'en **s le germ**e, car les premiers indices alents commencent à se montrer is emfants ne sont pas encore prose éducation proprement dite.

e règne animal, toutes les espèces inclinations qui leur sont particua cruauté du tigre, l'industrie du l'adresse de l'éléphant, sont dans adividu de ces espèces, sauf queliations accidentelles. L'homme n'est restreint dans une spécialité.

me donc qu'il y a des dispositions is même il existe autant d'organes és et placés les uns près des autres perveau, qui est le mobile des foncérieures de la vie. Ces organes s'exsur la surface du cerveau par des protubérances. Plus ces protubérances sont grandes, plus on doit s'attendre à de grandes dispositions. Ces organes, exprimés à la surface du cerveau, produisent nécessairement des protubérances à la surface extérieure du crâne, enveloppe du cerveau depuis sa première existence dans le sein maternel. Cette thèse au reste n'est applicable qu'aux cerveaux sains en général, les maladies pouvant faire des exceptions. Mais il ne faut pas, comme a fait Gall, l'appliquer aux vertus et aux vices, qui seraient sans mérite si les bosses du crâne les donnaient. Ce serait admettre une fatalité matérielle. S'il est vrai qu'un voleur ait la protubérance du vol, c'est son mauvais penchant qui, peu à peu, a fait croître la protubérance en agissant sur le cerveau. Mais la protubé rance antérieure n'est pas vraie.

Voici une notice rapide de tout ce système: L'instinct de propagation se manifeste par deux éminences placées derrière l'oreille immédiatement au-dessus du cou. Cet organe est plus fortement développé chex

les mâles que chez les femelles.

L'amour des enfants est dans la plus étroite union avec ces organes. Aussi la protubérance qui le donne est-elle placée auprès de celle qui indique l'instinct de la propagation. Elle s'annonce par deux éminences sensibles derrière la tête, au-dessus de la nuque, à l'endroit où se termine la fosse du cou. Elle est plus forte chez les femelles que chez les mâles; et si on compare les crânes des animaux, on le trouvera plus prononcé dans celui du singe que dans tout autre. L'orrane de l'amitié et de la fidélité est placé dans la proximité de colui des enfants; il se présente des deux côtés par deux protubérances arrondies, dirigées vers l'oreille. On le trouve dans les chiens, surtout dans le barbet et le basset. L'organe de l'humeur querelleuse se manifeste de chaque côté par une protubérance demi-globulaire, derrière et au-dessus de l'oreille. On le trouve bien prononcé chez les duellistes. L'organe du meurtre s'annonce de chaque côté par une protubérance placée au-dessus de l'organe de l'humeur querelleuse, en se rapprochant vers les tempes. On le tronve chez les animaux carnivores et chez les assassins. L'organe de la ruse est indiqué de chaque côté par une éminence qui s'élève au-dessus du conduit extérieur de l'ouïe, entre les tempes et l'organe du meurtre. On le rencontre chez les fripons, chez les hypocrites, chez les gens dissimulés. On le voit aussi chez de sages généraux, d'habiles ministres et chez des auteurs de romans ou de comédies, qui conduisent finement les intrigues de leurs fictions. L'organe du vol se manifeste de chaque côté par une protubérance placée au haut de la tempe, de manière à former un triangle avec le coin de l'œil et le bas de l'oreille. On le remarque dans les voleurs et dans quelques animaux. Il est très-prononcé au crâne de la pie. L'organe des arts forme une voûte arrondie à côté de l'os frontal, au-dessous de l'organe du vol ; il est proéminent sur les crânes de Raphaël, de Michel-Ange et de Rubens. L'organe des tons et de la musique s'exprime par une protubérance à chaque angle du front, au-dessous de l'organe des arts. On trouve ces deux protubérances aux crânes du perroquet, de la pivoine, du corbeau et de tous les oiseaux måles chantants ; on ne les rencontre ni chez les oiseaux et les animaux à qui ce sens manque, ni même chez les hommes qui en-tendent la musique avec répugnance. Cet organe est d'une grandeur sensible chez les grands musiciens, tels que Mozart, Gluck, Haydn, Viotti, Boïeldieu, Rossini, Meyerbeer, etc. L'organe de l'éducation se manifeste par une protubérance au bas du front, sur la racine du nez, entre les deux sourcils. Les animaux qui ont le crâne droit, depuis l'occiput jusqu'aux yeux, comme le blaireau, sont incapables d'aucune éducation; et cet organe se développe de plus en plus dans le renard, le levrier, le caniche, l'éléphant et l'orang-outang, dont le crâne approche un peu des têtes humaines mal organisées. L'organe du sens des lieux se manifeste extérieurement par deux protubérances placées audessus de la racine du nez, à l'os intérieur des sourcils. Il indique en général la capacité de concevoir les distances, le penchant pour toutes les sciences et arts où il faut observer, mesurer et établir des rapports d'espace: par exemple, le goût pour la géographie. Tous les voyageurs distingués ont cet organe, comme le prouvent les bustes de Cook, de Colomb et d'autres. On le trouve aussi chez les animaux errants. Les oiseaux de passage l'ont plus ou moins, selon le terme plus ou moins éloigné de leurs migrations. Il est très-sensible au crâne de la cigogne. C'est par la disposition de cet organe que la cigogne retrouve l'endroit où elle s'estarrétée l'année précédente, et que, comme l'hirondelle, elle bâtit tous les ans son nid sur la même cheminée.

L'organe du sens des couleurs forme de chaque côté une protubérance au milieu de l'arc des sourcils, immédiatement à côté du sens des lieux. Lorsqu'il est porté à un haut degré, il forme une voûte particulière. C'est pour cela que les peintres ont toujours le visage plus jovial, plus réjoui, que les autres hommes, parce que leurs sourcils sont plus arqués vers le haut. Cet organe donne la manie des sleurs et le penchant à réjouir l'œil par la diversité des couleurs qu'elles offrent. S'il est lié avec l'organe du sens des lieux, il forme le paysagiste. Il paraît que ce sens manque aux animaux, et que leur sensibilité à l'égard de certaines couleurs ne provient que de l'irritation des yeux. L'organe du sens des nombres est placé également audessus de la cavité des yeux, à côté du sens des couleurs, dans l'angle extérieur de l'os des yeux. Quand il existe à un haut degré, il s'élève vers les tempes un gonssement qui donne à la tête une apparence carrée. Cet organe est fortement exprimé sur un buste de Newton, et en général il est visible chez les grands mathématiciens. Il est ordinairement lié aux têtes des astronomes avec gane du sens des lieux. L'organe de la moire a son siège au-dessus de la partipérieure et postérieure de la cavité des y il presse les yeux en bas et en avant. B coup de comédiens célèbres ont les yeux lants par la disposition de cet organe sens de la méditation se manifeste par un flement du crâne, environ un demi-p sous le bord supérieur du front. On le tr au buste de Socrate et à plusieurs pense L'organe de la sagacité se manifeste pa renssement oblong au milieu du front. l gane de la force de l'esprit se manifeste deux protubérances demi-circulaires. cées au-dessous du renslement de la mé tion et séparées par l'organe de la sage On le trouve dans Lesage, Boileau, Cer tès, etc. L'organe de la bunhomie se mani par une élévation oblongue partant c courbure du front vers le sommet de la au-dessus de l'organe de la sagacité. ( trouve au mouton, au chevreuil et à sicurs races de chiens. L'organe de la vraie ou fausse se manifeste par un p ment au-dessus de l'organe de la bonhe L'organe de l'orgueil et de la fierté se n feste par une protubérance ovale au ha l'occiput. L'organe de l'ambition et de l nité se manifeste par deux protubéra placées au sommet de la tête et séparée: l'organe de la fierté. L'organe de la *pru* se manifeste par deux protubérances pla à côté des protubérances de l'ambition. les angles postérieurs du crâne. Enfin, gane de la constance et de la fermeté se nifeste par une protubérance placée der la tête, au-dessous de l'organe de la fie

Ce système du docteur Gall a eu, co on l'a dit, de nombreux partisans, mi n'a guère eu moins d'ennemis. Quelque: l'ont comparé aux réveries de certains sionomistes, quoiqu'il ait, en apparen moins, un fondement moins chimérique a vu cent fois le grand homme et l'ho ordinaire se ressembler par les traits o sage, et jamais, dit-on, le crâne du gén ressemble à celui de l'idiot. Peut-être le teur Gall a-t-il youlu pousser trop lo doctrine, et on peut s'abuser en donnar règles invariables sur des choses qui ne pas toujours constantes. Un savant d jours a soulenu, contre le sentiment de teur Gall, que les inclinations innées n taient pas dans les protubérances du c puisqu'il dépendrait alors du bon plais sages-femmes de déformer les enfants, les modeler, dès leur naissance, en idic en génies; mais le docteur Gall trouve objection risible, parce que, quand mér ensoncerait le crâne par exemple à u droit où se trouve un organe précieu: organe comprimé se rétablirait peu à p lui-même, et parce que le cerveau rés toute pression extérieure par l'élasticit tendres filets, et qu'aussi long-temps n'a pas été écrasé ou totalement détru fait une répression suffisante. Cepei Blumenbach écrit que les Caraïbes pre

e de leurs enfants avec une certaire ie, et donnent à la tête la forme proce peuple. Les naturalistes placent es qualités de l'esprit, non dans les érances, mais dans la conformation me, et plusieurs prétendent qu'un t ou une pression au crâne de Corvenant de naître en eût pu faire un le. On voit d'ailleurs des gens qui pera raison ou la mémoire par un coup la tête. Au surplus, le docteur Fourle dans sa Médecine légale de voleurs sus, sur le crâne desquels on n'a point rué les protubérances du vol ni celles olie. Ajoutons que le crâne de Naporait de très-mauvaises bosses qui ont trigué les phrénologistes.

i quelques notes d'un compte rendu, A. T., sur une séance de la société logique de Paris, le 22 août 1839.

phrénologie s'annonce comme ayant **at de révéler les pri**ncipes des actions mmes, le secret de leurs vices et de rertus; elle se fonde sur cette vérité, s phénomènes moraux et intellectuels vent se manifester qu'avec certaines ions d'organisation physique; sur cette rérité, que l'absence du cerveau sait tous ces phénomènes. Son intention rechercher à quelles modifications du u se rapportent les nuances immenses telligence. Pour cela elle commence arter l'opinion suivant laquelle le cere serait qu'une masse unique, et par mer le grand principe de la pluralité ganes cérébraux : la doctrine phrénoe a pour créateur le célèbre Gall; elle nsuite propagée par les soins de Spur-Maintenant, harcelée par de noms critiques, plus vivement blessée enpar l'indifférence de beaucoup de samais alimentée aussi par des conversinon éclatantes, au moins assez noms, elle a pour interprète et pour appui été qui tenail aujourd'hui sa troisième : annuelle. Les membres de cette sose dissimulent point que Napoléon et r m'avaient pas de goût pour la phrée: Cuvier trouvait trop frêle la base lifice de Gall, et Napoléon, que le sande l'idéologie a (oujours poursuivi, dans les phrénologues quelque chose a moins effrayant, une secle de grosmatérialistes...

moi qu'il en soit, la phrénologie, par retance même de ses prétentions, par vité des résultats qu'elle produira, si it triompher son système, a droit d'être inée et connue. La publicité doit être ée sur ses travaux; par cela même eurs qu'elle est jusqu'à présent plus cturale que positive, elle parle à l'imaion et excite l'intérêt. Nous allons indirapidement les objets qui ont été traités la séance de jeudi.

il. Casimir Broussais, secrétaire général a société, a pris la parole pour rendre ple des travaux dont elle s'était occupée is un an. Parmi les faits qu'il a cités, nous indiquerons celui d'un individu atteint d'une inflammation viscérale et chez qui l'on remarquait un développement considérable de l'organe cervical des tons. Cet individu se livrait, pendant sa maladie, à des chants d'une force et d'une justesse étonnantes, tandis que, pour toute autre chose, il était dans un état de complète prostration; il ne gardait aucun souvenir d'avoir chanté, et mémble niait.

« Plusieurs têtes moulées en plâtre ont été données à la société; soixante au moins. dont moitié d'une affreuse difformité, ékilent étalées sur le bureau ; la plupart ont été l'objet d'explications et ont servi de justification à la doctrine. Dans la tête de Saint-Amand Bazard, l'un des chess du saint-simonisme, M. Broussais a vu tous les caractères d'un homme d'action : persévérance, intelligence, estime de soi. Le nègre Eustache, mort à l'âge de 60 ans , après avoir obtenu le premier prix de vertu, présente, dans tout le cours de sa vie, la réunion la plus remarquable d'actes de dévouement; l'organe de la bienveillance est plus prononcé chez lui que sur aucun autre crâne observé par les phrénologues; il indique une vraie monomanie de bienveillance, ou, comme on l'a dit à l'Institut, une générosité incorrigible. Chez le fameux Caréme, M. Broussais a reconnu comme très-prononcés les organes de l'idéalité, de l'estime de soi et du désir de l'approbation. Ce même organe de l'idéalité s'est retrouvé chez Maria de Weber, le célèbre compositeur; celui de la persévérance chez l'ingénieux arrangeur Hérold.

« Deux têtes de criminels ont fourni matière à des observations assez curienses. Benoît, exécuté le 30 août 1832, à l'âge de vingt ans, comme assassin de sa mère et de son ami le jeune Formage, était rusé, froid, soupçonneux; il a profité du sommeil de ses deux victimes pour les faire périr ; son cerveau était remarquable par une base trèslarge, indice de la prédominance des passions sur l'intelligence ; chez lui l'organe de la fermeté et celui de la circonspection ont été trouvés énormes. Régez, l'assassin de Ramus, était un spadassin de profession, à ce qu'a dit M. Broussais, et nous le devons croire, quoique le procès devant les assises n'ait rien appris à cet égard : il se battait, il tuait pour de l'argent; il allait provoquer par un soufflet l'homme qu'on lui avait désigné, et son adresse faisait que le nombre de ses victimes égalait celui de ses duels ; il en avait eu huit déjà, c'est-à-dire qu'il avait dėjà commis huil assassinats, quand Ramus disparut. Le lendemain du crime, Régez quitta Paris et gagna la frontière. Là il apprit que son fils était en prison, inquiété, soupçonné: aussitôt il revient pour disculper son fils ; c'est ainsi que la justice a pu le saisir. Quel est l'état de son cerveau? Bienveillance nulle, intelligence écrasée par les masses instinctives, désir d'avoir, ruse, fermeté, circonspection, et quoi encore? Organe de l'amour des ensants très-prononcé.

« Neuf crânes de suicidés ont été examinés

par la spciété phrénologique : celui de Saint-Simon, celui d'un étudiant en médecine; aint-simonien, ceux de trois femmes, et enfin ceux de trois hommes qui se sont tués par défaut volontaire de nourriture. L'un avait déjà plusieurs fois voulu attenter à ses jours : il a repoussé tous les aliments qu'on voulait lui faire prendre de force; après une lutte prolongée de douze jours, il a succombé. Le second, craignant qu'un crime gu'il avait commis ne le sit périr sur l'échaland, endura, pendant soixante-neuf jours, la faim et la soif, et ne mourut qu'après cette agonie de plus de deux mois. Le troisième était un soldat qui fut plus de trente jours à souffrir. Chez ces neuf sujets on a remarqué. comme très-prononcés, les organes de la fermeté, de la destruction, du courage, du désir de l'approbation ; l'amour de la vie et l'espérance étaient presque effacés; cependant l'organe de l'amour de la vie chez l'homme qui a supporté soixante-neuf jours d'angoisses était dans l'état ordinaire : c'est qu'il ne s'était pas tué par désespoir, mais dans la crainte que, s'il était condamné à mort, ses enfants ne fussent privés de sa suc-

« M. Foissac a pris la parole après M. Broussais ; le grogramme annonçait qu'il devait faire une revue phrénologique de divers personnages politiques. En effet, il a successivement entretenu l'assemblée de Casimir Périer, de Lamarque et de Cuyier. Son discours a obtenu des applaudissements, et, comme il s'est distingué par plusieurs aperçus fins et par un style élégant, nous supposons que ces applaudissements étaient de bon aloi. M. Foissac a signalé sur le crâne de Périer l'organe de la philogéniture, dont le développement était en rapport avec le soin qu'il avait toujours pris de l'éducation de ses enfants ; l'organe du courage, celui du désir de l'approbation, celui de la circonspection, étaient assez peu développés; celui de la ruse élait nul.

« La comparaison et la causalité se sont montrées très-proéminentes chez Périer, et nous ne savons trop si cela vient à l'appui du système phrénologique; M. Foissac l'a cru, car il y a vu les indices de l'esprit réfléchi, profond et juste, qui, selon lui, caractérisait l'ancien président du conseil.

« Quant à la vénération qui s'entend surtout des croyances religieuses, M. Foissac s'est appliqué à faire comprendre qu'elle était chez M. Périer un témoignage, sinon de sa dévotion, puisqu'il n'était pas dévot, au moins de son amour de la légalité et de la reyauté, attendu que l'organe de la vénération s'appliquait à ces deux choses terrestres aussi bien qu'à la Divinité elle-même....

« Le crâne de Lamarque a présenté toutes les qualités d'un grand capitaine : courage, circonspection, ruse, fermeté inébranlable, désir de l'approbation. En même temps on y a remarqué l'organe de l'idéalité et du talent politique, indices de sa brillante éloquence; Toujours, a dit M. Foissac, les pareles de Lamarque, député, étaient empreintes des souvenirs du général; à travers les plus p ques discours du législateur, on voys pointe de l'épée de l'homme de guerre.

Quelques assistants trouvèrent que ce couvertes ressemblaient un peu à cert

prophéties faites après coup.

PHYLACTÈRES, préservatifs. Les portaient à leurs manches et à leur be des bandes de parchemin, sur lesquétaient écrits des passages de la loi; ce Notre-Seigneur leur reproche dans saint thieu, chap. xxIII. Leurs descendants vent la même pratique et se persuaden cès bandes ou phylactères sont des amul qui les préservent de tout danger, et su qui les gardent contre l'esprit malin.

Des chrétiens ont fait usage aussi de roles écrites ou gravées, comme de phtères et préservatifs. L'Eglise a toujours damné cet abus. Voy. Amulettes.

PHYLLORHODOMANCIE, divination les feuilles de roses. Les Grecs faisaien quer sur la main une feuille de rose, e geaient par le son du succès de leurs v

PHYSIOGNOMONIE, art de juger les l mes par les traits du visage, ou tales connaître l'intérieur de l'homme par so térieur.

Cette science a eu plus d'ennemis qu partisans; elle ne parait pourtant rid que quand on veut la pousser trop loin. les visages, toutes les formes, tous les créés diffèrent entre eux, non-seulement leurs classes, dans leurs genres, dans l espèces, mais aussi dans leur individu: Pourquoi cette diversité de formes ne se elle pas la conséquence de la diversit caractères, ou pourquoi la diversité des ractères ne serait-elle pas liée à cette di sité de formes? Chaque passion, chaque! chaque qualité prend sa place dans le c de tout être créé ; la colère enfle les mus les muscles enflés sont donc un signe de lère?.... Des yeux pleins de feu, un re aussi prompt que l'éclair et un ésprit 1 pénétrant se retrouvent cent fois ensen Un œil ouvert et serein se rencontre i fois avec un cœur franc et honnête. Pour ne pas chercher à connaître les hommes leur physionomie? On juge tous les jou ciel sur sa physionomie. Un marchand précie ce qu'il achète par son extérieur, sa physionomie...... Tels sont les raiso ments des physionomistes pour prouve sûreté de leur science. Il est vrai, ajou ils, qu'on peut quelquefois s'y tromper; : une exception ne doit pas nuire aux rè

J'ai vu, dit Lavater, un criminel conda à la roue pour avoir assassiné son biei teur, et ce monstre avait le visage ouve gracieux comme l'ange du Guide. Il ne si pas impossible de trouver aux galères têtes de Régulus et des physionomies de tales dans une maison de force. Cependa physionomiste habile distinguera les tri souvent presque imperceptibles, qui ani cent le vice et la dégradation.

Quoi qu'il en soit de la physiognome

ci les principes, tantit raisonnables, forcés; le lecteur saura choisir.

beauté morale est ordinairement en nie avec la beauté physique. (Socrate le et mille autres prouvent le con-) Beaucoup de personnes gagnent à é qu'on apprend à les connaître, quois vous aient déplu au premier aspect. qu'il y ait entre elles et vous quelque de dissonance, puisque, du premier , ce qui devait vous rapprocher ne vous t frappé. Il faut aussi qu'il y ait entre juelque rapport secret, puisque plus ous voyez, plus vous vous convenez. dant faites attention au premier mouit d'instinct que vous inspire une nouliaison. Tout homme dont la figure, a bouche, dont la démarche, dont are est de travers, aura dans sa façon ser, dans son caractère, dans ses produ louche, de l'inconséquence, de la lité, du sophistique, de la fausseté, de e, du caprice, des contradictions, de la rie, une imbécillité dure et froide. MIMIQUE, ECRITURE, etc.

### DE LA TÊTE.

Le est la plus noble partie du corps n, le siège de l'esprit et des facultés ctuelles. (Le docteur Van Helmont les facultés intellectuelles dans l'es-.) Une tête qui est en proportion avec e du corps, qui paraît telle au premier , qui n'est ni trop grande ni trop pemonce un caractère d'esprit plus par-**'on n'en** oserait attendre d'une tête distionnée. Trop volumineuse, elle indiresque toujours la grossièreté; trop elle est un signe de faiblesse. Queloportionnée que soit la tête au corps, encore qu'elle ne soit ni trop arrontrop allongée: plus elle est régulière, elle est parfaite. On peut appeler bien sée celle dont la hauteur perpendicu-prise depuis l'extrémité de l'occiput la pointe du nez, est égale à sa larorizontale. Une tête trop longue anun homme de peu de sens, vain, cuenvieux et crédule. La tête penchée terre est la marque d'un homme sage, nt dans ses entreprises. Une tête qui de tous côtés annonce la présomption, iocrité, le mensonge, un esprit perbger, et un jugement saible.

#### DU VISAGE.

ent diviser le visage en trois parties, première s'étend depuis le front jussourcils; la seconde depuis les sourm'au bas du nez; la troisième depuis fin nez jusqu'à l'extrémité de l'os du 
1. Plus ces trois étages sont symétrilus on peut compter sur la justesse mit et sur la régularité du caractère fral. Quand il s'agit d'un visage dont isation est extrémement forte ou exment délicate, le caractère peut être ié plus facilement par le profil que face. Sans compter que le profil se prête moins à la dissimulation, il offre des lignes plus vigoureusement prononcées, plus précises, plus simples, plus pures; par conséquent la signification en est aisée à saisir; au lieu que souvent les lignes de la face en plein sont assez difficiles à démêler.

Un beau profil suppose toujours l'analogie d'un caractère distingué. Mais on trouve mille profils qui, sans être beaux, peuvent admettre la supériorité du caractère. Un visage charnu annonce une personne timide, enjouée, crédule et présomptueuse. Un homme laborieux a souvent le visage maigre. Un visage qui sue à la moindre agitation annonce un tempérament chaud, un esprit vain et grossier, un penchant à la gourmandise.

#### DES CHEVEUX.

Les cheveux offrent des indices multipliés du tempérament de l'homme, de son énergie, de sa façon de sentir, et aussi de ses facultés spirituelles. Ils n'admettent pas la moindre dissimulation; ils répondent à notre constitution physique, comme les plantes et les fruits répondent au terroir qui les produit. Je suis sûr, dit Lavater, que par l'élasticité des cheveux on pourrait juger de l'élasticité du caractère. Les cheveux longs, plats, disgracieux, n'annoncent rien que d'ordinaire.

Les chevelures d'un jaune doré, ou d'un blond tirant sur le brun, qui reluisent doucement, qui se roulent facilement et agréablement, sont les chevelures nobles (en Suisse,

patrie de Lavater).

Des cheveux noirs, plats, épais et gros dénotent peu d'esprit, mais de l'assiduité et de l'amour de l'ordre. Les cheveux blonds annoncent généralement un tempérament délicat, sanguin-flegmatique. Les cheveux roux caractérisent, dit-on, un homme souverainement bon, ou souverainement méchant. Les cheveux fins marquent la timidité; rudes, ils annoncent le courage (Napoléon les avaitfins, dit-on) : ce signe caractéristique est du nombre de ceux qui sont communs à l'homme et aux animaux. Parmi les quadrupèdes, cerf, le lièvre, la brebis, qui sont au rang des plus timides, se distinguent particulièrement des autres par la douceur de leur poil, tandis que la rudesse de celui du lion et du sanglier répond au courage qui fait leur caractère.

Mais que dire du chat et du tigre, qui ont

le poil fin?

En appliquant ces remarques à l'espèce humaine, les habitants du Nord sont ordinairement très-courageux, et ils ont la chevelure rude; les Orientaux sont beaucoup plus timides, et leurs cheveux sont plus doux.

Les cheveux crépus marquent un homme de dure conception. Ceux qui ont beaucoup de cheveux sur les tempes et sur le front sont grossiers et orgueilleux.

# DE LA BARBE.

Une barbe fournie et bien rangée annonce un homme d'un bon naturel et d'un tempérament raisonnable. Celui qui a la barbe claire et mal disposée tient plus du naturel et des inclinations de la femme que de celles de l'homme. Si la couleur de la barbe diffère de celle des cheveux, elle n'annonce rien de bon. De même, un contraste frappant entre la couleur de la chevelure et la couleur des sourcils peut inspirer quelque défiance.

### DU FRONT.

Le front, de toutes les parties du visage, est la plus importante et la plus caractéristique. Les fronts, vus de profil, peuvent se réduire à trois classes générales. Ils sont ou penchés en arrière, ou perpendiculaires, ou proéminents. Les fronts penchés en arrière indiquent en général de l'imagination, de l'esprit et de la délicatesse. Une perpendicularité complète, depuis les cheveux jusqù'aux sourcils, est le signe d'un manque total d'esprit. Une forme perpendiculaire, qui se voûte insensiblement par le haut, annonce un esprit capable de beaucoup de réflexion, un penseur rassis et profond. Les fronts proéminents appartiennent à des esprits faibles et bornés et qui ne parviendront jamais à une certaine maturité. Plus le front est allongé, plus l'esprit est dépourvu d'énergie et manque de ressort. Plus il est serré, court et compacte, plus le caractèro est concentré, ferme et solide..... Pour qu'un front soit heureux, parfaitement beau et d'une expression qui annonce à la fois la richesse du jugement et la noblesse du caractère, il doit se trouver dans la plus exacte proportion avec le reste du visage. Exempt de toute espèce d'inégalités et de rides permanentes, il doit pourtant en être suscepti-ble. Mais alors il ne se plissera que dans les moments d'une méditation sérieuse, dans un mouvement de douleur ou d'indignation. Il doit reculer par le haut. La couleur de la peau doit en être plus claire que celle des autres parties du visage. Si l'os de l'œil est saillant, c'est le signe d'une aptitude singulière aux travaux de l'esprit, d'une sagacité extraordinaire pour les grandes entreprises. Mais sans cet angle saillant, il y a des têtes excellentes, qui n'en ont que plus de solidité lorsque le bas du front s'affaisse, comme un mur perpendiculaire, sur des sourcils placés horizontalement, et qu'il s'arrondit et se voûte imperceptiblement, des deux côlés, vers les tempes. Les fronts courts, ridés, noueux, irréguliers, enfoncés d'un côté, échancrés, ou qui se plissent toujours différemment, ne sont pas une bonne recommandation, et ne doivent pas inspirer beaucoup de confiance. Les fronts carrés, dont les marges latérales sont encore assez spacieuses, et dont l'os de l'œil est en même temps bien solide, supposent un grand fonds de sagesse et de courage. Tous les physionomistes s'accordent sur ce point. Un front trèsosseux et garni de beaucoup de peau annonce un naturel acariâtre et querelleur. Un front élevé, avec un visage long et pointu vers le menton, est un signe de faiblesse.

Des fronts allongés, avec une peau forter tendue et très-unic, sur lesquels on n'a çoit, même à l'occasion d'une joie peu c mune, aucun pli doucement animé, toujours l'indice d'un caractère froid, se conneux, caustique, opiniatre, fâche rempli de prétentions, rampant et vintif. Un front qui du haut penche en ava s'enfonce vers l'œil est, dans un homme l'indice d'une imbécillité sans ressou Voy. Métoposcopie.

### DES SOURCILS.

Au-dessous du front commence sa l'frontière, le sourcil, arc-en-ciel de paix a sa douceur, arc tendu de la discorde lors exprime le courroux. Des sourcils de ment arqués s'accordent avec la modest la simplicité. Placés en ligne droite et l'zontalement, ils se rapportent à un ca tère mâle et vigoureux. Lorsque leur fe est moitié horizontale et moitié courbés force de l'esprit se trouve réunie à une h ingénue.

Des sourcils rudes et en désordre toujours le signe d'une vivacité intraita mais cette même confusion annonce un modéré, si le poil est fin. Lorsqu'ils épais et compactes, que les poils sont chés parallèlement, et pour ainsi dire au cordeau, ils promettent un jugement et solide, un sens droit et rassis.

Des sourcils qui se joignent passaient un trait de beauté chez les Arabes, ta que les anciens physionomistes y attach: l'idée d'un caractère sournois. La pren de ces deux opinions est fausse, la sec exagérée, car on trouve souvent ces s de sourcils aux physionomies les plus néles et les plus aimables. Les sourcils ces sont une marque infaillible de flegt de faiblesse ; ils diminuent la force et l vacité du caractère dans un homme én que. Anguleux et entrecoupés, les sou dénotent l'activité d'un esprit productif. les sourcils s'approchent des yeux, pl caractère est sérieux, profond et solide. grande distance de l'un à l'autre ann une âme calme et tranquille. Le mouver des sourcils est d'une expression infinie sert principalement à marquer les pass ignobles, l'orgueil, la colère, le dédain homme sourcilleux est un être méprisa souventes fois méprisable.

# DES YEUX.

C'est surtout dans les yeux, dit But que se peignent les images de nos sect agitations, et qu'on peut les reconna L'œil appartient à l'âme plus qu'aucun tre organe; il semble y toucher et part per à tous ses mouvements; il en expiles passions les plus vives et les émotion plus tumultueuses, comme les sentim les plus délicats. Il les rend dans toute force, dans toute leur pureté, tels qu'ils unent de naître; il les transmet par des trapides. Les yeux bleus annoncent plu faiblesse que les yeux bruns ou noire

DU NEZ.

st pas qu'il n'y ait des gens très-énergis avec des yeux bleus ; mais, sur la tota-, les yeux bruns sont l'indice plus ordire d'un esprit mâle ; tout comme le génie, prement dit, s'associe presque toujours yeux d'un jaune tirant sur le brun. Les s colères ont des yeux de différentes cours, rarement bleus, plus souvent bruns verdatres. Les yeux de cette dernière nce sont en quelque sorte un signe distif de vivacité et de courage. On ne voit sque jamais des yeux bleu clair à des sonnes colères. Des yeux qui forment un le allongé, aigu et pointu vers le nez, artiennent à des personnes, ou très-jueuses, ou très-fines. Lorsque la paupière i haut décrit un plein cintre, c'est la mard'un bon naturel et de beaucoup de délisse, quelquesois aussi d'un caractère tie. Quand la paupière se dessine presque i**zontalement sur l'œ**il et coupe diamétraent la prunelle, elle annonce souvent un ame très-adroit, très-rusé; mais il n'est dit pour cela que cette forme de l'œil dése la droiture du cœur. Des yeux trèseds, d'un bleu fort clair, et vus de profil eque transparents, annoncent toujours conception facile, étendue, mais en **ne temps un** caractère extrémement sene, difficile à manier, soupçonneux, jas. susceptible de prévention. De petits noirs, étincelants, sous des sourcils et touffus, qui paraissent s'enfoncer iqu'ils sourient malignement, annoncent la ruse, des aperçus profonds, un esprit strigue et de chicane. Si de pareils yeux sont pas accompagnés d'une bouche morase, ils désignent un esprit froid et pénéat, beaucoup de goût, de l'élégance, de la cision, plus de penchant à l'avarice qu'à générosité. Des yeux grands, ouverts, ne clarté transparente, et dont le feu brille z une mobilité rapide dans des paupières allèles, peu larges et fortement dessinées. missent ces caractères: une pénétration **e, de l'éléganc**e et du goût, un tempéraat colère, de l'orgueil. Des yeux qui lais-A voir la prunelle tout entière, et sous la melle encore plus ou moins de blanc, sont s un état de tension qui n'est pas natu-, **og n'**app**ar**tiennent qu'à ces hommes iniets, passionnés, à moitié fous, jamais à bommes d'un jugement sain, mûr, précis, qui méritent confiance. Certains yeux it très-ouverts, très-luisants, avec des rsionomies fades ; ils annoncent de l'entésent, de la bélise unie à des prétentions. Les gens soupçonneux, emportés, violents, l souvent les yeux enfoncés dans la tête a vue longue et étendue. Le fou, l'étourdi, l souvent les yeux hors de la tête. Le rbe a, en parlant, les paupières penchées le regard en dessous. Les gens fins et rusent contume de tenir un œil et quelques les deux yeux à demi fermés. C'est un ne de faiblesse. En effet, on voit bien ra**nent un homme** bien énergique qui soit ti: notre méliance envers les autres nait pen de confiance que nous avons en nous.

Les anciens avaient raison d'appeler le nez honestamentum faciei. Un beau nez ne s'associe jamais avec un visage difforme. On peut être laid et avoir de beaux yeux; mais un nez régulier exige nécessairement une heureuse analogie des autres traits; aussi voit-on mille beaux yeux contre un seul nez parfait en beauté, et là où il se trouve, il suppose loujours un caractère distingué: Non cuiquam datum est habere nasum.

Voici, d'après les physionomistes, ce qu'il faut pour la conformation d'un nez parfaitement beau : sa longueur doit être égale à celle du front ; il doit y avoir une légère cavité auprès de sa racine. Vue par devant, l'épine du nez doit être large et presque parallèle des deux côtés; mais il saut que cette largeur soit un peu plus sensible vers le milieu. Le bout ou la pomme du nez ne sera ni dure ni charnue. De face, il faut que les ailes du nez se présentent distinctement et que les narines se raccourcissent agréablement audessous. Dans le profii, le bas du nez n'aura d'étendue qu'un tiers de sa hauteur. Vers le haut, il joindra de près l'arc de l'os de l'œil, et sa largeur, du côté de l'œil, doit être au moins d'un demi-pouce. Un nez qui rassemble toutes ces perfections exprime tout ce qui peut s'exprimer. Cependant nombre de gens du plus grand mérite ont le nez difforme; mais il faut différencier aussi l'espèce de mérite qui les distingue. Un petit nez, échancré en profil, n'empêche pas d'être honnête et judicieux, mais ne donne point le génie. Des nez qui se courbent au haut de la racine conviennent à des caractères impérieux, appelés à commander, à opérer de grandes choses, fermes dans leurs projets et ardents à les poursuivre. Les nez perpendiculaires ( c'est-à-dire qui approchent de cette forme, car, dans toutes ses productions, la nature abhorre les lignes complètement droites) tiennent le milieu entre les nez échancrés et les nez arqués; ils supposent une âme qui sait agir et souffrir tranquillement et avec énergie. Un nez dont l'épine est large, n'importe qu'il soit droit ou courbé, annonce toujours des facultés supérieures. Mais cette forme est très-rare. La narine petite est le signe certain d'un esprit timide, incapable de hasarder la moindre entreprise. Lorsque les ailes du nez sont bien dégagées, bien mobiles, elles dénotent une grande délicatesse de sentiment, qui peut dégénérer en sensualité. Où vous ne trouverez pas une petite inclinaison, une espèce d'enfoncement dans lo passage du front au nez, à moins que le nez ne soit fortement recourbé, n'espérez pas découvrir le moindre caractère de grandeur Les hommes, dont le nez penche extrêmement vers la bouche ne sont jamais ni vraiment bons, ni vraiment gais, ni grands, ni nobles: leur pensée s'attache toujours aux choses de la terre; ils sont réserves, froids, insensibles, peu communicatifs; ils out ordinairement l'esprit malin ; ils sout hypocondres ou mélancoliques.Les peuples tartares ont généralement le nez plat et enfoncé; les nègres d'Afrique l'ont camard; les Juifs, pour la plupart, aquilin; les Auglais, cartilagineux et rarement pointu. S'il faut en juger par les tableaux et les portraits, les beaux nez ne sont pas communs parmi les Hollandais. Chez les Italiens, au sontraire, ce trait est distinctif. Enfin, il est absolument caractéristique pour les hommes célèbres de la France et de la Belgique.

#### DES JOUES.

Des joues charnues indiquent l'hamidité du tempérament. Maigres et rétrécies, elles annoncent la sécheresse des humeurs. Le chagrin les creuse; la rudesse et la bétise leur impriment des sillons grossiers; la sagesse, l'expérience et la finesse d'esprit les entrecoupent de traces légères et doucement ondulées. Certains enfoncements, plus ou moins triangulaires, qui se remarquent quelquesois dans les joues, sont le signe infaillible de l'envie ou de la jalousie. Une joue naturellement gracieuse, agitée par un doux tressaillement qui la relève vers les yeux, est le garant d'un cœur sensible. Si, sur la joue qui sourit, on voit se former trois lignes paralièles et circulaires, comptez dans ce caractère sur un fond de folie.

## DES OREILLES.

L'oreille, aussi bien que les autres parties du corps humain, a sa signification déterminée; elle n'admet pas le moindre déguisement; elle a ses convenances et une analogie particulière avec l'individu auquel elle appartient. Quand le bout de l'oreille est dégagé, c'est un bon augure pour les facultés intellectuelles. Les oreilles larges et dépliées annoncent l'effronterie, la vanité, la faiblesse du jugement. Les oreilles grandes et grosses marquent un homme simple, grossier, stupide. Les oreilles trop repliées et entourées d'un bourrelet mal dessiné n'annoncent rien de bon quant à l'esprit et aux talents.

Une oreille moyenne, d'un contour bien arrondi, ni trop épaisse, ni excessivement mince, ne se trouve guère que chez des personnes spirituelles, judicieuses, sages et distinguées.

## DE LA BOUCHE.

La bouche est l'interprète de l'esprit et du cœur; elle réunit, dans son état de repos et dans la variété infinie de ses mouvements, un monde de caractères. Elle est éloquente jusque dans son silence. On remarque un parfait rapport entre les lèvres et le naturel. Qu'elles soient fermes, qu'elles soient molles et mobiles, le caractère est toujours d'une trempe analogue. De grosses lèvres bien prononcées et bien proportionnées, qui présentent des deux côtés la ligne du milieu également bien serpentée et facile à reproduire an dessin, de telles lèvres sont incompatibles avec la bassesse, elles répugnent aussi à la fausseté et à la méchanceté. La lèvre supérieure caractérise le goût. L'orgueil et la co-

lère la courbent; la finesse l'aiguise; la bonté l'arrondit; le libertinage l'énerve et la fiétrit. L'usage de la lèvre inférieure est de lui ser-

vir de support.

Une houche resserrée, dont la fente court en ligne droite, et où le bord des lèvres ne paraît pas, est l'indice certain du sang-froid, d'un esprit appliqué, de l'exactitude et de la propreté, mais aussi de la sécheresse de cœur. Si elle remonte en même temps aux deux extrémités, elle suppose un fond d'affectation et de vanité. Des lèvres rognées inclinent à la timidité et à l'avarice. Une lèvre de dessus, qui déborde un peu, est la marque distinctive de la bonté; non qu'on puisse refuser absolument cette qualité à la lèvre d'en bas qui avance ; mais, dans ce cas, on doit s'attendre plutôt à une froide et sincère bonhomie qu'au sentiment d'une vive tendresse. Une lèvre inférieure, qui se creuse au milieu. n'appartient qu'aux esprits enjoués. Regardez attentivement un homme gai dans le moment où il va produire une saillie, le centre de sa lèvre ne manquera jamais de se baisser et de se creuser un peu. Une bouche bien close, si toutefois elle n'est pas affectée et pointue, annonce le courage; et dans les occasions où il s'agit d'en faire preuve, les personnes mêmes, qui ont l'habitude de tenir la bouche ouverte, la ferment ordinairement. Une bouche béante est plaintive; une bouche fermée souffre avec patience. La bouche, dit le Brun, dans son Traité des passions, est la partie qui, de tout le visage, marque le plus particulièrement les mouvements da cœur. Lorsqu'il se plaint, la bouche s'abaisse par les côtés ; lorsqu'il est content, les coins de la bouche s'élèvent en haut; lorsqu'il a de l'aversion, la bouche se pousse en avant et s'élève par le milieu. Toute bouche qui a deux fois la largeur de Væil est la bouche d'un sol; j'entends la largeur de l'œil prise de son extrémité vers le nez jusqu'au bout intérieur de son orbite, les deux largeurs mesurées sur le même plan. Si la lèvre inférieure, avec les dents, dépasse horizontalement la moitié de la largeur de la bouche vue de profil, comptez, suivant l'indication des autres nuances de physionomie, sur un de ces quatre caractères isolés, ou sur tous les quatre réunis, bêtise, rudesse, avarice, malignité. De trop grandes lèvres, quoique bien proportionnées, annoncent toujours un proportionnées, annoncent toujours un homme peu délicat, sordide ou sensuel, quelquefois même un homme stupide ou méchant. Une bouche, pour ainsi dire, sans lèvres, dont la ligne du milieu est fortement tracée, qui se retire vers le haut, aux deux extrémités, et dont la lèvre supérieure, vue de profil depuis le nez, paraît arquée; une pareille bouche ne se voit guère qu'à des avares rusés, aclifs, industrieux, froids, durs, flatteurs et polis, mais atterrants dans leurs refus. Une petite bouche, étroite, sous de petites narines, et un front elliptique, est toujours peureuse, timide à l'excès, d'une vanité puérile, et s'énonce avec difficulté. S'il se joint à cette bouche de grands yeux. saillants, troubles, un menton osseux, oblong, et surtout si la bouche se tient habituellement ouverte, soyez encore plus sûr de l'imbécillité d'une pareille tête.

#### DES DENTS.

Les dents petites et courtes sont regardées, par les anciens physionomistes, comme **le signe d'une constitution faible. De lon**rues dents sont un indice de timidité. Les dents blanches, propres et bien rangées, qui, au moment où la bouche s'ouvre, paraissent s'avancer sans déborder, et qui ne se montrent pas toujours entièrement à découvert, assoucent dans l'homme fait un esprit doux ei **poli, un cœu**r bon et honnête. Ce n'est pas qu'ou ne puisse avoir un caractère très-estimable avec des dents gâtées, laides ou inégales; mais ce dérangement physique provient, la plupart du temps, de maladie ou de quelque mélange d'imperfection morale. Ceini qui a les dents inégales est envieux. Les deats grosses, larges et fortes, sont la marque fun lempérament fort, et promettent une longue vie, si l'on en croit Áristote.

#### DU MENTON.

Pour être en belle proportion, dit Herder, ke menton ne doit être ni pointu, ni creux, mais uni. Un menton avancé annonce toueurs quelque chose de positif, au lieu que la signification du menton reculé est toujours régative. Souvent le caractère de l'énergie on de la non-énergie de l'individu se manisesse uniquement par le menton. Il y a trois principales sortes de mentons : les mentons **zi reculent, ceux qui, dans le profil, sont** a perpendicularité avec la levre inférieure. et ceux qui débordent la lèvre d'en bas, ou. en d'autres termes, les mentons pointus. Le menton reculé, qu'on pourrait appeler harament le menton séminin, puisqu'ou le retreuve presque à toutes les personnes de l'antre sexe, fait toujours soupçonner quelque côté faible. Les mentons de la seconde dasse inspirent la confiance. Ceux de la troisième dénotent un esprit actif et délié, pourvu qu'ils ne fassent pas anse, car cette forme exagérée conduit ordinairement à la pusilla**imité et à l'ava**rice. Une forte incision au **wiseu du menton semble** indiquer un homme **judicieux, ras**sis et résolu, à moins que ce vait ue soit démenti par d'autres traits convadictoires. Un menton pointu passe ordinairement pour le signe de la ruse. Cepental on trouve cette forme chez les personnes les plus honnétes ; la ruse n'est alors qu'une bolé raffinée.

### DU COU.

Cet entre-deux de la tête et de la poitrine, qui tient de l'une et de l'autre, est significatif comme tout ce qui a rapport à l'homme. Seus connaissons certaines espèces de goitres qui sont le signe infaillible de la stupi-dit, tandis qu'un cou bien proportionné est me recommandation irrécusable pour la sobité du caractère. Le cou long et la tête haute sont quelquefois le signe de l'orgueil et de la vasité. Un cou raisonnablement épais

et un peu court ne s'associe guère à la tête d'un fat ou d'un sot. Ceux qui ont le cou mince, délicat et allongé, sont timides comme le cerf, au sentiment d'Aristote, et ceux qui ont le cou épais et court ont de l'analogie avec le taureau irrité. Mais les analogies sont fausses pour la plupart, dit Lavater, et jetées sur le papier sans que l'esprit d'observation les ait dictées.

#### DES MAINS.

Il y a autant de diversité et de dissemblance entre les formes des mains qu'il y en a entre les physionomies. Deux visages parfaitement ressemblants n'existent nulle part; de même vous ne rencontrerez pas, chez deux personnes différentes, deux mains qui se ressemblent.

Chaque main, dans son état naturel, c'està-dire abstraction faite des accidents extraordinaires, se trouve en parfaite analogie avec les corps dont elle fait partie. Les us, les nerfs, les muscles, le sang et la peau de la main ne sont que la continuation des os, des nerís, des muscles, du sang et de la prau du reste du corps. Le même sang circule dans le cœur, dans la tête et dans la main. La main contribue donc, pour sa part, à faire connaître le caractère de l'individu ; elle est. aussi bien que les autres membres du corps. un objet de physiognomonie, objet d'autant plus significatifet d'autant plus frappant, que la main ne peut pas dissimuler, et que sa mobilité la trahit à chaque instant. Sa position la plus tranquille indique nos dispositions naturelles, ses flexions nos actions et nos passions. Dans tous ses mouvements, elle suit l'impulsion que lui donne le reste du corps. Voy. MAIN.

#### DU CORPS.

Tout le monde sait que des épaules larges. qui descendent insensiblement et qui ne remontent pas en pointes, sont un signe de santé et de force. Des épaules de travers influent ordinairement aussi sur la délicatesse de la complexion; mais on dirait qu'elles favorisent la finesse et l'activité de l'esprit. l'amour de l'exactitude et de l'ordre. Une poitrine large et carrée, ni trop convexe, ni trop concave, suppose toujours des épaules bien constituées, et fournit les mêmes indices. Une poitrine plate, et pour ainsi dire creuse, dénote la faiblesse du tempérament. Un ventre gros et proéminent incline bien plus à la sensualité et à la paresse qu'un ventre plat el rétréci.

On doit attendre plus d'énergie et d'activité, plus de flexibilité d'esprit et de finesse, d'un tempérament sec, que d'un corps surchargé d'embonpoint. Il se trouve cependant des gens d'une taille effilée, qui sont excessivement lents et paresseux; mais alors le caractère de leur indolence reparaît dans le bas du visage. Les gens d'un mérile supérieur ont ordinairement les cuisses maigres. Les pieds plats s'associent rarement avec le génie.

DES RESSEMBLANCES ENTRE L'HOMME ET LES

Quoiqu'il n'y ait aucune ressemblance proprement dite entre l'homme et les animaux, selon la remarque d'Aristote, il peut arriver néanmoins que certains traits du visage humain nous rappellent l'idée de quel-

Porta a été plus loin, puisqu'il a trouvé dans chaque figure humaine la figure d'un animal ou d'un oiseau, et qu'il juge les hommes par le naturel de l'animal dont ils

simulent un peu les traits.

Le singe, le cheval et l'éléphant sont les animaux qui ressemblent le plus à l'espèce humaine, par le contour de leurs profils et de leur face. Les plus belles ressemblances sont celles du cheval, du lion, du chien, de l'éléphant et de l'aigle. Ceux qui ressemblent au singe sont habiles, actifs, adroits, rusés, malins, avares et quelquesois méchants. La ressemblance du cheval donne le courage et la noblesse de l'âme. Un front comme celui de l'éléphant annonce la prudence et l'énergie. Un homme qui, par le nez et le front, ressemblerait au profil du lion, ne serait certainement pas un homme ordinaire (la face du lion porte l'empreinte de l'énergie, du calme et de la force) ; mais il est bien rare que ce caractère puisse se trouver en plein sur une face humaine. La ressemblance du chien annonce la fidélité, la droiture et un grand appétit (1); celle du loup, qui en diffère si peu, dénote un homme violent, dur, lâche, féroce, passionné, traître et sanguinaire; celle du renard indique la petitesse, la faiblesse, la ruse et la violence. La ligne qui partage le museau de l'hyène porte le caractère d'une dureté inexorable. La ressemblance du tigre annonce une férocité gloutonne. Dans les yeux et le music du tigre, quelle expression de persidie! La ligne que forme la bouche du lynx et du tigre est l'expression de la cruauté. Le chat : hypocrisie, atlention et friandise. Les chats sont des tigres en petit, apprivoisés par une éducation domestique. La ressemblance de l'ours indique la fureur, le pouvoir de déchirer, une humeur misanthrope (2); celle du sanglier ou du cochon annonés un naturel lourd, vorace et brutal. Le blaireau est ignoble, méfiant et glouton. Le bœuf est patient, opiniatre, pesant, d'un appétit grossier. La ligne que forme la bouche de la vache et du bœuf est l'expression de l'insouciance, de la stupidité et de l'entêtement. Le cerf et la biche : timidité craintive, agilité, attention, douce et paisible innocence. La ressem-

blance de l'aigle annonce une force rieuse; son œil étincelant a tout le l'éclair. Le vautour a plus de souple en même temps quelque chose de moi ble. Le hibou est plus faible, plus timi le vautour. Le perroquet : affectat force, aigreur et babil, etc. Toutes ce tes de ressemblances varient à l'infini elles sont difficiles à trouver.

Tels sont les principes de physiog nie, d'après Aristote, Albert le Porta, etc., mais principalement d'api vater, qui a le plus écrit sur cette m et qui du moins a mis quelquesois un de bon sens dans ses essais. Il par sagesse lorsqu'il traite des mouveme corps et du visage, des gestes et des mobiles, qui expriment, sur la fig l'homme, ce qu'il sent intérieuremen moment où il le sent. Mais combien il vague aussi lorsqu'il veut décidémen ver du génie dans la main! Il juge le mes avec une injustice extrême.

Tant que la physiognomonie appre l'homme à connaître la dignité de l'ét Dieu lui a donné, cette science, quoic grande partie hasardeuse, méritera tant quelques éloges, puisqu'elle au but utile et louable. Mais lorsqu'ell qu'une personne constituée de telle se vicieuse de sa nature; qu'il faut la s'en défier; que, quoique cette person sente un extérieur séduisant et un ai de bonté et de candeur, il faut toujour ter, parce que son naturel est affreu son visage l'annonce et que le signe certain, immuable, la physiognomoni une science abominable, qui établit I lisme.

On a vu des gens assez infatués d science pour se donner les défauts qu visage portait nécessairement, et deve cieux, en quelque sorte, parce que l lité de leur physionomie les y condai semblables à ceux-là qui abandonna vertu parce que la fatalité de leur ét empêchait d'être vertueux.

Les pensées suivantes, publiées Journal de Santé, sont extraites d'u traité de la Physiognomonie, par M.

don:

douleur physique, les souffr donnent souvent à la physionomie un pression analogue à celle du génie. une femme du peuple, affectée d'an c qui ressemblait parfaitement à mada Staël quant à l'expression profonde de l sionomie. Je dis la même chose des pa

(1) Dans la Physiognomonie de Porta, Platon ressemble à un chien de chasse.

n'ont cessé de saccager et de renverser. Il va p il prétend qu'on peut reconnaître par la mimiq physiognomonie les individus destructifs. « L'espl tructive, dit il, a sa forme de tête particulière, co dinairement et étroite du haut, quelquefois mem née en pain de sucre, mais toujours remarquable très-grand développement du crâne vers les ore qui lui donne l'apparence d'une poire. » Voilà qui plaisanterie ; une tête au contraire qui a la t d'un pain de sucre renversé ou d'un navet dénote conservatrice.....

rect. Pour être conséquent en langage, l'auteur aurait dû dire : l'espèce destructrice. Destructif non plus ne s'applique pas rigoureusement aux êtres animés; et nous le sommes, nous que M. Dumesnil, détracteur du présent, juge en dernier ressort espèce destructive. Ce sont les anciens qui conservaient, si on veut l'en croire, eux qui

ariées, des violents chagrins, des latide l'esprit et de l'abus des jouissances : æ qui remue vivement notre âme, tout ui porte coup à la sensibilité, a des à peu près semblables sur la figure.

grosse tête annonce de l'imagination nstant, de la pesanteur par habitude, enthousiasme par éclairs, beaucoup de ité et souvent du génie. Un front étroit ue de la vivacité; un front roud, de la

aque homme a beaucoup de peine à se une juste idée de ses propres traits; emmes elles-mêmes n'y parviennent rès-difficilement. Cela vient de ce qu'on sut voir les mouvements des yeux par la physionomie reçoit sa principale exsion.

peut, jusqu'à un certain point, jue la respiration d'une personne d'après style, d'après la coupe de ses phrases ponctuation. Assurément J.-J. Rousne ponctuait pas comme Voltaire, ni net comme Fénelon. Quand je dis qu'on à l'aide du style, apprécier la respirad'un individu, c'est dire qu'on peut juger des passions qui l'agitent, de ation qu'il éprouve; car les vives penent pour effet de remuer le cœur, et les tations du cœur accélèrent la respin et rendent la voix tremblante. Voilà vient le pouvoir qu'une voix émue est ars sure d'exercer sur nous : elle attire ation, elle indique un orateur ou in-, on timide, ou consciencioux. Les orafroids et médiocres simulent cette émovraie, qui vient du cœur, à l'aide de ation oscillatoire et saccadée des bras. même émotion morale qui hâte la resion, qui fait palpiter le cœur et rend la tremblante, rend de même tous les rements du corps vacillants et incer-, tant que dure l'inspiration morale, et **sefois mêm**e longtemps après que l'aion de l'esprit a cessé. Voilà pourquoi **iture de nos grand**s écrivains est géné neat si illisible; et comme il est écrit tenjours l'incapacité singera jusqu'aux sts inséparables du vrai mérite, voilà quoi beaucoup d'hommes médiocres se crus engagés d'honneur à graver en stères indéchissrables les stériles penqu'une verve engourdie leur suggérait. extrême laideur est presque toujours un d'esclavage, de souffrances morales ou ders travaux. Il est certain que l'oisi-**, qu'une d**ouce incurie sont favorables à leasté corporelle : il y avait donc plus vai qu'on ne pense dans ce titre de genme dont on gratifiait jadis tout heus friedant.

In'est pas d'homme peut-être qui ne conle très - volontiers à échanger, à son it et selon son goût, quelque trait de sa plenemie, une partie quelconque de sou ple. On n'est jamais aussi complétement lait de sa figure que de son esprit. Jucombien la perfection corporelle doit le rare chez les peuples actuels de l'Europe, pnisque la Vénus de Tornwalsden lui a nécessité trente différents modèles! J'observe toutefois que la démoralisation des villes capitales, mais surtout les bienfaits récents de la vaccine, sont des causes qui doivent puissamment seconder le génie des peintres et des sculpteurs de nos jours.

Un homme qui a le malheur de loucher, doit se montrer heaucoup plus réservé qu'un autre dans ses actions et ses discours; car la malignité humaine est naturellement disposée à augurer mal de la symétrie de tout édifice dont les issues sont désordonnées.

De profondes rides aux côtés de la bouche font conjecturer qu'on est ou moqueur, ou naturellement gai, ou soumis aux caprices d'un maître mauvais plaisant.

Le rire (je ne parle pas du sourire) est un caractère d'ineptie plutôt que d'intelligence: les hommes supérieurs sont généralement graves. L'habitude des grandes pensées rend presque toujours indifférent aux petites choses qui sont en possession d'exciter le rire.

Plus sont profondes celles des rides qui dépendent des muscles, et plus il est pormis de croire à une longue vie, à une santé durable. En effet, l'énergie des muscles indique toujours une heureuse organisation, des fonctions régulières. Voilà sur quel principe vrai l'art de la chiromancie est fondé: s'il ne conduit si souvent qu'à des mensonges, cela vient de ce qu'on lui fait dire autre chose que ce qu'il dit en effet...

Terminons ce long article par une anec-

Louis XIV était si persuadé du talent que la Chambre, médecin et académicien français, s'attribuait de juger, sur la seule physionomie des gens, quel était non-seulement leur caractère, mais encore à quelle place et à quels emplois chacun d'eux pouvait être propre, que ce prince ne se déterminait, soit en bien, soit en mal, sur les choix qu'il avait à faire qu'après avoir consulté

Si je meurs avant Sa Majesté, disait la Chambre, elle court grand risque de faire à l'avenir beaucoup de mauvais choix.

ce singulier oracle.

La Chambre mourut en effet avant le roi, et sa prédiction parut plus d'une fois justissée.

Ce médecin a laissé des ouvrages dont le genre dénote assez le penchant qu'il avait à étudier les physionomies.

Plaches, prêtres idolâtres de la côte de Cumana en Amérique. Pour être admis dans leur ordre, il faut passer par une espèce de noviciat qui consiste à errer deux ans dans les forêts. Ils persuadent au peuple qu'ils reçoivent là des instructions de certains esprits qui prennent une forme humaine pour leur enseigner leurs devoirs et les dogmes de leur religion. Ils disent que le soleil et la lune sont le mari et la femme. Pendant les éclipses, les femmes se tirent du sang et s'égratignent les bras, parce qu'elles eroient la lune en querelle avec son mari.

Les Piaches donnent un talisman en lor-

me de X comme préservatif contre les fantômes. Ils se mélent de prédire, et il s'est trouvé des Espagnois assez crédules pour ajoater foi à leurs prédictions. Ils disent que

les échos sont les voix des trépassés.

PICARD (MATHURIN), directeur d'un couvent de Louviers, qui fut accusé d'être sorcier et d'avoir conduit au sabbat Madeleine Bavan, tourière de ce couvent. Comme il était mort lorsqu'on arrêta Madeleine, et qu'on lui fit son procès, où il fut condamné ainsi qu'elle, son corps fut délivré à l'exécuteur des sentences criminelles, trainé sur des claies par les rues et lieux publics, puis conduit en la place du Vieux-Marché; là brulé et les cendres jetées au vent, 1647.

PICATRIX, médecin ou charlatan arabe, qui vivait en Espagne vers le xni aiècle. Il se livra de bonne heure à l'astrologie, et se rendit si recommandable dans cette science. que ses écrits devinrent célèbres parmi les amateurs des sciences occultes. On dit qu'Agrippa. étant allé en Espagne, eut connaissance de ses ouvrages, et y prit beaucoup d'idées creuses, notamment dans le traité que Picatrix avait laissé De la philosophie

occulte.

PIC DE LA MIRANDOLE (JEAN), l'un des hommes les plus célèbres par la précocité et l'étendue de son savoir, né le 24 février 1463. Il avait une mémoire prodigieuse et un esprit très-pénétrant. Cependant un imposteur l'abusa en lui faisant voir soixante manuscrits qu'il assurait avoir été composés par l'ordre d'Estiras, et qui ne contenaient que les plus ridicules réveries cabalistiques. L'obstination qu'il mit à les lire lui fit perdre un temps plus précieux que l'argent qu'il en avait donné et le remplit d'idées chimériques dout il ne fut jamais entièrement désabusé. Il mourat en 1494. On a recueilli de ses ouvrages, des Conclusions philosophiques de cabale et de théologie, Rome, Silbert, in-fol., extrêmement rare; c'est là le seul mérite de ce livre. Car, de l'aveu même de Tiraboschi, on ne peut que gémir, en le parcourant, de voir qu'un si beau génie, un esprit si étendu et si laborieux, se soit occupé de questions si frivoles. On a dit qu'il avait un démon familier.

PICHACHA, nom collectif des esprits fol-

lets chez les Indiens.

PICOLLUS, démon révéré par les anciens habitants de la Prusse, qui lui consacraient la tête d'un homme mort et brûlaient du suif en son honneur. Ce démon se faisait voir aux derniers jours des personnages importants. Si on ne l'apaisait pas, il se présentait une seconde (ois ; et lorsqu'on lui donnait la peine de paraître une troisième, on ne pouvait plus l'adoucir que par l'effusion du sang humain.

Lorsque Picollus était.content, on l'entendait rire dans son temple; car il avait un

temple.

PIR, oiseau de mauvais augure. En Bretagne, les tailleurs sont les entremetteurs des mariages; ils se font nommer, dat tion, basvanals; ces basvanals, p dans leurs demandes, pertent u et un bas bleu, et ils rentrent ch yoient une pie, qu'ils regardent funeste présage (1).

M. Berbiguier dit que la pie t on a fait un mélodrame, était un

PIED. Les Romains distingués a leur vestibulo un esclave qui av visiteurs d'entrer du pied droit. mauvais augure d'entrer du p chez les dieux et chez les grands du pied gauche lorsqu'on était c ou dans le chagrin (2). Les anc pour règle de religion de constru bre impair les dégrés des templ résultait qu'après les avoir mon trait nécessairement dans l'édi ces degrés conduisaient par le pi que les païens regardaient comr essentiel et d'un augure auss que le contraire eût été funeste.

PIED FOURCHU. Le diable a t pied fourchu quand il se monti

d'homme.

PIBRRE A SOUHAITS. Voy. A PIERRE D'AIGLE, ainsi non qu'on a supposé qu'elle se trouv nids d'aigle. Dioscoride dit que sert à découvrir les voleurs. Mattl que les aigles vont chercher ( jusqu'aux Indes pour faire éclor lement leurs petits. C'est là-des cru qu'elle accélérait les acco Voyez à leur nom les autres r cieuses. Voy. aussi Rugnen et Sa

PIERRE DU DIABLE. Il y a da de Schellenen, en Suisse, des fr rocher de beau granit, qu'on pierre du Diable. Dans un demêle entre les gens du pays et le dis ci l'apporta là pour renverser i qu'il avait eu, quelque temps a la complaisance de leur construit

PIERRE PHILOSOPHALE. la pierre philosophale comme ui Un mépris si mal raisonné, dls losophes hermétiques, est un el jugement de Dieu, qui ne perme secret si précieux soit connu de et des ignorants. La science de la losophale ou la philosophie herr partio de la cabale, et ne s'ensei bouche à bouche. Les alchimis une soule de noms à la pierre phi c'est la fille du grand secret, le si père, la lune est sa mère, le ve tée dans son ventre, etc.

Le secret plus ou moins chin faire de l'or a été en vogue par nois longtemps avant qu'on en el mières notions en Europe. Ils pa leurs livres, en termes magiques, mence d'or et de la poudre de pro promettent de tirer de leurs crei seulement de l'or, mais encore

que et universel qui procure à ceux prennent une espèce d'immortalité. ime, qui vivait au commencement du de, est un des premiers parmi nous ient écrit sur l'art de faire de l'or 'argent , ou la manière de fabriquer la philosophale. Cette pierre est une e ou une liqueur formée de divers méin fusion sous une constellation fa-

non remarque que les anciens ne conient pas l'alchimie. Cependant on voit 'line que l'empereur Caligula entreprit re de l'or avec une préparation d'aret qu'il abandonna son projet, parce s dépenses l'emportaient sur le profit. partisans de cette science prétendent s Egyptiens en connaissaient tous les res. Cette précieuse pierre philosoqu'on appelle aussi élixir universel, i soleil, poudre de projection, qu'on cherchée, et que sans doute on n'a pu découvrir (1), procurerait à celui rait le bonhour de la posséder des ses incompréhensibles, une santé rs florissante, une vie exempte de ies sortes de maladies, et même, au sentile plus d'un cabaliste, l'immortalité... rouverait rien qui pût lui résister, et sur la terre le plus glorieux, le plus nt, le plus riche, et le plus heureux ortels ; il convertirait a son gré tout el jouirait de tous les agréments. L'em-Rodolphe n'avait rien plus à cœur que recherche. Le roi d'Espagne Phil employa, dit-on, de grandes somfaire travailler les chimistes aux conas des métaux. Tous ceux qui ont é sur leurs traces n'ont pas eu de succès. Quelques-uns donnent cette comme le véritable secret de faire **e hermétique : Mettez dans une fiole** re fort, au feu de sable, de l'élixir **ée, avec d**u baume de mercure et une le pesanteur du plus pur or de vie ou ité d'or, et la calcination qui restera id de la fiole se multipliera ceut mille **de si l'on** ne sait comment se procurer ixir d'aristée et du baume de mercure, ut implorer les esprits cabalistiques, tme, si on l'aime mieux, le démon , dont nous avons parlé.

a dit aussi que saint Jean l'évangéliste enseigné le secret de faire de l'or; et on chantait autrefois, dans quelglises, une hymne en son honneur, où muve une allégorie que les alchimistes

ignent :

Inexhaustam fert thesaurum Qui de virgis facit aurum, Gemmas de lapidibus.

stres disent que, pour faire le grand ;, il faut de l'or, du plomb, du fer, de noise, du vitriol, du sublimé, de l'ar-, **da fartre, du mercure**, de l'**eau,** de re et de l'air, auxquels on joint un œuf

oyez pourtant Raymond Lulle, quant à ce qui conraté de chimie philosophique et bermétique, enride coq, du crachat, de l'urine et des excréments humains. Aussi un philosophe a dit avec raison que la pierre philosophale était une salade, et qu'il y fallait du sel, de l'huile et du vinaigre.

Nous donnerons une plus ample idée de la matière et du raisonnement des adeptes, en présentant au lecteur quelques passages du Traité de chimie philosophique et hermé-

tique publié à Paris en 1725 (2).

« Au commencement, dit l'auteur, les sages, avant bien considéré, ont reconnu que l'or engendre l'or et l'argent, et qu'ils peuvent se multiplier dans leurs espèces.

« Les anciens philosophes, travaillant par la voie sèche, ont rendu une partie de leur or volatil, et l'ont réduit en sublimé blanc comme neige et luisant comme cristal; ils ont converti l'autre partie en sel fixe ; et de la conjonction du volatil avec le fixe, ils

ont fait leur élixir.

« Les philosophes modernes ont extrait do l'intérieur du mercure un esprit igné, minéral, végétal et multiplicatif, dans la concavité humide duquel est caché le mercure primitif ou quintessence universelle. Par le moyen de cet esprit, ils ont attiré la semence spirituelle contenue en l'or; et par cette voie, qu'ils ont appelée voie humide, leur soufre et leur mercure ont été faits : c'est le mercure des philosophes, qui u'est pas solide comme le métal, ni mou comme le vifargent, mais entre les deux. Ils ont tenu longtemps ce secret caché, parce que c'est le commencement, le milieu et la sin de l'œuvre ; nous l'allons découvrir pour le bien de tous. Il faut donc, pour saire l'œuvre : le purger le mercure avec du sel et du vinaigre (salade), 2 le sublimer avec du vitriol et du salpétre; 3° le dissoudre dans l'eauforte; 4. le sublimer derechef; 3. le calciner et le fixer; 6' en dissoudre une partie par défaillance à la cave, où il se résoudra en liqueur ou huile (salade); 7° distiller cette liqueur pour en séparer l'eau spirituelle, l'air et le feu; 8 mettre de ce corps mercuriel calciné et fixé dans l'eau spirituelle ou esprit liquide mercuriel distillé; 9 les putrésier ensemble jusqu'à la noirceur; puis il s'élèvera en superficie de l'esprit un soufre blanc non odorant, qui est aussi appelé sel ammoniac; 10º dissoudre ce sel ammoniac dans l'esprit mercuriel liquide, puis le distiller jusqu'à ce que tout passe en liqueur, et alors sera fait le vinaigre des sages ; 11° cela parachevé, il faudra passer de l'or à l'antimoine par trois fois, et après le réduire en chaux; 12 mettre cette chaux d'or dans ce vinaigre très-aigre, les laisser putrésier ; et en super-ficie du vinaigre, il s'élèvera une terre feuillée de la couleur des perles orientales; il faut sublimer de nouveau jusqu'à ce que cette terre soit très-pure; alors vous aurez fait la première opération du grand œuvre.

« Pour le second travail, prenez, au nom de Dieu, une part de cette chaux d'or et deux

chi des opérations les plus curieuses de l'art, sans nom d'auteur. Paris, 1735, in-12, avec approbation aignée Audry, docteur en médécine, et privilège du roi.

parts de l'eau spirituelle chargée de son sel ammoniac; mettez cette noble confection dans un vase de cristal de la forme d'un œuf, scellez le tout du sceau d'Hermès; entretenez un feu doux et continuel, l'eau ignée dissoudra peu à peu la chaux d'or; il se formera une liqueur qui est l'eau des sages et leur vrai chaos, contenant les qualités élémentaires, chaud, sec, froid et humide. Laissez putréfier cette composition jusqu'à ce qu'elle devienne noire: cette noirceur, qui est appelée la tête de corbeau et le saturne des sages, fait connaître à l'artiste qu'il est en bon chemin. Mais pour ôter cette noirceur, puante, qu'on appelle aussi terre noire, il faut faire bouillir de nouveau, jusqu'à ce que le vase ne présente plus qu'une substance blanche comme la neige. Ce degré de l'œuvre s'appelle le cygne. Il faut enfin fixer par le feu cette liqueur blanche qui se calcine et se divise en deux parts, l'une blanche pour l'argent, l'autre rouge pour l'or; alors vous aurez accompli les travaux et vous posséderez la pierre philosophale.

« Dans les diverses opérations, on peut tirer divers produits : d'abord le lion vert, qui est un liquide épais, qu'on nomme aussi l'azot. et qui fait sortir l'or caché dans les matières ignobles; le lion rouge, qui convertit les métaux en or: c'est une poudre d'un rouge vis: la tête de corbeau dite encore la voile noire du navire de Thésée, dépôt noir qui précède le lion vert et dont l'apparition, au bout de quarante jours, promet le succès de l'œuvre: il sert à la décomposition et putréfaction des objets dont on veut tirer l'or: la poudre blanche qui transmue les métaux blancs en argent fin; l'élixir au rouge, avec lequel on fait de l'or et on guérit toutes les plaies; l'élixir au blanc, avec lequel on fait de l'argent et on se procure une vie extrêmement longue : on l'appelle aussi la fille blan-che des philosophes. Toutes ces variétés de la pierre pilosophale végètent et se multiplient... »

Le reste du livre est sur le même ton. Il contient tous les secrets de l'alchimie. Voy. BAUME UNIVERSEL, ELIXIR DE VIE, OR POTABLE, etc.

Les adeptes prétendent que Dieu enseigna l'alchimie à Adam, qui en apprit le secret à Enoch, duquel il descendit par degrés à Abraham, à Moïse, à Job, qui multiplia ses biens au septuple par le moyen de la pierre philosophale, à Paracelse, et surtout à Nicolas Flamel. Ils citent avec respect des livres de philosophie hermétique qu'ils attribuent à Marie, sœur de Moïse, à Hermès Trismégiste, à Démocrite, à Aristote, à saint Thomas d'Aquin, etc. La botte de Pandore, la toison d'or de Jason, le caillou de Sisyphe, la cuisse d'or de Pythagore, ne sont, selon eux, que le grand œuvre (1). Ils trouvent tous leurs mystères dans la Genèse, dans l'Apocalypse surtout, dont ils font un poème à la louange de l'alchimie; dans l'Odyssée, dans les Métamorphoses d'Ovide. Les dra-

gons qui veillent, les taureaux qui souffient du feu, sont des emblèmes des travaux hermétiques.

Gobineau de Montluisant, gentilhomme chartrain, a même donné une explication extravagante des figures bizarres qui ornent la façade de Notre-Dame de Paris; il y voyait une histoire complète de la pierre philosophale. Le Père éternel étendant les bras, et tenant un ange dans chacune de ses mains, annonce assez, dit-il, la perfection de l'œuvre achevée.

D'autres assurent qu'on ne peut posséder le grand secret que par le secours de la magie; ils nomment démon barbu le démon qui se charge de l'enseigner; c'est, disent-ils, un très-vieux démon.

On trouve à l'appui de cette opinion, dans plusieurs livres de conjurations magiques, des formules qui évoquent les démons hermétiques. Cédrénus, qui donnait dans cette croyance, raconte qu'un alchimiste présenta à l'empereur Anastase, comme l'ouvrage de son art, un frein d'or et de pierreries pour son cheval L'empereur accepta le présent et fit mettre l'alchimiste dans une prison où il mourut; après quoi le frein devint d'or, et on reconnut que l'or des alchimistes n'était qu'un prestige du diable. Beaucoup d'anecdotes prouvent que ce n'est qu'une friponnerie ordinaire.

Un rose-croix, passant à Sedan, donna à Henri le, prince de Bouillou, le secret de faire de l'or, qui consistait à faire fondre dans un creuset un grain d'une poudre rouge qu'il lui remit, avec quelques onces de litharge. Le prince fit l'opération devant le charlatan, et tira trois onces d'or pour trois grains de cette poudre; il fut encore plus ravi qu'étonné; et l'adepte, pour achever de le séduire, lui fit présent de toute sa poudre transmutante. Il y en avait trois cent. mille grains. Le prince crut posséder trois cent mille onces d'or. Le philosophe était pressé de partir; il allait à Venise tenir la grande assemblée des philosophes hermétiques; il ne lui restait plus rien, mais il ne demandait que vingt mille écus; le duc de Bouillon les lui donna et le renvoya aves honneur. Comme en arrivant à Sedan le charlatan avait fait acheter toute la litharge qui se trouvait chez les apothicaires de cette ville, et l'avait fait revendre ensuite chargée de quelques onces d'or, quand cette litharge fut épuisée, le prince ne fit plus d'or, ne vit e plus le rose-croix et en sut pour ses vingt mille écus.

Jérémie Médérus, cité par Delrio (2), raconte un tour absolument semblable qu'us autre adepte joua au marquis Ernest de Bade.

Tous les souverains s'occupaient autrefois de la pierre philosophale; la fameuse Elisabeth la chercha longtemps. Jean Gauthier, baron de Plumerolles, se vantait de savoir faire de l'or; Charles IX, trompé par ses promesses, lui fit donner cent vingt mille livres, et l'adepte se mit à l'ouvrage. Mais après

· travaillé huit jours, il se sauva avec ent du monarque. On courut à sa pour-. on l'attrapa et il fut pendu: mauvaise

nême pour un alchimiste.

1616, la reine Marie de Médicis donna i de Crusembourg vingt mille écus pour siller dans la Bastille à saire de l'or. Il da au bout de trois mois avec les vingt · écus, et ne reparul plus en France. pape Léon X fut moins dupe. Un homme

e vantait de posséder le secret de la

e philosophale lui demandait une réense. Le protecteur des arts le pria de air le lendemain, et il lui fit donner un d sac, en lui disant que puisqu'il savait de l'or il lui offrait de quoi le con-(1). Mais il y eut des alchimistes plus L'empereur Rodolphe II, ayant en-1 parler d'un chimiste franc-comtois assait pour être certainement un adepte voya un homme de confiance pour l'enrà venir le trouver à Prague. Le comionnaire n'épargna ni persuasion, ni sesse pour s'acquitter de sa commis-: mais le Franc-Comtois fut inébran-, et se tint constamment à cette réponse : : suis adepte ou je ne le suis pas ; si je is, je n'ai pas besoin de l'empereur, et ne le suis pas, l'empereur n'a que faire

alchimiste anglais vint un jour rendre e au peintre Rubens, auquel il proposa irlager avec lui les trésors du grand e, s'il voulait construire un laboratoire yer quelques petits frais. Rubens, après · écouté patiemment les extravagances uffleur, le mena dans son atelier : Vous venu, lui dit-il, vingt ans trop lard, car is ce temps j'ai trouvé la pierre philo-

ale avec cette palette et ces pinceaux.
roi d'Angleterre, Henri VI, fut réduit tel degré de besoin, qu'au rapport Ayn (dans ses Numismata) il chercha à lir ses coffres avec le secours de l'alie. L'enregistrement de ce singulier t contient les protestations les plus so-:lles et les plus sérieuses de l'existence s vertus de la pierre philosophale, avec acouragements à ceux qui s'en occupe-Il annule et condamne toutes les prohiis antérieures. Aussilôt que cette paroyale fut publiée, il y eut tant de gens engagèrent à faire de l'or, selon l'attente i, que l'année suivante Henri VI publia itre édit dans lequel il annonçait que re était prochaine où, par le moyen de erre philosophale, il allait payer les i de l'Btat en or et en argent monnayés. wies II d'Angleterre s'occupait aussi sichimie. Les personnes qu'il choisit opérer le grand œuvre formaient un iblage aussi singulier que leur patente ridicule. C'était une réunion d'épiciers, rciers, et de marchands de poissons. patente fut accordée authoritate parlis-

Les alchimistes étaient appelés autrefois multiplicateurs; on le voit par un statut de Henri IV d'Angleterre, qui ne croyait pas à l'alchimie. Ce statut se trouve rapporté dans la patente de Charles II. Comme il est fort court, nous le citerons:

« Nul dorénavant ne s'avisera de multiplier l'or et l'argent, ou d'employer la supercherie de la multiplication, sous peine d'être traité et puni comme félon.»

On lit dans les Curiosités de la littérature, ouvrage traduit de l'anglais par Th. Bertin, qu'une princesse de la Grande-Bretagne, éprise de l'alchimie, fit rencontre d'un homme qui prétendait avoir la puissance de changer le plomb en or. Il ne demandait que les matériaux et le temps nécessaires pour exécuter la conversion. Il fut emmené à la campagne de sa protectrice, où l'on construisit un vaste laboratoire : et afin qu'il ne fût pas troublé, on défendit que personne n'y entrât. ll avait imaginé de faire tourner sa porte sur un pivot, et recevait à manger sans voir. sans être vu, sans que rien pût le distraire. Pendant deux ans il ne condescendit à parler à qui que ce fût, pas même à la princesse. Lorsqu'elle fut introduite enfin dans son laboratoire, elle vit des alambics, des chaudières, de longs tuyaux, des forges, des fourneaux. et trois ou quatre feux d'enfer allumés, elle ne contempla pas avec moins de vénération la figure enfumée de l'alchimiste, pâle, décharné, affaibli par ses veilles, qui lui révéla, dans un jargon inintelligible, les succès obtenus; elle vit ou crut voir des monceaux d'or encore imparfait répandus dans le laboratoire. Cependant l'alchimiste demandait souvent un nouvel alambic et des quantités énormes de charbon. La princesse, malgré son zèle, voyant qu'elle avait dépensé une grande parlie de sa fortune à fournir aux besoins du philosophe, commença à régler l'essor de son imagination sur les conseils de la sagesse. Elle découvrit sa façon de penser au physicien : colui-ci avoua qu'il était surpris de la lenteur de ses progrès ; mais il allait redoubler d'efforts et hasarder une opération de laquelle, jusqu'alors, il avait cru pouvoir se passer. La protectrice se retira ; les visions dorées reprirent leur premier empire. Un jour qu'elle était à diner, un cri affreux, suivi d'une explosion semblable à celle d'un coup de canon, se fit entendre; elle se rendit avec ses gens auprès du chimiste. On trouva deux larges retortes brisées, une grande partie du laboratoire en flamme, et le physicien grillé depuis les pieds jusqu'à la tête.

Elie Ashmole écrit dans sa Quotidienne du 13 mai 1655 : « Mon père Backouse (astrologue qui l'avait adopté pour son tils, méthode pratiquée par les gens de cette espèce) étant malade dans Fleet-Street, près de l'église de Saint-Dunstan, et se trouvant, sur les onze heures du soir, à l'article de la mort, me révéla le secret de la plerre philosophale, et me le légua un instant avant

d'expirer. »

Nous apprenons par là qu'un malheu- preux qui connaissait l'art de faire de l'or vivait cependant de charités, et qu'Ashmole croyait fermement être en possession d'une

pareille recette.

Ashmole a néanmoins élevé un monument curieux des savantes folies de son siècle, dans son Theatrum chimicum britannicum, vol. in-4 dans lequel il a réuni les traités des alchimistes anglais. Ce recueil présente divers échantillons des mystères de la secte des Roses-Croix, et Ashmole raconte des anecdotes dont le merveilleux surpasse foutes alcs chimères des inventions arabes. Il dit de la pierre philosophale qu'il en sait assez pour se taire, et qu'il n'en sait pas assez pour en parler.

La chimie moderne n'est pourtant pas sans avoir l'espérance, pour ne pas dire la certitude, de voir un jour vérifiés les réves dorés des alchimistes. Le docteur Girtanner de Gottingue a dernièrement hasardé cette prophétie que, dans le xixe siècle, j la transmutation des métaux sera généralement connue; que chaque chimiste saura faire de l'or; que les instruments de cuisine seront d'or et d'argent, ce qui contribuera beaucoup à prolonger la vie, qui se trouve aujourd'hui compromise par les oxydes de cuivre, de fer et de plomb que nous avalons avec notre nourriture (1). C'est ce que surtout le galvanisme amènera.

#### LE COUPLE ALCHIMISTE.

Jean du Châtelet, baron de Beau-Soleil, Allemand, astrologue et philosophe hermétique du xvii siècle, épousa Martine Bertereau, attaquée de la même folie que lui, ils farent les premiers qui sirent métier de la baguette divinatoire. Ils passèrent de Hongrie en France, cherchant des mines et annoncant des instruments merveilleux pour connaître ce qu'il y a dans la terre : le grand compas, la boussole à sept angles, l'astrolabe minéral, le râteau métallique, les sept verges métalliques et hydrauliques. etc., etc. Martine Pertereau ne recueillit de tous ces beaux secrets qu'une accusation de sortilége. En Bretagne on fit ouvrir ses coffres et enlever les grimoires et diverses baguettes préparées avec soin sous les constellations requises. Le baron finit par être enfermé à la Bastille, et la baronne à Vincennes, vers 1641.

LÉGENDE DE LA RUE DU BONHEUR A GAND.

L'anecdote que nous allons rapporter se trouve mentionnée dans de vieux recueils flamands; elle a été contée plus d'une fois à la cour de Philippe le Bon, pendant le sejour que fit dans les Pays-Bas le dauphin de France, depuis Louis XI; elle a été connue de quelques nouvellistes italiens à qui peut-

(1) Philesophia magique, Vol, VI, p. 583.
(2) Grazzini, dit le Lasca, dans ses nouvelles, a fait da cette histoire un petit roman qui se termine d'une ma-

être Guicciardini l'a portée; ils l'ent gée à leur manière (2). Nous raconte

fait dans sa simplicité.

En l'an 1398, il y avait à Gand, a de la rue Sainte-Catherine, qui alors de la rue d'Or était un cul-de-sac, un maison qui appartenait à un juif Haltrow. Plusieurs fois la commune d avait voulu acheter cette maison pour molir et ouvrir ainsi une commun utile entre la rue d'Or et la rue du Bo Mais l'avare n'avait pas voulu ven était si riche, disait-on, qu'il ne se ! pas, dans un déménagement, d'expe trésors aux regards du public. Il vivait très-mesquinement; il n'avait point mestique, parce qu'il eût fallu le paye de chien parce qu'il eût fallu le nourri sonne ne pouvait se vanter d'avoir pied dans sa retraite plus loin que l chambre d'entrée.

A côté de son avarice, Haltrow él miné souvent par un autre défaut, le mandise. Mais il ne la satisfaisait je ses dépens. C'était chez ceux avec quait des affaires que, lorsqu'il était in se donnait ce qu'il appelait de la joie.

Or un soir, le 24 février, ayant sou venablement chez un patron de na s'en revenait à 11 heures, seul, à pie gré la pluie qui tombait en abondanc tes les portes étaient fermées, toutes mières éteintes, toute la ville endo faisait un temps effroyable. Haltro n'allait jamais seul la nuit sans mo peur, descendait rapidement la rue d sins, lorsqu'après avoir traversé pont du sossé d'Othon pour entrer rue qui était devant lui, il vit un hom lancer de l'enfoncement d'une petite et se précipiter sur lui. Il se dégage: clin d'œil par un mouvement violent. encore quelques pas et se réfugia boutique d'un orfévre, dont par ha porte était restée entr'ouverte. Il se i une chaise, sentant qu'il avait recui de poignard, et s'écria: Je suis ass L'orsevre accourut : c'élait un home comme le juif, courait après la fortun il avait pris un autre chemin que l il cherchait la pierre philosophale. il faisait ce soir-là une grande font son arrière-boutique, il avait laissé : à demi ouverte, pour tempérer la de ses fourneaux. Liévin Doel (c'est de l'orsévre ) reconnut le juis et lui de ce qu'il faisait dans la rue à une telle Mais Haltrow ne répondit plus ; il e Liévin, estrayé, courut à sa porte, mi dehors et ne vit personne. Cet inci mettait dans un certain embarras. Il sa boutique pour prendre conseil, Sa ensants, sa servante étaient co tout le monde dormait dans le voisin était seul : il conçut tout à coup u hardi. Persoune, excepté l'assassin de

nière fort sombre; il place la scène à Pise, et : Liévin Doel se nomme Fazio. Le poûte angleis tait du Fazio de Grazzini une tragédie. intérét à se taire, n'avait yn le juif entrer

En déclarant sa mort, il courait risque d'être soupçonné. Il imagina donc de changer en bien son malheur, comme il cherchait à changer le cuivre en or. Liévin Doel connaissait ou soupçonnait la grande fortune d'Haltrow. Il commença par le souiller. Ayant trouvé dans ses poches, avec quelque monnaie, un gros paquet de clefs, il résolut d'ailer les essayer aux serrures du défunt. Le juif n'avait point de parents, et l'alchimiste, qui avait la conscience large, ne voyait pas grand mal à s'instituer son héritier. Il s'arme donc d'une lanterne sourde et se met en route; il n'avait qu'une petite rue à parcourir. Il arrive, sans s'apercevoir du temps affreux qu'il faisait ; il essaie les cless, il entre dans l'appartement; il trouve le coffre-fort, et après bien des peines, il parvient à ouvrir toutes les serrures. Là il voit des bracelets, des chaines d'or, des diamants et quatre sacs sur chacun desquels il lit: cinq mille florins en or. Il s'en empare en tressaillant de joie, referme tout, et revient chez lui sans être vu de personne. De relour dans sa maison, il serre d'abord ses richesses; après cela, il songe aux funérailles du défunt : il le prend entre ses bras, k descend dans sa cave, et ayant creusé à quatre pieds de profondeur, il l'enterre avec ses clefs et ses babits. Il recouvre la fosse avec tant de précaution, qu'on ne pouvait s'apercevoir que la terre eût été remuée en cet endroit. Il monte ensuite à sa chambre, ouvre ses sacs, compte son or et trouve les sommes parfaitement conformes aux étiquettes. Forcé de se sevrer un moment de la jouissance qu'il goûtait à les considérer, l'orfévre cache le tout dans une **armoire secrè**te et va se coucher, car le travail et la joie l'avaient fatigué rudement.

Quelques jours après, Haltrow ne paraisstat plus, on ouvrit ses portes par ordre des magistrats. On ne fut pas peu surpris de me trouver chez lui aucun argent comptant. On fit longtemps de vaines recherches; et e ne fut que quand Liévin Doel vit que l'on commençait à n'en plus parler, qu'il hasarda reignes propos sur ses découvertes en alhimie. Bientôt même il parla de quelques lingots. On lui riait au nez; mais il soutemait de plus en plus ce qu'il avait avancé et **raduait adro**itement ses discours et sa joie. kafin il parla d'un voyage en France pour **aller vendre ses** lingots ; et afin de mieux jouer son jeu, il feignit d'avoir besoin d'argent pour ce voyage. Il emprunta cent florias sur une métairie qui n'avait pas encore **passé par ses fourneaux. On le crut tout à** fait fou : il n'en partit pas moins, en se moquant tout bas de ses voisins qui se mo-

quaient de lui tout haut.

Cependant il arriva à Paris, changea son or contre des lettres de change sur de bons **banquiers de Gand, et écrivit à sa femme** 

(1) Il y a, dans le village d'Abone, aujourd'hui Abano, ne finizine qui prétait autrefois la parole aux muets, et l'u donnit à ceux qui y buvaient le talent de dire la bonne

qu'il avait vendu ses lingots. Sa lettre jeta dans tous les esprits un étonnement qui durait encere lorsqu'il reparut dans la ville. Il prit un air triomphant en arrivant chez lui; et pour ajouter des preuves sonnantes à ce qu'il disait de sa fortune, il alla chercher 20,000 florins chez ses banquiers. Dès lors on exalta partout sa science; on raconta partout son histoire; considéré à la fois comme homme riche et comme savant homme, il jouit de sa fortune sans la gaspiller. On n'en connut la source que cinquante ans après, par son testament. On appela la rue où il demeurait la rue du Bonheur. La voie large qui lui est parallèle, sur laquelle donnaient les fenêtres de la maison du juif, fut appelée la rue d'Or. La ville ayant hérité du manoir d'Haltrow, le cul-de-sac Sainte-Catherine devint une rue.

PIERRE DE SANTÉ. A Genève et en Savoie on appelle ainsi une espèce de pyrite martiale très-dure et susceptible d'un beau poli. On taille ces pyrites en facettes comme le cristal, et l'on en fait des bagues, des boucles et d'autres ornements. Sa couleur est à peu près la même que celle de l'acier poli. On lui donne le nom de pierre de santé, d'après le préjugé où l'on est qu'elle pâlit lorsque la santé de la personne qui la porte

est sur le point de s'altérer.

PIERRE-DE-FEU, démon inconnu qui est

invoqué dans les litanies du sabbat.

PIERRE-FORT, démon invoqué dans les litanies du sabbat. Nous ne le connaissons pas autrement; et il se peut aussi que ce soit

un des affreux saints des sorciers.

PIERRE D'APONE, philosophe, astrologue et médecin, né dans le village d'Abano ou Apono (1), près de Padoue, en 1230. C'était le plus habile magicien de son temps. disent les démonomanes; il s'acquit la connaissance des sept arts libéraux, par le moyen de sept esprits familiers qu'il tenait enfermés dans des bouteilles ou dans des boîtes de cristal. Il avait de plus l'industrie de faire revenir dans sa bourse tout l'argent qu'il avait dépensé. Il fut poursuivi comme hérétique et magicien; et s'il eût vécu jusqu'à la sin du procès, il y a beaucoup d'apparence qu'il cut été brulé vivant, comme il le fut en estigie après sa mort. Il mourut à l'âge de soixante-six ans. Cet homme avait, dit-on, une telle antipathie pour le lait, qu'il n'en pouvait sentir le goût ni l'odeur. Thomazo Garsoni dit, entre autres contes merveilleux sur Pierre d'Apone, que, n'ayant point de puits dans sa maison, il commanda au diable de porter dans la rue le puits de son voisin, parce qu'il refusait de l'eau à sa servante. Malheureusement pour ces belles histoires, il paraît prouvé que Pierre d'Apone était une sorte de pauvre esprit fort qui ne croyait pas aux démons, du reste homme de mauvais renom. Les amateurs de livres superstitieux recherchent sa Géomancie. (2). Mais ne lui

aventure. Voyez le septième chant de la Pharsale de La-

<sup>(2)</sup> Geomantia, in-8°, Venise, 1819.

la mort, me révéla le secret de la plerre philosophale, et me le légua un instant avant

d'expirer. »

Nous apprenons par là qu'un malheureux qui connaissait l'art de faire de l'or vivait cependant de char:tés, et qu'Ashmole croyait fermement être en possession d'une pareille recette.

Ashmole a néanmoins élevé un monument curieux des savantes folies de son siècle, dans son Theatrum chimicum britannicum, vol. in-4° dans lequel il a réuni les traités des alchimistes anglais. Ce recueil présente divers échantillons des mystères de la secte des Roses-Croix, et Ashmole raconte des anecdotes dont le merveilleux surpasse toutes les chimères des inventions arabes. Il dit de la pierre philosophale qu'il en sait assez pour se taire, et qu'il n'en sait pas assez

pour en parler.

La chimie moderne n'est pourtant pas sans avoir l'espérance, pour ne pas dire la certitude, de voir un jour vérifiés les réves dorés des alchimistes. Le docteur Girtanner de Gottingue a dernièrement hasardé cette prophétie que, dans le xixe siècle, j la transmutation des métaux sera généralement connue; que chaque chimiste saura faire de l'or; que les instruments de cuisine seront d'or et d'argent, ce qui contribuera beaucoup à prolonger la vie, qui se trouve aujourd'hui compromise par les oxydes de cuivre, de fer et de plomb que nous avalons avec notre nourriture (1). C'est ce que surtout le galvanisme amènera.

### LE COUPLE ALCHIMISTE.

Jaan du Châtelet, baron de Beau-Soleil, Allemand, astrologue et philosophe hermétique du xvii siècle, épousa Martine Bertereau, attaquée de la même folie que lui, ils furent les premiers qui sirent métier de la baguette divinatoire. Ils passèrent de Hongrie en France, cherchant des mines et annonçant des instruments merveilleux pour connaître ce qu'il y a dans la terre : le grand compas, la boussole à sept angles, l'astrolabe minéral, le râteau métallique, les sept verges métalliques et hydrauliques, etc., etc. Martine Bertereau ne recueillit de tous ces beaux secrets qu'une accusation de sortilége. En Bretagne on fit ouvrir ses coffres et enlever les grimoires et diverses baguettes préparées avec soin sous les constellations requises. Le baron finit par être enfermé à la Bastille, et la baronne à Vincennes, yers 1641.

LÉGENDE DE LA RUE DU BONHEUR A GAND.

L'anecdote que nous allons rapporter se trouve mentionnée dans de vieux recueils flamands; elle a été contée plus d'une fois à la cour de Philippe le Bon, pendant le sejour que fit dans les Pays-Bas le dauphin de France, depuis Louis XI; elle a été connue de quelques nouvellistes italiens à qui peut-

(1) Philesophia magiqua, Yol, Yl, p. 583.

(2) Grazzini, dit le Lasca, dans ses nouvelles, a fait da pette histoire un petit roman qui se termine d'une ma-

être Guicciardini l'a portée; ils l'ant ai gée à leur manière (2). Nous raconterc

fait dans sa simplicité.

En l'an 1398, il y avait à Gand, au de la rue Sainte-Catherine, qui alors de de la rue d'Or était un cul-de-sac, une maison qui appartenait à un juif no Haltrow. Plusieurs sois la commune de avait voulu acheter cette maison pour l molir et ouvrir ainsi une communic utile entre la rue d'Or et la rue du Bon' Mais l'avare n'avait pas voulu vende était si riche, disait-on, qu'il ne se so pas, dans un déménagement, d'expostrésors aux regards du public. Il vivait s très-mesquinement; il n'avait point d mestique, parce qu'il eût fallu le payer, de chien parce qu'il eût fallu le nourrir sonne ne pouvait se vanter d'avoir m pied dans sa retraite plus loin que la chambre d'entrée.

A côté de son avarice, Haltrow éta miné souvent par un autre défaut, la mandise. Mais il ne la satisfaisait jan ses dépens. C'était chez ceux avec qui sait des affaires que, lorsqu'il était inv se donnait ce qu'il appelait de la joie.

Or un soir, le 24 février, ayant soupé venablement chez un patron de navi s'en revenait à 11 heures, seul, à pied, gré la pluie qui tombait en abondance. tes les portes étaient fermées, toutes l mières éteintes, toute la ville endort faisait un temps effroyable. Haltrow n'allait jamais seul la nuit sans mou peur, descendait rapidement la rue des sins, lorsqu'après avoir traversé le pont du sossé d'Othon pour entrer d rue qui était devant lui, il vit un homm lancer de l'enfoncement d'une petite et se précipiter sur lui. Il se dégagea clin d'œil par un mouvement violent, c encore quelques pas et se réfugia de boutique d'un orfévre, dont par hass porte était restée entr'ouverte. Il se jet une chaise, sentant qu'il avait reçu un de poignard, et s'écria: Je suis assa L'orsevre accourut : c'était un homme comme le juif, courait après la fortune il avait pris un autre chemin que l'u il cherchait la pierre philosophale. C il faisait ce soir-là une grande fonte son arrière-boutique, il avait laissé sa à demi ouverte, pour tempérer la ch de ses fourneaux. Liévin Doel (c'est le de l'orsévre ) reconnut le juis et lui den ce qu'il faisait dans la rue à une telle h Mais Haltrow ne répondit plus; il exi Liévin, effrayé, courut à sa porte, mit dehors et ne vit personne. Cet incide mettait dans un certain embarras. Il sa boulique pour prendre conseil. Sa fe ses enfants, sa servante étaient cou tout le monde dormait dans le voisina était seul : il conçut tout à coup un hardi. Persoune, excepté l'assassin qui

nière fort nombre; il place la scène à Pise, et soi Liévin Doel se nomme Fazio. Le poüte angleis à loit du Fazio de Grazzini une tragédie. i se taire, n'avait vu le juif entrer

clarant sa mort, il courait risque oupconné. Il imagina donc de chanbien son malheur, comme il cher-:hanger le cuivre en or. Liévin Doel sait ou soupçonnait la grande fortune w. Il commença par le souiller. rouvé dans ses poches, avec quelque e, un gros paquet de cless, il résolut es essayer aux serrures du défunt. n'avait point de parents, et l'alchiqui avait la conscience large, ne sas grand mal à s'instituer son héris'arme donc d'une lanterne sourde et en route; il m'avait qu'une petite rue urir. Il arrive, sans s'apercevoir du ffreux qu'il faisait; il essaie les cless, : dans l'appartement; il trouve le ort, et après bien des peines, il par-. ouvrir toutes les serrures. Là il voit acelets, des chaines d'or, des diaet quatre sacs sur chacun desquels ing mille florins en or. Il s'en empare saillant de joie, referme tout, et rehez lui sans être vu de personne. De dans sa maison, il serre d'abord ses es; après cela, il songe aux funédu défant : il le prend entre ses bras, end dans sa cave, et ayant creusé e pieds de prosondeur, il l'enterre s cless et ses habits. Il recouvre la vec tant de précaution, qu'on ne s'apercevoir que la terre eût été en cet endroit. Il monte ensuite à nbre, ouvre ses sacs, comple son or ve les sommes parfaitement conforx étiquettes. Forcé de se sevrer un t de la jouissance qu'il goûtait à les rer, l'orfévre cache le tout dans une a secrète et va se coucher, car le trala joie l'avaient fatigué rudement. ques jours après, Haltrow ne paraisus, on ouvrit ses portes par ordre gistrats. On ne fut pas peu surpris de ver chez lui aucun argent comptant. longtemps de vaines recherches; et at que quand Liévin Doel vit que l'on nçait à n'en plus parler, qu'il hasarda es propos sur ses découvertes en al-, Bientôt même il parla de quelques . On lui riait au nez ; mais il souteplus en plus ce qu'il avait avancé et it adroitement ses discours et sa joie. l parla d'un voyage en France pour endre ses lingots; et afin de mieux on jeu, il feignit d'avoir besoin d'arour ce voyage. Il emprunta cent flor une métairie qui n'avait pas encore ar ses fourneaux. On le crut tout à : il n'en partit pas moins, en se moout bas de ses voisins qui se mol de lui tout haut.

ndant il arriva à Paris, changea son re des lettres de change sur de bons ers de Gand, et écrivit à sa femme

a, dans le village d'Abone, aujourd'hui Abano, ne qui prétait autrefois la parole aux muets, et it àceux qui y buvaient le talent de dire la bonne qu'il avait vendu ses lingots. Sa lettre jeta dans tous les esprits un étonnement qui durait encere lorsqu'il reparut dans la ville. Il prit un air triomphant en arrivant chez lui; et pour ajouter des preuves sonnantes à ce qu'il disait de sa fortune, il alla chercher 20,000 florins chez ses banquiers. Dès lors on exalta partout sa science; on raconta partout son histoire; considéré à la fois comme homme riche et comme savant homme, il jouit de sa fortune sans la gaspiller. On n'en connut la source que cinquante ans après, par son testament. On appela la rue où il demeurait la rue du Bonheur. La voie large qui lui est parallèle, sur laquelle donnaient les fenêtres de la maison du juif, sut appelée la rue d'Or. La ville ayant hérité du manoir d'Haltrow, le cul-de-sac Sainte-Catherine devint une rue.

PIERRE DE SANTÉ. A Genève et en Savoie on appelle ainsi une espèce de pyrite
martiale très-dure et susceptible d'un beau
poli. On taille ces pyrites en facettes comme
le cristal, et l'on en fait des bagues, des
boucles et d'autres ornements. Sa couleur
est à peu près la même que celle de l'acier
poli. On lui donne le nom de pierre de santé,
d'après le préjugé où l'on est qu'elle pâlit
lorsque la santé de la personne qui la porte

est sur le point de s'altérer.

PIBRRE-DB-FEU, démon inconnu qui est

invoqué dans les litanies du sabbat.

PIÈRRE-FORT, démon invoqué dans les litanies du sabbat. Nous ne le connaissons pas autrement; et il se peut aussi que ce soit un des affreux saints des sorciers.

PIERRE D'APONE, philosophe, astrologue et médecin, né dans le village d'Abano ou Apono (1), près de Padoue, en 1250. C'était le plus habile magicien de son temps, disent les démonomanes; il s'acquit la connaissance des sept arts libéraux, par le moyen de sept esprits familiers qu'il tenait ensermés dans des bouteilles ou dans des boites de cristal. Il avait de plus l'industrie de faire revenir dans sa bourse tout l'argent qu'il avait dépensé. Il fut poursuivi comme hérétique et magicien; et s'il eût vécu jusqu'à la fin du procès, il y a beaucoup d'apparence qu'il cut été brûlé vivant, comme il le sut en essigle après sa mort. Il mourut à l'âge de soixante-six ans. Cet homme avait, dit-on, une telle antipathie pour le lait, qu'il n'en pouvait sentir le goût ni l'odeur. Thomazo Garsoni dit, entre autres contes merveilleux sur Pierre d'Apone, que, n'ayant point de puits dans sa maison, il commanda au diable de porter dans la rue le puits de son voisin, qu'il refusait de l'eau à sa servante. Malheureusement pour ces belles histoires, il paraît prouvé que Pierre d'Apone était une sorte de pauvre esprit fort qui ne croyait pas aux démons, du reste homme de mauvais renom. Les amateurs de livres superstitieux recherchent sa Géomancie. (2). Mais ne lui

aventure. Voyez le septième chant de la Pharsale de Lu-

<sup>(2)</sup> Geomantia, in-8°, Venise, 7510.

attrihuons pas un petit livre qu'on met sur son compte et dont voici le titre: les OEuvres magiques de Henri-Corneille Agrippa, par Pierre d'Aban, latin et français, avec des secrets occultes, in-24, réimprimé à Liége, 1788. On dit dans ce livre que Pierre d'Aban était disciple d'Agrippa. La partie principale est intitulée: Heptaméron, ou les Eléments magiques. On y trouve les sûrs moyens d'évoquer les esprits et de faire venir le diable. Pour cela il faut tracer trois cercles l'un dans l'autre, dont le plus grand ait neuf pieds de circonférence, et se tenir dans le plus petit, où l'on écrit le nom des anges qui président à l'heure, au jour, au mois, à la saison, etc.

la saison, etc. Voici les anges qui président aux heures ; notez que les heures sont indiquées ici dans la langue infernale ; Yayn ou première heure, l'ange Michaël; lanor ou deuxième heure, Anaël: Nasnia ou troisième heure, Raphaël; Salla ou quatrième heure, Gabriel; Sadedali ou cinquième heure, Cassiel; Thamus ou sixième heure, Sachiel; Ourer ou septième heure, Samaël: Thanir ou huitième heure, Araël, Néron ou neuvième heure, Cambiel; Jaya ou dixième heure, Uriel, Abaï ou onzième heure, Azaël, Natalon ou douzième heure, Sambaël. Les anges du printemps, cabalistiquement nommé Talvi, sont Spugliguel Caracasa, Commissoros et Amatiel; le nom de la terre est alors Amadaï, le nom du soleil Abraim, celui de la lune Agusita. Les anges de l'été, nommé Gasmaran, sont Tubiel, Gargatiel, Tariel et Gaviel. La terre s'appelle alors Festativi, le soleil Athémaï, et la lune Armatas. Les anges de l'automne, qui se nommera Ardaraël, sont Torquaret, Tarquam et Guabarel. La terre s'appelle Rahimara, le soleil Abragini, la lune Matafi-gnaïs. Les anges de l'hiver, appelé Fallas, sont Altarib, Amabaël, Crarari. La terre se nomme Gérénia, le soleil Commutat et la lune Affaterim. Pour les anges des mois et des jours, voy. Mois et Jours. Après avoir écrit les noms dans le cercle, mettez les parfums dans un vase de terre neuf, et dites : « Je t'exorcise, parfum, pour que tout santôme nuisible s'éloigne de moi. » Ayez une feuille de parchemin vierge sur laquelle vous écrirez des croix; puis appelez des quatre coins du monde les anges qui président à l'air, les sommant de vous aider sur-le-champ, et dites: « Nous t'exorcisons par la mer flottante et transparente, par les quatre divins animaux qui vont et viennent devant le trône de la divine Majesté; nous t'exorcisons; et si tu ne parais aussitôt, ici, devant ce cercle, pour nous obéir en toutes choses, nous te maudissons et le privons de tout office, bien et joie; nous te condamnons à brûler sans aucun relâche dans l'étang de seu et de soufre, etc. » Cela dit, on verra plusieurs fantômes qui rempliront l'air de clameurs. On ne s'en épouvantera point et on aura soin surtout de ne pas sortir du cercle. On apercevra des spectres qui paraltront menaçants

et armés de slèches; mais ils n'auront pas puissance de nuire. On soufflera ensuite vers les quatre parties du monde et on dira: « Pourquoi tardez-vous? soumettez-vous à votre mattre. » Alors paraîtra l'esprit en belle forme qui dira: « Ordonnez et demandez, me voici prêt à vous obéir en toutes choses.» Vous lui demanderez ce que vous voudrez; il vous satisfera; et après que vous n'aurez plus besoin de lui, vous le renverrez en disant: « Allez en paix chez vous, et soyez prêt à venir quand je vous appellerai.» Voilà ce que présentent de plus curieux les OEuvers magiques. Et le lecteur qui s'y siera sera du moins mystissé (1).

PIERRE LE BRABANÇON, charlatan né dans les Pays-Bas, M. Salgues rapporte de

lui le fait suivant.

Etant devenu épris d'une Parisienne, riche héritière, le Brabançon contrest aussitôt la voix du père défunt, et lui sit pousser du fond de sa tombe de longs gémissements ; le mort se plaignit des maux qu'il endurait an purgaloire, et reprocha à sa femme le refus qu'elle faisait de donner sa fille à un si galant homme. La femme effrayée n'hésita plus : le Brabançon obtint la main de la demoiselle, mangea la dot, s'évada de Paris et courut se réfugier à Lyon. Un gros financier venait d'y mourir, et son fils se trouvait possesseur d'une fortune opulente. Le Brabancon va le trouver, lie connaissance avec lui et le mène dans un lieu couvert et silencieux ; là, il fait entendre la voix plaintive du père, qui se reproche les malversations qu'il a commises dans ce monde, et conjure son fils de les expier par des prières et des aumônes; il l'exhorte d'un ton pressant et pathétique à donner six mille francs au Brabançon pour racheter des captifs. Le fils hésite et remet l'affaire au lendemain.Mais le lendemain la même voix se fait entendre, et le père déclare nettement à son fils qu'il sera damné luimême s'il tarde davantage à donner les six mille francs à ce brave homme que le ciel lui a envoyé. Le jeune traitant ne se le fit pas dire trois fois; il compta les six mille francs au ventriloque, qui alla boire et rire à ses dépens.

PlERRE-LABOURANT, nom que des sorciers donnèrent au diable du sabbat. Jeanne Garibaut, sorcière, déclara que Pierre-Labourant porte une chaîne de fer qu'il ronge continuellement, qu'il habite une chambre enflammée où se trouvent des chaudières dans lesquelles on fait cuire des personnes pendant que d'autres rôtissent sur de larges

chenets, etc.

PIERRE LE VENERABLE, abbé de Cluny, mort en 1156. Il a laissé un livre de miracles qui contient plusieurs légendes où le diable

ne joue pas le beau rôle.

PIERRES D'ANATHÈMES. « Non loin de Patras, je vis des tas de pierres au milien d'un champ, j'appris que c'était ce que les Grecs appellent pierres d'anathèmes, espèce de trophées qu'ils élèvent à la barbarie de

esseurs. En dévouant leur tyran infernaux, ils le maudissent dans **s, dans son â**me et d**ans ses en**tel est le formulaire de leurs im-: ils se rendent dans le champ ent vouer à l'anathème, et chacun : même coin de terre la pierre de n. Les passants ne manquant pas ite d'y joindre leur suffrage, il s'éit dans le lieu voué à la malédicde pierres assez semblable aux de cailloux qu'on rencontre sur nos grandes routes; ce qui du reste :hamp (1). >

S. C'est une opinion accréditée uple que le pigeon n'a point de dant Aristote et de nos jours l'ant prouvé qu'il en avait un, sans 1e la fiente de cet oiseau contient ammable qui ne peut exister sans . conte que le crâne d'un homme un colombier y attire tous les pienvirons.

que les Siamois donnent aux s âmes des coupables sont punies: rent renaître avant de revenir en

:NS, peuples qui babitent une presles bords de la mer Glaciale, et t, mangent et conversent familièec les ombres. On allait autreonsuiter. Leloyer rapporte que étranger voulait savoir des noun pays, il s'adressait à un Pilaombait aussilot en extase et indiable, lequel lui révélait les cho-

( Mont ), montagne de Suisse, au laquelle est un lac ou étang céles légendes. On disait que Pilate té, que les diables y paraissaient ne Pilate, en robe de juge, s'y faipus les ans une fois, et que celui amalheur d'avoir cette vision mouannée. De plus, il passait pour e, quand on lançait quelque chose c, cette imprudence excitait des erribles qui causaient de grands ıns le pays, en sorte que, même au le, on ne pouvait monter sur agne, ni aller voir ce lac, sans une expresse du magistrat de Lucerait défendu, sous de fortes peines, ter. La même tradition se ratta-; de Pilate, voisin de Vienne en

-KARRAS, exorcistes ou devins r, aux conjurations desquels les de perles ont recours, pour se abri des attaques du requin, lorsgent dans la mer. Ces conjuraiennent sur la côte, marmottent ment des prières et sont mille s bizarres

Pic de la Mirandole parle d'un sor-

peart, Souvenirs de la Morée, 1830. Hist. des spectres ou apparitions des es

cier nommé Pinet, lequel eut commerce treute ans avec le démon Fiorina (2).

PIPI (MARIE), sorcière qui sert d'échanson au sabbat; elle verse à boire dans le repas, non-seulement au roi de l'enfer, mais encore à ses officiers et à ses disciples, qui sont les

sorciers et magiciens (3).

PIQUEUR. A Marsanne, village du Dauphine, près de Montélimart, on entend toutes les nuits, vers les onze heures un bruit singulier que les gens du pays appellent le piqueur : il semble, en effet, que l'on donne plusieurs coups sous terre (4). M. Berbiguier, dans son tome III des Farfadets, nous apprend qu'en 1821 les piqueurs qui piquaient les semmes dans les rues de Paris n'étaient ni des filous, ni des méchants, mais des farfadets ou démons. « J'étais plus savant, ditil, que le vulgaire, qui ignore que les farfadels ne font le mal que par plaisir. »

PIRIPIRIS, talismans en usage chez certains Indiens du Pérou. Ils sont composés de diverses plantes; ils doivent faire réussir la chasse, assurer les moissons, amener de la pluie, provoquerdes inondations, et défaire

des armées ennemies.

PISON. Après la mort de Germanicus, le bruit courat qu'il avait été empoisonné par les maléfices de Pison. On fondait les soupçons sur les indices suivants : on trouva dans la demeure de Germanicus des ossements de morts, des charmes et des imprécations contre les parois des murs, le nom de Germanicus gravé sur des lames de plomb, des cendres souillées de sang, et plusieurs autres maléfices par lesquels on croit que les hommes sont dévoués aux dieux infernaux (5).

PISTOLE VOLANTE. Quoique les sorciers de profession aient toujours vécu dans la misère, on prétendait qu'ils avaient cent moyens d'éviter l'indigence et le besoin. On cite entre autres la pistole volante, qui, lorsqu'elle était enchantée par certains charmes et paroles magiques, revenait toujours dans la poche de celui qui l'employait, au grand profit des magiciens qui achetaient, et au grand détriment des bonnes gens qui ven-daient ainsi en pure perte. Voy. AGRIPPA, FAUST, PASÉTÈS, elc.

PIVERT. Nos anciens, dit le Petit Albert. assurent que le pivert est un souverain remède contre le sortilége de l'aiguillette nouée, si on le mange rôti à jeun avec du sel bénit; c'était un oiseau d'augure. Elius, préteur romain, rendait la justice sur son tribunal, lorsqu'un pivert vint se reposer sur sa tête. Les augures, consultés sur ce fait, répondirent que tant qu'Elius prendrait soin de l'oiseau, sa famille prospérerait, mais que la république serait malbeureuse; qu'au contraire, lorsque le pivert périrait, la république prospérerait et la famille d'Elius serait à plaindre. Ce dernier, préférant l'intérés public au sien, tua sur-le-champ l'oiseau en présence du sénat ; et quelque temps après,

L. Tableau de l'inconstance des démons, etc.,

liv. n, p. 145. (4) Ribliothèque de société, t. 111. (5) Tacite.

dix sept jeunes guerriers de sa maison furent tués à la bataille de Cannes. Mais cette bataille n'accomplit que la moitié de la prédiction, et démentit l'autre, puisqu'elle fut la plus désastreuse de toutes celles que perdit

la république.

PLANETES. Il y a maintenant plus de douze planètes : le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Vesta, Junon, Gérès, Pallas, Jupiter, Saturne et Uranus sont obligés de compter dans leurs rangs la planète Leveyrier, qui en attend d'autres. Les anciens n'en connaissaient que sept, en comptant la Lune, qui n'est qu'un satellite de la Terre; ainsi les nouvelles découvertes détruisent tout le système de l'astrologie judiciaire. Les vieilles planètes sont : le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chaque planète gouverne un certain nombre d'années (1). Les années où Mercure préside sont bonnes au commerce, etc.; la connaissance de cette partie de l'astrologie judiciaire s'appelle Alfridarie.

PLATON, célèbre philosophe grec, né l'an 430 avant Jésus-Christ. On lui attribue un livre de nécromancie. Il y a vingt-cinq ans qu'on a publié de lui une prophétie contre les francs-maçons; des doctes l'ont expliquée

comme celles de Nostradamus.

PLATS. Divination par les plats. Quinte-Curce dit que les prêtres égyptiens mettaient Jupiter Ammon sur une nacelle d'or, d'où pendaient des plats d'argent, par le mouvement desquels ils jugeaient de la volonté du dieu, et répondaient à ceux qui les consultaient.

PLINE. Les Orientaux en font un géomètre prodigieux. Voyez Alexandre Le Grand.

PLOGOJOWITS. (PIERRE), vampire qui répandit la terreur au dernier siècle dans le village de Kisolova en Hongrie, où il était enterré depuis dix semaines. Il apparut la nuit à quelques-uns des habitants du village pendant leur sommeil et leur serra tellement le gosier qu'en vingt-quatre heures ils en moururent. Il fit périr ainsi neuf personnes, tant vieilles que jeunes, dans l'espace de huit jours. La veuve de Plogojowits déclara elle-même que son mari lui était venu demander ses souliers; ce qui l'effraya telle-ment qu'elle quitta le village de Kisolova. Ces circonstances déterminèrent les habitants du village à tirer de terre le corps de Plogojowits et à le brûler pour se délivrer de ses infestations. Ils trouvèrent que son corps n'exhalait aucune mauvaise odeur; qu'il était entier et comme vivant, à l'exception du nez qui paraissait siétri; que ses cheveux et sa barbe avaient poussé, et qu'à la place de ses ongles, qui étaient tombés,

il lui en élait venu de nouveaux; que sous la première peau, qui paraissait comme morte et blanchâtre, il en croissait une nouvelle, saine et de couleur naturelle. Ils remarquèrent aussi dans sa bouche de tout frais, que le vampire avait certais sucé aux gens qu'il avait fait mour envoya chercher un pieu pointu, qu enfonça dans la poltrine, d'où il sortit tité de sang frais et vermeil, de mér par le nez et par la bouche. Ensuite le sans mirent le corps sur un bûcher,

duisirent en cendres (2), et il ne suç. PLUIRS MERVEILLEUSES. Le met les pluies de crapauds et de gren au nombre des phénomènes de mauve gure; et il n'y a pas encore longtempi les attribuait aux maléfices des so Elles ne sont pourtant pas dissiciles cevoir : les grenouilles et les crapau posent leur frai en grande quantité d eaux marécageuses. Si ce frai vient enlevé avec les vapeurs que la terre t et qu'il reste longtemps exposé aux 1 du soleil, il en naît ces reptiles qu vovons tomber avec la pluie. Les pluies feu ne sont autre chose que la succ très-rapide des éclairs et des coups d nerre dans un temps orageux. Des s ont avancé que les pluies de pierre venaient de la lune; et cette opinion a la masse énorme des erreurs popt Ces pluies ne sont ordinairement q matières volcaniques, les ponces, les et les terres brûlées qui sont portés vents impétueux à une très-grande di: On a vules cendres du Vésuve tombe que sur les côtes d'Afrique. La quai ces matières, la manière dont elles pandent dans les campagnes, souvent de leur origine, et les désastres qu'el casionnent quelquesois, les ont fait au rang des pluies les plus formi-Mais, de toutes les pluies prodigiou pluie de sang a toujours été la plus effi aux yeux du peuple; et cependant e chimérique. Il n'y a jamais eu de vrai de sang. Toutes celles qui ont paru ou approchant de cette couleur ont ét tes par des terres, des poussières de raux ou d'autres matières emportées vents dans l'atmosphère, où elles s mélées avec l'eau qui tombait des n Plus souvent encore, ce phénomène, parence si extraordinaire, a été occi par une grande quantité de petits pa qui répandent des goulles d'un suc roi les endroits où ils passent (3).

PLUTON, roi des enfers, selon les et, selon les démonomanes, archi prince du seu, gouverneur général de enslammés, surintendant des travaux

du ténébreux empire.

PLUTUS, dieu des richesses. Il ét au nombre des dieux infernaux, par les richesses se tirent du sein de la Dans les sacrifices en son honneur, les ordinairement funestes qu'offraient

<sup>(1)</sup> Les sept vieilles planètes président aussi aux sept jours de la semaine. Jarchas, Brachmane, avec lequel Apollonius de Thyane philosopha secrètement, reçut de lui en présent sept anneaux portant les noms des sept planètes ; il les mettait à ses doigts les jours où ils régnaient,

et chacun avait une vertu particulière.

<sup>(2)</sup> Fraité des visions et apparitions, t. II, p. 21 (3) Voyez l'Histoire naturelle de l'air et des r par l'abbé Richard

les des victimes devaient toujours s'inter- toyen vénérable, nommé Polycrite, que le

🗷 en bonne part.

CEL, roi de l'enfer chez les Prussiens.

omment aussi Pocol le chef des hordes
rits aériens, el Porquet celui qui garde
forêts. Ce dernier est le Pan des an(1). Voy. PICOLLUS et PUCBL.

JIRIER (MARGUERITE), petite fille de

DIRIER (MARGUERITE), petite fille de e ans, qui déposa comme témoin contre Grenier, jeune loup-garou. Elle déclara n jour qu'elle gardait ses moutons dans raire, Grenier se jeta sur elle en forme mp, et l'eût mangée si elle ne se fût dése avec un bâton, dont elle lui donna soup sur l'échine. Elle avoua qu'il lui t dit qu'il se changeait en loup à volonuil aimait à boire le sang et à manger sir des petits garçons et des petites filcependant qu'il ne mangeait pas les bras

s épaules (2).

MSONS. On a souvent attribué à la males forfaits qui n'étaient dus qu'à la connance de l'art des poisons. « Il est certain pendant le xvi siècle, dans les anqui le précédèrent et le suivirent, l'emonnement était arrivé à une perfection anue à la chimie moderne et que l'hisla constatée. L'Italie, berceau des scien**nodernes, fut à c**ette époque inventrice nattresse de ces secrets, dont plusieurs erdirent. De là vint cette réputation pesa, durant les deux siècles suivants. les Italiens. Les romanciers en ont si abusé, que partout où ils introduisent kaliens, ils leur font jouer des rôles d'as-ins et d'empoisonneurs. Si l'Italie avait s l'entreprise des poisons subtils dont ent quélques historiens, il faudrait seuent reconnaître sa suprématie en toxigie comme dans toutes les connaissances aines et dans les arts, où elle précédait rope. Les crimes du temps n'étaient pas iens, elle servait les passions du siècle me elle batissait d'admirables édifices, mandait les armées, peignait de belles ques, chantait des romances, aimait les es, plaisait aux rois, dessinait des fêtes des ballets, et dirigeait la politique. A rence, cet art horrible était à un si haut i**i, qu'une fem**me partageant une pêche : nn doc, en se servant d'une lame d'or t un côté seulement était empoisonné, recait la moitié saine et donnait la mort **s l'autre. Un**e paire de gants parfumés krait par les pores une maladie mortelle. mettait le poison dans un bouquet de maturelles, dont la seule senteur, une respirée, donnait la mort. Don Juan striche fut, dit-on, empoisonné par une re de bolles (3). »

OLKAN, centaure des Slavons, auquel attribueit une force et une vitesse extrainaires. Dans les anciens contes russes, a dépeint bomme depuis la tête jusqu'à cinture, et cheval ou chien depuis la cein-

OLYCRITE. Il y avait en Etolie un ci-

l Leloyer, Histoire des spectres, etc., liv. III, p. 212. ) Delancre, Tabl. de l'inconstance des démois, etc.,

peuple avait élu gouverneur du pays, à cause de son rare mérite et de sa probité. Sa dignité lui fut prorogée jusqu'à trois ans, au bout desquels il se maria avec une femme de Locres. Mais il mourut la quatrième nuit de ses noces, et la laissa enceinte d'un hermaphrodite, dont elle accoucha neuf mois après. Les prêtres et les augures ayant été consultés sur ce prodige, conjecturèrent que les Etoliens et les Locriens auraient guerre ensemble, parce que ce monstre avait les deux sexes. On conclut enfin qu'il fallait mener la mère et l'enfant hors des limites d'Etolie et les brûler tous deux. Comme on était près de faire cette abominable exécution. le spectre de Polycrite apparut et se mit aunrès de son enfant. Il était vêtu d'un habit noir. Les assistants effrayés voulaient s'enfuir, il les rappela, leur dit de ne rien craindre, et fit ensuite, d'une voix grêle et basse, un beau discours par lequel il leur montra que. s'ils brûlaient sa femme et son fils, ils tomberaient dans des calamités extrêmes. Mais, voyant que, maigré ses remontrances, les Etoliens étaient décidés à faire ce qu'ils avaient résolu, il prit son enfant, le mit en pièces et le dévora. Le peuple poussa des huées contre lui, et lui jeta des pierres pour le chasser; il sit peu d'attention à ces insultes et continua de manger son fils, dont il ne laissa que la tête, après quoi il disparut. Ce prodige sembla si effroyable qu'on prit le dessein d'aller consulter l'oracle de Delphes. Mais la tête de l'enfant, s'étant mise à parler, leur prédit, en vers, tous les malheurs qui devaient leur arriver dans la suite, et (disent les anciens conteurs) la prédiction s'accomplit. La tête de l'enfant de Polycrite, se trouvant exposée sur un marché public. prédit encore aux Etoliens, alors en guerre contre les Acarnaniens, qu'ils perdraient la bataille. — Ce Polycrite était un vampire ou un ogre.

POLYGLOSSOS, nom que les anciens donnaient à un chêne prophétique de la forêt de Dodone; ce chêne extraordinaire rendait des oracles dans la langue de ceux qui ve-

naient le consulter.

POLYPHAGE. On a publié à Wittemberg, il y a vingt ou trente ans, une dissertation sous ce litre: De Polyphago et alio triophago Wittembergensi dissertatio, in-4°. C'est l'histoire d'un des plus grand mangeurs qui aient jamais existé. Cet homme, si distingué dans son espèce, dévorait quand il voulait (ce qu'il ne faisait toutefois que pour de l'argent) un mouton entier, ou un cochon, ou deux boisseaux de cerises avec leurs noyaux; il brisait avec les dents, mâchait et avalait des vases de terre et de verre, et même des pierres très-dures ; il engloutissait des animaux vivants, oiseaux, souris, chenilles, etc. Enfin, ce qui surpasse toute croyance, on présenta un jour à cet avale-tout une écritoire couverte de plaques de fer; il la mangea avec les plumes, le canif, l'encre et le

liv. 1v, p. 237.
(3) M. de Balzac, le secret des Ruggiers.

sable. Ce fait si singulier, qui doit consterner nos hommes sauvages, nos mangeurs de cailloux et nos jongleurs de places publiques, a été attesté par sept témoins oculaires, devant le sénat de Wittemberg. Quoi qu'il en soit, ce terrible estomac jouissait d'une santé vigoureuse ; il termina ses prouesses à l'âge de soixante ans. Alors il commença à mener une vie sobre et réglée, et vécut jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Son cadavre fut ouvert; en le trouva rempli de choses extraordinaires, dont l'auteur donne la description (1). La seconde partie de la dissertation renferme l'histoire de quelques hommes de cette trempe, et l'explication de ces singularités. Mais le tout nous semble un peu farci de ce que l'on appelle, en termes de journalisme, des canards; et il y en a beaucoup dans les récits de merveilles

POLYPHEME, géant qui n'avait qu'un œil au milieu du front, célèbre dans l'Odyssée, type effrayant de nos ogres.

POLYPHIDÉE, devin d'Hypérésie, pays

d'Argos.

POLYTHÉISME. Un brame de Calcutta a publié, ces dernières années, une défense théologique du système des Indous, qui admettent trois cent cinquante millions de dieux et de déesses.

POMME D'ADAM. La légère protubérance qu'on appelle Pomme-d'Adam à la gorge des hommes, vient, dans les opinious populaires, d'un pépin qui s'est arrêté là quand notre premier père mangea si désastreusement le fruit désendu.

PONT. Les anciens Scandinaves disaient que les dieux avaient fait un pont qui communiquait du ciel à la terre, et qu'ils le montaient à cheval. Quand Satan se révolts contre Dieu, il fit bâtir un fameux pont qui allait de l'abîme au paradis. Il est rompu.

On appelle Pont d'Adam une suite de bancs de sable qui s'étendent presque en ligne directe entre l'île de Manaar et celle de Ceylan, où les indigènes placent le paradis terrestre. C'est, selon les Chingulais, le chemin par lequel Adam, chassé du paradis, se rendit sur le continent. Les Indiens disent que le golfe se referma pour empêcher son retour.

PONT DU DIABLE. Dans la vallée de Schellenen, en Suisse, l'imagination croit voir partout les traces d'un agent surnaturel. Le diable n'est point, aux yeux de ces montagnards, un ennemi malfaisant; il s'est même montré assez bonne personne, en perçant des rochers, en jetant des ponts sur les précipices, etc., que lui seul, selon les habitants, pouvait exécuter. On ne peut rien imaginer de plus hardi que la route qui parcourt la vallée de Schellenen. Après avoir suivi quelque temps les détours capricieux de cette route terrible, on arrive à cette œuvre de Satan, qu'on appelle le Pont du Diable. Cette construction imposante est moins merveilleuse encore que le site où elle est placée. Le pont est jeté entre deux ma gnes droites et élevées, sur un torres rieux, dont les eaux tombent par cas sur des rocs brisés et remplissent l'a leur fracas et de leur écume (2). Le po Pont-à-Mousson était aussi l'ouvras diable, aussi bien que le pont de Saint-C le pont qu'on appelait à Bruxelles le du Diable, et plusieurs autres.

PONT DE SAINT-CLOUD. L'autre en revenant de Saint-Cloud, je m'occ avec gravité à compter les arches du pont qu'on y traverse sur la Seine; bonne femme s'approcha et me dit : — F y attention, Monsieur, vous compter arche de trop. — Comment? répondis-C'est que le pont est ensorcelé, répliq elle; n'en savez-vous pas l'histoire?lui dis-je, et vous m'obligeriez de me la ter. — Voici ce que c'est : D'abord vous rez que le pont n'a pas toujours été la passait la Seine dans un bac, du tem saint qui a donné son nom à notre Dans la suite du temps on voulut sais pont. Il le fallait heau, grand, solide, voulait de l'économie dans la dépens architecte se chargea de tout avec la si qu'on offrait pour cela. Il brûlait du dé se faire un nom; il mit l'ouvrage en Quand le pont fut à moitié fait, il se t qu'il avait épuisé tout son argent. comme vous jugez, un architecte embar il n'était pas assez riche pour achever vre à ses frais, et s'il ne l'achevait pas tait un homme perdu. Pendant qu'il dans le bois aux moyens qu'il pourra ployer, un homme habillé de noir l'a et lui demanda s'il n'avait pas quelqu rin. L'architecte conta son embarras. bien, dit l'homme noir, si vous voul donner le premier être qui passera s pont, je l'achèverai. L'architecte se hat cepter une proposition aussi avanta Dès qu'il fut nuit, il vit arriver au l'inconnu accompagné de cinq à six mi vriers, tous petits nains, rouges, contr et portant sur le front une espèce ( tite paire de cornes. Il reconnut qu'il affaire avec le diable et il se souvint avait promis à sa femme l'honneur de 1 la première sur le pont de Saint-Clou jeune dame depuis longtemps s'en réjo d'avance. Le diable, comme vous voy faisait une fête d'emporter quelque ch bon. Le pont cependant avançait si vite n'y avait plus qu'une arche à termine avait prévenu la femme de l'architecte qui se faisait; sans se douter que le di fut pour quelque chose, elle s'était ha avec soin pour passer le pont en grand neur. Il était quatre heures du matin. chitecte, n'osant avouer à sa femme s lations avec le diable ni lui refuser san texte ce qu'il lui avait promis, alla tr le curé , il lui exposa tout. Le bon pre hâta de courir au pont ; il arriva com allait poser la dernière pierre, et le dis lace en le voyant. Le curé ne perdit e minute; il avait apporté un chat soutane; il le lâcha, lui fit traverser le premier; le diable l'emporta de ise humeur et disparut avec sa bande; laissa au pont un certain prestige qui e l'on compte toujours une arche de

reste, l'architecte, sa femme et le bon traversèrent ensuite avec assurance; monde y passe à présent sans danger, un pont qui a tout l'air de vouloir ongtemps. Voy. ТЕНСРТЕНСН.

DGUNO, enfer des Virginiens, dont le consiste à être suspendu entre le

la terre.

PIEL I', roi de Pologne au 1x' siècle. porte qu'il jurait souvent et que son il ordinaire était : Que les rats me puisanger ! Si ce serment ne lui fut pas fuil le fut du moins à sa postérité, comme le voir. Il mourut de maladie, dans un eu avancé. Poppiel II, son fils, fut e lui un tyran. On lui avait donné pour s ses oucles, guerriers braves et expétés, qu'il n'écouta point. Il épousa une sse qui s'empara de son esprit, lui d'abord ses oncles suspects, ensuite i, et ses conseils le décidèrent à les mpoisonner. La cour frémit et le peundigna à cette nouvelle. Poppiel, avec ce qui est le propre des grands crimiaccusa ses oncles de trahison et défen-'on leur accordât ni bûcher, ni sépul-

Polonais, qui aimaient ces princes si ment assassinés, murmurèrent de nou; mais on n'eût fait que les plaindre, si l me leur eût envoyé des vengeurs. Du a de leurs restes tombés en pourriture, lit une armée de rats que la Providence sait à punir Poppiel, L'horreur qu'avait éeson crime avait fait fuirla plus grande de sa cour; elle était presque réduite eine et à lui seul, lorsque ces bêtes les gèrent et vinrent à bout de les dévorer.

ROM-HOUNGSE, sorte de fakirs chez diens. Ils se vantent d'être descendus il et de vivre des milliers d'années sans s prendre la moindre nourriture. Ce y a de vrai, c'est qu'on ne voit jamais rom-houngse manger ou boire en pu-

RPHYRE, visionnaire grec et philosoreux du m' siècle, que quelques-uns souvrages ont fait mettre au rang des

RRICLE, entrailles de la victime que rêtres jetaient dans le feu, après les considérées pour en tirer de bons ou auvais présages.

RTA (JEAN-BAPTISTE), physicien célèqui a fait faire des pas à la science et préparé les découvertes photographidont nous jouissons aujourd'hui, ué à es vers 1550. On dit qu'il composa à quinze ans les premiers livres de sa Magia naturelle, qui sont gâtés par les préjugés du siècle où il vécut. Il croyait à l'astrologie judiciaire, à la puissance indépendante des esprits, etc. On cite, comme le meilleur de ses ouvrages, la Physiognomonie céleste, 1661, in-4°; il s'y déclare contre les chimères de l'astrologie; mais il continue néanmoins à attribuer une grande influence aux corps célestes. On lui doit encore un traité de Physiognomonie, où il compare les figures humaines aux figures des animaux, pour en tirer des inductions systématiques. Voy. Paysiognomonie, à la fin.

PORTE. Les Tartares mantchoux révèrent un esprit gardien de la porte, sorte de divinité domestique qui écarte le malheur de

leurs maisons.

PORTES DES SONGES. Dans Virgile, l'une est de corne, l'autre est d'ivoire. Par la porte de corne passent les songes véritables, et par la porte d'ivoire, les vaines illusions et

les songes trompeurs.

POSŠEDES. Le bourg de Teilly, à trois lieues d'Amiens, donna en 1816 le spectacle d'une fille qui voulait se saire passer pour possédée. Elle était, disait-elle, au pouvoir de trois démons, Mimi, Zozo et Crapoulet. Un honnéte ecclésia stique prévint l'autorité, qui reconnut que cette fille était malade. On la fit entrer dans un hopital, et il ne fut plus parlé de la possession. On trouve de la sorte dans le passé beaucoup de supercheries que la bonne foi de nos pères n'a p s su reprimer assez tot. Cependant il y eut bien moins de scandales qu'on ne le conte, et les possessions n'étaient pas de si libre allure qu'on le croit. Une démoniaque commençait à faire du bruit sous Henri III; le roi aussitôt envoya son chirurgien Pigray, avec deux autres médecins, pour examiner l'affaire. Quand la possédée fut amenée devant ces docteurs, on l'interrogea, et elle débita des sornettes. Le prieur des capucins lui fit des demandes en latin auxquelles elle répondit fort mal; et enfin on trouva, dans certains papiers, qu'elle avait etc deja, quelques années précédemment, fouettée en place publique pour avoir voulu se faire passer pour démoniaque ; on la condamna à une réclusion perpétuelle. Du temps du même Henri III, une Picarde se disait possédée du diable, apparemment pour se rendre formidable. L'évêque d'Amiens, soupçonnant quel que imposture, la fit exorciser par un laïque déguisé en prêtre et lisant les épîtres de Cicéron. La démoniaque savait son rôle par cœur; elle se tourmenta, fit des grimaces esfroyables, des cabrioles et des cris, absolument comme si le diable, qu'elle disait chez elle, eût été en sace d'un prêtre lisant le livre sacré (1). Elle fut ainsi demasquée.

Les vrais possedés ou démoniaques sont ceux dont le diable s'est emparé. l'lusieurs aujourd'hui prétendent que toutes les possessions sont des monomanies, des folies plus ou moins furieuses, plus ou moins bizarres.

Mais comment expliquer ce fait qu'à Gheel en Belgique, où l'en traite les fous colonisés, on guérit les fous furieux en les exorcisant? Le savant docteur Moreau, dans la visite qu'il a faite Gheel en 1842, et qu'il a publiée, a reconnu ce fait, qui ne peut être contesté. Le diable serait-il donc pour quelque chose dans certaines folies? et connaissons-nous bien tons les mystères au milieu desquels nous vivons? Dans tous les cas, beaucoup de possessions, et la plupart, ont été soupçonnées de charlatanisme. Nous croyons que souvent le soupçon a été fondé.

On a beaucoup écrit sur les démoniaques, qui sont, disent les experts, plus ou moins agités, suivant le cours de la lune. L'historien Josèphe dit que ce ne sont pas les démons, mais les âmes des méchants, qui entrent dans les corps des possédés et les tour-

mentent.

On a vu des démoniaques à qui les diables arrachaient les ongles des pieds sans leur faire de mal. On en a vu marcher à quatre pattes, se trainer sur le dos, ramper sur le ventre, marcher sur la tête. Il y en eut qui se sentaient chatouiller les pieds sans savoir par qui; d'autres parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Comment expliquera-t-on les convulsionnaires jansénistes du dernier siècle, si on en exclut le diable. En l'an 1556, il se trouva à Amsterdam trente enfants démoniaques, que les exorcismes ordinaires ne purent délivrer; on publia qu'ils n'étaient en cet état que par maléfices et sortiléges; ils vomissaient des ferrements, des lopins de verre, des cheveux, des aignilles et autres choses semblables. On conte qu'à Rome, dans un hôpital, soixante-dix filles devincent folles ou démoniaques en une seule nuit; deux ans se passèrent sans qu'on les pût guérir. Cela peut être arrivé, dit Cardan, ou par le mauvais air du licu, ou par la mauvaise eau, ou par la lourberie, ou par suite de mauvais déportements. C'est que la suite des mauvais déportements entraine souvent les mauyais esprits contre lesquels nous lutions tous et sans cesse, si nous ne sommes à eux. On croyait reconnaître autrefois qu'une personne était démoniaque à plusieurs signes : 1° les contorsions; 2º l'ensture du visage; 3º l'insensibilité et la ladrerie; 4° l'immobilité; 5° les clameurs du ventre; 6º le regard fixe; 7° des réponses en français à des mots latins ; 8º les piqures de lancette sans effusion de sang, etc. Mais les saltimbanques et les grimaciers font des contorsions, sans pour cela être possédés du diable. L'enflure du visage, de la gorge, de la langue, est souvent causée par des vapeurs ou par la respiration re-tenue. L'insensibilité peut bien être la suite de quelque maladie ou n'être que factice, si la personne insensible a beaucoup de force.

(1) La manie universelle est le spectacle le plus hideux et le plus terrible qu'on puisse voir. Le maniaque a les yeux tixes, sauglants, tauth hors de l'orbite, tautôt enfoncés, le visage rouge, les vaisseaux engorgés, les traits aitérés, tout le corps en contraction; il ne reconnaît plus pi amis, ni parents, ni oufants, ni épouse. Sombre, fu-leux, réveur, cherchant la terre nue et l'obscurité, il

Un jeune Lacédémonien se laissa foie par un renard qu'il venait sans donner le moindre signe de de enfant se laissa brûler la main da crifice que faisait Alexandre, sans cun mouvement: du moins les his disent. Ceux qui se faisaient fouet l'autel de Diane ne fronçaient pas L'immobilité est volontaire, aussi les gestes que dans les regards. O de se mouvoir ou de ne se mot pour peu qu'on ait de fermeté dans Les clameurs et jappements que sedés saisaient entendre dans le sont expliqués par nos ventriloqu tribuait aussi à la présence du dia qures d'aiguille ou de lancette sar de sang; mais dans les mélanco sang qui est épais et grossier ne pe sortir par une petite ouverture, decins disent que certaines pers quées de la lancette ne saignent regardait encore comme possédé d'un estomac faible, qui, ne digér rendaient les choses telles qu'ils avalées. Les fous et les maniaqu la même réputation. Les symptomanie sont si affreux (1) que no sont très-excusables de l'avoir m compte des esprits malins; et c établir qu'ils se trompaient? On a traité sur les démonlaques intitulé ches sur ce qu'il faut entendre par niaques dont il est parlé dans le No tament, par T. P. A. P. O. A. B. J. in-12, 1738, livre où la question décidée. Il y a sur plusieurs posses tendues des explications naturelle dans cette anecdote :

Dans une petite ville du Piémon qui s'en revenait de la promen tout à coup tombé dans la rue, lace l'environne, le porte dans u voisine, où tous les secours ord peuvent le rappeler à la vie. Arri tillateur, qui lui remplit sans succ che d'une liqueur très-spiritueu ques-uns des assistants courent paroisse la plus voisine, et revien un vicaire, qu'on prie, à tout has: administrer les sacrements. Le je désire s'assurer d'abord de l'état d c'était le soir : il demande une l la portait à la bouche du patient. du prétendu mort en sort aussité vapeur s'enslamme à la chandelle sistants fuient en criant que l'a diable dans le corps; ils vont s curé de venir l'exorciser. Pendant le hoquet, auteur de l'esclandre, suivi d'une explosion d'humeurs faient le pauvre abbé, les exorcis rivant, sont surpris de le trouver

s'irrite du conlect de ses vêtements, qu'il déongles et avec les dents, même de celui de lumière, coutre lesquels il s'épuise en spi vociférations. La taim, la soif, le chaud, le nent souvent, pour le maniaque, des rensatio d'autres fois exaltées. (Le docteur Fodéré gale.) eur rentre et éclaircit le prodige: été forcé de quitter pour quelques i le malade, après lui av ir rempli la de son élixir, il n'avait pu expliquer hoquet, en repoussant au dehors la spiritueuse, avait naturellement la flamme dont l'assemblée avait été sent électrisée.

une petite farce qui peut trouver i : elle est empruntée aux aventures

Ulenspiegel.

ville de Hanovre, où Tiel Ulensit plusieurs choses merveilleuses, il rand bruit du fait que nous allons

ur, sortant à cheval de la ville pour rtir, il rencontra par son chemin veugles, auxquels il demanda où ils Les aveugles s'arrétèrent tous delenspiegel, pensant que c'était un mme, à cause qu'ils entendaient lait à cheval; ils lui firent la révéa disant : — Monseigneur, nous ala ville, car il y a un riche mort pour on distribue quelque aumône. — Il nd froid, répliqua Ulenspiegel; tenez, ngt florins (ce disant, il ne leur donen); allez à mon auberge (il la leur ı), et fait: s bonne chère jusqu'à ce que s soit moins rade. Les douze aveuroyant tous que l'un d'eux avait reçu gt florius, comblèrent Ulenspiegel de iements, et retournèrent joyeusement lle. lis s'adressèrent à l'hôtellerie qui ait recommandée et dirent à l'hôte : is avons rencontré un gentilhomme, us a donné vingt florins à dépenser, endant que le froid se soit adouci. , qui était avare, reçut ces pauvres aas leur en demander davantage, et it: - J. vous ferai au moins la re chère tant que l'argent durera. Deux sprès, il leur enjoignit de lui compter agt florins, qui se trouvaient dépensés. dirent alors tristement l'un à l'autre : e celui qui a les vingt florins les donne **je. Mais tous successive**ment déclarèu'ils n'avaient rien; ils reconnurent k qu'ils avaient été trompés. Quoique nes traditions rapportent qu'ils souprent parmi eux un voleur, et qu'ils se rent durement à grands coups de I, nos meilleures autorités n'admettant ztic allegation, nous la devons reer. L'hôte, voyant que ces pauvres se grattaient l'oreille tout penauds, se part lui: Que ferai-je? si je les mets , je n'aurai rien de ce qu'ils me doisi je les retiens, il faudra les nourrir; **ne dépe**nseront encore plus. Dans un berras, il les enferma en son grenier se donner le temps de la réflexion et len devoir de sortir pour aller conun de ses amis. En ce moment Ulensrevint, et vogant les aveugles au gre-Quels gens avez-vous enfermés 4-il? — Ce sont de pauvres aveugles. me l'hôte eut exposé son cas, le plaiicula: — N'avez-vous pas compassion de leur misère? - Je vondrais, dit l'hôte, qu'ils sussent à l'eau, et moi payé. - Mais s'ils pouva ent avoir une caution. — Je serais content et je les renverrais. — Je vais donc vous en chercher une. Ulenspiegel fut chez un exorciste et lui dit : - Monsieur, je vous prie de faire une œuvre de charité. Mon hôte est devenu démoniaque, vexé du mauvais esprit. Veuillez l'en délivrer promptement, car il est fort tourmenté; on vous donnera une couronne. - J'irai volontiers, dit l'exorciste; mais attendez un jour ou deux; il me faut mettre en état et je chasserai le diable. — C'est bien, répliqua l'Ienspiegel; je vais donc rassurer sa femme. Qu'elle vienne, dit l'exorciste; je lui confirmerai ce que je vous dis. Ulenspiegel retourna à l'hôtellerie. - J'ai trouvé et obtenu une bonne caution, dit-il à l'hôte; que votre femme vienne avec moi ; vous aurez satisfaction. — Madame, dit l'exorciste, en voyant Indiesse, ayez patience un jour ou deux. j'irai vous satisfaire. La dame fort aise s'en retourna, et le mari tout joyeux mit dehors les douze aveugles. U enspiegel s'en alla d'un autre côté. Au bout de deux jours, comme l'exorciste ne venait pas, l'hôtesse retourna chez lui et demanda l'argent que les aveugles avaient dépensé. — Est-ce que votre mari vous a soufflé cela? dit-il. — Oui, monsieur. — C'est le diable qui le fait ainsi parler d'argent. Amenez-le-moi, je le délivrerai. — Mauvais payeurs sont accoutumés à trouver de tels prétextes, dit l'hôtesse interdite; il ne s'agit pas de diable, il s'agit de la dépense faite chez nous. Elle s'en alla, et l'hôte courroucé prit sa broche avec le ròli qui cuisait, et courant chez l'exorciste :

- Il me payera, criait-il. — Mes amis, dit l'autre, en a pelant ses voisins, cet homme est possédé, tenez-le bien. Les voi-

sins s'interposant, tout s'expliqua.
POSSEDEES DE FLANDRE. L'affaire des possédées de Flandre, au dix-septième siècle, a fait trop de bruit pour que nous puissions nous dispenser d'en parler. Leur histoire a éte ecrite en deux volumes in-8°, par les Pères Domptius et Michaelis. Ces possédées étaient trois femines, qu'on exorcisa à Douai. L'une était Didyme, qui répondait en vers et en prose, disant des mots latins et des mots hébreux, et l'aisait des impromptus. C'était une pauvre religieuse insectée d'hérésie et convaincue des mauvaises mœurs qui sont les compagnes de l'apostasie. La seconde était une fille, appelée Simone Dourlet, qui ne répugnait pas à passer pour sorcière. La troisième était Marie de Sains, qui allait au sabbat et prophétisait par l'esprit de Satan.... La presse du temps a publié un factum curieux intitulé : les Confessions de Didyme, sorcière pénitente, avec les choses qu'elle a déposées touchant la synagogue de Satan. Plus, les instances que cette complice (qui depuis est rechutée) a faites pour rendre nalles ses premières confessions : véritable récit de tout ce qui s'est passé in cette uffaire Paris, 1623. On voit, dans cette pièce, que « Didymen'clait pas en réputation de saintelé,

mais suspecte au contraire, à cause de ses mœurs fácheuses. » On la reconnut possédée et sorcière; on découvrit, le 29 mars 1617. qu'elle avait sur le dos une marque faite par le diable. Elle confessa avoir été à la synagogue (c'est ainsi qu'elle nommait le sabhat), y avoir eu commerce avec le diable et y avoir reçu ses marques. Elle s'accusa d'avoir fait des malélices, d'avoir reçu du diable des poudres pour nuire, de les avoir employées avec certaine formule de paroles terribles. Elle avait, disait-elle, un démon familier de l'ordre de Belzébuth. Elle dit encore qu'elle avait entrepris d'ôter la dévotion à sa communauté pour la perdre; que, pour elle, elle avait mieux aimé le diable que son Dieu. Elle avait renoncé à Dieu, se livrant corps et âme au démon; ce qu'elle avait confirmé en donnant au diable quatre épingles : convention qu'elle avait signée de son sang, tiré de sa veine avec une petite lancette que le diable lui avait fournie. Elle se confessa encore de plusieurs abominations, et dit qu'elle avait entendu parler au sabbat d'un certain grand miracle par lequel Dieu exterminera la Synagogue; et alors ce sera fait de Belzobuth, qui sera plus puni que les autres. Elle parla de grands combats que lui livraient le diable et la princesse des enfers pour empécher sa confession. Puis elle désavoua tout ce qu'elle avait confessé, s'écriant que le diable la perdait. Etait-ce folie? dans tous les cas cette folie était affreuse. Marie de Sains disait de son côté qu'elle s'était aussi donnée au diable, qu'elle avait assisté au sabbat, qu'elle y avait adoré le diable, une chandelle noire à la main. Elle prétendit que l'Antechrist était venu, et elle expliquait l'Apocalypse. Simone Dour et avait aussi fréquenté le sabbat. Mais comme elle témoignait du repentir, on la mit en liberté, car elle était arrêtée comme sorcière. Un jeune homme de Valenciennes, de ces jeunes gens dont la race n'est pas perdue, pour qui le scandale est un attrait, s'éprit alors de Simone Dourlet et voulut l'épouser. L'ex-sorcière y consentit. Mais le comte d'Estaires la sit remettre en prison, où elle sut retenue longtemps avec Marie de Sains. Didyme fut brûlée. Voy Sabbat.

POSTEL (GUILLAUME), visionnaire du xvisiècle, né au diocèse d'Avranches. Il fut si précoce, qu'à l'âge de quatorze ans on le fit maître d'école. Il ne devint absurde que dans l'âge mûr. On dit qu'une lecture trop approfondie des ouvrages des rabbins et la vivacité de son imagination le précipitèrent dans des écarts qui semèrent sa vie de troubles, et lui causèrent de cuisants chagrins. Il crut qu'il était appelé de Dieu à reunir tous les hommes sous une même loi, par la parole ou par le glaive, voulant toutefois les soumettre à l'autorité du pape et du roi de France, à qui la monarchie universelle appartenait de droit, comme descendant en ligne directe du fils aîné de Noé. S'étant

donc fait nommer aumónier à l Venise, il se lia avec une femn connue sous le nom de mère Jeans visions achevèrent de lui tourn Postel se prétendit capable d'inst convertir le monde entier. A la ne réveries qu'il débitait, il fut déno hérétique; mais on le mit hors d considérant qu'il était fou. Après couru l'Orient et sait paraître plt vrages dans lesquels il parle des la mère Jeanne, il rentra dans de sentiments, se retira au prieuré Martin-des-Champs, à Paris, et en chrétien à quatre-vingt-séize septembre 1581. On lui attribue livre des Trois Imposteurs. Voy.

POT A BEURRE. Un habile exorenfermé plusieurs démons dans beurre; après sa mort, comme l'faisaient du bruit dans le pot, le le cassèrent, persuadés qu'ils alla prendre quelque trésor; mais ils rent que le diable assez mal log vola avec ses compagnons, et la vide (1).

POU D'ARGENT. C'est la décora diable donne aux sorciers. Voy.

POUDOT, savetier de Toulouse maison duquel le diable se cacha Le malin jetait des pierres qu'il te mées dans un coffre que l'on trou clef, et que l'on enfonça; mais, ma le vidât, il se remplissait toujours. constance fit beaucoup de bruit da et le président de la cour de justi tomy, vint voir cette merveille. Le sauter son bonnet d'un coup de moment où il entrait dans la che coffre; il s'enfuit effrayé, et on qu'avec peine cet esprit, qui faisai de physique amusante (2).

POULE NOIRE. C'est en sacr poule noire à minuit, dans un carre qu'on engage le diable à venir fair faut prononcer une conjuration, relourner, faire un trou en lerre, le sang de la poule et l'y enterrer jour, et plus ordinairement neuf ic le diable vient et donne de l'argen il fait présent à celui qui a sac autre poule noire qui est une poule d'or. Les doctes croient que ces poules, données par le diable, son démons. Le juif Samuel Bernard de la cour de France, mort à qua dix ans en 1739, et dont on voyait à la place des Victoires, à Paris, sail-on, une poule noire qu'il soig mement; il mourut peu de jours poule, laissant trente-trois million perstition de la poule noire est et répandue. On dit en Bretagne qu' poule noire au diable, qui l'achète el paye le prix qu'on lui en dema y a un mauvais et sot petit livre de

<sup>(3)</sup> Cambry, Voyage dans le Finistère, t. II

Poule Noire, on la poule aux œufs c la science des talismans et des anagiques, l'art de la nécromancie et ale, pour conjurer les esprits infersylphes, les ondins, les gnomes, la connaissance des sciences secrèuvrir les trésors et obtenir le poummander à tous les êtres et déjouer aléfices et sortiléges, etc. » En Egy-1 vol. in-18.—Ce n'est qu'un fatras ncompréhensible.

ITS. Voy. Augures. IRT. Voy. Apparitions.

ANG, nom du premier homme, selon nais, lequel sortit d'une citrouille par l'haleine d'un bœuf, après qu'il l'œuf d'ou le monde était issu.

HA, dieu de la porcelaine chez les Des ouvriers, dit-on, ne pouvant un dessin donné par un empereur, x, nommé Pou-sha, dans un moment poir, s'élança dans le fourneau tout it fut à l'instant consumé, et la porprit la forme que souhaitait le prince. eureux acquit à ce prix l'honneur de, en qualité de dieu, aux ouvrages laine.

ARIASERIA, personnage fameux qui ins le royaume de Siam, du temps nona-Codom. Les Siamois en font un de quarante brasses et demie de cirice, et de trois brasses et demie de e, ce qui paraît peu compréhensible. rai que nous ne savons pas quelle forme.

DAMITES. En 1655, Isaac de la Pertimprimer, en Hollande, un livre quel it voulait établir qu'il y a eu des avant Adam. Quoiqu'il n'eût pour que les fables des Egyptiens et des ns, ce paradoxe eut un moment des irs, comme en ont toutes les absurtesmarais, qui professait à Gronincombattit, et plus tard l'auteur même cta.

Y. Voy. RAMBOUILLET.

MCTIONS. Pompée, César et Crassus été assurés par d'habiles astrologues sourraient chez eux comblés de gloi**iens et d'années, et tous** trois périrent **dement. Charles-**Quint, François I<sup>rr</sup> ri VIII, tous trois contemporaius, fuenacés de mort violente, et leur mort que naturelle. Le Grand Seigneur voulant déclarer la guerre à la Polo-1621, malgré les remontrances de ses **s, un santon abor**da le sultan et lui Dieu m'a révélé la nuit dernière, se vision, que si Ta Hautesse va plus lie est en danger de perdre son emon épée ne peut cette année saire de iui que ce soit. — Voyons, dit Osman, rédiction est certaine. Et donuant son rre à un janissaire, il lui commanda per la tête à ce prétendu prophète, ce i exécuté sur-le-champ. Cependant réussit mai dans son entreprise conledogne, et perdit, peu de temps après,

la vie avec l'empire. On cite encore le fait suivant, comme exemple de prédiction accomplie: Un ancien coureur, nommé Languille, s'était retiré sur ses vieux jours à Aubagne, près de Marseille. Il se prit de querelle avec le bedeau de la paroisse, qui était en même temps fossoyeur; cette dispute avait produit une haine si vive, que Languille avait signifié au bedeau qu'il ne mourrait jamais que par lui; de sorte que le pauvre bedeau elfrayé l'évitait comme un ennemi formidable. Peu de temps après, Languille mourut, âgé de soixante-quinze ans. Il logeait dans une espèce de chambre haute, où l'on montait par un escalier étroit et très-roide. Quand il fut question de l'enterrer, le bedeau bien joyeux alla le chercher, et chargea sur ses épaules la bière dans laquelle était le corps de Languille, qui était devenu assez gros. Mais en le descendant d'un air triomphal, il fit un faux pas glissa en avant; la bière tombant sur lui l'écrasa. Ainsi s'accomplit la menace de Languille, autrement sans doute qu'il ne l'avait entendu.

Alvaro de Luna, favori de Jean II, roi de Castille, fut mis à mort pour avoir gouverné l'Etat en despote. Après avoir consulté un astrologue sur sa destinée, il lui avait été répondu qu'il eût à se garder de Cadahalso. Il crut que c'était d'un village près de Tolède, qui portait ce nom; il s'abstint d'y aller. Mais ayant été condamné à perdre la tête sur un échafoud, que les Espagnols appellent aussi cadahalso, on dit qu'il s'était trompé sur le sens du mot.

En 1382, un astrologue angiais sit crier par la ville de Londres, que la veille de l'Ascension personne ne sortit de sa maison sans avoir dit cinq sois le Pater noster, et sans avoir déjeuné, à cause du brouillard pestilentiel qui arriverait ce jour-là; parce que ceux qui ne le feraient pas mourraient infailliblement. Plusieurs, se siant à cette prédiction, sirent ce que l'astrologue avait prescrit; mais comme on reconnut après qu'il avait trompé le peuple, on le mit sur un cheval à reculons, tenant la queue en place de bride, avec deux marmites au cou, et on le promena ainsi par toute la ville.

La presse périodique a publié, avec la signature J. A. D. l'historiette d'une prédiction accomplie, qui nous semble un peu roman.

Nous en donnons le résumé.

1. Trouville, chaque époque a eu saisorcière ou son sorcier; mais parmi les samiliers du diable aucun ne parvint jamais à une aussi redoutable renommée que la vieille Marguerite. Les cartes, le marc de case, les lignes de la main, tout lui était miroir pour expliquer l'avenir. Nul ne pouvait sevanter de l'avoir vu baptiser; personne ne pouvait dire au justeson âge. Les plus anciens racontaient qu'ils l'avaient toujours connue aussi vieille etaussi caduque; beaucoup assuraient l'avoir vue maintes sois au clair de la lune, dansant sur un manche à balai; d'autres altestalent qu'elle changeait de sigure et de sorme à vo-

lonté, et prétendaient l'avoir rencontrée, certain soir de novembre, avec les traits d'une vieille depuis longtemps décédée! ... Enfin, il n'était sorte d'histoires qui n'eût cours sur le compte de Marguerite, si bien qu'elle était la terreur de la contrée. Pourtant, ce qu'aucun n'avait osé jusque-là, Paul Grey, jeune garçon de dix-huit ans, marin de la tête aux pieds, l'osa un jour. C'était un esprit fort que Paul Grey! à seize ans, il avait fait la course contre les Anglais; et, depuis six mois qu'il était à terre, grand nombre d'actions extraordinaires lui avaient acquis une réputation; on racontait même qu'il avait été vu traversant le cimetière à minuit! Un soir. comme il se rendait chez Rose Lucas. sa fiancée, sa mauvaise étoile voulut qu'il rencontrât sur son chemin la vieille Marguerite. Hé! hé! sorcière du diable, lui dit-il. iras-tu bientôt te chauffer en enfer? A cette insulte inattendue, une étincelle électrique sembla faire frissonner tout le corps de la sorcière; elle se dressa comme un spectre devant l'étourdi, et répondit avec un son de voix étrange : - Ah! beau gars! beau siancé de l'eau salée! tu ne vivras pas assez pour me voir m'en aller chez le diable, et ta maitresse épousera Pierre Burdel, le jour même où lu reviendras d'un certain voyage, lavé comme un poisson. Paul Grey ne se sentit pas la force de répondre, il poursuivit donc sa route à pas lents, et, la têle baissée, entra chez le père Luca. Mais à peine avait-il pris sa place accoutumée, qu'une voix du dehors se fit entendre; c'était quelqu'un qui demandait si l'on pouvait entrer. La porte s'ouvrit, et un gendarme de la marine pénétra dans la chaumière. — Paul Grey? demanda-t-il. Paul se leva. -C'est moi, monsieur. - Eh bien l mon brave, voilà ce qui vous regarde. En même temps il lui remit un papier décoré des armes de l'empire français. Paul regarda ce papier, fit une grimace et pria le gendarme de lui en lire le contenu. C'était un ordre de se rendre à Cherbourg dans un délai de huit jours, pour prendre du service à bord du vaisseau de l'empereur le Victorieux. L'ordre était bien et dûment adressé à Paul Grey classé marin, agé de dix-huit ans, domicilié à Trouville-sur-Mer. Dans ce temps-là, il n'y avait pas à badiner avec les ordres de service, et Paul ne se dissimula pas qu'il faudrait partir le lendemain pour arriver au temps fixé.

Quand le gendarme sut sorti, ce ne sut plus que larmes et désolation dans la chaumière. Au milieu d'une telle douleur, Rose laissa échapper ces mots: — Ah! maudite sorcière, tu m'avais annoncé ce matin même ce qui nous arrive aujourd'hui! Ces paroles tirèrent Paul de sa torpeur. — Tu as été chez la sorcière ce matin? s'écria-t-il. — Hélas! oui, reprit Rose. — Et elle t'a annoncé que je recevrais un ordre de service ce soir? — Oui. — Et après? — Après... elle m'a dit qu'elle voyait bien quelque chose, mais qu'elle ne voulait pas me l'apprendre! ... C'était sans doute quelque chose d'heureux, ton retour et notre mariage; car si c'eût été quelque chose de triste,

le viell oiseau de malheur aurait

— Peut-étre...., ajouta Paul tristei
Le lendemain, avant le lever du solc
le sac sur le dos, suivait la route
qui conduit de Trouville à Caen, pi
seulement pendant la basse marée. H

après il était embarqué. II. Trois ans s'étalent écoulés de Rose était assise auprès du feu entre et un jeune homme lourd et gruch-Burdel! C'était au commencement d rible hiver de 1812, qui vit brûler M périr la grande armée. Pourquoi Ro était-elle assise auprès de Pierre Burc était donc une jeune fille légère et o de ses serments! Non; mais Paul G puis trois ans qu'il était parti, n'ava donné de ses nouvelles; personne ne dire ce qu'il était devenu ; Rose av vingt ans, toutes ses camarades étail mariées. Or, comme Pierre Burdel qu'elle l'avait rebuté seulement parc lui préférait Paul Grey, ce derniei plus là et ne donnant d'ailleurs auc de vie, elle revenait à Pierre Burdel un pis-aller; et Pierre Burdel, qui n' fier, revenait aussi à elle. Le mariage avec le gros Pierre, comme on l'appe le pays, sut fixé à la veille de Noël arrivă, il marquait la troisième anne le départ de Paul; les noces euren matin de ce jour-là même, et le sc Lucas réunit dans sa chaumière le de son gendre et la sienne, pour nouveaux époux. Le vent sousslait cheminée, la mer mugissait au bo falaise et roulait d'énormes vagues longues grèves qui s'étendent de Tr Dives. Il était déjà tard, et les convive encore à table, lorsqu'au milieu d d'une gaieté bruyante un coup de ci nant de la mer fit tressaillir la ch Tout le monde est debout en mêm on sort, on gravit la falaise pour si c'est un navire en détresse qui du secours, ou un signal ami qui a côte de quelque tentative des An coup de canon avait fait son effet, teau de la falaise était couvert de population du village. Le temps étai le ciel sombre, la mer grise; il éta sible à l'œil de rien distinguer au la un second coup a bientôt suivi le et, à la lumière de l'amorce, les vie de mer ont vu qu'il y avait là un guerre, manœuvrant sous ses bass pour éviter la côte où le vent le avec violence. Au second coup s plusieurs autres, de deux minutes minules.

La tempête allait en augmentant, tresse toujours croissante du navis son comble. Enfin les coups de canrent; une grande clarté perça les t c'était le dernier signal de détresse pitaine avait ordonné qu'on réuni pont toule la paille qui pouvait se la bord, et qu'on y mit le seu. Aux a cette lumière, le corps entier du s

a aux veux de la foule reunie sur le u. c'elan une correlle française, ainsi **adiquait son gl**orieux pavillon flotlant tun påle méteore au dessus des flammes. nvre trois-mats courut encore quelustants avec une effrovable rapidate: in grand bruit fot entendu, c'etait la le qui touchait contre des rochers à pir. ernier effort des hommes qui la monrour demander du secours. En moins beure, la carcasse du vaisseau avait persee, et une firt petite parti : de l'ee s'etait sauvee. Parmi ceux qu'on regret de ne retirer des eaux qu'ai rès ernier soufile, il y avait le corps d'un somme de vingt-un ans. En le vovant, .ucas, qui etait restee sur le bord de avec son époux, poussa un cri et s'eit; elle avait reconnu Pau: Grey, Ainsi diction de la vieille Marguerite était plie, et la vieille Margueri e ne brûlak score en enser. Il etait minuit. Pierre l emmena Rose Lucas, et bientôt on plus entendu chez les jeunes epoux ; vent qui siffi it dans la cheminee, mer qui mugissa:t au bord de la faet roulait d'énormes vagues sur les es grèves qui s'étendent de Trouville à

Manière de prédire l'avenir.

on brûle de la graine de lin, des racie persil et de violette; qu'on se mette cette fumée, on prédira les choses fu-(1)... Foy. Astrologie, Prophéties, niers, etc.

ELATI, charlatan de magie. Voyez

ESAGES. Cette faiblesse, qui consiste à der comme des indices de l'avenir les évents les plus simples et les plus naturels. ene des branches les plus considérables superstition. Il est à remarquer qu'on iguait autrefois les présages des augum ce que ceux-ci s'entendaient des aurecherchés ou interprétés selon les rèle l'art augural, et que les présages qui zient fortuitement étaient interprétés baque particulier d'une manière plus e et plus arbitraire. De nos jours on re-: comme d'un très-mauvnis augure de rer trois fois ses manchettes, de trounr une table des couteaux en croix, d'y des salières renversées, etc. Quand reacontrons en chemin quelqu'un qui demande où nous allons, il faut, selon nseignements superstitieux, retourner es pas, de peur que mai ne nous arrive. e personne à jeun raconte un mauvais s à une personne qui ait déjeuné, le : sera funeste à la première. Il sera fu-· à la seconde, si elle est à jeun, et que remière ait déjeuné. Il sera suneste à s les deux, si toutes les deux sont à jeun. rait sans conséquence si toutes les deux net l'estomac garni.... Malbeureux géné-

ral-ment qui rencontre le matin, ou un lièvre, ou un serpent, ou un lezard, ou un cerf, ou un chevreuil, ou un sanglier! Heureux qui rencontre un loup, une cigale, une chèvre, un crapaud! Vey. Anaigage, Chasse. Hibor, etc., etc., etc. Cecitia, femme de Metellus, consultait les dieux sur l'établissement de sa nièce, qui étart nubile. Cette jeune fille, lasse de se tenir debout devant l'autel sans recevoir de reponse, pria sa tante de lui prèter la moitie de son siège. - De bon cœur, lui dit Ceci ia, je vous cè le même ma place tout entière. Sa bonte lui inspira ces mots, qui furent pourtant, dit Valère-Maxime, un présage de ce qui devait arriver; car Cecilia mourut quelque temps après, et Metellus épousa sa nièce. Lorsque Paul-Emile fiisait la gue reau roi Persec, il miarriva quelque chose de remarquable. Un jour, rentrant à sa maison, il embrassa, selon sa coutome, la plus jeune de ses filles, nommee Tertis, et la vovant plus triste qu'à l'ordinaire, il lui demanda le sujet de son chagrin. Cette petite fille lui repondit que Persee était mort (un petit chien que l'enfant nommait ainsi venait de mourir . Paul saisit le présage ; et en effet, peu de temps après, il vainquit le roi Persee, et entra triomphant dans Rome (2).

Un peu ava -t l'invasion des Espagnols au Mexique, on prit au lac de Mexico un oi**seau** de la forme d'une grue, qu'on porta à l'empereur Montézuma, comme une chose prodigieuse. Cet oiseau, dit le conte. avait au haut de la tête une espèce de miroir où Montézuma vit les cieux parsemes d'étoiles, de quoi il s'etonna grandement. Puis, levant les youx au ciel, et n'y voyant plus d'étoile., il regarda une seconde fois dans le miroir, et apercut un peuple qui venait de l'Orient, armé, combattant et tuant. Ses devins etant venus pour lui expliquer ce présage, l'oiseau disparut, les laissant en grand touble. « C'était, à mon avis, dit Delancre, son mauva's démon qui venait lui annoncer sa fin, laquelle lui arriva bientot. » Dans le royaume de Loango, en Afrique, on regarde comme le présage le plus funeste pour le roi que quelqu'un le voie boire et manger : ainsi il est absolument seul et sans domestiques quand it prend ses repas. Les voyageurs, en parlant de cette superstition, rapportent un trait barbare d'un roi de Loango: Un de ses fils, âgé de huit ou neuf ans, étant entré imprudemment dan- la salle où il mangeait, et dans le moment qu'il buvait, il se leva de table, appela le grand prêtre, qui saisit cet enfant, le lit égorger, et frot a de son sang les bras du père, pour détourner les malheurs dont ce présage semblait le menacer. Un autre roi de Loango fit assemmer un chien qu'il aimait beaucoup, et qui, l'avant un jour suivi, avait assisté à son diner (3). Les hurlements des bêtes sauvages, les cris des cerfs et des singes sont des présages sinistres pour les Siamois. S'ils rencontrent un serpent qui leur barre le chemin, c'est pour eux une raison suffisante de s'en retourner sur leurs pas, persuadés que l'affaire pour laquelle ils sont sortis ne peut pas réussir. La chute de quelque meuble que le hasard renverse est aussi d'un très-mauvais augure. Que le tonnerre vienne à tomber, par un effet naturel et commun, voilà de quoi gâter la meilleure affaire. Plusieurs poussent encore plus loin la superstition et l'extravagance : dans une circonstance critique et embarrassante, ils prendront pour règle de leur conduite les premières paroles qui échapperont au hasard à un passant, et qu'ils interpréteront à leur manière. Dans le royaume de Benin, en Afrique, on regarde comme un augure très-favorable qu'une femme accouche de deux enfants jumeaux : le roi ne manque pas d'être aussitôt informé de cette importante nouvelle, et l'on célèbre par des concerts et des festins un événement si heureux. Le même présage est regardé comme très-sinistre dans le village d'Arebo, quoiqu'il soit situé dans le même royaume de Benin.

Un serpent s'était entortillé autour d'une clef à la porte d'une maison, et les devins annonçaient que c'était un présage. « Je ne le crois pas, dit un philosophe, mais c'en pourrait bien être un si la clef s'était entor-

tillée autour du serpent. »

PRESCIENCE, connaissance certaine et infaillible de l'avenir. Elle n'appartient qu'à Dieu. Rappelons-nous ici la maxime d'Hervey: « Mortel, qui que tu sois, examine et pèse tant que tu voudras; nul sur la terre ne sait quelle fin l'attend. »

PRESERVATIFS. Voy. Amulettes, Cornes,

PHYLACTÈRES, TROUPEAUX, etc.

PRESSENTIMENT. Suétone assure que Calpurnie fut tourmentée de noirs pressentiments peu d'heures avant la mort de César. Mais que sont les pressentiments? Est-ce une voix secrète et intérieure? Est-ce une inspiration céleste? Est-ce la présence d'un génie invisible qui veille sur nos destinées? Les anciens avaient fait du pressentiment une sorte de religion, et de nos jours on y ajoute foi. M. C. de R..., après s'être beaucoup amusé au bal de l'Opéra, mourut d'un coup de sang en rentrant chez lui. Madame de V..., sa sœur, qui l'avait quitté assez tard, fut tourmentée toute la nuit de songes affreux qui lui représentaient son frère dans un grand danger, l'appelant à son secours. Souvent réveillée en sursaut, et dans des agitations continuelles, quoiqu'elle sût que son frère était au bal de l'Opéra, elle n'eut rien de plus pressé, dès que le jour parut, que de demander sa voiture et de courir chez lui. Elle arriva au moment que le suisse avait reçu ordre de ne laisser entrer personne et de dire que M. C. de R... avait besoin de repos. Elle s'en retourna consolée et riant de sa frayeur. Ce ne fut que dans l'après-midi qu'elle apprit que ses noirs pressentiments ne l'avaient point trompće (1). Voy. Songes.

PRESSINE. Voy. MÉLUSINE. PRESTANTIUS. Voy. Extases.

PRESTIGES. « Il y a eu de nos jour Gaspard Peucer, en ses commentair Divinatione, une vierge bateleuse à Bole laquelle, pour l'excellence de son art, fort renommée par toute l'Italie; néant elle ne sut, avec toute sa science, si prolonger sa vie, qu'enfin, surprise de 1 die, elle ne mourût. Quelque autre magi qui l'avait toujours accompagnée, sachi profit qu'elle retirait de son art penda vie, lui mit, par le secours des esprits, que charme ou poison sous les aisselle sorte qu'il semblait qu'elle eût vie; e commença à se retrouver aux assemi jouant de la harpe, chantant, sauta dansant, comme elle avait accoutumé sorte qu'elle ne différait d'une persont vante que par su couleur, qui était exvement pâle. Peu de jours après, il se ti à Bologne un autre magicien, lequel, t de l'excellence de l'art de cette fille, la lut voir jouer comme les autres. Mi peine l'eut-il vue, qu'il s'écria : Que f. vous ici, messieurs? celle que vous devant vos yeux, qui fait de si jolis so sauts, n'est autre qu'une charogne mor à l'instant elle tomba morte à terre moyen de quoi le prestige et l'encha furent découverts.»

Une jeune femme de la ville de Laon diable sous la forme de son grand-père sous celles d'une bête velue, d'un chat escarbot, d'une guépe et d'une jeune fill Voy. Apparitions, Enchantements, Stes, Métamorphoses, Charmes, etc.

PRETRES NOIRS. C'est le nom que nent les sorciers aux prêtres du sabbat

PRIERES SUPERSTITIEUSES. Nous pruntons à l'abbé Thiers et à quelque tres ces petits chefs-d'œuvre de niaiser de naïveté. « Pour le mal de dents : § Apolline, qui étes assise sur la pi sainte Apolline, que faites-vous là? suis venue ici pour le mal de dents. Si un ver, ca s'ôtera; si c'est une gout s'en ira. Contre le tonnerre: Sainte B sainte Fleur, la vraie croix de Notre gneur. Partout où cette oraison se dire mais le tonnerre ne tombera. Pour tou blessures : Dieu-me bénisse et me gué moi pauvre créature, de toute espèc blessure, quelle qu'elle soit, en l'honne Dieu et de la vierge Marie, et de mess saint Cosme et saint Damien. Amen. Pomaladies des yeux : Monsieur saint l passant par ici, trouva trois vierges el chemin. Il leur dit : Vierges, que faites ici? Nous guérissons de la maille. guérissez, vierges, guérissez cet œil. arrêter le sang du nez : Jésus-Christ e en Bethléem et a souffert en Jérusalem sang s'est troublé; je le dis et te commi sang, que tu t'arrêtes par la puissan Dieu, par l'aide de saint Fiacre et de tou saints, tout ainsi que le Jourdain, dan

saint Jean-Baptiste baptisa Notre-Seir, s'est arrêté. Au nom du Père et du
et du Saint-Esprit. » Voy. Oraison du
, Grandes, Barbe-a-Dieu, etc.

ISIER, démon invoqué dans les litanies

bbat.

ODIGE, événement surprenant dont on e la cause, et que l'on est tenté de reer comme surnaturel. C'est la définition ergier. Sous le consulat de Volumnius, stendit parler un bœuf. Il tomba du ciel, rme de pluic, des morceaux de chair, es oiseaux dévorèrent en grande parle reste fut quelques jours sur la terre rendre de mauvaise odeur. Dans d'auemps, on rapporta des événements aussi nordinaires, qui ont néanmoins trouvé ace parmi les hommes. Un enfant de six cria victoire dans un marché de bœufs. at des pierres à Picenne. Dans les Gauun loup s'approcha d'une sentinelle, lui l'épée du fourreau et l'emporta. Il parut icile une sueur de sang sur deux bous, et pendant la seconde guerre puniun taureau dit, en présence de Cnéus itius: Rome, prends garde à toi (1)! la ville de Galène, sous le consulat de de, on entendit parler un coq d'inde, ne s'appelait pas alors un coq d'Inde; c'était une pintade. Voilà des prodiges. ncre parle d'un sorcier qui, de son ps, sauta du haut d'une montagne sur rocher éloigné de deux lieues. Oucl .I... Un homme avant bu du lait, Schendit qu'il vomit deux petits chiens blancs igles. Vers la fin du mois d'août 1682. nontrait à Charenton une fille qui vosait des chenilles, des limaçons, des arain et beaucoup d'autres insectes. Les eurs de Paris étaient émerveillés. Le fait blait constant. Ce n'était pas en secret : iit devant des assemblées nombreuses ces singuliers vomissements avaient . Déjà on préparait de toutes parts des ertations pour expliquer ce phénomène, que le lieutenant criminel entreprit de miscer dans l'affaire. Il interrogea la **éficiée, lui tit peur d**u fouet et du carcan, Le avour que depuis sept ou huit mois s'était accoulumée à avaler des chenildes araignées et des insectes; qu'elle déit depuis longtemps avaler des crapauds, s qu'elle n'avait pu s'en procurer d'assez is (2). On a pulire, il y a vingt ans, un pareil rapporté dans les journaux : une me vomissait des grenouilles et des cra**és ; un médecin** peu crédule, appelé pour **fier le fait, pressa d**e questions la ma-. et parvint à lui faire avouer qu'elle it eu recours à cette jonglerie pour gar un peu d'argent (3).

Il y a, dit Chevreau, des choses historis et qui ne sont presque pas vraisembla-L. Il plut du sang sous l'empereur is II; de la laine sous l'empereur Jovia; des poissons, dont l'on ne put appro-

Dict. des merveilles de la nature, article Estomac.

cher pour leur puanteur, sous Othon III; et Valère-Maxime, dans le chapitre des Prodiges, de son premier livre, a parlé d'une pluie de pierres et d'une autre de pièces sanglantes de chair, qui furent mangées par les oiscaux. Louis, fils de Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, pour être venu avant terme, naquit sans peau, et les médecins trouvèrent moyen de lui en faire une. Une femme, dans le Péloponèse, comme le dit Pline, eut en quatre couches vingt enfants, cinq à la fois, dont la plupart vécurent; et selon Trogus, une autre, en Egypte, eut sept enfants d'une même couche. Saint Augustin, dans le chapitre 23 du livre xiv de la Cité de Dieu, dit qu'il a vu un homme qui suait, quand il voulait, sans faire aucun exercice violent, et qu'il y prenait un fort grand plaisir. Le bras d'un des capitaines de Brutus sua de l'huile rosat en telle abondance, que toute la peine qu'on se donna pour l'essuyer et pour le sécher fut inuille. Démophon, maître d'hôtel d'Alexandre, s'échauffait à l'ombre et se rafraichissait au solcil. Il s'est trouvé une Athénienne qui a vécu de ciguë jusqu'à la vieillesse; et un certain Mahomet, roi de Cambaye, s'accoutuma si bien aux viandes empoisonnées, dans la peur qu'il eut d'être empoisonné, qu'il n'en eut plus d'autres dans ses repas. ll devint si venimeux, qu'une mouche qui le touchait tombait morte dans le même instant; il tuait de son haleine ceux qui passaient une heure avec lui. Pyrrhus, roi d'Epire, comme le disent Pline et Plutarque, guérissait avec le pouce de son pied droit tous les maux de rate, et, selon d'autres, tous les ulcères qui s'étaient formés dans la bouche; mais ce qui n'est pas moins étonnant, c'est que le corps de Pyrrhus étant brûle et réduit en cendre, on trouva tout entier le même pouce, qui sut porté en cérémonie dans un temple, et là enchâssé comme une relique. C'en est assez pour justifier qu'il y a des choses historiques qui ne sont presque jamais vraisemblables (4). »

PROMÉTHÉE. Atlas et Prométhée, tous deux grands astrologues, vivaient du temps de Joseph. Quand Jupiter délivra Prométhée de l'aigle ou du vautour qui devait lui dévorer les entrailles pendant trente mille aus, le dieu, qui avait juré de ne le point détacher du Caucase, ne voulut pas fausser son serment, et lui ordonna de porter à son doigt un annéau où serait enchâssé un fragment de ce rocher. C'est là, selon Pline, l'origine des bagues enchantées.

PRONOSTICS POPULAIRES. Quand les chênes portent beaucoup de glands, ils pronostiquent un hiver long et rigoureux. Tel vendredi, tel dimanche. Le peuple croit qu'un vendredi pluvieux ne peut être suivi d'un dimanche serein. Racine a dit au contralre:

Ma foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera: Tel qui rit vendedi, dimanche pleurera.

Valère-Maxime. (3) M. Salgues, Des err

<sup>(3)</sup> M. Salgues, Des erreurs et des préjugés, t. II, p. 94.
(4) Chrevriens, t. 1, p. 251.

Si la huppe chante avant que les vignes ne germent, c'est un signe d'abondance de vin :

> De saint Paul la claire journée Nous dénote une bonne année. Si l'on voit épais les bronillards, Mortalité de tout :s parts. S'il fait vent, nous aurons la guerre ; S'il neige ou pleut, cherté sur terre; Si beaucoup d'eau tombe en ce mois, Lors peu de vin croître tu vois.

Des étoiles en plein jour pronostiquent des incendies et des guerres. Sous le règne de Constance, il y eut un jour de ténèbres pendant lequel on vit les étoiles; le soleil à son lever était aussi pâle que la lune : ce qui présageait la famine et la peste.

Du jour de saint Médard, en juin, f.e laboureur se donne soin; Car les anciens disent : S'il pleut, Quarante jours pleuvoir il peut. Et s'il fait beau, sois tout certain D'a oir abondamment du grain (1).

Les tonnerres du soir amènent un orage; les tonnerres du matin promettent des vents; ceux qu'on entend vers midi annoncent la pluie. Les pluies de pierres pronostiquent des charges et des surcroits d'impôts.

Quiconque en soût dormira Sur midi, s'en repentira. Bref en tout temps je te prédi Qu'il ne faut dormir à midi.

Trois soleils pronostiquent un triumvirat. On vit trois soleils, dit Cardan, après la mort de Jules César; la même chose eut lieu un peu avant le règne de François Ier, Charles-Quint et Henri VIII. Si le soleil luit avant la messe le jour de la Chandeleur, c'est un signe que l'hiver sera encore bien long. Qui se couche avec les chiens se lève avec les puces.

Les paysans ont mille signes que nous n'avons pas, pour prévoir le beau ou le mauvais temps; leurs baromètres naturels sont souvent plus infaillibles que les nôtres; leurs signes, en effet, sont fondés sur une constante observation. Newton, se promenant à la campagne, avec un livre à la main, passa devant un pâtre, à qui il entendit marmotter: — Ce gentleman ne lira pas tout le long de sa promenade, ou bien son livre sera mouillé; et le philosophe ne tarda pas à voir tomber la pluie. Il repasse et demande au pâtre: — À quoi, mon ami, avezvous donc jugé qu'il allait pleuvoir? C'est, répondit-il, que mes vaches fourraient leurs museaux dans les haies... Voyez Prophé-

PROPHÈTES. Les Turcs reconnaissent plus de cent quarante mille prophètes; les seuls que nous devions révérer comme vrais prophètes sont ceux des saintes Ecritures. Toutes les fausses religions en ont en de faux comme elles. Voici quelques mots sur un prophète moderne, comme il s'en voit encore. Le lord juge Holt avait envoyé en

(1) On lit, dans les Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, que les habitants de Salency ayant, dans un temps de sécheresse, invoqué particulièrement saint Médard, évêque de Noyon, pour obtenir de la pluie, il arriva qu'en te cette sécheresse tot suivie d'une pluie de quarante jours. L'est la, dit-on, l'origine du pronostic stribue à saint Médard. On dit encore que: prison un soi-disant prophète qui se don à Londres les airs de passer pour un en du ciel. Un particulier, partisan de cet piré, se rendit chez milord, et deman lui parler. On lui dit qu'il ne pouvait entrer, parce que milord était malade Dites à milord que je viens de la par Dieu, répliqua le visiteur. Le domestiqu rendit auprès de son maître, qui lui de ordre de faire entrer. — Qu'y a-t-il votre service? lui demanda le juge. viens, lui dit l'aventurier, de la part du gneur, qui m'a cnvoyé vers toi pour donner de mettre en liberté John At son fidèle serviteur, que tu as fait mette prison. — Vous étes un faux prophète ( insigne menteur, lui répondit le juge, c le Seigneur vous avait chargé de cette sion, il vous aurait adressé au procureu néral. Il sait qu'il n'est pas en mon voir d'ordonner l'élargissement d'un pr nier; mais je puis lancer un décret de de corps contre vous, pour que vous lt niez compagnie, et c'est ce que je vais

PROPHETIES. Voyez PREDICTIONS

BYLLES, DEVINS, LEMMAN, etc.

Le peuple, dans les campagnes, es puis des siècles fort attaché à un petit intitulé: Prophéries, ou prédictions p tuelles, composées par Pytagoras (sic) seph le juste, Daniel le prophète, Michel tradamus et plusieurs autres philose Nous donnons ici cette singularité (2).

Pronostication des biens de la terre chaque année. — Si le premier jour de l' trouve au dimanche, l'hiver sera dou printemps humide, l'été et l'automne teux. Le blé sera à bon marché, le m le bétail seront en suffisance, comme les pois, fèves et autres légumes. Les seront bons, mais les fruits de jardin ront. Il y aura plusieurs désordres et coup de larcins commis; cependant le et les princes chrétiens vivront en pa le premier jour de l'an se trouve au l l'hiver sera commun et assez tempé printemps et l'été humides, avec inond'eau en plusieurs endroits. Il régnet máladies fort dangereuses, avec plu altercations de maux, par subsides, ta ros impôts. Il y aura, vers la fin de l'a des glaces prodigieuses; la vendange n pas bonne, les blés seront à juste pri mouches à miel mourront, et les dan qualité se trouveront dans de grandes tesses et inquiétudes. Si le premier ju l'an est au mardi, l'hiver sera bien avec neige et brouillards; le printen l'élé assez humides, l'automne sera Le froment sera cher, et la vendang diocre. Sera peu de bétail, et les bateat mer seront en grand danger. Le lin se rare. On verra de grands feux. La pes

> S'il pleut le jour de saint Gervais, Il pleuvra quinze jours après.

<sup>(2)</sup> Nous aurions pu donner aussi les prophéties mas-Joseph Moult; mais c'est un fatras qui se troi tout aisément.

nen Italie et autres lieux circonvoisins. :a sussisamment d'huile. Les grands setroublés, et il y aura grande mortalité mmes. Si le premier jour de l'an est au redi, l'hiver sera assez doux, le prins humide, l'été beau, l'automne plue. Les blés seront beaux et à juste prix. aura du vin en abondance. Discours u les gens de lettres, cependant ils promt et feront bon fruit de leurs études. fièvres malignes attaqueront dangereunt le jeune sexe féminin ; mais peu de Si le premier jour de l'an est au jeudi, er sera tempéré, le printemps venteux, beau, l'automne sera assez belle et peu ieuse. Il sera abondance de fruits. Le vre et le lin seront hors de prix. Il v peu de miel. Pour l'huile elle sera à prix. Il y aura peu de bétail, mais il **du blé en abondance. Plusieurs rois et** zes mourront, et sera paix partout. Si le nier jour de l'an est au vendredi, l'hiver incera, le printemps sera bon, l'été et omne seront assez secs. Le blé et le vin nt à bon marché. Le mal des yeux réa. La plupart des enfants mourront. Il ra bataille et meurtre. On ira d'un ume à un autre pour se narguer. Les et les mouches à miel périront. Si le nier jour de l'an se trouve le samedi, er sera venteux, le printemps beau, variable et humide, l'automne sèche ; le era cher, la vendange médiocre. Il réa beaucoup de sièvres lierces et quarles. alité de vicilles gens. Il y aura beaude bétail et de fruits; enfin les incenscront très-communs, et causeront des s très-considérables à plusieurs proce qui plongera bien des gens dans iclion.

pour connaître les biens qui croissur la terre. — La nuit du premier jour invier beile et sereine, c'est-à-dire sans set vent, ou autre insigne commotion signifie bonne année et abondante de bien. Si elle est avec vent oriental, lalité de bétail ; avec l'occidental, grands bles, guerres et dissensions entre les et princes; avec méridional, plusieurs onnes mourront; avec septentrional, signifie que la stérilité sera à craindre. résages de la pluie tirés du soleil. — Si le il est rouge au matin, il signifie pluie le soir ; mais quand il est rouge le soir, gnifie le lendemain beau temps. Si le in, quand le soleil se lève à longues s par les nuées qui vont vers la terre, s siles tirent l'eau, cela signifie qu'il ne eurera pas longtemps beau. S'il parait t et rond comme une boule, marque de e ou tempête. Si le soleil pendant le parait noir et obscur, marque de pluic e tonnerre. Si en se couchant il est enppé d'une nuée noire, pluie, brouillard neige pour le lendemain suivant la

'résages du beau temps tirés du soleil. i l'on voit, avant que le soleil se lève, et s le même endroit, un petit brouillard. marque de beau temps. Si au point du jour le ciel est bordé d'un cercle blanc ou doré aux extrémités de l'horizou, et la basse région de l'air mouillée de rosée qui se fait voir dans les vitres de fenêtres, marque de beau temps. Lorsqu'il y a quantité de rosée le matin, et que le soleil est serein, beau temps. Si en se couchant il est clair et net, sans brouillard, et qu'on voie alentour de petites nuées rouges et séparées les unes des autres, marque de beau temps.

Présages de la pluie sirés de la lune. - Si la lune est bleue, elle signifie temps pluvieux, et si elle est rouge, elle signific vent, et si elle est blanche, elle signifie beau temps. Remarquez que s'il fait beau temps le plus prochain mardi d'après la nouvelle lune, elle sera inclinée à beaux jours, et s'il est humide et pleut ce jour-là, la lune sera inclinée à humidité. Si le troisième ou quatrième jour qu'elle est nouvelle, elle a cornes rebroussées ou obscures, et que la corne d'en bas regarde au premier quartier. et celle d'en haut au dernier quartier, elle signifie pluie. Si le cercle de Li lune est rouge, c'est marque de mauvais temps. Si elle est au picin, et qu'il y ait quelque chose alentour, pluie. Si, lorsque la lune se renouvelle, le temps est chargé et obscur, marque de pluie. Si la lune ne parait point du tout vers le quatrième jour de son re-nouvellement, le temps sera obscur et pluvieux le reste de la lune. S'il pleut le premier mardi après la pleine lune, il continue de même tout le reste de la lune. Il en est de même s'il fait beau temps. Le même temps qui se fait trois jours après la pleine lune continue au moins pendant deux jours, et le dix-septième jour de la lune, qui est presque le second de sa plénitude, il pleut ordinairement, comme aussi deux jours devant ou après la nouvelle lune.

Présuges du beau temps tirés de la lune. — Si la lune est claire quand elle se lève, beau temps en été, et en hiver froid rigoureux. Si trois jours avant ou après son quartier elle a une petite et pure lumière, cela dénote le beau temps. Si trois ou quatre jours après qu'elle est nouvelle, elle se montre nette, beau temps. Lorsqu'elle est dans son plein, si elle paraît claire et nette, beau temps. Si l'halo, c'est-à-dire le cercle qui paraît autour de la lune, se dissipe, beau temps. Lorsque la lune a un double halo, tempête.

Présages des étoiles. — Quand les étoiles paraissent plus grosses qu'à l'ordinaire, marque de pluie; lorsqu'elles paraissent nébulcuses ou obscures, et qu'il n'y a point de nuées au ciel, pluie ou neige, selon la saison; quand elles sont environnées de fumée ou de brouillards, marque de vent froid, et quand elles sont claires et étince-lantes, froid en hiver et beau en été.

Règle pour connuître le temps.— Quand les corneilles sont sur un tas de pierres, ou près de l'eau, ou dedans, qu'elles jargounent et crient, cela signifie qu'il doit pleuvoir.

Présages des blanches gelées. — Remarquez qu'autant de blanches gelées qui tomberont devant le jour saint Michel, et autant de jours après, le même nombre de blanches gelées tomberont devant la saint Georges, et autant de jours après.

Pour connaître la disposition de l'hiver.—
Prenez la poitrine d'un canard en automne
ou après, et la regardez bien, car si elle est
partout blanche, elle signifie que nous aurons un hiver chaud; et si elle est au commencement rouge et après blanche, elle signifie que nous aurons la froidure au commencement de décembre; et si elle est devant
et derrière blanche et au milieu rouge, elle
signifie grand froid au milieu de l'hiver, et
si elle est rouge vers le bout du derrière,
elle signifie que nous aurons l'hiver à la fin.

Pour connaître le temps qu'il sera chaque semaine de l'année. — Nos anciens laboureurs, pour se régler en leurs assaires pendant la semaine, observaient quel temps il saisait le dimanche depuis environ sept heures jusqu'à dix du matin; car si pendant ce temps il pleut, la plus grande partic de la semaine il pleuvra; et s'il fait beau, la semaine par conséquent s'en sentira aussi.

Remarque sur les pommes de chêne. — Prenez une pomme de chêne quand elles seront mûres (qui est après la Saint-Martin), et l'ouvrez; s'il y a un petit ver dedans, signifie abondance de biens; s'il y a une mouche, signifie guerre, et s'il y a une araignée, signifie mortalité l'année suivante.

Les anciens laboureurs disaient les vers suivants sur la fertilité de la terre.

Soigneux seras sur le printemps nouveau, Quand le noyer produit fleurs au rameau, Diligemment contempler et prévoir Si nous pouvons de lui grands fruits avoir: Car s'ensuivront les blés et labourages, Produisant grains à tous nos avantages; Mais si pour fruits tu lui vois feuille rendre, Paille pour grain au vrai pourras attendre.

Remarques veritables sur les trois jours des Rogations. — Lundi, la fenaison; mardi, la moisson; mercredi les semailles et vendanges.

#### Remarque de la vigne.

Le vigneron me taille, Le vigneron me lie, Le vigneron me haille En mars toute ma vie.

#### Sur l'abondance du vin.

Prends garde au jour saint Vincent, Car si ce jour tu vois et sens Que le soleil soit clair et beau, Nous aurons du vin plus que d'eau.

Sur la cherté du froment et des autres biens de la terre.

Pour connaître combien vaudra Le quart de blé, il te faudra Tirer un grain germé de terre, Et puis compter sans plus t'enquère Combien de racine il aura, Car autant de sous il vaudra.

#### Autra.

Tant que dure la rousse lune, Les blés sont sujets à fortune.

#### Autra:

Si la pluie de Pâques continue, Les fruits de la terre diminuent.

#### Autre

Du jour de saint Jean la pluie Fait la noisette pourrie.

# Observation pour le pâturage des bête

Selon que les anciens ont dit, Si le soleil se montre et luit A la Chandeleur, vous verrez Qu'encore un hiver vous aurez; Pourtant, gardez bien votre foin, Cur il vous sera de besoin. Par cette règle se gouverne L'ours qui retourne en sa caverne.

## Sur les saignées.

Saignée du jour saint Valentin Fait le sang net soir et matin, Et la saignée du jour devant Garde des sièvres en tout l'an.

## Autre pour la saignée.

Le jour sainte Gertrude on doit Se faire saigner au bras droit; Celui ainsi qui le sera, Les yeux clairs toute l'année aura.

Avertissement sur la saignée. — Celu sera saigné les 19, 24 et 26 mars, ou le nier juillet et le 1<sup>cr</sup> août, même le 1<sup>cr</sup> cembre, soit homme ou femme, il mo ou il aura une maladie longue et fort gereuse; et les enfants qui naîtront et jours-là seront mal morigénés.

Remarques sur les naissances. — Tous qui naîtront les jours et les nuits ci-de nommés, savoir : le jour saint Matisaint Hippolyte et le 3 janvier, on dit que qui meurent ces jours-là ne seront pousommés jusqu'au jour du jugement

Des mois où l'eau est nuisible à l'home

Boire eau point ne devez

Présages des bonnes ou mauvaises année la lune. — Quand le jour de Noël vient la lune croissante, l'an sera fort bo d'autant qu'il sera près de la lune nouv d'autant l'an sera meilleur; mais s'il au décroissant de la lune, l'an sera rude, et tant plus proche sera du décisant, tant pis sera.

#### Observation sur le mois de mai.

Regarde bien, si tu me crois, Le lendemain de sainte Croix, Si nous avons le tem; s serein. Car on assure, pour certain, Que quand cela est, Dieu nous donne L'année ordinairement bonne; Mais si le tem: s est pluvieux, Nous aurons l'an infructueux.

#### Autre.

Si Jacques l'apôtre pleure, Bien peu de grands il demeure.

## Ou bien.

A saint Jacques si on voit la pluie, Madame dit : Adieu mes coins ; Mais si le lendemain n'essuie, Encore en cueillera-t-elle moins.

#### Autre.

Tel ne sait ce qu'est vendre vin, Qui n'attend du mois de mai la fin.

Observation sur la canicule. — Dès le mois e juillet, le chien ardent, nommé la caniue, commence à se lever avec le soleil. alien dit qu'il ne fait pas bon saigner un slade, quoiqu'il soit en âge rigoureux et la sladie longue; car on sent la force de cet tr**e sur tou**t autre ; nous voyons par expémce que les chiens sont ordinairement ilades durant le cours de cette étoiles nsi les anciens Romains tenaient ces jours dangereux, qu'ils avaient institué une e au commencement d'iceux, où l'on saifiait un chien pour apaiser sa fureur, mme dit Ovide en ses Fastes. De sorte 'aujourd'hui les plus prudents médecins ivent la maxime de nos anciens pères. Remarques. - On disait anciennement que and il pleut le jour de l'Assomption de tre-Dame, nous aurions une chétive venage, et s'il fait beau, elle sera copieuse; dit ainsi de saint Barthélemi. Si aux caides (1) de janvier il tonne au ciel, c'est e marque qu'il y aura plusieurs vents auds; il sera assez de blé, mais grande erre à venir. S'il tonne aux calendes de rier, il y aura maladies pestilentielles, tout entre les riches. S'il tonne aux caides de mors, l'année sera abondante en et autres fruits de la terre. S'il tonne aux endes d'avril, cette année sera fructueuse agréable en toutes choses; pareillement e paix universelle et une abondance de

is biens. S'il tonne aux calendes de mai. te année il y aura une grande pauvreté famine; plusieurs guerres sanglantes et ailles ouvertes. S'il tonne aux calendes juin, l'année sera sujette aux batailles et litions. Il régnera des mortalités et d'aus maux. S'il tonne aux calendes de juil-, cette année sera abondante en blé et en i; le bétail et les mouches à miel seront danger de périr. S'il tonne aux calendes septembre, cette année sera abondante en dice; il sera de sanglantes batailles, où a occision d'hommes. S'il tonne aux cades d'octobre, cette année sera beaucoup steuse, les vivres bons, mais peu de fruits. i tonne aux calendes de novembre, cette **sée sera abondante de tous biens et fruits;** a joyeuse et paisible. S'il tonne aux cades de décembre, cette année ressemblera 'autre en tout. Par ces signes on connaît qui doit arriver pendant l'année, tant en

Qui voit à Noël des moucherons, À Pâques verra des giaçons.

n qu'en mal.

our connaître quand commence le carême.

Laissez passer la Chandeleur Et nouvelle lune sans peur, Le mardi après en suivant, Tu trouvers carème entrant

AITÉ FORT CURIEUX DE LA BONNE OU MAU-FAISE FORTUNE DES ENFANTS, SUR LES DOUZE MGNES DU ZODIAQUE.

Tanvier. — Le signe du Verseau domine puis le 20 janvier jusqu'au 18 février. :nfant qui naîtra en ce signe aura une

jambe plus grosse que l'autre, de tempérament sanguin, fort colérique et journalier. Ce signe lui donne l'avantage d'être fort discret, un esprit subtil, éloquent et avantagé de la fortune, mais d'une santé fort d'élicate et sujette aux infirmités. Les années périlleuses sont 35, 42 et 80.

Février. — Le signe des Poissons domine depuis le 18 février jusqu'au 20 mars. L'enfant qui naîtra sous ce signe aura la poitrine large, la tête petite, le visage long, le teint blanc, les yeux ronds, le tempérament froid et humide, l'humeur sombre et flegmatique. Il aura dans sa jeunesse grands travaux, et dans sa vieillesse sera homme de bien, heureux et propre à gouverner. Les années périlleuses sont 15, 30 et 38.

Mars. — Le Bélier domine depuis le 20 mars jusqu'au 20 avril. L'enfant qui naîtra sous ce signe aura les cheveux crépus et noirs, un regard doux, petites oreilles, le cou long, ayant beaucoup de feu, sujet à se mettre en colère, de bon jugement et juste conseil, sera fort enclin à enveigner, à voyager et à pratiquer des mariages. Il est bon à ce signe de faire saigner et purger. Les années périlleuses sont 12, 30 et 35.

¿ Avril. — Le Taureau domine depuis le 20 avril jusqu'au 20 mai. L'enfant qui naîtra sous ce signe aura le front large et élevé, la face longue, les cheveux châtains, d'humeur sombre et mélancolique, sensuel au boire et au manger, affable en toutes choses, facile à accorder les grâces qu'on lui demandera; il sera réservé dans sa vieillesse; il sera exposé à l'envie, et lent dans ses affaires. Il ne faut pas se faire saigner ni prendre médecine, mais les convalescents pourront changer d'air pour rétablir leur santé. Les années périlleuses sont 12, 22, 32, 50 et 74.

Mai. — Les Gémeaux dominent depuis le 20 mai jusqu'au 22 juin. L'enfant qui nattra sous ce signe aura la poitrine large et une belle figure, le corps médiocre; il sera crédule et tidèle, de tempérament chaud et humide, rempli de bonnes grâces, aura une heureuse fortune, et fera volontiers plaisir aux autres; il se plaira à l'arithmétique et aux comptes des finances. Il faut seulement prendre médecine, et ne se pas faire saigner. Les années périlleuses sont 9, 10, 15, 25, 33 et 42.

Juin. — L'Ecrevisse domine depuis le 22 juin jusqu'au 22 juillet. L'enfant qui naîtra sous ce signe sera de stature courte et de gros membres, les épaules larges, les cheveux longs, les yeux petits, de tempérament froid et humide, efféminé, d'humeur sombre, fort dans les sentiments, fâcheux en conversation, sera riche, mais pas longtemps, sera dédaigneux, fier, avaricieux, et depuis 30 ans sera en bon état. Bon saigner et médeciner. Les années périlleuses sont 24, 37 et 71.

Juillet. — Le Lion domine depuis le 22 juillet jusqu'au 22 août. L'enfant qui naîtra sous ce signe aura bonne renommée, sera

de bon jugement et d'une riche taille; ses membres supérieurs seront plus gros que les inférieurs, la poitrine large, sera grand coureur, colérique, d'un regard perçant, les jambes déliées, le menton large, le tempérament chaud et sec. Il ne faut point se faire saigner ni médeciner, ni prendre aucun remède. Les années périlleuses sont 12, 22, 39, 47 et 70.

Aost. — La Vierge domine depuis le 22 août jusqu'au 22 septembre. L'enfant qui naîtra en ce signe sera doué de belles qualités, aura de beaux taleuts, bien fait de corps, amateur de la vérité, non trompeur, d'un tempérament triste et sombre, froid et sec; mais, quoique efféminé, il sera prudent et miséricordieux, sincère dans ses paroles, et fidèle dans se- promesses, se conformant aux sentiments des personnes de bons avis. Il ne faut pas saigner ni prendre médecine sous ce signe. Les années périlleuses sont 16, 28, 42 et 65,

Septembre. — La Balance domine depuis le 23 septembre jusqu'au 23 octobre. L'enfant qui naîtra sous ce signe sera d'une belle figure, médiocre de corps, beau de visage, mais de couleur olivâtre, sera bon chantre et fort éloquent, aimera la justice, et sera faché du mai d'autrui. Il ne faut pas appliquer aucun remède aux cuisses ni aux reins pendant le cours de ce signe. Les aunées pé-

rilleuses sont 15, 28 et 85.

Octobre. — Le Scorpion domine depuis le 22 octobre jusqu'au 21 novembre. L'enfant qui naltra en ce signe sera de stature basse et large, aura beaucoup de cheveux, beau de visage, grandes jambes et grands pieds, marchera vite, et sera grand railleur, d'un tempérament froid et humide, d'humeur sombre et frénétique, sera enclin aux noises et à la guerre, quelques-uns même déroberont; il sera capricieux et luxuricux, colérique et fâcheux d'humeur. Il ne faut prendre aucun remède interne sous ce signe. Les années périlleuses sont 16, 28, 42 et 66.

Novembre. — Le Sagittaire domine depuis le 21 novembre jusqu'au 21 décembre. L'enfant qui naîtra sous ce signe sera de couleur pâle, aura de grosses jambes, la face et la harbe longues, la vue fort subtile, les cheveux délies et blonds, de tempérament chaud et sec, facile à se mettre en colère. Il est bon de se faire saigner, mais il ne faut prendre aucun remède. Les années périlleuses sont

8, 9, 11, 28 et 89.

Décembre. — Le Capricorne domine depuis le 21 décembre jusqu'au 20 janvier. L'enfant qui naîtra sous ce signe aura les jambes menues, sec de corps, aura quelque ressemblance à la chèvre. Il sera melancolique, e**l aura le vis**age maigre, la barbe épaisse **e**t toussuc, sera sujet aux douleurs de genoux et de tête; il sera aussi d'humeur fâcheuse avec les siens. Il fait bon en ce signe prendre médecine et se purger. Les années perilleuses sont 8, 18, 32 et 77.

Sapiens dominabitur astris.

Avis nécessaires à toutes personnes pour faire de bonne heure la provision du ménage, observés par les anciens. — Fais provision de blé au mois de septembre. Fais provision de vin en novembre. Fais provision de bois et de beurre en mai. Fais provision de chair à saler en décembre. Fais provision de fruits en août. Fais provision de poisson mariné en janvier. Fais provision d'huile et suif en octobre. Fais provision de confitures en mai et août. Achète des habits portés en temps sans peste. Achète des chausaures au mois de juiliet. Achète du fil au mois de mars. Achète bœufs, vaches et brebis en avril. Achète des chevaux en juin. Achète des armes en temps de paix. Achète des héritages en temps de famine. Achète des livres en tout temps, et ne plains point l'argent.

PROSERPINE , épouse de Pluton se!on les païens, et reine de l'empire infernal. Selon les démonomanes, Proserpine est archiduchesse et souveraine princesse des esprits malins. Son nom vient de proserpere, ramper, serpenter; les interprètes voient en elle

le serpent funcste.

PROSTROPHIBS, esprits malfaisants qu'il fallait supplier avec ferveur, chez les an-

ciens, pour éviter leur colère.
PRUFLAS ou BUSAS, grand prince et rand duc de l'empire infernal. Il régna dans Bahylone, quoiqu'il cût la tête d'un hibou. Il excite les discordes, allume les guerres, les querelles, et réduit à la mendicité; il répond avec profusion à tout ce qu'on lui demande, il a vingt-six légions sous ses or-

PSÉPHOS, sorte de divination où l'on faisait usage de petits cailloux qu'on cachsit

dans du sable.

PSYCHOMANCIE, divination par les esprits, ou art d'évoquer les morts. Voy. Ne-

PSYLLES, peuples de Libye, dont la présence seule charmait le poison le plus subtil des serpents les plus redoutables. Ils prélendaient aussi guérir la morsure des serpents avec leur salive ou par leur simple attouchement. Hérodote prétend que les anciens Psylles périrent dans la guerre insensée qu'ils entreprirent contre le vent du midi, indignés qu'ils étaient de voir leurs sources desséchées.

PSYLOTOXOTES, peuple imaginaire de Lucien. Ils étaient montés sur des puces grosses comme des éléphants.

PUBLIUS. Voy. TETE.

PUCEL, grand et puissant duc de l'enfer; il parait sous la forme d'un ange obscur; il répond sur les sciences occultes; il apprend la géométrie et les arts libéraux ; il cause de grands bruits et fait entendre le mogissement des eaux dans les lieux où il n'y en a pas. Il commande quarante-huit légions (2). Il pourrait bien être le même que Poc. l.

PUCELLE D'ORLÉANS. Voy. JEANNE D'ARC. PUCES. L'abbé Thiers, parmi les superstitions qu'il a recueillies, rapporte celle-ci : qu'on peut se prémunir contre la piqure des puces en disant : Och. och.

PUCK, démon familier, célèbre dans le

Mecklembourg. Voy. DIABLE.

PUNAISES. Si on les boil avec du hon vinaigre, elles font sortir du corps les sangsues que l'on a avalées, sans y prendre garde, en

buvant de l'eau de marais (1).

PURGATOIRE. Les juifs reconnaissent une serte de purgatoire; il dure pendant toute la première année qui s it la mort de la personne décédée. L'âme, durant ces douze mois, a la liberté de venir visiter son corps et revoir les lieux et les personnes pour lesquels elle a eu pendant la vie quelque affection particulière. Le jour du sabbat est pour elle va jour de relâche. Les Kalmoucks croient que les Berrids, qui sont les habitants de leur purgatoire, ressemblent à des tisons ardents et souffrent surtout de la faim et de la soif. Veulent-ils boire, à l'instant ils se voient environnés de sabres, de lances, de conteaux; à l'aspect des aliments, leur bouche se rétrécit comme un trou d'aiguille, leur **gosier ne conserve** que le diamètre d'un fil , et leur ventre s'élargit et se déploie sur leurs enisses comme un paquet d'allumettes. Leur nontriture ordinaire se compose d'étincelles. Ceux qui ont dit que le purgatoire n'est séparé de l'enser que par une grande toile d'araignée ou par des murs de papier qui en forment l'enceinte et la voûte, ont dit des choses que les vivants ne savent pas. Le purgatoire, que rejettent les protestants, est pourtant indiqué suffi-amment dans l'Evangile meme. Jesus-Christ parle (saint Matthieu, ch. xII; de péchés qui ne sont remis ni dans le siècle présent, ni dans le siècle futur. Quel est ce siécle futur où les péchés ne peuvent etre remis? Voy. dans le Dictionnaire de th-ologie de Bergier l'article Purgatoire. Voy. Exper dans ce Dictionnaire.

PURRIKEH, épreuve par le moyen de l'eau et du feu, en usage chez les Indiens pour

découvrir les choses cachées.

PURSAN ou CURSON, grand roi de l'enfer. **il apparait sous la forme hu**maine avec une tele de lion; il porte une couleuvre toujours furieuse ; il est monté sur un ours et précédé continuellement du son de la trompette. Il connaît à fond le présent, le passé, l'avenir, découvre les choses enfouies, comme les trésors. S'il prend la forme d'un homme, il est aérien ; il est le père des bons esprits familiers. Vingt-deux légions reçoivent ses ordres 1

PUTÉORITES, secte juive dont la superstition consistait à rendre des honneurs parliculiers aux puits et aux fontaines.

PYGMÉES, peuple fabul ux qu'on disait avoir existé en Thrace. C'étaient des hommes **qui n'avaient qu'**une coudée de haut; leurs frames accouchaient à trois ans et étaient veilles à huit. Leurs villes et leurs maisons n'étaient bâties que de coquilles d'œufs ; à la campagne ils se retiraient dans des trous

qu'ils faisaient sous terre. Ils coupaient leurs b'és avec des cognées, comme s'il cût été question d'abattre une forêt. Une armée de ces pet ls hommes attaqua liercule, qui s'était endormi après la defaite du géant Antée. et prit pour le vaincre les mêmes précautions qu'on prendrait pour former un siège. Les deux ailes de cette petite armée fondent sur la main du héros, ct, pendant que le corps de bataille s'attache à la gauche et que les archers tiennent ses pieds assiégés, la reine, avec ses plus braves sujets, livre un as-aut à la tête. Hercule se réveille, et, riant du projet de cette sourmillière, les enveloppe tous dans sa peau de lion et les porte à Eurysthée. Les Pygmées avaient guerre permanente contre les grues, qui tous les ans venaient de la Scythie les attaquer. Montes sur des perdrix, ou, selon d'autres, sur des chèvres et des béliers d'une taille proportionnée à la leur, ils s'armaient de toutes pièces pour aller combattre leurs ennemis. Près du château de Morlaix, en Bretagne, il existe, diton, de petits hommes d'un pied de haut, vivant sous terre, marchant et frappant sur des bassins. Ils étalent leur or et le font sécher au soleil. L'homme qui tend la main modestement reçoit deux poignées de ce métal; celui qui vient avec un sac dans l'intention de le remplir est éconduit et maltraité, leçon de modération qui tient à des temps reculés (3). Voy. NAINS, GNOMES, etc.

PYRAMIDES, Les Arabes prétendent que les pyramides ont eté bâtics longtemps avant le déluge, par une nation de géants. Chacun d'eux apportait sous son bras une pierre de

vingt-cinq aunes.

PYROMANCIE, divination par le feu. On jetait dans le seu quelques poignées de poix broyée; et, si elle s'allumait promptement, on en tirait un bon augure. Ou bien on brûlait une victime, et on prédisait l'avenir sur l**a cou**leur et la figure de la flamme. Les **dé**monossan s regardent le devin Amphiaraüs comme l'inventeur de cette divination. Il y avait à Athènes un temple de Minerve Poliade où se trouvaient des vierges occupées à examin r les mouvements de la flamme d'une lampe continuellement allumee. Dolrio rapporte que de son temps les Lithuaniens pratiquaient une espèce de pyromancie qui consistait à mettre un malade devant un grand feu ; et, si l'ombre formée par le corps était droite et directement opposée au feu, c'était signe de guérison; si l'ombre était de côte, c'était signe de mort.

PYRRIIUS. Il avait forcé les habitants de Locres à remettre entre ses mains les trésors de Proserpine. Il chargea ses vaisseaux de ce butin sacrilège et mit à la voile; mais il fut surpris d'une tempéte si furieuse, qu'il échoua sur la côte voisine du temple. On retrouva sur le rivage tout l'argent qui avait **é é** enl**evé, et on le re**mit dans le dép**ôt sa-**

cré (4).

PYTHAGORE, fils d'un scuipteur de Sa-

<sup>(1)</sup> Albert le Grand, p. 187.

<sup>(2)</sup> Wierus, Pseudom. dæm.

 <sup>(5)</sup> Cambry, Voyage da s le Finistère, en 1794.
 (4) Valère-Maxime.

mos. Il voyagea pour s'instruire : les prêtres d'Egypte l'initièrent à leurs mystères, les mages de Chaldée lui communiquèrent leurs sciences; les sages de Grète, leurs lumières. Il rapporta dans Samos tout ce que les peuples les plus instruits possédaient de sagesse et de connaissances utiles; mais, trouvant sa patrie sous le jong du tyran Polycrate, il passa à Crotone, où il éleva une école de philosophie dans la maison du fameux athlète Milon. C'était vers le règne de Tarquin le Superbe. Il enseignait la morale, l'arithmétique, la géométrie et la musique. On le fait inventeur de la métempsycose. Il paraît que, pour étendre l'empire qu'il exerçait sur les esprits, il ne dédaigna pas d'ajouter le secours des prestiges aux avantages que lui donnaient ses connaissances et ses lumières. Porphyre et Jamblique lui attribuent des prodiges ; il se faisait entendre et obéir des bêtes mêmes. Une ourse faisait de grands ravages dans le pays des Dauniens; il lui ordonna de se retirer : elle disparut. Il se montra avec une cuisse d'or aux jeux Olympiques; il so fit saluer par le sicuve Nossus; il arrêta le vol d'un aigle; il sit mourir un serpent; il se fit voir, le même jour et à la même heure, à Crotone et à Métaponte. Il vit un jour, à Tarente, un bœuf qui broutait un champ de sèves; il lui dit à l'orcille quelques paroles mystérieuses qui le firent cesser pour toujours de manger des fèves (1). On n'appelait plus ce bœuf que le bœuf sacré, et, dans sa vieillesse, il ne se nourrissait que de ce que les passants lui donnaient. Enfin, Pythagore prédisait l'avenir et les tremblements de terre avec une adresse morveilleuse; il apaisait les tempêtes, dissipait la peste, guérissait les maladies d'un seul mot ou par l'attouchement. Il fit un voyage aux enfers, où il vit l'âme d'Hésiode attachée avec des chaînes à une colonne d'airain, et celle d'Homère pendue à un arbre au milieu d'une légion de serpents, pour toutes les fictions injurieuses à la divinité dont leurs poèmes sont remplis. Pythagore intéressa les femmes au succès de ses visions, en assurant qu'il avait vu dans les enfers beaucoup de maris très-rigoureusement punis pour avoir maltraité leurs femmes, et que c'était le genre de coupables le moins ménagé dans l'autre vie. Les semmes furent contentes, les maris eurent peur, et tout fut reçu. Il y ent encore une circonstance qui réussit merveilleusement : c'est que Pythagore, au moment de son retour des enfers, et portant encore sur le visage la pâleur et l'effroi qu'avait dû lui causer la vue de tant de supplices, savait parfaitement tout ce qui était arrivé sur la terre pendant son absence.

PYTHONISSE D'ENDOR. L'histoire de la pythonisse dont il est parlé dans le vingthuitième chapitre du premier livre des Rois a exercé beaucoup de savants, et leurs opinions sont parlagées. Les uns croient que cette femme évoqua véritablement l'âme de

(1) Les Pythagoriciens respectaient tellement les fèves, que non-seulement ils n'en mangeaient point, mais même il ne leur était pas permis de passer dans un champ de Samuel, et les autres n'en sont nullement persuadés. Le cardinal Bellarmin, qui est de la première opinion, appuie fort sur les paroles de la pythonisse, qui dit « qu'elle a vu un homme haut, avec sa robe, et que par là Saul connut que ce devait être Samuel. » Il y a dans l'hébreu Elohim, qui, par quelquesuns a élé traduit des dieux, un dieu, un homme divin, un grand homme; par Jona-than, l'ange du Seigneur: et ceux qui sont faits au style de l'Ecriture se souviendront du vingt-deuxième chapitre de l'Exode: Tu ne médiras point d'Elohim ou de l'ange du Seigneur, c'est-a-dire des magistrats, des juges du peuple et des prophètes. Dans le verset douzième elle dit qu'elle a vu Samuel: et c'est une manière de parler dans toutes les langues, où l'on appelle du nom des choses la plupart de celles qui les représentent. Nicolas de Lyra dit à ce propos : Rerum similitudines in sacra Scriptura frequenter nominantur nominibus ipsorum. Quand Pharaon vit sept vaches grasses et sopt vaches maigres, sept épis de blé qui étaient sortis d'un tuyau et sept autres qui étaient flétris , il ne vil ni ces épis, ni ces vaches, puisqu'il songea seulement qu'il les voyait. Où il est dit que Saul connut que ce devait être Samuel, le mot hébreu a été rendu par crut, s'imagina, se mit dans l'esprit; et l'opinion de saint Augustin est que Satan, qui se transforme quelquefois en ange de lumière, apparut sous la forme de Samuel à la pythonisse.

Rabby Ménassé Ben Israel qui, dans le deuxième livre de la Résurrection des morts, chap. 6, ne trouve point de fondement dans l'opinion de saint Augustin, établit pour une maxime indubitable qu'il y a certains esprits qui peuvent remettre dans le corps les âmes de ceux qui n'ont plus de vie, parce que l'âme n'est pas tout à fait absente du corps la première année qui suit la mort (2); que dans ce temps-là elle y peut rentrer et en sortir, et qu'après ce temps elle ne dépend plus de ces esprits. Mais il raisonne sur une fausseté, qu'il suppose comme une vérilé indubitable, avec la plupart des talmudistes. Quoique Saul soit mort sept mois après Samuel, comme le croient quelquesuns, cela ne fait rien pour Ménassé, qui ne s'en rapporte qu'à ses rabbins, fort persuadés, avec l'auteur du Juchasin, qu'il y a eu deux années entières entre la mort de l'un et de l'autre. Si ces esprits dont il parle sont des démons, les âmes des bienheureux ne peuvent étre de leur dépendance; et si ces esprits sont eux-mêmes bienheureux, n'envient point la félicité de leurs semblables et ne pourront pas les rendre sujets au pouvoir prétendu d'une pythonisse. Quidam dicunt Samuelem vere revocatum esse, dit Procope de Gaza, sur le verset : J'ai vu un grand homme qui montait : Quid magis impium est, quam si dicamus dæmones incantamentis curiosorum, in animas po**testatem ka**bere, in quas, quoad homines vixerunt, potes-

fèves, de pour d'écraser quelque parent dont elles pouvaient loger l'àme.

(2) Voyez Purgatoire.

s sullan habuerunt? On peut cependant rquer ici que Saül, qui auparavant avait i d'exterminer tous les devins, était per6 du contraire, puisqu'il demande à femme qu'elle lui fasse voir Samuel; st de là qu'elle eut une occasion de le per, comme l'a remarqué Van Dale, son livre des Oracles, qu'il a donné au c.

effet, quoiqu'elle feignit de ne point astre ce premier roi des Israélites qui t déguisé et avait changé d'habit, il ne ait pas lui être inconnu; son palais ne t pas être fort éloigné de la maison de honisse; et il était assez remarquable a beauté, puisqu'il était le plus besu raélites, et par sa taille, puisqu'il surit les autres hommes de toute la tête. ez que toute cette pièce fut jouée par la misse que Saul interrogea sans avoir ru : il y avait peut-être quelque muou quelque autre séparation entre lui Comme elle connaissait le trouble rit où était le roi pour ce que Samuel ait prédit, et que les armées des Israéet des Philistins étaient en présence, ut Ini dire fort sûrement : « Toi et ton rez demain avec moi, ou vous ne serez au monde. » Pour ne pas porter son coup à faux, elle se servit du mot machar, demain, qui signifie un temps à venir indéfini, bientôt, comme on le peut voir dans le Deutéronome, chap. vi, vers. 20, et dans Josué, chap. 1v, vers. 6. Objicere aliquis posset, ajoute Procope de Gaza, ignorantiam mortis Saulis; non enim postero die, sed diebus aliquot interjectis, videtur obiisse. Nisi dicamus, etc. Ainsi la scène a pu se passer naturellement, sans le secours de la magie, par la seule adresse d'une femme qui devait être assez bien instruite dans son métier (1).

PYTHONS. Les Grecs nommaient ainsi, du nom d'Apollon Pythien, les esprits qui aidaient à prédire les choses futures, et les personnes qui en étaient possédées. La Vulgate se sert souvent de ce terme pour exprimer les devins, les magiciens, les nécromanciens. La sorcière qui fit apparaître devant Saül l'ombre de Samuel est appelée la Pythonisse d'Endor. Voy. l'art. précédent. On dit aussi esprit de Python pour esprit de devin. Les prêtresses de Delphes s'appelaient Pythonisses ou Pythées. Python, dans la mythologie grecque, est un serpent qui naquit du limon de la terre après le déluge. Il fut tué par Apollon, pour cela surnommé Pythien.

Q

KIRAN (ISAAC), sorcier de Nérac, ar-à Bordeaux où il était domestique, à de vingt-cinq ans. Interrogé comment ait appris le métier de sorcier, il avoua l'age de dix ou douze ans, étant au serl'an habitant de la Bastide d'Armagnac, ar qu'il allait chercher du feu chez une e voisine, elle lui dit de se bien garder mverser deux pots qui étaient devant eminée: ils étaient pleins de poison que Ini avait ordonné de faire. Cette cirlance ayant piqué sa curiosité, après eurs questions, la vieille lui demanda oniait voir le grand maître des sabbats a assemblée. Elle le suborna de sorte près l'avoir oint d'une graisse dont il n'a ra la couleur ni senti l'odeur, il fut enet porté dans les airs jusqu'au lieu où mait le sabbat. Des hommes et des femy criaient et y dansaient ; ce qui l'ayant wanté, il s'en retourna. Le leademain, me il passait par la métairie de son maiun grand homme noir se présenta à lui i demanda pourquoi il avait quitté l'as-Mée où il avait promis à la vieille de r? Il s'excusa sur ce qu'il n'y avait là à faire pour lui; et il voulnt continuer chemin. Mais l'homme noir lui décharma coup de gaule sur l'épaule, en lui - Demeure, je te baillerai bien man t'y fera venir. Ce coup lui fit mal st deux jours, et il s'aperçut que ce d homme noir l'avait marqué sur le

bras auprès de la main ; la peau en cet endroit paraissait noire et tannée. Un autre jour, comme il traversait le pont de la rivière qui est près de la Bastide, le même homme noir lui apparut de nouveau, lui demanda s'il se ressouvenait des coups qu'il lui avait donnés, et s'il voulait le suivre. Il refusa. Le diable aussitôt l'ayant chargé sur son cou, voulut le noyer; mais le pauvre garçon cria si fort, que les gens d'un moulin voisin de là étant accourus, le vilain noir fut obligé de fuir. Enfin le diable l'enleva un soir dans une vigne qui appartenait à son maître, et le conduisit, quoi qu'il en cût, au sabbat; il y dansa et mangea comme les autres. Un petit démon frappait sur un tambour pendant les danses, jusqu'à ce que le diable, ayant entendu les coqs chanter, renvoya tout son monde. Interrogé s'il n'avait pas fait quelques maléfices, Queiran répondit qu'il avait maléficié un enfant dans la maison où il avait servi ; qu'il lui avait mis dans la bouche une boulette que le diable lui avait donnée, laquelle avait rendu cet enfant muet pendant trois mois. Après avoir été entendu en la chambre de la Tournelle. où il fut reconnu pour un bandit qui faisait l'ingénu, Queiran fut condamné au supplice le 8 mai 1609 (2).

QUESTION. Voy. Insensibilité.

QUEYS, mauvais génies chez les Chinois. QUINTILLIANISTES. Une femme de la secte des caïnites, nommée Quintille, vint en Afrique du temps de Tertullien et y pervertit plusieurs personnes. On appela quintillianistes les abominables sectateurs qu'elle forma. Il paratt qu'elle ajoutait encare d'horribles pratiques aux infamies des cainites. Voy. Çain.

QUIRIM, pierre merveilleuse qui, su les démonographes, placée sur la tête homme durant son sommeil, lui fait tout ce qu'il a dans l'esprit. — On l'ar aussi pierre des traitres.

RABBATS, luting qui font du vacarme dans les maisons et empêchent les gens de dormir. On les nomme rabbats parce qu'ils portent une bavette à leur cravate, comme les gens qu'on appelle en Hollande consoloteurs des malades, et qui ne consolent personne.

RABBINS, docteurs juifs qui furent longtemps soupconnés d'être magiciens et d'a-

voir commerce avec les démons (1).

RABDOMANCIE, divination par les bâtons. C'est une des plus anciennes supersti-Ezéchiel et Osée reprochent aux Juiss de s'y laisser tromper. On dépouillait, d'un côté et dans toute sa longueur, une baguette choisie; on la jetait en l'air; si en retombant elle présentait la partie dépouillée, et qu'en la jetant une seconde fois elle présentat le côté revêtu de l'écorce, on en tirait un heureux présage. Si au contraire elle tombait une seconde fois du côté pelé, c'était un augure fâcheux. Cette divination était connue chez les Perses, chez les Tartares et chez les Romains. La baguette divinatoire, qui a fait grand bruit sur la fin du xvır siècle, tient à la rabdomancie. Voy. BAGUETTE. Bodin dit qu'une sorte de rabdomancie était de son temps en vigueur à Toulouse; qu'on marmottait quelques paroles; qu'on faisait baiser les deux parties d'un certain bâton fendu, et qu'on en prenait deux parcelles qu'on pendait au cou pour guérir la fièvre quarte.

RACHADERS, génies malfaisants des In-

diens.

RADCLIFFE (Anne), Anglaise qui publia, il y a quarante ans, des romans pleins de visions, de spectres et de terreurs, comme les Mystères d'Udolphe, etc.

RAGALOMANCIE, divination qui se faisait avec des bassinets, des osselets, de petites

balles, des tablettes peintes, et que nul auteur n'a pu bien expliquer (2).

RAGE. Pour être guéri de la rage, des écrivains superstitieux donnent ce conseil: On mangera une pomme ou un morceau de pain dans lequel on enfermera ces mots: Zioni, Kirioni Ezzeza; ou bien on brûlera les poils d'un chien enragé, on en boira la cendre dans du vin, et on guérira (3).

RAGINIS, espèce de fées chez les Kalmouks. Elles habitent le séjour de la joie, d'où elles s'échappent quelquefois pour venir au secours des malheureux. Mais elles ne sont pas toutes bonnes; c'est comme chez

nous.

(1) Leloyer, Hist. des spectres ou apparit. des esprits, p. 291.

(2) Delancre, Incrédulité et mécréance du sortilége

RAHOUART, démon que nous ne con sons pas. Dans la Morolité du mauvais et du ladre, imprimée à Rouen, sans chez Durzel, et jouée à la fin du quin: siècle, Satan a pour compagnon le d Rahouart. C'est dans la hotte de Rahqu'ils emportent l'âme du mauvais quand il est mort.

RAIZ (GILLES DE LAVAL DE), maréchi France, qui fut exécuté comme convain sorcellerie, d'abominations et surtout freux brigandages, au quinzième s Après avoir vainement cherché à fail l'or par les secrets de l'alchimie, cet he voulut commercer avec le diable. charlatans abusèrent de sa crédulité; se disait médecin du Poitou, l'autre Italien. Le prétendu médecin lui vol: argent et disparut. Prélati était de Flore il fut présenté au maréchal comme i çien et habile chimiste. Il n'était ni ni l'autre, mais adroit fripon : il s'ente avec Sillé, l'homme d'affaires du maré Prélati fit une évocation; Sillé, habil diable, se présenta avec d'horribles grim Le maréchal voulait avoir une conversa la scène devint embarrassante, car Sille sait parler. Pour gagner du temps, l'Il imagina de faire signer un pacte au seis de Raiz ; par ledit pacte, il promettait au c de lui donner tout ce qu'il lui demand excepté son âme et sa vie. Il s'engageai le devait signer de son sang, à faire des e sements et des offrandes en l'honn ur dt ble; il s'obligeait à lui offrir en sacrif cœur, une main, les yeux et le sang enfant. Le jour choisi pour ce contr maréchal se rendit au lieu désigné, mai tant des formules, craignant et espéra voir le diable. Prélati se fatigua en évoci solennelles; le maréchal, malgré sa l volonté, ne vit rien du tout. Il part assez, par ce que dit Lobineau, que ce gneur était devenu fou. Gilles de Rai bandonnait aux plus infâmes débauche par un déréglement inconcevable, les times de ses affreuses passions n'avaic charmes pour lui que dans le moment qu expiraient. Cet homme effroyable se tissait aux mouvements convulsifs que naient à ces malheureux les approches mort, qu'il leur faisait lui-même souff sa propre main. Par les procès-verbau furent dressés et par sa propre confe le nombre des enfants qu'il fit mourie les châteaux de Machecoul et de Chant

pleinement convaincues, p. 278. (3) Lemnius.

l plus de cent; et on ne compte pas sombre ceux qu'il avait immolés à ¡Vannes et ailleurs. Sa hideuve folie int plus constatée, qu'on avéra qu'il i un jour de son château pour aller enfants à Nantes, au lieu de prendre in de Jérusalem, comme il l'avait Sur le cri public, le duc Jean V le nier; les juges de l'Eglise se dispole juger comme hérétique et comme le parlement de Bretagne le décréta de corps comme homicide. Il parut ant un tribunal composé de laïques ésiastiques : il injuria ces derniers décliner leur juridiction : J'aimerais re pendu par le cou, leur disait-il, ous répondre. Ce qui tenait à la reonnait d'étranges convulsions à ce Mais la crainte d'être appliqué à la e fit tout confesser devant l'évêque -Brieuc et le président Pierre de . Le président le pressa de dire par if il avait fait périr tant d'innocents, ensuite leurs corps; le maréchal té lui dit : - Hélas! monseigneur, is tourmentez, et moi avec; je vous assez pour faire mourir dix mille Le lendemain, le maréchal en auablique réitéra ses aveux. Il fut conl être brûlé vif, le 25 octobre 1440. ut exécuté dans le pré de la Made-·ès de Nantes (1).

(MARIE DE LA), sorcière qu'on l'age de dix-huit ans, au commendu dix-septième siècle. Elle avait ans le métier à dix ans, conduite au mur la première fois par la sorcière ne. Après la mort de cette femme, le selon la procédure, la mena luison assemblée, où elle avoua qu'il se s forme de tronc d'arbre. Il semblait s une chaire, et avait quelque ombre of fort ténébreuse. Cependant elle l'a i sous la figure d'un homme ordiintôt rouge, tantôt noir. Il s'appropavent des enfants, tenant un fer la main; mais elle ignore s'il les it. Elle n'avait jamais baisé le diable; s avait vu comment on s'y prenait: présentait sa figure ou son derrière, sa discrétion et comme il lui plaisait. sta qu'el'e aimait tellement le sabil ini semblait aller à la noce, « non , par la liberté et licence qu'on y a, res que le diable tenait tellement liés ar et leurs volontés, qu'à peine y il catrer nul autre désir. » En outre, ières y entendaient une musique har-ie, et la diable leur persuadait que l'est qu'une niai erie, que le feu qui mtinuellement n'est qu'artificiel. Elle re qu'elle ne croyait pas faire mai m sabbat, et que même elle avait plaisir à la célébration de la messe lieuit, où le diable se faisait passer vrai Dieu. Cependant elle voyait à l'élévation l'hostie noire (2). Il ne paraît pas que Marie de la Ralde ait été brûlée, mais on ignore ce que les tribunaux en firent.

RALEIGH (WALTER), courtisan célèbre de la reine Elisabeth. Il se vante d'avoir vu, dans l'Amérique du Sud, des sauvages trois fois aussi grands que les hommes ordinaires, des cyclopes qui avaient les yeux aux épaules, la bouche sur la poitrine et la chevelure au milieu du dos.

RAMBOUILLET. Le marquis de Rambouillet et le marquis de Précy, jeunes seigneurs de la cour de Louis XIV, tous deux âgés de vingt-cinq à trente ans, étaient intimes amis. Un jour qu'ils s'entretenaient des affaires de l'autre monde, après plusieurs discours qui témoignaient assez qu'ils n'étaient pas trop persuadés de tout ce qui s'en dit, ils se promirent l'un à l'autre que le premier qui mourrait en viendrait apporter des nouvelles à son compagnon. Au bout de trois mois, le marquis de Rambouillet partit pour la Flandre, où Louis XIV faisait alors la guerre. Le marquis de Précy, arrêté par une grosse fièvre, demeura à Paris. Six semaines après, Précy entendit, sur les six heures du matin, tirer les rideaux de son lit; et, se tournant pour voir qui c'était, il aperçut le marquis de Rambouillet, en busse et en bottes. Il sortit de son lit, voulant sauter à son cou et lui témoigner la joie qu'il avait de son retour; mais Rambouillet, reculaut de quelques pas, lui dit que ses caresses n'étaient plus de saison; qu'il ne venait que pour s'acquitter de la parole qu'il lui avait donnée: qu'il avait été tué la veille ; que tout ce que l'on disait de l'autre monde était très-certain ; qu'il devait songer à vivre d'une autre manière; et qu'il n'avait pas de temps à perdre, parce qu'il serait tué lui-même dans la première affaire où il se trouverait. On ne saurait exprimer la surprise où fut le marquis de Précy à ce discours. Ne pouvant croire ce qu'il entendait, il fit de nouveaux efforts pour embrasser son ami, qu'il croyait le vouloir abuser. Mais il n'embrassa que du vent; et Rambouillet, voyant qu'il était incrédule, lui montra l'endroit où il avait reçu le coup de la mort; il était dans les reins, et le sang paraissait encore couler. Après cela, le fantôme disparut, laissant Précy dans une frayeur plus aisée à comprendre qu'à décrire. Il appela son valet de chambre, et réveilla toute la maison par ses cris. Plu ieurs personnes accoururent; il conta à tous ce qu'il venait de voir . tout le monde attribua cette vision à l'ardeur de la fièvre qui pouvait altérer son imagination ; on le pria de se recoucher, Lui remontrant qu'il fallait qu'il eût révé ce qu'il disait. Au dése poir de voir qu'on le prit pour un visionnaire, le marquis répéta toutes les circonstances qu'on vient de lire; mais il **eut** beau protester qu'il avait vu et entendu son ami, on demeura toujours dans la même pensée, jusqu'à ce que la poste de Flandre. par laquelle on apprit la mort du marquis de

Rambouillet, fût arrivée. Cette première circonstance s'étant trouvée véritable, et de la manière que l'avait dit Précy, ceux à qui il avait conté l'aventure commencèrent à s'étonner; Rambouillet ayant été tué précisément la veille du jour qu'il avait dit, il était impossible qu'il l'eût appris naturellement. Dans la suite, Précy voulut aller, pendant les guerres civiles, au combat de Saint-Antoine; il y fat tué....

RAOLLET (JACQUES), loup-garou de la paroisse de Maumusson, près de Nantes, qui fut arrêté et condamné à mort par le parlement d'Angers. Durant son interrogatoire, il demanda à un gentilhomme qui était présent s'il ne se souvenait pas d'avoir tiré de son arquebuse sur trois loups; celui-ci ayant répondu affirmativement, il avoua qu'il etait l'un des trois loups, et que, sans l'obstacle qu'il avait eu en cette occasion, il aurait dévoré une femme qui était près du lieu. Rickius dit que, lorsque Raollet fut pris, il avait les cheveux flottants sur les épaules, les yeux enfoncés dans la tête , les sourcils refrognés, les ongles extrêmement longs ; qu'il puait tellement qu'on ne pouvait s'en approcher. Quand il se vit condamné par la cour d'Angers, il ajouta à ses aveux qu'il avait mangé des charrettes ferrées, des moulins à vent, des avocats, procureurs et sergents, disant que cette dernière viande était tellement dure et si mal assaisonnée, qu'il n'avait pu la digérer (1) .....

RAT. Pline dit que, de son temps, la rencontre d'un rat blanc était de bon augure. Les boucliers de Lavinium, rongés par les rats, présagèrent un événement funeste, et la guerre des Marses, qui survint bientôt après, donna un nouveau crédit à cette superstition. Le voile de Proserpine était parsemé de rats brodés. Les peuples de Bassora et de Cambaie se feraient un cas de conscience de nuire à ces animaux, qu'ils révèrent. Les matelots donnent aux rats une prescience remarquable: — Nous sommes condamnés. disent-ils par un calme plat ou par quelque autre accident; il n'y a pas un seul rat à bord!... Ils croient que les rats abandonnent un bâtiment qui est destiné à périr. l'oy.

HATTON et Poppiel.

RAUM, grand comte du sombre empire; il se présente sous la forme d'un corbeau lorsqu'il est conjuré. Il détruit des villes, donne des dignités. Il est de l'ordre des trônes et commande trente légions (2).

RED CAP, lutin écossais. Voy. DIABLE. Voy. aussi Reid.

REGARD. Voy. YEUX.
REGENSBERG. Voy. Démons familiers.
REGIOMONTANUS. Voy. MULLER.

REID (Thomas). Le 8 novembre 1576, Elisabeth ou Bessie Dunlop, épouse d'André Jack, demeurant à Lyne, au comté d'Ayr, fut accusée de magie, de sorcellerie et de déception pratiquées sur les gens du peuple. Ses réponses aux interrogatoires des juges furent curieuses. Comme on lui demandait par quel

art elle pouvait dire où se trouvaie tains objets perdus, et prophétiser d'une maladie, elle répliqua que, pa même, elle n'avait ni connaissance ni aucune sur de telles matières ; mais avait l'habitude de s'adresser à un Thome Reid, mort à la bataille de Pi 10 septembre 1547), qui lui résolvai les questions qu'elle lui faisait. Elle vait ce personnage comme un homi pectable, à barbe grise, portant un corps gris, avec d'amples manches. la vieille mode. Une culotte grise, c blancs attachés au-dessus des geno bonnet noir, fermé par derrière et out devant, un bâton blanc à la main, c taient sa mise. Interrogée sur sa pi entrevue avec ce mystérieux Thom elle sit un exposé des malheurs qui l' portée à se servir de lui. Elle condui vaches au pâturage, gémissant sur se et son fils malades, tandis qu'elle-mê tait pas bien portante, attendu qu'ell vait de couches. Elle rencontra alors Reid pour la première fois : il la salua sie, lui dit-il, comment pouvez-vo vous désoler pour les choses de ce 1 N'ai-je pas raison de m'affliger, ré elle, puisque nos biens dépérissent, q mari est sur le point de mourir, qu nouveau-né ne vivra point, et que moi-même encore si faible? — Bes pliqua le revenant, le fantôme ou j vous avez déplu à Dieu, en lui dem une chose que vous n'auriez pas dô mander ; et je vous conseille de répai tre faute. Je vous le dis, votre enfant avant que vous ne soyez rentrée à 1 son; vos deux brebis mourront auss votre mari recouvrera la santé et sei robuste que jamais. La pauvre femm sa desolation, se soutint un peu en ap qu'au moins son mari serait épargne elle fut très-alarmée de voir l'homme turel qui l'avait accostée passer dev et disparaître par un petit trou dans de l'enclos. Une autre fois, elle le re à l'Epine de Dawmstarnik , et il lui o bondance de tous les biens, si elle : le christianisme et la foi de son ba Elle répondit qu'elle aimerait mieu trainée à quatre chevaux que d'en rie mais qu'elle se conformerait à ses a des points moins importants. It la avec déplaisir. Bientôt après il appai l'heure de midi dans sa maison, où 🛭 vaient alors son mari et trois mate André Jack, ni les trois matelots, ne quèrent la présence du fantôme tué à de sorte que, sans être aperçu d'eux mena Bessie près du sour. La il lui une réunion de huit femmes et de hommes. Les femmes, enveloppées da manteaux, avaient bonne mine. Ces gers la saluèrent en disant : Bonjot sie, veux-tu venir avec nous? Elle g silence, comme Thome Reid le lui au andé. Elle vit leurs lèvres remuer: lle ne comprit pas ce qu'ils disaient, après ils s'éloignèrent avec le bruit tempéte. Thome lui expliqua que c'éles fées de la cour d'Elssand qui vel'inviter à aller avec elles. Bessie réqu'avant de prendre ce parti elle pesoin de réfléchir. - Ne vois-tu pas, it Thome, que je suis bien nourri, bien et que j'ai bonne tournure? Puis il a qu'elle jouirait d'une aisance plus : que jamais. Mais elle déclara qu'elle son mari et à sa religion, et qu'elle lait pas les quitter. Quoiqu'ils fussent n désaccord, le fantôme continua ceit à la voir fréquemment et à l'aider conseils: lorsqu'on la consultait sur ladies des hommes ou des animaux, manière de recouvrer des objets pervolés, elle était, en prenant l'avis de Reid, toujours capable de répondre uestions. Elle disait que Thome lui de sa propre main, remis les berbes le s'était servie pour guérir les ene John Jack et de Wilson de Town-Ille avait aussi secouru efficacement n**me de cha**mbr**e** de la jeune lady Stanat la maladie était « un sang chaud portait sur le cœur, » et qui lui caui évanouissements fréquents. En cette tance, Thome composa un remède nt: c'était de l'ale qu'il avait fait ravec des épices et un peu de sucre le tout devant être bu chaque matin Pour cette ordonnance, les honorai-Bessie Dunlop furent une mesure de et un morceau de fromage. La jeune se rétablit. Mais la pauvre vieille lady rie ne put guérir sa jambe qui était depuis longues années, car Thome it que la moelle de l'os avait péri et sang s'était glacé. Ces opinions indidu moins de la prudence et du bon ne nous les attribuions à Thome Reid accusée dont il était le patron. Les es faites en cas d'objets volés étaient . d'adresse, et quoiqu'elles servissent ent à faire rentrer les gens dans leurs elles donnaient généralement de bonsons. Ainsi le manteau de Hugues e put être rattrape, parce que les vovaient ou le temps d'en faire un jusps. James Jamieson et James Baird t retrouvé leurs charrues de fer qu'on rait volées, sans la volonté du destin zida que William Dougal, officier du , **un de ceux qui fa**isaient des p**erqui-**. recevrait un présent de trois livres e pas les retrouver. Bref, quoiqu'elle rda un cordon que Thome Reid lui lonné, et qui, altaché autour du cou nmes en mal d'enfant, avait le pou**e mener leur** délivrance à bien, la proı de sage-lemme qu'elle exerçait semoir prospéré jusqu'à l'heure où elle sar elle le mauvais œil de la loi. lnée plus minutieusement au sujet de milier, elle déclara ne l'avoir jamais pendant qu'il était en ce monde;

mais elle savait de science certaine que, durant sa vie sur la terre, Thome Reid avait été officier du laird de Blair, et qu'il était mort à Pinkie. Il l'envoyait chez son fils, qui lui avait succédé dans sa charge, et chez d'autres de ses parents, à qui il ordonnait de , réparer certaines fautes qu'il avait commises sa vie durant : et dans ces occasions il lui remettait toujours des signes auxquels on le reconnaissait. Une de ces commissions était, assez remarquable. Bessie était chargée de rappeler à un voisin certaines particularités qui devaient lui revenir dans la mémoire, lorsqu'elle lui dirait que Thome Reid et lui étaient partis ensemble pour la bataille du samedi noir; que l'individu à qui s'adressait le message inclinait pour prendre une direction différente, mais que Thome Reid l'avait menacé de poursuivre sa route seul; qu'il l'avait mené à l'église de Dalry ; que là il avait acheté des figues, et qu'il lui en avait fait cadeau en les attachant dans son mouchoir : qu'après cela ils étaient allés de compagnie au champ où se livra la bataille du fatal samedi noir, comme on appela longtemps la bataille de Pinkie. Quant aux habitudes de Thome, elle disait qu'il se conduisait toujours avec la plus stricte décence, sinon quand il la pressait de venir à Elfland. avec lui, et qu'il la prenait par son tablier pour l'entraîner. Elle disait encore l'avoir vu dans des lieux publics, dans le cimetière de Dalry et dans les rues d'Edimbourg, où il se promenait, prenant les marchaudises exposées en vente sans que personne s'en apercut. Elle ne lui parlait pas alors, car il avait défendu de l'accoster en pareilles occasions, à moins qu'il n'adressat le premier la parole. Interrogée pourquoi cet être incompréhensible s'était attaché à elle plutôt qu'à d'autres . l'accusée répondit qu'un jour qu'elle était couchée dans son lit, prête à donner naissance à un de ses enfants, uno grande semme était entrée dans sa cabane. s'était assise sur le bord de son lit, et que sur sa demande, on lui avait donné à boire. Celle visite avait précédé la rencontre de Thome Reid près du jardin de Montcastle ; car ce digne personnage lui avait expliqué que la grande visiteuse était la reine des fées ; et que, depuis, lui-même l'avait servie par ordre exprès de celle dame, sa reine et maitresse. Thome apparaissait devant Bessie après trois sommations; son commerce avec elle dura près de quatre ans. Il la priait souvent de venir avec lui lorsqu'il s'en retournait à Elfland; et quand elle le refusait, il secouait la tête en disant qu'elle s'en repentirait. Bessie Dunlop déclara encore qu'un jour, allant mettre son bidet aux ceps près du lac Restalrig, à la porte orientale d'Edimbourg, elle avait entendu passer un corps de cavalerie qui faisait un tapage horrible; que ce lapage s'élait éloigne et avait paru se perdre dans le lac avec d'affreux retentissements. Pendant tout le vacarme elle n'avait rien vu. Mais Thome lui avait dit que le lapage était produit par une cavalcade des fées. L'intervention de Thome Reid, comme associé dans son métier de sorcière, ne servit de rien à la pauvre Bessie Dunlop. Les terribles mots écrits sur la marge de l'arrêt: «Convaincue et brûlée, » indiquent suffisamment la fin tragique de l'hé-

roïne de cette curicuse histoire (1).

RELIGION. Toutes les erreurs sont filles de la vérité, mais des filles perdues, qui ne savent plus reconnaître leur mère. Toutes les fausses religions ainsi n'ont d'autre source que la vraie religion. Brama est Abraham, prodigieusement travesti. Bacchus, Janus, Saturne, sont des charges grotesques dont le type est Noé; ses trois fils sont les trois grands dieux Jupiter, Neptune et Pluton. Ce n'est pas ici le lieu de le démontrer; la thèse a été savamment établie.

Le diable s'est un peu mélé de la chose; et comme des lunes, des semaines et des jours on a fait des années et des siècles, pour donner à ces mythologies quelque antiquité granitique, on les a fortifiées dans

leur essence, qui est l'erreur.

La religion de Bouddha, par exemple, est une singerie très-singulière du christianisme. Seulement née au 11° ou au 111° siècle, les savants chinois doublent son âge et la font remonter au voisinage du déluge; assertion aussi fondée que les généalogies merveilleuses de nos vieux chroniqueurs, qui posent à la tête des Francs quatrevingts rois successifs avant Pharamond.

Mais puisque nous parlons du bouddhisme, si peu connu, laissons en dire quelques mots à M. J.-J. Ampère, dont on sait les savantes

et profondes études :

« Le bouddhisme, dit-il, contient une métaphysique et une mythologie, la première très-abstraite, la seconde très-abondante et très-confuse. Les bouddhistes ne manquèrent certes pas de l'imagination nécessaire pour composer une mythologie. Cependant ils ont trouvé commode de s'emparer de la mythologie toute faite du brahmanisme, sans renoncer à y joindre leurs propres inventions : d'ailleurs c'est du brahmanisme qu'ils sont sortis; ils ont été d'abord une secte réformée qui, peu à peu, est devenue une religion indépendante et hostile. Aussi ils ne rejettent point Brahma, ils ne l'excluent point du panthéon bouddhique, mais ils lui assignent une place inférieure à Bouddha.

« Cette place varie dans les divers traités mythologiques. Tantôt on lui donne à gouverner la plus grande des trois agrégations de l'univers, qui contient, avec beaucoup d'autres choses, mille millions de soleils; c'est ce qu'on peut appeler un pis-aller assez consolant et une retraite fort honorable; tantôt il est un personnage beaucoup moins imposant, il est seulement « le premier des vingt dieux qui sont nommés comme ayant des fonctions et une protection à exercer à l'égard des autres êtres : on lui donne le titre de roi, faible dédommagement du rang de Dieu suprême; il est strict observateur des préceptes et sait gouverner la troupe des

brahmanes. » Ici l'arrogance du culte veau et triomphant perce à travers les mages un peu dérisoires qu'elle accor l'ancienne divinité détrônée par Bou-C'est comme le pacifique royaume du La donné au bonhomme Saturne en dédor gement de l'Olympe où s'assied Jupiter

« Ailleurs le bouddhisme a pactisé t arrogamment avec le brahmanisme. Il ; servé à la trinité brahmanique son rôle de création, de conservation et d struction; seulement il à fait émaner les grands dieux, Brahma, Vichnou et ainsi que les dieux inférieurs du sur Bouddha....

« Mais arrivons aux légendes sur Bou

« L'histoire réelle du personnage « fondé le bouddhisme et lul a donné son est impossible à retrouver... Il parall Bouddha est né aux environs d'Aoude, « sud, sa prédication n'a pas passé le G

« Voilà à peu près tout ce que l'on dire historiquement de ce grand réfeteur, dans lequel ses sectateurs ont vi incarnation divine, incarnation qui précédée et sera suivie d'une infinité carnations du même genre, de milliers

tres Bouddhas.

« De plus, les nombreuses nations qu adopté le bouddhisme ont prété à son f teur des aventures plus extraordinair unes que les autres. L'imagination ave champ presque illimité pour les proc car Bouddha a parcouru une série inc lable d'existences. « Le nombre de mes sances et de mes morts, dit-il, ne pe comparer qu'à celui des arbres et des pl de l'univers entier. On ne pourrait coi les corps que j'ai eus. Moi-même je ni énoncer les renouvellements et destru du ciel et de la terre que j'ai vus... » , on n'eut pas à rever sculement une mais des vies innombrables de Bou Et la légende put se multiplier à l' comme le dieu lui-même.

« Bouddha a une biographie antérie sa naissance. Il a commencé par éti homme ordinaire cherchant la sagesse. de degrés en degrés, à travers des mi d'existences, il s'est élevé au rang de l satva (uni à l'intelligence); il a été 1 l'univers ; il est monté au ciel de Braht a été Brahma; la durée de la vie d'un Br est de deux régénérations du mond deux mille six cent quatre-vingt-huit lions d'années. Il était à la fois un diev le ciel, et sur la terre un saint roi. dans cet état de béatitude, Bouddha es du désir de sauver les hommes.... Il ve moigner sa commisération pour toute douleurs, et faire tourner la roue poul les êtres vivants...

« La légende a diversifié de plusieur nières le sentiment de mélancolie su qui saisit Bouddha à la vue de la misèr maine, et lui fait prendre la résoluti sauver, d'affranchir l'homme de la doi re, dans le point de vue du quiétisme que, de le tirer de la sujétion des se changeantes et périssables, sou-x troubles et à la souffrance, pour à l'état de repos immuable qui ré-l'union de l'intelligence avec la sub-ifinie d'où elle émane.

idha dit, dans une légende citée par isat: «Les animaux qui affligent tous, les erreurs auxquelles ils sont en qui les écartent de la droite voie, te dans le séjour des grandes ténèdouleurs sans fin qui les tourmens qu'ils aient un libérateur ou un ar, leur font invoquer ma puissance nom. Mais leurs souffrances, que céleste me fait voir, que mon oreille ne fait entendre, et auxquelles je ne ter remède, me troublent au point pêcher d'atteindre à l'état de pure nce (1). »

eurs, la légende raconte comment ouni, le dernier apparu des Boudfondateur du bouddhisme actuel, ané à sa résolution d'affranchir

: et de sauver le monde.

lha est fils d'un roi puissant qui, le triste et réveur, lui a donné trois accomplies. Chacune d'elles a vingt erges à son service, loutes d'une exauté et pareilles aux nymphes du Igré ces soixante mille femmes, qui occupent à le soigner et à l'amuser s concerts, le jeune prince n'ouvre n âme à la joic. Il est tourmenté du connaître la vraie doctrine : les mide son père conseillent de faire le prince pour le distraire de sa on. Mais un dieu qui veut l'y rae place quatre fois devant ses pas, déguisement différent. C'est d'abord spect d'un vieillard.

prince demande : Qu'est-ce que cet et ses serviteurs lui répondent : i homme vieux. Qu'est-ce que c'est ux? demande-t-il encore, et on lui peinture énergique et lugubre des de cet homme, « dont les organes is. dont la forme est changée, qui a flétri, la respiration faible, et dont es sont épuisées; il ne digère plus mange; ses articulations se dislos'il se couche ou s'assied, il a besoin es; s'il parle, c'est pour regretter ou plaindre; le reste de sa vie n'est à rien. Voilà ce qu'on appelle un l. » Le jeune prince, après avoir fait se quelques réflexions sur la vieil-'il compare à un char brisé, revient ite qu'il n'était parti. « La douleur ait eae, pensant que tous étaient i cette grave infortune, ne lui permit er aucune joie. »

prince sort de nouveau. Son père fendu que rien de fétide ou d'im-

ouddha, qui se plaint avec tant de grandeur de : que lui causent les souffrances des êtres, a eu, perstitions populaires de la Chine, une destinée Elles ont fait de lui une divinite femelle d'un

monde se trouvât sur la route. Mais le dieu, qui d'abord s'était déguisé en vieillard, prend cette fois la forme d'un malade gisant au bord du chemin. « Ses yeux ne voyaient !! pas les couleurs, ses oreilles n'entendaient pas les sons, ses pieds et ses mains cher-chaient le vide; il appelait son père et sa mère, et s'attachait douloureusement à sa femme et à son enfant. » Le prince demanda : Qu'est ceci? Ses serviteurs lui répondirent : C'est un malade. Qu'est-ce qu'un malade? reprit le prince. Ils répondirent : L'homme est formé de quatre éléments. Chaque élément a cent et une maladies qui se succèdent alternativement. Suit une peinture de l'état de maladie. Le prince réfléchit que luimême peut être semblable à ce malheureux; il pense à la triste condition des hommes, et il s'écrie : « Je regarde le corps comme une goutte de pluie; quel plaisir peut-on goûter dans le monde? »

REL

« Un autre jour, le dieu se changea en un homme mort qu'on portait hors de la ville. Le prince demanda : Qu'est-ce que cela? Les serviteurs lui répondirent : C'est un mort. Qu'est-ce qu'un mort? reprit le prince. Ici, un horrible tableau des suites physiques de la mort. Le prince ponssa un long soupir, prononça quelques vers mélancoliques, et s'en revint à son palais, considérant tristement que tous les êtres vivants étaient soumis aux tourments et aux douleurs de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il en était tellement attristé, qu'il ne mangeait plus.

« Enfin, le dieu se déguise en religieux, et révèle au prince la vraie doctrine, par laquelle on s'élève au-dessus des misères de la vie et des vicissitudes de l'être, en supprimant les désirs, et en atteignant, par la quiétude, à la simplicité du cœur. Quand un homme est parvenu à ce point d'abnégation, les sons et les couleurs ne peuvent le souiller, les dignités ne peuvent le fléchir; il est immobile comme la terre, il est délivré de l'affliction et de la douleur, et il obtient le salut par l'extinction.

« Telles sont les quatre initiations par lesquelles cette curieuse légende conduit le fondateur du bouddhisme à l'absorption suprême, morne refuge offert par cette religion contemplative et mélancolique contre l'agitation, la douleur, la mortalité, essence de

la vie

« Dans la suite de la légende, le dieu emploie un autre moyen pour éclairer Bouddha sur la misère des êtres vivants. Les ministres du roi, voulant toujours distraire le jeune prince, proposent de lui faire voir les travaux de l'agriculture. « Le prince considérait ceux qui labouraient; en creusant la terre, on en fit sortir des vers.... Le dieu fit aussitôt paraître un crapaud qui les poursuivit et les avala; puis un serpent à replis tortueux sortit d'un trou et dévora le cra-

crore sabalterne; et il a fini par donner son nom de Pousa à ces figures arrondies par la base, dont le balancement, gratesque a eu parmi nous un succès de vogue, les anades précédentes, à l'époque des étreunes. paud; un paon s'abattit en volant et piqua le serpent; un faucon se saisit du paon et le dévora; un vautour fondit sur le faucon à son tour, et le mangea. » Bouddha est ému de compassion en voyant que tous les êtres vivants s'entre-dévorent ainsi, et ce mouvement de pitié l'élève à son premier degré de contemplation.

« De peur qu'il n'hésite encore à se séparer du monde, les dieux appelleut l'esprit de satiété dans son palais. Tandis qu'on dormait, toutes les parties du palais furent changées en tombeaux; les femmes du prince et leurs suivantes changées en cadavres, dont les ossements étaient dispersés. Le prince, voyant les salles du palais changées en tombeaux, et, parmi ces tombeaux, les oiseaux de proie, les renards, les loups, les oiseaux du volent et les bêtes qui marchent; voyant que tout ce qui existe est comme une illusion, un changement, un songe, une voix, que tout retourne au vide, et qu'il faut être insensé pour s'y attacher, fait sceller son cheval, et va dans la solitude et la contemplation s'affranchir les douleurs des trois mondes.

« Dans ces légendes poétiques et populaires respirent les deux sentiments qui ont inspiré le bouddhisme, une profonde commisération pour la souffrance universelle des êtres, et par suite une aversion quiétiste pour la vie, un besoin immense d'échapper aux troubles de l'existence, de se plonger, de se noyer dans l'océan de l'infini, pour ne plus sentir à la surface l'agitation des flots...

« Tous les pays où le bouddhisme s'est établi offrent des traces de la présence de son fondateur et des merveilles qu'il a opérées. L'on montre l'empreinte de son pied dans une foule de lieux; la plus célèbre est celle de Ceylan, où des chrétiens ont cru voir un vestige de la présence d'Adam. Souvent ces traditions locales sont extrêmement puériles (1); mais il en est aussi de touchantes, il en est qui expriment d'une manière naïve le sentiment d'humanité, qui est le plus beau trait de la morale bouddhique et de la vie légendaire de Bouddha.

« Ainsi on pourrait être ému en voyant le lieu où Bouddha, fuyant ses ennemis et abandonnant son royaume, trouva un pauvre brahmane qui demandait l'aumône. Ayant perdu son royaume et son rang, n'ayant plus rien, il commanda qu'on le liát lui-même et qu'on le livrât au roi son ennemi, afin que l'argent qu'on donnerait pour lui servit d'aumône...

« Une foule d'actes que la légende attribue à Bouddha expriment, sous une forme souvent bizarre, son dévouement universel, son inépuisable amour pour tous les êtres. Il fait l'aumône de ses yeux, l'aumône de sa tête, il livre son corps à un tigre qui mourait de faim pour lui sauver la vie.

« L'histoire du pot d'or de Foë, que « de pauvres gens parviennent à remplir avec quelques fleurs, tandis que des gens riches, qui apporteraient des seurs en offri pourraient en mettre mille ou dix grandes mesures, sans jamais parvent remplir; » cette histoire gracieuse est que aussi touchante que notre vieille lé française du Barizel, ce baquet merve que n'avaient pu remplir tous les se que larme de repentir comble et se border

« En général, la morale bouddhiqu pire une mansuétude et une tendres embrasse tous les hommes et s'éten qu'aux animaux. Cette charité peut-ét trême les considère aussi comme le pre de l'homme. Grâce au bouddhisme, la de mort était abolie vers le temps d'A dans le pays occupé aujourd'hui par l roces Alngans. Le jugement de Dieu en vigueur, mais sous une forme béni ne s'agissait point de saisir un fer rou de passer à travers la flamme d'un bi comme dans les anciennes mœurs de et de l'Europe. Quand deux personnes a une contestation, elles prenaient méd le crime avait infailliblement la coliq l'innocence ne s'en portait que mieux

« Plusieurs des pratiques de dévotio tées dans les couvents bouddhiques ra lent des pratiques monacales ou ecclé ques de l'Europe. Chaque monastère reliques de Bouddha. Ici c'est une c dents, là un os de son crâne; c'est so ton, son manteau, sa marmite; la étrange des reliques de Bouddha, c'es ombre. Aucune des observances mac les qu'on a pu reprocher à l'ascétisme riel de l'Espagne n'approche de l'usag galier des roues de prière. On colle s roues ou cylindres des morceaux de p sur lesquels sont écrites diverses ora Au lieu de réciter les oraisons, on tou: roue, et cette opération compte aux tants comme s'ils eussent récité la C'est prier à tour de bras. Dans certai droits, on a tellement simplifié le trava les roues en question tournent par d'un poids suspendu comme un tourn che, ou du vent, comme les moulins dévots sont pour la prière comme étai la danse cet envoyé persan qui, dans u s'émerveillait de ces gens qui dansaien mêmes... Eux aussi ont trop de la su apathie orientale pour prier eux-mên ne manque à cette sublime invention dhique que l'application de la machine peur : mais les Anglais sont dans l'In il ne faut désespérer de rien. »

REMMON. Voy. RIMMON.

REMORDS. Voici sur ce sujet, qui a duit bien des spectres, une ballade pop allemande, dont nous regrettons de ne voir nommer le traducteur:

«La duchesse d'Orlamunde a deux e de son premier mari, qui l'a laissée v Elle s'éprend du comte de Nurember

r lui dit qu'il ne peut l'épouser : il y a 🖺 a maison quatre yeux qui l'en emat; ces yeux funestes sont ceux fants de la veuve. Poussée au crime a passion, elle charge un de ses nommé dans le conte, le chasseur fa-, de tuer les pauvres petits. La maumère détache de son voile de veuve les es que l'assassin doit enfoncer dans la le des enfants, lorsqu'ils seront à Ainsi armé, il s'avance vers eux; il ouve jouant dans la grande salle du u. Avjourd'hui même on a conservé venir des rimes puériles que pronones enfants de la duchesse au milieu de eux ; elles sont encore répétées par les garçons dans la haute Lusace. La de l'assassinat des enfants est aussi inte que celle où Shakspeare montre le Arthur priant Hubert de ne pas crever tits yeux.

e garçon promet au meurtrier son dul veut lui laisser la vie. La petite fille re toutes ses poupées, et enfin son oiavori. Il refuse. L'oiseau, devenu le uteur du meurtrier, le suit partout, en pétant le nom de l'enfant qu'il a égor-Mon Dieu! mon Dieu! s'écrie-t-il, où je cet oiseau qui me poursuit de tous Il ne cesse de me redire le nom de enfant! O mon Dieu! où aller mou-

ans son désespoir, il se brise le crâne, s deux enfants, dit la ballade, restent eurs cercueils de marbre, sans que la tion défigure leurs petits corps innodont la pureté défie la mort. »

IORE, poisson sur lequel on a fait bien entes. « Les rémores, dit Cyrano de ac, qui était un plaisant, habitent vers mité du pôle, au plus profond de la laciale; et c'est la froideur évaporée poissons, à travers leurs écailles, qui ler en ces quartiers-là l'eau de la mer. se salée. La rémore contient si émient tous les principes de la froidure. passant par-dessous un vaisseau, le au se trouve saisi de froid, en sorte n demeure tout engourdi jusqu'à ne ir démarrer de sa place. La rémore autour d'elle tous les frissons de ·. Sa sueur forme un verglas glissant. in préservatif contre la brûlure..... » l'est plus singulier, dit le P. Lebrun. : qu'on raconte de la rémore. Aristote, . Pline, assurent qu'elle arrête tout un vaisseau voguant à pleines voiles. ce fait est absurde et n'a jamais eu ependant plusieurs auteurs l'ont souet ont donné, pour cause de cette merune qualité occulte. Ce poisson, qu'on e à présent succet, est grand de deux is pieds. Sa peau est gluante et vis-. Il s'attache et se colle aux requins, biens de mer; il s'attache aussi aux manimés; de sorte que, s'il s'en trouve and nombre collés à un navire, ils peuien l'empêcher de couler légèrement eaux, mais non l'arrêter.

REMURES. Voy. Lévures et Mares.

RENARDS. Les sintoistes, secte du Japon, ne reconnaissent d'autres diables que les âmes des méchants, qu'ils logent dans le corps des renards, animaux qui font beaucoup de ravages en ce pays. Voy. Lung.

RÉPARÉ. Un homme qui s'appelait Réparé, et un soldat qui se nommait Etienne , firent avant de mourir, et par une saveur spéciale, le voyage de l'autre monde : du moins on en a écrit la légende, qui est peutêtre tout simplement un petit conte moral. Ils virent, dans une caverne, quelques démons qui élevaient un bûcher pour y brûler un défunt dont la vie était impure. Ils aperçurent un peu plus loin une maison enflammée. où l'on jetait un grand nombre de coupables qui brûlaient comme du bois sec. Il y avait auprès de cette maison une place fermée de hautes murailles, où l'on était continuellement exposé au froid, au vent, à la pluie, à la neige, où les patients souffraient une faim et une soif perpétuelles, sans pouvoir rien avaler. On dit à l'homme qui se nommait Réparé, et au soldat qui s'appelait Etienne, que ce triste gite était le purgatoire. A quelques pas de là, ils furent arrêtés par un feu qui s'élevait à perte de vue; ils virent arriver un diable portant un cercueil sur ses épaules. Réparé demanda pour qui on allu-mait le graud feu. Mais le démon qui portait le cercueil déposa sa charge, et la jeta dans les flammes sans dire un mot. Les deux voyageurs passèrent. Après avoir parcouru divers autres lieux, où ils remarquèrent plusieurs scènes infernales, ils arrivèrent devant un pont qu'il fallut traverser. Ce pont était bâti sur un fleuve noir et bourbeux, dans lequel on voyait barboter des défunts d'un aspect effroyable. On l'appelait le Pont des épreuves; celui qui le passait sans broncher était juste et entrait dans le ciel, au lieu que le pécheur tombait dans le fleuve. Quoique ce pont n'eût pas six pouces de largeur, Réparé le traversa heureusement: mais le pied d'Etienne glissa au milieu du chemin; ce pied fut empoigné aussitôt par des hommes noirs qui l'attirèrent à eux. Le pauvre soldat se croyait perdu; des anges arrivèrent, le saisirent par les bras, le disputèrent aux hommes noirs, et après de longs débats, l'emportèrent de l'autre côté du pont. · Vous avez bronché, lui dirent-ils, parce que vous êtes trop mondain; et nous sommes venus à votre secours, parce que vous faites des aumônes. Les deux voyageurs virent alors le paradis, dont les maisons étaient d'or et les campagnes couvertes de fleurs odorantes; et les anges les renvoyèrent sur la terre, en leur recommandant de profiter de ce qu'ils avaient vu.

REPAS DU MORT, cérémonie funéraire en usage chez les anciens Hébreux et chez d'autres peuples. Dans l'origine, c'était simplement la coutume de faire un repas sur le tombeau de celui qu'on venait d'inhumer. Plus tard on y laissa des vivres, dans l'opinion que les morts venaient les manger.

RESURRECTION. Les Parsis ou Cuebres

pensent que les gens de bien, après avoir joui des délices de l'autre monde pendant un certain nombre de siècles, rentreront dans teurs corps et reviendront habiter la même terre où ils avaient fait leur séjour pendant leur première vie ; mais cette terre, purifiée et embellie, sera pour cux un nouveau paradis. Les habitants du royaume d'Ardra, sur la côte occidentale d'Afrique, s'imaginent que ceux qui sont tués à la guerre sortent de leurs tombeaux au bout de quelques jours et reprennent une vie nouvelle. Cette opinion est une invention de la politique pour animer le courage des soldats. Les amantas, docteurs et philosophes du pays, croyaient la résurrection universelle, sans pourtant que leur esprit s'élevât plus haut que cette vie animale pour laquelle ils disaient que nous devions ressusciter, et sans attendre ni gloire ni supplice. Ils avaient un soin extraordinaire de mettre en lieu de sûreté les rognures de leurs ongles et de leurs cheveux, et de les cacher dans les fentes ou dans les trous de muraille. Si, par hasard, ces cheveux et ces ongles venaient à tomber à terre avec le temps, et qu'un Indien s'en aperçût, il ne manquait pas de les relever de suite et de les serrer de nouveau. - Savez-vous bien, disaient-ils à ceux qui les questionnaient sur cette singularité, que nous devons revivre dans ce monde, et que les âmes sortiront des tombeaux avec tout ce qu'elles auront de leurs corps? Pour empêcher donc que les nôtres ne soient en peine de chercher leurs ongles et leurs cheveux (car il y aura ce jour-là bien de la presse et bien du tumulte), nous les mettons ici ensemble, afin qu'on les trouve plus facilement.

Gaguin, dans sa description de la Moscovie, dit que, dans le nord de la Russie, les peuples meurent le 27 novembre, à cause du grand froid, et ressuscitent le 24 avril : ce qui est, à l'instar des marmottes, une manière commode de passer l'hiver. Voy. Gabinius, Pamilius de Phères, Thespésius,

Vampires, etc.

RETZ. Le cardinal de Relz, n'élant encore qu'abbé, avait fait la partie de passer une soirée à Saint-Cloud, dans la maison de l'archevêque de Paris, son oncle, avec madame et mademoiselle de Vendôme, madame de Choisi, le vicomte de Turenne, l'évêque de Lisieux, et MM. de Brion et Voiture. On s'amusa tant, que la compagnie ne put s'en retourner que très-tard à Paris. La petite pointe du jour commençait à paraître (on était alors dans les plus grands jours d'élé) quand on fut au bas de la descente des Bons-Hommes. Justement au pied, le carrosse s'arrêta tout court. « Comme j'étais à l'une des portières avec mademoiselle de Vendôme, dit le cardinal dans ses Mémoires, je demandai au cocher pourquoi il s'arrêtait? Il me répondit, avec une voix tremblante: - Voulez-vous que je passe par-dessus tous les diables qui sont là devant moi? Je mis la tête hors de la portière, et, comme j'ai tonjours eu la vue

fort basse, je ne vis rien. Madame de Choisi, qui était à l'autre portière avec M. de Turenne, fut la première qui aperçut du carrosse la cause de la frayeur du cocher; je dis du carrosse, car cinq ou six laquais, qui étaient derrière, criaient : Jesus, Maria! et tremblaient déjà de peur. M. de Turente se icta en bas aux cris de madame de Choisi. Je crus que c'étaient des voleurs : je sautai aussitôt hors du carrosse ; je pris l'épée d'un laquais et j'allai joindre M. de Turenne que je trouvai regardant fixement quelque chose que je ne voyais point. Je lui demandai ce qu'il regardait, et il me répondit, en me poussant du bras et assez bas: - Je vous le dirai; mais il ne faut pas épouvanter ces dames, qui, à la vérité, hurlaient plutôt qu'elles ne criaient. Voiture commenca un oremus; madame de Choisi poussait des cris aigus; mademoiselle de Vendôme disait son chapelet; madame de Vendôme voulait se confesser à M. de Lisieux, qui lui disait : Ma fille , n'ayez point de peur, vous êtes en la main de Dieu. Le comte de Brion avait entonné bien tristement les litanies de la sainte Vierge. Tout cela se passa, comme on peut se l'imaginer, en même (amps et en moins de rien. M. de Turenne, qui avait une petite épée à son côté, l'avait aussi tirée, et, après avoir un peu regardé, comme je l'ai déjà dit, il se tourna vers moi de l'air dont il eut donné une bataille, et me dit ces paroles : -Allons voir ces gens-là! — Quelles gens? lui repartis-je; — et dans la vérité, je croyais que tout le monde avait perdu le sens. Il me répondit: - Effectivement je crois que ce pourraient bien être des diables. Comme nous avions déjà fait cinq ou six pas du côté de la Savonnerie, et que nous étions par conséquent plus proches du spectacle, je commençai à entrevoir quelque chose, et ce qui m'en parut fut une longue procession de fantômes noirs, qui me donna d'abord plus d'émotion qu'elle n'en avait donné à M. de Turenne, mais qui, par la réflexion que je fis que j'avais longtemps cherché des esprits, et qu'apparemment j'en trouverais en ce lieu, me fit faire deux ou trois sauts vers la procession. Les pauvres augustins déchaussés, que l'on appelle capucins noirs, et qui étaient nos prétendus diables, voyant venir à eux deux hommes qui avaient l'épée à la main, eurent encore plus peur. L'un d'eux, se détachant de la troupe, nous cria: - Messieurs, nous sommes de pauvres religieux, qui ne faisons de mal à personne, et qui venons nous rafraichir un peu dans la rivière pour notre santé. Nous retournâmes au carrosse, M. de Turenne et moi, avec des éclats de rire que l'on peut s'imaginer. »

RÉVE. Au bon temps de la loterie royale, les bonnes femmes croyaient que, quand on dormait, le petit doigt de la main gauche dans la main droite, on était assuré de voir en rêve une multitude d'ambes, de ternes et de quaternes (1). Un homme révait qu'il mangeait la lune. Ce rêve le frappe; il se

score à moitié endormi, il court à sa ; regardant au ciel, il ne voit plus moitié de cet astre.....; il s'écrie: --Dieu! vous avez bien fait de me ré-; car, avec l'appétit que j'avais, la ; lune, je l'aurais mangée tout entière.

BILLE-MATIN. Les Flamands appeltte plante le lait du diable (Duivels-

ELATIONS. Un citoyen d'Alexandrie le minuit, des statues d'airain se remuer rà haute voix que l'on massacrait à ntinople l'empereur Maurice et ses ; ce qui se trouva vrai. Mais la révéne fut publice qu'après que l'événeat connu. L'archeveque Angelo-Catto pe de Comines l'atteste) connut la e Charles le Téméraire, qu'il annonça Louis XI, à la même heure qu'elle rivée. Les prodiges faux sont toujours geries de vrais miracles. Pareillement ile de révélations supposées ont trouvé en de se saire admettre, parce qu'il y es révélations vraies. Nous ne parlons la révélation, qui est un des fondede notre foi, et sans laquelle rien ne

expliquer dans l'homme. ENANTS. On débite, comme une chose s, qu'un revenant se trouve toujours uand on le touche. Cardan et Alessanessandri sont des témoins qui l'assir-Cajetan en donne la raison, qu'il a ape la bouche d'un esprit, lequel, interce sujet par une sorcière, lui répon-'i fallait que la chose fût ainsi. La réest satisfaisante. Elle nous apprend au que le diable se sauve quelquefois pont aux ânes. Dom Calmet raconte jeune fille, nommée Catherine, du pays ns, au Pérou, mourut à seize ans, le de plusieurs sacriléges. Son corps, iatement après sa mort, se trouva si qu'il fallut le mettre hors du logis. On t en même temps tous les chiens hurcheval, jusque-la fort doux, comà ruer, à s'agiter, à frapper des pieds. re ses liens. Un jeune homme couché par le bras et jeté hors de son lit. rvante recut un coup de pied à l'ésans voir qui le lui donnait; elle en es marques plusieurs semaines. Tout riva avant que le corps de Catherine umé. Après son enterrement, plubabitants du lieu virent quantité de i et de tuiles renversées avec grand dans la maison où elle était décédée. anto fut trainée par le pied, sans qu'il ersonne qui la touchât, et cela en préle sa maltresse et de dix ou dauze aunmes. La même servante, entrant le ain dans une chambre, aperçut la déatherine qui s'élevait sur la pointe du our saisir un vase de terre posé sur raiche; elle était tont en feu et jetait nmes par la bouche et par toutes les es du corps. Elle lui confessa qu'elle mnée, et pria la servante de jeter par d'éteindre un cierge bénit, qu'elle te-

nait à la main, disant qu'il augmentait son mal. La fille se sauva aussitôt; mais le spectre prit le vase, la poursuivit et le lui jeta avec force. La maîtresse, ayant entendu le coup, accourat, vit la servante toute tremblante, le vase en mille pièces, et reçut pour sa part un coup de brique qui ne lui fit heureusement pas grand mal. Le lendemain, une image du crucifix, collée contre le mur, fut tout d'un coup arrachée en présence de tout le monde et brisée en trois pièces. On reconnut là que l'esprit était réellement damné: on le chassa par des exorcismes.... Mais tous les revenants n'ont pas de tels symptômes. — Un Italien, retournantà Rome après avoir fait enterrer son ami de voyage, s'arrêta le soir dans une hôtellerie où il concha. Etant seul et bien éveillé, il lui sembla que son ami mort, tout pâle et décharné, lui apparaissait et s'approchait de lui. Il leva la tête pour le regarder et lui demanda en treinblant qui il était. Le mort ne répond rien, se dépouille, se met au lit et se serre contre le vivant, comme pour se réchauffer. L'autre, ne sachant de quel côté se tourner, s'agite et repousse le défunt. Celui-ci, se voyant ainsi rebuté, regarde de travers son ancien compagnon, se lève du lit, se rhabille, chausse ses souliers et sort de la chambre, sans plus apparaître. Le vivant a rapporté qu'ayant touché dans le lit un des pieds du mort, il l'avait trouvé plus froid que la glace. Cette anecdole peut n'être qu'un conte. En voici une autre qui est plus claire: Un aubergiste d'Italie, qui venait de perdre sa mère, étant monté le soir dans la chambre de la défunte, en sortit hors d'haleine, en criant à tous ceux qui logeaient chez lui que sa mère était revenue et couchée dans son lit; qu'il l'avait vue, mais qu'il n'avait pas eu le courage de lui parler. Un ecclésiastique qui se trouvait là voulut y monter; toute la maison se mit de la partie. On entra dans la chambre; on tira les rideaux du lit, et on aperçut la figure d'une vieille semme, noire et ridée, coissée d'un bonnet de nuit, et qui faisait des grimaces ridicules. On demanda au maître de la maison si c'était bien là sa mère? — Oui, s'écria-t-il, oui, c'est elle ; ah ! ma pauvre mère! Les valets la reconnurent de même. Alors le prêtre lui jeta de l'eau bénite sur le visage. L'esprit, se sentant mouillé, sauta à la figure de l'abbé. Tout le monde prit la fuite en poussant des cris. Mais la coiffure tomba ct on reconnut que la vieille femme n'était qu'un singe. Cet animal avait vu sa maîtresse se coiffer, il l'avait imitée.

L'auteur de Paris, l'ersailles et les provinces au dix-huitième siècle raconte une histoire de revenant assez originale. M. Bodry, fils d'un riche négociant de Lyon, fut envoyé, à l'âge de vingt-deux ans, à Paris, avec des lettres de recommandation de ses purents, pour leur correspondant, dont il n'était pas personnellement connu. Muni d'une somme assez forte pour pouvoir vivre agréablement quelque temps dans la capitale, il s'associa pour ce voyage un de ses amis, extrêmement gai. Mais, en arrivant.

M. Bodry fut attaqué d'une fièvre violente; son ami, qui resta près de lui la première journée, ne voulait pas le quitter, et se refusait d'autant plus aux instances qu'il lui faisait pour l'engager à se dissiper, que, n'ayant fait ce voyage que par complaisance pour lui, il n'avait aucune connaissance à Paris. M. Bodry l'engagea à se présenter sous son nom chez le correspondant de sa samille, et à lui remettre ses lettres de recommandation, sauf à éclaireir comme il le pourrait l'imbroglio qui résulterait de cette supposition lorsqu'il se porterait mieux. Une proposition aussi singulière ne pouvait que plaire au jeune homme; elle fut acceptée: sous le nom de M. Bodry, il se rend chez le correspondant, lui présente les lettres apportées de Lyon, joue très-bien son rôle, et se voit parfaitement accueilli. Cependant, de retour au logis, il trouve son ami dans l'état le plus alarmant; et, nonobstant tous les secours qu'il lui prodigue, il a le malheur de le perdre dans la nuit. Malgré le trouble que lui occasionnait ce cruel événement, il sentit qu'il n'était pas possible de le taire au correspondant de la maison Bodry: mais comment avouer une mauvaise plaisanterie dans une si triste circonstance? N'ayant plus aucun moyen de la justifier, ne serait-ce pas s'exposer volontairement aux soupçons les plus injurieux, sans avoir, pour les écarter, que sa bonne foi, à laquelle on ne voudrait pas croire?... Cependant il ne pouvait se dispenser de rester pour rendre les derniers devoirs à son ami; et il était impossible de ne pas inviter le correspondant à cette lugubre cérémonie. Ces différentes réflexions, se mélant avec le sentiment de la douleur, le tinrent dans la plus grande perplexité; mais une idée originale vint tout à coup fixer son incertitude. Pâle, défait par les fatigues, accablé de tristesse, il se présente à dix heures du soir chez le correspondant, qu'il trouve au milieu de sa famille, et qui, frappé de cette visite à une heure indue, ainsi que du changement de sa figure, lui demande ce qu'il a, s'il lui est arrivé quelque malheur ... Hélas! monsieur, le plus grand de tous, répond le jeune homme, d'un ton solennel; je suis mort ce matin, et je viens vous prier d'assister à mon enterrement, qui se fera demain. Profitant de la stupeur de la société, il s'échappe sans que personne fasse un mouvement pour l'arrêter ; on veut lui répondre ; il a disparu. On décide que le jeune homme est devenu fou, et le correspondant se charge d'aller le lendemain, avec son fils, lui porter les secours qu'exige sa situation. Arrivés en effet à son logement, ils sont troublés d'abord par les préparatifs funéraires; ils demandent M. Bodry; on leur répond qu'il est mort la veille et qu'il va être enterré ce matin ... A ces mots, frappés de la plus grande terreur, ils ne doutèrent plus que ce ne fût l'âme du désunt qui leur avait apparu, et revinrent communiquer leur effroi à toute la famille, qui n'a jamais voulu revenir de cette idée. On a pu lire ce qui suit dans plusieurs jour-

naux: Une superstition incrovable a cause cemment un double suicide dans la c mune de Bussy-en-Oth, département l'Aube. Voici les circonstances de ce gulier et déplorable événement (1841): jeune homme des environs était allé à pêche aux grenouilles, et en avait mis | sieurs toutes vivantes dans un sac. En revenant il apercoit un paysan qui chemi à petits pas. Ce bonhomme portait une v dont la poche était entrebaillée. Le pêch trouva plaisant de prendre une de ses nouilles et de la glisser dans la poche d veste du paysan. Ce dernier, nommé Joac Jacquemin, rentre chez lui et se couaprès avoir mis sa veste sur son lit. Au mi de la nuit il est réveillé par un corps étrai qu'il sent sur sa figure, et qui s'agitait poussant de petits cris inarticulés. C'éta grenouille qui avait quitté sa retraite qui, cherchant sans doute une issue pou sauver, était arrivée jusque sur le visage dormeur et s'était mise à coasser. Le par n'ose remuer, et bientôt sa visiteuse i turne disparatt. Mais le pauvre homme, l'esprit était d'une grande faiblesse, ne de pas qu'il n'ait eu affaire à un revenant. ces entrefaites, un de ses amis, voulan jouer un tour, vient le prévenir qu'un de oncles, qui habite Sens, est mort il y a de jours, et il l'engage à se rendre sui lieux pour recueillir l'héritage. Jacque fait saire des vêtements de deuil pour le pour sa femme, et se met en route pou chef-lieu du département de l'Yonne. tant de son domicile de huit lieues. ] présente à la maison du défunt; la | mière personne qu'il aperçoit en entr c'est son oncle, tranquillement assis ( un fauteuil, et qui témoigne à son nevel surprise qu'il éprouve de le voir. Jacque saisit le bras de sa femme et se sauve proie à une terreur qu'il ne peut dissimu et sans donner à son oncle étonné auc explication. Cependant la grenouille n'a pas abandonné la demeure du paysan: avait trouvé une retraite dans une fenti plancher, et là elle poussait fréquemn des coassements qui jetaient Jacquemin d des angoisses épouvantables, surtout de qu'il avait vu son oncle. Il était convai que c'était l'ombre de ce parent qu'il a aperçue, et que les cris qu'il entendait éta poussés par lui, qui revenait chaque pour l'effrayer. Pour conjurer le maléi Jacquemin lit faire des conjurations, qui taient inefficaces; car les coassements i continuaient pas moins. Chaque nuit le r heureux se relevait, prenait sa couverti qu'il mettait sur sa tête en guise de capt et chantait devant un bahut qu'il avait tre formé en autel. Les coassements co nuaient toujours !... Enfin, n'y pouvant ¡ tenir, le pauvre Jacquemin lit part à qu ques personnes de l'intention où il était d donner la mort, et les pria naivement l'y aider ; il acheta un collier en fer, s mit au cou, et un de ses amis voulut t serrer la vis pour l'étrangler; mais il s and il crut que la douleur aurait fait er Jacquemin à son projet. Le paysan un autre moyen et pria une autre ne de l'étouffer entre deux matelas; prsonne feignit d'y consentir, et s'ariand elle pensa que Jacquemin avait ouffert et que ce serait pour lui une Mais l'esprit de Jacquemin était trop nt impressionné, et un malheur était ent. En effet, un jour, on fut étonné las l'apercevoir; on fit des recherches maison, et on letrouva pendu dans son . Le lendemain, sa femme, au désesta perte de son mari, se jeta dans are où elle trouva aussi la mort.

pilà les suites d'une de ces stupides iteries comme les jeunes étourdis en nt! On conte qu'il y avait dans un du Poitou un fermier nommé Hervias. et de cet homme pensa qu'il lui serait geux d'épouser la fille de la maison, appelait Catherine et qui était riche e il ne possédait rien, et que pour suramain de la jeune fille était promise ousin qu'elle aimait, le valet imagina itagème. Un mois avant la noce, comme iter se trouvait une certaine nuit plongé on meilleur sommeil, il en fut tiré en trait par un bruit étrange qui se fit auprès

Une main agita les rideaux de son il vit au fond de sa chambre un fanmert d'un drap noir sur une lonbe blanche. Le fantôme tenait une à demi éleinte à la main droite et une e à la gauche. Il trainait des chaînes; t une tête de cheval lumineuse. Heroussa un gémissement, son sang se et il eut à peine la sorce de demander :Ome ce qu'il voulait.—Tu mourras dans ours, répondit brutalement l'esprit, si ges encore au mariage projeté entre et son jeune cousin; tu dois la marier, n maison, avec le premier homme que ras demain à ton lever. Garde le silenviendrai la nuit prochaine savoir ta e. En achevant ces mots, le fantôme ut. Hervias passa la puit sans dormir. int da jour, quelqu'un entra pour lui ider des ordres; c'était le valet. Le r fut consterné de la pensée qu'il lui donner sa fille; mais il ne témoien, se leva, alla trouver Catherine et ir lui raconter le tout. Catherine, désos sut que répondre. Son jeune cousin ; jour-là; elle lui apprit la chose, mais e troubla point. Il proposa à son futur rère de passer la nuit dans sa chambre, is y consentit. Le jeune cousin feignit le partir le soir pour la ville, et rentra a ferme après la chute du jour. Il resta e chaise auprès du lit d'Hervias, et tous attendirent patiemment le spectre. La ss'ouvrit vers minui!; comme la veille, parattre le fantôme dans le même trement, il répéta le même ordre. Herremblait , le jeune cousin, qui ne crai**pas les apparitions, s**e leva et dit: s qui nous fait des menaces si préciin même temps il sauta sur le spectre

qui voulait fuir; il le saisit, et, sentant entre ses bras un corps solide, il s'écria: — Ce n'est-pas un esprit. Il jeta le fantôme par la fenêtre, qui était élevée de douze pieds. On entendit un cri plaintif. — Le revenant n'osera plus revenir, dit le jeune cousin; allons voir s'il se porte bien. Le fermier ranima son courage autant qu'il put, et descendit avec son gendre futur. On trouva que le prétendu démon était le valet de la maison... On n'eut pas besoin de lui donner des soins; sa chute l'avait assommé, et il mourut au bout de quelques heures; sort fâcheux dans tous les cas.

Dans le château d'Ardivilliers, près de Breteuil, en Picardie, du temps de la jeunesse de Louis XV, un esprit faisait un bruit effroyable. C'étaient toute la nuit des flammes qui faisaient paraître le château en feu, c'étaient des hurlements épouvantables. Mais cela n'arrivait qu'en certain temps de l'année, vers la Toussaint. Personne n'osait y demeurer que le fermier, avec qui l'esprit etait apprivoisé. Si quelque malheureux passant y couchait une nuit, il était si bien étril!é qu'il en portait longtemps les marques. Les paysans d'alentour voyaient mille fantômes qui ajoutaient à l'effroi. Tantôt quelqu'un avait aperçu en l'air une douzaine d'esprits au-dessus du château; ils étaient tous de seu et dansaient un branle à la paysanne ; un autre avait trouvé, dans une prairie, je ne sais combien de présidents et de conseillers en robe rouge, assis et jugeant à mort un gentilhomme du pays, qui avait eu la lête tranchée il y avait bien cent ans. Plusieurs autres avaient vu, ou tout au moins our dire, des merveilles du château d'Ardivilliers. Cette farce dura quatre ou cinq ans, et fit grand tort au maître du château, qui était obligé d'affermer sa terre à très-vil prix. Il résolut enfin de faire cesser la lutinerie, persuadé par beaucoup de circonstances qu'il y avait de l'artifice en tout cela. Il se rend à sa terre vers la Toussaint, couche dans son château et fait demeurer dans sa chambre deux gentilshommes de ses amis, bien résolus, au premier bruit ou à la première apparition, de tirer sur les esprits avec de bons pistolets. Les esprits, qui savent tout, surent apparemment ces préparatifs; pas un ne parul. Ils se contentèrent de trainer des chaines dans une chambre du haut, au bruit desquelles la femme et les enfants du fermier vincent au secours de leur seigneur, en se jetant à ses genoux pour l'empécher de monter dans cette cham-- Ah! monseigneur, lui criaient-ils, qu'est-ce que la force humaine contre des gens de l'autre monde ? Tous ceux qui ont tenté avant vons la même entreprise en sont revenus disloqués. Ils firent tant d'histoires au maltre du château, que ses amis ne voulurent pas qu'il s'exposat; mais ils montèrent tous deux à cette grande et vaste chambre où se faisait le bruit, le pistolet dans une main, la chandelle dans l'autre. Ils ne virent d'abord qu'une épaisse fumée, que quelques flammes redoublaient par intervalles. Un instant après, elle s'éclaircit et l'esprit parut confusément au milieu. C'était un grand diable tout noir qui faisait des gambades, et qu'uu autre mélange de flammes, et de fumée déroba une seconde fois à la vue. Il avait des cornes, une longue queue. Son aspect épouvantable diminua un peu l'audace de l'un des deux champions : Il y a là quelque chose de aurnaturel, dit-il à son compagnon; re-tirons-nous. Non, non, répondit l'autre; ce n'est que de la fumée de poudre à canon.... et l'esprit ne sait son métier qu'à demi de n'avoir pas encore souffié nos chandelles. Il avance à ces mots, poursuit le spectre, lui lâche un coup de pistolet, ne le manque pas; mais au lieu de tomber, le spectre se retourne et le fixe. Il commence alors à s'effrayer à son tour. Il se rassure toutefois, persuadé que ce ne peut être un esprit; et, voyant que le spectre évite de l'approcher, il se résout de le saisir, pour voir s'il sera palpable ou s'il fondra entre ses mains. L'esprit, trop pressé, sort de la chambre et s'enfuit par un petit escalier. Le gentilhomme descend après lui, ne le perd point de vue, traverse cours et jardins, et fait autant de tours qu'en fait le spectre, tant qu'enfin le fantôme, étant parvenu à une grange qu'il trouve ouverte, se jette dedans et fond contre un mur au moment où le gentilhomme pensait l'arréter. Celui-ci appelle du monde; et dans l'endroit où le spectre s'était évanoui, il découvre une trappe qui se fermait d'un verrou après qu'on y était passé. Il descend, trouve le fantôme sur de bons matelas, qui l'empéchaient de se blesser quand il s'y jetait la tête la première. It l'en fait sortir, et l'on reconnaît sous le masque du diable le malin fermier, qui avoua toutes ses souplesses et en fut quitte pour payer à son maître les redevances de cinq années sur le pied de ce que la terre était affermée avant les apparitions. Le caractère qui le rendait à l'épreuve du pistolet était une peau de buffle ajustée à tout son corps.... -– Dans la Guinée, on croit que les âmes des trépassés reviennent sur la terre, et qu'elles prennent dans les maisons les choses dont elles ont besoin; de sorte que, quand on a fait quelque perte, on en accuse les revenants ; opinion très-favorable aux voleurs. Voy. APPA-RITIONS, FANTOMES, SPECTRES, ATHENAGORE, Rambouillet, Sanche, Steinlin, etc. — L'esprit de Dourdans, histoire tirée d'un manuscrit de M. Barré. M. Vidi, receveur des tailles de Dourdans, rapporte cette histoire d'esprit arrivée au temps de Paques de l'année 1700. L'esprit commença par faire du bruit dans une chambre peu éloignée des autres, où M. Vidi mettait ses serviteurs malades. La ser→ vante entendit auprès d'elle pousser des soupirs semblables à coux d'une personne qui souffre; cependant elle ne vit rien. On l'enyoya chez son père pour prendre l'air natal: clie y resta un mois. Etant revenue, on la mit coucher à part dans une autre chambre. Elle se plaignit encore d'avoir entendu un bruit extraordinaire, et deux ou trois jours après, *étant dans le bûche*r, elle se sentit tirer par

---

la jupe. L'après-dinée du même jour, voya au salut. Lorsqu'elle sortit de l l'esprit la tira si fort par derrière, qu' s'arrêter. En rentrant au logis, ellfort tirée, qu'on entendit le craquen l'étoffe, et qu'on remarqua que les l de son corps par derrière étaient hor upe; une agrafe avait même été r Madame Vidi frémit de peur. C'était : dredi au soir.La nuit du dimanche a sitôt qu'elle fut couchée, la servante dit marcher dans sa chambre, et i temps après l'esprit lui passa sur le une main froide comme pour lui fa caresses. Elle prit son chapelet. On 1 dit que si elle continuait à entendre ( chose, elle conjurăt l'esprit, de la Dieu, de s'expliquer : ce qu'elle fit n ment, la peur lui ôtant l'usage de la Elle entendit marmoter à son oreille rien n'était articulé. Vers trois het matin, l'esprit fit si grand bruit qu' blait que la maison tombât. On alla que c'était : on trouva la servante t eau; on la fit habiller; ses maître une fumée qui la suivait et qui disp moment après. On lui dit qu'il fallai confesse et communier. Elle sut cher chausses, qui étaient dans la ruelle Bile trouva ses souliers sur la fen deux bouts se regardant, et remarque des croisées était ouverte. A son re l'église, on lui demanda ce qu'elle a Elle dit que, sitôt qu'elle s'était mi sainte table, elle avait vu sa mèr côté, quoiqu'il y eût onze ans qu'e morte; qu'après la communion s s'était mise à genoux devant elle et pris les mains en lui disant: n'ayez point peur, je suis votre mèr frère fut brûlé par accident près d'f J'allai trouver M. le curé de Gara pour lui demander une pénitence, qu'il y avait de ma faute. Il ne vo m'en donner, disant que je n'étais p pable; il me renvoya à Chartres, tencier, qui, voyant que je m'ob vouloir une pénitence, m'imposa porter pendant deux ans une cei crin; ce que je n'ai pu exécuter, à mes grossesses et maladies. Ne vou pas bien, ma fille, accomplir pour n pénitence? La fille le lui promit. La chargea ensuite de jeûner au pain e pendant quatre vendredis et samedis taient jusqu'à l'Ascension prochaine. dire une messe à Gomerville, de p nommé Lanier, mercier, vingt-s qu'elle lui devait pour du fil qu'il vendu; d'aller dans la cave de la ma elle était morte, qu'elle y trouverait me de vingt-sept livres sous la t marche. Elle lui fit beaucoup de ren ces, lui disant surtout; de prier tou sainte Vierge. Le lendemain, la ser dire une messe, et pendant deux jo vit sa mère à côté d'elle. Ses maître: tèrent au plus tôt ce dont elle s'était ensuite elle alla à Chartres, où elle

resses, se confessa et communia dans relle basse. En sortant, sa mère lui t encore, en lui disant: — Ma fille, bulez donc faire tout ce que je vous — Oui, ma mère. — Eh bien l je m'en ge sur vous. Adieu, je vais à la gloire le. Depuis ce temps, la fille ne vit, dit plus rien. Elle porta la ceinture muit et jour pendant les deux ans mère lui avait recommandé de le faire. silà comment s'est terminée l'histoire rit de Dourdans.

rit de Dourdans. empruntons le fait suivant à Walter Un tisserand de Berwick était marié à ame qui, après avoir mis au monde nfants, mourut en couches du quadans de grandes convulsions. Comme tit extrêmement défigurée après sa ss commères crurent que, par suite de в négligence de la part de ceux qui gardé la malade, elle avait été emp**ar** le**s fées, e**t que ce cadavre défiguré lé substitué à sa place. Le veuf donna ittention à ces propos. Après avoir sa ferame pendant l'année de deuil, il nça à regarder comme prudent de forsecond mariage. Il ne tarda pas à · une voisine dont la bonne mine lui st dont l'heureux caractère semblait tre qu'elle traiterait bien ses enfants. oposa, fut agréé, fit publier les bans, usage. Comme il avait aimé sa pre**femme, il est probable que le projet** nangement capital dans sa situation i ses souvenirs sur le temps de leur et lui rappela les bruits extraordinaiavaient couru à l'époque de sa mort ; a lui valut le rêve extraordinaire que Blant couché dans son lit sans dormir, s'il lui semblait, il vit, à l'heure de , si favorable aux apparitions, la figure emme habillée de blanc, qui entra dans son, se plaça à côté de son lit, et lui l'image de sa défunte épouse. Il la l de parier : quel fut son étonnement ntendre dire qu'elle n'était pas morte, Menue contre son gré prisonnière par avais esprits! Elle ajouta que, si l'au'il avait eu jadis pour elle n'était pas il lui restait un moyen de la rappeler a regagner, comme on disait alors, de x royaume des fées. A un certain jour désigna, il devait rassembler les plus ables femmes de la ville et aller avec pasteur en tête, déterrer le cercueil quel en la supposait enterrée. — Le , dit encore l'apparition, récitera cerprières; alors je m'élancerai du ceret je fuirai avec une extrême légèreté de l'égl se ; vous aurez soin d'avoir us le plus agile coureur de la paroisse diqua un homme renommé pour sa ; il me poursuivra, et un autre, le n (connu pour sa force), me saisira t que le premier m'aura atteinte : par en je reprendrai ma place dans la sons bommes.

ademain matin le souvenir de ce rêve le pauvre veuf; mais, troublé par ses scrupules, il ne fit rien. La nuit suivante la vision reparut, ce qui n'est pas étonnant. La troisième nuit elle se moutra encore avec un visage sombre et irrité: elle lui reprocha son manque de tendresse; elle le conjura pour la dernière fois de se conformer à ses instructions, ajoutant que, s'il les négligeait, elle n'aurait plus le pouvoir de revenir sur la terre et de s'entretenir avec lui.

Le mari épouvanté alla faire confidence de son embarras à son pasteur. Ce révérend personnage, plein de sagaeité, n'essaya pas de révoquer en doute la réalité de la vision qui troublait son paroissien; mais il prétendit que ce n'était qu'une illusion produite par le diable. Il expliqua au pauvre mari qu'aucun étre créé n'avait la puissance de retenir captive une âme chrétienne; il le conjura de croire que sa femme ne pouvait être que dans la situation où Dieu l'avait placée; il lui lit comprendre que, comme membre de l'Eglise d'Ecosse, il ne pouvait autoriser l'ouverlure d'un cercueil ni employer des prières dans des pratiques d'un caractère superstitieux. Le bonhomme, confondu, demanda à son pasteur ce qu'il devait faire. -- Je vo**us** conseillerai de mon mieux, répondit celui-ci. Obtenez le consentement de votre fiancée pour vous marier demain, ou aujourd'hui si vous pouvez; je prendrai sur moi de vous dispenser du reste des bans, ou d'en faire trois publications en un jour. Vous aurez une nouvelle femme; vous ne vous rappellerez plus la première, dont la mort vous a séparé. L'avis fut suivi, et le pauvre mari n'eut plus d'autres visites de sa première épouse.

### UMR HISTOIRE DE REVENANT.

La bel e église de Notre-Dame du Finisterre n'a pas toujours élé, comme aujourd'hui, un monument dans Bruxelles. Ce n'est qu'en 1618 que l'on commença la construction de cet édifice, où l'on remarque des traces du génie de la renaissance. Jusque-là, Notre - Dame du Finisterre n'était qu'une grande chapelle de faubourg, ornée sans art, grossièrement bâtie, avec des voûtes en bois et des piliers en charpente. Elle était desservie par un digne prêtre dont nos pères ont longuement honoré le caractère. C'était un de ces anges que Dieu oublie de temps cu temps ici-bas, pour nous donner une idée de la charité, de la force, du courage, de toutes ces vertus divines qui ne peuvent complétement habiter un cœur d'homme, que si cet homme est chrétien. Il était tout aux panvres, recherchant les malheureux, consolant toutes les douleurs, affermissant les faibles, humain à la plainte, affable aux pécheurs. Il soutenait dans leurs reines ses pauvres paroissiens, les aidait de ses conseils dans **leurs em**barras, les éclairait d**e** ses lumi**ères,** et s'efforçait à la fois d'exalter les enseignements religieux et de combattre les idées superstitieuses qui s'accrochent quelquefois aux bonnes doctrines. Il était l'appui de ceux qui chancelaient; il relevait celui qui était tombé; il accordait avant la prière, il pardonnait avant le repentir. Il n'avait con à ses repas que lorsqu'il savait qu'aucun de ses paroissiens ne manquait de pain. Il partageait ses vétements avec ceux qui étaient nus. Il ne possédait jamais rien dans sa maison toujours dépouillée, et sa main ne cessait de faire des aumônes. C'est que Dieu était là. Ce bon et saint prêtre habitait une petite rue qu'on a nommée depuis la rue du Curé-du-Finisterre; nous ne le counaissons lui-même que sous ce nom.

On conte de lui beaucoup d'anecdotes singulières, que peut-être il ne faut pas admettre toutes. Nous en citerons une. Un soir du mois de janvier, vers l'année 1614, un religieux allemand, venu en quête à Bruxelles, alla demander l'hospitalité au curé du Finisterre. Le saint homme l'accueillit gaiement, partagea avec lui son frugal souper; et, comme il n'avait qu'un lit, il en céda la moitié à son hôte. Le lendemain matin, à la pointe du jour, il se leva pour aller dire sa messe dans sa modeste église. Il trouva à la porte, presque ensevelie dans la neige, une pauvre vieille mendiante qui se ranima à son aspect, et d'une voix que le froid avait brisée, lui demanda l'aumône.

— Hélas l dit-il, je n'ai rien à vous donner, ma bonne femme, sinon un morceau de pain et un verre de bière que vous viendrez

prendre dans ma maison.

Et, quoiqu'il sût bien que sa poche était vide, soit par regret, soit par habitude, il y porta machinalement la main. Quelle fut sa surprise de trouver dans son gousset un petit paquet qu'il était sûr de n'y avoir pas mis! Il le retira tout ému : c'étaient six escalins de Brabant, soigneusement enveloppés avec une petite image de la sainte Vierge. Le cœur du bon curé, que tout à l'heure la pitié déchirait, palpita d'allégresse. Ne doutant pas que cette modeste somme ne fût un secours du ciel, il la donna toute à la vieille femme qui lui baisait les mains; puis, s'arrachant aux témoignages de sa reconnaissance, il s'enfuit au pied de l'autel et remercia avec effusion la mère de miséricorde. Mais à peinc finissait-il sa prière que le religieux allemand vint le joindre. Le bon curé, en s'habiliant dans les lénèbres, s'était trompé de haut-de-chausses; c'était dans la poche de son hôte qu'il avait trouvé la petite aumône qu'il venait de faire.

— Homme vain que je suis! s'écria-t-il, je me croyais déjà digne d'un miracle. Dien vous le rendra, mon frère, ajouta-t-il après un moment de silence; car la bonne femme

avait disparu....

Cet homme charitable était doux et gai, comme tous ceux qui ont le cœur pur. Mais, dans l'exercice de ses fonctions sacrées, it comprenait toute la hauteur de son ministère. On en jugera au trait qui va suivre, et qui se rattache à un accident par suite duquel on rebâtit en 1618 l'église du Finisterre. Quelque temps avant cette date, à une époque qui est très-mal précisée, notre bon curé disait la messe dans son église tremblante. Un orage épouvantable survint; le tonnerre tomba sur la sièche, couverte de planches peintes, et bientôt un vaste incendie se communiqua aux

voûtes, faites, comme on l'a dit, de menuiserie et de charpente depuis deux cents ans desséchées. La flamme marchait si rapide, que tous les paroissiens s'enfuirent épouvantés ; le curé, qui venait de prononcer les sainles paroles de la consécration, et qui sentait qu'en ce moment il se trouvait face à face avec Dieu, ne quitta point l'autel, et continua dans un recueillement impassible les prières sacrées. Les cris de ses paroissiens, l'horreur du danger, les flammes qui l'entouraient, le craquement des poutres qui tombaient embrasées autour de lui, rien ne put le distraire. Comme un être qui n'est plus de ce monde, et que les choses de la terre ne peuvent émouvoir, il acheva le saint sacrifice, seul au milieu de cette fournaise ardente; et quand il eut fini, calme et sans peur, il traversa les flammes, qui ne l'offensèrent point, emportant avec lui les vases sacrés. Le feu s'éteignit au pied de l'autel, soit que les secours des habitants eussent obtenu ce résultat, soit que Dieu, par un regard, eût voulu montrer sa prédilection; et pas un cheveu du saint homme ne lui tomba de la tête. A côté de ce qu'on vient de lire, la petite

histoire que nous allons conter paraîtra sans doute disparate. La voici pourtant, sans longues circonlocutions. Quelques mois après l'incendie que nous venons de rappeler, un bon homme d'Etterbeek, devenu rentier de Bruxelles, habitait, dans la rue du Curé-da-Finistorre, la maison qui fait le coin de la rue de la Fiancée, du côté de l'eau. Il se nommait Philippe Ghallot. Il avait épousé une villageoise assez jolie, qui, treize ans après les noces, mourut sans laisser d'enfants. Il lui fit rendre de son mieux les devoirs fan**è**bres ; et le treizième jour qui suivit l'enterrement il la pleurait encore, lorsque, s'étant couché à l'angélus du soir (on était au mois de mars), il entendit tout à coup dans le grenier, au-dessus de sa tête, un roulement subit accompagné d'un bruit sourd, et interrompu de temps en temps par des cris loistains, grêles, extraordinaires, qu'il ne ponvait définir. Il commença à trembler; il sou peonna dans ceci un revenant. Il lui semblait que son cœur allait défaillir. Il se sentit hors d'état de crier ni de descendre du lit pour aller dissiper ailleurs ce trouble qui le mettait à l'agonie; il ne doutait pas, disent les récits, que l'âme de sa femme ne revint faire quelque demande. Il passa la nuit dans des angoisses inexprimables, récitant le *De profundis*, recommandant son âme à Dieu et à Notre-Dame du Finisterre, et promettant tout haut de donner satisfaction à l'âme en peine. Le bruit qui se faisait dans le grenie**r cessa au point** du jour; Philippe alla déposer ses terreurs dans le sein de ses voisins, qui tous opinérent comme lui que c'était nécessairement l'âme de la défunte qui voulait quelque chose. On lui conseilla de mettre au pied de son lit une feuille de papier avec une écritoire, pour que l'ombre errante pût écrire ce qu'elle souhaiterait sans être réduite à venir tirer les pieds de son mari, comme il s'en est vu des exemples. - . 4. .

Il n'y a, dit-il, qu'un petit inconvét: c'est que la défunte, si c'est elle, ne it pas écrire. — N'importe'l répliqua un in, en grand renom d'intelligence, les its savent tout. Le veuf mit donc la le de papier, la plume et l'écritoire; la nuit venue il se coucha, médiocre-

t rassuré. Le revenant ne prit pas la ne, et le bruit recommença plus animé la veille. Philippe se releva cette fois ; il rut prier trois voisins de venir passer la

avec lui.

sux-ci firent les braves et l'accomparent hardiment. Mais leurs mines s'alerent quand ils entendirent le roulement se faisait dans le grenier, les coups n frappait sur les planches et les cris is que l'âme poussait dans les moments e bruit venait à s'interrompre. Un quane voisin, plus curieux et plus hardi, rint, à la grande joie des trembleurs. C'éle gros père Deberck, marchand de lai-Il dit qu'il ne croyait guère aux revets, à tort et à travers, comme semblait celui-là, qu'il soupçonnait quelque mail proposa de visiter les lieux et d'oblil'esprit à déguerpir, dans le cas pour-, ajoutait-il, où l'esprit serait une farce, me je le crois. — Eh quoi! voisin De-🛦, dit un des premiers venus, que la r avait troublé, vous oseriez affronter un mant? le seul parti, croyez-moi, c'est de mr ce que vent la pauvre âme et de la royer. — A la bonne heure, répondit le chand de laines; mais en altendant, stons toujours au grenier. Nous n'avons des intentions honnètes. Voilà du papier ne plume. Le revenant peut écrire. Si s ne voulez pas me suivre, mes gaillards, rais tout seul. Personne ne soussa mot. erck prit donc une chandelle d'une main, raillant gourdin de l'autre, et il monta rement. Mais, loin de trouver du péril qu'il entra dans le grenier, le bruit cessa Frement. Il eut beau fureter dans tous coins, l'esprit ne jugea pas à propos de se ser voir; le visiteur reconnut qu'il n'y it aucune issue par laquelle l'ame eut pu re échappée. Il descendit un peu ébranlé; iposa sa chandelle, quitta son gourdin icclara qu'il n'avait rien vu. Au même ant le vacarme recommença plus nourri jamais.

- Voilà qui devient grave, dit Deberck en issant. C'est une maison à déserter. En evant ces mots il sortit. Les camarades le rirent tout hors d'eux-mêmes, et Philippe passer la nuit chez ses voisins qui le gnaient vivement. Les détails de ce profirent le lendemain la conversation de l le quartier. Ils se grossirent, se modient, s'étendirent, se multiplièrent à l'in-. Les plus avisés conseillèrent à Philippe illot d'aller trouver le caré du Finisterre. sat. Le curé se sit raconter tout ce qui ait passé; et quand il eut résléchi un inat: - Rassurez-vous, mon enfant, dit-il; , a quelque chose là-dessous. La volonté Dica ne se manifeste pas ainsi. J'irai ce soir chez vous. Priez les voisins qui vous ont assisté hier de s'y trouver. Le cure vint donc à l'entrée de la nuit chez le bonhomme Ghallot; les quatre voisins s'y rendirent de leur côté un peu raffermis. Après qu'on eut causé du revenant un petit quart d'heure, le même bruit des deux nuits précédentes recommença. Le prêtre fit une prière mentale et dit du ton le plus simple:

- Allons voir ce que c'est. Il prit la chandelle. Les cinq trembleurs de la veille, persuadés qu'un esprit ne peut rien contre un prêtre, le suivirent sans trop de crainte. Dès qu'ils parurent au grenier, le plus grand silence succéda au tumulte.
- C'est bien surprenant, dit le curé. Il faut que la lumière effraie l'être qui fait le bruit. Descendez tous avec la chandelle et laissez-moi seul. Vous m'éclairerez pour descendre quand je vous appellerai. Philippe et ses voisins n'osèrent pas ne point obeir; ils descendirent dans une grande anxiété. Le curé, demeuré seul dans les ténèbres, se blottit contre un mur sans faire le moindre mouvement, et il écouta. Il n'y avait pas trois miuutes qu'il se maintenait ainsi immobile, lorsque le bruit revint à ses pieds mêmes. Il n'apercevait rien. Il se baissa avec précaution, chercha en tâtonnant ce qui pouvait causer le vacarme, et sentit une espèce de grosse boule qui roulait sur le plancher. Il la saisit et s'écria:

— Je crois que je tiens l'esprit, mes enfants; éclairez-moi. Les cinq braves faillirent perdre à ce cri la respiration et ce qui leur restait de force. Ils portèrent la chandelle au pied de l'escalier, se tenant tous par la main. Le courage leur revint un peu en jetant les yeux sur le fardeau du curé; car ils reconnurent que le revenant (si c'était lui) était logé dans une grosse bouteille de grès, et que c'était en la faisant rouler qu'il avait causé tant d'effroi. Eh mon Dieu! s'écria Philippe, c'est la bouteille où ma pauvre Mimi avait gardé de l'orge pour me faire de la tisane cet hiver...

Mais le curé ayant prié un des assistants de casser la bouteille dans laquelle il avait senti du mouvement, Deberck s'enhardit et asséna un rude coup de gourdin qui la mit en pièces. Il en sortit un rat, lequel s'enfuit dans un trou. La maison de Philippe fut tranquille depuis, et le bon curé lui expliqua que, comme cette bouteille était remplie d'orge et n'était point bouchée, le rat encore tout petit avait pu y pénétrer; que trouvant une nourriture abondante, il était resté tant qu'il y avoit eu du grain dans la damejeanne qui était fort grande; qu'après avoir tout mangé, le rat devenu gros n'avait pu sortir comme il était entré, et qu'en cherchant à s'échapper il avait fait rouler la bouteille. — Mes enfants, ajouta-t-il, la peur est mauvaise conseillère. Souvenez-vous que Dieu est trop grand pour s'amuser à de petits prodiges, et que celui qui a si bien réglé la nature sait ce qu'il sait quand il permet que l'ordre en soit troublé.

AUTRE HISTOIRE DE REVENANT.

Celle-ci a été écrite par M. Jules Janin et nous lui en empruntous les détails spirituels:

« Nous étions réunis l'autre jour quelques amis français et étrangers qui ne nous étions jamais vus et qui cependant nous connaissions depuis longtemps. Poëtes, écrivains, hommes politiques, hommes riches, tous gens qui se conviennent au premier abord et qui se comprennent tout de suite à la première poignée de main. Comme personne n'était là venu pour se mettre en scène, on ne parla de rien, c'est-à-dire qu'on parla de toutes choses, si bien qu'à force de déraisonner, et les imaginations s'échaussant à mesure que le vin de Champagne se frappait de glace, on en vint à parler de revenants. Un des nôtres, un Anglais, homme tout froid au dehors, un de ces heureux du monde qui savent boire sans être jamais ivres, et manger sans jamais engraisser, un Anglais nous entendant parler de revenants, nous déclara avec un grand sang-froid qu'il avait connu un homme qui était l'ami **d'un autre homme qui avait vu** un revenant. --Toute la ville de Londres s'en souvient encore ajoutait notre Anglais, et, aussi vrai que nous sommes d'honnétes gens, j'ai soi en cette histoire dont le héros est bien connu.

a Vous sentez que tout de suite on s'écria: — L'histoire! dites-nous l'histoire! et lui ne demanda pas mieux que de nous dire l'histoire que voici: « Nous connaissions tous lord Littleton. C'était un honnête et noble gentilhomme, riche, heureux, sachant commander à ses passions; il avait passé la première jeunesse et il était arrivé à cette belle trentième année où la passion raisonne, où le cœur ne bat plus qu'à certaines heures dans le jour; lord Littleton était un esprit sort en un mot; le malheur est qu'il voulut être trop fort, ce qui lui fit commettre une fort méchante action. »

« Cette méchante action fut l'abandon de Fanny, une semme qui avait compté sur ses serments. Après cela, « il s'habilla, il sortit; il alla diner au cercle; le soir venu, il fit sa partie de wisk, il gagna ; rentré chez lui, il se déshabilla, il se mit au lit; puis comme il avait encore à lire le quatrième volume d'un roman français, il ne voulut pas s'endormir avant d'avoir achevé cette très-lamentable histoire ; sa lecture le mena jusqu'à minuit, l'heure ordinaire de son sommeil. Il allait éteindre ses bougies et s'endormir, quand tout à coup, dans le grand fauteuil de cuir rouge, à la même place et dans ce même fauteuil où s'assevait Fanny, il vit Fanny ou plutôt son ombre. Blanche et pâle, échevelée et triste, sa tête était appuyée sur ses mains; son regard était solennel. Evidemment elle attendait que lord Littleton eût fini sa lecture avant de lui parler. Le lord Littleton, revoyant Fanny, pensa tout à coup qu'elle était morte! (Et en effet elle s'était jetée le même soir dans la Tamise, par un épais brouillard, de

sept à neuf heures; son corps n'était pas

encore retrouvé. - Mylord, lui dit Fann**y, bonne nn**it, mylord i me voilà morte, tuée par vous. Vous êtes libre: profitez-en, mylord ! Et dans huit jours, à pareille heure, minuit pour minuit et vendredi pour vendredi, vous serez des nôtres ! Cela dit, elle se leva ( c'était bien sa taille ) et elle sortit. Elle n'eut pas un regard même pour la glace de la cheminée. Je vous dis qu'elle était morte. Le lord Littleton ne fut pas fâché de faire d'abord un peu d'héroïsme. C'est là une occupation si douce, faire de l'héroïsme, qu'on veul en faire à soi-même et pour soi tout seul, quand on ne peut pas en faire pour les autres. Le lord s'arrangea donc de soa mieux pour dormir, et, bien qu'il n'eût pas fermé l'œil de la nuit, il se persuada qu'il dormait. Ainsi il atteignit le jour, toujours en se répétant à lui-même les paroles du fantôme: — Bonne nuit, mylord! Le même jour, mylord était à déjeûner lorsqu'on lui rapporta le cadavre de Fanny, si défiguré, hélas let si violet, et si contracté par la mort, et si horriblement petit, étroit, mort, difforme, qu'il ne l'aurait pas reconnu, si Fanny n'avait pas pris la précaution de venir la nuit passée lui annoncer qu'elle était morte: Tuée par vous, mylord! Lord Littleton fit enterrer Fanny, il la suivit au tombeau; on disait sur son chemin: - Voilà l'homme pour qui elle s'est tuée! Quant à elle, qui s'était tuée, elle n'avait pas un mot de souvenir. Elle fut donc jetée dans son asile de terre et recouverte de terre, et le fossoyeur foula du pied cette terre, et il y mit un cyprès, et rien ne manqua au tombeau de Fanny. Ce convoi prit tout un jour à lord Littleton.

« Un jour et une nuit ; car encore cette nuit-là il ne pouvait pas dormir; et il se dit à lui-même qu'en effet il était triste de cette mort, et que c'était le moins qu'il devait aux mânes de Fanny, passer une nuit sans dormir. Le second jour, lord Littleton se leva de bonne heure; il se mit à table, il monta à cheval, il se fatigua tant qu'il 'put, et le soir il fut très-étonné d'être encore si alerte et si dispos, que, s'il avait osé, il aurait envoyé chercher ses amis pour jouer avec eux toute la nuit. Mais ne portait-il pas le deuil de Fanny? Le troisième jour Littleton se rappela involontairement les autres paroles de la morte. — Dans huit jours, heure pour heure, vendredi pour ven-dredi. Il ordonna qu'on enlevât le fauteuil rouge; ce fauteuil lui rappelait trop cette pauvre Fanny. Et ainsi de jour en jour la terreur fit de si effrayants progrès, qu'on put lire au sixième jour sur son visage blanchi par la peur. Ce sixième jour, lord Littleton avait l'œil hagard, la voix creuse; il était haletant l'il avait si peur, qu'il avouait sa peur. Sa mère et ses amis l'interrogeaient vainement, il ne répondit que par monosyllabes. A la fin cependant, quand vint le soir de l'avant-dernier jour, il avo**na toutes ses** terreurs. — Demain, dit-il, demain vendredi, à minuit! elle l'a dit : c'est fait de moi! et

dents claquaient l'une contre l'autre ! nit affreux! Sa mère et ses amis curent ain recours à ces paroles encourageanet consolatrices que trouvent dans leur r tous ceux qui vous aiment, rien n'y il était comme un homme condamné au tier supplice. Il était sombre, immobile, essaillait toutes les sois qu'il entendait ier les heures. Il prétait une oreille ative comme s'il eût entendu quelqu'un ir. Ses amis le voyant dans ce triste abatent voulurent au moins abréger et tromses souffrances. Ils eurent soin qu'on nçât d'une demi-heure toutes les mon-, toutes les pendules : on prévint même atchman qui crie les heures. La nuit nçait; lord Littleton, sur son lit, deida à son valet de chambre: — Quelle re est-il?

- Minuit, votre scigneurie, dit le valet hambre. — Tu me trompes, John, dit le

L Voyons la pendule.

La pendule disait minuit! — Et ma mon-? La montre du lord disait minuit! On i**it dans la ru**c : minuit! Alors il se leva, e sentit marcher, il se sentit vivre; il ait, il allait, il était léger, il était brave, mit le jeune et beau Littleton d'autre-; il avait faim, il avait soif, il avait soml...»

Ici notre narrateur s'arrête pour readre baleine. Quand il eut repris haleine, at un verre de vin de Champagne. Quand nt bu, il prit un fruit sur une assiette, et Mait manger ce fruit, quand nous lui imes tous: - Et lord Littleton? lord Heton?—Lord Littleton! nous dit l'Anglais. e porte aussi bien que vous et moi, mesurs: l'heure a passé sans emporter sa seizrie; à l'heure qu'il est, il mange, il boit, lort, il monte à cheval. »

: On trouva généralement que cette hisre de lord Littleton n'avait pas le sens nmun et je suis de l'avis général. »

RHAPSODOMANCIE, divination qui se mit en ouvrant au hasard les ouvrages a poëte, et prenant l'endroit sur lequel tembait pour une prédiction de ce qu'on mait savoir. C'était ordinairement Hore et Virgile que l'on choisissait. Dautres son écrivait des sentences ou des vers achés du poëte; on les remuait dans une se ; la sentence ou le vers qu'on en tirait clarait le sort. On jetait encore des dés rune planche où des vers étaient écrits, ceax sur lesquels s'arrétaient les dés pasent pour contenir la prédiction. Chez les dernes, on ouvrait le livre avec une épin-, et on interprétait le vers que l'épingle rguait.

**BHOMBUS**, instrument magique des Grecs, nèce de toupie dont on se servait dans les nilèges. On l'entourait de lanières tress, à l'aide desquelles on la faisait pironet-Les magiciens prétendaient que le moument de cette toupie avait la vertu de donner aux hommes les passions et les mouqu'ils voulaient leur inspirer: quand on l'avait fait tourner dans un sens. si l'on voulait corriger l'effet qu'elle avait produit et lui en donner un contraire, le magicien la reprenait et lui faisait décrire un cercle opposé à celui qu'elle avait déjà parcouru. Les amants malhenreux la faisaient tourner en adressant à Némésis des imprécations contre l'objet de leur amour, dont ils étaient dédaignés.

RHOTOMAGO, magicien fameux au théatre des ombres chinoises. M. Berbiguier en fait sérieusement une espèce de démon, qui serait le grand maître des sorciers (1).

RIBADIN (JEANNETTE), jeune personne de dix-huit ans, dout l'histoire a fait du bruit au xv1° siècle. Elle était de la paroisse de Jouin de Cernes, aux environs de Bordeaux. Cueillant un dimanche d**es her**bes dans la campagne, elle fut réprimandée par Jean d'Etouppe, prêtre, qui voulat qu'elle publiat sa faute en pleine assemblée, et la conduisit à la paroisse après lui avoir donné ses instructions. Un grand concours arriva; la jeune fille annonça au peuple assemblé qu'elle avait eu grand mai pour avoir travaillé le dimanche; ce qu'il failait éviter pour ne pas s'attirer les mêmes maux de la part de Dieu; ensuite elle eut des extases, se roula par terre, se releva et prononça d'un ton prophétique que Dieu ne voulait pas que les femmes portassent des manches froncées, ni les hommes des bonnels rouges. L'affaire parvint aux oreilles de l'archevéque de Bordeaux, qui la fit arrêter avec ses complices, reconnut la fraude, et fit avouer à la fille que l'argent que les fidèles lui dounaient pour ses prétendues révélations était partagé entre trois suborneurs qui l'avaient engagée à contrefaire la sainte. Le juge ecclésiastique la condamna à faire amende honorable en l'église métropolitaine de Saint-André, la torche au poing, et là demander pardon à Dieu. Cette sentence fut exécutée; mais elle fut encore renvoyée en la cour, où, par arrêt donné à la tournelle, elle fut condamnée, comme criminelle d'imposture, de séduction, d'impiété, d'abus et de scandale public (1587). Ses complices furent condamnés à la réclusion perpétuelle, comme convaincus de séductions envers cette malheureuse fille (2). Ce qui fait voir que les fraudes pieuses n'étaient pas encouragées autrefois, comme le disent les menteurs qui attaquent la religion.

RIBENZAL, spectre dont le peuple en Silésie place la demeure au sommet du Risemberg. C'est lui, dans leur idée, qui couvre sabitement cette montagne de nuages et qui excite les tempêtes. C'est le même que Ru-bezahl. Voy. ce mot.

RICHARD SANS PEUR. Il fut jadis en Normandie un duc nommé Richard; il était fils du vaillant duc Aubert et de Berthe, sa seconde semme, srère cadet par conséquent de

<sup>1)</sup> Les farfadets, t. Ir, p. 275.
2) Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., etc., liv. vi, p. 440.

Robert le Diable, qui ne régna point; si bien qu'il lui succéda. Il était si vaillant et si hardi, qu'il fut surnommé Richard sans Peur. Un diable nommé Brudemore s'était vanté de l'effrayer: sachant que Richard allait seul, de nuit, dans un bois, il mena avec lui dix mille huars; et dès qu'ils virent Richard, ils se mirent à crier et à huer, en lui disant de prendre garde à lui. Mais Richard n'en fut nullement épouvanté; au contraire, il se mit à crier avec eux. Les diables, consternés d'un tel courage et voyant qu'ils saisaient contre lui des efforts inutiles, s'enfuirent avec dépit. Une autre fois, trois grands chevaliers noirs, chassant dans ses terres avec des meutes de chiens, voulurent aussi l'épouvanter. Mais Richard, sans autre arme . qu'une épée, courut sur eux et renversa un de ces champions, qui était encore un diable. . Un autre jour, Richard passant par une forêt, vit un enfant nouveau-né qui venait de grimper sur un arbre; il y grimpa après lui et l'emporta. Il donna cet enfant à nourrir à la femme de son garde forestier; c'était une fille; on en prit soin, et on remarqua qu'elle grandit en sept ans plus que les autres enfants en quatorze. Comme elle était belle et que sans cesse il était prié par tous les barons de ses Etats de donner des héritiers à son nom, il se maria avec cette jeune fille qu'il avait fait élever. On célébra les noces à Rouen. Sept ans après ce mariage, l'épouse inconnue de Richard sans Peur mournt tout à coup. Peu de temps avant sa mort, elle avait prié Richard de la faire enterrer dans la forêt; ce qu'il fit, car il l'aimait beaucoup; il la pleura même toute la première nait, qu'il passa devant la tombe. A minuit, le corps se raidit, la bière s'ouvrit, la morte poussa un cri qui retentit dans toute la forêt. Il n'en fut pas encore effrayé. La morte sauta ensuite à la gorge du chevalier qui accompagnait Richard et disparut : ce ne fut qu'alors que le prince reconnut que sa femme n'avait été qu'un démon succube. Selon plusieurs savants, c'était le démon Brudemore.

**Vers ce temps, Charlemagne ayant donné** un tournoi, Richard se rendit à la cour de ce prince, qui le fit son chambellan et l'admit au nombre de ses douze pairs, il vit peu après la fille du roi d'Angleterre, en devint épris, et ne put obtenir sa main; mais sa flamme ne s'éleignit point ; de sorte qu'il jura de l'avoir pour épouse et il l'enleva. Le roi d'Angleterre vint ravager les terres de Richard pour se faire rendre sa fille; mais le démon Brudemore, qui avait pris Richard en affection, vint à son secours; les Anglais furent mis en fuite, et Richard épousa la fille de leur roi. Comme Brudemore avait aidé Richard dans cette guerre, il désira qu'il lui rendît le même service; car lui-même avait guerre contre Burgifer, autre démon jaloux de son pouvoir. Quand il eut persuadé Richard, ils se rendirent dans une forêt, où ils virent le roi de l'enfer assis sur une chaise noire, au pied d'un orme large et spacieux;

il était vêtu de velours noir, avec une figure terrible, au milieu d'un grand nombre d'esprits noirs, les uns armés et les autres sans armes. Le roi de l'enfer ordonna donc à Brudemore d'aller combattre avec Richard, et tous deux partirent. Burgifer se présenta bientôt; le duc le joignit; ils se mesurèrent: leurs lances se rompirent par la force du premier coup, et le feu jaillit de leurs écus; mais enfin Richard fut vainqueur, et le démon Burgifer, abattu par lui, lui cria merci. La paix ne se rétablit qu'à condition que Burgifer rendrait hommage à Brudemore. Charlemagne manda alors ses barons, ses chevaliers et sa noblesse pour une expédition en la terre sainte; le duc Richard s'y trouva: et ici la chronique populaire que nous suivons n'est pas achevée. Mais le livre des Chroniques et excellents faits des ducs de Normandie, imprimé 'à Paris en 1535, in-4° gothique, va compléter un peu cette biographie. Mais avant le voyage de Palestine, ce livre présente deux autres petits faits que nous ne pouvons omettre :

« Une fois, comme le duc Richard chevauchait d'un sien châtel à un manoir où demeurait une très-belle dame, le diable l'assaillit; Richard se combattit à lui et le vainquit. Après cette aventure le diable se déguisa en belle dame bien ornée et richement. Elle s'apparut à lui en un batelet sur un havre de mer où il était alors, il alla dans ce batelet qui fut aussitôt emporté en mer; et le diable l'emmena à l'île de Guernesey, où ses gens le retrouvèrent. Voulant aller au saint sépulcre rejoindre Charlemagne, le duc Richard se mit en chemin, et tant alla dans son pèlerinage qu'il vint à Constantinople. L'empereur sachant qu'il y avait un des douze pairs de France en sa terre, lui manda qu'il vint vers lui et lui fit grand honneur pour l'amour du roi Charlemagne : il aida l'empereur dans ses guerres et battit plusieurs soudans. De là il cingla à Saint-Jean d'Acre; les Turcs étant venus assiéger ce lieu, il les défit et prit leur amiral Baudac. Après cette victoire, il se rendit à Jérusalem pour parfaire son pèlerinage et là fit plusieurs biens en la terre sainte. Les Turcs avaient un géant avec eux, qui avait nom Ajaux, qui avait conquis la cité de Bérithe (1) et en avait été fait seigneur. It avait une coutume que, devant qu'il mangeat, tous les jours, il tuait un chrétien. Ceux de Jérusalem, avec le duc Richard et leur compagnie, allèrent courir devant Bérithe; l'armée des chrétiens étant là assemblée, ce géant requit bataille contre un chrétien, par tel traité que s'il était vaincu, les Turcs videraient la cité de Bérithe, et si le chrétien était défait, les chrétiens rendraient et perdraient la ville de Jaffa. Le bon duc Richard requit au patriarche de Jérusalem de faire cette bataille, combattit le géant, le vainquit et lui coupa la tête, et fut ainsi la ville de Bérithe remise en la main des chrétiens. S'en retournant le duc Richard, les vents contraires le menè-

la terre d'Alexandrie où il fut pris 'asins et mis en prison. Il y demeura et depuis fut délivré en échange de Baudac. Il revint en France en dant que Charlemagne éprouvait son de Roncevaux. Il vola au secours les, fut blessé grièvement et mourut blessures. Comme il n'avait pas eu s, non plus que Robert le Diable, ce neveu, fils de sa sœur et du duc Samrléans qui recueillit son héritage.» n'en jouit pas longtemps; car Rolrit. Aussi les chroniques anciennes ptent pas ce duc, mettant premier pays le duc Aubert, père de Robert et de Richard sans Peur; deuxième chard sans Peur, et troisième chef ou ou Rollon, appelé aussi Kolf le Mar-'oyez HÉLA.

ELIEU. Le maréchal de Richelieu, nbassadeur à Vienne, se ût initier société de quelques nécromanciens, >romirent de lui montrer Belzebuth, ze des démons. Il donna dans cette . Il y cut une assemblée nocturne, ations : en sorte que l'affaire éclata. que le maréchal disait à Louis XV Bourbons avaient peur du diable, le épondit: — C'est qu'ils ne l'ont pas ne vous.

IUS (JACQUES), auteur d'une défense euves par l'eau froide. Publié en la-Cologne, 1597.

UX. Yoy. BACCHUS.

ON, démon d'un ordre inférieur, peu 'é là-bas, quoique premier médecin pereur infernal. Il était adoré à Das le nom de Remmon ou Remnon, n les uns, est Saturne, et selon les e soleil. On lui attribuait le pouvoir ir la lèpre.

ERE (Roch LE BAILLIF, SIEUR DE LA), empirique et astrologue, né à Faıns le xvi siècle. Il devint premier de Henri IV, fut comblé des faveurs ur, et mourut le 5 novembre 1605. que Henri eut la faiblesse de lui faire icroscope de son fils, depuis Louis s'en défendit longtemps; mais enfin, ir le roi, dont sa résistance avait ex-:uriosité, il lui prédit que ce jeune s'attacherait à ses opinions, et que ınt il s'abandonnerait à celles des qu'il aurait beaucoup à souffrir des ois; qu'il ferait de grandes choses et age d'homme. Henri IV fut assigé de rédiction, dont il aurait pu deviner ne partie. La Rivière a passé, de son pour un grand amateur de philosourelle, et curieux des secrets de cette

On a de lui: Discours sur la signide la comète apparue en Occident au s Sagittaire, le 10 novembre. Rennes, n-ir, rare.

IRT. C'est le nom que la petite démo-

niaque Marie Clauzette donnait au maltre des sabbats.

ROBERT LE DIABLE, frère atné de Richard sans Peur. On dit qu'il avait pour père un démon. Ce sut un esfroyable bandit. Après les excès les plus horribles, il se convertit, lit une longue pénitence et mourut ermite. On croit en Normandie que son spectre errant doit expier jusqu'au jugement dernier. Voyez, dans les Légendes de l'histoire de France, de J. Collin de Plancy, la chronique de Robert le Diable.

ROBERT, sorcier de l'Artois, qui fut condamné, en 1331, au bannissement et à la confiscation de ses biens. Il avait formé le dessein d'envoûter le roi, la reine et le duc de Normandie. Il avait montré à un prêtre une petite figure de cire mystérieusement enveloppée dans un écrin. Cette figure représentait Jean, duc de Normandie, fils du

roi (2).

ROBERT , roi de France. Ce monarque avait épousé Berthe, sa cousine issue de germain. Le pape Grégoire V examina l'affaire dans un concile. Suivant la discipline du temps, le mariage fut déclaré incestueux, et le concile décréta que les époux seraient tonus de se séparer et de saire pénitence. Le roi Robert, refusant de se soumettre, fut excommunié et son royaume mis en interdit. Un jour qu'il était allé faire sa prière à la porte d'une église, on lui présenta un petit monstre qui avait le cou et le dessus de la tête d'un canard. — Voyez, lui dit-on, les effets de votre désobéissance : la reine Berthe vient d'accoucher de cet enfant. Le roi, à ce spectacle, répudia Berthe, et l'excommunication fut levée. C'est à cause de cet incident que la reine Berthe, semme de Robert, sut représentée dans ses statues avec un pied d'oie.

ROBIN HOOD, ou Robin des Bois, lutin.

Voy. DIABLE.

RODERIK ou RODRIGUE. Roderik, dernier roi des Goths en Espagne, se rendit fameux par ses crimes et ses débauches, au commencement du vin siècle; mais il y eut une sin. Il était devenu épris de la fille du comte Julien, l'un des grands seigneurs de l'Espagne; il la déshonora et la renvoya ensuite de sa cour. Le comte Julien, qui était alors en ambassade chez les Maures d'Afrique, n'eut pas plutôt appris sa honte et le malheur de sa fille, qu'il forma la résolution de se venger. Il fit venir sa famille en Afrique, demanda aux Maures leur appui, et promit de leur livrer toute l'Espagne. Cette proposition fut avidement reçue. Une armée partit sous la conduite du prince Mousa et de Julien lui-même. Ils débarquèrent en Espagne et s'emparèrent de quelques villes avant que Roderik fût instruit de leur approche. Il y avait auprès de Tolède une vieille tour déserte, que l'on appelait la Tour enchantée. Personne n'avait osé y pénétrer, parce

saria, quatuor distincta capitibus; auctore Jacobo Rickio, in-12, Coloniæ Agrippinæ, 4397.

(2) M. Garinet, Hist. de la magie en France, p. 87.

au'elle était fermée de plusieurs portes de fer. Mais on disait qu'elle renfermait d'immenses trésors. Roderik, ayant besoin d'argent pour lever une armée contre les Maures, se décida à visiter cette tour, malgré les avis de tous ses conseillers. Après en avoir parcouru plusieurs pièces, il fit enfoncer une grande porte de fer battu, que mille verrous, dit-on, fermaient intérieurement. Il entra dans une galerie où il ne trouva qu'un étendard de plusieurs couleurs, sur lequel on lisait ces mots: Lorsqu'on ouvrira cette tour, les barbares s'empareront de l'Espagne... Aboulkacim-Tarista-Ben-Tarik, historien arabe, ajoute que, malgré son effroi, Roderick, ayant fait faire certains flambeaux que l'air de la cave ne pouvait éteindre, poursuivit sa recherche, suivi de beaucoup de personnes. A peine eut-il fait quelques pas, qu'il se trouva dans une belle salle enrichie de sculpture, au milieu de laquelle on voyait une statue de bronze qui représentait le Temps, sur un piédestal de trois coudées de haut. Elle tenait de la main droite une masse d'armes, avec laquelle elle frappait la terre à certains moments réglés. Les coups, retentissant dans la cave, faisaient un bruit épouvantable. Roderik, loin de s'effrayer, s'approcha du fantôme, l'assura qu'il ne venait faire aucun désordre dans le lieu de sa demoure, et lui promit d'en sortir dès qu'il aurait vu les merveilles qui l'entouraient : alors la statue cessa de battre la terre. Encourageant les siens par son exemple, le roi At une visite exacte de cette salle, à l'entrée de laquelle on voyait une cave ronde. d'où sortait un jet d'eau qui faisait un sourd murmure. Il se rapprocha ensuite de la statue du Temps, sur l'estomac de laquelle était écrit en arabe : Je sais mon devoir ; et sur le dos: A mon secours! A gauche, on lisait ces mots sur la muraille: Malheureux prince, ton mauvais destin t'a amené ici; et ceux-ci à droite : Tu seras détrôné par des nations étrangères, et tes sujets, aussi bien que toi, seront châtiés. Roderik, ayant contenté sa curiosité, se retira. Dès qu'il eut tourné le dos, la statue recommença ses coups. Le prince sortit, fit refermer les portes et marcha à la rencontre des ennemis. La bataille se livra un dimanche, au pied de la Sierra-Moréna (1). Elle dura huit jours. L'armée espagnole fut taillée en pièces, et Roderik disparut du milieu des siens, sans qu'on sut jamais ce qu'il était devenu. On pensa qu'il avait été emporté par le diable, puisqu'il fut impossible de découvrir son corps après le combat, et qu'on ne retrouva que son cheval, ses vétements et sa couronne au bord d'une petite rivière. Ce qui confirme encore cette opinion dans l'esprit du peuple espagnol, c'est que, le lendemain de la bataille, trois anachorètes, qui vivaient dans la pénitence à quelques lieues de Tolède, eurent

ensemble la vision suivante : Un avant le retour de l'aurore, ils ap devant eux une grande lumière ct ; démons qui emmenaient Roderik en nant par les pieds. Malgré l'altérati figure, il leur fut aisé de le reconnat cris et aux reproches que lui fais: démons. Les trois ermites gardère lence de l'effroi à ce spectacle. Tou ils virent descendre du ciel la mère rik, accompagnée d'un vénérable qui cria aux démons de s'arrêter. mandez-vous, répondit le plus grat de la troupe? — Nous demandor pour ce malheureux, répliqua la m a commis trop de crimes pour qu'or nos mains, s'écrièrent les démons saints ne peuvent l'avoir en leur coi La mère de Roderik et le vieillard compagnait reprenaient la parole, c fille du comte Julien parut et dit d' haute : — Il ne mérite point de piti perdue; il a porté le désespoir dan mille et la désolation dans le roy viens de mourir précipitée du ha tour, et ma mère expire écrasée monceau de pierres. Que ce mor jeté dans l'abime, et qu'il se souvi maux qu'il a faits. — Qu'on le lai quelque temps encore, reprit la Roderik, il fera pénitence. Alors or dans les airs une voix éclatante nonça ces paroles : — Les jours de sont à leur terme; la mesure est c que la justice éternelle s'accomp aussitôt ceux qui étaient descen haut y remontèrent; la terre s'en les démons s'engloutirent avec Ro milieu d'une épaisse fumée, et les t chorètes ne trouvèrent plus, dans où tout cela venait de se passer, aride et une végetation éteinte. To vision n'est rapportée que par un aujourd'hui peu connu (2), et bien ne la regarderont que comme ur L'histoire ne parle de Roderik blame, et son nom est resté impu postérité (3).

RODRIGUEZ (IGNAZIO). Voy. INQUEROIS DE L'ENFER. Les rois de sont au nombre de sept. On peut le puis trois heures jusqu'à midi, neuf heures jusqu'au soir (b). Voy CHIE INFERNALE.

ROIS DE FRANCE. Il est rappe quelques chroniques que les pren de France portaient une queue co singes; qu'ils avaient du poil de tout le long de l'épine du dos, etc.

ROITELET. Une plume de cet oi tée en secret fait gagner à tous les le croit au moins dans les villages.

ROLANDE DU VERNOIS. Boguet femme comme sorcière. Elle fut cor

(2) Sanctii a Corduba historiarum Hispanise antiquarum, (4) 🤻

IIb. ku, sect. 12

(4) Wierus, in Pseudomon. dæmon.

<sup>(1)</sup> On voyait encore, il n'y a pas deux siècles, plusieurs milliers de croix plantées en terre, à l'endroit où s'est livrée cette fameuse bataille. Lambertions, mbi m/ra.

<sup>(3)</sup> Nomen ejus in æternum putrescet... (1 e Cruz-Howen, Theatrum regium Hispaniæ, ad annum 717.)

ècle, tout à la fois d'être possédée, t ventriloque, et fut pendue et

#### ROMANS.

#### DMANS DE CHEVALERIE.

I des écrits classés sous ce titre sont, comme de Robert le Diable et celle de Richard sans us avons résumées, remplis d'aventures où fiable, les esprits, les fées et d'autres merdonnerons ici en abrégé quelques-uns de ces irmaient nos pères.)

DURS DE MERLIN ET DE VIVIANE, AUTREMENT DITE LA DAME DU LAG.

e du grand roman de Merlin.

ps que le roi Ban régnait sur le enoit, qui faisait partie de la petite ce monarque était sous la proine grande et habile magicienne, appelait la fée Diane. C'était la fée du monde; elle n'employait les son art, qu'à rendre heureux les gens, et n'était redoutable que pour ises (1). Les preux chevaliers trouelle une amie toujours disposée à leurs justes entreprises. Elle leur les personnages auxquels ils poudre service, et quand ils avaient été eux pour y réussir, elle s'employait ar leur faire obtenir récompense. plut à faire du bien au jeune Dios hauts barons du royaume de Beigneur de la forêt de Brocéliande. iduisit à la gloire et à la fortune emins semés de lauriers. Elle lui et obtenir le grade de chevalier, une infinité de prix dans les tourier des batailles, tuer des géants, les monstres, et enfin s'emparer s de plusieurs tyrans, qui le reniche, qu'il fut en état de faire bâtir e château sur le bord d'un beau s conseils et avec les secours de la dit ce séjour le plus délicieux qu'il cent lieues à la ronde. Enfin, toude la même protection, il épousa a duc de Bretagne, et vécut longbonne intelligence avec elle dans fique château. Cependant ces deux arent pour tout fruit de leur union le. La bonne Diane assista à sa , prit les plus grands soins de l'acet elle était prête à douer l'enfant né de tous les avantages qui poustribuer à son bonheur et à la joie ents, mais la nature avait déjà préons de la fée; on s'aperçut bientôt me Viviane (c'est le nom qu'on lui né) serait charmante et très-spirine fut quelque temps embarrassée le ce qu'elle pouvait ajouter à de es dispositions. Après avoir convres, elle promit de revenir lorsque nrait atteint l'âge de sept ans, et prien laisser à désirer sur les peru'elle pourrait avoir, et sur les lui assurer la vie la plus heureuse. Dionas et son illustre épouse s'en rapportèrent à cette bonne et sage protectrice qui revint au temps convenu. Alors embrassant la petite Viviane, en présence de ses parents :

Mon enfant, lui dit-elle, je ne puis rien ajouter aux charmes et aux grâces naturelles dont vous étes déjà abondamment pourvue; mon art et le pouvoir de ma baguette ne sau-raient vous rendre plus belle. Vous aurez de l'esprit comme les génies; vous serez adroite comme toutes mes sœurs ensemble; vos parents vous donneront des maîtres habiles en tout genre; vous apprendrez tout ce que vous voudrez, et vous acquerrez tous les talents possibles. Vous serez recherchée; et c'est ici que je puis vous servir; vous gagnerez le cœur du plus sage des hommes; devenue sa compagne, vous serez bientôt plus puissante et plus savante que lui. Enfin vous serez une fée plus considérable que moi. Le seigneur et la dame de Brocéliande se confondirent en remerciments pour un si beau don, ou plutôt pour de si salteuses espérances. La petite Viviane, en enfant bien élevée, se contenta de dire : — Ma marraine, je vous suis bien obligée, je vous aime de tout mon cœur, et si fort, que je ne pourrai jamais aimer autant que vous ce sage dont vous me parlez.

Viviane n'avait que douze ans, lorsqu'elle perdit sa mère; et elle n'avait pas atteint sa quinzième année, quand la mort du brave Dionas la rendit dame de la forêt de Broréliande et du magnifique château du lac. Elle fut vivement affligée de ces pertes; et la bonne fée, qui partageait sincèrement ses regrets, accourut auprès d'elle pour la consoler et la guider dans les embarras qui sont nécessairement les suites d'unè grande succession. Elle passa auprès d'elle un an, pendant lequel elle mit ses affaires dans le meilleur ordre, et acheva de lui former l'esprit et le cœur, et de perfectionner ses talents et ses principes. Au bout de ce temps, elle se dis-

posa à la quitter.

— Ma fille, lui dit-elle, le ciel ordonne qu'à présent je vous laisse profiter toute seule des leçons et des dons que je vous ai accordés. Je finirai doucement et heureusement ma carrière, si j'apprends dans ma retraite que vous êtes parvenue au bonheur et à la gloire que je vous ai ménagés. En disant ces mots, Diane monta sur un char traîné par

des dragons volants, et disparut.

Peu de jours après, Merlin, le plus fameux de tous les enchanteurs, revenant de la cour du grand roi Artus, pour qui il avait l'affection la plus tendre, et à qui il avait rendu des services immenses, traversa la forêt de Brocéliande. Il fut enchanté de la beauté et de la fraîcheur du bois; en arrivant au bord du lac, il fut émerveillé de la magnificence du château et de la limpidité des eaux. Il s'arrêta, et s'étant couché sur le gazon, il s'y endormit quelques moments; mais il fut bientôt réveillé par le bruit que fit en passant auprès de lui Viviane, qui se promenait avec une suito nombreuse de demoiselles et de domestiques.

En ouvrant les yeux, il fut srappé de la beauté de la jeune dame du lac; c'est ainsi que l'on appelait communément Viviane; celle-ci le fut également de la bonne grâce du voyageur. L'enchanteur, à qui il était aisé de prendre toutes sortes de formes, agréables ou terribles, n'avait pas jugé à propos dans ce voyage d'altérer sa figure naturelle; elle était plus faite pour intéresser que pour imposer. Il était jeune, et par un effet de son art il le paraissait encore davantage; les traits de son visage étaient nobles et beaux, sa physionomie riante et spirituelle, sa taille élégante, ses manières aisées, avec décence et honnéleté. Après avoir salué respectueusement la demoiselle, il lui fit des excuses de s'être arrêté sur ses terres, sans lui en avoir demandé la permission, alléguant que la fatigue d'une longue route l'avait forcé au sommeil.

Gentil varlet (répondit Viviane), Dieu vous donne grâce de bien faire, et que de nul ne soyez grevé. Mon manoir est l'asile de tout voyageur loyal et bien né; il vous est loisible de m'y suivre, et je ferai pourvoir à votre repos et délassement. Merlin ne se fit pas prier pour accepter cette offre obligeante; il s'inclina profondément et suivit la dame. Elle chargea son sénéchal d'avoir soin de l'étranger; il le logea dans un pavillon du château, assez loin de l'appartement de sa maîtresse; et le soir, il fut invité à souper avec elle, ses demoiselles et le vieux sénéchal. Pendant ce repas, qui fut splendide, Merlin souvent regardait Viviane, et plus la regardait, plus en était épris. Mais il pensait en son cœur qu'il ne fallait pas qu'il perdît son sens pour la beauté d'une dame.

Après le souper, les demoiselles de Viviane formèrent un concert de voix et d'instruments. On proposa au voyageur de s'unir à elles, il ne se défendit pas de posséder le talent de la musique, qu'il avait, disait-il, cultivé à la cour du grand roi Artus; mais il avoua que pour ce soir il avait besoin de repos, ajoutant que si on voulait lui permettre de s'arrêter quelques jours à la cour de Viviane, il s'empresserait de contribuer à son amusement. On lui répondit que les chevaliers d'Artus étaient en particulière considération à la cour de Brocéliande, Dionas ayant été un des chevaliers de la Table-Ronde. aussi bien que le roi Ban, son seigneur. Il demeura donc; et trois jours ne se passèrent pas, qu'il n'apprit à la dame du lac qui il était. La belle dame fut d'abord effrayée de voir en son château un si redoutable enchanteur. Mais bientôt se rappelant la prédiction de la boune fée Diane, elle se rassura et se douta qu'elle avait trouvé le sage de qui devait dépendre son bonheur. Elle commença donc par déclarer à Merlin, qui lui avouait sa flamme, qu'elle ne pourrait jamais se ré-soudre à épouser un homme plus puissan qu'elle.

J'ai entendu ma marraine parler du pouvoir des enchanteurs, dit-elle; je sais que rien n'est si dangereux que ces hommes habiles. — Belle et noble dame, s'écria Merlin, ne croyez pas qu'astuce et sallace puissent

loger en mon cœur, jamais n'ai ei prestiges et artifices que pour mieux les bons et punir les méchants, just soutenir, et grands torts réparer. D vant donc je veux employer mon art u ment à votre service, je vous serai plu que ne me sont soumis les démons génies, auxquels je commande à la ba

Viviane paraissant toujours éga craintive et réservée, le magicien se cha à obtenir la permission d'opérer dant le cours d'une année, toutes soi merveilles agréables, propres à la co cre de l'étendue de son pouvoir et de dresse constante. Bientôt le lac sur était situé le château de Brocéliande core embelli, les bords s'en trouvèrent de toutes sortes de fleurs; et de dista distance naquirent des bosquets délic myrte, de jasmin et de chevrefeui voyait se jouer dans ses ondes des p dorés ou marquetés des couleurs l éclatantes; des cygnes d'une parfait cheur se promenaient majestueusem l'eau claire et limpide. Leurs cous étaie de colliers, dont le fond était d'azur lesquels on voyait ces mots tracés t petits diamants et de petites émeraude

partiens à Viviane.

L'extérieur et l'intérieur du chât rent décorés de la manière la plus él Des colonnes et des pilastres d'ordre thien soutenaient une plinthe charge nements, d'une sculpture légère et ag l'or et l'azur brillaient partout au et le fond de la plupart des ameub était couleur de rose, chargé de di genres de broderies. Les parterres di étaient dessinés dans des goûts dil conformement à la mode de dive éloignés. On arrivait par une longue berceaux et d'allées couvertes, à un ou pavillon plus superbe et plus d encore que tout le reste, sur la pri porte duquel on lisait : Repaire de C'est là que Merlin donnait tous le des fêtes à sa dame, toutes magnifique toujours diversifiées. Tantôt c'étai tournois, où Merlin lui-même comba remportait des prix qu'il recevait de de Viviane; tantôt des spectacles tra comiques, lyriques; des concerts cha sur des théâtres élevés à l'instant d'i de baguette. Pendant plus de six mois vint à bout de varier les amusement viane, au point qu'elle ne s'ennuya seul instant. Elle, de son côté, tén avec noblesse et modestie qu'elle éta sible à ces soins ; mais elle protestait e temps qu'elle n'accorderait jamais sa un mortel plus habile qu'elle-même quefois cependant, pour ne pas le 1 elle paraissait aussi satisfaite qu'éto tout ce qu'il inventait pour la diver lui demandait comment il pouvait p , de si donces illusions. Merlin lui co quait alors quelques-unes de ses rec laissait lire dans son livre magique expliquait même les caractères, pro

at elle des paroles puissantes. L'adroite ane les retenait et les répétait souvent et elle était seule.

thout de six mois, Merlin fut averti par ténies que le roi Artus avait un pressant in de ses secours et de ses conseils : il lut de voler à la cour de Logres. Il en int Viviane; celle-ci commençait à s'ater à lui. Ce projet d'absence lui donna humeur. Elle ne put s'empêcher de la er paraître au sage, qui au fond du cœur it flatté; mais il partit, après avoir donné redres à ses gens pour qu'ils s'occupas—

du soin de distraire Viviane. La dame, savait déjà un peu de magie, s'en servit empécher leur zèle d'éclater, et elle a dans la solitude tout le temps que Merut auprès d'Artus, ou du moins occupé atérêts de ce prince. L'absence fut assez ve, quelque désir qu'eût le sage de l'a-er. Pendant ce temps, la fée Diane rensne visite à sa filleule, et la confirma la disposition où elle était d'employer son adresse pour soumettre l'enchan-

erlin revint plus épris que jamais, donna ouvelles fêtes, encore plus brillantes et **variées que les premières, et acheva** i l'année d'épreuve qui lui avait été pree. Mais la dame du lac avait assez prole sa complaisance, pour tirer de lui tous **ecrets, et elle se trouvait en force pour lut**veciui. Entre autrestours qu'elle lui avait ris, elle possédait celui d'endormir un me à point nommé, et de le laisser dans état autant qu'elle le jugeait à propos. que Merlin, ayant fini son temps d'ée, Viviane se servit contre lui de ses res armes : elle l'endormait toujours si à os, qu'il était forcé d'attendre. Cepen-, ne soupçonnant pas qu'il entrât dans ecidents ancunes opérations magiques, lesquelles il était si grand maître, il prepatience, et achevait de se livrer luie au pouvoir de son élève dans la science enchantements.

in la dame ne lui cacha plus qu'elle ait absolument être instruite comment pomme (si habile fût-il) pouvait être redans un lieu circonscrit, par un charme ert, qu'il n'en pût sortir. Une pareille stion embarrassa beaucoup le plus sal des magiciens; il en sentit même d'a-I la conséquence; mais perdant sa préance et sa sagesse : — Hélas! Damoiselle, 1, je vois bien que vous me voulez ôter liberté; mais je suis si surpris que, le illé-je ou non, il me convient de faire 🖜 volonté. Il apprit donc à sa belle le der-'secret de son grimoire. Celle-ci se garda i de lui dire qu'elle le mettrait prompteit en pratique; c'est ce qu'elle sit cepent. Elle l'endormit, et pendant son soml elle suivit de point en point les instrucis qu'elle avait lues dans son livre magi-, elle enchanta si bien les environs de son leau, qu'aucun mortel ni animal vivant pouvait traverser, sans sa permission, la belle haie d'aubépine qui entourait son parc et son jardin. On ne pouvait pas même passer par-dessus, à quelque hauteur qu'on s'élevât dans les airs, ni pénétrer par-dessous, quoiqu'on s'enfonçât jusque dans les entrailles de la terre. Elle en fut certaine lorsqu'elle vit les oiseaux qui planaient sur le parc, obligés de revenir, lorsqu'ils voulaient voler sur les campagnes voisines, et les poissons qui avaient passé des rivières dans son lac, ne pouvoir plus en sortir.

Ayant achevé cette opération, elle se garda bien d'en faire part à Merlin; mais le lendemain, elle lui déclara qu'étant parfaitement satisfaite des preuves d'attachement et de docilité qu'elle avait eues de lui, elle était prête à lui donner sa main: elle lui jura une fidélité éternelle : des esprits follets furent dépêchés pour avertir Diane, et l'inviter à se rendre dans le château du lac. La fée arriva et fut reçue avec toute la distinction que méritait une généreuse protectrice, qui devait représenter seule toute la famille de la future épouse. Elle fut témoin des serments sacrés et inviolables que se firent Merlin et Viviane. On juge bien que jamais noces n'ont été plus brillantes et plus magnifiques. Merlin déploya toutes les ressources de son art, et fit usage de tout ce qu'il avait d'esprit, de talent et de goût. Viviane, imaginant à son tour de nouvelles sétes, auxquelles il ne s'attendait pas, lui prouva qu'elle avait déjà profité de ses leçons plus qu'il ne croyait. Il sentit alors qu'il l'avait rendue maîtresse de son sort, et qu'il n'avait plus aucun avantage sur elle Ce ne fut toutefois que quelque temps après le départ de la bonne fée Diane qu'il s'aperçut de l'impossibilité où il était de se soustraire, même pour quelques moments, au pouvoir de la dame du lac.

Le roi Artus se trouvait dans les circonstances les plus embarrassantes. Aux Romains, anciens ennemis de sa couronne, s'était joint, pour le combattre, le roi Claudas; il avait déjà vaincu une fois ce dernier, à l'aide des conseils de Merlin et de la bravoure de ses chevaliers. Mais ce roi venait de rentrer en campagne avec le secours de certains peuples du septentrion, que l'on nommait les Sesnes. Ainsi le grand Artus était obligé d'avoir deux armées sur pied pour défendre ses États; bien plus, il avait lieu de soupconner que quelqu'un de ses sujets tramait une trahison contre lui. La sagesse et la science de Merlin lui étaient nécessaires pour découvrir quel était le traître. Il ignorait où l'on pouvait trouver l'enchanteur; mais il était sûr que les esprits familiers qui lui étaient attachés, et dont la cour de la Grande-Bretagne était remplie, ne manqueraient pas de lui rendre compte du besoin qu'il avait de son secours, s'il en parlait publiquement; c'est ce qu'il sit. Effectivement Merlin en fut bientôt averti; il y avait longtemps qu'il négligeait les intérêts du plus cher de ses amis. Il prépara Viviane à permettre ce nouveau voyage à la cour de Logres. La dame du lac parut d'abord opposer une assex saible résistance; mais ella finit par dire a son époux qu'il pouvait suivre son désir. Quand Merlin voulut user de cette permission, il en reconnut l'impossibilité. En vain il prétendit s'élever en l'air et passer par-dessus la haie d'aubépine, quelque forme qu'il prit, il ne put en venir à bout. Tout à fait convaincu qu'il s'était absolument mis au pouvoir de sa dame, il versa quelques larmes, puis se jetant aux pieds de Viviane: - Douce amie, lui dit-il, point ne me plaindrai, ni de vous, ni de la prison où me detenez, si vous demeurez avec moi, car si vous me délaissez, je ne puis plus vous aller chercher. - Ah! répondit la dame, je y serai toujours avec vous. Depuis, Merlin ne sortit plus da lieu où Viviane l'avait fixé; il ne pouvait franchir l'aubépine sur laquelle elle avait jeté ses sorts. Le roi Artus, ne voyant pas arriver Merlin, était dans la plus vive inquiétude. Il résolut de l'envoyer querir par ceux de ses chevaliers en qui il avait plus de confiance; c'étaient le brave Yvain et le sage Gauvain. Ils prirent chacun une route différente, et se rendirent aux lieux le plus ordinairement fréquentés par l'enchanteur. Le premier prit le chemin de la forêt des Ardennes, qui séparait les Gaules de la Germanie, et l'autre se rendit dans celle de Brocéliande. Il en avait déjà parcouru la plus grande partie, lorsqu'il arriva à la baie d'aubépine qui entourait le parc, le lac et le château de Viviane. Il essaya inutilement, à plusieurs reprises, d'y pénétrer, il trouva partout la haie également épaisse. Ensin, fatigué de ses longues et pénibles recherches, il mit pied à terre et se coucha sur l'herbe, à l'ombre même de l'aubépine. Mais à peine commençait-il à s'endormir, qu'à son grand étonnement il s'entendit nommer par une voix qui ne lui était pas inconnue.

· Gauvain, Gauvain, lui dit-on, celui que tu cherches est près de toi, mais si tu veux parvenir jusqu'à lui, tes efforts seraient inutiles. — Qu'entends-je? (dit Gauvain en se relevant) n'est-ce pas la voix de Merlin? Ah! cher et sage ami, n'es-tu donc plus qu'une ombre? ou quel déguisement as-tu pris aujourd'hui, pour parler à moi? Que ne le montres-tu sous ta figure naturelle au plus féal chevalier du grand Artus? Ce noble roi te demande; il a besoin de ton secours, viens promptement le joindre à notre chevalerie. pour défendre sa couronne; viens l'asseoir avec lui et nous à cette Table-Ronde, dont les sages règlements sont dus à tes conseils. - Hélas! répondit la voix de Merlin, je ne suis point transformé, mais retenu par un pouvoir supérieur au mien, je ne peux ni le voir ni te suivre, et tu ne peux venir jusqu'à moi. — Quoi donc, s'écria Gauvain, quel magicien peut être plus puissant que toi? Mais après tout, nous autres chevaliers sommes accoutumés à vaincre les obstacles que la magie nous oppose. Dès ce moment, je vais remonter sur mon brave Gringalet; la lance en arrêt et l'épée au poing, j'enfoncerai cette barrière; s'il en sort des monstres ou des géants, je les combattrai, et j'en viendrai à bont. -- Non, mon ami, répliqua Merlin, encore une fois n'espère ni me délivrer ni mener avec toi; tout ce que je peux to mettre, c'est de supplier la puissante fo me tient en esclavage de me permett voler au secours d'Artus, ou du moi raisonner avec toi sur les affaires de ce p qui m'est si cher. O! mon cher Gauvain, toi, je te prie, dans ce lieu demain à pa heure.

Le chevalier d'Artus le promit et fut Il passa la nuit dans un hameau, dont l bitants lui apprirent que cette haie d' pine enfermait les domaines et le magn château de la dame du lac, mais que c quelques mois, l'abord en était défe tout être vivant. On peut bien pense Merlin sit part à la belle Viviane de la contre qu'il avait faite de son cher e cien ami Gauvain, et qu'il la pressa ment de lui laisser la liberté d'aller au s de l'empire breton; mais la dame du l vait trop bien qu'elle courait risque d dre pour toujours son époux, si elle l sait une fois s'éloigner d'elle. Ainsi te qu'il put en obtenir fut l'arrangemen nous allons rendre compte. Lorsque vain se présenta au même lieu où il trouvé la veille, la haie parut tout à s'ouvrir devant lui, et au bout d'une mais assez courte avenue, il aperçu grotte brillante, composée de riches n et de prismes des pierres les plus préci li vit Merlin à l'entrée de la grotte, d'une robe à fond d'azur, semée d'étoile de perles et de diamants; à l'entrée de l'avenue était Viviane, magnifiqu parée. Aussitôt qu'elle vit Gauvain ar pied en cap, monté sur Gringalet, la en arrêt, et l'épée au poing ;

· Sire, lui dit-elle, déposez cet ap militaire; il vous est inutile dans un l l'on ne veut vous faire aucune violei où ce serait vainement que vous ter d'en faire vous-même. Chevalier de 1 du roi Arlus, mon père était votre co gnon d'armes ; Merlin est l'ami de votr à ces titres, Artus et vous-même m'êtes entrez dans cette grotte, raisonnez a sage, qui vous aime, des intérêts d'un qu'il affectionne; recevez ses instruction profitez de ses conseils mais n'e: pas m'enlever mon époux. Gauvain se à celle invitation, prononcée d'un air noble que sincère. Il entra dans la gro Merlin, et passa la journée entière à le sulter. Viviane n'interrompit leur co sation que pour faire servir un exc repas. Pendant ce temps, Gringalet brou foin le plus délicieux que, demémoire d val, pareil animal eût jamais mangé, et F le Brun, fidèle écuyer de Gauvain, étai mené par les esprits sollets sur le hau haie d'aubépine, d'où il pouvait conte les différentes beautés du parc, et ju l'architecture du château et des princ pavillons. De distance en distance, on galait de quelques bouteilles d'un vir l'on eut appelé vin des dieux, s'il n'e fourni par des démons, mais peu mali

argés du soin de l'amuser. A la fin de la aée, Gauvain étant obligé de quitter in, celui-ci lui adressa cet adieu, que devons rendre dans les termes mêmes )mancier.

Adicu vous dis, messire Gauvain, mon et doux ami, qui jadis m'avez vu le plus des hommes, et de maintenant me trouplus fou. Recommandez-moi au roi s, à Genièvre la belle reine, à tous les sagnens de la Table-Ronde, à tous les i barons, et aux nobles et vertueuses s et damoiselles de la Grande-Bretagne, Mus ne me verront, ni ne m'entendront r. Adieu vous-même, mon seigneur Gau-, comme le meilleur, le plus courtois et is noble chevalier du royaume de Logres. reconduisant Gauvain, Viviane lui ra qu'il pourrait de temps en temps rer dans le même lieu, et renouveler ses ultations; que pour cet effet, la magni-: grotte nouvellement élevée continuerait sbsister, et qu'à certains jours marqués serait ouverte à tous ceux qui vouent interroger le sage enchanteur. Elle pandre dans les environs, et même dans pays beaucoup plus éloignés, qu'elle ne ait point priver l'univers des lumières et i protection du sage Merlin; mais que st à sa personne, elle ne pouvait se rékre à s'en séparer. On s'accoutuma donc mir consulter l'oracle dans la forêt de éliande; et Merlin et Viviane y passède longs jours, toujours d'accord l'un : l'autre.

pici un morceau d'un autre genre. Il est ı M. Octave Delepière.

CHARLEMAGNE EN MINAGE DE TERRE SAINTE.

Poëme anglo-normand du xIII siècle.

est bien établi aujourd'hui qu'au nomdes héros du moyen âge que les Allemands veulu nous ravir, on doit compter en nière ligne Charlemagne. D'intèressan-A curieuses publications ont récemment sé à ce sujet des éclaircissements suffis. Nous ne remarquons ce fait que pour ifier l'intérêt qui se rattache pour nous poëme anglo-normand du xii siècle, sur voyages de Charlemagne à Jérusalem et onstantinople, que M. Francisque Mia édité à Londres, il y a peu d'années. pensons donc intéresser le lecteur en minant, d'après l'introduction de ce livre z rare, ce qui concerne ce poëme. Un des i anciens auteurs qui aient parlé de la quête de Jérusalem par Charlemagne est ies Marmonides (1) dans le passage suit : • Le livre d'après lequel j'ai transcrit entatenque est au nombre des plus célès de l'Egypte. Il était déjà à Jérusalem lemps des Tanaïtes; et lorsque Jérusalem

; Cet auteur, né à Cordoue vers 1131 ou 1139, mourut léries, en 1209. ) Le passage entier d'Hélinand est donné par Vincent senvais dans le Specu'un historiale, édit. de Douai,

fut prise par le roi Charles, ce livre fut emporté en Egypte avec le butin. x

Albéric de Trois-Fontaines, dont la chronique finit en 1242, avait réuni, sous l'année 801 et 802, les témoignages de quatre écrivains, ses prédécesseurs, qui parlent du voyage de Charlemagne à Jérusalem; à savoir Hélinand (2), Gui de Bazoches, Pierre Mangeard et Turpin. Hélinand, dont la chronique finit en 1204, vécut encorc quelques années après cette époque. Gui de Bazoches. qui n'est connu que par les fragments que nous a conservés de lui Albéric, mourut en 1203, et Pierre Mangeard en 1178. Pour l'auteur qui, sous le nom suppesé de l'archevéque de Reims, Turpin, écrivit une chronique romanesque sur Charlemagne, il paraft qu'il vécut au xie siècle. Hélinand raconte d'une manière assez détaillée les voyages de Charlemagne qui, dit-il, eurent lieu en l'année 802, du temps des empereurs Constantin et Léon; mais ensuite, s'apercevant que l'époque à laquelle régnèrent ces deux empereurs ne corncide pas avec l'année 802, il suppose, pour éviter l'anachronisme, que peut-être il y eut d'autres empereurs qui s'appelèrent Constantin et Léon, ayant deux noms comme cela s'est vu.

Gui de Bazoches, plus heureux dans ses conjectures, ou plus instruit qu'Hélinand, place avec plus de probabilité les voyages de Charlemagne sous le rèzne de l'empereur Nicéphore. A l'année 1096, en parlant de la croisade de Godefroi de Bouillon, que l'on regarde généralement comme la première. Albéric dit encore : Guido vero expeditionem istam Francorum in Turcos vocat secundam; quia Carolus Magnus fecit primam. Pierre Mangeard fait allusion en termes exprès aux voyages de Charlemagne, et en rapporte des circonstances. Turpin est la quatrième autorité citée par Albéric; mais il ne rapporte que le titre du chapitre dans lequel le voyage est raconté, sans en donner le texte.

A ces quatre auteurs, dont le plus ancien mourut en 1178, nous devons ajouter la chronique latine, citée par les auteurs de la collection des historiens français, comme ayant été traduite dans les chroniques de Saint-Denis, d'où M. de Foncemagne (3) conjecture que Hélinand, Gui de Bazoches et les autres ont emprunté ce qu'ils rapportent des voyages de Charlemagne. Au moins l'expression d'Hélinand, *legitur*, semble indiquer qu'il parlait d'après un auteur plus ancien, et rien n'empéche de faire cet honneur à la chronique latine dont l'auteur ne cite aucune source où il ait puisé ses renseignements. Voilà l'ordre chronologique des écrivains qui nous ont transmis les détails des voyages de Charlemagne à Jérusalem, tradition qui existait également en Orient. Nous venons de voir que la chronique latine, qui a été insérée dans les chroniques de Saint-Denis et

<sup>(5)</sup> Le travail de cet auteur, dont nous rapportons les principaux faits, a été analysé dans l'Histoire de l'acadé-mie royale des inscriptions et belles-lettres, tome XXI, page 149-156.

qui ne peut guère remonter au delà du xi siècle, paraît être le premier monument écrit dans lequel il soit question de ces voyages. ll est très-probable que ce ne fut d'abord qu'une simple tradition fondée sur le récit des premiers pèlerins à Jérusalem. L'auteur de la chronique nous le fait clairement entendre, lorsqu'en faisant mention au chapitre 5 de l'oiseau merveilleux qui parla à Charlemagne et le remit dans le vrai chemin d'où il s'était écarté, il ajoute : « Et encore, disent les pèlerins qui, par cette voie, vont en Jérusalem, qu'ils entendent quelquesois les oiseaux du pays parler en telle manière; et de plus que les paysans et les gens du pays témoignent que, puisque Charlemagne est venu au pays, c'est sans doute pourquoi cette sorte d'oiseaux chante ce chant par accoutumance. »

M. de Foncemagne fait encore mention de trois circonstances de l'histoire de Charlemagne, qui peuvent avoir donné naissance à cette tradition ou l'appuyer, 1° Eginbart rapporte que la libéralité de ce prince s'étendait bien au delà de son empire, même par delà les mers, jusqu'en Syrie, en Egypte, en Afrique et à Jérusalem, où sa charité fit parvenir des secours aux chrétiens opprimés. 2º Le même historien dit ailleurs que le roi de Perse (il veut dire le calife Harounal-Raschild) ayant reçu les messagers de Charlemagne, qui apportaient de la part de leur maître de riches présents, lui envoya les cless du saint sépulcre, et lui céda tous ses droits sur ce lieu sacré. 3º Finalement, tous les annalistes nous apprennent que Charlemagne, se trouvant à Rome, reçut les cless de la ville sainte, que le patriarche de Jérusalem lui envoyait par deux moines. La première idée que suggèrent ces faits, c'est que le souverain de la Perse et le patriarche de Jérusalem traitèrent Charlemagne comme s'il eût été souverain des saints lieux, et que ce prince y exerca réellement des actes de souveraineté en y fondant des établissements pieux.

Passons maintenant à l'examen du poème dont il est question ici, et auquel les observations précédentes sont une espèce d'introduction. Le texte publié par M. Francisque Michel est copié d'un manuscrit sur vélin du musée britannique, écriture de différentes mains, qui porte le caractère du xiii siècle. Le volume in-8 contient six autres ouvrages en français et en latin avant celui-ci intitulé: « Ci commence le livre comment Charles de France vint en Jérusalem, et pour paroles de sa femme, à Constantinople pour voir le roi Hugon. »

Le premier auteur qui fit connaître ce poëme au public fut l'abbé de la Rue, dans un article sur les poëtes anglo-normands (1). Il dit qu'il croit que ce poëme fut écrit par un trouvère normand du xi siècle; que peut-être il contient la célèbre chanson de Roland, dont personne jusqu'à présent n'a trouvé aucune trace. M. de Roquefort, dans

son Etat de la poésie française, répèle opinion. Plus tard, un noble espagnol Andrès Bello, dont on trouve le travail El repertorio americano, tome II, en p vingt-quatre vers, avec une traduction gnole en note. Au mois de février 183; Raynouard, dans le Journal des Savan quelques observations sur ce poëme, d ne connaissait rien autre chose que la publiée par l'abbé de la Rue et les vers n jour par don Andrès Bello. A la fin même année, le ministre de l'instructio blique en France envoya M. Francisqu chel en Angleterre pour examiner les b thèques de ce pays et prendre not manuscrits qui sembleraient présent l'intérêt pour l'ancienne histoire de la F et l'étude de la littérature du moyen as

M. Francisque Michel copia aussi poëme français. Quelque temps après 1834), l'abbé de la Rue publia son ouvi Essais historiques sur les bardes, les jons et les trouvères normands et anglo-norm Caen, chez Mancel, 1834, 3 vol. in-8 parle longuement du poëme consacré à lemagne. A la page 24 il dit : « La li romane, dérivant de cette basse latinit aussi adopter la rime; mais il arriva qu premiers poëtes français voulurent comme dans la bonne latinité, faire que fois des vers sans y admettre la rime; l nyme dont nous parlons travailla da genre. » On peut trouver la réponse à assertion dans l'article de M. Rayno cité ci-dessus.

L'abbé de la Rue continue : « A en par le style, on croirait qu'il a écrit de xı siècle; les règles grammaticales qu' serve, son orthographe, son langage en ui sont absolument les mêmes que ceux du tier traduit sous le règne de Guillau Conquérant.» M. Francisque Michel n'e d'accord avec le savant abbé sur l'or exprimée dans la première partie de ci sage, et pense que, pour savoir s'il a te raison dans la seconde, il serait néce: de savoir avec exactitude à quelle tradi du Psautier il fait allusion, car il cite manuscrits d'une traduction française Psautier, faite par ordre de Guillau Conquérant.

L'abbé ajoute : « Mais l'auteur cite le Turpin; alors il a dû écrire dans les dis mières années du xu' siècle. » Or, le Turpin n'est nullement cité dans le p qui nous occupe, et quand cela serait, pourrait en tirer aucune conséquen contient 870 lignes ou vers, et non 992, me l'énonce l'abbé de la Rue, ni 960, ce le dit M. Raynouard.

Au nombre des récits du voyage de lemagne à Jérusalem et à Constantii que le père Le Cointe réfute au long da Annales ecclésiastiques, à l'année 800, compter Gallien Restauré, dont voici la des chapitres:

Comment il prit au roi Charlemagne

Uer visiter le saint sépulere de Jéru-- Comment Charlemagne et les douze : France, eux étant dans les douze adorèrent la couronne de Notre-Seit la lance et autres saintes reliques. s s'apparurent devant eux miraculeu-Comme le roi Charlemagne recut es reliques du patriarche de Jérusa-Comment le roi Charlemagne, après t pris congé du patriarche, entra dans où il trouva six mille Turcs qui le nt, et comment il sur sauvé par le tes reliques qu'il avait. — Comment harlemogne s'hébergea à un pavillon t la porcherie du roi Hugues. — Com-roi Charlemagne trouva le roi Hugues la charrue, et la grande richesse du e Constantinople. — Comment Olivier s de la belle Jacqueline, fille du roi de Constantinople, et comment il en e boire et le manger (1). - Comment Charlemagne commença le premier à (railler), et chacun des douze pairs Comment le roi Hugues fit armer trente sames de la cité de Constantinople, et st ils vinrent assaillir le roi Charleit ses douze pairs. — Comment le roi revint à Charlemagne et aux douze your leur faire accomplir leurs gabts. ment le roi Hugues couronne Charleimpereur de Constantinople, et lui ascouronne sur son chef et lui fit hom-

nusée britannique, il existe encore re roman en vers français, sur l'exn supposée de Charlemagne à Jérudont M. Francisque Michel donne alyse très-détaillée dans la préface de a du poëme anglo-normand, préface ous avons extrait et traduit les renments qu'on vient de lire. Voici mainl'analyse du rare poëme édité par ce, qui donne encore, eu regard du titre, -smile du manuscrit.

j**our** que Charlemagne avait sa cousur le chef et son épée, dont la poilait d'or pur, ceinte au côté, il consa semme dans ses jardins, sous un , et lui dit : — Madame, avez-vous vu sous le ciel un homme qui fût plus le porter la couronne et l'épée. Néanje ne suis pas encore satisfait, et je ronquérir de nouveaux royaumes. ratrice, d'une gaîté folâtre, répondit op de réflexion : - Noble empereur, bus louez un peu trop. J'en connais porte encore plus noblement les ar-A auquel elles siéent encore mieux ous. Ce discours fâcha grandement magne. — Madame, où se trouve cet , dit-il, afin que nous lui portions sronne? Mais si vous m'avez trompé, payerez cher, car je vous trancherai **se mon épée d'a**cier. — Empereur, réla dame, ne vous emportez point. Il qu'il est plus riche en or et en biens;

mais il n'est pas aussi vaillant chevalier, pour frapper ni poursuivre l'ennemi.

Voyant que, loin de l'apaiser, ces mots irritaient encore davantage son époux, elle se repentit de sa légèreté. — Pardonnez-moi pour l'amour de Dieu, ajouta-t-elle, je suis prête à jurer que jamais il ne m'est entré dans la tête une pensée qui pût vous offenser, et même, si vous le commandez, je me jetterai, pour preuve, du haut en bas de la plus haute tour de Paris. — Non, dit Charles; mais nommez-moi le roi dont vous vouliez parler. — Je ne puis, en vérité, retrouver son nom, répondit-elle. — Par mon chef! vous me le ferez connaître tout de suite, ou je vous fais trancher la tête!

La reine, voyant qu'elle ne pouvait plus détourner le coup qui la menaçait, reprit : · J'ai beaucoup entendu parler du roi Hugon le Fort, qui est empereur de la Grèce et de Constantinople. Il n'y a pareil chevalier d'ici à Antioche. - Par mon chef! s'écria Charles, je veux savoir encore si vous avez dit vrai. sinon vous êtes morte. Vous m'avez très irrité; vous avez perdu mes bonnes grâces. Je ne prendrai aucun repos que je n'aie vu ce miracle de chevalerie. A ces mots, il s'éloigne, accompagné des seigneurs de sa suite. Il fait venir Roland et Olivier, Guillaume d'Orange, le vaillant Naimon, Ogier de Danemark, Berin et Bérenger, l'archeveque Turpin, et une foule d'autres chevaliers français. — Seigneurs, dit l'empereur, écoutez-moi. S'il plaît à Dieu, nous allons partir pour un lointain voyage. It faut que j'aille à Jérusalem adorer la croix et le sépulcre du Seigneur. Il y a aussi en ce pays un roi que je veux voir.

Aussitôt se font tous les préparatifs pour le départ. Le roi prend son écharpe à l'abbaye de Saint-Denis. L'archevéque Turpin lui donne la bénédiction, et monte sur sa mule, pour le suivre. L'empereur quitte Paris avec ses chevaliers. La reine demeure plongée dans la douleur et les larmes : car elle est la cause de ce départ. Charles et les siens chevauchèrent si longtemps, qu'ils arrivèrent en une plaine appelée Berleraram, où une soule de pèlerins se joignirent à eux. Ils sortent de la terre des Francs, entrent au pays des Burgondes, traversent la Lorraine, la Bavière, la Hongrie, parviennent en Morée, et arrivent entin en vue de Jérusalem. Il faisait un temps superbe. Après que toute la troupe a su trouver logis, ils se rendent à l'église, pour y présenter leurs offraudes : celles de Charles sont magnifiques. L'empereur s'y assied sur un trône, et les douze pairs l'environnent.

Un juif qui entrait là par hasard, frappé de la majesté de l'empereur et de la scène imposante qui s'offre à ses regards, annonce dans la ville ce qu'il vient de voir. Aussitôt le patriarche mande ses clercs; tous mettent leurs plus beaux habits, et vont processionnellement à l'église. A leur approche, l'em-

pereur s'avance au-devant d'eux, et fait un profond salut. Le patriarche lui demande: - Sire; d'où êtes-vous venu ? Jamais personne n'osa entrer dans l'enceinte où vous vous êtes placé, à moins qu'on ne le lui permit et qu'on ne l'y autorisat. — Seigneur, répondit l'empereur, j'ai nom Charles, je suis né en France. J'ai vaincu douze rois par les armes, je viens chercher le treizième, dont j'ai beaucoup entendu parler; mais auparavant je suis arrivé à Jérusalem, par amour et par dévotion pour mon Dieu, dont je veux révérer la croix et le saint sépulcre. Le patriarche répondit: — Sire, puisque vous avez nom Charlemagne, vous êtes digne d'occuper la place où vous étes. — Donnez-moi, s'il vous plaît, des saintes reliques de ce temple, ajouta l'empereur; je les porterai en France, où grands hommages leur se-ront rendus. — Vous en aurez, sire. Telle est la réponse du patriarche. Vous recevrez le bras de saint Siméon, le chef de saint Lazare, une part du corps de saint Etienne, le premier martyr, un des clous qui attachèrent les pieds du Seigneur, le calice dans lequel il but, à la dernière cène, et le plat où il mangea, lequel est enrichi d'or et orné de pierres précieuses, le couteau dont il se servit, des cheveux de sa tête, du lait dont il fut allaité par la Vierge très-sainte, et une de ses tuniques.

Charlemagne tressaille d'une pieuse joie à ces offres généreuses, remercie le patriarche, et lui offre son amitié. Il ordonne que l'on construise une châsse magnifique, du poids de mille marcs, de l'or le plus fin d'Arabie, pour y renfermer ces précieuses reliques, et il en confie la garde à l'archevêque i urpin. L'empereur demeura quatre mois à Jérusalem, avec ses douze pairs; puis il prit congé du patriarche, qui lui dit que les Francs pouvaient emporter de ses trésors autant d'or qu'ils voudraient, et lui conseilla de se garder des Sarrasins et des païens sur sa route. — Oh! ajouta-t-il, que ne pouvez-vous nous débarrasser de ces ennemis!

— Je le ferai volontiers, répondit Charles, je m'y engage. Je rassemblerai une armée dès mon retour, et j'irai les détruire en Espagne. (Il tint sa parole, et même ce fut dans cette guerre qu'il perdit Roland et plusieurs de ses pairs.) La caravane se remit donc en route, et les saintes reliques, entre plusieurs miracles qu'elles opérèrent durant le voyage, préservèrent les illustres voyageurs de tous les pièges des Sarrasins. Charles avait désiré revenir par Constantinople. Aux approches de cette grande ville, dans des vergers plantés de beaux arbres et de lauriers, émaillés de roses et de mille fleurs odorantes, la troupe rencontra mille

chevaliers vôtus de riches mantes d'hermine, avec de grandes peau qui trainaient jusqu'aux pieds. jouissaient à table, en grande fra

L'empereur s'adresse à l'un des Ami, lui dit-il, où est votre roi qu voir. - Continuez à chevaucher, chevalier, vous le trouverez assi tente que vous apercevez là-ba s'avance vers la tente, et trouve gon qui labourait la terre avec un Les clous, l'essieu et les roues é sio. Il ne marchait pas à pied, ui à la main; mais deux fortes mu taient, assis sur un siège reco dais. Le coussin, rempli de plume était d'une riche étoffe écarlate. reposaient sur un escabeau niellé Il tenait à la main une baguette rigeait la charrue avec tant d'ad les sillons étaient droits comme tendae. Hugon, dès qu'il voit Char ses mules, et le salua courtoiseme Dieu vous garde, dit-il. — Me c vous? répond l'empereur; je s France, et j'ai nom Charlemag viens de Jérusalem, et m'en re mon royaume; mais auparavant vous faire une visite, ainsi qu'à v Hugon le Fort répondit : — Il y a années que j'ai entendu des soldat: parler de vous et de votre cour, choses merveilleuses et des plu qu'il y eût sous le ciel. Je vous re un an, si vous voulez bien y rest part, les Francs qui vous acci pourront se charger d'autant de qu'ils en sauront emporter. Mais vais dételer mes bœufs, à cause arrivée.

Le roi quitta sa charrue et lai ses bœufs en liberté dans les prairi gneur, dit Charles, c'est là votre Il s'y trouve une si grande quanti que je n'ai jamais rien vu de pare la laissez ici sans gardes, je cra ne soit enlevée. — N'ayez nul se égard, répond le roi Hugon, il 1 mais de voleurs dans mon royau que Guillaume d'Orange se fut cette singularité, tous partirent pour gagner le palais du roi Hu chevaliers, richement vêtus, y é semblés dans des salons aux colc marbre blanc : les chaises, les ta bancs étaient d'or pur. On ne voya parts que superbes peintures d'o serpents et d'autres animaux. A périeur, il y avait cent colonne d'or et d'argent, entre lesquelles é cées des statues représentant de

comme Grand Charles (Chron. de Seint-ich. 4). » Charlemagne n'est qu'une corrupt man, Karl-Mann, l'homme fort; les chronic Denis disent elles-mènnes Charles et Charles charles et Karloman. On trouve dans la Théophane un texte plus positif encore. Il i man Karoullomagnor (Recueil des historiens de la France, vol. V, p. 187).

<sup>(1)</sup> Peu à peu ce nom a fini par être considéré comme une corruption des mots latins Carolus Magnus. Cependant il est très-probable qu'il n'en est pas sinsi, et que ce nom rést pas plus composé du latin que le nom germain Karloman. Karl ou Karel dans l'anglo-saxon et les langues germaniques signifie vir fortis, eximius, d'où s'est formé Karloman, Carlomannus. « Appelé fut par son propre non Charles; mais après fut appelé Charlemagne, par la raison de ses merveilleux faits. Car Charlemagne vaut autant

tenaient des cornets de l'ivoire le :. Lorsque le vent soussait de la mer lais, il les faisait tourner, et alors s sonnaient du cor avec tant de 'il en sortait un bruit sembl**ab**le à

onnerre. e de tant de richesses et de tant de s, l'empereur Charles se souvient ces qu'il avait faites à son épouse, e lui avait parlé d'Hugon le Fort. ur, lui dit-il, votre palais est magni-Alexandre, ni Constantin, ni Tra-.ome n'en ont eu de semblables. ue l'empereur parlait, un grand mit à sousser de la mer, le vaste mmence à tourner sur lui-même, ıne meule de moulin; les statues t de la trompette avec un bruit en se souriant l'une à l'autre, i elles eussent été des êtres vivants. étaient si harmonieux, qu'on ausenser que l'on entendait le chant du paradis. Le vent redoubla, l'oeva et grossit; les fenêtres en cristal tillant comme le soleil au mois de étaient ébranlées. Charles sentit e palais, et frémit; il ne se rendait ele de ce qui se passait, et ne pouenir davantage sur ses jambes, il ir le marbre. Les Francs, tous rense disaient les uns aux autres : nmes en fâcheuse position; les porouvertes, et cependant nous ne sortir. Charles regardait attentivepalais tourner; mais ceux de sa couvraient la tête et n'osaient jeter autour d'eux.

i Hugon s'était retiré, en disant : ras inquiétez pas ; attendez-moi un Le\_soir approchait; l'orage se diss Francs se relevèrent. Tout était r le souper. Charles se mit à table barons. Le roi Hugon se plaça entre e et sa fille qui avait une chevelure **el la peau auss**i blanche qu'un lis en **ier dit en la regarda**nt :

t à Dieu qu'elle fût en France, où je

i obtenir sa main!

il prononça ces mots entre ses dents, 🗪 ne pût l'entendre. Tout ce que les Hugon demandaient leur était aca table était couverte de venaison : le sanglier, la grue, l'oie sauvage tient. On avait servi aussi des paons Le vin était versé en abondance; pleurs chantaient et jouaient de la de la rote. Lorsque la nappe fut en**ar ordre du sénéchal, les écuyers se** m rang de toutes parts, et joûtèrent dre l'autre. Après cela, le roi Hugon harlemagne et les douze pairs dans odides appartements où leurs lits préparés. On voyait reluire dans la destinée à l'empereur une étincecarboucle, enchâssée dans une pique **s du** roi Golias.

**vi Hugon fit a**pporter du vin aux et les laissa. Alors ils se mirent à **Oyeusement ensemble**; et l'empereur

lui-même engagea ses pairs à dire quelque mot plaisant. Chacun se vanta bientôt d'exécuter une prouesse incroyable aux dépens du roi Hugon; et plusieurs donnèrent les détails de la manière dont ils s'y prendraient. Or, un garde avait été posté à l'entrée de l'appartement, il entendit tout et s'empressa d'aller rapporter ces entretiens au roi, qui s'irrite violemment: — Par ma croyance, s'écriet-il, Charles a fait une folie en venant se jouer ici de moi avec autant de légèreté! je leur trancherai à tous la tête, ou mon épée s'émoussera. Il commanda que cent mille hommes s'affublassent de chaperons et d'habillements de couleur sombre; qu'ils s'armassent d'épées au fourreau bruni; qu'ils vinssent ensuite dans le palais, et se plaçassent autour de lui, de manière à être prêts au premier signal.

Le lendemain, Charles revenait de la messe, accompagné de ses douze pairs. Il marchait en tête, portant à sa main un rameau d'olivier. Le roi Hugon, le voyant arriver, alla à sa rencontre: - Charles, lui cria-t-il, pourquoi vous étes-vous raillé de moi, la nuit dernière? Après vous avoir traité avec tant de courtoisie et d'hospitalité, je n'aurais pas dù m'attendre à autant d'outrecuidance de votre part. Maintenant si vous n'accomplissez point et les vôtres prouesses dont vous vous étes vantés chacun. je vous serai à tous trancher la tête. L'empereur fut stupéfait en entendant ces paroles; il regarda ses pairs et leur dit: — Hier, nous fûmes tous enivrés par les vins que l'on nous fit servir; je pense que le roi avait un espion dans l'appartement.

· Vous nous avez généreusement donné l'hospitalité, reprit-il, en s'adressant à Hugon: mais sachez que c'est la coutume en France, lorsque les guerriers sont couchés, qu'ils s'amusent à laisser aller les dires plaisants et les bons mots. Laissez-moi parter à mes barons, et je vous ferai connaître leur réponse. - Soit, dit Hugon; mais on ne me raille pas deux fois; je le jure par ma barbe

blanche.

Charlemagne se retira donc avec ses douze pairs, pour tenir conscil. — Seigneurs, leur dit-il, mal nous est advenu d'avoir bu tant de vin hier soir, et d'avoir tenu des propos inconvenants. Il fit alors apporter les saiutes reliques; tous se mirent en oraison devant la châsse, avec repentir, et priant Dieu de les garantir contre les violences du roi Hugon le Fort, irrité contre eux. Un ange apparut bientôt; il rassura l'empereur et lui dit: Ce fut grande solie de parler, comme on a fait hier dans la soirée. Veillez à ne plus retomber en pareille faute. Mais, pour aujourd'hui. ordonnez de commencer l'exécution des choses exagérées qui ont été dites par vos pairs; toutes s'accompliront sans empechement.

Ce discours remplit l'empereur d'aliégresse, il se signa le front et dit à ses barons: — Soyez rassurés, et venez avec moi trouver le roi Hugon. — Seigneur, dit l'empereur, lorsqu'il fut en sa présence, vous nous avez donné l'hospitalité, et nous ne l'oublions pas; mais le vin, hier, enivra quelques-uns des miens; et quand vous nous avez fait observer, ce fut grand outrage. Vous avez laissé dans notre appartement un espion; c'était félonie. Aussi mes pairs sont-ils prêts à accomplir ce qu'ils ont avancé hier au soir. — Soit, dit Hugon. Et, en effet, les pairs, au grand étonnement du roi, qui les prit pour des enchanteurs, accomplirent successivement les extravagantes prouesses et tours de force qu'ils avaient promis. Hugon, surpris de leur force, s'écria:

— Grand empereur, je me soumets à vous, et veux tenir de vous mon royaume. Je vous donne mon trésor que vous emmènerez en France. — Seigneur, répondit Charlemagne, puisqu'il est ainsi, nous devons tenir grande fête, où nous porterons chacun la couronne d'or.

Il se fit une magnifique cavalcade suivie d'un festin non moins éclatant, où les jongleurs recommencèrent leur musique et leurs chants. Charlemagne s'en retourne en France, bien content d'avoir conquis un tel royaume, sans livrer bataille. Arrivé à Paris, il se rendit à Saint-Denis pour remercier Dieu. Il déposa sur l'autel une partie des seintes reliques qu'il rapportait, et distribua les autres dans son empire. L'impératrice arriva bientôt, tomba à ses pieds et reçut son pardon; car on ne peut garder de colère lorsqu'on a visité le saint sépulcre.

## LE LIVRE DU PREUX ET VAILLANT JASON ET DE LA BELLE MÉDÉE (1).

Au temps jadis régnait en Myrmidonie le roi Eson, descendant de Jupiter; il avait épousé une très-belle dame. Mais il sut sort longtemps sans avoir de lignée, quoiqu'il le désirât ardemment. Il importuna tous les dieux, visita tous les temples, fit des vœux, des pèlerinages, et obtint enfin du ciel la grâce qu'il demandait. La reine devint enceinte et mit au monde un prince qui fut nommé Jason. Il était d'une beauté parfaite, et, dès ses premières années, il montra une force, une adresse et une vivacité d'esprit si merveilleuses, qu'on ne douta pas qu'il ne fût un héros. Il s'exerçait dans des joûtes et de petits tournois, avec les jeunes gens de son âge, et s'y faisait toujours admirer. Le pays de la Béotie, dont Thèbes était la capitale, ne se trouvait pas éloigné de la Myrmidonie. Amphitryon, roi de cette contrée, ayant fait publier un magnifique tournoi, qui devait saire partie des sêtes préparées pour la réception de son fils Hercule dans l'ordre de la Chevalerie, Eson et son frère Péleus, qui le gouvernait absolument, y envoyèrent le jeune Jason, pour y faire ses premières armes. Celui-ci abattit tous ceux qui se présentèrent devant lui, fit des coups de lance merveilleux, et ne trouva que le nouveau chevalier Hercule qui pût lui ré-

(1) Ce roman a été certainement composé au xv° siècle, et la Bibliographie instructive en cite une édition de Lyon, 1491. L'auteur s'appelait Raoul le Fèvre; il

sister. Mais loin de concevoir de l'un contre l'autre, ils se lièrent tendre amitié. Il y avait entre grande conformité d'âge et de cou et l'autre avaient une origine h même divine: mais Jason avait les délicats, la physionomie plus agr plus insinuant, la conversation, sante; au contraire, Hercule, qui la première jeunesse, avait la figu et terrible, les membres nerveux raissait pas fait pour plaire. A la fi noi, Pyrithous, roi des Lapithes, toute la noble chevalerie d'hon présence ses noces avec la belle Hi Jason et Hercule, devenus insépa qualité de frères d'armes, s'y rei semble. Au milieu du festin de ce gaieté de la fête fut troublée par tion des Centaures, peuple féroce moitié homme et moitié cheval le double avantage de tirer des devant, et de lancer de dangereu par derrière. Un grand nombre d succomba sous leurs traits et pieds. Ils s'étaient déjà saisis d'H lorsque Jason et Hercule, se jetai troupe furieuse, la défirent entirendirent la belle reine à son épi

Les deux amis étant retournés Thèbes, ce fut de la main d'Hercule recut l'ordre de la Chevalerie. Il suite triomphant auprès de son p il éprouva bientôt les effets de la j son oncle Péleus conçut contre naissante, et obéit sans murmure qu'Eson lui donna d'aller couri et d'y chercher des aventures capa cer son courage. La première occa présenta fut celle de rendre servic reine Mirro, souveraine de la cité Le roi d'Esclavonie voulait l'épot elle. Jason lui fut présenté comm chevalier qui venait combattre r fense; elle le reçut avec joie. L clavonie bloquait la ville. En atte l'assiégeat réellement, il donnait dans son camp. Jason y courut, a de douze chevaliers de la reine: tous ceux qui osèrent mesurer le avec eux et rentrèrent dans la grande honte des assiégeants. Le von, furieux de ce que le prix d noi avait été remporté par des qu'il avait reconnus pour être at reine d'Oliferne, envoya défier le un terrible géant nommé Corsus, son service et que l'on croyait inv preux Jason accepta le défi, quoic voulût l'en empécher, vu le dan jeunesse lui ferait courir dans Mais jour étant pris, les deux commencèrent, à la vue des Escle Oliferniens, la plus terrible bat portèrent, pendant plusieurs h coups épouvantables, dont l'un e

présenta son roman à Philippe le Bon, duc instituteur de l'ordre de la Toison d'or.

ssés. Enfin Corsus fut le premier las xercice, et sollicita une petite trêve prendre baleine. Ils en convinrent, i**près le combat recommença de** plus ison mena le géant si rudement, qu'il rsa mort. Cette victoire ayant jeté la nation et le désordre dans l'armée des ns, Jason en profita: dès le lendeil fit une vigoureuse sortie à la tête erniens, poursuivit les ennemis juss leur camp, et les obligea de s'éloies Etats de sa reine. Le vainqueur ors devoir chercher d'autres avenet il s'embarqua pour Athènes, où il aissance avec un vieux et sage guermmé Mopse, qui lui conseilla de pren-L à l'expédition de la Colchide, lae préparait à Athènes. Thésée, fils **Egée, était à la tê**te de cette entreui avait pour but la conquête de la l'or. Hercule, ami de Thésée, et qui ut bientôt Jason pour son frère d'ary élait aussi engagé. Jason n'eut pas e à se déterminer; il fut déclaré ausun des chefs. Un grand navire se prét pour les recevoir; celui qui en **té le construc:eur en était aussi le pi**l s'appelait Argo: il avait donné son ı **bâtiment, et de là tous ceux** qui s'y querent prirent celui d'Argonautes. ros se rendirent d'abord dans la Myre. Eson y revit son fils avec plaisir, as fut enchanté de ce qu'il allait ennter des aventures périlleuses. On joiix Argonautes une assez grande quan-Myrmidoniens et d'Epiroles leurs voit, à la tête de cette armée, Jason se **le faire** bien des conquétes

premier rivage sur lequel ils abordè-at celui de Troie. Laomédon régnait sur cette contrée. Il aperçut Hercule, a taille formidable faisait reconnaître tillac du navire Argo; il refusa donc zvoir les Argonautes dans son port; avait déjà eu avec Hercule une queive. Le prince de Thèbes avait délivré acesse de Troie, Hésione, des griffes nonstre marin prêt à la dévorer; mais l il l'avait, en récompense, demandée riage, on lui avait répondu que ce n'é-**B la peine d'avoir enlevé cette beauté** monstre pour la donner à un autre. **le, irrité, avait** promis de revenir en pour détruire la ville de l'ingrat Lao-1. Ce roi ne doula pas qu'il ne v nt en +**dessein de tenir pa**role , il retarda s**a** tant qu'il lui fut possible; mais il ne **y dérober. H**ercule et les Argonautes urent de sa franchise grossière. Contileur route, les Argonautes relachèl'île de Lemnos, où ils réparèrent leur Lils parvinrent enfin au port de Jacapitale de la Colchide. Le roi Octas rnait ce pays, et comme il était d'ori**recque, il reçut avec** amitié les prinevaliers et guerriers, à la tête desétaient le grand Hercule, le vaillant et le beau Jason ; il les présenta à ux **filles. Cos** princesses s'étaient pa-DICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES. II.

rées avec tout le soin possible pour les recevoir ; l'ainée surtout, qui s'appelait Médée, ne négligea rien pour plaire à Jason. Elle employa, pour s'en faire chérir, non-seulement les moyens ordinaires et naturels, mais encore l'art de la magie, dans laquelle elle avait été initiée dès sa plus tendre jeunesse par sa gouvernante. Aussitôt qu'elle avait vu le prince de Myrmidonie, elle en avait été éprise. Elle eut bientôt occasion de s'assurer de son cœur, en lui rendant un service important. Les Argonautes firent, en soupant, confidence au roi de Colchos du projet qu'ils avaient d'enlever la toison d'or. — Princes, leur répondit le monarque, je consentirais de tout mon cœur à vous laisser maîtres de ce riche trésor; mais prenez garde à ne pas échouer dans les moyens que vous emploierez pour cet effet. La toison est défendue par une grande quantité de monstres épouvantables, et il faut les apaiser, les endormir ou les faire mourir. En vain la bravoure s'exercerait-elle contre eux ; on est obligé de céder à leur force; à moins qu'on ne puisse remplir des conditions très-embarrassantes et qui ne sont pas même connues, puisque le secret en est caché à tous les hommes et n'est révélé qu'à une seule fille de la descendance d'Hellé, qui était mon aleule. Hercule et Thésée eurent beau dire qu'aucun obstacle ne pourrait les arrêter : - Sires, leur répondit-on, épargnez-vous la peine de combattre des monstres indomptables, et attendez que le ciel ou l'enfer assure le succès de votre entreprise.

Le lendemain, le prince de Myrmidonie recut de bonne heure la visite d'une vieille femme, qui lui demanda une audience particulière et l'obtint aisément. - Sire chevalier. lui dit-elle, je viens vous offrir tout ce qui peut flatter un béros tel que vous, la gloire la plus éclatante et la plus illustre alliance. Vous avez entendu hier à quels dangers on s'expose en voulant conquérir la toison : la petite île dans laquelle est gardé ce précieux trésor est voisine de notre port, et on la peut voir du haut de nos murailles. Il pe lient qu'à vous de remarquer qu'elle est toujours entourée de tourbillons de slammes et de fumée; ils sont vomis par les taureaux furieux qui en défendent l'entrée : gardez-vous d'en approcher; voire vaillance et toute celle de vos compagnous ne pourraient vous dérober aux alleintes de ces monstres et de ces feux. Il n'est qu'un moyen de vous en préserver et de mettre heureusement à fin cette entreprise : c'est de mériter l'affection de ma maîtresse, la princesse Médée. Descendante d'Hellé, qu'Apollon lui-même amena dans cette île sur le mouton à la toison dorée, elle possède seule le secret d'écarter les monstres, d'arriver jusqu'au milieu du temple **de Mars,** et de se rendr**e** maître de ce qui fait l'objet de l'ambition des plus grands princes de la Grèce et de l'Asie. S'il vous plait d'étre son époux, elle vous communiquera ce secret important, et vous serez plus tôt possesseur de la toison, que vos compagnons n'auront pris des mesures poux en venir à bont. Mais Médée veut être assurée de votre reconnaissance et de votre attachement. Vous devrez lui jurer de lui être toujours fidèle et de ne la jamais abandonner. Vous savez que rien ne lui est caché dans l'art des enchantements, et ses attraits vous sont connus. Vous devez savoir aussi que sa jalousie avec vous sera sans bornes comme sa tendresse, et que sa puissance est grande, si un jour elle avait à se venger!

Cette déclaration, mêlée de douceur et de menace, eût été aussi capable de rebuter Jason que de le déterminer à s'engager avec Médée, si la vieille gouvernante sorcière n'eût, en commençant son discours, jeté en l'air une poudre dont l'effet était de troubler la raison de ceux sur qui elle tombait. Le fils d'Eson céda à ce charme : il accepta les offres qui lui étaient faites de la part de Médée, et promit tout ce qu'on voulut exiger de lui. Il fut aussitôt conduit aux pieds de la princesse, lui jura une reconnaissance et un attachement éternels, et, après avoir pris ses instructions, dès le même jour il demanda au roi Oetas la permission d'aller le premier, seul, tenter la conquête de la toison d'or.

Le bon roi de Colchos, qui n'était point dans la confidence de sa fille, ne vit partir qu'à regret, pour cette expédition périlleuse, un aussi digne chevalier. La cour et la ville serassemblèrent sur les muraillos, qui avaient vue du côté de la mor. Jason entra dans un petit bateau qui le porta promptement jusqu'auprès de l'île enslammée. Le chevalier était couvert d'un vaste manteau, sous lequel il cachait l'écu et l'épée qui avaient autrefois servi à Apollon même, et que ce dieu avait transmis à la postérité d'Hellé, de semmes en semmes, jusqu'à ce que ces armes fussent parvenues aux mains de Médée. A sa ceinture était allachée une éponge remplie d'une liqueur capable d'éteindre tous les feux et toutes les flammes que les taureaux furieux jetaient par la bouche et par les narines, et un bouquet d'herbes dont la vertu soporative devait plonger ces monstres dans un sommeil léthargique. Avec de si puissants secours et la valeur dont il était naturellement doué, on juge bien que Jason vainquit tous les obstacles. Il pénétra dans le temple où était gardée la toison ; les prêtres d'Apollon la lui remirent eux-mêmes et l'accompagnèrent avec respect jusqu'à son bateau, dans lequel on le vit revenir avec autant d'admiration que d'étonnement. aborda à Jacoite, aux acclamations d'un peuple nombreux, et ses compagnons ne furent pas les moins empressés à le féliciter. Il se declara publiquement alors le chevalier de Médée, et le roi Oetas conçut avec plaisir l'espérance de faire son gendre d'un héros qui avait enlevé à son pays un aussi riche trésor que la toison.

Mais les chevaliers argonautes ne pensaient pas ainsi. Après avoir mis à fin l'entreprise et avoir fait à Colchos un séjour assez long, ils voulaient revoir leur patrie et remettre leur frère d'armes Jason entre les bras du vieil Eson, son père. Le charme opérait toujours, et Jason avait oublié to lui persuadèrent pourtant de partir seu eux: mais ils convintent tous qu'il dissimuler, et qu'il était à propos que fit semblant de vouloir rester auprès d et de Médée, jusqu'au moment où il: traient à la voile. Il leur promit de s'e aner alors secrètement avec eux. La fut présentée ainsi à la cour de Colch hon monarque se détermina sans pein corder congé au reste des Grecs, es conserver son gendre et la toison avi Médée ne s'y trompa pas. L'embarra trouble qu'elle remarqua sur le vis: Jason lui firent soupçonner qu'elle alle trahie. Son art l'eut bientôt éclairée:me trompez, Jason, dit-elle ; mais sou vous de ce que vous dit ma fidèle no lorsqu'elle vous proposa de deveni chevalier. Elle vous avertit que j'étai vindicative que dévouée ; que j'exigea hauteur une fidélité que je crois dy services que je vous ai rendus. Vous n rez toujour**s ce** caractère. Si **vou**s ma à ce que vous me devez, mes vengear ront terribles. Ce n'est pas sur vous-mé je les exercerai ; volre personne m'est mais, imitant les démons avec lesq suis en relation, je tourmenterai vot par les endroits les plus sensibles. Il rait aisé d'empêcher votre embarqu ou d'exciter une tempéte dans laquell rais périr tous les Grecs avec vous. non ; vous voulez partir, je veux bie suivre; vous voulez ravir à ce pays cieuse toison d'or, c'est à moi que v devez ; j'emploierai mon art et mon c à faire qu'elle ne vous soit jamais mais je ne vous quitterai pas non plu père approuve notre union. Si vos c gnons vous en détournent, ils n'en pas instruits avant l'instant où je avec vous le pied dans leur navire.

Il n'était pas possible de résister. Ja soumit aux dispositions de la princes devint sa femme, et, la veille du dépa Argonautes prirent congé du roi de C feignant de laisser auprès de lui le fils et son riche trésor. Mais ayant encor la nuit suivante dans le port, Jason le gnit, et, à leur grand étonnement, ils rent accompagné de Médée, qui men la main son petit frère Absyrte, cher Oelas, puisque c'était le seul enfan qu'il eut eu après de longues années riage. Quoique surpris, ils ne crur devoir refuser cette nouvelle Argona avant la pointe du jour on mit à la vo lendemain, on s'aperçut à Jacoite de sion du prince et de la princesse. Oet avait pas été prévenu, parce qu'il n' consenti au départ de Médé: et de la Irrité, il prit la résolution de poursui hôtes. Il avait dans son port plusieu seaux avec lesquels il pouvait aisém velopper el combattre le navire Ar bătiments furent bientôt prêts, mire voile et joignirent promptement les l Lo père de Médée était sur l'avant de :

galère ; il animait ses soldats à l'abor-Il accablait de reproches sa fille, son qui la lui enlevait, et tous les Grecs. e et Thésée, ne supportant pas paent ces injures, étaient prêts à livrer t, lorsque Médée, prenant la parole : vallers, leur dit-elle, laissez-moi seule fin à ces emportements indiscrets. En temps, prenant dans ses bras le petit e, elle monte avec cet enfant sur le tilnavire Argo, et adressant la parole à ere: - Roi de Colchos, lui dit-elle, u arracher ta fille des bras de son ? Viens-tu faire la guerre à ces héros à qui tu es lié par le sang, et qui, toi, doivent leur origine aux dieux? toi de les attaquer, ni de permettre que is tirent sur eux leurs flèches meur-. Du moins considère, pour les empêuelle est la première victime que j'opleurs coups: c'est ton fils.

même temps, elle lui présentait son frère, lorsqu'une flèche, que peut-être ne fut pas à temps d'arrêter, vole, et perce le cœur de l'enfant. Médée à p entre en fureur, et déchirant le corps henreux Absyrte, eile en jette les memu loin dans la mer. Le père désespéré les ordres nécessaires pour empêcher aesoient la proie des monstres marins; lui rapporte, et il ordonne que ses gareprennent le chemin de Colchos pour per du triste soin de donner la sépulson fils. Les Argonautes continuèrent pute, frémissant de la scène horrible nail de se passer. Jason resta louglemps i dans la plus profonde réverie. Cent, au bout de quelques heures de naon, les impressions noires qui le prévient commençaient à se dissiper, lorspilote Argo fit remarquer aux passane île à laquelle il les pressa d'aborder. eur était connue, car c'etait l'île de os. Depuis plus d'un an, la reine Ipsiattendait le retour de Jason, qu'elle ait épouser, ne sachant pas qu'il n'éus libre. Médée, instruite de ces cirinces, se retira dans la chambre de 👡 **à l'arrière du va**isseau, lit q-elques rations, et aussitôt un vent furieux s'éle vaisseau, prêt à entrer dans le port mnos, est rejeté en pleine mer et forcé loigner de cette île. En vain les chevaroulurent-ils, à plusieurs reprises, s'en cher; les obstacles se renouvelaient a**ne obstina**tion qui leur parut surna-B. Bafin ils y renoncèrent, et le navire revit les rives de Myrasidonie, et y déa Jason et Médée. Les Argonautes, reant chacun dans leur patrie, so sépal **du conquérant de la t**oison, en lui faies plus tendres adieux ; mais ils étaient e regretter pareillement la redoutable

pout juger avec quelle satisfaction le » Eson revit son fils couvert de gloire. ait retiré, depuis quelque temps, dans sex château, accablé par les infirmités trables de l'âge. Il laissait à son frère

Péleus le soin des affaires et de l'administration du royaume. Mais le bruit de l'arrivée de Jason étant parvenu jusque dans sa re-traite, il la quitta aussitot pour rentrer dans sa ville d'Elsebée. Ses peuples et lui admirèrent encore moins la richesse de la toison que la beauté et l'air noble et fier de la princesse Médéc. Eson embrassa, avec la ten-dresse la plus sincère, cette bru à laquelle son fils avait de si grandes obligations. Péleus fit aussi tous ses efforts pour persuader Médée qu'il partageait la reconnaissance que devaient avoir pour elle son frère et son neveu. Les filles de celui-ci firent leur cour à l'enchanteresse ; elle reçut également bien les preuves d'attachement et d'affection des uns et des autres. Mais elle était trop grande magicienne pour ne pas être politique. Ayant eu, pendant la navigation, le temps de se mettre au fait des véritables intérêts de la cour de Myrmidonie, elle sentit parfaitement qu'elle devait répondre aux sentiments de son beau-père, qui étaient sincères, et se désier de ceux de l'oncle et des cousines de Jason. Voulant prouver que ses connaissauces dans l'art des enchantements ne se bornaient pas sculement à faci:iter la conquête d'une riche toison, mais qu'elle pouvait rendre des services plus essentiels, elle engagea le bon homme Eson, qui voulait retourner dans son vieux château, à ne pas se presser d'abandonner ainsi le monde et son royaume, puisqu'elle pouvait le remettre bientôt en état d'en jouir mieux qu'il n'avait jamais fait.

« La belle Médée (dit Raoul Lefèvre) regarda que, entre autres sciences, elle en avait une pour faire les vieilles gens devenir jeunes, spécialement les hommes, et puis aussi que le bon roi Eson était très-ancien; pour laquelle cause elle considéra qu'elle pourrait acquérir une grande renommée, si elle lui renouvelait son âge. C'est pourquoi elle dit à son seigneur Jason que par ses sciences elle ferait tant, que son père recouvrerait jeunesse, si bien qu'il ne semblerait plus avoir que trente deux ans.

« Quand Jason entendit cela, il fut trèsébahi, non sans cause; il lui semblait chose impossible. Toutefois il lui répandit : — Certes, belle, je sais pour vrai que vous êtes . fort sage et expérimentée, riche de hautes sciences, plus que toute autre dame et demoiselle. Mais ce me semble chose forte à faire ce que vous me dites, et plut aux dieux que le roi mon père en esset put si longtemps vivre, qu'il me fit mottre en sépulture sans mon temps abréger l - Par tous mes dieux, sire, répondit la dame, pour rien au monde je ne voudrais vous abuser ni décevoir ; je vous déclare donc que, pour allonger la vie du roi votre père plus que les dieux et la nature ne l'ont ordonné, à cela je ne touche ; mais au regard de le relever tellement qu'il somblera, à lui et à tous autres, être en l'âge de trente-deux ans, je m'en fais bien fort, si c'est votre plaisir et le sien. Jason et Eson désiraient également ce rajeunissement. Ma belle-fille, dit le bon homme, je suis sur le bord de ma fosse, gisant la plupart du temps au lit, ombre de mort qui est trèsamère: or, si vous pouvez orner mes derniers ans de fleurs printanières et rendre mes derniers jours brillants en vertu et en valeur, a nsi qu'ont été ceux de ma verte jeunesse, je vous serai grandement tenu. »

Médée employa huit jours à faire les plus grandes conjurations et à recueillir sur les montagnes et dans les vallons de la Myrmidonie ses herbes nécessaires à son dessein. Enfin, ayant fait des sacrifices à Hébé, déesse de la jeunesse, à la triple Hécate et aux Parques, elle se renferma dans le château Pintaquo, retraite ordinaire du bon homme. Pendant trois jours, elle le médicamenta, le frotta, le baigna, et, après l'avoir plongé dans un sommeil léthargique, elle lui fit plusieurs pigûres, à travers lesquelles le suc des herbes s'insinua dans ses veines, se méla avec son sang, le revivifia et fortifia son corps. en telle sorte qu'il se trouva à son réveil avoir recouvré tous les avantages dont il jouissait à l'âge de trente-deux ans.

Médée le reconduisit alors dans sa capitale, où l'on fut étonné de la vigueur qu'il fit paraître dans les joûtes, les chasses et tous les exercices auxquels il se livrait autrefois, et qu'il reprit avec ardeur. Il fit briller dans les conseils la même force d'esprit, jointe à une expérience de quinze à seize lustres. Tout le royaume applaudit au prodige qu'avait opéré Médée; le scul Péleus et ses filles en conçurent de la jalousie; mais ils la dissimulèrent. Les demoiselles ne s'en consolèrent que par l'espérance qu'elles pourraient obtenir la même grâce pour leur père. Quoiqu'il eut dix ans moins que son frère, il commençait aussi à ressentir les inconvénients de la vieillesse; elles conjurèrent donc l'enchanteresse de rendre le même service au cadet qu'à l'aîné. Médée feignit de céder à leurs instances et à celles d'Eson et de Jason, qui la supplièrent également d'étendre ses bontés sur le reste de leur famille. Elle parut faire les mêmes préparatifs que la première fois: elle conduisit Péleus dans le château de Pintaquo. Mais quand ce vint aux dernières opérations, la cruelle magicienne dit aux filles qu'il n'appartenait qu'à elles de faire à leur père les blessures salutaires, par lesquelles le suc vivifiant devait s'insinuer dans ses veines. Elle leur donna de fausses instructions sur la manière dont elles pourraient achever d'opérer ce rajeqnissement, et se retira. Elle n'avait point composé le bain comme il devait l'être pour opérer ce prodige, de sorte que les malheureuses filles de Péleus furent trompées dans leur attente ; au lieu de rendre à leur père le service qu'elles espéraient, elles le virent mourir sous leurs coups. Lorsqu'elles furent assurées du crime involontaire qu'elles venaient de commettre, elles coururent, tout échevelées, dans le dernier désespoir, se jeter aux pieds d'Eson et de Jason, et leur tirent part du svjet de leur douleur. Le père et le fils frémirent à ce récit; ils sentirent combien une semme telle que Médée était

dangereuse dans une cour où son à vait être employé à la ruine des sou aussi bien qu'à leur service. En effet, fidie de l'enchanteresse ne laissait doute sur les horreurs dont elle étai ble. Le roi prit la résolution de la bases Etats, tandis que Jason se décida à

Le conquérant de la toison d'or p aussitôt congé de son père, partit : ment, et, n'osant d'abord se rendre ferne, de peur que Médée ne vint l' cher, il visita plusieurs royaumes de l et s'arrêta à Corinthe, où il sut rect roi Créon avec les honneurs que mé ses exploits et la haute réputation qu tait acquise. Créon, déjà vieux, crut voir mieux faire que de proposer à c d'épouser sa fille Créuse et de parta trône avec elle après sa mort. Jaso jours léger, avait admiré les grâce princesse; il oublia qu'il était marié s'est vu plus d'une fois dans les ter roïques du paganisme. Il épousa donc D'ailleurs, les crimes de Médée lui inspiré la plus grande horreur pour  $\epsilon$ 

Cependant, lorsque Médée reçut bouche même d'Eson l'arrêt de son l sement, elle entra dans une fureur di concevoir. Elle reprocha au roi son tude, après les services qu'elle lui av dus, au nombre desquels elle com meurtre de Péleus, qui avait formé l cruels desseins contre sa vie et celle de dont il voulait usurper la couronne ayant appris le départ de son infidèle qu'elle ne pouvait s'empêcher d'aime ingrat qu'il était, elle refusa, avec un insultant, les vaisseaux qu'Eson lui pour sortir de ses Etats. D'un coup de guette, faisant paraître quatre dragor dont les queues entrelacées formai char, elle monta dessus avec sa vieill rice, sorcière comme elle, qui ne la jamais, et les deux enfants qu'elle au de Jason. Elle s'éleva dans les airs à de la cour d'Eson et de tous les M1

La fugitive magicienne plana lor sur la Grèce, sans pouvoir découvrir l que Jason avait prise. Enfin, s'étant au-dessus de la ville de Corinthe, elle les apprêts d'une grande sête. Elle son char dans l'obscurité de la noit : voie sa vieille confidente à la déco elle apprend que ces préparatifs sor des noces de Jason et de Créuse. Elle aussitôt la plus terrible vengeance elle en remet l'exécution au jour pour la cérémonie. Déjà les sacrifi arrivent, précédés des torches nu Créon, Créuse et Jason traversent la leur palais pour aller au-devant d'eu qu'un nuage épais couvre la ville, e vers les foudres et les éclairs Médée tenant le poignard levé sur sos deux Elle s'adresse à Jason : — Traitre l elle, reconnais Médée, et tremble de geance qu'elle va exercer, non sur toi mais sur tes complices ; elle l'étendra

es deux innocents, qui n'ont d'autre tort l'être nés de toi. En même temps elle ge ses deux fils et jette leurs cadavres pieds de Jason. Les dragons ailés s'enit; mais en partant ils vomissent des nes qui embrasent aussitôt le palais de 1. Le malheureux roi et sa fille périrent ce terrible incendie, dont les feux ne at rien sur le charme que Médée avait auniqué à Jason, pour le préserver des nts de flammes que jetaient les taur de la toison d'or. Le héros désespéré gna avec précipitation du palais, sortit rinthe et parcourut différentes contrées Grèce, sans dessein et presque sans sa-pù il portait ses pas. Le hasard ou le le conduisit aux portes d'Oliferne, où it encore Mirro. Ses longues courses, hagrins et les malheurs affreux qu'il vel'éprouver, avaient tellement changé ses , qu'il crut pouvoir parattre dans la sans crainte d'y être reconnu. Cepen-il fit demander à la reine une audience, présenta devant elle sous le nom d'un **ilier égy**ptien , persécuté p**ar** de cruels mis, et qui sollicitait un asile. Mirro le anut, et comme elle l'avait toujours ad-, elle lui proposa de l'épouser, malgré tresse. Le faible héros y consentit, à ition que ce mariage demeurerait cacar il redoutait Médée.

is le secret ne put être si bien gardé
ne vint à la connaissance de la magiie. Un jour donc elle arriva, montée sur
e ses dragons, tomba comme la foudre
a reine et lui plongea un poignard dans
nur: —Traître! s'écria-t-elle en s'adresà Jason, rien ne peut te dérober à ma
se vengeance; voici le quatrième forque tu me fais commettre; le cours de
crimes ne doit finir que lorsque, prosi à mes pieds, tu me demanderas un par-

sincère de les pertidies.

le s'enleva et continua à errer sur la e. Jason . aussi malheureux qu'elle, en itant, mais par la voie de terre. Le vieux **'gée régnait enco**re à Athènes; son fils ee continuait à se signaler par les plus eilleux exploits et se montrait le digne et le digne compagnon d'Hercule; mais ravaux l'éloignaient de sa patrie, et son n'en avait aucune nouvelle. Médée ardans la cour de ce vieux roi; elle le ra dans un état de faiblesse qui l'expol toute espèce de séduction ; elle en proit se fit annoncer comme une étrangère eureuse et perséculée. Sans dégui-er som et ses connaissances dans l'art des **anteme**uts, ni sa beauté qu'elle releva **omtraire pour mie**ux toucher le vieux irque, elle employa l'éloquence et même msonge à tourner ses aventures de maqu'on ne la trouvât pas coupable, mais 1 la crût plutôt victime d'une affreuse inde. Elle persuada si bien de son inno-: le faible vieillard, qu'après s'être fait dre de lui, elle s'en fit chérir, au point si proposa de partager son trône avec Le jour de ce marjage était fixé et prochain, lorsque Thésée revint de son expédition contre les Amazones. En mettant le pied dans la ville capitale de son père, le héros apprit que le vieux monarque était près de donner sa main à Médée. — En quoi ! s'écria-t-il, ne me suis-je donné tant de peines pour purger la terre des monstres qui la ravageaient, qu'afin de retrouver dans ma patrie le plus horrible de tous?

Aussitôt il court auprès d'Egée, et, en présence de la princesse même de Colchos, il fait le récit le plus détaillé et le plus révoltant de ses crimes : il avait été témoin de quelques-uns; il était parfaitement instruit des autres. La magicienne, humiliée et furieuse, après avoir tenté inutilement quelques prestiges qui ne purent nuire à Thésée, ni encore moins l'épouvanter, fut contrainte de fuir pour se dérober aux coups de sa terrible épée. Longtemps elle fut errante et désolée; son art ne pouvait lui servir qu'à la déguiser aux yeux de ceux à qui sa personne ou son nom, dès qu'ils leur étaient connus, inspiraient la plus forte horreur. Jason, de son côté, errait aussi, comme nous l'avons dit. Après avoir passé plusicurs mois l'un et l'autre dans les plus cruelles agitations, le destin voulut qu'ils se retrouvassent au coin d'un bois, où tous deux étaient parvenus par des routes différentes. Quelques arbres les séparaient; ils ne pouvaient se voir, mais ils pouvaient s'entendre. Chacun d'eux, se croyant seul, se mit à réfléchir tout haut sur le malheur de sa situation. — Hélas I s'écria Médée, je le sens bien à présent, les motifs les plus justes, les plus intéressants, ne peuvent excuser les crimes qu'ils font commettre. J'ai trop aimé Jason : c'est à lui que j'ai sacrifié ma gloire, mon honneur, l'amour filial, l'amour maternel, l'humanité, tous ces sentiments que la religion, la raison, la nature, ont gravés dans le cœur des mortels. Quel profit ai-je retiré de ces sacrifices? je suis devenue un objet d'horreur pour la terre entière.....

Jason entendit ces lameutations et reconnut la voix de son épouse. Laissons parler l'auteur.

« Quand Jason, qui était bon prince, dit Raoul Lesèvre, eut entendu la dame et connu sa détresse, il lui prit à souvenir les bienfaits innombrables dont elle l'avait comblé: comme elle avait, pour son amour, abandonné son père e' sa nation pour aller après lui ; il lui souvint aussi tant d'autres choses qu'elle avait faites, toutes pour la conservation de sa vie et son amour. Alors il se montra, la prit par la main et lui dit qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle pouvait avoir méfait, qui n'était envers lui. Il ajouta que son désir était qu'elle fût encore sa femme comm**e** auparavant. Incontinent que Médée eut entendu la bonne volonté de son seigneur, elle fut aussi joyeuse que si on lui eut donné le olus noble et le meilleur roy**aume du monde.** Elle lui jura donc que jamais elle **ne s'entre**mettrait plus de sorts ni d'enchantements dont il **n'eût connaissance, et tellement se** conduisit e**nvers lui, qu'ils se réconcilièren**t parfaitement. Le lendemain matin, ils se remirent en chemin, et tant allèrent par journées, qu'ils arrivèrent en Myrmidonie et trouvèrent que de nouveau le roi Eson était allé de vie à trépas. Les peuples de Myrmidonie firent volontiers hommage à Jason, mais ils avaient peur de Médée. Jason les rassura et leur dit que, dorénavant, elle serait bonne et douce reine. Alors ils l'accueillirent honorablement, et Jason et Médée régnèrent en leur royaume et gouvernèrent hautement long temps, pendant lequel ils vécurent en grand amour et concorde, et eurent plusieurs enfants qui régnèrent après eux. »

C'est avec autant d'étonnement que de satisfaction, que l'on voit dans le dénouement de cet ancien roman la terrible Médée devenir bonne femme et mériter d'être proposée pour modèle à toutes celles qui, après être tombées au commencement dans quelque excès d'emportement, veulent être plus raisonnables et vivre dans leur ménage avec plus de douceur, de patience et de sagesse (1).

## LE PRINCE LOUP-GAROU.

Histoire de Guillaume de Palerme et de la belle Mélior, extraite par le marquis de Paulmy d'un manuscrit du xiv\* siècle.

L'écrivain en prose de cette histoire nous apprend, ou plutôt veut nous donner à faire croire que le premier auteur du récit qui va suivre est Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, élu empercur de Grèce après la prise de Constantinople par les Latins, en 1203, et tué par les barbares dans une bataille; ce que l'auteur appelle avoir été martyrisé. Sa tante Yolande, qui épousa Pierre de Courtenay, qui fut aussi empereur de Constantinople, ayant trouvé cette histoire dans les papiers de son neveu, ce fut par l'ordre de cette princesse qu'elle fut donnée au public, et c'est ainsi qu'elle a passé à la postérité.

Ebron, roi de Sicile, duc de Calabre et seigneur de la Pouille, prince valeureux et vertueux, épousa la belle Félice, princesse de Constantinople, fille de l'empereur de Grèce. Ils vécurent longtemps en union et loyauté parfaite, mais sans avoir d'enfants. Enfin le ciel leur accorda un fils, qui fut nommé Guillaume et surnommé de Palernie, du lieu de sa naissance, belle et grande cité, opulente et riche de somptueux édifices et de lieux de plaisance. On prit tout le soin imaginable de cet enfant dans ses premières années ; on avait confié son éducation à deux dames dont la fidélité fut ébranlée par les offres et les présents d'un prince ambitieux, frère cadet du roi Ebron, par conséquent oncle du jeune infant de Sicile. Il avait espéré longtemps qu'il succéderait à son frère aîné. La naissance de Guillaume était venue ruiner ses espérances; il ne négligea rien pour porter les gouvernantes à le défaire de son neven.

Le crime était résolu et prêt à être exé-

cuté, lorsqu'un accident, que l'on bord terrible, mais qui dans la suit le plus heureusement du monde, pi coup odieux et funeste. Un jour qu'la reine et leur fils, âgé alors de quatre ans, se promenaient dans le leur palais, qui était contigu à une rêt, un loup d'une taille énorme, un traordinaire, de l'espèce de ceux qu gaire appelle loups-garous, sortit d se jeta sur les dames qui conduisaic fant et le tenaient cent pas en avan auguste père. L'une d'elles tomba s'enfait; le petit Gaillaume, demei fut enlevé par le loup et emporté dans Cependant le loup-garou ne fit auci l'enfant; il alla d'abord le cacher au la forêt où , lui ayant fait un lit de ii le nourrit quelques jours de gibi fruits qu'il allait lui chercher; ensuite mis sur son dos et lui ayant fait tra mer, il le transporta dans la Calabr s'y être reposés, le loup et l'enfant : rent dans la Pouille propre, et enfin rélèrent assez près de Rome, aupr cabane d'un paysan qui était marié, n'avait pas d'enfants. Le bon hom femme, assis dans leur chaumière, tenaient du désir qu'ils avaient d'en un qu'ils pussent élever comme s'i eux. Le loup, qui s'était approché sa le vissent, les avait entendus pronot souhait ; il sit du beuit à leur porte, gea de sortir et leur causa d'abord i grande peur. Mais loin de leur mal bon loup-garou déposa à leurs pied Guillaume et s'enfuit honnétement.

Le villa cois et sa femme passère terreur et de la surprise à la satisfavoyant que leurs souhaits pouvai accomplis; ils regardèrent comme pèce de miracle la rencoulre de cet ils le recueillirent, l'adoptèrent et rent avec tout le soin dont ils pouva capables, jusqu'à ce qu'il eût atteint douze ans.

Mais, avant que de dire ce qui lu à cet âge, il faut apprendre au le que c'était que ce loup-garou si int si compatissant, si doux et si sage, s'il enlevait les petits enfants, était b gné du désir brutal de les manger. (prince d'Espagne, dont voici l'inté histoire dans les propres termes de

« Le roi d'Espagne avait un bel dont la mère était trépassée. Il fut barons incité à se remarier, et lui née à femme une dame de grand ren était fort sublite et cauteleuse. De l'riage naquit un avire fils, et voya dame que le fils de la première épo céderait à la couronne et non le sien émue et irritée; c'est pourquoi, t qu'elle était couchée avec son mari, dit telle parole: — Sire, je consid vous avez un fils de votre première qui succédera à la couronne, si Die

son commandement; de manière que fils sera en grand danger de mendier sa ce qui vous tournerait, et à moi aussi, nd déshonneur, scandale et ennui. Mais ous plaisait me permettre d'y remédier. ais une chose dont yous ne seriez nulit courroucé ni marri, et n'en aurait nt ni mai ni douleur. Le roi, de coucfféminé, aveuglé de ses nouvelles rs, octroya sa requêté, disant qu'elle fit 'elle voudrait, et qu'ainsi lui plairait. rez comme telles faiblesses font oublier ar et charité que le père doit à son en-Pas ne dormit la dame; et sitôt qu'elle 'ée, elle prit le pauvre ensant et l'emen une chambre secrète : là il fut par épouillé et frotté d'un onguent qu'une ienne avait fait, et que la reine avait nent acquis et gardé; cet onguent était le force et vertu, que soudain la tendre nche chair de l'enfant fut changée en de bête; et, perdant la parole, il eut sa figure en forme de loup-garou. Toule maléfice ne put endommager l'esnais lui demeura signe d'entendement raison, avec les gestes et façons de viun loup-garou; tournant alors contre ue sa gueule béante, soudain il l'eût :. si elle n'eût été secourue hâtivement. donc tellement poursuivi, comme loup, se vit contraint à prendre les champs, a toujours courant, jusqu'à ce que finaat il arriva en Pouille, Calabre et Si-

dournons maintenant à notre jeune zume. L'empereur de Rome s'étant un égaré à la chasse, le rencontra dans le il admira sa jolie figure, et l'esprit et ditesse naturelle avec laquelle il lul . Comme il était très-tard, le joune ne proposa à l'empereur de se reposer la maison de son père d'adoption; le irque sut sorcé d'y consentir. Le bon ne et sa semme surent troublés d'une ille visite; mais le jeune homme fit à ville les honneurs de la cabane. L'emur se prit donc à le raisonner, et lui ra tant de bonne grâce, qu'il voulut nener à sa cour. Il sut alors du villacomme il avait trouvé Guillaume. lorsqu'il lui fut amené par le loup, était d'écarlale semée de paillettes d'or fin, et olait bien être fils de roi ou de grand

empereur rentra à Rome, conduisant le e enfant; et si bien savait se contenir enfant à la cour, que, pour sa bonté, ité et bonne grâce, il fut aimé de tous. vait l'empereur une fille unique nom-Mélior, la plus sage et la plus gracieuse ît pour ce temps-là dans le monde uniel; elle était de pareil âge que l'enfant, millaume par l'empereur lui fut donné page. On le vêtit de drap de soie et de mrs, et alors il faisait beau le voir, car oute la cour on ne pouvait trouver si lamoisel ni si avenant. Sobre était à manger et boire, et facilement fut appris se sexercices. Il était doux, serviable,

libéral de ce qu'il avait, et toujours délibéré; principalement de tout son cœur servait-il sa jeune maîtresse Mélior, laquelle très-fort le prit en amitié. De même, il était fort chéri de l'empereur, qui voulait toujours l'ayoir en sa compagnie. Telles étaient en ses jeunes ans les fortunes de Guillaume.

Mélior avait une cousine, fille du comte de Lombardie, nommée Alexandrine; elle était bonne, sage et discrète. La princesse lui confia les sentiments de grande estime qu'elle avait pour Guillaume, et le désir qu'elle nourrissait de l'avoir pour époux. Quoiqu'elle sût que son père l'avait trouvé chez un villageois, elle croyait qu'il était de haut lignage, et se flattait que le secret de sa naissance se découvrirait quelque jour. La sage Alexandrine essaya par ses bons conseils de rappeler à la raison sa noble cousine. Elle ne trouva pas de meilleur moyen que de faire usage de la connaissance qu'elle avait des vertus des plantes et des simples. -Ah! madame, ma bonne cousine, lui ditelle, je vous supplie, faites cesser votre pensée de déconfort, l'empereur n'y voudra pas entendre ; mais je vous dirai ce qui est à faire. Je connais une herbe de laquelle le jus est savoureux; si une fois en avez goûté, de votre folle idée vous serez saine et guérie. Mélior, pour la révérence qu'elle avait envers sa cousine, la pria de faire diligence pour trouver cette herbe.

Sur ces entrefaites, le duc des Saxons déclara la guerre à l'empereur de Rome, pilla la Lombardic et la Toscane, et vint jusqu'aux portes de la capitale du monde. Dès que l'empereur en eut nouvelle, il leva une puissante armée, composée de ses plus valeureux chevaliers. Le damoisel Guillaume, qui ne cherchait que les occasions de se signaler, pria l'empereur de l'armer chevalier. Le souverain, pour lui faire plus d'honneur, arma avec lui quatre-vingts damoisels de son âge, de sa taille, et tous fils de princes et hauts barons. Il en fit une petite troupe qui voulut combattre seule, et il en nomma chef Guillaume. L'empereur fit marcher son armée, et rencontra celle des Saxons, commandée par son duc. On se disposa à livrer bataille; chaque chef exhorta ses officiers et soldats à se signaler. S'adressant à Guillaume, l'empereur le requit de se montrer valeureusement. - Ma vie, lui dit le nouveau chevalier, vous est abandonnée pour vous servir loyalement contre vos ennemis, sire empereur; de rien ne yeux me vanter, mais demain verra-t-on qui bon cœur aura.

Effectivement, Guillaume fit les plus belles prouesses. A la tête de sa petite troupe, il renversait les escadrons et mettait en déroute toute l'armée ennemie. Au fort de la mélée, voulant rallier ses compagnons, il cria: Palerme! Palerme! se souvenant de ce surnom qu'il avait eu dans son enfance; il porta ainsi le désordre dans l'armée saxonne. Mais le duc l'ayant atteint lui crie: — «Vassal, à cette heure payeras-tu les dommages que tu m'as faits, d'avoir mis mes plus braves chevaliers à mort? Rends-toi à moi,

car échapper ne me pourrois : demain matin je te ferai pendre et étrangler par ton col. — Certes, dit Guillaume, encore suis-je ici ; prenez-moi si vous pouvez, et n'ayez de moi merci si vous ne voulez. Je sais que si une fois je suis en vos mains, à mauvais port suis-je arrivé; mais j'ai confiance que tant que je tiendrai ma bonne épée, vous ne me prendrez, ni ne me ferez pendre.» Ils se battirent avec tout le courage et tout l'acharnement possible. Mais Guillaume fut le plus fort ou le plus heureux. Car il renversa le duc de son cheval, lui mit son écu en deux pièces; et lui ayant enlevé son épée, le contraignit de se rendre son prisonnier. — Ah! donc, lui dit-il, seigneur duc, maintenant vous êtes mon prisonnier, et je puis faire de vous tout ainsi que de moi vous vouliez faire; toutefois, si vous voulez vous rendre, je vous ferai meilleure composition; car ne veux ni vous faire mourir ui vous faire

Il conduisit le duc à la tente de l'empereur. L'armée saxonne, ayant perdu son chef, se débanda; l'empereur reprit toutes les villes dont elle s'était emparée. Le duc, affligé de ces mauvais succès, en mourut de chagrin, et l'empereur s'en retourna triomphant dans Rome. Mélior fit bon accueil au jeune chevalier, et entendit avec plaisir louer ses prouesses. Sa joie ne fut pas longue. L'empereur de Grèce, oncle de Guillaume, mais qui ne le connaissait pas, envoya à l'empereur romain une ambassade chargée de lui demander sa fille Mélior en mariage pour son fils. Trente barons de Grèce, portant chacun un rameau d'olivier, en signe de paix, étaient montés sur chevaux richement parés de fine orfévrerie, et si bien harnachés, que bon les faisait voir. Ils descendirent de leurs chevaux, et montèrent les degrés du palais de l'empereur, étant, à la mode de leur pays, garnis de chaînes d'or à leurs cous, d'anneaux d'or à leurs doigts, et leurs petits chapeaux enrichis de perles et de fines pierreries; chacun portait sur soi le vaillant d'une comté ou baronnie. Le chef de l'ambassade dit à l'empereur: - Sire, nous sommes ici envoyés par l'empereur de toute la Grèce, qui est si riche et si paissant que ses richesses ne sauraient se nombrer. ll a un seul et unique fils, son héritier, le plus beau et le plus gentil prince qui soit au monde; il a our parler de la bonté, beauté, sagesse et prudence de la princesse votre sfille; par quoi il désirerait le mariage de ces deux ensants, et vous en requiert instamment. Sachez, sire empereur, que plus aura votre fille d'or que vous n'avez d'argent, et plus aura de villes que vous n'avez de maisons; et au monde il n'y aura plus riche, noble et puissante dame que l'impératrice de Constantinople. Sur ce, prenez conseil et nous rendez réponse.

'à L'empereur de Rome, ayant pris conseil de ses barons, accorda sa fille au fils de l'empereur de Constantinople, et on donna de bolles fêtes aux ambassadeurs. Mais Guillaume était bien triste de se voir enle-

ver sa dame, qui de son côté n reçu l'herbe qui devait la guérir ( fection. Les ambassadeurs ceper retournèrent et reportèrent à leur réponse satisfaisante qu'ils avaic L'empereur grec voulut se rendre à Rome avec son fils et une suite i et brillante. Ils y furent reçus m ment, au grand chagrin de Mé Guillaume, qui voyaient bien qui riage n'était plus guère possible drine, les voyant ainsi chagrins et n'ayant pu les secourir autremer du mariage étant proche, après songé aux moyens qu'elle pouvait pour sauver Mélior et Guillaum détresse, imagina de les coudre l' tre dans deux peaux d'ours blancs qu'ainsi ils pourraient sortir de I être connus. Ce projet sut exécutdu jour fixé pour la cérémonie Guillaume et Mélior, pendant la ne rent le palais et la ville, sans êtr de personne, que d'un seul domest qui les vit traverser le jardin par c rent. Ils cheminèrent longtemps, cèrent dans la forêt où avait été laume. Ils y endurèrent une hori qui sans doute eût terminé leur v secours du généreux loup qui ava si utile au prince de Sicile. Ce b faisait toujours sa résidence dans et de temps en temps se promenai environs de Rome; il avait ente des prouesses de son protégé Guil ché dans un buisson, il voit arriv ours blancs, s'approche d'eux, l parler, et à leurs discours reconlaume et sans doute sa siancée. Il danger où ils sont s'il les abandon de les secourir, le bon loup cou grands chemins, effraye, sans le mal, les passagers qui pouvaient vivres, enlève leurs denrées, les p deux amants, puis se retire, com¤ gnait de recevoir des preuves de l naissance.

Guillaume reconnut bien le gén mal qui lui avait rendu autrefois de services: il rassura Mélior; et ay une caverne qui leur parut une retraite, ils y vécurent quelques jou nant les secours du bon loup.

« Cependant, dit notre auteur, tot à Rome, où se devaient faire les é L'empereur de Rome portait une ne pouvait être usée ni gâtée, car massif. L'empereur de Grèce ava richesses sur son vétement, qu'il qu'une cité. » Cet étalage fut perd percut de l'évasion de Melior, et o qu'elle s'était enfuie avec Guillau ne découvrit plus. Enfin, le ser avait vu les deux ours traverser ( jardins du palais, ayant fait son r présuma que c'était là le déguisen avaient pris ; on ne douta pas c drine ne fût dans la confidence. C rogea beaucoup, et toujours fai

onna des ordres dans tout l'empire, tous les ours blancs fussent arréluits à Rome. L'empereur de Grèce, en qu'il n'y avait plus moyen de ce mariage pour son fils, s'en re-

ec lui à Constantinople.

loup-garou, qui allait toujours ux portes, pour savoir des noue qui pouvait intéresser ses protéit la proscription des ours blancs; les risques où se trouvaient exponx fogilifs. Il les en avertit autant

c'est-à-dire qu'il leur sit entendre s qu'il fallait s'éloigner de la forêt ne de Rome. Ils marchèrent tous trois nuits, se cachant de jour, et arriès de Bénévent, ville encore de la ce de l'empire romain, mais située sité de cette domination en Italie. A lu jour ils voulurent se retirer dans i**ère, et fur**ent malheureusement ar quelques ouvriers, qui allèrent gouverneur de la ville qu'il y avait urs blancs. Zélé pour l'exécution s qu'il avait reçus de Rome, le gouaussitôt se rendit à l'entrée de la our saisir les deux ours, les ent les envoyer à son maître. Le loupujours aux aguets, vit venir cette ; loin, et en avertit le chevalier et se. Leur perte paraissait inévitas ne pouvaient sortir de leur res être vus de la troupe qui accoules prendre. Mélior se désolait e, ayant saisi un marteau qu'il vé par hasard dans la carrière, se à vendre chèrement sa vie et la lia princesse, lorsque le prince loupvisa d'une ruse qui les tira d'affaire. du gouverneur de Bénévent, enfant dix ans, courait devant son père, hait à la prise des ours comme à ruête aisée. Tout à coup le loup-

le prend par le milieu du corps; le vitesse et d'une agilité surpres'enfuit rapidement et détourne n du gouverneur et de toute sa n emportant sa proie du côté oplni par lequel il avait fait signe aux ints de s'enfuir. Tous les Bénévenent l'animal qui enlevait le fils de mandant; on s'écarte de l'entrée de e aux ours blancs; on leur donne de s'évader, de sortir des terres de et d'entrer dans la Pouille, rendant ı ciel de les avoir délivrés d'un si ril. Quand le loup-garou eut assez r le gouverneur et sa troupe, il nfant au milieu du chemin. **èrent à le ramasser** et oublièrent qui, à travers les bois et les monrouva moyen de gagner aussi la nà il savait que ses amis s'étaient

lance de la caverne, se saisit de

l il les rejoignit.

nécessaire qu'ils changeassent de ent pour éviler de nouveaux malloup lui-même leur donna ce conignes. Ayant éventré un cerf et une

biche, et en ayant enlevé la peau, il leur sit entendre qu'il valait mieux qu'ils adoptassent ce nouveau déguisement que celui sous lequel ils étaient venus de Rome jusque-là. Ils en convincent, et suivirent son avis, en le remerciant : « — Ah! ah! franche et noble bête, lui disaient-ils, vous n'êtes pas engendré de loup-garou; certes on peut voir à vos manières que vous avez sens et raison. Bien entendait le loup-garou ce que lui di-saient Guillaume et Mélior, et leur baisait les mains, plorant de lamentable façon. »

Cependant le bon loup, voulant absolument sauver ses amis, leur fit traverser encore la Calabre. Ils arrivèrent au bord de la mer, et trouvèrent un bateau dont les mariniers étaient allés coucher à terre, ayant laissé seulement dans leur bâtiment les rames et quelques vivres. Les trois prétendus animaux, à savoir un loup, un cerf et une biche, y entrèrent; Guillaume et le loup-garou se saisirent des rames; et, dans le cours d'une nuil, ils manœuvrèrent si bien, qu'ils abordèrent en Sicile, se cachèrent plusieurs jours dans les forêts, et enfin voyagèrent si heureusement, qu'ils arrivèrent près de la capitale. Le loup, ayant été aux informations, suivant son usage, apprit que le roi Ebron, père de Guillame, était mort et n'avait laissé qu'une fille nommée Florence; que la reine Félice était régente pendant la minorité de cette princesse; mais que la mère et la fille ayant de concert refusé le fils du roi d'Espagne, frère du loup-garou, pour gendre et jour époux, parce qu'il était maussade et désagréable, le père de celui-ci avait porté la guerre dans le royaume de Sicile, et assiegeait la reine dans Palerme. Déjà la ville était pressée : Félice, fort embarrassée de se défendre contre les Espagnols, haranguait elle-même ses troupes; « et, dit notre auteur, il faisait bon entendre sa douce éloquence, et voir cette reine, qui avait le corps gent et allègre, qui était belle, haute et droite, et qui, sur les tours de la ville, exhortait les chevaliers à la défendre. » Les trois animaux avaient trouvé moyen d'entrer dans le parc du château de la reine : le loup s'y cachait soigneusement, de peur d'effrayer; mais le cerf et la biche, comme animaux domestiques, se promenaient dans les allées et se reposaient sur le gazon.

Un jour qu'ils étaient couchés ainsi au pied d'une charmille, Guillaume et Mélior raisonuaient ensemble de leurs aventures, et ne se croyant entendus de personne, s'expliquaient assez clairement pour faire connaître qui ils étaient. La reine, les ayant très-bien entendus et compris, fut enchantée d'apprendre que le chevalier Guillaume était si près d'elle. Elle se mit à leur parler. « Certes, beaux amis, leur dit-elle, bien vous ai entendus, et bien connois maintenant toute voire affaire; ne me suyez pas, mais je veux tenir votre compagnie, et devez en être grandement réjouis. » Les deux furitifs furent fort étonnés d'avoir été entendus, et voulaient fair; la reine leur dit encore : - « Vous n'aurez aucun mai de moi, car vous devez savoir que je suis biche comme vous; d'autres bêtes sont prêtes à me chasser hors de mon pâturage, et j'ai besoin de votre secours pour résister à leurs grands efforts. » Alors elle leur apprit qu'elle était la reine de Sicile, et le sujet de la guerre que lui faisaient les Espagnols. Guillaume promit de la servir. Ayant quitté leur » peaux d'animaux, ils suivirent la reine dans son palais, où Félice fit faire des armes au chevalier. Celui-ci exigea que son écu fût à fond d'or, et qu'on y peignit un loup d'une physionomie sière et martiale, tel ensin que le prince loup-garon, auquel il avait de si grandes obligations, et il se sit appeler le Chevalier du loup.

La reine n'eut garde de se refuser à ce qu'il désirait; il fut question de lui procurer un cheval de bataille : Guillaume entendit parler d'un destrier, que le roi Ebron avait monté autrefois, et dont il faisait grand cas, mais qui, depuis la mort du monarque, n'a→ vait voulu se laisser dompter par personne. Il demanda qu'on le lui amenât. « Le bril-. lant coursier dont le nom était Brunissant ne l'eut pas plutôt vu, qu'il commença à sauter, hennir, faire pennades en grand signe de joie, dont les assistants furent tout émerveillés, et il courut vers Guillaume, préparé à être monté. » Le nouveau défenseur des Siciliens sauta légèrement dessus; s'étant mis à la tête de ses sujets, qui ne le connaissaient pas, il marcha contre ses ennemis. « Lors eussiez vu le cheval ronser et faire trogne furieuse, car ses narines commencèrent à émouvoir; il branla la tête, et les yeux avoit plus enslammés que torches ardentes. Le bon chevalier incontinent donna des éperons, et le cheval de bondir et seu des pierres faire issir, que c'étoit merveille. »

Guillaume exhortait ses troupes, et leur promettait la victoire. — Ce serait grande honte, disait-il aux chevaliers, de nous laisser gourmander par ces Espagnols! Hé quoi donc! comtes, barons et chevaliers en si grand nombre, n'osez-vous sortir pour empêcher votre terre d'être gâtée? L'armée sicilienne, ainsi encouragée, repoussa les Espagnols jusqu'à leur camp. Guillaume fit dans cette première action les plus grandes prouesses, et rentra triomphant dans la ville. Le bon loup-garou se présenta à lui, le caressant et semblant lui faire compliment. Guillaume l'embrassa en présence de toute la cour de Sicile, qui en fut très-étonnée. Mais il leur apprit qu'il avait les plus grandes obligations à cet animal, recommanda qu'il fût bien traité dans le palais, que nul n'osat lui faire le moindre mal; et ses intentions à cet égard furent bien rem-

Dans une seconde affaire, Guillaume fit prisonnier le fils du roi d'Espagne; le monarque même, ayant voulu délivrer ce cher fils, s'avança vers le chevalier. Mais celui-ci s'étant retourné vers lui avec fureur, lui fit tant peur, qu'il voulut s'enfuir. Guillaume, prenant le cheval du roi par le frein:
— « Sire roi, lui dit-il, trop lâchement fuyez;

il convient de vous rendre ou de finir ici votre vie: il faut payer le dommaige que vous avez fait dans ce pays. Vous étiez fler et orgueilleux; à présent vous devez être simple et doux, car à cette fois le loup a pris le chien. » Le roi d'Espagne et son fils étant ainsi prisonniers, leur armée fut bientôt entièrement défaile; Guillaume pénétra jusque dans leurs tentes, et y trouva la reine d'Espagne, qui fut forcée d'aller joindre son époux et son fils à Palerme. Quoique ces illustres prisonniers y fussent bien traités, « ils étoient, dit l'auteur, tristes, pensifs, blémes et douloureux, tandis que Guillaume avoit une face resplendissante de joyeuse beauté, et ressembloit au fou roi Ebron, tellement que tous les Siciliens l'admiroient. »

Dès le lendemain il fut question de traiter de la paix entre la Sicile et l'Espagne. La reine fit assembler ses barons, et l'on juge bien que Guillaume assista à cette assemblée, au mil eu de laquelle on fit venir le roi, la reine et le prince d'Espagne. Mais à peine eut-on ouvert la bouche pour parler d'affaires, que l'on vit entrer dans la salle le loup-garou. Après avoir salué respectueusement la reine de Sicile et le roi d'Espagne son père, il se jeta tout en fareur sur la reine d'Espagne sa belle-mère, et paraissait vouloir l'étrangler et la dévorer. On ne pouvait réussir à l'arracher de ses pattes; Guil-laume seul en vint à bout. Il prit le loup entre ses bras, et l'embrassant tendrement, lui dit : --- « Mon très-chier ami, cessez volre ire, et en moi veuillez vous fler comme en votre frère : faites-moi connaître en quoi cette dame vous a nui; et si elle ne veut vous guérir, soyez sûr qu'elle sera arse et brûlée en seu vis et charbons slambants, et ses cendres jetées au vent; non-seulement elle, mais le roi, le prince et tous leurs gendarmes qui sont prisonniers céans. » La reine d'Espagne avait reconnu le loup pour être le fils de son mari. Effrayée par les menaces du chevalier Guillaume, elle avoua son crime, et promit de rendre au jeune prince, qui se nommait Alphonse, la figure

On s'assura de sa bonne foi, et on veilla sur l'exécution de ses promesses. Elle counaissait les moyens d'opérer le désenchantement : elle fit faire un bain d'herbes dont elle connaissait la vertu. Le prince, y ayant été plongé, quitta sa pe**au de loup, et parut** sous la forme qu'il avait quinze ans auparavant. La reine lui attacha au cou un anneau d'or enfilé avec de la soie vermeille. « La pierre qui étoit dans l'anneau étoit de telle vertu, que quiconque l'avoit en son doigt ou au col, ne pouvoit plus être ensorcelé ni de nul grevé. Alphonse ayant done repris sa forme naturelle, bientôt furcat perdus et annihilés tous ses labeurs, et toutes ses mélancolies mises en oubli et converties en gloire et liesse, jointes avec vigueur et bonne gráce. »

Il apprit alors à la reine de Sicile que Guillaume était son fils, et l'informa des ns qu'il avait eues de l'enlever. La e amilié et la reconnaissance que Guile ressentait pour son cher loup augerent. La reine Félice partagea ses senis, et la prince se Florence en concut tendres pour le prince d'Espagne, que mariage fut bientôt conclu. Florence nsi dédommagée de la perte de la coude Sicile par l'espoir de posséder celle agne. On ne fit aucun mal à la belled'Alphonse, ni au prince son frère; la tournure que prit cette affaire leur un si violent chagrin, qu'il les conbientôt au tombeau. Le vieux roi d'Esretourna dans ses Etats avec son fils it sa belle-fille. L'ambitieux et perfide de Guillaume était mort, et les demoi-

qui avaient été ses gouvernantes it retirées dans des couvents. On enune ambassade solennelle à l'empereur ome, pour l'engager à consentir au ge de sa fille avec le nouveau roi de Guillaume ayant été reconnu en cette le, cette grace ne fut pas difficile à obet comment d'ailleurs l'empereur **1it-il refuser sa fille à u**n homme **po**ur ille avait couru le monde en ourse he et en biche? Voy. LYCANTUROPIE. MULUS, celui qui éleva la ville de Rome.

ilus était enfant du diable selon queluns, et grand magicien selon tous les nomanes. Mars, au fait, qui fut son n'était qu'un démon. Après qu'il eut établi son empire, un jour qu'il faisait rue de son armée, il fut enlevé dans un ilion, à la vue de la multitude (1), et ı observe que le diable, à qui il devait ir, l'emporta dans un autre royaume (2). NWE, marquis et comte de l'enfer, qui rait sous la forme d'un monstre; il e à ses adeptes la connaissance des lanet la bienveillance de tout le monde. neuf cohortes infernales sont sous ses **!s** (3).

SE-CROIX. Les Rose-Croix sont mainit de hauts officiers dans les grades ries de la maçonnerie. Autrefois, c'ét les conservateurs des secrets de la le.

udé a écrit sur les Rose-Croix un petit corieux. Voy. Naudé, Andreæ, etc. SR DE JERICHO. Voy. Brown.

SEMBERG. Voy. FEMMES BLANCHES. SIER, démon invoqué comme prince eminations dans les litanies du sabbat. UX. Il y a chez les modernes une anhie assez générale contre les roux. On quait autrefois ainsi l'origine des barbes ses. Lorsque Moïse surprit les Israéadorant le veau d'or, il le sit mettre en **re, méla celle pou**dre dans de l'eau et l boire au peuple. L'or s'arrêta sur les es de ceux qui avaient adoré l'idole et t reconnaître; car toujours depuis ils al la barbe dorée (4).

ys d'Halicarnasse, Tito-Live, Plutarque, in Roia, Dimenerataje, Hv. 111, ch. 111, et dans la

RUBEZAHL, prince des gnomes, fameux chez les habitants des monts Sudètes. Il est extrêmement malin, comme tous les êtres de son espèce, et joue mille tours aux monlagnards. On a écrit des volumes sur son compte; il est même le héros de quelques romans; Musœus a conté longuement ses prouesses. Et toutefois on n'a pas encore suffisamment éclairei ce qui concerne ce lutin, qui probablement est un personnage de l'ancienne mythologie slave. Il parait encore, dit-on, dans quelque coin éloigné; mais chaque année il perd de sa renommée et de sa considération. — C'est le même que Ribenzal.

RUBIS. Les anciens attribuaient à cette pierre précieuse la propriété de résister au venin, de préserver de la peste, de bannir la tristesse et de détourner les mauvaises pensées. S'il venait à changer de couleur, il annonçait les malheurs qui devaient arriver; il reprenait sa teinte aussitôt qu'ils étaient passés. RUE D'ENFER. Voy. VAUVERT.

RUGGIERI (Cosmb), sorcier florentin et courtisan de Catherine de Médicis; il sut appliqué à la question, en 1574, comme prévenu d'avoir attenté par ses charmes aux jours de Charles IX, qu'il voulait envoûter (5).

RUGNER, géant scandinave, dont la lance énorme était faite de pierre à aiguiser. Dans un duel, Thor la lui brisa d'un coup de sa massue, grosse comme un dôme, et en fit sauter les éclats si loin, que c'est de là que viennent toutes les pierres à aiguiser qu'on trouve dans le monde, et qui paraissent évidemment rompues par quelque effort.

RUNES, lettres ou caractères magiques, que les peuples du Nord croyaient d'une grande vertu dans les enchantements. Il y en avait de nuisibles, que l'on nommait runcs amères; on les employait lorsqu'on voulait faire du mal. Les runes secourables détournaient les accidents; les runes victorieuses procuraient la victoire à ceux qui en faisaient usage; les runes médicinales guérissaient des maladies; on les gravait sur des seuilles d'arbres. Ensin, il y avait des runes pour éviter les naufrages, pour soulager les femmes en travail, pour préserver des empoisonnements. Ces runes différaient par les cérémonies qu'on observait en les écrivant, par la matière sur laquelle on les traçait, par l'endroit où on les exposait, par la façon dont on arrangeait les lignes, soit en cercle, soit en ligne serpentante, soit en triangle, etc. On trouve encore plusieurs de ces caractères tracés sur les rochers des me**rs d**u Nord.

RUSH, lutin suédois. Voy. DIABLE.

RYMER, géant, ennemi des dieux chez les Scandinaves; il doit à la fin du monde être le pilote du vaisseau Naglefare.

Wierus, in Pseudomen. dam. Wierus, in Pseudomon. dam.
 Jérémie de Pours, la Divine mélodie du saint Psalmisto, p. 829. 5) M. Garluct, His t. do la magio ca France, p. 481.

S

SABAOTH. Les archontiques, secte du deuxième siècle, faisaient de Sabaoth un ange douteux qui était pour quelque chose dans les affaires de ce monde. Les mêmes disaient que la femme était l'ouvrage de Satan, galanterie digne des hérétiques.

SABASIUS, chef du sabbat, selon certains démonographes. C'était autrefois l'un des surnoms de Bacchus, grand-maître des sorciers dans l'antiquité païenne. C'est un

gnome chez les cabalistes.

SABATHAN, démon invoqué dans les li-

tanies du sabhat.

SABBA, devineresse mise au nombre des sibylles. On croit que c'était celle de Cumes. SABBAT. C'est l'assemblée des démons, des sorciers et des sorcières, dans leurs orgies nocturnes. Nous devons donner ici les relations des démonomanes sur ce sujet. On s'occupe au sabbat, disent-ils, à faire ou à méditer le mal, à donner des craintes et des frayeurs, à préparer les maléfices, à accomplir des mystères abominables. Le sabbat se fait dans un carrefour ou dans quelque lieu désert et sauvage, auprès d'un lac, d'un élang, d'un marais, parce qu'on y produit la grêle et qu'on y fabrique des orages. Le lieu qui sert à ce rassemblement reçoit une telle malédiction, qu'il n'y peut croître ni herbe, ni autre chose. Strozzi dit avoir vu, autour d'un châtaignier, dans un champ du territoire de Vicence, un cercle dont la terre était aussi aride que les sables de la Libye, parce que les sorciers y dansaient et y faisaient le sabbat. Les nuits ordinaires de la convocation du sabbat sont celles du mercredi au jeudi, et du vendredi au samedi. Quelquefois le sabbat se fait en plein midi, mais c'est fort rare. Les sorciers et les sorcières portent une marque qui leur est imprimée par le diable; cette marque, par un certain mouvement intérieur qu'elle leur cause, les avertit de l'heure du ralliement. En cas d'urgence, le diable fait paraître un mouton dans une nuée (lequel mouton n'est vu que des sorciers), pour rassembler son monde en un instant. Dans les circonstances ordinaires, lorsque l'heure du départ est arrivée, après que les sorciers ont dormi, ou du moins fermé un œil, ce qui est d'obligation, ils se rendent au sabbat, montés sur des bâtons ou sur des manches à balai, oints de graisse d'enfant; ou bien des diables subalternes les transportent, sous des formes de boucs, de chevaux, d'ânes ou d'autres animaux. Ce voyage se fait toujours en l'air. Quand les sorcières s'oignent pour monter sur le manche à balai qui doit les porter au sabbat, elles répètent plusieurs fois ces mots: Emen-hétan! emen-hétan! qui signifient, dit Delancre : Ici et là ! ici et la ! Il y avait cependant en France des sorcières qui allaient au sabbat sans bâton, ni graisse, ni monture, seulement en prononçant quelques paroles. Mais celles d'Italie ont tou-

jours un bouc, qui les attend pour les emporter. Elles ont coutume, comme les nôtres, de sortir généralement par la cheminée. Ceux ou celles qui manquent au rendez-vous payent une amende; le diable aime la discipline. Les sorcières ménent souvent au sabbat, pour différents usages, des enfants qu'elles dérobent. Si une sorcière promet de présenter au diable, dans le sabbat prochain, le fils ou la fille de quelque gueux du voisinage, et qu'elle ne puisse venir à bont de l'altraper, elle est obligée de présenter son propre fils ou quelque autre enfant d'aussi haut prix. Les enfants qui plaisent au diable sont admis parmi ses sujets de cette manière : Maître Léonard , le grand nègre, président des sabbats, et le petit diable maltre Jean Mullin, son lieutenant, donnent d'abord un parrain et une marraine à l'enfant; puis on le fait renoncer Dieu. la Vierge et les saints; et après qu'il a renié sur le grand livre, Léonard le marque d'une de ses cornes dans l'œil gauche. Il porte cette marque pendant tout son temps d'épreuves. à la suite duquel, s'il s'en est bien tiré, le diable lui administre un autre signe qui a la figare d'un petit lièvre, ou d'une patte de crapaud, ou d'un chat noir. Durant feur noviciat, on charge les enfants admis de garder les crapauds, avec une gaule blanche, sur le 1 bord du lac, tous les jours de sabbat; quand ils ont reçu la seconde marque, qui est pour eux un brevet de sorcier, ils sont admis à la danse et au festin. Les sorciers, initiés aux mystères du sabbat, ont coutume de dire: Jai bu du tabourin, j'ai mangé du cymbale, et je suis fait prosès. Ce que Leloyer explique de la sorte: « Par le tabourin, on entend la peau de bouc ensiée de laquelle ils tirent le us et consommé, pour boire; et par le cymbale, le chaudron ou bassin dont ils usent pour cuire leurs ragoûts. » Les petits enfants qui ne promettent rien de convenable sont condamnés à être fricassés. Il y a là des sorcières qui les dépècent et les font cuire pour le banquet.

Lorsqu'on est arrivé au sabbat, le premier devoir est d'aller rendre hommage à maître Léonard. Il est assis sur un trône infernal; ordinairement il affecte la figure d'un grand bouc ayant trois cornes, dont celle du milieu jette une lumière qui éclaire l'assemblée; quelquesois il prend la forme d'un lévrier, ou d'un bœuf, ou d'un tronc d'arbre sans pied, avec une face humaine fort ténébreuse; ou bien il paraît en oiseau noir, ou en homme lantôt noir, tantôt rouge. Mais sa figure favorite est celle du bouc. C'est alors qu'il a sur la tête la corne lumineuse: les deux autres sont au cou. Il porte une conronne noire, les cheveux hérissés, le visage pale et troublé, les yeux ronds, grands, fort ouverts, enflammés et hideux, une barbe de chèvre, les mains comme celles d'un homme, excepté que les doigts sont tous égaux,

comme les griffes d'un oiseau de et terminés en pointes; les pieds en oie, la queue longue comme celle d'un a la voix effroyable et sans ton, tient rité superbe, avec la contenance d'une e mélancolique, et porte toujours queue un visage d'homme noir, vie tous les sorciers baisent en arrivant it: c'est là ce qu'on appelle l'hommage. l donne ensuite un pou d'argent à adeptes; puis il se lève pour le fesle maître des cérémonies place tout e, chacun selon son rang, mais tou-1 diable à côté d'un sorcier. Quelques s ont dit que la nappe du sabbat est t qu'on y sert toutes sortes de bons rec du pain et du vin délicieux. Mais rand nombre de ces femmes ont déiu contraire, qu'on n'y sert que des is, de la chair de pendus, de petits non baptisés, et mille autres horreurs, le pain du diable est fait de millet n chante pendant le repas des choses ables; et après qu'on a mangé, on se table, on adore le grand maître; puis se divertit. Les uns dansent en rond, bacun un chat pendu au derrière. s rendent compte des maux qu'ils ont ceux qui n'en ont pas fait assez sont Des sorcières répondent au « accusaes crapauds qui les servent; quand laignent de n'être pas bien nourris rs maltresses, les mattresses subischâtiment. Les correcteurs du sabnt de petits démons sans bras, qui nt un grand seu, y jettent les coupaat les en retirent quand il le faut. Ici, honneur à des crapauds, habillés de s rouge ou noir, portant une sonnette et une autre aux pieds. On les donne , d'utiles serviteurs aux sorcières qui en mérité des légions infernales. Là, agicienne dit la messe du diable, pour qui veulent l'entendre. Ailleurs . se ettent les plus révoltantes et les plus ises horreurs. Ceux et celles qui vont le visage inférieur du maître tiennent handelle sombre à la main. Il en est rment des quadrilles avec des crapauds de velours et chargés de sonnettes. Ces issements durent jusqu'au chant du lussitot qu'il se fait entendre, tout est de disparaître. Alors le grand nègre onne congé, et chacun s'en retourne soi (1). On conte qu'un charbonnier, été averti que sa femme allait au sabfsolut de l'épier. Une nuit qu'elle faisait ant de dormir, elle se leva, se frotta drogue et disparut. Le charbonnier, avait bien examinée, prit le pot à la e, s'en frotta comme elle, et fut aussiansporté, par la cheminée, dans la cave comte, homme considéré au pays; il là sa femme et tout le sabbat rassemsur une séance secrète. Celle-ci, l'ayant a. Lit un signe : au méme instant tout

s'envola; et il ne resta dans la cave que le pauvre charbonnier, qui, se voyant pris pour un voleur, avoua ce qui s'était passé à son égard, et ce qu'il avait vu dans cetto cave (2). Un paysan se rencontrant de nuit dans un lieu où l'on faisait le sabbat, on lui offrit à boire. Il jeta la liqueur à terre et s'enfuit, emportant le vase, qui était d'une matière et d'une couleur inconnues. Il fut donné à Henri le Vieux, roi d'Augleterre, si l'on en croit le conte (3). Mais, malgré son prix et sa rareté, le vase est sans doute retourné à son premier maître. Pareillement, un boucher allemand entendit, en passant de nuit par une forêt, le bruit des danses du sabbat; il eut la hardiesse de s'en approcher, et tout s'évanouit. Il prit des coupes d'argent qu'il porta au magistrat, lequel fit arrêter et pendre toutes les personnes dont les coupes portaient le nom (4). Un sorcier mena son voisin au sabbat en lui promettant qu'il serait l'homme le plus heureux du monde. Il le transporta fort loin, dans un lieu où se trouvait rassemblée une nombreuse compagnie, au milieu de laquelle était un grand bouc. Le nouvel apprenti sorcier appel i Dieu à son secours. Alors vint un tourbillon impétueux : tout disparut; il demeura seul et fut trois ans à retourner dans son pays (5)

« Le sabbat se fait, disent les cabalistes, quand les sages rassemblent les gnomes pour les engager à épouser les filles des hommes. Le grand Orphée fut le premier qui convoqua ces peuples souterrains. A sa première semonce, Sabasius, le plus ancien des gnomes, contracta alliance avec une femme. C'est de ce Sabasius qu'a pris son nom cette assemblée, sur laquelle on a fait mille contests impertinents. Les démonomanes prétendent aussi qu'Orphée fut le fondateur du sabbat, et que les premiers sorciers qui se rassemblèrent de la sorte se nommaient orphéotélestes. La véritable source de ces orgies sinistres a pu prendre naissance dans les bacchanales, où l'on invoquait Bacchus en criant : Saboé! »

Dans l'affaire de la possession de Louviers, Madeleine Bavan, tourière du couvent de cette ville, confessa des choses singulières sur le sabbat. Elle avoua qu'étant à Rouen, chez une couturière, un magicien l'avait eugagée et conduite au sabhat; qu'elle fut mariée là à Dagon, diable d'enfer; que Mathurin Picard l'éleva à la dignité de princesse du sabhat quand elle eut promis d'ensorce-ler toute sa communauté; qu'elle composa des maléfices en se servant d'hosties consacrées ; que dans une maladie qu'elle éprouva, Picard lui fit signer un pacte de grimoire; qu'elle vit accoucher quatre magiciennes au sabbat, qu'elle aida à égorger et à manger leurs enfants; que le jeudi saint on y fit la cène, en y mangeant un petit enfant ; que dans la nuit du jeudi au vendredi, Picard et Boulé avaient percé une hostie par le milieu, et que l'hostie avait jeté du sang. De plus,

Delancre, Bodio, Delrio, Maiol, Leloyer, Danzeus, , Monarrelot, Torquemada, etc. leirio, Diagnisitions magiques, et Bodin, p. 50

<sup>(</sup>ii) Torquemada, dans l'Hexameron.

elle confessa avoir assisté à l'évocation de l'âme de Picard, faite par Thomas Boulé, dans une grange, pour confirmer les malési-ces du diocèse d'Evreux. Elle ajouta à ces dépositions, devant le parlement de Rouen, que David, premier directeur du monastère, était magicien; qu'il avait donné à Picard une cassette pleine de sorcelleries, et qu'il lui avait délégué tous ses pouvoirs diaboliques; qu'un jour, dans le jardin, s'étant assise sous un műrier, un horrible chat noir et puant lui mit ses paites sur les épaules et approcha sa gueule de sa bouche; c'était un démon. Elle dit en outre qu'on faisait au sabbat la procession; que le diable, moitié homme et moitié bouc, assistait à ces cérémonies exécrables, et que sur l'autel il y avait des chandelles allumées qui étaient toutes noires. On trouve généralement le secret de ces horreurs dans des mœurs abominables.

Dans le Limbourg, au dernier siècle, il y avait encore beaucoup de hohémiens et de bandits qui faisaient le sabbat. Leurs initiations avaient lieu dans un carrefour solitaire, où végétait une masure qu'on appelait la Chapelle des houcs. Celui qu'on recevait sorcier était enivré, puis mis à califourchon sur un bouc de bois qu'on agitait au moyen d'un pivot; on lui disait qu'il voyageait par les airs. Il le croyait d'autant plus qu'on le descendait de sa monture pour le jeter dans une orgie qui était pour lui le sabbat. Voy. Boucs. Sper, Blokula, etc. On sait, dit Mallebranche, que cotte erreur du sabbat n'a quelquefois aucun fondement ; que le prétendu sabbat des sorciers est quelquefois l'effet d'un délire et d'un déréglement de l'imagination, causé par certaines drogues desquelles se servent les malheureux qui veulent se procurer ce délire. Ce qui entretient la crédulité populaire, ajoute Bergier, ce sont les récits de quelques peureux qui, se trouvant égarés la nuit dans les forêts, ont pris pour le sabbat des feux allumés par les bûtherons et les charbonniers, ou qui, s'étant endormis dans la peur, ont cru entendre et voir le sabbat, dont Hs avaient l'imagination frappée. Il n'y a aucune notion du sabbat chez les anciens Pères de l'Eglise. Il est probable que c'est une imagination qui a pris naissance chez les barbares du Nord; que ce sont eux qui l'ont apportée dans nos climats, et qu'elle s'y est accréditée par des faits, comme la Chapelle des boucs, au milieu de l'ignorance dont leur irruption fut suivie. — Charles II, duc de Lorraine, voyageant incognito dans ses Etats, arriva un soir dans une ferme où il se décida à passer la nuit. Il fut surpris de voir qu'a→ près son souper on préparait un second repas plus délicat que le sien, et servi avec un soin et une propreté admirables. Il demanda au fermier s'il attendait de la compagnie.

Non, monsieur, répondit le paysan, mais c'est aujourd'hui jeudi; et toutes les semaines, à pareille heure, les démons se rassemblent dans la forêt voisine avec les sorciers des environs, pour y faire leur sabbat. Après qu'on a dansé le branle du diable, ils se divisent en quatre bandes. La première

vient sopper ici; les autres se renden des fermes peu éloignées.

— Et payent-ils ce qu'ils prennent? d

da Charles.

Loin de payer, répondit le fermiemportent encore ce qui leur convier s'ils ne se trouvent pas bien reçus, ne passons de dures; mais que voulez-vous fasse contre des sorciers et des démoi prince étonné voulut approfondir ce n re; il dit quelques mots à l'oreille d ses écuyers, et celui-ci partit au grand pour la ville de Toul, qui n'était qu' lieues. Vers deux heures du matin, une taine de sorciers, de sorcières et de d entrèrent; les uns ressemblaient à des les autres avaient des cornes et des gri peine étaient-ils à table, que l'écu! Charles II reparut, suivi d'une troi gens d'armes. Le prince escorté entra la salle du souper : - Des diables ne gent pas, dit-il; ainsi vous voudrez bie mettre que mes gens d'armes se me table à votre place... Les sorciers vou répliquer, et les démons proférèrent d naces. — Vous n'êtes point des démon cria Charles: les habitants de l'enfer at plus qu'ils ne parlent, et si vous en s nous serions déjà tous fascinés par vou tiges. Voyant ensuite que la bande inf ne s'évanouissait pas, il ordonna à se de faire main busse sur les sorciers el patrons. On arrêta pareillement les membres du sabbat; et le matin, Cha se vit maître de plus de cent vingt pers On les dépouilla, et on trouva des pa qui, sous ces accoutrements, se rassem de nuit dans la forêt pour y faire des abominables, et piller ensuite les rich miers. Le duc de Lorraine (qui avait reusement payé son souper avant de : la ferme) fit punir ces prétendus sorci démons comme des coquins et des m bles. Le voisinage fut délivré pour ment de ces craintes; mais la peur du ne s'affaiblit pas pour cela dans le raine.

Duluc, dans ses Lettres sur l'histoir terre et de l'homme, tome IV, lettre 9: porte encore ce qui suit : « Il y a e dix ans, vers 1769, qu'il s'était formé Lorraine allemande et dans l'électo Trèves une association de gens de le pagne qui avaient seconé tout princ religion et de morale. Ils s'étaient pe qu'en se mellant à l'abri des lois, il vaient satisfaire sans scrupules toute passions. Pour se soustraire aux pou de la justice, ils se comportaient dan villages avec la plus grande circonspe l'on n'y voyait aucun désordre; mais i semblaient la nuit en grandes bande laient à force ouverte dépouiller les tions écartées, commettaient d'abomi excès et employaient les menaces le terribles pour forcer au silence les vi de leur brutalité. Un de leurs complice: été saisi par hasard pour quelque déli on découvrit la trame de cette confédi s, et l'on compte par centaines les qu'il a fallu faire périr sur l'écha-'était un rameau de la société des sy. ce mot. Voy. aussi LITANIES DU

T DES JUIFS. C'était chez les Juifs a repos consacré au Seigneur. Les qui ont substitué divers usages suix aux vieilles observances, ont avec leurs minuties ordinaires co séfendu de faire le jour du sabbat. at ces prescriptions à trente-neuf ont leurs dépendances. Il n'est pas lisent-ils, de labourer, de semer, de le lier des gerbes; de battre le grain, r, de cribler, de moudre, de bluter, , de cuire , de tordre , de blanchir , er ou de carder, de filer, de retordre, de traquer, de teindre, de lier, de coudre, de déchirer ou de mettre aux, de bâtir, de détruire, de fraple marteau, de chasser ou de pêzorger, d'écorcher, de préparer et la peau, de la couper pour quelque l'écrire, de raturer, de régler pour allumer, d'éteindre, de porter quele d'un lieu particulier à un lieu pudifférents chess renserment leurs ac-: par exemple, limer est une dés de moudre. Mais les rabbins offrent ies les moyens d'éluder ces déseni on ne peut allumer de feu le jour t; mais on peut se servir, pour en de quelque serviteur qui ne soit Il n'est pas permis non plus de parires, de discuter le prix de quoi que l'arreter aucun marché, de donner, evoir. On ne peut enfin s'éloigner de 1 mille de la ville qu'on habite. Le ommence la veille, à notre manière r, une demi-heure avant le coucher

sur le sabbat d'autres singularités. sins appellent fleuve Sabbatique une le rivière que les uns mettent daus ine, que les autres placent ailleurs, it personne n'a pu exactement désilit. L'historien Josèphe en parle Titus rencontra en son chemin une ui mérite assurément que nous en . Blie passe entre les villes d'Arcé et nanée, qui sont du royaume d'Ast elle a quelque chose de merveilar, après avoir coulé six jours en abondance et d'un cours assez rao se sèche tout d'un coup le sep-. recommence le lendemain à couler es jours comme auparavant, pour se rériodiquement le septième jour, lais sortir de cet ordre ; ce qui lui a ner le nom de Sabhatique, parce nbie qu'elle sête le septième jour, es juifs. »

a voulu apparemment parler du mve, lorsqu'il dit qu'il y a dans la ruisseau qui demeure à sec pendant tous les septièmes jours : In Judæa rivus omnibus septem diebus siccatur, C'est pourquoi il ne nous est guère possible de décider.

Dom Calmet donne de cette rivière une idée différente. Selon ce savant, Josèphe dit que Titus, allant en Syrie, vit entre la ville d'Arcé, qui était du royaume d'Agrippa, et la ville de Raphanée, le fleuve nommé Sabbatique, qui tombe du Liban dans la mer Méditerranée. Ce fleuve, ajoute-t-il, ne coule que le jour du sabbat, ou plutôt au bout de sept jours; tout le reste du temps son lit demeure à sec; mais le septième jour il coule avec abondance dans la mer. De là vient que les habitants du pays lui ont donné le nom de fleuve Sabbatique. »

SABEISME, culte que l'on rend aux éléments et aux astres, et qui, selon quelquesuns, est l'origine de l'astrologie judiciaire.

SABELLICUS (GEORGES), farceur allemand qui parcourait l'Allemagne au commencement du dix-septième siècle, en se disant chef des nécromanciens, astrologues, magiciens, chiromanciens, pyromanciens, etc. Il gagna ainsi beaucoup d'argent, et fut très-révéré des vieilles femmes et des petits enfants (1).

SABIENUS. Dans la guerre de Sicile, entre César et Pompée, Sabiénus, commandant la flotte de César, ayant été pris, sut décapité par ordre de Pompée. Il demeura tout le jour sur le bord de la mer, sa tête ne tenant plus au corps que par un silet. Sur le soir, il pria qu'on sit venir Pompée ou quelqu'un des siens, parce qu'il arrivait des ensers, et qu'il avait des choses importantes à communiquer. Pompée envoya plusieurs de ses amis, auxquels Sabiénus déclara que la cause et le parti qu'ils servaient alors étaient agréables aux dieux des ensers, et que leur ches réussirait; qu'il avait ordre de le lui annoncer, et que, pour preuve de ce qu'il disait, il allait mourir aussitôt : ce qui eut lieu. Mais on ne voit pas que le parti de Pompée ait réussi, dans le sens naturel du mot

SABINS, nom des astrologues turcs.

SABLE. Les Madécasses n'entreprennent jamais la guerre sans consulter leurs augures : ceux-ci ont une petite calebasse remplie d'un sable qui ne se trouve qu'an certains lieux; ils le répandent sur une planche et y marquent plusieurs figures. Ils prétendent connaître par là s'ils vaincront leurs ennemis (2).

SABNAC ou SALMAC, grand marquis infernal, démon des fortifications. Il a la forme d'un soldat armé, avec une tête de lion. Il est monté sur un cheval hideux. Il métamorphose les hommes en pierres, et bâtit des tours avec une adresse surprenante. Il a sous ses ordres cinquante légions (3).

SACARAS, anges du sixième ordre chez les Madécasses. Ils sont tous malfaisants. SACCILAIRES, anciens charlatans qui se servaient de la magie pour s'approprier l'ar-

gent d'autrui.

SACRIFICES. L'homme, partout où il a perdu les lumières de la révélation, s'est fait des dieux cruels, altérés de sang, avides de carnage. Hérodote dit que les Scythes immolaient la cinquième partie de leurs prisonniers à Mars Exterminateur. Autrefois les Sibériens se disputaient l'honneur de périr sous le couteau de leurs prêtres. Il y avait un temple, chez les Thraces, où l'on n'immolait que des victimes humaines; les prêtres de ce temple portaient un poignard pendu au cou, pour marquer qu'ils étaient toujours prêts à tuer. Dans le temple de Bacchus, en Arcadie, et dans celui de Minerve, à Lacédémone, on croyait honorer ces divinités en déchirant impitoyablement, à coups de verges, de jeunes filles sur leurs autels. Les Germains et les Cimbres ne sacrisiaient les hommes qu'après leur avoir fait endurer les plus cruels supplices. Il y avait, dans le Pégu, un temple où l'on renfermait les filles les plus belles et de la plus haute naissance; elles étaient servies avec respect; elles jouissaient des honneurs les plus distingués ; mais tous les ans une d'elles était solennellement sacrifiée à l'idole de la nation. C'était ordinairement la plus éclatante qui avait l'honneur d'être choisie; et le jour de ce sacrifice était un jour de fête pour tout le peuple. Le prêtre dépouillait la victime, l'étranglait, fouillait dans son sein, en arrachait le cœur, et le jetait au nez de l'idole. Les Mexicains immolaient des milliers de victimes humaines au dieu du mal. Presque tous les peuples, hors le peuple de Dieu dans l'ère ancienne, et les chrétiens dans la nouvelle, ont exercé sans scrupule de pareilles barbaries.

C'est un usage établi à Benin, de sacrifier aux idoles les criminels; on les réserve dans cette vue. Ils doivent toujours être au nombre de vingt-cinq. Lorsque ce nombre n'est pas complet, les officiers du roi se répandent dans l'obscurité de la nuit, et saisissent indistinctement tous ceux qu'ils rencon∸ trent; mais il ne faut pas qu'ils soient éclairés par le moindre rayon de lumière. Les victimes saisies sont remises entre les mains des prêtres, qui sont maîtres de leur sort. Les riches ont la liberté de se racheter, ainsi que leurs esclaves; les pauvres sont sacrifiés. Ce qu'on appelait l'hécatombe était le sacrifice de cent victimes, proprement de cent bœuss, mais qui s'appliqua dans la suite aux sacrifices de cent animaux de même espèce, même de cent lions ou de cent aigles; c'était le sacrifice impérial. Ce sacrifice se faisait en même temps sur cent autels de gazon par cent sacrificateurs. On accusait les sorciers de sacrifier au diable, dans leurs orgies, des crapauds, des poules noires et

de petits enfants non baptisés.

SADIAL ou SADIEL, ange qui, selon les musulmans, gouverne le troisième ciel et qui est chargé d'affermir la terre, laquelle

serait dans un mou**vement perpétuel, s'il** n'avait le pied dessus.

SAIGNEMENT DE NEZ. Quand on perd par le nez trois gouttes de sang seulement, c'est un présage de mort pour quelqu'un dela famille.

SAINOKAVARA, endroit du lac Fakone où les Japonais croient que les âmes des enfants sont retenues comme dans une espèce de limbes.

SAINS (MARIE DE), sorcière et possédée.

Voy. Possédées de Flandre.

ŠAINT-ANDRÉ. Ce docteur, qui a écrit contre les superstitions, fut appelé, en 1726, par une femme qui lui fit confidence qu'elle était accouchée d'un lapereau. Le docteur témoigna d'ahord sa surprise, mais, quelques jours après, cette femme prétendit ressentir des tranchées; elle ne douta pas qu'elle n'eût encore quelque lapin à mettre au monde. Saint-André arrive, et, pour ne rien négliger, il délivre lui même la malade. Elle accouche en effet d'un petit lapin encore vivant. Les voisines et le docteur de crier miracle. On donne de l'argent à la mère des lapins ; elle prend goût au métier, et se met indiscrètement à accoucher tous les huit jours. La police, étonnée d'une si 🍪 conde maternité, croit devoir se mêler de cette affaire. On enferme la dame aux lapins, on la surveille exactement, et l'on s'assure bientôt qu'elle s'est moquée du public, et qu'elle a cru trouver une dupe dans le docteur Saint-André (1).

Il a laissé des lettres sur la magie, un vol.

in-12. Son jugement n'est pas exact.

SAINT-AUBIN, auteur calviniste de l'Histoire des diables de Loudun, dans l'affaire d'Urbain Grandier. Un vol. in-12. Amsterdam, 1716. Ce livre est écrit avec une mauvaise foi insigne et plein de faussetés.

SAINT-GEŘMAIN (LE COMTE DE), chariatan célèbre du dernier siècle, qui se vantait de faire de l'or, de gonsler les diamants et d'opérer beaucoup de choses merveilleuses. Comme on ignorait son origine, il se disait immortel par la vertu de la pierre philosephale; et le bruit courait qu'il était âgé de deux mille aus. Il avait l'art d'envelopper ses dupes dans le tissu de ses étranges confidences. Contant un jour qu'il avait beaucoup connu Ponce-Pilate à Jerusalem, il décrivait minutieusement la maison de ce gonverneur romain et disait les plats qu'on avait servis sur sa table, un soir qu'il avait soupé chez lui. Le cardinal de Rohan, croyant n'entendre là que des réveries, s'adressa su valet de chambre du comte de Saint-Germain, vieillard aux cheveux blancs, à la fgure honnête: — Mon ami, lui dit-il, j'ai de la peine à croire ce que dit votre maltre. Qu'il soit ventriloque, passe; qu'il fasse de l'or, j'y consens; mais qu'il ait deux mille ans et qu'il ait vu Ponce-Pilate, c'est trop fort. Etiez-vous là? — Oh! non, monsei-gneur, répondit ingénument le valet de chambre, c'est plus ancien que moi. Il n'y no que quatre cents ans que je suis au s de M. le comte...

a encore des hommes de l'espèce du de Saint-Germain. Voici ce qu'on a en 1837 dans un feuilleton spirituel ons ne pouvons indiquer l'auteur : MOUVEAU COMTE DE SAINT-GERMAIN. partit pour Sceaux, il y a huit à quatre heures après midi à peu il allait diner chez madame de Maiieille amie de sa famille, qui habite s dernières maisons du village, du la forêt... Il y avait peu de monde nadame de Mairan; mais après le ditemps se brouilla. On entendit dans ain quelques coups de tonnerre, trissagers de la sin de l'été, et une pluie orte rendit les sentiers de la forét imbles. La maîtresse de la maison, friomme une douairière, fit allumer du les voisins arrivèrent. C'étaient des

raves et âgés pour la plupart. Mae Mairan se mit à une partie de wist, upe se forma, et M. L' qui fayait le mme up avare fuit un emprunteur, procha des discoureurs, tous inconar lui. On était à Sceaux, pris à l'ime par une soirée pluvieuse, et une sation entre gens qui ne s'étaient pas is à être rassemblés dans un salon se ressentir de cet accident imprévu, i**er au hasard sur l**e premier sujet venu, vez-vous vu le tombeau de Florian? ia quelqu'un. - Non, répondit un monsieur sec qui parut un diplomate ...; non, quand je suis à Sceaux, je ivoue que je ne pense ni au duc de byre, ni à son page, mais seulement à esse et surtout au duc du Maine. I répondit un vieil ami de madame iran, qui a été préfet sous la restaumalgré mes opinions, je suis forcé er que c'était un pauvre homme que du Maine, et bien peu en état de luttre le régent, Stairs et Dubois. Un peime, à figure ridée, d'une complexion x vigourcuse, et que M. L... avait re**é ass**is dans une vaste bergère, cat ses mollets absents, s'élança d'un tu milieu du cercle. - Monseigneur du Maine un pauvre homme! dit-il roix aigre et criarde, monseigneur un : homme! je voudrais bieu savoir... en préset se plaça comme sait un pro-d'histoire quand il donne une leçon: st bon de vous dire, messieurs, que la mort eut ravagé la famille de XIV et n'eut plus laissé d'interméentre un dauphin de quatre ans et un esque octogénaire, tout se prépara s événements d'une régence inévita-Je sais tout cela mieux que vous, le petit vicillard.

-préset continua: — La tutelle du que orphelin était une proie que poudisputer deux prétendants, dont l'un it sans gloire le trône d'Espagne, et végétait à la cour de France. — Ah! roulez parler du petit duc d'Anjou,

c'est-à-dire de Philippe V et de monseigneur le duc d'Orléans. L'ex-préset continua, malgré cette interruption. — Le vieux monarque hésita longtemps entre le désir d'enlever lout à fait la couronne à son neveu et la précaution de ne lui laisser qu'un titre sans pouvoir... Mais le petit vieillard, que la discussion paraissait réveiller et mettre en haleine, s'empara vivement de la parole : « Un mémoire fut remis à Louis XIV, dit-il; on y établissait que les dispositions des régences ne se règlent en France ni par les droits du sang, ni par la velonté des rois, et on y rappelait le mépris qui avait couvert le testament de Louis XIII; la seule mesure convenable à Votre Majesté, y disait-on, consiste à faire, dès à présent, nommer un régent par les états généraux. Il est hors de doute qu'une telle assemblée, convoquée pour ce seul objet, aurait opéré sans troubles, se serail séparée sans résistance, et aurait fixé sur la tête la plus agréable au roi une qualité au-dessus de toute atteinte... Vous savez, messieurs, quel élait l'homme que le roi aurait choisi le plus volontiers!... C'était le duc du Maine. » — Le projet était bon et ne venait pas d'un homme ordinaire, dit le diplomate. — Et savez-vous, dit encore le petit vieillard, quel était l'auteur de ce mémoire?.... Monseigneur le duc du Maine! Allons donc! s'écria le préfet. — Il fit plus. reprit le vieillard avec une ardeur nouvelle: quand il vit Louis XIV incertain, quand il craignit que les honneurs de la régence fussent réservés au duc d'Orléans, il chercha quelle digne on pourrait opposer à cet esprit audacieux, il proposa d'ériger le conseil de régence en une sorte de cour nationale, où serait admis un député de chaque parlement et un autre des états de chaque province. N'était-ce pas là une espèce de gouverne-ment constitutionnel présenté à la France bien avant celui de S. M. Louis XVIII? — A peu près, dit une voix. — Et vous êtes sûr. monsieur, de ce que vous avancez? demanda le préfet. — Parsaitement sûr, répondit le vieillard. M. le chevalier de Liliers et moi écrivimes le mémoire sous la dictée de monseigneur le duc du Maine. — Bt vous ! s'écria tout le monde. - Moi-même, répondit modestement le petit vieillard et en se courbant un peu pour saluer. — Mais, monsieur, dit un des assistants, songez donc que nous sommes aujourd'hui au 25 août 1837, et que vous parlez de... — Je parle, reprit le vieillard en regardant fixement son interlocuteur, de juillet 1714; car le testa-ment de Louis XIV ne fut signé à Marly que le 2 août de la même année. J'étais fort jeune alors. — Alors, dit le préfet; mais il y a cent vingt-un ans de cela, et pour peu que vous complassiez vingt printemps à cette époque, vous auriez, monsieur, aujourd'hui cent quarante et un ans. — Cent cinquante! cent cinquante à la Saint-Martin I dit le vieillard. L'ex-préfet s'avança d'un air grave vers son singulier interlocuteur. — Monsieur, lui dit-il, à qui ai-je l'honneur de parler?—Le marquis de Kergouët, gentilbomme

breton, un des gentilshommes de feu S. A. R. monseigneur le duc du Maine. — Vous voulez parler sans doute, M. le marquis, de Leuis-Charles de Bourben, comte d'Eu, petit-fils de Louis XIV. — Du tout, du tout, monsieur l je parle de monseigneur du Maine, fils de sa majesté Louis XIV et de la marquise Athénaïs de Montespan. M. le marquis de Kergouët éleva tellement, en parlant ainsi, sa voix perçante et criarde, que tout le monde, dans le salon, s'approcha du cercle dont il était le centre. — Que dit-il, que dit M. le marquis? - M. le marquis dit qu'il a cent cinquante ans, et qu'il a connu madame de Maintenon. - Parfaitement, répondit le vieillard, dont l'oure était encore trèsfine; j'avais même l'honneur d'être l'allié de madame de Clapion. Ces deux dames vouiaient me marier avec une demoiselle de Saint-Cyr; mais madame la duchesse du Maine ne voulut jamais le permettre. — Cette madame de Maintenon devait être bien vieille? demanda une jeune demoiselle qui s'était avancée pour voir l'étonnant vieillard. — Du tout, du tout! répondit le marquis; elle n'avait que quatre-vingts ans à l'époque dont je vous parle, et je vous assure que si elle avait su se dérober aux remèdes dont l'infectait Fagon, elle aurait été fort bien. Le diable ne rompra donc jamais la baguette de cette vieille féc? me dit un jour Saint-Simon, dans la galerie de Versailles. M. le duc, lui répondis-je, vous vous trompez de confident : je suis à M. du Maine... Et vraiment il me prenait pour Rocé, ce qui n'était pas flatteur, car Rocé était loin d'être un joli cavalier; et, comme le disait plaisamment madame du Maine, il avait le teint vert-crapaud.

Tout le monde étonné regardait ce vieillard calme, sérieux, qui parlait de la meilleure foi du monde, et, au milieu de la surprise générale, tirait de sa poche une petite tabatière d'écaille dans laquelle il prenait du tabac d'Espagne, quand l'ex-préfet, qui est du comité de surveillance d'une caisse d'épargne, dit d'un air goguenard: — M. le marquis a connu Law, sans doute? — Moi, monsieur, répondit dédaigneusement M. de Kergouët, je n'ai jamais vu la finance ; c'était bon pour M. de Fontenelle, mais moi l Il tira sa montre et ajouta : — Il est dix heures, c'est l'heure où Louis XIV donnait à manger à ses chiennes de chasse; un jour Sa Majesté, m'en voyant admirer une: -Prenez, Kergouët, me dit-il, prenez... Eh bien! l'arrière-petite-fille de la chienne du grand roi jappe en m'attendant à l'heure qu'il est... Permettez, messieurs... Le marquis se tira doucement du cercle qui l'entourait, fit un geste d'adieu à la mairresse de la maison et quitta le salon. - Voità qui est bien étonnant! — Cent cinquante ans, qui croirait cela? - Et marche sans bâton, voit sans luneites, entend sans cornet. — C'est un original qui a voulu s'amuser, dit l'ex-prélet; vous voyez bien qu'il n'a su que répondre quand je l'ai mis sur lecomptede M. L'' s'approcha de madame de M qui achevait au moment même sa pa wist. — Que faut-il croire; madame, que nous vient de raconter M. le marq Kergouët? — Ah! le marquis, dit nég ment madame de Mairan en mélant le tes pour faire une patience, c'est u brave homme; nous sommes un prents; il était fort lié avec le grand-p mon père, et je me souviens d'en avetendu faire l'éloge, par mon grandmoi, durant toute mon enfance... Que mage qu'il ne soit pas riche! Il ferait le château de Sceaux...

SAINT-GILLE, marchand épicier à Germain en Laye, qui fut présenté a ventriloque à l'académie des sciences décembre 1770. Il avait le talent d'ar des paroles très-distinctes, la bouct fermée et les lèvres bien closes, ou la l grandement ouverte, en sorte que le tateurs et auditeurs pouvaient y plor variait admirablement le timbre, la die et le ton de sa voix qui semblait veni tôt du milieu des airs, tantôt du toimaison opposée, de la voûte d'un templant d'un arbre, tantôt du sein terre etc.

terre, etc. SAKHAR, génie infernal qui, sui Talmud, s'empara du trône de Sal Après avoir pris Sidon et tué le roi d ville, Salomon emmena sa fille Téréda me elle ne cessait de déplorer la mort père, il ordonna au diable de lui en fa mage pour la consoler. Mais cette statt cée dans la chambre de la princesse, l'objet de son culte et de celui de se mes. Salomon, informé de cette idolat son visir Asaf, brisa la statue, chi femme et se retira dans le désert, où i milia devant Dieu. Ses larmes et son re ne le sauvèrent pas de la peine que m sa faute. Ce prince était dans l'usage mettre, avant d'entrer dans le bain, s neau, dont dépendait sa couronne, à ses femmes nommée Amina. Un jour, ! vint à elle sous les traits du roi , et , re l'anneau de ses mains, prit, en vertt talisman, possession du trône, et fit d lois tous les changements dont sa m ceté s'avisa. En même temps Salomon la figure n'était plus la même, mécc sable aux yeux de ses sujets, fut obliq rer et de demander l'aumône. Enfi bout de quarante jours, espace de durant lequel l'idole avait été honoré son palais, le diable prit la fuite et jet neau dans la mer. Un poisson qui vei l'avaler fut pris et servi devant Sat qui retrouva sa bague dans ses enti Rentré en possession de son royau: prince saisit Sakhar, lui charges l d'une pierre, et le précipita dans le Tibériade.

SAKHRAT. Il y a une montagne q mahométans croient entourer tout le sontagne de Kaf. Elle a pour fondeierre Sakhrat, dont Lokman disait onque en aurait seulement le poids n ferait des miracles. Cette pierre l'une seule émeraude, et c'est de sa que le ciel nous paraît azuré. Lorsveut exciter un tremblement de commande à cette pierre de donner ment à quelqu'une de ses racines. se trouve au milieu de cette monmame le doigt au milieu de l'anins cet appui; elle serait dans une ile agitation. Pour y arriver, il erser un très-grand pays ténébreux ; me n'y peut pénétrer s'il n'est conquelque intelligence. C'est là que s ou mauvais génies ont été conrès avoir été subjugués par les héros de la race des hommes; ussi que les Péris ou fées font leur ordinaire.

IOUNI, génie ou dieu, dont les lées Kalmouks racontent qu'il habitait d'un lièvre; il rencontra un homme rait de faim, il se laissa prendre pour l'appétit de ce malheureux. L'esprit rre, satisfait de cette belle action, ssitôt l'âme de ce lièvre dans la lune, almouks prétendent la découvrir en-

MANDRES. Selon les cabalistes, ce esprits élémentaires, composés des itiles parties du feu, qu'ils habitent. lamandres, habitants enflammés de n du feu, servent les sages, dit l'abbé irs; mais ils ne cherchent pas leur nie: leurs filles et leurs femmes se ir rarement. De tous les hôtes des les salamandres sont ceux qui viplus longtemps. » Les historiens que Romulus était fils de Mars. Les forts ajoutent: c'est une fable; les manes disent : il était fils d'un inous qui connaissons la nature, pourmême auteur, nous savons que ce rétendu était un salamandre. Voy. II y a un animal amphibie, de la les reptiles et du genre des lézards,

iomme la salamandre. Sa peau est arsemée de taches jaunes, sans écailresque toujours endvite d'une matièneuse qui en suinte continuellement. mandre ressemble, pour la forme, à M. Les anciens croyaient que cet anirait dans le feu. « La Salamandre as la terre, dit Bergerac, qui est touireeur, sous des montagnes de bitu-imé, comme l'Etna, le Vésuve et le sge. Elle sue de l'huile bouillante et le l'eau-sorte, quand elle s'échauffe lle se bat. Avec le corps de cet anii **n'a que fa**ire de feu dans une cui**mdu á la crémail**lère, il fail bouillir tout ce que l'on met devant la che-Ses yeux éclairent la nuit comme

🗷 soletis ; et , placés dans une cham-

bre obscure, ils y font l'effet d'une lampe perpétuelle... »

SALGUES (JEAN-BAPTISTE), auteur d'un livre intitulé: Des erreurs et des préjugés répandus dans les diverses classes de la société, 3 vol. in-8, 3 édit., Paris, 1818. Une quatrième édition a paru depuis; mais ce livre

a maintenant peu de lecteurs. SALIÈRE. Le sel. chez les

SALIÈRE. Le sel, chez les anciens, était consacré à la sagesse; aussi n'oubliait—on jamais la salière dans les repas. Si l'on ne songeait pas à la servir, cet oubli était regardé comme un mauvais présage. Il était aussi regardé comme le symbole de l'amitié; les amis avaient coutume de s'en servir au commencement des repas, et si quelqu'un en répandait, c'était le signe de quelque brouillerie future. Aujourd'hui c'est encore un très-mauvais augure pour les personnes superstitieuses, lorsque les salières se renversent sur la table. Voy. Sel.

SALISATEURS, devins du moyen âge, qui formaient leurs prédictions sur le mouvement du premier membre de leur corps qui venait à se remuer, et en tiraient de bons

ou mauvais présages.

SALIVE. Pline le Naturaliste rapporte, comme un ancien usage, celui de porter avec le doigt un peu de salive derrière l'oreille, pour hannir les soucis et les inquiétudes. Mais ce n'est pas là toute la vertu de la salive; elle (ue les aspics et les serpents, les vipères et les autres reptiles venimeux. Albert le Grand dit qu'il faut qu'elle soit d'un homme à jeun et qui ait demeuré longtemps sans boire. Figuier assure qu'il a tué plusieurs serpents d'un petit coup de bâton mouillé de sa salive. M. Salgues ajoute qu'il est possible de tuer les vipères avec un peu de salive, mais qu'il est à propos que le coup de bâton qui l'accompagne soil suffisant. Ce qui est certain, c'est que Redi a voulu vérifier les témoignages d'Aristote, de Galien, de Lucrèce, etc. Il s'est amusé à cracher, à jeun sur une multitude de vipères que le grand duc de Toscane avait fait rassembler; mais, à la grande confusion de l'antiquité, les vipères ne sont pas mortes. Voy. CRACHAT.

SALOMON. Les philosophes, les botanistes, les devins, et les astrologues orientaux regardent Salomon ou Soliman comme leur patron. Selon eux, Dieu, lui ayant donné sa sagesse, lui avait communiqué en même temps toutes les connaissances naturelles et surnaturelles; et entre ces dernières, la science la plus sublime et la plus utile, celle d'évoquer les esprits et les génies et de leur commander. Salomon avait, disent-ils, un anneau chargé d'un talisman qui lui donnait un pouvoir absolu sur ces êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme. Cet anneau existe encore; il est renfermé dans le tombeau de Salomon, et quiconque le possederait, deviendrait le maître du monde; mais on ne sait où trouver ce tombeau. Il ne reste que des formules, des pratiques et des figures, par lesquelles on peut acquérir, quoique im-

parfaitement, une petite partie du pouvoir que Salomon avait sur les esprits. Ces beaux secrets sont conservés dans les livres niais qu'on attribue à ce prince, et surtout dans ses Clavicules intitulées : les Véritables Clavicules de Salomon, in-18, à Memphis, chez Alibeck l'Egyptien. On y trouve des conjurations et des formules magiques. Agrippa, dit-on faussement, saisait grand cas de cet ouvrage. On attribue encore à Salomon un Traité de la pierre philosophale, les Ombres des idées, le Livre des neuf anneaux, le Livre des neuf chandeliers, le Livre des trois figures des esprits, des Sceaux qui chassent les démons, et un Traité de nécromancie, adressé à son fils Roboam. Voy. Conjunations, Sa-KHAR, BÉLIAL, ASRAEL, ASMODÉE, ART NO-TOIRE, etc.

Les auteurs de la Revue britannique ont publié, traduit de l'Asiatic Journal, une curieuse légende de Salomon. Nous la résumerons ici:

## SALOMON ET LA SIMORGUE.

La sagesse de Salomon offrait aux talmudistes une belle carrière. Ils s'y sont jetés et l'ont semée de merveilles. Les Arabes ont encore enchéri sur eux, et l'histoire de Soliman-ben-David est devenue l'un des cycles les plus magnifiques de leurs poétiques créations. Il est des palais que l'on attribue à ce prince, quoique les roines qui en restent encore debout embarrassent fort les archéologues, moins téméraires en matière d'authenticité que les naïs musulmans. Son nom se lit sur des talismans qui se sont conservés jusqu'à nos jours. La table d'émeraude bordée de pierres précieuses, que Mouza prit à Tolède, lors de la première entrée des Arabes en Espagne, n'était autre que la table de Salomon; ce sont aussi ses vases et son sceau, que ces vases d'airain où furent enfermés les génies rebelles, et ce scesu dont ils furent scellés avant d'être jetés à la mer.

Mais malgré sa souverainelé sur toute la nature et son empire sur les esprits, Salomon paya quelquesois cher cette supériorité. Un jour qu'il avait fait une question illégale à un esprit qui lui était soumis, celui-ci refusa de répondre. Mais il promit de le faire si on lui remettait le sceau du prince, c'est-à-dire son talisman. A peine le mauvais esprit l'eut-il en sa possession, qu'il chassa Salomon de son palais, et le roi, réduit à mendier, erra plusieurs mois, répétant ces mots, qui forment le commencement de l'Ecclésiaste : « Moi, le précheur, j'ai été roi sur Israël. » Les rabbins rattachent ainsi les contes les plus étranges au texte de l'Ecriture sainte. La répétition constante de cette phrase dans la bouche d'un mendiant ayant attiré l'attention des sages, le démon, qui avait usurpé la place de son maître, fut découvert, et Salomon remonta sur son trône. Depuis cet événement il vécut toujours dans la crainte; il s'entourait chaque nuit d'une sorte de garde formée de soixante vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, ayant chacun son épée sur sa cuisse, à cause des

frayeurs de la nuit (Cant., 111, 7, 1 plus singulière fiction qui ait été im sur ce monarque est celle qui le rep dirigeant la construction du temple, non-seulement par les ouvriers juiss les Tyriens salariés, mais encore p djinns (génies) soumis à son pouvoir que. Le roi étant mort, disent les 1 mans, pendant la construction de l' demeura debout appuyé sur son bá: les démons, ignorant que sou âme quitté le corps, continuèrent de trav esfrayés de la sévérité de l'œil qui le surveillés pendant sa vie. Mais quand fice fut achevé, un ver sortit du bâ cadavre tomba sur la terre; aussitôt gions de démons travailleurs prirent en tamulte, pleins de colère de l'erre les avait retenus si longtemps sous d'un mort.

Le second acteur principal qui se en scène avec le roi des hommes, dan gende qu'on va lire, c'est le roi des a ou la Simorgue, oiseau mâle ou l d'une immense grandeur, caché da montagnes de Kaf, qui entourent le comme d'un cercle de pierre, et qui pour renaître après avoir vécu quinze ans. Dans sa vie et sa mort, la Simo trop de ressemblance avec le phénix mythologie grecque pour ne pas leut buer une certaine parenté. Peut-être d dent-ils du garuda des Indiens, ains l'anka des Arabes, qui à son tour a t similitude avec le merveilleux roc, si bre dans les contes de Sindbad et d'1 Le garuda, ou porteur de Vichnou, de l'un des œufs jumeaux où il fut avec le cocher du soleil, le bel aruna, représente sans cuisses, parce que sa les lui supprima en écrasant la coquill le faire naître plus tôt. L'immense ois conte de Sindbad et l'œuf qui lui fut pour en saire un dôme de palais sont e monie avec le grandiose de la myth sanscrite; mais dans les contes mytl ques de l'Inde on ne trouve ni le style ni le moindre souvenir de la superstiti pulaire de l'ancienne Perse.

Mais voici la légende orientale :

Louange à Dieu, souverain Seigne deux mondes et de la vie future réserve vrais croyants; honneur et gloire à so phète Mahomet et à toute sa famille.

Apprenez qu'il a été rapporté cet jour Salomon (la paix soit avec lui l) sur son trône, présidait un lever; tou choses créées, les animaux sauvage péris, les dives, les reptiles et les oi se tenaient chacun à son rang devat aucune créature n'osait lever la tête, i pirer en sa présence. Cependant l'qu'on appelle étourneau ayant fait un vement pour lequel Salomon ordonus serait châtié, l'oiseau dit: O Salomo mouvement a été préordonné par la dence divine; pourquoi donc me châtitu? la Simorgue, qui était présente, dant l'étourneau parler ainsi, se tourn

i et dit : O prophète de Dieu ! je n'ai en la prédestination ni en la Provie discours déplut souverainement à : - Ne répète jamais ce blasphème, r qui nie la prédestination n'est pas raie foi, et sa religion n'est pas véri-Simorgue répondit : — O prophète de est pour leur propre satisfaction que nes ont dit: Ceci est la prédestinai est la Providence : mais en réalité xiste pas plus que l'autre. Salomon e plus mécontent de cette réponse, ita à la Simorgue : — C'est un devoir is de croire que nos actions sont la du destin ou de la Providence. Pen-'ils parlaient ainsi, Dieu envoya abriel, qui dit à Salomon : - Que ton soit point attristé par les paroles de gue; le temps viendra qu'elle s'enec honte de la cour et se cachera out ce qui a vie dans le monde. la désires confondre son incrédulité, se cette nuit même un fils est né au Orient et une fille au roi de l'Occique nous avons ordonné dans notre ice qu'ils s'uniront un jour et qu'un **naitra** : or c'est là un décret dont plissement paraîtra impossible à tous lants du monde. Alors Salomon fit la Simorgue: — Qu'as-tu à dire contre on la Providence? La Simorgue ré-**- Tu es v**r**aiment le pr**ophète d**e Dieu,** noins je ne puis croire au destin, ni na consiance en lui. - Eh bien donc, gue! le Dieu grand et glorieux m'a :eci : Cette nuit même un fils est vi de l'Orient et une fille au roi de nt. et il est décidé dans les décrets de **idence qu'ils s'aniront u**n jour et ar naitra un fils. Quand tous les i de sagesse et de science répandus surface de la terre s'accorderaient anger ces décrets, ils n'y parvienpoint; il faudra bien que toi-même 😕 aussi à cette Providence. La Sirépondit: — Par la toute-puissance je crois fermement que Dieu est le s dispensateur de toutes choses, et nt il m'est impossible de croire que 1 l'Orient et la fille de l'Occident puisnais se rencontrer. — Ne parle point rte, reprit Salomon, car c'est contre si ce n'élait à cause du pouvoir 'ai conféré cette nuit sur les oiseaux, ment je t'aurais dépouillée de la dimt tu es investie, et tu serais sévèreâtiée ; mais je ne veux pas que ton r et ta dignité puissent périr. Mainsonc repens-toi et ne répète jamais phèmes. — O envoyé de Dieu! dit la se, je sais que tu es un vrai prophète: s je ne puis croire au destin ; mais m'en la permission, et je traverselesseins que l'ange Gabriel t'a révéque la saches que la vérité est de **é. Salomon choisit** quatre oiseaux, ille, le chat-huant, l'étourneau et eau, pour rédiger une convention de nnées ; le contrat fut écrit et signé:

Quand la Simorgue fut hors de la présence de Salomon, elle s'envola vers l'Occident et s'abattit dans la ville même où la fille du roi venait de naître. Il y avait dans cette ville un jardin, un lac et un arbre auquel était suspendu un berceau d'ivoire et d'ébène, tout orné de pierres précieuses; l'enfant était dans ce berceau, entouré des nourrices et des servantes. Tout à coup la Simorgue, semblable à une montagne, fondit sur elles. Quand elles la virent, elles tombèrent de terreur à son approche; puis, en poussant des cris, elles abandonnèrent le berceau et s'enfuirent tremblantes dans la maison du jardin. La Simorgue, enlevant le berceau et l'enfant, les emporta dans les airs. Les clameurs des femmes avaient fait grand bruit dans la ville; le roi, apprenant ce qui était arrivé, donna l'ordre à des archers armés de poursuivre la Simorgue. Ils montèrent sur leurs chevaux, poussant des cris, lançant des slèches, faisant un grand bruit de cornets et de trompettes, et se mirent à suivre l'oiseau qu'on voyait dans les airs emportant le berceau dans son bec ; mais ce fut sans succès , la Simorgue disparut bientôt à tous les regards. Le roi de l'Occident rentra désolé, pleurant et se lamentant, et toute la ville fut dans l'affliction. La Simorgue cependant, ayant pris son vol au-dessus de l'Océan, traversa les sept mers. Sur le rivage de la septième il y avait une montagne si haute qu'elle perçait les nuages, et que les plus grands oiseaux ne pouvaient s'élever jusqu'à son sommet ; autour de cette montagne croissait un épais et sombre hallier. La Simorgue plaça le berceau dans un arbre qui avait poussé sur la montagne; elle apporta du lait pour nourrir l'enfant. Ce sul là qu'elle l'éleva; nulle créature no le vit. « Car, se disait-olle, j'élèverai cette fille jusqu'à quinze ans , sans qu'aucun être créé la connaisse, et dans quinze ans, quand l'époque fixée par Salomon sera venue, je la lui amènerai, afin qu'il puisse être con-vaincu qu'il n'existe rien de semblable à ce qu'on appelle destin, et que c'est une in-vention des hommes dans leurs heures de loisir. » Ainsi donc, revenant chaque matin, la Simorgue nourrit et soigna l'enfant jusqu'à ce qu'il eut quaire ans, lui apportant toutes sortes de friandises sèches ou liquides, ainsi que du beurre et du lait. La princesse, toujours dans la joie et le contentement, s'imagina qu'il n'y avait pas d'autre endroit que celui qu'elle habitait dans le monde; et, persuadée que la Simorgue l'avait créée, elle vivait dans le bonheur et l'abondance. Le Tout-Puissant avait si bien disposé la Simorgue à la tendresse pour cette jeune princesse, qu'elle ne pouvait la perdre de vue un soul instant. A cinq ans, elle était gracieuse et jolie, et la Simorgue complait avec impatience les jours et les heures, attendant l'époque fixée par Salomon pour se présenter devant lui. Alors Gabriel se rendit près de Salomon, et il lui apprit qu'aussitôt que le fils du roi de l'Orient avait en cinq ans le Tout-Puissant avait mis en son cour un si grand amour pour la chasse, qu'il voulait chasser tous les jours; le roi son père disait à ses omras: — Faites ce que mon fils désire, et ne le détournez pas de sa chasse.

Quand il eut six ans, il avait tant d'esprit, il était si beau et il se montrait si bon cavalier, que tous ses serviteurs remarquaient ses perfections et s'en étonnaient. Il faisait des parties de chasse qui duraient deux ou trois jours. Lorsqu'il revenait, il appelait autour de lui les sages de la cour, il leur demandait des histoires des anciens temps qu'il apprenait par cœur. Quand il cut sept ans, il eut le désir de chasser sur la mer, et il en demanda la permission à son père. Le roi, qui savait que toute opposition était vaine, fit préparer un navire avec des provisions pour un mois, et confiant son fils à un serviteur fidèle, non-seulement il lui donna des pages richement vétus pour le servir, mais il sit mettre encore diverses espèces de grands et de petits faucons dans le navire. Le prince, ayant sait tous ses préparatifs, quitta la ville de son père, et tous les jours il chassait dans la traversée jusqu'à ce qu'on fût arrivé au rivage. Là il fit dresser les tentes, et pendant plusieurs jours il chassa sur les bords de la mer. Au dixième jour, après avoir donné l'ordre de tenir prets les navires et les bateaux, il s'embarqua avec dix jours de provision. Ils naviguèrent entre les îles, chassant et sauconnant, et un jour ils débarquerent le prince sur une île où se trouvaient des perdrix et des pigeons en abondance. Le prince aimait cette chasse avec tant de passion, qu'il ne sentait ni la faim ni la soif quand il y était engagé; en sorte qu'au bout de dix jours il ne restait pas un seul oiseau dans cette fle : c'est pourquoi il ordonna aux matelots de le transporter dans une autre.

Lorsqu'ils eurent navigué un jour, il s'éleva tout à coup une tempête mélée de vents, d'éclairs et de tonnerre; les bâtiments se heurièrent si fort qu'ils coulèrent bas, et le prince se trouva seul sur une planche qui le porta pendant trois jours et trois nuits, et le jeta sur un rivage, qu'il se mit à parcou-rir, mangeant ce qu'il pouvait trouver. Au bout de deux jours il aperçut un navire sur lequel étaient des marchands : il les salua; ils lui rendirent le salut et lui demandèrent qui il était et ce qu'il faisait en ce lieu-là. Le prince répondit : — Je sais le fils d'un marchand, je me trouvais dans un navire avec beaucoup de marchandises quand le navire a péri avec tout ce que je possédais; au moyen d'une planche, seul j'ai pu me sau-ver. Si quelqu'un d'entre vous, pour l'amour de Dieu, veut me prendre sous sa protec-tion, je le servirai, et certainement il sera récompensé dans ce monde ou dans l'autre. En parlant ainsi le prince pleurait; les passagers, émus de son discours, pleurèrent avec lui. Par une providence divine il y avait sur le navire un sage de la cour de Salomon; appelant le prince, il le consola en lui disant: — Désormais n'aic plus d'inquiétude. Le prince le remercia ; puis, ayant ca-

ché dans le navire une ceinture d'o portait, il se revêtit d'un habit de se et demeura auprès du sage, qui le avec bonté, et qui, l'ayant reconnu fi prudent, remit entre ses mains ce qu sédait. Ils arrivèrent à une ville d'Eg ils restèrent deux ans. Un jour le s au prince: — Tu m'as servi deux au ne l'ai fait aucun bien : j'ai honte de tre devant toi; c'est pourquoi demar quelque récompense. — Mille fois m soit le prix de la tienne, et dix mi sois-tu béni et heureux l dit le prince ne t'ai point servi dans l'espoir d'un : Cette réponse charma le sage, et a prince se rendit à la place du marché vendu sa ceinture d'or qu'il avait con il en mit le prix dans sa bourse ; chac qu'il allait au bazar, il achetait pour quelque chose qu'il lui apportait; un année se passa ainsi. De nouveau eut honte devant son serviteur.

Un jour le prince dit: — Puisse la mon seigneur être longue! Voici qu sir m'a pris de voir la source du N corde-moi la permission de le quille maître répondit: — Mon fils, tu n'es enfant; si la source du Nil est à l'ex de l'Occident, comment donc pourras nétrer jusque-là? Le prince reprit: est la volonté du Tout-Puissant. L voyant que ses avis étaient sans effe à son trésor; il en rapporta quelque qui ressemblait à de la cire ; il en doi parcelle au prince en disant : - Man drogue, cela te sera utile. Le prince mercia; et après avoir mangé comm était recommandé, il dit: - Fais-me naître, ô sage! l'utilité de cette dro sage répondit : — Cette substance a é du trésor de Salomon: je te l'ai donné que j'étais honteux que lu m'eusses : longtemps sans récompense. En quele que tu sois, tu entendras le langage seaux et des quadrupèdes, et tu col dras leurs paroles. Le prince, rempli prit son chemin vers le Nil, résolu d' vre les bords. Il arriva à une ville do pect réjouissait le cœur ; jamais il n'a de lieu si agréable, et il se mit à des fruits. Il aperçut alors certains dont le fruit semblait cousu dans de toile; il en sortait une si vive lumio tout en était éclairé. Le prince se di rai, et je verrai. » Mais il eut une au sée: « Je ne sais quel artifice est ca dessous ; mon cœur est dans l'appréh je resterai donc ici un an, afin d'ap ce mystère. » Tandis qu'il faisait ce xions, il entendit le son de la musi aperçut une foule de peuple qui arri roi vint aussi, et il s'assit sous l'arb ses vizirs et tous les chess de sa cou me tiendrai à peu de distance, dit le et j'entendrai ce qu'ils diront. Les ser qui accompagnaient le roi émirent d tes opinions sur ces arbres resplendi aucun d'eux ne le satisfit; et il leur ll y a longtemps déjà que je vous ai d

lication de cette merveille ; vous ne me : pas donnée encore : il laut que l'innde soit ôtée de mon cœur. Maintenant je vous ferai trancher la tête à tous. ízirs, saisis de crainte, se regardèrent is les autres, ne sachant quelle réponse ; enfin, l'un d'eux, baisant la terre en de soumission: - Longtemps, dit il, avons été au service du roi ; longtemps nos pères et nos aleux ont été les cons du père du roi et de ses ancêtres, et irs on a vu ces arbres resplendir; mais nne n'a pu en expliquer la cause. Maint notre seigneur nous a exprimé son ; ses ordres sont justes ; qu'il nous conet nous accorde la permission d'aller les recherches à ce sujet, afin qu'ayant n des informations, nous les présenà notre seigneur.

roi se leva et dit: - Par la sainte soi de non le prophète! si avant un mois vous avez expliqué ce phénomène, je ne laispas vivant un seul d'entre vous. Ayant s mots, il monta à cheval et s'en alla. izirs reconnurent qu'il ne leur restait voyager par le monde pour y chercher réponse. Au moment où ils allaient r, ils aperçurent le prince d'Orient : ils emandèrent: — D'où es-lu? et où vas-I répondit : — Je viens de l'Orient et je à l'Occident. Les vizirs, étonnés de ces les, reprirent: - A un âge si tendre, · quelle affaire voyages-tu? — J'ai été menté, répondit le prince, du désir de la source du Nil. — Ce n'est pas là une ée que lu devais avoir à lon âge. — Je puis rien maintenant; il n'est pas en e pouvoir de déranger les décrets de la idence. Les vizirs dirent : - Venez donc : nous. Ils suivirent les bords du Nil; tot ils virent un homme qui arrachait herbes; les unes étaient mûres, les aune l'étaient pas encore, et il les jetait es dans l'eau. Un peu plus loin, ils viun bomme qui liait de jeunes branches; adil les avait liées, il ne pouvait les soulcpour les mettre sur sa tête; cependant il connit d'en lier davantage encore. Un peu loin ils virent un homme assis près d'un s ; ayant mis de côté son propre seau, il plissait les seaux des autres, et laissait le vide. Encore plus loin, ils virent un an qui, à moitié sorti d'un trou, faisait ses efforts pour y rentrer, mais ne pouy parvenir. Plus loin, ils virent un sert qui, endormi et couché sur le chemin, dait tous les passants, et personne n'y sait garde, chacun s'avançant avec la ne indifférence téméraire. Encore plus ils entendirent une portée de petits ms qui jappaient dans le ventre de leur e. Passant outre, ils virent un jeune veau at une vache grasse; néanmoins ce veau enait maigre à ce régime. Après cela ils ent deux bouchers dont les boutiques ient en face l'une de l'autre : l'un vendait la viande belle et fraiche, l'autre de la le maigre et corrompue : on laissait la pde belle et fraiche, et on achetait la

viande maigre et putréfiée. Plus loin ils virent un arbre couvert de morceaux de toile : et chaque passant coupait un de ces morceaux et l'emportait. Plus loin ils virent un homme qui remplissait de nourriture la bouche des autres, et qui lui-même ne mangeait rien. Encore plus loin ils virent une antilope qui courait, et beaucoup de monde qui courait après elle ; quelques-uns posant les mains sur son cou, quelques autres la sai-sissant par les pieds, tous s'efforçant de l'attraper, mais ne pouvant y réussir. Quand ils eurent marché encore plus loin, ils virent un vicillard qui avait le corps courbé en deux et qui priait. Ils le saluèrent, il rendit leur salut ; et les faisant asseoir près de lui, il leur demand**a** quel était l'objet **de leu**r recherche. — Nous avons vu sur notre chemin, dirent-ils, diverses merveilles ; nous ne sommes pas d'accord sur la solution des énigmes qu'elles renferment; nous en souhaiterions la signification. — Je suis âgé de cent cinquante ans, dit le vieillard, et cependant je i.'ai rien vu ni rien su de ces merveilles; mais j'ai un frère plus âgé que moi; allez vers lui, car il est sur votre route; demandez-lui de vous expliquer ces choses.

Ils s'avancèrent plus loin, les sept vizirs et le jeune prince avec eux. Et ils trouvèrent un vieillard dont les cheveux étaient à moitié gris ; ils lui demandèrent le sens des mémes merveilles. — Je suis âgé de cent soixante ans, dit-il , et je n'ai jamais entendu rien dire ni jamais rien su de ces choses. Mais quand vous serez plus loin, j'ai un frère plus âgé que moi, qui doit savoir la vérité de ces merveilles ; il vous la dira. Ils allèrent donc plus loin. Ils virent un homme entouré de sept jeunes garçons, au milieu desquels il paraissait lui-même comme un jeune homme plein de vigueur ; il avait une chevelure noire. Ils le saluèrent et s'assirent devant lui. — Quelle affaire vous amene ici? dit-il, et que demandez-vous? Ils lui dirent les choses étranges qu'ils avaient vues, et lui parlèrent aussi des arbres dont les fruits sont enfermés dans de la toile et brillent comme du feu. — Ecoutez, dit-il, et soyez attentifs. L'homme qui coupait de l'herbe en maturité et de l'herbe non encore mûre, et qui jetait l'une et l'autre à l'eau, c'est l'œuvre de la mort qui atteint les jeunes aussi bien que les vieux, et ne montre de pitié pour personne. Secondement, l'homme qui avait mis du bois sur sa tête, qui en était accablé, et qui néanmoins en mettait davantage, c'est l'emblème des fils d'Adam, qui, après avoir commis plus de péchés qu'ils ne peuvent en porter, continuent d'en commettre toujours. Troisièmement, l'homme qui tirait de l'eau d'un puits et remplissait les scaux des autres tandis qu'il laissait les siens vides, est celui qui, ayant acquis avec fatigue les biens de ce monde, les donne à des étrangers, et laisse sa famille dans le dénûment. Quatrié mement, l'oiseau sorti à demi de son trou et qui ne pouvait y rentrer, c'est la parole, qui, une fois échappée de la bouche, ne peut plus y relourner. Cinquièmement, le serpent qui piquait tous les passants, et contre lequel personne ne se garantissait, est l'image de ce monde, où chacun trouve la destruction, et dont personne cependant ne se défie. Sixièmement, les petits chiens qui jappaient dans le ventre de leur mère sont les enfants de nos jours, où le fils a la présomption de donner des conseils à son père. Septièmement, le veau qui tetait le lait de sa mère et qui en devenait maigre représente les monarques de ce temps-ci, qui, bien qu'ils extorquent l'or et l'argent de leurs sujets, n'en sont pas moins toujours faibles. Huitièmement, ces deux bonchers, l'un vendant de la viande grasse et fraîche, l'autre de la viande maigre et corrompue, et le monde laissant la boutique du premier pour celle du dernier, sont une allusion aux hommes qui, laissant les compagnies vertueuses, courent après les sociélés sans honneur et sans honte. Neuvièmement, l'ornement de toile fine suspendu à un arbre et dont chacun arrachait un morceau, est l'allégorie de la vraie foi, dont chacun peut prendre sa part. Dixièmement, l'homme qui emplissait la bouche des autres et ne mangeait rien luimême est la figure des sages de nos jours, qui donnent aux autres de bons avis dont ils auraient besoin pour eux-mêmes. Onzièmement, l'antilope à laquelle on se tenait, celui-ci par les pieds, celui-là par la tête, d'autres les mains sur son cou, est l'emblème de la cupidité des richesses, dont la possession est l'objet des ardentes poursuites de l'homme, bien qu'elles fuient toujours devant lui. Telle est l'explication des choses que vous avez vues sur votre chemin.

Quant à mon histoire et à celle de mes frères, la voici : Le vieillard agé de cent cinquante ans que vous avez vu le premier, est le plus jeune d'entre nous; la cause de sa décrépitude, c'est qu'il a une femme méchante, éhontée, laide, malpropre et vi-cieuse. Ce qu'il apporte à la maison elle le dissipe. Le frère, dont les cheveux ne sont qu'à moitié gris, est plus âgé que le premier ; mais sa femme prend soin à moitié de sa maison. Moi, au contraire, que vous voyez en apparence si jeune, si vigoureux, et dont la chevelure est restée noire, j'ai une femme sage, modeste, économe ; tout ce que je lui donne, elle le conserve avec soin, en sorte que je suis toujours content. Quant à l'arbre dont le fruit est cousu dans de la toile et qui brille comme le seu, sachez ceci que j'ai appris de mon père. Il y avait autrefois dans cette ville un roi juste, d'un caractère généreux, chérissant ses peuples. Sous son règne tous étaient dans la joie, et personne n'avait à souffrir du besoin, ni à craindre l'infortune. Un de ses sujets, ayant achelé une pièce de terre, y trouva un trésor; il alla chez l'ancien propriétaire du champ, qui lui dit: — Le champ est maintenant à vous; je n'y ai plus aucun droit. L'acheteur ne voulant pas accepter cette offre, il s'éleva entre eux une discussion. On rapporta la chose au roi qui fit venir les parties. Celui qui avait fait la découverte avait un fils, et celui qui avait fait la vente ava fille : le roi engagea les deux pères à ces jeunes gens, et il leur donna le pour dot. A cause de l'équité de ce roi vint encore que de la graine semée : certain fermier on vit croître des arb que ces arbres, au lieu de fruit, produ des pierres précieuses. La nouvelle portée au roi ; il vint voir cet étrang tacle. Ayant examiné l'arbre, il re que chaque branche portait des grapierres qui jetaient une grande lu Frappé d'étonnement, il regarda ses qui lui dirent: — Si on laisse ces sur les arbres, ils se perdront; or qu'on les cueille et qu'on les porte sor. Mais le roi dit : — A Dieu ne plai je n'ai pas droit sur cette terre, ni joyaux. On appela le maître du cha roi lui dit: — La graine que vous a mée a produit des diamants, pres Mais le laboureur répondit : — Que la roi soit longue l je n'ai pas semé de la de diamants ; c'est donc là une récol m'est désendu de toucher; ces pierr cieuses ont germé à cause de la flora l'équité sous le gouvernement du roi : rien à y prétendre. Quand le roi vit c termination, ne voulant point prende session des pierres précieuses, il o qu'elles seraient cousues dans de l fine, et laissées en cet état, afin d'êtr tout le monde un témoignage de la du prince et de l'intégrité de ses sujet

Depuis ce temps, bien des évén ont eu lieu; des milliers d'homm étaient venus en ce monde ont pass l'autre, et cependant pas un n'a eu li rité d'étendre la main jusqu'à cet arb connaître ce qu'il y avait dessus. Qui vizirs eurent entendu, ils remerciè sage, et s'en retournèrent. Le prin rient le quitta aussi et reprit son chilong des rives du Nil. Les vizirs, dans leur pays, racontèrent au roi le toire et furent délivrés de leurs crain

Après cet épisode, qui tient peu à morgue, le conteur donne d'autres qui n'ont pour but que de faire conn prince. Il revient enfin à l'oiseau gé

Ayant suivi les bords du Nil deux jours encore, le prince arriva devant lule d'un ermite. Il le salua; le vieil rendit son salut et lui demanda où i Le prince dit: — Je suis venu de l'O je vais à l'Occident. — A quelle fin est ton dessein?

— Je désire savoir où est la soi Nil. — Quel profit y a-t-il là pour toi tu besoin de voir et de connaître cette — Dieu, le maître tout-puissant de t tinées, m'a rendu errant, et il m'estravers le monde. — Quand tu sera à deux ou trois journées d'ici, dit i lard, la mer t'arrêtera; tu t'assiéras sur les genoux, inquiet et pensif: a oiseau immense descendra tout à c haut des airs devant toi; telle sera s deur, que tu ne pourras point voir

seniement ses pieds. Cours alors avec e, et tiens-loi fortement au pied de l'oi-Il s'élèvera dans l'air, volera pars toutes les mers, et le déposera dans laine unie; il a coutume de voler tous ars, matin et soir, vers cette plaine. l il t'aura posé à terre, ne reste pas là, avance; tu verras le sol comme s'il l'or; plus loin une montagne d'or, un d'or sur le sommet, avec des galeries le tout rehaussé de jacinthes et d'émes. De ce dome descend une rivière qui, uatre ouvertures, coule en quatre divi-: l'une coule vers la terre, c'est le Nil; ois autres sont le Dijleh, le Jihon et hrate. Arrivé là, ôte tes vêtements, e-toi, purifie-toi, dis tes prières. Quand ras fait cela, retourne à la plaine unie chemin que lu auras suivi pour venir. core tu verras l'oiseau; saisis son pied force, et tiens-le jusqu'à ce qu'il t'ait porté par les airs au-dessus des mers; **i tu rev**iendras ici, tu me trouveras dans l'ermitage; lave mon corps et en--moi; puis toi-même va où il te plaira. prince se leva, dit adieu au vicillard; rès avoir suivi le cours du Nil, il s'asomme l'ermite le lui avait dit. Tout à il vit l'oiseau énorme; il le saisit par d. l'oiseau s'éleva avec lui dans les airs posa dans la plaine unie. Le prince fit e l'ermite lui avait dit. Il quitta cette e, se dirigea vers la montagne d'or, et pprétait à monter sur le dôme, quand endit une voix qui disait: — Fils d'Atu ne peux demeurer ici; ne te donne se peine pour pénétrer plus loin; tu ais dans ta tentative. Le prince répon-Il me faut voir. La voix se fit entendre wveau, disant : — Au-dessus de ce dôme a montagne du paradis; sur ce dôme ent les cieux. Tu ne peux aller là. Le e étonné se dépouilla de ses vêtements, ırifia, pria deux fois prosterné, et, t les yeux sur la terre, il demanda ce il avait besoin. Quand il releva la tête, une grappe de raisin qui était descenlu dôme, et une voix dit: — Ceci est ta riture d'un jour; prends ce fruit du pa-; quand tu l'auras mangé, tu ne désiplus aucune nourriture, ni les fruits, au de la terre.Le prince prit le raisin, se rna pour s'en revenir, et cria: — Quelle ste cau qui tombe du haut du dôme? oix répondit : - C'est l'eau du Toutant, l'eau envoyée du ciel ; quatre dias de cette eau coulent dans le paradis. e est le Nil, l'autre est l'Euphrate, la **ème le Dijleh, la qua**trième le Jihon. ince pria pour l'ermite; il exécuta resement tout ce qu'il lui avait recomlé et descendit de nouveau dans la e unie. Là il vit encore l'oiseau et lui l le pied ; l'oiseau l'enleva, s'envola avec n-dessus des sept mers et le déposa sur rage. Alors le prince alla dans l'ermitage, vit le vicillard étendu sans vie. Il le , **le parille et** l'enterre. Aussitôt après, remit en voyage, marchant toujours en

avant. Quand il eut fait un peu de chemin, Eblis lui-même, venant à sa rencontre, lui apparut sous la figure du sofi ; il le salua, el le prince rendit le salut. — Quelle a été, dit Eblis, la direction de ton voyage? As-tu trouvé, ou n'as-tu pas trouvé ce que tu cherchais? - Par la faveur du Tout-Puissant, répliqua le prince, mon voyage a été prospère, et j'ai atteint mon but. En voici une preuve: car j'ai rapporté cette branche de vigne. Eblis regarda et vit du raisin de quatre couleurs, vert, blanc, noir et rouge; il mit la main dans sa manche; il en tira une pomme superbe qu'il donna au prince en disant: — Un certain ermite m'a donné cela en me faisant cette recommandation: Donne cette pomme à manger à celui que tu rencontreras; car c'est un fruit du paradis. Le prince mit la pomme dans sa bouche; il en mordit la moitié. Quand il l'eut avalée, Eblis s'empara du raisin, et, se mettant à rire, il dit: — Je suis celui qui a tenté l'homme et amené son expulsion ; je ne voulais pas que tu mangeasses du raisin du paradis; maintenant va-t'en où tu voudras. S'envolant dans l'air comme un oiseau, il disparut à la vue. Le prince fut amèrement affligé; mais son accablement ni ses regrets n'étaient pas un remède; aussi continua-t-il d'aller en avant jusqu'à ce qu'il rencontrât la mer. Là il chercha un endroit habité : mais il n'en trouva aucun. Il avait faim, et il mangea du poisson sec, des crabes morts, des herbes, puis il se mit à parcourir la plage.

Une semaine s'étant écoulée ainsi, un navire parut. Le prince sit des signaux au navire, et il parvint à se saire voir. Aussitôt qu'on l'aperçut, on lui envoya l'esquif et on le prit à bord. Il y avait dans ce navire des marchands qui demandèrent au prince ses aventures; il les leur raconta, et ils lui dirent: — O enfant! il n'y a que le fils du roi de l'Orient qui soit jamais venu jusqu'ici. Nous allons à l'île d'Oman; viens avec nous. Je n'ai pas de marchandises pour trasquer, répondit-il; j'irai cependant avoc vous. — Nous te ferons une part de fret, dirent les marchands, et chacun lui sit un présent; le vaisseau partit. Mais le Tout-Puissant disposa tellement les choses, qu'après deux ou trois jours de navigation le vent devint contraire: le navire, ballotté pendant (rois jours et trois nuits, le quatrième se brisa contre un roc. Les passagers se noyèrent; le prince seul, avec trois chevaux arabes, put se sauver et gagner le rivage. Une haute montagne était en vue. Les chevaux se dirigèrent vers cette montagne. Le prince sauta sur le plus beau, qui le transporta courageusement sur la grève. Là il vit la montagne abondamment couverte d'herbes, de roses et de tulipes, au milieu desquelles il erra quelques jours, mangeant des herbes et du poisson sec. Un soir, il arriva que l'un des trois chevaux étant tombė, se cassa les jambes. — Avaut qu'il meure de lui-même, dit le prince, je vais le tuer et je mangerai sa chair, jusqu'à ce qu'il plaise au Dien tout-puissant de faire quelque qui piquait tous les passants, et contre lequel personne ne se garantissait, est l'image de ce monde, où chacun trouve la destruction, et dont personne cependant ne se défie. Sixièmement, les petits chiens qui jappaient dans le ventre de leur mère sont les enfants de nos jours, où le fils a la présomption de donner des conseils à son père. Septièmement, le veau qui tetait le lait de sa mère et qui en devenait maigre représente les monarques de ce temps-ci, qui, bien qu'ils extorquent l'or et l'argent de leurs sujets, n'en sont pas moins toujours faibles. Huitièmement, ces deux bouchers, l'un vendant de la viande grasse et fraîche, l'autre de la viande maigre et corrompue, et le monde laissant la boutique du premier pour celle du dernier, sont une allusion aux hommes qui, laissant les compaguies vertueuses, courent après les sociélés sans honneur et sans honte. Neuvièmement, l'ornement de toile fine suspendu à un arbre et dont chacun arrachait un morceau, est l'allégorie de la vraie foi, dont chacun peut prendre sa part. Dixièmement, l'homme qui emplissait la bouche des autres et ne mangeait rien luimême est la figure des sages de nos jours, qui donnent aux autres de bons avis dont ils auraient besoin pour eux-mêmes. Onzièmement, l'antilope à laquelle on se tenait, celui-ci par les pieds, celui-là par la tête, d'autres les mains sur son cou, est l'emblème de la cupidité des richesses, dont la possession est l'objet des ardentes poursuites de l'homme, bien qu'elles fuient toujours devant lui. Telle est l'explication des choses que vous avez vues sur votre chemin.

Quant à mon histoire et à celle de mes frères, la voici : Le vieillard âgé de cent cinquante ans que vous avez vu le premier, est le plus jeune d'entre nous; la cause de sa décrépitude, c'est qu'il a une femme méchante, éhontée, laide, malpropre et vi-cieuse. Ce qu'il apporte à la maison elle le dissipe. Le frère, dont les cheveux ne sont qu'à moitié gris, est plus âgé que le premier ; mais sa femme prend soin à moitié de sa maison. Moi, au contraire, que vous voyez en apparence si jeune, si vigoureux, et dont la chevelure est restée noire, j'ai une femme sage, modeste, économe ; tout ce que je lui donne, elle le conserve avec soin, en sorte que je suis toujours content. Quant à l'arbre dont le fruit est cousu dans de la toile et qui brille comme le seu, sachez ceci que j'ai appris de mon père. Il y avait autresois dans cette ville un roi juste, d'un caractère généreux, chérissant ses peuples. Sous son règne tous étaient dans la joie, et personne n'avait à souffrir du besoin, ni à craindre l'infortune. Un de ses sujets, ayant achelé une pièce de terre, y trouva un trésor; il alla chez l'ancien propriétaire du champ, qui lui dit: — Le champ est maintenant à vous; je n'y ai plus aucun droit. L'acheteur ne voulant pas accepter cette offre, il s'éleva entre eux une discussion. On rapporta la chose au roi qui fit venir les parties. Celui qui avait fait la découverte avait un fils, et celui qui avait fait la vente ava fille : le roi engagea les deux pères à 1 ces jeunes gens, et il leur donna le pour dot. A cause de l'équité de ce roi, vint encore que de la graine semée p certain fermier on vit croitre des arbi que ces arbres, au lieu de fruit, produ des pierres précieuses. La nouvelle portée au roi ; il vint voir cet étrange tacle. Ayant examiné l'arbre, il rec que chaque branche portait des grap pierres qui jetaient une grande lu Frappé d'étonnement, il regarda ses qui lui dirent: — Si on laisse ces j sur les arbres, ils se perdront; or qu'on les cueille et qu'on les porte a sor. Mais le roi dit : — A Dieu ne plais je n'ai pas droit sur cette terre, ni : joyaux. On appela le maître du char roi lui dit: — La graine que vous av mée a produit des diamants, pren Mais le laboureur répondit : — Que la roi soit longue lje n'ai pas semé de la de diamants ; c'est donc là une récoli m'est défendu de toucher; ces pierre cieuses ont germé à cause de la flora l'équité sous le gouvernement du roi; rien à y prétendre. Quand le roi vit c termination, ne voulant point prendr session des pierres précieuses, il or qu'elles seraient cousues dans de l fine, et laissées en cet état, afin d'être tout le monde un témoignage de la du prince et de l'intégrité de ses sujet

Depuis ce temps, bien des événont eu lieu; des milliers d'homm étaient venus en ce monde ont pass l'autre, et cependant pas un n'a eu la rité d'étendre la main jusqu'à cet arbiconnaître ce qu'il y avait dessus. Qua vizirs eurent entendu, ils remerciès sage, et s'en retournèrent. Le princrient le quitta aussi et reprit son che long des rives du Nil. Les vizirs, dans leur pays, racontèrent au roi le toire et furent délivrés de leurs crain

Après cet épisode, qui tient peu à morgue, le conteur donne d'autres qui n'ont pour but que de faire conn prince. Il revient enfin à l'oiseau gés

Ayant suivi les bords du Nil deux c jours encore, le prince arriva devant lule d'un ermite. Il le salua; le vieil rendit son salut et lui demanda où il Le prince dit: — Je suis venu de l'O je vais à l'Occident. — A quelle fin est ton dessein?

— Je désire savoir où est la sou Nil. — Quel profit y a-t-il là pour toi tu besoin de voiret de connaître cettes — Dieu, le maître tout-puissant de n tinées, m'a rendu errant, et il m'er travers le monde. — Quand tu seras à deux ou trois journées d'ici, dit lard, la mer t'arrêtera; tu t'assiéras sur les genoux, inquiet et pensif : al oiseau immense descendra tout à chaut des airs devant toi; telle sera si deur, que tu ne pourras point voir s

ulement ses pieds. Cours alors avec et tiens-toi fortement au pied de l'oil s'élèvera dans l'air, volera parloutes les mers, et te déposera dans ine unie; il a coutume de voler tous s, matin et soir, vers cette plaine. il t'aura posé à terre, ne reste pas là, vance; tu verras le sol comme s'il or; plus loin une montagne d'or, un 'or sur le sommet, avec des galeries i tout rehaussé de jacinthes et d'éme-. De ce dôme descend une rivière qui, atre ouvertures, coule en quatre divil'une coule vers la terre, c'est le Nil; is autres sont le Dijleh, le Jihon et rate. Arrivé là, ôte les vétements, -toi, purifie-toi, dis tes prières. Quand is fait cela, retourne à la plaine unie :hemin que lu auras suivi pour venir. ore tu verras l'oiseau; saisis son pied rce, et tiens-le jusqu'à ce qu'il t'ait orté par les airs au-dessus des mers; tu reviendras ici, tu me trouveras ans l'ermitage; lave mon corps et ennoi; puis toi-même va où il te plaira. rince se leva, dit adieu au vicillard; ès avoir suivi le cours du Nil, il s'asmme l'ermite le lui avait dit. Tout à vit l'oiseau énorme; il le saisit par **. l'oiseau s'éleva avec** lui dans les airs sa dans la plaine unie. Le prince fit l'ermite lui avait dit. Il quitta cette , se dirigea vers la montagne d'or, et prétait à monter sur le dôme, quand adit une voix qui disait: — Fils d'Aa ne peux demeurer ici; ne te donne peine pour pénétrer plus loin; tu s dans la tentative. Le prince réponme faut voir. La voix se sit entendre veau, disant : — Au-dessus de ce dôme montagne du paradis; sur ce dôme at les cieux. Tu ne peux alier là. Le étonné se dépouilla de ses vêtements, ifia, pria deux fois prosterné, et, les yeux sur la terre, il demanda ce avait besoin. Quand il releva la tête, ne grappe de raisin qui était descendôme, et une voix dit: — Ceci est la ture d'un jour; prends ce fruit du paquand tu l'auras mangé, tu ne désiolus aucune nourriture, ni les fruits, i de la terre. Le prince prit le raisin, se na pour s'en revenir, et cria: — Quelle le cau qui tombe du haut du dôme? ix répondit : — C'est l'eau du Toutnt, l'eau envoyée du ciel ; quatre dis de cette eau couleut dans le paradis. est le Nil, l'autre est l'Euphrate, la me le Dijleh, la quatrième le Jihon. see pria pour l'ermite; il exécuta reement tout ce qu'il lui avait recomet descendit de nouveau dans la unie. Là il vit encore l'oiseau et lui e pied; l'oiseau l'enleva, s'envola avec dessus des sept mers et le déposa sur e. Alors le prince alla dans l'ermitage, rit le vicillard étenda sans vie. Il le o parifia et l'enterra. Aussitôt après, it en voyage, marchant toujours en

avant. Quand il eut fait un peu de chemin, Eblis lui-même, venant à sa rencontre, lui apparut sous la figure du sofi ; il le salua, el le prince rendit le salut. — Quelle a été, dit Eblis, la direction de ton voyage? As-tu trouvé, ou n'as-tu pas trouvé ce que tu cherchais? - Par la faveur du Tout-Puissant, répliqua le prince, mon voyage a été prospère, et j'ai atteint mon but. En voici une preuve: car j'ai rapporté cette branche de vigne. Eblis regarda et vit du raisin de quatre couleurs, vert, blanc, noir et rouge; il mit la main dans sa manche; il en tira une pomme superbe qu'il donna au prince en disant: — Un certain ermite m'a donné cela en me faisant cette recommandation: Donne cette pomme à manger à celui que tu rencontreras; car c'est un fruit du paradis. Le prince mit la pomme dans sa bouche; il en mordit la moitié. Quand il l'eut avalée, Eblis s'empara du raisin, el, se metlant à rire, il dit: — Je suis celui qui a tenté l'homme et amené son expulsion ; je ne voulais pas que tu mangeasses du raisin du paradis; maintenant va-t'en où tu voudras. S'envolant dans l'air comme un oiseau, il disparut à la vue. Le prince fut amèrement affligé; mais son accablement ni ses regrets n'étaient pas un remède; aussi continua-t-il d'aller en avant jusqu'à ce qu'il rencontrât la mer. Là il chercha un endroit babité : mais il n'en trouva aucun. Il avait faim, et il mangea du poisson sec, des crabes morts, des herbes, puis il se mit à parcourir la plage.

Une semaine s'étant écoulée ainsi, un navire parut. Le prince sit des signaux au navire, et il parvint à se faire voir. Aussitôt qu'on l'aperçut, on lui envoya l'esquif et on le prit à bord. Il y avait dans ce navire des marchands qui demandèrent au prince ses aventures; il les leur raconta, et ils lui dirent: — O enfant! il n'y a que le fils du roi de l'Orient qui soit jamais venu jusqu'ici. Nous allons à l'île d'Oman; viens avec nous. Je n'ai pas de marchandises pour trasiquer, répondit-il; j'irai cependant avoc vous. — Nous te ferons une part de fret, dirent les marchands, et chacun lui sit un présent; le vaisseau partit. Mais le Tout-Puissant disposa tellement les choses, qu'après deux ou trois jours de navigation le vent devint contraire: le navire, ballotté pendant trois jours et trois nuits, le quatrième se brisa contre un roc. Les passagers se noyèrent; le prince seul, avec trois chevaux arabes, put se sauver et gagner le rivage. Une haute montagne était en vue. Les chevaux se dirigèrent vers cette montagne. Le prince sauta sur le plus beau, qui le transporta courageusement sur la grève. Là il vit la montagne abondamment couverte d'herbes, de roses et de tulipes, au milieu desquelles il erra quelques jours, mangeant des herbes et du poisson sec. Un soir, il arriva que l'an des trois chevaux étant tombé, se cassa les jambes. — Avaut qu'il meure de lui-même, dit le prince, je vais le tuer et je mangerai sa chair, jusqu'à ce qu'il plaise au Dieu tout-puissant de faire quelque

chose pour moi. Il tua le cheval, et, l'ayant écorché, il étendit le cuir sur un hâton pour le faire sécher; puis il coupa et dépeça la chair, dont il prit un morceau qu'il posa sur des pierres chaudes, et il le mangea. Cha-que jour il sortait, se promenait; et quand la nuit était venue, il s'enveloppait dans la peau du cheval pour dormir. Dix jours s'étaient passés de cette manière. Alors il se dit à lui-même: — Que puis-je faire pour me tirer d'ici? j'attends qu'il paraisse un navire: mais Dieu ne me montre point sa lumière. J'irai jusqu'au sommet de la montagne, où peut-être quelqu'un m'enseignera le chemin. Il se leva, et, après mille disticultés, il atteignit le haut de la montagne; il en vit une autre dont la tête était cachée dans les nuages : sur cette montagne était un arbre si grand, qu'o i n'en a jamais vu de pareil; son ombre s'étendait à droite et à gauche sur les flancs de la montagne. Le prince regarda longtemps; il ne put en apercevoir le faite, et son imagination n'en comprit pas même l'étendue. S'étant assis à l'ombre de cet arbre, le sommeil s'empara de lui; taudis qu'il dormait, la jeune fille (la princesse d'Orient), regardant en bas, vit le prince. C'étaient là des formes qu'elle n'avait jamais vues; son jugement se troubla. Elle se dit: - Est-ce là un rêve? suis-je en proie à l'illusion? elle n'avait pas vu encore un enfant d'Adam, et s'imaginait que le monde était borné au lieu qu'elle habitait ; qu'il n'y avait rien autre chose que la mer, la montagne et l'arbre, et que Dieu n'avait créé d'autre être que la Simorgue. Quand elle vit le prince si beau, elle fut éprise d'une vive tendresse pour lui, et elle faillit s'élancer du haut en bas de l'arbre. Elle jeta sur la terre quelques-uns des fruits que la Simorgue lui avait apportés. Le prince leva les yeux, regarda et vit au milieu des branches une fille belle comme la lune à sa dix-neuvième nuit. Il fyt étonné et ravi. — Qui es-tu? lui dit-il ; qu'es-tu et que fais-tu sur cet arbre? La jeune fille répondit : — Je suis la fille de la Simorgue. -- Comment la Simorgue peutelle avoir une fille? dit le prince en souriant. Je sais que je suis la fille de la Simorgue. Et toi, qui es-tu? — Je suis un homme. Qu'est-ce qu'un homme? — C'est ce que tu es toi-même, un enfant d'étres humains : et la Simorgue est un oiseau; ne sais-tu pas cela? Tu ne ressembles nullement à la Simorgue; la Simorgue ne te ressemble nullement. — Quelles paroles m'as-tu fait entendre? Je sais que je suis la fille de la Simorgue; je ne sais pas ce que c'est qu'un être humain. - Si tu veux te convaincre que la Simorgue n'est pas ta mère; quand elle viendra, demande-lui un miroir. — Qu'est-ce qu'un miroir? — Tu verras ce qu'elle t'apportera. La jeune fille demanda encore: Sais-tu quelque moyen pour venir sur cet arbre près de moi? - Entre moi et toi, répondit le prince, la distance est de trois cents lienes. Pendant qu'ils discouraient ainsi, le temps du retour de la Simorgue *élait arrivé. La jeune* princesse cria : — Va

et cache-toi sur le rivage de la mer, de crainte que la Simorgue ne te trouve et ne te tue. Elle lui jeta la moitié de ses fruits. Le prince, descendant de la montagne, regagna sa retraite et se cacha dans la peau du cheval. Quand la Simorgue s'approcha, la jeune fille lui dit: — Je suis triste et malade, car j'ai besoin de compagnie; apporte-moi un miroir. A l'instant même l'oiseau s'envola, et ayant rapporté un miroir, il le lui donna. Mais elle ne savait pas ce qu'elle en devait faire. Toute la nuit elle se lamenta et n'eut aucun repos. Le matin venu, la Simorgue repartit pour rendre ses devoirs, selon son usage, au roi Salomon. Le prince vola comme le vent à la montagne. La princesse avait les yeux sur le chemin par lequel il devait venir. Dès qu'elle le vit, elle eut une grande joie. Elle lui demanda ce qu'elle devait faire du miroir. -- Regarde dedans, répondit le prince. Elle regarda et vit des yeux, une bouche, des oreilles, des sourcils, des dents. - Maintenant lu t'es vue toi-même, dit encore le prince; donc, regarde-moi, et remarque chaque chose a son semblable. comme Quand elle se fut bien regardée, et qu'ayant ensuite examiné le prince, elle reconnut qu'elle était en tout point pareille à lui, elle dit dans son cœur : — Tout ce que ce jeune homme m'a dit est vrai et juste. — Maintenant, reprit-elle, par quel moyen pourras-tu venir dans cet arbre, atin que nous soyons ensemble? - Quand la Simorgue viendra, répliqua le prince, il faut pleurer, te plaindre devant elle et lui dire: Je désire descendre sous cet arbre, car je m'ennuie d'être dessus continuellement. Si donc tu me descendais seulement une heure, afin que je pusse me distraire le long du rivage, peutêtre mon cœur se sentirait-il récréé. Cela plut à la princesse, qui suivit le conseil du Ils causèrent ensemble jusqu'au soir, et lorsque l'heure du retour de la Simorgue arriva, le prince s'éloigna sur le ri-vage. Quelques jours après, la jeune fille demanda à la Simorgue de lui apporter sur son arhre la peau du cheval. Le prince était caché dedans. Il proposa à la jeune fille de l'épouser, et son offre fut agréée. Un **an après** ce mariage, Salomon, qui par son esprit prophétique connaissait tout ce qui s'était passé, ordonne à la Simorgue de comparaltre. Il lui demanda : — Qu'as-lu (ait au sujet de notre convention? car voici l'époque arrivée à son terme. — J'ai si bien empêché l'exécution de ce que tu attendais, répondit la Simorgue, que lu confesseras toi-même qu'il n'y a point de prédestination. - Va, et apporte la princesse, répliqua Salomon, ainsi que la peau du cheval. La Simorgue les apporta. Or, le prince et son fils, âgé de trois mois, étaient tous deux dans la peau du cheval. Salomon donna ordre à tous les hommes, aux péris, aux dives, aux reptiles, aux béles sauvages et aux oiseaux, de se présenter à sa cour. S'asseyant sur son trône, il fit asseoir la Simorgue devant lui. La princesse et la peau du cheval étant également placées devant Salomon, il demanda morgue: — Qu'as-tu fait au sujet du concernant le fils du roi de l'Orient file du roi de l'Orient file du roi de l'Occident? — O prode Dieu! répondit l'oiseau, à l'heure de l'engagement que j'ai contracté oi, et aussitôt que je me fus éloignée présence, j'allai dans l'Occident où it venait de naître, j'emportai son beret, m'envolant au-dessus des sept je le plaçai sur une haute montagne un arbre plus haut encore. — As-tu lon ta volouté? reprit Salomon. — Oui, Simorgue. — Maintenant douc ouvre u.

simorgue avec son bec ouvrit la peau un jeune homme qui, tenant un ens trois mois dans ses bras, en sortit et aluer le roi. — Voilà, dit le roi, ce qui venu du décret de la Providence que en vain voulu changer! Par la gloire ut-Puissant je te châtierai de sorte que les habitants du monde en seront

Ŀs.

Simorgue se prosterna saisie d'épouet aussitôt se relevant, elle s'enfuit les airs et disparut vers la montagne f. Depuis ce temps nul être vivant n'a la Simorgue. Toutes les créatures préà cet événement restaient immobiles nnées : Salomon donna l'ordre à douze oiseaux et génies d'aller de tous côtés echerche de la Simorgue; mais en auemps, en aucun lieu du monde on n'a strouver sa trace. Salomon confirma le l'union de la fille du roi de l'Occivec le fils du roi de l'Orient; il leur fit Khotbah et accomplir les rites du ma-; puis il les renvoya chez les parents poux. Tous les habitants de la terre céent la sagesse de Salomon; les parents ince vinrent recevoir leur fils et leur wec leur enfant sur le chemin; et les es des deux époux, s'étant assemblées,

grande fête.
LUTADORES, gens qui se mélent en me de guérir certaines maladies, et pas ont, dit-on, de naissance, certaine ue sur le corps, en forme de demi-roue. disent descendants de sainte Catherine, eut pas de descendants. Voy. Hommes

BUSTIBLES.

LVATION DE ROME. Voy. VIRGILE. LVBRTE (Eusèbe), auteur d'un Essai imagie, les prodiges, etc., un vol. in-12, elles, 1821; réimprimé à Paris. C'est aité philosophique, dans le mauvais fe ce mot.

MAEL, prince des démons, selon les ns. Ce fut lui qui, monté sur le serpent, sit Eve. C'est encore, chez plusieurs ars juife, l'ange de la mort, qu'ils rentent tantôt avec une épée, tantôt avec c et des flèches. C'est enfin pour queluns le même qu'Asmodée.

ici sur Samaël un article curieux de

'eau (1).

ire les rabbins, quelques-uns assurent

qu'Adam a été créé hermaphrodite, c'est-àdire, avec Eve attachée à ses épaules, fondés sur ces mots du psaume cxxxix: Vous m'avez formé derrière et devant; et Menassé-ben-Israël, savant homme pour un visionnaire do profession, témoigne assez, dans son Conciliateur, qu'il est dans le même sentiment. Si on les en croit, Adam fut créé d'une poussière de quatre couleurs, qui était sur la montagne de Moriah, où le temple de Salomon fut depuis bâti: de la rouge pour faire le sang; de la noire, dont les entrailles furent formées; de la blanche pour les os et pour les nerss; et de la verte pour tout le corps. Comme il s'endormit après avoir été fait de ces quatre poussières colorées, Dieu ménagea celle occasion, selon quelques autres, pour en former Eve, qui, dans le besoin, devait lui être de quelque secours; à son réveil, il ne manqua pas de s'écrier, en la regardant: Voici la chair de ma chair, les os de mes os. Les anges célébrèrent cette séte au bruit des trompettes et au son des flûtes, et Dieu, qui frisa les cheveux de cette femme pour la mieux parer, tailla d'une pierre précieuse leurs vêtements, et leur donna une éclatante nuée de gloire pour couvrirleurs têtes. Il fit, ajoutent-ils, six commandements à Adam; de l'adorer, d'observer la justice dans la dernière exactitude; d'éviter l'idolâtrie, l'homicide, le vol et tout ce qui aurait l'air d'impureté. Samaël, le prince des anges, et quelques autres de son parti, étonnés que Dieu prit tant de soin de ce premier homme, lui demandèrent de quel usage ce soin pourrait être, et quelle en serait l'utilité? Il leur répondit que l'excellence d'Adam surpassait la leur. Puis, ayant fait venir quelques bêtes et quelques oiseaux, pour voir s'ils pourraient les nommer distinctement, ils avouèrent leur ignorance. Adam ne fut pas plutôt interrogé sur leurs noms, qu'il répondit : Celui-ci est un bœus. ceux-là un ane, un lion, un chameau, un cerf; cet autre, un corbeau, un rossignol, un pigeon, un aigle; et ainsi du reste.

Le prince des anges et les autres de sa compagnie, jaloux de l'avantage qu'Adam avait sur eux, ne cherchèrent plus que les moyens de le ruiner. Comme Samael savait bien que le serpent, qui avait alors la figure d'un chameau, était le plus propre et le plus rusé de tous les animaux pour l'exécution de son entreprise, il monta dessus afin de lui inspirer de près ce qu'il devait dire. Il jugea d'abord qu'il ne devait pas commencer par l'homme, trop sage pour être sa dupe, mais par la femme, qui n'était pas faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui, n'ayant été tirée que de la côte d'Adam, ne pouvait avoir toutes ses lumières. Le serpent, inspiré par Samaël son guide et son truche-ment, s'approcha d'elle, s'enquit pourquoi Dieu lui avait désendu de goûter du fruit qui était au milieu du jardin d'Eden, et lui sit croire que cette défense n'était qu'un esset de la jalousie du Créaleur; que s'ils en goûtaient, leurs yeux s'ouvriraient; qu'ils ne mourraient point, qu'ils connaîtraient le bien ct le mal comme Dieu même. La femme, aussi crédule que curieuse, tenta l'homme, qui n'eut pas la force de lui résister, et ils connurent leur nudité dont ils eurent honte, parce que la pierre précieuse qui couvrait leur corps s'évanouit. Samaël et les autres anges ses complices furent ensuite précipi és du ciel dans l'abime; le serpent, maudit entre toutes les bêtes de la campagne, rampa sur son ventre, après avoir eu les pieds coupés, et n'eut plus que la poussière de la terre pour se nourrir. Eve fut condamnée aux incommodités de la grossesse, aux grandes douleurs de l'enfantement, à la honte de ne pouvoir être appelée en témoignage, et eut l'oreille percée pour une marque perpétuelle de l'obéissance que la femme devait rendre à son mari. Dieu diminua la taille d'Adam; lui dit que la terre ne produirait plus que par le soin qu'il en pourrait prendre; qu'il en arracherait les méchantes herbes et les épines; que le pain qu'il devait manger lui coûterait beaucoup de sueurs, et qu'il retournerait en poussière comme il en avait été formé. Ils furent chassés dans le même temps du jardin d'Eden, où ils avaient demeuré vingtans, selon quelque -uns, quarante jours, douze heures, six ou huit, sil'on s'en rapporte à quelques autres. Après ce triste et honteux bannissement, ils ne s'arrétèrent en aucun lieu fixe, si ce n'est peut-être sur la montagne de Moriah; et comme ils ne vécurent pas toujours ensemble, ils eurent un affreux commerce avec les esprits, dont il vint des spectres; car quoique Mosès-Maimonides n'ait pas cru que les esprits fussent corporels, les autres veulent qu'ils aient cela de commun avec les hommes, de croître, de manger, de boire, de multiplier, de mourir. Quelques rabbins ont même assuré que Caïn ne fut pas un fruit du mariage d'Adam et d'Eve, mais d'un égarement avec un esprit mauvais.

Je ne puis oublier, à la fin de cet article, que les Sabbéens, qui croyaient l'éternité du monde, étaient persuadés par cette raison qu'Adam avait été engendré comme le reste des autres hommes; que Jambuschar, Zaarit et Roane, étaient avant lui; que ce Jambus-char avait été précepteur d'Adam. On peut voir le Moreh Nebochim de Mosès-Maimonides, de la traduction de Buxtorf, à la page 422; le Cosri de la version du même, à la page 27, et l'Histoire Orientale de Hottinger, page 283. SAMBETHE. Voy. SIBYLLES.

SAMUEL. Une nécromancienne, la pythonisse d'Endor, fit voir au roi Saul l'ombre du prophète Samuel, qui lui prédit ses désastres. Menassé-ben-Israël, dans son second livre de la Résurrection des morts, dit que la pythonisse ne pouvait pas forcer l'âme de Samuel à rentrer dans son corps, et que le fantôme qu'elle évoqua était un démon

revêtu de la forme du prophète. Ceper Samuel dit au roi: Pourquoi troublez mon repos, en me forçant à remonter s terre? Les uns pensent que l'âme du phète pouvait seule prononcer ces par d'autres soutiennent que ces mots rem sur la terre s'appliquent au corps seules que le diable avait pu emprunter. Le ra Meyer-Gabar, qui est du sentiment des miers, ajoute que Samuel seul pouvait à Saül, devant la sorcière qui le faisait y Demain, toi et tes fils, vous viendrez m joindre. Cras tu et filii tui mecum erunt. aussi l'avis de la plupart des théologien Voyez cependant Pythonisse.

SANAVES. Amulettes que les femmes décasses portent au cou et aux poignet sont des morceaux d'un bois odorant, a loppés dans une loile; ils préservent de

teinte des sorciers.

SANCHE, serviteur de Pierre d'Engel qui l'avait envoyé à ses frais au secours phonse, roi d'Aragon, alors en guerre la Castille. Le serviteur revint sain et quand la guerre fut finie; mais bien! tomba malade et mourut. Quatre mois : sa mort, Pierre, son mattre, couché da chambre, vit entrer au clair de la lui spectre à demi nu, qui s'approcha de la minée, découvrit le seu et se chaussa. E lui demanda qui il était. — Je suis, rép le fantôme d'une voix cassée, Sanche, serviteur. — Hé l que viens-tu faire ic Je vais en Castille, avec quelques au expier le mal que nous y avons fait. M particulier, j'ai pillé les ornements église; je suis condamné pour cela à fai voyage. Vous pouvez me soulager pa bonnes œuvres; et votre femme, qui m huit sous, m'obligera de les donner aux vres en mon nom. Pierre lui demanda des nouvelles de quelques-uns de ses morts depuis peu; Sanche le satisfit là sus. — Et, où est maintenant le roi Alphe demanda Pierre. Alors un autre spectre, n'avait pas vu d'abord, et qu'il aperçut l'embrasure de la fenêtre, lui dit : - Si ne peut rien vous apprendre touchant d'Aragon; il n'y a pas assez longtemps est dans notre bande, pour en savoi: nouvelles; moi, qui suis mort il y a cinc je puis vous en dire quelque chose. Alph après son trépas, a élé quelque temps nous; mais les prières des bénédicti Cluny l'en ont tiré, et je ne sais où il présent. Alors les deux revenants sort Pierre éveilla sa femme et lui demanda: ne devait rien à Sanche. — Je lui dois e huit sous, répondit-elle. Pierre ne douta fit des prières et distribua des aumônes l'âme du défunt (2).

SANG. Les anciens regardaient le sa taureau comme un poison; Plutarque porte que Thémistocle s'empoisonna av sang; Pline conte que les prétres d'Egi manquaient jamais d'en avaler avant de e dans la grotte où l'esprit prophétique tendait. Quoi qu'il en soit, le sang de u n'empoisonne pas, à moins qu'il ne **cié; tous les jours on** en fait du bou-). Pline assure que le sang de cheval issi l'homme; mais il se contredit dans tre passage, lorsqu'il dit que les Sar-mélaient de la farine et du sang de

**l pour en faire des gâteaux fort déli-**Enfin les anciens, qui regardaient le de taureau comme un poison pour le l'estimaient comme un remède pour on expiait les crimes en se faisant ger de sang de taureau. On immolait nreau, on en recueillait le sang dans ise dont le fond était percé de petits le criminel se tenait dessous; après

il se retirait purifié.

NTABARENUS. Basile, empereur de antinople, ayant perdu son fils Constanu'il aimait uniquement, voulut le voir sique prix que ce sût. Il s'adressa à un e bérétique, nommé Santabarenus, qui, quelques conjurations, lui montra un re semblable à son fils (2).

PHIS, morceaux de papier sur lesquels

écrits des passages du Koran, et que les res vendent aux nègres, comme ayant la riété de rendre invulnérable celui qui

orte.

PONDOMAD, génie sous la protection iel est la terre, et qui, selou les guèbres, les souhaits pour celui qui la cultive, et mprécations contre celui qui la néglige. RCUEIL, démon que nous ne connaispas, invoqué dans les litanies du sabbat. RE (MARGUERITE). Prévenue de sorcelà seize ans, elle mourut en prison à leaux, où elle avait été rensermée pour r fait un pacte avec le diable (3). Vers

IRMENIUS-LAPIS, pierre à laquelle on buait la vertu de prévenir les avorte-

AS, divination par le sas ou tamis. Voy.

MINOMANCIE.

ATAN, démon du premier ordre, chef démons et de l'enfer, selon l'opinion géile; démon de la discorde, selon les déiomanes, prince révolutionnaire dans pire de Belzébuth. Quand les anges se shèrent contre Dieu, Satan, alors gouverr d'une partie du nord dans le ciel, se à la tête des rebelles; il fut vaincu et cipité dans l'abime. Le nom de Satan, en ren, veut dire ennemi, adversaire. Milton que Satan est semblable à une tour par aille, et, un peu plus loin il fixe sa haurà quarante mille pieds. Il n'est pas invodans les litanies du sabbat. On a publié, a vingt ans, une Lettre de Salan aux ses-maçons; elle eut pu être plus piquante. voit de nos jours, a Paris, un journal talé d'abord Satan, et depuis un peu de ps le Corsaire-Salan, comme il y en a un ruxelles, intitulé Méphistophéles. Ce ne i**t pas des esprits bien** spirituels qui se

SAT mettent ainsi sous le couvert des esprits malins.

SATANALOGIE. Dans un tableau remarquable des écarts de l'école philosophique allemande, publié à Louvain il y a quelques années, le savant professeur Moeller a consacré un curieux chapitre à la satanalogie. Nous ne pouvons faire mieux que de le re-

produire ici.

« La théorie du christianisme de Schelling serait incomplète s'il avait passé sous silence l'esprit puissant qui, depuis le commencement des choses, a joué un si grand rôle dans le monde. La Satanalogie, où la théorie du démon, ne pouvait manquer de trouver place dans son système. Ce chapitre de sa philosophie actuelle est si remarquable, il renferme des idées sur la nature du démon tellement neuves, il présente sur cette puissance méconnue jusqu'ici des vues et des éclaircissements si extraordinaires, qu'il mérite de fixer toute l'attention des savants. Nous l'exposerons donc à nos lecteurs, espérant qu'ils parviendront à comprendre le vrai sens des idées du philosophe de Berlin.

« Salan, selon lui, était d'abord une puissance, un principe universel : tout le système repose, comme on sait, sur des puissances qui précèdent les réalités. Dieu luimême débute comme puissance, et il en est de même du démon. Schelling avoue cependant que le mot hébreu husatan, avec l'article défini, signifie un adversaire déterminé, qu'on peut concevoir comme personne indi-

viduelle ou comme esprit général.

« Dans le Nouveau Testament, Satan est représenté comme l'adversaire du Christ, qui est venu pour détruire ses œuvres. Cette position du prince des ténèbres prouve sa dignité. S'il n'eût été qu'une simple créature, la lutte, qui ne peut avoir lieu qu'entre des puissances égales, n'aurait pas été possible entre le Christ et Satan. Le Christ n'aurait pas eu un adversaire digne de lui, s'il n'avait eu assaire qu'à une pauvre créature. Les grands préparatifs, les travaux et les souffrances du Sauveur ne pourraient alors se comprendre, dit-il. On a jusqu'ici regardé le diable comme une créature qui, bonne d'abord, devint méchante; mais, selon Schelling, c'est une erreur. Les bogomiles, secte hérétique du x1° siècle, avaient mieux compris la nature du démon, dont ils faisaient le frère aîné du Christ..... Dans le Nouveau Testament, Salan est nommé le prince de ce monde: l'apôtre saint Paul l'appelle même le dieu de ce monde. Il a ses anges, ses ministres à lui : voilà des dignités auxquelles une simple créature ne peut aspirer. Il est donc évident, pour Schelling, que Satan est un principe ou une puissance; qu'il est reçu dans l'économie de Dieu, dans l'ensemble des puissances, et nous lui devons du respect comme à une puissance légitime.

« Il n'est pas permis, dit Schelling, de le méconnaître, de le mépriser, de s'en moquer. Témoin l'apôtre saint Jude, qui, par-

<sup>)</sup> M. Salgues, des Erreurs et des préjugés. ) Michel Glycas

<sup>(3)</sup> Delaucre, Tableau de l'inconstance des dém., etc.,

lant de lui, dit-que l'archange Michel, dans la contestation qu'il eut avec le démon touchant le corps de Moise, n'osa le condamner avec exécration, et se contenta de lui dire : « Que le Seigneur te réprime (Epist. v. 9)! » Le même apotre, continue Schelling, blame ceux qui méconnaissent la dignité des démons, et dit d'eux: Ces personnes méprisent la domination et blasphèment la majesté (Vers. 8). L'apôtre nomme ici le démon là domination, s'il faut suivre l'interprétation de Schelling, comme on dit Sa Seigneurie en parlant d'un seigneur; car c'est de la majesté du démon qu'il est question, dit-il. Saint Pierre, dans sa seconde Epitre, se trouve d'accord avec saint Jude : car il parle également, en les blâmant, de ces personnes qui méprisent les puissances (Vers. 10). Dans ces puissances, le philosophe allemand voit encore les démons. Schelling nous explique aussi la cause de la lutte de saint Michel contre le démon : « Le corps de Morse était le principe cosmique et paren, qui existait encore dans le judaïsme : voilà pourquoi le démon prélendit avoir un droit sur ce corps. » Si Salan n'avait été qu'une créature, comment, demande Schelling, aurait-il pu montrer au Christ tous les royaumes du monde, avec leur gloire, et lui dire : Je vous donne tout cela, si vous voulex m'adorer? Satan est donc un principe cosmique.

« Sachant maintenant la haute dignité de Satan, il nous reste à comprendre quelle est son origine. Nous avons assigné, dit Schelling, au Christ une position intermédiaire entre Dieu et la créature. Son antagoniste, le démon, ne pouvait lui être inférieur, puisque le combat devait avoir lieu entre des personnes d'un rang égal. » Par conséquent, Salan n'est ni créateur ni créature, mais une puissance intermédiaire, fonctionnant dans l'économie de Dieu. Quelle est cette fonction? L'Ecriture sainte lui donne plusieurs épithèles : elle le nomme accusateur, calomniateur, celui qui excite des soupcons et des doutes. Le vrai sens de ces dénominations se trouve dans le livre de Job. Dans l'introduction de ce livre, il est dit qu'un jour Satan se présenta hardiment parmi les ensants de Dieu, pour rendre suspectes les intentions de l'ancien émir. Dieu lui permit alors de déponiller Job de sa fortune. Satan. incapable d'ébranler la fidélité du serviteur de Dieu, apparut une seconde fois devant le Seigneur pour l'accuser. Voilà, dit Schelling, la fonction du démon : d'accuser les hommes devant Dieu, de prévenir Dieu contre eux, d'éveiller des doutes et des soupçons sur leur conduite. Il est par conséquent le principe actif, qui travaille à la manifestation de ce qui est caché. Sous son influence, l'incertain devient certain, et ce qui est encore indécis parvient à être décidé.

« En vertu de ce principe, le mal, qui est caché au fond du cœur de l'homme, se manifeste, et Satan contribue ainsi à la gloire de Dieu; car le mal, pour pouvoir être vaincu et repoussé, doit être mis à nu. C'est à cause de cela qu'il remplit de si importantes fonc-

tions lors de la chute de l'homme l'homme eût soutenu l'épreuve à laque fut soumis, la fonction de Salan aurai terminée; mais l'homme succomba, e fut au Christ de vaincre le démou. Da Schelling, Satan était donc d'abord une ; sance ayant pour fonction de révéler ce était caché au fond des cœurs; et ce n pas Satan qui corrompit l'homme, mais l'homme qui corrompit le démon. « L'hon dans son état primitif d'innocence, fut, d un être indécis: il ne prit une décision par sa chute. L'être aveugle, le princip toute existence, même celle de Dieu. caché et latent au fond de l'homme, et vait rester dans cet étal pour toujours principe aveugle était renfermé dans de mites qu'il n'aurait jamais dû franc mais Satan, le principe incitatif, vint a et remua l'homme. Celui-ci éveilla le p cipe aveugle, qui s'empara de lui et l'a jettit. Dès lors Satan devint méchant: i vint une personne réelle et cosmique tend partout des piéges à l'homme. »

« Aucune notion, dit encore Schell n'est aussi dialectique que celle de Se qui varie à chaque époque de son existe D'abord il n'est pas méchant du tout : i vèle seulement le mal caché dans l'hon mais insensiblement il s'envenime, il s pire et devient mé hant à la fin de la l lorsque sa puissance lui a été enlevée p Christ. Cependant il continue à existe l'on doit toujours être sur ses gardes ne pas relomber sous sa puissance. Ma la fin, lorsque le Fils aura assujetti t choses au Père, lorsque Dieu sera de tout en tous, Satan aura terminé sa rière. » Schelling explique dans sa Sat logie plusieurs autres passages du Nou Testament. « Satan, comme créature, rait jamais eu, dit-il, de puissance l'homme; mais comme principe univer cosmique, il est le dieu du monde. Tou hommes sont soumis à son pouvoir chacun de nous sait que toute sa vie, qu'il fasse, est mauvaise devant Dieu. dans ce sens que l'Apôtre dit: « Nous av combattre, non contre la chair et le mais contre les principaulés et les puiss de l'air. »

« Dans la Genèse, continue-t-il, Sata représenté comme un serpent. Le sy: est vrai et profond, car le démon s'in d'une manière imperceptible et empois notre intérieur. Il est la Proscrpine mythologie ancienne : ce nom, en estet, de *proserpere*, ramper. Ce qui se passa rieurement dans l'homme est raconté de Genèse comme un fait extérieur. « C'e mythe, sí l'on veut, mais c'est un inyth cessaire, puisque le principe latent so continuellement l'homme pour arriver. existence réelle. Il rôde autour de l'ho comme un lion affamé, cherchant son dans l'homme, là où il trouve l'entré verte; et chassé d'un lieu, il se rend autre. Il est le principé mobile de l'hig qui sans lui arriverait bientôt à un él

ion et de sommeil. Il dresse toujours pûches à la conscience de l'homme; vie consiste dans la conscience du

mparons encore, continue Schelling, ianière de voir avec d'autres passa-'Ancien Testament. Nous lisons dans lypse que Salan tomba du ciel sur la ne s'agit pas ici d'un bon ange deséchant, mais d'un changement des is du démon avec Dieu. Il perdit par st sa fonction religieuse, et acquit en temps une existence politique; son e révéla sur les champs de batailles, de sang. C'est donc, selon Schelling, politique que de nos jours le démon son empire. Lorsque saint Jean dit: qui commet le péché est du diable, ne le diable pèche dès le commenceon ne doit pas entendre par ces pa-: commencement de son existence. e son activité; car aussi longtemps sta dans un état latent, comme puisnactive, il n'était pas encore question En dehors de cette sonction historipolitique, Satan est encore en raprc chaque homme. « Chacun de nous, elling, nait sous l'instance du printanique; et c'est là le vrai sens du priginel, qui n'est nié que par une phie superticielle.... L'avénement du **ut le** moment de la crise pour Satan. zintenant, dit saint Jean, que le prince de va être chassé dehors. C'est-à-dire, chelling, it perd son domaine dans la i pour le regagner dans la politique.» nelling ajoute quelques observations anges tant bons que mauvais. Que es soient pour lui des puissances, cela s dire. « Les mauvais anges, dit-il, e et à chaque province de Satan prée de ces puissances, dont il est le i les gouverne toutes. Quant à leur ice, elle est la même que celle de leur e ne sont pas des êtres créés : ils doiomme lui, leur existence à la volonté nme. La raison de leur existence est ant posée par la création : ce sont sibilités opposées à la création réelle. it que la création fut terminée, les lités négatives devaient apparaître. Si , par exemple, se forme, tous les criviennent possibles, dont la condition ristence de l'état. Les bons anges, : les mauvais, sont des puissances, pposées à ceux-ci. » lci se manifeste, schelling, des relations très-intéreset très-remarquables : lorsque les is anges deviennent des réalités, les nges deviennent des possibilités; et la des bons anges réduit les mauvais à es possibilités. Les mauvais anges nt, par le péché de l'homme, de leur trement potentiel, et devinrent des : par conséquent les bons anges, les positifs, furent renfermés dans la sim**entialité. C'est là l**e sens de cette exm : Ils restaient dans le ciel, c'est-àdire dans l'état potentiel. L'homme se sépara, par sa chute, de son hon ange, qui fut mis en dehors de lui et privé de son existence réelle. Les bons anges sont les idées positives, ce qui doit être. L'homme donc, ayant accueilli par sa volonté ce qui ne doit pas être, a chassé le contraire. Toutefois ces idées positives suivirent, comme des envoyés divins, l'homme même dans son plus grand éloignement de Dieu. C'est ainsi qu'on peut dire avec raison que chaque homme se trouve placé entre son bon et son mauvais

ange. « Tout homme et tout peuple à son ange. Aussi longtemps que l'homme ne s'était pas séparé de Dieu, les bons anges n'avaient pas besoin de le suivre. Voilà pourquoi le Christ dit des enfants que leurs anges voient tou-jours le visage du Père dans le ciel : ce qui veut dire que les enfants sont auprès de Dieu. A l'époque de la crise, vers la fin de la lutte décidée par le Christ, les anges reviennent plus souvent. Ils apparaissent alors plusieurs fois; car les bons anges sont les ministres du Christ. Ils échangent alors la possibilité avec la réalité, tandis que les mauvais anges rentrent de nouveau dans l'état de simple possibilité. Les mauvais anges sont, d'après l'Epître de saint Jude, retenus par des chaînes éternelles, dans les profondes ténèbres, jusqu'au grand jour du jugement.

Les ténèbres signissent cet état de potentialité qui forme le lien éternel dont ils sont enchainés. Lorsque, par la chute de l'homme, ils rentrèrent dans la réalité, ils ne conservèrent plus, comme dit le même apôtre, leur première dignité; ils quittèrent leur propre demeure. C'est un langage siguré, qui peut être ainsi traduit : Non co loco manebant, quo manere debebant. Leur première dignité fut de n'être rien : ce qu'ils auraient dû rester éternellement. « Nous remarquons partout ici, dit Schelling, des traits mytholoriques: la mythologie retentit souvent dans le Nouveau Testament. Les leçons sur la mythologie expliquent toutes ces analogies. »

« Cette autre partie du système de Schelling offre trop peu d'intérêt pour que nous en donnions une analyse. Les mêmes idées s'y retrouvent, avec la seule différence qu'elles sont représentées par des personnes mythologiques. Schelling croit que toutes les traditions mythologiques des peuples de l'antiquité retracent au fond les mêmes idées: ce qui est du reste très-probable. »

SATYRES. Les satyres étaient chez les païens des divinités champêtres qu'on représentait comme de petits hommes velus, avec des cornes et des oreilles de chèvre, la queue, les cuisses et les jambes du même animai.

Pline le Naturaliste croit que les satyres étaient une espèce de singes; et il assure que dans une montagne des Indes il se trouve des singes qu'on prendrait de loin pour des hommes: ces sortes de singes ont souvent épouvanté les bergers. Les démondaments disent que les satyres n'ont jamais

été autre chose que des démons, qui ont paru sous cette figure sauvage; les cabalistes n'y

voient que des gnomes.

Saint Jérôme rapporte que saint Antoine rencontra dans son désert un satyre qui lui présenta des dattes, et l'assura qu'il était un de ces habitants des bois que les païens avaient honorés sous les noms de satyres et de faunes; il ajouta qu'il était venu vers lui comme député de toute sa nation, pour le conjurer de prier pour eux le Sauveur, qu'ils savaient bien être venu en ce monde. Les satyres ne seraient ainsi que des sauvages Le maréchal de Beau nanoir, chassant dans une forêt du Maine en 1599, ses gens lui amenèrent un homme qu'ils avaient trouvé endormi dans un buisson, et dont la figure était très-singulière: il avait au haut du front deux cornes, faites et placées comme celles d'un bélier; il était chauve, et avait au bas du menton une barbe rousse par flocons, telle qu'on peint celle des satyres. Il concut tant de chagrin de se voir promener de foire en foire, qu'il en mourut à Paris, au bout de trois mois. On l'enterra dans le cimetière de Saint-Côme. « Sous le roi Etienne, dit Leloyer, en temps de moissons, sortirent en Angleterre deux jeunes enfants de couleur verte, ou plutôt deux satyres, mâle et semelle, qui, après avoir appris le langage du pays, se dirent être d'une terre d'antipodes, où le soleil ne luisait, et ne voyaient que par une lumière sombre qui précédait le soleil d'orient, ou suivait celui d'occident. Au surplus, étaient chrétiens et avaient des églises. » Enfin, un rabbin s'est imaginé que les satyres et les faunes des anciens étaient en effet des hommes; mais dont la structure était restée imparfaite, parce que Dieu, lorsqu'il les faisait, surpris par le soir du sabbat, avait interrompu son ouvrage.

SAŬBADINE DE SUBIETTE, mère de Marie de Naguille, sorcière, que sa fille accusa de l'avoir menée au sabbat plusieurs fois (1).

SAUSINE, sorcière et prêtresse du sabbat. Elle est très-considérée des chess de l'empire infernal. C'est la première des femmes de Satan. On l'a vue souvent dans les assemblées qui se tenaient au pays de Labour (2).

SAUTE-BUISSON. Voy. VERDELET.

SAUTERELLES. Pendant que Charles le Chauve assiégait Angers, des sauterelles, grosses comme le pouce, ayant six ailes, vinrent assaillir les Français. Ces ennemis d'un nouveau genre volaient en ordre, rangés en bataille, et se faisaient éclairer par des piqueurs d'une forme élancée. On les exorcisa, suivant l'usage du temps, et le tourbillon, mis en déroute, s'alla précipiter dans la mer (3).

SAUVEURS D'ITALIE, charlatans qui se disent parents de saint Paul, et portent imprimée sur leur chair une figure de serpent qu'ils donnent pour naturelle. Ils se vantent de ne pouvoir être blessés par les serpents, ni par les scorpions, et de les manier sans danger.

SAVON. Dans l'ile de Candie et dans la plupart des îles de la Turquie et de la Grèce, on évite d'offrir du savon à quelqu'un. On

craindrait par là d'effacer l'amitié.

SAVONAROLE (Jérome), célèbre dominicain ferrarais du xv° siècle. Machiavel dit qu'il avait persuadé au peuple de Florence qu'il parlait avec Dieu. Nardin, dans son Histoire de Florence, livre 11, dit que les partisans de Savonarole étaient appelés Piagnoni, les pleureurs, et ses ennemis Arrabiati, les enragés ou les indisciplinables (4). Nous ne jugerons pas ici cet homme, qui put bien avoir des torts graves.

SCANDINAVES. Alfader est le plus ancien des dieux dans la Théogonie des Scandinaves.L'Edda lui donna douze noms k premièrement Alfader ( père de tout ) deuxièmement Héréon (seigneur ou plutôt guerrier); troisièmementNikar(le sourcilleux) mécontent; quatrièmement lorsqu'il est Nikuder ( dieu de la mer ); cinquièmement Fiolner (savant universel); sixièmement Ome (le bruyant); septièmement Bifid (l'a-gile); huitièmement Vidrer (le magnifique); neuvièmement Svidrer (l'exterminateur); dixièmement Svider (l'incendiaire); onziè mement Oské (celui qui choisit les morts); douzièmement Falker (l'heureux); Alfader est le nom que l'Edda emploie le plus souvent. Voy. Odin.

SCHADA-SCHIVAOUN, génies indiens qui régissent le monde. Ils ont des femmes ; mais ce ne sont que des attributs personni-fiés. La principale se nomme Houment. c'est elle qui gouverne le ciel et la région

SCHADUKIAM, province du Ginnistan, que les romans orientaux disent peuplée de dives et de péris.

SCHAMANS, sorciers de la Sibérie, qui font des conjurations pour retrou**ver uns** vache perdue, pour guérir une m**aladie, el qui** invoquent les esprits en faveur d'une entreprise ou d'un voyage. Ils sont t**rès redouté** 

SCHERTZ (FERDINAND), auteur de la Megia posthuma, Olmutz, 1706. V. Vampiens.

SCHOUMNUS, fées malfaisantes très-re doutées des Kalmouks ; elles se **nourrissent** de sang et de la chair des humains, prennes souvent la forme de femmes charmantes; mais un airsinistre, un reg**ard** pe**rfide, dévoi**lent leur âme infernale. Quatre dents de sanglier sortent ordinairement de leur bouche. qui se prolonge quelquefois en trompe d'éléphant.

SCHROTER (ULRICH). En 1553, à Willissaw, dans le canton de Lucerne, un joueur de profession, nommé Ulrich Schroter, st voyant malheureux au jeu, proférait de blasphèmes qui ne rendaient pas ses parties meilleures. Il jura que, s'il ne gagnait pas,

des astres

<sup>(1)</sup> Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., sorc. et magic., liv. n. p. 119.

(2) Delancre, Tableau de l'inconstance des dém., etc.,

<sup>3)</sup> M. Garinet, Hist. de la magie en France, p. 48. (4) Saint-Foix, t. 111, p. 568.

chance qui allait -lourner, il jettedague contre un crucifix qui était :heminée. Les menaces d'Ulrich n'éitèrent point celui dont il outrageait Ulrich perdit encore. Furieux, il lance sa dague, qui n'atteignit pas it sacrilége, et aussilôt, disent les jues du temps, une troupe de démbe sur lui et l'enlève, avec un bruit vantable, que toute la ville en fut

MANCIE, divination qui consiste à r les ombres des morts, pour ape les choses sutures. Elle différait de omancie et de la psychomancie, en ce n'était ni l'âme ni le corps du qui paraissait, mais seulement un

re.

NCES. Les musulmans attribuent la n des sciences dans le monde, à qui n'est autre qu'Enoch. Ce nom i**ent d'un mot ara**be qui signifie mé-1. étade. Edris, disent-ils, fut l'un des nciens prophètes. Dieu lui envoya rolumes qui renfermaient les princitoutes les sciences et de toutes les ssances humaines. Il fit la guerre aux s descendus de Caïn, et réduisit le r en esclavage ses prisonniers de ; il inventa la plume et l'aiguille, l'atique et l'astronomie. Edris vécut s. e fut enleve au ciel.

NCES OCCULTES, ou sciences secrèdonne ce nom à la magie, à la théurplus grand nombre des divinations. isprudence des pactes, à l'art notoire, des talismans, aux pratiques des gri-, aux secrets et aux combinaisons des s, aux procédés qui évoquent, diriu renvoient les démons et les esetc., etc., ctc. Voyez tout ce Diction-

IASAR, une des douze espèces d'auque Michel Scot distingue dans son le la physionomie. Il l'appelle Scimara. Lorsque vous voyez, dit-il, un sou un oiseau derrière vous, qui vous t vous passe, s'il passe à votre droite, on augure, et mauvais s'il passe à auche

PODES, peuples fabuleux de l'Ethiont parle Pline, lesquels, n'ayant qu'un 'en servaient pour se mellre à l'omsbleil, en se couchant par terre, et

leur pied en l'air.

PELISME, sorte de maléfice qu'on it par le moyen de quelques pierres ées. On jetait une ou plusieurs piersorcelées dans un jardin ou dans un : la personne qui les découvrait ou y :hait, en recevait le maléfice, qui faisait s mourir.

)RPION. Les Persans croient que, par yen de certaines pierres merveilleuses, ul ôler le venin aux scorpions, qui se ent chez eux en grand nombre.

y assure qu'il n'y a jamais eu ni de

lodin, Démonomanie, liv. ut, ch. 1", après Jobet André-Muscul.

DICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES. II.

serpents ni de scorpions dans la ville de Hamps, à cause de la figure d'un scorpion gravée sur un talisman dans les murailles de cette ville.

SCOTOPITES. Voy. CIRCONCELLIONS.

SCOTT. Voy. WALTER SCOTT. SCOX OU CHAX, duc et grand marquis des enfers. Il a la voix rauque, l'esprit porté au mensonge; il se présente sous la forme d'une cigogne. Il vole l'argent dans les maisons qui en possèdent, et ne restitue qu'au bout de douze cents ans, si toutefois il en reçoit l'ordre. Il enlève les chevaux. Il exécute tous les commandements qui lui sont donnés, lorsqu'on l'oblige d'agir de suite; et quoiqu'il promette d'obéir aux exorcistes, il ne le fait pas toujours. Il ment, s'il n'est pas dans un triangle; si au contraire il y est renfermé, il dit la vérité en parlant des choses surnaturelles. Il indique les trésors cachés qui ne sont pas gardés par les malins esprits. Il commande trente légions (2).

SCYLLA, nymphe dont Glaucus épris. N'ayant pu la rendre sensible, il cut recours à Circé, qui jeta un charme dans la fontaine où Scylla avait coutume de se baigner. A peine y fut-elle entrée, qu'elle se vit changée en un monstre qui avait douze griffes, six gueules et six têtes, une moute de chiens lui sortait de la ceinture. Effrayée d'elle-même, Scylla se jeta dans la mer à l'endroit où est le détroit qui porte son

SEBHIL ov SEBHAEL, génie qui, selon les musulmans, tient les livres où sout écrites les bonnes et mauvaises actions des hommes.

SECRETAIN (Françoise), sorcière qui fut brûlée à Saint-Claude, en Franche-Comté , sous Boguet. Elle avoua qu'elle avait vu le diable, tantôt en forme de chien, tantôt en forme de chat, tantôt en forme de poule (3). Elle le vit aussi sous les traits peu agreables

d'un grand cadavre.

SEČRETS MERVEILLEUX. Faites tremper une graine quelconque dans la lie de vin, puis jetez-la aux oiseaux; ceux qui en tâteront s'enivreront et se laisseront prendre à la main. Mangez à jeun quatre branches de rue, neuf grains de genièvre, une noix, une figue sèche et un peu de sel, pilés ensemble, vous vous maintiendrez en parfaite sante, dit le Petit Albert. Qu'on pile et qu'on prenne, dans du vin, une pierre qui se trouve dans la tête de quelques poissons, Avicenne dit qu'on guérira de la pierre. Mizaldus prétend que les grains d'aubépine, pris avec du vin blanc, guérissent de la gravelle. La renouille des buissons, coupée et mise sur les reins, fait tellement uriner, si l'on en croit Cardan, que les hydropiques en sont souvent guéris. Qu'on plume, qu'on brûle et qu'on réduise en poudre la tête d'un milan, qu'on en avale dans de l'eau autant qu'on en peut prendre avec trois doigts, Mizaldus promet qu'on guérira de la goutte. Cardan assure encore qu'une décoction de l'écorce

(2) Wierus, in Pseudomon. dæm. (3) Boguet, Discours des exécrables sorciera.

du peuplier blanc, appliquée sur les membres souffrants, guérit la goutte sciatique. Wecker déclare qu'une tasse de thé guérit les morsures des vipères. On voit dans Thiers qu'on fait sortir les ordures des yeux en crachant trois fois. Ce ne sont là que des secrets de santé. Leloyer dit que, pour se garantir des enchantements, il faut cracher sur le soulier du pied droit, et qu'on se préserve des maléfices en crachant trois fois sur les cheveux qu'on s'arrache en se peignant, avant de les jeter à terre. Un ancien assure qu'une vierge arrête la grêle en en mettant trois grains dans son sein. Nous entrons là dans les secrets plus mystérieux. On empêche un mari de dormir en mettant dans son lit un œuf d'hirondelle. Mettez un œuf dans le vin: s'il descend de suite au fond, le vin est trempé ; s'il surnage, le vin est pur. Qu'on mêle l'herbe centaurée avec le sang d'une huppe femelle, et qu'on en mette dans une lampe, avec de l'huile, tous ceux qui se trouveront présents se verront les pieds en l'air et la tête en bas. Si on en met au nez de quelqu'un, il s'ensuira et courra de toutes ses forces. Celui-ci est d'Albert le Grand, ou du moins du livre de secrets merveilleux qu'on lui attribue. Qu'on mette pourrir la sauge dans une fiole, sous du fumier, il s'en formera un ver qu'on brûlera. En jetant sa cendre au feu elle produira un coup de tonnerre. Le même Albert le Grand ajoute que, si on en mêle à l'huile de la lampe, toute la chambre semblera pleine de serpents. La poudre admirable que les charlatans appellent poudre de perlimpinpin, et qui opère tant de prodiges, se fait avec un chat écorché, un crapaud, un lézard et un aspic, qu'on met sous de bonne braise jusqu'à ce que le tout soit pulvérisé (1). On pourrait citer une foule de secrets pareils, car nous en avons de toutes les couleurs; mais ceux qu'on vient de lire donnent déjà une idée de la totalité. Voy. Charmes, En-CHANTEMENTS, MALÉFICES, PAROLES MAGIQUES, Superstitions, etc.

Pline assure qu'un certain Babilius fit en six jours la traversée de la Sicile à Alexandrie, par la vertu d'une herbe dont il ne dit pas le nom. On cite d'autres voyageurs qui ont fait en un jour cent lieues à pied au moyen de la jarretière du bon voyageur. V. Jarretière.

Il y a des livres très-gros, uniquement consacrés aux formules des secrets dits naturels et des secrets dits magiques. Nous devons donner une idée textuelle de cette partie de l'encyclopédie infernalc.

## SECRETS DE L'ART MAGIQUE DU GRAND GRIMOIRE.

« Composition de mort, ou la pierre philosophale. — Prenez un pot de terre neuf, metrez-y une livre de cuivre rouge avec une demichopine d'eau forte que vous ferez bouillir pendant une demi-heure : après quoi vous y mettrez trois onces de vert-de-gris que vous ferez bouillir une heure; puis vous mettrez deux onces et demie d'arsenic ( ferez bouillir une heure vous y trois onces d'écorce de chêne, bien sée, que vous laisserez bouillir un heure, une potée d'eau rose bouilli minutes, trois onces de noir de fu vous laisserez bouillir jusqu'à ce composition soit bonne. Pour voir s assez cuite, il faut y tremper un clo y prend, ôtez-a; elle vous procu livre et demie de bon or ; et si elle : point, c'est une preuve qu'elle n'est i cuite; la liqueur peut servir quatre

« Pour saire la baquette dérinate faire tourner. — Dès le moment que paraît sur l'horizon, vous prenez de gauche une baguette vierge de noise vage et la coupez de la droite en tro en disant : Je te ramasse au nom Mutrathon, Adonaï et Semiphoras, tu aies la vertu de la verge de Mot Jacob, pour découvrir tout ce que je savoir; et pour la faire tourner, il f la tenant serrée dans ses mains par bouts qui font la fourche: Je te rec au nom d'Eloim, Matrathon, Ador

**m**ipho**ras,** de me relever...

« Pour gagner toutes les fois qu'on loteries. — Il faut, avant de se coucl ter trois fois cette oraison, après qu la mettrez sous l'oreiller, écrite sur chemin vierge, sur lequel vous a dire une messe du Saint-Esprit..... dant le sommeil le génie de votre vient vous dire l'heure que vous de dre votre billet : Domine Jesu (h dixisti eyo sum via, veritas et vita, e veritatem dilexisti, incerta et occult tiæ tuæ manifestasti mihi, adhuc qu in hac nocte sicul ita revelatum fuit solis, incognita et ventura unaque doceas, ut possim omnia cognoscere. sit: ita monstra mihi montem ornat vino bono, pulchrum et gratum p aut quamdam rem gratam, sin autem mihi ignem ardentem, vel aquarum ci vel aliam quamcunque rem quæ Dor ceat, et vel Angeli Ariel, Rubiel et sitis mihi multum amatores et factori istud obtinendum quod cupio scire, v gnoscere et prævidere per illum Deun turus est judicare vivos et mortuos, lum per ignem. Amen. Vous direz tr et trois Ave Maria pour les âmes de toire...

« Pour charmer les armes à feu. dire: - Dieu y ait part et le diublela et lorsqu'on met en joue, il faut dir sant la jambe gauche sur la droite. tradas Dominum nostrum Jesum ( Mathon. Amen....

« Pour parler aux esprits la vei Saint-Jean-Baptiste. — Il faut se tri de onze heures à minuit près d'ut fougère, et dire : — Je prie Dieu qu prits à qui je souhaite parler appar minuit précis; — et aux trois quart:

f fois ces cinq paroles: Bar, Kirai, Alla Tetragamaton.

ur se rendre invisible. — Vous volebat noir, et vous achèterez un pot n miroir, un briquet, une pierre d'adu charbon et de l'amadou, obser-Her prendre de l'eau au coup de mine fontaine; après quoi allumez vomettez le chat dans le pot, et tenez ert de la main gauche sans bouger der derrière vous, quelque bruit que tendicz; et après l'avoir fait bouillir natre heures, vous le mettez dans un if: prenez la viande et la jetez par-'épaule gauche, en disant ces parocipe quod tibi do, et nihil amplius (1); us mettrez les os un à un sous les lu côté gauche, en vous regardant miroir; et si ce n'est pas le bon os, jetterez de même, en disant les mêroles jusqu'à ce que vous l'ayez trousitôt que vous ne vous verrez plus miroir, retirez-vous à reculons en Pater, in manus tuas commendo spi-

ur faire la jarretière de sept lieues par **Vous achèterez un jeune loup au** s d'un an, que vous égorgerez avec un a neuf, à l'heure de Mars, en pronons paroles: Adhumalis cados ambulaortitudine cibi illius; puis vous coupepeau en jarretières larges d'un pouce, rirez dessus les mêmes paroles que rez ditesen l'égorgeant, savoir, la prelettre de votre sang, la seconde de a loup, et immédiatement de même jusa sin de la phrase. Après qu'elle est et sèche, il faut la doubler avec un de fil blanc, et attacher deux rubans aux deux bouts pour la nouer du dn genou au dessous; il faut prendre qu'aucune semme ou fille ne la voie : : aussi la quitter avant de passer une **, sans quoi e**lle ne serait plus si forte. mposition de l'emplatre pour faire dix par heure. — Prenez deux onces de s humaine, une once d'huile de cerf. nce d'huile de laurier, une once de : de cerf, une once de momie natuane demi-chopine d'esprit de vin, et milles de verveine. Vous serez bouillir i **dans u**n pot neuf, jusqu'à demi-rén, puis vous en formez les emplâtres la peau neuve, et lorsque vous les sez sur la rate, vous allez comme le pour n'être point malade quand vous liez, il faut prendre trois gouttes de lans un verre de vin blanc.

emposition de l'encre pour écrire les .— Les pactes ne doivent point être avec l'encre ordinaire. Chaque fois fait une appellation à l'esprit, on doit inger. Mettez dans un pot de terre verseuf, de l'eau de rivière et la poudre e ci-après. Alors prenez des branches rère cuelllies la veille de la Saint-

Jean, du sarment coupé en pleine lune de mars; allumez ce bois avec du papier vierge, et dès que votre cau bouillira, votre encre sera faite. Observez bien d'en changer à chaque nouvelle écriture que vous aurez à faire. Prenez dix onces de noix de galle, et trois onces de vitriol romain, ou couperose verte; d'alun de roche ou de gomme arabique, deux onces de chaque; mettez le tout en poudre impalpable, dont, lorsque vous vondrez fire de l'encre, vous préparerez comme il est dit ci-dessus.

« Encre pour noter les sommes qu'on prendra dans les trésors cachés, et pour en demander de plus fortes à Lucifuge dans les nouveaux besoins. - Prenez des noyaux de pèches, sans en ôter les amandes, mettezles dans le feu pour les réduire en charbons bien brûlés, alors retirez-les, et lorsqu'ils sont bien noirs, prenez-en une partie que vous mélerez avec autant de noir de fumée. ajoutez-y deux parties de noix de galle concassées; faites dans l'huile desséchée, de gomme arabique quatre parties; que le tout soit mis en poudre très-sine, et passé par le tamis. Mettez cette poudre dans de l'eau de rivière. Il est inutile de faire remarquer que tous les objets décrits ci-dessus doivent être absolument neufs.

« En quels temps les arts se doivent accomplir et perfectionner. — Nous dirons en quels jour et heure les choses se doivent perfectionner; quoiqu'elles ne soient notées d'aucuns jour et heure, tu opércras dans le jour et heure de &, et l'heure sera la première ou la huitième, quoique cela, il vaudrait mieux dans la quinzième ou vingt-deuxième de la même nuit (2), laquelle on appelle avant matin ; lors en cette heure-là tu pourras expérimenter tous les arts et expériences du même genre comme ci-dessus, soil pour le jour ou la nuit, pourvu que les choses soient préparées à l'heure désignée pour de semblables expériences. Mais quant aux expériences particulières, l'heure et le temps de la conjuration ne se spécifient pas ; le plus sûr est de la faire de nuit, à cause du silence qui règne alors, pourtant on doit observer inviolablement que certaine qualité de jour est également bonne. Mais l'endroit principal et important pour la faire, c'est un lieu obscur, congru a semolable art, où personne n'habite, amsi on pourra accomplir tel art et le conduire à ellet. Mais si tel art et expérience sont pour avoir la connaissance d'un quelconque, les choses preparées ou ordonnées, on doit les faire en l'heure de la 🔁 et de son jour, s'il est possible, en 🗿 croissante, depuis la première heure du jour jusqu'à la huitième du même jour, ou bien à dix heures de nuit; mais il est mieux de jour que de nuit, parce que la lumière a plus de rapport au désir, et elle favorise l'inclination et la volonté de faire en toutes les œuvres magiques, car elles ont si grande vertu, qu'elles suppléent souvent au défaut

dissit à Belphégor : Accipe quod tibi do , stereus

de ceux qui ont accoutumé de tomber dans les ouvrages, surtout l'observation des heures et planètes est de très-grande conséquence si vous voulez réussir : il est nécessaire de choisir un temps clair et sans vents. Il est vrai que les anges ont été créés de diverses natures, les uns ayant été de beanté et de froid, les autres de mouvement et de feu, et les autres de vent : ceux qui ont été fails de vent apparaissent avec une grande vitesse, ressemblant aux vents: ceux qui ont été créés de beauté, apparaissent en belle forme; ceux qui ont été créés de mouvement de seu, viendront avec une grande impétuosité, mouvement de terre en forme de feu, de manière que la présence de chacun ressemble aux flammes de feu, et quand tu appelleras les êtres créés de l'eau, ils viendront avec une grande pluie, tonnerres et choses semblables; et lorsque ce sera ceux créés de l'air, ils viendront en espèce de vent doux. Tu ne dois avoir aucune crainte dans l'appel que tu feras, parce que la crainte chasse la foi, et foi blessée empêche la réussite des choses qui seront dites ciaprès. De plus, tu dois observer que les intelligences aériennes se doivent appeler dans un temps clair, serein, doux et tranquille. Celles des souterrains, dans un temps nocturne ou bien dans un jour nébuleux depuis midi jusqu'au coucher du soleil. Les esprits ignés habitent en Orient, les aquatiques dans le midi, les bruyants dans le septentrion: et surtout prends garde qu'il faut toujours pour plus grande sûreté, si l'on invoque les esprits créés de seu, être tourné du côté d'orient, en faisant toutes les choses nécessaires pour ce côté, et ainsi des autres esprits, dans les differentes parties du monde. Les expériences extraordinaires, savoir: celles d'amour, de grâce et d'imprécation seront plus efficaces, étant préparées du côté du septentrion; de plus tu dois observer que toutes les sois que tu seras une expérience, sans l'heure ou bien la solennité prescri'e, tu ne feras rien. Mais si tu prépares et accomplis les choses directement, tu en recevras l'effet, et si elles ne se succèdent pas, apprends que l'expérience sera fausse ou que tu auras manqué à quelque chose. Alors, pour l'accomplir, il faut la refaire de nouveau, et tu dois savoir de combien de chapitres elle dépend, et que la clef de tous arts dépend de son intelligence, sans quoi tu ne seras jamais rien.

« Les heures de  $\gamma$  sont propres comme celles de  $\sigma$ , dans leurs jours où ils se conjoignent avec la  $\mathfrak{F}$ . Et si tu as le regard de contraire ou de quadrat, elles sont bonnes pour faire les expériences de haines, de procès, inimitiés et discordes, ajoutant de plus les choses que nous dirons ci-après sur semblables matières. Les heures du  $\mathfrak{F}$ , de Jupiter  $\mathfrak{A}$  et de  $\sigma$ , spécialement l'heure de leur planète, sont bonnes à éprouver toutes les expériences, tant ordinaires qu'extraordinaires, lesquelles ne sont comprises dans aucun genre ci-dessus marqué, joignant celles que nous dirons dans leur propre

chapitre, comme celles qui appartic la 3), sont propres à la convoca esprits, des ouvrages nécromanciens pour trouver les choses dérobées, en garde que la 3) soit colloquée et « terrestre, c'est-à-dire de Mercure l'amour, grâces et invisibilités; la 🕉 en signe de seu & E, pour la hain corde; la lune doit être en signe aq pour les expériences extraordinaires doit être dans les signes d'air 🎞 🗫 🔻 la conjonction et la sortie du ⊙ € rayons, et aussitôt qu'elle commer raître; mais si l'observation des cl dessus te paraît si difficile, fais se ceci : observe la 3 croissante jus complément, qu'elle est au nombre le ⊙; elle est très-bonne pour choses ci-dessus. La 9 étant opposé et pleine de lumière, est bonne pour expériences de guerre, bruits et disc quand elle est à son dernier quart est bonne pour faire les choses dire sont à la destruction et ruine. La de nouveau à la convention ou rece derniers rayons, est bonne pour fa périence de la mort, parce que, lemps-là, elle est privée de lumière. observez inviolablement que la conjointe avec le 😭 rien ne doit 🌢 mencé, parce que ce temps-là est t heureux et que rien ne peut réus: que la 3 étant au croissant et aigi mière, tu pourras écrire, opérer et toutes les expériences que tu voud principalement pour parler aux es faut que ce soit le jour de 🔑 et heure, la O étant au signe terrestre comme il a été dit ci-dessus. et nombre avec le 🕝. Mais si ce sont : expériences d'amour, de grâce et tion, lu opéreras de jour et heur à savoir depuis la première jusqu'à tième, pourvu que les choses soie rées et ordonnées selon les jour convenant à cette expérience et de nière qu'elle se puisse faire.

« Les œuvres de la destruction. désolation se doivent faire dans le heure de B, depuis la première heur tième de la nuit, le quinzième ou vins me, et ainsi elles seront véritables. expériences burlesques et joyeuse dans la première heure de 🛷 la l la quinzième et la vingt-deuxième. I riences extraordinaires, de quelqu qu'erles soient, doivent être prég accomplies dans les première et heures de 4 et de la quinzième et de deuxième de toutes les autres het lesqueiles les arts magiques doiven complis ou expérimentés. Il est n que la 3) soit de lumière et nombre a sous les rayons du soleil, c'est le depuis le premier quartier jusqu'à soit à l'opposite, ainsi la 3 étant de feu.

« Pour l'exécution des expérience de quelque manière qu'elle se fa re perfectionnée quand la 3 est stée et illuminée; mais afin que les ences soient découvertes de l'invisibis choses étant toutes préparées, que pit à l'heure dans laquelle elle se perne.

faut opérer avec grande foi.

c.eur bénévole, dit pour sa conclusion r de ces fatras, dont nous ne donnons bouquet, pénètre-toi bien de tou: ce que id Salomon vient de t'enseigner par gane. Sois sage comme lui, si 'u veux utes les richesses que je viens de en ton pouvoir puissent faire ta. Sois humain envers tes semblables, se les malheureux; vis content. A-

t triste de savoir que de tels livres se t en grand nombre dans nos campa-Les voltairiens, qui se plaignent de ente diffusion de quelques petites bropieuses qui préchent la paix, ne disu des grimoires et des clavicules.

IIN, septième partie de l'enfer chez hométans. On y jette les âmes des imous un arbre noir et ténébreux, où r voit jamais aucune lumière : ce qui

DUR, magie noire chez les Islandais.

SID.

NGS. Divination à l'aide des seings **le par Mélampus** au roi Ptolémés. ing ou grain de beauté, au front de **ne ou de la femme, promet des riches**a seing auprès des sourcils d'une femme **d à la fois bonne et** belle : auprès des is d'un homme, un seing le rend riche n. Un seing dans les sourcils promet à me cinq femmes, et à la femme cinq . Celui qui porte un seing à la joue, sira opulent. Un seing à la langue probonheur en ménage. Un seing aux leindique la gourmandise. Un seing au n annonce des trésors. Un seing aux s donne une bonne réputation. Un au cou promet une grande fortune, ponrtant celui qui porte un seing derle con pourrait bien être décapité. Un aux reins caractérise un pauvre gueux. **ing aux épaules a**nnonce une **c**aptivité. **ing à la poi**trine ne donne pas de granichesses. Celui qui porte un seing sur le est quelquelois méchant. Celui qui pori**scing au ventre a**ime la bonne chère. qui ont un seing aux mains aurout ep d'enfants. *Voy*. Chironancie.

L. Le sel, dit Boguet, est un antidote main contre la puissance de l'enfer. Le le a tellement le sel en haine, qu'on ne pe rien de salé au sabbat. Un Italien, invant par hasard à cette assemblée pense, demanda du sel avec tant d'importuque le diable fut contraint d'en faire le sar quoi l'Italien s'écria :— Dieu soit puisqu'il m'envoie ce sel! et tout délopuisqu'il m'envoie ce sel! et tout délopuisqu'il m'envoie ce sel! et con délopuisqu'il m'envoie ce sel! et con délopuisqu'il mauvais présage que l'on conjure menant une pincée du sel répandu, et le la derrière soi avec la main droite par-

dessus l'épaule gauche. Les Écossais attribuent une vertu extraordinaire à l'eau saturée de sel; les habitants des Hébrides et des Orcades n'oublient jamnis de placer un vase rempli d'eau et de sel sur la poitrine des morts, afin, disent-ils, de chasser les esprits infernaux. Le sel est le symbole de l'éternité et de la sagesse, parce qu'il ne se corrompt point. Voy. Salière.

SEPAR. Voy. VEPAR.

SEPULTURE. Quelques phi'osophes qui voyage aient en Perse ayant trouvé un cadavre abandonné sur le sable, l'ensevelirent et le mirent en terre. La nuit suivante, un spectre apparut à l'un de ces philosophes et lui dit que ce mort était le corps d'un infâme qui avait commis un inceste, et que la terre lui refusait son sein. Les philosophes se rendirent le lendemain au même lieu pour déterrer le cadavre; mais ils trouvèrent la besogne faite, et continuèrent leur route sans plus s'en occuper. Voy. Mort et Funéralles.

Nous pouvons ajouter un trait de plus aux

bizarreries des usages funèbres.

Jonas, l'un des rois Comans, mourut subitement avant d'être baptisé; pour cette raison on l'enterra comme païen hors des murs de Constantinople. On permit à ses officiers de faire ses funérailles selon leurs pratiques barbares. Son monument fut dressé sur une éminence, et dans la fosse, autour de son cadavre, on pendit, à sa droite et à sa gauche plusieurs de ses écuyers qui s'offrirent volontairement à aller servir leur maître dans l'autre monde; on y pendit aussi, pour le même usage, vingt-six chevaux vivants.

SERMONS. Le diable, qui affecte de singer tous les usages de l'Eglise, fait faire au sabbat des sermons auxquels doivent assister tous les sorciers. Asmodée est son prédicateur ordinaire; et plusieurs sorcières ont rapporté lui avoir entendu prêcher des abominations.

SEROSCH, génie de la terre chez les Parsis. Il préserve l'homme des embûches du

diable.

SERPENT. C'est sous cette figure redoutée que Satan fit sa première tentation. Yoy. Samael. Le serpeut noir de Pensylvanie a la pouvoir de charmer ou de fasciner les ojseaux et les écureuils : s'il est couché sous un arbre et qu'il fixe ses regards sur l'oiseau ou l'écureuil qui se trouve au-dessus de lui, il le force à descendre et à se jeter directement dans sa gucule. Cette opinion est justement très-accréditée, et ceux qui la nient parce qu'elle tient du merveilleux ne connaissent pas les effets de la fascination naturelle. Il y a dans les royaumes de Juida et d'Ardra, en Afrique, des serpents très-doux, très- familiers, et qui n'ont aucun venin ; ils font une guerre continuelle aux serpents venimeux : voilà sans doute l'origine du culte qu'on commença et qu'on a continue de leur rendre dans ces contrees. Un marchand anglais, ayant trouvé un de ces sexpents dans sou magasin, le lua, et, n'ima-

ginant pas avoir commis une action abominable, le jeta devant sa porte. Quelques femmes passèrent, poussèrent des cris affreux, et coururent répandre dons le canton la nouvelle de ce sacrilége. Une grande 🛍reur s'empara des esprits; on massacra les Anglais; on mit le seu à leurs comptoirs, et leurs marchandises furent consumées par les flammes. It y a encore des chimistes qui soutiennent que le serpent, en muant et en se dépouillant de sa peau, rajeunit, croft, acquiert de nouvelles forces et qu'il ne meurt que par des accidents, et jamais de mort naturelle. On ne peut pas prouver par des expériences la fausseté de cette opinion; car si l'on nourrissait un serpent et qu'il vint à mourir, les partisans de son espèce d'immortalité diraient qu'il est mort de chagrin de n'avoir pas sa liberté, ou parce que la nourriture qu'on lui donnait ne convenait point à son tempérament.

On dit qu'Ajax, roi des Locriens, avait apprivoisé un serpent de quinze pieds de long qui le suivait comme un chien et venait manger à table. Voy. Alexandre de Paphla-

GONIE, ANE, HAROLD, HARIDI, elc. SERPENT DE MER (LE GRAND). On se rappelle le bruit que fit, en 1837, la découverte do grand serpent de mer, vu par le navire le Havre, à la hauteur des Açores. Tous les journaux s'en sont occupés; et, après s'en étre montrée stupéfaite, la presse, faisant volte-face, a présenté ensuite le grand serpent marin comme un être imaginaire. M. B. de Xivrey a publié à ce propos, dans le Journal des Débats, des recherches curieuses que nous reproduisons en partie. « Les mers du Nord, dit-il, paraissent être aujourd'hui la demeure habituelle du grand serpent de mer, et son existence est en Norvége un fait de notoriété vulgaire. Ce pays a vu souvent échouer sur ses côtes des cadavres de ces animaux, sans que l'idée lui soit venue de mettre de l'importance à constater ces saits. Les souvenirs s'en sont mieux conservés lorsqu'il s'y joignait quelque autre incident plus grave, comme la corruption de l'air causée quelquefois par la putréfaction de ces corps. Pontoppidan en a cité des exemples, mais jamais on n'avait pensé à rédiger, à l'occasion de pareils faits, un procèsverbal. Celui qui fut rédigé à Stronza offre les notions les plus précises que l'on possède sur la figure du serpent de mer. Nous y voyons notamment ce signe remarquable de la crinière, dont les observateurs plus anciens et les récits des Norvégiens s'accordent à faire mention. Nous le trouvons dans une lettre dalée de Bergen, 21 février 1751, où le capitaine Laurent Ferry termine ainsi sadescription du serpent de mer qu'il rencontra : « Sa tête, qui s'élevait au-dessus des vagues les plus hautes, ressemblait à celle d'un cheval; il était de couleur grise, avec la bouche trèsbrune, les yeux noirs et une longue crinière qui flottait sur son cou. Outre la tête de ce reptile, nous pûmes distinguer sept de ses replis, qui étaient très-gros et saient à une toise l'un de l'autre. A conté celle aventure devant une p qui désira une relation authentique, digeai et la lui remis avec les signat deux matelots, témoins oculaires, Peterson Kopper et Nicolas Nicolson weven, qui sont prêts à attester s ment la description que j'en ai faite probablement cette crinière que Pa compare à des oreilles ou à des a sa description du serpent marin qu son second voyage au Groënland juillet, nous aperçûmes un monst dressa si haut sur les vagues, qu atteignait la voile du grand mât. Au nageoires, il avait de grandes orei dantes comme des ailes; des écailles vraient tout le corps, qui se termir me celui d'un serpent. Lorsqu'il se dans l'eau, il s'y jetait en arrière cette sorte de culbute, il relevait de toute la longueur du navire. » O archevêque d'Upsal au m xvi siècle, fait une mention for cette crinière, dans le portrait du de deux cents pieds de long et de circonférence, dont il parle comm oculaire : « Ce serpent a une cr deux pieds de long; il est couvert et ses yeux brillent comme deux f il attaque quelquefois un navire, dr tête comme un mât et saisissant les sur le tillac. » Les mêmes caractère reproduisent dans d'autres récits do union serait trop longue, se retroules descriptions des poëtes scandina une tête de cheval, avec une crinièr et des joues noires, ils attribuent at marinsix cents pieds de long. Ils ajor se dresse tout à coup comme un mâ seau de ligne, et pousse des sifflen effrayent comme le cri d'une tem nous apercevons bien les effets de l' tion poétique, mais nous n'avons données suffisantes pour marquer précis où elle abandonne la réalité

«En comparant ces notions(1)av peuvent nous offrir d'analogue les du moyen age etdel'antiquité, je tro militudes frappantes dans la descript bert le Grand nous a laissée du gran de l'Indo: «Avicenne en vit un, ditcou était garni dans toute sa longuet longs et gros comme la crinière d'u Et visus est unus ab Avicenna, in c secundum latitudinem colli, erant pi dentes longi et grossi ad modum equi. » Albert ajoute que ces ser à chaque máchoire trois dents le proéminentes. Cette dernière cirparaît une vague réminiscence d Ctésias, dans ces Indiques, et d' Elien, dans ses Propriétés des anin rapporté du ver du Gange. Pour l

<sup>(1)</sup> Fournies par l'auteur anglais d'un article de la Retrospective Review, traduit en 1835 dans la F

ce ver est sans doute inférieur à la leur que peut atteindre le serpent mamisque ces auteurs, grecs lui donnent coudées de long et une circonférence qu'un enfant de dax ans aurait de la a l'embrasser. Les deux dents dont ils ent pourvu, une à chaque mâchoire, rvent à saisir les bœufs, les chevaux ou hameaux qu'il trouve sur la rive du e, où il les entraîne et les dévore. Il est opos de remarquer ici qu'un grand re de traits d'Hérodote et même de Ctérejetés d'abord comme des contes ridi-, ont été plus tard repris pour ainsi en sous-œuvre par la science, qui souy a découvert des faits vrais et même peu is. Malte-Brun a plusicurs fois envisagé ns sous ce point de vue. Nous arrivons element à l'épouvantable animal ap-Odontotyraunus, dans les récits romases des merveilles qu'Alexandre renconans l'inde. Tous les romans du moyen ur ce conquérant, provenant des textes désignés sous le nom de Pseudo-Calhae, sont unanimes sur l'O ontotyrandont parlent aussi plusieurs auteurs ntins. Tous en font un animal amphibie, at dans le Gange et sur ses bords, d'une dont la grandeur dépasse touté vraiolance. « Tel, dit Palladius, qu'il peut w un éléphant tout entier. » Quelque mle que soit cette dernière circonstance, ourrait y voir une allusion hyperbolique manière dont les plus gros serpents terres dévorent les grands quadrupèdes, me les chevaux et les bœufs; ils les avaen effet sans les diviser, mais après les ir broyés, allongés en une sorte de roui informe, par les puissantes étreintes et ecousses terribles de leurs replis. Il est i que M. Græfe, par une docte dissertainsérée dans les mémoires de l'Acadéimpériale des sciences de Saint-Pétersrg, a prétendu que l'Odontotyrannus des ilions du moyen âge devait être un soui**r du mam**mouth. Le savant russe ne t guère fouder cette singulière interpréon que sur les versions latines du roman kzandre, dont monsignor Mai a publié **lexte en 1818, sou**s le nom de Julius Vaus. Il est dit que l'Odontotyrannus foula spieds (conculcavit) un certain nombre o'dats macédoniens. Le même récit se tre dans une prétendue lettre d'Alexanta Aristole, et dans un petit traité, des mitre et des Bêtes extraordinaires, récemmpublic. Mais dans les auteurs grecs que tiens d'indiquer, c'est-à-dire les divers des grecs inédits du l'scudo-Callisthène, et **Madius**, Cédrène, Glycas, Hamartolus, on Houte aucun détail figuratif à l'expression randeur énorme et d'une nature Phibie.

Pour la qualité d'amphibie, qui n'apparle certainement pas au mammouth, peutle s'appliquer au grand serpent de mer? le Everard Home, en proposant de placer le les squales celui qui avait échoué sur le Stronza, a prouvé par là qu'il le regardait comme un véritable poisson. Mais si l'on en fait un reptile, on lui supposera par cela même une nature amphibie, avec la faculté de tester indéfiniment dans l'eau . et l'on pourra en même temps rapporter au même animal les exemples de serpents énormes vus sur terre et consignés de loin en loin dans la mémoire des hommes. Le serpent de mer dont Olaüs Magnus a conservé une description était, au rapport du même prélat, un serpent amphibie qui vivait de son temps dans les rochers aux environs de Bergen, dévorait les hestiaux du voisinage et se nourrissait aussi de crabes. Un siècle plus tard, Nicolas Grammius, ministre de l'Evangile à Londen en Norvége, citait un gros serpent d'eau qui des rivières Mios et Banz, s'était rendu à la mer le 6 janvier 1656. « On le vit s'avancer tel qu'un long mât de navire, renversant tout sur son passage, même les arbres et les cabanes. Ses siffements, ou plutôt ses hurlements, faisaient frissonner tous ceux qui les entendaient. Sa tête était aussi grosse qu'un tonneau, et son corps, taillé en proportion, s'élevait au-dessus des ondes à une hauteur considérable. » En des temps plus anciens, nous citerons : le serpent de l'île de Rhodes, dont triompha au xiv' siècle le chevalier Gozon qui, par suite de cet exploit, trop légèrement traité de fable, devint grand maître de l'ordre de Shint-Jean-de-Jérusalem; au vi siècle, celui que Grégoire de Tours rapporte avoir été vu à Rome dans une inondation du Tibre, et qu'il représente grand comme une forte poutre: in modum trabis valide. Le mot draco, dont se sert là notre vieil historien, est le terme de la bonne latinité, où il signifie seulement un grand serpent. Dans l'antiquité proprement dite, Sustone nous apprend qu'Auguste publia aux comices, **c**'est-à-dire annonça officiellement, la découverte faite en Etrurie d'un serpent long de soixante-quinze pieds. Dion Cassius dit que sous le même prince on vit dans la même contrée un serpent de quatre-vingt-cinq pieds de long, qui causa de grands ravages et fut frappé de la foudre. Le plus célèbre de tous ceux dont ont parlé les auteurs anciens est celui qu'eut à combattre l'armee romaine près de Carthage, sur les bords du lac Bagrada, pendant le second consulat de Régulus, l'an de Rome 498, qui répond à l'annés 256 avant Jésus-Christ. Ce serpent avait cent vingt pieds de long et causait de grands ravages dans l'armée romaine. Régulus fut obligé de diriger contre lui les balistes et les catapultes, jusqu'à ce qu'une pierre énorme lancée par une de ces machines l'écrasa. Le consul, pour prouver au peuple romain la nécessité où il se trouvait d'employer son armée à cette expédition extraordinaire, envoya à Rome la peau du monstre, et on la suspendit dans un temple où elle resta jusqu'à la guerre de Numance. Mais la dissolution du corps causa une telle infection, qu'elle forca l'armée à déloger. Il n'y a peut-être pas dans l'histoire de fait mieux attesté, plus circonstancié et raconté par un plus grand nombre d'auteurs. Philostorge parle de peaux de serpents de soixante-huit pieds de long, qu'il avait vues à Rome. Diodore rapporte qu'un serpent de quarante-cinq pieds de long fut pris dans le Nil et envoyé vivant à Ptolémée Philadelphe à Alexandrie. Strabon, qui, d'après Agatharchides, parle d'autres serpents de la même grandeur, cite ailleurs Posidonius, qui vit dans la Cælé-Syrie un serpent mort de cent vingt pieds de long et d'une circonférence telle que deux cavaliers séparés par son corps ne se voyaient pas.

« Alléguerons-nous ce que le même Strabon rapiorte d'après Onésicrite, que, dans une contrée de l'Inde appelée Aposisares, on avait nourri deux serpents, l'un de cent vingt pieds, l'autre de deux cent dix, et qu'on désirait beaucoup les faire voir à Alexandre! Si nous ajoutions le serpent que Maxime de Tyr prétend avoir été montré par Taxile au même conquérant, et qui avait cinq cents pieds de long, nous arrive-rions dans les traditions de l'Orient, presqu'au même degré d'extension où nous avons vu les traditions scandinaves, qui donnent six cents pieds à leur serpent de mer. Mais on peut juger par ces rapprochements que l'existence de cet animal, bien qu'entourée souvent de traits suspects, est loin d'être nouvelle; qu'elle a été observée de bien des manières et depuis bien longtemps. n'est pas, comme on le disait, un danger de plus pour les navigateurs; car ce terrible monstre est déjà indiqué dans la Bible sous le nom de Léviathan, que l'Ecriture applique à diverses bêtes énormes, ainsi que le remarque Bochart. Le prophète Isaïe l'applique ainsi : Léviathan, ce serpent immense, Léviathan, ce serpent à divers plis et replis (1). Dans ce siècle, la pré-sence du serpent de mer a été signalée en 1808, en 1815, en 1817 et cette année. Il n'est pas présumable qu'on le rencontre plus fréquemment à l'avenir que par le passé; du moins l'attention publique appelée sur ce phénomène par les organes de la presse portera à la publicité des faits du même genre qui pourraient survenir encore, et qui sans cela auraient peut-être passé inaperçus. L'auteur anglais qui le premier a publié ceux qu'il avait recueillis, et à qui nous devons toutes nos citations des témoignages modernes, fait aussi connaître le moyen que les pécheurs norvégiens emploient pour se garantir du serpent de mer. Lorsqu'ils l'aperçoivent tout près d'eux, ils évitent surtout les vides que laisse sur l'eau l'alternative de ses plis et replis. Si le soleil brille, ils rament dans la direction de cet astre qui éblouit le serpent. Mais lorsqu'ils l'aperçoivent à distance, ils font toujours force de rames pour l'éviter. S'ils ne peuvent espérer d'y parvenir, ils se dirigent droit sur sa tête, après avoir arrosé le pont d'essence de musc. On a observé l'antipathie de l'animal pour ce parfum violent; aussi les pêcheurs norvégiens en sont toujours pourvus quand ils se mettent en mer pendant les mois c chauds de l'été. Dans la rencontre 1837, les personnes qui étaient à Havre ont aperçu seulement les on du corps de l'immense reptile, et o approximativement sa longueur à fois celle du navire. »

SÉRUG, esprit malin. Voy. CHASS SERVIUS-TULLIUS. Leloyer et prétendent que le roi de Rome, était fils d'un démon. Les cabalis tiennent de leur côté qu'il fut fils lamandre.

SETHIENS ou SETHITES, h du 11º siècle, qui honoraient p rement le patriarche Seth, fils d'A disaient que deux anges avaient c et Abel, et débitaient beaucoup d'averies. Selon ces hérétiques, Jés n'était autre que Seth, venu au ma seconde fois. Ils forgèrent des livre nom de Seth et des autres patriarches

SETHUS. Il y avait à la suite de l'a Manuel un magicien, nommé Séthus dit une fille éprise de lui par l d'une pêche qu'il lui donna, à ce q Nicétas.

SEVERE. Quelques historiens raqu'à la sortie d'Antioche l'ombre d reur Sévère apparut à Caracalla, e pendant son sommeil: Je te tuerai as tué ton frère.

SEXE. On prétend aussi reconna vance, à certains symptômes, le s ensant qui n'est pas né. Si la mòre dans sa grossesse, elle aura un g elle est pesante du côté droit, elle garçon. Si elle se sent lourde du côt elle aura une fille. Si elle est pâle et elle aura une fille. Albert le Grand entendre qu'il naît des garçons das nage où l'on mange du lièvre, et dans une maison où l'on fait cas de sure de porc. Vaici autre chose. Em deux sources, la Bubenquelle et la quelle, qui, selon les gens du pays vertu merveilleuse: en buvant de mière, on est sûr d'avoir des garço buvant de l'autre, d'avoir des filles cela et buvez..... du Johannisber Champagne (2).
SHAMAVEDAM, l'un des quatre

SHAMAVEDAM, l'un des quatre crés des Indiens. C'est celui qui co science des augures et des divinati

SHELO. Voy. SOUTHCOTE.
SHOUPELTINS. Les habitants
Schetland appelaient ainsi des tu
hommes marins, dont les anciennes
et la superstition populaire ont p
mers du Nord.

SIBYLLES. Les sibyles étaient anciens des femmes enthousiaste laissé une grande renommée, et le de plusieurs ont eu un cachet res Ou il faut admettre que quelquesété inspirées, ou il faut refuser à des saints Pères un crédit qu'ils mé

ient. Leurs prophéties étaient en langastique. Malheureusement les originaux presque tous perdus, et les morceaux ous en restent passent pour supposés inde partie. Les sibylles sont au nomdix selon Varron; d'autres en comptent à douze. 1º La sibylle de Perse. Elle se ait Sambethe; on la dit bru de Noédans rs sibyllins apocryphes. 2 La si ylle lie. Elle voyagea à Samos, à Delphes, à et dans plusieurs autres pays. On lui ue des vers contre l'idolatrie : elle reenux hommes la so tise qu'ils font de leur espoir de salut dans un dieu de ou d'airain, et d'adorer les ouvrages rs mains. 3. La sibylle de De'phes. Elle ille du deviu Tirésias. Après la seconde le Thèbes, elle fut consacrée au temple Iphes par les Epigones, descendants erriers qui avaie t pris Thèbes la prefois. Ce fut elle, selon Diodore, qui porta mière le nom de Sibylle. Elle a célébré ses vers la grandeur divine : et des saprétendent qu'Homère a tiré parti de ues-unes de ses pensées. 4° La sibylle Ibrée. Elle a prédit la guerre de Troie, le temps que les Grees s'embarquaient cette expédition. Elle a prévu aussi mère chanterait cette guerre longue et ie. Si l'on en croit Eusèbe et saint Au-1, elle connaissait les livres de Morse: parlé en esset de l'attente de Jésust. On lui attribue même des vers dont les ières lettres expriment, par acrostiche, -Christ, fils de Dieu. On l'a quelquesois sentée avec un petit Jésus et deux anges pieds. 5° La sibylle Cimmérienne a parlé sainte Vierge plus clairement encore **elle d'Erythrée , puisque , selon Suidas,** a nomme par son propre nom. 6° La side Samos a prédit que les Juiss crucient un juste qui serait le vrai Dieu. 7° **bylle de Cum**es , la pl**us célèbre de tou**faisait sa résidence ordinaire à Cumes , alie. On l'appelait Déiphobe ; elle était de Glaucus et prêtresse d'Apollon. Elle zit ses oracles au fond d'un antre qui l cent portes ; d'où sortaient autant de qui saisaient entendre ses réponses. Ce elle qui offrit à Tarquin le Superbe un eil de vers sibyllins, dont on sait qu'il ne t que la quatrième partie : ces vers fusoigneuscment conservés dans les ares de l'empire, au Capitole. Cet édifice it élé brûlé du temps de Sylla, Auguste masser tout ce qu'il put trouver de fragls détachés des vers sibyllins et les fit re dans des costres d'or au pied de la te d'Apollon Palatin (1), où l'on allait les ulter. Petit , dans son traité *De sibylla* , end qu'il n'y a jamais eu qu'une sibylle, de Cumes, dont on a partagé les actions 😘 voyages. Ce qui a donné lieu, selon

On appelait quindécemvirs les quinze magistrats és pour rousulter les livres des sibylles. Mais ces , ou l'on croyait contenués les destinées du peuple a, ayant été brûlés, l'an 670, avec le Capitole où ils k gardés, on envoya de tous côtés des ambassadeurs la recherche des oracles des sibylles, et les quindélui, à cette multiplicité, c'est que cette fille mystérieuse a prophétisé en divers pays, mais c'est là une idée de savant à système. 8. La sibylle Hellespontine. Elle naquit à Marpèse dans la Troade; elle prophétisa du temps de Solon et de Crésus. On lui attribue aussi des prophéties sur la naissance de Notre-Seigneur. 9° La sibylle Phrygienne. El!e rendait ses oracles à Ancyre en Galatie. Elle a prédit l'annonciation et la naissance du Sauveur. 10. La sibylle Tiburtine ou Albunée, qui fat honorée à Tibur comme une semme divine. Elle prédit que Jésus-Christ naîtrait d'une vierge à Bethléem et régnerait sur le monde. 11º La sibylle d'Épire. Elle a aussi prédit la naissance du Sauveur. 12° La sibylle Égyptienne a chanté également les mystères de la Passion et la trahison de Judas. Saint Jérôme pense que les sibylles avaient reçu du ciel le don de lire dans l'avenir en récompense de leur chasteté. Mais il paraît que les huit livres de vers sibyllins que nous avons aujourd'hui sont en effet douteux. Bergier, dans son savant Dictionnaire de théologie, les croit supposés et les attribue dans ce cas aux gnostiques du 11° siècle.

SIC

Les Persans ont un livre mystérieux appelé Karajamea (recueil des révolutions futures); il est pour eux ce qu'étaient autresois les oracles des sibylles pour le peuple romain. On le consulte dans les affaires importantes, et surtout avant d'entreprendre une guerre; on le dit composé de neuf mille vers, chaque vers formant une ligne de cinquante lettres. Son auteur est le célèbre cheik Sephy, l'aïeul du prince qui régnait au temps du voyageur Chardin ; et l'on croyait fortement en Perse qu'il contenait une partie des principales révélations d'Asie, jusqu'à la sin du monde. Il était alors gardé avec soin dans le trésor royal comme un original dont il n'y a point de double ni de copie, car la connaissance en était inter-

dite au peuple.

SICIDITES. Leloyer conte que ce magicien, appuyé sur les fenêtres de l'empereur Manuel Comnène, avec les courtisans, regardait le port de Constantinople. Il arriva une petite chaloupe chargée de pots de terre. Sicidites offrit à ceux qui l'entouraient de leur saire voir le potier cassant ses pots; ce qu'il effectua à l'instant au grand divertissement des courtisans, qui se pâmaient de rire; mais ce rire se changea en compassion quand ils aperçurent ce pauvre homme qui se lamentait, en s'arrachant la barbe, à la vue de tous ses pots cassés. Et comme on lui de-mandait pourquoi il les avait brisés de la sorte, il répondit qu'il avait vu un serpent à crête rouge et étincelante, entortillé autour de ses pols, qui les regardait la gueule ouverte et la tête levée comme s'il eût voulu les dévorer, et qu'il n'avait disparu qu'après

cemvirs en composèrent d'autres livres qu'Auguste fit cacher sous le pièdestal de la statue d'Apollon Palatin. Ils avaient été d'abord établis par Torquin au nombre de deux, puis furent portés à dix, et enflu jusqu'à quipre par Sylla. On les créant de la même manière que les poubles. (Le Livre unique, n. 15.)

tous les pots cassés. Un autre jour, pour se venger de quelques gens qui l'insultaient dans un bain, Sicidites se retira dans une chambre prochaine pour reprendre ses hahits. Dès qu'il fut sorti, tous ceux qui étaient dans le bain détalèrent avec précipitation, parce que du fond de la cuve du bain il sortit des hommes noirs, qui les chassaient à coups de pied.

SIDÉROMANCIE, divination qui se pratiquait avec un fer rouge, sur lequel on plaçait avec art un certain nombre de petites paillettes qu'on brûlait et qui jetaient des re-

flets comme les étoiles.

SIDRAG \SUM, démon qui a le pouvoir de faire danser les femmes mondaines.

SIFFLER LE VENT. « Cette coutume de sisser pour appeler le vent est une de nos superstitions nautiques, qui, malgré son absurdité, s'empare insensiblement aux heures de calme, des esprits les plus sorts et les plus incrédules; autant vaudrait raisonner avec la brise capricieuse elle-même que d'essayer de convaincre le matelot anglais que, le vent soussant où il lui plast et quand il lui plast, il ne sert à rien de l'invoquer. En dépit de la marche des intelligences, lorsque l'air manque à la voile, toujours le marin sissera (1). »

SIGEANI, esprit qui, dans le royaume d'Ava, préside à l'ordre des éléments et lance

la foudre et les éclairs.

SIGNE DE CROIX. Un juif qui se rendait à Fondi, dans le royaume de Naples, fut surpris par la nuit, et ne trouva pas d'autre gite qu'un temple d'idoles, où il se décida, faute de mieux, à attendre le matin. Il s'accommoda comme il put dans un coin, s'enveloppa dans son manteau et se disposa à dormir. Au moment où il allait fermer l'œil, il vit plusieurs démons tomber de la voûte dans le temple, et se disposer en cercle autour d'un autel. Le roi de l'enser descendit aussi, se plaça sur un trône, et ordonna à tous les diables subalternes de lui rendre compte de leur conduite. Chacun sit valoir les services qu'il avait rendus à la chose publique; chacun fit l'exposé de ses bonnes actions. Le juif, qui ne jugeait pas comme le prince des démons, et qui trouvait leurs bonnes actions un peu mauvaises, fut si effrayé de la mine des démons et de leurs discours, qu'il se hâta de dire les prières et de faire les cérémonies que la synagogue met en usage pour chasser les esprits malins. Mais inutilement : les démons ne s'aperçurent pas qu'ils étaient vus par un homme. Ne sachant plus à quoi recourir, le juif s'avisa d'employer le signe de la croix. On lui avait dit que ce signe était formidable aux démons; il en eut la preuve, dit le légendaire, car les démons cessèrent de parler, aussitôt qu'il commença de se signer. Après avoir regardé autour de lui, le roi de l'enfer aperçut l'enfant d'Israël.

— Allez voir qui est là, dit-il à un de ses gens. Le démon obéit; lorsqu'il eut examiné le voyageur, il retourna vers son mattre. — C'est un vase de réprobation, dit-il; mais il vient de s'appuyer du signe de la croix.

Sortons, reprit le diable. Nous ne pourrons plus bientôt être tranquilles dans nos temples. — En disant ces paroles, le prince des démons s'envola; tous ses gens disparurent, et le juif se fit chrétien.

rurent, et le juif se fit chrétien.

SILÈNES. On donnait ce nom aux satyres
lorsqu'ils étaient vieux. On entendait aussi
quelquesois par silènes des génies familiers,
tels que celui dont Socrate se vantait d'êtra

accompagné.

SIMAGORAD. Grimoire. Voy. CHARLES VI. SIMON LE MAGICIEN. Ce Simo**n , qui** n'est connu que pour avoir voulu acheler aux apôtres le don de faire des miracles, et pour avoir donné son nom maudit à la Simonie, joue un grand rôle dans les vieilles légeudes et dans les livres des démonomanes. Voici quelques-uns des récits qu'on a faits de ses talents magiques; car n'ayant pu traiter avec les saints, il traita avec les démons. Il avait à sa porte un gros dogue : qui dévorait ceux que son maître ne voulait pas laisser entrer. Saint Pierre, voulant parler à Simon, ordonna à ce chien de lui aller dire, en langage humain, que Pierre, serviteur de Dicu, le demandait; le chien s'acquitta de cette commission au grand étonnement de ceux qui étaient alors avec Simon. Mais Simon, pour leur faire voir qu'il n'en savait guère moins que saint Pierre, ordonna à son tour au chien d'aller lui dire qu'il entrât : ce que le chien, dit-on, exécuta aussitôt. Simon le Magicien disait que si on lui tranchait la tête, il ressusciterail trois jours après. L'empereur le fit décapiter; par ses prestiges il supposa la tête d'un mouton à la place de la sienne, et se remontra le troisième jour. Il commandait à une faux de faucher d'elle-même, et elle faisait autant d'ouvrage que le plus habile faucheur. Sous le règne de l'empereur Néron, Simon le Magicien parut un jour en l'air, comme un oiseau, assis sur un char de feu. Mais saint Pierre, plus puissant que lui, le sit tomber, et il se cassa les jambes. On a écrit cette aventure sous le titre de Combat apostolique; on a souvent mis cet écrit sous le nom d'Abdias de Babylone. Simon le Magicien n'était donc qu'un imposteur. Il eul des disciples; et on le croit le premier ches des gnostiques. Il attribuait la création aux Eons ou esprits; il assirmait que les plus parfaits des divins Eons résidaient dans sa personne; qu'un autre Eon très-distingué, quoique du sexe feminin, habitait dans sa maîtresse Hélène, dont il contait des choses prodigieuses; que lui, Simon, était envoyé de Dieu sur la terre pour détruire l'empire des esprits qui ont créé le monde matériel, et surtout pour délivrer Hélène de leur puissauce. Saint Justin dit que Simon, après sa mort, fut honoré comme un dicu par les Romains, et qu'il cut une statue.

ON DE PHARES, auteur d'un recueil sires de quelques célèbres astrologues ames doctes, qu'il dédia au roi Char-II. Il ne paraît pas que ce livre ait été

né (1). ONIDE. Un jour qu'il soupait chez un amis, on vint l'avertir que deux jeuens étaient à la porte, qui voulaient rler d'une importante assaire. Il sort , ne trouve personne ; et , dans l'inju'il veut rentrer à la maison, elle s'éet écrave les convives sous ses ruidut son salut à un hasard si singuqu'on le regarda, parmi le peuple, s un trait de bienveillance de Castor et i, qu'il avait chantés dans un de ses

ORGUE, oiseau fabuleux que les Araomment Anka, les rabbins Jukhneh, e les Perses disent habiter dans les gnes de Kaf. Il est si grand qu'il cone pour sa subsistance tout ce qui croft usieurs montagnes. Il parle ; il a de la . en un mot c'est une fée qui a la fid'un oiseau. Etant un jour interrogée n âge, la Simorgue répondit :

le monde s'est trouvé sept fois rempli atures, et sept fois entièrement vide saux. Le cycle d'Adam, dans lequel nommes, doit durer sept mille ans, qui n grand cycle d'années : j'ai déjà vu de ces cycles, sans que je sache comil m'en reste à voir. - La Simorgue ın grand rôle dans les légendes de Sa-L Voy. SALUMON.

GES. Ces animaux étaient vénérés en e. Chez les Romains, au contraire, c'én mauvais présage de rencontrer un en sortant de la maison.

ATH. C'est le nom que donnent les mans au pont que les âmes passent leur mort, et au-dessous duquel est un ernel. Il est aussi mince que le trand'un sabre; les justes doivent le franvec la rapidité de l'éclair, pour entrer e paradis.

CHADE, démon qui a tout pouvoir sur imaux.

FRE, plante qui, selon Aristote, se nit dans le Scamandre, ressemblait au biche, et avait la vertu de mettre à l'ala crainte des spectres et des fantômes

qui la tenaient à la main. TIM, démon indien, qui habite les bois a forme humaine.

LLDA. Voy. Nornes.

YRNE. On dit qu'antérieurement aux historiques, une amazone fonda la le Smyrne et lui donna son nom, qu'elle

mais perdu. RATE. Les anciens, qui trouvaient andes qualités surhumaines, ne les ient pas étrangères à l'essence des dé-. Il est vrai que les démons chez eux ent pas pris tous en mauvaise part. disalent-ils que Socrate avait un démon familier: et Proclus soutient qu'il lui dut toute sa sagesse (2). Peut-être les hommes trouvaient-ils leur compte à cet arrangement. Ils se consolaient d'être moins vertueux que Socrate, en songeant qu'ils n'avaient pas un appui comme le sien.

SOLEIL. Voy. Danse du Soleil.

SOLIMAN. C'est le nom de Salomon chez les Musulmans. Ils entendent par ce nom quelque chose de très-grand; et ils assurent qu'il y a en quarante solimans ou monarques universels de la terre, qui ont régné successivement pendant le cours d'un grand nombre de siècles avant la création d'Adam. Tous ces monarques prétendus commandaient chacun à des créatures de leur espèce, différentes de l'espèce humaine actuelle, quoique raisonnables comme les hommes; ce sont les génies.

SOMMEIĽ. Vanderviel rapporte q**u'e**n 1684, un potier de terre de Londres dormit quinze jours de suite sans avoir été affaibli par le défaut de nourriture ; il lui semblait n'avoir dormi qu'un jour. Epiménide, philosophe de Crète, étant entré dans une caverne, y dormit, selon Di gène Laërce, cinquante-sept ans; selon Plutarque cinquante, selon d'autres vingl-sept. On prétend qu'au sortir de là il ne reconnaissait plus personne.

Vou. DORMANTS. SOMNAMBULE. Des gens d'une imagination vive, d'un sang trop bouillant, souvent en dormant ce que les plus hardis n'osent entreprendre éveillés. Barclai parle d'un professeur qui répétait la nuit les leçons qu'il avait données le jour, et qui grondait si haut, qu'il réveillait tous ses voisins. Johnston rapporte, dans sa Thaumatographia naturalis, qu'un jeune homme sortait toutes les nuits de son lit, vêtu seulement de sa chemise; puis montant sur la fenêtre de sa chambre, il **sa**utait à cheval sur le m**ur e**t le talonnait pour accélérer la course qu'il croyait faire. Un autre descendit dans un puils et s'éveilla aussitôt que son pied eut touché l'eau, qui était très-froide. Un autre monta sur une tour, enleva un nid d'oiseaux et se glissa à terre par une corde, sans s'éveiller. Un Parisien, de même endormi, se leva, prit son épée, traversa la Seine à la nage, tua un homme que la veille il s'était proposé d'assassiner; et, après qu'il eut consommé son crime, il repassa la rivière, retourna à sa maison et se mit au lit, sans s'éveiller. On peut expliquer le somnambulisme comme une activité partielle de la vie animale, disent les philosophes. L'organe actif transmet ainsi l'incitation sur les organes voisins, et ceux-ci commencent également, par l'effet de leurs relations avec la représentation qui a été excitée, à devenir actifs et à coopérer (c'est très-clair). Par là l'idée de l'action représentée devient si animée que, même les instruments corporels nécessaires pour son opération, sont mis en activité par les nerfs qui agissent sur eux

(vous comprenez?). Le somnambule commence même à agir corporellement, et remplit l'objet qu'il s'est proposé, avec la même exactitude que s'il élait éveillé, avec cette différence néanmoins qu'il n'en a pas le sentiment général, parce que les autres organes de la vie animale qui n'ont pas participé à l'activité, reposent, et que, par conséquent, le sentiment n'y a pas été révoillé. Voilà. Gall a connu un prédicateur somnambule qui, très-souvent, ayant un sermon à faire, se levait la nuit en dormant, écrivait son texte ou en faisait la division, en travaillait des morceaux entiers, rayait ou corrigeait quelques passages, en un mot, qui se conduisait comme s'il eût été éveillé, et qui cependant en s'éve llant n'avait aucun sentiment de ce qu'il venait de faire. La Fontaine a composé, dit-on, sa fable des deux Pigeons en dormant; anecdote contestée.

Suivant le rapport de Frictsh, qui le tenait du père Del-Rio, un maître d'école, nommé Gondisalve, allait enseigner pendant la journée le catéchisme à des enfants, et venait coucher le soir dans un monastère, où la nuit, en dormant, il recommençait ses lecons, reprenait les enfants, et entonnait le chant de son école. Un moine, dans la chambre duquel il couchait, le menaça de l'étriller s'il ne restait pas tranquille. Le maître d'école se coucha sur cette menace et s'endormit. Dans la nuit, il se lève, prend de grands ciseaux et va au lit du moine, qui par bonheur, étant éveillé, le vit venir à la faveur d'un clair de lune; sur quoi il prit le parti de se glisser hors du lit et de se cacher dans la ruelle. Le maître d'école, arrivé au lit, hache le traversin de coups de ciseaux et va se recoucher. Le lendemain, quand on lui présenta le traversin par lambeaux, il dit que tout ce qu'il se rappelait c'était que, le moine l'ayant voulu rosser, il s'était défendu avec des ciscaux.

Il y a un grand nombre d'histoires de somnambules. Le remords a souvent produit cette crise, et, depuis la femme de Macbeth, la série des coupables qui se sont trahis dans leur sommeil serait longue. Voici un morceau publié dans le Siècle par M. A. Joanne; il est extrait du journal du ministre de saint Léonard.

Après que le laird de Dowiclée (Ecosse) a manqué de parole à la belle Lucie Olivier, fille d'un de ses fermiers, pour épouser sa riche cousine Amélie Gordon, la jeune villageoise, qui a promis de l'oublier, demande, comme une faveur, d'entrer au service d'Amélie; celle-ci, ne sachant rien du passé, est ravie des qualités de Lucie. Le mari continue son récit:

Ce qui m'ét. nnait par-dessus tout, dit-il, c'était la convenance de ses manières. Ja-mais, même lorsque nous nous trouvions seuls, elle ne reconnaissait en moi son futur de la Fontaine-Sainte; elle me traitait toujours comme le mari d'une femme qu'elle s'était engagée à servir, comme un maître dont elle attendait les ordres pour s'empres-ser de les exécuter. Sa conduite m'inspirait

une profonde reconnaissance. Peu de temps après, mon Amélie me donna un second gage d'une affection qui croissait de jour en jour. A cette époque, Lucie redoubla d'attentions et de soins pour sa maîtresse. Le troisième jour qui suivit son accouchement, ma femme eut la sièvre, et le médec n déclara que sa vie était en danger. Durant plusieurs jours et plusieurs nuits, je ne quittai pas la chambre de la malade un scul instant. Lucie, suivant mon exemple, montrait un zèle et un dévoucment que je ne me lassais pas d'admirer. Elle priait Dieu avec moi; elle priait pour le salut de sa rivale préférée. Enfin le moment fatal arriva; la crise si redoutée se termina heureusement; je tombai à genoux devant le lit. Lucie m'imita, et nous remerciames tous deux la Providence de sa bonté. Mais nous nous étions trop hâtés d'espérer et de nous réjouir. Accablé de fatigue, je me jetai tout habillé sur le canapé pour prendre quelques heures de repos; ma femme eut une rechute pendant mon sommeil. Lucie me réveilla pour m'annoncer d'une voix entrecoupée de sanglots la triste nouvelle. Je me précipitai vers le lit; je saisis Amélie dans mes bras..... Je ne tenais plus qu'un cadavre, Je me rétablis, car il n'y a pas de douleurs éternelles. Pendant ma maladie, qui fut longue, ma maison peu à peu se trouva livrée entièrement à celle qui nous avait donné lant et de si grandes preuves d'allachement et de sidélité. Mes enfants la traitaient comme leur mère; elle leur était devenue nécessaire. Et n'était-elle pas aussi devenue nécessaire à lour père? A mesure que le temps adoucissait l'amertume de mon chagrin et me forçait à oublier la perte cruelle que j'avais faite, je sent**ais mon pre**mier amour se ranimer en moi plus violent que jamais. Les motifs qui jadis s'étaient opposés à ma passion n'existaient plus. Les circonstances étaient changées. J'épousai Lucie Olivier à la sin de la seconde année qui suivit la mort de mon Amélie. Une fois encore je pus cro:re au bonheur; mai- une pensée affreuse venait troubler continuellement mon repos. Instruit par l'expérience, je ne cessais de trembler pour la santé de celle qui était mon dernier comme elle avait été mon premier amour. Lorsqu'elle m'annonça sa grossesse, mes craintes redoublèrent et j'attendis avec la plus vive anxiété l'époque fatale qui devait décider de son sort et du mien.Lucie donna heure**us**em**ent le** jour à un fils ; mais, malgré tous les soins qui lui furent prodigués, dès ce moment elle ne recouvra plus la santé. Une extrême faiblesse l'obligeait à garder le lit, et des douleurs névralgiques lui arrachaient des cris perçants. La nuit, si elle parvenait à dormir, elle était presque aussitôt réveillée en sursaut par des réves épouvantables, et en s'éveillant elle versait des larmes abondantes. Goûtait-elle un instant d**e sommeil, elle** poussait à de courts intervalles de profonds soupirs ; elle pron**onçait à haute voix des** paroles vagues et incohérentes.

Une nuit, m'étant éveillé vers une heure

itin, je fus très-surpris et très-alarmé pas voir ma femme à mon côté. Sa mane lui permettait même pas de se tenir es jambes pendant le jour : comment nvait-elle pu se lever et quitter son lit? ppelai, elle ne répondit pas. D'abord je yais et jo n'entendais rien dans l'apparit; je finis cependant par apercevoir mbre blanche qui se promenait lentedans la chambre: c'était ma femme. à coup elle s'arrêta devant une armoire, rit, en retira une petite bouteille qu'elle contre son cœur. Puis, se tournant vers elle me regarda quelques minutes, en rvant la meme attitude et tenant toula bouteille à la main. — Le danger est maintenant, murmura-t-elle d'une voix le; la malade scra sauvée. Elle se tut et l'oreille. — Lorsque la malade sera ré-. reprit-elle au bout d'un moment, je nucrai à la parer pour ses yeux, à la r...... Non , non. El e a eu son temps ; à mon tour.... Ecoutons.... Il s'éveille la chambre voisine...... Elle prêta de eau l'oreille. - C'est le vent qui agite rbres... Vite, vite... Elle ne refusera pas otion que lui présentera Lucic Olivier! ichevant ces mots elle s'avança vers le pr lequel j'étais retombé glacé d'horet ne pouvant plus ni remuer, ni penni parler. Elle marcha sur la pointe du retournant la tête avec effroi du côté porte, écoulant à chaque pas si elle endait aucun bruit. Arrivée près du lit, ie tint immobile devant moi et elle me · Vous avez chaud, chère dame, mais : front est couvert de sueur. C'est un bon ;; vous respirez plus librement. Prenez potion que le médecin a prescrite. Je roûtée : ce qui est doux pour Lucie ne être amer pour celle que Lucie aime Buvez, ma chère dame..... Vite, vite.... is, il en reste une goutte..... Il faut tout dre; le médecin le veut ainsi ; cela vous dormir, et lorsque vous vous éveillerez, i**clée vo**us emb**rass**era en vous félicitant Are guérison....

le retourna alors vers l'armoire, remit itite bouteille à sa place et revint se cou-. J'essayais, mais en vain, de calmer esprit et de penser sans effroi à la «cène ige dont je venais d'être témoin. J'ignoque ma femme eût pris une polion le n de sa mort. Lucie lui en avait-elle pré**é une? Ses pa**roles ne signifiaient-elles de plus? A cette question je n'osais pas ndre. Deux nuits après, ma femme se de nouveau. J'épiais tous ses mouvets. Elle se dirigea vers l'armoire comme remière fois, l'ouvrit, prit la bouteille et ança vers le lit. Elle semblait encore plus ée que la nuit précédente. Plusieurs fois s'approcha et recula épouvantée; enfin s'arrêla au milieu de la chambre et elle nonça d'une voix distincte les paroles antes: — J'ai longtemps souffert.... J'ai lert à la Fontaine-Sainte, j'ai soussert s la chaumière de mon père, j'ai souffert s la fenêtre de cette chambre à coucher,

la nuit de son mariage, tandis que je grelottais au vent froid du nord ; quand je voyais leur bonheur à l'un et à l'autre, je souffrais cruell ment, et copendant alors il pensi i que je l'avais oublié. L'oublier ! oh ! non, je l'aimais toujours..... Mais je ne puis attendre plus longtemps. Maintenant cu jamais, Lucie Olivier ou Amélie Gordon, l'une de nousdeux, boira cette potion que l'apothicaire Watson refusait de me donner. Allons, al'ons, je n'ai que reu d'instants. Il va revenir.... Elle s'avança alors vers le lit, passa la main sur mon front et fit ensuite exactement ce qu'elle avait fait la nuit précédente. Puis elle se recoucha en tremblant de tous ses membres et en poussant de profonds soupirs. Je ne devinais déjà que trop le sens de ces horribles paroles ; déjà la vérité m'apparaissait tout entière. Le lendemain je courus chez l'apothicaire Watson et lui demandai si depuis longtemps quelqu'un de mes domestiques ne lui avait pas acheté du poison. — Oui, me répondit-il, j'ai cédé aux sollicitations importunes de Lucie Olivier, et je lui ai vendu une once d'acide oxalique quelque temps avant la mort de votre première semme. Qu'avais-je besoin d'en savoir davantage? Cependant je doutais encore. Lucie devinait la cause secrète de mon chagrin, car je remarquai qu'elle ne m'entretenait jamais de ses reves, et nos bouches étaient muettes. Sa maladie faisait chaque jour de nouveaux progrès; elle fut bientôt réduite à la dernière extrémité. Ne pouvant supporter l'affreux spectacle d'une telle agonie, je l'abandonnai aux soins de ses femmes. Une nuit on vint me dire qu'elle désirait me parler sans témoins. Lorsque je fus assis auprès de son lit, elle me regarda avec une tranquillité qui me surprit; ses yeux étaient remplis de larmes; — C'est vrai! c'est vrai! s'écria-t-elle, et elle expira. Ce que j'ai souffert depuis, il faudrait des années pour le dire

Par fois aussi le chagrin a causé le somnambulisme. On cite dans ce sens, en Allemagne, un organiste habile, que rien ne pouvait consoler de la mort de sa femme. Le printemps était revenu radieux; mais il ne lui rappelait que la perte cruelle qu'il avait faite une année auparavant.

Vers ce temps-là, dit la relation , les voi sins de l'église entendirent à maintes reprises

comme jouer de l'orgue au milieu de la nuit; ce n'était pas seu!ement un son unique, saccadé, que l'on entendait, mais une mélodie convenablement suivie, bien exécutée, du plain-chant. On considéra d'abord les récits de ces gens comme faux ou comme le produit d'une imagination facile à tromper. Enfin, comme ces rapports se renouvelaient et qu'ils étaient confirmés par des personnes dignes de foi, la chose fit du bruit et on résolut de l'examiner. On était trop éclairé pour l'attribuer à une influence surnaturelle. Il devait y avoir à cela une cause simple. Il ne restait pas de doute sur la vérité du fait.

L'organiste, commis à la garde des clefs, ne

se rappelait pas qu'elles lui eussent manqué

une seule fois, ou qu'il les eut laissées à la

disposition de personne; lui-même, quoique le plus proche voisin de l'église, n'avait jamais entendu le jeu nocturne de l'orgue, et il accueillait ces récits avec un sourire d'incrédulité.

On convint que, si cela se faisait entendre de nouveau, il fallait éveiller M. le curé et l'organiste; ils devaient ensemble déchirer le voile mystérieux qui couvrait cette affaire. Bientôt on entendit de nouveau le jeu de l'orgue à l'heure des spectres. On alla éveiller le cure qui vint de suite. Quant à l'organiste, on le crut plongé dans un profond sommeil, car il n'entendit ni les cris, ni les coups frappés à sa porte. Enfin sa servante parut et apporta la réponse que son maître n'était pas dans sa chambre à coucher et qu'elle ne trouvait pas les cless de l'église. Que faire? Il n'y avait pas de temps à perdre : on se rendit en hâte à l'église, on en trouva la porte ouverte. Le courageux organiste étaitil venu le premier pour recueillir seul la gluire de la découverte? Et ilt-ce lui-même qui touchait l'orgue dans le but de mystifier le voisinage? Lui était-il arrivé un malheur? Etait-il tombé entre les mains des esprits malins? Quoi qu'il en puisse être, il faut que ce mystère s'éclaircisse. Le curé, nomme audessus de toute superstition, entra accompagné de beaucoup de gens courageux et de beaucoup de curieux. Un beau clair de lune répandait la lumière dans toute l'église, et le grand tableau de l'autel semblait être devenu vivant; de larges ombres et de viss essets de lumière se partageaient l'intérieur de l'édifice. Du reste, l'église était déserte. Justement l'orgue commença à se faire entendre. Tous se tinrent coi et écoutèrent. C'était un plain-chant solennel; les sons circulaient autour des colonnes comme des couronnes de seurs et tombaient sur l'autel comme des sleurs printanières; l'harmonie paraissait venir de haut en bas, et les murailles ellesmêmes semblaient rendre des sons harmonieux. Il y avait réellement, dans cette musique nocturne, quelque chose de surnaturel. dont l'impression était encore plus profonde à cause de la lumière de la lunc , répandue fantastiquement sur les murs, et du calme et de la solennité de la nuit. Les auditeurs demeurèrent longtemps immobiles, et, aussitôt que les derniers accords se furent fait entendre, ils s'avancèrent plus près de l'orgue pour en venir au but qu'ils s'étaient proposé. Là était assis l'organiste, pâle et immobile comme une statue; ses yeux étaient fermés. On ne l'éveilla point. Bientôt il se leva et reprit, les yeux toujours fermés, le chemin de son habitation. Ces scènes nocturnes se renouvelaient souvent et toujours de la même manière. L'organiste, miné intérieurement par un profond chagrin, était devenu somnambule et dépérissait visiblement. Le printemps avait rouvert toutes les blessures de son cœur, et avant que le marronnier du cimetière se recouvrit de fleurs, on l'avait déposé à côté du tombeau de sa femme. Depuis Jors l'orgue nocturne demeura muet.

Nous avous à parler aussi du somnambu-

lisme magnétique. On prétend qu'une personne magnétisée s'endort profondément et parle aussitôt pour révéler les choses secrètes, prédire l'avenir et lire dans les cœurs, par un prodige jusqu'ici inexplicable. Le fait dans tous les cas est constant. Nous ne l'apprécierons ni ne le jugerons, nous contentant de citer des passages curieux de divers observateurs sur un sujet si mystérieux. Voici d'abord un article digne d'attention. publié, il y a une douzaine d'années, par la Rerue britannique et répété dans plusieurs journaux; il contredit les dénégations systematiques de certaines académies. mentionnerons après cela le jugement de la cour de Rome sur certains usages du somnambulisme, que dans sa profonde sagesse elle ne condamne pas en fait, mais dont elle réprouve les abus et les procédés au moins dangereux. Ces pièces ont été recueillies par l'Ami de la religion et par l'Union catholique. Pour le surplus, nons renverrons aux articles Magnétisme et Mesmer.

« A différentes époques, dit l'auteur anglais, le magnétisme a donné lieu à des discussions si vives et si animées, que des deux côlés on arriva promplement aux extrêmes: c'est presque dire à l'erreur. Les partisans du magnétisme prétendirent que l'homme possède, dans cet état, des facultés jusqu'alors inconnues. Pour quelques-uns d'entre eux, l'espace disparaissait devant les prodiges de leurs sujets magnétisés ; il n'en coutait que le simple effort de la volonté pour la nature des choses les plus différentes, pour métamorphoser une tonne d'eau de la l'amise en vin de Champagne, ou pour répandre sur une population affamée les bienfaits d'une nourriture agréable et abondante. Pour eux, les sciences les plus prohématiques, celles qui exigent les études les plus profondes et les plus sévères, s'apprennent en quelques instants. La femme nerveuse, qu'une pensés, sérieuse de quelques minutes faligue, devient, entre les mains des habiles du parti, plus 14vante et plus heureuse dans ses prescriptions qu'aucun de nos praticiens les plus expéri-

« De leur côté, les antagonistes du magnétisme ne veulent admettre aucun phonomene insolite, aucune exception aux règles ordinaires de la nature : pour eux, tout l'échafaudage du magnétisme ne repose que sur l'erreur des sens de quelques personnes et sur la sourberie de quelques autres. Le fait suivant, exemple remarquable de somnambulisme naturel, ne permet pas de douter que, dans cet état, l'homme ne possède quelquelois des facultés qui sont à peine appréciables dans l'état de veille. Au reste, ces phénomenes, quoique très-curieux, n'ont rién de surnaturel; et il est facile d'expliquer ce qu'ils ont de surprenant par la concentration de toutes les forces de l'intelligence sur un seul objet et par l'exercice de quelques sens dans des circonstances particulières. Les faits rap portés dans la brochure américaine dont nous allons donner l'analyse, et sur la vérecité desquels aucun praticien des Etats-Unis evé de doute, présentent un haut degré rét, surtout si on les rapproche de ceux ême genre qui ont été offerts par l'inle Gaspard Hauser, quoique dans des stances différentes.

eanne Rider est âgée de dix-sept ans, e de Vermont, artisan; son éducation a périeure à celle que reçoivent ordinaint les personnes des classes moyennes société. Elle aime beaucoup la lecture, surtout ses délices de celle des poëtes. que son extérieur annonce une bonne cependant elle a toujours été sujette à quents maux de tête, et il y a trois ans trestée pendant plusieurs mois affectée perée. Dans son enfance, il lui est arrivé surs fois de se lever du lit au milieu de maneil; mais elle n'avait jamais rien ofmi ressemblât aux phénomènes remares que depuis elle a éprouvés.

æite singulière affection a débuté chez ubitement; d'abord ses parents firent eurs efforts pour l'empêcher de se leles secours de l'art furent même invosans un grand succès; car, au bout d'un elle fut prise d'un nouveau paroxysme, int lequel on résolut de ne la soumetaucune contrainte, et de se contenter erver ses mouvements. Aussitôt qu'elle itit libre, elle s'habilla, descendit et fit ies préparatifs du déjeuner. Elle mit la , disposa avec la plus grande exactitude vers objets dont elle devait être couverte, dans une chambre obscure, et de là dans tit cabinet encore plus reculé, où elle prit uses à café; les plaça sur un plateau le déposa sur la table, après beaucoup beautions pour ne pas le heurter en l'apat. Elle alla ensuite dans la laiterie dont intrevents étaient fermés, et poussa la derrière elle; après avoir écrémé le lait, '**ersa la crème dans** une coupe, et le lait une autre sans en épancher une scule e. Elle coupa ensuite le pain, qu'elle sar la table; enfin, quoique les yeux 🖦, elle fit tous les préparatifs du déjeuivec la même précision qu'elle eût pu itre en plein jour. Pendant tout ce temps, **embla ne faire auc**une attention à ceux **entouraient, à m**oins qu'ils ne se mis**der sa route** o**u qu'ils ne plaçassent des** es ou d'autres obstacles devant elle; elle les évitait, mais en témoignant un sentiment d'impatience.

Enfin, elle retourna d'elle-même au lit; rsque le lendemain, en se levant, elle ra la table toute préparée pour le déjeusille demanda pourquoi on l'avait laissé ir pendant qu'une autre avait fait son st. Aucune des actions de la nuit précénavait laissé la plus légère impression son esprit. Un sentiment de fatigue, le suivant, fut le seul indice qu'elle recontrappui de ce qu'on lui rapportait.

Les paroxysmes devinrent de plus en plus seuls; la mala le ne passait pas de seuls seus en éprouver deux ou trois, mais des circonstances très-variées. Quel-

des circonstances très-variées. Queluis elle ne sortait pas de sa chambre, et s'amusait à examiner ses robes et les autres effets d'habillement renfermés dans sa malle. Il lui arrivait aussi de placer divers objets dans des endroits où elle n'allait plus les chercher éveillée, mais dont le souvenir lui revenait pendant le paroxysme. Ainsi, elle avait tellement caché son étui, qu'elle ne put le trouver pendant le jour, et l'on fut étonné de la voir la nuit suivante occupée à coudre avec une aiguille qu'elle avait dû certainement y prendre. Non-seulement elle cousait dans l'obscurité, mais encore elle enfilait son aiguille, les yeux fermés. Les idées de Jeanne Rider relatives au temps étaient ordinairement inexactes; constamment elle supposaitqu'il était jour; aussi quand on lui répétait qu'il était temps d'aller se coucher: Quoi! disait-elle, aller au lit en plein jour! Voyant une fois une lampe brûler dans l'appartement où elle était occupée à préparer le diner, elle l'éteignit en disant qu'elle ne concevait pas pourquoi on voulait avoir une lampe pendant la journée. Elle avait le plus souvent les yeux fermés, quelquesois cependant elle les tenait grands ouverts, et alors la pupille offrait une dilatation considérable. Au reste, que l'œil fût ouvert ou fermé, il n'en résultait aucune différence dans la force de la vue. On lui présentait des écritures très-fines, des monnaies presque effacées; elle les lisait très-facilement dans l'obscurité et les yeux fermés.

« Si les idées de la somnambule, par rapport au temps, étaient ordinairement erronées, il n'en était pas de même de celles qui étaient relatives aux lieux; tous ses mouvements étaient toujours réglés par ses sens dont les rapports étaient le plus souvent exacts, et non par des notions préconçues. Sa chambre était contigue à une allée, à l'extrémité de laquelle se trouvait l'escalier. Au haut de ce dernier était une porte qu'on laissait ordinairement ouverte, mais que l'on ferma un jour avec intention, après qu'elle fut couchée, et que l'on assura en plaçant la lame d'un couteau au-dessus du loquet. A peine levée, dans son accès de somnambulisme, elle sort avec rapidité de sa chambre, et, sans s'arrêter, elle tend la main d'avance pour enlever le couteau qu'elle jette avec indignation en demandant pourquoi on veut

l'enfermer.

« On fit diverses tentatives pour l'éveiller, mais elle furent toutes également infructueuses; elle entendait, sentait et voyait tout ce qui se passait autour d'elle; mais les impressions qu'elle recevait par les sens étaient insuffisantes pour la tirer de cet état. Un jour qu'on jeta sur elle un sceau d'eau froide, elle s'écria : — Pourquoi voulez-vous me noyer? Elle alla aussitot dans sa chambre changer de vétement, et redescendit de nouveau. On lui donnait quelquefois de fortes doses de laudanum pour diminuer la douleur de tête dont elle se plaignait habituellement, et alors elle n : tardait pas à s'éveiller. Les excitations de toute espèce et surtout les expériences que l'on faisait pour constater les phénomènes du sumnambulisme, prolongeaient invariablement les accès, et aggravaient habituellement sa douleur de tête.

« Les paroxysmes du somnambulisme étaient précédés, tantôt d'un sentiment désagréable de pesanteur à la tête, tantôt d'une véritable douleur, d'un tintement dans les oreilles, d'un sentiment de froid aux extrémités et d'une propension irrésistible à l'assoupissement. Ces paroxysmes, au commencement, ne venaient que la nuit et quelques instants sculement après qu'elle s'était mise au lit; mais à mesure que la maladie sit des progrès, ils commencèrent plus tôt. A une époque plus avancée, les attaques la prirent à toute heure de la journée, et quelquesois elle en eut jusqu'à deux dans le même jour. Lorsqu'elle en pressentait l'approche, elle pouvait les retarder de quelques heures en prenant un exercice violent. Le grand air surtout était le meilleur moyen qu'elle pût employer pour obtenir ce répit; mais aussitôt qu'elle se relâchait de cette précaution, ou même quelquesois au milieu de l'occupation la plus active, elle éprouvait une sensation qu'elle comparait à quelque chose qui lui aurait monté vers la tête, et perdait aussitôt le mouvement et la parole. Si alors on la transportait immédiatement en plein air, l'attaque était souvent arrêtée; mais, si l'on attendait trop longtemps, on ne pouvait plus se mettre en rapport avec elle, et il était tout à fait impossible de la tirer de cet état. On aurait cru qu'elle venait de s'endormir tranquillement; ses yeux étaient fermés, la respiration était longue et bruyante, et son attitude, ainsi que les mouvements de sa tête, ressemblaient à ceux d'une personne plongée dans un profond sommeil.

« Pendant les accès qui avaient lieu durant le jour, elle prit toujours le soin de se couvrir les yeux avec un mouchcir, et ne permettait jamais qu'on l'enlevât, à moins que la pièce où elle se trouvait ne fût trèsobscure, et cependant elle lisait à travers ce bandeau des pages entières, distinguait l'heure de la montre; elle jouissait enfin d'une vision aussi parfaite que si elle eût eu les yeux libres et ouverts. Dans quelques expériences qui furent saites par le docteur Belden, on appliqua sur ses yeux un double mouchoir, et l'on garnit le vide qu'il laissait de chaque côté du nez avec de la ouate. Toutes ces précautions ne diminuèrent en rien la force de sa vue; mais un fait important, bien qu'il n'explique pas ce phénomène curieux, c'est que, de tout temps, elle a eu les yeux si sensibles à la lumière, qu'elle n'a pu jamais s'exposer au grand joursans son voile. Cette sensibilité était encore bien plus vive pendant le somnambulisme, comme le docteur Belden le constata.

« Cependant toutes ces expériences fatiguaient considérablement la pauvre fille, dont l'état, au lieu de s'améliorer, allait au contraire en empirant. Cette circonstance et l'insuccès de tous les moyens employés jusqu'alors firent prendre la résolution de l'envoyer à l'hôpital de Worcester, où elle entra le 5 décembre 1833. Les accès s'v re avec la même fréquence et la mêm sité; mais on remarqua bientôt des ments importants dans les paroxysr bord la malade commença à rester ouverts, disant qu'elle n'y voyait | lorsqu'ils étaient fermés; ensuite les dessinèrent moins bien. Elle conserv le somnambulisme, quelques souver qui lui était arrivé dans l'état de vei avait de la peine à distinguer le exact où finissait l'accès de celui était éveillée. Peu à peu ces accès mes se sont éloignés, et, d'après le rapport du docteur Woodward, mé l'hôpital de Worcester, on avait d'espérer une guérison complète. »

Du magnétisme animal dans ses rapp la religion.

La sacrée pénitencerie à Rome a en 1841 de la question de savoir si nambulisme obtenu par les pratiques, dans le but de guérir l dies, était chose convenable et pe l'exposé rapide des procédés emplo obtenir l'état de somnambulisme, a des résultats extraordinaires produi somnambules, la sacrée pénitence pondu expressément que l'applic magnétisme animal, dans les terme posé en question, n'était pas cho Voici la traduction de la consulta voyée à Rome et du jugement laco saint-siége.

« Eminentissime Seigneur, vu sance des réponses données jusqu', sur le magnétisme animal, et com grandement à désirer que l'on puiss plus sûrement et plus uniforméme aui se présentent assez souvent, le : expose ce qui suit à Votre Eminei personne magnétisée (on la chois naire dans le sexe féminin) entre tel état de sommeil ou d'assoupisser pelé somnambulisme magnétique, c plus grand bruit fait à ses oreilles, lence du fer ou du feu, ne sauraier rer. Le magnétiseur seul, qui a ot consentement (car le consentemen cessaire), la fait tomber dans cett d'extase, soit par des attouchemes gesticulations en divers sens, s'il e d'elle, soit par un simple commande térieur, s'il en est éloigné, même sieurs lieues.

« Alors, interrogée de vive voix talement sur sa maladie et sur celle sonnes absentes, qui lui sont ab inconnues, cette magnétisée, not ignorante, se trouve à l'instant dot science bien supérieure à celle de cins: elle donne des descriptions ques d'une parfaite exactitude; elle siége, la cause, la nature des internes du corps humain, les plus à connaître et à caractériser; elle taille les progrès, les variations et plications, le tout dans les termes

t elle en predit la durée précise et en t les remèdes les plus simples et les ficaces.

la personne pour laquelle on consulte nétisée est présente, le magnétiseur en rapport avec celle-ci par le const-elle absente? une boucle de ses x la remplace et suffit. Aussitôt que oucle de chevenx est seulement apporte la main de la magnétisée, dit ce que c'est, sans y regarder, de it ces cheveux, où est actuellement la me de qui ils viennent, ce qu'elle fait; maladie elle donne tous les renseints énoncés ci-dessus, et cela avec d'exactitude que si elle faisait l'aulu corps.

**lin la magnétisée ne voit pas par les** In peut les lui bander, elle lira quoi poit, même sans savoir lire, un livre nanuscrit qu'on aura placé ouvert ou soit sur sa tête, soit sur son ventre. assi de cette région que semblent sorparoles. Tirée de cet état, soit par un ndement même intérieur du magnésoit comme spontanément à l'instant ze par elle, elle paraît complétement : tout ce qui lui est arrivé pendant , **quelq**ue l**ong qu'il a**it été: ce qu'on iemandé, ce qu'elle a répondu, ce a souffert; rien de tout cela n'a nucune idée dans son intelligence, ni i mémoire la moindre trace.

est pourquoi l'exposant, voyant de si raisons de douter que de tels essets, is par une cause occasionnelle manient si peu proportionnée, soient purenaturels, supplie très-instamment Eminence de vouloir bien, dans sa e, décider, pour la plus grande gloire i et pour le plus grand avantage des i chèrement rachetées par Notre-Sei-Jésus-Christ, si, supposé la vérité des noncés, un confesseur ou un curé ans danger permettre à ses pénitents ps paroissiens : 1º d'exercer le magnéanimal ainsi caractérisé, comme s'il a art auxiliaire et supplémentaire de lecine: 2º de consentir à être plongé. pl état de somnambulisme magnétique; consulter, soit pour eux-mêmes, soit l'autres, les personnes ainsi magnéti-Le de faire l'une de ces trois choses, la précaution préalable de renoncer Bement dans leur cœur à tout pacte ique, explicite ou implicite, et même e intervention satanique, vu que non-M cela, quelques personnes ont obn magnétisme, ou les mêmes esfets, ou rins quelques-uns.

ninentissime Seigneur, de Votre Ex-!llence, par ordre du révérendissime réque de Lausanne et Genève, le trèsamble et très-obéissant serviteur, Jac.avien Fontana, chancelier de la chanllerie épisconale.

ellerie épiscopale. ribourg en Suisse, palais épiscopal, le

) mai 1841. >

RÉPONSE.

« La sacrée pénitencerie, après une mûre délibération, se croit en droit de répondre que l'usage du magnétisme, dans les cas mentionnés par la précédente consultation, n'est pas chose licite.

 A Rome, dans la sacrée pénitencerie, le 1<sup>er</sup> juillet 1841.

«C. Castracane, M. P. — Ph. Pomella, secrétaire de la sacrée pénitencerie. »

« Vu pour copie conforme à l'original; Fribourg, le 26 juillet 4841.

« Par ordre: J. Perroulaz, secrétaire de l'archevéché.

« Pour les catholiques dévoués, ajoute l'écrivain distingué à qui nous empruntons ces réflexions, l'arrêt de la sacrée pénitencerie est un jugement sans appel qui n'a nul besoin d'explications ni de commentaires. Il n'en est pas ainsi en dehors des fidèles. La multitude des faibles d'esprit, dont les superstitions magnétiques dépravent le cœur en égarant l'imagination, s'est récriée contre une interdiction qu'elle ne comprend pas ou qu'elle comprend mal; les intéressés qui font leur profit de la crédulité du vulgaire l'ont repoussée avec une feinte colère ou des semblants de dédain; enfin les débris clairsemés de la vieille phalange voltairienne ont rabaché à cette occasion les reproches surannés de fanatisme, obscurantisme et despotisme à l'adresse de la cour de Rome.

« Nous n'aurions rien à gagner à relever les injures que quelques impies invélérés opposent, faute de bons arguments, à la sage résolution de la sacrée pénitencerie. Mais les âmes honnétes, que l'amour du merveilleux, le seu caché des passions, le désir même de soulager les maux du prochain, détournent, quoique à regret, de se consormer à cette décision, ont besoin de savoir pourquoi et comment elle exige de leur part une pleine et entière soumission, ne serait-ce que pour leur ôler tout prétexte d'un coupable entrainement. Examinons dans cette vue ce qu'il faut entendre par somnambulisme magnétique, et sous quelles conditions on procure ce somnambulisme. La haute prévoyance de la défense formelle de la sacrée pénitencerie jaillira toute seule de la naïve interprétation des circonstances principales d'un si étrange sommeil.

« Mesmer ne connaissait pas ou n'a pas mentionné le somnambulisme magnétique. Ses pratiques ordinaires se réduisaient à traiter les maladics au moyen de crises accompagnées fréquemment de convulsions. Rien de plus prestigieux que les opérations de Mesmer. C'était autour d'un baquet, dans un appartement éclairé d'un demi-jour, que les malades allaient se soumettre aux influences magnétiques. Le baquet consistait dans une pitile cuve de diverses figures, fermée par un couvercle à deux pièces; au fond se plaçaient des bouteilles en rayons convergents, le goulot dirigé vers le centre de la cuve ; d'autres bouteilles disposées sur celles-ci, mais en rayons divergents, étaient remplies d'eau comme les premières, bouchées et magnétisées également. La cuve recevait de l'eau, de manière à recouvrir les lits de bouteilles ; on y mélait quelquesois diverses substances, telles que du verre pilé, de la limaille de fer, etc.; d'autres fois Mesmer ne se servait que de baquets à sec. Le couvercle du baquet livrait passage à des baguettes de fer mobiles et d'une longueur suffisante pour être dirigées vers diverses régions du corps des malades. De l'une de ces tiges, ou d'un anneau scellé au couvercle du baquet, partait en outre une corde très-longue, destinée à toucher les parties souffrantes, ou à entourer le corps des malades sans la nouer. Les malades se formaient en cercle, en tenant chacun cette corde, et en appuyant le pouce droit sur le pouce gauche de son voisin. Il fallait de plus que tous les individus composant la chaîne se rapprochassent les uns des autres, au point de se toucher avec les pieds et les genoux. Au milieu de cet appareil, apparaissait tout à coup Mesmer vêtu d'un habit de soie, d'une couleur agréable, tenant en main une baguette qu'il promenait d'un air d'autorité au-de-sus de la tête des magnétisés. Nous tenions à reproduire, au moins en abrégé, les traits principaux du spectacle magnétique, dont le premier magnétiseur avoué avait soin de s'environner, afin de mettre le lecteur en mesure de juger qui avait plus de part aux effets tant vantés du magnétisme animal de la fin dudix-huitième siècle, ou des jongleries de Mesmer, ou de l'imagination de malades irritables, ou de la solle crédulité des mesméristes bien intentionnés. Les jongleries de Mesmer couvraient pourtant une puissance réelle; car il est certain, comme nous l'expliquerons plus tard, que son regard, ses gestes, ses paroles, ses attouchements obtenzient maintes fois des résultats surprenants et des cares vraiment prodigieuses.

« Le somnambulisme magnétique ne fut découvert que par le marquis de Puységur. Lui seul commença à se servir de cet état pour traiter les maladies, soit chez les somnambules mêmes, soit chez les autres personnes. Alors s'ouvrit une nouvelle source de fraudes que la foi des magnétiseurs était incapable de dévoiler, et qui en imposait, à plus forte raison, à la masse du public. Beaucoup de magnétisés feignaient de succomber au sommeil magnétique, tout en restant très-éveillés, voyaient à leur aise, en apparence les yeux fermés, répondaient aux questions qui leur étaient adressées, obéissaient en un mot au moindre mouvement du magnétiseur abusé. C'était bien autre chose, ce qui ne manquait pas d'arriver, quand le magnétiseur et le somnambule, aidés de quelques compères avisés, se concertaient derrière les coulisses, et s'appliquaient de leur mieux, par cupidité ou par une vanité puérile, à mystifier les specta-

tours.

« Le magnétisme d'aujourd'hui a renoncé sans retour aux pompes des séances du mesmérisme. Il n'a plus recours au bac la chaîne mystérieuse, à la baguette que, aux accords enivrants de la mu: ces ressorts trop usés lui paraissent h service; il déclare même, au mépri parole du maître, qui leur attribuait sa puissance magnétique, que de seml ressources transforment le magnétis scènes de tréteaux, en jongleries de publique; qu'elles sont d'ailleurs it fiantes et superflues. Son influence à la tient du magnétisme même. Elle g la seule volonté, volonté absolue et C'est par la volonté qu'il éteint la sen ou qu'il l'exalte, qu'il donne ou ôte le vement, qu'il commande le sommeil veille: toutefois le somnambulisme e principal agent. Or, voici comment procure.

« Le magnétiseur se place en face sujet, le touchant par le plus de poin sibles, notamment par les pieds et noux ; il lui tient pendant quelque ter pouces dans ses mains en le regardan ment et appliquant énergiquement lonté au dessein de l'endormir ; bientô il promène ses mains de haut en b tout le corps de ce sujet, les impo temps en temps pendant quelques n au-dessus de sa tête; puis il recomme mouvements déjà décrits, et qu'on a passes. La volonté du magnétiseur n pas un seul instant de rester tendue dessein d'endormir son sujet, ce qui au bout de quelques moments, d'ur d'heure ou davantage, plus ou moins les dispositions du magnétiseur et d gnétisé. Celui-ci ép**rouve d'abord des** tements, bâille, se détire et cède et sommeil. Le sommeil obtenu, le so bule se trouve entièrement à la me magnétiseur ; il répond à des questi voit à son ordre dans son propre corp celui des personnes en rapport avec dit la nature de leurs maladies, les o qu'elles occupent; il en prédit l'issu détermine la marche, la méthode co les moyens de traitement.

« Ce n'est pas tout. Le somnambul voir et entendre autrement que par le et les oreilles; il voit et entend aussi vers les murs les plus épais; il obse volonté du magnétiseur, quoiqu'elle manifeste par aucune expression; s dité franchit quelquefois les distances permet de voir ce que font et disent, sieurs lieues et à plusieurs journées a les personnes en rapport avec lui, i qui s'établit non-seulement par le immédiat, mais encore par le simple chement d'un objet appartenant à c sonnes, tels qu'une boucle de chever bague, une lettre.

« Le sommeil du somnambule du tant que le veut le magnétiseur. Il y terme en le soumettant plus ou moin temps à des passes de bas en haut et dans en dehors, en sens inverse des précédentes, en appliquant pour lors l olonté au dessein d'obtenir le réveil. ses décrites ne sont nécessaires qu'à do que ques sujets. Les plus dociles ment ou se réveillent sans l'entre-: ces gestes, au premier signe on par : volonté mentale du magnétiseur. rtes, le magnétisme moderne ne pouaux faire que de rejeter tout l'attirail ériences de Mesmer et de s'en tenir euves bien plus décisives de ses somcs. Les cérémonies du mesmérisme tient trop clairement ses accointanc les tours d'adresse des joueurs de s; au lieu que le somnambulisme disdavantage les supercheries et prend pour première dupe le magnétiseur Nous en connaissons beaucoup de ce que de prétendus somnambules ont à leur profit deux ou trois ans de jusqu'à douze ans et plus, rendant icles, voyant à distance, prédisant , donnant des consultations médicarissant les maladies à coup sûr, tout ndant un sommeil simulé, dont le magnétiseur trop prévenu de son inn'aurait jamais suspecté la réalité. ne saurait imaginer l'habiteté des s à l'usage journalier de la plupart mambules, personnages très-déliés, a scrupuleux dans le choix de leurs ces, et encore moins soucieux des nences de leurs stratagèmes. Ils sont s artifices détestables, qu'ils parviendéjouer toutes les combinaisons de la et qu'après les avoir dûment coni d'impostures, on est souvent réduit cher comment ils nous ont trompés. mves de cette assertion ne sont pas s à trouver. Nous en devons quelnes à nos lecteurs. Elles leur tienien des autres et sustiront à les mettre l**e contre des tent**atives beaucoup plus nes et beaucoup plus grossières. Les e nous allons citer ont toute l'authenequise; ils sont d'ailleurs de date **aiche, con**dition précieuse, parce est destinée à montrer que le magnéctuel, de même que l'ancien mesméne se fait pas faute de charlatanisme. ut le monde a connu de réputation oiselle Pigeaire. Cette jeune fille, douze ans, endormie par l'influence nère ou de son père, jouissait penn sommeil de la faculté de lire les rmés et recouverts d'un bandeau de i**re parfaitement o**paque; la structure lication du bandeau ne laissaient auoute qu'il n'interceptât exactement i**c**e ordinaire de la vue. Quarante per-, **la plopart médecins de la plus b**aut**e** née, s'étaient assurées plusieurs sois ision de la jeune sille, les yeux couer ce bandeau. On allait jusqu'à dire avait pu lire dans un livre enfermé ne boite.

**cédée d'une réputation** de clair voyance

si prononcée, la jeune fille arrive à Paris où elle est soumise à de nombreuses épreuves en présence d'une commission de l'académie de médecine. Le bandeau qu'on appliquait sur les veux de la jeune fille se composait d'un morceau de toile, d'une couche épaisse de coton, de trois couches de velours; le tout ayant une largeur de quatre travers de doigts et plusieurs pouces d'épaisseur. Le résultat de cette enquête, dont il serait trop long de décrire toutes les parlicularités, n'a pas justifié les espérances des magnétiseurs. Les commissaires en ont conclu au contraire que la supercherie de la jeune fille était plus claire que sa clairvoyance magnétique; que celle-ci lisait avec le secours des yeux et de quelques faibles rayons de lumière que les mouvements incessants des muscles de la face laissaient pénétrer à travers le bandeau ; qu'à force d'habitude enfin elle lisait à une faible lumière comme un chat voit dans l'obscurité (1).

« Ainsi la supercherie et la fraude se glissent, ou n'en saurait douter, dans les épreuves les plus décisives de l'action du magnétisme animal, soit que les artifices proviennent du magnétiseur soul ou assisté de compères, soit qu'ils proviennent des somnambules en connivence avec le magnétiseur, soit enfin que les somnambules trompent à la fois, et les magnétiseurs eux-mêmes, et les spectateurs. La sacrée pénitencerie a donc bien fait d'interdire des pratiques très-ac-

cessibles à l'imposture.

« Mais tout n'est pas illusion dans les résultats des pratiques magnétiques. Mesquer a obtenu des esfets prodigieux et des guérisons incontestables; les magnétiseurs d'aujourd'hui produisent à leur tour des phénemènes non moins étranges : ils fascinent en effet les personnes magnétisées, les soumettent réellement à l'empire de leur volonté, les endorment d'un sommeil surnaturel, leur transmettent pendant le sommeil des facultés dont elles ne sont pas douées, incompatibles à beaucoup d'égards avec l'exercice régulier de nos sens et de notre intelligence, les appliquent à déterminer et à guérir les maladies, leur infusent, en un mot, une manière d'être extraordinaire et incompréhensible. Que penser d'un si singulier pouvoir; à quel titre se recommande-t-il; et quelle en est l'origine?

« Une fille de la campagne, bien épaisse et bien lourde, qui avait subi une seule fois le sommeil magnétique, refusant de se laisser magnétiser dans une autre occasion, le magnétiseur dirigea sur elle, à son insu, sa ferme volonté de l'endormir. Peu d'instants après, la pauvre fille tomba en somnambulisme. On enleva toutes les lumières de l'appartement, et dans l'obscurité profonde de la nuit, le magnétiseur appliqua sa montre sur le front de la somnambule, avec toutes les précautions requises pour qu'elle ne fut pas même aperçue de la patiente.

Qu'avez-vous sur le tront? demande le magnétiseur. — Une montre, répond après un peu de réflexion la pauvre fille. — Voyezvous l'heure? — La grande aiguille est sur le 6 et la petite après le 7, répond encore la somnambule après une forte concentration. En effet, l'heure de la montre vérifiée dans l'appartément voisin qui était éclairé, il fut reconnu qu'elle marquait sept heures et demie. Rentré dans l'appartement non éclairé, on fit tourner plusieurs fois au hasard les aiguilles de la montre, puis on l'appliqua, toujours avec les mêmes précautions, sur l'occiput de la somnambule. Interrogée alors sur l'heure de la montre, elle resta longtemps concentrée, et dit ensin : « La plus grande aiguille est sur le 5; la plus petite est entre le 3 et le 4, mais plus près du 3. La montre vérifiée comme précédemment marquait en effet 3 heures 25 minutes. Plusieurs assistants répétèrent les mêmes expériences en plaçant leur montre sur l'estomac de la somnambule; toujours celle-ci rencontra

« Ces exemples de transposition des sens chez les magnétisés ne sont pas rares : il serait facile d'en alléguer une foule d'autres aussi peu suspects que le précédent. Nons n'ignorons pas que la plupart des médecins modernes ne veulent pas entendre parler de cette transposition des sens; mais ils ne la nient que par des considérations fondées exclusivement sur leurs doctrines matérialistes. Nous aurons plus tard occasion de les combattre sur ce triste terrain; pour le moment, déduisons des faits incontestables analogues à celui dont il est question, que le magnétisme peut contraindre la volonté de ceux qui ont déjà subi son action et les forcer à s'endormir en les influençant à distance; que la puissance magnétique peut communiquer la faculté de voir, sans l'intervention de la lumière et par divers points du corps, à l'exclusion des yeux. Voici encore un autre fait. Il a l'avantage de rassembler presque tous les phénomènes du magnétisme animal.

« Une jeune fille de vingt-quatre ans, réputée sourde de naissance, fut mise en somnambulisme, dès la première séance, et elle fit preuve d'une grande lucidité dès la seconde. A la troisième, elle entendit parfaitement dans son sommeil magnétique, lors même qu'on lui parlait à voix très-basse, quoiqu'elle n'entendit pas du tout ni de l'une ni de l'autre oreille, à moins qu'on ne parlat très-haut, pendant l'état de veille. Dans la séance suivante, elle vit distinctement l'intérieur de son oreille et en donna une description anatomique très-exacte. Elle affirma qu'elle n'était point sourde de naissance, que sa surdité provenait des coups de pistolet et de fusil qu'on avait tirés en signe de réjouissance auprès de la femme qui la portait à l'église le jour de son baptême. Elle assura que l'action magnétique produirait spécialement sa guérison; qu'elle guérirait au mois d'octobre suivant (on était en février), si elle était magnétisée par son magnétiseur actuel jusqu'à cette époque; mais

elle ajouta qu'elle prévovait que l'en son éloignement de sa mère la ferait avant ce temps; qu'elle n'en guérir moins pour cela, seulement plus tard. mie, ce qui avait lieu presque tous les elle fixait elle-même la durée de soi meil, précisait le moment de son réve avait lieu exactement à la minute : cée, bien qu'on cherchât à l'induire reur, en indiquant des heures fauss pendule de l'appartement. Pendant so meil, elle se prescrivait et prenait des caments contre sa surdité, entre autre grains d'émétique un jour et vingtgrains d'ipécacuana un autre jour : l dicaments opéraient comme à l'ord sans que son état de somnambulis troublât aucunement.

« Pendant les premières séances de nambulisme, sa lucidité ne s'était c trée que sur elle-même; mais dans les ces suivantes, elle se prit à tout ce qu tourait. Ainsi elle découvrit chez se une inflammation latente du pylore ne se doutait point; elle la décriv bien, et prescrivit un traitement fort nel. Son attention se porta ensuite cousine, atteinte d'une irritation de mac. Elle prenait quelquefois les sym qu'éprouvaient des personnes se tr dans la même pièce; elle annonçait vée de quelques autres quand elles encore loin de sa chambre; elle ne les médicaments qu'elle prescrivait p nom, et les lisait chez tel ou tel phar qu'elle indiquait, sur le bocal ou la be les contenait. En attendant, sa surdit nuait chaque jour davantage.

« A mesure qu'elle guérissait, so nambulisme devenait de plus en plus Dormant à Paris, elle voyait sa mère à sur-Aube, décrivait son occupation moment, son attitude, ses pensées i précisait, en entrant dans les plus gra tails, le moindre changement que sa apportait; prédisait pour une heure, u plusicurs jours plus tard, la visite de l telle personne à sa mère, leur entret venue de telle ou telle lettre, l'effet mère en ressentirait immédiatement, flexions ultérieures. On prenait not qu'elle prétendait voir ; et des lettres d sur-Aube, écrites par sa mère à soi lui racontaient ce qu'il savait déjà pa le; eile vit un jour sa mère souffra elle dicta pour elle une consultation, rivait à Arcis-sur-Aube au moment père, à Paris, recevait la première n de la maladie de sa femme.

« C'était presque toujours spontaique la somnambule se transportait de sa mère à Arcis-sur-Aube; mais gnétiseur l'y envoyait quelquefois aus dant son sommeil, pour agir favorat sur sa maladie. Alors elle semblai avec sa mère qu'elle avait quittée première fois de sa vie, et elle étaireuse. Le magnétiseur pouvait faire, tre, oar sa volonté, qu'elle conservât

de cette vue chérie après son réveil, et ux souvenir, qui durait alors assez imps, exerçait une influence salutaire ut son être; il pouvait faire aussi qu'à eveil elle continuat d'avoir conscience 'était elle-même qui s'était prescrit tel médicament.

magnétiseur changeait pour elle l'eau ı, en lait, en un liquide quelconque; anambule ignorait que cette transmu-

fût opérée; cependant elle ne manpas d'éprouver les impressions du genre nsformation; mais avec cette particurare qu'elle conservait l'indépendance raison à côté de la pleine soumission volonté. On l'entendait dire, en effet, magnétiseur, en prenant le liquide ormé : « cela a le goût du lait, du vin, st cela en a la couleur parce que vous ulez : mais je vois bien que ce n'est que **1u, et ce**pe**ndant** je ne puis faire, même voulant, que ce ne soit pas du lait, du etc., quand je le bois. » Le magnétiseur it aussi pour elle la transmutation des les, lors même qu'elle était éveillée; il sit encore lui faire voir dans cet état -sur-Aube qu'il n'avait jamais vu; il fit ir indéfiniment à ses yeux une miette sin dont il éleva lentement le volume. a jeune fille s'ennuyant à Paris, elle le a le 29 mars. Au moment de son départ, ut mise en rapport avec son père pour pat la magnétiser et l'endormir Le ma**seur leur donna un**e plaque de verre **rélisée par lui, qui, appliquée sur l'esto**on le front de la jeune fille endormie ion père à Arcis-sur-Aube, lui permetle dire, sans jamais se tromper, ce que maguéliseur faisait à Paris. De retour à s vers la mi-septembre, elle annonça, la dernière séance de somnambulisme, lle guérirait au printemps suivant, mais lle ne dirait qu'alors ce qu'elle devait :. Au commencement du mois d'avril de lre année, six mois environ après le sel départ de la jeune fille pour Arcis-sure, son père vint annoncer tout joyeux à magnétiseur, à Paris, qu'elle était comment guérie.

Celle histoire remarquable, dont j'ai wime beaucoup d'autres particularités **ear de la trop allonger, se présente à** yeux avec toutes les conditions exigibles la crédibilité d'un fait. Elle n'est pas e d'ailleurs, dans la science; nous l'ai choisie de préférence, comme une des authentiques et des plus complètes. Les xions qu'elle suggère en découlent d'elmêmes; on y voit quel empire un maiseur peut prendre sur ses magnétisés, ire si absolu, qu'ils perdent, à dire vrai, pasession d'eux-mêmes; qu'ils agissent, ent et pensent conformément aux volonle leurs magnétiseurs, et qu'alors même, ni est très-rare, ils conservent la consce de leur dépendance, ils paraissent cir aucun moyen de s'y soustraire, ou M ils de sentent forcés de la subir. Un e fait constaté par cette histoire, c'est

que la dépendance des magnétisés survit quelquefois, au moins à divers égards, après la cessation du sommeil magnétique; car on se souvient qu'ici le magnétiseur prolongeait quelques illusions de son sujet jusque dans l'état de veille, lui laissait la réminiscence de ce qu'elle avait fait et dit pendant son état de somnambulisme, lui faisait voir Arcis-sur-Aube, continuait la transmutation des liquides, grossissait à sa vue les dimensions de certains objets, la retenait, en un

mot, sous sa puissance.

« L'histoire de cette somnambule rassemble, en outre, comme nous l'avons déjà remarqué, la presque totalité des effets de l'influence magnétique. Elle atteste la faculté acquise par les magnétisés de voir dans leur propre corps, d'y découvrir les lésions dont il peut être affecté, de les décrire avec une exactitude parfaite, d'en prévoir la durée, les phases, les vicissitudes, d'en fixer précisément le terme, d'en assigner les méthodes curatives, de voir aussi dans le corps des autres personnes et d'y apercevoir également les lésions existantes, le caractère, le progrès et l'issue de ces lésions, de découvrir si elles sont guérissables ou non, de quoi elles dépendent et quels en sont les re-

« Ce n'est pas assez de pénétrer à travers leurs organes ou les organes des personnes présentes ; notre magnétisée se transportait encore d'elle-même ou à l'ordre du magnétiseur, à Arcis-sur-Aube auprès de sa mère; elle voyait tout ce que cette mère disait et faisait, et jusqu'à ce qu'elle pensait, nonseulement au moment même, mais ce qu'elle penserait ultérieurement; elle la voyait souffrante, savait la nature de sa souffrance, lui dictait une consultation qui arrivait chez celle-ci au moment où le père, à Paris, recevait la première nouvelle de la maladie de sa femme. De retour à Arcis-sur-Aube, la jeune somnambule pouvait voir réciproquement ce que son magnétiseur faisait et disait à Paris, combien il avait de malades en consultation. A l'ordre du magnétiseur l'eau se changeait pour elle en lait, en vin ou en tout autre liquide, et ces transmutations s'opéraient en dépit de sa volonté, survivant même à l'heure de son réveil.

Nous n'ignorons pas tout ce que ces faits vont soulever de doules et de témoignages d'incrédulité; cependant, ils n'en sont pas moins tels que nous les avons rapportés, sans qu'on puisse découvrir la moindre trace de supercherie ou de prévention. Il y a plus, les préventions et la supercherie n'étaient pas possibles dans les circonstances do leur observation, et sorce est bien de les croire, quelque merveilleux qu'ils se présentent, à moins d'avoir le parti pris de nicr les faits les plus avérés. Quant à nous, qui devons les admettre en conscience, il ne nous reste plus qu'à les interpréter. Les faits de cet ordre se produisent en général chez des individus d'une complexion délicate et mobile, spécialement chez des semmes neryeuses ou des hommes irrilables, surlout lisme, prolongeaient invariablement les accès, et aggravaient habituellement sa dou-leur de tête.

« Les paroxysmes du somnambulisme étaient précédés, tantôt d'un sentiment désagréable de pesanteur à la tête, tantôt d'une véritable douleur, d'un tintement dans les oreilles, d'un sentiment de froid aux extrémités et d'une propension irrésistible à l'assoupissement. Ces paroxysmes, au commencement, ne venaient que la nuit et quelques instants seulement après qu'elle s'élait mise au lit; mais à mesure que la maladie fit des progrès, ils commencèrent plus tôt. A une époque plus avancée, les attaques la prirent à toute heure de la journée, et quelquesois elle en eut jusqu'à deux dans le même jour. Lorsqu'elle en pressentait l'approche, elle pouvait les retarder de quelques heures en prenant un exercice violent. Le grand air surtout était le meilleur moyen qu'elle pût employer pour obtenir ce répit; mais aussitôt qu'elle se relâchait de cette précaution, ou même quelquefois au milieu de l'occupation la plus active, elle éprouvait une sensation qu'elle comparait à quelque chose qui lui aurait monté vers la tête, et perdait aussitôt le mouvement et la parole. Si alors on la transportait immédiatement en pleiu air, l'attaque était souvent arrêtée; mais, si l'on attendait trop longtemps, on ne pouvait plus se mettre en rapport avec elle, et il était tout à fait impossible de la tirer de cet état. On aurait cru qu'elle venait de s'endormir tranquillement; ses yeux étaient sermés, la respiration était longue et bruyante, et son attitude, ainsi que les mouvements de sa tête, ressemblaient à ceux d'une personne plongée dans un profond sommeil.

« Pendant les accès qui avaient lieu durant le jour, elle prit toujours le soin de se couvrir les yeux avec un moucheir, et ne permettait jamais qu'on l'enlevat, à moins que la pièce où elle se trouvait ne fût trèsobscure, et cependant elle lisait à travers ce bandeau des pages entières, distinguait l'heure de la montre; elle jouissait enfin d'une vision aussi parfaite que si elle eût eu les yeux libres et ouverts. Dans quelques expériences qui furent faites par le docteur Belden, on appliqua sur ses yeux un double mouchoir, et l'on garnit le vide qu'il laissait de chaque côté du nez avec de la ouate. Toutes ces précautions ne diminuèrent en rien la force de sa vue; mais un fait important, bien qu'il n'explique pas ce phénomène curicux, c'est que, de tout temps, elle a eu les yeux si sensibles à la lumière, qu'elle n'a pu jamais s'exposer au grand joursans son voile. Cette sensibilité était encore bien plus vive pendant le somnambulisme, comme le docteur Belden le constata.

« Cependant toutes ces expériences fatiguaient considérablement la pauvre fille, dont l'état, au lieu de s'améliorer, allait au contraire en empirant. Cette circonstance et l'insuccès de tous les moyens employés jusqu'alors firent prendre la résolution de l'envoyer à l'hôpital de Worcester, où elle entra le 5 décembre 1833. Les accès s'y rép avec la même fréquence et la même sité; mais on remarqua bientôt des c ments importants dans les paroxysme bord la malade commença à rester le ouverts, disant qu'elle n'y voyait pa lorsqu'ils étaient fermés; ensuite les a dessinèrent moins bien. Elle conserva le somnambulisme, quelques souvenit qui lui était arrivé dans l'état de veille avait de la peine à distinguer le n exact où finissait l'accès de celui était éveillée. Peu à peu ces accès et mes se sont éloignés, et, d'après le rapport du docteur Woodward, méd l'hôpital de Worcester, on avait to d'espérer une guérison complète. »

Du magnétisme animal dans ses rappor la religion.

La sacrée pénitencerie à Rome a éte en 1841 de la question de savoir si l nambulisme obtenu par les pratiques prétiques, dans le but de guérir les dies, était chose convenable et peri l'exposé rapide des procédés employé obtenir l'état de somnambulisme, ain des résultats extraordinaires produits somnambules, la sacrée pénitenceri pondu expressément que l'applicat magnétisme animal, dans les termes a posé en question, n'était pas chose Voici la traduction de la consultation voyée à Rome et du jugement laconi saint-siége.

« Eminentissime Seigneur, vu l' sance des réponses données jusqu'à sur le magnétisme animal, et comm grandement à désirer que l'on puisse plus sûrement et plus uniformément qui se présentent assez souvent, le so expose ce qui suit à Votre Eminenc personne magnélisée (on la choisit naire dans le sexe féminin) entre d tel état de sommeil ou d'assoupisseme pelé somnambulisme magnétique, qu plus grand bruit fait à ses oreilles, ni lence du fer ou du feu, ne sauraient rer. Le magnétiseur seul, qui a obte consentement (car le consentement cessaire), la fait tomber dans cette d'extase, soit par des attouchement gesticulations en divers sens, s'il est d'elle, soit par un simple commanden térieur, s'il en est éloigné, même ( sieurs lieues.

α Alors, interrogée de vive voix ot talement sur sa maladie et sur celles sonnes absentes, qui lui sont abso inconnues, cette magnétisée, notoi ignorante, se trouve à l'instant doué science bien supérieure à celle des cins: elle donne des descriptions at ques d'une parfaite exactitude; elle i le siège, la cause, la nature des m internes du corps humain, les plus d à connaître et à caractériser; elle taille les progrès, les variations et le plications, le tout dans les termes pi

it elle en prédit la durée précise et en it les remèdes les plus simples et les ficaces.

la personne pour laquelle on consulte métisée est présente, le magnétiseur en rapport avec celle-ci par le const-elle absente? une boucle de ses x la remplace et suffit. Aussitôt que oucle de cheveux est seulement ape contre la main de la magnétisée, i dit ce que c'est, sans y regarder, de it ces cheveux, où est actuellement la ne de qui ils viennent, ce qu'elle fait; maladie elle donne tous les renseints énoncés ci-dessus, et cela avec d'exactitude que si elle faisait l'audu corps.

**fin la magnétisée ne voit pas par les** On peut les lui bander, elle lira quoi soit, même sans savoir lire, un livre manuscrit qu'on aura placé ouvert ou soit sur sa tête, soit sur son ventre. ussi de cette région que semblent sorparoles. Tirée de cet état, soit par un indement même intérieur du magnésoit comme spontanément à l'instant zé par elle, elle paraît complétement r tout ce qui lui est arrivé pendant quelque long qu'il ait été: ce qu'on demandé, ce qu'elle a répondu, ce a souffert; rien de tout cela n'a aucune idée dans son intelligence, ni i mémoire la moindre trace.

est pourquoi l'exposant, voyant de si raisons de douter que de tels effets, ls par une cause occasionnelle manient si peu proportionnée, soient purenaturels, supplie très-instamment Eminence de vouloir bien, dans sa e, décider, pour la plus grande gloire a et pour le plus grand avantage des **i chèrement ra**chetées par Notre-Sei-Jésus-Christ, si, supposé la vérité des poncés, un confesseur ou un curé ans danger permettre à ses pénitents ss paroissiens : 1º d'exercer le magnéanimal ainsi caractérisé, comme s'il n art auxiliaire et supplémentaire de ecine ; 2º de consentir à être plongés et état de somnambulisme magnétique; consulter, soit pour eux-mêmes, soit l'antres, les personnes ainsi magnéti-**6- de faire l'une de ces trois choses,** la précaution préalable de renoncer lement dans leur cœur à tout pacte ique, explicite ou implicite, et même intervention satanique, vu que nonit cela, quelques personnes ont obu magnétisme, ou les mêmes effets, ou ins quelques-uns.

ninentissime Seigneur, de Voire Exllence, par ordre du révérendissime rêque de Lausanne et Genève, le trèsamble et très-obéissant serviteur, Jac.avien Fontana, chancelier de la chanellerie épiscopale.

ribourg en Suisse, palais épiscopal, le

RÉPONSE.

« La sacrée pénitencerie, après une mûre délibération, se croit en droit de répondre que l'usage du magnétisme, dans les cas mentionnés par la précédente consultation, n'est pas chose licite.

« A Rome, dans la sacrée pénitencerie, le 1<sup>er</sup> juillet 1841.

« C. Castracane, M. P. — Ph. Pomella, secrétaire de la sacrée pénitencerie. »

« Vu pour copie conforme à l'original; Fribourg, le 26 juillet \$841.

« Par ordre: J. Perroulaz, secrétaire de l'archevéché.

« Pour les catholiques dévoués, ajoute l'écrivain distingué à qui nous empruntons ces réflexions, l'arrêt de la sacrée pénitencerie est un jugement sans appel qui n'a nul besoin d'explications ni de commentaires. Il n'en est pas ainsi en dehors des sidèles. La multitude des faibles d'esprit, dont les superstitions magnétiques dépravent le cœur en égarant l'imagination, s'est récriée contre une interdiction qu'elle ne comprend pas ou qu'elle comprend mal; les intéressés qui font leur profit de la crédulité du vulgaire l'ont repoussée avec une feinte colère ou des semblants de dédain; enfin les débris clairsemés de la vieille phalange voltairienne ont rabaché à cette occasion les reproches surannés de fanatisme, obscurantisme et despotisme à l'adresse de la cour de Rome.

« Nous n'aurions rien à gagner à relever les injures que quelques impies invétérés opposent, faute de bons arguments, à la sage résolution de la sacrée pénitencerie. Mais les âmes honnétes, que l'amour du merveilleux, le feu caché des passions, le désir même de soulager les maux du prochain. détournent, quoique à regret, de se conformer à cette décision, ont besoin de savoir pourquoi et comment elle exige de leur part une pleine et entière soumission, ne serait-ce que pour leur ôter tout prétexte d'un coupable entrainement. Examinons dans cette vue ce qu'il faut entendre par somnambulisme magnélique, el sous quelles conditions on procure ce somnambulisme. La haute prévoyance de la défense formelle de la sacrée pénitencerie jaillira toute seule de la naïve interprétation des circonstances principales d'un si étrange sommeil.

« Mesmer ne connaissait pas ou n'a pas mentionné le somnambulisme magnétique. Ses pratiques ordinaires se réduisaient à traiter les maladies au moyen de crises accompagnées fréquemment de convulsions. Rien de plus prestigieux que les opérations de Mesmer. C'était autour d'un baquet, dans un appartement éclairé d'un demi-jour, que les malades allaient se soumettre aux influences magnétiques. Le baquet consistait dans une petite cuve de diverses figures, fermée par un couvercle à deux pièces; au fond se plaçaient des bouteilles en rayons convergents, le goulot dirigé vers le centre de la cuve; d'autres bouteilles disposées sur celles-ci, mais en rayons divergents, étalent

remplies d'eau comme les premières, bouchées et magnétisées également. La cuve recevait de l'eau, de manière à recouvrir les lits de bouteilles ; on y mélait quelquesois diverses substances, telles que du verre pilé, de la limaille de fer, etc.; d'autres fois Mesmer ne se servait que de baquets à sec. Le couvercle du baquet livrait passage à des baguettes de fer mobiles et d'une longueur suffisante pour être dirigées vers diverses régions du corps des malades. De l'une de ces tiges, ou d'un anneau scellé au couvercle du baquet, partait en outre une corde très-longue, destinée à toucher les parties soustrantes, ou à entourer le corns des malades sans la nouer. Les malades se formaient en cercle, en tenant chacun cette corde, et en appuyant le pouce droit sur le pouce gauche de son voisin. Il fallait de plus que tous les individus composant la chaîne se rapprochassent les uns des autres, au point de se toucher avec les pieds et les genoux. Au milieu de cet appareil, apparaissait tout à coup Mesmer vêtu d'un habit de soie, d'une couleur agréable, tenant en main une baguette qu'il promenait d'un air d'autorité au-de-sus de la tête des magnétisés. Nous tenions à reproduire, au moins en abrégé, les traits principaux du spectacle magnétique, dont le premier magnétiseur avoué avait soin de s'environner, asin de mettre le lecteur en mesure de juger qui avait plus de part aux effets tant vantés du magnétisme animal de la fin dudix-huitième siècle, ou des jongleries de Mesmer, ou de l'imagination de malades irritables, ou de la sotte crédulité des mesméristes bien intentionnés. Les jongleries de Mesmer couvraient pourtant une puissance réelle; car il est certain, comme nous l'expliquerons plus tard, que son regard, ses gestes, ses paroles, ses attouchements obtenaient maintes fois des résultats surprenants et des cores vraiment prodigieuses.

« Le somnambulisme magnétique ne fut découvert que par le marquis de Puységur. Lui seul commença à se servir de cet état pour traiter les maladies, soit chez les somnambules mêmes, soit chez les autres personnes. Alors s'ouvrit une nouvelle source de fraudes que la foi des magnétiseurs était incapable de dévoiler, et qui en imposait, à plus forte raison, à la masse du public. Beaucoup de magnetisés feignaient de succomber au sommeil magnétique, tout en restant très-éveillés, voyaient à leur aise, en apparence les yeux fermés, répondaient aux questions qui leur étaient adressées, obéissaient en un mot au moindre mouvement du magnétiseur abusé. C'était bien autre chose, ce qui ne manquait pas d'arriver, quand le magnétiseur et le somnambule, aidés de quelques compères avisés, se concertaient derrière les coulisses, et s'appliquaient de leur mieux, par cupidité ou par une vanité puérile, à mystifier les specta-

« Le magnétisme d'aujourd'hui a renoncé sans retour aux pompes des séances du mes-

mérisme. Il n'a plus recours au baq la chaîne mystérieuse, à la baguette que, aux accords enivrants de la mus ces ressorts trop usés lui paraissent h service; il déclare même, au mépri: parole du maître, qui leur attribuait sa puissance magnétique, que de sem! ressources transforment le magnétis scènes de tréteaux, en jongleries de publique; qu'elles sont d'ailleurs it fiantes et superflues. Son influence à la tient du magnétisme même. Elle g la seule volonté, volonté absolue et C'est par la volonté qu'il éteint la sen ou qu'il l'exalte, qu'il donne ou ôte le vement, qu'il commande le sommeil veille: toutefois le somnambulisme e principal agent. Or, voici comment

« Le magnétiseur se place en face sujet, le touchant par le plus de poin sibles, notamment par les pieds et noux ; il lui tient pendant quelque ter pouces dans ses mains en le regardan ment et appliquant énergiquement lonté au dessein de l'endormir; bienté il promène ses mains de haut en b tout le corps de ce sujet, les impo: temps en temps pendant quelques n au-dessus de sa tête; puis il recomme mouvements déjà décrits, et qu'on passes. La volonté du magnétiseur n pas un seul instant de rester tendue dessein d'endormir son sujet, **ce qui** au bout de quelques moments, d'ur d'heure ou davantage, plus ou moins les dispositions du magnétiseur et d gnétisé. Celui-ci éprouve d'abord des tements, bàille, se détire et cède et sommeil. Le sommeil obtenu, le so bule se trouve entièrement à la me magnétiseur; il répond à des questi voit à son ordre dans son propre corp celui des personnes en rapport avec dit la nature de leurs maladies, les c qu'elles occupent; il en prédit l'issu détermine la marche, la méthode cu les moyens de traitement.

« Ce n'est pas tout. Le somnambu voir et entendre autrement que par le et les oreilles; il voit et entend aussi vers les murs les plus épais; il obvolonté du magnétiseur, quoiqu'elle manifeste par aucune expression; s dité franchit quelquefois les distances permet de voir ce que font et disent sieurs lieues et à plusieurs journées se les personnes en rapport avec lui, qui s'établit non-seulement par le immédiat, mais encore par le simple chement d'un objet appartenant à c sonnes, tels qu'une boucle de chevet bague, une lettre.

« Le sommeil du somnambule di tant que le veut le magnétiseur. Il y terme en le soumettant plus ou moin temps à des passes de bas en haut et dans en dehors, en sens inverse des précédentes, en appliquant pour lors volonté au dessein d'obtenir le réveil.

asses décrites ne sont nécessaires qu'à
rd de que ques sujets. Les plus dociles
orment ou se réveillent sans l'entrede ces gestes, au premier signe on par
ule volonté mentale du magnétiseur.

ule volonté mentale du magnétiseur. **lertes, le** magnétisme moderne ne pounieux faire que de rejeter tout l'attirail xpériences de Mesmer et de s'en tenir preuves bien plus décisives de ses sompules. Les cérémonies du mesmérisme ssaient trop clairement ses accointanvec les tours d'adresse des joueurs de lets; au lieu que le somnambulisme disle davantage les supercheries et prend ent pour première dupe le magnétiseur e. Nous en connaissons beaucoup de ce e, que de prétendus somnambules ont és à leur profit deux ou trois ans de et jusqu'à douze ans et plus, rendant oracles, voyant à distance, prédisant nir, donnant des consultations médicazuérissant les maladies à coup sûr, tout pendant un sommeil simulé, dont le 're magnétiseur trop prévenu de son ince n'aurait jamais suspecte la réalité. **In ne saurait imaginer l'habiteté des** ices à l'usage journalier de la plupart comnambules, personnages très-déliés, peu scrupuleux dans le choix de leurs ources, et encore moins soucieux des équences de leurs stratagèmes. Ils sont ces artifices détestables, qu'ils parvienà déjouer toutes les combinaisons de la ice, et qu'après les avoir dûment concus d'impostures, on est souvent réduit vercher comment ils nous ont trompés. preuves de cette assertion ne sont pas iles à trouver. Nous en devons quel--unes à nos lecteurs. Elles leur lienit lieu des autres et suffiront à les mettre arde contre des tentatives beaucoup plus munes et beaucoup plus grossières. Les que nous alions citer ont toute l'authen**requise : ils sont d'ailleurs de date** -fraiche, condition précieuse, parce **lle est destinée à** montre**r** que le magnée actuel, de même que l'ancien mesméie, ne se fait pas faute de charlatanisme. Tout le monde a connu de répu ation emoiselle Pigeaire. Cette jeune fille, : de douze ans, endormie par l'influence a mère ou de son père, jouissait penson sommeil de la faculté de lire les s fermés et recouverts d'un bandeau de noire parfaitement opaque; la structure application du bandeau ne laissaient au**dou**te qu'il n'interceptât exactement ercice ordinaire de la vue. Quarante pertes, la plupart médecins de la plus haute mmée, s'étaient assurées plusieurs sois a vision de la jeune sille, les yeux cou-» par ce bandeau. On allait jusqu'à dire

elle avait pu lire dans un livre enfermé s une boite. Précédéed'une réputation de clairvoyance si prononcée, la jeune fille arrive à Paris où elle est soumise à de nombreuses épreuves en présence d'une commission de l'académie de médecine. Le handeau cu'on appliquait sur les yeux de la jeune fille se composait d'un morceau de teile, d'une couche épaisse de coton, de trois couches de velours; le tout ayant une largeur de quatre travers de doigts et plusieurs pouces d'épaisseur. Le résultat de cette enquête, dont il serait trop long de décrire toutes les parlicularités, n'a pas justifié les esperances des magnétiseurs. Les commissaires en ont conclu au contraire que la supercherie de la jeune fi:le était plus claire que sa clairvoyance magnétique; que celle-ci lisait avec le secours des yeux et de quelques faibles rayons de lumière que les mouvements incessants des muscles de la face laissaient pénétrer à travers le bandeau ; qu'à force d'habitude entin elle !isait à une faible lumière comme un chat voit dans l'obscurité (1).

« Ainsi la supercherie et la fraude se glissent, on n'en saurait douter, dans les épreuves les plus décisives de l'action du magnétisme animal, soit que les artifices proviennent du magnétiseur seul ou assisté de compères, soit qu'ils proviennent des somnambules en connivence avec le magnétiseur, soit enfin que les somnambules trompent à la fois, et les magnétiseurs eux-mêmes, et les spectateurs. La sacrée pénitencerie a donc bien fait d'interdire des pratiques très-ac-

cessibles à l'imposture.

« Mais tout n'est pas illusion dans les résultats des pratiques magnétiques. Mesmer a obtenu des effets prodigieux et des guérisons incontestables; les magnétiseurs d'aujourd'hui produisent à leur tour des phénemènes non moins étranges : ils fascinent en effet les personnes magnétisées, les soumettent récilement à l'empire de leur volonté, les endorment d'un sommeil surnaturel, leur transmettent pendant le sommeil des facultés dont elles ne sont pas douées, incompatibles à beaucoup d'égards avec l'exercice régulier de nos sens et de notre intelligence, les appliquent à déterminer et à guérir les maladies, leur infusent, en un mot, une manière d'être extraordinaire et incompréhensible. Que penser d'an si singulier pouvoir; à quel titre se recommande-t-il; et quelle en est l'origine?

« Une fille de la campagne, bien épaisse et bien lourde, qui avait subi une seule fois le sommeit magnétique, refusant de se laisser magnétiser dans une autre occasion, le magnétiseur dirigea sur elle, à son insu, sa ferme volonté de l'endormir. Peu d'instants après, la panvre fille tomba en somnamoulisme. On enleva toutes les lumières de l'appartement, et dans l'obscurité profonde de la nuit, le magnétiseur appliqua sa montre sur le front de la somnambule, avec toutes les précautions requises pour qu'elle ne fût pas même aperçue de la patiente. —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Reliez cependant l'anecdote anglaise qui précède, et qui permet de croire que l'académie des sciences, dessire de Mile. Pigeaire, a puêtre trop assoine.

Qu'avez-vous sur le tront? demande le magnétiseur. — Une montre, répond après un peu de réslexion la pauvre sille. — Voyezvous l'heure? — La grande aiguille est sur le 6 et la petite après le 7, répond encore la somnambule après une forte concentration. En effet, l'heure de la montre vérifiée dans l'appartement voisin qui était éclairé, il fut reconnu qu'elle marquait sept heures et demie. Rentré dans l'appartement non éclairé, on fit tourner plusieurs fois au hasard les aiguilles de la montre, puis on l'appliqua, toujours avec les mêmes précautions, sur l'occiput de la somnambule. Interrogée alors sur l'heure de la montre, elle resta longtemps concentrée, et dit enfin : « La plus grande aiguille est sur le 5 ; la plus petite est entre le 3 et le 4, mais plus près du 3. La montre vérifiée comme précédemment marquait en effet 3 houres 25 minutes. Plusieurs assistants répétèrent les mêmes expériences en plaçant leur montre sur l'estomac de la somnambule; toujours celle-ci rencontra iuste.

« Ces exemples de transposition des sens chez les magnétisés ne sont pas rares : il serait facile d'en alléguer une foule d'autres aussi peu suspects que le précédent. Nons n'ignorons pas que la plupart des médecins modernes ne veulent pas entendre parler de cette transposition des sens; mais ils ne la nient que par des considérations fondées exclusivement sur leurs doctrines matérialistes. Nous aurons plus tard occasion de les combattre sur ce triste terrain; pour le moment, déduisons des faits incontestables analogues à celui dont il est question, que le magnétisme peut contraindre la volonté de ceux qui ont déjà subi son action et les forcer à s'endormir en les influençant à distance; que la puissance magnélique peut communiquer la faculté de voir, sans l'intervention de la lumière et par divers points du corps, à l'exclusion des yeux. Voici encore un autre fait. Il a l'avantage de rassembler presque tous les phénomènes du magnétisme animal.

« Une jeune fille de vingt-quatre ans, réputée sourde de naissance, fut mise en somnambulisme, dès la première séance, et elle fit preuve d'une grande lucidité dès la seconde. A la troisième, elle entendit parfaitement dans son sommeil magnétique, lors même qu'on lui parlait à voix très-basse, quoiqu'elle n'entendit pas du tout ni de l'une ni de l'autre oreille, à moins qu'on ne parlat très-haut, pendant l'état de veille. Dans la séance suivante, elle vit distinctement l'intérieur de son oreille et en donna une description anatomique très-exacte. Elle affirma qu'elle n'était point sourde de naissance, que sa surdité provenait des coups de pistolet et de fusil qu'on avait tirés en signe de réjouissance auprès de la femme qui la portait à l'église le jour de son baptême. Elle assura que l'action magnétique produirait spécialement sa guérison; qu'elle guérirait au mois d'octobre suivant (on était en sévrier), si elle était magnétisée par son magnétiseur actuel jusqu'à cette époque; mais

elle ajouta qu'elle prévoyait que l'en son éloignement de sa mère la ferait avant ce temps; qu'elle n'en guérir moins pour cela, seulement plus tard. mie, ce qui avait lieu presque tous les elle sixait elle-même la durée de soi meil, précisait le moment de son réve avait lieu exactement à la minute. cée, bien qu'on cherchât à l'induire reur, en indiquant des heures fauss pendule de l'appartement. Pendant so meil, elle se prescrivait et prenait des caments contre sa surdité, entre autre grains d'émétique un jour et vingtgrains d'ipécacuana un autre jour : l dicaments opéraient comme à l'ord sans que son état de somnambulis troublåt aucunement.

« Pendant les premières séances d nambulisme, sa lucidité ne s'était c trée que sur elle-même; mais dans le ces suivantes, elle se prit à tout ce qu tourait. Ainsi elle découvrit chez se une inflammation latente du pylore ne se doutait point; elle la décris bien, et prescrivit un traitement fort nel. Son attention se porta ensuite cousinc, atteinte d'une irritation de mac. Elle prenait quelquefois les sym qu'éprouvaient des personnes se tr dans la méme pièce; elle annonçait vée de quelques autres quand elles encore loin de sa chambre; elle ne les médicaments qu'elle prescrivait p nom, et les lisait chez tel ou tel phar qu'elle indiquait, sur le bocal ou la be les contenait. En attendant, sa surdit nuait chaque jour davantage.

« A mesure qu'elle guérissait, so nambulisme devenait de plus en plus Dormant à Paris, elle voyait sa mère à sur-Aube, décrivait son occupation moment, son attitude, ses pensées i précisait, en entrant dans les plus gra tails, le moindre changement que sa apportait; prédisait pour une heure, u plusicurs jours plus tard, la visite de telle personne à sa mère, leur entrel venue de telle ou telle lettre, l'effet mère en ressentirait immédiatement, flexions ultérieures. On prenait not qu'elle prétendait voir ; et des lettres c sur-Aube, écrites par sa mère à son lui racontaient ce qu'il savait déjà pa le; cile vit un jour sa mère souffra elle dicta pour elle une consultation, rivait à Arcis-sur-Aube au moment père, à Paris, recevait la première n de la maladie de sa femme.

« C'était presque toujours sponta que la somnambule se transportait de sa mère à Arcis-sur-Aube; mais gnétiseur l'y envoyait quelquefois au dant son sommeil, pour agir favoral sur sa maladie. Alors elle semblai avec sa mère qu'elle avait quittée p première fois de sa vie, et elle éta reuse. Le magnétiseur pouvait faire, tre, par sa volonté, qu'elle conservât s cette vue chérie après son réveil, et x souvenir, qui durait alors assez aps, exerçait une influence salutaire t son être; il pouvait faire aussi qu'à eil elle continuât d'avoir conscience tait elle-même qui s'était prescrit tel aédicament.

magnétiseur changeait pour elle l'eau en lait, en un liquide quelconque; nambule ignorait que cette transmufût opérée; cependant elle ne man-18 d'éprouver les impressions du genre sformation; mais avec cette particuare qu'elle conservait l'indépendance aison à côté de la pleine soumission olonté. On l'entendait dire, en effet, magnétiseur, en prenant le liquide rupé : « cela a le goût du lait, du vin, cela en a la couleur parce que vous ez: mais je vois bien que ce n'est que i, et cependant je ne puis faire, même oulant, que ce ne soit pas du lait, du ..., quand je le bois. » Le magnétiseur aussi pour elle la transmutation des s, lors même qu'elle était éveillée; il t encore lui faire voir dans cet état ur-Aube qu'il n'avait jamais vu; il fit indéfiniment à ses yeux une miette i dont il éleva lentement le volume. **jeune Glle s'enn**uyant **à Paris,** elle le le 29 mars. Au moment de son départ, mise en rapport avec son père pour at la magnétiser et l'endormir Le ma**ur leur d**onna une plaque de verre lisée par lui, qui, appliquée sur l'esto-1 le front de la jeune fille endormie n père à Arcis-sur-Aube, lui permetdire, sans jamais se tromper, ce que aguéliseur faisait à Paris. De retour à rers la mi-septembre, elle annonça, i dernière séance de somnambulisme, guérirait au printemps suivant, mais ne dirait qu'alors ce qu'elle devait Au commencement du mois d'avril de année, six mois environ après le seépart de la jeune fille pour Arcis-surson père vint annoncer tout joyeux à agnétiseur, à Paris, qu'elle était comient guérie.

ate histoire remarquable, dont j'ai i**mé beauco**up d'autres particularités ar de la trop allonger, se présente à ux avec toutes les conditions exigibles a crédibilité d'un fait. Elle n'est pas d'ailleurs, dans la science; nous l'a-:hoisie de préférence, comme une des ulbentiques et des plus complètes. Les ions qu'elle suggère en découlent d'elémes; on y voit quel empire un maeur peut prendre sur ses magnétisés, 🖷 si absolu, qu'ils perdent, à dire vrai, isession d'eux-mêmes; qu'ils agissent, et et pensent conformément aux volon-· **leurs magnétise**urs, et qu'alors même, i est très-rare, ils conservent la conze de leur dépendance, ils paraissent ir aucun moyen de s'y soustraire, ou l ils se sentent forcés de la subir. Un fait constaté par cette histoire, c'est que la dépendance des magnétisés survit quelquefois, au moins à divers égards, après la cessation du sommeil magnétique; car on se souvient qu'ici le magnétiseur prolongeait quelques illusions de son sujet jusque dans l'état de veille, lui laissait la réminiscence de ce qu'elle avait fait et dit pendant son état de somnambulisme, lui faisait voir Arcis-sur-Aube, continuait la transmutation des liquides, grossissait à sa vue les dimensions de certains objets, la retenait, en un mot, sous sa puissance.

« L'histoire de cette somnambule rassemble, en outre, comme nous l'avons déjà remarqué, la presque totalité des effets de l'influence magnétique. Elle atteste la faculté acquise par les magnétisés de voir dans leur propre corps, d'y découvrir les lésions dont il peut être affecté, de les décrire avec une exactitude parfaite, d'en prévoir la durée, les phases, les vicissitudes, d'en fixer précisément le terme, d'en assigner les méthodes curatives, de voir aussi dans le corps des autres personnes et d'y apercevoir également les lésions existantes, le caractère, le progrès et l'issue de ces lésions, de découvrir si elles sont guérissables ou non, de quoi elles dépendent et quels en sont les remèdes.

« Ce n'est pas assez de pénétrer à travers leurs organes ou les organes des personnes présentes; notre magnétisée se transportait encore d'elle-même ou à l'ordre du magnétiseur, à Arcis-sur-Aube auprès de sa mère; elle voyait tout ce que cette mère disait et faisait, et jusqu'à ce qu'elle pensait, nonseulement au moment même, mais ce qu'elle penserait ultérieurement; elle la voyait souffrante, savait la nature de sa souffrance, lui dictait une consultation qui arrivait chez celle-ci au moment où le père, à Paris, recevait la première nouvelle de la maladie de sa femme. De retour à Arcis-sur-Aube, la jeune somnambule pouvait voir réciproquement ce que son magnétiseur faisait et disait à Paris, combien il avait de malades en consultation. A l'ordre du magnétiseur l'eau se changeait pour elle en lait, en vin ou en tout autre liquide, et ces transmutations s'opéraient en dépit de sa volonté, survivant même à l'heure de son réveil.

« Nous n'ignorons pas tout ce que ces faits vont soulever de doutes et de témoignages d'incrédulité; cependant, ils n'en sont pas moins tels que nous les avons rapportés, sans qu'on puisse découvrir la moindre trace de supercherie ou de prévention. Il y a plus, les préventions et la supercherie n'étaient pas possibles dans les circonstances de leur observation, et sorce est bien de les croire, quelque merveilleux qu'ils se présentent, à moins d'avoir le parti pris de nier les saits les plus avérés. Quant à nous, qui devons les admettre en conscience; il ne nous reste plus qu'à les interpréter. Les faits de cet ordre se produisent en général chez des individus d'une complexion délicate et mobile, spécialement chez des femmes neryeuses ou des hommes irritables, surtout quand une maladie apparente ou occulte ajoute encore à la susceptibilité naturelle de leur système nerveux. Entre tous les sujets accessibles aux phénomènes du somnambulisme, les mieux disposés sans contredit, sont les personnes faibles, valétudinaires, d'un caractère facile à vaincre. flottant dans une indétermination habituelle, se pliant par tempérament ou par habitude aux exigences d'autrui. Les magnétiseurs au contraire sont doués relativement d'une complexion physique, et surtout morale, supérieure à celle des sujets de leurs expériences. Il n'y a guère moyen d'agir sur un individu qui oppose au magnétiseur une résistance soutenue et inflexible; l'influence magnétique exige, au moins, pour la première épreuve, une sorte d'abandon avoué ou tacite. Les magnétiseurs de profession s'élèveront tant qu'ils voudront contre la nécessité de cette condition; mais en jugeant leurs pratiques impartialement, on y reconnaîtra toujours, en commençant, que la condescendance du magnétisé inspirée par l'opinion de sa faiblesse, une crainte vague, l'espérance du succès, ouvre la voie à l'action magnétique; l'accession du sujet, acquise une fois pour toutes, le magnétiseur peut s'en passer dans les épreuves ultérieures; sa volonté le maîtrise et le subjugue désormais; nous ne doutous pas néanmoins qu'il ne rencontre à toutes les époques un obstacle infranchissable à l'exercice de sa puissance dans une opposition ferme et soutenue de son sujet. Les dispositions respectives du magnétiseur et du magnétisé attestent que l'action magnétique se réduit en définitive à l'empire de la force sur la faiblesse.

« Il est si vrai que le magnétisme n'est qu'une expression de cet empire, que la première loi de son exercice et même la seule loi réelle, c'est la volonté d'opérer. La volonté d'agir trouve un bon auxiliaire dans la croyance anticipée qu'on obtiendra les effets désirés; mais cette croyance n'est pas une condition rigoureuse, car beaucoup de personnes ont produit des résultats extraordinaires sans posséder cette condition accessoire, et lorsqu'ils n'y croyaient pas du tont. Du reste, ce n'est pas sans risques pour les palients que les incrédules de cette espèce pratiquent le magnétisme : il est bon de les avertir que la tension trop forte de la volonté, les sentiments pénibles, blessants ou haineux, et généralement les sentiments hostiles procurent des accidents graves. On cite pour exemple un magnétiseur inexpérimenté qui ne parvint à endormir son domestique qu'après une longue séance; mais le somnambule se trouva dans un état de fureur, menaçant d'assommer tous ceux qui voudraient s'approcher. Le cas était d'autant plus grave, que les forces de ce jeune homme paraissaient décuplées. D'autres magnétiseurs, plus ou moins défavorablement disposés, ont occasionné des convulsions. des maux de tête, des indigestions. On se prémun l contre ces inconvénients en se pénétrant, avant de procéder, de se affectueux et bienveillants.

« Les rapports établis entre les seurs et les magnétisés livrent à pe la merci des premiers le caractère, nions, les inclinations et jusqu'à la de leurs sujets. On en convient po ractère, les opinions et les inclination on le nie pour ce qui touche à la du magnétisé. Cependant les exem bus de ce genre fourmillent dans l les du magnétisme; aussi lorsque le de Puységur eut constaté, dès 1784 sance qu'il acquérait sur les somn s'effraya-t-il avec raison des cons funestes que cette puissance devait douter. Qu'importe que ses malade de quelques autres magnétiseurs claré qu'ils conservaient pendant le bulisme leur jugement et leur raise apercevraient bien vite des intentio nelles, et que cette découverte les à s'éveiller. L'expérience prouve q choses se passent ainsi à l'égard de somnambules, chez le plus grand les abus de confiance sont extrême ciles par l'état de paralysie de les d'agir et de parler. L'influence ma engendre d'ailleurs entre le magne le magnétisé des sympathies si inti les affections de celui-ci s'inspire sivement des affections de l'autre, que le magnétiseur peut se concilie il lui manque, l'acquiescement des bules à ses coupables volontés.

« Nous sommes en mesure à pré précier la nature de la puissance que. Que signifie un pouvoir qui sur l'absorption du plus faible pa fort, qui suscite, par le seul fait d lonté étrangère, des pensées, des se et des actes indépendants du libre qui place le sujet des expériences s subordination absolue, entière, pa aux penées, aux sentiments et au premier expérimentateur venu; c munique aux sujets, soumis décidéprestiges de cette puissance, des fi des manières d'être étranges et sules, que les agents de l'ordre ordina monde n'expliqueront jamais ?

« Un semblable pouvoir n'est pas nous l'avouons san : peine ; il remo l'avouons encore, aux temps les p lés de l'antiquité parenne; il s'est pi là à travers le moyen age, se déplo tout après l'époque de la réform les xv'et xvr' siècles, et continu reproduire avant et depuis Mesm c'est une erreur grave, disons m horrible blasphème, d'assimiler voir au don de prédiction de no prophètes, aux miracles de Jésus des apôtres, aux visions extatiques cénobites. Que peut-il y avoir de entre un magnétiseur irréligieux. ou tenté par toutes les séductions ( mondaine, qui opère dans la foi de pres forces, en vue d'une value [

sisérable lucre, sur des êtres passionsuperstitieux, et les saints de l'anou de la nouvelle loi, animés de l'ade Dieu et de leurs semblables, éclair l'esprit divin, purifiés par la pénidirigés par la prière, modèles d'abnéet de vertus, qui ne se confient qu'en et ne comptent pour rien la puissance ne? On se rapproche bien plus de la en assimilant les phénomènes magnétels qu'ils s'obtiennent aujourd'hui, ivinations, incantations, charmes et ons des pythies, sibylles ou enchandes temps passés. »

GES. Le cerveau est le siège de la ., du mouvement et du sentiment. Si veau n'est pas troublé par une trop sabondance de vapeurs crues, si le i ne lui a pas ôté toutes ses forces, il ire dans le sommeil des songes, excipar les images dont il s'est vivement durant la veille, ou par des imprestoutes nouvelles, que produisent les ons naturelles ou accidentelles des ou la nature du tempérament. C'est limpide que ce qu'on a lu sur le somilisme. Les songes naturels viennent notions de la journée et du tempéra-Les personnes d'un tempérament sanongent les festins, les danses, les diements, les plaisirs, les jardins et les

Les tempéraments bilieux songent spates, les querelles, les combats, les lies, les couleurs jaunes, etc. Les mé-iques songent l'obscurité, les ténèbres, née, les promenades nocturnes, les es et les choses tristes. Les tempérapituiteux ou flegmatiques songent la es rivières, les bains, les navigations. ufrages, les fardeaux pesants, etc. Les raments mélés, comme les sanguinscoliques, les sanguins-flegmatiques, lieux-mélancoliques, etc., out des sonvi liennent des deux tempéraments : le dit Peucer. Les anciens attachaient oup d'importance aux rêves; et l'antre phonius était célèbre pour cette sorte ination. Pausanias nous a laissé, d'aa propre expérience, la description des onies qui s'y observaient. « Le cherpassait d'abord plusieurs jours dans aple de la bonne fortune. Là il faisait spiations, observant d'aller deux fois ur se laver. Quand les prêtres le déclal parifié, il immolait au dieu des victicelle cérémonie linissait ordinairement s sacrifice d'un bélier noir. Alors le **ex était fro**tté d'huile par deux enfants sduit à la source du fleuve ; on lui préit là une coupe d'eau du Léthé, qui issait de son esprit toute idée profane, e coupe d'eau de Mnémosyne, qui disl sa mémoire à conserver le souvenir qui allait se passer. Les prêtres décount ensuite la statue de Trophonius, delaquelle il fallait s'incliner et prier; enpovert d'une tunique de lin et le front de handelettes, on allait à l'oracle. Il placé sur une montagne, au milieu

d'une enceinte de pierres qui cachait une profonde caverne, où l'on ne pouvait descendre que par une étroite ouverture. Quand, après beaucoup d'efforts et à l'aide de quelques échelles, on avait eu le bonheur de descendre par là sans se rompre le cou, il fallait passer encore de la même manière dans une seconde caverne, très-pelite et très-obscure. Là on se couchait à terre, et on n'oubliait pas de prendre dans ses mains une espèce de pâte faite avec de la farine, du lait et du miel. On présentait les pieds à un trou qui était au milieu de la caverne : au même instant, on se sentait rapidement emporté dans l'antre; on s'y trouvait couché sur des peaux de victimes récemment sacrifiées, enduites de certaines drogues dont les agents du dieu connaissuient seuls la vertu; on ne tardait pas à s'endormir profondément; et c'était alors qu'on avait d'admirables visions et que les temp« à venir découvraient tous leurs secrets. »

H.ppocrate dit que pour se soustraire à la malignité des songes, quand on voit co rèvant pàlir les étoiles, on doit courir en rond; quand on voit pâlir la lune, on doit courir en long; quand on voit pâlir le soleil, on doit courir tant en long qu'en rond... On rêve feu et flammes quand on a une bile jaune; on rève fumée et ténèbres quand on a une bile noire; on rêve eau et humidité quand on a des glaires et des pituites, à ce que dit Galien. C'est le sentiment de Peucer. Songer à la mort, annonce mariage, selon Artémidore; songer des fleurs, prospérité; songer des trésors, peines et soucis; songer qu'on devient aveugle, perte d'enfants... Ces secrets peuvent donner une idée de l'Onéirocritique d'Artémidore, ou explication des rêves. Songer des bonbons et des crèmes, dit un autre savant, annonce des chagrins et des amertumes; songer des pleurs, annonce de la joie; songer des laitues, annonce une maladie; songer or et richesses, annonce la misère... li y a eu des hommes assez superstitieux pour faire leur testament parce qu'ils avaient vu un médecin en songe. Ils croyaient que c'était un présage de mort.

Explication de quelques-uns des principaux songes, suivant les livres connus.

Aigle. Si on voit en songe voler un aigle, bon présage; signe de mort s'il tomhe sur la tête du songeur. Ans. Si on voit courir un âne, présage de malheur; si on le voit en repos, caquets et méchancetés; si on l'entend braire, inquiétudes et fatigues. Arc-en-ciel. Vu du côté de l'orient, signe de bonheur pour les pauvres; du côté de l'occident, le présage est pour les riches. Argent trouvé, chagrin et pertes; argent perdu, bonnes affaires.

Bain dans l'eau claire, bonne santé; bain dans l'eau trouble, mort de parents et d'amis. Belette. Si on voit une belette en songe, signe qu'on aura ou qu'on a une méchante femme. Boire de l'eau fraiche, grandes richesses; boire de l'eau chaude, maladie;

boire de l'eau trouble, chagrins. Bois. Etre peint sur bois dénote longue vie. Boudin. Faire du boudin, présage de peines; manger du boudin, visite inattendue. Brigands. On est sûr de perdre quelques parents ou une partie de sa fortune si on songe qu'on est at-

taqué par des brigands.

Cervelas. Manger des cervelas, bonne santé. Champignons, signe d'une vie longue, par contraste, sans doute. Chanter. Un homme qui chante, espérance; une femme qui chante, pleurs et gémissements. Charbons éteints, mort; charbons allumés, embûches; manger des charbons, pertes et revers. Chat-huant, funérailles. Cheveux arrachés, pertes d'amis. Corbeau qui vole, péril de mort. Couronne. Une couronne d'or sur la tête présage des honneurs; une couronne d'argent, bonne santé; une couronne de verdure, dignités; une couronne d'os de morts annonce la mort. Cygnes noirs, tracas de menage.

Bents. Chute de dents, présage de mort. Dindon. Voir ou posséder des dindons, folie

de parents ou d'amis.

Enterrement. Si quelqu'un rêve qu'on l'enterre vivant, il peut s'attendre à une longue misère. Aller à l'enterrement de quelqu'un, heureux mariage. Etoiles. Voir des etoiles tomber du ciel, chutes, déplaisirs et revers.

Fantôme blanc, joie et honneurs; fantôme noir, peines et chagrins. Femme. Voir une femme, insirmité; une femme blanche, heureux événement; une femme noire, maladie; plusieurs femmes, caquet. Fèves. Manger des fèves, querelles et procès. Filets. Voir des silets, présage de pluie. Flambeau allumé, récompense; slambeau éteint, emprisonnement. Fricassées, caquets de femmes.

Gibet. Songer qu'on est condamné à être pendu, heureux succès. Grenouilles, indiscré-

tions et babils.

Hannetons, importunites. Homme vétu de blanc, bonheur; vétu de noir, malheur; homme assassiné, sûreté.

Insensé. Si quelqu'un songe qu'il est devenu insensé, il recevra des bienfaits de son prince.

'eu. Gain au jeu, perte d'amis.

Lait. Boire du lait, amitié. Lapins blancs, succès; lapins noirs, revers; manger du lapin, bonne santé; tuer un lapin, tromperie et perte. Lard. Manger du lard, victoire. Limaçon, charges honorables. Linge blanc, mariage; linge sale, mort. Lune. Voir la lune, retard dans les affaires; la lune pâle, peines; la lune obscure, tourments.

Manger à terre, emportements. Médecine. Prendre médecine, misère; donner médecine à quelqu'un, profit. Meurtre. Voir un meurtre, sûreté. Miroir, trahison. Moustaches. Songer qu'on a de grandes moustac augmentation de richesses.

Navets, vaines espérances. Nuées,

corde.

OEufs blancs, bonheur; œufs cassés, heur. Oies. Qui voit des oies en songe s'attendre à être honoré des princes. ( ments, traverses et peines inévitables.

Palmier, palmes, succès et honn Paon. L'homme qui voit un paon au beaux enfants. Perroquet, indiscrétion

cret révélé.

Quenouille, pauvreté.

Rats, ennemis cachés. Roses, bonhe

plaisirs.

Sauter dans l'eau, persécutions. L'pions, lézards, chenilles, scolopendres, malheurs et trahisons. Soufflet donné, et union entre le mari et la femme. So présage d'empoisonnement.

Tempéte, outrage et grand péril. blanche, joie; tête tondue, tromperie; chevelue, dignité; tête coupée, infirmité coiffée d'un agneau, heureux présage. I terelles, accord des gens mariés, ma

pour les célibataires.

Vendanger, santé et richesses. Vio succès. Violon. Entendre jouer du viole des autres instruments de musique, con et bonne intelligence entre le mari

femme, etc., etc.

Telles sont les extravagances que tent, avec étendue et complaisance, le terprètes des songes; et l'on sait combie trouvent de gens qui les croient! Le m fourmille de petits esprits qui, pour entendu dire que les grands hommes ét au-dessus de la superstition, croient se tre à leur niveau en refusant à l'âme immortalité et à Dieu son pouvoir, e n'en sont pas moins les serviles esclave plus absurdes prejugés. On voit tou jours d'ignorants esprits forts, de petit phistes populaires, qui ne parlent que ton railleur des saintes Ecritures, e passent les premières heures du jour à cher l'explication d'un songe insignif comme ils passent les moments du s interroger les cartes sur leurs plus m projets (1. Il y a des songes, au reste ont beaucoup embarrassé ceux qui ne lent rien voir d'inexplicable. Nous ne vons passer sous silence le fameux : des deux Arcadiens. Il est rapporté pa lère-Maxime et par Cicéron. Deux diens, voyageant ensemble, arrivère Mégare. L'un se rendit chez un ami avait en cette ville, l'autre alla loger à berge. Après que le premier fut couc vit en songe son compagnon, qui le pliait de venir le tirer des mains de l'ai giste, par qui ses jours étaient mes

avait eu tort. — Mais, dit le premier, je vois bien n'es pas foncé dans la politiquerie; ce n'est pas po qu'on a remis Dieu dans ses fonctions, ce n'est pa toi non plus; c'est pour le pauple. L'es deux savatier tout leur esprit, se faisaient tirer les cartes et se taient leurs songes.

<sup>(1)</sup> Il y a des gens qui ne croient à rien et qui mettent à la loterie sur la signification des songes. Mais qui peut leur envoyer des songes, s'il n'y a pas de Dieu?... Comment songent-ils quand leur corps est assoupi, s'ils n'ont point d'ame! Deux savetiers s'entretenaient sous l'empire de matières de religion. L'un prétendait qu'on avait eu saison de rétablir le culte; l'autre, au contraire, qu'ou

vision l'éveille en sursaut; il s'habille alte, sort et se dirige vers l'auberge où son ami. Chemin faisant, il résléchit ia démarche, la trouve ridicule, conie sa légèreté à agir ainsi sur la foi songe: et après un moment d'incertiil retourne sur ses pas et se remet au lais à peine a-t-il de nouveau fermé que son ami se présente de nouveau à magination, non tel qu'il l'avait vu d'a-, mais mourant, mais souillé de sang, ert de blessures, et lui adressant ce dis-1: — Ami ingrat, puisque tu as négligé ie secourir vivant, ne refuse pas au s de venger ma mort. J'ai succombé les coups du perfide aubergiste; et cacher les traces de son crime, il a enli mon corps, coupé en morceaux, dans mbereau plein de fumier, qu'il conduit. porte de la ville. Le songeur, troublé de nouvelle vision, plus effrayante que la se lève derechef, vole à la porte de la et y trouve le tombereau désigné, dans il reconnaît les tristes restes de son agnon de voyage. Il arrête aussitôt issin et le livre à la justice. Cette avenétonnante peut pourtant s'expliquer. leux amis étaient fort liés et naturelleinquiets l'un pour l'autre; l'auberge ait avoir un mauvais renom : dès lors, emier songe n'a rien d'extraordinaire. cond en est la conséquence dans l'imaion agitée du premier des deux voyas. Les détails du tombereau sont plus ; il peut se faire qu'ils soient un effet pressentiments, ou d'une anecdote du s, ou une rencontre du hasard. Mais il les choses qui sont plus inexplicables re et qu'on ne peut pourlant contester. exander ab Alexandro raconte, chap. 11 premier livre de ses Jours Géniaux, n sien fidèle serviteur, homme sincère ertueux, couché dans son lit, dormant indément, commença à se plaindre, irer et lamenter si fort, qu'il éveilla ceux de la maison. Son maître, après ir éveillé, lui demanda la cause de son Le serviteur répondit : — Ces plaintes vous avez entenducs ne sont point vaicar lorsque je m'agitais ainsi, il me Mait que je voyais le corps mort de ma : passer devant mes yeux, par des gens la portaient en terre. On sit attention à ire, au jour, à la saison où cette vision advenue, pour savoir si elle annoncequelque désastre au garçon : et l'on sut étonné d'apprendre la mort de cette ne quelques jours après. S'étant informé **jour et heure, on** trouva qu'elle était te le même jour et à la même heure de s'était présentée morte à s n tils. . RAMBOUILLET.

sint Augustin, sur la Genèse, raconto Moire d'un frénétique qui revient un peu songe. Quelques-uns étant dans la maide ce frénétique, ils entrèrent en propos d'une femme qu'ils connaissaient, laquelle était vivante et faisait bonne chère, sans aucune appréhension de mal. Le frénétique leur dit: — Comment parlez-vous de cette femme? Elle est morte; je l'ai vue passer comme on la portait en terre. Et un ou deux jours après, la prédiction fut confirmée (1). Voy. Cassius, Hymera, Amilcar, Décius, etc. Voici un songe plus singulier, publié par le Metropolitan Magazine.

« Mon grand-père avait un frère ainé dont il ne parlait jamais que dans les termes de la plus haute estime. J'avais connu ce parent dans mon enfance; mais, parvenu à un âge plus avancé, ma mémoire ne me retraçait guère à son sujet que deux circonstances bien propres en esset à laisser une impression plus durable sur l'esprit d'un enfant. Ces circonstances se rattachaient au jour où il m'avait fait présent d'une belle montre d'argent, et à celui où il m'avait raconté un événement singulier qui lui était arrivé dans sa jeunesse. Ce récit, toutefois, n'était resté dans mon esprit que d'une manière bien confuse, et je le considérais moins comme un fait réel que comme un de ces contes merveilleux dont on se plait à bercer l'enfance. Il arriva cependant que me trouvant, il y a une douzaine d'années, réuni à mon grand-père, qui vécut jusqu'à la plus extrême vicillesse, je l'interrogeai sur ce souvenir de mon premier âge, en lui demandant si le récit de mon grand-oncle avait quelque fondement réel. Sa réponse affirmative ayant excité ma curiosité, je le priai de me rappeler toutes les circonstances de l'événement, si sa mémoire en avait conservé la trace, ce qu'il fit dans les termes suivants :

« Quoiqu'un laps de temps assez considérable se soit écoulé depuis que l'événement arrivé au frère dont vous me parlez a eu lieu, il n'est pas sorti de ma mémoire. De la même manière que votre oncle vous l'a raconté, il me l'a raconté à moi quand l'événement était encore récent, et qu'il commençait à se répandre dans le public. A cette époque, je venais de sortir du collège, et toutes les fois que je l'ai entretenu depuis de cette singulière aventure, il n'a jamais varié dans les circonstances matérielles de son récit. Votre oncle, comme vous ne l'ignorez pas, était un négociant aisé, jouissant de la réputation la plus honorable; mais associé d'abord dans une fabrique importante : c'est à celle époque de sa vie que se rapporte l'événement qu'il vous a raconté. Comme le plus jeune membre de la société dont il faisait partie, chaque année il faisait une tournée dans plusieurs comtés de l'Angleterre, et sa femme, par partie de plai-sir, l'accompagnait ordinairement dans ses voyages. Il advint qu'à la chute d'un jour d'été, étant arrivé pour la première fois de sa vie dans une petite ville du comté de Suffolk, il descendit avec sa femme à l'hôtel du Commerce, situé sur la place de la ville.

Fatigué du voyage, et désirant vaquer le lendemain matin de bonne heure à ses affaires, il se fit servir promptement à souper pour se livrer ensuite au repos. Retiré dans sa chambre, il ne tarda pas à se mettre au lit et à jouir d'un profond sommeil, et ce fut pendant ce sommeil qu'il eut un songe, qui, bien que fort pen extraordinaire en lui-même, le devint par les événements étranges dont il fut suivi, et par sa singulière coincidence avec ces événements.

« Il réva donc qu'il était descendu au même hôtel vers le milieu du jour, et qu'au lieu d'y entrer pour se reposer, il était allé se promener dans la ville pour en visiter les curiosités. Il arriva au bout de la principale rue, et au moment où il se dé:ournait pour entrer dans une autre, qui paraissait conduire hors la ville, il se trouva devant l'église paroissiale. Après s'être arrêté un moment pour en examiner l'architecture, il poursuivit son chemin par cette seconde rue, jusqu'à ce qu'elle le menât sur la grande route à l'autre bout de la ville, opposé à celui par lequel il y avait pénétré. Il continua sa promenade jusqu'à ce qu'il eût at-teint un sentier; là il se sentit entraîné par une forte impulsion à s'engager dans l'étroit chemin qui se présentait à lui. Il céda à ce mouvement, et se trouva bientôt devant une chaumière d'un aspect misérable et désolé. Il entra dans le jardin, où il sut frappé de la vue d'un puits; il y jeta le yeux, et vit (spectacle affreux) quelque chose qui ressemblait à un squelette humain.

« Lorsqu'il se réveilla, il s'efforça d'écarter le souvenir pénible de ce-rêve, en se retraçant à l'esprit les différentes affaires qu'il avait à traiter dans la ville. Quoiqu'il fût de très-bonne heure, sa chambre était éclairée par les rayons brillants d'un soleil d'été; il se leva, dans le dessein de faire un tour de promenade et de respirer la fraîcheur matinale avant l'heure des affaires. Il sortit donc; mais à peine avait-il traversé la place qu'il fut frappé de la forme de tous les objets qui l'environnaient. La rue dans laquelle il se trouvait, les maisons de cette rue, tout cela ne lui paraissait pas entièrement étranger. et plus il s'attachait à considérer ce qui l'entourait, plus le tableau qu'il avait sous les yeux semblait lui rappeler le souvenir confus d'une scène à peu près semblable. «Assurément, se dit-il à lui-même, il y a quelque chose de singulier dans tout ceci. C'est la première fois que je viens dans cette ville, et cependant elle réveille en moi des impressions antérieures.

« Dans ce moment, il avait atteint l'encoignure d'une nouvelle rue, il regarde, et l'église qui lui avait apparu en songe est devant
lui. Alors le souvenir de son rêve lui revient
clairement à la pensée, et il s'arrête frappé
de cette coïncidence extraordinaire. Il avance
encore, et chaque pas qu'il fait lui montre
des objets semblables à ceux qu'il a vus pendant son sommeil. « Est-ce un rêve, ou l'affreux tableau que j'ai vu cette nuit va-t-il se
présenter devant moi, se dit-il intérieure-

ment, non sans éprouver un léger ment de terreur?» Il se sentit alors entrainé par une puissance supéric cédant à cette impulsion, il marcha tamment jusqu'à ce qu'il eut atteint sentier. La nature déployait alors beauté; mais mon pauvre frère n'éta en situation de s'arrêter à la conter de ce riche paysage ; il était loin d perstitieux, et cependant, comme il vent répété, il lui semblait qu'il ét l'influence d'un charme. Ainsi qu' tendait, il trouva, en faisant quele dans le sentier, la chaumière qu'il a en songe, et son aspect triste et m qui se liait dans sa pensée avec la d'un mystère affreux, lui fit éprouver un mouvement involontaire de ré Ayant surmonté ce premier senti frayeur, il entra dans le jardin et y le puits qui devait confirmer ses ap sions; mais il ne le trouva pas, et seul objet dont la présence manq l'accomplissement de sa vision prop

« En s'en retournant à son hôte pensées étranges assaillirent son e ne pouvait se résoudre à abandon aventure si singulièrement commen résultat de ses méditations fut qu'i chercher à pénétrer le mystère qui vrait.

« Pendant qu'ils étaient à déjeu femme ayant observé en lui une pré tion extraordinaire lui en demanda ct il la lui fit connaître. Elle lui sug dée de faire venir leur hôte et de lui der s'il pourrait leur fournir quelques tions sur la cabane et ses habitants. s'étant présenté à leur invitation, pa bord surpris des questions qui lu adressées et de l'intérêt que semblai dans des étrangers une chaumière de apparence. Il répondit cependant croyait habitée par un vieillard et mais que le genre de vie de ces dens dus et leur caractère insociable éta qu'il y avait peu de personnes dans qui les connussent ou s'en inquiétas rapport servit plutôt à stimuler la « de mon frère qu'à l'éteindre, et il ré se rendre, après son déjeuner, chez gistrat pour lui demander son avis s affaire. Il trouva le juge au moment o tail pour se rendre à la conr de ju lui demanda avec instance un mome dience; celui-ci consentit à l'enten témoignant toutefois le desir que la rence fût courte, parce qu'en ce même il était attendu pour une affa portante. Mon frère lui fit donc en mois le récit de l'événement singu le préoccupait, en lui faisant remarqu tout qu'il se croyait engagé à en app le mystère. Le magistrat, auquel le mon frère n'était point inconnu, avec attention et parut frappé de la ! rité de l'aventure ; il lui répondit q grettait beaucoup de ne pouvoir personnellement à une perquisition avait donner commission à deux es de l'accompagner dans toutes les les qu'il jugerait à propos de faire. re s'empressa d'accepter cette propet après avoir remercié le juge de on qu'il avait bien voulu lui prêter, accompagné des deux officiers de axquels le magistrat donna préalases instructions.

se trouvérent bientôt en vue de la re, et se disposèrent à y pénétrer en nt la pièce de terre qui l'entourait; ils furent arrêtés par le vieillard. demanda d'un ton brusque où ils Les constables lui ayant justifié de ires, il leur répondit sans la moinarence d'émotion, qu'ils pouvaient · à toutes les perquisitions qui leur Iraient. Ils pénétrèrent donc dans ur de la maison, où tout portait l'emde la plus profonde misère; ils en it avec soin toutes les parties, mais rcurent rien d'une nature suspect. leurs efforts farent également inuti-· **découvrir dans** le jardin la plus léce d'un puits. Les constables, au **ésappo**intement de mon frère, se dist à abandonner des recherches dont é leur paraissait démontrée, quand ı**t qu'un** groupe de peuple, dont leur on avait sans doute excité la curioavait suivis et considérait avec atles recherches auxquelles ils se lipour découvrir un puils. Tout à coup ime âgée, sortant de ce groupe, s'é-Un pui's! un puits! il y en avait un a quarante ans; je me le rappelle fort ir nous étions encore enfants, la fille er et moi ; nous prenions plaisir à y s pierres et à écouter le bruit qu'eli**ient** en tombant. — Où était la place nits? dit vivement mon frère. i**ouvenirs sont lidèles, vous êtes** préit sur son ouverture dans ce mo- Aidés de cette information inatles constables s'occupèrent de leurs hes avec une nouvelle ardeur, et les urs se mettant de la partie, le tert bientôt déblavé, et l'on aperçut quelanches et un ouvrage de maçonnerie ues. On se procura une pioche, et voir écarté ces obstacles, on vit en itinctement l'ouverture d'un puits. On essa d'envoyer chercher à la ville eil nécessaire pour le sonder, et quand t disposé pour cette opération, un sirolond régna au milieu de la foule ecroissait à chaque instant. La corde rapins furent descendus, et l'on n'ad**usieurs fo**is que d'insignifiants débris, **nsin l'on** sentit quelque chose de plus l'attacher à la sonde, et l'on souleva re d'assez grande dimension, que son numidité et de vétusté paraissait dei**re tombe**r en morceaux. On le brisa ent, et un spectacle d'étonnement et per vint frapper les assistants, le coffre nait un squelette d'enfaut,

se Syurerait difficilement quelles fu-

rent les sensations de mon frère quand il vit ses pressentiments se réaliser ainsi. Les constables commencèrent par s'assurer du vieillard, qui, malgré ses 80 ans, fit une résistance obstinée. On trouva sa fille, âgée de près de 60 ans, cachée dans un grenier et blottie derrière un amas de fagots; on les conduisit devant le magistrat auquel mon frère s'était adressé le matin. Le vicillard conserva son air sombre et sarouche, et l'on ne put en tirer aucun aveu, mais il n'en fut pas de même de sa fille qui, vaincue par ses remords et le sentiment de sa situation, avoua que l'enfant provenait d'un double crime qu'elle avait commis. Pour cacher au monde le malheureux fruit de sa honte, ils avaient pris dès sa naissance la résolution de s'en défaire, et ils avaient bientôt mis à exécution ce meurtre, en prenant toutes les précautions pour qu'il restât enseveli dans le plus profond mystère ; ils n'avaient rien trouvé de mieux pour cela que de renfermer le cadavre dans un coffre et de jeter le tout dans le puits de la maison, dont, pour plus de sûreté, ils avaient soigneusement bouché l'ouverture. La révélation d'un crime si odicux faite par un étranger avec des circonstances si extraordinaires et après que quarante années se surent écoulées depuis sa consommation, cette révélation fut considérée comme un exemple frappant de l'intervention divine, et fit une profonde sensation jarmi les habitants de la ville. Les coupables furent livrés aux tribunaux, condannés et exécutés dans le chef-lieu du comté, peu de mois après, et mon frère, que ses affaires appelèrent plusieurs fois dans la même ville depuis cette époque, y recut constamment l'accueil le plus distingué tant de la part des magistrats que de toutes les classes de la population. »

Dans la Quotidienne, M. G. B. en traduisant ce fait, qui peut bien n'être pas exact, en a changé les lieux, altéré les mœurs et atténué les faits. Mais il cite à l'appui du mystérieux qu'on ne peut nier dans quelques songes,

d'autres faits surprenants.

« Nous empruntons celui-ci, dit-il, à un écrit récent d'un docteur en médecine :

- « Une mère était inquiète sur la santé de son enfant en nourrice, elle rêve qu'il a été enterré vivant. Cette horrible idée la réveille: le fait était trop affreux pourqu'elle n'en vérifiat pas l'exactitude; elle se lève, elle s'habille avec précipitation; elle se met en route; il lui fallait se rendre dans un département voisin; elle arrive au moment où la terre venait de recouvrir les restes de son fils. Cette mère désolée insiste pour qu'on rouvre la fosse, elle l'exige; elle fait retirer le cercueil, elle en brise les planchés, elle emporte l'enfant dans ses bras. Il respirait encore. Les soins maternels le rendirent promptement à l'existence.
- La vérité de cette anecdote nous a été garantie, l'on nous a montré l'enfant si miraculeusement sauvé ; c'est aujourd'hui un homme d'un âge mûr et dans une position brillante; nous pourrions le nommet.....

« Voici un autre fait, bien connu en Ecosse. Un propriétaire, logé à quelques milles d'Edimbourg, était venu à la ville; au milieu de la nuit, dormant sur un lit d'auberge, il vient à réver qu'un incendie détruit sa maison, qu'un de ses enfants est au milieu des flammes. Telle est l'impression que fait sur lui cette image, qu'il se lève aussitôt, selle, bride son cheval, retourne au galop chez lui. Il trouve son domicile en feu; il arrive à temps pour sauver sa petite fille âgée de dix mois, oubliée dans une chambre que l'élément destructeur n'avait pas encore envahie; mais il s'en fallait de peu.

« Le jésuite Malvenda, l'auteur d'un des meilleurs commentaires qu'il y ait sur la Bible, vit une nuit, en dormant, un homme qui lui annonca qu'il mourrait bientôt, et qui appuya en même lemps sa main contre sa poitrine; peu de temps après, on ensevelissait Malvenda; il avait succombé à une inflammation pulmonaire. C'est, entr'autres écrivains, le sceptique Bayle qui rapporte ce fait, trop avéré pour que l'apôtre du pyrrhonisme le révoque en doute. Direz-vous que tant de traits authentiques, populaires, traditionnels, ne peuvent être admis sans discussion? Eh bien! nous vous citerons les rêves du plus illustre des chimistes modernes, du savant le plus froidement investigateur. Sir Humphrey Davy raconte une circonstance étrange, arrivée à lui-même. Il était en Angleterre, lorsqu'il réva une nuit qu'il se trouvait malade en Italic, il habitait une chambre dont l'ameublement exotique le frappa, il était soigné par une jeune fille dont les traits, suaves et purs, se gravèrent dans sa mémoire. Quelques années s'écoulent; Davy voyage en Italie, il y tombe malade; il se revoit dans cette même chambre qu'il avait révée : la jeune personne qui lui avait apparu lui est rendue trait pour trait. Comment expliquer par les seules causes physiques ce fait irrécusable de certitude, lorsque l'on connaît la droiture et l'éminente intelligence de sir Davy?»

Dion Chrysostome parle d'un certain Egyptien, joueur de luih, qui songea une nuit qu'il jouait de son luth aux oreilles d'un âne, il ne fit pas d'abord grandes réflexions sur un tel songe, mais quelque temps après, Antiochus, roi de Syrie, étant venu à Memphis pour voir son neveu Ptolomée, ce prince fit venir le joueur de luth, pour amuser Antiochus. Le roi de Syrie n'aimait pas la musique; il écouta d'un air distrait et ordonna au musicien de se retirer. L'artiste alors se rappela le songe qu'il avait fait, et ne put s'empêcher de dire en sortant: — J'avais bien révé que je jouerais devant un âne. Antiochus l'entendit par malheur, commanda qu'on le liât, et lui sit donnér les étrivières. Depuis ce moment le musicien perdit l'habitude de rêver, ou du moins de se vanter de ses rêves.

On raconte sur la mort de l'acteur Champmeslé une anecdote plus extraordinaire. Il avait perdu sa semme et sa mère. Frappé d'un songe où il avait vu sa mère et sa semme lui saire signe du doigt de yenir les trouver, il était allé chez les cordeliers de deux messes des morts, l'une pour sa l'autre pour sa femme. L'honoraire messes était alors de dix sous. Chan ayant donné au sacristain une pièce d sous, le religieux était embarrassé prendre les dix sous restants. — Gard dit l'acteur, et faites dire sur-le-chattroisième messe des morts; elle se moi. En effet, il mourut subitement l jour.

On conte d'un tailleur cette facétie paraît pas être un fait récl, mais p quelque apologue. Etant tombé dang ment malade, il eut un rêve surpre voyait flotter dans les airs un drapea grandeur immense, composé de t morceaux de dissérentes étoffes qu volés à ses pratiques et qu'il avait côté à son profit. L'ange de la mort ce drapeau d'une main; de l'autre naçait le tailleur peu délicat de sa de fer. A son réveil, le tailleur effraye d'être à l'avenir plus honnête, en 🤘 c: guérit. Il ne tarda pas à recouvrer l Comme il se défiait de lui-même, il manda à l'un de ses garçons de lui 1 le drapeau, toutes les fois qu'il taille habit; pendant quelque temps, il ft docile à la voix de son garçon, mais gneur l'ayant envoyé chercher pour un pourpoint d'une étoffe très-riche, s mise à une épreuve trop forte, fit na En vain son garçon voulut, à plusie prises, lui rappeler le drapeau : — I nuies, avec ton drapeau, lui dit-il; il r point d'étoffe comme celle-ci dans ce j'ai vu en songe, et j'ai remarqué auss manquait le morceau que je prends complète.

## LE JEUNE GISELEUR DE DORDRECI

(Vous verrez ici : u'un songe toujours un mansonge. E. ]

Voici une légende qui a fait quelquautrefois. Elle a fort embarrassé ce veulent tout expliquer par les raisonnements naturels. On la sommairement rapportée dans le li Histoires mémorables de Simon Gou avec plus de détails dans divers récits dais contemporains. Elle a inspiré d mes et des complaintes. Musœus, plument, en a fait le sujet de l'Amour mueses contes populaires. Toutefois com dénaturé les faits et la tradition, à nière des conteurs allemands, nous rons le tout dans sa naïveté primiti

Il y avait en Hollande, au milieu siècle, un jeune ciseleur renomi s'appelait Frans Backer. Melchior son père, l'avait élevé, et il le surpat jà dans l'art alors très-estimé de la c il habitait Dordrecht, sa patrie, ville tante et riche. Toutes les églises d drecht, qui alors n'avait pas encors a foi, possédaient de lui ou de son passes précieux, de beaux ornements

rs, et vivait dans une splendeur hono-. Son père faisait en Allemagne des res fréquents. La réforme vint, et Melfut tue un jour, dans une des batailles oulevaient partout les nouvelles doctri-Son vieux sang catholique s'était ému ; l'avait pu se défendre de prendre parti les fidèles enfants de l'Église. Frans, imait son père, pleura amèrement sa maudit la réforme, et de la vie de jeune ie quelque peu dissipée qu'il avail meisqu'alors, pensa qu'il lui fallait doréit entrer dans les bornes d'une conréglée, gouverner sa maison avec saet ne plus compter après Dieu que sur ême. Ayant toujours vécu dans l'aiil avait pensé qu'il trouverait la : **de son pèr**e bien garnie. Mais lorsqu'il it, il reconnut qu'elle était vide. Il n'en lla qu'avec plus de courage, ne sortant e heure chaque soir de sa petite mai-B Gravenstraat, dessinant et cisclant relache, et ne prenant de repos que les

de dimanches et de fêtes.

'ès qu'il eut passé l'année du deuil, il se sagement, épousant une honnête jeune pieuse et bonne, fidèle catholique, et avait capable de bien conduire sa maises travaux de la ville lui suffisant, il syagea point, se trouvant heureux de de ses affaires. Au bout de quatre ans rriage, il lui était venu trois jolis en-

Mais alors la réforme triompha dans ys-Bas; et, comme elle faisait la guerre **i la fois à la** religion et aux arts, il entit rapidement qu'après lui avoir enon père, l'hérésie allait encore lui ravir ravail. En effet, les églises furent sacs. les tableaux brûlés, les sculptures et selures brisées; on ferma les sanctuaiat. à côté des ministres de la religion poursuivait avec fureur, les artistes it se taire et se cacher. Les réforman'avaient besoin ni d'art ni de poésie; : parlaient que de la raison, et Dicu sait ze qu'ils en tirent. Les travaux cessèrent pour le pauvre Frans. Dans ces jours tresse, aucun seigneur ne faisait plus r la poignée de son épée ni la garde de oignard. Quant aux chefs des gueux, ils ient pas besoin de recourir aux artistes, ouvaient tout ce qu'ils pouvaient sour dans les pillages des villes et des mores, et. s'ils détruisaient ce qui ne leur pas d'un usage immédiat, ils savaient erver les bonnes armes et les objets de dont ils s'enrichissaient sans bruit.

ans se vit, plus promptement qu'il ne ait, au bout de ses avances; et bientôt, se dit Simon Goulard, il ne sut plus de côté se tourner pour vivre.

e nuit qu'il s'était endormi, après avoir nement pesé les misères de sa situation ente, il sit ce songe singulier, qui donneà sa légende un certain air de mystère, e n'était pas attestée par de nombreux ignages. Il rêva donc que, se promenant hors de la ville de Dordrecht, dans les

s estimés. Il ciselait les armes des chers, et vivait dans une splendeur hono. Son père faisait en Allemagne des ges fréquents. La réforme vint, et Melfut tue un jour, dans une des batailles oulevaient partout les nouvelles doctrison vieux sang catholique s'était ému; l'avait pu se défendre de prendre parti les fidèles enfants de l'Eglise. I rans, imait son père, pleura amèrement sa

L'étranger disparut sans spécifier autre chose, et Frans s'éveilla en sursaut. Vivement ému de son rêve, quoiqu'il ne lui accordât qu'une foi douteuse, il ne voulut pas avoir à se reprocher la négligence d'un avis qui pouvait être une planche de salut. D'ailleurs il n'avait rien à faire. Ainsi, dès qu'il fit jour, sans oser encore confier à sa femme qu'il se mettait en route poussé par un songe, il prétexta vaguement l'espoir de quelques demandes, et partit courageusement.

Il ne fut pas plutôt arrive à Kemper que, refroidi par la fatigue du voyage, il commença à penser que sa course pouvait bien être une folie. Il était venu dans un pays où il ne connaissait personne, où il n'était pas connu. Il se promena jusqu'au soir dans Kemper sans que qui que ce fût prit attention à lui, sans dire ni recevoir une parole.

 Je suis le jouet de mon imagina ion, se dit-il enfin; et je mérite ce qui m'arrive.

Comme il se disposait, l'air triste et la mine longue, à découvrir quelque gite, un bonhomme enlin s'arrêta devant lui, parut touché de son inquiétude, et lui demanda ce qu'il cherchait et quelle pouvait être la cause du chagrin qui paraissait sur son visage?

 Mon étourderie, répondit Frans; et je dois m'en punir en en rougissant devant vous.

Alors il raconta ingénument son rêve. Le vieillard en rit de tout son cœur.

- Oh! c'est très-réjouissant, dit-il; oh bien! mon brave jeune homme, vous étes plus léger que moi! Mais s'il sallait tenir compte de toutes les idées qui nous passent par la tête, s'il fallait écouter les songes, je devrais voyager aussi; car moi aussi j'ai fait un rève superbe. Dans ce rêve on m'a conseillé , si je voulais rétablir mes affaires que la réforme n'a pas arrangées, d'aller à Dordrecht; on m'a déclaré que je trouverais là. dans le Gravenstraat, une maison de pierres à laquelle on monte par quatre marches dont deux sont rompues, derrière cette maison un jardin de forme irrégulière; au fond de ce jardin, entre deux poiriers, un églantier à fleurs blanches, au pied duquel je pourrais déterrer un bon trésor. Vous voyez que le songe est bien détaillé, très-précis, fort engageant. Un autre y courrait; mais moi, pas si bète! Aller, sur la soi d'un rêve, à Dordrecht où je n'ai jamais mis le pied! ah! ah!

Le bonhomme pouvait rire et parler tout à son gré. Frans n'avait garde de l'interrompre. Frappé de stupéfaction, il reconnaissait, dans tous les détails que donnait si exacte-

ment ce vicillard, qui n'avait jamais mis le pied à Dordrecht, sa propre maison et son propre jardin, seuls biens que son père lui cut laissés. Il fut assez maître de lui pour ne pas faire paraître ce qui se passait en ce moment dans son cœur; il remercia le bonhomme de ses conseils, lui promit d'être plus sensé à l'avenir et de se conformer à sa manière de voir. Il passa, dans une mauvaise auberge, une nuit très-agitée, et retourna à Dordrecht le lendemain matin, avec l'empressement que le lecteur se figure. Il n'eut pas plutôt mis le pied dans sa maison, qu'il courut au jardin, creusa sous l'églantier, et y trouva dans une petite caisse cinquante mille florins en or que son père y avait cachés, et qu'une mort imprévue l'avait empéché de lui révéler.

Ce ne fut qu'en cet instant que, se voyant hors de peine, il raconta à sa femme toute sa bizarre aventure. Les récits du temps ajoutent que, revenu si merveilleusement à l'aisance, il n'oublia pas le bonhomme de Kemper, et que tout le reste de la vie de ce vieillard, laquelle se prolongea encore dix ans, il lui sit passer chaque année une petite pension qui adoucit ses derniers jours.

SORCIERS, gens qui, avec le secours des puissances infernales, peuvent opérer des choses surnaturelles, en conséquence d'un pacte fait avec le diable. Ce n'étaient en général que des imposteurs, des charlatans, des fourbes, des maniaques, des fous, des hypocondres ou des vauriens qui, désespérant de se donner quelque importance par leur propre mérite, se rendaient remarquables par les terreurs qu'ils inspiraient. Chez tous les peuples, on trouve des sorciers: on les appelle magiciens, lorsqu'ils opèrent des prodiges, et devins, lorsqu'ils devinent les choses cachées. Il y avait à Paris, du temps de Charles IX, tren:e mille sorciers, qu'on chassa de la ville. On en comptait plus de cent mille en France, sous le roi Henri III. Chaque ville, chaque bourg, chaque village, chaque hameau, avait les siens, et de nos jours en France, où la presse combat les choses religieuses, au lieu d'éclairer les esprits grossiers, il y a encore la moitié des villages où l'on croit aux sorciers. On les poursuivit sous Henri IV et sous Louis XIII; le nombre de ces misérables ne commença à diminuer que sous Louis XIV. L'Angleterre n'en était pas moins infestée. Le roi Jacques le, qui leur faisait la chasse très-durement, écrivit contre eux un gros livre, sans éclairer la question. Un fait est constant, c'est que presque tous les sorciers sont des bandits qui prennent un masque diabolique pour faire le mal; c'est que la plupart de leurs sortiléges sont des empoisonnements, et leurs sabbats d'af-freuses orgies. Ces sorciers étaient encore des restes de bandes hérétiques, conduits d'aberrations en aberrations à l'adoration toute crue du démon. Les sorciers sont coupables de quinze crimes, dit Bodin : 1º ils

renient Dieu; 2º ils le blasphèment adorent le diable ; 4º ils lui vouent le fants ; 5° ils les lui sacrifient souven qu'ils soient baptisés (1); 6° ils les cor à Satan, dès le ventre de leur mère lui promettent d'attirer tous ceux qu'i ront à son service; 8° ils jurent par du diable, et s'en font honneur: 9 respectent plus aucune loi, et con des incestes; 10° ils tuent les person font bouillir et les mangent; 11° ils : rissent de chair humaine et même de 12° ils font mourir les gens par le p les sortiléges; 13° ils font crever le 14° ils font périr les fruits, et causen rilité; 15° ils se font en tout les esci diable. On s'est moqué de ce passage din; il est pourtant vrai presque Sandoval, dans son Histoire de Quint, raconte que deux jeunes fille de onze ans et l'autre de neuf, s'acclles-mêmes, comme sorcières, de membres du conseil royal de Navari avouèrent q**u'e**lles s'étaient fait recev la secte des sorciers, et s'engagère couvrir toutes les femmes qui en éti on consentait à leur faire grâce. L l'ayant promis, ces deux enfants déc qu'en voyant l'œil gauche d'une pe elles pourraient dire si elle était sor non; elles indiquèrent l'endroit où vait trouver un grand nombre de ces et où elles tenaient leurs assembl conseil chargea un commissaire de s porter sur les lieux avec les deux e escortés de cinquante cavaliers. En dans chaque bourg ou village, il de fermer les deux jeunes filles dans de sons séparées, et faire conduire dev. les femmes suspectes de magie, afin : ver le moyen qu'elles avaient ind résulta de l'expérience que celles femmes qui avaient été signalées deux filles comme sorcières l'étaien ment. Lorsqu'elles se virent en prisc déclarèrent qu'elles étaient plus de c quante; que quand une femme se pi pour être reçue dans leur société, on sait renier Jésus-Christ et **sa reli**s jour où cette cérémoni**e ava**it lie**u,** o paraitre au milieu d'un cercle un be qui en faisait plusieurs fois le tour. avait-il fait entendre sa voix raugi toutes les sorcières accouraient et taient à danser; après cela, elles 1 toutes baiser le bouc au derrière, et l ensuite un repas avec du pain, du v fromage.

Après que le festin était fini, chaq cière s'e volait dans les airs, pour se aux lieux où elle voulait faire du m près leur propre confession, elles empoisonne trois ou quatre personne obéir aux ordres de Satan, qui les it sait dans les maisons, en leur en ouv portes et les fenêtres, qu'il avait soit fermer quand le maléfice avait eu se

les nuits qui précédaient les grandes e l'année, elles avaient des assem-¿énérales, où elles faisaient des aboons et des impiétés. Lorsqu'elles asut à la messe, elles voyaient l'hostic mais si elles avaient déjà formé le · **de renoncer à leurs pra**tiques diaes, elles la voyaient blanche. Sandoval que le commissaire, voulant s'assurer érité des fails par sa propre expé-, fit prendre une vieille sorcière, et mit sa grace, à condition qu'elle fevant lui toutes ses opérations de sore. La vicille, ayant accepté la propodemanda la boite d'onguent qu'on trouvée sur elle, et monta dans une avec le commissaire et un grand e de personnes. Elle se plaça devant nétre, et se frotta d'onguent la paume main gauche, le poignet, le nœud du , le dessous du bras, l'aine et le côté **e : ensuite elle cria d'une voix forte :** là? Tous les spectateurs entendirent **ss airs une voix qui répo**ndit : Oui, me La sorcière se mit alors à descendre le e la tour, la tête en bas, se servant de eds et de ses mains à la mamère des s. Arrivée au milieu de la hauleur, rit son vol dans les airs, devant les ınts, qui ue cessèrent de la voir que l'elle eut dépassé l'horizon. Dans l'ément où ce prodige avait plongé tout nde, le commissaire sit publier qu'il rait une somme d'argent considérable onque lui ramenerait la sorcière. On présenta au bout de deux jours, qu'elle rélée par des bergers. Le commissa re manda pourquoi elle n'avait pas volé **loin pour éch**apper à ceux qui la cherat. A quoi elle répondit que son maitre it voulu la transporter qu'à la distance us lieues, et qu'il l'avant la ssée dans mp où les hergers l'avaient rencontrée. récit singulier, du pourtant à un écrigrave, n'est pas facile à expliquer. Le rdinaire ayant prononcé sur l'affaire ent cinquante sorcières, ni l'onguent diable ne purent leur donner d's ailes eviler le châtiment de deux cents coups net et de plusieurs années de prison lear lit subir. Boguet, qui avait tant le pour l'extinction de la sorcellerie, a la fin de son Discours des sorciers une ution pour un juge en fait de sorcellelette pièce curieuse, publice en 1601, visée en quatre-vingt-onze articles. On mait plus généralement sous le titre de des sorciers. En voici le précis : Le juge ssort instruit l'affaire et la juge, sans t en cas pareil les formes ordinaires. résomption de sorcellerie suffit pour arrêter le suspect : l'interrogatoire do.t e l'arrestation, parce que le diable asles sorciers en prison. Le juge doit faire tion à la contenance de l'accuse, voir le jette point de larmes, s'il regarde à , s'il barbotte à part, s'il blaspuème; ceia est indice. Souvent la houte emt le sorcier d'avouer; c'est pourquoi il .

est bon que le juge soit seul, et que le greffier soit caché pour écrire les réponses. Si le sorcier a devant lui un compagnon du sabbat, il se trouble. On doit le raser, afin de mettre à découvert le sort de tacituruité. Il faut le visiter avec un chirurgien, pour chercher les marques. Si l'accusé n'avoue pas, il faut le mettre dans une dure prison, et avoir gens affidés qui tirent de lui la vérité. Il y a des juges qui veulent qu'on promette le pardon, et qui ne laissent pas de passer à l'exécution; mais cette coutume me paraît barbare. Le juge doit éviter la torture, elle ne fait rien sur le sorcier; néanmoins il est permis d'en user. Si le prevenu se trouve saisi de graisses, si le bruit public l'accuse de sorcellerie, ce sont de grandes présomptions qu'il est sorcier. Les indices légers sont les variations dans les réponses, les yeux fixés en terre, le regard esfaré. Les indices graves sont la naissance, comme si, par exemple, le prévenu est enfant de sorcier, s'il est marqué, s'il blasphème. Le fils, en tels cas, est admis à déposer contre son père. Les témoins reprochables doivent être entendus comme les autres : on doit aussi entendre les enfants. Les variations, dans les réponses du témoin, ne peuvent saire présumer en saveur de l'innocence du prévenu, si tout l'accuse d'être sorcier. La peine est le supplire du seu : on doit étrangler les sorciers et les brûler après; les loups-garous doivent être brûlés vifs. On condamne justement sur des conjectures et présomptions; mais alors on ne brûle pas, on pend. Le juge doit assister aux exécutions, suivi de son gressier, pour recueillir les dépositions... Ce chef-d'œuvro de jurisprudence et d'humanité, ouvrage d'un avocat, reçut dans le temps les suffrages des barreaux français. Boguet le dédia à Daniel Romanez, avocat à Salins.

Notre siècle, comme nous l'avons remarqué, n'est pas encore exempt de sorciers. Il y en a dans tous les villages. On en trouve à Paris même, où le magicien Moreau faisait merveilles il y a vingt ans. Mais souvent on a pris pour sorciers des gens qui ne l'etaient pas. Mademoiselle Lorimier, à qui les arts doivent quelques tableaux remarquables, se trouvant à Saint-Flour en 1811 avec une autre dame artiste, prenait, de la plaine, le plan de la ville, située sur un rocher. Elle dessinait et faisait des gestes d'apiomb avec son crayon. Les paysans, qui voient encore partout la sorcellerie, jetèrent des pierres aux deux dames, les arréièrent et les conduisirent chez le maire, les prenant pour des sorcières qui saisaient des sorts et des charmes. Vers 1778, les Auvergnats prirent pour des sorciers les ingénieurs qui levaient le plan de la province, et les accablèrent de pierres. Le tribunal correctionnel de Marseille eut à prononcer, en 1820, sur une cause de sorcellerie. Une demoiselle, abandonnée par un homme qui devait l'épouser, recourut à un docteur qui passait po r sorcier, lui demandant s'il *un secret* pour ramener un infidèle et nuire à une rivale. Le nécromancien commenca par se faire donner de l'argent, puis une poule noire, puis un cœur de bœuf, puis des clous. Il fallait que la poule, le cœur et les clous, fussent volés; pour l'argent il pouvait être légitimement acquis, le sorcier se chargeait du reste. Mais il arriva que, n'ayant pu rendre à la plaignante le cœur de son amant, celle-ci voulut au moins que son argent lui fût restitué; de là le procès, dont le dénoûment a été ce qu'il devait être: le sorcier a été condamné à l'amende et à deux mois de

prison comme escroc.

Voici encore ce qu'on écrivait de Valognes en 1841. On jugera des sorciers passés par les sorciers présents, sous le rapport de l'intérêt qu'ils sont dignes d'inspirer : « Notre tribunal correctionnel vient d'avoir à juger des sorciers de Brix. Les prévenus, au nombre de sept, se trouvent rangés dans l'ordre suivant; Anne-Marie, femme de Leblond, dit le Marquis, âgée de soixante-quinze ans (figure d'Atropos ou d'une sorcière de Macbeth); Leblond, son mari, âgé de soixante-onze ans; Charles Lemonnier, maçon, âgé de vingt-six ans; Drouet, maçon, âgé de quarante-quatre ans; Thérèse Leblond, dite la Marquise, âgée de quarante-huit ans (leint fiévreux ou animé par la colère); Jeanne Leblond, sa sœur, également surnommée la Marquise, âgée de trente-quatre ans, femme de Lemonnier, et Lemonnier, mari de la précédente, équarrisseur, âgé de trente-trois ans, né à Amfreville, tous demeurant à Brix. Divers délits d'escroquerie à l'aide de manœuvres frauduleuses leur sont imputés; les témoins, dont bon nombre figurent parmi les dupes qu'ils ont faites, comparaissent successivement et reçoivent une ovation particulière à chaque aveu de leur crédulité. Les époux Halley, dit Morbois, et leur frère et beau-frère Jacques Legouche, des Moitiersen-Bauptois, se croyaient ensorcelés, et même encore ils ne savent trop aujourd'hui s'ils ne l'ont pas été. Or il n'était bruit à dix lieues à la ronde que des Marquis de Brix. On alla donc les supplier d'user de leur pouvoir en faveur de braves gens dont la maison, remplie de myriades de sorciers, n'était plus habitable. Le vieux Marquis se met aussitôt en route avec sa fille Thérèse, et commande des tisanes. Mais il en faut bientôt de plus actives, et la société, composée de ses deux filles et des frères Lemonnier, qui se sont entremis dans la guérison, apportent des bouteilles tellement puissantes que toute la famille les a vues danser dans le panier qui les contenait. Il faut en effet de bien grands remèdes pour lever le sort que le curé, le vicaire et le bedeau de la paroisse ont jeté sur eux, au dire des Marquises. Il faut en outre du temps et de l'argent. Deux ans se passent en opérations, et avec le temps s'écoule l'argent. Mais enfin une si longue attente, de si nombreux sacrifices auront un terme, et ce terme, c'est la nuit de Pâques fleuries, dans laquelle le grand-maître sorcier viendra débarrasser les époux Halley des maléfices qu'ils endurent. Ce qui avait été promis a

lieu; non pas précisément la gue l'arrivée de plusieurs membres pagnie de Brix. Que s'est-il pa maison? c'est ce que des voisins peuvent nous dire, parce qu'ils regarder ni entendre. Un seul ra our, lorsque les sorciers sont-re voix s'écrier : — Il faut qu'ils bêtes que le cheval qui nous tr tres racontent la ruine de cette date des fréquents voyages de gnie. Les Halley et les Legouche une parfaite aisance avant qu'il de les désensorceler. Leurs mei bestiaux, leur jardin, leur peu ont tout vendu; leurs hardes, les étaient ensorcelées comme le ils les ont données; ils ont arr leur plant de pommiers pour en d'argent et rassasier l'hydre it les dévorait; 2,000 fr., tel est chiffre des sommes que l'accuse che aux prévenus d'avoir escro pauvres gens. Cependant ceuxpeine 250 fr. qu'ils auraient pour prix de médicaments qui sent-ils, radicalement guéris. Il sent aucuns détails, n'accusen Ils rendent grâce au contraire de leur a fait. Les malheureux tr core en présence de ceux qu'ils auprès d'eux, et dont le regard jours les fasciner! Un nommé H de Flottemanville-Hague (arronc Cherbourg), vient ensuite raco même bonne foi et le même air les tours subtils de magie dont time. Chevaux et porcs, chez lu rait; ce n'était point naturel grands maux les grands remèd donc en recherche de les trouve dit-il, que j'étais à l'assemblée d je t**rouva**i un homme qui me dit bien d'aller à Brix, chez un non quis. J'y allai; or, quand je lui affaire et qu'il eut lu deux pages vre que sa femme alla lui ch l'armoire, il me répondit : — Ce loux; mais je vais vous butter moi 5 fr. 50 c. pour deux boute gues, et je ferai mourir le m Nenni, que je lui dis, je n'en c tant; domptez-le seulement de f me fasse plus de mal, c'en est a jours après, j'y relournai, et j'ap cinq kilogrammes de farine, det 5 fr., et environ deux kilogramn que sa bonne femme m'avait den avait point d'amendement che: et je le lui dis en le priant ( comme il faut l'homme qui m'en fin, après un autre voyage que j il fut convenu que sa fille Thérè à la maison. Elle y vint donc ct avec une poule qu'on happa sa une plume du corps. Sur le cour gnit, et quand elle eut ramas: dans un petit pot avec le cœui porter à la porte de l'homme que

1. Pendant que le sang s'égoutterait, mme devait dessécher, à ce qu'elle près cela elle nous demanda vingtuilles neuves qu'elle mit dans une et sur laquelle elle versa de l'eau. il ven aurait qui s'affourcheraient sur les autres, autant il y aurait is qui nous en voudraient. Il s'en rois. Tout cela fait, elle emporta la . revint quelques jours après avec a sœur. Mais il se trouva qu'il leur quelque chose pour arriver à leur déc'étaient des drogues qu'avec 25 fr. cur donnai et que j'empruntai en lles allèrent querir à Cherbourg, et devaient rapporter le soir, avec ouchoirs que ma femme leur prêta; es ne revinrent plus. Pour lors j'eus n'elles n'étaient pas aussi savantes e disait. Pour m'en assurer, j'allai r une batteuse de cartes du Limouje l'amenai chez Thérèsc. Là-dessus k femelles se prirent de langue : la me traita la Marquise d'agrippeuse et inis d'agrippeur. Ca fit une brouille Maires en restèrent là. A quelque e là cependant, ma semme la revit se boutique à la Pierre-Butée, avec

Lemonnier, qu'elle appelait son . Elle lui parla de ce qu'elle lui avait de trois chemises que j'oubliais, de iraps de lits, d'un canard et d'une que je lui avais portés moi-même ; i **demanda aus**si ce qu'était devenue equ'elle avait saignée pour sa maw-le-champ Thérèse répondit qu'atvoir fait rôtir elle s'était dressée sur il avait chanté trois fois comme un ·Cest vrai, reprit Charles Lemonnier, and je l'ai vue, ça m'a fait un effet que

pas osé en manger.

Merquis et compagnie n'appliquaient lement leurs talents à la guérison des mais encore à la découverte des trél**els sont les pr**incipaux faits qui a**m**è-# différents prévenus devant le tribuauxquels on pourrait ajouter le vol x pièces de sil et de deux livres de imputé à la même l'hérèse. lors de sa au préjudice de la femme Helland, et l'escroquerie reproché au vieux sorerquis, à raison de ses sortiléges sur d'un nommé Yves Adam, de Brix. abstitut Desmortiers rappelle les fåantecedents, d'abord de Thérèse, con-• par un premier jugement, pour vol, m et un jour d'emprisonnement, par end jugement de la cour d'assises de che, en sept années de travaux for-184 sœur ensuite, condamnée pareilen six années de la même peine; de d père, dit le Marquis, qui a subi tondamnations correctionnelles dont te de l'une a été de neuf ans ; de i enfin, condamné à un an et un jour

tribunal, après avoir renvoyé de

l'action la vieille femme Leblond, prononce son jugement, qui condamne aux peines qui suivent les co-prévenus : Thérèse Leblond, dix années d'emprisonnement; Jeanne Leblond, femme Lemonnier, six ans; Jacques Leblond, dit le Marquis, cinq ans; Charles Lemonnier, un an et un jour; Pierre-Amable Drouet, six mois: Pierre Lemonnier, un mois; les condamne chacun, en outre, en 50 fr. d'amende, et solidairement aux dépens, et dit qu'à l'expiration de leur peine ils resteront pendant dix ans sous la surveillance de la haute police.» Voy. Sicidi-TES, AGRIPPA, FAUST et une foule de petits articles sur divers sorciers.

On trouve des sorciers dans les plus vicux récils. Les annales mythologiques vous diront qu'à Jalysié, ville située dans l'île de Rhodes, il y avait six hommes qui étaient si malfaisants, que leurs seuls regards ensorcelaient les objets de leur haine. Ils faisaient pleuvoir, neiger et grêler sur les héritages de ceux auxquels ils en voulaient. On dit que, pour cet effet, ils arrosaient la terre avec de l'eau du Styx, d'où provenaient les pestes, les famines et les autres calamités.

Jupiter les changea en écueils

Le voyageur Beaulieu conte qu'il rencontra un de ces sorciers ou escrocs qu'on a aussi appelés grecs, à la cour du roi d'Achem. C'était un jeune Portugais nommé Don Francisco Carnero; il passait pour un joueur habile et si heureux, qu'il semblait avoir enchaîné la fortune. On découvrit néanmoins que la mauvaise foi n'avait pas moins de part que le bonheur et l'habileté aux avantages qu'il remportait continuellement. Après avoir gagné de grosses sommes à un ministre de cette cour, qui se dédommageait de ses pertes par les vexations qu'il exerçait sur les marchands, il jouait un jour contre une dame indienne, à laquelle il avait gagné une somme considérable, lorsqu'en frappant du poing sur la table, pour marquer son étonnement d'un coup extraordinaire, il rencontra un de ses dés qu'il brisa, et dont il sortit quelques gouttes de vif argent. Elles disparurent aussitôt, parce que la table avait quelque pente. Les Indiens, d'autant plus étonnés de cette aventure, que le Portugais se saisit promptement des pièces du dé, et qu'il refusa de les montrer, jugèrent qu'il y avait de l'enchantement. On publia qu'il en était sorti un esprit, que tout le monde avait vu sous une forme wensible, et qui s'était évanoui sans nuire à personne. Beaulieu penétra facilement la vérité. Mais il laissa les Indiens dans leur erreur; et, loin de rendre aucun manvais office à Carnero, il l'exhorta fortement à renoncer au jeu dent il ne pouvait plus espérer les mêmes avantages à la cour d'Achem (1).

Sous le règne de Jacques 117, roi d'Augleterre, le nommé Lily fut accusé d'user de sortilége devaut un juge peu éclairé, qui le condamna au feu. Lily n'était rien moins que sorcier, son crime consistait à abuser de l'ignorance et de la superstition de ses concitoyens. Il osa s'adresser au souverain, et lui faire présenter un placet écrit en grec. L'étude des sciences et des langues était alors fort négligée en Angleterre, comme dans toute l'Europe. Un semblable placet parut un phénomène au monarque. Non, dit-il, cet homme ne sera pas exécuté, je le jure, fût-il encore plus sorcier qu'on ne l'accuse de l'être. Ce que je vois, c'est qu'il est plus sorcier dans la langue grecque que tous mes prélats anglicans.

Un officier, d'un génie très-médiocre, envieux de la gloire d'un capitaine qui avait fait une belle action, écrivit à M. de Louvois que ce capitaine était sorcier. Le ministre lui répondit : « Monsieur, j'ai fait part au roi de l'avis que vous m'avez donné de la sorcellerie du capitaine en question. Sa Majesté m'a répondu qu'elle ignorait s'il était sorcier, mais qu'elle savait parfaitement que

vous ne l'étiez pas. »

Il y ent à Salem, dans l'Amérique du Nord, en 1692, de singuliers symptômes qui tiennent à l'histoire de la sorcellerie. Beaucoup d'hypocondriaques voyaient des spectres; d'autres subissaient des convulsions rebelles aux médecins; on attribua tout à la nécromancie; et Godwin, dans son histoire des nécromanciens, donne sur ces faits étranges des détails étendus. Plusieurs femmes furent pendues comme accusées et convaincues d'avoir donné des convulsions ou fait apparaître des fantômes.

« On voit constamment, dit Godwin, les accusations de ce genre suivre la marche d'une épidémie. Les vertiges et les convulsions se communiquent d'un sujet à un autre. Une apparition surnaturelle est un thème à l'usage de l'ignorance et de la vanité. L'amonr de la renommée est une passion universelle. Quoique ordinairement placée hors de l'atteinte des hommes ordinaires, elle se trouve, dans certaines occasions, mise d'une manière inattendue à la portée des esprits les plus communs, et alors ils savent s'en saisir avec une avidité proportionnée au peu de chances qu'ils avaient d'y parvenir. Quand les diables et les esprits de l'enfer sont devenus les sujets ordinaires de la conversation, quand les récits d'apparition sont au nombre des nouvelles du jour, et que telle ou telle personne, entièrement ignorée jusqu'alors, devient tout à coup l'objet de la surprise générale, les imaginations sont vivement frappées, on en rêve la nuit et le jour, tout le monde, jeunes et vieux, devient sujet à des visions.

« Dans une ville comme Salem, la seconde en importance de la colonie, de semblables accusations se répandirent avec une merveilleuse rapidité. Beaucoup d'individus furent frappés de vertiges; leurs visages et leurs membres furent contractés par d'effroyables contorsions, et ils devinrent un spectacle d'horreur pour ceux qui les approchaient. On leur demandait d'indiquer la cause de leurs souffrances, et leurs soupçons, ou leurs prétendus soupçons, se portaient

sur quelque voisin, déjà malhabandonné, et pour cette cause. en mauvais traitements des habitants Bientôt les personnes favorisées d tion surnaturelle formèrent une part, et furent envoyées, aux dépi blic, à la recherche des coupable seuls pouvaient découvrir. Les remplirent des individus accusés tretint avec horreur d'une calami vait jamais régné avec un tel degr sité dans cette partie du monde, e coïncidence malheureuse, il ar cette même époque beaucoup d'ex de l'ouvrage de Baxter, intitulé: du Monde des esprits, parvinrer nouvelle Angleterre. Des hommes l donnèrent crédit à cette ridicule su et entretinrent même la violence par la solennité et l'importance nèrent aux accusations, et par l'ardeur qu'ils déployèrent dans suites.

« On observa dans cette occas les formes de la justice; on ne ma juges, ni de jurés, grands ou petiticuteurs, encore moins de persécu témoins. Du 10 juin au 22 septer dix-neuf accusés furent pendus gens avouèrent qu'ils pratiquaien lerie; car cet aveu paraissait la ouverte de salut. On vit des ma enfants supplier à genoux leur leur mère de confesser qu'elles ét pables. On mit à la torture plusie malheureuses en leur attachant le cou, jusqu'à ce qu'elles eussent a

ce qu'on leur suggérait.

« Dans cette douloureuse histoir la plus intéressante fut celle de ( et de sa femme. Celle-ci fut jugés tembre et pendue le 22; dans cet on mit aussi le mari en jugement. qu'il n'était point coupable. Qua demanda comment il voulait être j fusa de répondre, selon la formule par Dieu et mon pays. Il observa de ceux qui avaient été précédem n'ayant été proclamé innocent, le m de procédure rendrait sa condamn lement certaine; il refusa donc ol de s'y conformer. Le juge ordonn Ion l'usage barbare prescrit en A il fût conché sur le dos et mis à moyen de poids graduellement sur toute la surface de son cori qu'on n'avait point encore mis ei dans l'Amérique du Nord. Gilles sista dans sa résolution et deme pendant toute la durée de son supr s'enchaina par un lien étroit dans rible tragédie. Pendant fort longi visionnaires n'étendirent leurs a que sur les gens mal famés ou qui r qu'aux rangs inférieurs de la com Rientot cependant, perdant toute ils ne craignirent pas de porter leu: tions de sorcellerie sur quelques appartenant aux premières fam

le moins suspect. Dès lors, tout de face. Les principaux habitants ent combien il seratt imprudent de ir honneur et leur vie à la merci sérables accusateurs. De 56 actes ons qui furent soumis au grand janvier 1693, on n'en trouva que ssent quelque fondement, et on en . Sur les 26 accusations auxquelles suite, on ne trouva que trois couit le gouvernement leur fit grâce. it les prisons. 250 personnes, tant qui avaient fait des aveux, que de étaient simplement accusées, fus en liberté, et on n'entendit plus iccusations de ce genre. Les affligés, i qu'on nommait les visionnaires, ndus à la santé. Les apparitions de disparurent complétement, et l'on na plus que d'une chose, ce fut d'avictime d'une si horrible illu-

le journal français très-connu et Droit, on a publié sous le titre de lerie en Angleterre de curieuses reque nous reproduisons ici en

royance aux sorciers a été longtemps lle, mais dans aucun pays elle n'a générale qu'en Angleterre, ce qui le facilement par une manière inine de lire et de comprendre la Bible. 'hui même encore, dans tous les colpensions, on met entre les mains mits l'Explication du catéchisme de m nons lisons à la page 16 : « Qu'enous par renoncer à Salan? — J'entroucer à tout commerce familier, à te avec le démon ; ainsi les sorciers, ières et tous ceux qui ont recours le, manquent aux promesses de leur set se rendent coupables de péché

Is son ouvrage intitule Religio mer Thomas Browne dit: « Pour ma
itoujours cru et je crois encore qu'il
les sorcières; ceux qui nient leur
te, nient implicitement celle des espérieurs; ainsi, ce ne sont pas seudes infidèles, mais des athées. Ceux
tr confondre leur incrédulité, demanroir des apparitions, n'en verront
ment jamais et n'atteindront jamais
sance des sorcières même les plus

m Bell, ministre du saint Evangile, it sur ce sujet devant le roi Jac-, dit : « Heureusement la Providence donné deux moyens infaillibles de ir ce crime; d'abord toute sorcière s'écrie invariablement : Kyrie eleigneur, ayez pitié de moi l'ensuite les s ne peuvent verser que trois larmes, le l'œil gauche. »

reine Elisabeth fut ainsi apostrophée u d'un sermon, par l'évêque angliel : « Quoi qu'en disent les incrédu-; imples, il est de mon devoir de dire Grace que depuis quatre ans les

sorciers et les sorcières se sont merveilleusement accrus dans ce royaume. Vos sujets languissent jusqu'à la mort, leur teint s'appâlit, leurs chairs se dessèchent et se pourrissent, leur langue se glace et ils sont privés de leurs sens les plus précieux. Je prie sincèrement Dieu que leurs pratiques infâmes s'arrêtent à vos sujets et ne remontent pas

jusqu'à Votre Altesse. »

« Un certain Matthew Hopkins fut nommé rechercheur de sorcières (witch finder) pour quatre comtés, et dans l'espace d'un an, dans la seule ville d'Essex, il ne fit pas pendre moins de 60 malheureuses femmes, Ce misérable prétendait avoir acquis une expérience infaillible pour les reconnaître à de certaines taches sur la peau, certains signes, certaines veines qu'il regardait comme autant de tétines pour allaiter de petits démons. Son épreuve favorite était celle de l'eau. Si les sorcières prétendues revenaient à la surface de l'eau et nageaient, il les déclarait coupables, les faisait retirer de l'eau et brûler; si au contraire elles enfonçaient, elles étaient simplement noyées, mais leur innocence était reconnue. Cette épreuve venait peutêtre d'une parole fort sage que sa Très-Sacrée Majesté le roi Jacques avait souvent à la bouche, à savoir que, comme quelques personnes avaient renoncé aux avantages de leur baptême par l'eau, de même l'eau refusait à son tour de les recevoir dans son

« A la fin Hopkins, ce qui est assez original, devint lui-même suspect de sorcellerie; on lui fit subir l'épreuve qu'il avait souvent fait subir aux autres; il eut la maladresse de nager; il fut tout naturellement déclaré

coupable, pendu et brûlé vif.

« Îl ne fut pas le seul rechercheur de sorcières; bien d'autres se mélèrent de ce métier, qui ne laissait pas que d'être lucratif puisqu'il leur procurait 20 schellings (25 francs) par chaque exécution. Le docteur Grey, éditeur d'Hudibras, dit que de 1643 jusqu'à la restauration de Charles II (1660), trois à quatre mille personnes furent mises à mort

pour crime de sorcellerie.

« Le 29 juillet 1699, il y avait dans les prisons d'Ecosse 52 sorcières dont quelquesunes l'étaient assez peu pour s'avouer coupables. Une certaine mistress Hicks et sa fille âgée de 9 ans furent pendues à Huntingdon. L'acte d'accusation leur reprocha d'avoir vendu leurs âmes au diable; d'avoir tourmenté leurs voisins en leur procurant des vomissements d'épingles et de clous; d'avoir suscité une tempête qui faillit faire périr un navire; enfin, d'avoir ôté leurs bas et d'avoir fait mousser de l'eau saus y mettre de savon.

«En 1815, mistress Turner sut jugée comme complice du meurtre de sir Thomas Overbury. Le procureur général lui reprocha d'avoir été trouver un certain docteur Foreman, passé mastre ès-sciences magiques, et d'en avoir obtenu des secrets pour se saire aimes de sir Arthur Maniwaring. Le bureau de la cour était couvert de papiers, de porraits

et autres objets prétendus magiques. L'affluence était considérable. Tout à coup le plafond de la salle, prêt à céder sous le poids, fit entendre quelques craquements; aussitôt, ne doutant pas que tous les diables d'enfer ne fussent venus au secours de leur sorcière bien-aimée, les spectateurs, les jurés, les soldats et les juges se sauvèrent pêleméle dans une horrible confusion. Plus d'un mois se passa avant qu'on eût le courage de reprendre le procès qui se termina, comme à l'ordinaire, par la confession et l'exécution de l'accusée.

« Quand la mère Munnings sut jugée en 1694, un témoin jura que, sortant du cabaret vers les neus heures du soir, et regardant chez elle par la senêtre, il l'avait vue tirer de son panier deux petits démons, l'un blanc et l'autre noir. La pauvre semme eut beau protester que le démon blanc était un suseau de laine blanche qu'elle allait filer, et que le démon noir n'en était que l'ombre, elle n'en sur preuves de cette sorce-là que beaucoup de ces malheureuses semmes perdirent la vie!

« Cependant quelquesois il se trouvait des juges plus éclairés que les accusateurs et les accusées elles-mêmes. Une nommée Jane Wenhan comparaissait devant sire John Powell; des témoins étaient là, qui juraient l'avoir vue voler en l'air. Le juge lui demanda s'il était vrai qu'elle eût ce pouvoir-là, et la bonne semme en convint naïvement. Eh bien! dit le juge, je ne vois rien dans la loi qui vous empêche de vous donner ce petit plaisir. Allez-vous-en à vos affaires. La pauvre Jane Wenhan sit tout au monde pour être pendue et sortit de l'audience, désespérée d'avoir sauvé sa vie aux dépens de sa

réputation de sorcière. « En 1664, il y eut deux exécutions à mort et sept en 1660. Enfin, en 1659, une nommée Susannah Loannokes fut accusée par une de ses voisines de lui avoir ensorcelé son rouel, en sorte qu'elle ne pouvait plus le faire tourner, et elle offrit de soutenir son dire par serment. Le mari de l'accusée nia la culpabilité de sa femme, sans nier la possibilité du crime, et pour la disculper il demanda qu'elle fût soumise à l'épreuve de la Bible. Les magistrats y consentirent, et c'est probablement la dernière fois que cette singulière épreuve eut lieu. L'accusée fut conduite nue, en chemise, à l'église de la paroisse, et placée dans un plateau de la balance, tandis qu'on mit dans l'autre la grande Bible de l église. La femme fut plus lourde que le livre, et en conséquence honorablement acquittée; car c'était un fait incontestable et incontesté jusqu'alors qu'une sorcière déshabillée ne pesait pas une Bible d'église.

« Dix ans plus tard, nous voyons un nommé John Kes: in présenter au parlement d'Irlande une pétition contre l'une de ses voisines qu'il accusait de sorcellerie, et de cette singulière manœuvre que nos aïeux appelaient nouer l'aiguillette. L'accusée prit la fuite avant l'instruction du procès, n'étant pas, à ce qu'il paraît, sans quelque tude sur son issue.

« Les lois pénales contre la sc étaient datées des règnes de Ha Edouard V et Jacques l'. Elles sure quées par un statute de l'an IX de ( (1736) pour l'Angleterre et l'Ecosse fois, ce statute laissait encore subsis ques dispositions, restes honteux d perstition ridicule. Enfin, le 23 ma fut lu, pour la troisième et dernière bill commun aux trois royaumes, que entièrement toutes les lois et nances rendues contre la sorcellerie, jusqu'au nom de ce crime.

« Aujourd'hui, tous diseurs de bon ture, toutes personnes qui préteude ner l'avenir à l'aide de la chiroman cartomancie, ou essayent de toute a nière que ce soit de se jouer de la des sujets de S. M., sont punis, com vais sujets et vagabonds, d'un emp ment avec ou sans travaux forcés, temps qui ne peut excéder trois me

Dans une série remarquable de p toriques, le même journal a publié cel réchal de Raiz. Il mérite d'être repre

Gilles de Laval, baron de Rai épousé, jeune encore, Catherine de dame de Tiffauges, Pousanges, Château-Morand, etc. Par son pèr possesseur des plus importantes sei de la Bretagne, et par sa mère, Craon, d'un grand nombre de terre et châteaux dans le Maine, l'Anjou tou. On évaluait ses revenus les p' naires au delà de 50,000 liv. de re d'un million de nos jours), et il joui core d'une foule de droits éventuel produisaient des sommes immenses pour parents la famille royale de Fi famille ducale de Bretagne, et la pl princes et des grands seigneurs contrées. Comme tous ceux de sa 1 et de son rang, il embrassa la car armes ; il se distingua par sa valet d'éminents services à Charles VII, e nant de nombreuses compagnies d'armes levées à ses frais : le bâton chal fut sa récompense.

Une opinion exagérée du haut r occupait l'égara des lors ; il se de compagnie de gardes du corps de de hommes à cheval, dont il se sit tous lieux. Sa prodigalité devint Toutes les personnes qui l'appr toutes celles qui saisaient partie de son, vivaient avec un luxe seigneuri ses revenus furent-ils bientot loin à ses dépenses ; il emprunta et paj térêts exorbitants; puis, dès qu'il l'insuffisance de ses revenus et des ces que lui fournissaient les usurier bards pour subvenir à sa magnific ses largesses, il crut devoir s'adress qui, dans les idées de sa vanité, 1 trop la maison de Rohan et de Lava laisser dans la pénurie. Il se comp un de ses châteaux, une chapelle c

nar des moines, un doyen, des des archidiacres, des enfants de equels il adjoignit des musiciens nir à grands frais d'Italie. Un de ies portait le titre d'évêque et oftoutes les cérémonies de l'épiscoaréchal envoya plusieurs fois à ollicita le pape de concéder à ce i église le titre d'archevêque; il ussi que ses chantres fussent mie des prélats. Le pape se refusant lières propositions, Gilles de Raiz ea son clergé des honneurs que le saint-père, en le comblant de 3 et de pensions. Il fit revêtir ses de longues robes d'écarlate garses fourrures, de toques en velours is d'or, et fit acheter au loin les ilus fins, les étoffes les plus préur en couvrir tous les desservants elle.

eu n'exauçait pas cependant les rres du maréchal. Il résolut d'obl'autres voies la puissance et les 'il ambitionnait. Il avait entendu t parier de ces hommes qui, selon e d'alors, par un grand sacrifice t d'une puissante volonté, s'étaient ors des bornes du monde connu, chiré le voile qui sépare les êtres mmes incorporelles, et avaient asgénies réprouvés à leur pouvoir, le les voir accourir soumis et ramexpression, même indécise de leur re moment il changea de vues : des parcoururent l'Allemagne et l'Itarèrent dans les solitudes, s'engagèles forêts, sondèrent les cavernes mmée plaçait les serviteurs abhornce des ténèbres. Des malfaiteurs, s, des impies, ne tardèrent pas à cour de Gilles de Raiz. Il eut des is; des voix horribles se firent enles conseils affreux s'échappèrent t la terre pour l'entraîner à coms crimes impossibles à redire, et les is de Tiffauges retentirent du cri es de ses maléfices et de sa lubrii furent mises en œuvre les ress plus odieuses de l'imagination désalchimistes, pour obtenir la trausdes métaux, pour découvrir l'art de or, ou cette pierre philosophale qui la sois la richesse et l'immortalité. aux étaient allumés nuit et jour, et résors qui s'en échappaient, prola vente des terres du maréchal, in de rassasier son ambition et la es imposteurs dont il était entouré. découragement commençait-il à le squ'ils lui présentèrent un savant ur qui, dirent-ils, la nature n'avait ver de secrets. Ce sage lui fut amené 'être apostat du diocèse de Saintle ses émissaires, qui assurait avoir l'inconnu près des sources de l'Euı moment où, par une terrible conil forçait le séraphin, chargé de la paradis terrestre, de se montrer à ses yeux et de lui livrer l'entrée de ce séjour d'éternelle félicité.

Une figure imposante et sévère, des yeux ardents, une voix mâle et pénétrante, une barbe touffue et d'une éclatante blancheur, distinguaient l'homme de l'Orient. Ses manières simples, mais élégantes, annonçaient qu'il avait vécu parmi les grands de la terre, dont les noms se rencontraient dans ses discours. Rien ne lui semblait étranger. Il gardait habituellement le silence; mais quand il était forcé de prendre la parole, il racontait des événements extraordinaires, terribles ou merveilleux, toujours arrivés en sa présence, bien qu'ils remontassent parfois aux

temps les plus reculés.

Un tel homme devait s'emparer facilement de toutes les facultés de Gilles de Raiz: bientôt les souterrains de Tiffauges retentirent de burlements et furent arrosés de larmes. Le maréchal voulait évoquer le souverain des anges tombés, le contempteur de Dieu, Satan lui-même, et l'acier de la cuirasse qui seule, au dire de l'Indien, pouvait préserver l'imprudent évocateur des effets de sa colère, devait être trempé dans le sang humain. Il fallait que le maréchal lui-même enfonçât le poignard dans le scin de ses victimes et complåt les mouvements convulsifs qui devaient précéder leur mort. Le maréchal consentit à tout, et, par le plus sacrilége mélange de crédulité, de doute et de supersti-tion, tandis qu'au fond de ses souterrains il se plongeait à la sois dans les infâmes rassinements d'une lubricité sans nom, dans les atroces combinaisons d'un crime sans modèle alors, comme il fut depuis sans imitateurs ; tandis qu'il appelait à lui les puissances de l'enfer, ses prêtres, mollement assis sur les stalles de sa brillante chapelle, adressaient des hymnes au roi du ciel, et priaient par son ordre pour des âmes qui s'envolaient pures vers l'élernité. Les meurtres consommés, l'inconnu voulut rester seul et sit placer le maréchal à l'extrémité d'une sombre galerie où se firent entendre bientôt des éclats de foudre et de bizarres et suppliantes voix ; puis le silence se rétablit et l'évocateur reparut : une lumière blanche et livide semblait s'échapper de son front et de ses cheveux, et depuis ce jour on aperçut constamment dans l'obscurité ce seu surnaturel. Ainsi, disait l'Indien, avait apparu Moïse au peuple hébreu.

Lucifer cependant ne s'élait pas encore montré: il exigeait auparavant une cédule signée du sang du maréchal; Gilles de Raiz l'écrivit sans hésiter, trouvant toutefois moyen, dans l'intention de tromper le diable, de promettre, en phrases ambiguës, tout ce qu'il demanderait, exceplé sa vie et son Ame. L'Indien ne reconnut pas la supercherie et fit ses préparatifs pour obtenir une entrevue fructueuse avec le démon qui ne l'avait mis sur la trace encore d'aucun trésor.

A peu de distance de Tiffauges s'élevait une antique forêt, au centre de laquelle une petite source, s'écoulant d'un rocher, formait un bassin et se perdait dans la terre.

Ce lieu sauvage n'était fréquenté ni des bûcherons, ni des bergers; on en faisait d'effrayants récits, et les habitants du voisinage, qui avaient été assez hardis pour y conduire les troupeaux à la pâture, avaient disparu l'un après l'autre. Leurs corps, à ce qu'on disait, étaient inhumés autour de la fontaine, sous des tertres surmontés d'une petite croix de hois. Ce fut là que l'Indien se promit de dompter les esprits rebelles. Il s'y rendit à minuit, armé de toutes pièces, protégé par la cuirasse forgée dans le souterrain, et muni de la cédule de Gilles de Raiz, qui seul le suivit. Il creusa d'abord une fosse autour de laquelle il traça différents cercles qu'il entremela de figures étranges, en y déposant des objets bizarres et de hideux débris. Un nouveau crime alors fut commis; le sang d'un enfant coula dans la fosse, et le maréchal y trempa ses mains. Jusqu'à ce moment le théâtre de ce sacrifice impie n'avait recu de lumière que celle de quelques rayons de la lune, égarés à travers le sevillage, et du seu sombre qui brillait au front de l'Indien. Mais comme il achevait de prononcer des paroles barbares, une épaisse fumée se manifesta sur la fosse et fut suivie d'un éclat bleuâtre et que l'œil avait peine à soutenir. Le magicien frappa fortement sur un bouclier: un bruit épouvantable remplit la forêt et un être dont la forme horrible rappela au maréchal celle d'un énorme léopard s'avança lentement en poussant des rugissements que l'Indien expliqua d'une voix basse et troublée à Gilles de Raiz. -- C'est Satan lui-même, lui dit-il; il accepte votre hommage; mais par l'enfer j'ai manqué un des faits de mes conjurations, et il ne peut vous parler. — Quel malheur! répliqua le maréchal. — Paix au nom du diable! dit l'Indien, en se penchant pour mieux écouter. — A Florence ?... Oui !... dans ce caveau si profond..... Vous faut-il aussi la mort de ?... - Juste ciel! s'écria le maréchal; que Dieu vous confonde! n'ai je pas tout promis?... Il avait prononcé le saint nom de Dieu! la vision s'évanouit, les échos retentirent de cris douloureux, et l'obscurité remplaça la lumière brillante qui éclairait la scène. L'Indien blama vivement le maréchal; mais Satan lui en avait assez dit pour le rendre possesseur de tous les trésors enfouis au sein de la terre. Le maréchal revint au château, remit à l'Indien des sommes considérables, le vit partir, et, pour attendre patiem-ment l'expiration de l'année que le fourbe avait marquée pour terme assuré de son retour, il continua de se plonger dans les sanglantes débauches où seulement il trouvait le plaisir.

Mais le ciel était las de tant d'horreurs. Les environs de Tiffauges s'étaient changés en une vaste solitude, et le cri public s'éleva comme un furieux orage contre le maréchal Gilles de Raiz. Privé de vassaux, il avait été contraint d'envoyer ravir au loin ses dernières victimes, et cinq ou six enfants avaient disparu de Nantes après avoir été caressés par les affidés du maréchal. Ses plus proches parents, au désespoir de sa prodigalité, mé-

contents du résultat d'une demande e diction qui n'avait amené que la co tion des ventes par lui faites à des gra gneurs, à des évêques et même au Bretagne, firent retentir de leurs pla tribunaux criminels et les cours ecc ques. Ce furent celles-ci qui se cha de venger Dieu et les hommes. L'év Nantes, Jean de Malestroit, chanc Bretagne, assisté de frère Jean Blouy cial de Nantes, inquisiteur de la foi en et de Pierre de l'Hospital, sénéchal de président de Bretagne, agissant pour lier, donnèrent l'ordre d'arrêter le s de Raiz, accusé d'hérésie, de sore d'enchantements, d'impureté anti-net d'homicide. Il était dissicile de s'e rer dans son château; mais on lu une embûche, il y tomba et fut à i plongé dans les cachots. Les rechera Í on fit à Tiffauges amenèrent d'effi découvertes. On y trouva les cadavr ossements à demi consumés de plus enfants sacrifiés à ses désirs brutaux magiques oblations. Quelques malhe filles furent rendues à la liberté: l garda le silence sur le reste.

Gilles de Laval, baron de Raiz, mai France, comparut devant ses juges le tembre 1440. Sur ces entrefaites on ar dien prétendu ; c'était un Florentis Prelati, Prelati, mis à la torture, ave

Gilles de Raiz continuait à gard lence obstiné; mais quand il vit à l'appareil des supplices, il fit, en ver larmes, le récit de sa vie entière.

— Vous vouliez voir le diable et nir des richesses, lui dit le présider quels motifs ont pu vous porter à fa rir tant d'innocents et à brûler ensu corps? — Vraiment, répondit le m il n'y a d'autre cause, et c'est as faire mourir dix mille hommes !....

La confrontation avec Prelati, si ner de déclaration nouvelle, fit conn détails atroces. L'évêque de Nantes ple jugement: Gilles de Laval, dit atteint et convaincu de violation de nités ecclésiastiques, de crimes imp mis sur des enfants des deux sexes, léges, d'invocation de diables et de d'incantation et d'hérésie, fut déclar munié et livré au bras séculier, mains du sire de l'Hospital, présiden tagne, avec prière de le traiter de et humainement.

Le sire de l'Hospital le condamn conduit sur-le-champ dans la prairie pour être, là, attaché à une potenc bûcher, et brûlé vif. Suivant l'usa Bretagne, les pères et mères de sam avaient entendu les dernières pa Gilles de Raiz, jeûnèrent trois jours mériter la miséricorde divine, et is à leurs ensants la peine du souet, a gardassent dans leur mémoire le du châtiment terrible qui allait fracriminel. Quant au maréchal, il su au lieu du supplice, précédé des pr

's des ordres monastiques, des conus séculières et du clergé de Nantes. e immense était accourge des diverses le la Bretagne, du Poitou, du Maine njou. Toutes les cloches sonnaient e mort, et le plus célèbre confesseur it le baron au dernier passage, tandans les églises, on récitait des prièr lui obtenir la patience et l'esprit de ·m. Il montra peu de courage et semdouter les douleurs qu'il aurait à mais ses parents avaient obtenu itranglåt, et il rendait le dernier souid les flammes du bûcher commenpeine à s'élever. Le duc de Bretagne peu de temps après, qu'on l'inhumât sainte. Ses obsèques se firent alors s grande magnificence, et l'on éleva x de pierre, qui subsiste encore, à toù il avait subi son arrêt.

## ES ÉCOLIERS ET LA SORCIÈRE.

devons cette petite historiette aux à mon fils, publiées sous le pseudomadame J. Muirancourt.

et Achille étaient inséparables. Achille wze ans, Jules n'en avait que dix; ers goûts étaient les mêmes, et ils ne mt se passer l'un de l'autre. Ils alla même pension; l'un prenait l'auartant, et ils s'en revenaient toujours le, mais ils ne rentraient pas tous les mmédiatement après la tin de leur De leur intimité naquit le même atwr le plaisir. Le jeu de billard était sion pour Achille; il y en avait un s parents, il s'y était souvent exercé. It un éloge si pompeux à son ami pae celui-ci ne se fit pas beaucoup pour en essayer. Les parents d'A-auraient sûrement pas permis que ants si jeunes passassent leur temps , lorsqu'ils avaient des thèmes ou des s, et des leçons à apprendre. Achille la donc à Jules d'entrer dans un lieu où plusieurs billards étaient ouverts **aleurs. Ils eurent la** préc**a**uti**on** de se lans une salle située sur le derrière aison, et qui se trouvait presque touberte; là les deux écoliers venaient iment perdre quelques heures au jeu; s passe-temps, car il fallait payer. nissait alors les deux bourses; on isait; les petits cadeaux qu'on receparents, pour encouragement dans rès, s'en allaient ainsi dans le comppropriétaire de l'estaminet.

comme dit un vieux proverbe:

a la cruche à l'eau, qu'à la fin elle

; » nos deux écoliers eurent bientôt

eur bourse, et il fallut renoncer aux

de billard. Quel chagrin ils éprou
em passant devant l'attrayant local

fermait ce jeu auquel ils avaient eu

plaisir! Ils se concertèrent; ils venquelques livres; mais bientôt leurs

s'en étant aperçus, ils furent vive
primandés et cessèrent de recourir

faible ressource.

Cependant leur famille ignorait l'emploi blâmable qu'ils faisaient de leur argent; ils pensaient qu'ils en achetaient des friandises; ils leur adressaient des reproches là-dessus, car jamais il ne terait venu à leur pensée que de si jeunes enfants eussent déjà la passion du jeu; et les coupables ne cherchaient pas à les détromper. Les jeunes gens en étaient donc réduits à la disette du jeu; le manque de fonds leur en avait en quelque sorte fait perdre l'habitude, lorsqu'une circonstance fortuite vint faire croire à Achille qu'il trouverait moyen de se procurer de l'argent. Quel bonheur s'il pouvait en avoir assez pour jouer autant qu'il voudrait!

Comme presque tous les enfants de son âge, il croyait aux apparitions et aux sorciers. Un jour, il entendit un domestique de son père dire à un autre, qu'il connaissait une femme qui avait à ses ordres un esprit de qui elle tirait tout ce qu'elle désirait; il lui indiquait les trésors cachés, lui révélait l'ordre des numéros qui devaient être fieureux aux loteries, car les loteries existaient alors; il lui procurait beaucoup d'autres avantages. On citait bien de petits inconvénients qu'il fallait braver pour parvenir à tout cela; mais avec de l'adresse on pouvait s'en tirer, et quand on avait amassé assez de fortune, avec un peu de subtilité, on cédait l'esprit familier à un autre; on parvenait à se soustraire ainsi à l'engagement pris avec lui.

Achille ne perdit pas un mot de cette précieuse conversation; et vite il va la communiquer à Jules, avec les réflexions qu'elle lui a suggérées.

— Si nous pouvions nous procurer un talisman ou un esprit qui, toujours à nos ordres, nous donnerait tout ce que nous voudrions! quel bonheur! Oh! que nous aurions de plaisir! nous aurions un billard à nous, et nous jouerions tant qu'il nous plairait.

— Sans doute, dit Jules; mais j'ai lu quelque part qu'on offensait Dieu en agissant ainsi; on dit qu'il faut faire un marché avec le diable, et, pensez-y bien, nous serions perdus à jamais.

— Oh! que non; quand nous serons assez riches, nous nous en retirerons bien, va; n'aie pas peur.

Jules sut indécis deux ou trois jours. Ensin il ne jouait plus, et en passant devant le lieu où il avait si bonne envie d'aller encore jouer, il se décida.

- Mais comment faire? dit-il à Achille.

— Ah!dame.... allons voir la mère Marceline, on dit qu'elle est sorcière; elle nous apprendra ce que nous avons à faire, et quand nous aurons de l'argent, nous lui en donnerons pour sa peine.

Marceline, la soi-disant sorcière, était une femme d'une cinquantaine d'années, qui, pour vivre, était obligée d'aller tous les jours travailler chez ceux qui voulaient bien l'employer à couler la lessive, à laver le linge; son mari, à peu près du même âge, passait la journée dans une auberge, où son occupation était de soigner les chevaux. Certes,

si Marceline eut été sorcière, elle eut commencé par se procurer assez d'argent pour se tirer de l'état servile où elle se trouvait placée, ainsi que son mari; mais ses discours sur les loups-garoux, les spectres et mille histoires surnaturelles, avaient tellement établi sa réputation de sorcière, que toutes les vieilles femmes et les enfants y croyaient; d'autres étaient assez crédules pour ne pas être indifférents à ce qu'elle pouvait penser en bien ou en mal sur leur comple.

Enfin les deux étourdis vont trouver la sorcière, et la prier de leur enseigner la manière de faire un marché avec les esprits assez puissants pour leur procurer de l'argent; ils ne croyaient pas avoir rien à payer à l'avance pour ce service. Mais après.... oh! il faudra voir! leur générosité n'aura pas de

bornes l

Il en était de la sorcière comme des donneurs d'emplois, qui s'assichent à Paris : de l'argent d'abord, et nous vous indiquerons la place! Et quand l'argent est reçu, ils vous remellent à un autre jour, pour le chapitre des renseignements; ce jour venu, l'emploi est déjà donné. La vieille donc leur dit bien qu'il n'y avait rien de plus facile que ce qu'ils demandaient; mais il lui fallait au préalable cinq francs, dépense inévitable pour parvenir à se procurer un esprit qui mettrait à leur disposition des trésors immenses. Ils voulurent faire des observations, des promesses; mais une gaule d'une certaine dimension, dirigée avec force par la vicille sur les épaules de ses deux disciples, les décida à la retraite. Toutefois, Marceline les assura que lorsqu'ils seraient munis de l'écu de cinq francs, ils seraient bien reçus; mais autrement qu'ils la trouveraient toujours disposée à leur administrer des coups de gaule.

A force d'économie, et aidés par la vente de deux ou trois volumes qui n'étaient plus à leur usage, ils parvinrent à parfaire cette chère pièce de cinq francs, qui leur eût fait passer bien des heures agréables à la salle de billard, mais qui devait les mettre à même de satisfaire tous leurs désirs. Munis de cette clef d'or, ils retournèrent chez la sibylle. Ils sent accueillis avec le plus grand empressement; la vieille leur passe même la main sous le menton, les embrasse, et tout en empochant leur argent, elle leur promet de mettre à leurs ordres le génie qu'ils désirent.

— Vous étes bien décidés? leur dit-elle.

- Oui, madame.

- Eh bien, il viendra sans faute.
- Quand, s'il vous plait? — Ce soir même, à minuit.

--- Ici ?

- Non; à un quart de lieue de la ville, sur le carrefour de la Ramée, où quatre chemins se croisent. Rendez-vous-y; mais surtout n'oubliez pas d'y porter une poule noire.
  - Comment, une poule noire?
- Oui, une poule noire, et surtout qu'elle soit bien grasse, parce que si elle n'était pas bien conditionnée, l'esprit vous scrvirait en

conséquence; et lorsque vous lui de riez de bons sacs de pièces d'or, il apporterait que des sacs de sous.

— Oh! bien, soyez tranquille, c grasse; mais qu'en ferons-nous?

 Vous la remettrez à la perso vous la demandera, et tout ira bien
 Mais quelle sera cette personn

— Ah! vous demandez trop; si vez pas de courage, tant pis pour vo n'aurez rien: ne faut-il pas que c vous procurera un esprit pour exéc ordres prenne ses précautions? Eh poule est une espèce de pot-de-vin i sable; du reste, aussitôt que vous donnée, on vous fournira tout ce sera utile pour passer le marché

donnée, on vous fournira tout ce sera utile pour passer le marché plumes et papier, soyez sans in pour le reste; vous trouverez tout Avec quelle impatience les deux

attendirent la nuit! Comme les heu parurent longues! Ensin, bien avar ment sixé, ils s'échappent de la ma les voilà sur le carresour de la Ra quatre chemins se croisent! Ils ava grosse poule noire, la plus grasse q avait pu trouver parmi celles qui partie de la basse-cour de son pèr

l'avait volée.

Enfin minuit sonne; le marchan nies se présente. Il fait un noir el cependant l'homme, le génie ou l qu'ils ont devant eux parait hab costume qui n'a rien d'épouvante une veste, un gilet, un pantalon cor Il n'a pas de cornes ; mais sa grosse crie: La poule! la poule! ne laisse de faire entrer dans leur cœur une crainte. Ils lui présentent la fameu vite il s'en empare, la met dans ui de havresac qui pend à son cou, et dessous sa veste un petit fouet de lour distribue des faveurs bien diffé celles qu'ils attendaient, et les acc ainsi, malgré leurs cris, jusqu'à meure; il les laisse là, en emp poule grasse, sans penser à leur fai le marché qui devait leur proci d'argent.

Ils apprirent par la suite que le les avait si bien houspillés n'était à le mari de la soi-disant sorcière, quelle il ne manqua pas de manger dès le lendemain; et la vieille la ajouta cette histoire-là à toutes ce sa mémoire était déjà armée; les de l'endroit ne la trouvaient pas

amusante.

Pour Achille et Jules, depuis cet ture, ils ne crurent plus aux sorcie revenants; et comme ils ne pouva voir un billard sans penser à la gavieille et au fouet de son mari, ils le goût qu'ils avaient eu pour le jeu donnèrent d'autant plus à l'étude, rapides progrès, et leurs parents plus que des louanges à leur ada quelquefois on parlait devant eux cière, de revenants ou de génies s aient, et sans nommer les héros de pire, ils la contaient et détrompaient s gens qui, comme eux, auraient pu r séduire.

## LA CHASSE AUX SORCIÈRES.

ux John Podgers vivait à Windsor, règne de Jacques I. C'était alors originale que Windsor; c'était curieux personnage que John. Windi se convenaient et ne se quitlaient ros et court et doué d'un vaste appéetait John. Mangeur et dormeur, il eux parts de son temps, s'endormant avait mangé, et mangeant dès qu'il it. Quoi qu'il en soit ; la ville rendait e à sa prudence. Ce n'était pas tout n homme très-vif; mais c'était un olide et qui gardait en réserve, disnitd'esprit qu'il n'en montrait. Cette était fortifiée par l'habitude qu'il hocher la tête avec gravité lorsqu'on andait son avis, et de ne jamais se er avec une clarté qui eût pu le com-

Podgers semblait donc le plus heus hommes. Mais, hélas! en dépit de hie, une inquiétude continuelle trourepos. Dans ce temps-là une foule es femmes, vulgairement connues om de sorcières, causaient à Windats désordres et tourmentaient les zens par de rudes malices. Le roi, t peu de sympathie pour elles, prit la rédiger un édit où il indiquait divers ingénieux de faire tourner leurs maleur consusion. Grâce à cet édit, il sait guère de jour où quelque sorcière ndue, noyée ou brûlée dans quelque trois royaumes. La plupart des lise publiaient alors traitaient de cette et répandaient sur les sorcières et times d'effrayantes rumeurs. La pede Windsor n'échappa point à la o. Les habitants célébrèrent la fête cques en brûlant une sorcière, et ils ent à la cour quelques-uns de ses vec une respectueuse adresse qui exleurs sentiments de sidélité. Le roi épondre aux bourgeois de Windsor. raça des règles pour découvrir les i; et parmi les charmes puissants r recommanda contre elles, il désigna les fers à cheval, à cause de leur balistique. Plusieurs en conséquence qu'ils mettraient leurs fils à l'abri de Elice en les plaçant comme apprentis maréchaux-ferrants, profession qui ort estimée. Au milieu de cette pera, on remarqua que John Podgers a tête plus que par le passé. Il acheles livres qu'on publiait contre la ie. Il s'instruisit à fond dans la les charmes et des exorcismes. Il ne s que vieilles femmes courant la nuit sur un manche à balai; ces images rent tout entier; et comme il n'était urrassé par le nombre de ses idées, règna sans rivales dans sa tête. Dès

lors il s'appliqua à dresser dans les rues ce qu'on pourrait appeler des piéges à sorcières et à en épier l'effet. Les engins dont il se servait consistaient en brins de paille placés en croix au milieu du chemin, où en petits lam-beaux de quelque couverture de Bible, sur lesquels il mettait une pincée de sel. Il assurait que ces exorcismes possédaient une vertu souveraine. S'il arrivait à une vieille femme de trébucher en passant sur ces objets, John Podgers soudain arrétait la coupable et appelait du secours. La sorcière découverte ainsi était entraînée et jetée à l'eau. La chasse opiniatre qu'il ne cessait de faire à des êtres aussi malfaisants et la manière sommaire dont il les expédiait, lui acquirent une réputation extraordinaire. Une seule personne n'avait pas foi en son pouvoir : c'était son propre neveu, étourdi de vingt ans, qui plaignait son oncle, tout en lui lisant les livres de littérature satanique.

Les voisins s'assemblaient le soir sous le petit porche de la maison de John, et prêtaient une oreille attentive aux histoires effrayantes que Will Marks lisait tout haut. Un soir d'été, Will Marks, assis au milieu d'un groupe d'auditeurs, et tous ses traits exprimant une gravité comique, lisait, avec maints ornements de sa façon, l'histoire véridique d'un gentleman du Northamptonshire, devenu la proie des sorciers et du diable. John Podgers s'était placé en face du lecteur, toute sa contenance annonçant l'horreur dont il était pénétré; les autres assistants, le cou tendu, la bouche béante, écontaient en tremblant et en souhaitant de trembler encore plus. Par intervalles, maître Will faisait une pause. Il promenait sur l'assemblée un regard dont il s'efforçait de cacher la raillerie malicieuse. Cependant le soleil s'était couché; tout à coup Will s'interrompit et ses auditeurs levèrent la tête au bruit du trot d'un cheval : un cavalier s'arrêta devant porche et demanda où demeurait Jean Podgers.

— Ici même, crièrent une douzaine de voix.

Le cavalier, descendant de cheval, s'approcha de John d'un air empressé.

— D'où viens-tu? demanda John brusque-

ment.

- De Kingston, monsieur.

— Et quelle affaire t'amène ici?

— Une affaire importante; une affaire de sorcellerie.

A ce mot de sorcellerie, chacun regarda le messager avec consternation, Will seul resta calme.

Le messager répéta sa réponse d'un ton encore plus solennel; puis il raconta comment, depuis plusieurs nuits, les habitants de Kingston étaient réveillés par les cris affreux que poussaient les sorcières autour du gibet de la ville; comment des voyageurs les avaient distinctement aperçues; comment trois vieilles semmes des environs étaient véhémentement soupçonnées.....

lci les assistants frissonnèrent. John Podgers bocha la tête d'un air qui parut singulièrement significatif, Le messager continue. Un conseil avaît été tenu, dit-il; les magistrats avaient été d'avis que, pour constater l'identité de ces créatures, quelqu'un veillerait auprès du gibet. Mais il ne s'était présenté aucun homme de bonne volonté, et on l'avait dépêché vers John Podgers, comme vers un personnage de renom, qui bravait les sortiléges et les maléfices.

John recut cette communication avec un air digne. Il répondit en peu de mots qu'il serait heureux de pouvoir rendre service aux habitants de Kingston; mais que son penchant à s'endormir l'en rendait incapable. — Cependant, ajouta-t-il, il y a ici un homme qui passe sa vie à fabriquer des fers à cheval, et qui, par conséquent, n'a rien à craindre du pouvoir des sorcières. Je ne doute pas, d'après sa réputation de courage, qu'il ne se fasse un plaisir de me remplacer. — Le maréchal-ferrant interpellé remercia John Podgers de l'opinion flatteuse qu'il avait conçue de sa bravoure. — Mais pour ce qui regarde l'affaire en question, dit-il, je suis forcé de me récuser. Je ne m'appartiens pas; l'idée de me savoir engagé dans une aventure ferait mourir ma femme. Tous les gens mariés applaudirent, en déclarant aussi qu'ils se devaient à leur famille. Will, qui élait garçon el qui s'était permis de rire plus d'une fois de la croyance aux sorcières, attira alors tous les regards; chacun chuchotait : — Pourquoi ne pas s'adresser à Will? — Le jeune homme se hata de dire qu'il était prêt, et que dans cinq minutes il serait en selle, si personne ne lui disputait la gloire de se dévouer pour la ville de Kingston. Et sans attendre de réponse, il courut préparer son cheval.

John Podgers, devenu pensif, suivit son neveu, afin d'essayer quelques remontrances, qui restèrent inuliles. Pour lui, cette affaire l'intimidait; il avait cent fois affronté les sorcières à la face du soleil, mais jamais pendant la nuit; or, c'était partout dans les ténèbres qu'elles accomplissaient leurs plus redoutables enchantements. La circonstance du gibet n'était pas non plus faite pour rassurer. Eusin le vétéran ne voulait pas risquer une réputation acquise par tant de dangers. Mais il témoigna à son neveu plus d'intérêt qu'il ne lui ca avait jamais montré, il lui donna les conseils que lui suggérait sa vieille expérience; Will, en ce moment, se grandissait à ses yeux de toutle courage que lui-même ne se sentait pas. Au bout de quelques minutes, Will reparut couvert d'un ample manteau et armé d'une longue rapière. - Maintenant, camarade, dit-il en s'adressant au messager, montrez-moi le chemin. Adieu, mes maîtres: adieu, mon oncle. Je présenterai vos compliments aux sorcières de Kingston. — Will et son compagnon s'éloignèrent au grand trot de leurs chevaux.

Les bourgeois de Kingston étaient déjà plongés dans leur premier sommeil, lors que Will et son guide arrivèrent aux portes de la ville et se dirigèrent vers une maison où les principaux magistrats tenaient conseil. Quand ils viscut entrer à la place de John, qu'ils atter vient, un jeune homme bien fait,

mais dont l'extérieur n'avait rien d'imposant. leur désappointement sut extrême. Ils l'acceptèrent pourtant faute de mieux. Les instructions qu'ils lui donnèrent consistaient à se cacher près du gibel, auquel était attaché le corps d'un malfaiteur inconnu, que des agents du gouvernement, munis d'ordres secrets, avaient exécuté l'avant-veille; à se montrer soudainement au milieu des sorcières et à les charger à grands coups d'épée. Les prudents magistrats avaient calculé que les meurtrissures et les estafilades feraient reconnaître le lendemain celles des vieilles femmes de la ville qui auraient couru le sabbat pendant la nuit. Will loua très-fort cette invention. Il sit son prosit des conseils et des recommandations; mais il profita encore bien plus d'un bon souper qui lui fut offert. Il attendit devant une bonne table onze heures et demie; alors d'un pas insouciant il suivit les magistrats au lieu où il devait se placer en

Il faisait une nuit sombre et menaçante; de gros nuages noirs étaient suspendus dans les airs et interceptaient la faible clarté des étoiles. Par intervalles, le roulement du tonnerre se mélait aux sifflements d'un vent impétueux. Will, qui était sorti le dernier, se trouva, on ne sait comment, en tête de la petite troupe. Enveloppés de leurs manteaux et l'oreille tendue, les dignes bourgeois se serraient autour du hardi jeune homme. Ils marchaient sur ses talons et semblaient chercher un abri derrière sa personne. A la fin, ils s'arrétèrent.

Une lande aride et désolée s'étendait devant eux ; une ligne noire se dessinait dans les airs à quelque distance. C'était le gibet. Will recut ses dernières instructions; après quoi ses conducteurs prirent congé de lui à la hâte. Il fut même tenté de croire qu'ils s'enfuyaient à toutes jambes; mais on sait que les illusions sont filles de la nuit. Il se dirigea résolument vers l'objet funèbre et reconnut avec satisfaction que les bras de la machine n'étaient chargés d'aucune dépouille humaine, et que nul étre vivant ne se trouvait au pied. Qu'était devenu le corps du supplicié? Will ne s'occupa point d'expliquer ce mystère. On n'entendait d'autre bruit que le grincement des chaînes de fer, lorsque le souffle du vent les balançait dans le vide. Le jeune homme étudiait la disposition du terrain; et s'étant assuré que personne n'était caché dans les environs, il s'établit au pied même du gibet, choisissant le côté qui était tourné vers la ville, d'abord parce qu'il se mettait ainsi à l'abri du vent, ensuite parce qu'il pouvait apercevoir de là plus facilement les visiteurs qu'il attendait et qui viendraient sans doute dans cette direction. Il attendit ainsi, le corps enveloppé dans son manteau, la main droite libre et prête à saisir son épée.

Wil Marks était un garçon intrépide; cependant, lorsque l'humidité de la nuit ent rafralchi son sang, après qu'il fut resté immobile deux longues heures sur ce théâtre de morts violentes, il commença à repasser ion esprit tout ce que l'on racontait des

res et de leurs courses nocturnes. Ces s lugubres, qu'il ne pouvait plus écartroublèrent peu à peu. Ses yeux plonit dans l'obscurité pour en interroger ofondeurs; son oreiHe saisissait tous ruits que le vent lui apportait des points de l'horizon. Il aurait voulu er pour réveiller la circulation de son une vague appréhension le retenait **à ce potea**u qui soutenait un gibet, et l s'était fait un rempart. Bientôt l'orage dans toute sa fureur; et des rafales de fouellées avec violence par le vent, rent leurs ténèbres aux ombres déjà si es de la nuit. Tout à coup Will Marks lit une voix étoussée qui murmurait à reille: - Grand Dieu! il est tombé à

jeune homme aussitôt, écartant son au et tirant son épée, saisit par sa rohe mme, qui tomba presque défaillante à sds. Une autre femme, vêtue de noir s celle qu'il arrêtait, se tenait immobile l lui et le regardait d'un air effaré. ni étcs-vous? cria Will, en se remettant s de la surprise où l'avait jeté cette apminattendue, que venez-vous faire ici? Pui étes-vous vous-même? demanda fes deux femmes qui était restée decomment troublez-vous de votre préce lieu funèbre? qu'avez-vous fait du

et le voilà debout comme s'il était en

du corps? balbutia Will, inquiet de la ure que prenait cet entretien.

ui, qu'est devenu le corps qui charce gibet? répéta la femme d'une voix rme. Vous ne portez pas la livrée des de la police et vous n'étes pas un des

. Pourquoi vous trouvez-vous ici? ourquoi je me trouve ici, répondit le homme en se remettant assez vite d'un nt de frayeur, j'ai presque honte de le pa'il vous sussise de savoir que je ne i un espion ni un homme malintensi je ne me trompe, c'est vous qu'on ndues gémir et vous lamenter ici la fraière.

l'est nous en effet. L'infortunée que pleure un mari, et moi je pleure un La loi de sang qui a frappé celui que vons perdu ne fait pas de notre dou-

neique affaire de rébellion, pensa quelque atlaque contre les sujets du

Atrons de magistrats l

Morça alors de distinguer les traits des sammes, et malgré l'obscurité il y réuslle à qui il parlait accusait déjà un age; mais l'autre lui parut jeune. deux portaient des habits de deuil; heyeux, trempés par la pluie, flottaient sur leurs épaules; leur extérieur était le l'accablement. Il se sentit ému de asios.

contex, reprit-il après un moment de 1, ja ne suis qu'un bourgeois de Windétais venu iei pour défendre ce gibet contre les esprits et les sorcières, sottises dont je suis honteux à présent. Mais si je puis vous être de quelque secours, parlez et comptez sur ma discrétion et mon dévoûment.

Ce gibel, demanda encore la plus âgée des deux femmes, en cherchant à ranimer sa compagne, comment ne porte-t-il plus les

restes de...?

— Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que, quand je suis venu il y a deux heures, il élait comme vous le voyez. D'après vos questions, il paraît que le corps a été enlevé cette nuit même, avant mon arrivée et à l'insu des bourgeois de la ville. Cela est étrange en effet. Réfléchissez. N'avez-vous pas des amis qui aient pu exécuter cetté entreprise?

Les deux femmes commencèrent à s'entretenir à voix basse. Will les entendait gémir et sangloter. — Si c'étaient des bohémiennes? se demanda-t-il. Les gens de cette race se secourent mutuellement. Mais la corps enlevé du gibet! que diront les magistrats de Kingston? — La plus jeune des deux

femmes se rapprochant alors :

— Vous nous avez offert votre aide, ditelle d'une voix douce et plaintive.....

— Et je vous l'offre de nouveau, répondit Will avec résolution.

Vous étes prêt à nous accompagner?
 Partout où il vous plaira de me conduire. Au diable les sorcières et les complots, et les fous qui m'ont placé en sentinelle!

— Eh bien! suivez-nous donc, brave jeune homme.

Will, s'enveloppant de son manteau, marcha aussitôt sur les traces des deux femmes.

Après qu'il eut fait un mille environ dans l'obscurité, il se trouva, précédé de ses deux guides, devant une gorge sur laquelle plusieurs grands arbres étendaient leurs rameaux. Un homme s'y tenait caché avec trois chevaux de selle. Il se concerta quelques instants avec les deux femmes, offrit son cheval à Will, qui ne fit pas difficulté de l'accepter, et regarda partir ses compagnons au galop de leurs chevaux avec leur nouveau conducteur. Puis cet homme s'éloigna lui-même dans une direction opposée.

Will et les deux dames ne s'arrétèrent qu'auprès de Putney, devant une grande maison isolée. Ils laissèrent leurs chevaux à un domestique qui semblait placé là pour lea attendre, et ils entrèrent, en suivant un passage étroit, dans une petite chambre où Will fut laissé seul un moment. Il réfléchit à sa situation, sancé dans une aventure dont le commencement du moins était fort singulier; et il songea qu'il valait mieux servir de protecteur à deux femmes malheureuses que de trembler auprès d'un gibet.

Pendant qu'il faisait mille conjectures sur ses taciturnes protégées, il se sentit un peu troublé en voyant entrer un homme dont le visage était couvert d'un masque noir. Il se tint sur ses gardes, examinant avec soin le personnage, qui paraissait avoir de quarante à cinquante ans, et dont l'extérieur annonçait une vigueur peu commune. Bes hables étaient

**ziches, élégants, ma**is so**n**illés par la boue et la pluie. On voyait à ses éperons qu'il ve**nait aussi** de voyager à cheval. Ce fut lui qui rompit le silence.

Vous êtes jeune et entreprenant, dit-il au neveu de John Podgers, et vous aimeriez

sans doute à faire fortune.

· Je n'y ai pas encore songé, répliqua Will. Mais que voulez-vous en conclure?

- Que l'occasion de vous enrichir se présente à vous.

- Eh bien! je ne la repousserai pas. Mais il fant savoir de quoi il s'agit.

Le jeune homme commença à croire qu'il

se trouvait engagé avec des fraudeurs.

 Apprencz d'abord, reprit l'homme masqué, que vous avez été attiré ici de peur que vous n'allassiez raconter trop tôt votre histoire à ceux qui vous avaient placé en senti-

- Ahl comme les dignes bourgeois de Kingston seront ébahis ce matin! s'écria Will. La précaution est excellente! Mais apprenez à votre tour que vous n'en aviez pas besoin, et que je sais me taire quand il le

- C'est parfait. Maintenant, écoutez. Vous ne vous trompiez pas en conjecturant que le corps avait été enlevé du gibet avant votre arrivée..... Il est dans cette maison.

- Dans cette maison? répéta Will, com-

mençant à s'alarmer.

Oui, reprit l'interlocuteur; et il s'agit de le transporter plus loin. Celui qui s'en était chargé manque à la promesse qu'il nous avait faite. Etes-vous homme à le rempla-

L'aventure prenait un caractère grave. Mais il était dissicile de reculer. Cependant Will ne put s'empêcher de porter autour de lui un œil défiant. — Vous êtes à ma discrétion, lui dit tranquillement l'homme masqué, qui semblait lire ses pensées dans ses yeux. Choisissez donc de transporter le corps dont il s'agit, par des moyens que je vous indique-rai, jusque dans l'église de Saint-Dunstan à Londres (et ce service sera richement récomensé), ou de... Mais vous saurez, quand il le faudra, l'alternative.

Permettez-moi, demanda Will, dont toutes les idées étaient de nouveau confondues, permettez-moi de vous adresser d'abord une petite question.

- Aucune. Vous voudriez apprendre quel élait celui dont les restes vous seront confiés : cela ne vous regarde pas. Ne cherchez pas à le savoir; je vous le répète, ne le cherchez pas. C'est un homme qui a péri sur un gibet comme tous ceux que la loi ou la politique condamnent. Que cela vous suffise.
- Le mystère d'une telle affaire en montre assez le danger. Quelle sera la récompense?
- Deux mille guinées. Il n'y a pas de danger bien grand, pour vous surtout en qui l'on ne saurait découvrir le partisan d'une malheureuse cause. Cependant il y en a.

- Et si je refuse, dit Will, relevant la tête el lixant ses yeux perçants sur les yeux qui

le considéraient à travers le masque, quelle sera l'alternative?

Réfléchissez d'abord, avant de refuser. C'était l'époque des entreprises hasardeuses. Les ressources bornées de la police favorisaient alors l'esprit aventureux. Will avait entendu parler de conspirations, de révoltes sanglantes; il n'eût voulu pour rieu au monde devenir sciemment le complice d'un crime de lèse-majesté. Mais ici il était obligé de s'avouer à lui-même qu'il ne savait rien. — Deux mille guinées, pensa-t-il; avec cette somme j'épouserai Alix. Allons, allons, il était écrit que j'aurais la compagnie de ce pendu.

Lorsqu'il eut fait connaître au cavalier masqué sa résolution, celui-ci lui apprit gu'une voiture couverte avait déjà été préparée; que le moment de son départ serait calculé de manière à ce qu'il arrivat au pont de Londres dans la soirée et qu'il traversat la cité au milieu de la nuit. Des gens apostés devaient recevoir le cercueil et le descendre immédiatement sous les dalles de l'église. Si quelques questions lui étaient adressées dans le trajet, il répondrait aux curieux que le corps était celui d'un homme qui s'était noyé dans la Tamise. En un mot, Will Marks reçut des indications si complètes et si précises, que le succès lui sembla assuré.

En ce moment un autre cavalier, également masqué, vint joindre ses recommandations à celles du premier; et la plus jeune des deux dames, celle dont les larmes avaient produit quelque impression sur Will Marks, acheva de le décider par ses prières. Il ne songea donc plus qu'aux moyens de gagner

la récompense qui lui était offerte.

Le lendemain, à l'heure où l'obscurité descendait sur la ville de Londres, une voiture s'avançait lentement à travers les rucs de la Cité. Will, déguisé avec soin, tenait la bride du cheval et marchait d'un pas tranquille. Personne n'eût soupçonné, en le voyant, un homme parvenu au moment le plus critique d'une entreprise dangereuse. Il était huit heures du soir. Une heure plus tard les rues devenaient désertes, et l'on ne pouvait plus s'y hasarder sans un péril extrême. Il n'était bruit que de meurtres et de vols à main armée. Déjà on a**vait fermé** les boutiques du pont. Will franchit sans accident le passage périlleux; et il poursuivait péniblement sa marche, arrêté par un tapageur pris de vin qui prétendait monter de force dans sa voiture, par des bourgeois curieux qui voulaient savoir quelle marchandise il transportait si tard, par des gardes de la Cité, dont il fallait repousser les investigations au moyen d'histoires vraisemblables. A travers mille obstacles il gagna heureusement Fleet-street, et distingua enfin la masse sombre de l'édifice qui était le terme de son voyage.

Toutes les précautions qu'on lui avait annoncées étaient prises. A peine eut-il conduit sa voiture au pied des hautes murailles, que quatre hommes parurent tout à comp à ses côtés, en enlevèrent le cercueil, et le portè-

ans l'église. Un cinquième monta sur ture, et jetant à Will un petit paquet ontenait son manteau et sa toque, a le cheval, s'éloigna précipitamment isonça dans les rues obscures de la 'out cela s'était fait à la hâte et sans on mot fût échangé. Will, laissé à lui-, suivit le corps et entra dans l'église, i porte fut aussitôt fermée. L'édifice n'éairé que par la lueur de deux torches que at deux hommes masqués et couverts gs manteaux. Chacun de ces hommes ait une femme dont les traits étaient sous un voile noir; les assistants ent un profond silence. Will s'approvit qu'une des longues dalles de la ait été levée d'avance. On descendit le re dans cette espèce de caveau funé-Toutes les têtes se découvrirent pour rnier et solennel adieu. Après quoi la înt scellée de nouveau.

rs l'un des personnages mystérieux rtaient les torches glissa dans la main il Marks une bourse pesante.

rends, lui dit une voix que le jeune e crut avoir déjà entendue la veille, e-toi et ne parle jamais de ce qui s'est

pue les bénédictions d'une veuve désois conduisent, généreux jeune homme; s voix dont Will Marks reconnut le harmonieux. Que la sainte Vierge et nts anges soient avec vous!

I Marks fit un mouvement involontaire rendre la bourse. Mais les deux cavateignirent leurs torches et l'avertirent allait se séparer sans retard. Il entenmême temps le bruit de leurs pas sur les de l'église; lui-même se dirigea au de l'obscurité vers la porte par où il ntré et qui était encore entr'ouverte. ut de quelques instants, il se trouva ans la rue. Ceux qu'il venait de voir nt évanouis dans les ténèbres.

'ar mon patron, dit alors le neveu de l'odgers, ce sont là de bonnes sorciè-

pouserai Alix.

mdant les dignes magistrats de Kingsaient jugé nécessaire de veiller toute . Maintes fois ils avaient cru entendre s sinistres apportés par le vent. Lorspluie retentissait sur les volets extéet que l'orage remplissait les airs de irlements, faisant crier les enseignes utiques voisines, tressaillant de peur, aient serrés les uns contre les autres, approchant du feu. Il est juste de dire buvaient fréquemment à la santé du jeune homme qui faisait sentinelle au i gibet dans l'intérêt de la bonne ville. t s'était écoulée de la sorte, mais le vain matin, on attendit vainement larks. On apprit bientôt que le corps du au gibel avait disparu, aussi bien sentinelle. Toute la ville fut en ru-On multiplia les recherches; on dédes messagers dans différentes directout fut inutile. Il semblait que le sreux Will Marks eût été emporté à

travers les airs. Qu'on se figure les suppositions auxquelles les bourgeois de Kingston se livrèrent, lorsqu'ils virent la journée et la nuit suivante se passer sans en recevoir de nouvelles! ils s'étaient tellement pénétrés de l'idée qu'il était devenu la proie des sorcières, tant de gens affirmaient qu'on n'en entendrait plus parler, qu'il y ent désappointement général lorsqu'il reparut.

C'était bieu lui cependant, la mine riante, la démarche pleine d'aisance, la toque sur l'oreille. Les magistrats ouvraient des yeux émerveillés ; John Podgers, que l'on avait envoyé chercher à la hâte, n'était pas encore sorti de son étonnement. Will, qui avait embrassé son oncle, se vit alors accablé de tant de questions, que pour y répondre, pour être mieux entendu et mieux vu de la foule impatiente, il monta sur une table. Mais si son retour inattendu avait désappointé les amis du merveilleux, ils furent amplement dédo:nmagés par l'histoire qu'il leur raconta. histoire véritablement surprenante et entremélée de sauts et de pantomimes, car Will, pour mieux décrire à ses auditeurs la danse satanique des sorcières, ne dédaigna pas de leur donner une représentation, à l'aide d'un manche à balai qu'on lui tendit. Il dit ensuite comment elles avaient emporté le cadavre dans un chaudron de cuivre; comment, par l'esset de leurs enchantements, il avait lui-même perdu les sens; comment entin il s'était trouvé sous une haie à dix milles de Kingston. Cette histoire, débitée avec une rare assurance, excital'admiration générale. Le bruit s'en répandit jusqu'à Londres. Hopkins, l'homme de son temps qui découvrit le plus de sorcières, voulut interroger Will Marks; et après s'être fait rendre comple de certaines particularités un peu obscures, il prononça que c'était l'histoire la plus extraordinaire et la plus digne de foi. Elle sut publiée sous se titre d'Histoire surprenante et véritable, à l'enseigne des Trois-Bibles, sur le pont de Londres, en petit in-4°, avec un dessin du chaudron d'après l'original.

Ajoutons que Will ent soin de décrire les sorcières qu'il prétendait avoir vues, sous des traits qu'il était impossible de rencontrer. Il sauva ainsi de la corde ou du feu nonseulement trois vieilles femmes que l'on soupçonnait, mais aussi toutes celles que l'on fit passer en revue devant lui, afin qu'il tâchât de reconnaître les coupables. Chose inconstante que la gloire et la popularité l'On oublia John Podgers pour ne parler que de son neveu. John lui-même se sentit dépassé. Mais, trop grand pour être jaloux, il conçut pour Will une sorte de respect et parut disposé à le doter convenablement.

Et maintenant, avons-nous besoin de décrire la joie d'Alix, en revoyant son fiancé qu'elle croyait perdu? L'aventure dont il était le héros le lui rendait plus cher encore. Will s'efforça de la rassurer contre les suites qu'elle en redoutait pour lui. Mais il ne parvint jamais à dissiper entièrement la croyance qu'elle avait aux sorcières. Crèse aux libéralités de son oncle, il l'épousa ; et l'argent qu'il avait gagné par son courage, et dont il se servait avec discrétion, entrelint dans son ménage une beureuse aisance.

Quant aux scènes mystérieuses où il avait joué un rôle, le voile qui les cachait ne fut point levé, et pour lui-même la prudence lui défendit de faire aucune recherche (1).

SORT. On appelle sort ou sortilége certaines paroles, caractères, drogues, etc., par lesquels les esprits crédules s'imaginent qu'on peut produire des effets extraordinaires, en vertu d'un pacte supposé fait avec le diable; ce qu'ils appellent jeter un sort. La superstition populaire attribuait surfout cette faculté nuisible aux bergers; et cette opinion était, sinon fondée, au moins excusée par la solitude et l'inaction où vivent ces sortes de gens. Voy. Maléfices, Charmes, Scopé-LISME, etc.

Les hommes ont de tout temps consulté le sort, ou, si l'on veut, le hasard. Cet usage n'a rien de ridicule lorsqu'il s'agit de déterminer un partage, de fixer un choix dou-teux, etc. Mais les anciens consultaient le sort comme un oracle; et quelques mo-dernes se sont montrés aussi insensés. Toutes les divinations donnent les prétendus moyens de consulter le sort.

SORTILEGES, Voy. Sort.

SOTRAY, nom que les Solognots et les Poitevins donnent à un lutin qui tresse les crinières des chevaux.

SOUAD, goutte noire, germe de péché, inhérente depuis la chute originelle, au cœur de l'homme, selon les musulmans, et dont Mahomet se vantait d'avoir été délivré par l'ange Gabriel.

SÖUGAI-TOYON, dieu du tonnerre chez les Yakouts; il est mis par eux au rang des esprits malfaisants. C'est le ministre des vengeances d'Oulon-Toyon, chef des esprits.

SOULIE (Frédéric). Dans les Mémoires du Diable, l'auteur a employé un très-beau talent à faire malheureusement un mauvais livre en morale.

SOURIS. Le cri d'une souris était chez les anciens de si mauvais augure, qu'il rompait

les auspices. Voy. RATS.
SOUTERRAINS (Démons), démons dont parle Psellus, qui du vent de leur haleine, rendent aux hommes le visage bouffi, de manière qu'ils sont méconnaissables. Voy.

Mineurs, Terrestres, etc.

SOUTHCOTT (JEANNE), visionnaire anglaise du dernier siècle, qui se fit une secte avec des cérémonies bizarres. De temps à autre on entend encore parler de cette fanatique. Une centaine de sectaires se sont réunis dans un bois, il y a une trentaine d'années, auprès de Sydenham, et ont commencé leur culte superstitieux par le sacrifice d'un petit cochon noir, qu'ils ont brûlé pour répandre ses cendres sur leurs têtes. Ces fous disent et croient que Jeanne Southcott, qu'ils appellent la fille de Sion, est montée au ciel, et qu'elle reviendra avec le Messie. Elle avait

annoncé qu'elle accoucherait d'un nouveau messie; mais elle est morte sans avoir rempli sa promesse ; ce qui n'empêche pas ses crédules disciples d'attendre sa résurrection, qui sera suivie de l'accouchement lant désiré. Les sectateurs de cette prétendue prophétesse portent, dans leurs processions, des cocardes blanches et des étoles en ruban jaune sur la poitrine.Le ruban jaune est. selon eux, la couleur de Dieu; leur messie se nommera le Shelo.

SOUVIGNY. Une tradition populaire attribue aux fées la construction de l'église de Souvigny. Au milieu de la délicieuse vallée qu'arrose la petite rivière appelée la Queune, une laitière vit surgir cette église d'un brouillard du matin, avec ses aiguilles dentelées, ses galeries festonnées, et son portail à jour, à une place où, la veille encore, s'élevaient de beaux arbres et coulait une fontaine. Frappée de stupeur, la pauvre femme devint pierre ; on montre encore sa tête placée à l'angle d'une des tours. Il y a bien, en effet, quelque chose de sécrique dans l'église de Souvigny. Un jour qu'il allait s'y livrer à ses études, M. Achille Allier y découvrit un curieux support de nervure ogivique; c'était une femme d'une délicatesse de formes presque grecque, qui se tordait et jouait avec une chimère ; il lui sembla voir l'intelligence de l'artiste créateur de ce temple fantastique aux prises avec

son caprice (2).
SOVAS-MUNUSINS (empoisonneurs et suceurs de sang), espèce de vampires, chez les Quojas ; esprits ou revenants qui se plaisent à sucer le sang des hommes ou des animaux. Ce sont les broucolaques de l'Afrique.

SPECTRES, sorte de substance sans corps, qui se présente sensiblement aux hommes. contre l'ordre de la nature, et leur cause des frayeurs. La croyance aux spectres et aux revenants, aussi ancienne que les sociétés d'hounmes, est une preuve de l'immortalité de l'âme, et en même temps un monument de la faiblesse de l'esprit humain. abandonné à lui-même. Olaüs Magnus assuré que, sur les confins de la mer Glaciale, il y a des peuples, appelés Pylapiens, qui boivent. mangent et conversent familièrement avec les spectres. Ælien raconte qu'un vigneron ayant tué, d'un coup de béche, un aspic fort long, était suivi en tous lieux par le spectre de sa victime!...

Suétone dit que le spectre de Galba poursuivait sans relâche Othon, son meurtrier, le tiraillait hors du lit l'épouvantait et lui causait mille tourments. Voy. Apparitions, Fantômes, Flaxbinder, Glubbduderid, Philinnion, Polycrite, Revenants, Vampi-RES, etc.

SPECTRIANA, recueil mal fait d'histoires et d'aventures surprenantes, merveilleuses et remarquables de spectres, revenants, esprits, fantômes, diables et démons ; manuscrit trouss dans les catacombes. Paris, 1817; 1 vol. in-18.

SPECULAIRES, nom que l'antiquité donnait aux magiciens ou devins qui faisaient voir na miroir les personnes ou les choses désirait connaître.

E. Leibnitz remarque que le P. Spée, allemand, auteur du livre intitulé: criminalis circa processus contra déclarait qu'il avait accompagné au ce beaucoup de criminels condamnés sorciers; mais qu'il n'en avait pas un seul duquel il pût croire qu'il fût blement sorcier, ni qu'il fût allé véritant au sabbat. Il ne faut pas s'imaginer cela que ces gens fussent injustement car ils avaient fait du mal. Seulement, r appliquait sans doute des peines trop

R, en patois de Liége, revenant ou plu-

rit ; de spiritus.

INX, monstre fabuleux, auquel les is donnaient ordinairement un visage ame avec un corps de lion couché. Il

tit les énigmes.

NELLO, peintre né à Arezzo, dans la ne, au xive siècle. A l'âge de soixante-pt ans, il s'avisa de peindre la chute auvais anges. Il représenta Lucifer la forme d'un monstre tellement hiqu'il en fut lui-même frappé. Une dans un songe, il crut apercevoir le tel qu'il était dans son tableau, qui manda, d'une voix menaçante, où il t vu, pour le peindre si effroyable? llo, interdit et tremblant, pensa mous frayeur, et eut toujours, depuis ce

l'esprit troublé et la vue égarée.

RINX (JEAN), astrologue belge du iècle, qui prédit à Charles le Témé-que, s'il marchait contre les Suisses, n arriverait mal ; à quoi le duc réponle la sorce de son épée vaincrait les nces des astres : ce que lui, son épée ite sa puissance ne purent pas faire, n'il s'en suivit sa défaite et sa mort. DOMANTIE ou SPODANOMANCIE, ition par les cendres des sacrifices, esanciens. Il en reste quelques vestiges emagne. On écrit du bout du doigt, sur idre exposée à l'air, ce que l'on veut r ; on laisse la cendre ainsi chargée de s à l'air de la nuit, et le lendemain on examine les caractères qui sont i lisibles, et on en tire des oracles. uefois le diable vient écrire la réponse.

CENDRES.

INKIE, démon qui protége en Rosse araudeurs et les bandits. Sous les iniA. M. un spirituel écrivain a publié un ston de l'une des aventures du Spunkie:

## JOHNY-MALCOLM LE MARAUDEUR.

my-Malcolm, de Lochmarsum, était le plus hardi maraudeur de tout le Boravironnant, et il mettait à dépouiller les ers tant de grâce, de promptitude et esse, qu'on l'offrait pour modèle inimià tous coux qui se sentaient du goût cette dangereuse carrière. Chaque fois mère, vieille habitante des montalui criait du fond de son taudis: Johny!

se levait, leste comme un chevreuil, peignait ses cheveux blonds avec un peigne de cuivre qu'il tenait de sa sœur de lait, passait sa jaque de cuir, jetait sur ses épaules le plaid à larges carreaux rouges, et liait sous le menton les cordons de sa toque. Puis il mettait une belle plume blanche, laçait ses bottines éperonnées, ceignait sa large épée, sa dague effilée dans son fourreau de cuir, et ses pistolets chargés à double balle. Il amenait devant la porte son cheval noir, hennissant, et partait vite, afin que nul ne pût savoir dans quel troupeau il allait choisir des génisses et des béliers, dans quel manoir il allait chercher de l'argent et des habits.

Le soir, les jeunes hommes du Border se groupaient inquiets autour de la demeure de Johny. Mary venait d'y entrer, pour apprendre à sa mère comment, surpris par un laird puissant, il avait combattu avec vaillance, frappé plus d'un coup mortel, résisté jusqu'à l'épuisement de ses forces; mais il était pris, on lui avait enlevé son épée et garrotté les mains, on lui avait ôté sa toque et son plaid, ses bottines fauves et son poignard; et nupieds, nu-tête, il gémissait dans un cachot. Mary pleurait en racontant tout cela; la vieille femme ne pleura pas. Seulement elle dit

avec amertume :

— Après Johny, après mon fils, qui m'amènera une génisse tous les mois, et un

beau cheval chaque année?

Le cachot dans lequel était Johny n'avait de porte qu'une pierre qui se levait dans le cintre, de fenêtre qu'une baie de quatre doigts allant en s'élargissant vers l'extérieur, de lit qu'un peu de paille à moitié pourrie, sur laquelle s'étendait, il y a deux jours, un

maraudeur pendu hier.

Johny s'y étendait maintenant, pendant qu'on lui dressait une potence neuve; et il maugréait énergiquement le laird damné qui était venu (roubler ses affaires. Il avait froid, il avait faim, il avait soif, et, ce qui était bien plus triste encore, il pensait à sa mère. Il inclina la tête sur sa poitrine, essuya deux grosses larmes qui filtraient le long de ses joues; puis il se leva d'un bond et s'écria:

— Je donnerais ma main au Spunkie, si je

pouvais sortir d'ici.

Au même instant, une figure inconnue se colla contre la baie étroite, et vint întercepter le seul rayon de lumière qui se glissait dans le cachot. Johny ferma les yeux, se retourna effrayé, et pensa défaillir quand il entendit le Spunkie chanter sur un air singulier:

Du fond de ma sombre tourelle
Je protége tout marandeur,
Et jamais sa voix ne m'appelle
Sans que j'accoure avec ardeur.
Mais, fu l'as dit, pour récompense
Ta main 46 livre à ma merci.
Beau montagnard, l'heure s'avance:
Allons, veux-tu sortir d'ici?

La voix se tut un instant. Johny ne répondait pas, il s'était appuyé le front contre le mur humide; une lutte intérieure s'était élevée en lui entre la peur de mourir et la peux, du Spunkie. Cependant la figure de calul-ca devenait moins apparente; son regard, d'abord étincelant, était vague maintenant et mélancolique. Il reprit plus lentement et comme à regret:

Déjà sur la verte colline
S'élève le fatal poteau,
Le vieux laird sourit et s'incline
Du haut des murs de son château.
Il veut voir marcher au supplice
Un fils des clans de Comerci:
Beau montagnard, la corde est lisse,
Allons, veux-tu sortir d'ici?

Johny avait vu pendre déjà plusieurs de ses camarades qu'un malheur pareil au sien avait fait tomber entre les mains de l'inexorable laird. Il avait vu de près leur contenance morne et désespérée, les contorsions horribles de leur visage, quand l'échelle avait cessé de les soutenir et que le bourreau tombait de tout son poids sur leurs épaules. D'épouvantables pensées tourbillonnaient dans sa tête; une invincible terreur faisait claquer ses dents et crisper ses nerfs; il ne savait s'il révait ou si toute cette atroce perspective serait bientôt pour lui une réalité. — Puis c'était une autre crainte, aussi fiévreuse, aussi insupportable : des gouffres s'ouvraient sous ses pieds; il errait au milieu d'une foule d'êtres plus monstrueux les uns que les autres, qui lui ricanaient au visage, qui l'entrainaient dans leur valse fantastique, dans leurs évolutions infernales, qui lui criaient à chaque seconde : A nous ta main, à nous ton âme!

Quand il revint à lui, quand il se retourna, le Spunkie avait disparu; un rayon du soleil couchant dorait les bords grisâtres du

soupirail.

Deux heures après, la foule se pressait autour d'une potence neuve, dressée sur une élévation toute verdissante sous les fenêtres de l'une des tours du château. Là haut se trouvaient le laird, son épouse et ses deux filles, qui venaient, comme à une fête, voir

mourir Johny.

Johny s'avançait, la tête nue, les mains liées derrière le dos, escorté par un peloton d'archers; car on le craignait, même sans armes et garrotté. La foule lui crachait des injures et lui jetait de la boue : celui-ci lui redemandait une belle vache; celui-là les plus laineuses brebis du canton; cet autre un bon cheval, ou un taureau superbe, on un plaid tout neuf, ou une toque du meilleur drap gris. Johny marchait et ne répondait rien; il était comme tous ceux que l'on mèue pendre.

Comme il montait l'élévation, il entendit une voix lui glisser à l'oreille :

> Beau montagnard, l'heure s'avance, Allons, veux-tu sortir d ici?

Il crut que c'était une dernière plaisanterie du bourreau, qui cheminait après lui, riant, se frottant les mains, relevant ses manches, et jetant à la cohue de grossiers bons mots qui faisaient rire aux éclats. Il leva la tête, vit les archers qui l'entouraient en silence, et le bourreau qui lui souriait d'un air goguenard. Au même instant, il entendit encore: Beau montagnard, la corde est lisse, Allons, yeux-tu sortir d'ici?

Cette fois, il était sûr que le Spunl pouvait lui avoir parlé; cette fois au hâta de répondre.

- Oui, oui, je veux sortir d'ici.

Le Spunkie reprit:

- J'aurai ta main?

— Tu l'auras, reprit Johny, sans On s'arrétait au pied de l'échell immense exclamation saluait le patie lui-ci avait repris une attitude si fièr daigneuse, que le bourreau, interdit, soin de plus d'une minute pour arran nœud coulant. Cependant il monta à le; Johny le suivit lestement et riant bon : le bourreau le crut fou. Mais ment qu'il passait le nœud au coù de celui-ci s'éclipsa tout à coup; un érire surnaturel fit trembler le vieux et à la place du maraudeur on vit un quin de paille, qui se tenait debout un homme.

Johny, transporté avec la rapidi pensée sur les hauteurs de Lochn s'assit auprès d'une fontaine, et le S reployant ses ailes, se tint debout dev Le maraudeur était dévoré de soif, longs traits; puis il releva la manchi jaque et tendit la main à son libérate lui-ci se prit à sourire:

— Je vois ce que tu veux, dit-il, n'est pas ainsi que je l'entends.

- Et comment donc? demanda Jo

venu plus familier.

Ecoute, fit le Spunkie. Je t'aim que tu manies bravement une lame « bourg. Je te protégerai : tu seras vai dans toutes les rencontres où tu tire pée, tu réussiras dans toutes les « quelque audacieuses qu'elles soient. ment tu ne feras jamais quartier, et pendant une demi-heure ta main droit à ma disposition?

— C'est bien, dit Johny.

— Tu retrouveras chez ta mère te et ton cheval, continua l'esprit.

Le Spunkie disparut, Johny desc

montagne.

Arrivé chez lui, il dit bonjour à s ébahie, gagna sa petite chambre et sur son lit de peaux, non pour dormi pour être seul, pour se remettre de tions de la journée, et surtout pour p Mary, la blonde jeune fille de la vall

Six mois s'écoulèrent, six mois de c pleins de combats et de butin conqui fois, dans ses excursions téméraires avait eu à lutter contre une foule d lants; toujours son épée lui avait été toujours il s'en était tiré avec gloire, le sentier de retraite souillé par le s ses ennemis. Scrupuleux à remplir s messe, quand la blessure lui semble peu profonde, il sondait de nouveau trine du mourant. Son plaid était ci coups qui n'avaient pu l'atteindre, il commençait à ne plus trouver qu battre. On se rappelait avec terreur

nt il s'était sauvé de la corde; si des le rencontraient sur la route, ils se t et laissaient leur arc débandé à la s fecomes disaient en le voyant de ilà Johny, voilà le sorcier qui passe. ieval noir passait pour un esprit. nit cependant, Johny allait voir Maıncée, à la ferme; il avait laissé son ans le taillis où il le cachait d'habiil s'avauçait doucement, sur la poineds, vers la petite fenêtre. Il s'arrêta faiblement éclairée par une petite osée sur une table au fond de la eut d'abord une pensée de pilié, qu'elle était indisposée, et l'état de re fille autorisait cette supposition. ce sentiment fit bientôt place à un e . quand il entendit une voix mâle e prononcer tendrement : - Mary. a bien-aimée. — Johny proféra entre s une horrible imprécation, sa main missante chercha la garde de son l'arracha du fourreau avec une tersidité. Son plaid tomba de ses épaueta loin de lui sa toque de velours nand il la vit se lever et tendre les inconnu, quand il vit celui-ci, il ne at plus; il poussa un cri de rage et

ary demanda ce qu'on voulait. 'on ouvre, cria Johny, qu'on ouvro

pita vers la porte. Il heurta violem-

averse cette muraille.

me entière était en émoi, les valets ient à la terrible voix du maraudeur, is aboyaient et burlaient; il semblait ent grondat depuis une minute avec violence. Mary ouvrit, toute joyeuse maître la voix de son ami. Elle oupauvre fille, et au même instant elle ielque chose de froid, d'acéré, lui lale sein : c'était l'epée de Johny, l'épée victorieuse; elle tomba, sans poussoupir, sans exhaler une syllabe. ar les joncs qui couvraient le parquet

r ne s'arrêta point, il ne regarda pas e cadavre, il se précipita vers son pour se meltre à la poursuite de son ·Arrivé dans le taillis, son cheval n'y us, et il entendit le même éclat de avait épouvanté le vieux laird.

t le Spunkie.

, ne le vit pas, il ne chercha pas à le rais il sentit ses ailes lui effleurer la la voix surnaturelle laissa tomber ces

ui eu ta main, tu as tenu tes promestiendrai les miennes.

**, roula sans** connaissan**ce au** milieu oussailles : il revint à lui que le jour ėja paru. La veille, un frė:e de Mary, it un autre clan et poursuivi de près archers du laird, était venu chercher : apprès d'elle : c'était lui que Johny u. Il ne survécut pas longtemps à la Mary. Après avoir pleuré sur sa fosse, il reprit son épée et se jeta dans la plaine. Quelque temps après, un pâtre qui allait à la ville trouva son corps, à moitié dévoré par les corbeaux, dans un ravin, de l'autre côté des montagnes. Il reconnut Johny à sa toque de velours noir, fendue, ainsi que le crâne, d'un large coup de sabre. L'épée était dans le fourreau, la dague à la ceinture, les pistolets chargés: Johny n'avait pas voulu se défendre..

Jamais, depuis, le Spunkie n'a reparu dans

la contrée.

SPURINA. Suétone assure que l'astrologue Spurina prédit à César que les ides de mars lui seraient funestes. César se moqua de lui,

et sut assassiné dans la journée.

SOUELETTE. Un chirurgien qui était au service du czar Pierre le Grand avait un squelette qu'il pendait dans sa chambre auprès de sa fenêtre. Ce squelette se remuait toutes les fois qu'il faisait du vent. Un soir que le chirurgien jouait du luth à sa fenétre, le charme de cette mélodie attira quelques strelitz, ou gardes du czar, qui passaient par là. Ils s'approchèrent pour mieux entendre; et, comme ils regardaient attentivement, ils virent que le squelette s'agitait. Cela les épouvanta si fort, que les uns prirent la fuite hors d'eux-mêmes, tandis que d'autres coururent à la cour, et rapportèrent à quelques favoris du czar qu'ils avaient vu les os d'un mort danser à la musique du chirurgien... La chose fut vérisiée par des gens que l'on envoya exprès pour examiner le fait, sur quoi le chirurgien sut condamné à mort comme sorcier. Il allait être exécuté, si un boyard qui le protégeait et qui était en faveur auprès du czar, n'eût intercédé pour lui, et représenté que ce chirurgien ne se servait de ce squelette et ne le conservait dans sa maison que pour s'instruire dans son art par l'étude des différentes parties qui composent le corps humain. Cependant, quoi que ce seigneur pût dire, le chirurgien fat obligé d'abandonner le pays, et le squelette fut trainé par les rues, et brûlé publiquement (1).

STADIUS, chiromancien qui, du temps de Henri III, exerçait son art en public. Ayant un jour été conduit devant le roi, il dit au prince que tous les pendus avaient une raie au pouce comme la marque d'une bague. Le roi voulut s'en assurer, et ordonna qu'on visitât la main d'un malheureux qui allait être exéculé; n'ayant trouvé aucune marque, le sorcier fut regardé comme un imposteur et

logé en prison (2).

STAGIRUS, moine hérétique, qui était souvent possédé. On rapporte que le diable, qui occupait son corps, apparaissait sous la forme d'un pourceau couvert d'ordure et fort puant (3)

STANOSKA, jeune sille de Hongrie, dont on raconte ainsi l'histoire. Un défunt nommé Millo était devenu vampire; il reparaissait les nuits, et suçait les gens. La pauvre Sta-

moniana, p. 195, après l'erry. laucre, Tableau de l'inconstance des démous, etc.,

liv. m, p. 187. (5) Saint Jean Chrysostome. noska, qui s'était couchée en bonne santé, se réveilla au milieu de la nuit en s'écriant que Millo, mort depuis neuf semaines, était venu pour l'étrangler. De ce moment elle languit et mourut au bout de trois jours. Ce vampirisme pouvait bien n'être que l'effet d'une imagination effrayée? Voy. VAUPIRES.

STAUFFENBERGER, famille allemande qui comple parmi ses grand'mères une ondine ou espri! des caux, laquelle s'allia au

xiii' siècle à un Stauffenberger.

STEGANOGRAPHIE ou STENOGRAPHIE, art d'écrire en chiffres ou abréviations. d'une manière qui ne puisse être devinée que par ceux qui en ont la clef. Trithème a fait un traité de stéganographie, que Charles de Bouelles prit pour un livre de magie, et l'auteur pour un nécromancien. On attribualt autrefois à la magie tous les caractères qu'on ne pouvait comprendre; et beaucoup de gens, à cause de son livre, ont mis le bon abbé Trithème au nombre des sorciers.

STEINLIN (JEAN). Le 9 septembre 1625, Jean Steinlin mourut à Altheim, dans le diocèsede Constance. C'était un conseiller de la ville. Quelques jours après samort, il se fit voir pendant la nuit à un tailleur nommé Simon Bauh, sous la forme d'un homme environné de sammes de soufre, allant et venant dans la maison, mais sans parler. Bauh, que ce spectacle inquiétait, lui demanda ce qu'on pouvait faire pour son service; et le 17 novembre suivant, comme il se reposait la nuit, dans son poèle, un peu après onze heures du soir, il vit entrer le spectre par la fenétre, leguel dit d'une voix raugue : — Ne me promettez rien, si vous n'étes pas résolu d'exécuter vos promesses. — Je les exécuterai si elles ne passent pas mon pouvoir, répondit le tailleur. - Je souhaite donc, reprit l'esprit, que vous fassiez dire une messe à la chapelle de la Vierge de Rotembourg ; je l'ai vouée pendant ma vie, et ne l'ai pas fait acquitter; de plus, vous ferez dire deux messes à Altheim, l'une des défunts, et l'autre de la sainte Vierge; et comme je n'ai pas toujours exactement payé mes domestiques, je souhaite qu'on distribue aux pauvres un quarteron de blé.

Le tailleur promit de satisfaire à tout. L'esprit lui tendit la main, comme pour s'assurer de sa parole, mais Simon, craignant qu'il ne lui arrivât quelque chose, présenta le banc où il était assis, et le spectre, l'ayant touché, y imprima sa main, avec les cinq doigts et les jointures, comme si le feu y avait passé et y eût laissé une impression profonde. Après cela, il s'évanouit avec un si grand bruit, qu'on l'entendit trois maisons plus loin. Ce fait est rapporté dans plusieurs recueils.

STERNOMANCIE, divination par le ventre. Ainsi on savait les choses futures lorsque l'on contraignait un démon ou un esprit à parler dans le corps d'un possédé, pourvu qu'on entendit distinctement. C'était ordinairement de la ventriloquie.

STIFFEL. Nous empruntons cette anecdote à une publication anonyme, que les petits journaux, d'ordinaire plus spi que les grands, ont mise en lumière:

a II y avait, en 1344, un prédicant et bourru, nommé Stiffel, fou de cat croyant à la divination par la magie, fourra dans la cervelle que le monde plus que pour un an à demeurer globe, dont nous ne sommes après toles locataires. Il consulta les nombr étoiles et les virgules de la Bible; les et les chiffres s'entendirent pour le my

« Il monta donc en chaîre et pré annonça la septième trompette de l'a lypse et le triomphe de la bête à deu nes : c'était visiblement Charles-Qui conviction se propagea dans les alen on se prépara pour la fin du monde. vait être le 15 août 1545, à midi, mic

faute.

« Alors toutes les passions éclatère fois. L'expectative de l'absolution, q ministres protestants donnaient avec se encouragea le désordre. Les villages Saxo devinrent une véritable kermes l'on but au jugement dernier, au branlebas de l'univers, à l'espoir de trouver frais et vermeils dans le para

« Les laboureurs brisèrent les cha les vignerons se chauffèrent avec les éc on avait assez de blé pour vivre juassez de vin pour se griser au jour la La propriété devint une chimère. Il n' plus qu'à s'en donner jusque par-dess oreilles, sauf à se faire habilement ab au moment préfix. On s'en donna fer

« Cependant le jour arriva. On fit al feu de joie de ses meubles, on lâcha li tiaux dans les plaines; et, sur la fin d dernière orgie, qui devait être suivie qu'on appela depuis lors le grand d'heure de Rabelais, on se précipita (temple, où Stiffel distribuait des bénéd en masse.

« Au coup de midi, voilà de grands 1 qui se rassemblent de tous les poin l'horizon, sillonnés de pâles éclairs roulements sinistres. Le jour s'effai ténèbres gagnent. Il fait nuit. Une in lité menaçante se répand sur tous les ciel, terre, arbres; le vent tombe et 1 L'air est allumé par des exhalaisor dentes et souterraines qui se dégage entrailles du sol, comme des âmes échi de la tombe. Pas une feuille ne boug un oiscau ne bat de l'aile, pas un sou ride les eaux; tout est noir et tout e mineux à la fois, car bientôt le firm s'assaisse lui-pième, comme une voul le restet d'une étincelle embrase. Une modie commence à la lueur des cierg flambent avec timidité. Stiffel seul a le rage d'élever la voix. A cette voix, de motions effroyables répondent; c'est l dre qui tonne de concert avec le gl clochers qui tremblent et qui sonn tocsin sans que l'on y touche. Le vitr l'eglise assiègé par la grêle, plie et se avec fracas : des tourbillons de feuille grélons et de poussière éteignent les cie nt les pécheurs épouvantés ; leur mbe à genoux sous le vitrail que in éparpille à travers le parvis, au les femmes et des enfants qui se réen cris affreux. Le monde est à

is minutes après il faisait un temps

que.

arc-en-ciel immense se dressa sur dont la colère parcourait la Saxe. e signe de la miséricorde céleste, les 's paysans qui revincent de leur , en reprenant leur incrédulité, deent à Siffel ce que cette mauvaise terie voulait dire. Le prédicateur es-: leur démontrer que la cabale était e, le pronostic d'une certitude maque: mais après avoir écouté en hoa téte, forieux d'avoir gaspillé leur sine, et de s'en être donné de laçon A ver dans la m'sère la plus profonde, irent à vouloir pendre le démonstrai ne voulait pas en avoir le démenti. pouvanté se sauva de son mieux à perg: non sans gourmades, il ra-'histoire à Luther.

Ah! lui dit Lnther, s'il y avait quelque le certain, ju ne serais pas fâche de ndre moi-même. Prédire est bon, laut prédire sans se compromettre. loi, d'avance, ne pas vous être porté essayer de désarmer la colère du ciel? vez gâté le métier, mon ami. Apprenez u métier avant de vous mêler de préfin du monde. — Stiffel trouva juste ennement de l'hérétique, et mourut

'hópital. »

FFLER, mathématicien et astrologue nd, qui florissait vers la fin du xv' ll annonça qu'il y aurait un déluge sel au mois de février 1524; Sa-Jupiter, Mars et les Poissons de-étre en conjonction. Cette nouvelle l'alarme dans l'Europe : tous les ntiers furent requis pour construire s, nacelles et bateaux; chacun se mude provisions, lorsque le mois de fé-524 arriva. Il ne tomba pas une goutte jamais il n'y avait eu de mois plus se moqua de Stoffler; mais on n'en plus raisonnable : on continua de aux charlatans, et Stoffler continua phétiser (1). ICHEOMANCIE, divination qui se pra-

icheomancie, divination qui se praen ouvrant les livres d'Homère ou de s, et prenant oracle du premier vers présentait. C'est une branche de la

domancie.

LAS, grand prince des enfers, qui apsous la forme d'un hibou; lorsqu'il celle d'un homme, et qu'il se montre. l'exorciste, il enseigne l'astronomie. nait les propriétés des plantes et la des pierres précieuses. Vingt-six léle reconnaissent pour général (2). LISOMANCIE, divination par la ma-

nière de s'habiller. Auguste se persuada qu'une sédition militaire lui avait été prédite le matin, par la faute de son valet, qui lui avait chaussé le soulier gauche au pied droit.

STRASITE, pierre fabuleuse à laquelle on attribuait la vertu de faciliter la digestion.

STRATAGEMES. On lit dans les Récréations mathématiques et philosophiques d'Ozanam (tom. IV, page 177), un trait qui prouve que l'usage du phosphore naturel ne fut pas entièrement inconnu aux anciens. Kenneth, deuxième roi d'Ecosse, monta, en 833, sur le trône de son père Alpin, qui fut tué indignement par les Pictes révoltés. Voulant soumettre ces montagnards farouches. ennemis de toute domination, il proposa à toute sa noblesse et à son armée de les combattre. La cruauté des Pictes et leur succès dans la dernière guerre épouvantaient les Ecossais, qui refusèrent de marcher contre eux. Pour parvenir à les résoudre, il fallut que Kenneth recourût à la ruse. Il fait inviter à des fêtes, qui devaient durer plusieurs jours, les principaux gentilshommes du royaume et les chefs de l'armée. Il les reçoit avec la plus grande bienveillance, les comble de caresses, leur prodigue les festins et les jeux, l'abondance et la délicatesse.

L'n soir que la fête avait été plus brillante et le festin plus somptueux, le roi, par son exemple, invite ses convives aux douceurs du sommeil, après l'excès des vins les plus généreux. Déjà le silence régnait par tout le palais; tous dormaient profondément. quand des huriements épouvantables retentissent. Etourdis par le vin, le sommeil et par un bruit si étrange, tous sautent en bas du lit et chacun court à sa porte. Ils apercoivent le long des corridors, des spectres imposants, affreux, tout en feu, armés de bâtons enflammés et soufflant dans une grande corne de bœuf, pour pousser des beuglements terribles et pour faire entendre ces paroles : Vengez sur les Pictes la mort du roi Alpin; nous sommes envoyés du ciel pour vous annoncer que sa justice est prête

à punir leurs crimes.

Comme il ne sut pas difficile d'en imposer à des gens assoupis par le sommeil, par le vin, épouvantés par un spectacle d'autant plus estrayant qu'il se présentait à des hommes qui n'étaient rien moins que physiciens, le stratagème out tout l'effet que le roi s'en était promis. Le lendemain, dans le conseil, ces seigneurs se rendent comple de leur vision; et, le roi assurant avoir entendu et vu la même chose, on convient d'une voix unanime d'obéir au ciel, de marcher contre les Pictes, qui, vaincus en effet trois fois de suite, sont passés au fil de l'épée : l'assurance de la victoire que l'on avait en marchant an combat eut beaucoup de part à ces succès. Ainsi Kenneth sut mettre à profit la connaissance qu'on lui avait donnée des phosphores naturels. Tout ce manège consistait à avoir

4

L Salgues, des Erreurs et aus ranges, etc.,

choisi de grands hommes couverts de peaux de grands poissons dont les écailles luisent extraordinairement la nuit, et à les avoir munis de grands bâtons de bois pourri, appelés communément bois mort, lequel est resplendissant au milieu des ténèbres.

STRYGES. C'étaient de vieilles femmes chez les anciens. Chez les Francs, nos ancêtres, c'étaient des sorcières ou des spectres qui mangeaient les vivants. Il y a même. dans la loi salique, un article contre ces monstres : « Si une stryge a mangé un homme, et qu'elle en soit convaincue, elle payera une amende de huit mille deniers, qui font deux cents sous d'or. » Il paraît que les stryges étaient communes au ve siècle, puisqu'un autre article de la même loi condamne à cent quatre-vingt-sept sous et demi celui qui appellera une semme libre stryge ou prostituée. Comme ces stryges sont punissables d'amende, on croit généralement que ce nom devait s'appliquer, non à des spectres insaisissables, mais exclusivement à des magiciennes. Il y eut, sous prétexte de poursuites contre les stryges, des excès qui frap-pèrent Charlemagne. Dans les Capitulaires qu'il composa pour les Saxons, ses sujets de conquête, il condamne à la peine de mort ceux qui auront fait brûler des hommes ou des femmes accusés d'être stryges. Le texte se sert des mots stryga vel masca; et l'on croit que ce dernier terme signific, comme larva, un spectre, un fantôme, peut-être un loup-garou. On peut remarquer, dans ce passage des Capitulaires (1), que c'était une opinion reque chez les Saxons, qu'il y avait des sorcières et des spectres (dans ce cas des vampires) qui mangcaient ou suçaient les hommes vivants; qu'on les brûlait, et que, pour se préserver désormais de leur voracité, on mangeait la chair de ces stryges ou vampires. Quelque chose de semblable s'est vu dans le traitement du vampirisme au xyını siècle. Ce qui doit prouver encore que les stryges des anciens étaient quelquefois des vampires, c'est que, chez les Russes, et dans quelques contrées de la Grèce moderne où le vampirisme a exercé ses ravages, on a conservé aux vampires le nom de stryges. Voy. VAMPIRES.

STUFFE (Frédéric). Sous Rodolphe de Habsbourg, il y eut en Allemagne un magicien qui voulut se faire passer pour le prince Frédéric Stuffe. Avec le secours des diables, il avait tellement gagnéles soldats, que les troupes le suivaient au moindre signal, et il s'était fait aimer en leur fascinant les yeux. On ne doutait plus que ce ne fût le vrai Frédéric, lorsque Rodolphe, fatigué des brigandages que ce sorcier exerçait, lui sit la guerre. Le sorcier avait pris la ville de Cologne; mais, ayant été contraint de se réfugier à Wetzlar, il y fut assiégé, et comme les chosos étaient aux dernières extrémités, Rodolphe sit déclarer qu'on eût à lui livrer le faux prince pieds et poings liés, et qu'il accorderait la paix. La proposition fut acceptée: l'i teur fut conduit devant Rodolphe, qui l damna à être brûlé comme sorcier (2) STYX, fontaine célèbre dans les

des païens.

SÜCCOR-BÉNOTH, chef des eunuq Belzébuth, démon de la jalousie.

SUCCUBES, démons qui prennent gures de femmes. On trouve dans qu écrits, dit le rabbin Elias, que, penda trente ans, Adam fut visité par des d ses, qui accouchèrent de démons, d'e de lamies, de spectres, de lémures et o tômes. Sous le règne de Roger, roi de un jeune homme, se baignant au clai lune, avec plusieurs autres personne voir quelqu'un qui se noyait, couru secours, et ayant retiré de l'eau une l en devint épris, l'épousa et en eut un c Dans la suite, elle disparut avec son sans qu'on en ait depuis entendu par qui a fait croire que cette femme était mon succube. Hector de Boëce, da histoire d'Ecosse, rapporte qu'un homme d'une extrême beauté était po par une jeune démone, qui passait à l sa porte sermée et venait lui offrir pouser. Il s'en plaignit à son évêque, fit jeûner, prier et se confesser, et la d'enfer cessa de lui rendre visite. De dit qu'en Egypte, un honnête maréch rant étant occupé à forger pe**ndant** l il lui apparut un diable sous la forme belle femme. Il jeta un fer chaud à l du démon qui s'enfuit.

Les cabalistes ne voient dans les « succubes que des esprits élémentaire

INCUBES, ABRAHEL, etc.

SUCRE. Les Grecs ont à la vérité le sucre, mais seulement comme un rare et précieux, et Théophraste le pen fait mention. On l'appelait le sel Cependant les Chinois connaissaies l'art de le rassiner. De la Chine le su porté vers l'Inde occidentale, où il r nom qu'il porte encore aujourd'hui, Parmi les peuples européens du moy ce surent les Portugais qui connur premiers le sucre dans les ports de l'i

Les Indiens racontaient des merveila vertu du sucre; ils cherchèrent à les Portugais en crreur sur son of Mille contes fabuleux avaient cour propos en Europe. Les savants l'app miel de l'Orient. Cependant on objectaile découvrait dans le miel ordinait théoriciens répondaient qu'il ne falls s'en laisser imposer par les praticique ce miel était une espèce de mantombe du ciel en Inde. Il n'y avait opposer à cet argument : la blanche pureté, la suavité extraordinaire de marquable produit, semblaient don l'appui à cette assertion.

La chimie s'occupa de l'analyse de velle maune, et conclut que c'était la

<sup>(1)</sup> Capitul. Caroli Mag. pro partibus Saxonia, cap. 6.

<sup>(2)</sup> Leloyer, Hist. des spectres ou appar. de n. 305.

coule d'un tronc d'arbre à la manière résine du cerisier. C'est ainsi qu'on aguait sur l'origine du sucre ; le vule manquait pas d'y ajouter du roma-; il regar lait le sucre comme un oules sorcières indiennes, qui le tiraient nes de la lune pendant son premier er. Ensin Marco Polo vint étonner le européen lorsque, de retour de ses s, il entra dans Venise la canne à sumain, el expliqua le secret de prépa-

ulture de la canne à sucre fut intron Arabic ; de là, comme le café, on la lanta dans les régions méridionales, pte, en Sicile, à Madère, à Hispaniola, sil, etc.

UR. On dit qu'un morceau de pain sous l'aisselle d'une personne qui ire, devient un poison mortel; et que e donne à manger à un chien, il deaussitôt enragé. C'est une erreur. La de l'homme ne tue pas plus que sa

IMANUS, souverain des manes dans

enne mythologie.

**ERCHERIE.** Henri Estienne raconte e son temps, un curé de village rél pendant la nuit, dans le cimetière, revisses sur le dos desquelles il avait ié de petites bougies. A la vue de ces res errantes, tout le village fut effrayé rut chez le pasteur. Il fit entendre que ent saus doute les âmes du purgatoire mandaient des prières. Mais malheument on trouva le lendemain une des isses que l'on avait oublié de retirer (1), nposture sut découverte. Ce petit conte mri Estienne est une de ces malices caieuses que les protestants ont invenm si grand nombre.

PERSTITIONS. Saint Thomas définit la nution: un vice opposé par excès à la on, un écart qui rend un honneur diqui il n'est pas dû ou d'une manière qui pas licite. Une chose est superstitieuse: squ'elle est accompagnée de circonstanme l'on sait n'avoir aucune vertu natupour produire les effets qu'on en es-; 2 lorsque ces essets ne peuvent être mnablement attribués ni à Dieu, ni à la re : 3 lorsqu'elle n'a été instituée ni de , ni de l'Eglise; 4º lorsqu'elle se fait en t d'un pacte avec le diable. La superstis'élend si loin, que cette définition, qui u curé Thiers, est très-incomplète. Il y Igens qui jettent la crémaillère hors du pour avoir du beau temps; d'autres ent une épée nue sur le mât d'un vais-I, pour apaiser la tempéte; les uns ne **gent point de tétes d'animaux, pour n'a-**' jamais mal à la tête ; les autres tou-Navec les dents une dent de pendu ou de mort, on mettent du ser entre leurs <sup>M</sup>. Pendant qu'on sonne les cloches , le 🚾 saint, pour guérir le mal de dents. <sup>18</sup> 51 qui portent, contre la crampe. **un** 

anneau fait pendant qu'on chante la Passion; ceux-ci se mettent au cou deux noyaux d'avelines joints ensemble, contre la dislocation des membres ; ceux-là mettent du fil filé par une vierge, ou du plomb fondu dans l'eau, sur un enfant tourmenté par les vers. On en voit qui découvrent le toit de la maison d'une personne malade, lorsqu'elle ne meurt pas assez facilement, que son agonic est trop longue, et qu'on désire sa mort; d'autres ensin chassent les mouches lorsqu'une femme est en travail d'enfant, de crainte qu'elle n'accouche d'une fille. Certains Juiss allaient à une rivière et s'y baignaient en disant quelques prières; ils étaient persuadés que si l'âme de leur père ou de leur frère était en purgatoire, ce bain la rafratchirait.

Voici diverses opinions superstit**ieuses :** Malheureux qui chausse le pied droit le premier. Un couleau donné coupe l'amitié. Il ne faut pas mettre les couteaux en croix, ni marcher sur des fétus croisés. Semblablement, les fourchettes croisées sont d'un sinistre présage. Grand malheur encore qu'un miroir casse, une salière répandue, un pain renversé, un tison dérangé!... Certaines gens trempent un balai dans l'eau, pour faire pleuvoir. La cendre de siente de vache est sacrée chez les Indiens; ils s'en mettent, tous les matins, au front et à la poitrine; il**s** croient qu'elle purifie l'âme. Quand une femme est en travail d'enfant, on vous dira, dans quelques provinces, qu'elle accouchera sans douleur, si elle met la culotte de son mari. Pour empêcher que les renards ne viennent manger les poules d'ane métairie, il faut faire, dans les environs, une aspersion de bouillon d'andouille le jour du carnaval. Quand on travaille à l'aiguille les jeudis et les samedis après midi, on fait souffrir Jésus-Christ et pleurer la sainte Vierge. Les chemises qu'on fait le vendredi attirent les poux... Le fil filé le jour du carnaval est mangé des souris. On ne doit pas manger de choux le jour de saint Etienne, parce qu'il s'était caché dans des choux. Les loups ne peuvent faire aucun mal aux brebis et aux porcs, si le berger porte le nom de saint Basile écrit sur un billet et attaché au haut de sa houlette. A Madagascar, on remarque, comme on le faisait à Rome, les jours heureux et les jours malheureux. Une femme de Madagascar croirait avoir commis un crime impardonnable si, ayant eu le malheur d'accoucher dans un temps déclaré sinistre, elle avait négligé de saire dévorer son ensant par les bêtes séroces, ou de l'enterrer vivant, ou tout au moins de l'étouffer. On peut boire comme un trou, sans craindre de s'enivrer, quand on a récité ce vers:

Jupiter his alta sonuit clementer ab Ida.

La superstition est la mère de beaucoup d'erreurs. C'est cette faiblesse de l'esprit humain qui attache aux moindres choses une importance surnaturelle. Elle engendre les terreurs, bouleverse les faibles têtes, sème les jours de vaines inquiétudes. La superstition amène partout les démons, les spectres, les fantômes; ses domaines sont les déserts, le silence et les ténèbres; elle apparaît aux hommes, entourée de tous les monstres imaginaires. Elle promet à ceux qui la suivent de leur dévoiler les impénétrables secrets de l'avenir. Elle a enfanté le fatalisme, les sectes, les hérésies.

Presque tous les articles de ce livre montionnent quelque croyance superstitieuse. Nous citerons encore, avec un peu de désordre, plusieurs petits faits. Voici des no-

tes de M. Marmier sur la Suède :

« Quand on enterre uu mort, on répand, sur le sentier qui va de sa demeure au cimetière, des feuilles d'arbre et des rameaux de sapin. C'est l'idée de résurrection exprimée par un symbole. C'est le chrétien qui pare la route du tombeau. Quand vient le mois de mai, on plante à la porte des maisons des arbres ornés de rubans et de couronnes de sleurs, comme pour saluer le retour du printemps et le réveil de la nature. Quand vient Noël, on pose sur toutes les tables des sapins chargés d'œuss et de fruits, et entourés de lumières; image sans doute de cette lumière céleste qui est venue éclairer le monde. Cette sète dure quinze jours. el porte encore le nom de jul. Le jul était l'une des grandes solennités de la religion scandinave. A cette fête, toutes les habitations champétres sont en mouvement. Les amis vont visiter leurs amis, et les parents leurs parents. Les traineaux circulent sur les chemins. Les semmes se sont des présents, les hommes s'associent à la même table et boivent la bière préparée exprès pour la fête. Les enfants contemplent les étrennes qu'ils ont reçues. Tout le monde rit et chante et se réjouit, comme dans la nuit où les anges dirent aux bergers : Réjouissez-vous, il **vous est né un s**auveur. Alors aussi, on sus**pe**n**d une gerhe d**e blé en haut de la maison. C'est pour les petits oiseaux des champs qui ne trouvent plus de fruits sur les arbres, plus de graines dans les champs. Il y a une idée touchante à se souvenir, dans un temps de fête, des pauvres animaux privés de pature, à ne pas vouloir se réjouir sans que tous les êtres qui soussrent se réjouissent

« Dans plusieurs provinces de la Suède, on croit encore aux elfes qui dansent le soir sur les collines, aux nymphes mystérieuses qui viennent chanter à la surface de l'cau, et séduisent, par leurs chants, l'oreille et l'âme du pécheur. Dans quelques autres, on a une coutume singulière : Lorsque deux jeunes gens se fiancent, on les lie l'un à l'autre avec la corde des cloches, et on croit que cette cérémonie rend les mariages indissolubles. »

D'autres détails sur le Nord nous sont fournis par un fragment anonyme que la presse a donné:

"An-dessous des rites publics et solennels, célébrés dans les temples, vivent et se ca-

chent dans la chaumière du pauvre, a du foyer domestique, d'autres croys d'autres mystères que le père transme enfants, et qui se perpétuent d'age en Les peuples chrétiens, et surtout les ples du Nord, après avoir renoncé à grands dieux à Thor, à Odin, etc., on servé une mythologie de second ordre, ginée par le peuple et pour le peuple, c le christianisme, religion exclusive, pa même qu'elle est vraie, n'a pu aute mais qu'il n'a pu non plus détruire er ment. Pendant longtemps, au milie neiges de la Scandinavie, l'existence pouvoir des elfes, des nains, des kob eté un article de foi non moins sacr les mystères de l'Evangile; anjou même en Islande, en Norwege, en E ces lutins vivent encore dans les sou et dans l'imagination des montagnard paysans peuplent encore leurs rochers, torrents, leurs grottes, leurs maisons êtres fantastiques qui semblent tenir fois de l'ange et du démon. Cette myth de farfadets et de génies est sans doute solennelle, moins régulière, plus capri que le majestueux conseil de l'Olympe rique, mais cependant la poésie peut y cher aussi et y a trouvé souvent d'heu inspirations.

« Les Norwégiens se représentent le ou sylphes (Alfen), qu'ils nomment au êtres souterrains, sous la forme de hommes nus, coissés de chapeaux rel sés : ils croient généralement que leur se donne certaines maladies qu'ils app de leur nom, *alvgust* : quelques-uns c dant prétendent qu'il suffit pour les tracter de se trouver dans un lieu où u a craché. Ils établissent, dit-on, leu meure sous des collines, des arbres, de sons. Du reste, si lour peau n'était blei ressembleraient entièrement aux hor Il leur arrive quelquefois de s'att**a**qu**e**i pauvre campagnard, de l'emmener bier si loin même qu'il ne reparaît jamais pendant on a revu quelques-unes de victimes, qui dans leur longue absence a perdu la raison, et ne pouvaient donne cun renseignement sur l'être mysté qui les avait égarés. Lorsqu'un else tionne un arbre, une maison, malheur lui qui s'aviserait de l'arracher, de l'ab de planter ou de construire autre chos place! On les a vus transporter à une dit de plusieurs milles des églises dont le '

nage leur déplaisait.

« Les Islandais ont aussi leurs elles, bien plus poétiques et plus aimables. Citits génies forment une cité, un peuple terrain semblable en tout point à l'Isla Ils sont soumis à un gouverneur qui, les deux ans, accompagné de quelque de ses sujets, se rend en Norwége, où le chef suprème de la nation. Le vicet rend compte de la fidélité et de la soumi du peuple; les sujets, de la conduite de torités; s'il est prouvé que les magaient abusé de leur pouvoir, ils redi

-champ leur destitution. Il leur arripuvent autrefois de dérober des enfants au-nés qui n'avaient pas encore reçu lême, et de mettre à la place un des ; mais aujourd'hui les mères, les nourles sages-femmes savent si bien prenurs précautions, que ces sortes d'acs sont devenus bien rares. Ces lutins nt dans des rochers, dans des collines me dans la mer. Leurs demeures sont propreté éblouissante: leur vaisselle it brille du plus vif éclat. Ils ont de

troupeaux, moins nombreux, il est que les troupeaux des hommes, mais plus riches en lait et en toisons. Ces i ne sont pas de simples conjectures. fes aiment les hommes, et invitent parurs voisins à venir s'asseoir à leur tam dit même que leurs sœurs et leurs jui, malgré leur teint d'azur, sont belravissantes, préfèrent parfois des morlenrs amants souterrains. On citait aui des samilles en Islande qui devaient rigine à ces unions mystérieuses. Malusement ces petits génies n'ont point , og du moins d'âma immortelle ; mais e les enfants nés d'une else et d'un **le participent à la fois de la nature de** è**re et de** leur mère, il sussit de les bappar immersion, de les plonger tout enlans l'eau sainte, pour leur assurer à et une âme et l'immortalité. Certaiaditions parlent donc de mariages et tions durables; mais il paraît que ces s, d'abord fortunées, ont toujours eu n malbeureuse.

es elses sont invisibles et ne se monque fort rarement aux regards des hom-Sependant on les voit quelquesois s'éaux rayons du soleil, dout la douce ir ne réjouit point leurs demeures souues. Ils arment aussi à se promener rre et principalement dans les carrela première nuit du nouvel an. Alors vins, les sorciers se répandent dans les ignes, attendent les génies au passage, certaines formules magiques les désent à leur revéler l'avenir. Les autres l**ais, qui ne so**ut pas initiés aux scienysiérieuses et ne vont pas importuner **lits visiteurs nocturnes, re**commandent s gens sous des peines très-sevères de n faire qui puisse offenser les hôtes **des qui pourraient s'arrêter dans leur** ire. D'antres, plus prévenants encore, nt les portes et les fenêtres, sont seri **repas, et laiss**ent une lumière sur la our témoigner leur bonne volonté aux qui parcourent la contrée.

ans les iles Féroë, les clies, semblau reste à ceux de l'Islande, portent un gris et un chapeau noir. Leurs trouinvisibles paissent confondus avec s habitants. Parfois, mais bien rarcles bergers aperçoivent l'image con**l'une de leurs gé**nisses ou d'un de le**urs** 

n buède, les elfes sont plus gracieux e ano dans l'islande. Ils sont célèbres

par leurs danses et par les charmes de leur voix. Souvent ils se tiennent dans de petites pierres creuses, et là quand l'air est pur et la nuit silenciouse, ils chantent d'une voix douce et plaintive leurs chants d'amour et de douleur. Lorsque la nuit un voyageur entre par hasard dans un de ces cercles, les génies se dévoilent à ses yeux, et son sort est entre leurs mains. Mais ils n'abusent jamais de leur pouvoir; tout au plus ils se permettent de lui jouer quelque tour bien plaisant et bien maiin.

« L'île de Secland ou de Scellan a aussi ses elfes, mais des elfes plus redoutés. Ce sont les lutins les plus espiègles et les plus malins du Nord. Les paysans connaissent un air magique, qu'ils appellent l'air du roi des elfes ou des elles, et qu'ils se gardent bien de jouer jamais. A peine en ont-ils laissé échapper les premières notes, que tous les assistants, jeunes et vieux, et même les objets inanimés, se metlent en mouvement et dansent à l'envi, sans pouvoir s'arrêter, à moins que le musicien ne soit capable de joeer l'air à rebours, sans se tromper d'une scule note, ou qu'un ami ne survienne par hasard et ne se hâte de couper les cordes du violon. Encore faut-il qu'il arrive par der-

« Une bonne partie des fairies d'Ecosse portait aussi jadis le nom d'elses. Le mot se trouve dans Douglas, l'ancien-traducteur de Virgile, et dans les composés climill elfshoot. Les Ecossais se représentent ces petits démons comme des êtres d'une nature mélée et douteuse, capricieux et pleins de malice dans leur vengeance. Ils habitent l'intérieur des collines verdoyantes, surtout de celles qui ont une forme conique, et ils dansent au sommet, pendant la nuit, au clair de la lune. Ils lais-ent, comme en Suède, la trace de leurs pas sur le soi. Elle est taptôt d'une couleur jaune et flétrie, tantôt d'un vert foucé. It y a du danger à se reposer sur ces tertres qu'ils honorent de leur présence, ou à s'y trouver

après le coucher du soleil.

« Au sommet du Minchmuir est une source, nommée la Source des Fromages, dans laqueile les passants n'oublient jamais de jeter un morceau de fromage destivé aux elfe- qui l'habitent. Ils aiment beaucoup le vin, le gibier et les chevaux des hommes, quoique rien ne leur manque dans leurs habitations souterraines ou aquatiques. Souvent le matin, lorsqu'on entre à l'écurie, on trouve les chevaux épuisés de fatigue, haletants, l'œil enslamme, la crinière hérissée, et on reconnait, à je ne sais quel changement indéfinissable qui se fait remarquer dans tout leur extérieur, qu'ils ont servi de monture pendant la nuit aux elfes du voisinage. Souvent aussi dans les caves, surtout dans celles des riches, les bouteilles gisent çà et là débouchées et sans goulot, tantôt vides, tantôt pleines d'une liqueur qui n'est plus du vin, et dont ils ont extrait fort habilement toute l'essence et tout le parfum. Mais leur passion dominaute, c'est la chasse. On vaconte à ce sujet des histoires plus mervoilleuses les unes que les autres. Un jeune matelot voyageait une nuit dans l'île de Man. Tout à coup il entend un bruit de chevaux, des voix, des cors, des aboiements. Puis il aperçoit treize chasseurs montés sur d'élégants coursiers et qui tiraient de leurs cors des sons ravissants. Entraîné, séduit, il les suivit comme malgré lui, pendant plusieurs milles, et ce ne fut qu'en arrivant chez sa sœur qu'il apprit le danger qu'il avait couru.

« Les terres habitées par les Anglo-Saxons n'étaient pas moins peuplées de génies et de lutins que les autres contrées du Nord. Leur nature y était même, s'il est possible, mieux

connue, mieux étudiée.

« J'écrirais un volume si je voulais énumérer toutes les espèces de démons, d'esprits, de farfadets dont les Scandinaves et les autres habitants du Nord ont peuplé leurs montagnes, leurs mers, leurs nuages, leurs glaces et leurs neiges. Je ne parlerai donc ni des nains, ni des koboldes ou esprits du foyer, ni des nisses, ni des brownies qui séjournent en Ecosse sous le seuil des portes, ni des shellycoats, ni des kelpics, etc. Ils ont tous beaucoup de rapports, sinon pour la forme et le vétement, du moins pour les caractères et les habitudes, avec les elses; et les détails que je pourrais ajouter à ceux que j'ai donnés sur ce petit peuple, ne porteraient absolument que sur leurs couleurs, la coupe de leurs vestes et de leurs jaquettes, la forme de leurs chapeaux, de leurs bonnets, de leur nez, de leurs oreilles, enfin sur les proportions plus ou moins grotesques, plus ou moins bizarres, de leurs corps et de leurs membres. »

Dans le plan que ce travail nous impose, nous ne pouvons inventer; il est donc convenable de choisir et d'extraire des faits. Ce qui suit est d'un écrivain flamand, qui est assez riche d'esprit et d'idées pour lever l'a-

nonyme de ses initiales A. M.

Einard rapporte qu'un elve femelle, ayant eu un enfant d'un Islandais, demanda qu'il fût baptisé et le déposa à la porte d'une église avec une coupe d'or pour offrande.

« En Angleterre les elves ou fées s'appellent fairies, de l'oriental péri ou phéri. L'idée que nous nous formons des fées répond assez à celle qu'avaient des péris les Arabes et d'autres peuples orientaux. Les péris sont représentées avec un contour vague et indécis, un moelleux fantastique, une aérienne légèreté, pour laquelle nous n'avons pas d'expressions assez harmonieuses, d'idées assez douces, assez veloutées. L'indécis de leurs formes est la première chose qui frappe; et à lire ces descriptions on croit voir des apparitions vaporeuses quoique distinctes, insaisissables quoique sublimes, qui s'élèvent leutement, tantôt visibles, tantôt cachées, ou rasant légèrement l'herbe humide de rosée; elles vous sourient, vous font des signes, tressent des fleurs dans leurs cheveux, tantôt bleues et mornes comme un nuage du soir, tantôt blanches et scintillan*les comme un rayon* de lune, si belles, si pleiues de grâce et de dignité céleste, qu'on

ne peut s'en faire qu'une idée incor parce que la comparaison nous mar que nous ne pouvons juger que par la paraison. Elles habitent les rayons lune, et se nourrissent de l'ambrois roses et de l'oranger; elles aiment à lancer sur les nuages embaumés ou calice des belles fleurs du tamarinier robe ressemble à celle de l'aurore longs cheveux châtains luisent comr bruni et sont imprégnés des plus odeurs. Elles embaument l'atmosphe elles passent, l'eau dans laquelle e mirent: leur essence est de faire le h

« En face de ces créations subli naïves tout à la fois, la mythologie p a placé les dives, et celle des Aral djiunes ou skines, esprits malfaiss monstrueux, dont nos démons peuver ner la mesure. C'est la théorie du

du mal.

« Il n'était pas rare de voir les fées ser de simples mortels, lorsque ceuxraient leur attention par quelque grai tion ou par une vertu extraordinaire. froid Plantagenet, roi d'Angleterre. épousé une fée : de là le léopard qui dans les armes anglaises, le léopard ( fruit monstrueux de l'union du lion tigre, comme la souche des rois ang sortie d'un homme et d'un esprit. -Mélusine avait épousé Guy de Lusig eut d'elle plusieurs enfants; les plus trésors ne lui coûtaient qu'un désir un jour ayant épié son épouse, ma défense expresse, au moment qu'elle vrait à certaines opérations de mag se métamorphosa en dragon et dispi poussant des gémissements. Les chro assurent qu'elle protégea longtemps l cendance des Lusignan et qu'on l'en se lamenter autour de leur manoir fois qu'un désastre les menaçait. — Es seigneur écossais, avait pour femme u il remarqua que lorsqu'il la conduis messe, elle sortait toujours de l'églis qu'elle fût achevée. Un jour il la força meurer, et au moment de l'élévation disparut, passant au travers de la mi et emportant son mari et quelques-i assistants. — Dans le pays on soutie ce n'était pas une fée, mais une succ

« Chez nous, les elses sont quelque distingués des fées; ils ont une grand logie avec les brownies de l'Ecosse parle souvent dans nos plus ancienn lades flamandes, sous des noms que grande divergence je reconnais po noms de fantaisie. Cependant on les égénéralement sous ceux de scougesse man, scoumin, termes qui tous ont la signification: esprit du foyer, — es cheminées.

« Dans les campagnes, nos pays appellent tantôt kab-outer, klabber e demuts. Ils descendent la nuit, quan a pas de clair de lune, par les chemin habitations, et viennent s'asseoir tri lement devant le soyerqu'ils rallumen

: peut voir brûler. Souvent, lorsque gère se lève avant le jour, elle ue de la bûche qu'elle a laissée la ns un coin, il ne reste plus qu'un nenu bois autour des chenéts; ct, igulière, ce menu bois brûle autant e une bûche et donne une chaleur s considérable. Mais la ménagère arder de maudire le klabber ou de signe de croix ; car dès lors le charme u et le même bois se consume rapi-On a souvent éprouvé la vengeance prits, quand on les provoquait, soit rçant à s'éloigner, soit en les désode quelque autre manière. Un pauan, dont la femme était malade, se dant la nuit pour battre son lait; en dans la place où les préparatifs bté faits la veille, - et où le lait : mis dans de grands vases auprès pour l'amoner à se cailler légèreil vit le seu slamber doucement, et e soyer un petit homme assis qui à demi. Au bruit de ses pas, le pene s'éveilla, se mit debout et le rexement sans prononcer une parole. paysan ne dit mot non plus, regarda bée le klabber, tout habillé de rouge, i figure et les mains vertes; il jeta he à côté de lui et retourna se coulendemain son lait était battu et le prét à être porté au marché; jamais n'en avait eu autant en deux batila dura au moins deux ans. La e rétablit et le ménage prospéra, à . que le paysan doubla le nombre **aches, fit réparer ses étables et eut le quo**i remplir, en bons écus, un as qu'il cacha soigneusement dans oire. Le klabber revenait régulièreates les nuits, battait le lait, labouerrains du paysan et lui faisait plus il que deux bons valets n'auraient Mais la prospérité gâta le paysan. à fréquenter le cabaret, à jouer aux urant les vépres et à rentrer ivre . Le klabber lui en fit des reproches; le paysan y préta l'oreille, mais enn'en tint plus compte, et une nuit uva le génie devant le foyer, il réux reproches par des invectives, prit gue sa femme avait soigneusement et la jeta dans une citerne. Le disparut aussitöt. Au matin la femme an était malade, son bas rempli de , ses vaches mortes, ses étables déet ses champs incultes. Le klabber engé, et la nuit suivante il vint rire séclats autour de la ferme désolée, le aux lamentations de la malade et **ères du mal**en**c**ontre**ux fermier.** 

**klabbers joigna**ient donc à une puisntastique une dextérité étonnante et s conformé et palpable comme le - Leur habillement, nous l'avons vu **récit qui** précède, était rouge de la pieds. - Leur visage et leurs mains ie couleur verte selon les uns, rouge s autres, naturelle, s'il faut en

croire les campagnards d'Axel et de Hulst. · Quelquefois ils portaient une aigrette sur leur bonnet: cette aigrette semble n'avoir appartenu qu'aux chess de ces génies. Elle élait de couleur diverse, suivant le titre sans doute ; mais on n'est pas sûr de la couleur propre à chacun de ces titres, ni de quels grades se composait la hiérarchie des klabbers et kabouters. Dans les Récits rimés on ne fait mention que d'un roi ou chef, et d'une reine, scouwif ou klabberigge. La superstition relative aux klabbers ne règne pas seulement dans nos provinces: on la retrouve dans toute l'Europe, surtout dans ces contrées où les bardes avaient leur séjour : elle leur est évidemment due, et peut-être quelques-unes des ballades que nous avons recueillies à ce sujet ne sont-elles que la version plus ou moins exacte des chants de ces hommes étonnants; car on y remarque un caractère que l'on ne rencontre dans aucune autre de ces compositions tradition-

« En Allemagne, les scouminkes portent le nom générique de stille-volk, peuple tranquille ou silencieux, que, d'après le génie de la langue tudesque, nous pourrions traduire aussi par peuple mystérieux. Ces génies s'attachent aux maisons nobles, dit le vulgaire, qui ne leur attribue cette prédilection qu'en raison de son respect pour la noblesse du pays. Chaque membre de ces familles héraldiques a son génie qui naît avec lui et qui l'accompagne dans l'éternité. Si un danger le menace, lui ou quelqu'un des siens, le génie emploie tous les movens possibles pour lui en donner avis et pour le préserver. Si le malheur est inévitable, on l'entend sangloter et gémir la nuit autour du château de la famille menacée. Ses gémissements ressemblent aux hurlements d'un chien, et très-fréquemment ils avertissent le maître, en effrayant ses lévriers qui ne sont alors entendus que de lui seul. Le génie prend quelquefois une forme fantastique, et vient jusque dans l'àppartement de l'individu qu'il veut avertir. — Un noble Allemand vit ainsi nne spirale lumineuse qui s'approchait et s'éloignait alternativement de son lit. Il se leva et prit la poste : quelques heures après on frappait chez lui avec un ordre de l'arrêter et de le conduire dans une forteresse de l'Etat.

« Les waeter-elven (fées des eaux) se retrouvent chez les marins, qui croient se les rendre savorables en siffiant des airs tristes et monotones: j'ai vu cent fois les hommes du Vasco de Gama regarder en sifflant déferler les lames, quand la mer était courte et mauvaise. — Ils sifflent aussi pour appeler le vent, lorsque le calnie se prolonge trop au gré de leur impatience; et si la brise trop forte menace de faire camper les écoutes, ils prononceront à voix basse, en y portant la main : Résiste, ou tiens bon... Tout le monde connaît l'histoire du brick hollandais, ce juif crrant de la marine, que Basil-Hall a si supérieurement décrit dans ses Voyages.

« Une superstition défend de rien accepter d'une personne étrangère, surtont d'une femme âgée, soit friandise, soit pièce de monnaie, ni même une fleur; ce serait risquer de se voir soumis à la puissance des fées. De même on ne doit point dormir dans une prairie après le coucher du soleil, si l'on ne se veut mettre en danger d'être em-

porté par elles.

« La demeure des fées est le texte favori des ballades flamandes et des veillées d'hiver. S'il faut en croire une foule de descriptions traditionnelles, les fées habitent de beaux châteaux, bâtis d'or et de cristal, entourés de jardins magnifiques et de limpides pièces d'eau. Une musique délicieuse s'y fait toujours entendre; l'hiver y est sans ri-gueurs, ou plutôt il n'y règne qu'un printemps éternel. Ce qu'il y a de singulier c'est que ces châteaux nous semblent des chaumières, ces jardins des fumiers, et ces pièces d'eau des fossés bourbeux. La musique enchanteresse nous fait l'effet d'un coassement de grenouilles; la neige nous paraît tomber là comme ailleurs, et les ouragans y exercer leurs rayages. C'est ainsi que les fées habitent au milieu de nous, sous la forme de pauvres femmes, bien vieilles, bien décrépiles; nous les voyons couverles de guenilles, avec des yeux rouges et des cheveux gris, les jambes nues, le corps maigre et voûté, et toujours la fatale jupe rouge toute en lambeaux ieur entoure les reins. — Eh bien, si après avoir communié on va, la veille de la Saint-Jean, à minuit précis, tenant à la main gauche une herbe que les paysans appellent ren-vaen, s'asseoir les jambes croisées devant la porte d'une sée, on la verra dans son état réel, c'est-à-dire jeune, belle, splendidement habillée, environnée de dames d'honneur, assise sur un trône éblouissant de pierreries. On verra le palais de cristal, les fontaines d'eau de rose, les cascades de lait, les sours ambrées et transparentes, et puis les personnes que la fée reçoit dans son intimité ou qu'elle a fait enlever. — Mais il en est de cela comme du magnétisme : il faut avant tout y croire.

Les witte-vroukin, dames blanches, connues en Flandre depuis un temps immémorial, habitaient l'intérieur des rares collines qui rompent l'égalité de notre sol. C'était, dit Bekker quelque part, une classe de fées malfaisantes qui s'amusaient à épier les voyageurs et les entrainaient dans leurs demeures souterraines. Elles enlevaient aussi, mais plus rarement, des femmes et des enfants. Si l'on montait audacieusement sur la hauteur, on entendait des plaintes qui faisaient blanchir les cheveux. Un sermier me raconta qu'un soir, revenant de la ville par un chemin de traverse, il avait entendu ces gémissements et s'élait pris d'une frayeur telle qu'en arrivant chez lui il se trouva tout le sommet de la tête blanc. Il me fit voir ses cheveux: en effet ils étaient d'un blanc parfait sur le sommet de la tête.

« Un procès, rapporté par sir Walter-Scott, donnera une idée de ces habitations souterraines que choisissent parfois a des fées bienfaisantes. Un homme guérie une foule de malades, au moyen d'une dre plus efficace mille fois que tous les cahout, les kaiffa, les allahtaim du mo autrement dits farine de sarrasin et fé de pommes de terre. - Il fut accusé d'a recours aux esprits infernaux. Devant juges il donna l'explication suivante: soir je revenais chez moi, désolé de me sans ressources, et repoussé de tous ( auxquels je demandais du travail pour n rir ma famille; je rencontrai une dame mise, étrangère au hameau; elle me manda bien doucement le sujet de ma tesse : je lui expliquai ma situation et je fort aise de l'entendre me dire de reven lendemain, à la même heure, au même droit, si je voulais qu'elle me donn**á** moyens de vivre sans rien demander à sonne. Le lendemain, je fus exact et h tôt arriva la dame qui me dit de la suiv d'avoir confiance en elle. Arrivés devant colline fort verte et peu haute, elle fri trois fois du pied et la colline s'ouvrit. I entrâmes dans une salle spacieuse et décorée, où se trouvait Fairy-Oucen reine des fées) entourée d'une foule de sonues. Fairy-Queen me donna une bol poudre et m'enseigna à l'administrer Cette salle était faiblement éclairée. — M tenant, lorsque j'ai besoin de poudre, je frapper trois feis à la colline : on m'o aussitôt et on me donne de nouvelle pou

« Le pauvre homme fut acquitté : on pia; on le vit frapper les trois coups, di raître, puis revenir subitement au même droit. On ne vit point cependant s'ouvr

colline.

« Ces fées n'ont rien de commun ave démon, et de nos jours, dit Walter-Scott montagnards écossais parlent de leurs sons avec elles comme d'une chose innoc et avantageuse. Stroobant se vantait ég ment d'avoir un commerce très-actif des esprits qu'il nommait goedegeesten.

« Les fées sont quelque peu coureu elles aiment à voyager la nuit, par un t clair de lune, avec la rapidité du vent Souvent des bergers les entendent pa tout près d'eux, et sont avertis de leur proche par un sifflement fort aigu, par celui des pipeaux d'écorce que les enfant fabriquent au mois de mai. Il serait da reux alors de leur adresser la parole, ca serait infailliblement emporté à une gra distance. Un pâtre de Carterhaugh fut porté pendant qu'il dormait, et déposé le marché d'nne ville populeuse qui lui ( inconnue. Son habit était resté à Peall son bonnet sut trouvé accroché à la c de fer du clocher de Lanark. - Vous r Ri n n'est plus vrai pourtant.

« Lorsque les elses aquatiques veu surprendre un enfant, ils font flotter a surface de l'eau une de leurs coupes d qu'ils ne rendent visible que pour c qu'ils ont dessein d'attirer. Ses compage ne voient qu'une bulle ou une jolie fleu e dira: Voilà une fleur que je veux au lieu de: Voilà une coupe d'or veux m'emparer. Cette ruse réussit toujours aux elses qui entrainent, tandis que l'un d'eux prend sa ejoint ses camarades et ne se sépare 'au village, afin qu'on ne découvre spièglerie.

reconnaît aisément les traces des l'herbe où elles ont passé. Quelque-est comme fauchée avec une éton-égularité et légèrement roussie; fois jaune et comme brûlée à son é, et l'on y voit les marques de fort eds. Ces marques sont parfois aussit plus foncé que celui de l'herbe sur alles se trouvent imprimées : alors t attribuées aux veld-elfen (fées des

juciques pays, notamment en Saxe osse, les fées ont des armes, et l'on e deches de fées de petits silex trianque l'on trouve dans les rochers es, ne portent ni sièches ni haches mais de légères baguettes de cour l'écorce desquelles elles ont tracé cières magiques, brillants comme le es baguettes sont bien autrement que loules les armes du monde; i les lever, les fécs peuvent suspenours des rivières, empêcher les nualer plus loin, changer l'homme en le plomb en or, un fumier en résivale, et le vieillard en jeune homme. tte baguette elles suscitent l'orage, I la gréle et les vents destructeurs. es navires comme des coques d'œuf chers comme un bouton de rose. La ième leur obéit et se met, disent les nards, à genoux devant elles. A proeci, que je cite une tradition répans le pays de Wacs. — Suivant cette , nul ne sait, nul ne saura jamais 'est que la foudre : c'est le secret de lu démon, secret horrible qui coûterédiatement la vie à qui le découvrihomme cependant, à force d'études rtus, eut la connaissance de cette t Dieu l'épargna à condition qu'il ne personne ce qu'il savait. Le savant, duper le bon Dieu, résolut de l'écrire nmuniquer ainsi sa découverte aux hes ses confrères. Mais au moment ait la majuscule du premier mot de ière ligne, la foudre elle-même, igissante, vint lui tenir la main brûla impitoyablement. Le philosoporta les marques toute sa vie.

porta les marques toute sa vie.

a foudre tombe sur un arbre, les
sards s'efforcent d'y reconnaître les
es griffes du diable, que leur imagirévenue leur montre toujours dans
du courant électrique. Ce serait, se, un grand crime que de fouiller au
n arbre pour découvrir le carreau.
radition que nous venons de citer
ra saus doute au lecteur que l'un
siciens qui constatèrent l'électricité,

et dont le nom ne me revient pas en ce moment, fut frappé durant une de ses expériences et mourut.

« Les daonie-shie et les spi-ghen d'Kcosse, sans nom générique en Flandre, habitent les montagnes et sont toutes-puissantes le vendredi. On se garde bieu alors de les
irriter, soit en leur parlant, soit en s'approchant de leur demeure. Le ruisseau de Beaumont est habité par ces fées, aussi bien que
le Minchmur, dans le comté de Péables: à
celles-ci il faut jeter un fromage en offrande

pour les apaiser.

« Les fées de Flandre diffèrent de celles d'autres contrées en ce qu'elles n'aiment pas autant la chasse; la raison de cette dissimilitude de goût est que nous n'avons pas chez nous de ces landes incultes, de ces grandes forêts, de ces chaînes de montagnes que l'on trouve ailleurs. Cependant elles aiment l'exercice du cheval, et il n'est pas rare qu'elles se servent des étalons des fermiers, qui les matins les trouvent à l'écurie épuisés de fatigue, écumants de sueur. -Dans les Ardennes néaumoins on entend parler de la *chasse des fées* ; les bûcherons qui traversent de nuit la forêt entendent parfois le son des cors, les aboiements des chiens et le bruit des chevaux qui passent au galop. Le lendemain on trouve un sanglier, un daim, un chevreuil morts çà et là, sans qu'il soit possible de voir où ils ont été blessés. - Un pauvre braconnier, qui s'était assis au (omber de la nuit au pied d'un chêne vieux et gros, se plaignait à soi-même de ca qu'il eut fait si mauvaise journée. Tout à coup le chene s'ouvrit, et il en vit sortir un petit vieillard qui lui dit : Voulez-vous chasser avec moi? Le braconnier, tout pâie et ébahi, lui répondit qu'il le voulait bien. Le petit vieillard prit alors un sisset d'argent suspendu à son cou, et remplit la forêt de trois coups de sifflet si perçants, que le braconvier faillit en perdre l'oute. Aussitôt une foule d'hommes et de dames déboucbèrent de tous les sentiers, suivis de nombreux piqueurs et d'une sorte meute des meilleurs chiens. — On soupa d'abord; il mangea de leur pain et but de leur vin qu'il trouva excellent; il vit passer plusieurs de ses amis retournant de la chasse, qui traversèrent les rangs des chasseurs fantastiques sans apercevoir personne. La chasse commença ensuite et dura jusqu'à minuit. On tua tant de gibier que le braconuier fut quinze jours à saler les sangliers, sans compter la menue venaison : assez pour vivre à son aise une année entière. Seulement il n'avait pas un seul cerf.

« Un gentleman de Ballassetcher raconta que ces excursions nocturnes des elses lui avaient coûté trois ou quatre excellents coureurs. Parsois des elses, plus honnêtes que leurs amis, achètent les chevaux dont ils sont usage. Une personne avait envie de vendre un cheval, et su accostée dans les montagnes par un étranger qui marchanda la bête, dispula sur le prix et sinit par l'accheter. Il paya le prix convenu, monta la

cheval; aussitôt la terre venant à s'ouvrir, cheval et cavalier disparurent aux yeux du vendeur épouvanté. — Il jeta loin de lui l'argent qu'il venait de recevoir, mais le retrouva le soir dans un tiroir de son garde-

papiers.

« Il fut un temps où les enlèvements opérés par les fées étaient chose très-commune : celles qui s'en rendaient le plus souvent coupables étaient les dracques ou lamies, -Flandre vaerwifkin, femmes terribles. Les draques sont des esprits aquatiques du genre des shellicoats écossais. Dans la Catalogne était une montagne, sameuse à cause des esprits qui habitaient un lac magique situé au sommet. Un jour ils enlevèrent la fille d'un nommé Cabinam de Junchera. Il alla la redemander longtemps après, sur la montagne, et elle lui fut rapportée dans un tourbillon de vent. Elle était d'une pâleur effrayante et ne recouvra jamais la raison, que la terreur et la brutalité des esprits lui avaient fait perdre.

« Les fées s'établissent parfois sous les maisons. Sir Godfried Mamelloch, rapporte Walter-Scott, prenait l'air auprès de sa demeure, quand il sut soudainement accosté par un vieillard vêtu de vert et monté sur un palefroi blanc. Après les compliments d'usage, le cavalier se plaignit à sir Godfried de ce que la gouttière venait se vider juste dans son salon d'apparat. Godfried se doutant à qui il avait affaire, lui répondit avec beaucoup de courtoisie, lui donnant l'assurance qu'il ferait changer la direction du conduit, et il tint parole. Quelques années après, Godfried eut le malheur de tuer, dans une dispute, un gentilhomme du voisinage; il fut mis en prison, jugé et condamné à mort. L'échafaud sur lequel il devait avoir la tête tranchée avait été dressé sur la hauteur où s'élève le château d'Edimbourg. Déjà il touchait l'endroit fatal, lorsque le vieillard vert et son palefroi blanc fendirent la presse avec la rapidité de l'éclair. Godfried, par son ordre, s'élança en croupe, et le cheval blanc descendit au grand galop la pente presqu'à pic de la hauteur. Jamais depuis on n'entendit parler du criminel ni de son libérateur.

« A Leith, près d'Edimbourg, était un enfant que l'on appelait le garçon des fées: Voici comment Burton en parle dans son Pandémonium. — .... Quelque temps après, je fus abordé par cette femme, qui me dit que le garçon des fées était là, et me le montra dans la rue, jouant avec d'autres enfants. Je m'approchai et par de douces paroles, accompagnées d'une pièce d'argent, je l'engageai à entrer dans la maison avec moi. Là, en présence de plusieurs personnes, je lui fis que questions astrologiques, auxquelles il répondit avec beaucoup d'esprit; d'ailleurs tous ses discours marquaient une finesse bien au-dessus de son âge, lequel paraissait ne pas excéder dix à douze ans. Comme il était toujours à tambouriner sur la table avec ses doigts, je lui demandai s'il savait battre du tambour, il me répondit :

«-Oh! oui, monsieur, aussi bien que per-

sonne en Ecosse, car tous les jeudis j toutes les marches possibles, pour cer personnes qui ont l'habitude de se sous cette montagne là-bas. Et il me r la grande montagne entre Edimbourget

« — Comment! lui dis-je, mon ge quelle compagnie avez-vous donc là?

« — Une grande compagnie d'homme femmes; ils ont, pour se divertir, toute de musique, outre mon tambour. Ils o grande quantité de vins et de vians souvent, dans la même nuit, nous se transportés en France ou en Hollan

rapportés ici en Ecosse.

«Je lui demandai comment il faisai entrer sous cette montagne. A quoi répondit qu'il y avait deux grandes qui s'ouvraient pour eux, bien qu'elle sent invisibles pour tout autre. Je mandai à quoi je pourrais reconnaîtr disait la vérité. Là-dessus il me ré qu'il allait me dire ma bonne **aventur** j'aurais deux femmes, qu'il voyait le parence se reposer sur mes épaules. toutes deux seraient de très-jolies fe Comme il parlait de la sorte, une fem voisinage entra dans la chambre, et l manda sa bonne aventure. Il lui dit avait eu deux bâtards avant son marie qui la mit dans une telle colère, qu' voulut pas entendre le reste. La ma de la maison me dit que toute l'Eco: semble n'aurait pu empêcher le garç fées d'aller à son rendez-vous le jeud sur quoi, en lui donnant encore un pe gent, je lui sis promettre de venir me t au même endroit dans l'après-diner de suivant. Il revint effectivement au lie l'heure désignés, et j'avais décidé qu amis à me tenir compagnie, afin de le r si cela était possible. Nous le plaçan milieu de nous et nous lui fimes force tions, auxquelles il répondit fort bien qu'à près de onze heures, qu'il dispar à coup. Cependant je courus à la po parvins à le ramener; nous avions te yeux fixés sur lui, cependant il nous éc encore à l'improviste. Je le poursui près et j'allais l'atteindre, quand il | un cri et disparut. Depuis lors je n'ai mais l'engager à venir encore auprès d

«Certains esprits habitent les tomidont ils ne sortent que pour enlev hommes les plus sains et les plus for sont les vampires. Il est des esprits qui se livrent très-volontiers à l'exerc armes. Le camp nocturne qui assiège que était formé par ces esprits, qui dirent quand une vieille femme leur chaut des murailles: — Vézélé! Vézélé

« Chez nous, il n'y a pas d'exemples esprits chevaliers, dont par conséquen ne ferons pas autrement mention. Nos se contentent de nous faire la guerre les éléments qui leur obéissent. Le elve Bobou préside aux vents tempé de l'automne; il vient la nuit s'assec les arbres, principalement les tilleuls il flétrit le feuillage et casse les bra

on trouve dans un buisson une branlatie et revêtue d'une écorce boureuse, on se garde bien d'y toucher, a baguette des fées; de même si sur ore on trouve une branche cassée, torclatée d'une certaine manière, on dit: a branche à Bobou, laissez-la sur l'aruand j'étais enfant, la pensée de cet me faisait tressaillir de frayeur chaque n'une nuit d'automne j'entendais le agir dans les tilleuls qui se trouvaient l notre maison.

e conviction, que j'ai longtemps parc'est que les saules ont un esprit faqui cause avec ceux qui vont souvent oser sous son arbre, et surtout penane averse, ou bien une petite pluie

de coups de vent.

s lamies écossaises enlèvent surtout ifants, et c'est ce qui a rendu les fées iéral si redoutables en nos contrées. Il avait en Flandre qui envoyaient de parts des esprits inférieurs, qui conent des voitures peintes en rouge, coude toiles rouges, attelées d'un cheval Les enfants qu'ils trouvaient isolés, qu'ils pouvaient attirer par des pros, ou en leur montrant des dragées et oujoux, étaient emmenés par eux, et jetaient dans la voiture avec un bâilans la bouche. Selon d'autres, ils les craient aussitôt; c'est pour que le sang vit pas qu'ils avaient adopté la cououge pour leurs voitures. Ces voitures laient bloed-chies et ceux qui les mel **bloed-elven.** Dès qu'on les poursuils disparaissaient, et l'on ne trouvait que de grandes taupinières, au beau i du pavé. — Cetle croyance causait Iroi si grand aux enfants, que dès **e voiture de c**ouleur rouge venait à r, tous se sauvaient en grande hâte. : rappelle fort bien avoir partagé la ır générale.

is lutins ou feux follets, en Ecosse bogles, andre stal-keerssen, jouent un grand ans les annales de la superstition. Ces s vagues et vacillantes, que l'on aperplus souvent au-dessus des tourbières, rairies basses, des cimetières, et dont ysique donne l'explication: — sont, st les uns, des esprits qui cherchent à r les voyageurs dans les frondrières; at les autres, des enfants, morts sans me, qui doivent attendre sous cette que le jour dernier soit arrivé. Dans eux hypothèses, il serait également reux de les montrer du doigt; car dans mier cas, le follet vous attirerait infailent, et dans le second l'âme en peine rait s'asseoir sur vos épaules, et vous z la porter à un prêtre pour lui faire istrer le baptême. — et les démons vous literaient tant, le long du chemin, que y risqueriez volre vie et votre saiut

ependant le stal-keers s'amuse le plus et aux dépens du voyageur, en l'égale faisant tomber, ou le faisant mar-

cher longtemps à travers un chemin dissicle. Deux hommes qui pendant une nuit obscure suivaient le bord d'une rivière, entendirent une voix plaintive qui criait au secours. Ils se dirigèrent vers le lieu d'où partait cette voix, qui semblait celle d'un homme qui se noyait, et à leur grand étonnement ils reconnurent qu'elle remontait le courant. Ils continuèrent, pendant toute la nuit, qui était fort mauvaise, à suivre le cri plaintif; mais arrivés aux sources mêmes de la rivière, ils entendirent la voix qui descendait l'autre pente de la montagne qu'ils venaient de gravir. Les voyageurs, harassés de fatigue, renoncèrent à leur poursuite. Au même instant ils entendirent l'esprit rire aux éclats du succès de sa malice.

« Un brag apparut en 1809 dans la cité d'York. Le brag est le même que notre hennisseur, hoesschaert, dont les malices se terminent d'ordinaire par un hennissement gai et prolongé, qu'il pousse en se plongeant dans l'eau. Il s'annonce de loin par un bruit de grelots si fort, qu'on le prendrait d'abord pour un cheval de poste, arrivant au grand lrot avec son collier tout garni de sonnettes en globe. Son grand amusement est de poser sur les épaules de son patient ses deux pattes de devant, et de se laisser trainer ainsi quel-

ques centaines de pas.

« Une dame, croyable et pieuse, arrivant un soir dans une ville du pays de Waes, se rendit seule, tandis que l'on déchargeait ses bagages, à son hôtel, situé de l'autre côté de l'immense marché. Il était onze heures, la nuit était faiblement éclairée par une lune pâle et nuageuse. Au milieu de la place, elle vit un chien noir fort grand, qui se mit à la suivre doucement, sans faire aucune démonstration de méchanceté. La dame crut que c'était le chien de quelque boucher revenant de la campagne, et elle hâta le pas. Arrivée à la porte de l'hôtel : elle sonna avec force, car le chien noir ne l'avait pas quittée; comme tout le monde, dans l'hôtel, dormait profondément, elle fut obligée de sonner à plusieurs reprises. Enfin les domestiques descendirent, et l'un d'eux, ouvrant la porte, s'écria tout épouvanté : Jésus ! c'est le lutin! - Cette imprudente exclamation ne causa heureusement aucune impression fâcheuse à la dame, qui tout le long du trajet avait récité l'Evangile de saint Jean, prière puissante contre toutes sortes de sorciers et d'esprits.

«Un vieux jardinier allant à la ville, un matin d'hiver, de fort bonne heure, vit le lutin venir droit à lui; pour l'éviter, il se jeta à droite de la route dans une prairie et se mit à prier. Le lutin disparut après s'être un instant arrêté à le regarder, et lorsqu'il voulut continuer sa marche, il lui fut impossible de retrouver une issue à la prairie, environnée de toutes parts d'un large et profond fossé. Impatienté de ces retards, et s'imputant son embarras, il lâcha un gros juron. A peine l'eut-il prononcé, que le lutin se posa en hennissant sur ses épaules, et lui montra le plus large du fossé en lui disant

d'y passer bardiment. Après quelque hésitation, le jardinier fit ce qu'on lui disait, il trouva que ce qu'il croyai! un sossé n'était autre que la route. En récompense de ce service, il porta le lutin la distance d'un gros quart de licue, jusqu'à ce qu'il le vit se jeter dans la hotte d'une bonne femme qui s'étonna de trouver tout d'un coup sa charge si pesante. Le lutin rend quelquesois des visites d'ami à des personnes âgées. Jai connu un homme de cent huit ans, qui avait la singulière habitude de ne coucher en été que dans son verger. Il disait que très-souvent le lutin venait l'entretenir et lui apprendre des choses intimes. En effet les habitants du village étaient étonnés de le voir instruit de bien des choses qu'ils croyaient ignorées. Il dit un jour à un riche avare, presque aussi vieux que lui : Hier vous avez touché mille couronnes, et vous vous êtes couché sans souper. -La chose se trouva vraie.

« Une femme se plaignait un soir à ses voisines de ce que son mari rentrait presque tous les jours ivre chez lui, et la battait cruellement. Le lutin, faut-il croire, entendit ces doléances; car le même soir, comme l'i-vrogne revenait du cabaret, le lutin le saisit et le jeta dans un fossé. La terreur dissipa l'ivresse du malheureux, qui se releva le mieux qu'il put, trempé et grelottant. Le lutin le prévint qu'à chaque fois qu'il reviendrait ivre, la même correction lui serait administrée. — L'homme ne s'enivra plus, et il n'y eut pas de meilleur ménage. Depuis lors les commères du pays tiennent le hennisseur en odeur de sainteté.

« Je fus une fois moi-même la dupe d'un feu follet.

« Etant à visiter les environs de Heyst-opden-Berg, je poussai mes promenades fort loin, pour mieux jouir des contrastes d'un pays où la végétation luxuriante de la Flaudre tranche avec les landes arides de la Campine. Un jour je me dirigeni vers cette partie du pays qu'on appelle le Moer, entre Heyst et Arschol, sables entassés en collines, coupés de mares et de terrains sangeux. Je chassais avec ardeur, m'arrêtant çà et là, pour entamer quelques provisions, ou considérer les pittoresques accidents du pays. La nuit vint que j'étais à plusieurs lieues de mon logement, ignorant le chemin qui devait m'y ramener, et ne trouvant personne pour m'en instruire. Mais je jugeai n'être qu'à une lieue environ d'Arschot, et je m'orientai de manière à marcher droit sur la ville. La nuit s'obscurcissait, pas d'étoiles et un vent trèsviolent, dont le bruit était superbe dans les forêts de sapin qui chantaient comme des orgues, dans les bruyères où il froissait les maigres végétaux avec un cliquetis semblable à celui des épées. Je marchais dans la plus parfaite sécurité, et bientôt j'aperçus le clocher d'Arschot, noir sur le ciel noir, et une petite clarté brilla un peu à droite que je pris pour celle d'une lampe allumée dans quelque chaumière. Le Démer qui arrose Arschot pouvait fort bien se trouver sur mon *passage, et ne me* souciant guère de me baigner à l'heure qu'il était, j'avançai s caution du côté de la petite lumièr demander un guide. Préoccupé vive cette pensée, je ne m'aperçus pas que chais depuis longtemps dans cette d et que la lumière semblait toujoi même distance. Enfin, elle parut se cher et je fus bientôt jusqu'à la ceint un terrain mouvant, dont j'eus to peines du monde à me tirer. Il est je n'entendis pas d'éclats de rire ; revanche, quand je me retournai, je schot à une grande distance. J'y arr l'aube, dans un état de fatigue que pas besoin de décrire. Depuis, quar surpris par la nuit, je me couchais te nement sous un houleau, et j'attend retourner que le jour me préservât d et des terrains sangeux.»

Un nouveau voyage dans l'Inde no nirait sur les superstitions de ces conombreux passages, nous n'en cite

quelques-uns:

« Lorsqu'un Indien touche à ses moments, on le transporte au bord di étendu sur la berge, les pieds dans lui remplit de limon la bouche et les le malheureux ne tarde pas à être et à rendre le dernier soupir. Alors rents, qui l'environnent, se livrent frénétique désespoir; l'air retentit cris; ils s'arrachent les cheveux, c leurs vêtements et poussent dans le cadavre encore chaud et presque p qui surnage à la surface jusqu'à ce vienne la proie des vautours et des

« Après avoir traversé plusieurs villages, me voici devant Bénarès sainte des Indous, le chef-lieu de persitions, où plusieurs princes ont sons habitées par leurs représentangés de faire au nom de leurs ma ablutions et les sacrifices prescrits

croyance.

« Le soleil n'est pas encore levé degrés du large et magnifique es pierre de taille qui se prolonge jusquet qui à lui seul est un monument re ble, sont chargés d'Indous qui vienn et se baigner dans le Gange. Tous s gés de fleurs; à chaque strophe prières, ils en jettent dans l'eau, doi face, au bout de quelques moments, verte de camélias, de roses, de hommage que tous les sectateurs d rendent chaque jour au roi des seu

« En parcourant les rues, qui soi fort étroites, je vis une foule noml diriger vers une large avenue de ma qui aboutis-ait à l'une des Payactait un jour de grande solennité. vins avec peine près de ce temple plus étranges scènes s'offrirent à gards. Je me crus un moment en malfaiteurs subissant la peine de le mes, ou, bien certainement, de fous les uns, véritables squelettes vivants depuis vingt années renfermés dans ges de fer d'où ils n'étaient jamais

s, insensés, suspendus par les bras, fait vœu de rester dans cette posiqu'à ce que ces membres, privés de ent, cussent perdu leur jeu d'articula-a de ces fanatiques me frappa par son sombre et farouche, qui décelait l'horigoisse qu'il éprouvait en tenant son onstamment fermé, pour que ses oncroissant, entrassent dans les chairs ient par lui percer la main. Chez ce idolâtre, il existe des préjugés, des itims plus affreuses encore; entre

itions plus affreuses encore; entre l'horrible et barbare sacrifice des sur le bûcher de leur mari défunt. s sévères et l'influence morale des à qui appartient une grande partie immense contrée, diminuent peu à coutumes absurdes et révoltantes ant ces sacrifices ont encore lieu en et le préjugé est fel que la malheu-rictime qui s'arrache au bûcher est de sa caste, maudite de sa famille, et es jours qu'elle a voulu sauver, dans inie, la misère et l'abandon.

ez tous les peuples qui n'ont pas reçu ère de l'Evangile et parmi les Indiens le partout ailleurs, une femme est le pour si peu de chose, que les plus litements, les travaux les plus pénii sont réservés. Aussi s'habituent-ils ment à voir les femmes européennes les d'hommages et de respect.

narès, comme toutes les villes indienre le singulier mélange de toutes les itions des divers peuples de l'Orient. traits beaux et réguliers, à leurs es musculeux, à leurs turbans blancs irs larges pantalons, on reconnaît les ars d'Ali et de Mahomet. On distingue mes, adorateurs de Vichnou, à leur he grave et hautaine, à leur tête nue, nes blanches, jaunes et rouges qu'ils sur le front, et qu'ils renouvellent s matins à jeun; à leurs vétements drapés avec art sur leurs épaules; à la marque la plus distinctive de fonctions de brames, le cordon en e qu'ils portent de gauche à droite, se compose d'un nombre déterminé que l'on observe scrupuleusement. le sans que nouille, et de la main même mes. Le cordon des nouveaux initiés a rias avec un nœud; à l'age de douze " leur confère le pouvoir de remplir onctions; ils reçoivent alors le cordon **sé de six** brins avec deux nœuds.

s Indous sont divisés en quatre castes:
nicre est celle des brames ou prêtres;
nde celle des guerriers; la troisième
es agriculteurs; la quatrième celle des
s. Ces castes ne peuvent manger ni
ensemble. Vient ensuite la caste la
asse, la plus méprisée, la plus en hortous les Indous: c'est celle des parias,
it regar les comme des infâmes parce
ent été chassés, il y a des siècles peuts castes auxquelles ils appartenaient.
afamie se transinct de père en fils, de
en siècle. Quand un Indou de caste

permet à un paria de lui parler, celui-ci est obligé de tenir une main devant sa bouche, pour que son haleine ne souille pas le fier et orgueilleux Bengali.

« Le nombre des parias est si considérable, que s'ils voulaient sortir de l'opprobre où on les tient, ils pourraient devenir op-

presseurs à leur tour.

« Vers le nyilieu de la journée, dit ailleurs l'écrivain que nous transcrivons, nous arrivâmes près d'une vaste plaine, où se trouvaient réunis un grand nombre d'Indous. Au centre s'élevait un mât ayant à son sommet une longue perche transversale fixée par le milieu. Quelques hommes, pesant sur l'un des bouts de la perche, la tennient près du sol, tandis que l'autre extrémité s'élevait en proportion contraire. Un corps humain était suspendu; il parais-ait nager dans l'air. Nous nous approchâmes du cercle formé par les speciateurs, et je vis avec le p'us grand étonnement que ce malheureux n'était retenu dans sa position que par deux crocs en fer.

« Cet homme ayant été descendu et décroché, il fut remplacé par un autre sunnyass; c'est sous ce nom qu'on désigne cette sorte de fanatiques. Loin de donner des signes de terreur, il s'avança gaiement et avec assurance au lieu du supplice. Un brame s'approcha de lui, marqua la place où il fallait enfoncer les pointes de fer ; un autre, après avoir frappé le dos de la victime, avait introduit les crocs avec adresse, juste au-dessous de l'omoplate. Le sunnyass ne parut point en ressentir de douleur. Il plana bientôt au-dessus des têtes, prit dans sa ceinture des poignées de fleurs qu'il jeta à la foule en la saluant de gestes animés et de cris joyeux.

« Le fanatique paraissait heureux de sa position; il fit trois tours dans l'espace de cinq minutes. Après quoi on le descendit, et les cordes ayant été déliées, il fut ramené à la pagode au bruit des tamtams et aux ac-

clamations du peuple.

« Que penser d'une religion qui veut de tels sacrifices! Quels préjugés! quel aveu-glement! On éprouve un sentiment doulou-reux au milieu de ce peuple privé de ces vérités consolantes, de ces pratiques si douces et si sublimes de la religion du Christ. Hâtons de nos vœux le moment où celui qui dit au soleil: « Sortez du néant et présidez au jour, » commandera à sa divine lumière d'éclairer ces peuples assis à l'ombre de la mort.

« Tous les riches habitants de Madras possèdent de charmantes maisons de campagne entourées de jardins d'une immense étendue; c'est un véritable inconvénient pour les visiteurs qui sont souvent obligés de parcourir un espace de trois milles pour aller d'une maison à l'autre. En revenant un soir d'une de ces délicieuses propriétés fort éloignée de la ville, j'entendis des cris déchirants partir d'une habitation indienne devant aquelle je passais; ils furent bientôt couverts par une musique assourdissante;

le son si triste du tamtam prévalait sur tout ce tumulte. Je sortis de mon palanquin, et montant sur une petite éminence qui se trouvait à quelques pas de la maison, je pus jouir tout à mon aise de l'étrange spectacle

qui s'offrit à ma vue.

« Je vis sortir de cette habitation des musiciens deux à deux, et, dans le même ordre, suivaient une trentaine d'Indiens, tous coiffés d'un mouchoir en signe de deuil ; ils déroulèrent dans toute sa longueur une pièce d'étoffe blanche d'environ trente pieds, qu'ils étendirent avec soin sur le milieu de la route. Puis venait un groupe d'hommes pa-raissant chargés d'un lourd et précieux fardeau qu'ils portaient sur leurs épaules; ils marchaient sur le tapis jonché de fleurs, que de jeunes filles jetaient à mesure qu'ils approchaient. » Le fardeau était une jeune fille morte, richement parée, que l'on conduisait à sa dernière demeure. Le voyageur eut le bonheur d'entendre les chants de l'Eglise sur la fosse; car on rendait à la terre les restes d'une chrétienne malabare.

On voit, dans le même chapitre comment sont enterrés les Indiens sans honneur. Tippoo-Saïb dut sa perte surtout à la perfidie. « Son premier ministre, soupçonné d'avoir trahi sa cause, fut massacré par les soldats et enterré sous des babouches (souliers); ce qui, dans l'Orient, est la plus grande marque

de mépris. »

La Retrospective Review a donné à la fin de 1840 une notice assez complète des superstitions du pays de Galles, article remarquable, que les éditeurs de la Revue britannique n'ont pas laissé échapper. On y retrouvera des traits d'affinité avec les croyances de l'Ecosse, de la Suède, de la Flandre, dont nous avons déjà parlé.

« De toutes les superstitions populaires admises par les Gallois, leur croyance aux fées est la plus poétique, peut-être; dans tous les cas, c'est la plus ancienne. Ils reconnaissent des fées de deux espèces : les unes bonnes et bienveillantes pour l'homme, les autres d'une joyeuse malice, toujours prêtes à jouer un méchant tour, et à rire aux dépens

de la victime.

- « La première espèce de ces fées a pour nom générique celui de tylwyth-teg, ou la belle famille; l'autre, celui d'ellyllon, qui signifie lutin, esprit. Les tylwyth-teg sont de petite taille: elles mênent une vie toute pastorale, protégent les femmes de ménage industrieuses et hospitalières, inspirent les rêves agréables, encouragent la vertu et la bienfaisance, ne manquent jamais de récompenser le serviteur fidèle ou l'enfant obéis-sant.
- « Dans plusieurs parties de la principauté de Galles, l'opinion commune est que si le soir, au moment du coucher, l'âtre de la chaumière est nettoyé, le plancher balayé et les sceaux remplis d'eau, les fées viendront à minuit, à l'endroit préparé pour leur réception; qu'elles continueront leurs innocents ébats jusqu'à l'aube, qu'elles chanteront l'air bien connu du point du jour; qu'el-

les laisseront une pièce d'argent : et disparaîtront.

« Il est facile de reconnaître de fiction les conseils d'une prévoyanc intelligente: l'absence du danger du la propreté de l'âtre, le moyen de l dans les sceaux pleins, un motif de rance dans la récompense attendue dans les superstitions populaires magne, il y a toujours une idée moi les contes de fées gallois; c'est ains narration curieuse, faite par Gir Cambrien, était un véritable avert contre le vol; elle donne aussi une de l'opinion populaire au xii sié tive aux tylwyth-teg.

« Il y a peu de temps, dit ce chro un événement digne de remarque dans ce pays (Neath, au comté de gan). Un prêtre nommé Elidorus lui-même le principal acteur. Il été douze ans environ, quand, pour sévérité de son précepteur, il s'en cacha sous le bord escarpé d'une riv puis deux jours il était dans cette lorsque deux petits hommes de la pygmées lui apparurent et lui di Si tu veux nous accompagner, no

nerons dans un pays rempli de déli-« Il y consentit, et suivit ses guid sentier souterrain et obscur, jusqu'à beau pays, nébuleux cependant, où ne brillait jamais de tout son écla présenté au roi, qui était environné sa cour : après l'avoir examiné lo à la grande surprise de ses cour roi le remit entre les mains de sor n'était alors qu'un enfant. Ces gen d'une très-petite taille, mais bien tionnés; ils avaient un beau teint. cheveux, surtout les femmes, qui taient flottants sur les épaules. Le vaux, leurs chiens de chasse étaient port avec leur taille. Ils ne mang poisson ni viande, et vivaient pr ment de lait et de safran. Toule qu'ils revenaient de notre monde, maient notre ambition, nos infide quoiqu'ils n'eussent aucune forme de culte, ils paraissaient porter u amour et un grand respect à la véi sonne chez eux n'excitait plus d' qu'un menteur.

« L'ensant revint souvent dan monde, quelquesois par le chemin q pris en partant, quelquesois par d'abord accompagné, et ensuite set faisant connaître qu'à sa mère, à la racontait ce qu'il avait vu. Prié pa lui apporter un cadeau en or, dont abondait, il déroba, tandis qu'il jo le sils du roi, une balle d'or qui leurs divertissements, et la porta à mais non sans être poursuivi, car et dans la maison il trébucha sur le laissa tomber la balle, que deux ess sirent, et en s'en allant ils accablèr fant de toutes sortes de marques d

et de dérision,

ant une année entière, l'enfant ne uver, malgré loules ses tentatives, · qui conduisait au passage souterfin. après avoir éprouvé bien des i, il réussit à renouer quelques rapec cette race mystérieuse. Il avait ar langue, qui, selon Giraldus, avait ressemblance avec le grec (1). »

passerons maintenant à la descrip-

Ellyllon on mauvais lutins. Si les Teg choisissent le plus souvent leur dans de vertes clairières et sur des es exposés au soleil, les Ellyllon mt les cavernes et les montagnes. à l'infortuné qui rencontre ces l malicieux lutins dans un temps de d! lls ont pour habitude de saisir ent voyageur et de l'emporter avec lui donnant d'abord le choix de oyage au-dessus de l'air, sur l'air Pair. De ces trois modes, s'il choisit er, il est tout à coup transporté dans hautes régions; s'il présère, au con-e dernier, il périt misérablement, par les buissons et les ronces, sali narécages qui se trouvent sur son Aussi l'homme adroit a-t-il soin de ler le conseil d'Apollon à Phaéton,

ut diviser les traditions relatives à étres merveilleux en deux espèces ncles: les fées proprement dites, et es mystérieux de toute nature, qui

ire choix de la route intermédiaire,

assure un voyage agréable, égaleigné des ronces et des nuages.

l le nom générique d'Elves. en avait de deux espèces : les Elves res, habitants des bois, des montades cavernes, et les Elves domestipelés aussi *Hobgoblins* ou Robin bon non (Robin Goodfellows). L'auteur i imperialia, Gervais de Tilbury, cet , maréchal du royaume d'Arles, dans siècle, nous a conservé quelques dé-

ze sujet:

iste parmi nous, dit-il, certains esprits reis qui peuvent aussi être appelés , auxquels on a donné, en France, le Neptunes, et en Angleterre celui de s. Ils ont pour habitude de vivre en rmiers. Après avoir travaillé tout le nand vient la nuit, que tout repose d'eux, ils s'établissent auprès du feu, **e lenr sein d**e petites grenouilles, les lir et les mangent. Ils ont l'apparence les vieux et ridés; leur taille, très-, **ne s'élève pas au-**dessus d'un pied ; elements sont misérables. Si l'on apnelque chose dans la maison qu'ils it, ou si la besogne presse, ils y metmain et ont tout achevé en peu d'in-Il est dans leur nature de pouvoir service, mais non de faire beaucoup Onelquefois cependant ils se plaisent : de malins tours. Ainsi, quand un r se perd au milieu du brouillard, l un Portune monte à cheval avec lui,

s'empare des rênes, conduit l'animal dans quelque bourbier, puis s'échappe en pous-

sant un long éclat de rire.

« Il existe encore en Angleterre, dit le même chroniqueur, un autre genre de démons que les gens du pays appellent Grant. Il a l'apparence d'un jeune poulain à l'œil brillant comme l'éclair, à la course rapide et vagabonde. Souvent, au milieu de la nuit. ces démons rôdent autour des maisons, hennissant et provoquant les chiens à aboyer et à courir sur eux. Ils réveillent les habitants qui sont sur leurs gardes, et auxquels ils sauvent ainsi bien des dangers.

« Ces esprits, qu'on nommait Elves dans la vieille Angleterre, s'appelaient Duergar, Nokke, Dwarfs, Kobolds et Nixs chez les différents peuples du nord de l'Europe. Les uns et les autres, suivant les usages et les mœurs des pays qu'ils habitaient, avaient des goûts divers, et qui cependant se ressemblent quand on les compare : ce qui suffit pour établir la commune origine de la tradition populaire en Europe. Le naturel de ces êtres merveilleux est la douceur, et leur bienveillance à l'égard des humains est inépuisable; seulement ils ne peuvent souffrir la familiarité ou l'indiscrétion, et l'ingratitude de quelques mortels à leur égard a été souvent punie. Ils habitent toujours, dans chaque pays, les lieux les plus déserts et les moins accessibles à l'homme. Ainsi, en Danemark, où ils sont appelés Nokke, ces esprits ont pour demeure les forêts et les eaux. Grands musiciens, on les voit assis au milieu des sleuves, touchant une harpe d'or qui a le pouvoir d'animer toute la nature. Veut-on étudier la musique avec de pareils maîtres, il faut se présenter à l'un d'eux avec un agneau noir, et lui promettre qu'au jour du jugement dernier Dieu le jugera comme les autres hommes. A ce sujet on raconte la légende qui suit :

« Deux ensants jouaient au bord d'une ri-vière qui coulait au pied de la maison de leur père. Un Nokke parut, et, s'étant assis sur les eaux, il commença à jouer de sa harpe d'or; mais l'un des enfants lui dit : -Bon Nokke, à quoi ton chant peut-il te ser-vir? tu ne seras jamais sauvé!

« A ces paroles, le Nokke fondit en larmes, et de longs soupirs s'échappèrent de son sein. Les enfants revinrent dans la maison de leur père, qui était ministre de la paroisse, et lui racontèrent cette aventure. Le ministre blâma beaucoup la conduite de ses enfants; il leur ordonna de retourner au bord de l'eau et de consoler le Nokke en lui promettant miséricorde. Les enfants obéirent. Ils trouvèrent l'habitant des ondes assis à la même place et pleurant toujours. Bon Nokke, dirent-ils, ne pleure plus; notre père assure que tu seras sauvé comme

« Aussitôt le Nokke reprit sa harpe d'or et en joua délicieusement jusqu'à la fin du jour.

« Si l'on veut trouver sur l'origine des fées quelques documents remontant à une haute antiquité, c'est à la littérature, c'est à l'histoire du pays de Galles qu'il faut les demander. Chez les Bretons, la croyance aux fées est indigène; elle se lie aux plus vieilles traditions, et l'on en reconnaît la trace dans les premiers monuments de son histoire. L'un des plus anciens passages relatifs aux fées gauloises se trouve dans le géographe Pomponius Melas : « L'île de Sein, dit-il, est sur la côte des Osismiens. Ce qui la distingue, c'est l'oracle d'une divinité gauloise. Les prétresses de ce dieu gardent une perpé-tuelle virginité; clles sont au nombre de neuf; les Gaulois les nomment Sènes. Ils croient qu'animées d'un génie particulier, elles peuvent, par leurs vers, exciter des tempêtes et dans les airs et sur la mer, prendre la forme de toute espèce d'animaux, guérir les maladies les plus invétérées, prédire l'avenir : elles exercent leur art surtout pour les navigateurs qui se mettent en mer dans le seul but de les consulter. »

« Tel est ce témoignage, qu'on peut considérer comme le premier qui nous soit parvenu sur les fées du pays de Galles. On sait en effet que le culte druidique, proscrit par la politique romaine, se réfugia dans la Grande-Bretagne, qui n'était pas encore conquise, et que les derniers vestiges de ce culte se retrouvèrent longtemps encore parmi les descendants de la race kinnique. L'hypothèse qui rattache l'origine des fées à l'histoire des anciens druides n'est pas sans fondement. Les coutumes attribuées aux fées ont entre elles tant de liaison, tant de rapport, qu'elles indiquent évidemment les opérations d'un corps constitué, existant dans le royaume, distinct de ses propres habi-tants, agissant de concert, et forcé de vivre mystéricusement. Toutes leurs actions sont le résultat d'une politique conséquente et régulière, instituée pour empêcher la trahison aussi bien que pour inspirer la crainte de leur pouvoir et une haute idée de leur bienfaisance: aussi la tradition veut-elle que toute tentative faite pour les découvrir ait été suivie d'une mort certaine : Ce sont des sées, dit le vaillant Falstaff; celui qui se méle d'elles mourra. Il ne fallait pas les arrêter dans leur entrée et leur sortie; il fallait mettre un bol de lait, le soir, sur l'âtre, pour elles. En récompense, elles laissaient un petit cadeau en argent si la maison était tenue proprement; sinon, elles infligeaient quelque punition aux négligents; et, comme ceux-ci ne pouvaient les regarder sans mourir, ils étaient forcés d'endurer cette punition.

« Le docteur Owen Pughe, à l'opinion duquel une connaissance étendue de la littérature galloise donne un si grand poids, observe que l'on considéra longtemps la race des fées comme les mânes des anciens druides qui n'étaient pas assez purs pour mériter le ciel, ni assez vicieux pour mériter l'enfer. Ils doivent rester ainsi jusqu'au jugement dernier, où ils recevront une meilleure existence. Si l'on interroge les anciens bardes

brelons au sujet des fées, on retrouv leurs poëmes les prétresses de l'ile de on y retrouve aussi les deux sortes connues aujourd'hui encore dans le r Galles. Taliessin et Merdhin parlent êtres mystérieux, les uns bons, les méchants. Les premiers avaient leu meures dans les clairières et les verte ries; les seconds, dans les montagnes bois épais. Ils avaient encore, bien lo le nord, au delà de la Grande-Bretagt terre qui leur appartenait. On l'appel d'Avalon, île enchantée, où toutes chesses de la nature se trouvaient en dance. Là surtout croissaient ces précieuses qui guérissent les blessure: là aussi que fut porté Arthur après le ble combat d'Eubelin : - Nous l'y ave posé sur un lit d'or, dit le barde Ta dans la chronique de Geoffroy de mouth. Mourgues la fée, après avoir déré ses blessures, nous a promis guérir. Heureux de ce présage, ac avons laissé notre roi.

« Avalon est riche et belle, dit un cier français du xm° siècle; le châte le plus magnifique qu'on puisse jama contrer. Tout homme couvert de blqui se frotte à l'une des pierres de comeure est aussitôt guéri; elles sont l tes comme le feu. Chaque porte est l'ivoire le plus pur, et cinq cents féclairent la tour, dont les murs so mélé de pierreries. La couverture et nor; au sommet brille un aigle d tient en son bec un gros diamant meure le peuple des fées. »

« Ces fées, pendant tout le moyen a exercé beaucoup d'empire, et leur inf bonne ou mauvaise, était fort re Aussi nous voyons dans le pays de en Ecosse, en Angleterre et en France blir peu à peu la coutume de vouer a les enfants nouveau-nés. C'est dans mans de chevalerie qu'il faut cherc preuves de cette ancienne coutume.

« Voici le commencement de l'u plus anciennes versions du roman f

d'Oger le Danois :

« La nuit où l'enfant vint au mor demoiselles du château le portèrer une chambre séparée; et quand il fui belles fées se présentèrent. S'élant chées de l'enfant, l'une d'elles, nomm riande, le prit dans ses bras, et le ve beau, l'embrassa en disant: — Mon je te donne un don: c'est que toute ti seras le plus hardi des chevaliers.

« — J'ajoute à ce don, dit une au nommée Palestine, que jamais tou

bataille ne te manqueront.

« — Dame, reprit une troisième sée mée Pharamonde, ces dons ne sont p péril : aussi je veux qu'Oger soit u vainqueur.

« — Je veux, dit alors Melior, qu'i

plus beau des chevaliers.

« — Et moi, dit Pressine, le plus he « Enfin Mourguel, la sixième et la plu

SUP **622** 

ta: — J'ai entendu tous les dons vez faits à cet enfant : eh bien! il eulement après avoir habité mon avalon. »

SUP

yance au pouvoir des fées donna à l'usage de placer dans la chamuvelles accouchées un dressoir et chargés de vins exquis et de mets n lit à ce sujet dans le roman de au court nez : « Il y avait alors eurs pays une coutume qui consiser sur la table trois pains blancs, te vin et trois hanaps ou verres à settait le nouveau-né au milieu, lames reconnaissaient le sexe de ui ensuite était baptisé. »

de Maillefer fut ainsi exposé; puis uit vint, pendant que le ciel était ne brillante, trois fées parurent : mt l'enfant, le réchaussèrent, le et le placèrent dans son berceau; es soupèrent, puis chacune d'elles au nouveau-né d'un beau souhait. nt, et surtout en Bretagne, au lieu les fées, on allait au-devant d'elportait l'enfant dans les endroits ur servir de demeure à ces divinidroits étaient célèbres, comme on nser, et dans beaucoup de pays ils le nom de grottes ou de roches aux

le pays de Galles, comme partout, ont habiliées de vert, afin qu'elles nieux se cacher. Dans la crainte mfants, qu'elles ont toujours en nbre, ne viennent à trahir leur rene leur permet pas de sortir, exuit. C'est alors que ces petits êtres x paraissent en grand nombre, et it à danser en rond au clair de la :hoisissent généralement une verte i bien un tertre ombragé d'arbres vais toujours un lieu voisin de la de leur mère, afin de pouvoir s'y u premier bruit. Il est arrivé quelue des mortels ont été témoins de s et ont osé s'y mêler; mais alors, neux lear les fées entraînent ces imdans un cercle rapide; ils tournent, sans cesse, et finissent par trouver ans cette ronde surnaturelle.

ense que la montagne du comté de 1 appelée Cader Idris a été longthéatre de ces sortes de réunions. et est couronné par un enclos irrépierres : probablement ce sont les quelque ancien tumulus ou Cara tradition s'est plu à donner à ces som de Cader Idris, ou le tombeau **"un des** derniers maltres de cette des rochers. Ce lieu solitaire est publement sacré dans la pensée des gallois, qui le regardent encore équenté par les Tylwyth-Teg, dont sorturnes ont été vas de plusieurs p. Il y a quelque chose d'imposant encles grossier et solitaire, situé au **l'une haute mo**ntagne. On attribue ax une vertu dont la réalité peut être révoquée en doute. Beaucoup de Gallois croient encore que celui qui repose dans ce cercle sacré se réveille privé de la raison ou doué de grandes facultés poétiques.

« Les Tylwyth-Teg ont encore leur habitation au pied d'une montagne située sur la frontière du Brecknockshire. Voici ce qu'on

lit à ce sujet dans le Mabinogion:

« Autrefois une porte située au milieu des rochers qui bordent le lac s'ouvrait tout à coup pendant le premier jour de mai; ceux qui avaient la curiosité ou le courage de franchir cette porte arrivalent, par un secret passage, dans une petite lle située au milieu du lac; ils se trouvaient bientôt dans un jardin orné des plus beaux fruits et des plus belles sleurs, habité par les Tylwyth-Teg, ou la belle famille, sorte de sées dont la beauté n'était surpassée que par la douceur et la grâce qu'elles déployaient à l'égard des mortels qui avaient su leur plaire. Elles offraient à tous ceux qui les visitaient des sleurs et des fruits, charmaient leurs sens avec une musique déliciouse, leur découvraient beaucoup de secrets à venir, et les invitaient à demeurer avec eux aussi longtemps qu'ils le voudraient. L'entrée de cette lle est secrète, et aucun de ses produits ne peut en sortir. Ceux qui se tiennent au bord du lac ne peuvent la voir; seulement on aperçoit au milieu des eaux une masse confuse, et de temps à autre le son vague et lointain d'une musique harmonieuse se méle aux zéphyrs qui rafraichissent le rivage, ou vient animer la brise du matin.

« Il arriva, dans une de ces visites annuelles, qu'un malheureux, sur le point de quitter l'île enchantée, mit la sleur qu'on lui avait offerte dans sa poche. Ce larcin ne lui profita guère : à peine avait-il touché le rivage, que la seur disparut et qu'il perdit le sens. La belle samille ne parut pas s'être aperçue de l'injure qui lui avait été faite; elle continua à recevoir ses hôtes avec la même courtoisie, et à la fin du jour la porte se referma comme d'ordinaire. Mais aussitôt leur vengeance commença; car, bien que les Tylwyth-Teg soient toujours dans leur tle, bien qu'on entende encore assez souvent les sons harmonicux de leur musique, bien que les oiseaux continuent à respecter leur présence et n'osent pas s'aventurer sur le lac, la porte ne s'est jamais rouverte depuis le jour où le vol a été commis, et les habitants du pays de Galles n'ont pas cessé d'être mal-

heureux.

« On raconte que, peu après cet événement, un audacieux ne craignit pas de se jeter à la nage et de chercher à découvrir l'île merveilleuse: tout à coup un personnage terrible se dressa au milieu des eaux et commanda à l'imprudent de s'arrêter, s'il ne voulait s'exposer à une vengeance effroyable.

« Autrefois les fées n'étaient soumises à aucune puissance terrestre; mais plus tard l'influence des sorcières s'étendit jusqu'à elles. Dans le manuscrit ashmoléen on wouve une recelle pour évoquer les fées; elle rap-

pellera sans doute l'incantation employée par les sorcières. Un alchimiste qui voulait que la fée l'aidât dans le grand projet de la transmutation des métaux, s'en servit; nous ignorons si ce fut avec succès. »

Bonne recette pour faire venir une fée.

« Prenez d'abord un épais cristal carré, ou verre de Venise, de trois pouces de long et d'autant de large; placez ensuite ce verre ou cristal dans le sang d'une poule blanche, trois mercredis ou trois vendredis de suite; après cela, retirez-le et lavez-le avec de l'eau bénite, et faites une fumigation; ensuite prenez trois baguettes de noisetier de l'année, pelez-les blanches et belles, faites-les assez longues pour y pouvoir écrire le nom de l'esprit ou de la fée que vous appelez trois fois sur chaque baguette; après les avoir aplaties d'un côté, enterrez-les sous une colline que vous croyez fréquentée par les fées, le mercredi, avant que vous l'appeliez; et le vendredi suivant, retirez-les, et appelez la fée à huit, à dix ou à trois heures, qui sont très-favorables à cet objet. Mais quand vous appellerez, que votre vie soit pure, et tournez le visage vers l'orient. Quand vous tiendrez la fée, attachez-la à celle pierre ou au verre. »

« Il existe au pays de Galles une espèce d'êtres surnaturels alliés de près aux fées; on les appelle frappeurs. Les mineurs gallois affirment qu'on les entend, sous terre, dans les mines, et que, par leurs coups, ils indiquent ordinairement aux ouvriers une riche veine de minerai. Dans le troisième volume du Gentleman's Magazine, on trouve deux lettres an sujet des frappeurs écrites par M. Louis Merris, homme estimé autant pour son savoir et sa bienfaisance que pour son

bon sens et son intégrité. « Des personnes, dit-il, qui ne connaissent pas les arts et les sciences, ou le pouvoir secret de la nature, se moqueront de nous autres, mineurs du Cardigan, qui soutenons l'existence des frappeurs. C'est une espèce de génies bons, mais insaisissables, qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, et qui nous semblent travailler dans les mines; c'est-à-dire que le frappeur est le type ou le précurseur du travail dans les mines, comme les rêves le sont de certains accidents qui nous arrivent. Avant la découverte de la mine de Esgair y myn, les frappeurs y travaillèrent vigoureusement nuit et jour, et un grand nombre de personnes les ont entendus. Mais après la découverte de la grande mine, on ne les entendit plus. Lorsque je commençai à fouiller les mines de Elwyn Elwyd, les frappeurs travaillèrent si fort, pendant un temps considérable, qu'ils effrayèrent de jeunes ouvriers, qui s'enfuirent. Mais lorsque nous atteignimes le minerai, ils cessèrent, et je ne les entendis plus. Ce sont là d'étranges assertions, cependant des faits bien réels, quoique nous ne puissions ni ne prétendions les expliquer. Nous avons maintenant (octobre 1754) du très-beau minerai à Elwyn Elwyd, ou l'on entendit travailler les frappeurs. Mais ils ont

cédé leur place, et on ne les entend plus. On peut rire si l'on veut; nous avons tous sujet de nous réjouir et de remercier les frappeurs, ou plutôt Dieu, qui nous envoie ces avertissements. »

« Nous ne savons pas si la croyance dont nous allons parler a jamais pénétré au delà des Marches galloises: nous voulons parler de la lugubre apparition de Canwyllau Cyrph, ou chandelle des morts. Dans plusieurs endroits du pays de Galles, plus partículièrement à Saint-David, dans le comté de Pembroke, on suppose que la mort d'un individu est annoncée par l'apparition d'une lumière qui ressemble en quelque façon à une chandelle, et passe d'un endroit à un autre dans le voisinage de la maison dans laquelle la personne demeure; quelquefois elle va dans la direction du cimetière, et fréquemment elle paraît dans la main du spectre dont elle prédit le sort.

« On peut rendre compte de quelques-unes des apparitions, qu'on suppose ordinairement prédire la mort, par des principes purement physiques. On sait que les Jean à la lanterne, les Guillots du bouchon de paille. viennent d'un certain gaz ou d'un mélange de gaz qui s'élèvent de la terre, particulièrement quand il s'y trouve beaucoup de houille. Ces gaz phosphoriques s'enslamment à l'air atmosphérique, au contact de l'haleine. Dans ce dernier cas, le seu sollet semble précéder la personne, étant entretenu par sa respiration. Les chandelles des corps morts paraissent s'allumer et se diriger dans leur course précisément de la même manière. Lorsque cette lumière paraît, il serait curieux de la suivre jusqu'à un corps en putréfaction, afin de juger de cet effet et de s'assurer qu'il a toujours lieu. Dans les cas de cancer, on a vu plus d'une fois un cercle rouge autour de la lête du patient sur le point de mourir; on peut l'attribuer à la même cause; d'autres phénomènes particuliers à de tels moments peuvent raisonnablement s'expliquer de la même manière : comme les oiseaux de proje frappant la croisée de leurs ailes, et les hurlements des chiens, ces animaux étant attirés par des exhalaisons particulières. Le monvement spontané des sonnettes dans les maisons est probablement occasionné aussi par le dégagement de quelque fluide électrique lorsque la putréfaction commence.

« Un autre précurseur de la mort, qui a paru quelques dans le sud du pays de Galles avant le décès de quelques personnes d'un rang élevé, est un cercueil et un convoi funèbre se dirigeant vers le cimetière au milieu de la nuit, et venant de la maison. Quelquesois des corbillards et des voitures de deuil forment le cortége, qui s'avance dans un morne silence et dans l'ordre le plus méthodique. On ne peut entendre le bruit d'un seul pas à mesure que le convoi marche, et la frayeur des personnes qui l'aperçoivent par hasard se communique bientôt à tous les paysans du voisinage. L'idée que le posite prête au roi Léar, de garnir de soute-les pieds d'une troupe de chevaux, était-elle

: la connaissance de cette su-

Quand on a reçu quelque malét d'un sorcier qu'on ne connaît pende son habit à une cheville, pe dessus avec un bâton de sules coups retomberont sur l'écier coupable, qui sera forcé de ite hâte, ôter le maléfice.

génie qui doit, selon les Celtes, fin du monde, à la tête des géprécédé et suivi de tourbillons il pénétrera par une ouverture ra le pont Bifrost, et, armé d'une ncelante que le soleil, combattra ncera des feux sur toute la terre, a le monde entier. Il aura pour le dieu Frey, qui succombera.

IEL, démon qui, selon les Claviomon, enseigne l'art magique et sprits familiers.

C'est le nom qu'on donne dans icrifice d'une veuve par le feu. is sont rarement volontaires. Un iglais écrivait en 1836 :

tative de suttee a eu lieu le mois :il) hors des murs de Jeypores verti à temps, et je vis un grand peuple qui se portait de la ville ida. J'appris que ces gens allaient ttee. La femme était sur le bûie les flammes l'y gagnèrent, elle et y fut rejetce. Elle s'y arracha i fois. On la replongea de nouveau ; elle s'en sauva une troisième ice de Jeypore intervint alors, et faire au Rawul, qui ordonna de oloyer la force. La veuve fut sauséquence, et puis se réfugia dans hôpitaux; sans quoi elle cut été district. C'est, entre beaucoup uves, une preuve nouvelle que le ., dans un grand nombre de cirun meurtre prémédité de la part de la victime. »

IBORG (EMMANUEL), célèbre vi-

uédois.

: savons guère, en France, qu'une edenborg (dit M. Emile Souvestre), lnant un jour de bon appétit dans 3 de Londres, il entendit la voix jui lui criait: — Ne mange pas i'à partir de cet instant il eut qui l'emportèrent régulièrement isieurs fois par semainc. Selon ateurs, l'illuminé suédois fut un les plus distingués des temps mozelui qui, après Descartes, remua es nouvelles. Ce fut Swedenborg n ouvrage intitulé : Opera philonineralia, publié en 1737, entrevit la science à laquelle nous avons is le nom de géologie. La seconde n livre contient un système comtallurgie, auquel l'académie des mprunté tout ce qui a rapport au fer et à l'acier dans son Histoire des arts et métiers. Il composa aussi plusieurs ouvrages sur l'anatomie (ce qui est un nouveau trait de ressemblance entre lui et Descartes), et sembla même indiquer, dans un chapitre sur la pathologie du cerveau, le système phrénologique auquel le docteur Gall dut plus tard sa célébrité. Il publia enfin, sous le titre de Dædolus hyperboreus, des essais de mathématiques et de physique qui fixèrent l'attention de ses contemporains.

« Il parlait les langues anciennes, plusieurs langues modernes, les langues orientales, et passait pour le plus grand mécanicien de son siècle. Ce fut lui qui fit amener par terro, au siège de Frédérick-Hall, en se servant de machines de son invention, la grosse artillerie qui n'avait pu être transportée par

les moyens ordinaires.

« Loin d'être écrits dans un langage mystique, comme on le croit communément, la plupart des traités religieux de Swedenborg se recommandent par la méthode, l'ordre et la sobriété. Ils peuvent se partager en quatre classes, que l'on n'aurait jamais dû confondre : la première renferme les livres d'enseignement et de doctrine; la seconde, les preuves tirées de l'Ecriture sainte; la troisième, les arguments empruntés à la métaphysique et à la morale religieuse; enfin, la quatrième, les révélations extatiques de l'auteur. Les ouvrages compris dans cette dernière catégorie sont les seuls qui affectent Ia forme apocalyptique, et dont l'extravagance puisse choquer. »

Swedenborg fit toutesois, dans sa mysticité, une religion, comme en sont tous les illuminés. De même qu'il avait devancé les savants dans quelques decouvertes mathématiques, il a été aussi le précurseur des philosophes d'aujourd'hui. Il a prétendu « réunir toutes les communions en un vaste catholicisme où toutes elles trouveront satissaction. » D'après lui, « le principe de tout bien est dans un premier détachement de soi-même et du monde. Cet état constitue le bonheur présent et sutur, c'est le ciel. L'amour exclusis de soi-même et du monde constitue au contraire la damnation, c'est l'enser »

Il annonce une nouvelle révélation de l'Esprit, et se pose le Christ d'un christianisme régénéré, comme font présentement quelques professeurs de philosophie. En même temps, Swedenborg se disait en communication avec des intelligences supérieures et avec les âmes de certains morts de ses amis. Ceux qui le copient aujourd'hui

ont-ils les mêmes avantages?

## LES VISIONS DE SWEDENBORG (1).

Chacun sait que le célèbre visionnaire qui va nous occuper un instant mena dans sa jeunesse une vie simple, paisible et sans éclat, et qu'il avait plus de quarante ans lorsque ses missions, ses correspondances célestes, ses entrevues avec les morts et ses visions pro-

phétiques commencèrent. A partir d'un jour fixé, d'une heure précisée avec exactitude, il se considéra comme un être d'une espèce toute particulière, comme un instrument des révélations immédiates de Dieu. Le citoven paisible, l'homme naïf et gai, l'ami sidèle et communicatif moururent, et siren place au prophète de Dieu, brûlant de la flamme mystérieuse, qui s'efforça aussitôt de communiquer son feu à son époque froide et vaniteuse. Ses écrits, très-nombreux et qui se succédèrent avec beaucoup de rapidité, datent de cette période, qu'il passa alternativement dans l'agitation des voyages et au milieu de ses amis à Stockholm et à la campagne. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper du système renfermé dans ces ouvrages; notre époque a dirigé de ce côté des regards attentifs, et on a fait l'examen le plus spirituel des doctrines de cet homme remarquable. Il ne s'agit que d'un petit événement de sa vie, qui paraîtra même insiguifiant à ceux qui sont accoutumés aux relations extravagantes qu'on fait aujourd'hui de cet empire ténébreux.

Lorsque Emmanuel Swedenborg quitta la Suède en 1746, pour aller faire imprimer un de ses traités en Angleterre, il laissa à Gothenbourg une dame qui vivait avec lui dans l'amitié intime, dans ce lien des âmes qui suffisait seul aux exigences du prophète enthousiaste. Le baron Silverhielm, parent de Swedenborg, nous a laissé un beau portrait de cette femme. Il ne la représente ni comme très-jeune, ni comme très-belle; mais ce charme qui forme l'attrait le plus délicat et le plus constant était répandu sur toute sa personne. La sérénité intérieure d'une âme saine se réfléchissait sur son visage påle et souffrant. Chacune de ses paroles témoignait de la pureté de sa pensée. Pas la moindre trace de fanatisme ou d'enthousiasme mystique ne se montrait sur le miroir si lisse de cette conscience pure, et pourtant elle était l'amie de Swedenhorg, la confidente d'un visionnaire; elle prenait part aux mystères de l'enthousiaste fantastique, comme le monde l'appelait. Ne portons pas sur ce point un jugement précipité; mais il paraît certain que c'étaient leurs esprits qui s'aimaient; car nous allons voir tout à l'heure que la distance de cent milles qui séparaient leurs corps ne mettait pas d'obstacle à leurs entravues.

On ne connaît pas précisément le nom de la comtesse; mais c'était assurément un de ces antiques noms suédois qui finissent tous par kron, hielm ou sparre, //ycht et stjerna, qui commencent ordinairement par adler, loewe ou koenig, et qui sonnent si pompeusement à l'orcille, qu'ils sont dignes de rappeler d'antiques et grands souvenirs historiques. Ses prénoms ne pouvaient guère être qu'Ulrique, Eléonore, deux noms qui ont quelque chose de fier et de mélancolique, et qui désignent presque avec précision une personne pâle et de haute stature, au maintien noble, quoique un peu froid. Telle paraissait précisément la comtesse à celui qui

la voyait pour la première fois dans son palais solitaire de Gothenbourg, sans parents, sans amis, sans société, entourée seulement des portraits de ses aïeux. Ceux-ci, du milieu des cadres dorés dont les salons étaient garnis, regardaient tout aussi fièrement qu'ellemême, tout aussi silencieusement et avec non moins d'assurance. L'essaim des domestiques se tenait dans un grand éloignement, afin de ne pas troubler le repos ni la solitude de la comiesse.

Mais pourquoi ce repos, cette solitude? Pour rassiner peut-être sur les découvertes étranges de son ami, à qui les anges en faisaient parvenir tous les jours de nouvelles. Peut-être le visionnaire et la comtesse étaientils assis sur ce canapé de satin blanc parsemé d'étoiles d'argent, dans ce petit salon où des tapis moe!leux empéchaient jusqu'au moindre bruit, même celui du craquement d'un soulier de soie; peut-être l'entretenait-il, en retenant son haleine, avec ce ton prophétique qui sait toucher le nerf le plus secret; peutêtre l'entretenait-il de ses voyages dans les planètes, des créatures qu'il a vues dans Uranus et dans Saturne, et des habitants de la lune, qu'il a trouvés petits comme des enfants de six ans. La comtesse ne peut pas cacher un petit sourire profane quand son ami lui parle des palais de la Jérusalem céleste, brillants de pierres précieuses et de perles, et entourés de fleurs qui parlent. Mais elle ne sourit pas quand il lui dit que les anges s'intéressent encore humainement à ce qui concerne les cœurs ici-bas. Cette doctrine est trop consolante.

Le portrait d'un ange, tel que nous le donnent les livres saints, nous représente un messager de la toute-puissance, beau, magnifique, exécutant sévèrement les ordres du maître, sans le moindre motif d'intérêt particulier. Le sort de l'humanité est à trop grande distance d'un tel esprit ; il ne doit déployer qu'avec une répugnance secrète le précieux ornement de ses ailes si pures, pour les plonger dans la mer orageuse des vapeurs fumantes et impures de la terre, d'une terre qu'il n'a jamais connue, où il n'a jamais souffert ni pleuré. L'ange qui chasse du paradis le couple infortuné de nos aleux, et leur assigne pour séjour une terre froide et sombre, semble au réveur suédois aussi inflexible et aussi impassible que son glaive de flamme. Swedenborg ne fut pas satisfait de ces anges. Il trouva que, quand la suprême sagesse jugeait nécessaire d'adresser des messages aux mortels, ces messages étaient bien positivement confiés aux cœurs aimants, et les anges qui nous viennent es aide furent, selon lui, des âmes d'hommes que la mort a moissonnés. Il entretenait L comtesse Ulrique Eléonore de ces nouveaux anges, de ces anges de sa fabrique, et peutêtre se permettait-il l'allusion que cette doctrine lui plaisait surtout, parce que maintenant il pouvait être pour ainsi dire certain de la destination future de son amie.

Que le visionnaire et la comtesse s'entretinssent sur la nature des anges, cela n'avait

the Chairman of the Commender

mrprenant; mais ce qui pouvait pastraordinaire, c'est que ces entreminuassent régulièrement chaque s le salon du palais de Gothenbourg, ieme sopha à étoiles d'argent, quoidenborg travaillát à Londres, à son ar le vrai christianisme, et que la e s'ennuyât à un bal de la cour de Leurs esprits, affranchis des de la matière, enveloppés dans une e leur corps, se réunissaient au lieu e de leurs confidences. Le vieux réde la maison voyait régulièrement à a heure les bougies s'allumer dans le t le baron et la comtesse se présenter. ie n'osait troubler cet entretien d'es-. très-peu de gens savaient pourquoi. omtesse mourut subitement, et les ns cessèrent. Le chagrin de Swedent extrême. Il s'enferma et demeura ips invisible même pour ses amis les imes. La terre s'était vengée; indice qu'il ne s'occupait toujours que elle lui avait enlevé un de ses dons beaux; elle s'était résolue à briser vre qui lui avait si heureusement mieux réussi que mille autres. On besoin d'être visionnaire pour me-'étendue d'une tristesse comme celle uvait le pauvre Swedenborg.

ndant la perte de l'apparition terresson amie n'était pas le coup le plus qui le frappat; son chagrin le plus , c'était de ne pas savoir où elle était. bon toute sa théorie des anges, si la ie Ulrique Eléonore n'était pas allée leur nombre? Quel mortel pouvait le devenir, si cette âme élevée et en avait pas été jugée digne? Oh! inexplicable! En vain interrogeait-il s messagers célestes qui le visitaient, d'eux ne connaissait ce nouvel ange. t-elle dans Saturne? - Impossible, planète de l'épreuve; pourquoi y see encore assujettie? Dans Vénus? bien moins. Cette planète est habitée s créatures grandes, corpulentes et : que ferait-elle au milieu de pareils **qui ne l'ont** déjà que trop martyrisée dans les soirées, aux promenades, oles de jeu et à la cour? — Mais si elle pas dans Jupiter, dans Saturne, dans elc., ni parmi les anges, où était-elle · Colte question empoisonnait l'exidu visionnaire.

s tout, la comtesse n'était morte que cinq jours: on ne pouvait donc pas désespérer de recevoir de ses nou-Dans la nuit du sixième jour, son illait à Stuckolm, en prole à ces doureux qui menaçalent d'ébranler son e. L'heure sonna où l'entrevue dont vons parlé avait ordinairement lieu, m de la cloche ne s'était pas évanoui s airs que la comtesse parut dans la re avec son air habituel plein d'une tmabilité. Blie était plus pâle encore contume, et l'expression de ses re-**Mait une** espèce de faible reproche.

D'un geste très-significatif elle indiqua les régions du cœur et elle disparut. Ce fut l'ou-

vrage de quelques accondes.

Le visionnaire resta saisi de confusion et d'effroi. Autant il s'était d'abord estimé heureux de revoir celle qu'il avait perdue, autant l'aspect de son visage muet lui avait ensuite navré le cœur. Une espèce de fardeau pesant lui oppressait la conscience; et la crainte d'avoir offensé par quelque méprise son amie vivante ou morte le tourmentait cruellement. Le signe qu'elle avait fait vers son cœur déchirait le sien. Son anxiété croissait tellement, qu'il partit en grande hâte pour Gothenbourg, où le corps de la comtesse avait été transporté.

Il arrive : on lui dit que, par ordre du médecin, l'enterrement n'a pas encore eu lieu, parce qu'aucun symptôme de mort réelle ne se manifeste jusqu'à présent sur le corps de la défunte. Le baron traverse la foule des domestiques consternés, entre d'un pas rapide dans la salle où la belle comtesse est étendue sur son lit de parade, dans le plus magnifique costume de cour, couverte de brillahts et la poitrine ornée du large ruban amaranthe de l'ordre des chanoinesses de Sainte-Anne. Vingt-quatre chandeliers à branches versent leurs flots de lumière sur son port majestueux et sur son visage fin et pále, où plane encore la même expression de tristesse. Sans dire un mot, Emmanuel Swedenborg détacha, sous le cordon de l'ordre, une chrysolithe de forme octogone que les femmes de chambre, en habillant le cadavre, avaient employée comme agrafe pour tenir le ruban. La pierre n'eut pas plutôt quitté la place qu'elle occupait sur le cœur de la comiesse, que son visage devint d'un calme parfait et d'une sérénité angélique; toute trace de mélancolie et de reproche avait disparu. Cette chrysolithe était une pierre magique douée de la propriété de tenir le corps et l'esprit réunis, de sorte que la comtesse ne fut réellement morte qu'après que le talisman fut éloigné.

Tranquille sur le sort de son amie, Swedenborg retourna à Stockholm. On ne sait pas s'il l'a trouvée plus tard parmi les anges; ce qui est néanmoins fort vraisemblable, puisque, à dater de cette époque, il défeudit plus chaleureusement que jamais le système qu'il avait fondé.

SYCOMANCIE, divination par les seuilles de figuier. On écrivait sur ces feuilles les questions ou propositions sur lesquelles on voulait être éclairci : la feuille séchait-elle après la demande faite au devin par les curieux, c'était un mauvais présage; et un heureux augure si elle tardait à secher. SYDONAY. Voy. Asmodes.

SYLLA. Comme il entrait à main armée en Italie, on vit dans l'air, en plein jour, deux grands boucs noirs qui se battaient, et qui, après s'être élevés bien haut, s'abaissèrent à quelques pieds de terre, et dispa-rurent en fumée. L'armée de Sylla s'épouvantait de ce prodige, quand on lai lit temarquer que ces prélendus boucs n'élaient que des nuages épais formés par les exhalaisons de la terre. Ces nuages avaient une forme qu'on s'avisa de trouver semblable à celle du bouc, et qu'on aurait pu comparer également à celle de tout autre animal. On dit encore que Sylla avait une figure d'Apollon à laquelle il parlait en public pour savoir les choses futures.

SYLPHES, esprits élémentaires, composés des plus purs atomes de l'air, qu'ils ha-

bitent.

L'air est plein d'une innombrable multitude de peuples, de figure humaine, un peu siers en apparence, dit le comte de Gabalis, mais dociles en effet, grands amateurs des sciences, subtils, officieux aux sages, ennemis des sots et des ignorants. Leurs femmes et leurs filles sont des beautés mâles, telles qu'on dépeint les Amazones. Ces peuples sont les sylphes. On trouve sur eux beau-

coup de contes. Voy. CABALE.

SYLVESTRE II. Gerbert, élevé sur la chaire de saint Pierre, sous le nom de Sylvestre, en 999, fut l'un des plus grands papes. Ses connaissances l'avaient mis si fort au-dessus de son siècle, que des hérétiques, ne pouvant nier sa grandeur, attribuèrent l'étendue de son savoir à quelque pacte avec le diable. Il faisait sa principale étude, après les sciences sacrées, des sciences mathématiques : les lignes et triangles dont on le voyait occupé parurent à des yeux ignorants une espèce de grimoire et contribuèrent à le faire passer pour un nécromancien. Ce ne fut pas seulement le peuple qui donna dans cette idée absurde. Un auteur des vies des papes a dit sérieusement que Sylvestre, possédé du désir d'être pape, avait eu recours au diable, et avait consenti à lui appartenir après sa mort, pourvu qu'il lui fit obtenir cette dignité. Lorsque, par cette voie détestable, ajoute le même auteur stupide, il se vit élevé sur le trône apostolique, il demanda au diable combien de temps il jouirait de sa dignité; le diable lui répondit par cette équivoque digne de l'ennemi du genre humain: — Tu en jouiras tant que tu ne mettras pas le pied dans Jérusalem. — La prédiction s'accomplit. Ce pape, après avoir occupé quatre ans le trône apostolique, au commencement de la cinquième année de son règne, célébra les divins mystères dans la basilique de Sainte-Croix, dite en Jérusalem, et se sentit attaqué aussitôt après d'un mal qu'il reconnut être mortel. Alors il avoua aux assistants le commerce qu'il avait eu avec le diable et la prédiction qui lui avait été faite, les avertissant de profiter de son exemple et de ne pas se laisser séduire par les artifices de cet esprit malin. Nous n'avons pas besoin de faire observer que nous rapportons des contes impudemment menteurs. Puis il demanda, poursuivent les calomniateurs niais de ce grand pape, qu'après sa mort son corps fût nupé en quartiers, mis sur un chariot à

r chevaux, et inhumé dans l'endroit que

les chevaux désigneraient en s'i d'eux-mêmes. Ses dernières volontés ponctuellement exécutées. Sylvestre humé dans la basilique de Latran, pa ce fut devant cette église que les c

Martinus Polonus a conté encore q vestre II avait un dragon qui tuait 1 jours six mille personnes... D'autre tent qu'autrefois son tombeau préd mort des papes par un bruit des of dans, et par une grande sueur et h de la pierre au dehors. On voit, par 1 contes ridicules, qu'autrefois comme jours, l'Eglise et ses plus illustres |

ont été en butte aux plus sottes calo SYMANDIUS, roi d'Egypte, posses grand œuvre, qui, au dire des phile hermétiques, avait fait environner s nument d'un cercle d'or massif, don conférence était de trois cent soixan coudées. Chaque coudée était un cu Sur un des côtés du péristyle d'un pa était proche du monument, on voy mandius offrir aux dieux l'or et qu'il faisait tous les ans. La somme

marquée, et elle montait à 131,200, de mines (1). SYMPATHIE. Les astrologues, q portent tout aux astres, regardent pathie et l'accord parfait de deux pe comme un effet produit par la ressei des horoscopes. Alors tous ceux qui i à la même heure sympathiseraier eux; ce qui ne se voit point. Les g perstitieux voient dans la sympathie dige dont on ne peut définir la cau physionomistes attribuent ce rapproc mutuel à un attrait réciproque des nomies. Il y a des visages qui s'atti uns les autres, dit Lavater, tout con en a qui se repoussent. La sympath pourtant quelquesois qu'un enfant d gination. Telle personne vous plait mier coup d'œil, parce qu'elle a de que votre cœur a révés. Quoique les nomistes ne conscillent pas aux longs de s'allier avec les visages a s'ils veulent éviter les malheurs qu'e à sa suite la sympathie blessée, on vo tant tous les jours des unions de cel aussi peu discordantes que les allia plus sympathiques en fait de physic

Les philosophes sympathistes disc émane sans cesse des corpuscules les corps, et que ces corpuscules, e pant nos organes, font dans le cerv impressions plus ou moins sympathic plus ou moins antipathiques.

Le mariage du prince de Condé av rie de Clèves se célébra au Louvre août 1572. Marie de Clèves, âgée ( ans, de la figure la plus charmante avoir dansé assez longtemps et se t un peu incommodée de la chaleur : passa dans une garde-robe, où une d mes de la reine mère, voyant sa ( pée, lui en fit prendre une autre. t après, le duc d'Anjou (depuis qui avait aussi beaucoup dansé, ır raccommoder sa chevelure, et visage avec le premier linge qu'il **était la chemise qu'elle venait de** rentrant dans le bal, il jeta les Marie de Clèves, la regarda avec surprise que s'il ne l'eût jamais smotion, son trouble, ses transous les empressements qu'il comui marquer, étaient d'autant plus que, depuis six mois qu'elle était

il avait paru assez indifférent êmes charmes qui, dans ce moient sur son âme une impression tui dura si longtemps. Depuis ce vint insensible à tout ce qui n'arapport à sa passion. Son éleccouronne de Pologne, loin de le parut un exil; et quand il fut dans e, l'absence, au lieu de diminuer semblait l'augmenter; il se pipigt toutes les fois qu'il écrivait à esse, et ne lui écrivait jamais que ig. Le jour même qu'il apprit la e la mort de Charles IX, il lui décourrier pour l'assurer qu'elle set reine de France; et lorsqu'il y ur, il lui confirma cette promesse a plus qu'à l'exécuter; mais, peu pres, cette princesse fut attaquée iolent qui l'emporta. Le désespoir II no se peut exprimer; il passa ours dans les pleurs et les gémiset il ne se montra en public que is grand deuil. Il y avait plus de is que la princesse de Condé était nterrée à l'abbaye de Saint-Ger-Prés, lorsque Henri III, en encette abbaye, où le cardinal de l'avait convié à un grand souper, es saisissements de cœur si vion fat obligé de transporter ailleurs cetto princesse. Enfin il no cessa quelques efforts qu'il fit pour tte passion malheureuse (1). Quelvirent là un sortilége.

nte qu'un roi et une reine d'Arral'Asie, au delà du Gange) s'aierdument; qu'il n'y avait que six mois qu'ils étaient mariés, lorsque ce roi vint à mourir; qu'on brûla son corps, qu'on en mit les cendres dans une urne, et que toutes les fois que la reine allait pleurer sur cette urne, ces cendres devenaient tièdes...

Il y a des sympathies d'un autre genre: ainsi Alexandre sympathisait avec Bucéphale; Auguste chérissait les perroquets; Néron, les étourneaux; Virgile, les papillons; Commode sympathisait merveilleusement avec son singe; Héliogabale, avec un moineau; Honorius, avec une poule (2), etc.

Voy. Antipathie, Clef d'or, etc.

SYRÈNES. Vous ne croyez peut-être pas plus aux syrènes qu'aux géants, qu'aux dragons. Cependant il est prouvé aujourd'hui qu'il y a eu des dragons et des géants; et dans un appendice très-attachant qui suit la légende de saint Oran (sixième siècle) dans le recueil de M. Amédée Pichot intitulé: Le Perroquet de Walter Scott, l'autour prouve, par une multitude de faits et de monuments, qu'il y a eu des syrènes en Bretagne.

Les marins disent avoir entendu le sifflement de la syrène : ce mot, chez eux, indique cette faculté de la nature par laquelle l'air pressé rend un son; elle existe dans le ciel, sur la terre, dans les mers; elle produit l'harmonie des sphères, le sissement des vents, le bruit des mers sur le rivage. Le peuple se représente la faculté dont il s'agit comme une espèce de divinité à laquelle il applique la forme d'une femme, d'une cantatrice habitante des airs, de la terre et des mers. De là les syrènes des anciens; ils leur donnaient la figure d'une femme, et le corps d'un oiseau ou d'un poisson. Zoroastre appelait l'âme syrène, mot qui en hébreu signifie chanteuse (3)

SYRROCHITE, pierre précieuse dont, au rapport de Pline, les nécromanciens se servaient pour retenir les ombres évoquées.

SYTRY ov BITRU, grand prince aux eufers ; il apparaît sous la forme d'un léopard, avec des ailes de griffon. Mais lorsqu'il prend la forme humaine, il est d'une grande be**au**té. C'est lui qui enflamme les passions. Il découvre, quand on le lui commande, les secrets des femmes, qu'il tourne volontiers en ridicule. Soixante-dix légions lui obéissent (4).

Nicot, ambassadeur à Lisbonne, nier qui ait fait connaître le tabac ; le cardinal de Sainte-Croix l'inn Italie; le capitaine Drack en An-

oix, Essais.
ipathles ne sont pas moins singulières en cerles sympathies. On a vu à Calais un homme
a fureur malgré lui lorsqu'il entendait crier
Il les poursuivait l'épée à la main. Cependant h aver plaisir; c'était son mets favori.

reconte ce petit trait : e Lorraine donnait un grand repas à toute sa A servi dans le vestibule, et le vestibule donarierre. Au milieu du souper, une femme paraignée. La peur la saisit; elle pousse un table, fuit dans le jardin et tombe sur le gagleterre. Jamais la nature n'a produit de végétaux dont l'usage se soit répandu aussi rapidement; mais il a eu ses adversaires. Un empereur turc, uu czar de Russie, un roi de

zon. Au moment de sa chute, elle entend quelqu'un rouler à ses côtés; c'était le premier ministre du duc. — Ah! monsieur, que vous me rassurez et que j'ai de grâces à vous rendre! Je craignais d'avoir fait une impertinence. — Hé! madame, qui pourrait y tenir! Mais, dites-moi, était-elle bien grosse? — Ah! monsieur, elle était affreuse. — Volait-elle près de moi? — Que voulez-vous dire? Une araignée voler? — Hé quoi! reprend le ministre, pour une araignée vous faites ce train-là! Allez, madame, vous êtes folle; je croyais, moi, que c'était une chauve-souris. >
(5) Cambry, Voyage dans le Finistère, \.\\\, p. 300.
(4) Wierus, Pseudom. desm.

Perse, le défendirent à leurs sujets, sous peine de perdre le nez ou même la vie. Il ne fut pas permis, dans l'origine, d'en prendre à l'église; de même, à cause des éternuments qu'il provoque, on ne le prenaît pas dans les réunions sérieuses de la cour. Jacques I<sup>ex</sup>, roi d'Angleterre, composa un gros livre pour en faire connaître les dangers. La faculté de médecine de Paris fit soutenir une thèse sur les mauvais effets de cette plante, prise en poudre ou en fumée; mais le docteur qui présidait ne cessa de prendre du tabac pendant toute la séance.

Les habitants de l'île de Saint-Vincent croient, dit-on, que le tabac était le fruit dé-

fendu du paradis terrestre.

TACITURNITÉ. Le diable jette souvent un sort sur ses suppôts, que l'on appelle le sort de taciturnité. Les sorciers qui en sont frappés ne peuventrépondre aux demandes qu'on leur fait dans leur procès. Ainsi Boullé garda le silence sur ce qu'on cherchait à savoir de lui, et il passa pour avoir reçu le sort de taciturnité (1).

TACOUINS, espèce de fées chez les mahométans; leur fonctions répondent que quefois à celles des Parques chez les anciens. Elles secourent plus habituellement les hommes contre les démons et leur révèlent l'avenir. Les romans orientaux leur donnent une grande beauté, avec des ailes comme celles des anges.

TAILLEPIED (Nobl), mort en 1589. On lui doit un Traité de l'apparition des esprits, à savoir, des âmes séparées, fantômes, etc., in-12, souvent réimprimé. Il admet dans co livre beaucoup de contes de revenants. Il a laissé, de plus, les Vies de Luther et de Carlosiadt, Paris, 1577, in-8°; un Abrégé de la philosophie d'Aristote, 1583, in-8°, une Histoire de l'Etat et la république des Druides, eubages, saronides, bardes, depuis le déluge jusqu'à Noire-Seigneur Jésus-Christ, 1583, in-8°, livre plein de fables et d'idées singulières.

TAILLETROUX (JEANNE), semme de Pierre Bonnevault, sorcière que l'on accusa, à Montmorillon en Poitou (année 1599), d'avoir été au sabbat. Bile avoua dans son interrogatoire que son mari l'ayant contrainte de se rendre à l'assemblée infernale, elle y fut et continua d'y aller pendant vingt-cinq ans; que la première fois qu'elle vit le diable, il était en forme d'homme noir; qu'il lui dit en présence de l'assemblée : Sautel sautel qu'alors elle se mit à danser; que le diable lui demanda un lopin de sa rohe et une poule, etc. Convaincue par témoins d'avoir, au moyen de charmes, maléficié et fait mourir des personnes et des bestiaux, elle fut condamnée à mort ainsi que son mari.

TAINGAIRI, esprits aériens chez les Kalmouks. Ils animent les étoiles, qui passent pour autant de petits globes de verre. Ils sont des deux sexes.

TALAPOINS. Magiciens qui servent de

prétres aux habitants du royaume de La Asie, et qui sont très-puissants.

Les Langiens (peuples de Lao) sont entétés pour la magie et les sortilége croient que le moyen le plus sûr de se dre invincibles est de se froiter la têle certaine liqueur composée de vin et de humaine. Ils en mouillent aussi les temp le front de leurs éléphants. Pour se procette drogue, ils achètent des talapois permission de tuer. Pais ils chargent de commission des mercenaires qui en fon mélier. Ceux-ci se postent au coin d'ur et tuent le premier qu'ils rencontrent, he ou femme, lui fendent le ventre et en chent le siel. Si l'assassin ne rencontre sonne dans sa chasse, il est obligé de se lui-même, ou sa femme, ou son enfant que celui qui l'a payé ait de la bile hur pour son argent.

Les talapoins profilent avec adresse crainte qu'on a de leurs sortiléges, donnent et qu'ils ôtent à volonté, suiva

sommes qu'on leur offre.

On lit dans Marini beaucoup d'autre tails, mais la plupart imaginaires, l'a ayant voulu faire quelquefois assez mé ment, sous le manteau des talapoins, d lusions misérables aux moines chrétie

TALISMANS. Un talisman ordinaire sceau, la figure, le caractère ou l'imagisigne céleste, faite, imprimée, gravée (selée sur une pierre, par un ouvrier q l'esprit arrêté et attaché à l'ouvrage être distrait ou dissipé par des pensées (gères, au jour et à l'heure de la planèt un lieu fortuné, par un temps beau et set quand le ciel est en bonne disposafin d'attirer les influences.

Le talisman portant la figure ou le du Soleil doit être composé d'or pur sou fluence de cet astre, qui domine sur l'a talisman de la Lune doit être composé gent pur, avec les mêmes circonstance talisman de Mars doit être composé d fin. Le talisman de Jupiter doit étre cor du plus pur étain. Le talisman de Vént être composé de cuivre poli et bien p Le talisman de Saturne doit être comp plomb rassiné. Le talisman de Mercur être composé de vif-argent fixé. Quan pierres, l'hyacinthe et la pierre d'aigh de nature solaire. L'émeraude est lu L'aimant et l'améthyste sont propres à Le béryl est propie à Jupiter. La cori à Vénus. La chalcédoine et le jasne turne. La topaze et le porphyre à Mei

Les talismans furent imaginés, dit-o les Egyptiens, et les espèces en sont it brables. Le plus célèbre de tous les talisest le fameux anneau de Salomon, sur était gravé le grand nom de Dieu. Rie tait impossible à l'heureux possesseur anneau, qui dominait sur tous les gén

Apollonius de Tyane mit à Constant la figure d'une cigogne, qui en éloignal les oiseaux de cette espèce par une pro En Egypte, une figure talismani entait Vénus couchée, et servait à

la grêle.

it des talismans de toutes les maplus communs sont les talismans tes, qui sont aussi les plus faciles, n'a pas besoin pour les fabriquer r au diable; ce qui demande queltions.

mans du Soleil, portés avec conévérence, donnent les faveurs et la ice des princes, les honneurs. les it l'estime générale. Les talismans : garantissent des maladies popudevraient aussi garantir des su-Ils préservent les voyageurs de Les talismans de Mars ont la proendre invulnérables ceux qui les ec révérence. Ils leur donnent une ine vigueur extraordinaires. Les de Jupiter dissipent les chagrins. s paniques, et donnent le bonheur ommerce et dans toutes les entre-: talismans de Vénus éteignent les lonnent des dispositions à la mutalismans de Saturne font accoulouleur ; ce qui a été éprouvé avec x succès, disent des écrivains spéir des personnes de qualité qui elles à faire de mauvaises counultiplient les choses avec lesquelmet. Si un cavalier est botté et : un de ces talismans dans sa botte in cheval ne pourra être blessé. ans de Mercure rendent éloquents ceux qui les portent révéremment. nt la science et la mémoire; ils uérir toutes sortes de fièvres ; et si . sous le chevet de son lit, ils pros songes véritables, dans lesquels e que l'on souhaite de savoir: qui n'est pas à dédaigner (1). l'oy. ERAPHIM, THOMAS D'AQUIN, CROCO-TACLES, etc.

ONS, prêtres des Prussiens aux l'idolâtrie. Ils faisaient l'oraison fumort, puis, regardant au ciel, ils l'ils voyaient le mort voler en l'air evêtu d'armes brillantes, et passer monde avec une grande suite.

D. Foy. THALMUD.

talismans employés dans les mar les Indiens. Dans quelques castes,
petite plaque d'or ronde, sans
ni figure; dans d'autres, c'est
de tigre; il y en a qui sont des
févrerie matérielles et informes.
UR MAGIQUE. C'est le principal
t de la magie chez les Lapons. Ce
est ordinairement fait d'un tronc
pin ou de bouleau. La peau tene tambour est couverte de figures
les que les Lapons y tracent avec
Voy. Lapons.

5, enfer général des Kalmouks. a à tête de chèvre y tourmentent les damnés, qui sont sans cesse coupés par morceaux, sciés, brisés sous des meules de moulin, puis rendus à la vie pour subir le même supplice. Les bêtes de somme y expient leurs fautes sous les plus pesants fardeaux, les animaux féroces se déchirent entre eux sans cesse, etc.

TANAQUIL, femme de Tarquin l'Ancien. Elle était habile dans la science des augures; on conservait à Rome sa ceinture, à laquelle on attribuait de grandes vertus.

TANCHELM ou TANCHELIN. De 1105 à 1123, cet hérétique dissolu fut en si grande vénération à Anvers et dans les contrées voisines, qu'on recherchait ses excréments comme des préservatifs, charmes et phylactères (2).

TANIWOA, le Neptune des naturels de

la Nouvelle-Zélande.

TANNER. Le cardinal Sfondrate raconte que le P. Tanner, pieux et savant jésuite, allant de Prague à Inspruck pour rétablir sa santé à l'air natal, mourut en chemin dans un village dont on ne dit pas le nom. Comme la justice du lieu faisait l'inventaire de son bagage, on y trouva une petite bolle que sa structure extraordinaire sit d'abord regarder comme suspecte, car elle élait noire et composée de bois et de verre, Mais on fut bien plus surpris lorsque le premier qui regarda par le verre d'en haut se recula en disant qu'il y avait vu le diable. Tous ceux qui regardèrent après lui en firent autant. Effectivement ils voyaient dans cette bolte un être animé, de grande taille, noir, asseux, armé de cornes. Un jeune homme qui achevait son cours de philosophie fit observer à l'assemblée que la bête renfermée dans la boite, étant infiniment plus grosse que la boite elle-même, ne pouvait être un être matériel, mais bien un esprit comprimé sous la forme d'un animal. On concluait que celui qui portait la bolte avec lui ne pouvait être qu'un sorcier et un magicien. Un événement si diabolique fit grand bruit. Le juge qui présidait à l'inventaire condamna le mort à être privé de la sépulture ecclésiastique, et enjoignit au curé d'exorciser la boîte pour en faire sortir le démon. La multitude, sachant que le défunt était jésuite, décida de plus que tout jésuite commerçait avec le diable; ce qui est la manière de juger des masses ignorantes. Pendant qu'on procédait en conséquence, un philosophe prussien, passant par ce village, entendit parler d'un jésuite sorcier et du diable enfermé dans une bolte. Il en rit beaucoup, alla voir le phénomène et reconnut que c'était un microscope, que les villageois ne connaissaient pas. Il ôta la lentille, et en fit sortir un cerf-volant qui se promena sur la table, et ruina ainsi tout le prodige. Cela n'empêcha pas que beaucoup de gens par la suite, parlant du P. Tanner, ne faisaient mention que de l'impression produite d'a bord, et s'obstinaient à soutenir qu'ils avaient

<sup>(2)</sup> Voyez sa légende dans les légendes des sept péchés capitaux.

vu le diable, et qu'un jésuite est un sor-

cier (1).

TAP ou GAAP, grand président et grand prince aux enfers. Il se montre à midi lorsqu'il prend la forme humaine. Il commande à quatre des principaux rois de l'empire infernal. Il est aussi puissant que Byleth. Il y eut autresois des nécromanciens qui lui offrirent des libations et des holocaustes; ils l'évoquaient au moyen d'artifices magiques qu'ils disaient composés par le très-sage roi Salomon; ce qui est saux, car ce sut Cham, sils de Noé, qui le premier commença à évoquer les esprits malins. Il se fit servir par Byleth et composa un art en son nom, et un livre qui est apprécié de beaucoup de mathématiciens. On cite un autre livre attribué aux prophètes Elie et Elisée, par lequel on conjure Gaap en vertu des saints noms de Dieu renfermés dans les Clavicules de Salomon.

Si quelque exorciste connaît l'art de Byleth, Gaap ou Tap ne pourra supporter la présence dudit exorciste. Gaap ou Tap excite à l'amour, à la haine. Il a l'empire sur les démons soumis à la puissance d'Amaymon. Il transporte très-promptement les hommes dans les différentes contrées qu'ils veulent parcourir. Il commande à soixante légions (2).

TARENTULE. On prétend qu'une seule piqure de la tarentule sussit pour saire danser. Un coq et une guépe piqués de cette sorte d'araignée ont dansé, dit-on, au son du violon et ont battu la mesure. Si l'on en croit certains naturalistes, non-seulement la tarentule fait danser, mais elle danse elle-même assez élégamment. Le docteur Saint-André certisse qu'il a traité un soldat napolitain qui dansait tous les ans quatre ou cinq jours de suite, parce qu'une tarentule l'avait piqué. Ces merveilles ne sont pas encore bien expliquées.

TARNI, formules d'exorcisme usitées chez les Kalmouks. Ecrites sur du parchemin et suspendues au cou d'un malade, elles passent pour avoir la vertu de lui rendre la santé.

TAROTS ou CARTES TAROTÉES. C'est le nom qu'on donne aux cartes égyptiennes, italiennes et allemandes; le jeu se compose de soixante-dix-buit cartes, avec lesquelles on dit la bonne aventure d'une manière plus étendue que par nos cartes ordinaires. Il y a dans ce jeu vingt-deux tarots proprement dits. Dans les cartes italiennes, les tarots sont les quatre éléments (vieux style), l'Evangile, la mort, le jugement dernier, la prison, le seu, Judas Iscariote, etc.; dans les cartes allemandes, les tarots sont le fou, le magicien, l'ours, le loup, le renard, la licorne, etc. Il y a ensuite cinquante-six cartes, savoir : quatre rois, quatre dames, quatre cavaliers, quatre valets, dix cartes depuis l'as jusqu'au dix pour les bâtons (ou trèfles), dix pour les épées (ou piques), dix pour les coupes (ou carreaux), dix pour les pièces d'argent (ou

Il serait trop long de détailler ici l'expli-

cation de toutes ces cartes. Elle beaucoup à la cartomancie ord pendant elle donne infiniment plu

TARTARE, enfer des anciens. çaient sous la terre, qu'ils croyai une telle profondeur, dit Homèr aussi éloigné de la terre que la te ciel. Virgile le dépeint vaste, fort enceintes de murailles, et entou géton. Une haute tour en défe Les portes en sont aussi dures mant; tous les efforts des morte la puissance des dieux ne poi briser. Tisiphone veille toujours de, et empêche que personne ne dis que Rhadamanthe livre les cr furies. L'opinion commune éta avait plus de retour pour ceux c vaient une fois précipités dans Platon est d'un autre avis : selo qu'ils y ont passé une année, u retire et les ramène dans un lieu loureux.

TARTINI. Le célèbre musicier couche ayant la tête échauffée d cales. Dans son sommeil lui appar jouant une sonate sur le violor — Tartini, joues-tu comme moi? l'enchanté de cette delicieuse ha réveille, court à son piano et con belle sonate, celle du diable.

TASSO (Torquato). Il croyai logie judiciaire. « J'ai fait con naissance par trois astrologues une de ses lettres; et, sans savoi ils m'ont représenté d'une seule un grand homme dans les lettres tant très-longue vie et très-hai et ils ont si bien deviné les qu défauts que je me connais à soit dans ma complexion, soit d bitudes, que je commence à tei tain que je deviendrai un grand écrivait cela en 1576. On sait c haute fortune et sa très-longue

TATIEN, hérétique du deux chef des encratites, qui attribus mon la plantation de la vigne el du mariage.

TAUPE. Elle jouait autrefois portant dans la divination. Plin ses entrailles étaient consultées confiance que celles d'aucun a Le vulgaire attribue encore à l taines vertus. Les plus mervei celles de la main taupée, c'estserré une taupe vivante jusqu soit étouffée. Le simple attou cette main encore chaude guérit de dents et même la colique. Si c un des pieds de la taupe dans de laurier, et qu'on la mette da d'un cheval, il prendra aussi saisi de peur. Si on la met da quelque oiseau, les œuss deviend

De plus, si on frotte un cheval

tura cuit une taupe, il deviendra

25, caractères que les insulaires res regardent comme propres à les les maladies. Ils s'en servent aussi s philtres, et prétendent, par leur spirer de l'amour.

RAL, roi de Perse qui relégua les 18 les Ginnistan. Voy. Génies.

énie protecteur, que chaque falienne adore, et qui passe pour un ou des parents défunts. On attribue its le pouvoir de donner et de guéladies.

TEHUH, génie auquel les Boutaibuent la construction d'un pont de s fer qui se trouve dans les montaoutan. Voy. Pont du DIABLE.

Dans une des montagnes sauvages se, auprès du lac de Waldstætten, grotte où les habitants croient que es trois sauveurs de la Suisse, qu'ils les trois Tell. Ils portent encore ens vétements, et reviendront une vis au secours de leur pays quand temps. L'entrée de leur grotte est ile à trouver. Un jeune berger raan voyageur qu'un jour son père, ant à travers les rochers une chèavait perdue, était descendu par ns cette grotte, et avait vu là dorois hommes qu'il savait être les L'un d'eux, se levant tout à coup <sub>l</sub>u'il le regardait, lui demanda: lle époque en éles-vous dans le - Le berger tout effrayé lui réponavoir ce qu'il disait : - Il est midi. n! s'écria Tell, il n'est pas temps e nous reparaissions; — et il se

d, lorsque la Suisse se trouva ens des guerres assez périlleuses, le ger voulut aller réveiller les trois s il ne put jamais retrouver la

¿(GABRIEL), plus connu sous le nom e Molina, auteur du Diable prédiame dans le génie espagnol. A cins, co poëte dramatique renonça au se fit religieux de l'ordre de la se faisons cette remarque parce se de quelques plaisanteries un peu ées dans ses pièces, les critiques se l'ont traité de moine licencieux, u'il n'était pas moine quand il écrila scène.

RATURE. Les Grecs avaient des ppelés Calazophylaces, dont les consistaient à observer les gréles et pour les détourner par le sacrifice au ou d'un poulet. Au défaut de ces on s'ils n'en tiraient pas un augure

nirables secrets d'Albert le Grand, p. 114.
règle consistait en soixante-douze articles, in substance que ces religieux nilitaires porsit blanc; qu'ils entendraient tous les jours
; que lorsque le service militaire les en ema seraient tenus d'y suppléer par d'autres
fées dans les constitutions; qu'ils feraient
se jours de la semaine, et que l'exercice de

favorable, ils se découpaienit le doigt avec un canif ou un poinçon, et croyaient ainsi apaiser les dieux par l'effusion de leur propre sang. Les Ethiopiens ont, dit-on, de semblables charlatans, qui se déchiquètent le corps à coups de couteau ou de rasoir pour obtenir la pluie ou le beau temps. Nous avons des almanachs qui prédisent la température pour tous les jours de l'année; prenez toute fois un manteau quand Matthieu Laensberg annonce plein soleil.

TEMPETES. On croit, sur les bords de la Baltique, qu'il y a des sorciers qui, par la force de leurs enchantements, attirent la tempête, soulèvent les flots et font chavirer la barque du pécheur. Vau. Ruc. Finnes, etc.

la barque du pécheur. Voy. ERIC, FINNES, etc. TEMPLIERS. Vers l'an 1118, quelques pieux chevaliers se réunirent à Jérusalem pour la désense du saint sépulcre et pour la protection des pèlerins. Le roi Baudouin II leur donna une maison, bâtie aux lieux que l'on croyait avoir été occupés par le temple de Salomon; ils prirent de là le nom de templiérs et appelèrent temple toute maison de leur ordre.

Dans l'origine ils ne vivaient que d'aumônes, et on les nommait aussi les pauvres de la sainte cité. Mais ils rendaient tant de services, que les rois et les grands s'empressèrent de leur donner des biens considérables. Ils firent les trois vœux de religion. En 1128, au concile de Troyes, saint Bernard leur donna une règle (2). En 1146, le pape Eugène III détermina leur habit, sur lequel ils

portaient une croix. Cet ordre se multiplia rapidement, fit de très-grandes choses et s'enrichit à tel point, qu'en 1312, après moins de deux siècles d'existence, il possédait en Europe neuf mille maisons ou seigneuries. Une si grande opulence amena la corruption parmi les templiers. Ils finirent par mépriser leur règle; ils se rendirent indépendants des puissances dont ils devaient être les soutiens; ils exercèrent des brigandages et se montrèrent presque partout insolents et séditieux. On les accusait sourdement de former entre eux une société secrète pleine de mystères, qui se proposait l'envahissement de l'Europe. On disait que dans leur intimité ils abjuraient la religion chrétienne et pratiquaient un culte souillé de superstitions abominables. La magie, la sorcellerie, l'adoration du diable (3) leur étaient reprochées.

Philippe le Bel, qui voyait en eux des ennemis de la société et de l'Eglise, fit rechercher leur conduite. Sur les révélations de deux criminels détenus dans les prisons, et dont l'un était un templier apostat, Philippe fit arrêter et interroger à Paris plusieurs templiers; ils avouèrent les abominations dont on accusait l'ordre. C'était dans l'année

la chasse leur serait absolument interdit.

<sup>(3)</sup> Des aveux établirent que, dans un des chapitres de l'ordre tenu à Montpellier, et de nuit, suivant l'usage, on avait exposé une tête (Voy. Тетв ре Ворномет); qu'aussitét le diable avait paru sous la fl. ure d'un chat; que ce chat, tandis qu'on l'adorait, avait parlé et répondu avec benté aux uns et aux autres; qu'ensuite plusieurs déunons étaient venus, etc.

1307. Ce commencement d'enquête jeta quelque alarme parmi les templiers. Au mois d'août, le grand maître et plusieurs des principaux chevaliers s'en plaignirent au pape, et, forts de leur puissance partout assise, ils demandèrent hardiment que, si on avait un procès à leur faire, on le fit régulièrement. Ils comptaient imposer silence aux clameurs par un ton si tranchant. Mais Philippe le Bel les prit au mot; et le 13 octobre il fit arrêter dans ses Etats tous les templiers. Le 15, il assembla le clergé de Paris, fit convoquer le peuple et ordonna que l'on rendit compte publiquement des accusations portées contre les chevaliers du Temple. On ne pouvait procéder plus loyalement.

Les templiers étaient accusés : 1° de renier Jésus-Christ à leur réception dans l'ordre, et de cracher sur la croix; 2° de commettre entre eux des impuretés abominables; 3° d'adorer dans leurs chapitres généraux une idole à tête dorée et qui avait quatre pieds; 4° de pratiquer la magie; 5° de s'obliger à un secret impénétrable par les serments les plus

affreux (1).

Les deux premiers articles furent avoués par cent quarante des accusés; trois seulement nièrent tout. Le pape Clément V s'opposa d'abord aux poursuites commencées contre ces religieux militaires. Il n'autorisa leur continuation qu'après avoir interrogé luimême, à Poitiers, soixante-douze chevaliers, et s'être convaincu par leurs aveux de la vérité des faits.

Il y eut dès lors des commissaires nommés; des informations se firent dans toutes les grandes villes. Les bulles du pape furent envoyées à tous les souverains, pour les exhorter à faire chez eux ce qui se faisait en France. Quoique les templiers tinssent à tout ce qu'it y avait de plus grand dans les divers Etats, partout les accusations élevées contre eux devinrent si évidentes, que partout ils furent abandonnés. Jacques de Molai, leur grand maître, qui du reste était très-ignorant, avoua à Chinon, le 20 août 1308, les crimes déclarés, et les désavoua à Paris, le 26 décembre 1309. Mais le désaveu ne prouve rien. Les confessious avaient été faites librement et sans tortures.

Par toute l'Europe la vérité était reconnue de tous. Une bulle, publiée le 3 avril 1312, au concile de Vienne en Dauphiné, déclara l'ordre des templiers aboli et proscrit. Les chevaliers furent dispersés; les principaux chess condamnés à une prison perpétuelle, après qu'ils auraient fait leur confession publique. Un échafaud fut donc dressé à Paris devant les portes de Notre-Dame. C'est là que Jacques de Molai et un autre des hauts chevaliers devaient faire amende honorable. Jacques de Molai avait de nouveau consessé la vérité. Au lieu de réitérer l'aveu qu'on attendait en public, dès qu'il sur l'échafaud, il rétracta une seconde fois sa confession; l'autre chevalier l'imita; et c'est alors que Philippe le Bel indigné assembla son

conseil, qui condamna ces deus pables à être brûlés. Leur supp ce même jour 18 mars 1314. On procès avait duré sept ans. Si la fût mêlée, comme on l'a tant marché plus vite.

Il n'est pas vrai que Jacques ajourné le roi et le pape, com aussi pour produire un effet de et ses compagnons infortunés à invoquer vainement une veng rieuse contre leurs juges.

Telle est la vérité sur les ten tons que ni le roi de France, i les autres souverains ne profite

dépouilles.

Il reste dans la maçonnerie s ordre des templiers, qui préte ter à l'ordre condamné. C'es dont il est permis de n'être pas

A propos des templiers m nous avons vus si singulièn tionner à la Cour des Mira dans un magasin de bouteilles, nion catholique, feuille réunie l'Univers, a donné des éclaire marquables sur le procès des niv siècle. Nous reproduisonment, signé des initiales E. F.

« Nous avions annoncé que Van Der Meer, un des chefs p conspiration récemment évent vernement belge, s'occupait, de son arrestation, à constituune société secrète de TEMPLIE

celle de Paris.

« Cette nouvelle, dont no d'ailleurs la source, était empri au Journal de Bruxelles, et no cevront de reste que le caract catholique lui commandait sous la responsabilité d'une les lieux mêmes, un rens dénonçait l'usurpation du non si longtemps glorieux dans monde, surtout lorsque des op semblaient avoir voulu s'ente nérable prestige pour renvers bli dans un Etat catholique, reabinets, et de plus allié de la

« Aujourd'hui , les informa res que nous avons obtenues correspondants de Belgique qu pres recherches, nous engage version du Journal de Bruxell dice des mystères concentrés d supérieurs, comme cela se ples francs-maçons, la sociét nom de l'ordre du Temple dat pitales n'est point une société veut réduire cette expression venu dans le langage politic secrète qu'en dépit d'elle-mé manderait certes pas mieux q rir une vaste notoriété. Nous cet égard, pleine justice. Publi tées parle torrent de la librair

a dans le demi-jour d'un mystère transat dont on multipliait comme à dessein madences; résurrection des noms splen-, des nobles formules et des gracieux mes de l'ordre au moyen âge, les préls templiers du dix-neuvième siècle l rien épargné pour saisir la curiosité foule.

De loin en loin, quelques personnes qui partout se souviennent encore d'avoir ans le temps où les saints-simoniens et é Châtel avaient donné l'exemple de ce : de travestissements, un médecin et res bourgeois, déguisés comme lui sous astumes très-peu templiers, parodier en le la célébration des saints mystères du dicisme. — Vaines tentatives l'il le rist(1), ni le scandale, malgré l'excès de licence, n'ont pu faire événement dans émoires.

Hâtons-nous de le dire, le grand maître se posait de la sorte en chef de reliet sur lequel nous aurons à revenir, presque seul; tous les hommes notables irop légèrement sans doute, s'étaient dmettre dans son ordre, l'avaient dédéchu; un régent avait été élu par les diers qui professaient obéissance à la de Rome; et ce fut cette fraction de la é qui se recruta successivement de surs centaines de noms honorables.

i n'est pas rare, dans le monde de Paa'un membre distingué de la noblesse, magistrature, de l'administration, ou elque corporation de l'Etat, lorsqu'à s le vagabondage d'une causerie intious l'interrogez sur ses titres, finisse ous apprendre qu'il est templier. lier! vous écriez-vous : depuis quand de grâce, et par quelle puissance cet a-l-il été rétabli? - Sur quoi vo**terlocuteur vous r**épond négligemque l'ordre du Temple n'est pas mort acques de Molai; que la transmission grande maltrise a persisté jusqu'à nos d'abord dans le mystère, puis à ciel t; qu'il a dans sa bibliothèque une ation templière où tout cela se trouve ué; qu'enfin il s'est fait recevoir dans e, parce que la beauté du costume, rél'après l'histoire, le choix des banquets rémonie, et le prétexte des œuvres ithropiques l'ont séduit.

i vous étes en veine de malice, et si ne craignez pas de déplaire, d'autres ons s'échapperont tout naturellement

ses n'inventons rien. Voiri le costume historique stume fantastique mis en regard:

HERS DES CHOREADES.

ryde longue en laine de Ségovie, à croix er la poitrine, sea long à capuchon, de Ségovie, à croix er l'épaule.

i-de-chausses unis.

s cointeren à deux i, en cuir fauve. TEMPLIERS DE LA COUR DES NIRACLES (1831).

Petite redingote enserge blanche, descendant jusqu'an genou.

Petit manteau à la Leicester, en serge, à petite croix; toque vénitienne de la renaissance, à plume droite.

Hauts-de-chausses espagnols.

Ceinturon en cuir verni blanc. de ves lèvres: - Pour diner ensemble, il sustit que des gens soient amis; pour faire des bonnes œuvres, la qualité d'homme et de chrétien est surabondante ; dès lors , qu'exprime, dans votre société, le nom d'ordre du Temple? La règle que le premier grand maître recut des mains de saint Bernard vous sert-elle de règle? Etes-vous moines et chevaliers? En outre du triple vœu spirituel de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, avezvous prononcé le triple vœu temporel de fraternité, d'hospitalité et de service militaire? Avez-vous été successivement novice et servant dans un ordre religieux, page, écuyer, comme les aspirants de chevalerie? Quels infidèles allez-vous combattre par l'exemple, la vertu, les bonnes œuvres, et. s'il le faut, par l'épée?

« Il serait peut-être charitable de ne pas porter plus loin cette investigation, déjà trop embarrassante pour les chevaliers du Temple, et surtout de leur épargner la dernière et la plus terrible question: — Existez-

vous?

« L'histoire de l'ordre du Temple va nous répondre pour eux. Des monceaux immenses de volumes ont été publiés sur le grand événement qui signala l'ouverture du quatorzième siècle. Comme toujours, le choc des discussions a soulevé tant de poussière entre les yeux de l'esprit et la vérité, qu'après toute l'érudition dépensée, nous en sommes définitivement, en France, à connaître l'histoire des templiers par la tragédie de feu M. Raynouard.

«Nous nefaisons pas ici de la critique littéraire; et nous pourrons nous abstenir de juger la sincérité de M. Raynouard, ou la droiture de son jugement en matière d'histoire. Sous tous les points de vue, cela met à l'aise notre respect pour les morts. Mais nous demanderons la permission de remonter à des sources d'une meilleure authenticité que la tragédie de l'empire, et même que les historiens du dix-huitième siècle, auxquels l'auteur de cet ouvrage en avait emprunté la donnée.

« Les philosophes du dix-huitième siècie avaient sans doute beaucoup d'esprit, et surtout ils savaient le frapper comme une effigie frivole sur cette menue monnaie qui circule si vite et qui plaît tant à la multitude. Auxiliaires d'un penchant funeste, ils entrèrent dans le courant tracé par la régence et le favorisèrent. On sait ce que c'est que le journalisme belligérant de noire épo-

TEMPLIERS DES CROISADES.

Epéc de combat de chevalier, à hauteur d'appui; poignée formant la croix de l'ordre et servant de sceau; fourreau garui de fer.

Eperons à graude étoile, et recourbés en col de cygne. Chalue à gros grains de chapelet, en or massif.

Gants de chevalier, en

Anneau en or, aux armes du Temple. TEMPLIERS DE LA COUR DES MIRACLES (1831).

Epée de cour très-courte; poignée dorée; fourreau garni de cuivre doré.

Eperons à molettes.

Ruban rouge et croix de l'ordre du Saint-Espeit. Gants glacés.

que, et à quel monde il s'adresse! La vogue du moment, funeste ou salutaire, y fait la loi, et le journalisme en est le page et le vassal. Le pamphlet d'alors fut le journal d'aujourd'hui, aux différences près. Les li-braires étrangers y trouvaient leur compte et payaient le bel esprit au poids de l'or. Bayle; avec ses froides colères, était à la mode parmi les réfugiés hollandais, et Voltaire en devint le plagiaire élégant. Avec un meilleur ton (quoique pas toujours), et grâce au frein des convenances du temps qui forçaient l'impiété de se montrer jusqu'à certain point de bonne compagnie, les philosophes mettaient en relief, dans les cercles de leurs partisans émérites, ceux de leurs adversaires dont ils se flattaient d'avoir bon marché, sauf à passer les autres sous silence. Rien de plus facile que de montrer de l'esprit contre les gens qui n'en ont pas. Le jeu, pour lors, est sûr, s'il n'est pas magnanime. On ne s'attaquait pas, et pour cause, à l'abbé Guénée, aux conférences de la Sorbonne, aux mandements de Mgr de Beaumont, à Bergier. La victoire n'eût pas été si prompte, en dépit de l'étourderie des multitudes, et les conspirateurs ménageaient leur poudre. Qu'un pauvre écrivain comme il s'en trouve partout, même chez les philosophes, s'avisât d'imprudence et de zèle en défendant avec maladresse la sainte cause, vite on le prenait pour type et pour but; la clameur le plaçait sur le pavois, et l'infortuné payait pour les illustrations de l'Eglise.

« Ainsi, d'une part, la défense ne se sit pas en aussi grande échelle que l'attaque, et, d'autre part, la volubilité des brouillons étouffa des voix graves, fatalité commune à tous les temps de débâcle. Et voilà comment peut s'expliquer l'engouement des générations qui nous précédèrent pour des arguments que, même à présent, on ne discute pas; car, à moins d'excuser la sottise par le fanatisme des partis pris, on ne discerne pas fort clairement à quel prestige ils ont dûleur influence. L'Eglise ne sut certainement ni sotte ni muette, mais les mœurs travaillaient au profit des philosophes, et, sous le feu du respect humain, les rangs de son auditoire s'étaient singulièrement dégarnis.

« Ce n'est pas nous, ce sont les savants modernes, occupés en France à retourner le libre examen vers l'Encyclopédie elle-même; te sont principalement les auteurs protestants de l'Allemagne contemporaine, édifiés par leurs propres travaux sur les monuments littéraires du moyen âge, qui déclarent aujourd'hui, forts d'une science plus consciencieuse et plus profonde, que l'histoire, telle que le dix-huitième siècle l'a faite, et telle que la génération descendante la connaît encore, n'est qu'un mensonge ingrat, qu'une longue calomnie des enfants contre leurs pères.

« De pareils témoignages ne sauraient être suspects aux yeux du monde. Nous renoncons cependant à nous en prévaloir; et cela d'autant plus volontiers que nous n'en avons pas besoin. Nos lecteurs aimeront mieux, sans doute, interroger avec nous 1 ments connus de tous, pour les met gard du droit et de la raison d'Etat, ressortent de la constitution de l'oi par l'Eglise et par les souverains; butions respectives de ces puissanc de la situation de l'Europe à l'époq vida le fameux procès des templier

« Depuis les sanglantes perséct resoulèrent les croyants dans les ca de Rome, sépulcres où descendaien martyrs que la mort souvent ne t à relever du soin d'une migration jamais la chrétienté n'avait frén violentes appréhensions qu'à la fi zième siècle. Le vieux génie païen, sous une forme musulmane, prése extrémités de l'Europe les deux ( croissant. A l'occident, l'islamisme jusqu'au cœur du royaume très-cl l'orient, ses armées couvraient la te où le Sauveur des hommes avail pour eux la vie et la mort. L'Eglis à l'Europe émue. Elle organisa la tion militaire sur le modèle éterne dre pris en elle-même, et la c étonna le monde par le spectacle d' confraternité d'hommes qui ne se saient et ne se comprenaient ni noms, ni par leurs langages, mais : dans l'unité de la commune pensée fice et d'amour.

« Déjà la grande apparition de la rie européenne avait été devancé lazaristes, des frères de Saint-Jean gations humbles et dévouées, qui paient à l'entour du saint sépulc porter secours aux pèlerins dans soins, dans leurs maladies et dans cutions qu'ils souffraient sous l'en Sarrasins. A leur tour, entre les 1 Hugues de Payens et ses huit coi s'installèrent à Jérusalem, au s temple de Salomon et de la sûreté mins qui conduisaient les pieux 1 vers ce lieu vénérable. Pendant dix petite confrérie se maintint à trai dangers sans gagner ni perdre un : me, vétue et nourrie par la cha tienne; si pauvre, qu'ils montaient même cheval, comme le rappel l'emblème de leurs armes. Mais de le pape Honoré II la convertit en or lier au concile de Troyes (1128), el crivit une règle écrite par saint Be société des pauvres frères du Tem nombreuses admissions, et devint taire de biens considérables, en sa garde armée, d'infirmière et d'aum monde chrétien.

« La participation des templiers mouvement des croisades est univer connue. Chacun sait que cette a corporation qui, suivant l'exprechroniqueurs, marchoit toujours la à la rescousse et la dernière au recui core conquérir une gloire supérien lieu des hauts faits par lesquels tout mées chrétiennes s'illustrèrent au

militaire des Sarrasins. Pencles, la succession des grands urs choisis néanmoins dans les ames jeunes et forts, offre unt es courts et multipliés, semegnes de ces vieillards courbés du sacerdoce, que la prudence nclave élève à de si fréquentes Ine pontifical. Dignes représenrgé qui transportait l'esprit de la guerre, les chefs de l'ordre : Jérusalem tombaient presque hamps de bataille, après quell'un ministère pénible et glo-

on défensive de la croisade en iccomplie: Rome désavoua les ttardées des chrétiens qui s'obuerroyer en Palestine. Boniis l'intérêt général, venait de projet d'une croisade nouvelle, acques de Molai dans un méurs plein de mérite. La plus ire à prendre en temps de paix, ciement des troupes mises sur erre; et l'Egliso devait désarles souverains et les seigneurs a clòture de la grande expédiresoins avaient absorbé la force au prosit de la nécessité d'un

ae la chrétienté se reconstituait dans le travail ses forces épuit le sang qu'elle avait perdu; on et la politique calmaient de dernières effervescences d'une ite ; que le clergé, la noblesse et retournaient vers les arts pacifiille chevaliers du Temple, dont enait ses écuyers, tous nourris té des camps, au contact des sie, soldats cousus d'or et revéple pouvoir ecclésiastique et miaient en Europe le même jour t bagages, prêts à se disperser iux de l'orage à travers les lanes de leur ordre, et prêts aussi, besoin, à se rallier sur l'appel

· menacait la société d'un double part, il était notoire en haut ut à Rome, que le chapitre géire servait de centre à la trans**s doctrin**e mystérieuse, empr**un**nne Egypte par l'intermédiaire crètes d'Orient, et qui se cachait **rés supé**rieurs de la hiérarchie pour s'infiltrer inévitablement au sein des croyances qui suponstitution européenne. D'autre verains avaient tout à redouter ration mixte, plus puissante 'aucun d'entre eux sous le point taire, indépendamment de ses spirituelles; le roi de France, r, ne pouvait voir sans apprécour de ses Etats, la plus grande s quarante mille commanderies, queux habitants, s'il leur pre-

nait fantaisie d'échapper au joug du saintsiège, pouvaient ébranler le trône de Philippe en se levant contre lui comme un seul

« Bref, avec le changement des affaires, le plus grand secours de la veille était devenu le plus grand danger du lendemain. L'inutilité de l'institut pour l'avenir se montrait certaine autant que sa soumission volontaire

paraissait douteuse; et la révolte des chevaliers de Prague et d'Aragon prouva depuis

qu'on ne s'élait point trompé. « Analysons rapidement cette fameuse procédure que les contemporains ont unanimement approuvée, et qui, depuis le dixseptième siècle, excita tant de tardives clameurs. Par l'autorité de Philippe le Bel, les templiers de France furent tous arrêtés en un seul jour, le 13 octobre 1307.

« A peine Clement eut-il appris cette mesure, qu'il s'en plaignit, dans une bulle adressée au roi de France, comme d'une usurpation sur la liberté de l'Eglise, qui seule pouvait juger les ecclésiastiques. Il suspendit ca même temps le pouvoir des archevêques, évêques, prélats et inquisiteurs de France; dans l'instruction du procès des templiers. Philippe se récria d'abord : mais, sur l'avis des docteurs de la couronne, il satisfit les cardinaux qui se présentèrent devant lui par l'ordre du pape, et les principaux templiers furent envoyés à Poitiers, où se trouvait alors le saint-père.

« Clément les interrogea, au nombre de soixante-douze, et reçut avec douleur les plus accablants aveux. Le reniement du Christ et les pratiques infâmes qui pesaient déjà sur la réputation de l'ordre sont des faits établis par les révélations presque una-

nimes des accusés.

« Convaincu dès lors que l'instruction suivait une marche régulière, le pape autorisa sur de nouveaux frais le clergé de France a la poursuivre, et permit aux ordinaires de procéder jusqu'à la sentence, qui serait donnée contre les chevaliers par les concies provinciaux. Néanmoins il se réserva, comme au saint-siége, le jugement du grand maître et des principaux dignitaires du Temple.

« En conséquence, Philippe le Bel décerna commission à Guillaume de Paris, de l'ordre des frères précheurs, inquisiteur de la foi en France, et aux gentilshommes les plus notables dans les localités diverses, pour informer sur les chevaliers tenus en son pouvoir royal, au nom de l'Eglise, et sur la prière du pape et des prélats, pendant que Clément lui-même interrogeait le grand maître et les hauts officiers, qui répétèrent les aveux de leurs inférieurs.

« L'enquête générale marchait activement en France; mais la cour de Rome, toujours attentive à contre-balancer les préventions nationales par le poids de son impartialité suprême, chargea cette fois encore trois cardinaux de s'assurer par eux-mêmes de la réalité des réponses étranges que l'on obtenait des templiers. Ensin, ne voyant plus l'ombre d'un doute, le saint-père, en 1308, invita par des bulles tous les souverains à suivre dans leurs Etats l'exemple du fils ainé de l'Eglise. Comme chefs d'enquête, il leur posa quatorze articles fondés sur les charges déjà connues. Dans cette année, le concile général de Vienne en Dauphiné fut aussi convoqué pour achever l'œuvre entreprise par les prélats, abbés, chapitres, villes et communes de France, dans plusieurs synodes provinciaux.

« Au bout d'une instruction de cinq ans, le concile général, composé de trois cents évéques, se réunit en 1313. Les témoins, les accusés et leurs procureurs entendus, l'abolition de l'ordre du Temple y fut prononcée, et le pape la confirma par une bulle célèbre.

- « Lorsqu'on examine les révélations de deux cent quarante templiers, qui sont citées intégralement dans le grand ouvrage de l'historien Dupuis, et celles de deux mille témoins entendus contre eux dans toute la chrétienté, on est surpris, devant le poids des charges, de voir la multiplicité des acquittements. Les condamnations ne por ent que sur des crimes plus sévèrement châtiés par la justice du temps, et dont la gluparteutralnent, même aujourd'hui, des peines analogues. Amsi, les complots contre la sûreté de l'Etat mènent encore à l'incarceration les modernes imitateurs des templiers qui les commirent, et le crime monstrueux dont plusieurs furent convaincus est puni de mort en Angleterre jusqu'à ce jour.
- a ll faut tenir compte de l'esprit miséricordieux du catholicisme, qui tempéra, pour sa part, la sévérité des lois temporelles, en attachant le pardon au repentir, pour concevoir que, dans une immense corporation visiblement dépravée, sur tant de milliers d'hommes, soixante à quatre-vingts seulement aient subi la peine capitale. Jacques de Molai lui-même et trois autres chefs de l'ordre, convaincus comme lui, obtinrent la commutation de la peine du bûcher en prison perpétuelle, sous la condition d'une amende honorable, et la terrible sentence ne fut exécutée que lorsque, au mépris de leurs promesses, ils eurent protesté contre leurs juges à la face du peuple.
- « Nous n'avons point qualité pour descendre dans les consciences; qu'il nous sussisse d'enregistrer la régularité des jugements.
- « Plus faibles dans les autres pays, les templiers s'y soumirent généralement aux censures ecclésiastiques. Le rhingrave Hugues parut devant le concile de Mayence, à la tête de six chevaliers sous les armes, et demanda le jugement de Dieu. Nul champion ne s'étant présenté contre eux, ils furent absous, suivant la loi civile. La presque totalité des templiers, soit absous, soit pénitents et reçus en grâce, passèrent, avec leurs dignités et leurs biens, daus les ordres militaires de l'Hôpital (dit de Saint-Jean ou de Malte), de Notre-Dame-de Monteza et du Christ, chargés désormais de continuer la détense de l'Eu-rope sur la Mediterranée, son nouveau theà-

tre, où le génie du Temple, sous ces diverses, servit longtemps encore la de la chrétienté.

- « On a parlé souvent de la configue Ciément V, Philippe le Bel et d princes auraient exercée sur les possitemplières; ramenons d'un mot à se tables termes cette question si simple complaisamment obscurcie.
- « Comme l'ordre lui-même, ses propar leur titre, étaient complexes. Elle venaient de donations faites par des re seigneurs ou de riches communauté langue, c'est-à-dire au préceptorat de leur pays. Chaque propriété, ch temple, chapelle, forêt ou terre, étaisorte, tout à la fois ecclésiastique et nale.
- « De là, lors de l'abolition de l'ord cessité d'une liquidation entre l'Egliss souverains. Les uns réclamèrent, de soit pour eux, soit pour leurs sujets, le constitués sur la tête de l'ordre; les permirent que des richesses données aple pareux ou par leurs pères fussent ferces soit aux hospitaliers de l'or Malte, soit à quelque autre institution et ces richesses seules passèrent en mains de l'Eglise.
- « Aussitôt après la bulle de condami le pape déclara, par une autre bulle décrétant l'union des biens des temp l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem, il av tendu que ce sût sans préjudicier aux que les rois, princes, barons et autre gneurs pourraient avoir sur ces bie de leur capture.
- « On pourrait demander si Philippe par exemple, en regard de l'épuiseme finances, n'avait pas de justes raison réintégrer dans les possessions de le ronne une partie au moins des comiries templières de France? Il ne touc pendant qu'aux meubles et à quelque qui se trouvait alors dans les maisons royaume. Tous les biens immeubles quaient la principale richesse de l'orc rent par lui cédes aux hospitals Malte.
- « Les dépenses du procès avaient ét digieuses. On peut en juger par la mai que Louis le Hutin donna, le 14 février à Foulques de Villaret, grand mai l'Hôpital, en vertu de la restitution à l'ronne de France, de 260,000 livres et sieurs autres sommes non exprimées laquelle Philippe le Bel avait engagé to biens du Temple remis aux frères de comme il appert par le registre du tra l'an 1317, lettre 142
- a Terminons par le grand argume les templiers modernes dont nous parlé dans le commencement de cet a croient aloguer contre la décision quelle le souverain pontife, avec l'appetion du concile de Vienne, abolt l'a qu'un autre pape et un autre concile a

« Clément lui-même, disent-ils (1), dédans son décret d'abolition, qu'il n'a droit de détruire l'ardre; » et, pour le er, ils citent une partie de la bulle de e (6 non. maii, pont. nost. ann. 7, sive

TEN

1312), qui déclare exactement le con-

pici comme s'exprime ce document, qui uve entre les mains de tout le monde : a n'est pas sans amertume de cœur et louleur qu'avec l'approbation du saint e, ne pouvant, d'après les enquêtes et océdures auxquelles il (l'ordre du Temété soumis, prononcer en justice une ice définitive, nous soumettons, non ne telle sentence, mais par voie de proou d'ordination apostolique, cet ordre prohibition perpétuelle, et le sousns à notre sanction irrévocable et perllement valable, défendant expresséque personne n'entre dans ledit ordre, prenne ou n'en porte l'habit, ou ne préagir comme templier; que siquelqu'un l infraction à cette défense, il encourpar le fait même, la sentence d'excomcation. x

assertion des templiers modernes, cone avec les termes de la bulle papale, dispense du moindre commentaire, car ficulté qu'ils ont élevée contre le caracperpétuel d'une sentence provisoire uie simplement sur une interprétation 18e des mots. Personne, pas plus en e grammaire qu'en bonne jurisprudence, nfondra provisoire avec momentané, ou tuel avec éternel. S'il restait une rén à faire sur l'acte apostolique, elle l pour la modération de Clément V.

linsi disparalt devant un solide examen fantasmagorie de persécutions et de eances que la petite histoire pamphlétaire ilevée sans pudeur autour d'un acte lét politique, dont la prudente et ferme ution licencia partout une corporation nnée, transfigura ses élements selon les ins du temps, concourut à rétablir les ces de l'Europe, et sauva peut-être une re civile à la France. »

inake, soupirail des enfers chez les

ens; il était gardé par Cerl ère. INEBRES. On appelle les demons puises des ténèbres, parce qu'ils ne soustrent a lumière. On comprend aussi pourquoi nfers sont nommes le séjour ténébreux. ENTATIONS. Voy. Démons, Pactes, Dé-IMENT, etc. - Voici sur ce sujet un pasemprunté à l'Esprit de Nicole et comd'extraits textuels de ses divers écrits : Les démons sont des anges qui ont été s comme les bons, dans la vérité, mais . n'y ayant pas demeuré fermes, sont tompar l'orgueil et ont été précipités dans fer. Et quoique Dieu, par un secret ement, permette qu'avant le jugement nier ils n'y soient pas entièrement atta-

Minuel des chevaliers de l'ordre du Temple, à l'a-thez le chevalier A. Guyot, imprimeur de la milice du ple, 707 (\*).

) Data templière qui prend pour ère la fondation de la

chés, et qu'ils en sortent pour lenter les hommes, ils portent néanmoins leur enfer partout.

« Les démons, quoique toujours disposés à nuire aux hommes, n'en ont néanmoins aucun pouvoir, à moins que Dieu ne le leur donne; et alors c'est, ou pour punir les homme«, ou pour les éprouver, ou pour les couronner.

« Les méchants sont proprement les esclaves du diable; il les tient assujettis à sa volonté; ils sont dans les piéges du diable qui les tient captifs pour en faire ce qui lui plast. Dieu règle néanmoins le pouvoir du démon, et ne lui permet pas d'en user toujours à sa volonté; mais il y a cette différence entre les méchants et les bons, qu'à l'égard des méchants il faut que Dieu borne le pouvoir que le diable a de lui-même sur eux, pour l'empêcher de les porter à toutes sortes d'excès, au lieu qu'à l'égard des bons il faut, asin que le diable puisse les tourmenter, que Dieu même lui en donne la puissauce, qu'il n'aurait pas sans cela.

« Tout le monde est rempli de démons, qui, comme des lions invisibles, rôdent à l'entour de nous, et ne cherchent qu'à nous dévorer. Les hommes sont si vains dans leur aveuglement, qu'ils se font un honneur de ne pas les craindre, et presque de ne pas

les croire.

« C'est une faiblesse d'esprit, selon plusieurs, d'attribuer aux démons quelque effet, comme s'ils étaient dans le monde pour n'y rien faire, et qu'il y eût quelque apparence que Dieu, les ayant autrefois laissés agir, il les ait maintenant réduits à une entière impuissance. Mais cette incrédulité est heaucoup plus supportable, quand il ne s'agit que des effets extérieurs. Le plus grand mal est qu'il y a peu de personnes qui croient sérieusement que le diable les tente, leur dresse des piéges, et rôde à l'entour d'eux pour les perdre, quo que ce soit ce qu'il y a de plus certain. Si on le croyait, on agirait autrement ; on ne laisserait pas au démon toutes les portes de son âme ouvertes par la négligence et les distractions d'un vie relàchée, et l'on prendrait les voies nécessaires pour lui résister

« Il est bien rare de trouver des gens frappés de la crainte des démons, et qui aient quelque soin de se garantir des pié es qu'ils leur tendent. C'est la chose du monde à quoi l'on pense le moins. Toute cette république invisible d'esprits mélés parmi nous, qui nous voient et que nous ne voyons point, et qui sont toujours occupés à nons tenter, en excitant ou en Enflammant nos passions, ne fait pas plus d'impression sur l'esprit de la plupart des chrétiens, que si c'était un conte et une chimère. Notre âme, plongée dans les sens, n'est touchée que par les choses sensibles. Ainsi elle ne craint point ce qu'e le ne voit point; mais ces ennemis n'en sont pas

chevalerie primitive du Temp'e à Jérusalem (1118), et qui par conséquent répond à l'an 1823 de Notre-Seigneur Jésus-Carist.

moins à craindre, pour n'être pas craints. Il le sont au contraire beaucoup plus, parce que cette fausse sécurité fait leur force et favorise leurs desseins. C'est déjà pour eux avoir fait de grands progrès que d'avoir mis

les hommes dans cette disposition.

«Comme ce sont des esprits de ténèbres, leur propre effet est de remplir l'âme de ténèbres et de s'y cacher. Hors un petit nombre d'âmes qui vivent de l'esprit de Jésus-Christ, les démons possèdent toutes les autres. Ils y règnent absolument, et ils réunissent tous leurs efforts contre ce petit nombre d'hommes qui sont encore vivants parmi ces cadavres qui les environnent et dont ils se servent pour les séduire.

« Le démon ne parle pas par lui-même. mais il parle par tous les hommes qu'il possède et à qui il inspire les sentiments qu'il voudrait faire passer dans notre cœur. Ces gens tracent dans notre esprit l'image de leurs pensées et de leurs mouvements; et si nous ne sommes pas bien sur nos gardes, il est facile de se laisser aller à suivre ces sentiments par le consentement du cœur. Il nous parle par tous les objets du monde, qui ne frappent pas seulement nos sens, mais qui sont présentés à notre esprit sous une fausso image de grands biens et d'objets capables de nous rendre heureux. Il nous parle par nos propres sentiments et par ces mouvements qu'il excite dans notre âme, qui la portent à vouloir jouir de ces biens sensibles et à v chercher son bonheur. Ainsi nous sommes dans une épreuve continuelle de ces impressions des démons sur nous.

« Le démon, ne pouvant parler immédiatement au cœur, et ne devant pas se manifester à nous, emprunte le langage des créatures et celui de notre chair et de nos passions, et nous fait entendre par là tout ce qu'il désire. Il nous dit, par les discours d'un vindicatif, qu'il est bon de se venger; par ceux d'un ambitieux, qu'il est bon de s'elever; par ceux d'un avare, qu'il est bon de s'enrichir; par ceux d'un voluptueux, qu'il est bon de

jouir du monde.

« Il les fait parler, en agissant sur leur imagination et en y excitant les idées qu'ils expriment par leurs paroles, et il joint en même temps à cette instruction extérieure le langage de nos désirs qu'il excite. Celui des exemples des personnes déréglées luisert encore plus que celui de leurs paroles. Et enfin la seule vue muette des objets du monde qu'il nous présente lui sert encore d'un langage, pour nous dire que le monde est aimable et qu'il est digne d'être recherché.

« La malice et l'artifice du démon a bien plus pour but en cette vie de rendre les hommes criminels, que de les accabler de misères et de maux. Il espère bien se dédommager en l'autre vie de tous les ménagements dont il use en celle-ci. Mais, comme il sait qu'il n'a force et d'empire sur eux qu'à proportion qu'ils sont coupables, il tâche de les rendre plus coupables, afin de pouvoir les dominer et tourmenter plus cruellement et plus à son aise. Il prend donc pour l'ordi-

naire, dans cette vic, le parti d'e féconder les passions. Il tâche d aux siens des richesses et des pl les faire réussir dans leurs injuste Il s'applique particulièrement à qu'ils ne lui échappent, et à éloi tout ce qui pourrait les réveiller soupissement. Il emploie toutes dresses et d'artifices pour les re ses liens. Il les environne de g louent et qui les autorisent dans glements, qui leur en ôtent le s leur proposant une infinité de mai ples, qui les y confirment. Il le les entretient d'espérances tromp accable d'emplois, d'occupations, de divertissements qui les em penser à eux.

« Et comme, selon les diverses et dans les diverses circonstances de divers moyens, il se sert aussi des calamités et des maux de la v accabler de tristesse, les réduire poir, et les empêcher, par la n leurs maux, d'avoir le temps de convertir; enfin, tout lui est be conserver l'empire de ceux qu'il possession, se réservant en l'au leur faire sentir la dureté de son

TEPHRAMANCIE, divination pon se servait de la cendre du fei les sacrifices, avait consumé les

TERATOSCOPIE, divination q présages de l'apparition de quelque vus dans les airs, tels que des arr valiers et autres prodiges, dont

chroniqueurs.

TERRAGON. Dans un pampl Henri III, qui parut en 1589, se de Remontrances à Henri de Valchoses horribles envoyées par ut Paris, on lisait ce qui suit : « Hen vous donnâtes liberté à tous sort chanteurs et autres divinateurs libres écoles aux chambres de vo et même dans votre cabinet, à chaune heure le jour, pour mieux truire, vous savez qu'ils vous on esprit familier, nommé Terragon vez qu'aussitôt que vous vites vous l'appelâtes votre frère en l'a On ajoutait sur ce démon familier détestables. « Vous savez, Henri ragon vous donna un anneau, e la pierre de cet anneau votre at gurée... »

Ces singularités ne viennent pamphlet. Mais toutefois Henri I superstitieux, et s'occupait de n

Henri III.

TERRE. Félix Nogaret a ex opinion bizarre de quelques r dans un petit ouvrage intitulé: L'un animal, in-16. Versailles, an possède un astronome qui met en autre théorie. Il prétend que la te éponge qui se soulève et qui s'abai jour au dessus ou au-dessous du manière à former les jours et les

ses sont impossibles, d'après son sys-, puisque les astres sont immobiles. s oublions de dire que, selon lui, la terre ire à la manière des éléphants : les volsont ses narines. Par le temps de proons de foi qui court, disait l'Union caque (1), il ne serait peut-être pas déplacé l'illustre auteur de cette belle découverte ulat son système de la terre-éponge.

ERRESTRÉS ou SOUTERRAINS, espèce lémons que les Chaldéens regardaient me menteurs, parce qu'ils étaient les éloignés de la connaissance des choses

ERREURS PANIQUES. Un cavalier paqu'il irait, la nuit, donner la main à un lu. Son camarade y court avant lui, pour assurer. Le cavalier arrive bientôt, ible, hésite; puis, s'encourageant, prend ain du pendu et le salue. L'autre, désesde perdre la gageure, lui donne un de soufilet, tellement que celui-ci, se ant frappé du pendu, tombe à la rene et meurt sur la place. Voy. RETZ, yeur. Revenants, etc.

ERRIER, démon invoqué dans les lita-

du sabbat

BRVAGANT, démon fameux au moyen

, comme protecteur des Sarrasins. ERVILLES, démons qui habitent la Nore avec les drolles. Ils sont méchants, bes, indiscrets, et sont les prophéti-s (2). ESPESION, enchanteur qui, pour mon-

qu'il ponvait enchanter les arbres, comida à un orme de saluer Apollonius de ne; ce que l'orme sit d'une voix grêle (3). ETR. M. Salgues cite Phlégon, qui rapie qu'un poète nommé Publius ayant été oré par un loup qui ne lui laissa que la cette tête, saisie d'un noble enthoume, articula vingt vers qui prédisaient nine de l'empire romain. Il cite encore stole, qui alleste qu'un prêtre de Jupiter nt élé lué, sa léle, séparée de son corps, ama son meurtrier, lequel sut arrêlé, b et condamné sur ce témoignage. Voy.

**ETR DE BOPHOMET. M. de Hammer a dié, en 1818, une découverte intéressante.** r l'histoire des sociétés secrètes. Il a avé, dans le cabinet des antiquités du séum impérial de Vienne, quelques-unes ces idoles, nommées têtes de Bophomet, les templiers adoraient. Ces létes reprétent la divinité des gnostiques, nommée té on la Sagesse. On y retrouve la croix aquée, ou la cles égyptienne de la vie et la mort, le serpent, le soleil, la lune, cile du sceau, le tablier, le slambeau à tbranches, et d'autres hiéroglyphes de la **ac-maçonnerie. M.** de Hammer prouve s les templiers, dans les hauts grades de r ordre, abjuraient le christianisme et se raient à des superstitions abominables.

Les templiers et les francs-maçons remontent. selon lui, jusqu'au gnosticisme, ou du moins certains usages ont été transmis par les gnostiques aux templiers, et par ceux-ci aux francs-maçons.

TEU

On garda longtemps à Marseille une de ces têtes dorées, saisie dans un retrait de tem-

pliers , lorsqu'on fit leur procès.

TETE DE MORT. Un roi chrétien, voulant connaître le moment et le genre de sa mort, fit venir un nécromancien qui, après avoir dit la messe du diable, sit couper la tête d'un jeune enfant de dix ans, préparé pour cet esset. Ensuite il mit cette tête sur l'hostie noire, et, après certaines conjurations, il lui commanda de répondre à la demande du prince; mais la têle ne pronouça que ces mots: Le ciel me vengera (4)... Et aussitôt le roi entra en furie, criant sans cesse: Otezmoi cette tête! Peu après il mourut en-

ragé (5). TÈTÉ DE SAINT JEAN. Un devin s'était rendu fameux dans le dix-septième siècle, par la manière dont il rendait ses oracles. On entrait dans une chambre éclairée par quelques flambeaux. On voyait sur une table une représentation qui figurait la tête de saint Jean-Baptiste dans un plat. Le devin affectait quelques cérémonies magiques; il conjurait ensuite cette tête de répondre sur ce qu'on voulait savoir, et la tête répondait d'une voix intelligible, quelquefois avec une certaine exactitude. Or, voici la clef de ce mystère : la table, qui se trouvait au milieu de la chambre, était soutenue de cinq colonnes, une à chaque coin et une dans le milieu. Celle du milieu était un tuyau de bois ; la prétendue tête de saint Jean était de carton peint au naturel, avec la bouche ouverte, et correspondait, par un trou pratiqué dans le plat et dans la table, à la cavité de la colonne creuse. Dans la chambre qui se trouvait au-dessous, une personne, parlant par un porte-voix dans cette cavité, se faisait entendre très-distinctement : la bouche de la tête avait l'air de rendre ces réponses.

TÊTES DE SERPENT. Passant par Hambourg, Linné, encore fort jeune, donna une preuve de sa sagacité, en découvrant qu'un fameux serpent à sept têtes, qui appartenait au bourgmestre Spukelsen, et qu'on regardait comme un prodige, n'était qu'une pure supposition. A la première inspection, lo docte naturaliste s'apercut que six de ces têtes, malgré l'art avec lequel on les avait réunies, étaient des museaux de belettes, couverts d'une peau de serpent.

TETRAGRAMMATON, mot mystérieux employé dans la plupart des conjurations qui

**év**oq**uent l**e diable.

TEUSARPOULIER, génie redouté des Bretons des environs de Morlaix. Il se présente sous la forme d'un chien, d'une vache ou d'un autre animal domestique.

TEUSS, génie bienfaisant, révéré dans le

(3) Jacques d'Autun, l'Incrédulité **savante.** (4) L'original porte : *Vim patio*r. (5) Bodin, Démonomante des sorciers.

l) 16 juillet 1842. h Leloyer, Hist. des spectres i ou appar., etc., liv. vi,

Finistère; il est vêtu de blanc et d'une taille gigantesque, qui croît quand on l'approche. On ne le voit que dans les carrefours, de minuit à deux heures. Quand vous avez besoin de son secours contre les esprits malfaisants, il vous sauve sous son manteau. Souvent, quand il vous tient enveloppé, vous entendez passer avec un bruit affreux le chariot du diable, qui fuit à sa vue, qui s'éloigne en poussant des hurlements épouvantables, en sillonnant d'un long trait de lumière l'air, la surface de la mer, en s'abimant dans le sein de la terre ou dans les ondes (1).

TEUTATES, le Pluton des Gaulois. On l'adorait dans les forêts. Le peuple n'entrait dans ces forêts mystérieuses qu'avec un sentiment de terreur, fermement persuadé que les habitants de l'enfer s'y montraient, et que la seule présence d'un dru de pouvait les empêcher de punir la profanation de leur demeure. Lorsqu'un Gaulois tombait à terre, dans une enceinte consacrée au culte, il devait se hâter d'en sortir, mais sans se relever et en se trainant à genoux, pour apaiser les êtres surnaturels qu'il croyait avoir ir-

rités (2).

THALIE. Voici, à propos de ce nom, un des contes populaires de la vieille mytho-

logie.

La nymphe Thalie, se voyant grosse de Jupiter, craignit la colère de Junon, et pria la Terre de l'engloutir. Sa prière fut exaucée et elle y accoucha de deux garçons jumeaux, qui furent appelés Palices, parce qu'ils naquirent deux fois: la première fois de Thalie, et la seconde, de la Terre, qui les rendit au jour. Il se forma deux lacs, formidables aux parjures et aux criminels, dans l'endroit où

ils naquirent.

THALMUD, livre qui contient la doctrine, les contes merveilleux, la morale et les traditions des juis modernes. Environ cent vingt ans après la destruction du temple, le rabbin Juda-Haccadosch, que les juifs appelaient notre saint mattre, homme fort riche et fort estimé de l'empereur Antonin le Pieux. voyant avec douleur que les Juis dispersés commençaient à perdre la mémoire de la loi qu'on nomme orale, ou de tradition, pour la distinguer de la loi écrite, composa un livre où il renferma les sentiments, les constitutions, les traditions de tous les rabbins qui avaient seuri jusqu'à son temps. Ce recueil forme un volume in-folio; on l'appelle spécialement la Mischna ou seconde loi. Cent rabbins y out joint des commentaires dont la collection se nomme Gémare. Le tout embrasse douze volumes in-folio.

Les Juis mettent tellement le Thalmud audessus de la Bible, qu'ils disent que Dieu étudie trois heures par jour dans la Bible, mais qu'il en étudie neuf dans le Thalmud.

THÂMUZ, démon du second ordre, inventeur de l'artillerie. Ses domaines sont les flammes, les grils, les bûchers. Quelques démonomanes lui attribuent l'invention des bracelets que les dames portent.

THEAGÈNES. Voy. ORACLES.
THEANTIS, femme mystérieu

THÈME CELESTE. Ce terme d'a se dit de la figure que dressent les gues lorsqu'ils tirent l'horoscope. sente l'état du ciel à un point fixe, dire le lieu où sont en ce moment l et les planètes. Il est composé de doi gles enfermés entre deux carrés; ( pelle les douze maisons du soleil.

THEMURA, l'une des trois divisi cabale rabbinique. Elle consiste: : transposition et le changement de 2° dans un changement de lettres fait en certaines combinaisons équ

THEOCLIMÈNE, devin qui desc ligne directe de Mélampus de Pyl devinait à Ilhaque dans l'absence d'

THEODAT. Voy. ONOMANCIE.
THEODORIC, roi des Goths. Soi gne, les deux plus illustres sénateu maque et Boëce, son gendre, furen de crimes d'Etat, et mis en prisc était chrétien. Il fut mis à mort l'a son beau-pêre eut le même sort l'a vante. Un jour, les officiers de ayant servi sur sa table un gros gerut voir dans le ¡ lat la tête de Sy fraschement coupée, qui le regardai surieux; il en sut si épouvanté, qu un frisson: il se mit au lit et mour sespoir.

THEOMANCIE, partie de la c Juiss qui étudie les mystères de la d jesté et recherche les noms sacrés. possède cette science sait l'avenir, c à la nature, a plein pouvoir sur les les diables, et peut faire des proc rabbins ont prétendu que c'est par que Moïse a tant opéré de merve Josué a pu arrêter le soleil; qu'E tomber le seu du ciel et ressuscité que Daniel a scrmé la gueule des li les trois ensants n'ont pas été consu la sournaise, etc. Cependant, quoi experts aussi dans les noms divins bins juis ne sont plus rien des che

rées chez leurs pères.

THERAPHIM. Selon rabbi Abenidoles, que les Hébreux appelaient 🛚 étaient des talismans d'airain, en cadrans solaires, qui faisaient con heures propres à la divination. Pou on tuait le premier-né de la maiso arrachait la tête, qu'on salait de d'huile: puis on écrivait sur une l le nom de quelques mauvais esprits tait cette lame sous la langue de on allachait la têle coup**ée à la mu** après avoir allumé des flambeaux de on lui rendait à genoux de grands Cette figure répondait aux questic avait à lui faire ; on suivait ses av traçait sur ses indications les figur

Selon d'autres rabbins, les théra-

aient des mandragores.

MOMETRE. L'abbé Chappe, né à en Auvergne, en 1722, de l'acadésciences, s'est immortalisé par ses r**ag**es, l'un à Toholsk, dans la Sibé-761, l'autre en 1769, en Californie, mort. Dans le premier de ces voyariva un jour qu'après s'être livré eil, auquel la fatigue l'avait fait sucil se trouva, en s'éveillant, au mii buit, abandonné par ses gens, seul traineau, dans un désert de glaces, es et loin de toute espèce d'habitae perd point courage; il marche au ¿'abime dans un trou rempli de neige, par miracle, aperçoit dans le loinfaible lumière, la suit, arrive, res gens, les réveille, leur pardonne uit sa route. Il approche enfin de ; il ne restait que trois rivières à mais tout annonçait le dégel; on eau partout. Les postillons refusent e. Il les enivre d'eau-de-vie, et tradeux premières.

ernière il n'éprouve que des refus ntables. Indigné, il entre chez le maioste, en tenant à la main son ther-., que la chaleur du poele fait mougrand étonnement des spectateurs. qui s'en aperçoit, saisit la circonl leur fait dire par son interprète

un grand magicien, que l'instru-'il porte l'avertit de tous les dauie si le dégel était à craindre, l'ani-I renserme, étant exposé au grand lescendrait pas, mais que si la glace ore forte, il descendrait au-dessous çne qu'il marque avec le doigt. Il sort ous le suivent en foule, et le ther-3 de descendre. Pleins de surprise iration, les postillons se hâtent d'ola rivière est traversée malgré la chissant sous le poids du traineau, cant à chaque instant de se rompre ngloutir avec les voyageurs.

PESIL'S. Citoyen de Cilicie, connu de se. C'était un mauvais sujet qui exeres sortes de friponneries, et se ruiour en jour de fortune et de répulaoracle lui avait prédit que ses affaiaient bien qu'après sa mort. En ence, il tomba du haut de sa maison,

le cou et mourut. Trois jours après, n allait faire ses sunérailles, il rea vie et fut dès lors le plus juste, le ux et le plus homme de bien de la Comme on lui demandait la raison I changement, il disait qu'au mosa chute son âme s'était élevée jusétoiles, dont il avait admiré la granimense et l'éclat surprenant; qu'il dans l'air un grand nombre d'ames, ; enfermées dans des lourbillons eni, les autres pirouettant en tout sens,

i **très-embarras**sées et poussant des

ments douloureux; celses-là, moins

nombreuses, s'élevant en haut avec rapidité et se réjouissant avec leurs semblables. Il racontait tous les supplices des scélérats dans l'autre vie ; et il ajoutait que, pour lui, une âme de sa connaissance lui avait dit qu'il n'était pas encore mort, mais que, par la permission des dieux, son âme était venue faire ce petit voyage de faveur ; et qu'après cela il était rentré dans son corps poussé par un souffle impétueux.

Mais vous, lecteur, croyez-moi, n'attendez

pas la mort pour hien vivre.

THESSALIENNES. La Thessalie possédait un si grand nombre de sorciers, et surtout de sorcières, que le nom de sorcière et de Thessalienne étaient synonymes.

THEURGIE, art de parvenir à des connaissances surnaturelles et d'opérer des miracles par le secours des esprits ou génies que les parens nommaient des dieux, et que les Pères de l'Eglise ont appelés avec raison des démons. Cet art imaginaire a été recherché et pratiqué par un grand no bre de philosophes. Mais ceux des troisième et quatrième siècles, qui prirent le nom d'éclectiques ou de nouveaux platoniciens, tels que Porphyre, Julien, Jamblique, Maxime, en furent principalement entétés. Ils se persuadaient que, par des formules d'invocation, par certaines pratiques, on pouvait avoir un commerce familier avec les esprits, leur commander, connaître et opérer par leurs secours des choses supérieures aux forces de la nature. Ce n'était, dans le foud, rien autre chose que la magie, quoique ces philosophes en distinguassent deux espèces, savoir: la magie noire et malfaisante, qu'ils nommaient goétie, et dont ils attribuaient les essets aux mauvais démons, et la magie bienfaisante qu'ils appelaient théurgie, c'est-àdire opération divine par laquelle on invoquait les bons esprits (1).

Comment savail-on, ajoute Bergier, que telles paroles ou telles pratiques avaient la vertu de subjuguer ces prétendus esprits et de les rendre obéissants? Les théurgistes supposaient que les mêmes esprits avaient révélé ce secret aux hommes. Plusieurs de ces pratiques étaient des crimes, tels que les sacrifices de sang humain; et il est établi que les théurgistes en offraient. Voy. JULIEN,

Magie, Art notoire, elc. THIERS (JEAN-BAPTISTE), savant bachelier de Sorbonne, professeur de l'Université de Paris, et ensuite curé de Vibraye dans le diocèse du Mans, né à Chartres en 1638, mort à Vibraye en 1703, auteur un peu janséniste de plusieurs ouvrages curieux, parmi lesquels on recherche toujours le Traité des superstitions, 4 vol. in-12. Il y rapporte une foule de petits faits singuliers.

THOMAS (SAINT). On lit dans les démonomanes que saint Thomas d'Aquin se trouvait incommodé dans ses études par le grand bruit des chevaux qui passaient tous les jours de vant ses senétres pour aller boire : comme il était habile à faire des talismans, il fit une petite figure de cheval qu'il enterra dans la rue, et depuis, les palefreniers furent contraints de chercher un autre chemin, ne pouvant plus à toute force saire passer aucun cheval dans cette rue enchantée.

C'est un conte comme un autre. V. Albert

THOMAS. On lit dans plusieurs conteurs

ce qui suit :

« Un moine, nommé Thomas, à la suite d'une querelle qu'il eut avec les religieux d'un monastère de Lucques, se retira tout troublé dans un bois, où il rencontra un homme qui avait la face horrible, le regard sinistre, la barbe noire et le vêtement long. Cet homme vint au moine et lui demanda pourquoi il allait seui dans ces lieux détournés. Le moine répondit qu'il avait perdu son cheval et qu'il le cherchait. — Je vous aiderai, dit l'inconnu.

« Comme ils allaient ensemble à la poursuite du prétendu cheval égaré, ils arrivèrent au bord d'un ruisseau entouré de précipices. L'inconnu invita le moine, qui déjà se déchaussait, à monter sur ses épaules, disant qu'il lui était plus facile de passer à lui qui était plus grand. Thomas, fasciné par son compagnon, quoiqu'il en eût peur, y consentit; mais lorsqu'il fut sur le dos de l'inconnu, il s'apercut qu'il avait les pieds difformes d'un démon; il commença à trembler et à se recommander à Dieu de tout son cœur. Le diable aussitôt se mit à murmurer et s'échappa avec un bruit affreux, en brisant un grand chêne qu'il arracha de terre. Quant au moine, il demeura étendu au bord du précipice et remercia son bon ange de l'avoir ainsi tiré des griffes de Satan (1). »

THOR, dieu de la foudre chez les anciennes races germaniques, qui l'armaient d'un

marteau.

THOU. Il arriva en 1598 une aventure assez singulière au président de Thou. Il se trouvait depuis peu de temps dans la ville de Saumur. Une nuit qu'il était profondément endormi, il fut réveillé tout à coup par le poids d'une masse énorme qu'il sentit se poser surses pieds. Il secoua fortement ce poids et le fit tomber dans la chambre... Le président ne savait encore s'il était bien éveillé quand il entendit marcher tout auprès de lui. Il ouvrit les rideaux de son lit, et comme les volets de ses fenêtres n'étaient pas fermés et qu'il faisait clair de lune, il vit distinctement une grande figure blanche qui se promenait dans l'appartement.... Il aperçut en même temps des hardes éparses sur des chaises auprès de la cheminée. Il s'imagina que des voleurs étaient entrés dans sa chambre; et voyant la figure blanche se rapprocher de son lit, il lui demanda d'une voix forte: -Qui éles-vous?

Je suis la reine du ciel, — répondit le fantôme d'un ton solennel.

Le président, reconnaissant la voix d'une femme, se leva aussitôt ; et, ayant appelé ses domestiques, il leur dit de la faire sortir, et

se recoucha sans demander d'éclai ment. Le lendemain, il apprit que la qui lui avait rendu une visite nocturn une folle qui, n'élant point renfermée rait cà et là et servait de jouel au 1 Elle était entrée dans la maison, qu'el naissait déjà, en cherchant un asil la nuit. Personne ne l'avait aperçue, s'était glissée dans la chambre du pré dont elle avait trouvé la porte ouvert s'était déshabillée auprès du feu et étalé ses habits sur des chaises. Cett était connue dans la ville sous le non reine du ciel, qu'elle se donnait elle-r

THUGGISME, assassinat religieu l'Inde. La Rerue d'Edimbourg a pul 1837 un article des plus intéressants

suiet singulier.

« Les annales des sociétés hu n'ont pas conservé le souvenir d'ui nomène plus extraordinaire, dit vant rédacteur. Ce phénomène date sieurs siècles : il dure encore. Il ré l'influence de la domination anglaise. perpétué dans l'Inde, à travers toutes riations des gouvernements et des cou le mahométisme et la conquête sou silencieuse opérée par nos marcha

l'ont pas détruit.

« Déjà l'Europe effrayée avait e parler de celte nation d'assassins, fra immense, répandue sur tous les pc l'Indoustan; respectée par les au conforme aux coutumes, consacrée religion, fondée sur des principes p phiques. Mais jusqu'ici on n'avait sur elle que des renseignements inc et partiels. L'organisation de cette vouée à la destruction de l'human trouve enfin éclaircie, grâce aux eff sir William Bentinck, gouverneur d sessions anglaises dans l'Inde; et l plus aucun doute sur son existence, ramifications, sur les profondes qu'elle a jetées dans les mœurs du pi preuves sont abondantes, les mobile dirigent sont connus.

« Depuis le cap Comorin jusqu'au Hymalaya, une vaste association c le sol, répandue dans les forêts, les villages, mélée aux citoyens respectables, soumise à un code de 1 d'ailleurs sévère, parcourant tout l toire, n'a d'autres moyens d'existence gloire, d'autre but avoué, d'autre que de tuer. Les philosophes occi sont restés bouche béante, les yeux l ce phénomène : lorsque des faits avé venus l'attester, ils n'ont pu ni le re le comprendre. Quelle explication nelle donner d'une telle anomalie? ciélé repose sur le besoin de la ce tion : voici des milliers d'hommes

pour la destruction.

« Ils tuent sans scrupule, sans r d'après un système lié, logique, Assurément ceci est un prodige. Le

hugs (1) sont non-seulement moraais artistes; leurs formules pour · le voyageur sont savantes; ils rct l'élégance et la grâce dans le pro-

ne de l'assassinat.

d'entre eux n'oserait employer un ılant grossièrement fabriqué. Ces décroient des anges; la justice britant-elle la main sur eux, ils se présencrainte et meurent sans honte. Ils ent ingénument les principes de leur soutiennent l'excellence et en raples actes les plus horribles à une supérieure, divine, dont ils ne sont nstruments louables..... rnsée religieuse qui a présidé à la ci-

ı immémoriale de l'Inde, c'est la n de toutes les forces, l'apothéose que de tout ce qui est puissance, fanchant... A côté de la puissance de représentée par Vishnou et adorée elle, se trouve la puissance de desqui a aussi ses autels. Siva c'est le a Destruction; par conséquent la a subtilité sagace des philosophes, la mort sans cesse associée à la sonde toujours occupé à se dévorer e. l'existence sans cesse renouvelée antissement, a élevé des temples à la i détruit, et les a opposés à ceux ce qui séconde et crée. Nous n'hésià regarder le panthéisme indien e père de tous les polythéismes. Dans inte immense, il renferme toutes cions parennes. Prakriti est adoré raison ordonnatrice des choses: **he, comm**e âme du monde, comme a Dieu; Siva, c'est le feu dévorant, mant la vie qu'au flambeau de la itrez dans le domaine de la mythoatte; lisez les odes, les hymnes, les s qui lui sont consacrés, vous n'y itrez rien qui se rapproche de la é patriarcale, de la contemplation e l'élévation sublime qui respire autres vedas. Un certain mysticisme e encore; mais c'est un infernal enme, un délire de sang et de volupulte de l'orgie, où ce qu'il y a de til se joint à ce qu'il y a de plus gi-Vous vous rappelez les funglantes des prêtres de Phrygie, la ité atroce de ces croyances qui comnt l'éviration; la fable des Titans ent Bacchus en lambeaux; celle de **le qui, éche**velée, frénétique, va sen thyrse au milieu des tigres et des s se roulant sur les débris d'osseamains. Religion redoutable qui rémystères avec sérocité, dans un ou chant sacré, nommé le marpourana consacré à Devi, semme de

représente l'instinct féroce, l'énergie c'est à elle que se rattache la secte ssins par système nommés Thugs.

C'est elle qu'ils invoquent; c'est à elle qu'ils demandent des augures et des auspices; divinité terrible, errante au milieu d'un cimetière, le cou chargé d'ossements humains, mésant la volupté au meurtre, s'ensermant dans une grotte mystérieuse et sombre pour y chercher des plaisirs secrets, pendant que des victimes humaines périssent dans les bûchers...

« Est-il vrai qu'un rapport existe entre ces anciennes doctrines philosophiques et l'effrovable coulume de l'assassinat systématique? Ce rapport est-il réel et irrécusable? On ne peut en douter. Tous les interrogatoires des thugs arrêtés par les autorités anglaises donnent sur ce point curieux les explications les plus nettes. Chacun des assassinats qu'ils commettent est un acte religieux : le code renfermant les principes du thuggisme est inviolable dans ses maximes. Sanctionné d'un côté par le fanatisme et de l'autre par la soif du gain, il tient à la fois à la terre et au ciel. On ne peut effacer de l'esprit des thugs les axiomes fondamentaux des dogmes dictés par Devi. « J'en ai connu, dit le capitaine Sleeman, qui avaient vécu familièrement, pendant douze années, chez des Européens; ils savaient parfaitement l'anglais; ils demeuraient convaincus de l'origine divine du thuggisme. Ceux que nous tenions en prison à Joubelpore appartenaient à toutes les provinces de l'Inde; il y en avait qui venaient de la Karnatique, des bords de l'Indus et de ceux du Gange. La plupart complaient dix ou quinze aunées d'exercice ; ils parlaient de leurs fonctions comme de fonctions sacerdotales, honorablement remplics; de leurs victimes, comme un prêtre de Jupiter ou de Saturne eût parlé des bœufs et des génisses immolés sur les autels de son dieu. Toujours, quand on questionne un thug, le nom de Devi, sa patronne, la déesse du meurtre philosophique, explique et excuse tout. >

- « Cette effroyable déesse Devi se nomme aussi Kalie, Dourga ou Bhowanie; elle a posé les bases et dicté les principes de l'affiliation. Tous les meurtriers la regardent comme leur protectrice; les sacrifices humains lui plaisent sculs. Pour la satisfaire, beaucoup de dévots se suicident; d'autres enlèvent des enfants dont ils versent le sang devant sa statue; mais si tous les assassins croient en elles, les thugs se regardent seuls comme ses enfants orthodoxes.
- « Vous croyez donc, demandait un juge au thug Saïb, qu'un homme qui commet l'homicie sans se conformer aux présages et aux rites, est puni dans ce monde et dans l'autre?
- « Puni rigoureusement; la famille d'un meurtrier périt et s'essace; son nom même disparaît de la terre. Le thug qui assassine sans formalités perd les enfants qu'il a : Dieu ne lui en donne plus d'autres.

« — La même chose lui arriverait s'il tuait un thug?

« — Oui, certes.

a — Et les formalités accompnes, vous ne craignez rien?

« — Jamais.

« — Mais les fantômes de ceux que vous avez assassinés ne viennent-ils pas vous per-sécuter pendant le sommeil?

« — Cela est impossible.

« — On prétend que les spectres des assassinés viennent s'asseoir au chevet des assassins? Vous échappez à cette punition?

 Sans doute! Ceux qui meurent sous notre lacet ne sont pas tués par nous, mais

par Devi.

- « Quelle argumentation détruirait une croyance pareille, devenue la vie d'une race entière? Tout ce que les hommes respectent, toutes les idées de morale et de piété se trouvent mélées à leurs pensées d'assassinat et de destruction. Huit ou dix mille hommes, qui se croient des saints, ne pensent qu'à égorger! Trouver une bonne victime, un augure favorable, une hourse bien garnie, c'est leur rêve, que souvent ils réalisent. Les bandes de thugs, composées de cinquante à cent hommes, traversent l'Inde dans tous les sens, et quelquesois expédient une trentaine de victimes dans une soirée. C'est un pays sans communication : les routes sont à peine tracées, les villes ont peu de rapports commerciaux entre elles ; on est heureux de se réunir en caravancs et de se diriger vers un même point. En général, on porte ou l'on envoie beaucoup de métaux précieux d'un lieu à l'autre; le voyageur part avant le lever du soleil pour éviter la grande chaleur. Il est à pied, ou monté sur un petit poney : point d'auberges: on s'arrête sous un arbre, dans un lieu frais, dans le creux d'une vallée; on prépare soi-même ses aliments et l'on s'endort. Chacon aime à rencontrer quelque autre voyageur à qui parler, un compagnon de pèlerinage, au milieu des steppes déserts, des ravins profonds, des vastes solitudes qu'il s'agil de parcourir. Surtout on est charmé de s'adjoindre à une caravane; et souvent, chose étrange, elle n'est compo ée que de meurtriers. Toutes ces circonstances ont favorisé le développement du système des thugs, et rendu vraiment effroyable cette grande organisation du meurtre. Une armée entière s'est consacrée à cette profession, dont elle croit retrouver les vestiges sculptés
- dans les plus vieux temples de la Péninsule.

  « N'avez-vous pas assuré (demandait-on à Feringie, l'un des plus célèbres thugs) que les sculptures des caveaux sacrés d'Ellore représentent fidèlement les opérations de ce que vous appelez votre métier?
- « Oui. Elles y sont toutes, i'une après l'autre; l'une représente le mode de strangulation; l'autre, l'ensevelissement des cadavres; une troisième, la manière dont il faut consulter les augures. Il n'y a pas dans le thuggisme un seul acte dont les sculptures auxiennes n'offrent le modèle.

« — Quelles sont, selon vous, .es tions représentées dans ces caveaux?

α — Je les ai toutes détaillées; j'a sotha ou le séducteur causer avec la v pour lui arracher ses secrets, gagner : fiance et s'insinuer dans son affectio loin, l'homme chargé de la strang jette le lacet sur le con de celui qui do ber victime, pend int que le choumsie neur de pieds l'empêche de bouger...

« — Mais sont-ce là les seules seu de ce genre que vous ayez remarqué

α—J'en ai vu deux autres qui faisaie aux premières : l'enlèvement du cadales loughas, et la manière dont il faut ser la losse avec la pioche sacrée. To est d'une fidélité parfaite, et nous ne quons pas autrement.

« — Quels ont été, selon vous, les a

de ces sculptures?

« — Les dieux. Une main d'homme n rien créé de tel ; et il nous est défendu véler les secrets de la caste.

« Au xvı<sup>e</sup> siècle, le th**uggisme e** déjà. Le voyageur Thévenot parle de v de granils chemins, les plus adroits du i dit-il, et qui lancent sur le voyageur u préparé avec tant d'habileté, qu'ils l' glent en un clin d'œil et sans que ce c s'aperçoive de leur intention. Il racont que des femmes envoyées à la découv voyageur se tenaient sur son passage échevelées, fondant en larmes, pous longs sanglots, essayaient d'attendrir heureux et saisissaient le moment fav pour l'étrangler à loisir. Le thuggist daigne aujourd'hui ces ressources: t passe avec plus de simplicité et d'habi peine entendrait-on parler des thugs cadavres qu'ils ensevelissent par cer dans les puits, dans le lit des rivières, bre des fore s, ne venaient révéler leu sance et la silencieuse vigueur de le sociation.

« Ils se divisent en thugs du nor**d e**t du midi. Ces derniers, les thugs ortho méprisent leurs confrères du nord, qu pas maintenu la pureté de la traditu thug véritablement dévot ne doit point siner de femme, de quelque rang ou de que âge qu'elle puisse être; tout fakir, musicien, danseur, balayeur, mai d'haile, blanchisseur, serrurier, charpe meneur de vaches, est respecté p**ar le** gisme orthodoxe. On épargue aussi le tilés, les lépreux et les porteurs d'e Gange lorsque leurs cruches sont pl quand elles sont vides, on tue le p sans remords. Chacune de ces amnist rattache à un sentiment religieux qui c d'une vénération spéciale les profession nous avons parlé. Les thugs du midi ne quent jamais à ces diverses prescrip quint à ceux du nord, qui ne sont, leurs adversaires, que les descendants des sept tribus musulmanes, jadis statio à Dehly, ils ont introduit dans leur sy un relachement funeste. La tradition porte qu'un empereur de De**hly Chas** 

pour les punir d'avoir assassiné i'un serviteurs, et qu'elles se réfugièrent à puis à Chouboum, et ensin à Kalie-En 1812, c'était là en effet leur quarnéral, d'où M. Halhed les débusqua. I fallait en croire l'orthodoxie thug, nsgression commise par les hérétiques rionaux aurait été cause de tous leurs irs et entraîné la décadence de cette n, que les Anglais poursuivent auui. Une dame riche et puissante nom-**Mihlbi**e allait à Hyderabad, visiter la d'un frère de Soulaboud-Khan. Elle une robe de tissu d'or qui tenta la é de quelques thugs; ces derniers l'asrent : depuis cette époque, tout a été our eux : et la déesse les a servis avec ·up moin : de zèle.

thug orthodoxe considère la pitié un crime irrémissible quand l'augure inde le meurire. Un juge adressa la n suivante à Dourga, thug musulman : Je suppose que vous ayez consulté l'o-1 qu'il soit excellent, mais que le voyane vous vous proposez d'étrangler soit , et que la pitié vous touche, que seous? le laisserez-vous aller?

Le laisser aller ! jamais! Il n'est pas de résister à l'oracle! Une désobéiscriminelle nous exposerait à être abaus à jamais. Il faut toujours obéir. J'en des exemples mémorables. L'oracle on; mais le voyageur semblait pauuand on ouvrit les poches, on trouva pracle avait dit vrai, et qu'elles étaient nablement remplies.

l'on résléchit que le culte de Devi, hindoue, est la base de l'association, tonnera de trouver un si grand nombre sulmans parmi les thugs. C'est une des arités de cette affiliation sans exemple. esse du sang, la femme de Siva a triomu Dieu unique des mahométans et de nel, son prophète. En vain l'islamisme it l'adoration des divinités secondaile culte des mages, l'adoration des pour faire planer au - dessus du : le seul Allah, universel, impérissable. usulmans thugs ont oublié leur foi se-

- N'étes-vous pas musulman, demanda e au thug Sahib?
- Oui, comme la plupart des thugs de 'ovince.
- -Le Koran est votre loi?

Oui!

- · Vous vous conformez à ses préceptes, aux mariages, aux héritages, aux s, aux repas? Vous croyez au paradis s par Mahomet?
- · Oui.
- · Le Koran fait-il mention de la déesse Kalle ou Bhowanie?
- · Non, nulle part.
- i un autre thug musulman s'avança

Bohwanie n'est autre que la propre fille homet, fatima. femme d'Ali. Cette Fas'est servie du mouchoir sacré pour étrangler le grand démon Roukout Bigdana: elle a pris le nom de Devi.

- « Cette assertion fut suivie d'une longue discussion théologique. Les officiers mahométans niaient l'identité de Bhowanie et de la douce Fatima : les thugs affirmaient cette identité. Mais il demeura convenu qu'un bon musulman peut se conformer au code de Bhowanie, et lui sacrifier des hommes, sans offenser Mahomet et sans renier Allah ! ;
- « N'est-elle pas la déesse universelle, demanda Féringie? Le monde entier ne reconnaît-il pas Devi, déesse de la destruction?
- « Non pas, répondit un colonel de l'ar--mée anglaise; en Europe nous ne la connaissons nullement.
- Un bon disciple de Mahomet ne la connelt pas davantage, interrompit un officier mahométan.
- « Vous vous trompez, dit Féringie; les mahométans adorent Devi ; et ce qui le prouve, c'est que, pendant la peste, les femmes des plus notables habitants de Joubelpore tombaient à genoux avec leurs enfants devant la déesse.
- Les plus grands princes et nawabs du Dekan, continua Nazir, se prosternent fréqueminent aux pieds de Devi, pour lui demander la santé de leurs proches.

« — Croit-on, en général, que vous, thugs vous étes sous la protection spéciale de Devi?

- Beaucoup le pensent : les princes n'osent pas nous poursuivre. Le prince ou nawab Dolhi Khan recevait les présents d'un chef thug, nommé Boura Sahib Gemadar, qui commandait à plusieurs centaines de thugs. Si ce dernier voulait renoncer à sa profession, on lui offrait des domaines considérables, des fonctions importantes et l'exemption de l'impôt. Le hasard voulut que des officiers de justice, envoyés à la recherche d'un autre coupable, s'emparassent Boura Sahib : on l'attacha à la bouche d'un canon et on le fit sauter. Le nawab, qui en fut instruit, témoigna la plus vive douleur; il joignit les mains en disant: « Dieu l'a « voulu, mais ce n'est moi qui l'ai fait! »
- « Ainsi, les gouvernements indigènes, considérant le thuggisme comme une profession nécessaire et consacrée, reconnaissent les thugs membres de l'Etat, et leur assurent des droits en leur imposant des redevances. « Une taxe de 24 à 28 roupies est prélevée sur chacune des maisons habitées par les thugs (ainsi s'exprime un document officiel); en quelques mains que se trouve la direction du principal établissement thug, situé à la jonction du Choumboul et de la Djoumna, on exigera cet impôt, qui a été soldé par les thugs depuis un temps immémorial, et que les amils ou percepteurs de chaque village doivent verser dans les caisses du gouvernement. » Le thug qui fait son devoir et tuc en respectant les augures n'inspire aucune horreur : c'est un genre de vie, un rôle nécessaire, une route tracée. Devi est puissante : perséculer ses sectaleurs, c'est

impiété. D'ailleurs le thug est affable. Séducteur de grande route, il gagne son argent lestement et le dépense de même; citoyen très-considéré, il jouit de l'estime et même de l'affection générale. Tant qu'il n'enfonce pas le peignard dans le sein des hommes de sa caste, qu'il épargne les habitants de son village, non-sculement on le laisse tranquille, mais on l'estime. Enfant chéri de cette déesse vénérée, dont le corps est, dit-on, enseveli à Calcutta, et dont le temple, qui s'élève dans la même ville, offre un perpétuel théâtre de miracles, il est élu de Dieu. Lorsque les cérémonies religiouses de cette divin lé atroce attirent le concours des Européens qui n'en connaissent pas le but, lorsque les solennités du Dourga-Pourana sont honorées de la présence des autorités anglaises, les Hindous ne doivent-ils pas croire que nous partageons ce culte de sang? Dans ces occasions, un hymne célèbre, qui contient les vers suivants, fait retenţir les airs : « O déesse noire, grande divinité de Cal-« cutta, tes promesses ne sont jamais vai-« nes; toi dont le nom favori est Koun-Kalie « (la mangeuse d'hommes), toi qui bois « sans cesse le sang des démons et des mor-« telal »

« Les dévots qui embrassent son culte peuvent avoir toutes les autres vertus; on n'est méprisable parmi eux que si l'on s'enivre, si l'on vole autrement que dans l'exercice de sa profession, si l'on néglige le jeûne ou la prière. M. Maclead, qui a fait beaucoup de thugs prisonniers, parle d'eux avec intérêt:

« Bhimmie, dit-il, est un homme vénérable qui n'a nullement l'air destiné au gibet. Quant à la famille Laëk, je la vois de près depuis longtemps, et je ne lui connais aucun vice. L'autre jour Laëk le père, ayant appris que ses parents venaient d'être pendus, répéta les vers suivants d'un poète sanscrit : « J'étais autrefois une perle, et je dormais paisiblement dans le sein de l'Océan profond; aujourd'hui me voilà captif; la pauvre perle est enchaînée, percée d'un trou, suspendue à un fil, ballottée et misérable. » Dourga, dont la physionomie annonce une bienveillance naturelle, semblerait capable du suicide plutôt que de meurtre. » A ces attestations de Maclead, se joignent celles de beaucoup d'ofliciers anglais. « Makime le thug, dit l'un de ces officiers, est un des hommes les meilleurs que j'aie connus. Fiez-vous à lui dans toutes les circonstances, une seule exceptée, celle qui le place en face du voyageur condamné par la déesse. » Pour les thugs, le voyageur n'est qu'une proie; c'est un faisan, un cerf, un lièvre qu'il s'agit d'alleindre à force d'adresse.

« Entre le meurtre et l'action qu'ils commettent, il y a, selon eux, des ablmes. La vie humaine leur est livrée en holocauste par Devi; ils ont un dictionnaire à eux, que l'on vient de publier à Calcutta sous le titre de Ramacina. Ainsi toute leur organisation s'éclaire peu à peu. Mais le grand réseau d'assassinats qui couvre le pays ne s'est dévoilé que par degré. Le magistrat de Chistour,

M. Wright, MM. Halhed et Stockwell l'Inde septentrionale, crurent avoir bea fait pour la tranquillité publique lors eurent dispersé plusieurs bandes de l mais les bandes éparses ne tardèrent se réunir. On les tuait, ils renouve leurs cadres par de nouvelles recrues le gouverneur général, épouvante, p mesures pour extirper le fléau. Le cent opérations fut placé à Joubelpore, et le taine Sleeman fut chargé de la poursu brigands. Bientôt une foule de priso furent détenus à Jouhelpore; de non interrogatoires et des confessions de espèce, la confrontation des témoir aveux naifs de la plupart des chels i rent l'organisation que nous avons d En octobre 1835, on avait mis la ma 1562 thugs, tous coupables à peu p mome titre, parmi lesquels les plus cri ou les plus influents, au nombre de 3t rent pendus, et 382 autres exportés o damnés à la prison perpétuelle.

« D'épouvantables tragédies avaient a vie de ces thugs; cinq cents recruer gées d'escorter une somme consid qu'on envoyait à Gawilgour furent glées dans une seule nuit par une tro mille thugs habillés en cypayes. Dans gage thug, ces grands coups de main pune désignation spéciale; on se les ravec orgueil: l'affaire des cinq cents, cent hommes tués sont célèbres. Le chai (affaire des quarante), et le soutrouh (des soixante), brillent d'un éclat parti Laissons le chef Dourga raconter l'

des soixante.

« Nous savions, dit-il, que le fils du mandant de la forteresse de Gaw nommé Ghaian-Sing, devait se rendi sa suite dans la province d'Aoude pou ver des troupes, et qu'il portait de l' avec lui. Sa troupe se composait de cinq deux hommes, de sept femmes et d'u ensant brahmane de quatre ans. Les apprenant cette expédition, députèren belpore quelques-uns de leurs memt plus habiles, et nous commençames a rations. D'abord on essaya de diviser parpiller l'escorte sur des routes diffé mais la chose fut impossible. Aucun t lait quitter Ghaian-Sing. Nous finim réunir nos bandes, résolus à condi victimes par des routes inconnue**s et d**é et à saisir la première occasion de ne faire d'eux tous.

« A Schora, nous leur persuada quitter la grande route et de pass Choumdie, en traversant de grandes désertes, couvertes de buissons, de bu et de foréts. Ils nous crurent aisément confiance était gagnée. Arrivés à Si nous n'avions pas encore trouvé le lipice que nous cherchions; quelquesnos gens furent envoyès à la décounous rapportèrent que non loin de là vait un endroit favorable, isolé, san sans habitation. Nous invitâmes les geurs à partir après minuit, et l'on se

oux thugs servaient d'acolytes à s voyageurs, et nous avions soin r constamment la conversation Nous primes les augures qui fuents. Le signal donné, chacun de a le mouchoir chargé du nœud a commençant par l'arrière-garde nt par l'avant-garde. Tous furent à l'exception de l'enfant. L'aurore temps nous manquait pour ensedavres; nous les déposames temit sur le rivage du fleuve, en les ie sable. Nous emmenames l'enerkote. Le lendemain, quand nous procéder aux funérailles, les eaux vaient emporté les corps.

devint l'enfant?

e frère Mongoul-Mahkoul l'éleva et e thuggisme : l'année dernière on à Sangor. »

érations des thugs se modifient au se nombreuses rivières et les cours le pays est sillonné transportent i drame sur les barques et les chathug entre en conversation avec r, le capte, le séduit, devient mainfiance et lui conseille de monter icelle dont le maître et les passanembres de l'association. Au moenu, le voyageur est étranglé, son à l'eau; cinq ou six de ces chalouent, et, si vous avez échappé à is n'échapperez pas à la seconde. sarler encore un adepte.

us habiles d'entre nous, escortés stique qui porte leurs bagages. dinairement la rive d'un sleuve en ıt vers l'endroit où leur bateau se arré : le voyageur se présente; le de harassé; bientôt le voyageur u'il serait plus agréable de monter et de se laisser mollement porter des. Du désir à l'acte il n'y a pas spercoit une chaloupe et son pamarchande; les stipulations sont on monte, le voyageur pérft. Si le iug que le voyageur à rencontré étiance, un second arrive, semble es sentiments, approuve sa pruncourage dans sa réserve, l'aide débarrasser du premier acteur du dirige vers une seconde chaloupe . De nombreuses samilles se licommerce. Les thugs de la plaine nt que trente familles de Moutrhies ents hommes de Lodehas; mais, hugs des rivières, les familles seuingohs comptent quelques milliers

célèbre parmi les thugs de rivièle, tenait constamment deux chates à tous les endroits où les voyabarquent. Il avait soin de laisser
trois ou quatre milles de distance.
ekhan, chargé de battre la campaen amena deux (raconte un thug)
rent sur notre embarcation. Djaïnandait en personne; le timonier
t les fonctions d'observateur (Bi-

koûrie). Quatre hommes qui tiraient à la cordelle et faisaient remonter la barque appartenaient à notre bande, ainsi que les sept hommes assis dans la chaloupe. Ce te barque couverte avait deux fenétres ouvrant sur l'eau. Bientôt Djarpôle s'écrie dans la langue des thugs ou dialecte ramasie : que les Bôras (thugs) se séparent des Bitous (voyageurs)! Nous obélmes. La chaloupe marcha pendant un coss. Le timonier donna le signal de l'exécution: Boujna Kôe Pawn Doe, a livrez le gage du fils de ma sœur, » paroles sacramentelles qui furent suivies de la strangulation immédiate. Nous brisâmes, comme c'est la coutume, l'épine dorsale des victimes pour prévenir toute résurrection, puis nous glissames les cadavres à travers les fenêtres, et ils tombèrent dans l'eau. L'ordre autrefois élait de poignarder les voyageurs sous les aisselles, méthode maladroite qui pouvait laisser des traces de sang sur la barque et dans les eaux. Nous y avons renoncé. »

« Ainsi tous les sentiments naturels, toutes les pensées d'humanité s'effacent et s'éteignent. On cite des exemples effroyables de cet endurcissement : Neuoûallsing, djemadar ou colonel au service du Nizam, homme respectable, mutilé d'un bras, et qui par conséquent (selon les thugs orthodoxes du midi) devait être épargné pur les assassins, eut le malheur de tomber entre les mains des thugs du nord. La question de savoir s'il périrait fut débattue vivement dans le sein même de l'honorable société, dont une fraction réclamait la mise en vigueur de toutes les traditions anciennes et religieuses. Pendant le voyage, certains membres de la caravane eurent des démélés avec la douane; d'autres furent arrêtés comme incendiaires, d'autres enfin comme voleurs : il est vrai qu'ils faisaient la contrebande des soieries. Le djemadar cut la bonté de les protéger. Ses deux jeunes filles, l'une de douze et l'autre de treize ans, s'assirent, lorsque les officiers de justice vinrent visiter les ballots, sur les sacs remplis des soieries prohibées qui appartenaient aux thugs. Arrêtés et jetés en prison, le djemadar répondit pour eux. Comblés de ses faveurs, sauvés par lui, ils voyagèrent avec lui et ses filles pendant l'espace de deux cents milles, et ne discutèrent entre eux que sur un point : non pour savoir si la reconnaissance leur défendait d'attenter à ses jours, « mais si Devi leur permettait de tuer un manchot. » Les orthodoxes se séparèrent des hérétiques, et le malheureux djemadar fut étranglé avec ses filles!

« Les thugs de rivière n'exercent guère que sur des voyageurs isolés; les autres ex-

pédient des familles tout entières.

« L'apprentissage des thugs se fait méthodiquement. Les novices se nomment kouboulas: ce sont ceux qui n'ont pas encore pénétré dans les mystères du métier. Les bourkas
sont les grands adeptes. Il est permis à un
bourka d'instruire, d'élever et de discipliner
tous ceux qui lui semblent propres à augmenter la confrérie. On n'arrive que par degré au rang de bourka. D'abord vous ètes

employé comme espion : on vous envoie en reconnaissance; puis on devient fossoyeur. ensuite choumsie ou « teneur de mains et de pieds pendant la strangulation; » et enfin bourthod ou étrangleur. Le novice qui prétend devenir bourthod se place ous le patronage spécial d'un vieux thug qui devient son gourou (précepteur sacré), et qui l'accepte pour cheyla (disciple). On attend l'arrivée de quelque voyageur dont la constitution soit peu robuste, et dont l'assassinat offre peu de danger. Pendant qu'il dort, le gourou, le cheyla, et quatre ou cinq des plus honorés de la troupe se dirigent vers un champ voisin, s'arrêtent au milieu du champ, se tournent vers le point de l'horizon opposé à la route que la troupe a suivie, et le gourou invoque la grande déesse :

« O Kalie (la noire), Kounkalie (mangeuse d'hommes), Bhoudkalie (la noire et la dévorante). — O Kalie! Mahakalie (la grande noire), Calcutta-Walie (divinité de Calcutta), si ta volonté est que le voyageur qui est entre nos mains soit tué par son esclave que voici, donne-nous le thibaoû (oracle favora-

ble) ! »

o On attend une demi-heure: le premier thibaoû décide si le voyageur sera tué; le second, si le nouvel adepte sera le sacrificateur. Le thibaoû doit se faire entendre à droite. Le pilhaoû, oracle décavorable, a lieu à gauche. Voici quelques détails donnés par les thugs eux-mêmes, sur le sens de ces oracles, qui offrent beauceup de nuances à observer.

« Quand on arrive dans un lieu de station et que le pilhaoù se fait entendre à gauche, il faut le quitter au plus vite; si c'est le thibaoû de droite, on s'arrête. Au moment du départ, c'est précisément le contraire; alors si le bon augure se fait entendre immédiatement après le mauvais augure, on prend courage, on continue la route.

« Les prétres de la secte comptent aussi parmi leurs augures les plus vénérés le bourabk ou oracle des loups, le tchirrayak ou oracle de hibou, le dauhie ou oracle du lièvre; enfin le dounterour, oracle de l'âne. Le hurlement ou lamentation du loup (tchimmame) suffit pour détourner le thug d'une entreprise. Ces animaux traversent-ils la route de droite à gauche? c'est bon signe; de gauche à droite? mauvais signe. Pendant le jour, si le loup hurle, on décampe. De minuit jusqu'à l'aurore, l'oracle est moins mauvais; et du soir à minuit, il n'a pas de signification. Si le hibou pousse son cri funchre, on renonce à toute expédition. Le soir même où un grand village habité par des thugs fut attaqué et mis à feu et à sang par l'officier auglais Halhed, le célèbre pronosticateur Joudai entendit plusieurs fois le cri lugubre et sourd du hibou. « L'appel du lièvre est important, disait un thug; quand nous avons méprisé cet oracle, la déesse nous a délaissés; cet animal timide est venu ensuite boire l'eau du ciel dans le crâne de nos gens égorgés. Lorsque le général Doveton nous poursuivait, un lièvre traversa la route devant nous. L'animal

criait; nous négligeames l'oracle. Le main, dix-sept d'entre nous furent pi

« Mais au-dessus de tous les oraestiment celui de l'âne. Soupoukker dounrou, dounterou; « un âne, en fa cle, disent-ils, vaut un millier d'oiseat capitaine Sleeman, qui a recueilli l bulaire du dialecte thug, et qui s'est f ner tous les oracles par les chefs prisc porte témoignage de la haute imp que les thugs du nord et du midi at aux augures. L'oracle est la voix de

« Une fois les oracles pris, on rép prière à Devi, puis on retourne au c gourou prend un mouchoir, se tour l'occident, noue une pièce d'or ou d' et procède à la fabrication du nœud classique (gour-knat), « lien scienti que l'on n'a le droit de former qu'apr reçu les ordres sacrés. Le disciple ou le saisit avec respect dans sa main di se dirige vers la victime accompa choumsie (teneur de mains). On év voyageur sous un prétexte; et, au moi le chef donne le signal , l'élève fait si d'essai, aidé comme à l'ordinaire choumsie. L'œuvre accomplie, il s'ag le devant le gourou, touche les pieds : tre de ses deux mains étendues, délie choir, en tire la pièce d'or, et la remet offrande (nouzour), avec tout l'arge possède, au gourou, qui emploie cett me à l'achat de sucre, de pâtisseries tres friandises. Ainsi se prépare le to sete ou sacrifice qui ne peut avoir li l'ombre de certains arbres, du mangi figuier, du nîme; mais jamais sous le ja, le sirésa ou le baboûle. Les bou ou strangulateurs, prennent place d'un tapis, et le nouvel adepte reçoit du sucre consacré.

« C'est une grande affaire que le to Les thugs prétendent qu'une fois qu' goûté, il est impossible de ne pas s'a élernellement à la secte du thuggisi nous arrive bien quelquefois, disait célèbre, d'éprouver de la pitié : elle turelle à tous les hommes. Mais la 1 leuse influence du sucre consacré par ponie nous métamorphose compléte elle agirait sur une brute. Quant à n'aurais pas besoin d'être thug pout ma mère était riche, j'ai eu de belles on m'aimait partout où je me présen bien! toutes les sois que j'ai essayé : ter le thuggisme, je ne l'ai pas pu: rappelé jar un irrésistible penchai me ferait vivre cent années, que je n rais embrasser aucune autre professi père, dès ma plus tendre enfance. goûler le sucre latal, et je crois qu'at tes les richesses du monde et la fai choisir entre tous les métiers, un th férerait toujours l'occupation comman Devi. »

« En effet, cette carrière d'indolence treprises, de voyages et de repos, de sances et d'aventures, exerce sur se teurs un véritable prestige; il n'y e d'un thug qui ait deserté sa proleux qui échappent à la vengeance retournent bientôt, après avoir vu surs complices, à leurs occupations

ant ce grand repas du touponie, la acrée, instrument singulièrement st placée sur une nappe à côté du nit. On ne peut avoir droit au sucre, consacré par la prière, que si l'on lé un voyageur de sa propre main, est de condition libre. La consécraai**t de la m**anière suivante. Le chef stimé s'assied, la face tournée vers A droite et à gauche se rangent les s plus considérés, en nombre pair. prière, on met de côté des morceaux destinés à ceux qui n'ont pas encore homme. Puis le chef pratique un s la terre, y dépose un peu de sucre, maius, les élève vers le ciel, y fixe rds, et, dirigeant vers la déesse touensées , s'écrie :

nde déesse, toi qui procuras jadis à Naîk et à Khodouk Bounwarie un soixante roupi s, nous t'ad essons nère, exauce nos voiux l »

s les thugs se joignent de cœur aux ns de celui qui prononce cette prière. d un peu d'eau sur la pioche, distriucre à ses frères qui étendent leurs ers lui, et donne le signal convenu strangulation. A ce signal, tous les ans un profond silence, mangent leur n ayant bien soin de ne pas en laisber un seul fragment sur la terre, ce iit un très-mauvais signe. Ce serait s'il se passait quelque chose d'indéd'irrespectueux pendant la cérémoes thugs se prenaient de querelle, ou ien, un âne, un cheval, touchaient au is se regarderaient alors comme frapse à un enfant, il a soin de lui de très-bonne heure un peu de ce

is rencontrez des thugs sur toutes les M sous tous les déguisements; par de dix à douze hommes, quelquefois habillés en cipayes, en pèlerins, en **nds, ou en princes environnés de leurs** ux serviteurs : ces derniers sont des œurs groupes se réunissent de temps :, et forment des armées de trois à cents hommes. Quand le danger apet qu'ils savent qu'on les poursuit, éparent et se répandent à travers le s ont des lieux de rendez-vous et des i bieu connues. Le thog le plus expéi, le plus propre, le moins adonné à ierie et le plus soigneux, porte l'ins-L sacré ou la pioche à creuser les fosregarde cette pioche comme un préla divinité. Les thugs ont pour elle ration du soluat pour son drapeau: : par elle. Dans les campements, on soin de l'enterrer en dirigeant sa

pointe du côté vers lequel doit se diriger l'armée. Les thugs croient que si la déesse veut leur faire prendre une autre direction, elle déplacera elle-même la pointe de la pioche sacrée. Dans le Dekkan, où le thuggisme a conservé son ancienne vigueur, ils sont même persuadés que, pour observer tous les rites, on devrait jeter la pioche dans un puits, d'où elle sortirait d'elle-même au moment où il faudrait s'en servir. Ils ne doutent pas que Devi ne punisse tous les profanes qui toucheraient à la pioche... »

THURIFUMIE, divination par la fumée de

l'encens.

THYMIAMATA, parfums d'encens qu'on employait chez les anciens pour délivrer ceux qui étaient possédés de quelque mauvais esprit.

THYRÉE (PIERRE), jésuite, auteur d'un livre sur les démoniaques, les maisons infes-

tées et les frayeurs nocturnes (1).

TIBALANG, fantômes que les naturels des Philippines croient voir sur la cime de certains vieux arbres, dans lesquels ils sont persuadés que les âmes de leurs ancêtres ont leur résidence. Ils se les figurent d'une taille gigantesque; de longs cheveux, de petits pieds, des ailes très-étendues et le corps peint.

TIBERE. Cet empereur romain voyait clair dans les ténèbres, selon Cardan, qui avait

la même propriété. Voy. Trasulle.

TICHO-BRAHÉ, as ronome suédois. Il croyait que sa journée serait malheureuse, et s'en retournait promptement si, en sortant de son logis, la première personne qu'il rencontrait était une vieille, ou si un lièvre traversait son chemin.

TIGRE (LE GRAND). Voy. Lièvre.

TINTEMENT. Lorsque nous sentons une chalcur à la joue, dit Brown, ou que l'orreille nous tinte, nous disons ordinairement que quelqu'un parle de nous. Ce tintement d'oreille passait chez nos pères pour un très-

mauvais augure.

TIPHAINE. Nos anciennes chroniques soupçonnaient de féerie ou de commerce avec les fées toutes les femmes dans l'histoire desquelles its trouvaient du merveilleux. La Pucelle d'Orléans fot accusée d'avoir eu commerce avec les fées auprès d'une fontaine de son pays, que l'on appelle encore la fontaine des Fées ou des Dames. L'ancienne chronique de Duguesclin dit que dame Tiphaine, femme de ce héros. était regardée comme une fée, parce qu'elle était fort adroite, et qu'elle prédisait à son mari tout ce qui devait lui arriver.

TIROMANCIE, divination par le fromage. On la pratiquait de diverses manières que nous ne connaissons pas.

TITANIA, reine des fées. Voy. OBERON.

TITUS. On trouve raconté dans un vieux recueil de traditions juives, que Titus préteudit avoir vaincu le dieu des Juis à Jérus selem. Alors une voix terrible se fit entendre, qui dit : Malheureux, c'est la plus pe-

tite de mes créatures qui triomphera de toi. En effet, un moucheron se glissa dans le nez de l'empereur et parvint jusqu'à son cerveau. Là, pendant sept années, il se nourrit de cervelle d'empereur, sans qu'aucun mé-decin pût le déloger. Titus mourut après d'horribles souffrances. On ouvrit sa tête pour voir quel était ce mal contre lequel avaient échoué tous les essorts de la médecine, et on trouva le moucheron, mais fort engraissé. Il était devenu de la taille d'un pigeon. Il avait des pattes de fer et une bouche de cuivre (1).

TOIA, nom sous lequel les habitants de la Floride adorent le diable, c'est-à-dire l'auteur

TOMBEAUX. Chez plusieurs nations idolâtres de l'antiquité, l'usage était d'aller dormir sur les tombeaux, afin d'avoir des rêves de la part des morts, de les évoquer en quelque sorte et de les interroger. Voy. Monts.

TOMTEGOBBE, le vieux du grenier, lutin.

Voy. DIABLE.

ŤONDAL. Un soldat nommé Tondal, à la suite d'une vision ou d'un songe, raconte qu'il avait été conduit par un ange dans les enfers. Il avait vu et senti les tourments qu'on y éprouve. L'ange le conduisit, dit-il, en un grand pays ténébreux, couvert de charbons ardents. Le ciel de ce pays était une immense plaque de fer brûlant, qui avait neuf pieds d'épaisseur. Il vit d'abord le supplice de plusieurs âmes qu'on mettait dans des vases bien fermés et qu'on faisait fondre. Après cela il arriva auprès d'une montagne chargée de neige et de glaçons sur le flanc droit, couverte de flammes et de soufre bouillant sur le slanc gauche. Les âmes qui s'y trouvaient passaient alternativement bains chauds aux bains glacés, et sortaient de la neige pour entrer dans la chaudière. Les démons de cette montagne avaient des fourches de fer et des tridents rougis au feu, avec lesquels ils emportaient les âmes d'un lieu à un autre. Tondal vit ensuite une multitude de pécheurs plongés jusqu'au cou dans un lac de poix et de soufre. Un peu plus loin il se trouva devant une bête terrible, d'une grandeur extraordinaire. Cette bête se nommait l'Achéron (2), elle vomissait des slammes et puait considérablement. On entendait dans son ventre des cris et des hurlements d'hommes et de semmes. L'ange, qui avait sans doute ordre de donner à Tondal une leçon, se retira à l'écart sans qu'il s'en aperçût, et le laissa seul devant la bête. Aussitôt 🖰 une meute de démons se précipita sur lui, le 🤄 saisit et le jeta dans la gueule de la grosse bête, qui l'avala comme une lentille. Il est impossible d'exprimer, dit-il, tout ce qu'il souffrit dans le ventre de ce monstre. Il s'y: trouva dans une compagnie extrêmement triste, composée d'hommes, de chiens, d'ours, de lions, de serpents et d'une soule d'autres animaux inconnus, qui mordaient cruellement et qui n'épargnèrent point le passager.

Il éprouva les horreurs du froid. la puai du soufre brûlé ainsi que d'autres dése

L'ange vint le tirer de là et lui dit : viens d'expier tes petites fautes d'habit mais tu as autrefois volé une vache paysan, ton compère : la voilà, cette va Tu vas la conduire de l'autre côté du la est devant nous. Tondal vit donc une i indomptée à quelques pas de lui; il se t vait sur le bord d'un étang bourbeux agitait ses flots avec fracas. On ne po le traverser que sur un pont si étroit, c homme en occupait toute la largeur ave pieds. — Hélas! dit en pleurant le pe soldat, comment pourrai-je traverser une vache ce pont où je n'oserais me h der seul?

· Il le faut, répliqua l'ange.

Tondal, après bien des peines, sai vache par les cornes et s'efforça de la duire au pont. Mais il fut obligé de la ner, car lorsque la vache était debou disposition de faire un pas, le soldat to de sa bauteur; et quand le soldat se rele la vache s'abattait à son tour. Ce fut bien des peines que l'homme et la vach rivèrent au milieu du pont. Alors Ton trouva nez à nez avec un autre homm passait le pont comme lui : il était char gerbes qu'il était condamné à porter sur tre bord du lac. Il pria le soldat de lui ser le passage; Tondal le conjura de n l'empêcher de finir une pénitence qui lui déjà donné tant de peines. Mais person voulut reculer. Après qu'ils se furent d tés assez longtemps, ils s'aperçurent deux, à leur grande surprise, qu'ils av traversé le pont tout entier sans fai pas. L'ange conduisit alors Tondal d'autres lieux non moins horribles, et mena ensuite dans son lit. Après cet sion, il se leva et se conduisit mieu puis (3).

TONNERRE. Le tonnerre a été ado qualité de dieu. Les Egyptiens le regard comme le symbole de la voix éloignée, que de tous les bruits c'est celui qui : entendre le plus loin. Lorsqu'il tonn Chingulais se persuadent que le cie leur insliger un châtiment, et que les des méchants sont chargées de dirig coups pour les tourmenter et les pui leurs péchés. En Bretagne on a l'usage, il tonne, de mettre un morceau de fer d nid des poules qui couvent (4), comme servatif du tonnerre. Voy. CLOCHES, GILE DE SAINT-JEAN, etc.

Le Journal d'Indre-et-Loire a pub juin 1841 les détails suivants sur l'ef coup de tonnerre dont M. Gatian de Cl bault, juge à Tours, faillit être vic « M. Gatian, le meunier et le domestiqu mesuraient du blé devant lui dans le Inier, furent les premiers atteints par l dre. Le tonnerre descendit ensuite dat

<sup>1)</sup> Alph. Karr, Voyage autour de mon jardiu, lett. 11.

<sup>(2)</sup> Qua Acharon appellabatur... (3) Dionysii Carthusiani, art. 49.—Hæc prolixius descri-

buntur in libello qui visio Tondali nuncupatur. (4) Cambry, Voyage dans le Finistère, t. II, p. 1

inférieure, où se trouvaient trois nombre desquelles madame Gaérambault, et frappa successivelrois dames à la nuque, en les ren-

nne après l'autre.

ne Gatian, qui, dans cette circonait conservé le plus de sang-froid releva la première, put observer nent ce qui se passait. Elle vit re parcourir assez leutement la sous la forme d'un globe de feu seur d'un fauteuil, renverser les onnes qui étaient avec elle, et ente l'appartement par la fenêtre, en us les carreaux. En descendant au ussée, la foudre tua un cheval dans

emier soin de madame Gatian, après nait d'avoir lieu, fut de monter préent au grenier, pour savoir si quelent n'était point arrivé à son mari. rçut étendu sans connaissance, auomestique et du meunier. Le meut mort; le domestique, qui n'avait mrdi par le coup, aida à transportian dans son appartement, où il ne tardivement de son évanouisse-

phénomènes fort singuliers ont été sur la personne de M. Gatian. La le frappant, sonda sa montre, qui son gousset, suivit la chaîne d'or stenait, la fondit et répandit l'or a semis sur le gilet; puis transporta e de l'or de la chaîne sur les lunetortait M. Gatian, et dont elle souda res. Enfin, passant entre la chemise s, la foudre descendit, en brûlant la côté droit, et, laissant seulement, itériorer, une trace noire sur la chevit la jambe droite et sortit par l'exe la botte.

nt là des singularités intéressantes r aux phénomènes bizarres que tion a recueillis relativement aux

causés par le tonnerre. »

(GRAND). Les Araucans, peuplades antes du Chili, reconnaissent sous un grand esprit qui gouverne le la lui donnent des ministres infénargés des petits détails d'adminisels que les saisons, les vents, les, la pluie et le beau temps. Ils admissi un mauvais génie qu'ils apmécuba, qui se fait un malin plainbler l'ordre et de molester le grand

¿ARSUK. Les Groënlandais ne font ni sacrifices, et ne pratiquent auils croient pourtant à l'existence as êtres surnaturels. Le chef et le sant de ces êtres est Torngarsuk, e selon eux sous la terre, et qu'ils sent tantôt sous la forme d'un ours, as celle d'un homme avec un bras, la sous celle d'un eréature humaine; plus comme un des doigts de la main. parès de cette divinité que les ansont obligés de se rendre pour lui grienn. Des sciences occultes. II.

demander conseil, quand un Groenlandais tombe malade ou qu'il se trouve dans quelque autre embarras. Indépendamment de ce bon génie, qui est invisible à tout le monde, excepté à l'anguekkok, il en est plusieurs autres qui sont moins puissants; ce sont les génies du feu, de l'eau, de l'air, etc., qui, par l'entremise de l'anguekkok, enseignent aux habitants ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent éviter pour être heureux. Chaque anguekkok a en outre son esprit familier, qu'il évoque et qu'il consulte comme un oracle.

Nous empruntons ces détails à l'expédition du capitaine Graah dans le Groënland. Il en donne d'autres fort curieux sur l'esprit de ces peuples. Ils croient, dit-il, que le soleil, la lune et quelques-unes des étoiles étaient. dans l'origine, des Groënlandais qui ont pris leur vol vers le ciel. Quand il y a une éclipse de lune, ils s'imaginent que l'astre profite de ce moment pour descendre sur la terre. et entrer dans leurs maisons, dont il parcourt tous les coins et les recoins pour y chercher des peaux et des aliments; de sorte qu'ils cachent avec soin tout ce qu'ils possèdent, et sont le plus de bruit possible, afin de saire peur à leur hôte importun, et de le chasser de chez eux.

S'ils prennent un veau marin dans un temps de disette, ils ne manquent pas de jeter dans la mer une partie de ses entrailles et tous ses os. Quand une personne meurt, ses parents s'abstiennent de certains aliments, et ne mangent rien en plein air.

Les jeunes personnes, avant d'être mariées, ont une foule de précautions fort génantes à prendre pour ne pas offenser l'air ou la lune; la moindre omission de ce genre nuirait à leur réputation et mettrait leur vie en dauger. Voici un fait qui caractérise bien l'état

social de cette contrée. Au commencement du mois de décembre, un des Groënlandais de Nukarbik eut le malheur de se blesser au poignet avec un couteau. Il ne fit point attention à cet accident, se contenta de bander très-fortement le bras pour arrêter l'hémorragie, et retourna à son travail comme à l'ordinaire. Mais ce traitement empira le mal ; une tumeur se forma au-dessus de l'artère; elle était large comme une tasse à thé; tout le bras enfla et le patient éprouva des douleurs très-vives. Un soir, comme il revenait d'une expédition de chasse, il consulta le capitaine Graah, qui fut fort embarrassé, ne voulant pas encourir de responsabilité en lui donnant des conseils qui auraient pu lui devenir plus nuisibles qu'utiles; mais on savait que le capitaine était en possession d'un emplaire qu'il avait employé avec succès contre les clous; on le pria d'en essayer l'effet dans cette occasion, et comme on commençait à éprouver des craintes sérieuses pour la vie du malade. il finit par y consentir. Il lui remit donc un de ces emplatres, en le prévenant que nonseulement il n'en garantissait pas l'efficacité, mais qu'il serait même possible qu'il lui fil du mai, ce qui n'empécha pas le Groëniandais de l'appliquer sur-le-champ. Le lendemain, il s'était formé quelques petites cloches, mais la douleur fut si vive, que le malheureux perdit connaissance et parut être sur le point d'expirer. Instruit de cette circonstance, le capitaine se hâta d'aller le voir. En entrant dans la cabane, il le trouva dans un état alarmant; ses amis pleuraient et sanglotaient, les enfants criaient, et la seule personne qui montrât un peu de présence d'esprit était sa femme, qui le tenait dans ses bras. A l'aide d'une cuillerée de vin de Porto mélé à du jus de citron, il revint bientôt à lui, mais il avait arraché l'emplatre et ne voulait plus le remettre. Il resta pendant trois semaines dans cet état, souffrant des douleurs atroces. Une espèce de sorcière fut alors appelée; elle noua une ligature autour de la tête du patient, puis elle la souleva, et l'ayant trouvée lourde, elle déclara qu'il était impossible qu'il vécût. Le lendemain le malade refusa toute espèce de nourriture. Le capitaine, pour l'exciter, fit préparer un plat de gruau qu'il alla lui porter avec un morceau de pain; mais, à son grand élonnement, son prolégé refusa, en disant que, sa situation étant désespérée, il avait pris la résolution de ne plus rien manger, afin de ne pas prolonger ses souffrances. Sa femme fut de son avis, et repoussa, même avec une sorte de colère, le gruau que le capitaine persistait à offrir. Du moment où le malade eut annoncé sa résolution, la femme et les enfants reprirent leur tranquillité ordinaire, et quoique leurs traits exprimassent un profond chagrin, pas un murmure, pas une plainte ne sortit de leur bouche. Mais la constance du pauvre malade ne fut pas mise à cette seule épreuve. Trois jours après, vers neuf heures du soir, plusieurs des habitants de la maison accoururent auprès du capitaine en criant : « Il est mourant! Il perd tout son sang! » M. Graah retourna aussitôt avec eux, et fut témoin d'un spectacle affreux.

En entrant dans la maison, il vit le patient assis sur sa couchette et étendant le bras, d'où le sang coulait à flots; il n'avait personne pour le soutenir. Mais pendant que les semmes s'occupaient, en pleurant et en sanglotant, à jeter hors de la maison les habits, les lits, les peaux, les provisions, etc., comme s'il se fût agi de les sauver d'un incendie, les hommes s'approchaient tour à tour du malade, le regardaient en face, et se retiraient en poussant des cris effroyables. Pendant ce tumulte, la femme du malade allait à lui de temps en temps et tâchait de le persuader à consentir qu'on l'enterrât vivant sous la neige, au lieu d'être traîné au rivage dans son traineau, par son fils, et jeté à la mer comme il l'avait proposé. A la fin, le sang cessa de couler; le malade avait à peine la force de respirer, et tous ses membres étaient agités de convulsions. On s'allendait d'un instant à l'autre à le voir expirer. Il ne mourut pourtant pas. Au de quelques heures il reprit connaissa la douleur et l'enflure du bras semble avoir disparu; le lendemain il se sentit b coup mieux. Il commença même à & quelque espérance de guérison et ma volontiers le gruau qu'on lui présenta. vaincu que l'artère avait été blessée, le taine pratiqua une espèce de tourni qu'il lui posa au bras au-dessus de l'épi et enseigna à sa femme la manière de le rer dans le cas où l'hémorragie recomi cerait. Cet accident arriva en effet le demain au soir, mais les instructions capitaine n'ayant pas été assez prompter suivies, le malade perdit de nouveau b coup de sang, et se trouva si mal, que le monde crut qu'il ne passerait pas la 1 Alors la scène que nous avons déjà dé se renouvela, et sa femme recommença instances pour qu'il se laissât ensevelir

la neige, au lieu de se faire jeter à la 1 Quand un Groënlandais en est arriv point de ne plus savoir ce qui se passe tour de lui, on commence les préparati ses funérailles. Aussi la semme de notre lade lui demandait-elle à chaque inst « Entendez-vous? comprenez vous? » s'a dant sans doute à ne pas recevoir de répo Mais comme toutes les fois qu'elle le q tionnait, il répondait toujours d'une assez forte: «Oui,» elle finit par perdre tience; et quoique son mari eût évidem toute sa connaissance et qu'il pût voir e tendre tout ce qui se passait dans la chav elle ordonna néanmoins à deux jeunes fi ses enfants adoptifs, de décrocher la qui pendait au mur et qui devait lui se de linceul, puis elle se mit à l'arranger L'indissérence avec laquelle cet ordre donné et exécuté, et le sang-froid avec le le patient vit faire cette opération éti également surprenants. Il contempla pen quelques instants, avec le calme le parfait, ces préparatifs pour son pas dans un autre monde; puis, sans prono une parole, sans faire le moindre signe indiquât la crainte de la mort, il retour tête et tomba en syncope. Quelques ins après on lui mit ses plus beaux habit peau dans laquelle il devait être ens ètait déjà étendue, la fenêtre par laqu selon l'usage, on devait le faire sortir, ouverle; en un mot, tout était prêt qua patient dit à ceux qui l'entouraient ( pas continuer, parce qu'il se sentait mi Il appela après cela le capitaine, le rem de ce qu'il avait fait pour lui, le pri serrer la vis du tourniquet, et exprimat regrets de ce que l'on avait troublé son re il demanda un peu de jus de citron: ( lui donna mélé avec une demi-once de t d'eau, et il s'en trouva si bien, qu'au de quelques heures tout semblait anne qu'il était hors de danger. En effet, la ter du poignet se détacha par degrés et flai

(1) Les Groënlandais ont un tel effroi pour les morts, qu'ils ont coutume d'ensevelir d'avance les moribonds, pour a avoir pas besoin de les toucher quand ils ne seront

plus. Ils enterrent même les maisdes vivants quand lutté trop longtemps avec la mort.

r **en laissant** un creux en forme de Ce pauvre diable fut longtemps encore de recouvrer ses forces, et sept mois il n'était pas encore en état de lancer **elot de la m**ain qui avait été blessée (1). tQUEMADA (Antoinede), auteur espae l'Hexameron ou six journées, conplusieurs doctes discours, etc : avec 🕦 histoires notables et non encore mises en français par Gabriel Chap-Tourangeau. Lyon, 1582, in-8°; ouplein de choses prodigieuses et d'avende specires et de fantômes.

tREBLANCA (François), jurisconsulte doue, auteur d'un livre curieux sur les

i **des sorc**iers (2).

lTURE. Quand on employait la torture les sorciers, et que les tourments ne mient pas avouer, on disait que le diarendait insensibles à la douleur.

「AM, esprit qui garde chaque sauvage mérique septentrionale. Ils se le reilent sous la forme de quelque bête; conséquence, jamais ils ne tuent, ni issent, ni ne mangent l'animal dont ils st que leur totam a pris la figure. JPAN, esprit malin qui préside au ton-

chez les naturels brésiliens.

JR DE FORCE. Delrio rapporte cette e plaisante: Deux troupes de magiciens nt réunies en Allemagne pour célébrer riage d'un grand prince. Les chefs de opes étaient rivaux et voulaient chacun sans partage de l'honneur d'amuser la C'était le cas de combattre avec toutes sources de la sorcellerie. Que sit l'un ux magiciens? Il avala son confrère, da quelque temps dans son estomac, et dit ensuite par où vous savez. Cette lerie lui assura la victoire. Son rival, ax et confus, décampa avec sa troupe a plus loin prendre un bain et se mer.

JR ENCHANTÉE. Voy. Roderik.

JR DE MONTPELLIER. Il y a sans encore à Montpellier une vieille tour peuple de cette ville croit aussi enque le monde ; sa chute doit précéder elques minutes la déconsiture de l'u-

JR DE WIGLA, tour maudite de la ige, où le roi païen Vermund fit brûler imelles de sainte Ethelrade avec du **s la vraic c**roix, apporté à Copenhague aŭs III. On dit que depuis on a essayé ment de faire une chapelle de cette tour te ; toutes les croix qu'on y a placées sivement ont été consumées par le ciel (3).

IRTERELLE. Si on porte le cœur de **eau dans une** pe**au de** loup, il éteindr**a** 🗯 sentiments. Si on pend ses pieds à **re, l'arbre ne** portera jamais de fruit. trotte de son sang, mélé avec de l'eau aguelle on aura fait cuire une taupe .

una Britanaique. itomo delitterum, sive de Magia, ia qua aperta la invocatio demonis intervenit, etc., editio no-

un endroit couvert de poils, tous les poils noirs tomberont (4)!..

TRADITIONS POPULAIRES. « C'est sur la fatalité et l'antagonisme du bien et du mal. dit un habile écrivain, dans le Quarterly Magazine, que se fonde la philosophie des traditions du peuple. Cette base se retrouve dans le conte le plus trivial, où l'ou introduit un pouvoir surnaturel; et la nourrice, qui fait son récit au coin de la cheminée rustique, a la même science que les hiérophantes de la Grèce et les mages de la Perse. Le principe destructeur étant le plus actif dans ce bas monde, il reparatt dans toutes les croyances superstitieuses, sous une variété infinie de formes, les unes sombres, les autres brillantes; on retrouve partout les mêmes personnifications d'Oromase et d'Arimane, et l'hérésie des manichéens. La vague crédulité du villageois ignorant s'accorde avec la science mythologique des anciens sages. Des peuples que l'Océan épare sont rapprochés par leurs fables; les hamadryades de la Grèce et les lutins de la Scandinavie dansent une ronde fraternelle avec les fantômes évoqués par le sorcier moderne ; celui-ci compose ses philtres, comme Canidie, avec la mandragore, la ciguë, les langues de vipère et les autres ingrédients décrits par Virgile et Horace. A la voix de sorciers modernes, comme à celle des magiciens de Thessalie, on entend encore le hibou crier, le corbeau croasser, le serpent sisser, et les ailes noires des scarabées s'agiter. Toutefois, le Satan des légendes n'est jamnis revêtu de la sombre dignité de l'ange déchu; c'est le diable, l'ennemi, méchant par essence, de temps immémorial. Sa rage est souvent impuissante, à moins qu'il n'ait recours à la ruse: il inspire la peur encore plus que la crainte. De là vient cette continue'le succession de caprices bizarres et de malices grotesques qui le caractérise; de là cette familiarité qui diminue la terreur causée par son nom. Les mêmes éléments entrent dans la composition de toutes les combinaisons v.riées du manvais principe qui engendra la race nombreuse des lutins sortis de l'enfer. Si le rire n'est pas toujours méchant et perfide, il exprime assez bien du moins la malice et la perfidie. C'est de l'alliance du rire et de la malice que sont nés tous ces moqueurs placés par les mythologues au rang des divinités. Tel est le Momus des Grecs et le Loki des Scandinaves, l'un bouffon de l'Olympe, l'autre bouffon des banquets du Valhalla. » Les traditions populaires se conservent sous mille formes. Nous en donnerons sans ordre quelques-unes.

## la ballade d'agnète.

Traduite du danois d'OEhlenschlager par M. X. Marmier.

Cette ballade est le récit d'une tradition répandue dans tout le Nord. On la raconte encore à la veillée, on la chante dans les fa-

vissima, Lugduni, 1679, in-4°.
(3) Victor Hugo, Hau d'Aslande, chap. 12.
(4) Les admirables secrets d'Albert le Grand, p. 115.

milles. Je l'ai entendu chanter un soir sur une mélodie ancienne. C'était tout à la fois tendre comme un soupir d'amour, et triste

comme un accent de deuil.

« Agnète est assise toute seule sur le bord de la mer, et les vagues tombent mollement sur le rivage. Tout à coup l'onde écume, se soulève, et le trolle de mer apparaît. Il porte une cuirasse d'écaille qui reluit au soleil comme de l'argent. Il a pour lance une rame, et son bouclier est fait avec une écaille de tortue. Une coquille d'escargot lui sert de casque. Ses cheveux sont verts comme les roseaux, et sa voix ressemble au chant de la moueste.

« — Oh! dis-moi, s'écrie la jeune fille, dismoi, homme de mer, quand viendra le beau jeune homme qui doit me prendre pour

flancée.

« — Ecoute, Agnète, répond le trolle de mer, c'est moi qu'il faut prendre pour ton fiancé. J'ai dans la mer un grand palais dont les murailles sont de cristal. A mon service j'ai sept cents jeunes filles moitié femme, moitié poisson. Je te donnerai un traîneau en nacre de perles, et le phoque t'emportera avec la rapidité du renne sur l'espace des eaux. Dans ma retraite tapissée de verdure, de grandes fleurs s'élèvent au milieu de l'onde, comme celles de la terre sous le ciel bleu...

« — Si ce que tu dis est vrai, répond Agnète, si ce que tu dis est vrai, je te prends pour

mon fiancé.

« Agnète s'élance dans les vagues, l'homme de mer lui attache un lien de roseau au pied et l'emmène avec lui. Elle vécut avec lui huit années et enfanta sept fils.

« Un jour elle était assise sous sa tente de verdure, elle entend la vibration des cloches qui sonnent sur la terre. Elle s'approche de son mari et lui dit : Permets-moi d'aller à l'église et de communier.

« — Oui, lui dit-il, Agnète, j'y consens. Dans vingt-quatre beures tu peux partir.

« Agnète embrasse cordialement ses fils, et leur souhaite mille fois bonne nuit. Mais Ies ainés pleurent en la voyant partir, et les petits pleurent dans leur berceau. Agnète monte à la surface de l'onde. Depuis huit ans, elle n'avait pas vu le soleil. Elle s'en va auprès de ses amies, mais ses amies lui disent: Vilain trolle, nous ne te reconnaissons plus. Elle entre dans l'église au moment où les cloches sonnent, mais toutes les images des saints se tournent contre la muraille. Le soir, quand l'obscurité enveloppe la terre, elle retourne sur le rivage. Elle joint les mains, la malheureuse let s'écrie : « Que Dieu ait pitié de moi et me rappelle bientôt à lui! » Elle tombe sur le gazon au milieu des tiges de violettes. Le pinson chante sur les rameaux verts, et dit: « Tu vas mourir, Agnète, je le sais. »

« A l'heure où le soleil abandonne l'horizon, elle sent son cœur frémir, elle ferme sa paupière. Les vagues s'approchent en gémi sant et emportent son corps au fond de

l'abime.

« Elle resta trois jours au sein de l puis elle reparut à la surface de l'e enfant qui gardait les chèvres trouva tin le corps d'Agnète au bord de la Elle fut enterrée dans le sable, derr roc couvert de mousse qui la protége que matin et chaque soir ce roc est h Les enfants du pays disent que le to mer y vient pleurer. »

La presse périodique a publié, il ans, le conte populaire que voici :

### LA REMORQUE DU DIABLE.

Connaissez-vous le Saint-Marcan, en sept jours la traversée de Terre-N Granville?

– Sept jours du banc de Terre-N Granville! c'est une belle tournée; velte la Diligente, notre plus fine voil l'aurait pas faite en sept semaines. si comme le Saint-Marcan elle avai lutter contre une mer affreuse et un carabinée de vent d'est. — Et pour Saint-Marcan n'est pas taillé pour l che; c'est un gros brick, bien solid coquet, étalant avec complaisance u arrière aux formes callipyges : jamai: vait dépassé six nœuds, son journal foi. Il fut bien parlé dans Granville ( miraculeuse traversée, quelques-u mirèrent ; beaucoup en furent surpri cuns, et c'étaient les plus vieux, ga à cet égard un silence significatif; chaient la tête d'un air mystérieux pourquoi le capitaine n'aimait-il pas entamat un sujet si flatteur pour lu félicitations il se taisait; aux ques répondait avec brusquerie; d'où lui donc cette tristesse inusitée! quelle cause de cette réserve taciturne? N' pas bien vendu son beau chargement rue? et huit jours après son arri branle des cloches n'annonçait-il pas riage du capitaine Jean Jouin avec! che Marie Grainbeau?...

La saison de la pêche tirait vers déjà bon nombre de navires bien avaient quitté le banc de Terre-Neu plus tardifs se préparaient à débar leur tour, et le Saint-Marcan n'av encore salé un seul baril de morue. un sort, rien ne lui réussissait. Dept était sur le fond il n'avait pas perdu stant; ses flottes, bien allongées, att sa vigilance; ses chaloupes n'étaien paresseuses, et tandis que les navi l'entouraient faisaient une péche abo lui ne prenait pas un morillon. Il ava virer de bord, changer la panne, qui mouillage pour un autre, le malh donnait la chasse, le poisson semblait Et pourtant ses ains étaient bien chaque jour ses boltes étaient sois ment rafraichies; le saleur jurait ses saints que le navire était charmé; page ne jurait plus, il faisait des vo capitaine Jean Jouin, l'esprit fort de ville, n'envoyait pas une chaloupe sa un signe de croix; peine inutile : il

3 voir le dernier de ses compasser le hourra de départ, et faire la France sans avoir pu saler enril de morue.

comme cela se rencontrait mal uvre Jean Jouin; c'était son prege de capitaine, sa réputation en et son mariage aussi!

de Dieu ! s'écriait-il quand la chaienait à bord les lignes toujours Dieu de Dieu! pour un rien je ven-

āme l

ne bonheur touche souvent à l'exrtune; c'est vieux, mais c'est juste; crate... Jean Jouin l'éprouva. Il y jours que la dernière voile avait l'orient, quand la chance tourna. ipes revenaient chargées à couler nt du Saint-Marcan ployait sous lu poisson, le saleur n'y pouvait s tonneliers se multipliaient, on le jour, on travaillait la nuit ; la ut à bord ; la saison ne serait pas n était en retard; mais qu'importe! avorisé pour le retour; les marins afiants! Si l'espérance était bannie e. on la retrouverait à bord d'un

jours le brick eut son plein. Il apsoir même. Jamais hourras ne issés avec plus de ferveur; la mer et la corvette de station chercha eux jours, croyant avoir entendu de canon de détresse. Le lendein ils avaient débanqué. Le temps beau toute la journée, le soir il nuit calme plat : ils espérèrent. pain, une faible brise d'est s'élova, at debout; ils jurèrent. Peu à peu raichit, l'horizon prit une appaaçante : de gros nuages gris, pousrapidité, obscurcirent le ciel; la it, le Saint-Marcan fatiguait : ils a cape. Plus de doute, c'était un ent. Le premier jour ils avaient econd, ils prièrent; le troisième, ièrent saint Marcan; saint Marendit point. Vœux et prières furiés par la tempête.

six jours ils étaient dans cette sition, et rien n'annonçait la fin du emps. La nuit était venue, et je-'ers l'ouragan les teinles lugubres scurité; le ciel, devenu invisible, par une brume épaisse qui, charsalée, brûlait leurs yeux appe-· la fatigue; la mer, déployant ses ames, tourmentait, roulait, ballotous les sens le bâtiment fragile, et uit, à chaque instant, d'une dissomédiate. Livré sans défense à sa moitié désemparé, le brick offrait t**ie d'un** fort vigoureusement cadont chaque boulet emporte une quipage, entièrement démoralisé, supé auprès du couronnement, et, agourdissement apathique, attenqui pourrait peindre le désespoir suin? Depuis le commencement de

la tourmente, ses yeux ne s'étaient pas fermés, il n'avait pas mangé; il n'en avait pas eu l'idée! debout près du gouvernail, serrant fortement dans ses doigts contractés la corde dont le bout entourait son corps, ses regards n'avaient pas quitté l'horizon, aucun ordre n'était sorti de sa bouche. Chaque fois que maltre Calé venait lui annoncer quelque nouvelle avarie : « C'est bon, » disait-il, et il retombait dans son morne silence. C'est qu'aussi ce retard lui enlevait, tout reste d'espoir. Il arriverait longtemps après les autres, sa cargaison n'aurait aucune valeur, il perdrait son commandement; pas de mariage; et il aimait tant cette bonne Marie Grainbeau!

Donc il était nuit, et la tempête était dans toute sa force, quand Jacques Grou, le tonnelier, mettant une chique neuve dans sa bouche, s'approcha de maître Calé, qui se tenait près du couronnement derrière le capitaine.

· Eh bien ! maître, lui dit-il, en serrant précieusement sa bolte à tabac, qu'est-ce que vous dites de ce temps-là?

- Je dis que c'est un chien de temps, où

on y voit clair comme dans un four.

— Et qui n'est pas fini encore, voyez-

vous, il a pris avec la lune, il ne finira qu'avec.

Que le diable t'emporte! dit Jean Jouin

qui l'entendit.

- Merci, capitaine; mais pourtant ce n'est pas bien de parler du diable quand on ne voit pas qui est-ce qui peut vous écouter.
- Et quand on entend cette musique-là, murmura le saleur.
- Et quand, à tout moment on peut masquer son perroquet de fouque, ajouta Jacques Grou.

– Et quand... Oh! voyez donc lå-haut,

capitaine!...

Jean Jouin jeta les yeux vers l'endroit que lui montrait le saleur : une légère flamme bleuåtre voltigeait autour du måt et des vergues, et se jouait à travers les cordages. — Le feu Saint-Rime! dit-il, et il retomba dans son apathie.

– Le feu de Saint-Nicolas! dirent les deux

matelots.

- Bon Dieu du ciel ! ajouta Jacques Grou, nous sommes slambés; je me suis laissé dire que lorsque la Sophie a sombré sous voiles..

La chule du petit mát de hune l'interrompit. Les deux matelols se regardèrent, en jetant un coup d'œil sur le capitaine, qui restait immobile.

- Il faut qu'il ait l'âme chevillée dans le

ventre, dit Jacques Grou.

Bt vraiment le pauvre brick offrait un triste tableau : ses mâts de hune pendant sous le vent, retenus par quelques manœuvres, suivaient les mouvements du roulis et frappaient les flancs du navire avec une force qui faisait craquer la membrare. Il fallait toute la solidité de sa construction bretonne pour qu'il put résister à d'aussi. violentes secousses; et pourrait-il résister

longtemps?

La tempéte semblait redoubler de violence, le vent rugissait avec fureur, la mer déchainée envahissait de toutes parts et battait en brèche la fréle machine. Les matelots, réveillés par l'imminence du danger, s'étaient levés, et, les yeux fixés sur le capitaine, faisaient des signes de croix.

- Grand saint Jacques, s'écria tout à coup Jacques Grou, si nous nous tirons de

là, je fais vœu...

— Grand saint Nicolas, dit à son tour le saleur...

— Grand diable, interrompit Jean Jouin, si tu veux me donner la remorque, je fais

vœu de t'envoyer un grelin.

— Navire! cria une voix, navire derrière nous! toutes les têtes se tournèrent vers le point indiqué, toutes restèrent immobiles, les regards fixés sur l'objet effrayant qui s'a-

vançait vers eux.

Malgré l'obscurité de la nuit et l'épaisseur de la brume, on voyait distinctement un beau navire courant toutes voiles dehors contre le vent et la mer. Mais ce qu'on ne pouvait concevoir; ce qui sit dresser les cheveux sur la télé des plus hardis, il courait contre le vent et la mer, brassé carré, les bonnettes tribord et babord. Une lueur vague qui flottait autour de lui rendait visibles toutes les parties d'une mâture élancée et d'un gréement en hon état. Ses voiles, gracieusement arrondies, semblaient céder à la douce impulsion d'une brise légère. Sa guibre sculptée ne refoulait pas avec force devant lui la mer furieuse qui n'altait pas en grondant tournoyer à son gouvernail, insensible à la tourmente qui faisait rage autour de lui: droit, tranquille, majestueux, il glissait rapidement sur la clme des vagues qui semblaient le respecter et ne conservaient aucune trace de son passage.

Mais personne ne se montrait sur le pont, personne à son gouvernail; il glissait comme une ombre et s'approchait silencieusement.

Bientôt il passa bord à bord du Saint-Marcan. Alors une voix éclatante au milieu du fraças de la tempéte fit entendre ces mots: « Amarre à bord! » et le bout d'un grelin tomba sur le pont du Saint-Marcan.

— Tourne à la bitte l cria Jean Jouin sor-

tant de son engourdissement.

Mais pas un ne bougea; tous élaient frappés de stupeur.

— Quand ce serait lui! dit-il, et il s'é-

lança devant.

Ce furent ses dernières paroles; il resta immobile, une main appuyée sur la bitte, et l'autre tenant le bout du cordage qu'il venait d'amarrer.

Qui pourrait dire ce qui se passa pendant cette nuit terrible à bord du Saint-Marcan? Comment le bon brick résista-t-il aux efforts inours qu'il eut à soutenir... Le soleil venait de se lever à Granville, le ciel pur annonçait un beau jour, la mer commençait à monter, quand le garde du roe signala un navire à la vuc.

Le vent était bon, il terrissait rapet bientôt à ses mâts de perroquet à on reconnut dans le navire signalé Marcan, capitaine Jean Jouin.

Dès qu'il fut dans le port, le pon combré d'une foule de curieux. Les citaient le capitaine d'être arrivé le les autres le louaient du bon éta navire, s'enquéraient des bâtime avait laissés derrière lui. A toutes c tions, Jean Jouin répondit par us question; il demanda le quantième

Il y avait six jours qu'il avait dét Et voilà comme le Saint-Marca sept jours la traversée du banc d

Neuve à Granville.

LE LUTIN DE CHINY.

Peut-on aimer ce qu'on ne con

Marthe Koelberg était une bonn qui aimait Dieu et son prochain. Qu ne fût pas riche, elle ne manquai d'assister les pauvres; et sur les pe fits de son mari, honnête marchai qui trafiquait en Allemagne, en F en Champagne, elle mettait tou cô!é la dime des malheureux. Aussi son prospérait. Guy, son époux, déj vieux, avait acheté son affranch du seigneur de Chiny; car ils dem dans cette bourgade, arrosée par l Ils n'avaient qu'une fille, qui était d'autant meilleur qu'avec un peu Berthe avait le cœur le plus doux, plus belle, l'esprit le mieux fait d pays de Luxembourg. Elle compt huit ans. Sans être très-jolie, elle a grâce pleine d'attraits, cette fraiche sante, que donnent la vertu et la de l'âme.

Or, un beau jour du mois de nove l'année 1296, Berthe et sa mère se tr en proie à une surprise dont elles vaient se rendre comple. Il avail temps sombre tout le jour : elles et passé la plus grande partie à reut lessive, qui séchait dans la grange croyant très-attardées, elles allaien leur usage, soigner la vache et la rentrer les poules et mettre tout dans la cour. Mais leur besogne se faite ; le râtelier de la vache éta ainsi que la mangeoire des chèvr main empressée avait mis de la liti che; les poules étaient rentrées e choir fermé.

Marthe et sa fille, n'ayant vu ent sonne, ne savaient à qui attribuer complaisance. Elles visitèrent tous duits, tous les greniers, sans rien de Après avoir fait le signe de la cro rentrèrent au legis, où leur étonnes doubla; tout le linge était plié, e deste souper qu'elles avaient mis four du poête était servi avec une recherchée. Berthe commença à treu songeant qu'il y avait là du prodit the ne se montrait pas plus rassurés

s entrefaites et fort heureusement calmer, on frappa à la porte, dont i de bois était poussé. La jeune nut la voix de son père ; elle couir. C'était Guy en effet, qui revenait poèté du Rhin, avec son petit chelèle compagnon de ses courses ; car
i le nom qu'on donnait à l'animal, oujours dans deux caisses de bois i marchandises de son maître, et ois le bourgeois de Chiny au mi-

e le marchand forain l'eut déchargé, connaissait sa maison, se rendit t à l'auge du puits où il trouva de rès avoir bu, il entra dans l'écurie, râtelier, et mangea d'un air très-; une rasière d'avolne qu'il renconsa dent.

t s'épaississait, Berthe et sa mère, nbrassé le bon marchand, lui conar aventure; et comme Guy paraisréjouir, la jeune fille, un peu raslluma un éclat de sapin résineux
grosse lanterne de fer à petits trous; avec son père à l'écurie pour soicheval. Tout encore était fait; Tik
ent étrillé, enfoncé dans la litière, it de plaisir en expédiant son
A son tour Guy fut stupéfait. —
i est particulier, dit-il; et il retourna
le sa femme, précédé de Berthe qui
sau avait peur.
as avons ici un lutin, dit-il, en s'as-

as avons ici un lutin, dit-il, en s'asravement sur une escabelle.

lutin, s'écria Marthe; je m'en dou-

is, est-ce qu'il y a vraiment des lun père? demanda Berthe.

surément, répondit le marchand avec e; et celui qui nous visite ne me paméchant.

l mon Dieu, s'écria la jeuse fille, je

plus pouvoir dormir.

contraire, reprit le bon homme. a gardien et un bon serviteur qui ent en aide, si nous ne l'offensons

is, dit encore Berthe, comment peutser un être qu'on ne voit point? st égal; les lutins demandent des t puis d'ailleurs il se montrers. comment est-ce fait, mon père, un

st très-bien fait, mon enfant. Ordimt ils sont petits. Ils ont trois pieds
; ils portent un petit bunnet pointu
aquette verte. Mais voilà le souper;
, mettons-nous à table joyeusement,
en buvant un coup de bière, je vais
ater l'histoire d'un lutin qui hantait,
pas longlemps, le palais de monseil'évêque, prince d'Hildesheim en

une famille se mit à table; Berthe se ha de sa mère, qui comme elle se t à écouter; et bientôt le marchand

lin se nommait Heedekin, comme

qui dirait l'esprit au bonnet, à cause de son bonnet pointu, ainsi que je vous disais.

- Il se montrait donc, mon père?

— Certainement, sachant que monseigneur l'évêque d'Hildesheim était un homme utile et charitable, il résolut de s'attacher à lui.

— Mais les lutins ne sont donc pas des dé-

mons? interrompit Marthe.

— Ceux-là ne sont peut-être pas des démons. Il y a des savants qui disent que ce sont les âmes des enfants qui ont été tués ou noyés, ou qui sont morts par accident funeste. Hecdekin était beau à voir. Quand il se montrait, il portait un pourpoint de couleurs diverses. Il était très-poli. Seulement les domestiques du prince évêque lui reprochaient de ne pas saluer. Ils ignoraient que les lutins ne le peuvent pas.

- Et pourquoi donc? demanda vivement

Berthe.

— Parce qu'ils ont presque tous une barre d'acier dans le dos, répliqua Guy. (Il exprimait les croyances du temps.)

— Comme on apprend de belles choses

dans les voyages l s'écria Marthe.

- Dans le commencement, poursuivit le narrateur, le lutin d'Hildesheim se montra complaisant à l'excès. Il portait de l'eau dans la cuisine, il allait chercher de la bière, il nettoyait l'écurie, soignait les chevaux, tournait la broche, sans se laisser voir; et quand il paraissait, c'était pour donner de sages avis aux conseillers de l'évêque, ou pour faire connaître au prince ce qu'on méditait contre lui dans les pays les plus éloignés. Tout allait bien; on l'avait devint dès le premier jour; on le soignait, et tout prospérait autour de lui. Car le bétail se porte bien et la maison s'enrichit partout où se plaît le bon lutin.
- Mais, mon père, que faut-il faire pour le contenter?
- Oh! c'est bien simple, mon enfant. Ges bons serviteurs n'exigent pas trop. Il suffit de leur mettre tous les jours, à la même heure et à la même place, un petit ragoût bien apprété. Avec cela, ou est sur que tout l'ouvrage de la maison sera fait. Mais ils n'aiment pas la curiosité. Si on n'a pas l'attention de s'éloigner du lieu où ils viennent prendre leur repas, si on cherche à les voir. on court le risque de les perdre. C'est ce qui arriva chez monseigneur le pri**ace évéque** d'Hildesheim. On avait chargé un marmilon de porter tous les soirs le petit plat du Infin dans un office où personne n'allait la nuit : le marmiton se cacha sous la table et voulut voir manger Hecdekin. Le lutin ne vint pas; il ne parut point le lendemain, et tous les domestiques, qui avaient pris l'habitude de ne plus rieu faire, furent obligés de se remettre au travail.

- Est-ce que le lutin resta fâché?

— Non pas; on gronda sévèrement le marmiton, et le cuisinier se chargea lui-même de porter désormais tous les jours lu plat de l'esprit au retrait. Hecdekin revint, oubliant tout, pendant encore une année.

- El après?

-Oh! il y a des fautes qu'ils pardonnent moins que la curiosité. Ils sont très-susceptibles et très-réguliers. Ainsi ils se fâchent quand on les néglige. Un jour le cuisinier fut de noce; il ne pensa pas au lutin et ne lui porta point son ragoût. Le lendemain, au lieu de trouver sa cuisine parée, ses fourneaux allumés, ses casseroles brillantes, tout était en désordre. Il lui fallut se mettre à la besogne sans assistance; et pour surcroit, toutes sortes d'accidents semblèrent se conjurer contre lui. A chaque instant il se brûlait les doigts, il laissait tomber un plat, il cassait une assiette, il répandait les sauces; il gâta son diner et fut grondé. Sa mauvaise humeur s'augmenta encore lorsqu'il entendit autour de lui des éclats de rire moqueurs; c'était le lutin qui se vengeait.

— Ah! quelle histoire, mon père.

— Le cuisinier prit mal la leçon; il se fâcha; il porta an lutin un mauvais ragoût. Le lendemain matin, comme il venait reprendre son plat, le lutin, qui n'avait pu le manger, le lui jeta au visage; et depuis ce jour on ne le revit plus à Hildesheim.

— Mon Dieu! si c'était ce même lutin qui

Vient ici?

— Ce n'est pas impossible.

— Oh! j'en prendrai soin et je ne l'oublicrai pas.

— Je croirais plutôt, dit Marthe, en paraissant sortir d'une profonde réverie, que le lutin qui nous assiste est le vrai lutin de Chiny, dont on n'a plus de nouvelles depuis plus de cent ans. Mais mon père m'en a parlé. C'était un très-bon lutin: c'est lui qui prévint la comtesse de Hainaut, lorsqu'elle revenait du pèlerinage de la terre sainte, que le mauvais seigneur de Chiny voulait l'arrêter et l'enfermer dans son château; il la conduisit par des chemins inconnus jusqu'à l'abbaye de Saint-Hubert, où elle se trouva en sûreté.

- Tant mieux, si c'est celui-là, reprit le

marchand.

— D'ailleurs, mon père, il y a si loin d'ici

jusqu'à Hildesbeim!

— Les distances ne sont rien pour les esprits, mon enfant. Nous le verrons peutêtre un jour; et s'il nous prend en affection, nous le connaîtrons. Mais n'oublions pas

son souper.

Berthe monta dans le grenier une petite table qu'elle couvrit d'une serviette; elle y plaça, entre deux assiettes, un morceau de gâteau aux œufs, une tranche de jambon cuit au four, une tartine au beurre; elle mit à côté une tasse de lait et un grand verre de bière. Le lendemain matin, tout était mangé, et le verre de bière était bu. Toute la famille fut ravie; et pendant un an, les merveilles du premier jour se répétèrent sans-qu'on vit l'esprit. Il n'avait laissé deviner sa présence que par quelques soupirs, que Berthe seule avait entendus.

Guy faisait tous les mois un voyage. A chaque retour il s'affligeait davantage de ne pouvoir pas connaître son bon serviteur. Un

jour qu'il voulait aller acheter à Gand ques pièces de drap pour la foire de Coil gémissait de n'être pas assez riche agrandir son commerce.

— Si j'avais seulement six marcs d'e sait-il, je chargerais un bateau. Je d'un seul coup suffisante fortune; n

marierions, mon enfant.

Berthe rougit; l'innocente fille n'y

pas encore songé.

Le lendemain, entre les deux plats din, elle trouva les six marcs d'or. Le prise de Guy fut extrême.

— Eh! mon Dieu, dit Berthe, si je d dais une chaîne d'or, le bon lutin me l

nerait donc?

Elle l'eut quelques jours après. Elle si émerveillée, qu'elle n'osait plus, de d'être indiscrète, exprimer un dési haut.

Quand le marchand revint, il avait tivement gagné une grande somme. C il était modeste, il mit des bornes à so bition et résolut de se reposer dans sa aisance.

solution, Berthe trouva entre les deux un parchemin écrit. Personne dans la son ne savait lire, pas même son pèr en ce temps-là les transactions de com se faisaient encore généralement par tér Guy porta le parchemin au curé de Ch contenait ces mots; « Je me ferai cons si Berthe consent à m'épouser. »

Ce fut pour le bon curé lui-même un étonnement qu'une telle proposition. Le pas plus qu'aujourd'hui, on n'avait des bien nettes sur les lutins. Il écrivit une de questions qu'on proposa à l'esprit:

- Etes-vous chrétien? avez-vous re baptème? comment êtes-vous fait? êtes

méchant? etc.

Le lutin répondit qu'il était chrétien, avait reçu le baptême, qu'il était laid, bon, riche, et qu'il aimait Berthe. La

plexité augmenta.

Un seul mot effrayait Berthe. Le lut sait qu'il était laid; il fallait qu'il beaucoup. A part cette disgrâce, elle sentie touchée par ses soupirs; elle l'ai Après huit jours d'hésitations et de con elle répondit qu'elle consentait à épou lutin, si son salut ne courait en cela s' danger; et le lutin parut. C'était le seigneur de Chiny, qui n'était pas plus que vous, mais qui était adroit. Maître fortune considérable, aimable et bien favait fait le vœu de n'épouser qu'une fe qui l'aimerait pour lui-même, sans aml et sans entraînement matériel.

Cette tradition du Luxembourg se to ne, comme toutes les bonnes vieilles h res de nos pères, par un mariage où to

monde fut heureux.

### LA RUR DE L'ESPRIT.

La rue de l'Esprit à Bruxelles a port nom avec des nuances diverses; et plus traditions s'y rattachent. On la trouve s quelques occasions rue de la Mailsprit. C'est à notre avis une désiestropiée. Dans quelques ouvrages, pelle rue de l'Esprit-Saint ou rue du prit, ce qui s'explique par ce fait vait dans cette rue une maison où ait, sous le patronage du Saintles distributions aux pauvres.

oici d'autres histoires, qui ont un de contes, et que l'on donne pour la prétention au nom de rue de la h-l'Esprit. M. de Vaddère d'Anderortant de l'église de la Chapelle à s, le soir de la Toussaint de l'année a nuit déjà noire, entendit, en trale cimetière, une voix qui disait aux Dormez en paix, bonnes gens, dans le cercueil ; l'Église prie pour de Vaddère s'arrêta transi de peur. me voix s'étant fait entendre encore, distinguer sous ses pieds d'autres parmi eux la voix d'une femme endepuis peu de jours, qui disait : Je lormir, car j'ai laissé un enfant sans

itant d'Anderlecht reconnut à l'ore jeune femme de la rue de l'Esprit,
sait-on, revenait à minuit tous les
ais vous voyez, comme nous l'avons
lé, que cette histoire est un conte. Il
e probable que vous ferez pareil jude l'autre.

pporte donc aussi que, dans l'année oque plus rapprochée de nous, un n flamand, qui habitait cette rue, on grand-père, qu'il n'avait jamais ui lui laissait par testament toutes les, tous ses meubles. Le comédien, é d'un legs si médiocre, vendit tout, ption d'une culotte de panne rouge, **vait beso**in pour un rôle-caricature. itte culotte, le soir même, joua fort is sa société, et en se couchant jeta : chaise la culotte de panne rouge forme bizarre avait fait rire. Aussisa lumière fut éteinte, il entendit un uit et vit collé sur sa porte un vieillé d'un bonnet de laine, vétu d'une robe à sleurs jaunes, et tenant à la e petite lampe qui éclairait faible-

médien soupçonna son grand-père.
n effet l'esprit du vieillard; il prit la
la retourna avec lenteur dans tous
, poussa un soupir et disparut sans
mot, dans la muraille. Le comédien
cé d'effroi.

lès que la chambre sut retombée dans sses ténèbres, la culotte de panne : mit à danser, souettant les rideaux, es murs, cassant les vitres et rentont ce qui se trouvait sur son pas-Ah! s'écria le comédien, que vais-je

Eme instant, la culotte courut à lui iffieta rudement. Ce fut envain qu'il tête sous la couverture. Il lui fallut a place; il descendit chez un de ses les, qui s'arma d'une lampe et vint

visiter les lieux. Mais lorsqu'il parut dans la chambre, tout était rentré dans l'ordre; la culotte gisait paisible sur la flèche du lit. — Mon cher, dit le camarade en souriant, vous avez fait un mauvais rêve.

Or la rue de l'Esprit portait son nom avant cette aventure, trop stupide pour le lui donner.

#### AMINGAÏLT ET AJUT.

Légende groënlandaise , traduite de l'anglais par Letourneur.

Quand on se peint l'habitant des horribles climats du Nord, enfermé entre une terre aride et nue et un ciel toujours rigoureux, on croirait qu'il est impossible à ces infortunés de s'arrêter sur d'autres idées que celles de leurs besoins et de leur misère, et que le soin continuel d'échapper à la mort, dont le froid et la faim les menacent à chaque instant, ne peut laisser place dans leurs cœurs pour d'autres passions. On croirait qu'ils emploient tous les instants d'un été rapide à amasser des provisions, et la longue nuit de l'hiver à soupirer après le retour de l'été.

Cependant la science même a pénétré dans ces ténébreux recoins du monde, et ces demeures de la détresse ont nourri des savants. La Laponie et les bords de la mer Glaciale ont leurs historiens, leurs critiques et leurs poëtes. L'amour aussi a étendu son empire partout où l'on trouve des hommes; et il règne peut-être avec autant de pouvoir sous la hutte du Groënlendais que sous les dômes de soie des sultans de l'Orient.

Dans un de ces vastes souterrains où les familles du Groënland se rassemblent l'hiver, retraites qu'on peut appeler leurs cités et leurs villages, il se trouva un jeune homme et une jeune fille de deux cantons différents, d'une beauté si peu commune dans ces contrées, que les autres habitants leur donnèrent les noms d'Aminga'ilt et d'Ajut, sur la ressemblance qu'ils leur supposaient avec leurs ancêtres du même nom, qu'ils croient être devenus jadis, par une double métamorphose, l'un le soleil, et l'autre la lune.

Amingaïlt entendit d'abord vanter la beaulé d'Ajut sans en être ému : à force pourtant de la voir, il sentit qu'elle faisait impression sur son cœur. Il ne tarda pas à le lémoigner, et il invita la jeune fille avec ses parents à une fete, où il servit devant Ajut la queue d'une baleine. Ajut parut peu sensible à cette galanterie; cependant depuis ce moment on ne la vit plus paraître que sous une fourrure de peau de renne blanche; elle devint plus attentive à rafraichir les couleurs dont elle peignait son front et ses mains, à orner ses bras de corail et de coquillages. On remarqua même que les tresses de ses cheveux étaient tressées avec plus d'art et de soin. L'élégance et le bon goût de sa parure firent tant d'effet sur le cœur d'Amingaïlt, qu'il ne put résister plus longtemps au désir de se déclarer. Il composa un poëme à la louange d'Ajul. Il lai disail : « Qu'elle était aussi belle que le suule du printemps; que le thym des montagnes exhalait un parfum moins doux que son haleine; que ses doigts avaient la blancheur des dents du veau marin; que son sourire était aussi gracieux que le premier instant de la fonte des glaces; qu'il la suivrait partout, dût-elle traverser toutes les montagnes de neiges, et chercher un abri dans les cavernes des cannibales de l'Orient; qu'il l'arracherait des bras du sombre génie des rochers, et des flots du torrent d'Huscusa. » Il finissait par cette imprécation, que quiconque tenterait d'empécher leur mariage, pût étre enseveli dans la neige avec son arc et ses stèches, et que, dans la région des âmes (1), son crâne ne servit à d'autres usages qu'à recueillir les gouttes qui tomberaient des lampes étoilées.

L'ode sut applaudie, et l'ou s'attendait qu'Ajut céderait bientôt à une si noble recherche. Mais elle avait de la fierté; elle voulut attendre que le jeune homme lui eût fait la cour dans les formes, et qu'il eût subi quelques épreuves. Avant donc qu'elle accueillt sa demande, le soleil reparut, les glaces se fondirent; la saison du travail rappela tous les habitants à leurs occupations.

Depuis quelque temps Amingaïlt et Ajut n'allaient plus que dans le même bateau et partageaient leur pêche ensemble. Amingailt, sous les yeux d'Ajut, saisissait toutes les occasions de signaler son courage; il attaquait les chevaux de mer sur les glaçons; il poursuivait les veaux marins au milieu des flots; il s'élançait sur le dos de la baleine expirante, lorsqu'elle luttait encore contre les derniers assauts de la mort. Il amassait en abondance les provisions nécessaires pour passer l'hiver sans besoins; il faisait sécher au soleil les œuss et la chair des poissons ; il tendait des piéges aux renards et aux rennes; il apprétait leurs peaux pour en faire des vétements ; il apportait à Ajut les œufs que les oiseaux avaient déposés dans le creux des rochers, et semait dans sa tente les sleurs qu'il pouvait rencontrer.

Le temps de la pêche vint; mais une tempéte chassa les poissons vers une plage éloignée, avant qu'Amingailt eût complété ses provisions. Il pria Ajut de lui accorder sa main, afin de pouvoir l'accompagner sur les côles où la nécessité le forçait de suivre le poisson. Ajut ne crut pas qu'il eût encore assez fait, et le remit au retour de l'hiver, lui donnant rendez-vous alors dans la caverne où ils s'élaient rencontrés. Alors elle

promettait d'être son épouse.

O jeune sille! belle comme le soleil lorsqu'il brille dans l'onde, réfléchissez, dit Amingaïlt, à ce que vous exigez de moi. Que savez-vous si je reviendrai jamais de cette pêche lointaine? Il ne faut qu'une gelée soudaine et des frimas imprévus pour me fermer à jamais le relour. Alors il me faudra passer seul la longue nuit de l'hiver. ne vivons pas, songez-y, dans ces col fabuleuses, dont les étrangerss mei nous font des descriptions si séduisant l'année se partage entre des jours rapi de courtes nuits ; où la même demeur pour l'hiver et pour l'été; où les hat se réunissent dans des maisons qui s'é étages sur étages au-dessus de la terr ils vivent agréablement ensemble, p les années avec des troupeaux d'ani doux et paisibles qui paissent le gaze tour d'eux; où ils peuvent en tout aller d'un lieu à l'autre par des ch bordés d'arbres, et franchir les eaux s routes élevées au-dessus de leur éte où ils trouvent pour voyager aux co éloignées, des édifices placés de distar distance, qui les guident et les empêch s'égarer longtemps. Ici, au milieu mé nos étés, il nous est impossible de tra nos montagnes, que couvrent des neis ne s'écoulent jamais. Le seul moye nous ayons de gagner des lieux un pe gnés, c'est de côtoyer dans nos bateau bords de la mer. Considérez, ma chère qu'au bout de quelques jours d'été quelques nuits d'hiver (2), la vie de l'h est à son terme. La nuit de l'hiver temps du repos et de la gaîté, de nos p et de nos fêtes. Mais quel plaisir me de la lumière de ma lampe, le goût délicimes poissons, et la douceur de leur he je ne vois Ajut me sourire?

Toute l'éloquence d'Amingaïlt ne pe point Ajut. Sa fierté fut inexorable : il la quitter. Ils se séparèrent donc av promesses répétées de se rejoindre av

nuit de l'hiver.

Amingaïlt, quoique affligé, voulut à sa fiancée plus d'un gage de son affe A son départ il lui fit présent de la dé de sept faons, du duvet de cinq cygn onze veaux marins; il lui donna enc grand chaudron de cuivre, qu'il avait d'un vaisseau étranger pour une mo baleine ; il y ajouta deux cornes de li de mer, trois lampes de marbre et dix d'huile.

Ajut fut si éblouie de la richesse dons, qu'elle voulut accompagner le homme jusqu'au bord de la mer. Lors le vit entrer dans son bateau, elle él voix, et fit tout haut des vœux qu'il p entendre, priant le ciel de le ramener de peaux et d'huile, conjurant les sire les monstres de la mer de ne pas l'ent au fond de leurs abîmes, et l'esprit n sant des rochers de ne pas l'empri: dans ses cavernes.

Elle resta quelque temps à suivre de le bateau que les flots entraînèren d'elle. Ensuite elle quitta le rivage, el gna sa cabane à pas lents, triste et

<sup>(1)</sup> La région des âmes est le paradis des Groënlandais. Le soleil, disent-ils, no s'y couche jamais; l'huile s'y con-parve toujours fratche; les provintens y sont (oujours chau-

des. Telle est pour ces peuples la félicité de la vi (2) L'été dans ces contrées est un jour de six m pait de six mois est l'hiver.

Depuis ce moment, elle mit de côté re de renne blanche; négligea sa e qu'elle laissa flotter à l'abandon, méla plus aux jeux des jeunes filles. la de se distraire de ses pensées en iant aux ouvrages de son sexe, en nt de la mousse pour l'hiver, en ségazon et des herbes pour fourrer s de son mari. Des peaux dont il lui : présent, elle fit un habit de pécheur, baleau et une tente, et mit tout son ces ouvrages destinés à Amingaïlt. s qu'elle occupait ses mains, elle t son travail par des chansons où rimait ses vœux pour lui : « Puismains être plus fortes que les grifurs, ses pieds plus légers que les renne! puisse sa slèche ne manquer on but, et son bateau ne faire jamais isse-t-il ne jamais tomber sur les ou s'évanouir dans les slots ! que le rin vienne de lui-même se prendre à on, et que la baleine blessée de son țite en vain dans les vagues! » ands bateaux dont se servent les adais pour transporter leur famille, jours conduits par les femmes; ce es qui rament; nul homme ne vou**baisser à** toute espèce de travail qui nde ni adresse ni courage. Amingaïlt sit obligé de ramer seul, et cette oci oisive, n'employant que ses mains, a tête en proie à mille pensées. Mais missait en se promettant d'employer ines de son absence à faire les prol'une nuit d'abondance. Il calma son , et il exprima dans des vers sau-

e fragile et incertaine l'les malheuprtels peuvent-ils trouver quelque
il te ressemble mieux que le glaçon
sur l'étendue des mers? Il paraît
itagne, il brille dans l'éloignement;
ntôt il est battu des vents et de la
le soleil le dissout, les rochers le
méclats.

s espérances, ses chagrins et ses

st-ce que le plaisir, sinon un rapide ine aurore fugitive, qui brille au le se joue un moment dans les airs, t l'œil du voyageur trompé ; O Ajut l i mes yeux se sont-ils arrêtés sur ırquoi t'ai je invitée à ma sête?..... nt sois fidèle ; souviens-toi d'Aminquand il retournera vers toi, reçois**e so**urire. Je vais poursuivre le renne ter la baleine ; je sens que rien ne **·ésister à la force de mon bras ; je** rincible comme les frimas pénétrants it, infatigable comme le soleil d'eté. elques semaines tu me verras reveeux et riche, je régalerai tes pas poissons les plus délicats : le ree lièvre te fourniront leurs fourrures ; mpénétrable du bœuf marin te serorl contre le froid; la graisse de la **Sciairera** la demeure. »

Amingaïlt consolait ses chagrins, et s'animait au travail par ces idées flatteuses.
Bientôt il reconnut de loin une baleine à l'agitation des flots écumants. Il saute dans son
bateau de pêche, distribue à ses compagnons
leurs différents emplois, manie la rame et le
harpon avec un courage et une adresse incroyables; et partageant son temps entre la
chasse et la pêche, il suspend les tourments
de l'absence.

Cependant Ajut, occupée à faire sécher des peaux au soleil, malgré le négligé de sa parure, attira sur sa beauté les regards de Norgsuk, au moment qu'il revenait de la chasse. Norgsuk était sorti d'une des plus riches familles du pays; son père, le plus habile pécheur du Groenland, avait péri en poursuivant de trop près une baleine monstrueuse. Sa fortune était grande; il avait quatre hommes à son service, deux bateaux de femmes, quatre-vingt-dix cuves d'huile dans sa demeure, vingt-cinq veaux marins enterrés dans la neige pour ses provisions.

Dès qu'il eut vu Ajut, il jeta à ses pieds la peau d'un renne qu'il venait de prendre, et lui fit présent d'une branche de corail. Ajut refusa ses dons. Se voyant rebuté, Norgsuk eut recours à un stratagème. Il savait qu'Ajut devait consulter un anguckkok (1) sur le bonheur de son mariage. Il s'adressa au sorcier, et par un présent de deux veaux marins et d'une chaudière de marbre, il en tira la promesse de déclarer à Ajut, quand elle viendrait le consulter, que son siancé était dans la région des âmes. Ajut en effet vint bientôt après, apportant au devin un habit qu'elle avait fait elle-même. Après lui avoir remis son présent, elle lui demanda quels étaient les événements que l'avenir lui réservait, avec promesse d'une plus riche récompense au retour d'Amingailt, si sa prédiction répondait à ses désirs. Le devin savait son métier: en recevant les deux offrandes, il voulait en attirer d'autres ; il dit à la joune fille qu'Amingaïlt avait déjà empli deux bateaux, et qu'il reviendrait bientôt la trouver, riche de provisions; il lui recommanda en même temps de tenir cette prédiction secrète.

Norgsuk, qui croyait avoir été servi aufrement, renouvela ses propositions avec plus d'assurance ; mais trouvant Ajut inllexible, il s'adressa à ses parents ; il n'épargna ni les dons, ni les promesses. Le stérile Groenland produit encore assez de richesse pour corrompre la vertu d'un pauvre habitant. Les parents d'Ajut oublièrent le mérite et les présents d'Amingaïlt, et destinèrent leur fille à Norgsuk. Ajut employa tout pour les fléchir, prières, raisons, pleurs, mais voyant que les richesses du rival de son fiancé étaient plus sortes, elle s'enfuit dans les montagnes, et se retira dans une grotte où elle vivail de graines sauvages et des oiseaux ou des lièvres qu'elle pouvait attraper dans ses filets. Souvent elle se rendait sur le rivage de la mer, afin que son fiancé pût la trouver là à son retour. Enfin elle découvre sur les flots le grand bateau dans lequel Amingaïlt était parti: elle le voit s'approcher lentement chargé de provisions, et raser la côte. Elle court; les bateliers, la voyant, s'approchent et lui apprennent qu'Amingaïlt, après la pêche finie, ne pouvant supporter la lenteur du grand bateau de charge, les avait devancés dans son léger bateau de pêche, et qu'ils étaient surpris de ne le pas trouver arrivé le premier.

A cette nouvelle, Ajut, désespérée, trouvant un bateau de pêche tout prêt, s'y jette sans hésiter et s'élance, disant qu'elle allait chercher Aminga'il. Elle disparut bientôt; et jamais depuis on n'eut de ses nouvelles,

ni de celles d'Amingaïlt.

IDÉE DANOISE D'UN FANTOME.

Traduit de l'anglais par Letourneur.

« Je montais lentement la colline. Le bruit des vents interrompait d'intervalle en intervalle le silence de la nuit. Le globe échancré de la lune ne jetait qu'une lueur obscure et rougeâtre, prêt à s'abîmer sous l'horizon. Je crois entendre la voix grêle et légère des fantômes. Je tire mon épée dans l'horreur de la nuit.

« Ombres de mes pères, m'écriai-je, venez me dévoiler l'avenir. Venez m'apprendre quels sont vos entretiens dans vos demeures

profondes.

« Trenmor vint à la voix de son fils. Un nuage l'environne et le soutient dans l'air. Son épée n'est qu'une vapeur enflammée. Son visage n'est qu'une forme ténébreuse et sans physionomie. Il s'approche de moi; il me dit plusieurs paroles: mais mon oreille n'entendit que des sons imparfaits et des mots informes, tels que durent être ceux des premiers hommes avant que le chant eût crée l'art de la parole. Bientôt il s'évanouit insensiblement, comme un brouillard qui se fond aux rayons du soleil. »

## LA PRINCESSE ENCHANTÉE.

### Légende polonaise.

I. Varsovie, capitale de la Pologne, est située sur une élévation aux bords de la Vistule. Au milieu de la ville, hérissée d'un grand nombre de coupoles, sur une montagne non loin du pont de Praga, on aperçoit unc vaste plaine déserte, dans laquelle se voient les ruines d'un vieux château. Les débris des colonnes en marbre, les restes des lambris dorés, la largeur des escaliers, la profondeur des souterrains, annoncent que jadis cette splendide demeure était celle d'un noble opulent. Les alentours offrent un maguifique tableau : d'un côté, la capitale, avec ses cent églises; de l'autre, les longues plaines de Praga, avec des forels sauvages, coupées par les solts de la Vistule, qui s'étendent à l'infini et qui se confondent avec les nuages. Malgré la beauté du site, tout le monde fuit ces contrées : le bourgeois n'ose pas y bâtir de maisons, le commerçant se garde bien d'y déposer des marchandises, même le paysan des campagnes aime mieux allonger sa route que d'approcher de ces ruines. Pendant la nuit, on y entend les sifflements du vent, qui ébranle les fondements de ce sombre édifice. Les hiboux joignent leurs cris lugubres aux gémissements qui sortent des souterrains, et les hommes agés racontent des choses horribles qu'ils out vues de leurs propres yeux. Les spectres y arrivent à minuit, rient et dansent autour d'une femme habillée en blanc, dont les cheveux tombent en désordre et dont les mains sont chargées de fer. C'est la princesse de Nassau, qui, depuis plusieurs siècles, expie sa cruauté et ses crimes. Les poëtes populaires ont conservé sa mémoire par des chants fantastiques; et il n'y a pas à Varsovie un père de famille qui ne raconte à ses enfants les curieux détails de la vie de cette femme, célèbre par sa tyrannie plus encore que par la terrible expiation de sa vie coupable.

La princesse de Nassau était aussi riche que belle; mais si la nature lui prodigua la beauté du corps, elle n'agit pas de même à l'égard de ses qualités morales : son cœur était froid, inhumain, cruel même. Aussi arrogante que riche, elle passait sa vie au milieu du luxe et des plaisirs. Son château esfaçait les palais des princes; ses banquets. ses fêtes étonnaient par leur sompluosité et leur magnificence. Elle ne regrettait pas de dissiper ses immenses trésors quand il s'agissait de satisfaire sa plus bizarre fantaisie; mais si un pauvre vieillard lui demandait un secours, si un paysan malade sollicitait un jour de repos, si une veuve priait pour ses petits enfants, la princesse, dure, impitoyable, les chassait avec mépris et redoublait de rigueurs contre les malheureux vassaux qui laisaient appel à sa générosité.

Un jour il y avait sete au château de Nassau. L'élite de la noblesse s'y était donné rendez-vous pour saire sa cour à la princesse. Repas, danses, musique, rien ne manquait pour égayer les nobles hôtes. La joie et le sestin se prolongèrent jusqu'à minuit. Les uns jouaient aux cartes, d'autres ne quittaient pas la table; les plus jeunes se livraient au plaisir des danses nationales. Tout à coup le silence succède au brouhaba du sestin. Tous les yeux se portent sur une vieille semme habillée en noir qui s'approche de la princesse pour lui demander l'aumône.

L'héritière de la maison de Nassau n'aimait pas à voir les pauvres quand elle était seule et sans témoins. On peut se faire une idée de sa colère et de son indignation quand elle **a**perçut une mendiante, le jour d'une fête et au milieu de la plus brillante réunion. En vain la pauvre femme lui raconte sa misère, la fatigue qui l'épuise, la faim qui la dévore, le désespoir qui la guide : la priscesse donne l'ordre de la chasser de sa présence. Mais à un signe de la vicille femme, les domestiques restent immobiles; la ter reur se répand sur toutes les figures quand cette prétendue mendiante prononce ces paroles : Princesse de Nassau, je suis *Starks*, la fille des montaynes.

neurs avaient entendu parler de rible fée, qui prenait les pauvres iissante protection. Si un maître e sévissait sur ses paysans, elle ncendie, qui détruisait sa fortune. qui, pendant la nuit, troublait le es riches inhumains; c'est elle ennenait la peste avec ses borribles ussi le seul aspect de Starka a its les nobles hôtes de la prinparoles les ont saisis d'un frisson ant à la châtelaine, elle était cone son dernier moment venait d'arle eût pu prévoir le sort que la nontagnes lui réservait, elle eut lle morts en échange de sa des-

dame, lui dit Starka, tu fais chasui implorent la faveur, tu écrases travaillent pour toi, tu danses vassaux meurent de faim et de mme sans cœur, sois maudite!... tu n'auras plus ni palais, ni riansformée en un vilain canard, ans l'eau croupie, tu n'auras pour que les crapauds et pour nourris insectes. »

1-t-elle prononcé ces paroles, que mble, le château s'écroule, et au ines, au milieu des souterrains, il n étang qui sert de séjour à la nchantée.

laine seule expie sa dureté inhuas un des nobles invités n'est ime. Quant à Starka, satisfaite de qu'elle a infligée à la princesse, ple avec dédain les seigneurs et e les ruines, comme si elle voulait is voyez ma puissance, tremblez!

personne n'ose interrompre le pendant quelques seigneurs, plus , s'adressent à la terrible Fille des et implorent le pardon pour l'hé-

ie répond rien, elle réfléchit; on : médite un projet. Enfin elle souilice, et dit : « S'il se trouve quelsoit assez dévoué pour tenter la de la princesse enchantée, qu'il age de venir ici à minuit, le jour xe : il apprendra à quelles condi-. noble châtelaine reprendra ses l ses richesses; et son libérateur sa main, sa fortune, serait-il le s nobles ou le dernier des ma-

rneurs voulaient bien intervenir citer la grâce de la châtelaine; prière au dévouement il y a bien eux d'avoir échappé à une mort ertaine, ils s'éloignent de l'endroit en résolus de ne plus mettre le ces lieux dangereux. Quant aux es, aux paysans, aux vassaux, ils p souffert de la cruauté de leur pour désirer son retour : ils imireigneurs et quittaient les ruines. près des débris du château qu'un mme vetu d'une blouse, une cas- / les accepter.

quelle sur la tête, un filet à la main... : c'é-

tait Jacques le pécheur.

II. Au bas des beaux domaines de Nassau. tout au bord de la Vistule, dans une pauvre cabane, demeurait une femme d'un âge avancé, mère de deux garçons, dont l'un, de vingt-quatre ans, travaillait dans le jardin, et l'autre, âgé de dix-huit ans, continuait l'état de son père, qui était pécheur : c'était Jacques, que nous avons laissé sur les ruines du château. Il existait une grande différence entre les deux frères. L'ainé, patient, d'un caractère égal, semait au printemps et altendait avec calme l'arrivée des fruits de l'automne; c'était lui qui soutenait sa mère. Quant à Jacques, il mandissait son état: vif. il aurait voulu que le succès couronnât tout de suite ses efforts; souvent, quand il restait une demi-journée à attendre en vain la péche fructueuse, il brisait ses filets et regrettait le jour de sa naissance. Ce qui le rendait encore plus sombre, c'est que la fille du jardinier se moquait de lui et lui avait déclaré que jamais elle ne donnerait sa main à un pauvre pêcheur sans fortune. Telle était la disposition d'esprit dans laquelle il se trouvait lorsqu'il se rendit au château pour porter les poissons qu'il venait de pêcher. C'est sous ses yeux que le château s'écroula; c'est en sa présence que Starka promit la main et la fortune de la châtelaine à celui qui remplirait les conditions de sa délivrance.

Qu'ai-je à perdre? se dit-il : mourir aujourd'hui, ou mourir demain, cela m'est bien égal; et si je devenais riche, héritier de vastes domaines, mari d'une princesse !... Je me mets sur les rangs ! — Il résolut de venir au château le jour de l'équinoxe.

Starka l'attendait. C'est toi, Jacques? ditelle. Tu es donc bien ambitieux, pour que tu quitles ton travail, la cabane et la mère? Éloigne-toi de ces lieux, il en est temps encore; tu n'as pas assez de forces pour remplir les conditions de la délivrance : va-t'en... Ce n'est pas à toi d'exposer ta vie pour sauver une femme qui n'est pas digne de ta compassion.

Vaines paroles... Jacques est décijé à tenter la fortune... Il sera riche ou il mourra... Il repousse les conseils, il n'écoute pas les avertissements, et demande avec instance de

commencer l'épreuve.

- As-tu un ami? demanda St**ark**a.

– Quand j'allais à l'école, répliqua Jacques, j'avais un camarade qui partageait ma joie et mes peines; nous avons prêté serment de nous aimer toujours.

- Aimes-lu ta mère?

- Elle m'a élevé, et chaque jour je prie Dieu pour elle.

– As-tu une patrie?

- Je suis né en Pologne, et je suis fier de

faire partie de ma nation.

— Je te conjure, dit Starka, par amitié pour ton camarade, par amour pour ta mère et pour ton pays, renonce à ton projet.

- Non, réplique Jacques, ma résolution est prise; dites vos conditions, je suis pret à Starka soupira: elle n'aimait pas à faire du mal aux hommes qui vivaient de leur travail; elle prévoyait la chute de Jacques, et ce fut à contre-cœur qu'elle tira une bourse

de sa poche...

Tu veux te risquer, dit avec tristesse la Fille des montagnes : que la volonté soit faile. Prends cette bourse, qui contient cent pièces d'or; tu viendras ici chaque nuit, et chaque nuit tu recevras une somme pareille dont tu disposeras selon ta volonté, aux cartes, au vin, en banquets. Ne te refuse aucune jouissance, satisfais tous les caprices : seulement, garde-toi d'en faire vn noble usage. Sourd à la prière, tu n'accorderas rien aux pauvres ni aux malheureux; et si, pendant une année, lu restes sidèle à cet ordre; si, en marchant de plaisirs en plaisirs, ton cœur ne se laisse toucher par aucun mouvement généreux, la princesse sera délivrée et deviendra ta femme. Mais malheur à toi si tu te sers de cet or pour en saire une bonne action!

Est-ce tout? demande Jacques étonné.
Oui, réplique Starka en contemplant le

jeune homme avec compassion.

Jacques prend la bourse et rit de joie. Il est sûr de remplir des conditions qui lui semblent si faciles. Satisfait, heureux, il s'éloigne en courant et en chantant; son esprit vit dans l'avenir, il se voit déjà le mari d'une princesse, il ne se possède pas de joie... Starka le suivait de ses regards en balançant tristement sa tête: « Cours à ta perte, panvre fou, se disait-elle. Tu penses qu'il est permis à un homme de changer son cœur sensible en un cœur de marbre; tu penses que les larmes d'un malheureux, les gémissements de ceux qui souffrent ne déchirent pas l'âme. Ebloui par la vue de l'or, tu te sauves avec joie: bientôt tu maudiras le métal qui te procurera les moyens d'obéir aux caprices de tes sens, et qui le refusera de satisfaire les besoins de ton cœur. »

III. Quelques mois sont déjà passés, et le prétendu bonheur de Jacques dure encore. Quel changement s'est opéré en lui! Ce n est plus un pauvre pécheur courbé au bord du fleuve, contemplant son filet, mais bien un beau monsieur habillé à la dernière mode, entouré d'amis, suivi de domestiques, passant ses jours à mener joyeuse vie, voltigeant de plaisirs en plaisirs, parcourant les bals, les spectacles, jetant son or avec profusion, essaçant par son luxe les riches seigneurs de la capitale. Destiné à devenir le mari de la princesse de Nassau, il jouit d'avance des délices de la vie de prince. Souvent il se moque de Starka: « La sorcière voulait m'effrayer, pensait-il : rien n'est plus facile que de dépenser son or; et si parsois je rencontre un mendiant, je lui tourne le dos, et voilà tout. »

li révait un brillant avenir, lorsqu'au coin d'une rue, non loin de l'église de la Vierge-Marie, il aperçoit un jeune homme en blouse appuyé contre le mur d'une maison. Ses traits le frappent, sa figure ne lui est pas inconnue... Plus il le contemple, plus son cœur se réjouit; car il reconnaît Geo son camarade d'école, son meilleur ami

Entrainé par les plaisirs, étourdi p tourbillon continuel des fêtes et des quets, Jacques a oublié et sa famille maison. L'aspect de son ami lui rappel mère chérie, ainsi que l'histoire de passé. Il ne peut retenir des larmes de et il se jette dans les bras de Georges. la pâle figure de Georges se peint la tesse; ses vêtements modestes annonce misère; sa tête baissée, une douleur que proche de l'abattement. Aussi quelle i joie, son bonheur, quand dans ce homme richement habillé il a reconnu ques, Jacques qu'il aimait plus qu'un i

— Je suis riche, bien riche, s'écrie ques; viens avec moi, je veux te régal meilleur vin de France, t'offrir un repagnifique, et ensuite nous irons passer soirée au théâtre.

Georges ne répond pas, hésite un moi puis se décide à rompre le silence.

· C'est Dieu qui t'envoie auprès de pour m'arracher à mon désespoir, pour tre fin à mes souffrances. Avant d'acc le repas que lu m'offres, je te dirai o m'accable : mon père et ma mère morts; il ne me reste qu'une petite s dont je suis le seul soutien. Jusqu'à & ment, grâce à mon travail, nous avoi un morceau de pain; mais depuis huit le travail manque; ma pauvre sœur n'a encore mangé aujourd'hui, et l'impito propriétaire veut nous expulser de sa son, parce que nous lui devons dix fic Je m'adresse à toi comme à mon seul : au licu d'un diner qui te coûterait l coup, aide-moi à sauver ma sœur, qu privée de nourriture et qui cette nuit n' pas un toit pour abriter sa tête.

Déjà Jacques a tiré sa bourse, mais rappelle les conditions fatales; son veut secourir son unique ami, mais il peut pas, car la fatale destinée de so l'empêche de faire une bonne action : la première fois qu'il maudit sa richesse puissante à sécher les larmes de son ca rade. Plus il contemple Georges, plus il fre: il lit dans ses regards et la souffr el les reproches, son désespoi**r et sa con** nation. Enfin il s'excuse, s'emporte, ple Georges sourit avec mépris et s'éloigu lui le cœur brisé de douleur. Jacques garde son ami; il tient encore l'or, qu brûle la main comme un fer rouge; son est déchirée, car il aimait Georges, et épargner ses jours il aurait exposé les si pour lui il se serait jeté au fond de la tule, au milieu des flammes, dans un p pice, et il lui refuse une pièce d'or; il à l'estime de son ami, et celui-ci l**e mép** le prend pour un misérable égoyste. Jac ne s'attendait pas à de semblables torti Mais lorsque, pour rempli**r sa journée.** i fallut encore jeter son or au bal, au ca se rappela Georges et son désespoir, St et sa compassion : aussi ce fut la pren

sans bomheur et la première nuit ans sommeil.

moment, tout semble conspirer poisonner l'existence de Jacques. Ce as cet étourdi qui passe de plaisirs irs, sans regarder autour de lui, inpour la misère des autres. Presque e instant, un nouvel incident lui rapmépris de Georges et la dure condison engagement. Les amis que sa et sa dissipation lui procuraient se at aller de temps en temps aux mougénéreux de leur cœur : tantôt ils

l'aumône à un mendiant, tantôt ils lent un vieux militaire; quelquefois ouchés par la douce voix d'une or, ils faisaient une quête pour soulanisère. La main de Jacques ne s'ous. En vain le pauvre le sollicitait, arades l'excitaient à soulager l'infortrestait sourd à leurs prières. Prou jeu, dissipateur, il passait, aux ceux qui le fréquentaient, pour un 16 sans cœur.

la fortune lui souriait: plus il risplus son gain augmentait. Au méme
t, des fanfares et une musique milii font entendre. La foule entoure un
ble moine qui sollicite de modiques
es pour une cause nationale, pour les
ame guerre où il s'agit de la patrie et
eligion. Hommes, femmes, vieillards,
riches et pauvres, tous déposent
but. Le moine pénètre dans le salon
chacun des joueurs s'associe à une
charitable et patriotique: le seul Jacui a gagné le plus, n'offre rien.
sin le prêtre invoque le nom de Dieu et

tion; en vain il expose le dénûment de , le besoin des combattants : Jacques nsible. La masse l'insulte, l'accable de zions et de mépris. Il se sauve avec son ber sa honte, en maudissant le jour pénétré dans les ruines de Nassaumencement de son épreuve, le jeune racceptait sa tâche comme un plais à présent il la regarde comme un e; il ne comptait pas le temps : mainif jette souvent les yeux sur le calencour savoir quand le jour de sa déli-

prospérité étourdit, éblouit, serme le e malheur et l'isolement réveillent les bles sentiments, les plus touchantes ns. Jacques, méprisé par son ami, déar les compagnons de ses plaisirs, se e sa pauvre mère, qu'il a abandonle force irrésistible le pousse à visiter eure, à aller voir la cabane où il a on enfance. L'aspect de la chaumière **éprisait** jadis lui est bien cher aujouril se souvient de ses travaux ingrats, assi de sa tranquillité et de son repos. nant il reconnaît que son ambition At contracter un pacte avec l'enfer, et le pressentiment lui dit qu'il succomrant d'arriver au but. Il s'arrête del **perte; il n'ose se** présenter à sa

mere, qu'il a quillée; enfin il se résigne, il entre. Un douloureux spectacle s'offre à ses regards : sa mère, malade, est au lit; et son frère, les larmes aux yeux, veille auprès d'elle. Une vieille femme, une croix en main, fait des prières, comme s'il ne restait plus aucun espoir de conserver ses jours. L'arrivée de Jacques fait ouvrir les yeux à la mourante; la joie qu'elle éprouve à la vue de son fils ranime ses forces presque éteintes, et la vieille cesse ses prières, en assurant qu'avec des médicaments dont elle connail la vertu on pourra rendre la santé à la malade. Jacques, à genoux devant le lit de sa mère, supplie la garde-malade d'aller chercher les remèdes qui doivent rendre la santé à sa pauvre mère. Pour se procurer les médicaments il fallait de l'argent, et la misère est au comble dans la cabane. La maladie de sa mère a épuisé toutes les ressources, et le travail de son frère ne suffit plus à satisfaire leurs besoins. Jacques s'en aperçoit. Il a de l'or..., de l'or fatal; il en a mille fois plus qu'il n'en faut pour sauver sa mère. Doit-il hésiter entre sa vie et la sienne?... Non... Il jette un regard sur la pauvre femme, qui semble implorer sa pitié...; il ne peut plus résister au mouvement généreux de son cœur : il donne sa bourse... Au même instant, Starka apparaît et s'em-pare de sa victime. Vingt autres prétendants, au jour de l'équinoxe, viennent s'inscrire pour délivrer la princesse et obtenir sa main. Toujours les mêmes conditions leur sont imposées, et le même dénoûment suit leurs inutiles entreprises.

Telle est la tradition populaire dont nous avons fait le récit sans rien ajouter à son originalité piquante. « Ce qui nous frappe dans cette croyance superstitieuse (dit le journal auquel nous empruntons la légende), n'est pas le châtiment de l'impitoyable châtelaine, mais cette vérité qui nous fait voir qu'il est impossible à un être humain de fermer son cœur à la compassion. L'homme a besoin d'aimer, de soulager les malheureux, de faire le bien : aussi est—ce le plus grand supplice, pour un être sensible, que d'être condamné à une froide cruauté. »

Maintenant on comprend la malice de la Fille des montagnes. Pas un homme ne tente plus de lutte contre les besoins de son cœur. Personne n'ose pénétrer dans les ruines maudites, excepté quelques jeunes gens qui y vont à minuit pour entendre les cris des spectres et les gémissements de la princesse, qui expie toujours son arrogance et sa cruanté.

Un récit de MM. Alfred de Musset et Stah dans le Voyage où il vous plaira contient la description d'une horloge qui présentait une petite circonstance merveilleuse. Est-ce un conte? est-ce une tradition? Nous ne saurions prononcer. Voici le passage:

« Il faut que je vous parle de cette horloge renommée pour sa grande beauté, et qu'on venait visiter de cent lieues et plus à la ronde.

« Elle se composail, comme loules les bot-

loges, de rouages extrêmement compliqués, et marquait l'heure au temps vrai et au temps moyen avec une ponctualité qui eût fait honneur au soleil lui-même; mais ce chef-d'œuvre, enfermé dans son clocher, aurait pu traverser des siècles, si l'habile ouvrier, son auteur, n'y avait joint ce qui pouvait charmer les yeux de la multitude. Je ne parlerai ni des douze apôtres ni de l'histoire tout entière de la Passion qui s'y voyaient représentés; mais je dirai seulement que, sous le cadran de l'horloge et en face du soleil levant, se trouvait une niche taillée dans la pierre, et que deux volets richement dorés et ciselés sermaient hermétiquement. Dans cette niche habitait une gentille petite femme, haute de trois ou quatre coudées à peu près, et qui vivait là depuis que l'horloge avait été scellée dans le mur. Blandine était son nom. On lui avait donné ce nom parce qu'elle était blanche, parce qu'elle était douce, et surtout parce qu'elle était gracieuse. Une demi-mi-nute avant l'heure, Blandine ouvrait elle-même les deux battants de la porte de sa petite demoure; elle s'avançait hardiment jusque sur la plate-forme, saluait les quatre parties du moude, puis, tenant d'une main un tympanon, et de l'autre un petit marteau d'un acier fin et brillant, elle regardait le ciel comme pour comprendre les ordres du soleil, et commençait de frapper à intervalles mesurés les coups qui marquaient l'heure. Après quoi, mettant le tympanon et le marteau dans sa poche, elle prenait une viole qu'elle portait suspendue à son cou par un beau cordon filé d'oret de soie, et en tirait des sons si célestes et si doux, pendant deux minutes au moins, qu'on eût dit sainte Cécile ressuscitée.

« On assurait qu'il ne s'était peut-être jamais commis de crime dans la ville de ..., dont presque tous les habitants passaient pour être bons et humains; et on l'attribuait à cette douce petite musique, qui se faisait régulièrement entendre d'heure en heure, et qui ne leur suggérait que d'honnêtes

pensées.

« Lorsque Blandine avait donné sa sérénade, elle laissait retomber sa viole, saluait de nouveau et de la meilleure façon du monde, et rentrait dans sa cellule, dont elle fermait soigneusement les volets. Il y en avait alors pour une heure d'absence, et c'était bien long, car on ne se serait jamais lassé de la voir et de l'entendre, tant elle était avenante et habile musicienne. Ceux qui aimaient le merveilleux, — pourquoi faut-il qu'on ait tort d'aimer le merveilleux! - Ceux-là disaient qu'elle n'était pas ce qu'elle paraissait être, une simple figure de bois, et racontaient qu'elle avait été l'amie, la meilleure amie du mécanicien, pendant qu'il fabriquait son horloge, et qu'un jour, voyant son désespoir de ne pouvoir donner de la vie et du mouvement à cette petite figure sculptée avec tant d'art, et qui devait sonner les heures, elle avait vendu sa part de paradis au diable pour qu'il lui fût permis d'animer de son âme l'œuvre de son ami, et que son nom arrival ainsi à la postérité tout couvert de gloire, pour

avoir fait un travail si miraculeux. Mai dit bien des choses, et il ne faut pas croire. Pourtant, ce qui donnait que créance à cette histoire, c'est qu'on s que la maîtresse de l'horloger s'élait ap Blandine comme la statue, et puis su parce que, à certains jours, la petite Blac de bois paraissait être pour de bon une ture animée. Alors sa figure était plus ri son sourire plus doux encore, et les so sa viole plus suaves et plus mélodieux. ces jours-là étaient des jours de fête da pays, et les bourgeois de la ville, en se menant le matin sur la place de la cathét disaient-ils: « Nous aurons une bonne née, Blandine est de bonne h**umeur au** d'hui, ses yeux sont plus bleus qu'à l naire, et elle a encore mieux joué d'habitude. » Les plus âgés avaient rem: que l'approche du beau temps exerçai grande influence sur le caractère asses tasque de Blandino, et que ses cap comme ceux de presque toutes les jolie sonnes, avaient souvent une cause pu je dis puérile, mais puérile en appa seulement, car tout est sérieux, au fond, ce monde léger. »

Voici maintenant un beau récit de M Muret (le Château d'Yberg). Nous le f suivre d'une légende piquante et spiri publiée dans la Quotidienne, il y a cir six ans, sans nom d'auteur (la Maiso

diable).

## LE CHATEAU D'YBERG.

Histoire populaire des bords du Rhi A trois lieues de Baden, sur le se d'une montagne, s'élève une tour soli unique débris d'un château dont il sera ficile aujourd'hui de reconnaître exacte l'étendue primitive. Ce qu'il y a de p c'est que ce manoir était situé on me mieux pour commander la contrée env nante et ne pas se laisser surprendre, ble avantage que ses fondateurs appréc probablement beaucoup mieux que le gnificences du paysage. Et pourtant, a d'eux se développait un admirable panoi les vastes plaines où le Rhin se déroule ses îles nombreuses, pareilles à des ém des enchâssées dans l'argent; çà et li villes, des villages, s'épanouissant au 1 des vignobles, des abondantes mo sec puis, à l'horizon, la Forêt-Noire, somb deau qui sait mieux ressortir les chi riants de cette belle nature.

Ce qui reste du château d'Yberg p que l'on avait travaillé, en élevant ses railles, bien plus en vue de la solidité q l'agrément et des aisances de la vie. entamer et vaincre des constructions sur un pareil modèle, il faut que la mai hommes ou que des événements extra naires aient aidé les siècles. Il semble la tour sourcilleuse soit demeurée là seule pour transmettre à l'avenir que lugubre enseignement contenu dans l'hi de ce castel, et qui se rattache à sa des tion. En effet, un mauvais renom envir

iasure, que nul ne songe à disputer iboux, ses habitants ordinaires. On it vous parler de bruits singuliers enpendant la nuit; de lucurs étranges brillé à travers les étroites et longues ières. Quoique l'or, et même l'argent uns toutes les contrées civilisées, un puissant attrait, vous auriez beau proà un paysan badois une douzaine de bien sonnants, pour qu'il allât, vers, fumer sa pipe au pied de la tour

propriétaires de ce manoir étaient, au âge, de valeureux et robustes champourfendant un homme du cimier justes elle, perforant, d'un coup de lance, cuirasse comme un simple carton. Ces les talents de société ont besoin, pour gens paisibles n'en prennent pas alarrecevoir toujours un légitime emploi. l'époque où nous transporte la légenrace des sires d'Yberg n'était plus retée que par un héritier médiocrement

ès-morale et justice. On lui connaisaucoup de vices et très-peu de veravait fort mauvaise tête : en revanche, ivail, avec quelque apparence de font, l'accuser d'avoir non moins maueur.Co châtelain maudit semblait prenlache d'amener, par tous les moyens, ie de sa fortune et la perdition de son Leureux encore s'il se fût borné au prele ces deux résultats, qui n'entraîne cessairement le second; car enfin, on ousser très-loin la folie des meutes, acons, des équipages de chasse, des ides ajustements, et ne pas avoir l'âme se et dégradée. Mais dans le château g, c'était nuit et jour des orgies et des thes dont le bruit aurait pu passer pour 10 de l'enfer en goguette. Tout ce qu'il t aux environs de mécréants et d'indimal famés formait la société habituelle ron : il est vrai qu'il aurait eu beaule peine à faire accepter ses invitations s gens de bonnes vie et mœurs. Dans unions scandaleuses, on n'entendait i**r que d'immondes pro**pos, que des ièmes impies. Et notez que le sire d'Ytait marié, marié à un ange de grâce rertu, que l'on se fût bien gardé d'as-

à sa destinée, si les inclinations vis du baron s'étaient révélées avant ceton, formée par son lère sous de meil-

luspices.

lemandez pas si la châtelaine souffrait sment des désordres de son mari. Mais moins encore à cause d'elle-même sur le salut de cette âme qui se préci- à si grands pas dans la voie de la dam; puis aussi pour son fils Leuthold, et charmant enfant de six ans, qu'elle ut voulu voir entouré que de bonues, de salutaires exemples. Tandis que me et ses dignes amis se livraient à débauches, elie, la pauvre femme, raée dans son oratoire, pressant son les ses bras, s'efforçant de repousser s lui les voix impures qui, par moment,

arrivaient jusqu'à cette sainte retraite, elle

priait et pleurait.

Hélas! au lieu de céder à la douce intervention de la vertu, le sire d'Yberg ne fit que s'en irriter. Après les paroles dures vinrent les menaces, et enfin les mauvais traitements. Le père de la châtelaine, respectable scigneur des environs, qui avait épuisé vainement près de son gendre les avis et les remontrances, dut alors rappeler sa fille auprès de lui. La dame d'Yberg emmena le petit Leuthold avec elle. Mais bientôt le baron réclama impérieusement son fils, au nom de ses droits de père. Il fallut bien lui rendre cet enfant, le seul être envers lequel il parût capable de quelques sentiments affectueux. Parfois il le faisait sauter sur ses genoux, il passait sa rude main sur ce jeune front si pur, dans cette douce chevelure blonde; il trouvait quelques mots où perçait un fugitif éclair de tendresse. Plusieurs fois, il mit dans la petite main du pauvre enfant une coupe pleine de vin, l'excitant à suivre l'exemple qu'il lui donnait. C'était sa manière de traduire cette lueur d'amour paternel non encore éteinte dans son âme. Mais, comme si un ange, ou sa mère, l'eût conseillé tout bas, Leuthold refusait toujours.

Pour n'être pas séparée de son fils, pour veiller sur lui, la dame d'Yberg se fût résignée de nouveau à vivre auprès de son indigne époux. Ce fut le châtelain qui ne se soucia pas de la recevoir, se trouvant de la sorte encore plus libre dans ses goûts igno-

minicux.

Comme si Dieu avait voulu préserver de la contagion l'aimable et candide enfant en le rappelant à lui, Leuthold, enlevé à sa mère, ne tarda pas à languir et à s'incliner vers la tombe. Un soir, il ferma comme à l'ordinaire ses grands yeux bleus; mais ce fut dans le ciel qu'il se réveilla. Le châtelain donna à son fils quelques heures de regrets. C'était tout ce que l'on pouvait attendre de cette âme flétrie : puis, il se replongea plus avant que jamais dans sa coupable vie. Au lieu de puiser dans ce chagrin qui cfileura son cœur quelques méditations salutaires, il sembla que le baron voulût s'étourdir en s'abrutissant tout à fait. Un vieux et bon prétre, chapelain des seigneurs d'Yberg depuis deux ou trois générations, n'avait pu se résoudre à quitter le château, quoique sa messe n'eût plus guère d'assistants. Importuné par un timide reproche, le sire d'Yberg le renvoya comme un valet. Avec le pauvre prêtre, la religion elle-même quitta entièrement cette maison maudite.

Pour subvenir à ses désordres, le baron avait engagé et grevé toutes ses terres. Chaines d'or, bijoux, vaisselle d'argent, tout cela était tombé aux mains des lombards et des juifs. Les dettes assiégeaient les portes du château : les dettes importunes, criardes, impitoyables. Le sire d'Yberg ne trouvait plus de crédit. Vous pensez bien que sa réputation n'aurait paru à aucun préleur caution suffisante. Ne voulant pas renoucer à ses coûteuses habitudes, le sire d'Yberg, en

cette extrémité, s'avisa d'un autre moyen. Lui, baron et chevalier, il se sit voleur de grand chemin. La vaillante épée de ses pères, qui n'avait jamais servi que dans des combats loyaux, il n'eut pas honte de la prostituer à un vil brigandage. Accompagné de quelques-uns de ses camarades habituels, il se mit à battre les environs, pillant, dévalisant les voyageurs, et rapportant dans son manoir le fruit de ses rapines, que l'orgic ne tardait pas à dissiper. La spéculation, d'abord, n'alla pas trop mal. Toutefois, cet honnête métier a ses épines comme ses roses. Un jour, le sire d'Yberg fut averti qu'un riche israélite devait passer à deux milles de là, menant avec lui plusieurs mules chargées d'épiceries précieuses, de brocards d'or et autres marchandises appétissantes. Les dignes associés n'étaient pas gens à manquer une telle aubaine. Ils allèrent s'embusquer au coin d'un bois fait exprès pour ce genre de coups. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le fils de Jacob s'était fait prudemment accompagner, moyennant finance, d'une escorte bien armée qui recut nos malandiins d'une chaude façon. Le baron eut l'œi. droit crevé d'une estocade, et fut trop heureux de regagner son manoir en très-mauvais équipage, laissant sur le carreau plusieurs de ses fidèles amis. Les survivants, après cette aventure, furent un peu dégoûtés de ce genre d'exploits, d'autant mieux que les seigneurs d'alentour, indignés de voir ainsi profaner le noble titre de chevalier, avaient résolu de donner la chasse à ces bandits comme à des loups, et de ne pas ménager même le chef de la bande. Dès lors la solitude et la triste-se s'emparèrent du manoir d'Yberg. Plus d'argent, par conséquent plus d'amis. Au lieu de se livrer aux joies des festins bruyants, il fallait que le châtelain sélon restat seul avec sa misère, ses mornes ennuis et la rage de l'orgueil blessé. Quant au salutaire repentir, il n'entra pas dans son cœur.

Un soir que, triste et réveur, le sire d'Yberg était assis à la porte de son château, un pèlerin l'aborda. C'était un homme maigre et sec, aux lèvres minces, qui semblaient avoir l'habitude d'un sourire sardonique, au regard brillant d'un feu étrange. Le baron ne vit pas sans étonnement un voyageur s'approcher de sa demeure, attendu l'étrange renom dont elle était entourée. Il est vrai que l'équipage du pèlerin n'était pas de nature à exciter gran-

des convoitises.

- Sire chevalier, dit ce personnage au baron sans plus de préambule, vous êtes pau-

vre et vous voudriez être riche.

— D'où le sais-tu? répondit le sire d'Yberg, peu flatté qu'un étranger connût si bien l'é!at de ses affaires ettde son esprit, et intervint avec un tel sans-façon dans ce qui ne le regardait pas.

— Votre réponse, reprit l'étranger, montre que j'ai deviné juste. Je suis étonné que vous languissiez ainsi dans la misère, quand vous avez sous la main, dans votre maison même, tant de trésors.

- Comment? s'écria le baron, dont les

yeux s'allumèrent à cette révél prévue.

— N'avez-vous pas entendu dire bisaïcul, au moment de soutenir décisif, enterra tout son or, toutes ses, dans un lieu connu de lui se il emporta le secret en tombant r brèche?

— Si tu n'as à me donner d'a seignements que cette tradition

— Elle est parfaitement fondée; quelque chose, moi qui étais là, r le confident de votre bisaïeul.

— Pèlerin, te railles-tu de moi 1 d'un siècle que mon bisaïeul est c sa sépulture.

— Je vous répète que j'ai vé

temps.

Il y avait tant d'assurance dans du pèlerin, une expression si sing mait ses traits, que le baron, d'ai posé à croire aux choses surnatur me tout le monde y croyait alou s'empêcher de tressaillir: avec u ment convulsif, pareil au frissor vre, il attachait son regard effar connu.

-- Ecoutez, reprit celui-ci d'un rêt et de familiari:é; j'ai de l'a vous, une véritable amitié. C'es m'inspire en ce moment. Mais au courage de mettre à profit le se vais vous consier?

— Personne de ma race n'a ja qué de courage, dit le chevalier er sant, avec une expression où r éclair de cette noblesse et de ce perdues dans les désordres de sa v pèlerin, dis ton secret.... Et qua drais de la part du diable....

Vous ne reculeriez pas?
 Non, car ma pauvreté pèse ti
ment sur moi. Achève! où est

trésor dont tu parles?

— Dans les tombeaux de vos pè les ouvrir, prendre un à un leurs les étaler en cercle devant la por château, à minuit, quand la plei pandra sa clarté sur le gazon. c'est aujourd'hui que la lune en plein. Voyez comme elle surgit be à l'horizon!

— Mais c'est un horrible sacril me proposes! Ou plutôt... je suis! prêter quelque attention aux parol

gabond comme toi.

— A la bonne heure, seigneur Bonsoir... Restez pauvre et misérail ne s'agit, pour rouler sur l'or, placer quelques pierres, de remut ossements insensibles. Certes, n'ont rien de mieux à faire que d tituer des richesses bien inutiles a sommeil... des richesses qui vous nent par droit d'héritage. Où vou un sacrilége? Dites plutôt que le manque.

- Pèlerin, ne répète pas cette |

Prouvez-moi donc que je me trompe? **lu** moins m'accompagneras-lu jusqu**e** a chapelle où sont ces tombeaux, pour r å les ouvrir?

les tombeaux ne sont pas ceux de mes es, à moi. Il ne m'est pas permis d'y er. D'ailleurs, l'air de cette chapelle no rait pas bon. Je crains la fraicheur de droits-là. Elle ne ferait qu'augmenter hume.

pèlerin, en disant ces mots, toussa d'une re si étrange, que le châtelain en frélais pressé tout à la fois par la soif de

par la grainte d'avoir i'air de reculer, se munir des outils nécessaires, et il igea vers la chapelle, tandis que le pèrestait à l'attendre devant la porte du

ınd le sire d'Yberg entra dans le licu la nuit était close, mais les rayons de o pénétrant par les grandes fenêtres ques, l'éclairaient assez pour l'œuvre ége qui allait s'accomplir. Les statues ices sur la pierre des tombeaux se desent toutes hianches, semblables à des mes endormis. Le châtelain hésita un ent : ses cheveux se dressaient sur sa Enfin, obéissant à une impulsion force-

il s'avança rapidement, comme pour ırdir, la hache à la main. Les tombeaux lirent en gémissant sous ses coups relés. Le sire d'Yberg prit l'un après l'au-ous les squelettes, dans l'asile le gubre on croyait les avoir couchés pour tou-1. Une fois lancé dans cet affreux travail, s'arreta pas qu'il n'eût porte tous les nents de ses pères sur la pelouse où ındait le pèlerin.

N'y a-t-il plus de tombes à ouvrir? deda ce dernier.

- Une encore; mais.... celle-là, je puis doute la respecter, car ce n'est pas celle . **de mes a**ïeux.
- · Ouvre-la aussi, il le faut l

· Oh! non! non! · Il le faut, te dis-je!

a voix et le regard du p'lerin tenaient aron écrasé et fasciné. Il retourna donc i chapelle; il ouvrit la dernière tombe, était plus petite que les autres, et la plus mte. C'était celle de son tils. Le corps de fant (ô merveille!) apparut encore intact, me si la vie l'eût quitté tout à l'heure lement. La corru: tion de la tombe l'avait **Ecté. Le châtela**in le prit dans ses bras porta sur la pelou-e, où déjà les osse-**As étaient rangés en rond.** Arrivé là, au de joindre le cadavre enfantin à cette osition sacrilége, il se mit à le regarder, I les pâles clartés de la lune, passa comentrefois sa main dans les blonds chet de son fils, et serra contre son cœur le

l étre qui eût jamais fait couler une larme son dur visage. - Allons donc! en finiras-tu? dit le pè-

e châtelain, toujours sons le coup du ne ascendant, ahait oben et placer le os de l'enfant dans la ronde faucore,

quand il le sentit remuer comme par un retour à la vie. Le sire d'Yberg s'arrêta stupéfait, doutant du témoignage de ses sens.

- Mets done ton bambin par terre , dit le pèlerind'une voix encore plus étrange. Viens, l'instant est arrivé, il n'y a pas une minute à

perdre.

Et saisissant la main du sire d'Yberg, que son contact brêlait comme un fer ardent, il cherchait à l'entrainer au milieu du cercle. Cette fois, on vit l'enfant allonger son bras. et sa voix se sit entendre bien distinctement.

- Mon père, dit-il, ne le suivez pas l'Et toi, démon, va-t'en : ce reste d'affection sainte qui a survécu dans son cœur doit le soustraire à ton fatal empire !... Va-t'en, au nom du Dien

de miséricorde et de justice !

Subissant à son tour une puissance irrésistible, le pèlerin sembla se débattre un moment contre cet ordre souverain; puis sa forme s'effaça comme une fumée, et il disparut dans les airs en jetant un cri qui ne ressemblait à rien d'humain, et où le râlement de l'agonie se mélait à un rire infernal. En même temps, quoique le ciel fût serein, un coup de tonnerre épouvantable ébranla le sol : la fou le lumineuse traversa les airs, et vint frapper le château qui s'écroula en débris, excepté le donjon, resté seul, comme un monument de cette miraculeuse aventure.

Le sire d'Yberg était demeuré terrifié, trembiant, toujours à la même place. Lorsqu'il eut repris ses sens, il recueillit les ossements étendus sur l'herbe, les baisa pieusement, et les replaça dans leurs tombes qui, ouvertes et béantes au milieu des ruines, semblaient redemander les mornes dépouilles qu'on leur avait ravies. Dans cette nuit terrible, les cheveux du baron devinrent blancs. Quant à l'enfant, son corps, devancant le dernier jugement, avait sans doute

rejoint son âme dans le ciel.

Le matin, au point du jour, le sire d'Yberg, le front nu, couvert d'un dur cilice, et remplaçant par un simple bâton son épée de chevalier, quitta pour jamais les débris de son château. Il gagna les montagnes de la Fo et-Noire, il se sit ermite, et pendant la longue vie qui lui fut laissée, il usa ses gencux sur la pierre, dans les rigueurs de la plus austère pénitence. Il y a lieu d'espérer qu'un repentir si profond désarma le souverain juge. Ce n'était pas pour rien, d'ailleurs, que Dieu avait permis la merveilleuse intervention de cet enfant, doux ange, venant se placer ainsi entre son coupable père et le démon.

## LA MAISON DU DIABLE, A FROBELWITZ.

C'est un fait, c'est une vérité des plus vraies ; de Cadix à Drontheim, de Drogheda à Lemberg, il n'est pas une seule ville où ne s'élève dans un faubourg écarté quelque maison délabrée, ruince, à l'air sombre et renfrogné, au signalement plus ou moins patibul dre, kuhit (ion où n'habite pas même un rat, et dont la voix publiqu**e accorde la** propriete à Lucifer. Personne ne veul logen cherche ton maître, Ladislas Sta-

n maître est occupé; ce n'est pas le de l'interrompre. D'ailleurs vous ne rien avoir d'amusant à lui dirc.. 3-toi, imbécile; il faut absolument voie.

repoussa le domestique qui chera retenir. Sa main était froide et me la pierre d'un tombeau. Le valet flambeau par terre, et, se sauvant jambes, il alla tomber dans la cuison récit incohérent répandit l'ae son côté, l'inconnue s'approcha iet où l'on banquetait et devisait au le glissant derrière le Polonais, au où il ouvrait la bouche pour arroser ofonde coupe de Johannisberg un u'il chantait faux, elle le toucha ule. Starinski se retourne; sa figure d'une manière affreuse, ses chehérissent: un tremblement convultous ses membres.

nvives restèrent muets, pétrifiés, sur leur hôte, sur l'étrange appabrusquement survenue. Je parle de convives qui avaient eu la force arer assis; car la plupart s'étaient isser sous la table, et ils ronflaient in juge à l'audience.

ament viens-tu ici? s'écria le Polosa voix était entrecoupée, hale-Qui t'a rendu la liberté? Fuis, vausion de l'enfer. Tu es morte! Rentre erre; va-t'en, te dis-je.....

nnué se pencha vers lui, elle lui jeta asse quelques mots à l'oreille; il fréque jamais. Elle se dirigea vers la en lui faisant signe de la suivre, il cédait à une force irrésistible. La l'enfant, le malheureux, s'avançant ravers des espaces peu éclairés, resent à trois spectres qui rôdent à la ans un cimetière.

un moment d'hésitation, ceux des qui n'avaient pas tout à fait perdu prirent le parti d'aller savoir ce devenu leur hôte et ce que signifiait visite. Ils se rendirent à la maitout était en grand émoi; la vale-'était enfuie ou barricadée; on cependant à former une colonne e, armée de broches et de coue cuisine; un major prussien, qui it la guerre de sept ans, en prit nandement; il monta l'escalier en ant son sabre; on le suivit, on arriporte d'un salon où s'était retiré le , il n'était pas scul; on entendit fort ment des sanglots, des cris, des exns décousues qu'interrompait une ubre et serme : « Souviens-toi de ce ai dit; songe à mon époux dont le uille tes mains: - Une autre nuit , **l'ame**nant une visite plus terrible iienne, ta perte éternelle est irré-

ijor voulut ouvrir la porte; elle était na dedans; il se mit à l'œuvre pour l'enfoncer. Cela prit quelque temps et lorsqu'on en fut venu à bout, on trouva Starinski évanoui sur le parquet. De l'inconnue aucun vestige, rien qui indiquât par où elle s'était retirée. Le Polonais fut placé sur son lit, saigné, soigné. La faculté s'installa dans son logis; il recouvra la santé; mais sa vie fut un bien cruel supplice. On voulut l'interroger sur ce qui s'était passé; mais il fit signe de ne jamais lui parler d'un sujet aussi pénible pour lui. L'appartement où la funeste entrevue avait eu lieu fut fermé; depuis, il n'a plus été ouvert, on l'appelle la chambre du fantôme.

Plus de fêtes, plus de dîners; Starinski ne sortit plus, ne reçut personne; il renvoya son cuisinier, il céda à qui les voulut, et pour le prix qu'on lui en offrit, ses équipages, ses chevaux ; il n'écrivit plus aucune lettre: celles qui arrivaient à son adresse restaient sans être ouvertes ; sa table devint l'opposé de ce qu'elle avait été; il ne fit plus qu'un repas toutes les vingt-quatre heures; encore pent-on appeler repas se laisser servir sans même regarder ce que l'on va porter à sa bouche, et prendre la dose strictement nécessaire pour ne pas expirer d'inanition. Ce régime fit évanouir comme des ombres tous les anciens commensaux de l'hôtel. Le malheureux exigea chez lui un silence absolu: un vieux valet de chambre fut la seule personne dont il accepta les services. Ses cheveux avaient blanchi en un moment; sa figure contractée, labourée, ridée, portait l'empreinte du désespoir et du remords. Il balbutiait sans cesse des mots entrecoupés, des phrases interrompues; si l'on avait écouté, recueilli, coordonné ces aveux échappés à une conscience bourrelée, on aurait obtenu les détails d'un forfait qu'il avait cru pour toujours dérobé à la connaissance des hommes. Il se reprochait des richesses mal acquises, il avait spolié la venve et l'orphelin; la soif de l'or l'avait rendu homicide. La justice ne se préoccupa nullement de ces confessions, du fond de la solitude où vivait Starinski, il n'en transpirait presque rien au dehors, cinq mois se passèrent de la sorte : le Polonais devint plus jaune, plus livide, plus maigre que jamais. Il finit par se mettre au lit; il n'eut plus la force d'en sortir. Il y restait des jours entiers plongé dans un engourdissement complet, ou en proie à d'effrayantes convulsions. Son fidèle domestique Wilhelm se hasarda de lui parler de voir un ministre de la religion; le malade répondit avec effort que c'élait inutile, qu'il était reprouvé, ct il éprouva une crisc nerveusc plus terrible qu'aucune de celles qu'il avait subies jusqu'alors. Ce fut encors pis lorsqu'il lui fut fait la proposition d'appeler un mé-

L'hiver était venu, le 27 décembre au soir, Starinski avait à peu près perdu connaissance; Wilhelm se reprocha de laisser trépasser son maître sans avoir recours à la faculté; il fit prévenir le docteur Schachtmeyer, le Boerhaave, l'Esculape de Rrancfort; depuis vingt ans, tout homme un peu

comme il faut, sur les rives du Mein, était mort de la main du docteur. Schachtmever accourut avec empressement; il se désolait depuis longtemps de ne pouvoir approcher du Polonais; il espérait trouver là un cas rare, un objet d'étude intéressant; le docteur aimait la médecine comme un poëte aime la poésie, comme un peintre chérit la peinture, il serait mort d'orgueil et de bonheur s'il avait pu découvrir quelque maladie nouvelle; il pensait de bonne foi qu'il n'y en avait pas assez et qu'une de plus ferait beaucoup pour sa gloire, sans faire grand mal à la race humaine.

Assis au chevet de Starinski, il resta longtemps à lui tâter le pouls, à considérer ces yeux éteints et enfoncés sous les os où était la place des sourcils, à contempler ces traits épouvantables à voir. Il étudiait avec une ardeur passionnée, avec l'insatiable curiosité du savant, la lutte de la mort et du dernier et faible reste de l'existence : il penchait sa tête et sa pensée sur la bouche déjà froide de

l'agonisant.

Le vent mugissait avec force, poussant des tourbillons de neige contre les croisées du vaste appartement qu'éclairait à peine une lampe placée non loin du lit où le Polonais était étendu; c'était un de ces immenses lits d'autrefois, avec un ciel démesuré, garni de lourds rideaux à ramages brodés; ils offraient un contraste bizarre, de gracieux épisodes empruntés aux riantes légendes de

la mythologie grecque. Minuit vint à sonner. Le douzième coup vibrait encore, lorsqu'un bruit étrange se sit entendre dans l'antichambre; il attira l'attention du docteur et du domestique. Ce bruit était celui des pas d'un homme qui marche avec rapidité et qui parait livré à une vive impatience; c'était le retentissement d'un pied posé avec force sur le parquel, et ce pied paraissait de fer, tant le son qu'il produisait était net, métallique, sonore. Quel que fut celui qui se promenait de la sorte, sa marche indiquait une colère violente; il allait d'un bout à l'autre de l'antichambre sans s'arrêter un seul instant ; il manifestait une irritation de plus en plus croissante. Le médecin, le valet de chambre se regardèrent avec stupeur.

Qui est-ce qui peut ainsi se promener?
 fit Wilhelm tremblant de tous ses membres.

 Quelqu'un de la maison est-il levé?
 Non, d'ailleurs personne n'oserait faire un pareil tapage à la porte de l'appartement de monsieur.

Il finissait à peine; un coup violent fut frappé à cette même porte; un second suivit au bout d'une minute; un troisième, après une minute encore; ces coups de plus en plus forts ressemblaient à ceux d'un marteau de bronze qui tombe sur une cloche d'airain.

- Allez voir qui est là? dit le docteur.

- Pour tous les trésors du monde, et me fit-on empereur, je n'irais point.

— Poltron! eh bien! j'y vais moi, répondit l'hippocrate, en saisissant la lampe. — Je vous suis, s'écria Wilhelm, je veux pas rester dans l'obscurité.

Ils ouvrirent la porte, non sans un lent hattement de cœur; ils regardèren ils ne virent personne, le bruit avait cer le docteur fit le tour de la chambre, i Troublés et agités, ils revinrent dans l'partement de Starinski, ils se replacèrent de son lit; il était toujours comme priv connaissance, il paraissait nes être nuller aperçu de ce qui s'était passé autour de

Horreur! Ce fut dans l'appartement m que le bruit de cette affreuse promenade fit tout d'un coup entendre, avec plus d'égie que jamais. Un pied de plus en plus pide, de plus en plus colérique, réson dans la chambre du malade; il s'éloig jusqu'à la croisée, il revenait, il s'éloig de nouveau; l'emportement, l'irritation marcheur paraissaient au comble. Scha meyer et Wilhelm regardaient avec effro n'apercevaient nulle créature humaine autre; mais ils voyaient bien distincter les bondissements, les ondulations du quet qui gémissait, qui semblait dema grâce sous ces coups répétes.

— Il se passe là, à no re côté, que chose d'effroyable, dit à voix basse le m cin au domestique; allez chercher quelque

réunissez ici toute la maison.

— Je n'ose pas bouger, — ma tête se l — je deviens fou, — le diable est lé fuyons. — Au secours, au secours, Dieu!

— Calmez-vous, imitez-moi, je me violence pour ne pas succomber moi ai à un effroi bien naturel. Ayons confianc Dieu, il nous protégera. Juste ciel! le t devient plus violent que jamais; ces en bées sont de plus en plus rapides, il y a l la frénésie. Mon devoir est cependant de pas déserter le chevet d'un mourant. A donc, amenez avec vous quelques fig humaines. Le domestique se lève, retor se lève encore, se glisse à pas précipités et le mur et s'élance dans l'antichambit avait trouvé du courage dans l'excès de fraveur.

Resté seul, le docteur se trouva g d'épouvante; il y avait de quoi; mel vous à sa place. La promenade infernale discontinuait pas, il s'écrie d'une voix reille au dernier cri d'un noyé: « Qui e vous. être effroyable? Pourquoi viens-tu auprès d'un mourant? Parle, si tu pe

montre-toi si tu l'oses. »

Ces mots arrachèrent Starinski de stupeur où il était depuis longtemps. Il vrit les yeux, il se dresse sur son séan ne peut s'y soutenir; il veut parler, procer quelques prières; sa langue se refutoute articulation, ses lèvres affreusei écartées laissent nues ses dents que étaite un grincement effroyable, il éc les bras, comme s'il voulait repousser qu'un; ses cheveux, blancs comme des étaient hérissés. L'invisible promeneur tait rapproché du lit; les rideaux s'éta ouverts comme d'eux-mêmes; 'le Polo

ta convulsivement, parut chercher à se er, ne le put; il exhala un gémissement irant, et il se couvrit la figure de ses draps. Il était mort. Le bruit des pas cessé.

rsque Wilhelm revint, accompagné de eurs domestiques blèmes et essarés, il ra le docteur étendu sans connaissance **ès du lit , le c**adavre du Polonais portait les symptômes de la plus effroyable ie. Le défunt fut enseveli sans éclat; on ii connaissait aucun parent; la ville de cort hérita de ses biens; la maison où ait rendu le dernier soupir d'une massi tragique fut en vain annoncée comme l à louer; au bout de plus de soixante ans s'est présenté personne qui se soit soucié faire son domicile, on prétend que pardans les nuits d'hiver, au milieu de la mente, il en part des gémissements hors à entendre ; ces cris, je les ai entenmoi-même, mais je crois que ce sont t de deux vieilles girouettes rouillées; le cherche à les faire tourner malgré elles, en vient à bout lorsqu'il y met beaud'enlétement.

# LES SOUVENIRS DE LA WARTBURG, Traditions germaniques.

origine de la Wartburg remonte au siècle. Louis II, comte de Thuringe, ommé le Sauteur, parce que, étant reprisonnier par l'empereur germanique i le château de Giebichenstein, il s'évada a prison en se précipitant d'une hauteur ent vingt ieds dans la Saal, et en gait à la nage la rive opposée, où l'attennt son fidèle serviteur et son coursier, is II en jeta les premiers fondements. 1 jour (voici maintenant la chronique parle), chassant dans les environs d'Eich, il fut attiré par le gibier qu'il pourait jusqu'à la montagne dont le sommet **e le** célèbre château. Il voulut attendre sa proie ressortit de la forêt, et, tout en irant tantôt le beau pays qui se déroulait int ses yeux, tantôt la montagne escaril conçut l'idée de construire un château cette dernière. « Attends, montagne, ditpart lui, tu me deviendras un château. » te Berg, du sollt mir eine Burg werden, de mois entre Berg, montagne, et Burg, eau-fort, qui ne peut pas se rendre en çais. Mais comment faire? la montagne artenait aux seigneurs de Frankenstein, avaient leur résidence au delà de la fosur les bords de la Verra. Le comte, aidé ouze chevaliers, ses compagnons de plaiavisa l'expédient suivant : il fit apporter amment, de son château de Schaumberg, la terre dans des paniers et la répandit le point convoité. Cela fait, il y établit retranchement derrière lequel il pût se ndre. Vainement les seigneurs de Franstein accoururent pour s'opposer à ses ets de construction ; ils furent repoussés. lors ils adressèrent à l'empereur leur nte de cette usurpation flagrante, et Louis

de Thuringe, interpellé par le tribunal impérial, répondit « qu'il avait fait sa construction sur son propre sol, et qu'il espérait bien que la loi et la justice l'y maintiendraient. »

Le tribunal reconnut que si le comte de Thuringe pouvait prouver par la déposition assermentée de douze hommes probes et loyaux que le terrain en question lui appartenait, il serait et demourerait maintenu dans sa possession. C'est ce qu'il voulait. Ses douze témoins étaient tout prêts. Ils s'avancèrent sur la montagne, et là, enfonçant leurs épées dans la terre qui y avait été apportée, ils jurérent que leur seigneur, le comte Louis, se trouvait sur sa propriété, et que ca sol avait appartenu de temps immémorial au territoire et au domaine des comtes de Thuringe. La montagne fut adjegée au comie. Le château terminé, Louis traça et éleva les murailles qui forment l'enceinte de la nouvelle ville d'Eisenach, et rapprocha ainsi de Wartburg cet endroit qui, auparayant, en était beaucoup plus éloigné. Il avait l'intention d'abord de donner à son château une converture en cuivre doré, mais l'empereur s'y opposa, et force fut au superbe comte de se contenter d'un métal moins précieux.

Le fils du comte Louis le Sauteur fut Louis le Cuirassé. Ce prince portait constamment une cuirasse de fer, pour se mettre à l'abri des assassins dont le menaçaient ses nombreux ennemis. Il était renommé pour son excessive sévérité envers ses vassaux, dont il faisait atteler à la charrue et travailler les plus rebelles comme des bêtes de somme.

Après sa mort, son fils, Louis le Clément, aurait bien voulu savoir ce qu'était devenue l'âme de son père. Pour cela, un chevalier de sa cour s'adressa à un sien frère, savant écolier qui avait fait ses études à Paris et qui était nécromancien, en le priant de lui avoir les nouvelles désirées. L'écolier évoqua le diable et fit avec lui un voyage en enfer, où il put voir l'âme en peine dans une fo-se ardente et souffrant cruellement. Il lui exposa le but de son voyage en lui demandant s'il était possible de la sauver de là. « Il n'y a qu'un seul moyen, dit Louis le Cuirassé, c'est de restituer aux prieurés de Mayence, Fulda et Hersfeld, les terres et les biens que, de mon vivant, je leur ai enlevés publiquement ou clandestinement, sinon je devrai rester dans cet ahime jusqu'au dernier jugement. » Bien que l'écolier rapportât de son excursion infernale des preuves authentiques à l'appui de son rappo**rt, les vassaux, qui t**enaient e**n** fief les biens injustement acquis, ne furent que médiocrement touchés de l'injonction du malheureux landgrave. Puisque vous avez hérité de ces biens par droit de succession, dirent-ils à leur seigneur suzerain, gardezles, et quant au salut de l'âme de votre père, donnez l'aumône, c'est tout comme.

La légende de sainte Élisabeth joue un grand rôle dans l'histoire de la Wartburg. Les traces de cette princesse sont empreintes partout, et tout premier venu, chasseur, bù-cheron ou autre, vous fera le récit de ses

actes et de ses gestes, et désignera les monuments qui en font témoignage. Sainte Elisabeth fut la fille du roi André de Hongrie. En 1207 ou 1208, le fameux poëte et magicien Klinsor, de Hongrie, qui assistait à la guerre des poëtes, célébrée à la Wartburg, avait lu dans les étoiles que le sils du landgrave Hermann de Thuringe aurait pour épouse la jeune fille du roi André. En effet ce mariage eut lieu avec pompe et magnificence. Sainte Elisabeth, dès sa première jeunesse, fut un miracle de dévotion. Elle fut élevée à la Warthurg même, avec son siancé, et de bonne heure elle se livra tout entière aux œuvres pieuses. Un jour on annonca au landgrave, son époux, la visite de plusieurs voyageurs venant de la Hongrie. Elisabeth étant toujours vêtue trèssimplement, le landgrave craignit qu'on interprétât mal cette grande modestie, et il s'en montra chagriné. Mais à peine les visiteurs furent-ils introduits dans l'intérieur du château, que l'habillement d'Elisabeth devint éclatant de heauté et de richesse. Elle donnait tout aux pauvres, jusqu'à son joli man-teau de soie bleu d'azur, parsemé de petites images d'or. Lorsqu'un jour elle vint à table sans manteau, contrairement à l'usage d'alors, le landgrave lui demanda : - Qu'avezvous fait de votre manteau, chère sœur? Seigneur, répondit-elle toute tremblante, il est dans mon appartement. — On y envoie, et le manteau qu'elle venait de donner se retrouve à la place accoutumée, personne ne sachant expliquer comment il élait venu là. Ce manteau paraît avoir été d'une beauté et d'une finesse peu communes, car on en fit une chasuble qui fut très-longtemps conservée dans le couvent des carmes déchaussés. au pied de la Wartburg.

Sainte Elisabeth avait l'habitude de nourrir, de panser, d'habiller les pauvres malades et de les coucher, après le bain, dans son lit nuptial. Le landgrave en fut instruit par sa mère, qui, depuis longtemps, était indignée de la conduite humble et pieuse de sa bru. Cette fois elle espérait s'en venger. Quand le landgrave revint au château, elle le conduisit avec une joie rancuncuse au lit, en lui disant: « Vois donc, ceiui qui tient ta place est un lépreux, couché là par les soins charitables de ton épouse. » Le landgrave, offensé, arracha la couverture du lit, et y vit un Christ sur la croix. Une autre fois, au moment où le pays était désolé par la famine, sainte Elisabeth descendit du château, chargée de viande et de pain pour les pauvres qui l'attendaient au pied de la montagne. Chemin faisant, elle rencontra le landgrave, qui lui demanda : - Que portezvous sous votre mante? laissez voir. — Ce sont des roses, mon gracieux seigneur, répondit-elle, pleine de trouble et d'esfroi. En est t, le landgrave ayant découvert le panier, le vit tout rempli de roses. En même temps il aperçut, ce qui lui avait échappé jusqu'alors, au-dessus du front de son épouse, un crucifix brillant comme une auréole. La mémoire de ces deux miracles sut perpétuée par la fondation d'un hópital, et du couvent des carmes déchaussés, et par un tableau représentant sainte Elisabeth telle qu'elle apparut à son mari sur le chemin du château. Ce portrait existe encore aujourd'hui à la Wartburg, de même qu'une grotte sacrée dans la forêt voisine, qui scrvait d'habitation au vieux lépreux Elie, et qui porte son nom. Votre guide vous les indiquera, ainsi que la fontaine de Sainte-Elisabeth, où elle lavait, de ses propres mains, les vétements des mendiants, et dans laquelle elle péchait des poissons en quantité, bien que la source n'en ait jamais contenu, ni avant ni après elle (1).

### TRADITIONS A PROPOS DE L'ÉTERNUMENT.

« Dans mon Histoire du monde sous Phocas, j'ai remarqué, dit Chevreau, qu'il y eut une peste si effroyable, que ceux qui assistaient aux processions que le pape Grégoire le Grand avait ordonnées pour la détourner, tombaient morts en éternuant. Polydore Virgile, Sigonius, etc., ont assuré que c'est de là qu'est venue la coutume de dire à ceux qui éternuent : Dieu vous soit en aide; et j'ai fait voir qu'ils se sont trompés, par l'histoire d'un certain galant que l'on trouvera dans Apulée; par celle de Gyton, dont parle Pétrone. et par ce que Pline a remarqué sur Tibère dans cette rencontre. Les docleurs juifs, sur la parole de Rabbi Eliézer, que l'on pourra voir dans son Pirke, croient que Jacob est le premier qui soit mort de maladie; qu'avant lui, les hommes expiraient en éternuant; et que les autres, ne mourant plus de celte manière, on n'a pas laissé de faire pour eux, en élernuant, quelque bon souhait, comme : salut, santé, bonne vie. Quelques-uns ont condimnécette affectation, comme le savant Perkins, Anglais, et le Hollandais Gisbert Voët, dont l'autorité ne peut être tirée à conséquence, parce que cette cou-tume nous est venue des Juiss et des gentils; comme si les chrétiens devaient rejeter généralement toutes les honnétetés et les coutumes qui nous sont venues des uns et des autres. Ils ajoutent qu'elles doivent passer pour criminelles, puisque les Pères de l'Eglise les ont condamnées. On peut répondre, sans se tromper, qu'ils n'ont condamné que la superstition et les augures que l'on tirait d'éternuer le soir, le matin ou à minuit, à certaines heures, à droite ou à gauche, une fois ou deux, sous le signe du bélier, du taureau, du sagittaire, du capricorne, etc.; et il ne faut que le sens commun pour être assuré que cela ne présage ni bien ni mal. Mais si nous souhaitons charitablement quelque honheur et de la santé à nos parents et à nos amis, quand ils s'embarquent pour un long voyage, ou qu'ils entreprennent use grande affaire, où est le mal de leur dire: Dieu vous soit en aide, quand ils éternuent, puisque l'éternument est une espèce de convulsion et d'épilepsie de courte durée; qu'il

ible quand il est violent et redoublé; s savons des historiens et des médeil a été suivi de la mort en quelques res, et qu'il en est même quelquefois

st vrai, dit-on; mais pourquoi ne s le même souhait quand un certain compagne cet éternument et qu'il uelquesois sans lui?

uelquefois sans lui?

ncl Montagne explique, avec sa lirdinaire, ce que j'ai voulu envelope demandez-vous d'où vient cette
de bénir ceux qui éternuent? Nous
ns trois sortes de vents : celui qui
en ... est trop sale; celui qui sort
bouche porte que!que reproche de
ndise; le troisième est l'éternument;
qu'il vient de la tête et est sans
nous lui faisons cet honnête recueil.
moquez pas de cette subtilité; elle
on, d'Aristote. »

subtilité d'Aristote est ridicule, si de lui, L'empereur Claude, selon étant informé qu'un homme était ur n'avoir pas osé prendre cette lie résolut de faire un édit qui permême de la prendre à table. J'ai les gens qui, ne s'en faisant aucun, en trouvaient d'autres qui les saavec un buon prò, et il est certain mode en était venue, on la suivrait, répugnance qu'on y eût d'abord. coutume qui rend en esset honnête eux ce qui est de soi-même indissé-

pour donner cours à une chose, il dire qu'elle est à la mode. En ce on pourrait détourner fort bien, à jet, le mot de Sénèque: Venter præ
n audit. »

ENDS GARDE AU VIEUX ANDRÉ. Légende de Souabe.

.

quelques centaines d'années on céan mariage dans une petite ville de Les plus anciens habitants de la ville e des contrées avoisinantes ne se ient pas avoir jamais vu une fête rillante. Des milliers de curieux se sur le seuil des portes, et toutes les étaient garnies de spectateurs. Des **de tout âge co**uraient çà et là, reml'air de leurs cris et imitant le son ibours et des trompettes. Des flots de semblables aux vagues de la mer. laient se repoussaient et ouvraient **s à autr**e quelque énorme gouffre, quel se précipitait lourdement un arrosse contenant toutes les notae la ville, qui se rendaient de bonne u repas ou au bal de noces. Toutes hes étaient en mouvement, et leurs emblaient s'unir au bruit de la mulour honorer dignement une si belle carillon lui-même lançait dans la l'azur ses notes argentines, jaloux es chants légers aux voix suaves des **filies qui fredonna**ient une vicille

ballade populaire. Les noires corneilles, éternelles habitantes du vieux clocher de la cathédrale, dessinaient dans les airs mille cercles capricieux, et prenaient leurs ébats sur les sculptures gothiques qui garnissaient le sommet de la vénérable église. Partout les arquebuses tonnaient. Partout retentissait la voix immense du plaisir, de la joie et de l'ivresse. Tout le monde était content; chaque figure était épanouie.

— Il faut avouer, dit un vieux fabricant de chaises, que cet Adolphe Steiner a du bonheur l'épouser la plus belle fille de l'en-

roit.

— Ne voudrais-tu pas être à sa place, vieux féroce? répondit une marchande de fruits. Il te faudrait peut-être ce joli minois à ton bras, n'est-ce pas, face antédiluvienne!

Et la foule riait à se tenir les côtes. Fière de son succès, la marchande continua:

— Au reste, Adolphe Steiner le mérite. C'est un joli garcon, brave, généreux et en tout point digne de sa jeune compagne, Clara Ersjen.

— Je le crois bien, fit un apothicaire.

Et, se reportant en souvenir vers des temps plus heureux, il ajouta mentalement: Ah! si j'avais encore vingt ans! — Puis il poussa un gros soupir, semblable à un grognement plaintif, et, par manière de consolation, s'enfonça gravement une demi-once de tabac dans le nez.

- Mauvais cerveau qui abesoin d'engrais!

s'écria une voix.

— Il y a des gens chez qui une prise de tabac correspond à une demi-idée, dit une autre.

Les épigrammes, les bons mots, les lazzi se croisaient, se confondaient, s'étouffaient mutuellement en chemin. C'était un bruit confus, un brouhaha général.

Peu à peu la nuit survint. La voix de la multitude cessa avec la clarlé. La foule se dissipa lentement. Aux cris et aux chants

succ**èda** le silence.

11

— Mon Dieu l'Adolphe, combien je me sens tranquille et inondée de bonheur... Maintenant tu m'appartiens à moi seule, et personne au monde ne te possédera que moi... n'est-ce pas?

— Quel soupçon! mais lu as raison peutêtre, et prends garde! car lu te rappelles ce que te disait le vieux André: Tu n'auras

pas Adolphe !...

— Tais-toi! tais-toi donc...Je ne sais pas... quand je pense à ce vieillard à mine triste et lugubre, je sens une tristesse, une terreur... le frisson s'emparer de tout mon être. Au moins ne va pas me quitter ce soir... reste toujours près de moi, je t'en prie..... car j'ai toujours peur de...

— Folle que tu es loù veux-tu que j'aille?...
et puis le vieux André ne viendra pas, je
l'espère, me chercher jusque dans ce salon.
Au reste n'ai-je pas deux bons bras vigoureux pour me défendre; et André.... mais

pourquoi nous occuper plus longtemps de lui?... Entends-tu les joyeux accents de la

musique?

Clara sembla se tranquilliser. Mais au fond, elle était agitée de sombres pressentiments. L'image sinistre d'André se présentait sans cesse à elle. Et quoique le sourire vint souvent se jouer sur ses lèvres, elle n'en avait pas moins l'âme remplie d'effroi.

Assis près l'un de l'autre, les deux époux s'entretenaient à voix basse; l'orchestre avait suspendu pour un instant la valse; danseurs et danseuses se promenaient autour de la salle; un domestique entra et s'adressant à

Adolphe:

- Pardon, monsieur, dit-il : il y a là quel-

qu'un qui désire vous parler et...

— Eh! mon Dieu, c'est choisir bien mal son temps et le lieu pour venir m'entretenir d'affaires.

- N'y va pas! fit Clara en pâlissant.

— Dites à cet étranger qu'il revienne de-

Clara ne se sentait pas d'aise; car pour elle il était certain que son époux venait d'échapper à quelque grand péril. L'âme remplie de joie, elle souriait, lorsque tout à coup elle pâlit de nouveau. Le domestique venait de rentrer et se dirigoait de nouveau vers Adolphe:

- Cet étranger, dit-il, me prie avec tant d'instance, que je ne puis parvenir à le ren-

VOVER

- Voilà qui est incroyable... Allons! puisqu'il le faut.

- Oh! cher Adolphe, ne me quitte pas, je

t'en prie...

— Mais enfin je ne puis pas refuser un moment d'entretien à cet inconnu.

Et s'adressant au domestique :

···· A-l-il dit son nom?

- Il ne veut le dire qu'à vous-même.

— Eh bieu, s'écria Clara, je veux aller avec toi.

- Non, non, reste, je t'en prie. Il fait froid. Et puis tu ne penses pas, je l'espère, que ce soit le vieux André qui vienne me chercher.

Il partit en Tiant. Clara lui jeta un dernier regard plein de crainte. Quand elle ne le vit plus, elle tomba sur sa chaise en murmurant ces mots: Mon Dieu! veillez sur lui.

Lorsqu'Adolphe s'arrêta au bas de l'escalier, et qu'il demanda où était l'étranger, le domestique lui montra, dans le coin du vestibule, un homme d'une haute stature, enveloppé dans les larges plis d'un manteau noir. Ses deux yeux brillaient comme deux escarboucles, et sa respiration faisait un bruit étrange. Il resta immobile, et abaissa sur sa figure les bords de son immense chapeau.

Adolphe eut un instant d'hésitation. Mais se reprochant bientôt le mouvement instinctif qui nous porte à nous arrêter et à reculer à l'approche de quelque danger, il s'avança vers l'inconnu et il all sit lui adresser la parole lorsque l'étranger sit signe aux domesti-

*ques de se retirer.* 

A peine ceux-ci furent-ils sortis l'homme au manteau s'approcha du j marié en le saisissant par le bras; il le garda en face:

- Andrél s'écria Adolphe.

 Lui-menie! murmura l'étranger d voix qui avait quelque chose de sépulcr
 Laissez-moi... vous me faites ma

Adolphe en se débattant. Mais son bras, pressé comme dans un

de fer, ne bougeait pas.

— Au secours i au secours ! s'Adolphe.

Un épouvantable blasphème et un hor ricanement répondirent à ses cris. Au n instant trois coups violents retentirent s porte du salon où l'on dansait.

— Sauvez Adolphe! courez vite! — Clara s'évanouit sur le plancher. Tou monde so précipita vers l'escalier, Adolphe et l'inconnu n'étaient plus là.

### III.

Quelles sont ces deux ombres, sembla deux fantômes, qui se suivent là bas les airs? Sont-ce deux démons sinistres sont-ce deux sorcières cherchant un c tière pour prendre leurs ébats? Pour vont-ils si vite?

- Courez, spectres effroyables; cou monstres abominables! allez où l'enfer attend! Voyez comme ce cou de infernal verse l'espace. Rien ne les arrête. Les rières les plus insurmontables semblent ber à l'approche de ces deux êtres sur rels. Ils ne marchent pas, ils ne courent ils voient!

Comme le ciel est beau! Quelle pur douce soirée! Tout semble protéger l'el Une longue traînée de seu se dessine sur passage. Le spectre couvert d'un man étend sa main droite en avant. Sa main che tient fortement une masse qui se d et se tord dans d'inutiles convulsions. l freux blasphèmes, de diaboliques ric ments, des prières, des sanglots interrom seuls le silence de la nuit. A la fin ils s'i tent sur un cimetière. En ce moment la se voile. Des squelettes sortent de leurs beaux. Les cris des chouettes et des chau souris se mélent au bruit des ossement s'entrechoquent. Des cadavres livides sent en ronde. Les linceuls s'agitent de to parts. Les dalles se lèvent. Un nuage mense s'abaisse, enveloppe André et Adol s'élève ensuite et disparaît dans la v grise des cieux.Les éloiles s'obscurcis: la foudre éclate, le tonnerre gronde.

— La vicille cloche félée d'un hameau sin sonne.

Les voilà maintenant dans un imm salon. C'est l'antichambre de l'enfer. (voit une multitude d'avocats, de philosop de rois, de soldats, de nobles et de méde Ces derniers surtout sont en grand nom Au bout de cette salle, se trouve une pet dans cette porte un immense guiche travers ce guichet, André montre à sa vic des milliards de démons. Du feu parteut!

eat est condamné à rôtir sur un bû-: procédures. Ici, un homéopathe fait bules pour tous les habitants de l'enus loin, un broussaitiste est couché n bain rempli de sangsues. En un mot, reçoit en ce lieu une juste punition extravagances passées.

ù sommes-nous donc! murmura Adol-

ine voix mourante.

ans la lune! répondit André, en rica-

s mots une voix aigre et lamentable dans l'antichambre.

mon Dieu I mon Dieu! disait cette voix, is su que la luneétait ainsi construite, irais pas passé ma vie à contempler laudite planète à travers un télescope.

: astronome que je suis...

lphe était encore occupé à regarder quand tout à coup le même nuage qui transporté dans la lune l'enveloppa veau et le descendit à terre, à la même pà il l'avait pris; avec cette seule dif- qu'Audré n'était plus là, et que le inondait la terre de ses rayons ar-

### IV.

Iphe ne put en croire ses yeux. Le petit r, sale, inégal et boueux qui conduidis au cimetière, était devenu une rue spacieuse, propre et bien parée. Des la bordaient de chaque côté. L'éjadis sans tour, élevait maintenant aux nues une aiguille longue et estir laquelle tournait au gré du vent un ré. Adolphe entra en ville. Mais tout irchant et s'arrétant, la nuit était

ar ma foi, se disait-il, que vont penser nme et mes parents de ma disparution et de ma lougue absence?... Puis il se a vers la maison, où il espérait trouver; et sa femme et les gens de la noce. cette maison n'existait plus; et, à la qu'elle occupait jadis, on voyait s'éleaintenant un riche et somptueux édisonna. Une tête couverte d'un énorme t de coton se montra à une fenêtre du

ge : lé! que voulez-vous! Pourquoi venezinterrompre le repos des gens! Allez-

en, ivrogne que vous étes. Que voulez-vous me dire? je viens à ce, et...

Qui éles-vous donc?

l'est moi.

) ii. moi ?

sais moi. Ne me reconnaissez-vous pas voix? Je suis Adolphe Steiner, fils de vin.

e scul nom d'Adolphe Steiner, l'homme nnet de coton répondit : « Que Dieu otége ! » Et la fenêtre se referma avec leas épouvantable.

Cet homme est fou, murmura Adolphe. hanteur de cabaret s'approcha en chanl. Adolphe remarqua, uon sans un grand ement, que ses habits avaient une coupe tout à fait particulière. Arrivé près de lui, le vieil ivrogne envisagea Adolphe, fit tant bien que mal le signe de la croix, et s'enfuit aussi vite que le lui permirent ses jambes avinées.

TRA

- Est-ce que je rêve, ou suis-je éveillé, pensa le pauvre marié? Que m'est-il donc arrivé? Et tout en colère, il se mit à marcher vers la maison de ses parents. A la place, s'élevait un pa!ais magnifique. Il sonna. Personne ne vint ouvrir. Il sonna de nouveau. Personne. Furieux, il arracha la sonnette.
- Que voulez-vous? hurla une voix criarde à travers un vasistas du premier étage.

- N'est-ce pas ici que reste Christian

Steiner, l'échevin de la ville?

— Oh! la belle question! Voilà quelques centaines d'années que ce Christian est mort. Mais que voulez-vous en faire?

- Ce que je veux? C'est mon père.

— Allez aux cent mille diables! exclama la voix. Choisissez mieux votre temps et l'heure pour venir faire des questions saugrenues aux gens paisibles et tranquilles! — Et sur ce la voix se tut, et le vasistas se referma.

Adolphe erra pendant tonte la nuit dans la ville. Au point du jour, il rencontra le be-deau qui s'en allait à l'église. Adolphe l'interpella en ces termes.

- Hola! mon cher Arnold! N'y a-t-il pas deux jeunes gens qui se sont mariés hier

ici, dans la matinée?

— Quoi ? qu'est-ce? Marié...

— Oui, Clara Erfjen et Adolphe Steiner. On me dit que...

— C'est le démon! s'écria le bedeau. Et il voulut s'enfuir. Mais Adolphe l'arrêta et lui dit: Mon brave Arnold...

- Je ne me nomme pas Arnold. J'ai nom Frantz Brummelstein. Et pour vous obliger, que Dieu me le pardonne, je vous dirai que cet Adolphe Steiner et cette Clara Ersjen sont morts il y a juste aujourd'hui trois cents ans. Mon père me l'a raconté vingt fois et celui-ci le tenait de son grand-père, et son grand-père le tenait de...
  - Comment morts! Je suis donc mort!

— Vous!..... Vous seriez donc...

- Adolphe Steiner!

Ayez pitié de moi, mon Dieu.
 Le bedeau s'enfuit à toutes jambes.

— Dieu tout-puissant! que m'est-il donc arrivé, pensa Adolphe, alarmé et triste. Tout le monde est-il fou ici? ou est-ce moi qui suis insensé. Ah!.... ma tête brûle.... Je souffre. — Puis, il s'assit sur une pierre et posa sa tête fatiguée dans ses deux mains. Tout à coup il fut tiré de sa réverie par quel-qu'un qui lui frappa amicalement sur l'épaule. Le pauvre marié leva la tête et vit devant lui le curé, et non loin de là le bedeau qui marmottait toujours des prières. Adolphe se releva péuiblement. Le malheureux était accablé par la souffrance. Il doutait de lui; il doutait de tout.

— Tenez, dit-il, d'une voix faible, au caré, je sens que ma dernière heure approche.

Il se laissa retomber sur la pierre. Le bon pasteur se hâta de le soutenir dans ses bras.

— Courage, mon fils, lui dit-il, Dieu est grand. Ne désespérez pas. Versez dans mon sein vos chagrins et vos peines, et votre fardeau sera moins lourd pour votre âme affligée.

A ces paroles, Adolphe sembla se ranimer, et il conta au curé tout ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il eut fini, le pasteur répondit :

— C'est une histoire terrible! Venez, mon enfant, la vérité sera affreuse pour vous; mais, tôt ou tard, il faut que vous l'appreniez.

Alors ce dernier appela le bedeau, et tous deux, soutenant le pauvre marié, le conduisirent devant une pierre sépulcrale sur laquelle on lisait ces mots:

Ci-gtt Clara Erfjen.
Elle mourut de douleur
A la suite de la perte
D'un époux adoré.
1442, 26 octobris.

A peine Adolphe eut-il lu ces mots, que sa tête se pencha sur sa poitrine et il rendit l'âme.

De retour chez lui, le bedeau se lava les mains avec de l'eau bénite, persuadé qu'il était d'avoir touché un revenant.

Trois jours après la triste fin d'Adolphe, une pierre sépulcrale fut mise à côté de celle de Clara Erfjen. On y lisait ces mots:

> Hic jacet Adolph. Steiner. 1742, 26 octobris.

Or, lorsqu'en Souabe, on veut tourmenter les nouvelles mariées, on leur dit : Prends garde au vieux André (1)!

### LA CATHÉDRALE DE COLUGNE.

Le meilleur ou plutôt le plus abominable tour qu'ait joué l'esprit malin est celui qui nous prive encore de l'achèvement du plus bel édifice de l'art gothique, la cathédrale de Cologne.

Voici comment les choses se passèrent: L'archevéque Conrad voulait faire bâtir une métropole qui surpassat en grandeur et en magnificence toutes les églises de France et d'Allemagne. De toutes les parties de l'Europe, des plans de cathédrale avaient été envoyés au chapitre de Cologne, mais pas un ne réalisait la sainte ambition du prélat, il les rejeta tous. Cette décision mortifia tellement un jeune architecte de la ville qui avait dépensé assez de temps à tracer desogives et des rosaces, pour avoir cru faire un chef-d'œuvre, qu'il résolut de mettre sin à sa vie; sur l'heure, il se rendit sur le hord du Rhin. Là, près du fleuve qui allait terminer ses rêves d'artiste, il voulut encore une fois essayer ses crayons. Assis sur une pierre, il traçait, rayait, puis recommençait tours gothiques et clochetons, mais désespérant d'arriver à réaliser sa pensée, il froissait son papier, le dé-

chirait, lorsqu'au éclat de rire lui fit tou la tête. Il vit derrière lui la figure sar que d'un vieillard.

- Enfant, lui dit l'inconnu, tu te dés res pour une chose bien légère, car ton a

est facile.

- Vraiment, reprit le jeune homn

voudrais vous y voir.

— J'accepte le défi, répondit le viei Tiens, regarde, incrédule... Et, de soi ton, il traça sur le sable une sièche merveilleuse légèreté.

— Qui étes vous donc, s'écria l'arch tout tremblant, vous qui faites plus qu hommes n'auraient osé concevoir?

—Rien, qu'un pauvre vieillard qui c vite les dédains de la jeunesse, car si tu mettre ton nom au bas de ce parchem te donnerai ma cathédrale.

— Retire-toi, Satan, murmura l'a d'une voix étouffée par la peur, car. à proposition, il avait deviné le diable. Satan, car c'était bien lui, vieil expert faiblesse humaine, ne s'en alla pas.

— Fou que tu es, lui dit-il, tu as pe manquer ton salut, quand il s'agit d'un mortalité glorieuse. Cette merveilleus thédrale que je te bâtirais vaudrait les de tout le chapitre de Cologne, et je n mande que la tienne, à toi, pauvre bê

Au même instant s'élevaient, dans une magique, des tours lumineuses avec rosaces ciselées, leurs trèfles découpés, statuettes pendantes, et leurs rampes à Notre architecte ébloui par ce spectach dait la raison et était près de succo quand l'idée lui vint de jouer au plus fil l'esprit de malice.

- Satan, lui dit-il, tu me promgloire; mais, pour y arriver, il faut qui plan soit adopté par l'archevêque; re moi le dessin, et demain, à cette pla reviendrai. Si la construction de la cathe m'est confiée, je t'appartiendrai.

— Enfant, reprit le diable, n'espèr me tromper, la signature d'abord, la « drale ensuite; à demain, je te laisse, l porte conseil. Et Satan disparut.

L'architecte alla incontinent raco l'archevêque l'apparition du diable et l veilleuse église qu'il lui avait fait voir sion; sur quoi l'archevêque, grandemei pris, assembla le chapitre, afin qu'il fut aux moyens d'arracher la cathédrale griffes de l'enfer. Il fut décidé que l'arclirait au rendez-vous promis, mais par un reliquaire de Sainte-Ursule, présenterait au malin esprit après en reçu le plan si pieusement convoité. L'demain, l'artiste se rendit à la place veille, l'esprit des ténèbres lui était aj Cette fois, le vieillard n'y était plus l'ange déchu, aux ailes fauves, au sregard.

— Signe, dit-il à l'artiste, qui n'en p de frayeur, et voici la cathédrale. instant, s'armant de tout son courage, l'une main convulsive le plan magilui présentait le diable, et le frapront du reliquaire bénit:

re-toi, Salan, s'écria-t-il, retire-toil.. des ténèbres resta un moment im-

prêtre t'a conseillé, dit-il furieux, d'Eglise; mais la cathédrale que tu ne s'achèvera pas, et lon nom restera parmi les hommes. Et Lucifer s'anilieu d'une fumée qui se traina sur le fleuve.

te courut en toute hâte à la chapelle -Ursule, où tout le chapitre en priè-

ndait.

ici la cathédrale, s'écria-t-il tout halais' quelle fut sa douleur, lorsque it le dessin, il y vit empreinte la griffe è qui en avait déchiré un fragment. r manquait; ce fut en vain que le irchitecte consuma ses veilles à la uire; aucunes lignes, aucunes coms ne pouvaient s'harmoniser avec diabolique. C'était un échiquier dont ce était égarée. Le pauvre homme à la peine.

it apparemment réservé au roi do actuellement régnant, de conjurer le satanique, il a solonnellement promis achever la cathédrale de Cologne (1).

PERSTITIONS, etc.

tE par charmes. — Voyez Blokula. AN, empereur romain qui, selon ssius, se trouvant à Antioche lors de le tremblement de terre qui renversa toute la ville, fut sauvé par un déquel se présenta subitement devant rit entre ses bras, sortit avec lui par tre et l'emporta hors de la ville.

SMIGRATION DES AMES. Plusieurs philosophes, comme Empédocle, re et Platon, avaient imaginé que les près la mort passaient du corps venaient de quitter dans un autre **fin d'y étre pu**rifiées av**a**nt de parl'état de béatitude. Les uns pensaient passage se faisait seulement d'un main dans un autre de même espèce. soulenaient que certaines âmes endans les corps des animaux et ans ceux des plantes. Cette transn était nommée par les Grecs méet mélensomatose. C'est enourd'hui un des principaux articles :oyance des Indiens. Ce dogme abinfanté par le panthéisme, leur fait er les maux de cette vie, non comme euve utile à la vertu, mais comme on des crimes commis dans un autre 'ayant aucun souvenir de ces crimes, yance ne peut servir à leur en faire ucun. Elle leur inspire de l'horreur caste des parias, parce qu'ils suppoce sont des hommes qui ont comforfaits affreux dans une vie précélle leur donne plus de charité pour aux même nuisibles que pour les hommes, et une aversion invincible pour les Européens, parce qu'ils tuent les animaux. Enfin, la multitude des transmigrations leur fait envisager les récompenses de la vertu dans un si grand éloignement, qu'ils n'ont plus le courage de les mériter (2).

TRASULLE. Tibère, étant à Khodes, voulut satisfaire sa curiosité relativement à l'astrologiejudiciaire. Il fit venir l'un après l'autre tous ceux qui se mélaient de prédire l'avenir; il les attendait sur une terrasse élevée de sa maison au bord de la mer. Un deses affranchis, d'une taille haute et d'une force extraordinaire, les lui amenait là à travers les précipices; et si Tibère reconnaissait que l'astrologue n'était qu'un fourbe, l'affranchi ne manquait pas, à un signal convenu, de le

précipiter dans la mer.

Il y avait alors à Rhodes un certain Trasulle, homme habile dans l'astrologie, disaiton, mais incontestablement d'un esprit trèsadroit. Il fut conduit comme les autres à ce lieu écarté, assura Tibère qu'il serait empereur\_et lui prédit beaucoup de choses sutures. Tibère lui demanda ensuite s'il connaissait ses propres destinées et s'il avait tiré son propre horoscope. Trasulle, qui avait eu quelques soupcons; car il n'avait vu revenir aucun de ses confrères, et qui sentit redoubler ses craintes en considérant le visage de Tibère, l'homme qui l'avait amené et qui ne le quittait point, le lieu élevé où il se trouvait, le précipice qui était à ses pieds, regarda le ciel comme pour lire dans les astres; bientôt il s'étonna, pàlit et s'écria épouvanté qu'il était menacé d'une mort instante. Tibère, ravi d'admiration, attribua à l'astrologie ce qui n'était que de la présence d'esprit et de l'adresse, rassura Trasulle en l'embrassant, et le regarda depuis comme un oracle.

TREFLE A QUATRE FEUILLES. Herbe qui croît sous les gibets, arrosée du sang des pendus. Un joueur qui la cueille après minuit, le premier jour de la lune, et la porte sur soi avec révérence, est sûr de ga-

gner à tous les jeux.

TRÉGITOURIE. Les nécromanciens du moyen âge devaient surtout leur renom d'habileté en magie à la faculté qu'ils possédaient de produire des illusions d'optique, faculté connue alors sous le nom de Trégitourie. Godwin, dans son Histoire des nécromanciens, donne de curieux exemples des effets merveilleux produits à l'aide de la trégitourie par Agrippa, le docteur Faust et d'autres hommes célèbres. La lanterne magique, devenue si triviale, était leur grand instrument; et elle a conservé le nom qui la faisait regarder autresois comme quelque chose de surhumain.

TREIZE. Nos anciens regardaient le nombre treize comme un nombre fatal, ayant remarqué que de treize personnes réunies à la même table, il en meurt une dans l'année; ce qui n'arrive jamais quand on est quatorze. Un premier président du parlement de Rouen ne pogyant se résoudre à se mettre à table, parce qu'il se trouvait le treizième, il fallut adhérer à sa superstition, et faire venir une autre personne, afin qu'on fût quatorze. Alors il soupa tranquillement; mais à peine sorti de table, il fut frappé d'une attaque d'apoplexie dont il mourut sur-le-champ.

TREMBLEMENTS DE TERRE. Les Indiens des montagnes des Andes croient, quand la terre tremble, que Dieu quitte le ciel pour passer tous les mortels en revue. Dans cette persuasion, à peine sentent-ils la secousse la plus légère, qu'ils sortent tous de leurs huttes, courent, sautent et frappent du pied en s'écriant: Nous voici! nous voici (1).

Certains docteurs musulmans préiendent que la terre est portée sur les cornes d'un grand bœuf; quand il baisse la tête, disentils, il cause les tremblements de terre (2).

Les lamas de Tartarie croient que Dieu, après avoir formé la terre, l'a posée sur le dos d'une immense grenouille jaune, et que toutes les fois que cet animal prodigieux secoue la tête ou allonge les pattes, il fait trembler la partie de la terre qui est des-

sus (3).

TREMBLEURS. Tout le monde sait quelque chose des Amis (quakers); mais nous connaissons un peu moins les shakers (trembleurs). Allons donc chez le Trembleur; là, nous verrons la rigidité de principes des Quakers poussée à l'extrême. Le Quaker se plaint et parsois il s'enhardit jusqu'à saire infraction à sa loi, en cultivant en silence la sculpture, la peinture et la musique (4). Mais chez l'autre, tout est austère, grave comme la mort. Le Trembleur doit, sur cette terre, toute son existence à Dieu et à l'infortune; et comme, à ses yeux, l'agriculture. l'horticulture, un peu de commerce et la prière suffisent pour arriver à ce but, il frappe d'anathème tout ce qui est hors de ce cercle. Chez lui, point de sciences, point de poésie, point de peinture; tous ces nobles travaux qui agrandissent le domaine de la pensée et qui donnent du ressort à l'intelligence, sont sévèrement defendus. Il tient aux formes d. s temps antiques, à la simplicité des premiers âge-; le yea, le nay de l'ancien langage sont religieusement conservés, car il craint que la plus légère infraction aux règles sévères de son code n'amène la ruine de son culte.

Le Trembleur vit en communauté, mais avec une séparation rigoureuse entre les deux sexes; le Quaker, au contraire, a son chez-soi, son sweet home, comme il l'appelle. Le Trembleur n'a rien de cette sérénité de l'âme, de ce contentement de soi que l'on remarque sur le visage du Quaker. Triste, monotone et morose, sa figure est grave; jamais un sourire ne vient jouer sur ses lèvres; cependant tous deux se trouvent dans les mêmes conditions sous le rapport du

bonheur matériel. Allez chez l'un, vous chez l'autre. Un sentier bien tracé, bie blé, où ne croît pas une seule mau herbe, où l'on ne voit ni fumier, ni n cage, conduit à l'établissement du Tremb L'intérieur comme l'extérieur a je ne quelle apparence agréable qui fait du b la vue et rafraichit le cœur : les vitre fenêtres brillent comme des miroirs châssis avec leurs espagnolettes et leur guettes en cuivre poli reluisent, et les chers bien lessivés ont la blancheur neige. Partout règnent l'abondance et l'o Le costume du Trembleur est propre, grossier, original: il consiste, pour les l mes, en un chapeau à larges bords, veste et un pantalon dont l'étoffe a été ! quée dans l'établissement, et dont la c antifashionable se perd dans la nui temps; pour les semmes, une coiffe semblable aux bonnets de nuit de nos nagères de campagne, et une robe é comme le fourreau d'une épée, faite au meme étoffe que celle qui sert aux l des hommes complètent leur ajuster Qu'importe la coupe de l'habit; est-ce un frac plus ou moins élégant que co la civilisation? est-ce dans une pair bottes plus ou moins fines que l'on trouver le bonheur et le bien-être?

Mais, étrange bizarrerie de l'homme l des êtres, recueillis, silencieux, graviqui tout à coup se livrent avec arde l'exercice le plus incompatible avec mœurs. La danse, qui est odieus · au Qu est regardée par le Shaker comme l'ac cérémonies les plus importantes de son Lorsque je fus témoin d'une de ces se j'en éprouvai une impression si forte, ç souvenir m'en est resté dans le cœur. vif que si j'en avais le tableau devant yeux. J'étais en Amérique depuis que semaines; j'avais visité un des étal ments les plus considérables des Tremb situé à deux milles du Nouveau-Liban la province de Massachussets; et ce q avais vu m'ayant engagé à poursuiv cours de mes observations sur cette sing contrée, j'allai à Hanwock, autre étab ment peu éloigné du Nouveau-Libai C'était un beau dimanche du mois de la rosée avait humecté la terre, et tou pirait autour de moi un air de grande charmait les yeux. L'église à laque arrive par une avenue plantée d'arbre gnifiques est située sur le versant d'u coteau, au milieu de champs bien cul de belles prairies et de bouquets d'é aux rameaux chargés de fruits et de fe Déjà régnaient le mouvement et la vie à tour de l'église; le moment du servic prochait ; les Trembleurs arrivaien groupes silencieux, les uns en voitu autres à picd. Quaud j'entrai, un des ga

<sup>(1)</sup> Voyages au Pérou faits en 1791, 1794, par les PP. Manuel Sobre Viela et Barcelo.

<sup>(2)</sup> Voyage à Constantinople, 1800. (3) Voyage de J. Bell d'Antermoni, etc.

<sup>(4)</sup> Millard d'Edimoourg, l'un des meilleurs graveurs

du royaume britannique, appartient à la société de (5 L'établissement du Nouveza-Libau compte 70 bres; il a 5000 acres d'étendue, qui sont cultivées fection.

asseoir auprès de la porte, sur un banc é aux étrangers; les hommes que je filer bientôt devant moi avaient en géassez bonne figure, mais au lieu de certe quiétude qui règne sur le visage des rs, je n'y trouvai que de la lourdeur et sbètement. Les femmes toutes frèles, es, n'étaient point jolies; une pâleur qui indiquait une souffrance secrète, ait leurs lèvres et leur- joues. Les petits ns et les petites filles n'avaient pas non i grâce de leur âge, la contrainte régnait ur figure, ou si quelquefois il s'échaps leurs yeux quelques rayons de ce feu que Dieu a départi à leur jeune naces rayons s'évanouissaient presque ôt sous le regard sévère d'une matrone. issied; les femmes d'un côté, les homn face: et aussitôt le service commence ne hymne que chante en chœur toute amunauté. Ces chants étaient si aigres, stables, que, malgré ma curiosité, j'alrtir, lorsque trois hommes que je vis er à l'extrémité de la ligne et battre ains comme des claqueurs, me forcèrent é moi à conserver ma place. G'étaient isiciens; les chants recommencèrent de au. Les Trembleurs se lèvent, accroleurs habits; on recule les bancs pour r plus d'espace aux danseurs; puis les ics et les femmes, s'étant rangés sur urs lignes de profondeur, le bal comi par six pas en avant, six pas sur la e, six pas en arrière et six pas sur la. Alors se formant en carré, les Tremexécutèrent une gigue, accompagnée storsions et des gestes les plus furicux. eur ruisselait sur tous ces visages; les ements étaient brusques, saccades, e dans le plus beau galop; rudes, saucomme les chants des trois malheureux iens qui accompagnaient la baccha-Mais, chose étrange l ces hommes si ants, ces femmes palpitantes consert leur impassibilité; dans leurs yeux, urs joues, ne paraissait aucune émotion isir, et, sans la rougeur qui couvrait visages, on les eût pris pour des maettes ou des automates. Ce jour-là, je marcher de surprise en surprise; s'imagine en effet quel dut être mon en ent lorsqu'à la suite de cette danse ura plus d'une demi-heure, je vis un hommes se lever pour prècher un sersur la liberté civile et religieuse, et déper dans sa thèse les vues les plus et les plus généreuses ! Qu'on s'imaet homme que j ai dit illettré et mépries sciences, s'élevant tout à coup à la ur des philosophes célèbres : je ne sais i se passa dans mon esprit, toujours qu'au lieu de le regarder comme un gne de Bedlam, ainsi que je l'avais fait ınt d'avant, je sentis, par une révolution soudaine, renaître pour lui mon estime et mes sympathies.

L'histoire de cette secte a plus d'un rapport avec celle des Amis. C'est à celle-ci qu'elle doit son origine. Ce fut Georges Fox qui posa les premières bases des doctrines de la société des Amis. Dès son berceau, le nouveau culte eut à lutter contre la persécution. Cromwell et Charles II le poursuivirent avec vigueur. Cependant, malgré ces violences, les doctrines nouvelles s'étendaient et s'enracinaient chaque jour. Ainsi Mary Fisher, faible femme, quitte l'Angleterre, parce qu'elle se croit une mission pour Mahomet IV, et se rend à travers mille dangers au camp du sultan devant Andrinople, pour lui délivrer son message (1). Les prosélytes n'étaient pas non plus des hommes ordinaires; Robert Barclay et Georges Keith, qui plus tard déserta la religion nouvelle, ve-naient de se convertir. William Penn, l'ami des hommes rouges et pour la mémoire duquel ceux-ci ont encore une grande vénéra-tion, s'était senti touché par l'éloquence de Thomas Loe, qui jouissait alors d'une grande réputation parmi les Quakers; dès ce jour il avait résolu de faire partie de la communion nouvelle. A ce sujet, il eut de grandes disticultés à surmonter de la part de l'amiral Penn, son père, qui le destinait à la carrière dans laquelle lui-même avait rendu de grands services à son pays. Forcé par une opiniatre résistance, l'amiral consentit à pardonner à son fils, à la seule condition qu'il se découvrirait devant le roi et le duc d'York; mais cette action étant contraire aux doctrines du quakerisme, Penn refusa. Il consacra bientôt tous ses talents à soutenir la cause qu'il avaitembrassée; il écrivit plusieurs ouvrages. défendit devant le roi les intérêts de ses coreligionnaires; et après avoir été jeté à diverses reprises dans la prison de Newgate, il partit avec Fox et Barclay pour la Hollande, et de la pour l'Amérique où il sonda la province qui lui doit aujourd'hui son nom (2). Les naturels qui habitaient cette partie de l'Amérique, en butte aux mauvais traitements des colons, exerçaient de terribles représailles : Penn par sa justice les rendit doux et sociables ; il paya leurs terres, et fit avec eux un traité de paix dont le terme, pour parler le langage naïf des simples habitants de ces contrées, devait durer aussi longtemps que la lune et le soleil (3).

Ce fut vers 'e milieu du siècle suivant que les Trembleurs commencèrent à paraître. La nouvelle secte, qui a plusieurs points de ressemblance avec celle des Quakers, prit naissance dans le Lanca-hire. Anne Lee, native de Mauchester, apportenant à une famille obscure, en fut la fondatrice. Ses prétentions étaient assez étranges : elle disait avoir reçu une mission semblable à celle de Jésus-Christ; aussi lui donna-t-on le sobri-

a Pensylvanic.

abomet IV l'accueillit avec distinction et lui offrit

orte pour la conduire à Constantinople, ce qu'elle

quet de seconde mère, nom qu'elle a conservé depuis parmi ses sectateurs. Poursuivie comme atteinte de folic, elle fut jetée en prison; puis, plus tard, chassée du pays, elle partit de Liverpool pour New-York, d'où elle alla se fixer près de la rivière Hudson, à huit milles d'Albany. De là, les nouveaux religionnaires se répandirent dans l'Etat de New-York et celui de Massachussets, dans le Connecticut, le Nouveau-Hampshire et la province du Maine.

Mais cette secte ne peut pas espérer de grands développements; l'observation du célibat dont elle s'est fait une règle des plus rigoureuses nuira toujours à ses progrès. Le célibat est pour les Trembleurs la base fondamentale de l'édifice, et tous les discours de leurs prédicateurs tendent à rendre cette base inébranlable. « En cela, disent-ils, nous imitons le Christ; » ou bien ils citent divers passages des Apôtres, tels que ceux-ci: « Mon règne n'est pas de ce monde; les enfants de ce monde (et sous cette dénomination ils désignent tout ce qui n'appartient pas à leur secte) se marient, mais ceux-là seuls seront dignes du royaume des cieux et de la résurrection des morts qui ne se ma-

rieront point. » La Société-Unie, c'est le nom que les Trembleurs donnent à leur communion, est donc obligée de recourir au prosélytisme pour se soutenir. Ceci ne leur coûte pas de grands efforts, car les nouveaux venus sont en général de pauvres veuves chargées d'enfants, des infortunés de tous les pays, qui n'ont pi seu, pi lieu; et qui, attirés par la perspective d'un avenir certain sans beaucoup de travail, viennent en assez grand nombre s'enrôler sous la bannière d'Anne Lee, certains d'y être bien reçus. Mais bientôt le joug se fait sentir, cette tyrannie sur les sens devient trop lourde pour les feinmes et pour les hommes; et alors ces sectateurs mal aguerris quittent de gré ou par ruse leurs nouveaux frères. Cependant il est une chose remarquable, c'est que tous les ensants qui entrent dans la société par suite de l'admission de leurs parents y restent jusqu'à leur mort, ou du moins quand ils s'échappent on les voit fréquemment revenir au bercail (comme s'ils étaient ensorcelés).

A l'époque où je visitai l'établissement de Lebanon, je sus témoin d'un pèlerinage de cette nature. Le fugitif ou plutôt la fugitive était une jeune fille d'environ seize ans. Mary était son nom. Ennuyée de la vie monotone de ses frères, Mary feignit un beau dimanche d'être malade pour ne point aller à l'office; de la fenêtre de sa chambrette eile avait remarqué un joli poney qui paissait dans une belle prairie. Je ne sais quel désir vague s'empara du cœur de la fillette; il faisait si beau, le ciel était si doux! Toujours est-il que Mary, sans perdre de temps, sauta légèrement par la fenêtre, enfourcha l'animal et galopa à toute bride vers la ville. Alors Mary fut houreuse, et son cœur battit à l'aise : pour comble de bonheur, une personne distinguée, humaine et charitable, la prit à son service. Tout souriait donc ry; elle n'avait que de très-petits trat ménage à exécuter; elle quitta sa coiffe pour un bonnet élégant, sa robsière pour une robe fraîche qui lui se taille. Cependant après un mois oi triste et réveuse, ses yeux étaient he des paroles de regrets et de profond pirs s'échappaient de ses lèvres. Enfin deux mois d'absence, la jeune Marj ses robes de soie et son bonnet de c pour reprendreson ancien costume; e avoir dit adieu à sa maîtresse, elle u trouver ses anciens compagnons.

Mais qu'on ne s'étonne point de ce lier attachement à des règles aussi harmonie avec le goût et le naturel 🧯 fants! Les jeunes gens qui font parti société y sont l'objet d'une surveilla gide. On excite chez eux des idées d'a siasme et d'exaltation, et on parvient les rendre souples et patients. Ainsi apprend que tous les êtres qui les ent qu'eux-mêmes, depuis qu'ils ont le b d'appartenir à la société, sont des êtr vilégiés auxquels le Créaleur doit un tection spéciale, tandis qu'en dehor cercle il n'y a que des étres dégradés. qui ne méritent que leur pitié; que qui est fait par la société est beau e tandis que tout le reste est faux, impie pour que ces principes poussent des : profondes, on empêche que les jeun aient le moindre contact avec des

La religion des Amis est plus ré Dans leurs temples, point d'élection levées de mains; point de séminaire celui qui veut apprendre la morale al tres; hommes et femmes, quiconque appelé à prècher et à prier se lève, pr prie: voilà tout ce qui est nécessair être ministre quaker. Cependant c celle qui se lève ainsi ne doit prêcher tant qu'il sent en lui l'instaence imt de l'Esprit divin; il ne doit avoir auc cours apprété; le souffle de Dieu de lui sournir les paroles qui sortiront cœur. C'est la loi fondamentale du c cette condition, il est reconnu minis la communauté, et alors il peut quit siège, traverser l'assemblée et prendr dans une galerie élevée qui fait face a sistants. Mais s'il est reconnu que ce dition n'est pas remplie, s'il est bien taté que l'influence immédiate de l' Saint n'agit pas sur lui, alors son mi finit au bout de quelques sermons; dit d'abord en particulier, puis pul ment, s'il persiste, de cesser ses p tions. Reste à savoir comment on sail prédicateur reçoit ou non l'inspira l'Esprit divin. Cette question delica tranchée d'une manière souveraine pa personnes influentes de la communau signées sous le nom de elders; ces de sonnes, auxquelles est en outre com droit de surveillance sur les sidèles prononcer dans cette cause, doivent tre inspirées par l'Esprit divin. Elles t donc que leur guide leur dicte ce t faire, mais telle est la discrétion apportent dans ces sortes d'affaires, t leur guide les dirige d'une maidèle, qu'à part le prédicateur, qui e circonstance ressemble à un aubé, tout le monde se montre satistécision.

nd Manitou des peaux rouges et le des Hindous ne jouent pas un plus e dans leur sphère, que l'Esprit dila liturgie des Quakers. Vous l'aout à l'heure créer un ministre; eh ministre, inspiré de nouveau par ent-étre demander à voyager dans districts du royaume, à aller dans d'outre-mer pour y tenir des réuarticulières ou publiques, ou bien endre des visites à la famille; ceci, phraséologie des Amis, s'appelle extat des affaires de la famille. On s'asla question est posée devant les réunis. Si l'Esprit ne trouve rien à **e voyage**, et que le voyage dont il it dans les limites du meeting mensanction de ce meeting sustit; si le **que l'inspiré** se propo**se de vis**ite**r éloigné, la sanction du meeting tri**devient alors nécessaire; si, enfin, nage alieu en dehors du royaume, le ne peut avoir sa feuille de route y), qu'aulant que le meeting annuel

son assentiment au voyage. ectings ont chacun une attribution ière. Le meeting mensuel, qui est le de diverses congrégations vivant s limites rapprochées, a pour objet voir à la subsistance des pauvres et ation de leurs enfants; d'apprécier brité des personnes qui paraissent es des principes religieux de la soqui désirent en faire partie ; de réler les membres qui se sont rendus les de quelques fautes, après avoir lement été chez les délinquants, et r engagés à s'amender. Celle réprifaite, on proclame que la personne le a donné satisfaction de sa faute, le s'y est refusée, on déclare qu'elle sins partie de la société. On y règle les s par l'arbitrage, méthode prompte les Quakers à l'abri des procédures es les frais qui s'y rattachent; on y lre les naissances et les décès surveidant le mois; enfin, à cette assem**partient l**e droit de refuser ou d'ac**les permissions de mariage. Ceux** qui itention de se marier se présentent le meeting et lui font part de leur **n; alors celui-ci nomme une** commis**er faire un ra**pport sur la conduite **ate des deux fia**ncés, et si le rapport **mable, la** permission est accordée. meeting trimestriel, on produit les 😘 écriles à certaines demandes qui faites aux mectings mensuels, réponsont relatives à la conduite des mem**les réponses sont ensuite résumées en**  une seule, qui est destinée à être reproduite au meeting annuel. Celui-ci jouit de priviléges plus étendus : il exerce un contrôle général sur la société tout entière, il rédige les règlements qu'il croit nécessaires, nomme des commissaires pour visiter telles ou telles assemblées qui lui paraissent avoir un plus grand besoin de conseils, et décide, en cour souveraine, des appels qui lui sont saits des meetings mensuels et trimestriels.

Revenons à notre ministre voyageur. Le voici avec son congé; il part, mais sans argent, à l'imitation des anciens apôtres, car ainsi le veulent les doctrines du culte. Toutefois, comme l'ouvrier doit recevoir le prix de sa peine, lorsque ce ministre arrive dans quelque ville, il va loger chez celui de ses coreligionnaires qui lui convient, ou plutôt chez celui qui convient à ses guides, car, d'une ville à l'autre, le ministre voyageur marche toujours accompagné d'un ou plusieurs guides qui sont chargés de payer ses dépenses. Parvenu au but de son voyage, il convoque une assemblée publique. A cet effet, les Quakers les plus influents proclament par toute la ville la réunion qui doit avoir lieu, en colportant de porte en porte un programme, où sont indiqués l'objet , l'heure et le lieu de la réunion. Cependant on se garde bien de dire dans ce programme qu'il sera prononcé un discours, car les Amis n'étant pas censés savoir qu'ils prononceront un discours, devant attendre que l'Asprit les agite pour savoir ce qu'ils auront à dire, il pourrait so faire qu'après avoir convoqué plusieurs milliers de personnes, l'Esprit saint leur faisant défaut, ils n'eussent rien à dire. Dans cette circonstance, rien de plus original qu'une pareille réunion. Vous vous rendez au lieu indiqué; vous y trouvez les Quakers assemblés, les hommes assis d'un côté, le chapeau sur la tête, et les femmes assises du côté opposé. Mélé avec les étrangers que l'espoir d'entendre le prédicateur a conduits comme vous-même en ce lieu, vous attendez pendant plus d'une heure avec la plus vive impatience. Personne! Est-il venu? est-il parti? va-t-il arriver? La foule ébahie se regarde en silence et se demande des yeux si l'on va bientôt commencer, lorsque tout à coup les Quakers se lèvent, échangent des poiguées de mains, et partent en laissant la people! Singulières place libre. « Queer gens, » me disait un Irlandais que j'avais pour voisin, un jour que j'assistais à une pareille scène; « ils ne chantent ni ne prient.» La séance est en effet levée, l'Esprit-Saint, soit qu'il vous ait jugé indigne d'entendre les paroles du prédicateur, soit, au contraire, qu'il ait pensé que vous étiez dans un état assez confortable pour ne pas en avoir besoin, n'a pas exercé son influence sur celui que vous étiez venu entendre.

Mais l'étonnement des spectateurs n'est pas moins grand lorsqu'après avoir attendu en silence pendant plusieurs heures l'influence de l'Esprit-Saint, ils voient tont à coup se lever une femme, ou bien un simple artisan qui sort de son ateller, un campe-

gnard qui vient de dételer ses bœufs, ou bien encore un gentleman qui descend d'un boghey élégant ; lorsqu'ils les voient, dis-je, tout à coup se lever et prononcer une longue harangue, qui, par la forme et le fond, n'a rien de commun avec nos sermons d'église. Cette fois l'Esprit-Saint vient d'agir, mais cette action se communique d'une manière si bizarre, si excentrique; point de texte, point d'ordre, c'est une confusion à s'y perdre; des phrases tordues, ampoulées, pleines d'images baroques, des lieux communs tant et plus, et le tout prononcé d'une voix psalmodiante qui, de la clef naturelle, s'élève jusqu'au diapason le plus élevé, et qui s'abaisse sans transition à l'ut pour remonter une seconde fois jusqu'au si. La veille vous n'aviez pas eu de sermon, aujourd'hui vous en avez trois, quatre, quelquefois six; chacun se lève à tour de rôle et débite sur le même ton le discours que lui inspire le souffle divin. Ce discours dure vingt minutes, une demi-heure, quelquefois davantage, suivant que l'influence de l'Esprit est plus ou moins in-

Rien n'est plus curieux encore que la manière dont le ministre voyageur rend ses visites aux membres de la famille. Supposons que la ville qu'il se propose de visiter soit Londres; eh bien ! grands et petits, pauvres et riches, tous les membres de la société des Amis qui habitent la métropole le verront alternativement dans leur demeure; ià, il s'assiéra avec eux, cherchera par ses conseils à les distraire des affaires de ce monde pour ramener leurs pensées sur un monde meilleur; il pénétrera dans le fond de leurs âmes afin de sentir avec eux, d'apprécier leurs craintes et leurs espérances, et de gémir sur leur douleur. C'est là une entreprise difficile, ardue; cependant elle est accomplie avec autant de zèle que de bonheur. Pour cet objet, le ministre, après avoir élu son domicile chez un des membres de la communauté, fait annoncer par un messager à la famille qu'il se propose de visiter qu'à telle heure il se rendra chez elle. A lheure dite, il arrive ; la famille le reçoit dans un salon dont l'entrée est interdite aux domestiques pendant tout le temps que durera la visite; après avoir échangé les salutations d'usage, í s'étre mutuellement serré la main, on s'assied auprès du seu. Alors les bouches se tiennent fermées, pas une parole ne tombe des lèvres des assistants. Le silence est si profond, si solennel, qu'on entendrait la chute d'une épingle. La famille est censée se trouvar en présence de l'Etre suprême, qui, agissant sur l'esprit de son ministre, va bientôt lui découvrir ses secrets les plus cachés. Après un quart d'heure de silence, le ministre prend la parole, et, d'une voie émue, il s'adresse à tous les membres de la famille, en commençant par le père et la mère et en continuant ainsi jusqu'à l'enfant qui dort dans son berceau. Ses paroles ne sont sou-Vent rien moins qu'agréables par leur franthise; par exemple: à un malade q se débattre contre la mort, il lui aucune périphrase : « Ami, ton l venue, prépare-toi à mourir. » étant finie, chaque membre peut part à la conversation, mais cette ( tion est toujours grave et sérieuse. fois le ministre s'arrête encore p avec la famille chez laquelle il se dans cette circonstance, il n'est pa voir la conversation tout à coup ro un silence. Ce silence est général. ne dit mot, à moins pourtant que assistants il se trouve un étranger scène est vraiment comique; celuil'improviste, continue souvent la c tion sans s'occuper du silence qui i tour de lui; lorsqu'il s'arrête, poi ponse; il recommence, adresse des directes, même silence; enfin, c doutant s'il dort ou s'il est éveillé, et voit des figures graves et silencie l'obligent à renfermer dans son étonnement et sa curiosité.

Mais les yeux du ministre son qués par un gilet tant soit peu fas par un ruban du chapeau de la j dont la couleur est un peu trop vo sortant, il jettera sur la table, sorte d'indifférence, un petit papie imprimé. Ses vastes poches sont fournies de projectiles de cette na lance chez l'un, chez l'autre, et t propos. C'est souvent une lettre d' bre de la famille de l'ouest (1), et quelle celui-ci lui fait part de plusi servations qu'il a recueillies de la l personnes étrangères au cuite, rela au bonhour qui rejaillit sur elles de observance de ses lois; ou bien ce extraits de livres, des manuscrits, l ment que fit l'empereur Alexandre, vint à leur meeting, et qu'il alla v des membres de la société. A lire témoignages, tous ces rapports sur sion que prend de jour en jour le « Amis, on croirait que toutes les émerveillées, se rangent en foule bannière des Quakers; et cependan nées s'écoulent, et la société reste : point, sous le rapport morai cen celui du nombre.

Telle est l'histoire des Amis; tels traits les plus saillants de leurs h religieuses et domestiques. Comme o parmi ces usages, il y en a beau sont incompatibles avec la civilisat laquelle nous vivons ; mais, à tout le bien l'emporte tellement sur le m serait tenté de désirer que tous les vécussent sous de pareilles lois (2).

TRESORS. On croit dans l'Ecosse a sous les montagnes des trésors set gardés par des géants et des fées; 🛭 gne on croit qu'ils sont gardés par lard, par une vieille, par un scrpent chien noir ou par de petits démons ed. Pour se saisir de ces trésors, il rès quelques prières, faire un grand as dire un mot. Le tonnerre gronde, brille, des charrettes de seu s'élèvent airs, un bruit de chaines se fait enbientôt on trouve une tonne d'or. t-on à l'élever au bord du trou, un vous échappe la précipite dans l'amille pieds de profondeur. — Les ajoutent qu'au moment où l'on l'évangile des Rameaux, les démons cés d'étaler leurs trésors, en les désous des formes de pierres, de chars feuillages. Celui qui peut jeter sur objets consacrés, les rend à leur e forme et s'en empare (1). Voy. Ar-

UNAL SECRET. C'est un de nos prina fondé ce tribunal célèbre des francs-les frey graves), qui retentit si puisat dans tout le moyen âge, qui plane, sant et si mystérieux, sur la Germale nord de la vieille Gaule, et dont tion, le but, les actes ont été appréqu'à présent d'une manière si incomsouvent si fausse.

t possible qu'on s'étonne du point de us lequel nous considérons la cour us; mais c'est après de mûres ress que nous croyons avoir rencontré lé; et nous pensous que notre façon jettera sur l'histoire un jour nousur cette histoire des siècles écoulés tout entière à refaire, non plus avec nes théories de ces hommes qui parme savent pas faire autre chose, enneques du sérail dont nous sommes is, mais avec l'étude profonde des faits saimes, si animés, si vivants, si variés, natiques.

nom de tribunal secret se comprend; le cour vehmique est plus obscur; il du mot saxon vehmen, qui veut dire masteur, et non de va mihi, comme it ceux qu'on appelle les doctes. Jamais ur de justice ne s'est douné un nom unx ou absurde.

sloire, cette muse si pauvre et tant, ne nous a conservé, sur le tribunal de Westphalie, que des notions peu samtes, parce que les francs-juges qui le saient s'engageaient par un serment e au silence le plus absolu; qu'on peine proponcer le nom de ce tribuleuté; et que les écrivaies se contencemme aujourd'hui, de saisir les su-

it dans le tome III, page 624, du rees historiens de Brunswick publié par tx, que Charlemagne, vainqueur pour bane fois, en 779, des Saxons, peuples stables, qui n'avaient leur plaisir que sang, leur richesse que dans le pilt qui honoraient leurs dieux avec des se humaines, envoya un ambassadeur e Léon III (qui ne régnait pas alors) pi demander ce qu'il devait faire de ces rebelles qu'il ne pouvait soumettre, et que pourtant il ne voulait pas exterminer. Le saint-père, ayant entendu le sujet de l'ambassade, se leva, sans répondre un mot et alla dans son jardin, où ayant ramassé des ronces et des mauvaises herbes, il les suspendit à un gibet qu'il venait de former avec des bâtons. L'ambassadeur à son retour raconta à Charlemagne ce qu'il avait vu; et le roi, car il n'était pas encore empereur, institua le (ribunal secret, pour contraindre les parens du Nord à embrasser le christianisme.

Tous les historiens ont répété ce récit altéré. Bien ot, poursuivent-ils, toute la Germanie se remplit de délateurs, d'espions et d'exécuteurs. Le tribunal secret connut de tous les crimes, et même des moindres fautes, de la transgression du décalogue et des lois de l'Eglise, des irrévérences religieuses, de la violation du carême, des blasphèmes. Son autorité s'étendait sur tous les ordres de l'Etat; les électeurs, les princes, les évêques même y furent soumis, et ne pouvaient être relevés de cette juridiction, dans certains cas, que par le pape ou par l'empereur.

Néanmoins dès le xille siècle, les ecclésiastiques et les femmes n'étaient plus recher-

chés par la cour vehmique.

Les francs-juges, c'est le nom qu'on donnait généralement aux membres du tribunal secret, étaient ordinairement inconnus. Ils avaient des usages particuliers et des formalités cachées pour juger les malfaiteurs, et jamais, dit Æueas Sylvius, il ne s'est trouvé personne parmi eux à qui la crainte ou l'argent aient fait révéler le secret. Ils parcouraient les provinces pour connaître les criminels, dont ils prenaient les noms; ils les accusaient ensuite devant le tribunal invisible; on les citait; on les condamnait; on les inscrivait sur un livre de mort; et les plus jeunes étaient chargés d'exécuter la sentence.

Tous les membres faisaient cause commune; lors même qu'ils ne s'étaient jamais vus, ils avaient pour se reconnaître un moyen qui est encore pour nous un mystère. C'étaient des mots d'ordre en saxon: stock, stein, grass, grein, et quelques autres qui peuvent bien n'être que des conjectures. Du reste le secret se gardait si étroitement, que l'empereur lui-même ne savait pas, dit Mœser, pour quels motifs le tribunal vehmique faisait mourir un coupable.

Pour l'ordinaire, quand la cour vehmique avait proscrit un accusé, tous les francs-juges avaient ordre de le poursuivre; et celui qui le rencontrait devait le tuer. S'il était trop faible pour ce métier de bourreau, ses confrères, en vertu de leurs serments, étaient tenus de lui prêter secours.

Nous suivons tonjours la masse des historiens, qui dans ces détails au moins sont exacts. Souvent, foulant aux pieds toutes les formes judiciaires, le tribunal secret condamnait un accusé sans le citer, sans l'entendre, sans le convaincre. Mais quelquesois on le sommait de comparaître, par quatre citations. Ceux qui étaient chargés de citer l'accusé épiaient, dans les ténèbres, le moment savorable pour assicher à sa porte la sommation. Cette pièce portait d'abord le nom du coupable, écrit en grosses lettres; puis le genre de ses crimes vrais ou prétendus, ensuite ces mots: « Nous, les secrets vengeurs de l'Eternel, les juges implacables des crimes, et les protecteurs de l'innocence, nous te citons d'ici à trois jours devant le tribunal de Dieu. Comparais; comparais! »

La personne citée se rendait à un carrefour où aboutissaient quatre chemins. Un franc-juge, masqué et couvert d'un manteau noir, s'approchait lentement en prononcant le nom du coupable qu'il cherchait, il l'emmenait en silence et lui jetait sur le visage un voile épais, pour l'empêcher de reconnaître le chemin qu'il parcourait. Les sentences se rendaient toujours à l'heure de minuit. Il n'était point de lieu qui ne pût servir aux séances du tribunal secret, pourvu qu'il fût caché et à l'abri de toute surprise : c'était souvent une caverne. L'accusé y descendait et on lui découvrait le visage; il voyait alors ces justiciers qui étaient partout et nulle part, et dont les bras s'étendaient partout, comme la présence de l'Eternel. Mais tous ces juges élaient masqués, ils ne s'exprimaient que par signes, à la lueur des torches. Quand l'accusé avait parlé pour sa défense, et que l'heure du jugement était venue, on sonnait une cloche; de vives lumières éclairaient l'assemblée, le prévenu se voyait au milieu d'un cercle nombreux de juges noirs. La cour qui condamna ainsi Conrad de Langen était composée de trois cents francs-juges, et un jour que l'empe-reur Sigismond, de la maison de Luxembourg, présidait le tribunal secret, mille juges siégeaient autour de lui.

Pour les crimes avérés, pour les longs brigandages, on ne citait point, parce que le coupable dès qu'il savait que la cour vehmique avait les yeux sur lui, se hâtait de suir devant les poignards de cette justice inévitable; il abandonnait pour jamais la terre rouge; c'est le nom que les invisibles donnaient à la Westphalie, siége de leurs séan-

**ces, centre de leur**s pouvoirs.

Quand les juges chargés d'exécuter les sontences du tribunal secret avaient trouvé et saisi le condamné, ils le pendaient avec une corde faite de branches d'osier tordues et tressées, au premier arbre qui se rencontrait sur le grand chemin. S'ils le poignardaient, selon la teneur du jugement, ils attachaient le cadavre à un tronc d'arbre et laissaient dans la plaie le poignard, au manche duquel était attachée la sentence, afin que l'on sût que ce n'était pas là un meurtre, ni un assassinat, mais une justice des francs-juges.

On ne pouvait rien objecter aux sentences de ce tribunal ; il fallait sur-le-champ les exécuter avec la plus parfaite obéissance. Chaque juge s'était obligé par d'épouvantables serments, à révéler tous qui viendraient à sa connaissan dénoncer son père ou sa mère, so sa sœur, son ami ou ses parents s tion. Il avait juré aussi de donner ce qu'il avait de plus cher, dès qu cevrait l'ordre.

On cite ce mot du duc Guil Brunswick, qui était initié au tr cret : il faudra bien, dit-il un j ment, que je fasse pendre le du de Sleswich, s'il vient me voir, i trement mes confrères me feront p même.

Un prince de la même famill Frédéric de Brunswick, qui fut reur un instant, ayant été condaminvisibles, ne marchait plus qu'ent garde nombreuse. Mais un jour quessité le força à s'éloigner de que de sa suite, le chef de ses gardes, tarder à reparaître, l'alla joindre du petit bois où il s'était arrêté, assassiné avec la sentence pendu gnard; il vit le meurtrier qui se revement et n'osa pas le poursuivre

C'était en l'année 1400. Il y avait mille francs-juges en Allemagne, et vehmique était devenu si puissant les princes étaient contraints à s'y gismond, comme nous l'avons dit da quelquefois. L'empereur Charle reillement de la maison de Lux trouva dans l'assistance des francs partie de sa force. Sans eux, l'odiceslas n'eût pu être déposé; et chroniques leur attribuent la mor les le Téméraire.

Nous avons rapporté sommaire ce qui peut donner une idée de cour vehmique en nous conforrécits de tous les historiens. Il p tain que cette institution est due magne, mais non pas pour opprinterreur, pour protéger au contrair contre le fort. Lorsqu'il fonda ce tout-puissant, il établit à côté un sentence était signifiée; et tout crit damné par les frey graves, si c'étai délit religieux ou politique, povertu d'une loi formelle, éviter le s'exilant. Le pays ainsi était d

coupable. Dans la suite, toujours fidèles à sion de protéger la faiblesse et l'in les francs-juges ne furent l'effro hommes puissants. Un seigneur fé tuait ou pillait ses sujets, tombe sous le poignard des francs-juges. gand s'arrétait devant le sentier d parce qu'il savait qu'en le parce trouverait le tribunal des secrets ve l'Eternel. Les souverains, qui n'él exempls de la même crainte, rep en tremblant les tentations de la Et, remarquez-le, dans les pays où nal secret s'est étendu, les iniquités sont bien plus rares. Vous ne trou en Allemagne, ni dans le nord des

les horreurs qui rendent l'hiseterre si épouvantable au moyen ux despotisme seigneurial, qui France du milieu, fut généraleau nord. Les communes se sorommerce s'établit parce qu'il uissance occulte qui protégeait qui atteignait les nobles voleurs iemin.

per vivement les grossières imaes temps harbares, il fallait bien nissance fut mysterieuse et terrin guerroyeur n'eût pas craint une e; il palissait au seul nom des 3. Il savait qu'on n'évitait pas ur sentence.

ois il arriva qu'un franc-juge. un de ses amis condamné par le ret, l'avertit du danger qu'il coui disant: On mange ailleurs lin qu'ici, mais dès lors les francsonfrères, étaient tenus, par leurs de pendre le traître sept pieds ne tout autre criminel condamné ipplice. C'est qu'il fallait, nous le ne cette justice fût inévitable. Les Rome étaient le seul frein des ni pensaient; le tribunal secret, reur des hommes matériels.

lu xv. siècle, les francs-juges deins nécessaires. La renaissance es ramenait quelque civilisation justice; les lois se remettaient en tribunal, dont la vaste étendue r cent mille juges faisait ombrage ains, car il pouvait être dangea leur attention. Ils cherchèrent à er. Celui qui seul y parvint fut

Marie de Bourgogne. Maximià l'empire, abolit à jamais en bunal vehmique. Charles-Quint, ils et son successeur, maintint ion dont il ne resta que quelques

puissants.

ons voulu, dans les notes qu'on re, mettre les savants sur une lle, relativement à la cour vehmi-Mre un investigateur plus habile t-il dans l'histoire les services

gu'elle a rendus.

MR (Jean), savant abbé de l'ordre enoit, qui chercha à perfectionner graphie ou l'art d'écrire en chifrit ses livres pour des ouvrages et Frédéric II, électeur palatin, subliquement les manuscrits orii se trouvaient dans sa bibliothèen 1516.

n, à qui l'histoire vraie doit de si si consciencieux et de si savants publié, dans ses études sur les une étude très-remarquable de Nous citerons cet heureux tra-

me s'est montrée impitoyable enouvents. Après les avoir détruits age, elle les a calomniés. Le cœur a parcourant les rives de la Movue de toutes ces abbayes abat-

tues par les paysans, pour obéir à quelque illuminé du nom de Carlstadt ou de Münzer.

TRI

La réforme a brisé jusqu'à la croix de pierre qui s'élevait sur le chemin. En vain nous cherchions sous la mousse quelques restes du célèbre couvent de Westenbrül; plus rien. En 1570, des jésuites, partis de Trèves, cherchaient comme nous et n'étaient pas plus heureux : ils ne trouvaient qu'un desolatum monasterium. Quelque temps auparavant, un pauvre enfant, venu pour assister à l'office qu'on célébrait à l'abbaye. admirait le missel aux lettres d'or ouvert sur l'autel, et disait à Dieu dans sa prière: Mon Dieu! faites qu'un jour je puisse lire dans ce beau livre.

Cel enfant, c'était Johann Tritheim, si connu sous le nom de Trithemius. C'est en vain qu'il priait. Les moines se détournaient quand il les arrétait pour leur demander de lui apprendre à lire dans le beau missel du monastère. Trithemius ne se décourageait pas. Or, par une helle nuit d'été, se réveillant tout à coup, il aperçut sa petite chambre resplendissante de lumière, et à travers ces lueurs fantastiques, un jeune homme aux blanches ailes qui tenait en main deux tablettes: l'une pleine d'images de toutes couleurs, l'autre de caractères graphiques.

— Que me voulez-vous, dit l'enfant an

messager céleste?

Choisis, mon petit, dit l'ange.

Et Trithemius étendant la main, prit l'alphabet. L'ange sourit et s'envola, dit la lé-

C'était un véritable grimoire pour Trithemius, que ces pages tombées du ciel et bariolées de figures semblables à celles qu'il avait vues dans le missel de Westenbrül.

Trithemius avait un ami qui saisait les commissions d'un monastère voisin, où il avait appris à décliner et à conjuguer. Il prit l'alphabet mystérieux et se mit à lire couramment. Huit jours après, Johann savait l'A, B, C, l'oraison dominicale, la salutation angélique, le symbole des apôtres, etc. Cependant il n'était pas content; il aurait voulu que son livre fût aussi gros que

le missel de l'abbaye.

– Console-toi, dit Jacobus à Johann, nous irons ensemble au couvent où de bons frères m'ont appris à lire; ton ange nous conduira. — Et ils se mirent en chemin. Les voilà qui frappent à la porte du monastère. Or, dans cette sainte maison habitait un Père, Pierre de Heidenburg, qui savait lire, non-seulement dans les parchemins latins, mais aussi dans les codices grecs, et même, dit-on, un peu dans les manuscrits hébreux Il fut émerveillé de l'accent de l'enfant, et il lui dit: « Sois béni, mon sils, c'est Dieu qui t'envoie; prie et aime le bon Dieu, il t'ai-

· A quelque temps de là, nous trouvons Johann sur le chemin de Trèves, un livre d'heures sous le bras, le bâton de pèlerin s la main, la gourde de voyage pendue à la ceinture, s'arrétant par intervalles devant une maison de belle apparence, et chantant un vieux cantique rimé pour obtenir le pain

du bon Dieu : Panem propter Deum.

Plus tard, un autre enfant du même âge à peu près, mendiait aussi son paiu en chantant dans les rues de Magdebourg, et le seigneur appelait une femme pour distribuer deux ou trois grains de millet à l'oiseau voyageur: c'élait Martin Luther....

Ainsi nourri par la charité, Trithemius arriva à Trèves, cette ville romaine remplie de colléges, de monastères, d'abbayes. Il alla droit au couvent le plus renommé. Le frère

portier vint ouvrir.

- Que voulez-vous?

- Apprendre les lettres humaines.

- Entrez, dit le religieux.

La, pendant plasieurs années, Trithemius étudia la grammaire, la dialectique et la rhétorique, le trivium ou vestibule de la théologie, alors la maîtresse des sciences. Ses progrès tenaient du prodige. Quand les Pères ini curent livré tous leurs trésors intellectuels, Johann s'en alla pour voyager de nouveau. Le voilà fréquentant les universités allemandes. A Louvain, dans la Germanie inférieure, il se prend aux maîtres de l'école, à saint Thomas surtout, son maître bien-aimé. Heidelberg lui enseigne les ruses du syllogisme aristotélicien, Mayence l'initie à la philosophie de Platon. Quand l'abeille a composé son miel de toutes les fleurs qu'elle trouve dans cet Eden de la science, elle s'envole de nouveau. Cette vie nomade convenait à l'imagination de Johann. Elle développa en lui les germes d'un mysticisme dont il devait faire plus lard une véritable poétique. Le soir venu, il aimait à poser sa tente au pied d'un arbre ; sa tente, c'est-àdire les livres qu'il emportait avec lui. Là il ne tardait pas à s'endormir ; et dans ce sommeil des sens, où son corps reposait seul, son âme révait un monde invisible, dont il était alors l'architecte, et que bientôt il devait chanter en poëte. Ces étoiles qui scintillaient comme autant de diamants au-dessus de sa tête avaient chacune un ange dont il écrivait le nom sur ses tablettes; le torrent qui bruissait à ses côtés obéissait à un génie familier qu'il voyait dans le bleu ; la seuille qui tombait de l'arbre dans le ruisseau était détachée par un gnome dont il savait la forme; les éclairs qui brillaient à l'horizon étaient allumés par Satan. C'était la voix du démon qu'il entendait dans le cri de l'orfraie, dans levol strident de la chauvesouris, dans les hurlements des tempétes. Alors il se demandait si quelques paroles magiques ne pourraient pas évoquer ces séraphins déchus, et il formulait des exorcismes qui, murmurés par une voix pieuse, peuplaient l'air de toutes sortes d'esprits doni il traçait, dans sa stéganographie, l'emploi, les attributs et le ministère. Il avait ecquis des connaissances aussi variées qu'étendues. Il savait les langues orientales, la philosophie parenne et chrétienne, l'astronomie et l'alchimie. Il était théologien, poète, otaleur et nécromancien. Un jour

l'image de son pays natal lui apparu sa cellule et il quitta ses livres pour avant de mourir la cabane de son per mit en route, avec un clerc qu'il avai aux mystères de sa science cabalistiq traversèrent Kreuznach, les hautet Hunsruck, et vinrent demander à dh couvent de Spanheim. Au moyen âge vent était une véritable hôtellerie voyageur était sûr de trouver du pa lit et des aumônes. Le repas fini, ils 🛭 congé du supérieur, qui avait été aus chanté qu'édifié de la conversation de

Que Dieu vous conduise, dit le Pi leur donnant sa bénédiction, et qu'i ramène bientôt à Spanheim! - Amen

compagnon de Johann.

Ils n'avaient pas fait un mille que la tombait à flots; un vent impétueux b les flocons sur la figure de nos voys la route était méconnaissable.

-Retournons au couvent, dit le c'est l'ange des tempétes que Dien

pour nous barrer le chemin.

Johann s'arréta, en levant los ye ciel. Le frère continua. — Ce blanc qu'il vient d'étendre sur les champs l'habit que tu dois revêtir. Johann re son compagnon.

-Ce soleil qui luit par intervalle vers ce rideau de neige, c'est la lumié tu feras briller dans le couvent.

- Que Dieu l'écoute. dit Trithem Et ils sonnaient, et le supérieur ouve

– Je vous l'avais bien dit que Die

**ramèner**ait. Or, ceci arrivait le 25 janvier 1482,

de la conversion de saint Paul. Le 1º suivant, Johann quittait l'habit sécul 21 mars, il revétait la robe de novice 21 novembre il prononçait ses vœux. qui avait deviné l'avenir de Trither nommail Jean de Colhausen. Quand i de Spanheim pour Seligenstadt, où été appelé par ordre des supérieurs. I pitre se rassembla et élut Trithemit fut sacré, au Jacobsberg, près de Ma le dimanche avant la Saint-M**artin, e** 

Tout change à partir de cette époc couvent devient un véritable atelier d ture, de dessin, de calligraphie; une i théologic, un séminaire, une académi le monde prie ou travaille. Il y a de qui passent les jours à transcrire d' manuscrits du Vieux Testament, en en latin; d'autres qui nettoient e chissent le parchemin; d'autres qui les plumes ou alignent les règles; d venus d'Italie, qui enluminent les m les et colorient les miniatures; d'aut préparent l'ocre, le minium, le cinal el l'argent; d'autres qui rassembl feuillets, encartent les gravures, re volumes et attachent les fermoirs. l achevée, un moine reviseur confère tes, ligne par ligne, lettre par lettre, les fautes échappées aux copisies. De

travail de la main et du cerveau, en zí vont à la découverte d'un orphelin i, d'un moribord qui attend le bon 'une âme malade de doutes, portant rx du pain, des vêtements, des remèles prières. En voici d'autres qui raloin, chassant aux manuscrits qu'ils **at admirab**lement, et qui rentrent au ère au son des cloches, aux vival de car c'est chose précieuse qu'un ma-Sur les gardes de quelques-uns on belé par le couvent de.... au prix de bit, de tant de Pater et d'Ave Maria. nius est là qui assemble tous ces lleux feuillets, qui les classe et les ue. A son entrée au monastère, l'abavait pas quarante-huit volumes : en lle en comptait près de deux mille, esquels il en était qu'on citait comme efs-d'œuvre de calligraphie. Beaux graphiques, qu'étes-vous devenus? lions-nous en passant à Spanheim. Herre nous répondait en nous mones colonnes, des chapiteaux, des stambées sous les coups de la réforme, le lierre rongeait les derniers restes : avait dévoré les livres...

de travaux lui ent brûlé le sang. Il n voyage: il se met au lit, apprête me les remèdes qu'il faut employer a guérison, et fait venir de son couseul médecin auquel il ait contiance: lque grec imprimé par les Aldes.

nonde ne pouvait comprendre tant de pour l'expliquer, il publia que Triss avait un commerce avec les puisinvisibles. Alors, les routes qui cont à l'abbaye se couvrent de curieux muent demander ses secrets au supé-Le margrave Christophe de Bade fit, atta intention, deux fois le voyage de sim, et Philippe du Palatinat s'y rencune partie de sa cour.

i ce qu'on raconte encore dans le

percur Maximilien ne pouvait se cone la perte de sa femme, Marie de Bour-L'abbé eut pitié de la douleur du , auquel il offrit d'évoquer l'ombre de 'atrice. La proposition est acceptée. mius s'agenouille, prie, prononce les paroles, et Marie paraît avec ses mis de flancée. L'empereur doute; sa cherche sur le cou du fantôme une que la jeune fille avait en naissant et médigt a découverte : et il s'éloigne

l dans la solitude de Spanheim, endans une ceinture de montagnes res, au bruit des torrents, au balanl des pins, qu'il rassembla les matéd'un livre qui fit beaucoup de bruit

quand il parut, et dont où a oublié jusqu'au titre. Nous voulons parler de sa Stéganographie, ou l'art de s'entretenir avec les absents à l'aide d'une écriture occulte (1), livre curioux dont on a parlé sans le connaître.

« Tout ce qui se passe dans mon cerveau, dit l'auteur, je puis le communiquer à qui habite à cent milles de moi. Je n'ai besoin pour cela ni de paroles ni de signes, grâce seulement à une langue inintelligible que ja-

mais je n'appris ni n'entendis. »

Voici en quoi consiste l'opération : Après avoir fait le signe de la croix, vous écrivez une lettre indifférente à un ami, en appelant un des esprits de l'air, en ces termes : Pamersiel, Oshurmy, Delmuson, Thafloyn, Peano, Charustea, Melany, Cyamintho, Colchan, Pavoys, Madyn, Moelay. L'esprit apparaît. Vous expédiez la lettre par un messager: dans celte missive est un signe auquel le correspondant reconnaît le génie que vous avez évoqué. Il se tourne alors vers l'orient et prononce la formule suivante : Lamaston, Anoyrbulon, Madriel, Tracson, Ebrhasotbea. Et l'esprit est là, et les deux âmes sont en communication de pensées et de volontés.

Trithemius, dans ce singulier ouvrage. donne les noms des autres anges déchus, leur habitation, leurs formes diverses, leur signalement. Dans sa Chronologia mystica, il assigne les rangs des dominations planétaires: Orifiel est l'esprit de Saturne; Anael l'esprit de Vénus; l'ange de la lune doit gouverner le monde jusqu'en 1879. Pauvre âme! devenue folle à force de science, mais qui dans ses réveries extatiques resta toujours soumise à l'Eglise catholique, dont elle fut une des gloires. Il disait en tête de sa Stéganographie: « Tout ce qui est écrit dans ce petit volume repose sur les vrais principes du catholicisme et de la physique; toutes mes incantations se font au nom de Dieu, sans tromperies, sans superstition, sans atteinte à la foi ou à l'autorité de l'Eglise (2). »

Le 16 août 1506, Trithemius quittait l'abbaye de Spanheim pour aller se charger de la direction du couvent des Kcossais, à Saint-Jacques de Wurzbourg, où il avait été appelé par l'évêque Laurent de Bibra. Il avait oublié ses monades aériennes. Tout entier aux soins de l'abbaye, il répéta bientôt ces miracles de zèle évangélique, de charité et de science que Spanheim avait admirés.

C'est au couvent de Saint-Jacques qu'il acheva ses grandes œuvres historiques. Il employa six années à composer ses Annalia Hirsaugicnsia, et son Chronicon monasterii Spanheimensis sancto Martino consecrati, deux ouvrages qu'il faut lire si l'on veut connaître les annales ecclésiastiques et profanes des rives rhénanes. Son Breviarium

science.

(2) Ces pauvretés mysico-empiriques où les protestations d'orthodoxie donnent lieu de croire que l'auteur se mystifiait lui-même, rappellent certaines recettes médicales de ces temps-la, que les incurables nous ont conservées, et qui donnent la mesure de ce qu'étaient certains docteurs en médecine, à une époque où leur influence était grande.

primi voluminis chronicorum, de origine gentis et regum Francorum, per annos 1189, a Marcomiro ad Pepinum regem, — et son De origine gentis Françorum ex duodecim ultimis Hunibaldi libris de Francis, ne doivent être consultés qu'avec prudence : légende plutôt qu'histoire, où le démon paraît à chaque page; mais légende pleine de fraicheur, naïve peinture des mœurs des premiers âges de notre monarchie, miroir où l'âme de notre moine se révèle avec ses superstitions, mais aussi avec son amour pour ses frères, son culte pour la chaire de saint Pierre, et son enthousiasme pour les lettres. Il faut lire dans sa correspondance avec Jacques, son frère, avec Nicolas Rémi de Spanheim, avec Roger le Sicambre, avec J. Cappelarius le mathématicien, avec l'électeur Hermann de Cologne, avec le pape Jules II, des détails curieux de vie cénobitique, charmants d'effusion poétique. Il y a là des hymnes à l'Ecriture sainte qui révèlent à la fois le Père de l'Eglise et le rhéteur. Il dit quelque part : Ignorantia Scripturarum, ignorantia Christi est. Luther I que faisiezvous donc à votre auberge de Wittemberg, quand, en face d'un pot de bière de Thorgau, vous aftirmiez qu'avant vous l'Ecriture était un livre scellé à tont ce qui portait capu-

Nous n'avons pas raconté tous les titres de Trithemius à la reconnaissance des catholiques. Dans son Chronicon monasterii Sancti Jacobi majoris in suburbio Herbipolitano, il a narré longuement l'histoire du couvent des Ecossais à Wurzbourg; dans sa Vita sanctæ Irminæ virginis, il a glorisié Trèves, sa patrie d'adoption; ses Polygraphiæ, en six livres, imprimées à Oppenheim, en 1506, contiennent d'atiles notions sur l'art d'écrire en chiffres. William Roscoé a dit, dans la Vie de Léon X, que Bembo essaya le premier, à la renaissance, de faire revivre la sténographie antique: c'est une erreur, tous les éléments de cet art sont dans les polygraphies de Trithemius. Le jésuite Busœus a réuni, en 1605, à Mayence, le recueil des Opera spiritualia de l'abbé.... ces œuvres renferment des sermons, des exégèses sur divers textes scripturaires, des écrits ascétiques. Il travaillait encoré quand la mort vint le surprendre. Trithemius mourut, comme il avait vécu, en bon chrétien. Quelques jours avant sa dernière heure, il avait formulé une recette à l'usage de ceux qui veulent conserver, disail-il, « un bon estomac, un cerveau libre, un moire docile, la vue et l'oure heuren Ce fut pendant plus de deux siècles l de tous les lettrés (1).

Le jour de la Sainte-Lucie, 13 déc 1516, le monde vit s'éteindre cette a

lumière du moyen âge.

Nous avons cherché vainement la de Trithemius et l'inscription que Ga Flack, son quatrième successeur à la d abbatiale, y avait fait graver. La peti bane où il naquit existe encore. Nous sommes assis sur un banc de bois où fant aimait à réver. Les gnomes qu'il cevait de là à travers les arbres se soi fuis ; mais le souvenir de sa science, bienfaits, de sa piété, subsiste tou comme l'odeur du parfum quand le vi

TROIS. Les anciens crachaient troi dans leur sein pour détourner les encl ments. En Bretagne, un bruit qui se fa tendre trois fois annonce un malheur. C aussi que trois flambeaux allumés d même chambre sont un mauvais présa

TROIS-ECHELLES, surcier de Charl qui le fit brûler à la sin pour avoir joir sortiléges les empoisonnements et les tres. Il avoua dans son interrogatoire nombre de ceux de son temps qui s paient de magie passait dix-huit mille. raconte le tour suivant de ce sorcier : présence du duc d'Anjou, depuis Henri attira les chainons d'une chaine d'or d loin, et les fit venir dans sa main; aprè la chaine se trouva entière. Naudé pa Trois-Echelles dans le chapitre 3 de sor logie des grands personnages soupcon magie. Il reconnaît que c'était un char on escamoteur et un fripon.

TROIS-RIEUX. Voy. Macrodor. TROLDMAN, magicien chez les Scal

ves. Voy. HAROLD.

TROLLEN, esprits follets qui, selo loyer, se louent comme domestiques d Nord, en habits de femme ou d'homn s'emploient aux services les plus bonné la maison. Ce sont les mêmes que les d

TRONC D'ARBRE. Le diable prend quefois cette forme au sabbat.

TROPHONIUS. Voy. Songes. TROU DU CHATEĂU DE CARNOBT yísité, dit Cambry dans son Voyage du tère, les ruines massives de l'antique teau de Carnoët, sur la rive droite du (c'est le nom que l'Isole et l'Ellé pre

```
(1) Cette recette paraît s'être perdue, nous la don-
   Pulvis medicinalis valde celebratus Trithemii.
```

Calami aromatici. Gentianæ. Cimini. Sileris montani. Carvi.

15 gram. 625 milligr. de chacune.

Ameos. Sem. petroselini. Spicæ nardi.

Coralli rub. Unionum sive perlarum non per- 156 gr. 230 milligr. Zingiberis albi. Amari dulcis. 19 gr. 331 milligr. de chac **F**oli**orum** senæ. Tartari adusti.

Macis. 7 gr. 813 milligr. de chacu Cubebarum.

Cariophyllorum, 27 gr. 544 milligr. Fiat pulvis.

Doss ejus 5 gr. 839 milligr., que mane sumeter in brodio vel vino, per mensem primum; secundo mane tantum, tertio mense ter in heptomada, et s ceps continuetur ad vitam : stomachum co brum purgat, oculos et visum serenat, me ab epilepsia et apoplexia conservat.

eur réanion); les pans de murs, cougrands arbres, de ronces, d'épines, les de toute nature, ne laissent aperue leur grandeur; des fossés remplis au vive l'entouraient, des tours le aient. C'était sans doute un objet de pour le voisinage; il y paraît par les

ju'on nous en rapporte.

ses anciens propriétaires, type de la leue, égorgeait ses femmes dès qu'elles grosses. La sœur d'un saint devint use. Convaincue, quand elle s'aperçut état, qu'il fallait cesser d'être, elle ; son barbare époux la poursuit, l'atlui tranche la tête et retourne dans iteau. Le saint, son frère, instruit de rbarie, la ressuscite et s'approche de 1 : on lui refuse d'en baisser les pontsla troisième supplication sans succès. une poignée de poussière, la lance en château tombe avec le prince, il s'aans les enfers. Le trou par lequel il subsiste encore. Jamais, disent les gens, on n'essaya d'y pénétrer sans · la proie d'un énorme dragon.

DPE FURIEUSE. En Allemagne la suon a fait donner ce nom à de certains ars mystérieux qui sont censés peuforêts. Voy. Monsieur de la Forêt,

i, etc.

DPRAUX. Garde des troupeaux. Les superstitieux donnent le nom de à de certaines oraisons incompréheneccompagnées de formules. Ce qui va nous fera comprendre. Le tout est lement transcrit des grimoires et auuvais livres de noirs mystères. Nous s que la stupidité de ces procédés les suffisamment. Les recueils ténébreux t ces gardes comme capables de tenir spèce de troupeau en vigueur et bon

Ateau de Belle-Garde pour les chevaux. ez du sel sur une assiette; puis, ayant lourné au lever du soleil et les anilevant vous, prononcez, la téte nue, suit : « Sel qui es fait et formé au ı de Belle, je le conjure au nom de Dorianté et de Galliane, sa sœur; sel, njure que lu ales à me lenir mes viss x de bétes cavalines que voici présents, t nets, bien buvants, bien mangeants, gras; qu'ils soient à ma volonté; sel I, je te conjure par la puissance de st par la vertu de gloire, et en toute tention toujours de gloire. » Ceci prou coin du soleil levant, vous gagnez coin, suivant le cours de cet astre, prononcez ce que dessus. Vous en faimême aux autres coins; et étant de pù vous avez commencé, vous y prode nouveau les mêmes paroles. Obpendant toute la cérémonie, que les x soient toujours devant vous, parce ix qui traverseront sont autant de hées. Faites ensuite trois tours autour **chevaux, faisa**nt des jets de votre sel animaux, disant : « Sel, je te jette de ı **que Dieu m'a d**onnée; Grapin, je te

prends, à toi je m'attends. » Dans le restant de votre sel, vous saignerez l'animal sur qui on monte, disant : « Bête cavaline, je te saigne de la main que Dieu m'a donnée; Grapin, je te prends, à toi je m'attends. » On doit saigner avec un morceaude bois dur, comme du buis ou poirier; on tire le sang de quelle partie on veut, quoi qu'en disent quelques capricieux qui affectent des vertus particulières à certaines parties de l'animal. Nous recommandons seulement, quand on tire le sang, que l'animal ait le cul derrière vous. Si c'est par exemple un mouton, vous lui liendrez la tête dans vos jambes. Enfin, après avoir saigné l'animal, vous faites une levée de corne du pied droit, c'est-à-dire que vous lui coupez un petit morceau de corne du pied droit avec un couteau; vous le partagez en deux et en faites une croix. Vous mettez cette croisette dans un morceau de toile neuve, puis vous la couvrez de votre sel: vous prenez ensuite de la laine, si vous agissez sur les moutons; autrement vous prenez du crin, vous en faites aussi une croisette que vous mellez dans volre toile sur le sel: vous mellez sur celle laine ou crin une seconde couche de sel; vous faites encore une autre croisette de cire vierge pascale on chandelle bénite, puis vous mettez le restant de votre sel dessus, et nouez le tout en pelote avec une ficelle; frottez avec cette pelote les animaux au sortir de l'écurie, si ce sont des chevaux. Si ce sont des moutons, on les frottera au sortir de la bergerie ou du parc, prononçant les paroles qu'on aura employées pour le jet ; on continue à frotter pendant un, deux, trois, sept, neuf ou onze jours de suite. Ceci dépend de la force et de la vigueur des animaux. Notez que vous ne devez faire vos jets qu'au dernier mot : quand yous opérez sur les chevaux, prononcez vivement; quand il s'agira de moutons, plus vous serez long à prononcer, mieux vous ferez. Toules les yardes se commencent le matin du vendredi, au croissant de la lune; et, en cas pressant, on passe par-dessus ces observations. Il faut avoir soin que vos pelotes ne prennent pas d'humidité, parce que les animaux périraient. On les porte ordinairement dans un goussel; mais, sans vous charger de ce soin inutile, faites se que sont les praticiens experts: placez-les chez vous en quelque lieu sec, et ne craignez rien. Nous avons dit cidessus de ne prendre de la corne que du pied droit pour faire la pelote; la plupart en prennent des quatre pieds, et en font conséquemment deux croisettes, puisqu'ils en ont quatre morceaux. Cela est superflu et ne produit rien de plus. Si vous faites toutes les cérémonies des quatre coins au seul coin du soleil levant, le troupeau sera moins dispersé. Remarquez qu'un berger mauvais, qui en veut à celui qui le remplace, peut lui causer bien des peines et même faire périr le troupeau : premièrement par le moyen de la pelote qu'il coupe en morceaux et qu'il disperse sur une table ou ailleurs; ensuite par le moyen d'une laupe ou d'une belette; enfin par le moyen d'une grenouille ou raine verte, ou queue de morue qu'il met dans une fourmilière, disant: Maudition, perdition. Il l'y laisse durant neuf jours, après lesquels il la relève avec les mêmes paroles, la mettant en poudre et en semant où doit paître le troupeau. Il se sert encore de trois cailloux pris en différents cimetières, et, par le moyen de certaines paroles que nous ne voulons pas révéler, il donne des courantes, cause la gale et fait mourir autant d'animaux qu'il souhaite.

Autre garde. — « Astarin, Astarot qui es Bahol, je te donne mon troupeau à ta charre et à ta garde: et pour ton salaire je te donneral bête blanche ou noire, telle qu'il me plaira. Je te conjure, Astarin, que tu me les gardes partout dans ces jardins, en disant harlupapin. » Vous agirez suivant ce que mons avons dit au château de Belle, et ferez le jet, prononçant co qui suit: « Gupin férant à failli le grand, c'est Cayn qui te fait chat. » (Vous les frotterez avec les mêmes paroles.)

Autre garde. — « Bête à laine, je prie Dicu que la saignerie que je vais faire prenne et profite à ma volonté. Je te conjure que tu casses et brises tous sorts et enchantements qui pourraient être passés dessus le corps de mon vif troupeau de bêtes à laine que voici présent devant Dieu et devant moi, qui sont à ma charge et à ma garde. » Voyez ci-dessus ce que nous avons dit pour opérer au château de Beile, et vous servez pour le jet et frottement des paroles qui suivent :

« Passe flori, tirlipipi. »

Garde contre la gale, rogne et clavelée. – « Ce fut par un londi au matin que le Sauveur du monde passa, la sainte Vierge après lui, monsieur saint Jean, son pastoureau, son ami, qui cherche son divin troupeau. Mon troupeau sera sain et joli, qui est sujet à mei. Je prie madame sainte Geneviève qu'elle m'y puisse servir d'amie, dans ce malin claviaŭ ici. Claviau banni de Dieu, je te commande que tu aies à sortir d'ici, et que tu aies à fondre et confondre devant Dieu et devant moi, comme fond la rosée devant le soleil. O sell je te conjure de la part du grand Dien vivant que tu me puisses servir à ce que je prétends, que tu me puisses préserver et garder mon troupeau de rogne, gale, pousse, de pousset, de gobes et de mauvaises eaux. » Avant toutes choses, à cette garde (rédigée, ainsi que les autres, par queique paysan), ayez recours au château de Beile et faites le jet et les frottements, prononçant quelques formules.

Garde contre la gale. —« Quand Notre-Seigneur monta au ciel, sa sainte vertu en terre
laisea. Pasle, Collet et Herve; tout ce que
Dieu a dit a été bien dit. Bête rousse, blanche ou noire, de quelque couleur que tu
sois, s'il y a quelque gale ou rogne sur toi,
fût-elle mise et faite à neuf pieds dans terre,
il est vrai qu'elle s'en ira et mortira. » Vous
vous servirez pour le jet et pour les frottements des mots suivants, et aurez recours à
ce que nous avons dit au château de Belle:
« Sel, je te jette de la main que Dieu m'a
donnée. Volo et vono Baptista Sancta Aca
latum est. »

Garde pour empêcher les loups d'entre le terrain où sont les moutons. — Placez au coin du soleil levant et prononcez fois ce qui va suivre. Si vous ne le soul prononcer qu'une fois, vous en ferez a cinq jours de suite. « Viens, bête à laite garde. Va droit, bête grise, à gris peuse; va chercher ta proie, loups et let louveteaux; tu n'as point à venir à viande qui est ici. » Ceci prononcé au que nous avons dit, on continue de fa même aux autres coins; et, de retour o a commencé, on le répète de nouveau. I pour le reste le château de Belle, puis le jet avec les paroles qui suivent: 1

ranes, attaquez sel soli.

Garde pour les chevaux. — « Sel, q fait et formé de l'écume de la mer, je te jurc que tu fasses mon bonheur et le de mon maître; je te conjure au no Crouay, Rou et Rouvayet; viens ici, prends pour mon valet (en jetant le (Gardez-vous de dire Rouvaye.) Ce q feras je le trouverai bien fait. » Cette est forte et quelquefois pénible, dit l'au

Voy. ORAISON DU LOUP.

TROWS, esprits qui, dans l'opinio habitants des fles Shetland, résident da cavernes intérieures des collines. Ils so biles ouvriers en fer et en toutes sormétaux précieux. Voy. Mineurs, M GNARDS, etc.

TRUÍE. Les juges laïques de la préveraris, qui étaient très-ardents, firent len 1466 Gillet-Soulart et sa truie, pe charlatan qui avait simplement appripauvre truie l'art de se redresser et de une quenouille. On l'appelait la truis quet une enseigne a conservé son souven voyait là une œuvre du diable. Mais il qu'il y eût encore là-dessous quelque reur.

« Rien de plus simple, dit alors M. '
Hugo (Notre-Dame de Paris), qu'un 1
de sorcellerie intenté à un animal. On t
dans les comptes de la prévôté pour 14
curieux détail des frais du procès de (
Soulart et de sa truie, exécutés pour le
mérites à Corbeil. Tout y est : le cou
fosses pour mettre la truie, les cinq c
pris sur le port de Morsang, les trois
de vin et le pain, dernier repas du pi
fraternellement partagé par le hourrea
qu'aux onze jours de garde et de nous
de la troie, à huit deniers parisis chace

La truie a ses fastes dans l'antiquité Grundules étaient des espèces de dieux établis par Romulus en l'honneur d'un-

qui avait porté trente petits.

TSCHOUWASCHES. L'irich ou jeri un faisceau sacré devant lequel les Ti wasches, peuplade de Sibérie, font prières. Ce faisceau est composé d choisis du rosier sauvage, au nomi quinze, d'égale grosseur, et longs d'es quatre pieds, qu'on lie par le milies une bande d'écorce, à laquelle on pe petit morceau d'étain. Chaque maisoi un pareil à soi. Il n'est permis à per

toucher jusqu'en automne. Alors, ie toutes les seuilles sont tombées, on cueillir un nouveu et jeter dévotel'ancien dans une eau courante.

LLIE. Vers le milieu du xvı siècle, on vrit un tombeau près de la voie Ape. On y trouva le corps d'une jeune rageaul dans une liqueur inconnue. vait les cheveux blonds, attachés avec oucle d'or ; elle était aussi fraiche que

: n'cût été qu'endormie. Au pied de ce il y avait une lampe qui brûlait et éteignit d'abord que l'air s'y fut intro-On reconnut à quelques inscriptions e cadavre était là depuis quinze cents et on conjectura que c'était le corps de , fille de Cicéron. On le transporta à : on l'exposa au Capitole, où tout le e courut en foule pour le voir. Comme iple imbécile commençait à rendre à stes les honneurs dus aux saints, on ieter dans le Tibre. Voy. Lampes mer-EUSES.

RLUPINS, secte de libertins qui allaient ius, et qui renouvelaient en France, en agno et dans les Pays-Bas, au xive , les grossièretés des anciens cyniques. saient que la modestie et les mœurs it des marques de corruption, et que seux qui avaient de la pudeur étaient

dés du diable.

RPIN. Voy. CHARLEMAGNE. On met la oi, Turpin, archevêque de Reims, a Vienne (en Dauphine), après avoir **é la messe dans** ma chapelle, et y avoir ré les saintes mystères, comme j'étais seul pour réciter quelques psaumes, et 'avais commencé le Deus, in adjutorium i intende, j'ou'is passer une grande troupe rits malins, qui marchaient avec beaude bruit et de clameurs. Sur-le-champ s la tête à la fenêtre pour voir ce que t, et je remarquai une multitude de démais si nombreux, qu'il n'était pas **bie de les com**pler. Comme ils allaient à grands pas, j'en remarquai un moins que les autres, dont néanmoins la fifalsait horrear. Il était suivi d'une ne qui venait après lui à quelque dis-. Je le conjurai de me déclarer au plus à ils couraient. — Nous allons, dit-il,

saisir de l'âme de Charlemagne. il

it de sortir de ce monde.

-Allez, ini répondis-je, et, par le même ; que j'ai déjà employé, je vous conjure spasser ici pour me rapporter ce que

aurez fait.

**l s'en alla donc et su**ivit sa troupe. Dès fut parti, je me mis à réciter le premier me; à peine l'avais-je fini, que j'entenous ces démons qui revenaient : le vae m'obligea de regarder par la même ée, et je les trouvai tristes, inquiets et rins. Je demaudai à celui qui m'avait parlé de me déclarer ce qu'ils avaient fait sel avait été le succès de leur entreprise?

**Vide Theplet Rem**ensis archiepiscopi, qualiter anf-**Legalt Magnet dantentions** abstalerunt, dno acephali,

« - Très-mauvaise, me répondit-il : à peine fûmes-nous arrivés à noire rendez-vous, que l'archange Michel vint avec la légion qui est sous ses ordres pour s'opposer à notre dessein; et comme nous voulions nous saisir de l'ame du roi, il se présenta deux hommes sans tête, saint Jacques de Galice et saint Denis de France. Ils mirent dans une balance toutes les bonnes œuvres de ce prince. Ils y firent entrer tout le bois et les pierres employés aux bâtiments et ornements des églises construites par lui, et généralement tout ce qui contribue à la gloire de Dieu. Nous ne pûmes rassembler assez de maux et de péchés pour l'emporter. A l'instant ravis de nous voir honteux et confus, pleins de joie d'ailleurs de nous avoir enlevé l'âme du roi, ils nous ont fustigés si fort, qu'ils nous ont causé la tristesse et le chagrin où vous nous voyez, autant pour la perte que nous venons de faire qué pour le mai que nous avons reçu.

« Ainsi moi, Turpin, je fus assuré que l'ame du roi, mon maltre, avait été enlevée par les mains des anges bienheureux, par les mérites de ses bonnes œuvres et par la protection des saints qu'il a révérés et servis pendant sa vie. Aussitôt je fis venir mes clercs; j'ordonnai de faire sonner toutes les cloches de la ville, je fis dire des messes, je distribuai des aumônes aux pauvres; enfin je fis prier pour l'âme du prince. Alors même e témoignai à tous ceux que je voyais que 'étais assuré de la mort de l'empereur. Au bont de dix jours, je reçus un courrier par lequel on m'en marquait tout le détail, et sou corps sut inhumé dans l'église que lui-même avait fait bátir à Aix-la-Chapelle (1). » Voy.

VETIN.

Malheureusement pour le conte, il paraît que l'archevéque Turpin était mort en 794, et Charlemague mourut en 814.

TYBILENUS, nom du mauvais génie chez

les Saxons.

TYCHO-BRAHE. Voy. Ticho. TYMPANITES. Voy. HURT.

TYMPANON, peau de bouc dont les sorciers font des outres où ils conservent leur

bouillon. Yoy. SABBAT.

TYRE, sorte d'instrument dont les Lapons se servent pour leurs opérations magiques. Scheffer nous en fournit la description : Cette tyre n'est autre chose qu'une boule ronde, de la grosseur d'une noix ou d'une petite pomme, faite du plus tendre duvet, polie partout et si légère, qu'elle semble crouse. Bile est d'une couleur mélée de jaune, de vert et de gris; le jauue y domine. On assure que les Lapons vendent cette tyre; qu'elle est comme animée, qu'elle a du mouvement; en sorte que celui qui l'a achetée la peut envoyer en qualité de maléfices sur qui il lui platt. La tyre va comme un tourbillon. S'il se rencontre en son chemin quelque chose d'animé, cette chose reçoit le mal qui était préparé pour une autre.

bestus scilicet Jacobus apostolus, et Macharius azespazita. Dioagsias. Manacet. Bibl. Peg. ar Shit. e. 134.

I

UKOBACH, démon d'un ordre inférieur. Il se montre toujours avec un corps enflammé; on le dit inventeur des fritures et 'des seux d'artisice. Il est chargé par Belzébuth d'entretenir l'huile dans les chaudières infernales.

UNIVERSITÉS OCCULTES. « Il existait un homme à qui Catherine tenait plus qu'à ses enfants: cet homme était Cosme Ruggieri, qu'elle logeait à son hôtel de Soissons, et dont elle avait fait un conseiller suprême chargé de lui dire si les astres ratifiaient les avis et le bon sens de ses conseillers ordinaires. De curieux antécédents justifiaient l'empire que ce Ruggieri conscrva sur sa maltresse jusqu'au dernier moment. Un des plus savants hommes du xvi siècle fut certes le médecin de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, père de Catherine. Ce médecin fut appelé Ruggierile Vieux (vecchio Ruggier, et Roger l'Ancien chez les auteurs français qui se sont occupés d'alchimie), pour le distinguer de ses deux sils, Laurent Ruggieri, nommé le grand par les auteurs cabalistiques, et Cosme Ruggieri, l'astrologue de Catherine, également nommé Roger par plusieurs historiens français. Ruggieri le Vieux était si considéré dans la maison de Médicis, que les deux ducs Cosme et Laurent furent les parrains de ses deux enfants. Il dressa, de concert avec le fameux mathématicien Bazile, le thème de nativité de Catherine, en sa qualité de mathématicien, d'astrologue et de médecin de la maison de Médicis; trois qualités qui se confondaient souvent.

« A cette époque, les sciences occultes se cultivaient avec une ardeur qui peut surprendre les esprits incrédules de notre siècle si souverainement analyseur; mais peutêtre verront-ils poindre dans ce croquis historique le germe des sciences positives, épanouies au xix siècle, sans la poétique grandeur qu'y portaient les audacieux cher-cheurs du xvi°; lesquels, au lieu de faire de l'industrie, agrandissaient l'art et fertilisaient la pensée. L'universelle protection accordée à ces sciences par les souverains de ce temps était d'ailleurs justifiée par les admirables créations de tous les inventeurs qui partaient de la recherche du grand œuvre pour arriver à des résultats étonnants. Aussi jamais les souverains ne furent-ils plus avides de ces mystères. Les Fugger, en qui les Lucullus modernes reconnaîtront leurs princes, en qui les banquiers reconnaitront leurs maîtres, étaient certes des calculateurs difficiles à surprendre; eh bien! ces hommes si positifs, qui prétaient les capilaux de l'Europe aux souverains du xvi siècle endettés aussi bien que ceux d'aujourd'hui, ces illustres hôtes de Charles-Quint, commanditèrent les fourneaux de Paracelse.

« Au commencement du xvi siècle, Ruggieri le Vioux sut le ches de cette université

secrète, d'où sortirent les Nostradamus et les Agrippa, qui tour à tour furent médecins des Valois, ensin tons les astronomes, les astrologues, les alchimistes qui entourèrent à cette époque les princes de la chré-tienté, et qui furent plus particulièrement accueillis et protégés en France par Cathe-rine de Médicis. Dans le thème de nativité que dressèrent Bazile et Ruggieri le Vieux, les principaux événements de la vie de Catherine furent prédits avec une exactitude désespérante pour ceux qui nient les sciences occultes. Cet horoscope annonçait les malheurs qui, pendant le siège de Florence, signalèrent le commencement de sa vie. son mariage avec un fils de France: l'avénement inespéré de ce fils au trône, la naissance de ses enfants et leur nombre. Trois de ses fils devaient être rois chacun à leur tour, deux filles devaient être reines; tous devaient mourir sans postérité.

« Ce thème se réalisa si bien, que beaucoup d'historiens l'ont cru fait après coup. Mais chacun sait que Nostradamus produisit, au château de Chaumont, où Catherine se trouvait lors de la conspiration de la Renaudie, un homme qui possédait le don de lire dans l'avenir. Or, sous le règne de François II, quand la reine voyait ses quatre fils en bas age et bien portents, avant le ma-riage d'Elisabeth de Valois avec Philippe II, roi d'Espagne, avant celui de Marguerite de Valois avec Henri de Bourbon, roi de Navarre, Nostradamus et son ami confirmèrent toutes les circonstances du sameux thème. Cet homme, doué sans doute de seconde vue, et qui appartenait à la grande école des infatigables chercheurs du grand œuvre, mais dont la vie secrète a échappé à l'histoire, assirma que le dernier ensant conronné mourrait assassiné.

« Après avoir placé la reine devant un miroir magique où se réfléchissait un rouet sur une des pointes duquel se dessina la figure de chaque enfant, l'astrologue imprimait un mouvement au rouet, et la reine comptait le nombre de tours qu'il faisait; chaque tour était pour un enfant une année de règne. Henri IV mis sur le rouet fit vingleux tours. L'astrologue dit à la reine effet roi de France et régnerait tout ce temps; la reine Catherine lui voua une haine mortelle en apprenant qu'il succéderait au dernier des Valois assassiné.

« Curieuse de connaître son genre de mort, Il lui fut dit de se défier de Saint-Germain. Dès ce jour, pensant qu'elle serait renfermée ou violentée au château de Saint-Germain, elle n'y mit jamais le pied, quoique ce château fût infiniment plus convenable à ses desseins, par sa proximité de Paris, que tous ceux où elle alla se réfugier avec le rei durant les troubles. Quand elle tomba malade, quelques jours après l'assassinat du duc de Guise aux états de Blois, elle demanda

du prélat qui vint l'assister; on lui il se nommait Saint-Germain; Je suis s'écria-t-elle. Elle mourut le lendeayant d'ailleurs accompli le nombre es que lui accordaient tous ses horos-Celle scène, connue du cardinal de ne, qui la traita de sorcellerie, se réaaujourd'hui. François Il n'avait régné s tours de rouet; Charles IX accomt en ce moment son dernier. Si Cathedit ces singulières paroles à son fils partant pour la Pologne : - Vous reez bientôt! il faut les attribuer à sa 18 les sciences occultes et non à son n d'empoisonner le roi. Marguerite de e était reine de Navarre, Elisabeth, d'Espagne, le duc d'Anjou était roi de

aucoup d'autres circonstances corront la foi de Catherine dans les sciences es. La veille du tournoi où Henri Il ssé à mort, Catherine vit le coup fatal ge. Son conseil d'astrologie judiciaire, sé de Nostradamus et des deux Ruglui avait prédit la mort du roi. L'hisa enregistré les instances que fit Cae pour engager Henri II à ne pas desen lice. Le pronostic et le songe en-

é par le pronostic se réalisèrent. s mémoires du temps rapportent un fait non moins étrange. Le courrier monçait la victoire de Moncontour arı nuit, après être venu si rapidement ıvait crevé trois chevaux. On eveilla la mère qui dit : Je le savais. En effet, la dit Brantôme, elle avait raconté le phe de son fils et quelques circonstanla bataille. L'astrologue de la maison urbon déclara que le cadet de tant de s issus de saint Louis, que le sils d'Ande Bourbon serait roi de France. Cette zion rapportée par Sully fut accomplie les termes mêmes de l'horoscope, ce l dire à Henri IV qu'à force de mens, ces gens rencontraient le vrai. Quoi en soit, si la plupart des têtes fortes de aps croyaient à la vaste science appeagisme par les maîtres de l'astrologie aire, et sorcellerie par le public, ils it autorisés par le succès des horoscole fut pour Cosme Ruggieri, son maiticien, son astronome, son astrologue, orcier, si l'on veut, que Catherine fit r la colonne adossée à la halle au blé, lébris qui reste de l'hôtel de Soissons. s Ruggieri possédait, comme les con-irs, une mystérieuse influence dont il ntentait comme eux; d'ailleurs, il issait une ambitieuse pensée supé-à l'ambition vulgaire. Cet homme, es romanciers ou les dramaturges déent comme un bateleur, possédait la abbaye de Saint-Mahé, en Basse-Bre-, et avait refusé de hautes dignités ecstiques; l'or que les passions supers-ses de cette époque lui apportaient lamment suffisait à sa secrète entreprise, et la main de la reinc, étendue sur sa tête, en préservait le moindre cheveu de tout mal (1). »

UPHIR, démon chimiste, très-versé dans la connaissance des simples. Il est responsable aux enfers de la santé de Belzébuth et des grands de sa cour. Les médecins l'ont pris pour leur patron, depuis le discrédit d'Escula pe.

UPIERS. Voy. Vampires.

URDA. Voy. Nornes.

URINE. L'urine a aussi des vertus admirables. Elle guérit la teigne et les ulcères des oreilles, pourvu qu'on la prenne en bonne santé. Elle guérit aussi de la piqure des serpents, des aspics et autres reptiles venimeux. Il paraît que les sorcières s'en servent pour faire tomber la pluie. Delrio conte que, dans le diocèse de Trèves, un paysan qui plantait des choux dans son jardin avec sa fille, ágée de huit ans, donnait des éloges à cet enfant sur son adresse à s'acquitter de sa petite fonc-

- Oh! répondit l'enfant, j'en sais bien d'autres. Retirez-vous un peu, et je ferai descendre la pluie sur telle partie du jardin que vous désignerez.

-Fais, reprend le paysan surpris, je vais

me retirer.

Alors la petite fille creuse un trou dans la terre, y répand de son urine, la m**éle ave**c l**a** terre, prononce quelques mots, et la pluie tombe par torrents sur le jardin

- Qui t'a donc appris cela ? s'écrie le pay-

san étourdi.

– C'est ma mère, qui est très-habile dans celle science.

Le paysan effrayé fit monter sa fille et sa femme sur la charrette, les mena à la ville, et les livra toutes les deux à la justice.

Nous ne parlerons de la médecine des urines que pour remarquer qu'elle est un peu moius incertaine que les autres spécialités de la même science. Des railleurs présentaient une fiole d'urine de cheval à un docteur de ce genre qu'ils voulaient mystifier: il l'inspecta et la rendit en disant : Donnez de l'avoine et du soin au malade.

Les Egyptieus disaient qu'Hermès-Trismégiste avait divisé le jour en douze heures. et la nuit pareillement sur l'observation d'un animal consacré à Sérapis, le Cynocéphale, qui jetait son urine douze fois le jour, et autant la nuit, à des intervalles égaux.

UROTOPEGNIE, chevillement. Delancre dit qu'il y a un livre de ce nom dans lequel on voit que les moulins, les tonneaux, les fours, etc., peuvent être liés ainsi que les hommes. Voy. LIGATURES.
UTERPEN. Voy. MERLIN.

UTESETURE, espèce de magie pratiquée chez les Islandais; on en sait remonter l'u-sage jusqu'à Odin. Ceux qui se trouvent la nuit hors de leur logis s'imaginent converser avec des esprits qui, communément, leur conseillent de faire le mal.

**VACCINE.** Ouand l'inoculation s'introduisit à Londres, un ministre anglican la traita en chaire d'innovation infernale, de suggestion diabolique, et soutint que la maladie de Job n'était que la petite-vérole que lui avait

inoculée le malin (1).

Des pasteurs anglais ont traité pareillement la vaccine, des médecins français ont écrit que la vaccine donnerait aux vaccinés quelque chose de la race bovine; que les femmes soumises à ce préservatif s'expo-saient à devenir des vaches comme lo. Voy. les écrits des docteurs Vaume, Moulet, Cha-

pon, etc.

VACHE. Cet animal est si respecté dans l'Indoustan, que tout ce qui passe par son corps a, pour les Indiens, une vertu sauctisiante et médicinale. Les brames donnent du riz aux vaches, puis ils en cherchent les grains entiers dans leurs excréments, et font avaler ces grains aux malades, persuadés qu'ils sont propres à guérir le corps et à purifier l'âme. Ils out une vénération singulière pour les cendres de bouse de vache. Les souverains ont à leur cour des officiers qui n'ont point d'autre fonction que de présenter le matin, à ceux qui viennent saluer le prince, un plat de ces cendres détrempées dans un peu d'eau. Le courtisan trempe le bout du doigt dans ce mortier, et se fait, sur différentes parties du corps, une onction qu'il regarde comme salutaire. Voy. VAïCARANI.

Chez les Hébreux, on sacrifiait une vache rousse pour saire de ses cendres une eau d'expiation destinée à purifier ceux qui s'étaient souillés par l'attouchement d'un mort. C'est de là sans doute que vient, dans le midi, l'opinion qu'une vache rousse est mau-

vaise.

VADE. La légende de Vade ou Wade et de son fils Véland, le forgeron, est célèbre dans la littérature scandinave. La voici telle que MM. Depping et Francisque Michel, guidés par les monuments de la Suede et de l'Islande, l'ont exposée dans leur Dissertation sur une tradition du moyen age, publiée à Paris en 1833:

« Le roi danois Wilkin ayant rencontré dans une forêt, au bord de la mer, une belle femme qui était une haffru ou femme de mer, espèce d'êtres marins qui, sur terre, prennent la forme d'une femme, s'unit avec elle, et le fruit de cette union fut un fils géant, qui fut appelé Vade. Wilkin lui donna douze terres en Seelande. Vade eut à son tour un fils appelé Veland ou Vanlund. Quand ce dernier eut atteint l'âge de neuf ans, son père le conduisit chez un habile forgeron du Hunaland, appelé Mimer, pour qu'il apprit à forger, tremper et façonner le ser. Après l'avoir laissé trois hivers dans le Hunaland, le géant Vade se rendit avec lui à une montague appelée Kallova, dont l'intérieur était habité par deux nains qui passaient pour

savoir mieux forger le fer que les autres nains et que les hommes ordinaires. Ils fabriquaient des épées, des casques et des cuirasses; ils savaient aussi travailler l'or et l'argent, et en faire toute sorte de bijoux. Pour un marc d'or, ils rendirent Veland le plus habile forgeron de la terre. Néanmoins ce dernier tua ses maîtres, qui voulaient profiter d'une tempéte dans laquelle Vade avait péri pour mettre à mort leur élève. Veland s'empara alors des outils, charges un cheval d'autant d'or et d'argent qu'il pouvait en porter, et reprit le chemin du Dansmark. Il arriva près d'un fleuve nommé Vi-sara ou Viser-Aa; il s'arrêta sur la rive, y aballit un arbre, le creusa, y déposa ses trésors et ses vivres, et s'y pratiqua une de-meure tellement fermée, que l'eau ne pouvait y pénétrer. Après y être entré, il se laissa flotter vers la mer.

« Un jour, un roi de Jutland nommé Nidung péchait avec sa cour, quand les pécheurs retirérent de leur filet un gros tronc d'arbre singulièrement taillé. Pour savoir ca qu'il pouvait contenir, on voulut le mettre en pièces; mais tout à coup une voix, sortant du tronc, ordonna aux ouvriers de cesser. A cette voix, tous les assistants prirent la fuite, croyant qu'un sorcier était caché dans l'arbre. Veland en sortit; il dit an roi qu'il n'était pas magicien, et que, si on voulait lui laisser la vie et ses trésors, il rendrait de grands services. Le roi le lui promit. Veland cacha ses trésors en terre et entra au service de Nidung. Sa charge fut de prendre soin de trois couteaux que l'on mettait devant le roi à table. Le roi ayant découvert l'habileté de Veland dans l'art de fabriquer des armes, consentit à ce qu'il luttat avec son forgeron ordinaire. Celui-ci fit une armure qu'il croyait impénétrable, mais que Veland fendit en deux d'un seul coup de l'épée d'or qu'il avait fabriquée en peu d**'heu**res. Depuis lors, Veland fut en grande faveur auprès du roi ; mais ayant été mai récompensé d'un message pénible et dangereux, il ne songea plus qu'à se venger. Il tenta d'empoisonner le roi, qui s'en aperçut, et lai 🗱 couper les jarrets. Furieux de cette injure, Veland feignit du repentir; et le roi consentit à lui laisser une forge et les outils nécessaires pour composer de belles armures et des bijoux précieux. Alors le vindicatif artisan sut attirer chez lui les deux fils du roi; il les tua et offrit à leur père deux coupes faites avec le crâne de ses enfants. Après quoi il se composa des ailes, s'envola sur la tour la plus élevée, et cria de toutes ses forces pour que le roi vint et lui parlât. En entendant sa voix, le roi sortit. — Veland, ditil, est-ce que tu es devenu oiseau?

« — Seigneur, répondit le forgeren, je suis maintenant oiseau et homme à la fois; je pars, et tu ne me verras plus. Cependant, le partir, je veux t'apprenare quelcrets. Tu m'as fait couper les jarrets 'empêcher de m'en al!er : je m'en suis je t'ai privé de tes fils, que j'ai égorna main: mais tu trouveras leurs oss dans les vases garnis d'or et d'argent ii ornéta table.

ent dit ces mots. Veland disparut dans

récit est la forme la plus complète reçue la légende de Vade et de son fils s monuments de la littérature scandie chant de l'Edda qui nous fait con-Veland, diffère dans plusieurs de ses tances. Là, Veland est le troisième fils si alfe, c'est-à-dire d'espèce surnatules trois princes avaient épousé trois rs o: fées, qu'ils avaient rencontrées i d'un lac, où, après avoir déposé leur : cygne, elles s'amusaient à filer du rès sept années de mariage, les vallisparurent, et les deux frères de Velèrent à la recherche de leurs femmes : Veland resta seul dans sa cabane, et qua à forger les métaux. Le roi Niyant entendu parler des beaux ouvrar que Veland faisait, s'empara du forpendant qu'il dormait, et, comme il peur à la reine, celle-ci ordonna qu'on ipåt les jarrets. Veland, pour se venccomplit les actions différentes que vons rapportées. »

e histoire de Wade et de son fils a été it imitée par les auciens poëtes alleet anglo-saxons. Les trouvères franat parlé plusieurs fois de Veland, de bileté à forger des armures. Ils se ent à dire que l'épée du héros qu'ils ient avait été trempée par Veland.

THRUDNIS, génie des Scandinaves mé pour sa science profonde. Odin défier dans son palais, et le vainquit sapériorité de ses connaissances. iNOSTE, géant, père d'Agaberte. Voy.

CARANI, fleuve de seu que les âmes ttraverser avant d'arriver aux enfers, a doctrine des Indiens. Si un malade n main la queue d'une vache, au mole sa mort, il passera sans dauger le **Vatearani**, parce que la vache, dont il la queue, se présentera à lui sur le n fleuve ; il prendra sa queue et fera nent le trajet par ce moyen.

SSEAU-FANTOME. Voy. Voltigeur

## LE VAISSEAU MERVEILLEUX.

de flamande, traduite par M. A. Van Hasselt.

Mu de la robe du pèlerin, et la léte nue pieds nus, où vas-lu, voyageur, où marchant toujours, priant toujours? e peut donc l'arrêler, ni le sourire des Alles qui, à ton passage, se sentent peur tot d'amour et de pitié, ni l'hosdes belles châtelaines dont les marénelés s'ouvrent à lout voyageur,

mais ne s'ouvriront jamais à aucun voyageur avec plus de plaisir qu'à toi? Rien de tout cela ne peut donc t'arrêter? Revêtu de la robe du pèlerin, et la tête nue et les pieds nus, où vas-lu, vovageur, où vas-tu mar-

chant toujours, priant toujours?

Le visage amaigri et les pieds déchirés par les ronces et les cailloux, il va le jour tout entier. Sa soif, il l'étanche à la source qui coule le long de la route. Sa faim, il l'apaise en mangeant les fruits qui croissent au bord du chemin. Et la nuit il couche sur la dure. Il traverse ainsi les villes et les villages, les campagnes et les forêts, les plaines et les montagnes. Il franchit ainsi les fleuves et les rivières. Et chaque fois qu'une église se présente sur son passage, il s'agenouille sur le seuil et prie en se frappant le front sur la pierre. Personne ne sait d'où il vient, ni quelle langue il parle. On voit seulement qu'il marche vers le Nord, toujours vers le

Une marque rouge est imprimée sur son front, une marque rouge que rien ne peut effacer, ni l'eau pure des sources, ni l'eau consacrée par l'Eglise pour les baptêmes. Seraitce le juif-errant, le juif que le Christ chargra de sa malédiction en montant au Calvaire? Non; car il s'arrête et plie le genou quand la cloche sonne l'Angelus. Non, car les petits enfants sourient en le voyant, parce que leurs mères disent : — Voilà un saint qui passe. Non; car il porte un rosaire, auquel pend une croix d'argent et l'image de la

sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Que la tempête se démène dans l'air, que la pluie tombe à flots pressés, ou que la grêle hache les blés des champs, que le soleil brûle les feuilles aux branches des arbres, ou que les vents soufflent à déraciner les chènes, il va sans s'arrêter. Deux figures, visibles pour lui seul, ne le quittent jamais. Le jour elles marchent à côté de lui. La nuit elles veillent pendant qu'il dort. L'une est vétue en blanc et porte sur la tête une auréole lumineuse : l'autre est vêtue de noir et a les regards obscurcis d'un perpétuel nuage de deuil. Ces deux hommes lui discut des choses que nul mortel n'entend ni ne pourrait comprendre s'il les entendait.

Arrêtel arrêtel lui dit l'homme noir. Que la vie ait au moins un charme pour toi! Laisse ton cœur s'épanouir comme une rose de mai aux baisers d'une femme. J'en ai de si belles dans mon royaume, que le plaisir court dans les veines de celui qui les regarde: des blondes aux yeux azurés comme ces fleurs que le printemps seme sur les bords des lacs; des brunes aux yeux noirs et brillants comme le jais qui étincelle au soleil. Marche! marche! lui dit l'homme blanc. Le salut t'appelle là-bas, le salut et l'éternel bonheur. La porte du ciel attend ta venue pour ouvrir ses battants d'or, et les anges apprétent leurs ailes aériennes, pour venir au-devant de toi et le sourire avec leur doux sourire. Et il marche toujours vers le Nord.

- Arrète! arrète! lui dit l'homme noir. Que le brait des banquels réveille, la joie dans ton âme! Sous les lambris étincelants de mes palais, la table des festins est toujours dressée. Les chansons y retentissent toujours comme des échos qui ne s'endorment jamais, et toujours y résonne le choc des coupes où fume le vin couronné de roses. — Marchel marche! lui dit l'homme blanc. Une place t'est réservée au banquet où siégent les saints et les archanges. Le chœur des séraphins y sème, au souffle embaumé du vent, l'harmonie de ces musiques auxquelles Dieu lui-même se réjouit et que la poésie des hommes n'a pas même rêvées. » Ainsi ses deux compagnons lui parlent tour à tour, et il marche vers le Nord.

Quand la terre manque à ses pieds et qu'il est parvenu au bord de la mer, voilà que, dans une chaloupe amarrée au rivage, un homme lui fit signe et l'appela, disant: « Nous t'attendons! » Et il comprit que c'était le signe promis par le vieux moine, et il entra dans la chaloupe qui prit le large aussitôt, s'avancant vers un navire prêt à lever l'ancre et à jeter ses voiles au vent. Il monta sur le navire dont la poupe arrondie portait un nom de démon, écrit en lettres brunes. Mais à peine sut-il debout sur le tillac, que les voiles s'ouvrirent à grand bruit comme des ailes, et que tout fut enlevé comme la fenille sèche d'un arbre, enlevé par l'ouragan d'automne.

Et maintenant il est seul sur le navire maudit, seul avec l'homme blanc et l'homme noir. Tous deux sont assis à une table, silencieux et roulant sans cesse devant eux des dés faits avec des os ramassés dans une nuit de Noël, sous les bras d'un gibet. Et lui les regarde et ne sait pas que c'est son âme qu'ils jouent, son âme qui, au jour du jugement dernier, doit appartenir au démon ou à Dieu. Depuis six siècles il les regarde jouer ainsi. Depuis six siècles le vaisseau maudit laboure ainsi les vagues de l'Océan, entraîné sans relache par le sousse de la tempête. Quand il passe avec ses voiles gonflées et ses cordages qui siffent, l'ours blanc du Nord croit que c'est un tourbillon qui arrive, et il hurle en se cachant dans les crevasses des glacons.

Que la tempête se déchaîne ou que le calme règne, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, il cingle toujours à travers les ravins des flots, sans que les vergues se brisent ou que les antennes se rompent sous les assauts multipliés des vents. Et cependaut il n'a ni pilote, ni capitaine, ni matelots pour le conduire. Rien qu'un fanal qui le guide, et ce fanal est un volcan. Enveloppé des plis d'un brouillard, il se montre souvent aux pêcheurs des îles du Nord, et ils font le signe de la croix quand il apparaît. Les marins dont les proues sillonnent l'Océan boréal le pressentent de loin, et, avant même de voir ses mâts penchés, ils se détournent avec effroi de son dássage, en disant: —Voilà le vaisseau maudit qui arrive!

le valšsbau bnsorcelé (1).

Mon père faisait un pelit commerce à sora. N'ayant qu'une fortune médiocr était de ces gens qui n'aiment pas à c des risques de peur de compromettre le qu'ils possèdent. Il me donna une éduc simple, mais solide, et me mit en état d sussire de bonne heure à moi-même. J'. à peine atteint ma dix-huitième année, commençait à faire de plus grandes si lations, lorsqu'il mourul, sans doute fi par l'inquiétude qu'il éprouvait en sons qu'il avait risqué mille pièces d'or su hasards de la mer. Peu après sa mort, félicitai d'être entré au tombeau, car la velle nous arriva de la perte du navire quel mon père avait confié la partie la importante de sa fortune. Ce malheur battit point mon courage. Je vendis k qui me restait, ct résolus d'aller tent sort ailleurs et de partir, accompagné vieux serviteur de mon père qui m'éta taché par une longue habitude, et q voulait point séparer sa destinée d mienne. Nous nous embarquâmes das port de Balsora par un vent favorabl navire que nous montions partait l'Inde. Nous étions en mer dépuis qu jours, lorsque le capitaine nous ant une tempête. Il élait soucieux eu nou sant cela, et il semblait ne pas connaître les parages où nous voguions. Il fit ca toutes les voiles; nous marchions ave lenteur extrême. La nuit était venue, f et claire; le capitaine croyait déjà : trompé sur le pronostic qu'il avait de Tout à coup un vaisseau que nous n'a pas aperçu jusqu'alors passe à côté du tre. Des cris et des acclamations s'élev du tillac, tandis qu'il passait ainsi, ce q m'étonna pas médiocrement dans ce mo d'attente fatale. Mais je vis le visage d pitaine palir comme celui d'un mort.

— Mon navire est perdu, dit-il. Yoi

mort qui cingle là-bas.

Avant que je l'eusse interrogé sur ce voulait dire par ces mots, tout l'équ était devant lui, et lui demandait ave larmes et des cris de désespoir:

- L'avez-vous vu? Maintenant c'es

de nous!

Mais le capitaine ordonna à un viei qui se trouvait là de lire des versets de solation dans le coran, et se plaça lui-rau gouvernail. Mais, hélas l cela ne serrien. La tempête éclata tout à coup, et, qu'une heure fût passée, le navire cr de la proue à la poupe et menaça de co Les chaloupes furent mises en mer; à les derniers hommes de l'équipage y fentrés, que le bâtiment disparut à sos et que j'étais plus nu, plus pauvre emendiant qui tend la main dans les c fours. Mais nous n'étions pas au bout d misères. La mer devint de plus ea plus vaise; les vagues roulaient avec une fi

; la chaloupe où je me trouvais n'éà gouverner. Je tenais fermement né mon vieux compagnon d'infortune; us jurâmes de ne pas nous séparer. · commença à poindre; mais, aux s rayons de l'aurore, le vent saisit ele embarcation, et nous roulames mer. Je ne revis plus un seul des s de l'équigage. Tout avait disparu; e revins à moi, je me retrouvai dans de mon vieux serviteur qui s'était ur la chaloupe renversée et m'avait é avec lui. La tempête cependant s'érement calmée. Nous ne voyions plus itour de nous, plus rien du navire ais, à quelque distance de nous, flotautre vaisseau vers lequel le courant s nous poussait. A mesure que nous rochions, je reconnus plus distinctevaisseau : c'était le même qui avait côlé de nous durant la nuit et qui ait pâlir le capitaine. Un frisson me saisit à la vue de ce bâtiment, ngulière parole : « Voilà la mort qui à-bas, » parole qui s'était pourtant si alisée, et plus encore l'aspect désolé ont où rien ne se montrait, bien que x appelassent de toutes leurs forces. a me remplit d'une inexplicable terourtant c'était notre unique moyen de l'est pourquoi nous louâmes le proui nous avait si miraculeusement gar-

ibord du navire pendait un long câus nagions de toutes nos forces pour dre : nous y réussimes enfin. J'appeands cris pour que l'on nous aidât à Personne ne répondit; un silence l sur le tillac, un silence de mort. rimpames le long du cable, moi le r, car j'étais le plus jeune. Mais quelle nte me saisit! Quel horrible spectacle à mes regards, quand je mis le pied pont! Tout était couvert de sang; trente cadavres épars devant moi; au **nåt un h**omme se tenait debout, ri– it vetu et le sabre à la main, le viouvert d'une pâleur effrayante et le ercé d'un énorme clou qui l'attachait : il était mort aussi. La terreur m'aralysé; je ne respirais qu'avec peine. mpagnon cependant m'avait rejoint. isi fut frappé d'épouvante à ce hideux le. Nous étions restés quelques miinsi, immobiles et implorant le proar une prière silencieuse que nous is en nous-mêmes; et, fortifiés ainsi, ous basardâmes à aller plus loin. A, : pas nous regardions avec effroi aunous, craignant de rencontrer quelose de plus horrible encore; mais plus i**en d**e vivant; rien que nous et la ner dont les flots ondoyaient gaiement il. Nous parlions à voix basse, comme craignions que nos voix n'eussenteu voir de réveiller les morts et de faire urner vers nous les yeux éteints du ne cloué au mât.

étions parvenus à un escalier qui Dictionn. Des sciences occultes. II.

descendait dans l'intérieur du navire; involontairement nous fimes halte tous deux en nous regardant et sans que l'un de nous osât dire sa pensée à l'autre.

— O maître! dit mon compagnon, il s'est passé quelque chose d'horrible ici. Cependant, quand même le navire serait là-bas plein d'assassins, j'aimerais mieux me rendre à discrétion que rester plus longtemps

parmi les morts.

Je pensais comme lui; nous primes courage et nous descendimes l'escalier, mais là, comme sur le tillac, il y avait un profond et morne silence qu'interrompait seulement le bruit de nos pas. Nous étions parvenus devant la porte de la salle du capitaine. Je mis l'oreille contre la porte: toujours le même silence. J'ouvris, et nous entrames. Là. un grand désordre, un pêle-mêle de toutes choses, des armes, des vêtements, des flacons, des verres, les débris d'un banquet, une table servie. Nous allames ainsi de chambre en chambre; partout le même spectacle. Puis, dans l'entrepont, une riche cargaison desoie,

de perles, de gomme, de parfums.

Nous nous restaurâmes à la table servie -encore dans la chambre du capitaine et remontames sur le tillac dont nous résolumes de laver le sang après avoir jeté les cadavres dans la mer. Un frisson inexplicable nous saisit tous deux quand nous trouvâmes qu'il était impossible de les remuer. Ils étaient comme attachés au plancher par un lien invisible; pour les enlever, il eat fallu les détacher avec les planches, et nous n'avions pas à la main les instruments nécessaires. Le capitaine était aussi immobile, et nous ne pûmes tirer de sa main le sabre qu'elle tenait comme un étau de fer. Nous passames la journée tout entière au milieu de cette hideuse compagnie de morts. Quand le soir fut revenu, je permis au vieux Ibrahim de se coucher : moi je voulus passer la nuit sur le tillac pour voir s'il ne se présenterait pas quelque moyen de salut. La lune était montée au ciel : d'après la position des étoiles, je jugeai qu'il pouvait être onze heures. Alors je sus pris d'un sommeil invincible; je ne tardai pas à m'endormir derrière une barrique renversée sur le pont. Cependant c'était plutôt un engourdissement qu'un sommeil : car j'entendais distinctement le clapottement des flots qui battaient les flancs du navire et le frisson des voiles qui s'ouvraient et se gonflaient au vent. Tout à coup je crus ourr des voix et des pas d'hommes sur le tillac. Je voulus me lever pour voir ce que c'était; une force invisible tenuit mes membres enchaînés, et il ne me fut pas possible d'ouvrir les yeux. Les voix devinplus en plus distinctes; c'était comme si le joyeux équipage allait et venait autour de moi. Parfois je crus distinguer la voix puissante du commandant et entendre les voiles qu'on déployait et les cordages qui criaient autour des poulies. Mais peu à peu mes perceptions devinrent plus indistinctes. et je tombai dans uu sommeil plus prolond où retentissaient vaguement un cliquetis d'armes et un bruit de combattants. Quand je me réveillai, le soleil était déjà depuis longtemps levé et me brûlait dans le visage. Je regardai avec étonnement autour de moi; la tempête que nous avions subie, le vaisseau inconnu où nous nous trouvions, ces morts que j'avais vus, les étranges rumeurs que j'avais entendues pendant cette nuit, tout cela me parut un rêve; je me sus bientôt convaincu par mes yeux que rien n'était changé autour de moi. Tous ces morts étaient là immobiles comme devant, le capitaine toujours debout cloué à son mât. Je me levai pour rejoindre mon vieux compagnon. Il était assis pensif et triste dans la chambre du capitaine.

— O maître, dit-il, lorsqu'il me vit entrer, j'aimerais mille fois micux être précipité dans les profondeurs de la mer, que de passer encore une nuit dans ce vaisseau ensorcelé. — Je lui demandai ce qui le faisait par-

ler ainsi.

— A peine, répondit-il, avais-je d'rmi quelques heures, que je me réveillai et que j'entendis courir à droite et à gauche audessus de moi. Je pensai d'abord que c'était vous, mais il y avait au moins vingt hommes qui criaient qui s'appelaient à haute voix. Enfin, un pas lourd et pressé descendit l'escalier. En ce moment, mes perceptions devinrent moins claires; par intervalles seulement je vis le même homme qui est là cloué au mât, s'asseoir à cette table et boire en chantant et en trinquant avec l'habit écarlate que vous voyez là couché mort dans ce coin.

Ainsi parla mon compagnon.

Ce n'était donc plus un rêve; c'était bien réellement les morts que nous avions entendus. L'idée d'être embarqués en une telle société me parut horrible. Mon vieux Ibrahim, quand il eut fini de parler, était relombé dans la triste réverie d'où j'étais venu le tirer.

- Maintenant j'y suis! s'écria-t-il tout à

coup.

Il venait de se rappeler je ne sais quelle parole qu'il avait apprise de son père, vieillard plein de sagesse et qui avait vu lemonde, parole toute-puissante contre les visions suscitées par magie et contre l'apparition des esprits. Il pensait aussi qu'il serait possible de conjurer le sommeil surnaturel qui nous avait pris, en récitant avec zèle des versets du Coran. L'idée du vieillard me parut bonne et sage. Pleins d'une attente inquiète nous vimes arriver la nuit. A côté de la chambre du capitaine, il y avait un petit cabinet où nous résolûmes de nous enfermer. Nous perçâmes dans la porte de séparation plusieurs trous assez grands pour voir tout ce qui se passerait dans cette chambre: Ibrahim écrivit le nom du prophète dans les quatre coins de notre réduit; puis la porte fut lermée.

La nuit était venue; il pouvait être onze beures environ, quand un sommeil invincible s'empara de moi. Ibrahim me conseilla de réciter comme lui des versets du Coran;

ce que je fis et je restai éveillé. Aussitôt un bruit effroyable se fit sur le tillac; des pas se firent entendre dans l'escalier. Le vieillard murmura l'exorcisme qu'il avait appris de son père:

Si vous descendez du haut de l'air, — Si vous montez des profondeurs de l'Océan, — Si vous avez dormi dans les ténèbres de la tombe, — Si vous êtes nés dans le feu, — Allah est voire seigneur et maître, — Et tous

les esprits lui obéissent.

Je n'avais pas une foi complète dans l'exoroisme d'Ibrahim; mes cheveux s'étaient dressés sur ma tête. La porte de la chambre du capitaine s'ouvrit. Lui-même entra, son front était percé du clou qui l'attachait au mát : son sabre était remis dans le fourreau. Un autre l'accompagnait; tous deux prirent place à la table et burent copieusement en parlant avec une grande vivacité, dans une langue inconnue. Le compagnon du capitaine se leva avec un rire sauvage, lui fit signe; et tous deux sortirent, le sabre à la main. Alors la rumeur alla toujours croissant sur le pont. C'étaient des cris, des pas, des burlements et des rires. Puis tout à coup un profond silence. Le matin venu, nous trouvâmes tout dans l'état où nous l'avions laissé la veille.

Ainsi plusieurs jours s'écoulèrent. Nous avancions toujours vers l'orient, où, d'ap:ès mes calculs, devaient se trouver des terres. Mais tout le voyage que nous pouvious avoir fait le jour se défaisait la nuit, car chaque matin nous nous retrouvions au même point, quand le soleil se levait. Je ne pus m'expliquer cela qu'en admettant que, la nuit, les morts revenaient à pleines voiles sur leurs pas. Pour l'empêcher, nous carguâmes toutes les voiles, et nous écrivimes le nom du prophète sur des morceaux de parchemia que nous liâmes autour. La nuit suivante il se sit le même bruit ; le matin, cependant, les toiles n'avaient pas été déployées. Nous les ouvrimes au vent tout le jour et les jours suivants; et, le sixième, nous avions sait tant de chemin que nous découvrimes enfin une terre à l'horizon. Nous rendimes grace à Allah et au prophète. Le septième jour nous nous trouvâmes à une légère distance d'une ville. Nous jetames l'ancre dans la rade; et, dans un canot que nous mimes en mer, nous nous avançâmes à force de rames vers le rivage. Nous primes terre après environ une demi-heure de manœuvres. A ·la porte de la ville je demandai comment elle s'appelait et j'appris que c'était une ville indienne située non loin de l'endroit pour lequel nous nous élions d'abord embarqués. Après être descerdus dans un caravansérail, mon compagnot et moi, je m'informai d'un homme sage et instruit, et sis entendre à mon hôte que je désirais en voir un qui fût initié dans les eccrets de la magie. Il me conduisit dans une rue écartée, et frappa à la porte d'une petite maison sans apparence. On ouvrit, et mos hôte me quitta après m'avoir recommandé de demander Abbas-Muley.

Jentrai. Un petit homme avec une barbe blanche et un long nez vint au-devant de ai dis que je cherchais le sage Mu-

t moi-même, répondit-il. racontai toute l'histoire de notre et lui demandai un moyen de retirer du navire. Il pensait que l'équipage ensorcelé à cause de quelque crime, charme pourrait se détruire si on les tait à terre; mais que pour cela il stacher les planches sur lesquelles it couchés. Je promis de le récomchement s'il voulait me faire aider rviteurs pour enlever ces morts. Il . et nous nous mimes en route avec laves armés de scies et de haches. faisant, Muley ne put trouver assez es pour louer l'idée qui nous était nouer autour des voiles des ver-

sauver. r venait de se lever quand nous ats le navire. Nous nous mimes inconl'ouvrage; une heure s'était à peine qu'il y avait déjà quatre des morts se dans le canot. Les esclaves de irent chargés de les conduire au rile les enterrer. Ils racontèrent, à our, qu'à peine déposés sur la terre, vres étaient tombés en poussière.

oran. Il dit que c'était le seul moyen

le soir, il n'y avait plus un seulmort avire, si ce n'était celui qui était grand måt. Malgré tous nos efforts irer le clou, nous ne pûmes le faire : la largeur d'un cheveu. Alors Munna qu'on apportat un vase rempli Quand le vase fut là, le sorcier prone formule magique et sema la terre le du mort qui ouvrit les yeux, soulement la poitrine et secoua ses chenù ruisselait le sang qui recommença · de la blessure ouverte à son front. i m'a conduit ici, demanda-t-il après 1 peu remis.

r me montra du doigt, et je m'avan-

le capitaine.

rci, inconnu, reprit-il. Tu m'as sauis-longues souffrances. Depuis quinze a corps a efré sur les flots, et mon tit condamnée à y revenir chaque ais maintenant ma tête a touché la je puis retourner en paix vers mes

pressai de raconter de quelle maavait été condamné à cette horrible

a quinze ans, dit-il, j'étais un des plus des plus pui sants habitants d'Alger. rdu gain me poussa à monter un et à dépouiller les navires marchands otes isolées. J'avais, pendant quelps, exercé ce métier maudit, lorsque, port de l'île de Zante, je pris à bord riche qui avait demandé à faire le por rien. Nous riions du saint homme s reprochait durement notre sauvage Un jour, irrité de ses paroles, je geai mon poignard dans la poitrine. Il en mourat; mais avant d'expirer, il me maudit, moi et tout mon équipage. Le soir, nous jelâmes son corps dans les flots, et la nuit suivante, sa malédiction se réalisa. Mon equipage se mit en révolte contre moi. Un combat horrible s'engagea, et je fus cloué au måt comme vous avez vu. Tous mes hommes, dans cette lutte épouvantable, avaient été cruellement frappés; tous moururent de leurs blessures. Depuis ce jour, toutes les nuits, à l'heure où nons jetâmes dans les flots le corps du derviche, je me suis réveitlé avec mes compagnons, et la même lutte a recommencé jusqu'au matin. Ainsi nous avons vogué quinze ans sans pouvoir ni vivre ni mourir. Maintenant que nous avons touché la terre, la mort nous est possible. Donc, merci encore une fois, brave étranger, qui m'avez sauvé d'un supplice qui aurait pu durer des siècles. Et si des trésors peuve**a**t le récompenser, prends ce navire comme une marque de ma reconnaissance.

Le capitaine, après avoir dit ces paroles, laissa choir sa téte sur sa poitrine et rendit le dernier soupir. Puis il tomba en poussière de même que ses compagnons. Ses cendres furent enterrées auprès de celles des

autres hommes de l'équipage.

Les marchandises qui étaient à bord, je les vendis avec grands bénétices. J'en achetat d'autres, engageai des matelots, récompensai dignement le sage Muley et m'embarquai pour ma patrie. Mais je fis un immense détour, et, chemin faisant, je vendis ma cargaison. Le prophète bénit mon entreprise; après trois quarts d'année, j'entrai à Balsora, riche de tous les trésors que le capitaine m'avait donnés. Mes compatriotes crurent que, dans mes voyages, j'avais découvert la Vallée des Diamants du célèbre Sindbad. Je les laissai dans cette croyance. Et **voilà** pourquoi tous les jeunes gens de Balsora doivent, quand ils ont atteint leur dix-huitième année, quitter leur ville natale pour aller à la recherche de la Vallée des Diamants. Moi j'ai toujours vécu heureux depuis. Je lis le Coran tous les jours, et vais tous les cinq ans visiter la Mecque, la ville sainte : je fume le tabac de Laodicée, et hois du café de Moka. Aussi, Allah soit béni, Allah et son prophète!

VALAFAR or MALAFAR, grand et puissant duc de l'empire infernal. Il paraît sous la forme d'un ange, quelquefois sons celle d'un lion avec la tête et les pattes d'une ois et une queue de lièvre. Il connaît le passé et l'avenir, donne du génie et de l'audace aux hommes, et commande trente-six légions (1).

VALENS, empereur arien. « Curieux de savoir le nom de son successeur, il eut recours aux voies extraordinaires et défendues; et comme le démon l'eut informé (2) qu'il le connaitrait aux lettres théod, il fit mourir Théodore, Théodule, sans penser à Théodose, qui lui succéda. Cette histoire, ajoute Chevreau, est peut-être plus connue que la suivante. l'ierre-Louis, duc de Parme,

étant averti par Lucas Gauric d'une conspiration contre lui, se mit en tête de savoir le nom des conjurés par l'évocation des esprits. Le démon lui répondit, se voyant pressé, que s'il prenait garde à sa monnaie, il trouverait ce qu'il demandait. Comme la réponse était obscure, et que pour l'entendre il fallait être aussi diable que le diable même, il s'en moqua, quoiqu'elle fût trouvée véritable par l'événement, puisque la légende de la vieille monnaie de Farnèse était P. Alois. PARM. et PLAC. DUX. Par ces quatre lettres PLAC., qui signifient Placentiæ, il lui découvrait le lieu et le nom des conjurés. Chaque lettre des quatre marquait la première du nom des quatre familles qui exécutèrent leur entreprise: P. Pallavicini; L. Landi; A. Anguiscioli; C. Confalonieri. »
VALENTIN, herésiarque, originaire d'E-

gyple, qui enseigna sa doctrine peu de temps après la mort du dernier des apôtres. Il admettait un séjour éternel de lumière, qu'il nommait pléroma ou plénitude, dans lequel habitait la Divinité. Il y plaçait des Eons ou intelligences immortelles, au nombre de trente, les uns mâles, les autres femelles; il les distribuait en trois ordres, les supposait nés les uns des autres, leur donnait des noms et faisait leur généalogie. Le premier était Bythos, la profondeur, qu'il appelait aussi le premier père, propator. Il lui donnait pour femme Ennoïa, l'intelligence, qu'il appelait encore le silence, Sigé. Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient les derniers nés de

ces Eons.

On a peine à concevoir que Valentin ait eu de nombreux disciples, et que plusieurs sectes soient nées de sa doctrine; mais l'esprit humain fourvoyé a aussi ses prodiges.

VALENTIN (BASILE). Voyez BASILE-VA-

LENTIN.

VALKIRIES, fées des Scandinaves. Voyez VADE.

VAMPIRES. Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'histoire des vampires, c'est qu'ils ont partagé avec les philosophes, ces autres démons, l'honneur d'étonner et de troubler le xviii siècle; c'est qu'ils ont épouvanté la Lorraine, la Prusse, la Silésie, la Pologne, la Moravie, l'Autriche, la Russie, la Bohème et tout le nord de l'Europe, pendant que les démolisseurs de l'Angleterre et de la France renversaient les croyances, en se donnant le ton de n'attaquer que les erreurs populaires.

Chaque siècle, il est vrai, a eu ses modes, chaque pays, comme l'observe D. Calmet, a eu ses préventions et ses maladies. Mais les vampires n'ont point paru avec tout leur éclat dans les siècles barbares et chez des peuples sauvages : ils se sont montrés au siècle des Diderot et des Voltaire, dans l'Eu-

rope, qui se disait déjà civilisée.

On a donné le nom d'upiers oupires, et plus généralement vampires, en Occident, de broucolaques (vroucolacas) en Morée, de katakhanès à Ceylan, — à des hommes morts et enterrés depuis plusieurs années, ou du moins depuis plusieurs jours, qui revenaient en corps et en âme, parlaient, marchaient, infestaient les villages, maltraitaient les hommes et les animaux, et surtout qui suçaient le sang de leurs proches, les épuisaient, leur causaient la mort (1). On ne se délivrait de leurs dangereuses visites et de leurs infestations qu'en les exhumant, les empalant, leur coupant la tête, leur arrachant le cœur, ou les brûlant.

Ceux qui mouraient sucés devenaient habituellement vampires à leur tour. Les journaux publics de la France et de la Hollande parlent, en 1693 et 1694, des vampires qui se montraient en Pologne et surtout en Russic. On voit, dans le Mercure galant de ces deux années, que c'était alors une opinion répandue chez ces peuples, que les vampires apparaissaient depuis midi jusqu'à minuit; qu'ils suçaient le sang des hommes et des animaux vivants avec tant d'avidité, que souvent ce sang leur sortait par la bouche, par les narines, par les oreilles. Quelquefois, ce qui est plus fort encore, leurs cadavres nageaient dans le sang, au fond de leurs cercueils.

On disait que ces vampires, ayant continuellement grand appétit, mangeaient aussi les linges qui se trouvaient autour d'eux. On ajoutait que, sortant de leurs tombeaux, ils allaient la nuit embrasser violemment leurs parents ou leurs amis, à qui ils suçaient le sang en leur pressant la gorge, pour les empêcher de crier. Ceux qui étaient sucés s'affaiblissaient tellement, qu'ils mouraient presque aussitôt. Ces persécutions ne s'arrétaient pas à une personne seulement: elles s'étendaient jusqu'au dernier de la famille ou du village (car le vampirisme ne s'est guère exercé dans les villes), à moins qu'on n'en interrompit le cours en coupant la tête ou en perçant le cœur du vampire, dont on trouvait le cadavre mou, flexible, mais frais, quoique mort depuis très-longtemps. Comme il sortait de ces corps une grande quantité de sang, quelques-uns le mélaient avec de la farine pour en faire 🗗 pain : ils prétendaient qu'en mangeant ce pain ils se garantissaient des atteintes du vampire.

Voici quelques histoires de vampires.

M. de Vassimont, envoyé en Moravie par le duc de Lorraine Léopold I., assurait, dit D. Calmet, que ces sortes de spectres apparaissaient fréquemment et depuis longtemps chez les Moraves, et qu'il était assez ordinaire dans ce pays là de voir des hommes morts depuis quelques semaines se préseter dans les compagnies, se mettre à lable, sans rien dire, avec les gens de leur connaissance, et faire un signe de tête à quipqu'un des assistants, lequel mourait infailliblement quelques jours après.

Un vieux curé confirma ce fait à M. de Vassimont et lui en cita même plusieurs les, qui s'étaient, disait-il, passés sous

évêques et les prêtres du pays avaient té Rome sur ces matières embarras-; mais le saint-siège ne fit point de réparce qu'il regardait tout cela comme ions. Dès lors on s'avisa de déterrer ps de ceux qui revensient ainsi, de iler ou de les consumer en quelque manière : et ce fut par ce moyen qu'on vra de ces vampires, qui devinrent de a jour moins fréquents. Toutefois, ces tions donnèrent lieu à un petit oucomposé par Ferdinand de Schertz, et né à Olmutz en 1706, sous le titre de posthuma. L'auteur raconte qu'en un i village, une femme, étant morte mus sacrements, fut enterrée dans le cie à la manière ordinaire. On voit que stait point une excommuniée, mais tre une sacrilége. Quatre jours après bcès, les habitants du village entenun grand bruit et virent un spectre araissait, tantôt sous la forme d'un tantôt sous celle d'un homme, non à ersonne seulement, mais à plusieurs. ctre serrait la gorge de ceux à qui il ssait, leur comprimait l'estomac juss suffoquer, leur brisait presque tout ps et les réduisait à une faiblesse ex-: en sorte qu'on les voyait pâles, mait exténués. Les animaux mêmes n'épas à l'abri de sa malice : il attachait ches l'une à l'autre par la queue, fatiles chevaux et tourmentait tellement ail de toute sorte, qu'on n'entendait it que mugissements et cris de doules calamités durérent plusieurs mois : s'en délivra qu'en brûlant le corps de me vampire.

iteur de la Magia posthuma raconte itre anecdote plus singulière encore : tre du village de Blow, près la ville de 1 en Bohême, apparut quelque temps sa mort avec les symptômes qui annt le vampirisme. Le fantôme appelait ur nom certaines personnes, qui ne naient pas de mourir dans la huitaine. rmentait ses anciens voisins, et causait **'effro**i, que les paysans de Blow déterson corps et le fichèrent en terre avec eu qu'ils lui passèrent à travers Ce spectre, qui parlait quoiqu'il fut et qui du moins n'aurait plus du le lans une situation pareille, se moquait roins de ceux qui lui saisaient souffrir

Vous avez bonne grâce, leur disait-il, vrant sa grande bouche de vampire, de mner ainsi un bâton pour me défendre; les chiens! — On ne fit pas attention u'il put dire, et on le laissa. La nuit nte il brisa son pieu, se releva, épou-

itement.

plusieurs personnes et en suffoqua ju'il n'avait fait jusqu'alors. On le livra urreau, qui le mit sur une charrette le transporter hors de la ville et l'y r. Le cadavre remuait les pieds et les i, roulait des yeux ardents et hurlait comme un furieux. Lorsqu'on le perça de nouveau avec des pieux, il jeta de grands cris et rendit du sang très-vermeil; mais quand on l'eut bien brûlé, il ne se montra plus.

On en usait de même, dans le xvii siècle, contre les revenants de ce genre; et dans plusieurs endroits, quand on les tirait de terre, on les trouvait pareillement frais et vermeils, les membres souples et maniables, sans vers et sans pourriture, mais non sans une très-grande puanteur.

L'auleur que nous avons cité assure que de son temps on voyait souvent des vampires dans les montagnes de Silésie et de Moravie. Ils apparaissaient en plein jour, comme au milieu de la nuit; et l'on s'apercevait que les choses qui leur avaient appartenu se remuaient et changeaient de place sans que personne parût les toucher. Le seul remède contre ces apparitions était de couper la tête et de brûler le corps du vampire.

Le marquis d'Argens raconte, dans sa cent trente-septième lettre juive, une histoire de vampire qui eut lieu au village de Kisilova, à trois lieues de Gradisch. Ce qui doit le plus étonner dans ce récit, c'est que d'Argens, alors incrédule, ne met pas en doute cette aventure:

On vient d'avoir en Hongrie, dit-il**, un**e scène de vampirisme qui est dûment attestée par deux officiers du tribunal de Belgrade, lesquels ont fait une descente sur les lieux, et par un officier des troupes de l'empereur. à Gradisch : celui-ci a été témoin oculaire des procédures. Au commencement de septembre mourut, dans le village de Kisilova. un vieillard âgé de soixante-deux ans. Trois jours après qu'il fut enterré, il apparut à son fils pendant la nuit et lui demanda à manger. Celui-ci en ayant apporté, le spectre mangea; après quoi il disparut. Le lendemain, le fils raconta à ses voisins ce qui lui était arrivé. Le fantôme ne se montra pas ce jour-là; mais la troisième nuit, il revint demander encore à souper. On ne sait pas si son fils lui en donna ou non; mais on le trouva le lendemain mort dans son lit. Le même jour, cinq ou six personnes tombèrent subitement malades dans le village, et moururent l'une après l'autre en peu de temps. Le bailli du lieu, informé de ce qui se passait, en tit présenter une relation au tribunal de Belgrade, qui envoya à ce village deux de ses agents, avec un bourreau, pour examiner l'affaire. Un officier impérial s'y rendit de Gradisch, pour être témoin d'un fait dont il avait si souvent ou'i parler. On ouvrit les tombeaux de tous ceux qui étaient morts depuis six semaines. Quand on en vint à celui du vieillard, on le trouva les yeux ouverts, d'une couleur vermeille, ayant une respiration naturelle, cependant immobile et mort : d'où l'on conclut que c'était un insigne vampire. Le bourreau lui enfonça un pieu dans le cœur; on sit un bûcher et l'on réduisit en cendres son cadavre. On ne trouva aucune marque de vampirisme, ni dans le corps du fils, ni dans celui des autres morts.

« Grâces à Dieu, ajoute le marquis d'Argens, nous ne sommes rien moins que crédules; nous avouons que toutes les lumières de la physique que nous pouvons approcher de ce fait ne découvrent rien de ses causes : cependant nous ne pouvons refuser de croire véritable un fait attesté juridiquement et par

des gens de probité. » Vers l'an 1725, un soldat qui était en garnison chez un paysan des frontières de la Hongrie vit entrer, au moment du souper, un inconnu qui se mit à table auprès du maltre de la maison. Celui-ci en fut trèseffrayé, de même que le reste de la compagnie. Le soldat ne savait qu'en juger, et craignait d'être indiscret en faisant des questions, parce qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Mais le maître du logis étant mort le lendemain, il chercha à connaître le sujet qui avait produit cet accident et mis toute la maison dans le trouble. On lui dit que l'inconnu qu'il avait vu entrer et se mettre à table, au grand effroi de la famille, était le père du maître de la maison; qu'il était mort et enterré depuis dix ans, et qu'en venant ainsi s'asseoir auprès de son fils, il lui avait apporté la mort. Le soldat raconta ces choses à son régiment. On en avertit les officiers généraux, qui donnèrent commission au comte de Cabreras, capitaine d'infanterie, de faire information de ce fait. Cabreras s'étant transporté sur les lieux avec d'autres officiers, un chirurgien et un auditeur, ils entendirent les dépositions de tous les gens de la maison, qui attestèrent que le revenant n'était autre que le père du maître du logis, et que tout ce que le soldat avait rapporté élait exact : ce qui fut aussi afûrmé par la plupart des habitants du village. En conséquence, on fit tirer de terre le corps de ce spectre. Son sang était fluide et ses chairs aussi fraîches que celles d'un homme qui vient d'expirer. On lui coupa la tête : après quoi on le remit dans son tombeau. On exbuma ensuite, après d'amples informations, un hon me mort depuis plus de trente ans, qui était revenu trois sois dans sa maison à l'heure du repas, et qui avait sucé au cou, la première fois, son propre frère; la seconde, un de ses fils; la troisième, un valet de la maison. Tous trois en étaient morts presque sur-le-champ. Quand ce vieux vampire fut déterré, on le trouva comme le premier. ayant le sang fluide et le corps frais. On lui planta un grand clou dans la tête, et ensuite on le remit dans son tombeau. Le comte de Cabreras sit brûler un troisième vampire, qui était enterré depuis seize ans, et qui avait sucé le sang et causé la mort à deux de ses fils. - Alors enfin le pays fut tran-

On a vu, dans tout ce qui précède, que généralement, lorsqu'on exhume les vampires, leurs corps paraissent vermeils, souples, bien conservés. Cependant, malgré

tous ces indices de vampirisme, on 1 cédait pas contre eux sans formes judic On citait et on entendait les témoins, minait les raisons des plaignants, on dérait avec attention les cadavres : annonçait un vampire, on le livrait a reau qui le brûlait. Il arrivait quel que ces spectres paraissaient encore ; trois ou quatre jours après leur exé cependant leur corps avait été réd cendres. Assez souvent on différait d'e pendant six ou sept semaines les ce certaines personnes suspectes. Lorsqu pourrissaient point, et que leurs m demeuraient souples, leur saug fluide on les brûlait. On assurait que les ba ces défunts se remuaient et changea place, sans qu'aucune personne les te L'auteur de la Magia posthuma racoi l'on voyait à Olmutz, à la fin du xvii° un de ces vampires qui, n'étant pas e jetait des pierres aux voisi**ns et m**e extrêmement les habitants.

Dom Calmet rapporte, comme ut constance particulière, que, dans les v où l'on est infesté du vampirisme, on cimetière, on visite les fosses; on en qui ont deux ou trois, ou plusieurs ti la grosseur du doigt; alors on fouill ces fosses, et l'on ne manque pas d'y t un corps souple et vermeil. Si on co tête de ce cadavre, il sort de ses veine ses artères un sang fluide, frais et abc Le savant bénédictin demande ensuit trous qu'on remarquait dans la ter couvrait les vampires, pouvaient con à leur conserver une espèce de v respiration, de végétation, et rende croyable leur retour parmi les viva pense avec raison que ce sentiment d'ailleurs sur des faits qui n'ont rien d lement constate), n'est ni probable, n d'attention.

Le même écrivain cite ailleurs, a vampires de Hongrie, une lettre de l'Isle de Saint-Michel, qui demeura temps dans les pays infestés, et qui de savoir quelque chose. Voici comment l'Isle s'explique là-dessus:

« Une personne se trouve attaquée a gueur, perd l'appétit, maigrit à vue et, au bout de huit ou dix jours, quek quinze, meurt sans fièvre et sans aucur symptôme de maladie que la maigreu desséchement. On dit, en Hongrie, qu un vampire qui s'attache à cette persu un suce le sang. De ceux qui sont at de cette mélancolie noire, la plupart, l'esprit troublé, croient voir un a blanc qui les suit partout, comme l'fait le corps.

« Lorsque nous étions en quartiers ce les Valaques, deux cavaliers de la pagnie dont j'étais cornette mourancette maladie; et plusieurs autres, cétaient attaqués, seraient probable morts de même, si un caporal de notre

ie n'avait guéri les imaginations, en utant le remède que les gens du pays loient pour cela. Quoique assez siner, je ne l'ai jamais lu nulle part. Le

On choisit un jeune garçon, on le fait ter à poil sur un cheval entier, absolut noir; on conduit le jeune homme et le al au cimetière; ils se promènent sur s les fosses. Celle où l'animal refuse de **Br, malgré les coups de cravache qu'on** élivre, est regardée comme renfermant ampire. On ouvre cette fosse, et on y ve un cadavre aussi beau et aussi frais si c'était un homme tranquillement ensi. On coupe, d'un coup de bêche, le cou s cadavre; il en sort abondamment un des plus beaux et des plus vermeils, ioins on croit le voir ainsi. Cela fait, on et le vampire dans sa fosse, on la comble, peut compter que dès lors la maladie s, et que tous ceux qui en étaient attarecouvrent leurs forces peu à peu, me des gens qui échappent d'une longue

stie d'épuisement..... »

strecs appellent leurs vampires brouques; ils sont persuadés que la plupart
pectres d'excommuniés sont vampires;

s ne peuvent pourrir dans leurs tomux; qu'ils apparaissent le jour comme la
, et qu'il est très-dangereux de les ren-

rer.

éon Allatius, qui écrivait au xvi
e, entre là-dessus dans de grauds dé; il assure que dans l'île de Chio les
tants ne répondent que lorsqu'on les
lle deux fois; car ils sont persuadés que
broucolaques ne les peuvent appeler
ne fois seulement. Ils croient encore
quand un broucolaque appelle une perle vivanle, si cette personne répond, le
tre disparaît; mais celui qui a répondu
rt au bout de quelques jours. On raconte
léme chose des vampires de Bohème et
loravie.

pur se garantir de la funeste influence broucolaques, les Grecs déterrent le s du spectre et le brûlent, après avoir é sur lui des prières. Alors ce corps,

it en cendres, ne paraît plus.

caut, qui voyagea dans le Levant au siècle, ajoute que la peur des brouques est générale aux Turcs comme aux s. Il raconte un fait qu'il tenait d'un ser candiote, lequel lui avait assuré la

e avec serment:

n homme étant mort excommunié pour fante qu'il avait commise dans la Morée, enterré sans cérémonie dans un lieu té, et non en terre sainte. Les habitants ut bientôt effrayés par d'horribles appaus qu'ils attribuèrent à ce malheureux. puvrit son tombeau au bont de quelques èté, ou y trouva son corps enlié, mais et bien dispos; ses veines étaient gondu sang qu'il avait sucé: on reconnut ui un broucolaque. Après qu'on eut dé-

ibéré sur ce qu'il y avait à faire, les caloyers furent d'avis de démembrer le corps, de le mettre en pièces et de le faire bouillir dans le vin ; car c'est ainsi qu'ils en usent, de temps très-ancien, envers les broucolaques. Mais les parents obtinrent, à force de prières, qu'on différât cette exécution; ils envoyèrent en diligence à Constantinople, pour solliciter du patriarche l'absolution dont le défunt avait lesoin. En attendant, le corps fut mis dans l'église, cù l'on disait tous les jours des prières pour son repos. Un matin que le caloyer faisait le service divin, on entendit tout d'un coup une espèce de détonation dans le cercueil : on l'ouvrit , et l'on trouva le corps dissous, comme doit l'être celui d'un mort enterré depuis sept ans. On remarqua le moment où le bruit s'était fait entendre; c'était précisément l'heure où l'absolution accordée par le patriarche avait été signée.....

Les Grecs et les Turcs s'imaginent que les cadavres des broucolaques mangent pendant la nuit, se promènent, font la digestion de ce qu'ils ont mangé, et se nourrissent réellement. (Voy. Mastication.) Ils content qu'en déterrant ces vampires, on en a trouve qui étaient d'un coloris vermeil, et dont les veines étaient tendues, par la quantité de sang qu'ils avaient sucé; que, lorsqu'on leur ouvre le corps, il en sort des ruisseaux de sang aussi frais que celui d'un jeune homme d'un tempérament sanguin. Cette opinion populaire est si généralement répandue, que tout le monde en raconte des bistoires ciconstanciées.

L'usage de brûler les corps des vampires est très-ancien dans plusieurs autres pays. Guillaume de Neubrige, qui vivait au xiiesiècle, raconte (1) que, de son temps, on vit en Angleterre, dans le territoire de Buckingham, un spectre qui apparaissait en corps et en âme, et qui vint épouvanter sa femme et ses parents. On ne se défendait de sa méchanceté qu'en faisant grand bruit lorsqu'il approchait. Il se montra même à certaine, personnes en plein jour. L'évêque de Lincoln assembla sur cela son conseil, qui lui dit que pareilles choses étaient souvent arrivées en Angleterre, et que le seul remède que l'on connût à ce mal était de brûler le corps du spectre. L'évêque ne put goûter cet avis qui lui parut cruel. Il écrivit une cédule d'absolution; elle fut mise sur le corps du défunt, que l'on trouva aussi frais que le jour de son enterrement, et depuis lors le fantôme ne se montra plus. Le même auteur ajoute que les apparitions de ce genre élaient alors très-fréquentes en Angleterre.

Quant à l'opinion répandue dans le Levant, que les spectres se nourrisseut, on la trouve établie depuis plusieurs siècles dans d'autres contrées. Il y a longtemps que les Allemands sont persuadés que les morts machent comme des porcs dans leurs tombeaux, et qu'il est facile de les entendre grogner en broyant ce qu'ils dévorent (1). Philippe Rehrius, au xvii siècle, et Michel Raufft, au commencement du xviii, ont même publié des traités sur les morts quimangent dans leurs

sépulcres (2).

Après avoir parlé de la persuasion où sont les Allemands qu'il y a des morts qui dévorent les linges et tout ce qui est à leur portée, même leur propre chair, ces écrivains remarquent qu'en quelques endroits de l'Allemagne, pour empécher les morts de mâcher, on leur met dans le cercueil une motte de terre sous le menton; qu'ailleurs on leur fourre dans la bouche une petite pièce d'argent et une pierre, et que d'autres leur serrent fortement la gorge avec un mouchoir. Ils citent des morts qui se sont dévorés euxmêmes dans leur sépulcre.

On doit s'étonner de voir des savants trouver quelque chose de prodigieux dans des faits aussi naturels. Pendant la nuit qui suivit les funérailles du comte Henri de Salm, on entendit dans l'église de l'abbaye de Haute-Seille, où il était enterré, des cris sourds que les Allemands auraient sans doute pris pour le grognement d'une personne qui mâche; et le lendemain, le tombeau du comte ayant été ouvert, on le trouva mort, mais renversé et le visage en bas, au lieu qu'il avait été inhumé sur le dos. On l'avait enterré vivant. On doit attribuer à une cause semblable l'histoire rapportée par Raufft, d'une semme de Bohême, qui, en 1345, mangea dans sa fosse la moitié de son linceul sépulcral.

Dans le dernier siècle, un pauvre homme ayant été inhumé précipilamment dans le cimetière, on entendit pendant la nuit du bruit dans son tombeau; on l'ouvrit le lendemain, et on trouva qu'il s'était mangé les chairs des bras. Cette homme, ayant bu de l'eau-devie avec excès, avait été enterré vivant.

Une demoiselle d'Augsbourg tomba dans une telle léthargie, qu'on la crut morte; son corps-fut mis dans un caveau profond, sans être couvert de terre; on entendit bientôt qu'elque bruit dans le tombeau; mais on n'y fit point attention. Deux ou trois ans après, quelqu'un de la même famille mourut; on ouvrit le caveau, et l'on trouva le corps de la demoiselle auprès de la pierre qui en fermait l'entrée; elle avait en vain tenté de déranger cette pierre, et elle n'avait plus de doigt à la main droite, qu'elle s'était dévorée de désespoir.

Voyez Enterrés vivants. — M. le baron Jules de Saint-Genois nous a conservé l'anecdote suivante, qui peut trouver place ici.

« Léthargie ! voilà un de ces mots qui fait toujours naître d'horribles pensées, qui fait involontairement pâtir le front le plus riant, le plus insoucieux. Etre enfermé dans une étroite bière, avoir le corps enveloppé d'un froid linceul, avoir au-dessus de soi cinq ou

(1) Les anciens croyaient aussi que les morts mangeaient.
On ne dit pas s'ils les entendaient mâcher; mais il est certain qu'il faut attribuer à l'idée qui conservait aux morts la faculté de mang'er l'habitude des repas funèbres qu'on

six pieds de terre, et tout à coup repr vie, recommencer à penser, se ressou que ceux qui vous étaient le plus chers ont cloué au fond d'un cercueil sans voir espérer de revenir à la lumière. que d'y songer, une sueur glacée par tons les membres, on sent les cheve dresser sur la tête et tous les nerfs se per! Revivre dans le cercueil! Oh!la n est bien cruelle parfois! Répandre la p livide des morts sur la face d'un de se fants, rendre froid comme le marbre t davre que l'âme habite encore sous sor veloppe de chair, et puis par un caprice on use à peine mesurer l'incompréhe étendue, rappeler ce corps à l'existenc dinaire, et lui faire connaître en même ! l'impossibilité de conserver la vie! C'e frovable.

« L'anecdote que je vais raconter el je garantis l'authenticité entière, jus assez les réflexions que nous venou

laire.

« A Bruxelles dans la rue de la Fo près de la place du Grand-Sablon, der une espèce de brocanteur ou fripier, et honnête homme, qui peut avoir ma nant 73 ans.

« Un jour que j'allai chez lui pour tr des livres, toute sa physionomie me se empreinte d'une si grande originalité me prit fantaisie de demander quelque

tails sur sa personne.

«—Comment vous nommez-vous?lui «—Moi, monsieur, me repondit-il a plus grand sérieux, il y a quarante a j'étais inscrit à l'état civil : Jean-P Paul D.; mais Jean-Pierre-Paul D. étai cédé, je ne m'appelle plus que le ress de la rue de la Fortune!

« — Je ne vous comprends vas, lui

quai-je, expliquez-vous.

« —Je conçois cela, repartit-il, en se nant un air à la fois grave et goguenar que vous me voyez, j'ai été mort pour servir.

« Je reculai d'un pas à cette étrange fession de foi.

« — C'est-à-dire, ajouta-t-il que j' plongé dans une léthargie de 49 heure

« Moi qui avais souvent réfléchi sui freuse situation d'un léthargique, je ma curiosité piquée au dernier point, m'empressai de lui dire : Racontez-moi histoire-là tout au long, rapportez-moi ce que vous avez pensé dans l'état où vous êtes trouvé.

« — Volontiers, fit-il, asseyez-vousprenant une pose tout oratoire, comm académicien déclamant son discours ( ception, il commença: Il y a 40 ans, ( le 20 juillet 1794, le lendemain de la messe de Bruxelles; mon père, quoique vre, avait donné un joyeux repas de fa je mangeai et bus beaucoup, nous rin

servait, de temps immémorial et chez tous les p sur la tombe du défunt.

(2) De masticatione mortuorum in tumulis.

i c'était une véritable fête de bons On se leva de table. Je voulus e les autres, mais je sentis tout à ange vertige; une violente compa toute ma personne, mes memd'une torpeur subite se roidirent; ar terre asphyxié par l'apoplexie. paraissait entièrement privé de is devenu froid comme glace. Je endant, mais mes esprits étaient ent engourdis; après quelques pensées me reviurent. Alors j'ence qu'on faisait autour de moi, et les sanglots de mes parents, édecin qu'on avait appelé sur les ie perdis pas un seul mot. On , je fus couché sur la paille, un t me mesurer la taille pour conmon cercueil. Je ne saurais vous out ce que j'éprouvai depuis l'inperdis connaissance jusqu'à cerésurrection. Ma tête, si froide à était ardente au dedans comme e, les idées les plus épouvantables oquaient, je me sentais vivre, et e semblait pouvoir soulever un ibres, j'étais comme embolté dans le plomb; lorsque je croyais pardais dans l'intérieur de ma tête nement sourd, pareil à celui d'une znée ou d'une lointaine décharge Cette luite entre l'âme et la malerrible; les efforts inouïs que je oir faits pour donner des signes stence, eurent bientôt faligué à é mes facultés intelligentes, qu'à intérieur succéda insensiblement strange, une douce et suave somi effaça presqu'entièrement le souqui m'était arrivé. Je sentis bien e quelque temps un mouvement rme, tantôt saccadé, mais ce mouparaissait avoir tant de charme, ais être poussé dans les airs par cer qui me relevait et me rabaistour; ce mouvement, c'était celui éprouvé lorsqu'on me renferma e, lorsque le tombereau des morts orta au cimetière, lorsqu'on me ans la fosse et qu'on rejeta aunoi les pelletées de terre fraiche. iscernai rien de ce qui s'était fait; apossible de rassembler mes idées, re ensemble, quelque effort que pour ressaisir le fil des événe-

e tout mouvement eut cessé et utour de moi fut redevenu silenarait dit que j'étais resté suspendu tmosphère épaisse et lourde, que our me soutenir que le vague de ; j'éprouvais une nonchalance it tout mon être, comme il arrive qu'on en éprouve dans les réves. du le sentiment de lieu, de temps, natériel, de souffrance, de froid. gatif a dû avoir une bien longue que ce n'est que quarante-neuf ès mon inhumation que je revins

à la vie réelle. Au bout de ce temps je ressentis tout à coup un malaise inexprimable, qui dévint de plus en plus violent: mes sens engourdis depuis trois jours se reveillèrent comme en sursaut, ma première sensation fut celle que me faisait éprouver la faim: avant même que mes membres commençassent à remuer, ce mal me dévorait d'une manière affreuse. Bientôt j'essayai de soulever la tête, la puissance du mouvement m'était rendue; alors j'étendis les bras et les pieds, et je rencontrai partout un obstacle et un froid glacial qui roidissait tous mes membres. Je me mis à lâtonner des mains, je tentai de me retourner, mais l'étroite capacité du cercueil m'empécha bientôt d'exécuter ma pensée. Je résléchis un instant, un sentiment indéfinissable s'empara de moi; tout à coup une idée rapide comme un éclair m'apparut, celle de mon existence ; puis tous mes souvenirs accoururent se grouper autour de moi pour me rappeler mon horrible sort; ma léthargie venaît de finir, je renaissais à la vie au fond d'un cercueil! Un désespoir frénétique m'atteignit; ne plus revoir le so-leil, mourir, et mourir de faim, cette pensée me brisait et tordait impitoyablement mon cœur. Je déchiral le linceul qui me recouvrait, je le máchai, pour que le suc que j'en retirais me servit de nourriture; de rage je frappai de ma léle l'horrible cage qui me servait de tombeau. Puis l'idée de pouvoir me sauver encore me revint à l'esprit; je me mis à distendre mes pieds et mes mains pour faire entrebailler le cercueil; mais mes efforts restaient sans succès, je pleurais des larmes de sang.

« Reprenant courage j'essayai enfin une dernière fois. Oh! bonheur, je sentis les planches céder; la joie m'aurait rendu fou si je ne m'étais pas rappelé qu'une épaisse couche de terre me recouvrait encore. Je redoublai d'efforts, je me plaçai sur le ventre et je tentai de soulever ainsi le couvercle du cercueil; je réussis; la planche s'entr'ouvrit; puis je tâchai de me mettre sur les genoux, et de cette manière je repoussai avec assez de sacilité la terre qui pesait sur moi, je revis le soleil, j'avais échappé au bras de la mort, et je bénis le ciel de m'avoir fait assez pauvre pour que le fossoyeur ne m'eût creusé qu'une fosse de trois pieds de profondeur, qui m'avait permis de me soustraire aux plus effroyables angoisses, aux tortures les plus atroces, dont j'avais déjà appris à connaitre une partie!

« Je me rendis chez le gardien du cimetière qui, quoiqu'épouvanté de ma présence et de mon étrange costume (j'étais nu), s'empressa de me donner quelque nourriture. Il me prêta des vêtements; je revins chez moi, et Jean-Pierre-Paul D., quoique enterré pendant 49 heures, est devant vous aujourd'hui, âgé de 73 aus. »

Mais revenons aux broucolaques ou vampires grecs.

Tournefort raconte, dans le tome I'r de son Voyage au Levant, la manière dont it vit exhumer un broucolaque de l'île de Mycone, sù il se trouvait en 1701;

« C'était un paysau d'un naturel chagrin et querelleur, circonstance qu'il faut remarquer dans de pareils sujets; il fut tué à la campague, on ne sait ni par qui ni comment. Deux jours après qu'on l'eut inhumé dans une chapelle de la ville, le bruit courut qu'on le voyait la unit se promener à grands pas, et qu'il venait dans les maisons, renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière et faire mille tours d'espiègle. On ne tit qu'en rire d'abord. Mais l'affaire devint sérieuse lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Les papas (prétres grecs) convenaient eux-mêmes du fait, et sans doute ils avaient leurs raisons. Cependant le spectre continuait la même vie. On décida enfin, dans une assemblée des principaux de la ville, des prêtres et des religieux, qu'on attendrait, selon je ne sais quel ancieu cérémonial, les neuf jours après l'enterrement. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon que l'on croyait s'y être renfermé. La messe dite, on déterra le corps et on se mit en devoir de lui ôter le cœur; ce qui excita les applaudissements de toute l'assemblée. Le corps sentait si mauvais, que l'on fut obligé de brûler de l'encens; mais la fumée, confondue avec la mauvaise odeur, ne fit que l'augmenter, et commença d'échauffer la cervelle de ces pauvres gens : leur imagination se remplit de visions. On s'avisa de dire qu'il sortait une épaisse fumée de ce corps. Nous n'osions pas assurer, dit Tournesort, que c'était celle de l'encens. On ne criait que Vroucolacas dans la chapelle et dans la place. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissements, et ce nom semblait fait pour tout ébranler. Plusieurs assistants assuraient que le sang était encore tout vermeil; d'autres juraient qu'il était encore tout chaud; d'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas mort, ou, pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là précisément l'idée qu'on a d'un broucolaque ou vroucolaque. Les gens qui l'avaient mis en terre prétendirent qu'ils s'étaient bien aperçus qu'il n'était pas roide, lorsqu'on le transportait de la campagne à l'église pour l'enterrer, et que, par conséquent, c'était un vrai broucolaque. C'était le refrain. Eufin, on fut d'avis de brûler le cœur du mort, qui, après cette exécution, ne fut pas plus docile qu'auparavant. On l'accusa encore de battre les gens la nuit, d'enfoncer les portes, de déchirer les habits et de vider les cruches et les bouteilles. C'était un mort bien altéré. Je crois, ajoute Tournefort, qu'il n'épargna que la maison du consul chez qui nous logions. Mais tout lo monde avait l'imagination renversée; c'élait une vraie maladie de cerveau, aussi dangereuse que la manie et la rage. On voyait familles entières abandonner leurs maisons, portant leurs grabats à la place pour y passer la nuit. Les plus sensés se retiraient à la campagne. Les citovens zélés pour le bien public assuraies avait manqué au point le plus ess la cérémonie. Il ne fallait, disaient lébrer la messe qu'après avoir ôté du défunt. Ils prétendaient qu'av précaution on n'aurait pas manqué prendre le diable, et sans doute il eu garde d'y revenir; au lieu qu'ay: mencé par la messe, il avait eu le t rentrer, après s'être d'abord enfui. pendant des processions dans toute pendant trois jours et trois nuits ; or les papas de jeûner ; on se détermin le guet pendant la nuit, et on arrêtavagabonds qui assurément avaien tout ce désordre. Mais on les relà tôt, et deux jours après, pour se déde du jeûne qu'ils avaient fait en priso commencèrent à vider les cruches ( ceux qui avaient quitté leur maisor On fut donc obligé de recourir de aux prières.

« Un matin que l'on récitait certai sons, après avoir planté quantité nues sur la fosse du cadavre, que l' rait trois ou quatre fois par jour, s caprice du premier venu, un Albant trouvait à Mycone s'avisa de dire, de docteur, qu'il était ridicule de s en pareils cas, des épées des chré voyez-vous pas, pauvres gens, aje que la garde de ces épées, faisant u avec la poignée, empêche le diable de ce corps? Que ne vous servez-vo des sabres des Turcs? L'avis ne servi le broucolaque ne fut pas plus tra on ne savait plus à quel saint se vou qu'on résolut tout d'une voix una brûler le corps tout entier: après ci flaient bien le diable de s'y nicher. para donc un bûcher avec du goudro trémité de l'île de Saint-George, et l du corps furent consumés le 1° ianv Dès lors on n'entendit plus parler ( colaque. On se contenta de dire que avait été bien attrapé cette fois-là, des chansons pour le tourner en rid

« Dans tout l'Archipel, dit encore fort, on est bien persuadé qu'il n'y Grecs du rit grec dont le diable ra cadavres. Les habitants de l'ile de S apprébendent fort ces sortes de Ceux de Mycone, après que leure furent dissipées, craignaient égale poursuites des Turcs et celles de l'é Tine. Aucan préire ne voulut se t Saint-George quand on brûla le t peur que l'évéque n'exigeat une d'argent pour avoir fait déterrer et mort sans sa permission. Pour le il est certain qu'à la première vis manquèrent pas de faire payer à la nauté de Mycone le sang de ce pant nant, qui fut, en toute manière, l'a tion et l'horreur de son pays. »

On a publié, en 1773, un petit intitulé (1): Pensées philosophiques

(1) Philosophism et christianm cogitationes de vampiriis, a Joanne Christophoro Herenbergio.

es sur les mampires, par Jean-Christophe nberg. L'auteur parle, en passant, d'un re qui lui apparut à lui-même en plein : il soutient en même temps que les ires ne font pas mourir les vivants, et out ce qu'on en débite ne doit être attriqu'au trouble de l'imagination des malali prouve par diverses expériences que gination est capable de causer de trèslis dérangements dans le corps et dans numeurs. Il rappelle qu'en Esclavonie npalait les meurtiers, et qu'on y perle cœur du coupable par un pieu qu'on afonçait dans la poitrine. Si l'on a emle même châtiment contre les vampires, parce qu'on les suppose auteurs de la de ceux dont on dit qu'ils sucent le

ristophe Herenberg donne quelques sples de ce supplice exercé contre les pires, l'un dès l'an 1337, un autre en ée 1347, etc.; il parle de l'opinion de qui croient que les morts mâchent dans tombeaux, opinion dont il tâche de ver l'antiquité par des citations de Term, au commencement de sou livre de la rrection, et de saint Augustin, livre viu Cité de Dieu.

ant à ces cadavres qu'on a trouvés, ditleins d'un sang fluide, et dont la barbe, heveux et les ongles se sont renouvelés, ec beaucoup de bienveillance on peut ttre les trois quarts de ces prodiges; et re faut-il être complaisant pour en adre une partie. Tous ceux qui raisonnent aissent assez combien le crédule vulet même certains historiens sont portés ossir les choses qui paraissent extraordies. Cependant il n'est pas impossible d'en ignerphysiquement la cause. On sait qu'il zertains terrains qui sont propres à coner les corps dans toute leur fraicheur: aisons en ont été si souvent expliquées n'est pas nécessaire de s'y arrêter.

n montre encore à Toulouse, dans une e, un cayeau où les corps restent si nitement dans leur entier, qu'il s'en vait, en 1789, qui étaient là depuis près eux siècles, et qui paraissaient vivants. les avait rangés debout contre la mue, et ils portaient les vètements avec lesson les avait enterrés.

; qu'il y a de plus singulier, c'est que corps qu'on met de l'autre côté de ce ie caveau deviennent, deux ou trois jours s, la pâture des vers. Quant à l'accroisent des ongles, des cheveux et de la baron l'aperçoit très-souvent dans plusieurs vres. Tandis qu'il reste encore beaucoup midité dans les corps, il n'y a rien de renant que pendant un certain temps on quelque augmentation dans des parties n'exigent pas l'influence des esprits vi-L. Pour le cri que les vampires sont enire lorsqu'on leur enfonce le pieu dans le r, rien n'est plus naturel. L'air qui se ive renfermé dans le cadavre, et que l'on fait sortir avec violence, produit nécesement ce bruit en passant par la gorge :

souvent même les corps morts produisent des sons sans qu'on les touche.

Voici encore une anecdote qui peut expliquer quelques-uns des traits du vampirisme, que nous ne prétendons pourtant pas nier ou expliquer sans réserve. Le lecteur en tirera les conséquences qui en dérivent naturellement. Cette anecdote a été rapportée dans plusieurs journaux anglais, et particulièrement dans le Sun du 22 mai 1802.

Au commencement d'avril de la même année, le nommé Alexandre Anderson, se rendant d'Elgin à Glascow, éprouva un certain malaise, et entra dans une ferme qui se trouvait sur sa route, pour y prendre un peu de repos. Soit qu'il fût ivre, soit qu'il craignit de se rendre importun, il alla se coucher sous une remise, où il se couvrit de paille, de manière à n'être pas aperçu. Mulheureusement, après qu'il fut endormi, les gens de la ferme eurent occasion d'ajouter une grande quantité de paille à celle où cet homme s'était enseveli. Ce ne fut qu'au bout de cinq semaines qu'on le découvrit dans cette singulière situation. Son corps n'était plus qu'un squelett» hideux et décharné; son esprit était si fort a iéné, qu'il ne donnait plus aucun signe d'entendement : il ne pouvait plus faire usage de ses jambes. La paille qui avait environné son corps était réduite en poussière. et celle qui avait avoisiné sa tête paraissait avoir été mâchée. Lorsqu'on le retira de cette espèce de tombeau, il avait le pouls presque éleint, quoique ses battements fussent très-rapides, la peau moite et froide, les yeux immobiles, très-ouverts, et le regard élonné. - Après qu'on lui out fait avaler un peu de vin, il recouvra suffisamment l'usage de ses facultés physiques et intellectuelles pour dire à une des personnes qui l'interrogeaient que la dernière circonstance qu'il se rappelait était celle où il avait senti qu'on lui jetait de la paille sur le corps; mais il paraît que, depuis cette époque, il n'avait eu aucune connaissance de sa situation. On supposa qu'il était constamment resté dans un élat de délire, occasionné par l'interception de l'air et par l'odeur de la paille, pendant les cinq semaines qu'il avait ainsi passées, sinon sans respirer, du moins en respirant difficilement, et sans prendre de nourriture que le peu de substance qu'il put extraire de la paille qui l'environnait et qu'il eut l'instinct de mâcher.

Cet homme vit peut-être encore. Si sa résurrection eût eu lieu chez des peuples infectés d'idées de vampirisme, en considérant ses grands yeux, son air égaré et toutes les circonstances de sa position, on l'eût brûlé avant de lui donner le temps de se reconnaître; et ce serait un vampire de plus. Voy. Paul, Harppe, Plogojowits, Polycrite, Katarhanès, etc.

VANLUND. Voy. VADE.

VAPEURS. Les Knistenaux, peuplade sauvage du Cinada, croient que les vapeurs qui s'élèvent et restent suspendues au-dessus des marais sont les âmes des personnes nou-

vellement mortes (1). Les vapeurs sont prises chez nous, lorsqu'elles s'enflamment,

pour des esprits follets.

VAPULA, grand et puissant duc de l'en-fer; il parait sous la forme d'un lion, avec des ailes de griffon. Il rend l'homme trèsadroit dans la mécanique et la philosophie, et donne l'intelligence aux savants. Trentesix légions lui obéissent (2).

VAUCANSON. Voy. MECANIQUE.

VAUDOIS, hérétiques, sectateurs de Pierre Valdo, qui, égarés par une fausse humilité, se séparèrent de l'Eglise et allèrent bien vite très-loin. Ils niaient le purgatoire et l'efficacité des prières pour les morts. Puis ils reetèrent la messe, saccagèrent les églises et les couvents, troublèrent la société par le fanatisme en se mélant aux Albigeois, et sont comptés parmi les précurseurs de la prétendue réforme.

VAUVERT. Saint Louis, ayant fait venir des chartreux à Paris, leur donna une habitation au faubourg Saint-Jacques, dans le voisinage du château de Vauvert, vieux manoir bâti par le roi Robert, mais depuis longtemps inhabité, parce qu'il était infesté de démons (qui étaient peut-être des faux monnayeurs). On y entendait des hurlements affreux; on y voyait des spectres trainant des chaines, et entre autres un monstre vert, avec une grande barbe blanche, moitié homme et moitié serpent, armé d'une grosse massue, et qui semblait toujours prêt à s'élancer, la nuit, sur les passants. Il parcourait même, disait-on, la rue où se trouvait le château, sur un chariot enslammé, et tordait le cou aux témétaires qui se trouvaient sur son passage. Le peuple l'appelait le diable de Vauvert. Les chartreux ne s'en effrayèrent point et demandèrent le manoir à saint Louis; il le leur donna avec toutes ses appartenances et dépendances, et les revenants ni le diable de Vauvert n'y revinrent plus. Le nom d'Enfer resta seulement à la rue, en mémoire de tout le tapage que les diables y avaient fait (3).

VÉAU D'OR. Le rabbin Salomon prétend que le veau d'or des Israélites était vivant et animé. Le Coran dit qu'il mugissait. Plusieurs rabbins pensent qu'il fut fabriqué par des magiciens qui s'étaient mélés aux Israélites à la sortie d'Egypte. Hur avait refusé de le faire; et on voit dans les vieilles légendes que les Hébreux, irrités de ce refus, crachèrent si fort contre lui qu'ils l'étouffèrent sous

ce singulier projectile (4).

VEAU MARIÑ. Si l'on prend du sang de ce poisson avec un peu de son cœur, et qu'on le mette dans de l'eau, on verra à l'entour une multitude de poissons; et celui qui prendra un morceau de son cœur et le placera sous ses aisselles, surpassera tout le monde en jugement et en esprit. Enfin, le criminel

qui l'aura rendra son juge doux et f ble (5). Voy. Mérovée.

VBLAND LE FORGERON. Voy. VA VELLEDA, druidesse qui vivait du 'de Vespasien, chez les Germains, au r de Tacite, et qui, moitié fée, moitié pi tesse, du haut d'une tour où elle vivait çait au loin une puissance égale ou rieure à celle des rois. Les plus il guerriers n'entreprenaient rien sans so et lui consacraient une partie du buti

VENDREDI. Ce jour, comme celui d credi, est consacré, par les sorcières d bat , à la représentation de le**urs my** Il est regardé par les superstitieux funeste, quoique l'esprit de la religio tienne nous apprenne le contraire (6). blient tous les malheurs qui leur les autres jours, pour se frapper l'in tion de ceux qu'ils éprouvent le ve Néanmoins, ce jour tant calomnié a lustres partisans. François le assur tout lui réussissait le vendredi. Henri mait ce jour-là de préférence. Sixte préférait aussi le vendredi à tous les jours de la semaine, parce que c'était de sa naissance, le jour de sa promot cardinalat, de son élection à la papa de son couronnement.

Le peuple est persuadé que le vend un jour sinistre, parce que rien ne ré jour-là. Mais si un homme fait une pe autre fait un gain; et si le vendredi e heureux pour l'un, il est heureux p autre, comme tous les autres jours.

Cette superstition est très-enracin Etats-Unis. A New-York, ou voulut l battre il y a quelques années; on com un navire qui fut commencé un vend en posa la première pièce un vendr le nomma un vendredi ; on le lança à un vendredi; on le sit partir un ve avec un équipage qu'on avait éclairé. vint jamais... Et la crainte du vendre New-York plus forte que jamais.

Les chemises qu'on fait le vendre rent les poux (7) dans certaines prov VENEUR. L'historien Mathieu raco le roi Henri IV, chassant dans la f Fontainebleau, entendit, à une der de lui, des jappements de chiens, de des cors de chasseurs; et qu'en un inst ce bruit, qui semblait fort éloigné, s cha à vingt pas de ses oreilles, telleme tout étonné, il commanda au comte ( sons de voir ce que c'était. Le comte ce; un homme noir se présente dans seur des broussailles, et disparait en d'une voix terrible : M'entendez-vous

Les paysans et les bergers des e dirent que c'était un démon, qu'ils ap le grand veneur de la forét de Fontais et qui chassait souvent dans cette foré

17. y

Mackensie, Voyage dans l'Amérique septentrionale, 1802.

<sup>(2)</sup> Wierus, in Pseudom. dæm. (5) Saint-Foix, Essais sur Paris. *(4) Bayle,.Dici. criti*que ; Aaron, note A

<sup>(5)</sup> Admirables secrets d'Albert le Grand, p. 1 (6) La mort de Notre-Seign**eur, la rédemption** humain, la chute du pouvoir infernal, doivent au sanctifier le vendredi.

<sup>(7)</sup> Thiers, Traité des superstitions

rétendaient que c'était la chasse de Iubert. chasse mytérieuse de fantômes nes et de fantômes de chiens, qu'on ait aussi en d'autres lieux. Quelques-oins amis du merveilleux, disaient que ait qu'un compère qui chassait imput les bêtes du roi sous le masque prod'un démon; mais voici sans doute la du fait:

avait à Paris, en 1596, deux gueux qui eur oisivelé s'élaient si bien exercés à faire le son des cors de chasse et la voix iens, qu'à trente pas on croyait entene meute et des piqueurs. On devait y core plus trompé dans des lieux où les s renvoient et multiplient les moindres y a loute apparence qu'on s'était servi deux hommes pour l'aventure de la le Fontainebleau, qui fut regardée : l'apparition véritable d'un fantôme. crivain anglais, dans un remarquavail sur les traditions populaires, pur le Quarterly magazine, cite ce sait es accessoires qu'il n'est pas inutile de aire :

nri, dit-il, ordonna au comte de Soisl'aller à la découverte; le comte de as obéit en tremblant, ne pouvant cher de reconnaître qu'il se passait 'air quelque chose de surnaturel : il revint auprès de son maître : — Sire, il, je n'ai rien pu voir, mais j'entends, vous, la voix des chiens et le son du

Ce n'est donc qu'une illusion l dit le roi. is alors une sombre figure se montra ers les arbres et cria au Béarnais:

vous voulez me voir, me voici! »

b histoire est remarquable pour pluraisons: Mathieu la rapporte dans
istoire de France et des choses mémoravenues pendant sept années de paix du
le Henri IV, ouvrage publié du temps
nonarque à qui il est dédié. Mathieu
onnu personnellement de Henri IV,
donna lui-même plusieurs renseignesur sa vie.

a supposé que ce spectre était un asdéguisé, et que le poignard de Ravailrait été devancé par l'inconnu de Fonleau, si le roi avait fait un pas de plus

é **de l'**apparition.

que soit le secret de cette histoire, il ir que Henri IV ne la fit nullement déa Il ne manque pas de gens, dit Maqui auraient volontiers relégué cette re avec les fables de Merlin et d'Ursi la vérité n'avait été certifiée par témoins oculaires et auriculaires. Les s du voisinage prétendent que c'est un qu'ils appellent le grand veneur, et asse dans cette forêt; mais on croit que ce pouvait bien être la chasse de Hubert, prodige qui a lieu dans d'auovinces.

mon, esprit, ou tout ce qu'on voudra, éellement aperçu par Henri IV, non la ville et dans un carrefour qui a véla désignation de « la Croix du Grand Veneur! » A côté de cette anecdote, nous rappellerons seulement l'apparition semblable qui avait frappé de terreur le roi Charles VI, et qui le priva même de sa raison. »

VENTRILOQUES, gens qui parlent par le ventre, et qu'on a pris autrefois pour des démoniaques ou des magiciens. Voy. CÉCILE, etc.

Nous citerons à ce propos une des charmantes histoires que M. Henri Berthoud raconte si bien :

BUSTOIRE D'UN COCHON BAVARD ET D'UN PRINCE CHARCUTIER.

Par une malinée du mois de mai 1809, la diligence qui menait, à cette époque, de Paris à Blois, amena et descendit, devant l'auberge principale de cette ville, six voyageurs, parmi lesquels se trouvaient deux semmes, un receveur des contributions indirectes, un fermier, un curé et un jeune homme, la tête enveloppée de bandages qui semblaient cacher des blessures récentes et graves. Les femmes étaient agitées et pâles; leurs compagnons ne paraissaient guère dans un état de calme plus satisfaisant. Tous entrèrent silencieusement dans la salle où le déjeûner se trouvait dressé, mais personne ne prit place à table, quoiqu'il fût temps de manger, surtout pour des voyageurs qui avaient passé la nuit en diligence. Le jeune homme seul demanda des côtelettes, des œufs frais, du beurre, du café, et se mit, suivant l'expression de Rabelais, à faire sauter les mielles et à jouer des mangeoires.

— Eh quoi! demanda-t-il en se tournant avec une feinte surprise vers ses compagnons, vous ne faites point comme moi? Le grand air ne vous a point donné appétit?

— Ce n'est point l'appétit qui nous manque, mais l'argent. Après l'aventure de la nuit, comment voulez-vous qu'il nous reste

de quoi payer l'aubergiste?

— Nuit vraiment terrible! reprit le jeune homme. Six voleurs qui entourent la voiture !... Arrétés, la nuit, dans un bois!.... Des menaces de mort!... des cris de la bourse ou la vie!... Tous ceux qui se trouvaient en diligence obligés de vider leurs poches dans un chapeau que présente une main à travers la portière!..... N'importe! je n'ai pas tout donné, moi; j'ai volé les voleurs! Il me reste de quoi payer le déjeuner de mes compagnons d'infortune, et je les invite à prendre place, près de cette table, et à saire honneur au gros pâté que l'on apporte!

En disant cela, il mettait le couteau dans le pâté. Jugez de la surprise des convives la au lieu de la venaison qu'ils croyaient y trouver, ils virent dans les flancs de la croûte dorée, tous les objets que les voleurs avaient exigé qu'on leur donnât. Rien n'y manquait, ni les ceintures pleines d'argent, ni les montres, ni les bijoux, ni les bagues! Jamais on ne vit stupéfaction plus grande. L'étonnement du jeune homme surpassait celui de tous les témoins de cette étrange scène.

— Voilà de singuliers voleurs ! disaient les

femmes.

· Ils auront eu des remords! objecta le curé.

Jamais on n'a vu plus inexplicable aventure! se répétaient les trois voyageurs.

Le jeune homme au bandeau, plus que tous les autres, jetait des exclamations, levait les yeux au ciel et se récriait sur l'inexplicable

étrangeté de l'aventure.

On appela l'aubergiste. L'aubergiste ne comprenait pas plus que les autres comment ses pigeons, il est vrai transformés par lui en perdreaux, étaient devenus des objets volés et restitués. Les voyageurs, sans deviner le mot de l'énigme, rentrèrent en possession de ce qui leur appartenait, et se disposaient à remonter en voiture, lorsque quelqu'un vint à parler du château de Valençay et de la disticulté, ou plutôt de l'impossibilité qu'il y avait à pénétrer dans cette prison d'État; je dis prison d'État, car les trois infants d'Espagne s'y trouvaient déte-nus par ordre de Napoléon. Le jeune bomme écouta tous ces discours avec curiosité, et finit par dire:

Avant deux jours, je serai admis dans

le château de Valençay.

On répondit à cette vanterie en riant au

nez de celui qui la faisait.

— Avant deux jours, répéta-t-il, je serai admis dans le château de Valençay.

— Mais vous y connaissez donc quelqu'un? — Personne, je l'atteste sur l'honneur.

– Mon cher petit monsieur, interrompit le curé, si vous voulez m'en croire, vous ne continuerez pas des tanfaronnades qui pourraient éveiller la désiance de la police, et vous valoir des ennuis dont vous ne seriez point charmé.

· Après-demain je trouverai le moyen de pénétrer dans le château de Valençay. J'offre d'en faire le pari avec quiconque le vou-

- Si je n'étais plus prudent que vous, continua le vieux prêtre, j'accepterais votre offre étourdie, qui me vaudrait une aumône pour les pauvres de ma paroisse. Mais je vous épargne cette charité qui peut-être vous scrait pénible, ajouta-t-il en jetant un regard à la dérobée sur l'habit quelque peu râpé du voyageur.

Celui-ci tira deux louis de sa poche et s'é-

- Je parie ces deux louis que je serai , avant deux jours, admis dans le château de Valenç**a**y.

Cette fois le curé accepta le défi.

Les enjeux furent remis à l'aubergiste, et l'on se sépara en s'ajournant à quatre jours de là, dans la salle où l'on devait déjeuner.

Le lendemain matin, il y avait foire aux cochons dans le village de Valençay. Une vicille femme tenait un de ces animaux, noué par une patte, suivant la coutume du pays, et cherchait à trouver un acheteur pour sa béte. Un jeune homme vétu d'un habit de paysan, mais qu'il était aisé de reconnaître, malgré ce déguisement, pour le *voyageur de la ve*ill**e, s'a**vança pr**ès** de la *scrmière, regarda le* cochon, le tâta, le souleva pour le peser, et en un mot se li divers examens qui constituent l'art ( cier l'animal avec lequel on fabri saucisses.

- Quel prix voulez-vous de cett dit-il, quand il en eut fini de ces sim

Vingt écus.

- Vingt écus! Mais il ne vaut poi — Il vaut mieux encore. Si je n'a' besoin d'argent, je ne vous l'offrira pour un prix aussi médiocre.

- Vous me trompez, il est ladre! – Ladre! vous étes un plaisant c

seur.

– Je parie qu'il est ladre.

- Je p**ar**ie **que no**n.

•—Eh bien! je vais le lui demande: rompit le jeune homme, qui prit gra le cochon par les oreilles, le regarda et demanda à l'animal qui semblait l'é

Or çà, cochon mon ami, parle sement et sans crainte de ta maîtress

ladre, ou ne l'es -tu point?

· Ma maîtresse est une menteuse : ladre , répondit d'une petite voix f

cochon.

lugez de la stupéfaction des specta de l'effroi de la paysanne! Elle se croyant avoir affaire au démon, et so ceau, levant la tête, lui cria, tandis disparaissait à toutes jambes :

- Menteuse! menteuse! menteus: Les témoins de cette scène étrange gardaient entre eux avec terreur. L homme restait là , paisiblement , sa quiéter du mot de sorcier qui comm circuler dans le groupe qui l'entours

Cependant on se concertait à vois et le garde-champêtre vint à l'étre sabre au poing et le visage défait.

- Au nom de la loi, je vous arrête - Vous m'arrêtez, ct pourquoi?

- Parce que vous êtes un sorcier. – Vous n<sup>3</sup>en étes p**as un, assu**réme iecta le jeune homme. Quant à mo nierai point qu'il y a quinze jours, de sans suisses m'ont brisé la tête, come le voyez, et ont voulu me jeter dans à chaux, parce qu'ils prétendaient, vous, que j'étais magicien.

– Ils auraient bien fait. Vous a

suivre en prison.

– Imbécile! cria le cochon, laisse

jeune homme tranquille.

Celle recommandation du gnadroi rendit le digne agent de l'autorité va nienne que plus ardent à emmener : sonnier. Le jeune homme se laissa hender au collet, et, comme Régulm courageusement le Carthaginois chai Quant au cochon, personne n'osa y to et il resta sur le marché, au milieu dauds qui accouraient et se pressaie l'entendre parler. Il les regarda dedi sement, cligna les paupières de se yeux fins, finit par s'étaler paisible terre et s'endormit comme l'eût fait vulgaire des pourceaux.

Bientot, il ne fut bruit dans la ville

VEN

rlait et du sorcier qu'on avait : Cette rumeur pénétra jusque iu, et l'on ne tarda point à voir Dameraga, intendant général l alla droit au cochon, et donna re valcts armés, dont il était ir la pauvre bête, qui s'éveilla leux-ci se signèrent, obéirent, raga reprit le chemin de l'hatière avec son prisonnier. Il se sque aussi sier de sa conquête ue naguère le garde-champêtre nier à deux jambes.

es hommes attendaient avec im-Dameraga et le cochon doué de entourèrent l'animal merveilsèrent de questions, le caressèrent, eurent recours successiriolence et à la douceur ; le coogna, s'agita, remplit toutes les i caraclérisent son espèce, mais pas un seul mot.

ier seul peut recommencer la 'il a déjà opérée, objecta un des

ne peut laisser pénétrer ainsi eau un étranger; ma consigne objecta le duc d'Arberg, qui militairement le château. Peutme est-il un espion?

unes hommes insista, malgré

ımeraga, vous ne le quitterez ioment! Qu'il fasse parler le cos vous le reuverrez ensuite.

rberg était alors un homme de sille, long comme un fil de cerface comme une feuille de papier . Il fallait qu'il se tint courbé en lacer son oreille de niveau avec ı gouverneur qui lui adressait la tilude était fatigante, mais indisr le digne intendant se ressend'atteintes de surdité. Le duc noitié lassitude, moitié persuastances des trois frères, et donna lui amenât le sorcier.

r ne tarda point à paraître, esatre soldats, qui lui avaient, au é les pieds et les poings.

10n a parlé? demanda le gou-

onsieur le duc. entendu? nonsieur le duc. eux le faire parler encore? onsieur le duc , si cela lui con-

sorte que cela lui convienne, ou

ar le cochon, dit le jeune homme, ez que ma sûreté se trouve comause de vous, et que je vais mén puissant seigneur, și vous ne int d'affaire. Veuillez adresser la

a avait regardé de la façon la se du monde l'orateur qui lui ı parole; il fit un tour sur luimême, et se coucha nonchaiamment, saus prononcer le moindre mot.

– Au nom de ce que vous avez de plus cher, parlez, monsieur du oourceau.

Même silence.

- Voici que monseignear le duc se fâche: parlez, je vous en supplie; rien qu'un mot;

un seul petit mot!

Et depuis quand les drôles de ton espèce parlent-ils la téte couverte à un pourceau de mon importance? s'écria tout à coup le cochon.

–J'ai les mains garrottées ; je ne puis ôter mon chapeau et vous rendre les respects

que je vous dois.

Le duc d'Arberg restait confondu ; les trois jeunes bommes n'osaient en croire leurs oreilles; don Dameraga se signait..... On coupa les cordes qui noua ent les mains du sorcier; celui-ci óta son chapeau, s'avança vers le cochon, plaça la tête de l'animal sur ses genoux et commença le dialogue suivant.

Don pourceau, illustre et savant cochon, voulez-vous bien m'apprendre en présence de quelle brillante société j'ai l'honneur

de me trouver?

- Tu es admis devant messeigneurs les infants d'Espagne. Voici don Antonio. A la droite, près de lui, se tient le prince Ferdinand, et enfin le plus jeune de la famille est don Carlos.

- Et lui, le sorcier, quel est-il? demanda

l'un des jeunes princes.

C'est le signor Louis Comte, célèbre prestidigitateur, ventriloque et physicien ordinaire de leurs altesses royales, si toutefois elles veulent lui en accorder le titre.

- Et elles le l'accordent, reprirent les jeunes hommes en éclatant de rire. Entre immédiatement en fonctions! Tu nous aideras à passer le temps d'une façon moius en-

nuyeuse.

Aussitôt le prince d'Arberg, rassuré sur les méfiances que lui inspirait le soi-disant espion, et don Dameraga, convainca qu'il n'avait point affaire à un sorcier, se déridèrent, rirent de leur méprise, et autorisèrent M. Comte à passer quelques jours à Valençay. Un théâtre fut érigé; on envoya chercher les bagages du magicien, et le soir même une brillante représentation eut lieu, dans laquelle le célèbre ventriloque déploya toutes les ressources de son talent original. Des applaudissements enthousiastes lui pronvèrent quel succès il avait obtenu. Il eut l'honneur de souper avec les princes, et ces derniers voulurent même qu'il logeat dans le château et qu'il y recût une hospitalité complète.

Le lendemain matin, Louis Comte eut fantaisie d'aller rendre visite au compagnon qui lui avait valu un si bon accueil. Hélas l il le trouva grillé, dépecé, en train de devenir côtelette, jambon et chair à saucisses. Un des trois jeunes gens, les bras nus, ses manches retroussées, un couteau de charcutier à la main, coupait et hachait menu menu les parties les plus délicates du cochon. Ses mains destinées à lenir un jour le souple des Espagnes façonnaient des saucisses avec une habileté merveilleuse et un savoir-faire devant lequel se fussent récriés Véro et Dodat, ces deux virtuoses de la charcuterie.

M. Comte se hâta de s'éloigner, car il pensait que le prince Ferdinand ne serait point charmé d'être surpris dans une pareille oc-

cupation.

Mais l'héritier futur du trône de Charles-Quint l'appela, lui demanda s'il trouvait bonne mine aux saucisses, et reçut les compliments du ventriloque avec une satisfaction mélée de modestie. Il voulut en outre lui-même griller une saucisse, afin de la faire goûter à Comte, de lui prouver que la saveur répondait à la forme, et que les préparations culinaires de Valençay ne redoutaient point l'analyse gastronomique la plus exercée.

Après une semaine de séjour à Valençay, Comte partit, vint à Paris et ne tarda point à s'y conquérir un nom célèbre. Il sut tour à tour dérider le front sévère de Napoléon, et faire oublier à Louis XVIII les douleurs que lui causaient la goutte et les ennuis de la couronne. L'auteur de la charte ne dédaigna point de se faire expliquer par le physicien, de quelle saçon il opérait les merveilles de la magie blanche. Ce jour-là, il faut le dire, Comte s'était surpassé; des bijoux remis au prestidigitateur, en présence du spectateur royal, furent trouvés, peu d'instants après, sur la colonne Vendôme. Ils passèrent ensuite dans la caisse d'un tambour des Suisses, stupéfait de voir sortir, de sa caisse éventrée, les oiseaux, les fleurs et les diamants de la couronne, qu'elle conte-nait sans qu'il s'en doutât. L'empereur Alexandre, témoin de cette scène divertissante, voulut, lui aussi, se donner la joie d'avoir dans son salon le physicien célèbre, et il le récompensa par le don d'une riche bague chargée de diamants.

Aujourd'hui Napoléon n'est plus! l'empereur Alexandre a disparu de la scène du monde, Louis XVIII repose dans les caveaux de Saint-Denis, et l'un des trois infants d'Espagne, don Antonio, git sous la chapelle de l'Escurial. Son frère, devenu roi, et mort aussi, a légué à son malheureux pays la discorde et la guerre civile. Don Carlos est prisonnier à Bourges, comme il l'avait été jadis à Valençay. Enfin le duc d'Arberg a suivi dans l'éternité ceux qu'il était chargé

de surveiller ici-bas.

Quant à don Dameraga, c'est au haut d'une

potence que s'est terminée sa vie.

De tous ceux dont les noms ont comparu dans cette histoire, il ne reste donc que deux personnages, un prince captifet le ventriloque.

VENTS. Les anciens donnaient à Éole plein pouvoir sur les vents; la mythologie moderne a imité cette fable en donnant une pareille prérogative à certains sorciers. Voy. FINMES, ERIC. etc.

Il y avait dans le royaume de Congo un

petit despote qui tirait des vents un plus lucratif. Lorsqu'il voulait imposei nouveau tribut à son peuple, il sortait la campagne par un temps orageux, le net sur l'oreille, et obligeait à payer l'il du vent ceux de ses sujets sur les terres quels tombait le bonnet.

A Quimper, en Bretagne, les femmes ont leur mari en mer vont balayer la pelle la plus voisine et en jeter la pous en l'air, dans l'espérance que cette cérém procurera un vent favorable à leur reton Dans le même pays, une femme ne so pas qu'on lui passe son enfant par-de la table; si dans ce passage un mauvais venait à le frapper, il ne pourrait en gi de la vie (2).

VÉPAR ou SÉPAR, puissant et redou duc du sombre empire. Il se montre so forme d'une sirène, conduit les vaiss marchands, et afflige les hommes de bles venimeuses, qu'on ne guérit que par l'e cisme. Il commande vingt-neuf légions.

VER DU GANGE, Voyez SERPENT.

VERANDI, Voyez Nornes.

VERDELET, démon du second or maître des cérémonies de la cour inser ll est chargé du transport des sorcièmes abbat. Verdelet prend aussi le nom de bois, ou de Vert-Joli, ou de Saute-Bui ou de Maître Persil, pour allécher les sen et les faire tomber dans ses piéges, dit guet, par ces noms agréables et tout à plaisants.

VERDUN (MICHEL), sorcier de la Frac Comté, pris en 1521, avec Pierre Burg le Gros-Pierre. Wiérus a rapporté les qui donnèrent lieu au supplice de ces frénétiques (3). Tous trois confessèrent a donnés au diable. Michel Verdun avait a Burgot près du Château-Charlon, où cha ayant à la main une chandelle de cire qui faisait la flamme bleue, avait offer sacrifices et dansé en l'honneur du di Après s'être frottés de graisse, ils s'ét vus changés en loups. Dans cet état, il vaientabsolument commeles loups, diren

Burgot avoua qu'il avait tué un j garçon avec ses pattes et dents de lou qu'il l'eût mangé, si les paysans ne lui sent donné la chasse. Michel Verdun con qu'il avait tué une jeune fille occup cueillir des pois dans un jardin, et que Burgot avaient tué et mangé quatre a jeunes filles. Ils désignaient le temps, k et l'âge des enfants qu'ils avaient dér Il ajouta qu'ils se servaient d'une poudr faisait mourir les personnes. Ces trois k garoux furent condamnés à être brûlés Les circonstances de ce fait étaient pe en un tableau qu'on voyait daus une é de Poligny. Chacun de ces loups-ga avait la patte droite armée d'un coulea VERGE. On donne quelqu**efois témét** 

ment le nom de verge de Moïse à la bag divinatoire. Voy. BAGUETTE. te aussi le lecteur a entendu verge foudroyante, avec laquelle faisaient tant de prodiges. Pour int acheter un chevreau, le prela lune, l'orner trois jours après nde de verveine, le porter dans ir, l'égorger avec un couteau der dans un feu de bois blanc, ant la peau, aller ensuite cherguelle fourchue de noisetier sauait jamais porté fruit, ne la tour-là que des yeux, et la couper n matin, positivement au lever vec la même lame d'acier qui a ger la victime et dont on n'a pas ing. Il faut que cette baguette ait uces et demi de longueur, anure du Rhin, qui fait à peu près tre. Après qu'on l'a coupée, on on la ferre par les deux extréfourche avec la lame du conteau; e; on fait un cercle avec la peau n qu'on cloue à terre au moyen clous qui aient servi à la bière mort. On trace avec une pierre ı triangle au milieu de la peau; dans le triangle, puis on fait les is, tenant la baguette à la main, n de n'avoir sur soi d'autre métal et de l'argent. Alors les esprits et on commande.... Ainsi le diins les grimoires

D'EAU. On prédit encore l'avenir rre d'eau, et cette divination était vogue sous la régence du duc Voici comment on s'y prend : on ers l'orient, on prononce Abraxa m; après quoi on voit, dans le d'eau, tout ce qu'on veut: on dinaire pour cette opération des doivent avoir les cheveux longs. la divination par le verre d'eau. e, qui était usitée en Egypte du oseph, et qui se pratique encore ses cérémonies, par la carafe, xerçait Cagliostro, on pourrait itres divinations qui ont pour éléorps liquide. M. Léon de Laborde élail de scènes produites au Caiın Algérien réputé sorcier, lequel ıfant qu'on lui présentait, le maar des incantations, lui traçait ain certaines figures, plaçait sur un pâté d'encre en prononçant suses paroles, puis lui faisait voir té d'encre tout ce qui pouvait pi-riosité des assistants. Les vivants ns y paraissaient. Shakspeare y sieurs autres. L'auteur d'un vol t fut même découvert ainsi. S'il comme l'assure M. Léon de La-: ce récit soit sérieux, c'est fort Vey. Cagliostro, Comancie, Hy-

S. On peut se délivrer des verrues, Albert, en enveloppant dans un at de pois qu'on a de verrues, et en les jetant dans un chemin, afin que celui qui les ramassera prenne les verrues, et que celui qui les a en soit délivré. Cependant voici un remède plus admirable pour le même objet : c'est de couper la tête d'une anguille vivante, de frotter les verrues et les poireaux du sang qui en découle; puis on enterrera la tête de l'anguille, et, quand elle sera pourrie, toutes les verrues qu'on a disparatornt.

Les physiognomonistes, Lavater même, voient dans les verrues du visage une signification et un pronostic. On ne trouve guère, dit Lavater, au menton d'un homme vraiment sage, d'un caractère noble et calme, une de ces verrues larges et brunes que l'on voit si souvent aux hommes d'une imbécillité décidée. Mais si par hasard vous en trouviez une pareille à un homme d'esprit, vous découvririez bientôt que cet homme a de fréquentes absences, des moments d'une stupidité complète, d'une faiblesse incroyable. Des hommes aimables et de beaucoup d'esprit peuvent avoir, au front ou entre les sourcils, des verrues qui, n'étant ni fort brunes, ni fort grandes, n'ont rien de choquant, n'indiquent rien de fâcheux ; mais si vous trouvez une verrue forte, foncée, velue, à la lèvre supérieure d'un homme, soyez sûr qu'il manquera de quelque qualité très-essen-tielle, qu'il se distinguera au moins par quelque défaut capital.

Les Anglais du commun prétendent au contraire que c'est un signe heureux d'avoir une verrue au visage. Ils attachent beaucoup d'importance à la conservation des poils qui naissent ordinairement sur ces sortes d'ex-

croissances.

VERS. On voit dans le livre des Admirables Secrets d'Albert le Grand que les vers de terre, broyés et appliqués sur des nerfs rompus ou coupés, les rejoignent en peu de temps.

VERT-JOLI. Voy. VERDELET.

VERVEINE, herbe sacrée dont on se servait pour balayer les autels de Jupiter. Pour chasser des maisons les malins esprits; on faisait des aspersions d'eau lustrale avec de la verveine. Les druides surtout ne l'employaient qu'avec beaucoup de superstitions: ils la cueillaient à la canicule, à la pointe du jour, avant que le soleil fût levé. Nos sorciers ont suivi le même usage, et les démonographes croient qu'il faut être couronné de verveine pour évoquer les démons.

veine pour évoquer les démons.

VESPASIEN. On raconte qu'étant en Achaïe avec Néron, il vit en songe un inconnu qui lui prédit que sa bonne fortune ne commencerait que lorsqu'on aurait ôté une dent à Néron. Quand Vespasien se fut réveillé, le premier homme qu'il rencontra fut un chirurgien, qui lui annonça qu'il veuait d'arracher une dent à l'empereur. Peu de temps après, ce tyran mourut; mais Vespasien ne fut pourtant couronné qu'après Galba, Othon et Vitellius.

VESTA, déesse du feu chez les païeus.Las

cabalistes la font femme de Noé. Voy. Zo-

VÉTEMENTS DES MORTS. Ménas**seh**-ben-Israël dit que Dieu les conserve. Il assure que Samuel apparut à Saul dans ses habits de prophète; qu'ils n'étaient point gâtés, et que cela ne doit point surprendre, puisque Dieu conserve les vétements aussi bien que les corps, et qu'autresois tous ceux qui en avaient les moyens se faisaient ensevelir en robe de soie, pour être bien vêtus le jour de la résurrection.

VÉTIN. Un moine du neuvième siècle nommé Vétin étant tombé malade, vit entrer dans sa cellule une multitude de démons horribles, portant des instruments propres à bâtir un tombeau. Il aperçut ensuite des personnages sérieux et graves, vétus d'habits religieux, qui firent sortir ces démons. Puis il vit un ange environné de lumière qui vint se présenter au pied de son lit, le prit par la main, et le conduisit par un chemin agréable sur le bord d'un large fleuve où gémissaient un grand nombre d'âmes en peine, livrées à des tourments divers, suivant la quantité et l'énormité de leurs crimes. Il y trouva plusieurs personnes de sa connaissance, entre autres un moine qui avait possédé de l'argent en propre et qui devait expier sa faute dans un cercueil do plomb jasqu'au jour du jugement. Il remarqua des chefs, des princes et même l'empereur Charlemagne, qui se purgeaient par le feu, mais qui devaient être délivrés dans un certain temps. Il visita ensuite le séjour des bienheureux qui sont dans le ciel, chacun à sa place selon ses mérites. Quand Vétin sut éveillé, il raconta au long toute cette vision, qu'on écrivit aussitôt. Il prédit en même temps qu'il n'evait plus que deux jours à vivre; il se recommanda aux prières des religieux, et mourut en paix le matin du troisième jour. Cette mort arriva le 31 octobre 824, à Aigue-la-Riche (1), et la vision de ce bon moine a fourni des matériaux à ceux qui ont décrit les enfers.

VEU-PACHA, enfer des Péruviens. VIARAM, espèce d'augure qui était en vogue dans le moyen âge. Lorsqu'on rencontrait en chemi**n un** homme ou un oiseau qui v**e**nait par la droite et passait à la gauche, on en concluait mauvais présage; et au sens con-

traire heureux augure (2)
VIDAL DE LA PORTE, sorcier du seizième siècle, que les juges de Riom condamnèrent à être pendu, étranglé et brûlé, pour ses malésices, tant sur les hommes que sur les chiens,

chats et autres animaux.
VID-BLAIN, le plus haut ciel des Elfs.

VIEILLE. Bien des gens superstitieux croient encore que dans certaines familles une vieille apparaît et annonce la mort de quelqu'un de la maison. Cardan conte que, dans un palais de Parme appartenant à une famille noble et distinguée, on voyait toujours, quand quelqu'un devait mourir, le fantôme d'une vieille femme assis sous la

cheminée. Voyez Femmes Blanches. sing, etc.

VILLAIN (L'ABBÉ), authur de l'H critique de Nicolas Flamel et de Pern femme, in-12, Paris, 1761, livre asse cherché.

VILLARS (L'ABBÉ DB), littérateur ( moux, assassiné en 1673 sur la route de Il était, dit-on, de l'ordre secret des Croix. Il a beaucoup écrit sur la cab de manière qu'on ne sait pas très-bien vrir s'il y croyait ou s'il s'en moquait de lui : le Comte de Gabalis, ou Ent sur les sciences secrètes, in-12, Lo 1742; les Génies assistants, in- 12, année, suite du Comte de Gabalis : le *irréconciliable*, autre suite du même ou les Nouveaux Entretiens pur les se secrètes, troisième suite du Comte a balis

Nous avons cité souvent ces opu aujourd'hui méprisés. Voy. Cabalb, e VILLIERS (Florent De), grand astro qui dit à son père qu'il ne fallait pas q batit une maison, parce qu'il saurait len divers lieux et toujours chez aut effet, il alla à Beaugency, de là à O ouis à Paris, en Angleterre, en Ecos Irlande; il étudia la médecine à Mont<sub>i</sub> de là il fut à Rome, à Venise, au C Alexandrie, et revint auprès du duc 🎝 Bourbon. Le roi Louis XI le prit à so vice; il suivit ce prince en Savoie, poi dier les herbes des montagnes et les médicinales. Il apprit à les tailler et à l ver en talismans; il se retira à Genèv à Saint-Maurice en Chablais, à Bei Suisse, et vint résider à Lyon; il y fl une étude où il y avait deux cents ve de livres singuliers, qu'il cons**acra au** <sub>l</sub> Il se maria, cut des enfants, tint ouvei école d'astrologie où le roi Chries VII: dit pour écouter ses jugements. On l' d'avoir un esprit familier, parce qu'il

dait promptement à toutes questions. VINE, grand roi et comte de la cour nale. Il se montre furieux comme un li cheval noir lui sert de monture. Il tie vipère à la main, bâtit des maisons, el rivières et connaît le passé. Dix-neuf! lui obéissent (3).

VIPERES. On trouve sans doute enc Espagne et en Italie de prétendus ; de saint Paul qui se vantent de charm serpents et de guérir les morsures de v

Voy. SALIVE.

VIRGILE. Les hommes qui réfiéci s'étonnent encore de la légende des fail veilleux de Virgile, tradition du moye que tous les vieux chroniqueurs ont à l'envi, et qui nous présente com grand magicien celui qui ne fut qu'un poëte. Est-ce à cause de l'admiration inspira? Est-ce à cause de sa quatrièm gue, qui roule sur une prophétie de la sance de Jésus-Christ? N'est-ce pas po

Aristée et les descriptions magiques p livre de l'Enéide? Des savants 5, Mais Gervais de Tilbury, Vinquais, le poëte Adenès, Alexandre Gratian du Pont, Gauthier de Metzatres racontent de lui de prodiventures, qui semblent une page ux récits surprenants des Mille et

oyons avoir trouvé l'origine de de surnaturelle. De même qu'on n le docteur Faust, ce grand maec l'inventeur de l'imprimerie, de a pu mêler un contemporain de ref, Virgile, évêque de Salzbourg, ëte de la cour d'Auguste. Ce qui it de nature à consolider notre asst que les légendaires font du beau, it Virgile, un petit homme bossu; le Virgile était contrefait; il avait d'esprit : né en Irlande, selon les les Ardennes, selon les autres, r son seul mérite à la haute dil'épiscopat. Ce fut lui qui soutint it des antipodes; et, comme il s'octronemie et de sciences physiques, n renom de sorcier profondément sa mémoire. Le savant évêque même nom que le grand poëte; on des deux un seul homme; le temps 6 du reste.

non encore de ce que nous disons, no des légendes de l'auteur de l'Emitulée : les Faits merveilleux de le d'un chevalier des Ardennes; cette t celle qui présente le plus de cho-

ordinaires.

Hons rassembler ici un précis de mée bizarre, qui était de l'histoire pères, il y a cinq cents ans. Elle re lant de croyants au dix-septième : Gabriel Naudé, dans son Apologie rands personnages accusés de magie, ligé de la résuter sérieusement. Elle rs vivace à Naples, où le peuple en :s lambeaux avec bonne soi

mance de Virgile fut annoncée par ement de terre qui ébranla tout dans quelques-uns l'expliquent en dile chevalier dont il était fils n'était se qu'un démon incube; tels furent l'enchanteur Merlin et le père de

Diable.

le petit enfant se montra, dès ses res années, subtil et ingénieux, ses lenvoyèrent à l'école, où il apprit sciences alors connues. Quand il a grand, un jour qu'il se promenant seart, songrant à sa mère devenue

veuve (car le chevalier de qui il tenait le jour avait disparu, sans que l'on sût où il était allé), il entra dans une grotte profonde, creusée au pied d'un vieux rocher. Maigré l'obsque rité complète, il s'avança jusqu'au fond. Il entendit une voix qui l'appelait; il regarda antour de lui; et, dans les ténèbres qui l'ontouraient, il ne vit rien. Mais la voix, se fair sant entendre de nouveau, lui dit:

- Ne vois-tu pas devant toi cette pierre

qui bouche une étroite ouverture?

Virgile la heurta du pied et répondit : — Je crois la voir en effet.

- Ote-la, reprit la voix, et laisse-moi sortir.

— Mais qui es-tu, toi qui me parles aingi?
— Je suis le diable, qu'une main puissante

— Je suis le diable, qu'une main puissante a enfermé ici jusqu'au jugement dernier, à moins qu'un homme vierge ne me délivre. Si tu me tires d'ici, comme tu le peux, je t'apprendrai la magie; tu seras maître de toutes les richesses de la terre, et aul être na sera aussi puissant que toi.

— Apprends-moi d'abord la magie et le secret de tous les livres occultes, dit l'écolier;

après cela, j'ôterai la pierre.

Le diable s'exécuta de bonne grâce. En moins d'une heure, Virgile devint le plus savant homme du monde et le plus habile magicien.

Quand il sul tout ce qu'il voulait, il poussa la pierre avec son pied; et, par l'ouverturg qui n'était pas plus large que les deux mains, il sortit, dans une fumée blanche, un très-gros homme qui à l'instant se mit depout.

Le jeune adep e ne comprit pas d'abord qu'un corps si énorme eut pu passer par une

ouverture si étroite.

— Il n'est pas possible, dit-il, que tu aics passé par ce trou.

Cela est vrai cependant, dit le diable.
Tu n'y repasserais pas assurément!

--- J'y repassorais le plus aisément du monde.

- Je gage que non!

Le diable piqué voulut le convaincre, il rentra dans la petite onverture. Aussitét Virgile remit la pierre; et le prisonnier eut beau prier, l'écolier s'en alla, le laissant dans son obsour cachot.

En sortant de la caverne, Virgile se trouva un tout autre homme. Il appril par sou art magique qu'un courtisan de l'empereur ayait dépouillé sa mère de son château, que l'empereur refusait de la lui faire rendre, et qu'elle gémissait dans la misère. Il lui envoya aussitôt quatre mulets chargés d'or, et, n'ayant plus besoin d'étudier, il se mit en route pour Rome. Beaucoup d'écoliers ses amis voulurent le suivre. Il embrassa sa mère, qu'a n'avait pas vue depuis douze ans. Il combia de richesses tous coun de ses parents qui avaicat aidé la veuve dépouiliée ; c'était, selon l'usage, les plus pauvres. Lorsque vint l'époque où l'empereur distribuait des terres aux citoyens, Virgile se présenta devant lui; l'ayant salué, il lui redemanda le domaine dont sa mère avait été injustament déposée doe. L'empereur, après avoir colombu ses conseillers, dont l'un possédait le château de la veuve, répondit qu'il ne pouvait faire droit à la requête. Virgile se retira en jurant qu'il

se vengerait.

Le temps des moissons approchait; par son pouvoir magique, il fit enlever et transporter chez lui et chez ses amis tout ce qui pouvait se recueillir sur les terres qu'on lui avait confisquées. Ce prodige causa une vive rumeur. On savait la puissance de Virgile; on le voyait logé en prince dans un vaste et magnifique château, et entouré de tant de serviteurs qu'on eût pu en faire une armée.

- C'est le magicien qui a fait cela, dirent les courtisans. — Il faut l'aller combattre, dit l'empereur. Et, suivi de bonnes troupes, il marcha droit au château de Virgile, se proposant de le détruire et de jeler son maltre dans une dure prison. Dès que Virgile apercut les bataillons qui venaient l'assiéger, il appela son art à son secours. D'abord il enveloppa son château d'un brouillard si épais et si sétide, que l'empereur et les siens ne purent avancer plus loin. Ensuite, au moyen de certains miroirs merveilleux, il fascina tellement les yeux des soldats, qu'ils se croyaient tout environnés d'eau agitée et près d'être engloutis. L'empereur avait auprès de lui un nécromancien très-habile, et qui passait pour le plus savant homme dans la science des enchantements. On le sit venir. Il prétendit qu'il allait détruire les prestiges de Virgile et l'endormir lui-même. Mais Virgile, qui se cachait à quelques pas dans le brouillard, entendit ces paroles; et à l'instant, par un nouveau charme qui fut trèsprompt, il frappa tout le monde d'une immobilité si parfaite, que l'empereur et son magicien lui-même semblaient changés en statue.

— Comment nous tireras-tu de là ? grommela le prince, sans conserver même la puissance de froncer le sourcil. — Il n'y a que Virgile qui le puisse, répondit tristement le

nécromancien.

On proposa donc la paix. Aussitôt le phi-losophe parut devant l'empereur. Il exigea qu'on lui rendît l'héritage de son père; que l'étendue en fût doublée aux dépens des conseillers du prince, et qu'il fût admis désormais au conseil. Le César consentit à tout. Les enchantements alors s'évanouirent; Virgile recut l'empereur dans son château et le traita avec magnificence. L'empereur, devenu l'ami de Virgile, lui demanda, puisqu'il était si savant et qu'il maîtrisait la nature, de lui faire un charme au moyen duquel il pût savoir toujours si l'une des nations soumises songeait à se révolter. — Par là, dit-il, je préviendrai toutes les guerres, et je régnerai tranquille. Le philosophe fit une grande statue de pierre qu'il appela Rome, et qu'il plaça au Capitole; puis il prit la principale idole de chacune des nations vaincues, dans le temple où les Romains recevaient tous les dieux; il les rassembla toutes et les rangea autour de la grande statue, leur mettant à chacune une trompette à la main. Dès lors, aussitôt qu'une des nations soumises pensait à se révoller, l'idole qui la representait s'agitait, se

tournait vers la statue de Rome, et s de sa trompette d'une manière terrible. pereur, ainsi prévenu, envoyait des ti qui arrivaient toujours à temps. On a ce talisman la salvation de Rome.

Virgile avait conçu pour Naples une a tendresse; il habitait souvent cette riante, que même, selon quelques-u légendaires, il avait fondée et bâtie. Poun été très-chaud, de grosses mouches pandirent dans la ville, et, se jetant a boucheries, empoisonnèrent les viant philosophe, pour arrêter ce fléau, m l'une des portes de Naples une grosse che d'airain qui, durant l'espace de he qu'elle y demeura, empécha qu'aucune che vivante entrât dans la ville.

On trouve dans les vieux récits bes de talismans de cette espèce. Saint Lot eut pas besoin pour préserver de l'in des mouches les boucheries publique Troyes en Champagne, où en effet les sitions des courants d'air empêchent que puissent pénétrer, tandis qu'on l

par myriades aux portes.

Fusil assure que, dans la grande bot de Tolède, il n'entrait, de son temps, seule mouche dans toute l'année. Bodin dans sa Démonomanie, qu'il n'y a seule mouche au palais de Venise. M en est ainsi, ajoute-t-il, c'est qu'il y a que phylactère enfoui sous le seuil, il s'est découvert depuis quelques ann une ville d'Egypte où l'on ne voyait p crocodiles, qu'il y avait un crocodile de enterré sous le seuil de la mosquée; oi et les habitants furent dès lors travail crocodiles, comme ceux des autres cil bordent le Nil. On sait aujourd'hui e crocodiles n'entrent pas dans les cités revenons au magicien.

Virgile était occupé à construire l'empereur, des bains si merveilleu chaque baignoire guérissait la malad elle portait le nom, lorsqu'un fiéau p deux que les mouches vint désoler la vame. C'était une nuée immense de sa qui, se répandant la nuit dans les mituaient en les suçant beaucoup de cit On eut recours à Virgile. Il fit une s d'or et la mit dans un puits profond la ville, où elle attira tous les reptil

ceurs.

Voulant ensuite se faire admirer du l'irgile alluma, sur un pilier de mari milieu du Forum, une lampe qui brûk jours, sans que la flamme eût besoin d'aliment. Elle jetait une si belle clariene en était partout éclairée. A que pas il plaça un archer d'airain qui ten flèche et un arc bandé, avec cette inscr Si quelqu'un me touche, je tirerai ma Trois cents ans après, un fou ayant cet archer, il tira sa flèche sur la le l'éteignit.

Pendant qu'il exécutait ces grandes Virgile, ayant eu occasion de voir la l'empereur, qui élait jeune, belle et cieuse, en devint très-épris, queiqu'il

laid, bossu et philosophe. La princesse, it se divertir, fit semblant d'être senet lui donna rendez-vous le soir au : la tour qu'elle habitait. Il y vint. Au

d'une corbeille fixée au bout d'une la princesse était convenue de le monqu'à sa chambre avec l'aide de sa ser-li se plaça dans la corbeille, et la jeune a la corde; mais, lorsqu'elle vit le phie à moitié chemin, elle fit un nœud à tre et le laissa suspendu dans les airs. ian du Pont attribue cette méchanceté, es Controverses du sexe féminin et du su, non pas à la fille de l'empereur, une courtisane de Rome; il l'apostroms ces vers:

ne dirons-nous du bonhomme Virgile, ne tu pendia, si vrai que l'Evangile, n corbilion? A cet homme d'honneur a fin-tu pas un très-grand déshonneur! tins! ai is; et c'était dedans Rome ne in pendu demeura le pauvre homme, ar ta cautèle et ta déception, n jour qu'on fit grosse procession.

tatin, en effet, tout le peuplé qui se t, non pas à la procession, mais au 5, se moqua du poëte, lequel ne trouva 1 fin du jour une âme compatissante. du à terre, il se hâta de rentrer chez là, pour se venger avant tout du peui l'avait raillé, il éteignit à la fois tous x qui brâlaient dans Rome. Le peuple courut à l'empereur. Virgile su

es feux éteints ne se rallumeront pas ne sois vengé, dit-il.

engé de qui? le votre fille.

mia sa mésaventure, et il voulut que scesse ou la courtisane allat en cheer un échafaud dressé au milieu de la place, et que là, avec un flambeau, stribuât du seu à tout le peuple. Ce ent, qu'il fallut subir, dura trois jours. ile, pour se consoler un peu, se retira es, où il se livra à l'étude. Ce fut alors it sur une des portes de Naples deux de pierre, l'une joyeuse et belle, l'aute et hideuse, et qui avaient cette puisane auiconque entrait du côté de la re réussissait dans toutes ses affaires; eux qui entraient du côté de l'autre malheureux durant tout le séjour nisaient à Naples. Il se fit un jardin où paient les plantes et les arbres de toucontrées de l'univers. On y trouvait s animaux qui peuvent être utiles et s oiseaux chanteurs. On y voyait les aux poissons du monde, dans de maes bassins. A l'entrée d'une grotte où renfermait ses trésors immenses, on **it deux sta**tu**es d'u**n métal inconnu ppaient sur une enclume avec tant de s, que les oiseaux s'arrétaient dans les ur les entendre. Il fabriqua un miroir **quel il lisait l'avenir, et une tête d'ai**si parlait et le lui annonçait. Ne vou-s de bornes à ses points de vue, il avait

entouré ses jardins d'un air immobile, qui faisait l'office d'une muraille. Pour ses voyages, il construisit en airain une sorte de pont volant, sur lequel il se transportait aussi vite que la pensée partout où il voulait. On ajoute que c'est encore par son art qu'il creusa le chemin souterrain du Pausilippe, et qu'il mourut là

Nous n'avons pas parlé des sentiments de Virgile pour la fille du sultan d'Egypte, parce qu'ils ne sont rapportés que par l'auteur du livre intitulé : les Faits merveilleux de Virgile, fils d'un chevalier des Ardennes, et que ce chroniqueur n'écrivait qu'au xvi siècle. Mais citons l'anecdote d'Osmone sur la mort du philosophe-magicien-poëte. Dans son Image du monde, Osmone conte que Virgile, sur le point de voyager au loin, consulta son androïde, c'est-à-dire sa tête magique qu'il avait faite; et qu'elle lui dit que, s'il gardait bien sa tête, son voyage serait heureux. Virgile crut qu'il lui fallait seulement veiller sur son œuvre; il ne quitta pas son androïde d'un instant. Mais il avait mal compris; s'étant découvert le front en plein midi, il sut frappé d'un coup de soleil dont il mourut. Son corps, comme il l'avait désiré, fut transporté à Naples, où il est toujours sous le laurier impérissable qui le couvre.

Les Napolitains regardent le tombeau de Virgile comme leur palladium; aucun conquérant n'a osé le leur enlever. Ils croient aux merveilles que nous avons racontées et à d'autres encore. Le peuple de Naples vous le dira. Mais, à sa louange, il n'oublie pas les prodigieux faits de Virgile: les Géorgi-

ques et l'Enéide.

VIRGILE, évêque de Salzbourg. Voy. An-

**FIPODES** 

VISIONS. Il y a plusieurs sortes de visions, qui la plupart ont leur siège dans l'imagination ébranlée. Aristote parle d'un fou qui demeurait tout le jour au théâtre, quoiqu'il n'y eût personne, et là il frappait des mains et riait de tout son cœur, comme s'il avait vu jouer la comédie la plus divertissante.

Un jeune homme d'une innocence et d'une pureté de vie extraordinaires, étant venu à mourir à l'âge de vingt-deux ans, une vertueuse veuve vit en songe plusieurs serviteurs de Dieu qui ornaient un palais magnifique. Elle demanda pour qui on le préparait ; on lui dit que c'était pour le jeune homme qui était mort la veille. Elle vit ensuite dans ce palais un vicillard vétu de blanc, qui ordonna à deux de ses gens de tirer ce jeune homme du tombeau et de l'amener au ciel. Trois jours après la mort du jeune homme, son père, qui se nommait Armène, s'étant retiré dans un monastère, le fils apparut à l'un des moines et lui dit que Dieu l'avait reçu au nombre des bienheureux, et qu'il l'envoyait chercher son père. Armène mourut le quatrième jour (1).

Voici des traits d'un autre genre. Torquemada conte qu'un grand seigneur espagnol, sorti un jour pour aller à la chasse sur une de ses terres, fut fort étonné lorsque, se croyant seul, il s'entendit appeler par son nom, La voix ne lui était pas inconnue; mais comme il ne parnissait pas empressé, il sut appelé une seconde sois et reconnut distinctement l'organe de son père décédé depuis peu. Malgré sa peur, il ne laissa pas d'avancer. Quel fut son étonnement de voir une grande caverne ou espèce d'abime, dans laquelle était une longue échelle! Le spectre de son père se montra sur les premiers échelons et lui dit que Dicu avait permis qu'il lui apparût, afin de l'instruire de ce qu'il devait faire pour son propre salut et pour la délivrance de celui qui lui parlait, aussi bien que pour celle de son grand-père qui était quelques échelons plus bas; que la justice divine les punissait et les retiendrait jusqu'à ce qu'on eût restitué un héritage usurpé par ses areux; qu'il eût à le faire incessamment, qu'autrement sa place était déjà marquée dans ce lieu de souffrance. A peine ce discours eut-il été prononcé, que le spectre et l'échelle disparurent et l'ouverture de la caverne se referma. Alors la frayeur l'emporta sur l'imagination du chasseur; il retourna chez lui, rendit l'héritage, laissa à son fils ses autres biens et se retira dans un monastère où il passa le reste de sa vie.

Il y a'des visions qui tiennent un peu à ce que les Ecossais appellent la seconde vue. Boaistuau raconte ce qui suit:

«Une femme enchanteresse, qui vivait à Pavie du temps du règne de Léonicettus, avait cet avantage qu'il ne se pouvait faire rien de mal à Pavie sans qu'elle le découvrit par son artifice, en sorte que la renommée des merveilles qu'elle faisait par l'art des diables lui attirait tous les seigneurs et philosophes de l'Italie. Il y avait en ce temps un philoso**phe à qui l'on ne pouvait persuader d'aller voir cette femme, lorsque, vaincu par les sol-**Hcitations de quelques magistrats de la ville, il s'y rendit. Arrivé devant cet organe de Salan, afin de ne demeurer muet, et pour la sonder au vif, il la pria de lui dire, à son avis, lequel de tous les vers de Virgile était le meilleur. La vieille, sans réver, lui répondit aussitot:

Discite justitiam moniti et non temnere divos.

« Voilà, ajouta-t-elle, le plus digne vers que Virgile ait fait. Va-t'en et ne reviens plus pour me tenter. Ce pauvré philosophe et ceux qui l'accompagnaient s'en retournèrent sans aucune réplique et ne furent en leur vie plus étonnés d'une si docte réponse, attendu qu'ils savaient tous qu'elle n'avait en sa vie appris ni à lire ni à écrire.....

« Il y a encore, dit le même auteur, quelques visions qui proviennent d'avoir mangé du venin ou poison, comme Pline et Edouardus enseignent de ceux qui mangent la cervelle d'un ours, laquelle dévorée, on se croit transformé en ours. Ce qui est advenu à un gentilhomme espagnol de notre temps, à qui on en fit manger, et il errait dans les montagnes, pensant être changé en ours.

« H reste, pour mettre ici toutes espèces de

visions, de traiter des visions artifl lesquelles, ordonnées et bâties par c serrets et mystères des hommes, enge la terreur en ceux qui les contemp s'en est trouvé qui ont mis des cha dans des létes de morts pour épouva peuple, et d'autres qui ont attaché de delles de cire allumées sur des coq tortues et limaces, puis les mettale les cimetières la nuit, afin que le vi voyant ces animaux se mouvoir de lo leurs flammes, fût induit à croire c taient les esprits des morts. Il y a enci taines visions diaboliques qui se son de nos jours avec des chandelles con de suif humain; et pendant qu'elles allumées de nuit, les pauvres gens raient si bien charmés, qu'on dérob bien devant eux sans qu'ils sussent s voir de leurs lits: ce qui a été prati Italie de notre temps. Mais Dieu, qui n rien impuni, a permis que ces volen sent appréhendés, et, convaincus, ils puis terminé leurs vies misérablemen bel. » Voy. Main de gloire.

Les traditions populaires de l'Affe sont fécondes en visions; nous en c

quelques-unes.

Un vieux château de la Saxe étai par un fantôme qui faisait des tours in tellement que le manoir demeurait i depuis plusieurs années. Un jeune intrépide se décida à y passer la nuit porta des provisions, des lumières et mes. A minuit, pendant qu'il s'app dormir, il entendit au loin un bruit d nes. Après avoir longuement circulé d corridors, l'être qui faisait ce bruit ren clefs, ouvrit la porte, et le jeune aud vit paraître un grand spectre pâle, dé ayant une très-longue barbe et porte trousse de barbier.... Le curieux fit contenance. Le specire cependant i soigneusement la porte, puis s'étant ché du lit, il fit signe à son hôte de si lui mit un peignoir sur les épaules et diqua du doigt une chaise sur laquelle vita à s'asseoir.L'Allemand tremblaft: son effroi augmenta quand ii vit le f tirer de sa trousse un antique plat å d'un autre siècle, et un grand rasoir rouillé. Il se rassura pourtant et laiss Le spectre, qui procédait gravement, vonna le menton, lui rasa propres barbe et les cheveux, puis ôta le pe Jusque-là rien de bien nouveau : on que l'esprit rasait ainsi tous ceux q saient la nuit dans le château ; mais ( tait aussi qu'après les avoir rasés il sommait de coups avec son gros pi squelette. Le jeune homme rasé, se la chaise, et, comme il avait gardé q présence d'esprit, il se rassura en vo fantôme se mettre à sa place et lui in la trousse qu'il avait déposée sur une Tous ceux qui étaient venus avant le ce château avaient en si grand'peur. s'étaient sans doute évanouis pendant les rasait : ce qui leur avait attiré des

ing. Le jeune homme remarque la louarbe du spectre et comprit tout de suite demandait le même service qu'il venait ndre. Il le savonna hardiment et lui courageusement la harbe et la tôte. Sise cela fut fait, le fautôme, muet jusers, se mit à parier comme une per-naturelle. Il appela le jeune homme ibérateur; il lui conta qu'aufrefois, sun du pays , il avait en l'usage inhospi-' de raser impitoyablement tous les pè-3 qui venaient coucher dans son châque, pour l'en punir, un vieux moine sant de la terre sainte l'avait condamné er après sa mort tous ses hôtes, jusqu'à i'll s'en présentât un assez hardi pour ser lui-même.

Il y a trois cents ans que ma pénitence, ajouta le spectre, et après de nouveaux

rciments il s'en alla.

jeune homme rassuré acheta le château prix, dit le conte, et y coula des jours eux, à la grande surprise des bonnes qui le regardèrent comme un habile anteur (1).

icons ici l'historiette du barbier de Nuerg, publiée par le Fraser's Magazine.

## LE BARDIER DE NUREMBERG.

L heures venaient de sonner à la grosse ge de l'hôtel de ville; le barbier de l'uzété, après avoir raclé le menton à une rine d'étudiants, se préparait à s'aller **ber, quand tout à co**up la porte de sa ique s'euvrit, et un homme de petite ro, ramassé dans sa petite taille, s'aa vers lui avec vivacilé. Son ventre avait lelle rotondité, qu'il eût fait honneur au digne bourgmestre; son visage, ses es, et tout le reste de sa personne, porit les mêmes signes d'embonpoint. Son M son langage accusaient un homme spt de souci. Son costume était étrange. ortait un chapeau verni à bords trèss, un habit noir hors de mode, une cu grice avec des boucles de cuivre. Sa lare noire tombait sur ses épaules : ses staches étaient épaisses, et sa barbe l au moins cinq jours de date.

salua, s'assit sans cérémonie dans le uil qui recevait les clients du barbier, seant sa main sur son épaisse barbe, il man: --- Pouvez-vous me raser?

Monsieur? fit le barbier comme s'il n'a-

pas entendu.

Je vous demande si vous pouvez me r, répendit l'antre d'une voix forte. se que je viens ici pour autre chese? barbier était un homme graud, maigre, té sur des jambes en fuseau, âgé d'ena einquante ans; le courage n'avait jatéle côté brillant de son caractère, moins, il avait trop de dignité personpour se laisser braver par un étranger sa propre maison. Il écouta donc fa tion de son insolent visiteur avec une rance qui ne lui était pas ordinaire.

- Vous me demandez, Monsieur, si je puis vous raser, dit-il en continuant à repasser un rasoir qu'il tenait à la main; je n'y vois point d'obstacle, malgré l'heure avancée. Je puis raser tout homme qui a barbe au menton. Vous ne serez pas plus difficile à raser qu'un autre, quoique votre barbe ait quelque ressemblance avec le poil d'un hérisson ou de tout autre animal de cette espèce.

- Ah! fort bien; vous me raserez donc, répondit l'autre, qui se mettant à l'aise dans le fauteuil, se débarrassa de sa cravate, et se mit dans la posture d'un homme qui va

être rasé.

Il plaça ses lunctles sur son nez maigre et allongé, et tendant le menton d'un air malin et ironique, il fixa sur l'étranger des regards qui n'étaient rien moins que satisfaits. Enfin il rompit le silence. — Je dis, Monsieur, que je puis raser tout le monde, mais.....

- Mais quoi? dit l'autre avec méconten-

ement.

— Mais vous, je ne veux pas, reprit le barbier.

Et il se remit à repasser son rasoir comme auparavant, sans faire plus d'attention au nouvesu venu. Celui-ci parut tout étoané de ce langage, et regardait le barbier d'un air de surprise mélé de curiosité.

Mais la curiosité fit bientôt place à la colère; ses joues enslèrent et acquirent presque la roudeur et la dimension d'une énorme ci-

trouille.

— Ne pas me raser, moi! s'étria-t-il, vomissant tout à coup de ses poumons et de ses joues la masse d'air qui s'y accumulait. L'explosion de cet orage fut terrible. Le barbier tremblait.

— Ne pas me raser, moil s'écriait l'étranger. Et le silence continuait à régner.

— Ne pas me raser l répéta le petit homme une troisième fois, plus hant que jamais, en s'élançant hors de son siége, d'un bond extraordinaire pour sa corpulence.

Le barbier en sut alarmé; il posa son cuir et son rasoir sur la cheminée, sans trop savoir ce qu'il saisait.

— Voulez-vous m'insulter dans ma propre maison? murmura-t-il avec tout le courage qu'il put appeler à son aide.

— Sang et tonnerre, qui parle de vous insulter? Je veux être rasé. Qu'y a-t-il à cela d'extraordinaire?

— Je ne rase point après dix heures, reprit le barbier; d'ailleurs, je ne travaille que pour les professeurs et les étudiants de l'université. Il m'est défendu d'exercer sur le visage de tout autre, de par le révérend docteur Anhelat et le sénat académique.

 Le docteur Anhelat, répéta l'autre avec un sourire de mépris; qui diable cela peut-il

**Stre?** 

— C'est le prévôt de l'université, et le professeur de philosophie morale.

- Quoi! ce cuistre d'Anhelat donne de tels ordres! Je n'ai pas le temps de passer ici toute la nuit, je n'ai qu'une chose à vous dire; c'est que si vous ne me rasez pas, ce sera moi qui vous raserai, et de la bonne manière encore.

Joignant l'action à la parole, il étendit le bras, saisit le barbier par le nez et le cloua sur la chaise que lui-même venait de quitter.

L'autre, interdit par la rapidité du mouvement, regardait avec surprise l'auteur de cette action audacieuse; ce ne fut qu'en sentant sur son visage l'impression froide et humide du pinceau à savon qu'il fut rappelé à sa situation présente. Il voulut selever, mais il fut remis en place par le bras vigou-

reux et inflexible du petit homme.

Il n'eut plus d'autre ressource que de tourner la tête à droite, à gauche, pour éviter le fatal pinceau, mais ses efforts étaient inutiles. Son front, son nez, ses joues, ses oreilles, turent barbouillés de la matière savonneuse. Lorsqu'il essayait de crier, ses efforts n'étaient pas plus heureux; l'infatigable petit homme lui remplissait la bouche d'écume, et continuait avec plus d'énergie que jamais. D'une main il le tenait à la gorge; de l'autre, armé du pinceau, il poursuivait son opération, riant aux éclats et jouissant avec la joie la plus bruyante de la scène qu'il avait sous les yeux.

A la fin, le barbier parvint à prononcer quelques mots: ce fut pour crier merci de toules ses forces, promettant de raser son oppresseur à toute heure et partout où il le désirerait, malgré les ordres du docteur

Anhelat et du sénat académique.

Cette déclaration lui donna quelque relâche. Il se leva temblant. Son premier soin fut de se délivrer de la mousse qui attestait son humiliation, tandis que le petit homme se remettait tranquillement sur la chaise, se

pamant presque de rire.

Le barbier stupéfait préparait ses instruments pour l'opération qu'il devait exécuter, quoique d'une manière différente, sur son adversaire. Il agissait avec lenteur, se donnant ainsi le loisir de se remettre de la secousse qu'il avait éprouvée. Enfin, tout disposé, le rasoir repassé, il attacha une serviette sous le menton de sa nouvelle pratique; et il allait commencer à couvrir de mousse son menton, lorsque celui-ci s'écria:

— Arrêtez!

Le barbier, effrayé comme un braconnier pris en flagrant délit, recula de quelques pas, regardant l'autre avec une terreur mal dissimulée.

- Prenez garde, au moins; n'allez pas me couper la gorge! dit l'étranger d'une voix forte.

— Mon état est de couper la barbe, et non la gorge, répondit humblement le barbier.

— Sans doute; mais je ne suis pas obligé de vous croire sur parole; ainsi, prenez-y garde. Si vous me coupez la gorge, je vous fais sauter la cervelle, voilà tout. Et mettant la main dans une des larges poches de son habit, il en tira un pistolet d'arçon, l'arma et le posa sur une chaise près de lui.

- Maintenant, commencez, continua-t-il,

et rappelez-vous bien que, si vous m gnez tant soit peu le menton, ou si laissez un seul poil, je vous casse Vous voilà dûment avisé.

La vue de cette arme terrible au comme on le pense bien, la terreur i bier. Sa main tremblait comme la fe se remit à préparer le savon, et il emp fois plus de temps qu'il ne l'avait jan dans aucune autre occasion, à savo visage de l'inconnu. Il redoutait d'apson rasoir de son menton; aussi pi parti de continuer à savonner indéfi plutôt que de courir le risque de 1 une balle de pistolet dans la tête. ( lui fut utile, et donna le temps à sa i recouvrer son assurance. L'étrant trouvait rien à dire; au contraire, se humeur semblait renaître sous le cl lement agréable du pinceau; et, se à siffler gaiement, il lançait l'écume lèvres sur la face du barbier, avec t parence de satisfaction.

Une demi-heure s'était écoulée der ce dernier avait commencé, et il en é core à cette opération préliminaire, raissait plaire au petit homme; car se plaindre de sa longueur, il cont siffier et à fredonner, au grand déplantre barbier, qui n'éprouvait pas disticultés à promener légèrement se ceau sur une physionomie aussi mo

Il y avait près de trois quarts d'het frictionnait le menton de cet étrans sonnage, sans entrevoir de terme à beur; le petit homme lui riait toujnez, et l'éternel « Savonne toujours! de sa bouche dès que le barbier s prêt à abandonner le pinceau. Celui-d'ailleurs assez présent à l'esprit le ch d'une première résistance; et de plus devant les yeux le pistolet menaçant.

Il est impossible de se saire une i augoisses du barbier. Il se trouvait ensermé dans un cercle magique. Se étaient près de l'abandonner. Mais tait-il un moment, l'éternel « Savon jours! » retentissait à ses oreilles; s'il prendre son rasoir, il était rappelé même cri; et s'il resusait de raser, il le risque d'être rasé lui-même.

— Savonne toujours! criait l'éd'une voix de stentor, en enfonç doigts dans les boucles de sa gépaisse chevelure, et ouvrant dans une bouche capable d'avaler la pleis

— Je n'en puis plus! dit enfin le en laissant tomber ses deux mains de et d'accablement.

— Vous n'en pouvez plus? Je ve guérir de cela. Avalez-moi quelques de cette liqueur merveilleuse, l'é Méphistophélès, l'ami du docteur Fai

En disant cela, il tira de sa po bouteille de liqueur rouge, la débo avant que le barbier y eût pris gar força d'en avaler la moitié.

— Maintenant, savonne toujours nua-t-il, il n'y a rien de tel. lu par la rapidité de cette action, homme n'eut pas le temps de rétrempant de nouveau le pinceau ivon, il continua comme auparanuffé par ce qu'il avait avalé, il se vigueur nouvelle se répandre ses membres; tandis que le petit cessait de crier: « Savonne tous tordant et grimaçant de la même

ge du collége avait sonné onze ne demi-heure s'était encore écouinuit approchait. Le barbier contitâche indéfinie, et l'étranger ses ms éternelles : « Sayonne touinfin l'obscurité devint si grande, it à peine son pinceau. La lampe, ir jeté quelques éclairs de sa lueur comme un météore mourant, s'éne restait plus dans le foyer que charbons rouges qui répandaient n peu de chaleur et une faible luchambre n'était éclairée que par ayons de la lune. Les angoisses du oissaient avec l'obscurité; sa maiu peine tenir le pinceau qu'il maisard, tantôt rencontrant, et tantôt le visage de l'étranger; mais bien urité fût complète et que l'horloge eût sonné minuit, celui-ci ne donı signe de fatigue. Son refrain concore : « Savonne toujours ! »

il sembla s'endormir, et il comronfler. De temps en temps, un nure: « Savonne toujours! » sortait rine comme du fond du tombeau. à perruques elles-mêmes murmumêmes syllabes, sur le même ton

même lenteur.

ze ayant éclipsé la lune, la chamava dans l'obscurité la plus comarbier fut saisi d'une impression de

exprimable.

non s'ouvrait sur le cimetière du nvironné de tous côtés de hautes et régulièrement fermé chaque contribuait à rendre sa position

t la souffrance lui rendit un peu e, et, se retournant tout à coup, il rapidement vers la porte dans l'ins'échapper.

peine avait—il fait quelques pas il, qu'un cri: « Savonne tonjours! » que jamais, l'arrêta immobile.

de ce personnage devinrent alors

nts.

n'étes pas fatigué, j'espère? dit-il. us une seconde votion de mon

avons plus besoin de lumière que pondit le barbier avec effort. ien! savonnez toujours! nous ne

ns pas de lumière. En voici deux

affiront.

ler recula d'épouvante. Au milieu :ité, il vit étinceler deux yeux efui se fixèrent sur lui. C'étaient tit homme; leur éclat ressemblait

à la lueur affrense des spectres qu'on volt errer la nuit dans les cimetières. Sous leur reflet, ses joues, autant que le savon permettait d'en apercevoir la couleur, devinrent d'un rouge cramoisi; son épaisse chevelure semblait transformée en noirs serpents, et lorsqu'il riait, l'intérieur de sa bouche, et le foud de sa gorge ressemblait à l'ouverture d'une fournaise ardente.

L'haleine qui s'exhalait de cette source brûlante était enslammée, suffocante et sulfureuse, comme une émanation de l'enser.

Cette vue glaça le sang dans les veines du pauvre barbier; il ne voit plus de salut que dans la fuite; jetant loin de lui le pinceau, il s'efforce de s'élancer vers la porte en murmurant dans l'angoisse du désespoir :

— Seigneur, Seigneur, ayez pilié de moi?

j'ai rasé le diable l

Retrouvant un peu ses forces, il s'élance à travers le cimetière. Mais il y avait à peine une demi-minute qu'il s'était enfui, lorsque ses oreilles furent frappées des éclats de rire affreux de l'étranger et de son cri horrible encore : « Savonne toujours ! » Un instant après, il entendit derrière lui le bruit de ses pas. Il voulut redoubler d'efforts, et courut vers la tour du clocher, qui se trouvait ouverte. Il entra, mais l'autre le suivait de près. Il monta l'escalier de la tour avec la rapidité de l'éclair. Au sommet il savait une porte qui donnait sur une terrasse extérieure; s'il pouvait l'atteindre, il était sauvé, n'ayant qu'à fermer cette porte en dehors our arrêter la poursuite de son ennemi. Vain espoir! Lorsqu'il se précipitait sur la terrasse, le petit homme y arrivait aussi. Audessus d'eux la flèche de l'église s'élevait à cent trente pieds; au-dessous s'étendait un ablme plus profond encore. Le barbier sentait ses dents claquer, ses genoux trembler :

— Ha! ha! s'écria son persécuteur, à quoi pensez-vous maintenant, mon vieux? Savonnez toujours, savonnez-moi jusqu'à six heures du matin. Prenez votre pinceau et votre bolte à savon. Mais qu'en avez-vous

fait?

— Jo les ai jetés, bégaya le barbier terrifié. — Jetés! j'ai bien envie de vous jeter en bas également! Une cabriole du haut du clocher serait chose à voir par un si beau clair de lune.

A ces mots, il saisit par le nez le barbier qui demandait grâce à genoux, l'enleva sans efforts, et le tira à la longueur de son bras

en dehors de la terrasse.

Il est plus facile de concevoir que d'exprimer les alarmes du pauvre homme suspendu par le nez au-dessus de cet affreux ablme; il se démenait, étendait de tous côtés ses longs bras comme une araignée à la torture, poussait des cris horribles et demandait grâce aussi distinctement que le permettait la position terrible où il était, promettant de raser le petit homme jusqu'au dernier moment de sa vie. Il exposait dans quel abandon sa mort laisserait sa femme et ses enfants, et fsisait usage des arguments les plus touchants pour attendrir la capaz de son

bourreau: mais en vain; le petit homme n'était pas de nature à se laisser émouvoir. Il ouvrit le pouce et l'index qui soutenaient le barbier, et celui-ci commença à travers les ablmes de l'espace, une chute de cent trente pieds. Il descendait en pirouettant comme un volant, tantôt la tête en bas, et tantôt les pieds. Pendant ces culbutes multipliées, il apercevait de temps en temps son adversaire au-dessus de lui; il le voyait, penché sur la terrasse, avec sa face blanchie de mousse, se tenant les côtés et riant aux éclats. En même temps il entendit sortir rapidement de sa bouche l'éternel « Savonne toujours! »

Mais ce qu'il y avait de plus effrayant pour lui, c'était l'éclat de ses yeux qui lançaient des rayons et semblaient deux flambeaux funèbres pour l'éclairer dans sa chute. La sensation du barbier devint affreuse à l'approche du sol. Tout son corps frissonnait convulsivement; sa respiration était pénible et sa poitrine oppressée; il se recoquillait dans les plus petites dimensions possi-

bles, comme un limaçon.

Le moment n'était pas éloigné où il allait être écrasé. Cependant, contrairement aux lois de la pesanteur, à mesure qu'il approchait de terre, le mouvement était moins rapide. Enfin, chose extraordinaire, il devint d'une telle lenteur, qu'il paraissait au barbier qu'il était soutenu dans les airs. Quelque bon ange, touché de pitié pour lui, était accouru à son secours, et l'avait reçu dans ses bras. Aussi, au lieu d'être brisé en pièces, il se sentit doucement posé dans son lit, et comprit, à la grande joie de son âme, qu'il avait fait un réve.

## LE VIBILLARD MYSTÉRIEUX.

C'était au plus fort de la révolution française, pendant ces jours de gloire militaire au dehors, de terreur, de sang, de deuil et de larmes au dedans, que quatre jeunes gens se trouvèrent un soir réunis au Caveau des

Aveugles.

— Chut I dit I'un d'eux à voix basse à ses camarades qui commençaient à s'entretenir des affaires publiques, pour Dieu I ne nous occupons pas de politique; par le temps qui court, il ne fait pas bon parler de ces sortes de choses: les têtes tiennent si peu sur les épaules, qu'il suffit du moindre souffle de la dénonciation pour les faire tomber, et vous savez, ajouta-t-il en baissant encore davantage la voix, et en jetant un regard inquiet autour de lui, que les espions ne manquent pas: on dirait que les murailles mêmes ont des oreilles; mes amis, prenons garde à nous!

- Alors, contons des histoires.

Et la conversation s'entama sur le chapitre des apparitions, des spectres, des revenants, etc.; c'était peut-être le seul sujet qu'on pouvait traiter sans danger dans ces jours néfastes. Après de longs débats, trois des convives avouèrent qu'ils ajoutaient une foi plus ou moins grande aux traditions sur la matière; mais le quatrième, nommé Albert L...., déclara qu'il était sceptique, con-

a ---- -----

vaincu, disait-il, que les choses en appa les plus extraordinaires finissaient tou par devenir très-simples lorsqu'on av courage de les examiner de près et c

analy er de sang-froid.

Il était une heure très-avancée de la lorsque les quatre amis se séparèrent. A resté après le départ de ses camarades, ! posait à regagner sa demeure; il fut a par un petit vieillard qui avait été toute la soirée à une table voisine, et a les jeunes gens n'avaient fait aucune : tion. J'ai entendu votre conversation dit-il (Albert pâlit; il se croyait déjà a ou du moins sur le point de l'être), et j frappé du lon *tranchant* avec lequel avez déclaré ne croire à rien; permette de vous dire qu'à votre âge on devrait tenir, non-seulement de traiter aussi rement des questions aussi abstraites, surtout de les résoudre d'une manière luc. Avouez que vous n'avez voulu que trarier vos amis, ou vous donner la satisfaction d'amour-propre de passer à yeux pour un esprit fort, car il peut e dans la nature, des choses étranges, il préhensibles, qui échappent à toutes l vestigations.

— Ce que j'ai dit, je le pense et je le répondit le jeune homme rassuré, et croirai à rien aussi longtemps que je n

pas été convaincu.

Et que faut-il pour que vous le s
 Etre témoin d'une de ces choses que ses, incompréhensibles, dont vous ver parler, répondit Albert d'un air moques
 Cela ne dépend que de vous.

- Comment! que faut-il faire? expl

vous.

— Silence! dit le vieillard : reven demain à la même heure ; mais je vou viens qu'il faudra vons armer de cour

— J'y consens; je vous préviens à tour que je ne suis ni superstitieux ni tif, et que mon imagination n'est pas f émouvoir.

— C'est ce que nous verrons, dit le

lard; et ils se séparèrent.

Le lendemain, fidèle à sa promess bert se trouva au rendez-vous à l fixée

— Eles-vous toujours dans les mêm positions, et décidé à tout braver? I manda le vieillard.

— Ma présence ici doit vous en vaincre.

- Alors, suivez-moi.

Il faisait un temps affreux; un ver lent s'engouffrait dans les édifices; la tombait par torrents, et une obscurit fonde enveloppait tous les objets. L mière partie de leur course fut silons mais après avoir marché à peu près u mi-heure par des endroits qu'il ne co sait pas, Albert, s'arrétant subitemet manda à son guide: Où me conduises

— Dans un lieu où vous verrez des qui vous convaincront qu'il y a encor de présomption à tout nier qu'il n'y a

l tout croire, répondit le mystérieux

arriverons-nous bientôt? l'instant.

let. le compagnon d'Albert s'arrêta immédiatement devant une maison raissait ne pas avoir été habitée dengtemps, à en juger par son aspect ; elle était située dans une rue écara ce moment totalement déserte, mais rt reconnut pour y avoir déjà passé. n avoir ouvert la porte extérieure, it sur ses gonds rouillés, le vieillard

i son compagnon à entrer.

ne homme hésita, caril se rappelaiten sent jusqu'aux moindres détails des uses et effrayantes histoires d'assassi-'il avait lues on entendu raconter. , le lieu, l'obscurité de la nuit, l'isocomplet où il se trouvait, tout contriébranler sa résolution déjà chancetranger à Paris, il se repentait intéent d'avoir poussé les choses aussi egrettaitsa petite chambre et son coin oHlaire, près duquel il révait en sét à l'abri des éléments à sa famille pays.

illard, s'étant aperçu de son irrésolu-. i dit d'un ton ironique: Eh bien l n n'entrez-vous pas? Avez-vous déjà n'est devenue cette fermeté dont vous arade, il n'y a encore qu'un instant? outais bien que tout cet échafaudage ore et d'incrédulité s'écroulerait à la e épreuve ; retournons sur nos pas, vous n'avez pas le courage d'avanis à l'avenir ne faites plus le rodo-

ne crains pas les choses surnaturelondit Albert piqué au vif; mais je outer un danger réel : seul avec vous ie connais pas, qui me garantit que cherchez pas à m'attirer dans un

ns un guel-apens! et dans quel but, pour vous dépouiller? et que pourespérer de trouver sur un obscur ! il faudrait autre chose pour tenter ité; on ne tue pas pour le seul plaiier. D'ailleurs n'étes-vous pas jeune de, tandis que je suis vieux et faible; onc, vous me faites pitié.

tchez devant, dit Albert, honteux de esse, mais je vous préviens que je né, et qu'au moindre mouvement

je vous fais sauter la cervelle. it 1 dit le vicillard; et après avoir alie lanterne sourde, il monta le pre-1 escalier sombre, tortueux et déraivi de son compagnon prêt à faire noindre soupçon de trahison.

é au quatrième étage, le vieillard une porte, et ils entrérent dans une e humide et d'où s'exhalait une forte e vétusté ; les mors étaient tapissés s d'araignées, et le plancher était Tune épaisse couche de poussière ; royait pour tous meubles que deux chaises et une table vermoniae, sur

laquelle se trouvait placé un grand vase rempli d'eau.

Ils s'assirent en face l'un de l'autre. vous ai-je pas déjà assuré que vous n'aviez rien à craindre, dit le vieillard, après avoir jeté un regard de dédain sur les pistolets qu'Albert avait placés près de lui; aucun être vivant, excepté vous et moi, n'habite cette demeure. Le passé et l'avenir me sont également connus, ajouta-t-il après un instant de silence; que désirez-vous savoir de ce qui vous concerne?

Quand et comment je mourrai, répon-

dit Albert.

- Pourquoi vouloir connaître votre destinée? ne savez-vous pas que le don le plus fatal que pourrait posséder l'homme, serait celui de la prescience! Croyez-moi, jouissez du présent et ne vous occupez pas de l'avenir. Demandez-moi toute autre chose.

- Non, c'est mon avenir que je veux connaitre.

- Puisque vous le veulez absolument, je vais vous satisfaire : Vous mourrex joune,
  - A quelle époque ? .

— Bndéans les soixante jours

– De quelle manière ?

- D'une maladie de langueur.

- li cherche à m'effrayer, pensa Albert, mais il n'y réussira pas; ne suis-je pas fort et bien portant? — Cela n'est pas impossible, mais permettez-moi de ne pas croire à votre fâcheux pronostic, dit-il en souriant; je sens qu'il me reste bien des années à vivre.

— Croyex-le, si cela peut contribuer à vo-tre bonheur, répondit le vieillard, mais n'oubliez pas l'époque fatale; vous me reverrez encore une fois, el ce sera à volre dernière heure. Maintenant, reprit-il après une courte pause, qui désirez-vous voir? Prononcez le nom d'une personne morte ou vivante, et elle apparattra devant vous

– Je veux voir mon grand-père décédé il y a plus de cinq ans, répondit le jeune hom-me avec un accent d'incrédulité.

— Regardez dans ce vase, dit le vieillard. Et à peine Albert y eut-il jeté un rapide coup-d'œil, qu'il vit son aïeul couché sur son hit de mort, tel qu'il l'avait vu la dernière fois. Un rapide irisson parcourut tout son corps; tandis que la sueur vint mouiller son front brûlant. Cela est étrange, se dit-il en lui-même, mais n'est cependant pas impossible à expliquer au moyen de la physique el de la fantasmagorie.

Il y eut un nouveau moment de silence. --- Vous pensez à votre ami Adolphe de B...., voulez-vous le voir? demanda le vieil-

lard.

Albert resta stupéfait d'étonnement ; son mystérieux compagnon venait de lire dans sa pensée. Il regarda de nouveau et vit une place publique d'une ville qui lui était inconnue; beaucoup de monde y était assem blé et l'on dansait autour de feux de joie.

- N'apercevez-vous personne de votre connaissance parmi la foule? demanda le vioillard.

-Ah I mon Dieu I s'écria Albert, c'est bien lui! c'est mon ami! c'est Adolphe!

— Suivez ses mouvements : que fait-il?

- Il s'éloigne de la place, il entre seul dans une sombre allée de peupliers; il a l'air triste et pensif.

- Maintenant, dit le vieillard en lui présentant un poignard, plongez cette arme

dans le vase.

Albert hésita.

-Quoi! encore de la pusillanimité! s'écria son compagnon, tandis qu'un étrange sourire passa rapidement sur ses lèvres pâles et crisiées, et qu'une expression indéfinissable brillait dans ses petits yenx gris : frappez donc si vous avez du cœur, ou bien n'étesvous qu'un enfant ou.... un lâche?

En cet instant le timbre d'une horloge voisine sonna minuit; c'était la dernière heure

du 30 novembre 1793.

A peine Albert, poussé par un pouvoir invisible, mais auquel il ne pouvait se soustraire, eut-il plongé le poignard dans le vase, qu'un cri affreux releatit; il fut suivi d'an sourd gémissement, puis d'un bruit plus faible, semblable à celui produit par le dernier râle d'un mourant, puis tout retomba dans un lugubre et profond silence; et la lumière, qui un instant auparavant avait jelé un vis éclat, s'éteignit.

Albert, saisi d'horreur, laissa tomber son arme, se précipita vers la porte, et, malgré les ténèbres dont il était environné, il descendit les escaliers des quatre étages avec plus de rapidité qu'il n'eût pu le faire en plein jour, tandis qu'un éclat de rire semblable à celui d'un démon parvenait jusqu'à lui. Arrivé dans la rue, il continua sa course précipitée, et après avoir erré au hasard dans des quartiers que son trouble ne lui permit pas de reconnaître, il rentra enfin chez lui au poiut du jour, brisé de satigue et d'émotions.

Trois jours après cet étrange événement, qui avait laissé dans l'esprit d'Albert une inquiétude vague et un indéfinissable sentiment de mélancolie, sa portière lui remit une lettre bordée de noir; il en brisa le cachet d'une main tremblante et lut la fatale nouvelle « que son ami Adolphe de B.... arrivé à Marseille seulement depuis la veille. ayant quitté la place publique de.... où l'on célébrait une victoire, avait été frappé d'un coup de poignard au-dessous du sein gauche, dans une allée de peupliers, le 30 novembre dernier à minuit; qu'on ne lui connaissait pas d'ennemis; que rien ne lui avait été enlevé, et, enfin, que toutes les recher-ches pour découvrir l'assassin étaient reslées infructueuses. »

Pénétré de douleur, Albert se rendit surle-champ à la mairie de son arrondissement, y fit sa déposition, et quoiqu'il n'eût qu'un laible espoir de pouvoir retrouver l'endroit fatal où il avait passé une partie de la nuit du 30 novembre, il se mit à la tête des agents de la police, et après plusieurs jours de courses fatigantes et inutiles, il crut reconnaître la maison inhabitée; on en la porte, on monta les quatre étages, retrouva la chambre sale, froide et hu où il s'était trouvé avec le vieillard, d même état qu'il l'avait laissée lors fuite ; rien n'y avait été changé : seulle vase dans lequel il avait plongé le gnard contenait un liquide d'une ce rougeatre et d'une odeur fétide et na bonde, et la lame de cette arme, qu'c massa sur le parquet, était couverte ches de la même couleur : l'analyse chi qui en fut faite plus tard démontra qu et l'autre étaient du sang.

Depuis cet instant, le malheureux & frappé au cœur, ne fit plus que langui imagination malade le représentait cesse comme le meurtrier d'Adolphe, e gré tout ce qu'on put saire pour le dis et le guérir de sa monomanie, il fut b

réduit à la dernière extrémité.

Un soir que l'infortuné jeun**e homme** tenu dans les bras de sa mère éplorée blait éprouver un instant de calme et r sait reposer, il se redressa soudaineme s'écriant d'une voix tremblante et sac tandis que ses yeux hagards et qui blaient sortir de leurs orbites, se dirig vers la fenétre : le voilà l le voilà l et une légère convulsion, il expira. C'étai deux mois, jour pour jour, après la m son ami. Les spectateurs de cette scè frayante, s'étant élancés vers l'endroit vaient fixé les regards mourants du ma reux Albert, crurent voir au loin une

qui glissait rapidement sur la neige. L'histoire qui précède m'a été racon y a quelques années, par le lieutenant nel D. P... qui m'assura avoir lu sur l gistres de la mairie du onzième arron ment toutes les circonstances de cet ét événement, dans lequel certains vou voir la main du pouvoir sanglant qui vernait alors la France, et d'autres

doigt de Dieu (1):

Voici autre chose.

Blendau, partant pour l'Italie, s'a dans une ville du nord de l'Allemagne, Rebman, son ami, régisseur d'un doi royal, qu'il avait visité souvent.

- Mon cher Blendau, lui dit Ret nous n'avons de disponible pour l'instat la chambre grise; mais tu ne voudras

coucher.

- Pourquoi donc?

As-tu oublié la dame châtelaine - Bah! je n'y pense plus. J'**a**i **véc**u ans dans la capitale; actuellement le prils ne me font plus peur; laisse coucher dans cette fameuse chambre.

Brigitte conduisit Blendau dans la c

bre grise.

Un instant après, la femme et les e de Rebman arrivèrent de la foire ; il 🖚 dit rien de Blendau, voulant le lende au déjeuner, les surprendre de cette

ble. La chambre grise était au second, à l'extrémité d'une des ailes du châ-Brigitte posa ses deux slambeaux sur able, au-dessous du vieux miroir, et se se retirer.

jeune voyageur se mit à considérer cet tement antique : l'énorme poèle de fer **it la date 1616: une** porte vitrée, à perreaux arrondis, enchâssés dans du b, donnait sur un long passage somui conduisait à la tour des cachots; le uit orné d'un grand baldaquin et de rir **de s**oie épaisse brochés en or ; les des n'avaient pas changé de place deplus de cent ans. Mais la dame châteremontait bien plus loin. Gertrude, it son nom, avait fait vœu de virginité n vivant; ne l'ayant pas tenu, elle s'émpoisonnée de désespoir, à dix-neuf dans cette même chambre grise; et, t-on, elle avait été condamnée à souffrir cents ans les tourments du purgatoire.

pénitence rigoureuse ne sera termiju'en 1850; jusque-là elle doit appas toutes les nuits dans la chambre grise. iau avait cent fois entendu les récits de pparitions: la dame châtelaine, disaito montrait avec un poignard. Il n'était i rassuré qu'il le disait; il ferma les naux verrous, soufila ses bougies et la ne l'endormit. Deux houres après, le le minuit l'éveille, il voit la chambre rée; il se soulère avec effroi, jette les sur le vieux miroir, et aperçoit le re de Gertrude, vetu d'un linceul, teun poignard dans la main droite. Une onne de romarin et de clinquant est enc**ée dans ses cheveux. Il voit dans** le i**r, à la** cl**a**rté des deux bougies, l'éclat des yeux de Gertrude, la paieur de ses s. Elle parle à voix basse. Le jeune me éponyauté veut sortir du lit : l'effroi aralysé. Cependant la châtelaine s'ae vers lui, le poignard levé, avec un reterrible. Elle lui applique le poignard a poitrine; sa main laisse tomber des les de poison. Il saute hors du lit et là la fenétre pour appeler du secours; le spectre le prévient; il pose une main a fenètre, de l'autre il saisit Blendau, ent sur son dos l'impression glaciale de ort. Les lumières s'éteignent; Blendau lugie dans son lit, s'enfonce sous la erture, et tout rentre dans le silence. extrême fatigue finit par lui faire retrouncore un peu de sommeil.

raps étaient trempés. — Il ne sut que ser de son horrible aventure: les bousensumées, le dérangement de certains bles, tout lui prouvait que sa vision it pas un rêve; mais, n'osant en parler senan, il remonta à cheval et partit sur-

and cette aventure fut publiée, en 1810, le journal le Sincère, avec une aposà M. Blendau attestait au nom de l'honet au péril de sa vie, la vérité de cette ire. elle fit sensation et occupa toutes

les conversations de Berlin. Un médecin publia alors une aventure du même genre, qui lui était arrivée, non dans une chambre grise, mais dans une chambre noire. J'allai un jour, dit-il, dans le château du lieutenant colonel Silberstein, dont la fille était gravement malade; on me fit rester pour la soigner, et on me prépara une chambre où je me retirai de bonne heure. Elle avait une apparence assez lagubre: des peintures noires en couvraient les portes antiques, le plasond et le lambris. Un domestique vint me demander si je ne me trouvais pas trop seul dans cette chambre, et si je voulais qu'il restât avec moi. Je me moquai de lui et de toutes les histoires de revenants qu'il me conta sur cette chambre noire, qui jouissait d'un mauvais renom. Je m'endormis, après avoir tout visité et tout bien fermé.

J'étais dans mon premier sommeil, lorsque j'entendis prononcer mon nom tout bas. J'ouvre les yeux à demi : ma chambre est éclairée d'une lumière extraordinaire; une main froide vient me toucher; et je vois à côté de moi une figure pâle comme la mort, revétue d'un drap mortuaire, qui étend vers moi ses bras glacés. Dans le premier mouvement de terreur, je poussai un cri, et je fis un saut en arrière. A l'instant j'entendis frapper un coup violent. L'image disparut, et je me retrouvai dans l'obscurité. L'horloge sonna, c'était minuit.... Je me levai sur-lechamp, j'allumai deux bougies; je visitai de nouveau, tout était bien fermé. J'allais attribuer tout ce qui s'était passé à un songe, lorsque, m'étant approché de mon lit avec une lumière, j'y découvris une boucle de cheveux bruns, posée sur mon oreiller. Elle ne pouvait pas y être venue par un rêve ni par une illusion. Je la pris, et je l'ai conservée. Mais au moment où j'étais interdit de cette circonstance, j'entends marcher à pas précipités; on frappe à ma porte: — Levezvous, me crie-t-on, mademoiselle se meurt.

Je vole à la chambre de la malade, que je trouve saus vie: on me dit qu'un peu avant minuit elle s'était réveillée, et qu'après avoir respiré fortement, elle avait rendu le dernier soupir. Sa mère, inconsolable, voulut au moins, avant de quitter le corps inanimé de la jeune fille, emporter une boucle de ses cheveux. Qu'on juge demon effroi, quand je m'aperçus qu'il mauquait une boucle à ses longs cheveux bruns, celle précisément que j'avais reçue dans la chambre noire. Le lendemain je fus atteint d'une maladie dangereuse, qui fut la même que celle dont la jeune personne était morte.

Au moment où le médecin rendit cette aventure publique, un avocat ayant couché dans la même chambre noire et vu à peu près les mêmes choses, la justice visita les lieux. On découvrit un ressort secret qui ouvrait un lambris dans le lit de la chambre fatale; elle communiquait à un cabinet qu'habitait la femme de chambre; c'était cette femme qui, pour ses intrigues personnelles, jouait le personnage de lantome, and

da posséder seule la chambre infestée. Le docteur et l'avocat l'avaient prise suc-

cessivement pour un spectre.

Après que cette histoire sut débrouillée, le journal le Sincère publia l'éclaircissement des aventures de la chambre grise. Tout était l'ouvrage des ensants du châtelain, auxquels Brigitte avait conté l'arrivée de Blendau; la jeune Charlotte saisait le rôle de Gertrude; ses deux frères avaient ouvert le verrou de la petite porte, en passant une main par un carreau cassé. Quand tout ceci sut dépouillé du merveilleux, on dit que le médecin de la chambre noire s'écria: « Nous vivons dans un siècle pervers et détestable; tout ce qui est ancien s'anéantit, et un pauvre revenant ne peut même plus loyalement se maintenir.... »

Ne quittons pas encore les Allemands, qui ne se refusent pas les hallucinations.

Trois jeunes filles de Berlin, s'étant réunies un jour, demandaient à l'une d'entre elles, Florentine, d'où lui venait la tristesse qu'elles lui remarquaient. Elle en avoua la raison en ces termes:

-- J'avais une sœur nommée Séraphine, que vous avez connue ; elle s'entêta des rêveries de l'astrologie et des sciences de la divination, au grand chagrin de mon père. **Ma mère mourut, et mo**n père pensa qu'avec l'âge ce penchant bizarre se perdrait ; mais Séraphine poursuivit son étude : elle disait avoir été ravie, avoir joué avec les esprits; et je ne suis pas éloignée de le croire, puisque moi et d'autres l'avons vue dans le jardin, tandis qu'elle se trouvait à la maison.... Un soir qu'elle était allée chercher ses parures pour aller en soirée, elle rentra sans lumière; je jetai un cri d'effroi; son visage avait subi une altération complète, sa pâteur hahituelle avait pris la teinte affreuse de la mort : ses lèvres couleur de rose étaient devenues bleues. — J'ai été saisie d'une indisposition subite, nous dit-elle enfin tout bas. Après des instauces répétées de ma part, elle finit par me dire que l'esprit de notre mère, morte depuis quelque temps, lui avait apparu, qu'elle avait entendu marcher derrière elle, qu'elle s'était sentie retenue par la robe, et qu'effrayée, elle s'était évanouie; qu'après avoir repris ses forces et au moment d'ouvrir son armoire, les deux battants s'étaient déployés d'eux-mêmes ; que sa lumière s'était éteinte ; qu'elle avait vu son image fidèle sortir d'un miroir, répandre une grande clarté dans l'appartement, et qu'elle avait entendu une voix lui dire : — Pourquoi trembler en voyant lon être propre s'avancer vers loi pour te donner la connaissance de ta mort prochaine, et pour te révéler la destinée de la maison? Que le fantôme l'avait instruite de ce qui devait arriver ; qu'au moment où elle l'interrogeait sur moi, la chambre s'élait obscurcie, et que tout le surnaturel avait disparu. Mais elle ajouta qu'elle ne pouvait me consier l'avenir qu'elle venait de connaltre, et que notre père seul le saurait. J'en dis quelque chose à mon père le soir même, mais il n'en crut rien. Il pensait que tout ce

qui élait arrivé à Séraphine pouvait être produit par une imagination exaltée. Cependant trois jours après, ma sœur étant tombée malade, je remarquai, à l'affectation avec laquelle elle nous embrassait mon père et moi, que l'instant de la séparation n'était pas élolgné. — La pendule sonnera-t-elle bientêt neuf heures? disait-elle dans la soirée; songez à moi! nous nous reverçons! Elle nous serra la main, et lorsque l'heure sonna, elle tomba sur son lit et ne se releva plus.

Mon père désira que cette prétendue vision fût tenue secrète. Je partageai son opinion; mais je le pressai de me dévoiler le secret qu'on m'avait fait. Il ne voulut pas y consentir, et je remarquai que son regard inquiet était fixé sur la porte; elle s'ouvrit tout à coup d'elle-même. Je frissonnai d'effroi, et demandai à mon père s'il ne voyait pas une lueur pénétrer dans l'appartement. Il se rejeta encore sur l'imagination; il en parut cependant frappé. Le temps n'effaça pas le souvenir de Séraphine, mais il nous fit oubier cette dernière apparition.

Un soir, je rentrais à la maison après une belle promenade, lorsque les gens de mon père m'avertirent de la résolution où il était d'aller vivre dans une de ses terres. A minuit nous partimes; il arriva à sa terre calme et serein; mais il fut bientôt frappé d'une indisposition que les médecins regardèrent comme très-sérieuse. Un soir il me dit:

— Séraphine a dit deux fois la vérité; elle la dira une troisième fois. Je compris alors que mon père croyait mourir bientôt. Ka effet il dépérit visiblement et fut forcé de

garder le lit.

Un autre soir, il me dit d'une voix faible :

—L'expérience m'a guéri de mon incrédulité;
quand neuf heures sonneront, mon dernier
moment, suivant la prédiction de Séraphine,
sera arrivé. Ne te marie pas, s'il est possible; et si jamais tu songeais sérieusement à
le faire, n'oublie pas de lire le papier que je
te donne.

Le son de l'heure fatale où mon père, appuyé sur mon épaule, rendit le deruise soupir, me priva de l'usage de mes seus.

Le jour de son enterrement fut aussi marqué par la lueur éclatante dont j'ai déjà parlé. Vous savez, continua Florentine, que le comte Ernest me recherche en mariages dès que cette union fut convenue, je n'hésital pas, selon l'ordre de mon père, de lire le billet cacheté qu'il m'avait remis. Le voici:

— Séraphine t'a sûrement déjà dit que, lorsqu'elle voulut questionner le fantôme sur ton sort, soudain il avait disparu. L'ôtre incompréhensible vu par ta sœur lui a déclaré que, trois jours avant celui qui serait fixé pour ton mariage, tu mourrais à cette même heure qui nous est si faneste. Voilà pourquoi je t'engage à ne pas te marier.

Florentine s'arrêta et dit: — Vous veyes, mes chères amies, la cause du changement dont vous m'avez quelquesois fait des reproches. Demain le counte revient de sen voyage; il avait sixé l'époque de units mariage au troisième jour après son retsur s

VIS 85

aujourd'hui! et je renonce a un ni, certes, m'eût charmée, plutôt oncer à la vie.

nit n'a pas un intérêt aussi grave. lu xvn° siècle il y avait à Bruxelles, espèce de cul-de-sac de la rue ne-du-Sommeil qu'on appelle enin du Diable, une petite maison de parence, dont le propriétaire était cte estimé; son histoire nous a été comme une grande leçon.

hitecte s'appelait Olivier. Il avait d'heureuses affaires une fortune lorsqu'il se chargea de construire la grande écluse qui croisent la son entrée à Bruxelles, entre les Hal et d'Anderlecht. Il avait cru un terrain solide; mais il lui fallut dépenses imprévues pour affermir lions sur un sol marécageux et

— Toutefois la première pierre e 28 avril 1658, comme le constate ption que les réparations faites il le temps out découverte, et qui noms de J.-J. Van Hecke, H.-D. J. Bassery, officiers de la ville prétte cérémonie

suivit ses travaux avec courage. out ce qu'il possédait y sut dévoré; it qu'il s'était trompé grandement; rise était à peine élevée d'un tiers t obligé de la suspendre, n'ayant ne de quoi faire la paye de ses Cette pensée l'accabla, il allait être ; la ville pouvait le poursuivre; l avait employés attendaient leur illa frapper à la porte de ses amis nanda secours pour quelques mois. . qui lui avaient offert leur bourse savaient bien qu'il ne l'accepterait rmèrent sous d'honnêtes prétextes, revint désenchanté de l'amitié. Il seul pour réfléchir au parti qu'il rendre: aucun moyen satisfaisant enta à sa pensée. Tous ceux sur it cru pouvoir compter l'abandonne trouva d'affection réelle que jeune veuve qu'il devait épouser, hâta de lui offrir tout ce qu'elle Mais ces ressources n'étaient pas s; la détresse reparut bientoi.

raait un soir son logis, désespéré, it s'il ne devait pas fuir pour éviter lu lendemain. La nuit commençait, ioncait sombre et triste; le vent

la pluie tombait par torrents. En hez lui, on lui annouça qu'un attendait. Il monta surpris et emvit assis dans sa chambre, auprès n inconnu habillé de vert.

is éles dans l'embarras? lui dit ient cet homme.

vous l'a dit? s'écria Olivier.

amis. Vous n'avez pas lieu de vous hommes. Si personne ne vient à surs, demain vous êtes perdu.

sais;.... et je n'ose vous demander ui vous amène.

t un silence. La lumière que la

servante de l'entrepreneur avait allumée jetait une lueur pâle; mais les yeux de l'inconnu flamboyaient; sa figure était rude; un sourire dont il s'efforçait de dissimuler l'amertume, dilatait par instants ses lèvres minces. Après qu'il eut fixé quelques minutes l'architecte palpitant:

— Je m'intéresse à vous, lui dit-il.

Olivier tressaillit; il voulait prendre la main de celui qu'il appelait déjà son salut; le gros homme l'évita et retira promptement cette main que recouvrait un gant noir.

— Point de démonstrations, lui dit-il. Je

prête à intérêts.

— N'importe! mon sang, ma vie, tout est

à vous.

Un éclair plus vif jaillit des yeux de l'étranger.

— De quelle somme avez-vous besoin? Je crois que nous nous entendrons, dit-il.

— Oh! pour le moment, de peu de chose, dit l'architecte. Mais si vous voulez me sauver l'honneur, il faut que j'achève mon entreprise; et cent mille florins....

- Vous les aurez si mes conditions yous

conviennent.

- J'y souscris sans les connaître. C'est le

ciel qui vous envoie.

— Non, pas le ciel, dit l'homme vert en fronçant le sourcil. Mais vous ne pouvez vous engager sans savoir ce que vous failes. Je suis venu de loin pour vous voir. J'apprécie vos talents; il faut que vous soyes à moi.

— A la vie et à la mort l

— Entendons-nous bien, dit l'inconnu. Je vous donne dix ans. Au bout de ce terme, vous me suivrez; je vous emmènerai où je voudrai; je serai le maître; vous serez à moi.

L'entrepreneur, surpris, sans pouvoir se rendre compte du sentiment qu'il éprouvait, et redoutant de comprendre ce qu'il commençait à soupçonner, regardait son hôte avec inquiétude. Son cœur battit avec violence, lorsqu'il vit l'étranger titer de son portefeuille cent mille florins en mandats à vue sur les premières maisons de Bruxelles.

— Songez que sans moi vous alliez mourir, dit-il. Signez donc cet engagement. Il présentait en même temps une feuille de parchemin, et de sa main droite il tonait une plume d'or.

— Excusez-moi, dit enfin l'architecte interdit: cette scène me confond; que du moins

je sache à qui je me dois!

— Que vous importel dit l'inconnu. Je vous laisse dix ans dans votre pays. Je vous le répète, je tiens à vous, je ne veux pas me nommer encore. Mais vous allex reprendre demain votre crédit; une jeune épouse vous attend. Vous hésitex? Les cent mille florius ne suffisent-ils pas? Voici un demi-million.

Olivier, dans le délire, ne se posséda plus à la vue de tant d'argent, qui le rendait riche et glorieux. Il saisit les deux mains de l'inconnu, les baisa sans que celui-ci étât ses gants, prit brusquement la plume d'or et signa l'engagement de suivre dans dix ans celui qui l'avait acheté. Quand il ent lans

l'homme vert plia le parchemin, le mit dans son porteseuille et sortit en disant :

- Adieu! dans dix ans, à pareil jour, vous

serez prét?

- Je le serai.

On pense bien qu'après ce qui venait de se passer, Olivier ne put dormir. Il passa la nuit à méditer devant son demi-million. Le lendemain il fit sa paye et satisfit à tous ses engagements; il publia qu'il n'avait voulu qu'éprouver ses amis ; il doubla ses ouvriers. On le combla d'honnétetés et de politesse. Il n'oublia pas sa jeune veuve; la fortune ne le rendit pas inconstant; il épousa celle qui lui avait prouvé qu'elle l'aimait. Mais il ne confia jamais sa bonne fortune à personne.

Il écartait d'abord autant qu'il le pouvait les pensées sinistres qui venaient l'inquiéter. Il eut des enfants; ses entreprises prospérè rent; la fortune lui rendit des amis, et il semblait vivre joyeusement à Bruxelles. Seulement on était surpris de le voir touours pâle et préoccupé. Il s'était bâti, entre la porte de Flandre et la porte du Rivage, une petite maison de plaisance où il cherchait à s'étourdir dans les parties de plaisir. On se rend encore, par la rue du Chant-des-Grenouilles, à cette maison, qu'on appelle la Maison du Diable.

Pendant neuf ans Olivier vécut ainsi. Mais lorsqu'il vit approcher l'instant où il devait tout quitter pour suivre l'inconnu, son cœur commença à se troubler. Des frayeurs cruelles s'emparèrent de lui; il maigrissait et ne dormait plus. En vain sa femme, qu'il nimait, cherchait-elle à pénétrer dans les replis de son cœur, le secret qu'il y tenait renfermé était.inaccessible; les caresses de ses enfants lui faisaient mal; on le voyait pleurer, et deux fois sa femme avait remarqué qu'il ne passait jamais qu'en tremblant sur le pont de la Grande-Ecluse qu'il avait construit, quand parfois leurs promenades se dirigeaient de la porte de Hal à la porte d'Anderlecht.

Ensin le jour fatat approcha où l'étranger devait venir exiger l'accomplissement du marché qu'il avait fait. Olivier invita à souper ses amis, ses parents, ceux de sa femme. Cette dame, ne sachant comment relever le cœur de son mari, s'avisa, sans rien dire, d'engager à ce festin le bon vieillard Jean Van-Nuffel, chanoine de Sainte-Gudule, son confesseur, en qui Olivier avait confiance, quoique depuis dix ans il ne sit plus ses devoirs de catholique; ce qui était causé par une circonstance singulière : il ne pouvait entrer dans une église sans y étouffer et s'y trouver mal. Le digne prêtre, ayant longuement réfléchi à la conduite de l'architecte, en tirait des inductions qu'il ne manifestait pas, mais qui l'engagèrent à une précaution dont il reconnut bientôt la sagesse.

ll y avait une heure qu'on était à table. Olivier, dont la pâleur était effrayante, s'efforçait vainement de reprendre courage dans quelques verres d'excellent viu. Il avait bu énormément, et ses idées ne se troublaient pas. Il entendit sonner neuf heures. C'était

le moment où l'inconnu l'avait anil avail dix ans. Avec un mouvement co sif et dans une sorte d'angoisse il boire encore, et, trouvant les bouteil des, il envoya sa servante à la cave recommandant d'apporter de son m vin. La servante prit une chandelle hâta d'obéir. Mais lorsqu'elle sut desci elle aperçut, assis sur la dernière m un gros homme à figure sombre, vêtu lours vert. Elle recula effrayée et l manda ce qu'il cherchait.

- Allez dire à votre maître que j tends, répondit-il, il saura bien qui je

La servante remonta au plus vite e commission d'une voix troublée. L'arc acheva de perdre contenance. Voyar n'y avait plus à différer, il céda enfi instances de sa femme; il conta son ture et se leva au désespoir. Sa femr enfants, ses amis frémissaient bouleve

· Ne désespérons pas encore de la de Dieu, dit le vieux prêtre. Qu'on ail

à l'étranger de monter.

La femme d'Olivier était aux gene bon chanoine, et les ensants, qui ce naient qu'ils allaient perdre leur pe baisaient les mains. Olivier, qu'un d'espérance rattachait déjà à la vie, un peu ranimé. La servante sit un el courage et alla crier à l'inconnu qu'e tendait dans la salle. Il y parut à l'i marchant d'un air ferme et digne, et à la main l'engagement signé par ( Un sourire indéfinissable épanonis bouche et ses yeux.

Le chanoine l'interpella:

- Vous ne pensiez peut-être pas m ver ici, dit-il à l'homme vert. Vou: que j'ai sur vous quelque pouvoir...

L'inconnu baissa les yeux et paru son aise. Mais le vieux prêtre, éleve mesure pleine de grains de millet,

Je ne vous demande qu'une fave cordez-nous quelques instants; jur vous laisserez Olivier en paix jusqu'à vous ayez ramassé grain à grain millet qu'il y a dans cette mesure.

— J'y consens, répondit l'homma après un moment de silence.

— Jurez-le moi par le Dieu vivant chanoine, en commençant à verser les sur le plancher. L'inconnu les rec avec une agilité effrayante. Il frisso dit d'une voix sourde :

Je le jure.

Alors Jean Van-Nuffel ayant fait gne, un enfant de chœur s'approcha un bénitier ; il versa ce qui restait de sure dans l'eau bénite; l'homme v eut pas plutôt mis le doigt qu'il pou hurlement et disparut.

Ainsi l'architecte fut sauvé. **Mais** le pont de la Grande-Ecluse', entre l tes de Hal et d'Anderlecht, s'est tonjo

pelé le Pont du Diable.

Nous reproduirons maintenant qu pièces curieuses et rares.

Discours épouvantable d'une étrange

démons en la maison d'un gentille Silésie, en 1609, tiré de l'im-Paris, 1609.

ilhomme de Silésie, ayant convié amis, et, l'heure du festin vevoyant frustré par l'excuse des intre en grande colère, et comlire que, puisque nul homme ne tre chez lui, tous les diables v Cela dit, il sort de sa maison et glise, où le curé préchait, lequel attentivement. Comme il était là, er en la cour du logis des hommes le haute stature et tout noirs, qui rent aux valets du gentilhomme e à leur maître que les conviés nus. Un des valets court à l'église n maltre, qui, bien étonné, deis au curé. Icelui, finissant son onseille qu'on fasse sortir toute la rs du logis. Aussitôt dit, aussitôt de hâte que les gens eurent de délaissèrent dans la maison un petit mant au berceau. Ces hôtes, ou, ix dire, ces diables (c'est le sentiarrateur) commencèrent bientôt à s tables, à hurler, à regarder par s, en forme d'ours, de loups, de ommes terribles, tenant à la main urs pattes des verres pleins de vin. ns. de la chair bouillie et rôtie. s voisins, le gentilhomme, le curé contemplaient avec frayeur un tel le pauvre père se mit à crier :

s! où est mon pauvre enfant?
encore le dernier mot à la bouche,
de ces hommes noirs apporta
ux fenêtres, et le montra à tous
taient dans la rue. Le gentilhomme
à un de ses serviteurs auquel il se
eux: — Mon ami, que ferai-je?
sieur, répond le serviteur, je retrai ma vie à Dieu; après quoi
dans la maison, d'où, moyennant
rs, je vous rapporterai l'enfant.
bonne heure! dit le maitre; Dieu

igne, t'assiste et te fortifie!
iteur, ayant reçu la bénédiction de
e, du curé et des autres gens de
a au logis, et, approchant du poèle
t ces hôtes ténébreux, se prosterne
se recommande à Dieu et ouvre la
ilà les diables en horribles formes,
ssis, les autres debout, aucuns se
it, autres rampant sur le plancher,
accourent contre lui, criant en-

l hui! que viens-tu faire céans? riteur, suant de détresse et néanrtifié de Dieu, s'adresse au malin l'enfant et lui dit:

, répond l'autre, il est mien ; va maître qu'il vienne le recevoir. ileur insiste, et dit :

baille-moi cet enfant.

ais la charge que Dieu m'a comet sais que tout ce que je fais selon est agréable; parlant, à l'égard de e, en vertu de Jésus-Christ, je t'ar-

ICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES. II.

rache et saisis cet enfant, lequel je rapporte à son père.

Ce disant, il empoigne l'enfant, puis le serre entre ses bras. Les hôtes noirs ne répondent que par des cris effroyables et par ces mots:

— Hui! hui! méchant; hui! garnement! laisse, laisse cet enfant; autrement nous te dépiécerons.

Mais lui, méprisant ces menaces, sortit sain et sauf, et rendit l'enfant au gentilhomme, son père; et quelques jours après, tous ces hommes s'évanouirent, et le gentilhomme, devenu sage et bon chrétien, retourna en sa maison.

Le grand feu, tonnerre et foudre du ciel, advenu sur l'église cathédrale de Quimper-Corentin, avec la vision publique d'un très-épouvantable démon dans le feu, sur ladite église. Jouxte l'imprimé à Rennes, 1620.

« Samedi, premier jour de février 1620, il arriva un grand malheur et désastre en la ville de Quimper-Corentin. Une belle et haute pyramide, couverte de plomb, étant sur la nef de la grande églisc, fut brûlée par la foudre et feu du ciel, depuis le haut jusqu'à ladite nef, sans que l'on pût y apporter aucun remède. Le même jour, sur les sept heures et demie, tendant à buit du matin, se fit un coup de tonnerre et d'éclair terrible. A l'instant fut visiblement vu un démon horrible, au milieu d'une grande onde de grêle. se saisir de ladite pyramide par le haut et au-dessous de la croix, étant ce démon de couleur verte, avec une longue queue. Aucun feu ni fumée n'apparut sur la pyramide que vers une heure après midi, que la fumée commença à sortir du haut d'icelle, et dura un quart d'heure; et du même endroit commença le feu à paraître peu à peu, en augmeniant toujours ainsi qu'il dévalait du haut en bas; tellement qu'il se fit si grand et si épouvantable, que l'on craignait que toute l'église ne sût brûlée, et non-seule-ment l'église, mais toute la ville. Les trésors de ladité église furent tirés hors; les processions allèrent à l'entour, et finalement on fit mettre des reliques saintes sur la nef de l'église, au-devant du feu. Messieurs du chapitre commencèrent à conjurer ce méchant démon, que chacun voyait dans le feu. tantôt bleu, vert ou jaune. Ils jetèrent des agnus Dei dans icelui et près de cent cinquante barriques d'eau, quarante ou cinquante charretées de fumier, et néanmoius le seu continuait. Pour dernière ressource, on fit jeter un pain de seigle de quatre sous, puis on prit de l'eau bénite, avec du lait d'une semme nourrice de bonne vie, et tout cela jeté dedans le seu, tout aussitôt le démon fut contraint de quitter la flamme, et avant de sortir il sit un si grand remueménage, que l'on semblait être tous brûlés, et qu'il devait emporter l'église et tout avec lui; il ne s'en alla qu'à six heures et demie du soir, sans avoir sait autre mal, Dieu merci, que la totale raine de ladite pyramide, qui est de douze mille écus au moins. Ce méchant étant hors, on eut raison du feu, et peu de temps après on trouva encore ledit pain de seigle en essence, sans être endommagé, hors que la croûte était un peu
noire; et sur les huit ou neuf heures et demie, après que tout le feu fut éteint, la cloche sonna pour amasser le peuple afin de
rendre grâces à Dieu. Messieurs du chapitre,
avec les choristes et musiciens, chantèrent
un Te Deum et un Stabat Mater, dans la
chapelle de la Trinité, à neuf heures du soir.
Grâces à Dieu, il n'est mort personne; mais
il n'est pas possible de voir chose plus horrible et épouvantable qu'était ce dit feu. »

Esfroyable rencontre, apparue proche le château de Lusignan, en Poitou, aux soldats de la garnison du lieu et à quelques habitants de ladite ville, la nuit du mercredi 22 juillet 1620. A Paris, chez Nicolas Robert, rue Saint-Jacques, 1620.

« La nuit du mercredi 22 juillet, apparut entre le château de Lusignan et le Fare, sur la rivière, deux hommes de feu, extrêmement puissants, armés de toutes pièces, dont le harnais était enflammé, avec un glaive en feu dans une main et une lance slambante dans l'autre, de laquelle dégouttait du sang. Ils se rencontrèrent et se combattirent longtemps, tellement qu'un des deux fut blessé, et en tombant fit un si horrible cri qu'il réveilla plusieurs habitants de la haute et basse ville, et étonna la garnison. Après ce combat, parut comme une souche de seu qui passa la rivière et s'en alla dans le parc, suivie de plusieurs monstres de feu semblant des singes. Des gens qui étaient allés chercher du hois dans la forêt rencontrèrent ce prodige, dont ils pensèrent mourir, entre autres un pauvre ouvrier du bois de Galoche, qui fut si effrayé qu'il eut une sièvre qui ne le quitta point. Comme les soldats de la garnison s'en allaient sur les murs de la ville, il passa sur eux une troupe innombrable d'oiseaux, les uns noirs, les autres blancs, tous criant d'une voix épouvantable. Il y avait des slambeaux qui les précédaient, et une sigure d'homme qui les suivait, faisant le hibou; ils furent effrayés d'une telle vision, et il leur tardait fort qu'il fût jour pour la raconter aux habitants.

« Voici (ajoute le narrateur) l'histoire que j'avais à vous présenter, et vous me remercierez et serez contents de ce que je vous donne, pour vous avertir de ce que vous pouvez voir quand vous allez la nuit dans les champs. »

Description d'un signe qui a été vu au ciel le 5 jour de décembre dernier, en la ville d'Altorff, au pays de Wurtemberg, en Allemagne; imprimée à Paris, rue Saint-Jacques, à l'Eléphant, devant les Mathurins, 1678, avec privilège du roi.

« Guicciardin écrit en son Histoire italique que, sur la venue du petit roi Charles VIII à Naples, outre les prédictions de frère Hiérôme Savonarole, tant prêchées au peuple que révélées au roi même, apparurent en la Pouille, de nuit, trois soleils au milieu du ciel, offusqués de nuages à l'enteur, avec force tonnerres et éclairs; et vers Arezzo furent vues en l'air de grandes troupes de gens armés à cheval, passant par là avec grand bruit et son de tambours et trompettes; et en plusieurs parties de l'Italie, maintes images et statues suèrent, et divers monstres d'hommes et d'animaux naquirent, de quoi le pays fut épouvanté. On vit depuis la guerre qui advint au royaume de Naples, que les Français conquirent et puis perdirent.

«En la ville d'Altorff, au pays de Wurtemberg, en Allemagne, à une lieue de la ville de Tubingue, et aux environs, on a vu, le cinquième jour de décembre 1577, environ sept heures du matin, que le soleil, commençant à se lever, n'apparaissait pas en sa clarté et splendeur naturelle, mais montrait une couleur jaune, ainsi qu'on voit la lune quand elle est pleine, et ressemblait au rond d'un gros tonneau, et reluisait si peu, qu'on le pouvait regarder sans s'éblouir les yeux. Bientôt après, il s'est montré à l'entour autant d'obscurité que s'il s'en fût suivi une éclipse, et le soleil s'est couvert d'une couleur plus rouge que du sang, tellement qu'on ne savait pas si c'était le soleil ou non. lncontinent après, on a vu deux soleils, l'un rouge, l'autre jaune, qui se sont heurtés et battus : cela a duré quelque peu de temps, où l'un des soleils s'est évanoui, et on n'a plus vu que le soleil jaune. Peu après s'est apparue une nuée noire, de la forme d'une boule, laquelle a tiré tout droit contre le soleil, et l'a couvert au milieu, de sorte qu'on n'a vu qu'un grand cercle jaune à l'entour. Le soleil ainsi couvert, est apparue une autre nuée noire, laquelle a combattu avec lui, et l'un a couvert l'autre plusieurs fois, tant que le soleil est retourné à ladite première couleur jaunâtre. Un peu après, est apparue derechef une nuée longue comme un bras, venant du côté du soleil couchant, laquelle s'est arrêtée près dudit soleil. De cette nuée est sorti un grand nombre de gens habillés de noir et armés comme gens de guerre, à pied et à cheval, marchant en rang, lesquels ont passé tout bellement par dedans ce soleil vers l'orient, et cette troupe a été suivie derrière d'un grand et puissant homme qui a été beaucoup plus haut que les autres. Après que cette troupe a été passée, le soleil s'est un peu obscurci, mais a gardé sa clarté naturelle et a été couvert de sang, en sorte que le ciel et la terre se sont montrés tout rouges, parce que sont sorties du ciel plusieurs nuées sangiantes et s'en sont retournées pardessus, et ont tiré du côté de l'orient, lout ainsi qu'avait fait avant la gendarmerie. Beaucoup de nuées noires se sont montrées autour du soleil, comme c'est **coutume guand** il y a grande tempête, et bientôt après sont sorties du soleil d'autres nuées sanglantes et ardentes, ou jaunes comme du safras. De ces nuées sont parties des réverbérations semblables à de grands chapeaux hants et larges, et s'est montrée toute la terre jaune

et sanglante, couverte de grands chapeaux, lesquels avaient diverses couleurs, rouge, bleu, vert, et la plupart noirs; ensuite il a fait un brouillard, et comme une pluie de sang, dont non-seulement le ciel, mais en-core la terre et tous les habillements d'hommes se sont montrés sanglants et jaunâtres. Cela a duré jusqu'à ce que le soleil ait repris sa clarté naturelle, ce qui n'est arrivé qu'à dix heures du matin.

«Il est aisé de penser ce que signifie ce prodige ; ceci n'est autre chose que menaces, » dit l'auteur.

Quant à nous, comme il n'y a dans le pays d'Altorff aucun témoignage qui appuie ce merveilleux récit, nous n'y verrons qu'un paff du xvii siècle.

Signe merveilleux apparu en forme de procession, arrivé près la ville de Bellac, en Limousin. Imprimé à Paris en 1621.

< Il n'y a personne qui ait été vers la ville de Bellac, en Limousin, qui n'ait passé par une grande et très-spacieuse plaine nullement habitée. Or en icelle, quantité de gens dignes de foi et croyance, même le sieur Jacques Rondeau, marchand tanneur de la ville de Montmorillon, le curé d'Isgre, Pierre Ribonneau, Mathurin Cognac, marchand de bois, demeurant en la ville de Chanvigné, élant tous de même compagnie, m'ont assuré avoir vu ce que je vous écris : 1° trois hommes vétus de noir, inconnus de tous les regardants, tenant chacun une croix à la main ; 2° après eux marchait une troupe de **jeunes filles, vétues de l**ongs mautr**aux d**e toile blanche, ayant les pieds et les jambes nus, portant des chapeaux de fleurs desquels p**endaient jusques aux talons** de grandes bandes de toile d'argent, tenant en leur main gauche quelques rameaux, et de la droite un vase de farence d'où sortait de la fumée ; **Franchait**a près celle-ci une dame accoutrée en deail, vétue d'une longue robe noire qui trainait fort longue sur la terre, laquelle robe était semée de cœurs perces de flèches, de larmes et de flammes de satin blanc, et ses cheveux épars sur ses vétements; elle tenait en sa main comme une branche de cèdre, et ainsi vétue cheminait toute triste; 4. ensuite marchaient six petits enfants couverts de longues robes de taifetas vert, tout seme de flammes de satin rouge et de gros **lamb**e**aux allumés,** et l**eurs têtes** couverte**s** de chapeaux de fleurs. Ceci n'est rien, car il **Larchait après** une foule de peuples **v**étus de blancet de noir, qui cheminaient deux à deux, ayant des bâtons blancs à la main. Au milieu de la troupe était comme une déesse, vétue richement, portant une grande couronne de Seurs sur la tête, les bras retroussés, tenant en sa main une belle branche de cyprès, remplie de petits cristaux qui pendaient de tous côtés. A l'entour d'elle il y avait comme des joueurs d'instruments, lesquels toutesois ne formaient aucune mélodie. A la suite de cette procession étaient huit grands hommes aus jusqu'à la ceinture, ayant le corps fort garni de peil, la barbe jusqu'à mi-corps, et le reste couvert de peaux de chèvre, tenant en leurs mains de grosses masses; et comme tous furieux suivaient la troupe de loin. La course de cette procession s'étendait tout le long de l'île, jusqu'à une autre île voisine, où tous ensemble s'évanouissaient lorsqu'on voulait en approcher pour les contempler. Je vous prie, à quoi tend cette vision merveilleuse, vous autres qui savez ce que valent les choses?... »

Nous transcrivons le naïf écrivain. Nous ajouterons que la mascarade qu'il raconte cut lieu à l'époque du roman de l'Astrée, et que c'était une société qui se divertissait à la manière des héros de Don Quichotte.

Grandes et merveilleuses choses advenucs dans la ville de Besançon, par un tremblement de terre; imprimé à Château-Salins, par maître Jacques Colombiers, 1564.

 Le troisième jour de décembre, environ neuf heures du matin, faisant un temps doux et un beau soleil. l'on vit en l'air une figure d'un homme de la hauteur d'environ neuf lances, qui dit trois fois : « Peuples, peuples, peuples, amendez-vous, ou vous êtes à la « fin de vos jours. » Et ce advint un jour de marché, devant plus de dix mille personnes, et après ces paroles, la dite figure s'en alla en une nue, comme se retirant droit au ciel. Une heure après, le temps s'obscurcit tellement, qu'à vingt lieues autour de la ville on ne voyait plus ni ciel ni terre. Il y eut beaucoup de personnes qui moururent; le pauvre monde se mit à prier Dieu et à faire des processions. Enfin, au bout de trois jours, vint un beau temps comme auparavant, et un vent le plus cruel que l'on ne saurait voir, qui dura environ une heure et demie, et une telle abondance d'eau, qu'il semblait qu'on la jetait à pipes, avec un merveilleux tremblement de terre, tellement que la ville fondit, comprenant quatorze lieues de long et six de large, et n'est demeuré qu'un château, un clocher et trois maisons tout au milieu. On les voit en un rondeau de terre assises comme par devant; on voit quelques portions des murs de la ville, et dans le clocher et le château, du côté d'un village appelé des Guetz, on voit comme des enseignes et étendards qui pavolent ; et n'y saurait-on aller. Pareillement on ne sait ce que cela signific, et n'y a homme qui regarde cela à qui les cheveux ne dressent sur la tête : car c'est une chose merveilleuse et épouvantable. »

Dissertation sur les visions et les apparitions, où l'on prouve que les morts peuvent revenir, avec quelques règles pour connaître si ce sont des âmes heureuses ou malheureuses, par un professeur en théologie. Lyon, 1675.

Sans être très-crédule, l'auteur de ce petit ouvrage admet les apparitions, et reconnaît que les unes viennent du démon, les autres de Dieu. Mais il en attribue beaucoup à l'imagination. Il raconte l'histoire d'un malade qui vit longtemps dans sa chambre un

spectre habillé en ermite avec une longue barbe, deux cornes sur la tête et une figure horrible. Cette vision, qui épouvantait le malade sans qu'on pût le rassurer, n'était, dit le professeur, que l'esset du cerveau dé-

rangé. Voy. HALLUCINATIONS.

Il croit que les morts peuvent revenir, à cause de l'apparition de Samuel; et il dit que les âmes du purgatoire ont une figure intéressante et se contentent en se montrant de gémir et de prier, tandis que les mauvais esprits laissent toujours entrevoir quelque supercherie et quelque malice. Voyez Apparitions.

Terminons les visions par le fait suivant, qu'on lit dans divers recueils d'anecdotes.

Un capitaine anglais, ruiné par des folies de jeunesse, n'avait plus d'autre asile que la maison d'un ancien ami. Celui-ci, obligé d'aller passer quelques mois à la campagne, et ne pouvant y conduire le capitaine, parce qu'il était malade, le confia aux soins d'une vieille domestique, qu'il chargeait de la garde de sa maison quand il s'absentait. La bonne femme vint un matin voir de très-bonne heure son malade, parce qu'elle avait révé qu'il était mort dans la nuit; rassurée en le trouvant dans le même état que la veille, elle le quitta pour aller soigner ses affaires, et oublia de fermer la porte après elle.

Les ramoneurs, à Londres, ont coutume de se glisser dans les maisons qui ne sont point habitées, pour s'emparer de la suie, dont ils font un petit commerce. Deux d'entre eux avaient su l'absence du maître de la maison; ils épiaient le moment de s'introduire chez lui. Il virent sortir la vieille, entrèrent dès qu'elle fut éloignée, trouvèrent la chambre du capitaine ouverte, et, sans prendre garde à lui, grimpèrent tous les deux dans la cheminée. Le capitaine était en ce moment assis sur son séant. Le jour était sombre; la vue de deux créatures aussi noires lui causa une frayeur inexprimable; il retomba dans ses draps, n'osant faire aucun mouvement. Le docteur arriva un instant après; il entra avec sa gravité ordinaire et appela le capitaine en s'approchant du lit. Le malade reconnut la voix, souleva ses couvertures et regarda d'un œil égaré, sans avoir la force de parler. Le docteur lui prit la main et lui demanda comment il se trouvait.

— Mal, répondit-il; je suis perdu: les diables se préparent à m'emporter, ils sont dans ma cheminée... Le docteur, qui était un esprit fort, secoua la tête, tâta le pouls et dit gra-

vement:

— Vos idées sont coagulées; vous avez un

lucidum caput, capitaine...

— Cessez votre galimatias, docteur: il n'est plus temps de plaisanter, il y a deux diables ici...

— Vos idées sont incohérentes; je vais vous le démontrer. Le diable n'est pas ici votre effroi est donc...

Dans ce moment, les ramoneurs, ayant rempli leur sac, le laissèrent tomber au bas

de la cheminée et le suivirent bientôt. Leur apparition rendit le docteur muet; le capitaine se renfonça dans sa couverture, et.se coulant aux pieds de son lit, se glissa dessous sans bruit, priant les diables de se contenter d'emporter son ami. Le docteur, immobile d'effroi, cherchait à se ressouvenir des prières qu'il avait apprises dans sa jeunesse. Se tournant vers son ami pour lui demander son aide, il fut épouvanté de ne plus le voir dans son lit. Il aperçut dans ce moment un des ramoneurs qui se chargeait du sac de suie; il ne douta pas que le capitaine ne fût dans ce sac. Tremblant de remplir l'autre, il ne fit qu'un saut jusqu'à la porte de la chambre, et de là au bas de l'escalier. Arrivé dans la rue, il se mit à crier de toutes ses forces: - Au secours! le diable emporte mon ami! La populace accourt à ses cris; il montre du doigt la maison, on se précipite en foule vers la porte, mais personne ne veut entrer le premier... Le docteur, un peu rassuré par le nombre, excite à un exemple tout le monde en particulier, exemple qu'il ne donnerait pas pour tout l'or des Indes. Les ramoneurs, en entendant le bruit qu'on faisait dans la rue, posent leur sac dans l'escalier, et, de crainte d'être surpris, remontent quelques étages. Le capilaine, mal à son aise sous son lit, ne voyant plus les diables, se hâte de sortir de la maison. Sa peur et sa précipitation ne lui permettent pas de voir le sac, il le heurte, tombe dessus, se couvre de suie, se relève et descend avec rapidité; l'effroi de la populace augmente à sa vue : elle recule et sui ouvre un passage; le docteur reconnaît son ami, et se cache dans la foule pour l'éviter. Enfin un ministre, qu'on était allé chercher pour conjurer l'esprit malin, parcourt la maison, trouve les ramoneurs, les force à descendre, et montre les prétendus diables au peuple assemblé. Le docteur et le capitaine se rendirent ensin à l'évidence; mais le docteur, honteux d'avoir, par sa sotte frayeur, démenti le caractère d'intrépidité qu'il avait toujours affecté, voulait rosser ces coquins, qui, disait-il, avaient fait une si grande peur à son ami

VOCERATRICES. Lorsqu'un homme est mort, en Corse, particulièrement lorsqu'il a été assassiné, on place son corps sur une table ; et les femmes de sa famille, à leur défaut des amies ou même des femmes étrangères connues par leur talent poétique, improvisent devant un auditoire nombreux des complaintes en vers, dans le dialecte du pays. On nomme ces femmes voceratrici, ou, suivant la prononciation corse, buceratrici, et la complainte s'appelle vocero, buceru, buceratu, sur la côte orientale; ballata sur la côte opposée. Le mot vocero, ainsi que ses dérivés vocerar, voceratrice, vient du latin vociserare. Quelquesois plusieurs semmes improvisent tour à tour, et fréquemment la femme ou la fille du mort chante elle-même

la complainte funèbre (1).

. Chez les Juiss modernes, c est une ga'un voile gu'on se met sur le viêche que le fantôme ne reconnaisse a peur. Mais si Dieu juge qu'il l'ait ar ses péchés, il lui fait tomber le asin que l'ombre puisse le voir et le

V (LA), devineresse qui tirait les isait voir tout ce qu'on voulait dans plein d'eau, et forçait le diable à à sa volonté. Il y avait un grand de monde chez elle. Un jeune époux, ant que sa semme sortait aussitôt itait la maison, résolut de savoir ait ainsi la déranger. Il la suit donc et la voit entrer dans une sombre 'y glisse, l'entend frapper à une i s'ouvre, et, content de savoir où il arprendre, il regarde par le trou de e et entend ces mots : - Allons, il i déshabiller; ne faites pas l'enfant, amie, håtons-nous..... La femme billait; le mari frappe à la porte à doublés. La Voisin ouvre, et le cuit sa femme, une baguette magique ı, prête à évoquer le diable..... Une s, une dame très-riche était venue er pour qu'elle lui tirât les cartes. n, qui à sa qualité de sorcière joitalents de voleuse, lui persuade ra bien de voir le diable, qui ne lui lleurs aucun mal; la dame y conbohémienne lui dit d'ôter ses vêtel ses bijoux. La dame obéit et se ientot seule, n'ayant qu'une vicille , un bocal et un jeu de cartes. Cette it venue dans son équipage; le corès avoir attendu très-longtemps sa e, se décide enfin à monter, monte ouve au désespoir. La Voisin avait ivec ses hardes; on l'avait dépouili met son manteau sur les épaules onduit chez elle.

e beaucoup d'anecdotes pareilles. elques détails sur son procès, tirés

ions contemporaines.

'an 1677, la fameuse Voisin s'unit à : Vigoureux et à un ecclésiastique nommé Lesage, pour trafiquer des l'un Italien nommé Exili, qui avait genre d'horribles découvertes. Pluiorts subites firent soupçonner des ecrets. On établit à l'Arsenal, en chambre des poisons, qu'on appela pre ardente. Plusieurs personnes de on furent citées à cette chambre, tres deux nièces du cardinal Mazauchesse de Bouillon, la comtesse de , mère du prince Eugène, et enfin e maréchal de Luxembourg.

grands personnages, dans ce procès où ils se nélés à une canaille infame, y allaient toutefois t dégagé. Madame de Bouillon, assignée pour ir-devant les commissaires de la chambre des 1640), s'y rendit accompagnée de neuf carros-se ou ducs; M. de Vendôme la menait. M. de lemanda d'abord si elle n'était pas venue pour ix interrogations qu'on lui ferait. Elle dit que m'avant d'entrer en matière elle lui déclarait qu'elle allait dire ne pourrait préjudicier au 1 tenait, ni à tous ses priviléges. Elle ne voulut

La Voisin, la Vigoureux et Lesage s'étaient fait un revenu de la curiosité des ignorants, qui étaient en très-grand nombre; ils prédisaient l'avenir; ils faisaient voir le diable. S'ils s'en étaient tenus là, il n'y aurait ev que du ridicule et de la friponnerie chez eux, et la Chambre ardente n'était pas nécessaire.

La Reynie, l'un des présidents de cette chambre, demanda à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. Elle répondit : --Je le vois dans ce moment ; il est déguisé en conseiller d'Etat, fort laid et fort vilain.

Ce procès dura quatorze mois, pendant lesquels la comtesse de Soissons se sauva en Flandre. Le maréchal de Luxembourg fut acquitté, comme tous les personnages de condition impliqués dans cette affaire (1). La Voisin et ses deux complices furent condamnés par jugement de la Chambre ardente à être brûlés en place de Grève.

On lit ailleurs que la Voisin, par ses relations avec le diable, sut son arrêt, chose assez extraordinaire, quatre jours avant son supplice. Cela ne l'empêcha pas de boire, de manger et de faire débauche. Le lundi, à minuit, elle demanda du vin et se mit à chanter des chansons indécentes. Le mardi elle eut la question ordinaire et extraordinaire; elle avait bien diné et dormi huit heures. Elle soupa le soir et recommença, toute brisée qu'elle était, à faire débauche de table. On lui en sit honte; on lui dit qu'elle ferait bien mieux de penser à Dieu et de chanter un Ave maris stella ou un Salve. Elle chanta l'un et l'autre en plaisantant, et dormit ensuite. Le mercredi se passa de même en débauche et en chansons; elle refusa de voir un confesseur. Enfin le jeudi on ne voulut lui donner qu'un bouillon; elle en gronda, disant qu'elle n'aurait pas la force de parler à ces messieurs.....

Elle vint en carrosse de Vincennes à Paris. On la voulut faire confesser; il n'y eut pas moyen d'y parvenir. A cinq heures on la lia, et avec une torche à la main elle parut dans le tombereau, babillée de blanc; on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le

crucifix avec violence.

A Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable; à la Grève, elle se défendit autant qu'elle put de sortir du tombereau. On l'en lira de force : on la mit sur le bûcher, assise et liée avec des chaines; on la couvrit de paille. Là elle jura beaucoup, repoussa la paille cinq ou six fois; mais enfin le feu monta et on la perdit de vue.

VOITURE DU DIABLE. On vit pendant plusieurs nuits, dans un faubourg de Paris,

rien dire ni écouter davantage que le greffier n'ent écrit cette déclaration préliminaire. M. de Bezons la questionna sur ce qu'elle avait demandé à la Voisin. Elle répondit equ'elle l'avait priée de lui faire voir les sibylles; et après lesquelles elle répondit toujours en se moquant, M. de Bezons lui dit qu'elle pouvait s'en aller. M. de Vendôme lui donnant la main, sur le seuil de la porte de cette chamber, elle s'écria « qu'elle n'avait jamais oni dire tant de sottises d'un ton si grave » huit ou dix autres questions d'aussi peu d'importanc sollises d'un ton si grave. »

au commencement du xvii siècle, une voiture noire, traînée par des chevaux noirs, conduite par un cocher également noir, qui passait au galop des chevaux, sans faire le moindre bruit. La voiture paraissait sortir tous les soirs de la maison d'un seigneur mort depuis peu. Le peuple se persuada que ce ne pouvait être que la voiture du diable qui emportait le corps. On reconnut par la suite que cette jonglerie était l'ouvrage d'un fripon, qui voulait avoir à bon compte la maison du gentilhomme. Il avait attaché des seutres autour des roues de la voiture et sous les pieds des chevaux, pour donner à sa promenade nocturne l'apparence d'une œuvre magique.

VOIX. Boguet assure qu'on reconnaît un possédé à la qualité de sa voix. Si elle est sourde et enrouée, nul doute, dit-il, qu'il ne faille aussitôt procéder aux exor-

cismes.

Sous le règne de Tibère, vers le temps de la mort de Notre-Seigneur, le pilote Thamus, cotoyant les îles de la mer Egée, entendit un soir, aussi bien que tous ceux qui se trouvaient sur son vaisscau, une grande voix qui l'appela plusieurs fois par son nom. Lorsqu'il eut répondu, la voix lui commanda de crier, en un certain lieu, que le grand Pan était mort. A peine eut-il prononcé ces paroles dans le lieu désigné, qu'on entendit de tous côtés des plaintes et des gémissements, comme d'une multitude de personnes affligées par cette nouvelle (1). L'empereur Tibère assembla des savants pour interpréter ces paroles. On les appliqua à Pan, fils de Pénélope, qui vivait plus de mille ans auparavant; mais, selon les versions les plus accréditées, il faut entendre par le grand Pan le maître des démons, dont l'empire était détruit par la mort de Jésus-Christ.

Les douteurs attribuent aux échos les gémissements qui se firent entendre au pilote Thamus; mais on n'explique pas la voix.

Cette grande voix, dit le comte de Gabalis, était produite par les peuples de l'air, qui donnaient avis aux peuples des eaux que le premier et le plus âgé des sylphes venait de mourir. Et comme il s'ensuivrait de là que les esprits élémentaires étaient les faux dieux des païens, il confirme cette conséquence en ajoutant que les démons sont trop malheureux et trop faibles pour avoir jamais eu le pouvoir de se faire adorer; mais qu'ils ont pu persuader aux hôtes des éléments de se montrer aux hommes et de se faire dresser des temples; et que, par la domination na-turelle que chacun d'eux a sur l'élément qu'il habite, ils troublaient l'air et la mer, ébranlaient la terre et dispensaient les feux du ciel à leur fantaisie : de sorte qu'ils n'avaient pas grand'peine à être pris pour des divinités.

Le comte Arigo bel Missere (Henri le bel Missere) mourut vers l'an 1000. Il avait combattu les Maures qui envahissaient la Corse. Une tradition préleud qu'à sa mort une voix s'entendit dans l'air, qui chantait ces paroles prophétiques :

> E morto il conte Arigo bel Missero E Corsica sarà di male in peggio (2).

Saint Clément d'Alexandrie raconte qu'en Perse, vers la région des mages, on voyait trois montagnes, plantées au milieu d'une large campagne, distantes également l'une de l'autre. En approchant de la première, on entendait comme des voix confuses de plusieurs personnes qui se battaient; près de la seconde, le bruit était plus grand; et à la troisième, c'étaient des fracas d'allégresse. comme d'un grand nombre de gens qui se réjouissaient. Le même auteur dit avoir appris d'anciens historiens que, dans la Grande-Bretagne, on entend au pied d'une montagne des sons de cymbales et de cloches qui carillonnent en mesure. Il y a en Afrique, dans certaines familles, des sorcières qui ensorcellent par la voix et la langue, et font périr les blés, les animaux et les hommes dont elles parlent, même pour en dire du bien. En Bretagne, le mugissement lointain de la mer, le sifflement des vents, entendu dans la nuit, sont la voix d'un noyé qui demande un tombe**a**u (3).

VOLAC, grand président aux enfers; il apparait sous la forme d'un enfant avec des ailes d'ange, monté sur un dragon à deux tètes. Il connaît la demeure des planètes et la retraite des serpents. Trente légions lui

obéissent (4).
VOLET (MARIE). Vers l'année 1691, une jeune fille, de la paroisse de Pouillat en Bresse, auprès de Bourg, se prétendit possédée. Elle poussait des cris que l'on prit pour de l'hébreu. L'aspect des reliques, l'eau bénite, la vue d'un prêtre, la faisaient tomber en convulsions. Un chanoine de Lyon consulta un médecin sur ce qu'il y avait à faire. Le médecin visita la possédée; il prétendit qu'elle avait un levain corrompu dans l'estomac, que les humeurs cacochymes de la masse du sang et l'exaltation d'un acide violent sur les autres parties qui le composent étaient l'explication naturelle de l'état de maladio de cette fille. Marie Volet fut envoyée aux eaux minérales ; le grand air, la défense de lui parler du diable et de l'enfer. et sans doute le retour de quelque paix dans sa conscience troublée, calmèrent ses agitations ; bientôt elle fut en état de repreudre ses travaux ordinaires (5).

VOLS . v VOUST, de vultus, figure, effigie. On appelait ainsi autrefois une image de cire, au moyen de laquelle on se proposait de faire périr ceux qu'on harssait; ce qui s'appelait envoûter. La principale formalité de l'envoûtement consistait à modeler, soit en cire, soit en argile, l'effigie de ccux à qui on voulait mal. Si l'on perçait la figurine, l'envoûté qu'elle représentait était lésé dans la partie correspondante de sa personne. Si on la faisait dessécher ou fon-

i) Wierus, in Pseudom. dæm.

<sup>(5)</sup> M. Garinet, Hist. de la magie en France, p. 205.

dre au feu, il dépérissait et ne tardait pas à mourir.

Enguerrand de Marigny fut accusé d'avoir voulu envoûter Louis X. L'un des griefs de Léonora Galigar fut qu'elle gardait de petites figures de cire dans de petits cercueils. En envoûtant, on prononçait des paroles et on pratiquait des cérémonies qui ont varié. Ce sortilège remonte à une haute antiquité. Platon le mentionne dans ses Lois : « Il est inutile, dit-il, d'entreprendre de prouver à certains esprits fortement prévenus qu'ils ne doivent point s'inquiéter des petites figures de cire qu'on aurait mises ou à leur orte, ou dans les carrefour«, ou sur le tombeau de leurs ancètres, et de les exhorter à les mépriser, parce qu'ils ont une foi consusc à la vérité de ces malésices. - Celui qui se sert de charmes, d'enchantements et de tous autres maléfices de cette nature, à dessein de nuire par de tels prestiges, s'il est devin ou versé dans l'art d'observer les prodiges, qu'il meure! Si, n'ayant aucune connaissance de ces arts, il est convaincu d'avoir usé de maléfices, le tribunal décidera ce qu'il doit souffrir dans sa personne ou dans ses biens. » (Traduction de M. Cousin.)

Ce qui est curieux, c'est qu'on a retrouvé la même superstition chez les naturels du nouveau monde. Le père Charlevoix racoute que les Illinois font de petits marmousets pour représenter ceux dont ils veulent abréger les jours, et qu'ils les percent au cœur.

Voy. Envoutement.
VOLTA. C'est une ancienne tradition de l'Etrurie que les campagnes furent désolées par un monstre appelé Volta. Porsenna sit tomber la fondre sur lui. Lucius Pison, l'un des plus braves auteurs de l'antiquité, assure qu'avant lui Numa avait fait usage du même moyen, et que Tullus Hostilius, l'ayant imité sans être suffisamment instruit, fut frappé de

la dite foudre (1)...
VOLTAIRE. L'abbé Fiard, Thomas, madame de Staël et d'autres têtes sensées, le met-

tent au nombre des démons incarnés.

VOLTIGEUR HOLLANDAIS. Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine, pour crime de pirateries et de cruautés abominables, à errer sur les mers jusqu'à la sin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Un écrivain de nos jours a fort bien décrit cette croyance dans une scène mari-

time que nous transcrivons :

« Mon vieux père m'a souvent raconté, lorsque, tout petit, il me berçait dans ses bras, pour m'accoutumer au roulis, et il jurait que c'était la pure vérité, qu'étant un jour ou plutôt une nuit dans les parages du cap de Ronne-Espérance, un malavisé de mousse jeta par-dessus bord un chat vivant qu'il avait pris en grippe, et qu'aussitôt, comme cela ne pouvait manquer d'arriver, un affreux coup de vent assaillit le navire, lequel, ne pouvant supporter une seule aune de toile, fut obligé de suir à sec devant la

bourrasque, avec une vitesse d'au moins douze nœuds.

« Ils étaient dans cette position, lorsque, vers minuit, ils virent tout à coup, à leur grand étonnement, un hâtiment de construction étrangère, courir droit dans le lit du vent, qui était cependant alors dans sa plus grande violence. Pendant qu'ils examinaient ce singulier navire, dont les voiles pendaient en lambeaux, et dont les œuvres mortes étaient : ecouvertes d'une épaisse couche de coquillages et d'herbes marines, comme s'il n'eût pas été nettoyé depuis de longues années, il s'en detacha une harque qui semblait plutôt vol r que flotter sur cette mer orageuse : laquelle ayant bien accosté, il en sortit un homme ayant la barbe longue, le teint pâle et les yeux fixes et creux comme ceux d'un cadavre. Glissant ur la lisse et puis sur le pont, sans faire le moindre bruit, comme si c'eût été une ombre, il alla se placer au pied du mât d'artimon, et engagea l'en pleurant, les matelois à recevoir un paquet de lettres qu'il tenait dans sa main osseuse comme celle d'un squelette , ce que le capitaine leur fit signe de refuser.

« J'avais oublié de vous dire, continua le narrateur en baissant la voix, tandis que ses auditeurs terrifiés se serraient de plus en plus les uns contre les autres, qu'aussitôt que l'épouvantable apparition eut posé les pieds sur le pont, toutes les lumières s'étaient subitement éteintes, même celle qui éclairait la boussole dans l'habitacle, et qu'au même instant aussi, chose non moins étrange, le navire commença à marcher à reculons avec une étonnante rapidité, contre le vent et les vagues, tandis que des milliers de petites flammes se jouaient dans les cordages, et jetaient une étrange lueur sur les visages des matelots frappés de terreur.

« — Au nom de Dieu tout-puissant, je t'ordonne de quitter mon bord! s'écria enfin le capitaine, en s'adressant au spectre. A peine ces mots eurent-ils été prononcés, qu'un cri long et aigu, tel que mille voix humaines n'auraient pu en produire un semblable, do-mina le bruit de la tempête, qu'un horrible coup de tonnerre ébrania le batiment jusqu'à sa quille... »

Le navire eut le bonheur d'échapper ; ca

qui est rare.

On dit encore que ceux qui ont reçu les lettres que les matelots fantômes du navire appele le Voltigeur hollandais envoyaient à leurs parents et amis, ont vu qu'elles étaient adressées à des personnes qui n'existent plus depuis des siècles.

VONDEL , auteur du drame de *Lucife*r. VROUCOLACAS, ou BROUCOLAQUES.

Voy. Vampires.

VUE. Il y a des sorcières qui tuent par leur regard; mais, en Ecosse, beaucoup de femmes ont ce qu'on appelle la seconde vue, c'est-à-dire le don de prévoir l'avenir et de l'expliquer, et de connaître par une mystérieuse intuition ce qui se passe au loin.



WADE. Foy. VADE.

WALHALLA, paradis des guerriers chez les anciens Scandinaves. Pour y entrer, il fallait être mort en combattant. On y buvait de la bière forte dans une coupe qui ne se vidait jamais. On y mangeait des bistecks d'un sanglier vivant, qui se prêtait à la chose et qui était toujours entier.

WALKIRIES, fécs des Scandinaves. Elles ont, comme la mythologie dont elles dépen-

dent, un caractère très-sauvage.

WALL, grand et puissant duc du sombre empire; il a la forme d'un dromadaire haut et terrible; s'il prend figure humaine, il parle égyptien; il connaît le présent, le passé et l'avenir; il était de l'ordre des puissances. Trente-six légions sont sous ses ordres.

WALTER. Jacques 1°, roi d'Ecosse, fut massacré de nuit, dans son lit, par son oncle Walter, que les historiens français ont appelé Gauthier, et qui voulait monter sur le trône. Mais ce traître reçut à Edimbourg le prix de son crime; car il fut exposé sur un pilier, et là, devant tout le monde, on lui mit sur la tête une couronne de fer qu'on avait fait rougir dans un grand seu, avec cette inscription: Le roi des traîtres. Un astrologue lui avait promis qu'il serait couronné publiquement, dans une grande assemblée de

peuple...

WALTER-SCOTT. L'illustre romancier a publié sur la Démonologie et les sorciers un recueil de lettres intéressantes qui expliquent et qui éclaircissent les particularités mystérieuses, les croyances et les traditions populaires dont il a fait usage si souvent et si heureusement dans ses romans célèbres. Peut-être les opinions religieuses de l'auteur anti-catholique ont-elles laissé dans son esprit un peu trop de scepticisme, peut-être est-il trop enclin à ne voir, dans les matières qui font le sujet de ses lettres, que les aspects poétiques. Il est toutefois agréable de le suivre dans des recherches aussi piquantes, quoiqu'il faille recommander de le lire avec réserve; car il est là, comme dans ses romans, opposé en toute occasion à l'Eglise romaine.

Dans la première lettre, il établit que le dogme incontestable d'une âme immatérielle a suffi pour accréditer la croyance aux appa-

ritions

Dans la deuxième, il s'arrête à la tradition du péché originel; il y trouve la source des communications de l'homme avec les esprits. Il reconnaît que les sorciers et magiciens, condamnés par la loi de Moïse, méritaient la mort, comme imposteurs, comme empoisonneurs, comme apostats; et il remarque avec raison qu'on ne voyait pas chez les Juiss et chez les anciens, dans ce qu'on appelait un magicien ou un devin, ce que nous voyons dans les sorciers du moyen âge, sur lesquels, au reste, nous ne sommes encore qu'à demiséclairés.

Au moyen âge, on croyait très-généralement que les Sarrasins, dans leurs guerres, étaient, comme insignes sorciers, assistés par le diable. L'auteur rapporte un exemple que voici, tiré du vieux roman de Richard Cœur de Lion.

Le fameux Saladin, y est-il dit, avait envoyé une ambassade au roi Richard, avec un jeune cheval qu'il lui offrait comme un vaillant destrier. Il défiait en même temps Cœur de Lion à un combat singulier, en présence des deux armées, dans le but de décider tout d'un coup leurs prétentions à la Palestine et la question théologique de savoir quel était le vrai Dieu, ou le Dieu des chré-tiens, ou Jupiter, divinité des Sarrasins. Mais ce semblant de défi chevaleresque cachait une perfidie, dans laquelle l'esprit malin jouait un rôle. Un prêtre sarrasin avait conjuré deux démons dans le corps d'une jument et de son poulain, leur donnant pour instruction que chaque fois que la jument hennirait, le poulain, qui était d'une taille peu commune, devrait s'agenouiller pour teter sa mère. Le poulain maléficié fut envoyé au roi Richard, dans l'espoir qu'il obéirait au signal accoutumé, et que le soudan, monté sur la mère, aurait ainsi l'avantage. Mais le monarque anglais fut averti par un songe du piége qu'on lui tendait, et avant le combat le poulain fut exorcisé, avec ordre de rester docile à la voix de son cavalier durant le choc. L'animal endiablé promit soumission en baissant la tête; et cette promesse n'inspirant pas assez de confiance, on lui boucha encore les oreilles avec de la cire. Ces précautions prises. Richard, armé de toutes pièces, courut à la rencontre de Saladin, qui, se confiant dans son stratagème, l'attendit de pied ferme. La cavale hennit de manière à faire trembler la terre à plusiours milles à la ronde; mais le poulain ou démon, que la cire empéchait d'entendre le signal, n'y put obéir. Saladin, désarçonné, n'échappa que difficilement à la mort, et son armée fut taillée en pièces par les chrétiens.

La troisième lettre est consacrée à l'étude de la démonologie et des sorciers chez les Romains, chez les Celtes et chez les différents peuples du Nord. Les superstitions des anciens Celtes subsistent encore en divers lieux, dit l'auteur, et les campagnards les observent sans songer à leur origine.

Vers 1769, lorsque M. Pennant entreprit son voyage, la cérémonie de Baaltein on Beltane, ou du 1° de mai, était strictement observée, quoique avec variations, dans les différentes parties des montagnes. Le gâteau cuit au four avec des cérémonies particulières était partagé en plusieurs portions offertes aux oiseaux ou bêtes de proie, afin que ces animaux, ou plutôt les êtres dont ils n'étaient que les agents, épargnassent les troupeaux. Une autre coutume du même genre a longtemps fieuri en Ecosse. Dans plusieurs

es. on laissait une portion de terrain. ommait le clos de Gudeman, sans le r ni le cultiver. Personne ne doutait **clos** d**u** bonhomme (Gudeman) ne fût é à quelque esprit malfaisant. En efait la portion de Satan lui-même, que **Ætres désignaient par un nom qui ne** mser ce terrible habitant des régions spoir. Cet abus devint si général, que publia à ce sujet une ordonnance qui e d'usage impie et scandaleux. Et il ncore plusieurs personnes qui ont été es à regarder avec effroi tout lieu indans l'idée que, lorsqu'on y voudra la charrue, les esprits qui l'habitent iteront leur colère. Nous-mêmes, nous isons beaucoup d'endroits voués à la par une superstition populaire dans de Galles, en Irlande et en Ecosse.

s ou Nicksa, dieu d'une rivière ou de 1. adoré sur les bords de la Baltique. incontestablement avoir tous les attri-: Neptune. Parmi les vents brumeux pouvantables tempétes de ces sombres s. ce n'est pas sans raison qu'on l'a comme la puissance la plus contraire me, et le caractère surnaturel qu'on Uribué est parvenu jusqu'à nous sous spects bien différents. La Nixa des ins est une de ces aimables fées, nomlarades par les anciens; le vieux Nick ble en Angleterre) est un véritable dant du dieu de la mer du Nord, et e une grande portion de sa puissance. lelot anglais, qui semble ne rien crainroue la terreur que lui inspire cet être able, qu'il regarde comme l'auteur des ntes calamités auxquelles sa vie préest continuellement en butte.

har-Guest ou Bhar-Geist, appelé aussi dans le comté d'York, spectre local pus différentes formes, hante un enarticulier, est une divinité qui, ainsi ndique son nom, nous vient des an-Teutons; et s'il est vrai que quelques es, portant le nom de Dobie, ont un ne ou spectre passant dans leurs ars, ce fait démontre pleinement que, ne le mot soit devenu un nom propre, igine ne s'est pas perdue.

trouve dans l'Eyrbiggia Saga l'histoire se d'une lutte entre deux sorcières du L'une d'elles, Geirada, était résolue à nourir Oddo, le fils de l'autre, nommée qui, dans une dispute, avait coupé ain à sa bru. Ceux qui devaient tuer partirent et revinrent déconcertés par eté de sa mère. Ils avaient rencontré sent, dirent-ils, Kalta filant du lin à ande quenouille. - Fous, leur dit Geicette quenouille était l'homme que herchiez. Ils retournèrent, saisirent la mille et la brulèrent. Mais alors la soravait caché son fils sous la forme d'un un apprivoisé. Une troisième fois elle ana la figure d'un porc grattant dans ndres. Les meurtriers revinrent à la encore: ils entrèrent pour la quatrième fois, s'emparèrent de l'objet de leur animosité et le mirent à mort.

Les Norwégiens, imbus de sombres superstitions, croyaient que quelquefois, lorsque l'âme abandonnait le corps, clie était sur-lechamp remplacée par un démon qui saisissait l'occasion d'occuper son dernier séjour. Le récit suivant est fondé sur cette supposition : Saxo-Grammaticus parle de deux princes norses qui avaient formé entre eux une fraternité d'âmes, s'engageant à se secourir et à s'aider dans toules les aventures où ils se trouveraient jetés pendant leur vie, et se promettant, par le serment le plus solennel, qu'après la mort de l'un d'eux, l'autre descendrait vivant dans la tombe de son frère d'armes et se ferait enfermer à ses côtés. Il fut donné à Asmund d'accomplir ce serment terrible. Assueit, son compagnon, ayant été tué dans une bataille, la tombe, d'après les usages du Nord, fut creusée dans ce qu'ils nommaient l'Age des Montagnes, c'est-à-dire en un endroit exposé à la vue et que l'on couronnait d'un tertre. On construisit une épaisse voûte. Dans ce monument sépulcral furent déposés les armes, les trophées, peut-être le sang des victimes, les coursiers des champions. Ces cérémonies accomplies, le corps d'Assueit fut placé dans sa dernière demeure, et son dévoué frère d'armes entra et s'assit à côté du cadavre, sans témoigner, par un mot ou par un regard, la moindre hésitation à remplir son engagement. Les guerriers témoins de ce singulier enterrement d'un vivant avec un mort roulèrent une large pierre sur l'ouverture de la tombe; puis, entassant de la terre et des pierres sur l'endroit, ils bâtirent une élévation visible à grande distance, et, après de bruyantes lamentations sur la perte de ces vaillants chefs, ils se dispersèrent.

Bien des années se passèrent; un siècle même s'élait écoulé, lorsqu'un noble suédois, engagé dans une périlleuse aventure et suivi d'une troupe vaillante, arriva dans la vallée qui prend son nom de la tombe des frères d'armes. Le sait lui sut raconté; il résolut d'ouvrir le tombeau, soit parce qu'il voyait là une action hérorque, soit pour s'emparer des armes et surtout des épées avec lesquelles s'étaient accomplies de grandes actions. Les soldats se mirent à l'œuvre; ils eurent bientôt écarté la terre et les pierres, el rendu l'entrée d'un accès facile. Mais les plus vaillants reculèrent, lorsqu'au lieu du silence des tombeaux ils entendirent des cris horribles, un choc d'épées, un cliquetis d'armes et tout le bruit d'un combat à mort entre deux champious furieux. A l'aided'une corde, un jeune guerrier fut descendu dans le sépulcre. Mais au moment où il y entra, un autre individu, se précipitant, prit sa place dans le nœud coulant; et lorsque la corde fut retirée, au lieu de leur camarade, les soldats virent Asmund, celui des deux frères d'armes qui s'était enterré vivant. Il parut un glaive nu à la main, son armure à moitié arrachée, le côté gauche de son visage dé-chiré comme par les griffes de quelque bélo

féroce. Il n'eut pas plutôt revu la clarté du jour que, saisi d'enthousiasme, il entreprit un long récit en vers, contenant l'histoire de ses combats dans la tombe pendant les cent ans qui s'étaient écoulés. Il conta qu'à peine le sépulcre fermé, le mort Assueit s'était levé de terre, animé par quelque goule affamée, et qu'ayant commencé par mettre en pièces, pour les dévorer, les chevaux ensevelis avec lui, il s'était jeté sur son compagnon pour le traiter de la même manière. Le héros, loin de se laisser abattre, saisit ses armes et se défendit vaillamment contre Assueit, ou plutôt contre le méchant génie qui s'était emparé de son corps. Il soutint un combat surnaturel qui dura tout un siècle; il venait d'obtenir la victoire en terrassant son ennemi et lui enfonçant un pieu dans le corps, ce qui l'avait réduit à cette immobilité qui convient aux habitants des tombeaux. Après avoir ainsi chanté ses exploits, le fantastique guerrier tomba mort. Le corps d'Assueit fut retiré de la tombe, brûlé, et ses cendres jetées au vent; celui de son vainqueur fut déposé dans ce même lieu où l'on espérait que son sommeil ne serait plus troublé. Ces précautions prises contre une seconde résurrection d'Assueit nous rappellent celles qu'on adoptait dans les îles grecques et dans les provinces turques contre les vampires. Elles indiquent aussi l'origine d'une ancienne loi anglaise contre le suicide, qui ordonnait d'enfoncer un pieu à travers le corps du mort, pour le garder d'une manière plus sûre dans sa tombe.

Les peuples du Nord reconnaissaient en-core une espèce de revenants qui, lorsqu'ils s'emparaient d'un édifice ou du droit de le [ fréquenter, ne se défendaient pas contre les hommes d'après le principe chevaleresque du duel, ainsi que fit Assueit, ni ne se rendaient aux prières des prêtres ou aux charmes des sorciers, mais devenaient fort traitables à la menace d'une procédure légale. L'Eyrbiggia-Saga nous apprend que la maison d'un respectable propriétaire en Islande se trouva, peu après que l'île fut habitée, exposée à une infestation de cette nature. Vers le commencement de l'hiver, il se manifesta, au sein d'une famille nombreuse, une maladie contagieuse qui, emportant quelques individus de tout âge, sembla menacer lous les autres d'une mort précoce. Le trépas de ces malades eut le singulier résultat de faire rôder leurs ombres autour de la maison, en terrifiant les vivants qui en sortaient. Comme le nombre des morts dans cette famille surpassa bientôt celui des vivants, les esprits résolurent d'entrer dans la maison et de montrer leurs formes vaporeuses et leur affreuse physionomie, jusque dans la chambre où se faisait le feu pour l'usage général des habitants, chambre qui pendant l'hiver, en Islande, est la seule où puisse se réunir une famille. Les survivants effrayés se retirèrent à l'autre extrémité de la maison et abandonnèrent la place aux santômes. Des plaintes furent portées au pontife du dieu Thor, qui jouissait d'une influence considé-

rable dans l'Ile. Par son conseil, le pro taire de la maison hantée assembla un composé de ses voisins, constitué en for comme pour juger en matière civile, et individuellement les divers fantômes et semblances des membres morts de la fau pour qu'ils eussent à prouver en vert quel droit ils disputaient à lui et à ses s teurs la paisible possession de sa propr et quelle raison ils pouvaient avoir de v ainsi troubler et déranger les vivants. månes parurent dans l'ordre où ils éte appelés ; après avoir murmuré quelque grets d'abandonner leur toit, ils s'évan rent aux yeux des jurés étonnés. Un j ment fut donc rendu par défaut contr esprits; et l'épreuve par jury, dont trouvons ici l'origine, obtint un trion inconnu à quelques-uns de ces grands ( vains, qui en ont fait le sujet d'une eule

La quatrième et la cinquième lettre consacrées aux fées. Nous continuerons présenter des extraits.

Les classiques, dit l'illustre auteur, 1 pas oublié d'enrôler dans leur mythol une certaine espèce de divinités inférier ressemblant par leurs habitudes aux modernes. Le docteur Leyden, qui a és sur les fées, comme sur beaucoup d'ai sujets, les trésors de son érudition, a tr la première idée des êtres connus son nom de Fées, dans les opinions des per du Nord concernant les duergars ou m Ces nains étaient pourtant, it faut l'avo des esprits d'une nature plus grossière, d vocation plus laborieuse, d'un caractère méchant que les fées proprement dites étaient de l'invention des Celtes. Les d gars n'étaient originairement que les n rels, diminués de laille, des nations lapo finlandaise et islandaise, qui, foyant de les armes conquérantes des Asæ, cherche les régions les plus reculées du Nord, et forcèrent d'échapper à leurs ennemis de rient. On a supposé que ces pauvres ! jouissaient, en compensation de leur t inférieure, d'une puissance surnaturelle obtinrent ainsi le caractère des esprits a mands appelés kobolds, desquels sont demment dérivés les gobelins anglais el bogles écossais. Les kobolds, espèce de mes qui habitaient les lieux noirs et sol res, se montraient souvent dans les mit où ils semblaient imiter les travaux des neurs, et prendre plaisir à les tromper. fois ils étaient méchants, surtout si on négligeait ou si on les insultait; mais pa aussi ils étaient bienveillants. Quand un neur découvrait une riche veine, on concle non pas qu'il eût plus d'habileté ou de b heur que ses compagnons, mais que les prits de la mine l'avaient dirigé. L'occi tion apparente de ces gnomes souterrain démons conduisit naturellement à ident le Finlandais ou le Lapon avec le kob mais ce fut un plus grand effort d'imag tion qui confondit cette race solitaire et i bre avec l'esprit joyeux qui correspond íbe.

vant la visille croyance norse, ces nains 🐉 les mortels : elle consistait à enlever leurs

semblerait, peu après l'époque d'Attila, loric de Berne ou de Vérone figure i un cercle de champions qu'il préside.

**autre**s vaincus célèbres domptés par st l'Elf-roi ou Nain-Laurin, dont la dee était dans un jardin de rosiers enchan-L qui avait pour gardes du corps des s. Il fut pour Théodoric et ses chevaın formidable antagoniste; mais comme ıya d'obtenir la victoire par trahison, il près sa défaite, condamné à remplir e déshonorant de houffon ou jongleur our de Vérone.

te possession d'une sagesse surnatuest encore imputée par les naturels des Drcades et Shetland aux êtres appelés , mot qui est une corruption de dueru dwarf. Ces êtres peuvent, sous beaud'autres rapports, être identifiés avec ées calédoniennes. Les Irlandais, les is , les Gaëls ou Highlanders écossais, s tribus d'origine celtique, assignaient tommes de paix, aux bon voisins, ou de que autre nom qu'ils appelassent les iées champétres, des habitudes plus sos et un genre de vie beaucoup plus gai ces rudes et nombreux travaux des gars sauvages. Leurs elves n'évitaient n société des hommes, quoiqu'ils se conssent envers ceux qui entraient en rela-· **avec eu**x d'une manière si capricieuse, était dangereux de leur déplaire.

s occupations, les bienfaits, les amuseis des fées ressemblaient en tout à ces aériens. Leur gouvernement fut tous représenté comme monarchique. Un plus fréquemment une reine des fées, nt reconnus, et parfois tenaient ensemleur cour. Leur luxe, leur pompe, leur nificence dépassaient tout ce que l'imation pouvait concevoir : dans leurs céréies, ils se pavanaient sur des coursiers ndides. Les faucons et les chiens qu'ils loyaient à la chasse étaient de la pree espèce. A leurs banquets de tous les s, la lable était servie avec une opulence les rois les plus puissants ne pouvaient er: leurs salles de danse retentissaient a plys exquise musique. Mais, vue par d'un prophète, l'illusion s'évanouissait : ennes chevaliers et les jolies dames ne blaient plus que des rustres ridés et de uses souillons; leurs pièces d'argent se ageaient en ardoise; leur brillante vaiss, en corbeilles d'osier bizarrement tres-; et leurs mets, qui ne recevaient aue saveur du sel (le sel leur étant défendu ce qu'il est l'emblème de l'éternité), deveent insipides et sans goût; les magnifis salons se transformaient en misérables ernes bumides; toutes ces délices de ysée des fées s'anéantissaient en même ps.

ne hostilité sérieuse était, supposait-on, stamment pratiquée par les fées contre

ent la machine ordinaire des Sagas du jenfants et à les élever comme s'ils apparteromans de l'Allemagne, compilé, à ce étaient principalement expects combine de l'Allemagne, compilé, à ce étaient principalement expects compilés emblerait nen après l'épocation de l'Allemagne, compilés à ce étaient principalement expects de la compilés à ce étaient principalement expects de compilés à ce étaient principalement expects de compilés à ce étaient de heur; mais les adultes pouvaient aussi être arrachés à la terre, s'ils avaient commis quelque action qui les soumit au pouvoir de ces esprits, et, par exemple, pour nous servir de la phrase légale, s'ils avaient été pris sur le fait. S'endormir sur une montagne dépendante du royaume des fées, où il se trouvait que leur cour fût pour le moment tenuc. était un moyen facile d'obtenir un passeport pour Elfland, c'est-à-dire l'île des fées : heureux encore le coupable si les fées, dans leur courroux, se contentaient en pare lle occasion de le transporter à travers les airs dans une ville éloignée d'une quarantaine de milles, et de laisser peut-être son chapeau ou son bonnet sur quelque clocher, pour

marquer la droite ligne de la course.

D'autres, qui faisaient une action illégale ou s'abandonnaient à quelque passion invétérée, s'exposaient aussi à aller habiter la fameuse île. Celle croyance existait en Irlande. Glanville, dans sa Dix-huitième Relation, parle du sommelier d'un gentilhomme, voisin du comte d'Orrery, qu'on envoya acheter des cartes. En traversant les plaines, il vit une table entourée de gens qui semblaient sestoyer et saire bonne chère. Ils se levèrent pour le saluer et l'invitèrent à partager leur repas; mais une voix amic, de la bande, lui murmura à l'oreille : — Ne faites rien de ce qu'on vous dira dans cette compagnie. En conséquence, il refusa de prendre part à la réjouissance. La table s'évanouit aussitôt, et toute la société se mit à danser et à jouer de divers instruments : il ne voulut pas davantage participer à leur musique. On le laissa pour le moment; mais, en dépit des efforts de milord Orrery, en dépit de deux évêques anglicans, en dépit de M. Gréatrix, ce fut tout ce qu'on put faire que d'empêcher le sommelier d'être emmené par les fées, qui le regardaient comme leur proie. Elles l'enlevèrent en l'air quelques instants. Le spectre, qui d'abord l'avait conseillé, continua à le visiter et lui découvrit qu'il était l'âme d'une de ses connaissances, morte depuis sept ans. - Vous savez, ajouta-t-il, que j'ai mené une vie désordonnée; depuis, j'ai toujours été ballotté de bas en haut et de haut en bas, sans jamais avoir de repos dans la compagnie où vous m'avez vu : j'y resterai jus-qu'au jour du jugement. Il déclara en outre que si le sommelier avait reconnu Dieu dans toutes ses œuvres, il n'aurait pas tant souffert du pouvoir des sées. Il lui rappela qu'il n'avait pas prié Dieu le matin où il avait rencontré la troupe dans la plaine, et que même il allait remplir une commission coupable. On prétend que lord Orrery a confirmé toute cette histoire, assurant même qu'il avait vu le sommelier soutenu en l'air par les êtres invisibles qui voulaient l'enlever : seulement il ne disait rien de cette circonstance qui semble appeler action illégitime l'achat d'un jeu de cartes. La raison assignée à cet usage de voler des enfants, si habituellement pratiqué par les fées, venait, dit-on, de ce qu'elles étaient obligées de payer aux régions infernales un tribut annuel de leur population, tribut dont elles tâchaient de se défrayer en livrant au prince de ces régions les enfants de la race humaine, plutôt que les leurs. De ce fait, on doit conclure qu'elles avaient elles-mêmes des descendants, comme le soutiennent plusieurs autorités, et particulièrement M. Kirke, ministre d'Aberfoyle. Il ajoute, il est vrai, qu'après une certaine durée de vie, ces esprits sont sujets à la loi universelle de la mortalité, opinion qui cependant a été controversée.

La sixième lettre traite principalement des esprits familiers, dont le plus illustre était le célèbre Puck ou Robin Goodfellow, qui, chez les sylphes, jouait en quelque sorte le rôle de fou ou de bouffon de la compagnie. Ses plaisanteries étaient du comique à la fois le plus simple et le plus saugrenu : égarer un paysan qui se rendait chez lui, prendre la forme d'un siège afin de faire tomber une vieille commère sur son derrière, lorsqu'elle croyaft s'asseoir sur une chaise, étaient ses principales jouissances. S'il se prétait à faire quelque travail pour les gens de la maison pendant leur sommeil, c'était à condition qu'on lui donnerait un déjeuner délicat.

La septième, la huitième et la neuvième lettre s'occupent des sorciers et de la sorcellerie. Nous n'en reproduirons rien, non plus que de la dernière, consacrée aux devins et aux revenants, tout ce Dictionnaire étant parsemé, à ce sujet, de faits et de documents qui suffisent au lecteur curieux.

WATTIER (PIERRE). Il a publié, au xviisiècle, la Doctrine et interprétation des songes, comme traduite de l'arabe de Gabdorrhaman, fils de Nosar; in-12, Paris, 1664.

WICLEF. On croit qu'il fut étranglé par le diable.

WIERUS (JEAN), célèbre démonographe brabançon, élève d'Agrippa, qu'il a défendu dans ses écrits. On lui doit les cinq livres des Prestiges des Démons, traduits en français sous ce titre: Cinq livres de l'imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, pris du latin de Jean Wier, médecin du duc de Clèves, et faits français par Jacques Grevin, de Clermont. Paris, in-8°, 1569.

L'ouvrage de Wierus est plein de crédulité, d'idées bizarres, de contes populaires, d'imaginations, et riche de connaissances. C'est ce même écrivain qui a publié un traité curieux des lamies et l'inventaire de la fausse monarchie de Satan (Pseudomonarchia Dæmonum), où nous avons trouvé de bonnes désignations sur presque tous les esprits de ténèbres cités dans ce Dictionnaire.

WILIS. Dans quelques contrées de l'Allemagne, toute fiancée qui meurt avant le mariage, « pour peu que de son vivant el un peu trop aimé la danse, devient api mort une wili, c'est-à-dire un fantôme et diaphane, qui s'abandonne chaque i la danse d'outre-tombe. Cette danse morts ne ressemble en rien à la danse restre : elle est calme, grave, silencieu pied effleure à peine la fleur chargée d sée. La lune éclaire de son pâle rayo ébats solennels : tant que la nuit est a et sur la terre, la ronde poursuit son cl dans les bois, sur les montagnes, sur le des lacs bleus. Avez-vous rencontré, à d'une pénible journée de voyage, c vous allez au hasard loin des chemin cés, ces flammes isolées qui s'en vont là à travers les joncs des marécages? heureux voyageur, prenez gardel ce les wilis qui dansent, c'est la ronde infe qui vous provoque de ses fascinations santes. Prenez garde, n'allez pas plus ou vous êtes perdu. Les wilis, ajoute Janin, que nous copions ici, sautent ju l'extinction complète de leur partner tel. » Voy. Courils.

WIULMEROZ (GUILLAUME), sorcie Franche-Comté, vers l'an 1600. Son file de douze ans, lui reprocha d'avoir é sabbat et de l'y avoir mené. Le père, gné, s'écria: « Tu nous perds tous deu: Il protesta qu'il n'avait jamais été au bat. Néanmoins on prononça son parce qu'il y avait cinq personnes q chargeaient; que d'ailleurs sa mère ava suspecte, ainsi que son frère, et que l'coup de méfaits avaient été commis pa

Comme il fut démontré que l'enfant a ticipait pas à la sorcellerie, il fut élarg WODEN, dieu suprême des anciens mains, le même qu'Odin. On laissait da moissons des épis pour ses chevaux, et les bois du gibier pour sa chasse. Les cheurs ont trouvé que Woden, dont les germaniques ont fait God, en se conv sant au christianisme, a de l'analogie a

WODENBLOCK. Lè Chamber's Maga publié la singulière facétie que voici:

Bouddha des Indiens (2).

#### HISTOIRE DE M. WODENBLOCK.

Celui qui a été à Rotterdam ne manque de se rappeler une maison à deux élage dans le faubourg, juste en sace du bass canal qui de cette cité se dirige vers la Leyde et d'autres villes. Il se rapp celle maison, car nous sommes sûrs qu lui aura désignée comme ayant été ja demeure du plus habile mécanicien vu le jour en Hollande. On sait qu'il i des instruments de chirurgie avec une leté peu commune, et que ce qui lai valu surtout sa belle réputatiou, c'éta dresse admirable avec laquelle il faisa jambes de bois et des jambes de liége. ceux qui avaient le malheur de perdre que membre avaient recours à sa me lence; et, si désespéré que fût leur

ne tardaient pas, comme on disait, mis par lui sur leurs jambes. Des imdes perclus, des culs-de-jatte qu'on spuis longtemps pour incurables, se ent si bien accommodés des jambes es par la main de M. Turningvort, commençait à douter si des jambes ou de bois n'étaient pas préférables mbes faites d'os, de chair et de sang. hement, si vous aviez vu de quelle içon les jambes de M. Turningvort travaillées, quels ingénienx ressorts yait, vous eussiez été fort embarrassé r la question, surtout si vos pieds se trouvés sujets à la goutte, ou si vos ivaient été tourmentés par des cors. patin, on vint l'avertir qu'il était chez M. de Wodenblock. M. de Wok était le plus opulent banquier de am. Il n'est pas nécessaire de dire re artiste suspendit immédiatement ail, et revétant son plus bel habit, it son chef de sa meilleure perruque, pour aller à l'hôtel de M. de Wodenenant dans sa main son chapeau à rnes et sa canne à pomme d'argent. devons apprendre au lecleur que s jours auparavant M. de Wodenigissant, selon sa coutume, avec peu monie envers un parent pauvre qui nu le visiter, et s'empressant de le lui-même à la porte, avait voulu lui un coup de pied, afin de lui faire desplus rapidement l'escalier; mais dans vement, ayant perdu l'équilibre, il mbé et avait roulé sans connaissance u bas de l'escalier. Les domestiques, 18 à son secours, l'avaient relevé et ins son lit. M. de Wodenblock avait reavec la plus amère douleur, en repres sens, qu'il s'était fracturé la jambe st cassé trois dents. Il eût pu accuser ative de meurtre son parent qui était e de son malheur; mais comme il turellement doux et enclin au pars'était contenté de le faire mettre en Un dentiste eut bientôt remplacé les ents brisées, par trois dents qu'il avait ies à un poète, à raison de dix francs 1: mais il eut soin de se les faire payer **nts francs pa**r le riche banquier. birurgien qui fut appelé déclara, après xaminé la jambe avec la plus grande on, que la cure était impossible, si la n'était pas amputée. Il failut se sou**à l'opération. Le membre ampu**té fut é par le chirurgien, et servit de texte con du lendemain. M. de Woden**considérant** qu'il s'était accoutumé -là à marcher sur ses deux jambes, et sauter sur une seule, prévenu sans m faveur du premier mode de locomot mander notre ami qui demeurait en i **bassin du ca**nal, afin de lui commans jambe qui pût remplacer celle qu'il

erdue. 'urningvort fut introduit dans le mas appartement du riche banquier, qu'il trouva étendu sur son lit. Sa jambe gauche faisait bonne figure, mais le moignon qui lui restait de sa jambe droite était couvert et enveloppé de bandes et de ligatures.

— Vous avez appris le malheur qui m'est arrivé, Turningvort, dit-il à celui-ci, aussitôt qu'il l'apercut; vous savez que j'ai été à deux doigts du trépas. Tout Rotterdam l'a su, et en a frémi. Il faut donc que vous me fassiez une jambe; mais une jambe la plus parfaite qui soit jusqu'ici sortie de vos mains.

L'artiste répondit à ces paroles par un

humble salut.

—Vous sentez que je ne tiens pas au prix; je donnerai ce que vous exigerez, à condition que vous ferez dans cette occasion mieux que vous n'avez fait de votre vie.

Turningvort salua encore humblement.

—Je ne veux pas, moi, une jambe de bois, en forme de suseau. Je veux une jambe de liége; je veux qu'elle soit légère et élastique, et qu'elle contienne autant de ressorts que la boîte d'une montre. Il m'est impossible de m'expliquer plus clairement, voyez-vous, continua le malade, car je n'entends rien à votre affaire. Mais ce que j'exige de vous, c'est une jambe aussi bonne que celle que j'ai perdue. Je sais qu'il ne vous est pas impossible d'arriver à ce résultat. Si je suis satissait de votre travail, vous aurez vingtcing mille srancs.

Le Prométhée hollandais déclara que, pour plaire à M. de Wodenblock, il surpasserait tout ce dont pouvait être capable l'habileté des hommes; et il s'engagea à apporter au bout de huit jours une jambe qui l'emporterait de tout point sur les jambes de chair et

d'os, de tendons, etc. •

On serait tenté d'accuser Turningvort de forfanterie; mais ces paroles, quelque orgueilleuses qu'elles paraissent, notre artiste se croyait autorisé à les prononcer. Homme de théorie ainsi que de pratique, il s'était depuis longtemps livré à la recherche d'une découverte qu'il avait faite ensin, le matin même du jour où il avait été mandé par M. de Wodenblock.

Comme tous les autres mécaniciens qui faisaient des jambes de bois, Turningvert s'était toujours trouvé arrêté par la difficulté d'introduire dans la jambe quelque ressort qui fonctionaît de manière à pouvoir être réglé par la volonté, et qui pût remplacer l'admirable mécanisme que le genou et la cheville remplissent dans le système actuel. Quoiqu'il fût avancé dans son art plus que nul de ses confrères, plusieurs années s'étaient écoulées dans de vaines recherches pour vaincre cette difficulté; et c'est, comme nous l'avons dit, le matin même qu'il était enfin parvenu à découvrir ce grand secret. La jambe que venait de lui commander M. de Wodenblock allait être faite d'après le système qu'il venait de découvrir.

Le huitième jour, comme il avait été convenu, l'artiste se présenta chez l'impatient malade, avec sa jambe magique. L'orgueilleux clignement de l'œil, qu'il était aisé de remarquer chez lui, faisait assez voix qu'il

estimait que les 25 mille fr. étaient à peine dignes de payerson œuvre, qui lui assurerait enfin cette célébrité, cette gloire, cette immortalité, le but de ses travaux, le rêve de sa vie. Turningvort mit sous les yeux du banquier la jambe qui lui était destinée ; il énuméra les nombreuses additions qu'il avait faites à son travail; il expliqua l'usage et les fonctions de chaque ressort. La nuit était près de venir; et l'artiste et le banquier étaient encore engagés dans d'interminables discussions sur les mouvements des roues, sur les ressorts, le balancier, les poids et sur 🦥 tout l'assemblage des nombreuses pièces de la machine. M. de Wodenblock ne se possédait pas de joie, tant il était satisfait du travail de l'artiste. Mais il lui était impossible en ce moment de faire l'essai de sa nouvelle jambe. Il était tard, et notre banquier se trouvait pressé par le sommeil. Afin de pouvoir plus tôt le lendemain faire cet essai, et voir comment l'instrument fonctionnait, il pria Turningvort de passer la nuit dans son hôtel, ce que celui-ci accepta de bonne

Le lendemain, les préparatifs farent terminés de bonne heure, et M. de Wodenblock fut on ne peut plus satisfait des dispositions mécaniques de sa jambe. Nous n'essayerons pas de donner une idée de son contentement, et des vives démonstrations de sa joie et de son bonheur. Il marchait à grands pas dans sa chambre, allait et venait incessamment, serrait les mains à Turningvort, et ne tarissait pas en éloges sur son admirable travail. La machine, en effet, fonctionnait d'une manière surprepante. Dans la marche du banquier, on ne remarquait nulle roideur, nul effort, nulle géne, nul embarras; les appareils locomoteurs se mouvaient parfaitement, comme si c'eût été des organes d'os, de muscles, de tendons véritables. Personne n'eût conné que ce tibia, cette rotule, devaient la régularité et l'ordre de leurs mouvements à certains ressorts mécaniques d'une espèce particulière. N'eût été une légère oscillation occasionnée par le mouvement rapide de plus de vingt petites roues engrenées les unes dans les autres, et un petit carillon ressemblant au bruit que fait une pendule en marchant, quoique un peu plus fort, il est vrai, M. de Wodenblock eût tout à sait oublié qu'il avait éprouvé un grave accident, et qu'il était autrement qu'avant de lever la jambe droite pour donner, suivant son dire, la bénédiction à son cher neveu, qui était venu prendre congé de son oncle.

M. de Wodenblock sortit donc dans l'enchantement, et après s'être longtemps promené dans toute la ville, il prit le chemin de la maison des Etats. Comme il était près de monter les degrés qui conduisent à la porte principale, il aperçut, au haut de l'escalier, son ami Vanoutern, qui le reconnut et lui tendit les bras. Il hâta sa marche, heureux d'embrasser son ami. Mais quel ne fut pas l'étonnement du bon Vanoutern, en voyant son ami passer devant lui sans s'arrêter, sans lui dire même: — Comment ça va-t-il?

Cependant, il ne faut pas faire un cr cette incivilité à M. de Wodenbloch étonnement fut cont fois plus grand ç lui de Vanoutern, en voyant qu'il n'av le pouvoir de déterminer quand, où e ment il arrêterait le mouvement de sa Tant que ses désirs avaient été d'accor le procédé qui faisait marcher la ma tout avait été pour le mieux; et mair qu'il eût voulu arrêter la marche de l' ment, il s'apercevait qu'il ne possédait moyen pour arriver à ce résultat.

Il désirait vivement s'entretenir av bon ami Vanoutern; mais, malgré l jambe avait continué à marcher. poussé en avant, et il s'était vu co d'obéir. Il fit tous ses efforts pour du au moins la rapidité de sa marche; ma fut inutile : sa jambe l'entrainait to Il se cramponnait aux grilles de fe murs, aux portes; sa jambe s'agitai tant de violence et faisait des sauts prenants, qu'il craignait de se rom<sub>l</sub> bras, et il se laissa aller à l'impulsion il commença **à** s'effrayer; **sa jambe** le sait toujours en avant; la seule esp qui lui restait maintenant, c'est que l sance surnaturelle que possédaient l sorts de celle machine extr**aordina** tarderait pas sans doute à s'épuise même. Cependant il ne sentait aucun tissement dans le mouvement de la niaue.

Il se trouvait emporté dans la direct canal de Leyde. Quand il fut en vumaison de Turningvort, il lui cria a sespoir de venir à son secours. L'arti la tête à la croisée:

—Scelérat, lui dit le malheureux bai viens vite. La jambe que tu m'as faite être animée par l'esprit de la vens Elle ne me permet pas de m'arrêt m'entraîne, m'entraîne toujours. J'ai a sans relâche depuis que j'ai quitté la net si tu ne viens m'arrêter, Dieu sait ou de temps je marcherai encore. Acu mon aide, ou dans un instant je sera de ta vue.

L'accent dont ces paroles étaient p cées attestait le désespoir et les an qui tourmentaient l'âme du banqui spectacle frappa le mécanicien de stu n'avait pas prévu cet incident, et il i naissait pas les moyens d'y parer. Néan il descendit pour porter secours au n reux, espérant l'arracher à sa triste de Mais M. de Wodenblock était déjà loi ningvort se mit à courir après lui, e qu'il fût dans la force de l'âge, il eut les peines du monde à l'atteindre. Il l avec force et le souleva dans ses bras reux, pour empêcher que ses pieds chassent la terre. Mais ce stratagème peut parler ainsi) fut sons résultat; cultés locomotives de l'instrument, vant toute leur énergie, entrainères tiste, ainsi que le fardeau qu'il avait vé. Il le remit donc par terre; et se b il pressa forteme**nt un des ressorts de** 

royant la forcer à s'arrêter, ou du h suspendre la vélocité de sa course. els furent sa douleur et son désesvoyant M. de Wodenblock s'ensuir rapidité d'une sièche, et crier d'une nentable:

suis perdu! je suis possédé du dérrêtez-moi! pour Dieu! arrêtez-moi! eurs! personne ne pourra-t-il rompre

maheureux, épuisé, pâle comme la lait emporté avec une effrayante racomme par un pouvoir surnaturel.

5, sans voix, sans mouvement, ne comprendre le phénomène dont il moin. Il se laissa tomber à genoux, ses mains, et ses yeux égarés s'atlasur sa victime, qui courait avec la d'un buffle furieux, le long du canal le, demandant des secours d'une voix nte, que le désespoir, la fatigue et

ment permettaient à peine d'en-

e est à plus de vingt milles de Rottersoleil ne s'était pas encore couché,
mesdemoiselles Backsneider, qui preen ce moment le thé à la croisée de
ilon, en face du Lion-d'Or, saluant
sementles personnes qu'elles venaient
anaître dans la rue, aperçurent un
a qui venait de leur côté avec une raincroyable. Le visage de cet homme
uvert d'une pâleur affreuse, son front
de sueur; il semblait suffoqué, épuisé,
haleine. Cet homme arriva sous leur
, et sans tourner les yeux ni à gauà droite, il continua à courir; il avait
disparu à leurs yeux, avant qu'elles
t le temps de s'écrier:

ieu toui-puissant! n'est-ce pas là M. lenblock, le riche banquier de Rot-

habitants de Haarlem se rendaient à pour dire leurs prières et pour enfeur orgue, quand un homme, qui peine la forme humaine, parut tout sur le marché et vint jeter l'effroi au de ces pauvres gens. Ceux qui osèser les yeux sur cet être extraordiarent frappés de la pâleur terne et lipandue sur tout son visage. Ses yeux, sément enfoncés, étaient tout à fait ; ses lèvres étaient violettes, et sa restait sans voix; ses doigts, étirés, rce, paraissaient près de se détacher mains. On cut dit que ce corps, qui it être lancé involontairement en était privé de vie. Chacun s'empressa anger pour lui saire place : tout Haarat que c'était l'ombre d'un mort, doué de la faculté locomotive.

nême spectre apparut aussi dans les villages et les villes de la province, et aus les villes et les grandes forêts de pagne. Des semaines, des mois, des années s'écoulèrent; mais par intervalles on continua à voir la même apparition dans les différentes contrées du nord de l'Europe. Les vêtements que portait celui qui fut M. de Wodenblock ont tout à fait disparu, il est vrai; la chair a aussi complétement abandonné les os : maintenant ce n'est plus qu'un squelette, un hideux squelette, auquel demeure toujours attachée sa jambe de liége, qui conserve sa rotondité, et, semblable au mouvement perpétuel, traîne et traînera à jamais par toute la terre les restes de celui qui fut jadis l'homme le plus riche de Rotterdam.

Que Dieu et ses saints vous garantissent de tout accident funeste! N'ayez jamais besoin de jambes de bois ou de liége! et puisse ne plus exister de mécanicien qui, comme Turningvort, fasse des jambes douées d'une puissance aussi fatale, aussi mystérieuse!...

WOLOTY, monstres épouvantables qui, selon le récit de Lomonosoff, étaient chez les Slavons comme les géants chez les Grecs.

Slavons comme les géants chez les Grecs. WOODWARD. Un médecin empirique, James Woodward, surnommé le Docteur noir à cause de son teint, est mort en 1844 à Cincinnati, laissant une fortune considérable. ()n a 6 6 surpris de trouver chez lui, dans une grande armoire vitrée, une immense quantité de petites fioles de diverses dimensions, les unes pleines et les autres vides, et portant sur leurs étiquettes les noms et demeures de personnages habitant les différents Etats de l'Union. Il y en avait aussi du Canada, des Antilles et du Mexique. Voici quel en était l'usage : le Docteur noir se vantait de découvrir le diagnostic de toutes les maladies par des émanations des consultants, à anelque distance qu'ils fussent de lui. Le malade devait tremper son doigt pendant une heure dans une fiole remplie de l'eau la plus pure, et lui envoyer ensuite cette fiole soigneusement bouchée. L'eau, se trouvantainsi imprégnée des sueurs du malade, était soumise à une analyse chimique. Le Docteur noir, sans autre indication, répondait au malade qu'il était attaqué ou menacé de phthisie, de péripneumonie, de goutte, de rhumatisme, etc., et il faisait ses prescriptions en conséquence. Quand il rencontrait juste, on était émerveillé de sa science profonde, et l'on demandait une consultation nouvelle, payée plus cher que la première. Les registres du docteur ont constaté qu'il avait répondu avec les plus grands détails à un grand nombre de ses malades, sans prendre la peine d'analyser leurs émanations, car les fioles étaient encore hermétiquement sermées.

WORTIGERN, roi d'Angleterre. Voy. MER-

WULSON DE LA COLOMBIÈRE (MARC). On lui doit le Palais des Curieux, où, entre autres sujets, il est question des songes, avec un traité de la physionomie. Orléans, 1660.

XACCA, philosophe indien, né à Sica, mille ans avant notre ère, et regardé par les Japonais comme leur législateur. Il leur persuada que, pour gagner le ciel, il suffisait de prononcer souvent ces mots : nama, mio, foren, qui, quio. Jusqu'ici, aucun interprète n'a pu deviner le sens de ces paroles.

Ce fut Xacca qui introduisit au Japon le

culte d'Amidas (1).

XAPHAN, démon du second ordre. Quand Salan et ses anges se révoltèrent contre Dieu, Xaphan se joignit aux mécontents, et il en fut bien reçu, car il avait l'esprit inventif. Il proposa aux rebelles de mettre le feu dans le ciel; mais il fut précipité avec les autres au fond de l'abime, où il est continuellement occupé à souffler la braise des fourneaux avec sa bouche et ses mains.

XEIRSCOPIE. Voici sur ce sujet un trèsjoli article dû à M. Munier des Clóseaux :

Xeirscopie, de xeir, main, et scoped, j'examine. Les lecteurs sont priés de supposer que les deux mots xeir et scoped sont écrits en lettres grecques, ainsi qu'ils ont droit de l'être; nous avons mille raisons pour les écrire en lettres ordinaires; la première et la meilleure de ces mille raisons, c'est celle qui fait que l'on ne tire pas le canon dans les villes qui n'ont pas de canons.

La signification positive de xeirscopie est donc examen de la main; mais il en est du mot xeirscopie comme du mot cranioscopie, qui signifie proprement examen, inspection du crâne, et qui, par extension, veut dire aussi, art de reconnaître le développement des parties du cerveau, des organes particuliers, ou des conditions matérielles de l'intelligence, d'après la configuration extérieure du crâne. Xeirscopie ne veut pas dire seulement examen, inspection de la main; il signifie encore l'art de connaître le caractère des hommes d'après la conformation de leur main.

La xeirscopie est donc un système nouveau de physiognomonie à ajouter au système de Lavater et à celui de Gall.

Au premier coup d'œil, nous avons considéré la xeirscopie comme une plaisanterie; il a dû en être de même des doctrines de Lavater et de Gall à leur origine. On en a ribeaucoup avant de les élever à l'état de science ou de quasi-science; mais un examen attentif nous a prouvé que l'inventeur de la nouvelle doctrine prend la chose au sérieux; c'est très-sérieusement qu'il prétend trouver dans les différentes parties dont se compose une main des indications aussi nombreuses, aussi variées, aussi certaines que peut en fournir la configuration d'un crâne plus ou moins bossué.

(1) Il paraît, d'après la description que les disciples d'Amidas, idole japonaise, font de ce dieu, que c'est l'Etre suprème; car dans leur idée c'est une substance indivisible, incorporelle, immuable, distincte de tous les élèments. Il existait avant la nature; il est la source et le fondement de tout bien, saus commencement et sans fin, in-

L'inventeur de la nouvelle doctrine a titres qui doivent inspirer la confiance, voici avec ses noms et prénoms : W.-F.! genkœnig , docteur en médecine de l'unisité de Wurtzbourg, conseiller et profess de physiognomonique à l'université d'It membre de toutes les académies d'Allems et de plusieurs autres sociéts savas Après cela , croyez si vous voulez. Au nous ne voyons pas pourquoi des pass qui se trahissent sur la boîte osseuse leur sert dedomicile, ne viendraient pas a révéler leur existence par quelques mo cations dans la conformation de l'organe leur sert d'agent principal et plus habits

Dans notre siècle de lumières, on ne aplus aux sorciers; on traite de fables rid les les prédictions faites par des son d'une autre époque, au moyen d'un exa attentif de la paume de la main. Il est propourtant, à en croire les almanachs, beaucoup de prédictions de ce genre se réalisées. La xeirscopie va peut-être écla ce mystère; les sorciers vont peut-être airenin une tardive réparation; on arripeut-être à reconnaître que ces sorciers taient pas des sorciers dans la vulgaire ception du mot, mais bien des savants profonds xeirscopisses ou xeirscopes; le me est à créer.

Ainsi, la mulâtresse qui, après avoir: miné la main de la belle et gracieuse ci de la Martinique, lui prédit qu'elle sera jour\_plus que reine, c'est-à-dire impéra des Français, reine d'Italie, et, par allie protectrice de la confédération du Rh médiatrice de la confédération suisse, n' pas, comme on l'a toujours dit, une v sorcière tannée, mais bien une xeirscop turelle, possédant la xeirscopie par intui Au train dont vont les choses, bien d'a mystères seront certainement éclaircit ne s'est pas arrêlé à Lavaler, Gall est à son tour; on ne s'est pas arrêté à la nologie; voici venir le savant docteur V Sargenkænig; on ne s'arrêtera pas à la scopie. Un petit os de quelques lignes : sait à Cuvier pour recomposer un ai antédiluvien; un jour peut-être il si d'un fragment d'os pour faire, en ce qui cerne l'homme et sous le rapport more que Cuvier n'a jamais prétendu faire pour les animaux, et seulement au phys Quel siècle que notre siècle!

Avant de nous livrer à l'examen de la trine du savant professeur de physiogn nique à l'université d'Iéna, qu'il nous permis de nous féliciter d'avoir lu son Un livre de médecine, pour un homme qu entend rien, renferme des richesses litt

fini, immense, et créateur de l'univers. Il est rept sur un autel, montant un cheval à sept têtes, hiére de sept mille ans, avec une tête de chien, et tens ses mains un anneau en cercle d'or qu'il mond. C blème a beaucoup d'analogie avec le cercle égyptit l'on regarde comme un emblème du temps.

iment incalculables. Un embarras terour ceux qui écrivent en français, absence de synonymes; on est condamle fâcheuses répétitions, ou il faut arier un peu les formules, recourir à eu près qui ne rendent jamais complé-. l'idée. Ainsi, et pour ne pas sortir de ujet, nous avons à parler d'une main; avons qu'un mot, un seul, main, et rs main; pour les doigts de même, c'est rs doigts. Ce dernier mot nous est si el, que nous l'appliquons même hors pos; nous disons les doigts des pieds nous disons les doigts de la main; rtant nous avions lu un livre de mé-, nous saurions que les pieds n'ont pas gts, mais des orteils. Pour notre part, ie craignons pas de déclarer, en toute ité, qu'avant d'avoir lu le traité de copie, nous n'hésitions pas le moins du s à nous plaindre de cors au petit doigt d: dorénavant nous rougirions jusqu'à mité du gros orteil s'il nous arrivait

nmettre une pareille faute. ans les livres de médecine, les synonysondent; ce sont mieux que des synoi, ce sont des termes originaux, des s propres, des termes qui rendent à euls une idée. Main, par exemple, est ppellation vulgaire, une appellation que e monde emploie, mais qui signifie tout ment main, et ne vous dit pas ce que que la main. Ne préférez-vous pas: nité du membre pectoral? Vous vous ez à une dame et vous lui demandez la ssion de lui baiser la main; la même ide lui est adressée vingt fois par jour; st fatiguée de cette répétition éternelle : main! elle détourne la tête avec imice. Dites-lui, au contraire : « Madame, ellez-moi de baiser l'extrémité de votre re pectoral; elle ne vous comprendra

vous laissera faire.» lais c'est déjà une chose assez peu dis**be que de** demander à une femme de lai r la main; vous étes plus poli, mieux vous vous contentez de moins que et avec une galanterie toute Directoire, demandez seulement la permission de r l'ongle du petit doigt. Ongle est un mot réable, disgracieux à prononcer; doigt ıssi vulgaire, aussi usé que main ; ouun livre de médecine, celui du docteur nkænig, par exemple, et vous y puiseette formule irrésistible. « Madame, ettez-moi d'imprimer discrètement mes s sur cette lame dure, élastique, cornée, et demi-transparente qui garnit l'extréde la face dorsale du plus petit des proments de l'extrémité de votre membre kal. » Evidemment vous devez être vainr avant d'avoir atteint seulement la moivotre phrase. Et l'on dit que notre lanst pauvre! Remarquez que nous avons vres, parce que nous supposons que teur est quelque peu pressé d'arriver **Inouement, car pour être correct il au**fallu lui faire dire, au lieu de lèvres : and voiles mobiles, musculo-membra- a vous n'avez aucune prolubérance lacheuse,

neux qui circonscrivent mon orifice supé-

 Revenons maintenant à la xeirscopie et répétons notre question : Si les passions se trabissent par des montagnes ou par des vallées sur la boite osseuse qui leur sert de domicile, pourquoi ne viendraient-elles pas aussi révéler leur existence par quelques modifications dans la conformation de l'organe qui leur sert d'agent principal et habituel? Nous sommes de bonne composition; nous admettons la cranioscopie; que les cranioscopes nous permettent d'examiner la

xeirscopie.

«Le docteur Sargenkænig prend pour point de départ une passion bien commune, presque générale, la colère; en latin ira ou furor brevis. Qu'est-ce que la colère? C'est une passion violente dont les caractères les plus saillants sont l'accélération du cours du sang et de la respiration, une coloration très-vive de la face, avec des yeux étincclants joints à l'expression menaçante de la voix et des gestes (n'oublions pas et des gestes); ou bien, pâleur de visage, tremblement involontaire, allération de la voix, etc., etc. Tous ces phénomènes sont l'effet de l'état d'excitation violente dans lequel est entré le cerveau, à l'occasion d'une cause quelconque. Cette définition de la colère est toute médicale. Suivant les cranioscopes, l'état d'excitation violente dans lequel entre le cerveau, s'il se prolonge ou s'il se renouvelle fréquemment, produira à la longue une bosse au crâne. Quelle bosse? Nous n'en savons vraiment rien, mais enfin nous acceptons la bosse. Mais dans la colère, il y a expression menaçante de la voix et du geste; quel est l'organe principal du geste? n'est-ce pas la main? Dans la colère, la main ne se crispet-elle pas? L'homme en colère ne ferme-t-il pas la main, ne roidit-il pas le poing comme s'il voulait frapper quelqu'un ou quelque chose? Ces données admises, et elles ne peuvent pas ne pas l'être, l'homme qui aura fait une étude particulière de la main ne pourrat-il pas découvrir dans la conformation de cet organe chez une personne si elle se met habituellement en colère? En ce qui concerne la colère, il saute aux yeux de tout la monde que la xeirscopie offre des indications bien autrement certaines, bien autrement saisissables que la cranioscopie.

« Maintenant et pour l'utilité d'application, le docteur Sargenkœnig prouve sans peina que la xeirscopie laisse bien loin derrière elle son alnée. Jadis, avant de se lier avec une personne, on prenait la peine d'étudier son caractère, ses mœurs, ses habitudes; tout cela est maintenant inutile; la nature a pris soin de nous tout révéler; si nous sommes trompés, c'est que nous le voulons bien. Et pourtant on ne peut guère dire à une personne avec laquelle on veut former une liaison : Je me sens disposé à vous aimer; vous avez, suivant Lavater, une physionomie fort heureuse; mais pour être plus sûr de mon fait , permettez que je vous tâte le crânc ; si je vous accorderai mon estime et vous demanderai votre amitié. Avec la xeirscopie, il sussit d'une poignée de main artistement donnée.

« Vous voulez vous marier. En pareil cas, de part et d'autre, on dissimule le plus habilement possible ses défauts; le jeune homme est prévenant, affectueux, tendre: la demoiselle fait patte de velours avec infiniment de grâce. Dans une pareille circonstance, impossible encore de se tâter mutuellement le crâne; mais il est toujours permis au fiancé de prendre la main de sa fiancée; il peut, sans manquer aux règles de la décence, explorer doucement la face palmaire, l'éminence thénar et l'éminence hypothénar, la face dorsale, etc., etc. Il y a tel signe auquel on peut infailliblement reconnaître que l'un des deux époux sera égratigné avant la fin de la lune de miel.

« Les préjugés ne sont pas tous menteurs. On croi! généralement que dans la cérémonie du mariage, si la jeune ou vicille épouse, au moment où le marié lui passe l'anneau au doigt annulaire, ou au quatrième des prolongements de l'extrémité du membre pectoral, parvient à fermer le doigt assez tôt pour que l'anneau ne franchisse pas la dernière phalange, elle sera maîtresse dans la maison. Ce prejugé n'en est pas un. Ce mouvement instinctif du fléchisseur du quatrième prolongement de l'extrémité du membre pectoral est très-clairement expliqué comme effet physique d'une cause morale dans le traité de Xeirscopie du docteur Sargenkænig. En huit pages, le docte professeur démontre que cette action rapide du sléchisseur particulier du quatrième doigt prouve une grande fermeté de caractère et beaucoup d'énergie et d'obstination dans la volonté.

« Comme étude, la cranioscopie est auprès de la xeirscopie un enfantillage. On peut devenir cranioscope sans connaltre le moins du monde l'anatomie; la besogne d'ailleurs est toute mâchée : avec une tête de carton verni sur laquelle sont indiquées des cases soigneusement marquées par des numéros, on peut tout apprendre. Il n'en est pas de même en xeirscopie; c'est une étude longue, patiente, qui nécessite des connaissances préliminaires. Dans la pratique, il faut de l'aptitude et beaucoup de tact. En s'intitulant phrénologues, les cranioscopes ont quelque peu étendu leur domaine, mais en définitive tout chez eux se réduit à des bosses plus ou moins prononcées. Les coryphées de la science, les docteurs, les professeurs ont pu éprouver le besoin de pénétrer plus avant dans les mystères, d'assigner une place distincte à chaque passion, à chaque penchant, a chaque sensation; mais cette besogne primordiale terminée, la science s'est trouvée créée tout entière; elle a été livrée sans réserve à la pratique. Quelle différence en ce qui concerne la main! là, pas de bosses, pas de cavernes, mais desdétails infinis à étudier. C'est à ce point que nous sommes contraints d'avouer qu'en lisant l'ouvrage, trop savant selon nous, du docteur Sargenkænig, nous

nous sommes perdus cent fois au ses descriptions anatomiques. Le scopes auront beau faire, ils au prendre des crânes monstrueux et plier les divisions, ils n'arriveront y placer toutes les opérations, l mauvaises, de l'intelligence huma une main, au contraire, il y a g tout.

« Prenez la paume de la main, ou, ler correctement, la face palma partie de la main qui se termine à : mité supérieure à l'attache des phalanges, à son extrémité inférieu ticulation corpo-brachiale, d'un cô nence thénar, de l'autre à l'émine thénar, n'a pas, chez les homme herculéennement constitués, plus pouces carrés d'étendue, et elle co monde de passions, de désirs, de vertueux ou criminels. L'éminen scule, c'est-à-dire cette grosseur pouce pour prolongement, comp muscles au moins qui viennent s'y et s'y confondre. Un de ces muscles saillie imperceptible à l'œil, mais 1 sable au toucher d'une main exerc chez celui qui peut offrir cet heure le don de l'éloquence au plus ha Comment l'éloquence va-t-elle se r Pour vous l'expliquer, il faudrait v duire à travers un labyrinthe ine dans lequel nous nous sommes r premiers ; nous aimons mieux vou à croire le docteur Sargenkænig su D'ailleurs, des planches sont jointe du livre; ct quand vous aurez vu l' thénar de Pitt mise à nu, et que vo comparée à celle d'un homme ore vous sera loisible, comme à nous, sans comprendre.

« Le docteur Sargenkænig a en qu'il paraît, le musée de l'univers d'une nombreuse collection xeirs il a fourni des mains prises dans 1 conditions sociales; nous regrettons de Napoléon manque; nous aurio voir expliquer par le professeur cette main si blanche, si douce, au si peu accusés, pouvait indiquer grande puissance de volonté, tant tout ce que les phrénologues enfin vé dans la tête du grand homme. L s'en serait tiré, nous n'en doutous se tire de tout à sa satisfaction. Ma site pas à le déclarer, les mains re en plâtre ne lui fournissent que de tions fort incertaines. La xeirs s'exerce avec avantage que sur la turelle et vivante; pour elle, les : la nature doivent être pris sur le laisse à la cranioscopie les bosse: nentes.

«On comprend que dans un parei exemples invoqués doivent être ne Les exemples prouvent beaucoup, quand ils sont eux-mêmes prouvés ajouter foi à ceux que le docteur l'appui de son système, il faut être

croire. Un jour, par exemple, le oit la visite d'un individu qui se à lui avec une lettre d'introducit, lui disait-on, un savant distinésirait se perfectionner auprès de genkænig tend la main à son visii lui serre avec effusion. Tout à teur retire sa main comme si un 'eût brûlé. Fuyez, malheureux, lui maison ne peut pas servir d'asile trier. L'individu se trouble, pâlit, genoux du professeur et avoue On rencontre vingt ou trente évéce genre dans le traité de Xeirus sommes trop polis, et nous sasien ce que nous devons à un sarer pour révoquer sa sincérité en tout le monde pensera avec nous a encore bien des exemples, et des pien authentiques, pour que l'on substituer la xeirscopie à l'épreu-

ur d'assises. ons cherché avec soin dans le livre eur allemand quelques indications élablir que certains proverbes renain, et nous professons un grand ir les proverbes, sont fondés en isi on dit ordinairement des perit les veines de la main sont sailrès-vivibles : qui voit ses veines, ines. Nous n'avons rien trouvé. ularité 'explique tout naturellens le secours d'aucune influence s veines sont saillantes chez les poriques, elles sont visibles chez i peau délicate, chez ceux dont le inque de densité. Le chorion est , plus épaisse du tissu de la peau. end que les Normands ont les doigts énéralement les Normands ont le processif et quelque peu rapace. dit-on encore, quand un cufant enait au monde, on le lançait con-; s'il parvenait à s'y accrocher, il é bon Normand et digne enfant e; s'il tombait, on le laissait, sans sser la tête. Nous avors demandé docteur Sargenkænig, quels sont d'un caractère processit et d'un la rapacité. Nous avons trouvé vidus dont les phalanges dépasme ordinaire sont naturellement x: difficultueux peut bien être ime synonyme de processif. Quant é, elle est signalée par une grande

t donc absolument rien.

possibilité où nous nous trouvons e docteur allemand dans le dévede sa théorie, et cela, comme nous léjà, faute de connaissances préutilisantes, nous nous hornerons 
apes généraux et d'application

es fléchisseurs. Les doigts crochus

in potelée, douce, molle, avec les s et leur surface dorsale un peu énote un caractère, facile, timide le main large, d'une largeur qui proportion avec la constitution physique de l'individu, si la surface palmaire ne forme pas cavité, si, en d'autres termes, la main ouverte et renversée ne laisse qu'à peine apercevoir les deux éminences, annonce un caractère absolu, tranchant et de la sécheresse de cœur. La rigidité des extenseurs externes est généralement une indication fâcheuse; c'est la preuve d'un caractère qui manque de franchise; c'est aussi le signe de l'avarice.

« Il y a ici quelque chose qui semble se rapporter à une locution assez usitée. On dit: avoir le cœur sur la main. Quand on prononce cette phrase, il semble que l'on voie une main toute grande ouverte, la main d'une personne qui ne sait rien refuser. La rigidité des extenseurs s'oppose à ce que la main s'ouvre avec facilité. L'aisance dans les flé chisseurs, au contraire, est un indice de générosité. Le volume disproportionné de l'éminence thénar, si la face dorsale de la main est potelée, révèle des passions généreuses. S'il arrive, ce qui est peu ordinaire, que l'éminence hypothénar l'emporte en volume sur l'autre éminence, c'est la plus déplora-ble de toutes les indications. L'individu colère a l'attache des premières phalanges trèsmarquée. La surface dorsale des doigts, grasse et couverte d'un léger duvet, dénote un individu voluptueux. La main sèche et plate, avec les doigts carrés à leur extrémité, est l'indication d'un cerveau propre à l'étude des sciences exactes.

«La xeirscopie est une science à l'état d'enfance. On se moquera probablement du docteur Sargenkœnig, comme on s'est moqué de Galt lorsqu'il a mis son système en avant. Qui sait pourtant si la xeirscopie n'est pas destinée à faire son chemin comme la cranioscopie a fait le sien? Au surplus, comme nous l'avons dit, on ne s'arrêtera pas là. Nous connaissons déjà un homme très-sérieux, employé supérieur au ministère de la guerre en France, qui ne demande que deux lignes del'écriture d'une personne pour reconnaître si elle a eu, ou si elle aura des garcons ou des filles.

« Auprès de ce sorcier-là, les cranioscopes et les xeirscopes, si le docteur Sargenkænig n'est pas le seul de sa baude, font certaine-

ment triste figure. »

XERXES. Ayant cédé aux remontrances de son oncle Artaban, qui le dissuadait de porter la guerre en Grèce, il vit dans son sommeil un jeune homme d'une beauté extraordinaire, qui lui dit: — Tu renonces donc au projet de faire la guerre aux Grecs, après avoir mis tes armées en campagne?... Croismoi, reprends au plus tôt cette expédition, ou tu seras dans peu aussi bas que lu te vois élevé aujourd'hui. Cette vision se répéta la nuit suivante. Le roi étonné envoya chercher Artaban, le sit revêtir de ses ornements royaux, en lui contant la double apparition qui l'inquiétait, et lui ordonna de se coucher dans son lit, pour éprouver s'il ne se laissait point abuser par l'illusion d'un songe. Arta-ban, quoiqu'il craignit d'offenser les dieux en les mettaut ainsi à l'épreuve, ul ce que le roi voulut, et lorsqu'il sut endormi, le

jeune homme lui apparut et lui dit:

— J'ai déjà déclaré au roi ce qu'il doit craindre, s'il ne se hâte d'obéir à mes ordres; cesse donc de t'opposer à ce qui est arrêté par les destins. En même temps il sembla à Artaban que le fantôme voulait lui brûler les yeux avec un fer ardent. Il se jeta à bas du lit, raconta à Xerxès ce qu'il venait de voir et d'entendre, et se rangea de son avis, bien persuadé que les dieux destinaient la victoire aux Perses; mais les suites funestes de cette guerre démentirent les promesses du fantôme.

XEZBETH, démon des prodiges imaginaires, des contes merveilleux et du mensonge. Il serait impossible de compter ses

disciples.

XITRAGUPTEN. Les Indiens appellent ainsi le secrétaire du dieu des enfers; il est chargé de tenir un registre exact de de chaque homme pendant sa vie.

Lorsqu'un défunt est présenté au du juge infernal, le secrétaire lui main le mémoire qui contient toule cet homme; c'est sur ce mémoire qu' des enfers règle son arrêt.

XYLOMANCIE, divination par le la pratiquait particulièrement en Esc

C'était l'art de tirer des présages c sition des morceaux de bois sec qu' vait dans son chemin. On faisait a conjectures non moins certaines choses à venir sur l'arrangement de dans le foyer, sur la manière dont e laient, etc. C'est peut-être un reste divination qui fait dire aux bonnlorsqu'un tison se dérange, qu'ils va une visite.

# Y

YAGA-BABA, monstre décrit dans les vieux contes russes, sous les traits d'une femme horrible à voir, d'une grandeur démesurée, de la forme d'un squelette, avec des pieds décharnés, tenant en main une massue de fer, avec laquelle elle fait rouler la machine qui la porte (espèce de vélocipède). Elle paraît remplir l'emploi de Bellone ou de quelque autre divinité infernale.

YAN-GANT-Y-TAN, espèce de démon qui porte dans la nuit cinq chandelles sur les cinq doigts, et les tourne avec la rapidité d'un dévidoir; superstition des habitants du

Finistère.

YEN-VANG, roi de l'enfer chez les Chinois. Il exerce des châtiments terribles sur

ceux qui n'ont rien à lui offrir.

YEUX. Boguet assure que les sorcières ont deux prunelles dans un œil. Les sorcières illyriennes avaient la même singularité dans les deux yeux. Elles ensorcelaient mortellement ceux qu'elles regardaient, et tuaient

ceux qu'elles fixaient longtemps.

Il y avait dans le Pont des sorcières qui avaient deux prunelles dans un œil et la figure d'un cheval dans l'autre. Il y avait en Italie des sorcières qui, d'un seul regard, mangeaient le cœur des hommes et le dedans des concombres.... On redoute beaucoup, dans quelques contrées de l'Espagne, certains enchanteurs qui empoisonnent par les yeux. Un Espagnol avait l'œil si malin, qu'en regardant fixement les fenétres d'une maison, il en cassait toutes les vitres. Un autre, même sans y songer, tuait tous ceux sur qui sa vue s'arrêtait. Le roi, qui en fut informé, fit venir cet enchanteur et lui ordonna de regarder quelques criminels condamnés au dernier supplice. L'empoisonneur obéit; les criminels expiraient à mesure qu'il les sixait. Un troisième saisait assembler dans un champ toutes les poules des environs, et sitôt qu'il avait fixé celle q désignait, elle n'était plus (1).

Les Ecossais redoutent beaucoup. sens, ce qu'ils appellent le mauy. Parmi leurs superstitions les plus ve celle qui attribue au regard de c personnes la faculté de produire de effets est la plus généralement ré Dalyell raconte qu'il y a peu d'ant domestique de sa famille étant mo petite vérole, la mère de ce dernier qu'il avait péri victime d'un mauvai ajoule que maintenant encore il ex femme dans les plaines, dont le re dire de ses voisins, suffit pour aigri rendre les chèvres stériles et que meme pour faire périr les troupeau cheville de fer rouillée peut seule de le maléfice.

Dans le Péloponèse, à peine le nou a-t-il vu le jour, que la sage-femme l d'un voile et lui étend sur le front de boue prise au fond d'un vase où longtemps séjourné. Elle espère air gner de lui l'esprit malin, autren mauvais œil, dont les Grecques croi partout la mauvaise influence.

Un soldat, dans l'expédition du m Maison, faisait des sauts de force, m des étoupes et rendait de la fumée bouche. On le prit pour le mauvais esprit malin (2).

On a prétendu que l'on devenait lorsqu'on regardait le basilic. Voy.

A Plouédern, près de Landerneau, Bretagne, si l'œil gauche d'un mor ferme pas, un des plus proches par menacé de cesser d'être (3).

YFFROTE, roi de Gothie et de Sui mourut sur le bord de la mer où il se nait, frappé des cornes d'une vache q pense être certainement une sorcière elle, laquelle se voulait venger de mière de ce roi pour quelque tort

vait reçu de lui (1).

(MARIE-ANNE), grosse paysanne qui iter il y a quelques années par un avec les circonstances que voici, et int exposées devant le tribunal corel de Saint-Lô.

rait mal au genou, les médecins ny ien, elle apprend qu'elle peut être ar un sorcier d'Ecramville nommé Blle va trouver Marie Ledezert, qui rmédiaire habituelle de cet homme, le de l'argent, des denrées de toute t la supplie d'aller consulter ce grand ce savant sorcier qui guérit tous les arie Ledezert se laisse toucher; aciée de Mile Lamare, que ses trenteturaient dû rendre plus sage, on var le devin.

tice, jalouse de ses succès, le tenait us les verroux, dans la prison de es, comme prévenu d'avoir causé la ne fille, en lui administrant des dronicieuses. On se rend à Coutances, e le sorcier dans la geôle; on en reec une précieuse consultation qui int trois mois, désanchiloser le malgenou. Le remède du reste n'était cile à composer : de l'if, du lierre , de la fumeterre, quelque peu d'ar-. quelqu'autre chose que nous ne désigner qu'en nous servant de l'exdes témoins, de la boue de blé; le t bien et dûment pilé dans un morrunté chez un pâtissier, qui entenmérer à l'audience, au milieu du iral, les curieux ingrédients dont on roire que sa pâtisserie n'a rien em-

eci semble bien vulgaire, mais l'efîu remède consistait dans ce qui
int le lever du soleil, il fallait qu'une
de sureau fût coupée par une fille
in en mettait ensuite un morceau
que croisée et sous chaque porte;
gens de la famille portaient au cou
sachet rempli de sel bénit, d'une
ion et du nom de celui que l'on
nait du maléfice; puis, en médicala malade, on lui faisait tenir un
l Marie Ledezert récitait à haute voix

la conjuration suivante (nous respectons l'orthographe et le style).

« O Dieu de la mystérieuse cabale, gouverneur des astres, président au premier mouvement de tes disciples! quel mal a fait Marie-Anne Youf pour la retenir sous ton pouvoir diabolique? Père de tous les astres, si saint et si pur, mets, ô grand Dieu, Marie-Anne Youf dans les renforts, afin que ses ennemis ne peuvent jamais l'atteindre, Agla, Ada, Manisite, Jost et Jost; couvre Marie-Anne Youf de tes boucliers.

« Gresus, que le mal qu'on veut faire à Marie-Anne Youf retombe sur celui ou celle qui ont des intentions perfides et illicites. Je me dévoue à jamais au désir de faire le bien. Secourez, Seigneur, la plus honnête et la plus soumise de vos servantes, tabat tabac tabat Sabahoth que ses ennemis soient confondus et renversés pour l'éternité par la vertu du grand Jéova; je te conjure de quitter le corps de Marie-Anne Youf au nom d'Abra et d'Anayaa et d'Adoni.

« Alla machrome arpayon alamare, bour-

gosi serabani veniat a lagarote.»

On joignit à cela des sangsues et d'excellents déjeuners, suivis de diners semblables. Les témoins ont dit que Marie Ledezert était traitée comme une princesse, et encore qu'elle n'était pas contente; mais le mal était plus opiniâtre que le remède, et comme la bourse baissait et que la guérison n'avançait pas, la confiance diminua et finit par s'éteindre. non pas tout à fait dans le sorcier, mais dans son émissaire. Marie Ledezert n'ayant pas eu l'esprit de se taire, des reproches en élant venue aux injures, le procureur du roi, qui paraît ne pas aimer les sorciers, finit par provoquer une instruction; et une citation en police correctionnelle amena Marie Ledezert à se justifier d'une accusation d'escroquerie. La prévention a été soutenue avec force par M. Lecampion, substitut. Le tribunal, reconnaissant sans doute la nécessité de combattre par une condamnation exemplaire le préjugé qui fait croire aux sorciers, prononcé six mois d'emprisonnement.

Mais il faut remarquer bien haut que les sorciers vont, comme les vampires, avec les philosophes; et que les misérables qui consultent les sorciers ne fréquentent pas les sacrements et ne vont guère à la messe.

Z

LON, démon qui possédait une sœur oudan. Voy. GRANDIER.

UM, arbre de l'enfer des Mahoméit les fruits sont des têtes de diables. OS, grand comte des enfers. Il a la un beau soldat monté sur un crocotête est ornée d'une couronne dust doux de caractère.....

M, grand roi et président de l'enser. parence d'un taureau aux ailes de griffon. Il change l'eau en vin, le sang en huile, l'insensé en homme sage, le plomb en argent et le cuivre en or. Trente légions lui obéissent (2).

ZAHURÌS ou ZAHORIES. Les Français qui sont allés en Espagne racontent des faits très-singuliers sur les zahuris, espèce de gens qui ont la vue si subtile, qu'ils voient sous la terre les veines d'eau, les métaux, les trésors et les corps privés de vie. On a

cherché à expliquer ce phénomène par des moyens naturels. On a dit que ces hommes reconnaissaient les lieux où il y avai! des sources, par les vapeurs qui s'en exhalaient, et qu'ils suivaient la trace des mines d'or et d'argent ou de cuivre, par les herbes qui croissaient sur la terre dont elles étaient reconvertes. Mais ces raisons n'ont point satisfait le peuple espagnol; il a persisté à croire que les zahuris étaient doués de qualités surhumaines, qu'ils avaient des rapports avec les démons, et que, s'ils voulaient, ils sauraient bien, indépendamment des choses matérielles, découvrir les secrets et les pensées qui n'ont rien de palpable pour les grossiers et vulgaires mortels. Au reste les zahuris ont les yeux rouges, et, pour être zahuri, il faut être né le vendredi saint.

ZAIRAGIE (Zairagiah), divination en usage parmi les Arabes; elle se pratique au moyen de plusieurs cercles ou roues parallèles correspondantes aux cieux des planètes, placés les uns avec les autres et marqués de lettres que l'on fait rencontrer ensemble par le mouvement qu'on leur donne selon cer-

taines règles.

ZAPAN, selon Wiérus, l'un des rois de l'enfer.

ZARIATNATMIK, personnage inconnu, mais très-puissant. Voy. VERGE

ZAZARKAGUAN, enfer des îles Mariannes, où sont logés ceux qui meurent de mort violente, tandis que ceux qui meurent naturellement vont jouir des fruits délicieux du pa-

radis

ZÉDECHIAS. Quoiqu'on fût crédule sous le règne de Pépin le Bref, on refusait de croire à l'existence des êtres élémentaires. Le cabaliste Zédéchias se mit dans l'esprit d'en convaincre le monde ; il commanda donc aux sylphes de se montrer à tous les mortels. S'il faut en croire l'abbé de Villars, ils le sirent avec magnificence. On voyait dans les airs ces créatures admirables, en forme humaine, tantôt rangées en bataille, marchant en bon ordre, ou se tenant sous les armes, ou campées sous des pavillons superbes; tantôt sur des navires aériens d'une structure merveilleuse, dont la flotte volante voguait au gré des zéphyrs. Mais ce siècle ignorant ne pouvait raisonner sur la nature de ces spectacles étranges; le peuple crut d'abord que c'étaient des sorciers qui s'étaient emparés de l'air pour y exciter des orages et pour faire grêler sur les moissons. Les savants et les jurisconsultes furent bientôt de l'avis du peuple; les empereurs le crurent aussi, et cette ridicule chimère alla si loin, que le sage Charlemagne, et après lui Louis le Débonnaire, imposèrent de graves peines à ces prétendus tyrans de l'air..... Mais nous ne connaissons qu'un coin de la superficie de ces faits.

ZEERNEBOOCH, dieu noir, dieu de l'empire des morts chez les anciens Germains.

ZEPAR, grand duc de l'empire infernal, qui pourrait bien être le même que Vépar ou Sépar. Néanmoins, sous ce nom de a la forme d'un guerrier. Il pousse mes aux passions infâmes. Vingt-hu lai obéissent (1).

ZINCALIS. C'est le nom qu'on de

bohémiens en Espagne.

Les auteurs de la Revue Britanni nous ont enrichis de tant de rensei: précieux, ont traduit dans leur re juin 1841, des fragments étendus ( spécial, composé par Georges Bar les zincalis.

« M. Georges Barrow, disent-ils. des agents les plus zélés de la socie que anglaise et étrangère. C'est à qu'il a passé cinq années en Espag tribuant des Bibles. Il déclare que nos l'ont toujours secondé dans cet bution; mais il ne se dissimule pa eu peu de succès, lorsqu'il a tenté d vertir au livre de vérité. On le pre un enfant de la grande famille noi motif seul rapprochait les Gitanos lui supposaient quelque dessein da rêt de leur race : ils le servaient e scrvir l'intérêt commun, et se livra comme à un frère. On comprend q teur, qui a pu voir de si près ce peu térieux a dù surprendre quelques-t secrets; et en effet, malgré un pen dre dans la composition, M. G. Ba produire un des ouvrages les plus et les plus neufs qui aient paru dep temps en Angleterre. »

Nous donnerons ici quelques extr

travail.

M. Barrow avoue qu'il a toujou penchant pour les Zincalis, Gypsys, Bohémiens, comme il vous plaira ( peler. « Les Gypsys, auxquels j'ai c qué cette sensation indéfinissable, di pu l'expliquer qu'en supposant qu qui anime aujourd'hui mon corps, dis, dans le laps des siècles, animé de Gypsy. Ils croient à la métemps; comme les sectateurs de Bouddha tendent que leurs âmes, à force o d'un corps dans un autre, acquie longue une pureté assez gra**nde** p de cet état de parfait repos ou de seule idée qu'ils se soient formée de

« J'ai vécu dans l'intimité avec le: je les ai vus en divers pays et je 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🤻 à cette conclusion, que partout où il vent, ce sont toujours les mêmes les mêmes coutumes, quoique modi les circonstances ; partout c'est le m gage qu'ils parlent entre eux avec variantes plus ou moins nombreuse fin partout encore leur physiono même caractère, le même air de fa leur teint, plus ou moins brun, 🖇 température du climat, est invari plus foncé, en Europe du moins, ( des indigènes des contrées qu'ils par exemple, en Angleterre et en B

Allemagne et en Espagne.

Les noms sous lesquels on les désigne rent dans ces divers pays; mais, à une eux exceptions près, ce n'est pas matément. Ainsi on les appelle Ziganis en ie, Zingarri en Turquie et en Perse, Zier en Allemagne; dénominations qui dent découler de la même étymologie, u'on peut, selon toute vraisemblance, oser être une prononciation locale de uli, terme par lequel, en Espagne surils se désignent eux-mêmes quelqueet qu'on croit signifier les hommes noirs 'ind ou de l'Inde. En Angleterre et en gne on les connaît généralement sous m de Gypsys et de Gitanos, d'après la osition générale qu'ils sont venus d'Eo; en France sous le nom de Bohémiens, e que la Boheme sut le premier pays Europe civilisée où ils parurent, quois eussent antérieurement erré assez lemps parmi les régions lointaines de la onie, comme le prouve le nombre de d'origine slive dont abonde leur lan-

Mais plus généralement ils se nomment many: ce mot est d'origine sanscrite et ifie les maris, ou tout ce qui appartient omine marié, expression peut-être plus icable que toute autre à une secte ou e qui n'a d'autre affection que celle de ace, qui est capable de faire de grands ifices pour les siens, mais qui, detestée éprisée par toutes les autres races, leur avec usure haine pour haine, mépris mépris, et fait volontiers sa proie du de l'espèce humaine. »

## Les Ziganis ou Egyptiens russes.

On les trouve dans toutes les parties de assie, à l'exception du gouvernement sint-Pétersbourg, d'où ils ont été bannis. la plupart des villes provinciales, ils it en un état de demi-civilisation; ils int pas tout à fait sans argent, sachant outirer de la crédulité des moujiks ou ans, et ne se faisant aucun scrupule de approprier par le vol et le brigandage, aut de bêtes à guérir et de gens curieux faire dire la bonne aventure.

a race des Rommanys est naturellement ; mais autant ils sont beaux dans l'en-, autant leur laideur est horrible dans ge avancé. S'il faut un ange pour faire mon, ils vérissent parsaitement cet adage. vrais cent ans que je n'oublierais jamais ect d'un vieil attaman ziganskie ou case de Ziganis, et de son petit-fils, qui ordèrent sur la prairie de Novogorod, lait le campement d'une horde nomie. L'enfant eût été en tout un ravissant le pour représenter Astyanax ; mais le ard m'apparut comme l'affreuse image **Lilton n'a osé** peindre qu'à moitié ; il ne manquait que le javelot et la couronne être une personnification du monstre rréta la marche de Luciser aux limites u infernal domaine. >

#### Les Chinganys.

Ce sont les Egyptiens hongrois.

« Il n'est que deux classes en Hongrie qui soient libres de faire tout ce qu'elles veulent, les nobles et les Egyptiens ; ceux-là sont audessus de la loi; ceux-ci en dessous. Par exemple, un péage est exigé au pont de Pesth de tout onvrier ou paysan qui veut traverser la rivière; mais le seigneur aux beaux hahits passe sans qu'on lui demande rien ; le Chingany de même, qui se présente à moitié nu avec une heureuse insouciance et riant de la soumission tremblante de l'homme du peuple. Partout l'Egyptien est un être incompréhensible, mais nulle part plus incompréhensible qu'en Hongrie, où il est libre au milieu des esclaves, et quoique moins bien partagé en apparence que le pauvre serf. La vie habituelle des Egyptiens de Hongrie est d'une abjection abominable; ils demeurent dans des taudis où l'on respire l'air infect de la misère; ils sont vétus de haillons ; ils se nourrissent fréquemment des plus viles charognes, et de pire encore quelquefois, si l'on en croit la rumeur populaire. Eh bien! ces hommes à demi nus, misérables, sales et disputant aux oiseaux de proie leur nourritu:e, sont toujours gais, chantants et dansants. Les Chinganys sont fous de la musique, il en est qui jouent du violon avec un vrai talent d'artiste.

« Comme tous les enfants de la race égyptienne, les Chinganys s'occupent des maladies des chevaux; ils sont chaudronniers et maréchaux par occasion; les femmes disent aussi la bonne aventure; hommes et femmes sont très-pillards. Dans une contrée où la surveillance de la police parque les autres habitants, les Chinganys vont et viennent comme il leur plaft. Leur vie vagabonde leur fait souvent franchir les frontières, et ils reviennent de leurs excursions riches de leurs rapines; riches, mais pour dissiper bientôt cette richesse en fêtes, en danses et en repas. Ils se partagent volontiers en bandes de dix à douze, et se rendent ainsi jusqu'en France

et jusqu'à Rome.

«S'ils ont eu jamais une religion à eux, ils l'ont certainement oubliée; ils se conforment généralement aux cérémonies religieuses du pays, de la ville ou du village où ils s'établissent, sans trop s'occuper de la doctrine...

« L'impératrice Marie-Thérèse et Joseph! firent quelques efforts inutiles pour civiliser les Chinganys. On en comptait en Hongrie cinquante mille, d'après le recensement qui eut lieu en 1782. On dit que ce nombre a diminué depuis. »

Les Gypsys anglais ou Rommanys.

« Il y a trois siècles environ que les Gypsys arrivèrent en Angleterre, et ils y furent accueillis par une persécution qui ne tendait à rien moins qu'à les exterminer complètement. Etre un Gypsy était un crime digne de mort; les gibets anglais gémirent et craquèrent maintes fois sous le poids des cadavres de ces proscrits, et les survivants furent à la lette obligés de se glisser sous la lette pour

sauver leur vie. Ce temps-là passa. Leurs persécuteurs se lassèrent enfin; les Gypsys montrèrent de nouveau la tête, et, sortant des trous et des cavernes où ils s'étaient cachés, ils reparurent plus nombreux; chaque tribu ou famille choisit un canton, et, ils se partagèrent bravement le sol pour l'exploiter selon leur industrie.

« Dans la Grande-Bretagne aussi, les Gypsys du sexe mâle sont tous d'abord des maquignons, des vétérinaires, etc. Quelquefois aussi ils emploient leurs loisirs à raccommoder les ustensiles de cuivre et d'étain des paysans. Les femmes disent la bonne aventure. Généralement ils dressent leurs tentes à l'ombre des arbres ou des haies, dans les environs d'un village ou d'une petite ville sur la route.

« La persécution, qui fit autrefois une si rude guerre aux Gypsys, se fondait sur diverses accusations: on leur reprochait entre autres crimes le vol, la sorcellerie et l'empoisonnement des bestiaux. Etaient-ils innocents de ces crimes ? Il serait difficile de les

justifier d'une manière absolue.

« Quant à la sorcellerie, il suffisait de croire aux sorciers pour condamner les Gypsys; car ils se donnaient eux-mêmes pour tels. Ce ne sont pas seulement les Gypsys anglais, mais tous les Egyptiens, qui ont toujours prétendu à cette science; ils n'avaient donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils étaient poursuivis pour ce crime.

« C'est la femme gypsy qui exploite généralement cette partie des arts traditionnels de la race. Encore aujourd'hui elle prédit l'avenir, elle prépare les philtres, elle a le secret d'inspirer l'amour ou l'affection. Telle est la crédulité de toute la race humaine, que, dans les pays les plus éclairés des lumières de la civilisation, une devineresse fait

encore de grands bénéfices.

« On accusait autrefois les Gypsys de causer la maladie et la mort des bestiaux. Cette accusation était, certes, fondée, lorsque nous voyons encore dans le xix siècle les Rommanys, en Angleterre et ailleurs, empoisonner réellement des animaux, dans le double but de se faire payer pour les guérir ou de profiter de leurs cadavres. On en a surpris jetant des poudres pendant la nuit dans les mangeoires des étables. Ils ont aussi des drogues à l'usage des porcs et les leur font avaler, tantôt pour les faire mourir subitement, tantôt pour les endormir: ils arrivent ensuite à la serme et achètent les restes de l'animal dont ils se nourrissent sans scrupule, sachant bien que leur poison n'a affecté que la téle et ne s'est nullement infiltré dans le sang et les chairs. »

## Les Zingarri ou Egyptiens d'Orient.

« Ils gagnent leur vie comme les autres, à soigner les chevaux, à faire les sorciers, à chanter et danser. C'est en Turquie qu'on les trouve en plus grand nombre, suriout à Constantinople, où les femmes pénètrent souvent dans les harems, prétendant guérir

les enfants du mauvais œil, et interpréter les rêves des odalisques.

« Parmi les Zingarri, il en est qui font à la fois le commerce des pierres précieuses et des poisons : j'en ai connu un qui exerçait ce double trafic, et qui était l'individu le plus remarquable que j'aie rencontré parmi les Zincalis d'Europe ou d'Orient. Il était né à Constantinople, et avait visité presque toutes les contrées du monde, entre autres presque toute l'Inde; il parlait les dialectes malais; il comprenait celui de Java, cette lle plus fertile en substances vénéneuses que l'Iolkos et l'Espagne. Il m'apprit qu'on lui achetait bien plus volontiers ses drogues que ses pierreries, quoiqu'il m'assurât qu'il n'était peul-être pas un bey ou un pacha de la Perse et de la Turquie auquel il n'eût vendu des deux. J'ai rencontré cet illustre nomade en bien des pays, car il traverse le monde comme l'ombre d'un nuage. La dernière fois, ce sut à Grenade, où il était venu après avoir rendu visite à ses frères égyptiens des présides (galères) de Ceuta

« Il est peu d'auteurs orientaux qui aient parlé des Zingarri, quoiqu'ils soient connus en Orient depuis des siècles. Aucun n'en a rien dit de plus curieux que Arabschah, dans un chapitre de sa Vie de Timour ou Tamerlan, un des trois ouvrages classiques de la littérature arabe. Je vais traduire ce pas-

sage.

« Il existe à Samarcande de nombreuses familles de Zingarri, les uns lutteurs, les autres gladiateurs, d'autres redoutables au pugilat. Ces hommes avaient de fréquentes discussions, et il en résultait de fréquence batailles. Chaque bande avait son chef et ses officiers subalternes. La puissance de Timour les remplit de terreur, car ils savaient qu'il était instruit de leurs crimes d de leurs désordres. Or, c'était la coutume de Timour, avant de partir pour ses expéditions, de laisser un vice-roi à Samarcande; mais à peine avait-il quitté la ville, que les bandes de Zingarri marchaient en armes, livraient bataille au vice-roi, le déposaient et prenaient possession du gouvernement; de sorte qu'à son retour, Timour trouvail l'ordre troublé, la confusion partout et son trône renversé. Il n'avait donc pas peu à faire pour rétablir les choses, et panir ou pardonner les coupables. Mais dès qu'il partait de nouveau pour ses guerres ou pour ses autres affaires, les Zingarri se livraient aux mêmes excès. Voilà ce qu'ils firent et recommencèrent par trois fois, jusqu'à ce qu'enfin Timour arrêta un plan pour les exterminer. Il bâtit des remparts et appela dans leur enceinte tous les habitants grands et petits, distribua à chacun sa place, à chaque ouvrier son devoir, et il réunit les Zisgarri dans un quartier isolé; puis il convoqua les chefs du peuple, et remplissant use coupe, il les sit boire et leur donna un rich vêtement. Quand vint le tour des Zingarri, il leur versa aussi à boire et leur fit le même présent; mais à mesure que chacun d'eux avait bu, il l'envoyait porter un mespage

n où il avait fait camper une oldats. Ceux-ci, qui avaient leurs puraient le Zingarro, le dépouil-in habit, et le poignardaient, jus-le dernier de tous eût ainsi réiquide de son cœur dans le vase de on. Ce fut par cette ruse que Tipa un grand coup contre cette puis ce temps-là il n'y eut plus de Samarcande.»

it-il croire de cette histoire ou de Arabschah? Comment le mettre rec ceux qui veulent que les ictuels soient les descendants des doues, qui s'exilèrent de l'Inde les cruautés de Timour? Si c'est outes les autres traditions peuvent : mais si ce récit est fondé luiane tradition historique plus ou , nous y voyons les Zingarri à iple, établis dans Samarcande à : de la vie de Timour où il n'avait envahi l'Inde. D'un autre côté. irri réunis en Occident étaient les ifs du peuple égorgé à Samarament ont-ils eux-mêmes laissé malheur de leur race, au lieu de pour exciter la sympathie? En ialyse, il est plus facile de prouiennent de l'Inde que de Samar-

### itanos ou Zincalis d'Espagne.

ncalis ne sont pas seulement apspagne, Gitanos ou Egyptiens, on
encore Nouveaux Castillans, Allamands, termes à peu près synos la langue populaire, quant aux
a moins, et devenus également
, quoiqu'ils aient pu servir prit à désigner leur origine, sans
ention outrageante.

eux, les Gitanos se nomment Zinréviativement Cales et Chai.

fut guère que dans le xv. siècle calis se montrèrent en Espagne. is un auteur français, cité par Le 17 avril 1427, parurent à e pénitents d'Egypte, chassés par ns. Ils amenaient avec eux cent nnes, et se logèrent dans le vil-Zhapelle, où l'on allait en foule les avaient les oreilles percées et es anneaux d'argent. Leurs cheat noirs et crépus. Leurs femmes rriblement sales, et disaient la nture en vraies sorcières. » Tels hommes qui, après avoir traversé et franchi les Pyrénées, se répanbandes dans les plaines de l'Esrtout où ils avaient passé, leur vait été regardée comme un fléau, s motif. Ne voulant ou ne pouvaut aucune occupation, encore moins ier fixe, ils venaient comme des freions s'abattre sur les fruits du atrui, et bientôt une ligue générale ontre eux. Armés de lois terricents de la justice se mirent à leur poursuite; le peuple irrité, secondant de luimême la sévérité de la législation, ou la devançant, leur courait sus et les pendait au premier arbre, sans autre forme de procès.

« Parfois donc, quand ces sauterelles humaines avaient dévasté un canton, la vengeance des habitants suppléait à la connivence des agents de la justice; mais souvent les Gitanos n'attendaient pas que cette vengeance vint les surprendre, et ils levaient leur camp sans tambour ni trompette. Leurs anes, chargés des femmes et des enfants, marchaient les premiers, et à l'avant-garde les plus hardis de la troupe, armés d'escopettes, tenaient en respect la police rurale qui osait les poursuivre. Malheur alors au voyageur qui tombait au milieu de cette bande en retraite! Les Gitanos ne se contentaient pas toujours de sa bourse, et laissaient maintes fois un cadavre sanglant sur les limites du canton qu'on les forçait de quitter en ennemis déclarés.

« Chaque bande ou famille de Gitanos avait son capitaine, ou, comme on le désignait généralement, son comte. Don Juan de Quinones, qui, dans un volume publié en 1632, a donné quelques détails sur leur genre de vie, dit : « Ponr remplir les fonctions de leur chef ou comte, les Gitanos choisissent celui d'entre eux qui est à la fois le plus fort et le plus brave. Il doit joindre à ces qualités la ruse et l'intelligence, pour être propre à les gouverner. C'est lui qui règle leurs différends, même là où existe une justice régulière; c'est lui qui les guide la nuit, lorsqu'ils vont voler les troupeaux ou détrousser les voyageurs sur la grande route: le butin se partage entre eux, après avoir prélevé pour le comte un tiers du tout. »

« Ces comtes, étant élus pour faire le bien de la troupe ou de la famille, étaient exposés à être déposés s'ils ne contentaient pas teurs sujets. L'emploi n'était pas héréditaire, et, quels que fussent ses avantages et ses priviléges, il avait ses inconvénients et ses périls. Au comte le soin de préparer une expédition et de la faire réussir. Si elle échouait. s'il ne parvenait pas à rendre la liberté à ceux des siens qui restaient prisonniers, si surtout il les laissait périr, sur lui retombait tout le blâme, et il se voyait nommer un nouveau chef qui succédait à tous ses droits. Le seigneur comte de Gitanos avait une sorte de privilége séodal; c'était celui de la chasse au chien et au faucon. Naturellement il en jouissait à ses risques; car on pense bien qu'il ne chassait que sur la terre d'autrui : or le seigneur gitano pouvait sort bien rencontrer le vrai seigneur du domaine. Une ballade traditionnelle nous apprend l'histoire d'un comte Pépé qui, ayant vonlu s'opposer au droit de chasse d'un chef gitano, n'y parvint qu'en le tuant. La veuve du mort, en franche Egyptienne, dérobe alors le fils du vainqueur, et l'élève parmi les Gitanos. Avec le temps, le fils du comte Pépé, nommé comie, veui, comme son père putatif, chasser sur les terres de son véritable père, et lue celui-ci sur la place mème qui avait vu tomber le chef, vengé ainsi par

un parricide.

« Voici ce qu'on lit dans les Disquisitions magiques de Martin del Rio: « Lorsqu'en l'année 1584 je traversai l'Espagne avec mon régiment, une multitude de Gitanos infestait les campagnes. Il arriva que la veille de la Fête-Dieu ils demandèrent à être admis dans la ville pour y danser en l'honneur de la fête, selon un antique usage. Ils l'obtinrent; mais la moitié du jour ne s'était pas écoulée, qu'un grand tumulte éclata à cause du grand nombre de vols commis par les femmes de ces misérables; là-dessus, ils sortirent par les fauhourgs, et se rassemblèrent près de Saint-Marc, magnifique hôpital des chevaliers de Saint-Jacques, où les agents de la justice, ayant voulu les arrêter, se virent repousser par la force des armes. Cependant je ne sais comment cela se fit, mais tout à coup tout s'apaisa. Ils avaient, à cette époque, pour comte un Gitano qui parlait l'espagnol aussi purement qu'un natif de Tolède; ce comte connaissait tous les ports de l'Espagne, tous les chemins et les passages des provinces, la force des villes, le nombre des habitants, leur propriété à chacun; bref, il n'ignorait rien de ce qui concernail le secret de l'Etal, et il s'en vantait publiquement. » Evidemment, aux yeux de del Rio, ce Gitano était une espèce de sorcier; car, à cette époque, tous les Gitanos élaient considérés comme des étrangers, ct il ne lui paraissait pas naturel qu'ils fussent capables de parler purement l'idiome castillan.

« Je trouve encore, dans les Didascalia de Francesco de Cordova, une anecdote qui prouve que les Gitanos ne craignirent pas d'empoisonner, pendant la nuit, toutes les fontaines de Logrono. Cette horrible machination fut découverte par un libraire qui avait autrefois vécu avec eux, et qui la dénonça au curé de la ville. Déjà une épidémie pestilentielle régnait parmi les habitants; mais il leur resta assez de force pour massacrer les Gitanos lorsqu'ils venaient piller leurs maisons sans attendre qu'ils fussent tous morts.

« Il semblerait, dit un auteur espagnol, que les Gitanos et les Gitanas n'ont été envoyés dans ce monde que pour y être voleurs; ils naissent voleurs; ils sont élevés parmi les voleurs; ils apprennent à être voleurs, et ils finissent par être voleurs, allant et venant pour faire des dupes. L'amour du vol et la pratique de la volerie sont en eux des maladies constitutionnelles qui ne les quittent plus jusqu'au jour de leur mort.» Tel est l'exorde de la Gitanilla ou la Fille égyptienne, nouvelle de Cervantes, qui introduit ensuite son héroine en ces termes : « Une vieille sorcière de cette nation, qui avait certainement pris ses grades dans la science de Cacus, élevait une jeune fille dont elle se disait la grand'mère, et qu'elle appelaitPreciosa, etc. »

« Parmi les nombreuses anecdotes qui se rattachent à la vie et aux ouvrages de Cer-

vantes, on raconte que, sous le rè Philippe III, il parut dans la rue de ! une fille égyptienne qui y brilla com: météore : elle dansait et chantait en c guie d'autres Gitanas, mais si supéri toutes par sa beauté, sa grâce et sa que la foule se pressait partout autour Une pluie d'or et d'argent exprimait thousiasme des spectateurs. Le roi lui fut curieux de la voir; les meilleurs du temps lui adressaient des vers, troi reux si elle daignait les chanter; pli seigneurs devinrent épris d'elle; et en jeune homme de la cour, abandonnant mille, se sit Gitano pour lui plaire. ( couvrit plus tard que cet astre de était la fille d'un noble corrégidor, 1 son père, dans son ensance, par la sorcière qui se disait sa grand'mère épousa son fidèle adorateur. Telle est l dote, et c'est aussi le sujet de la nouve Cervantes, qui n'est pas la meilleure œuvres, malgré sa popularité. Il n'y que son héros et son héroine qui ne so de la vraie race égyptienne : tous ses Gilanos sont des busnis (chrétiens) dés parlant comme jamais Gitano véritabl rait parlé, alors même qu'ils décrivent exactement la vie nomade de leur race vantes connaissait mieux les posadas ventas de l'Espagne que les camps de

« Mais il existe dans la langue espiun roman intitulé Alonso, le Valet a sieurs maîtres, composé par le docteu ronimo de Alcala, natif de Ségovie, qu vait au commencement du xvii° Cet Alonso sert toutes sortes de ma depuis le sacristain d'un obscur villa la vieille Castille jusqu'au fier hida: Lisbonne, et tous ces maîtres le cong à cause de son caractère bavard et de s corrigible maniede critiquer leurs faibl Enfin il tombe entre les mains des nos. Je suis tenté de croire que l'auteu même avait vécu parmi cette race, t description qu'il en donne est vivante lorée. En voici quelques extraits:

« Je cheminais depuis plus d'une ha travers ces bois, lorsque, à peu de dit de l'endroit où j'étais, je vis s'éleve grosse sumée: concluant, en vrai ph phe, qu'il n'y a pas de fumée sans seu, s'il y avait du feu il devait y avoir des pour l'allumer, je me mis à diriger me de ce côté, car il commençait à faire n il régnait un air assez froid. Je n'avai marché beaucoup, lorsque je me sent sir par les épaules, et tournant la tête, vis accosté de deux homnies, pas tont aussi beaux que des Flamands ou de glais, vrai teint de mulâtre, mal vétus mauvaise mine. Je leur dis qu'ils étaie bienvenus (Dieu sait avec quelle anxicœur), en leur demandant ce que je pc faire pour leur service. Mais eux, at bredouillement des Gitanos, me dirent : suivre à leur campement (*aduar*)**, où é** señor comte. Me voici en bonnes n

en moi-même; cela ne peut que ; je dois m'attendre à une bonne s enfin, faisant de nécessité verrépondis : Vamos, senores : allons, . où vous voudrez. Ils me conduiravers le plus épais du bois, me tre deux pour ne pas me perdre de sans m'avoir demandé où était ma et où je l'avais laissée. Elle vient avec moi, répondis-je ; très-dévot à inçois, je suis très-mauvais cavair économie je voyage à pied. En ainsi, nous arrivames au campea confrérie, où l'on nous attendait, coup de sisset de mes deux guides, ntainsi averti les leurs de notre . A une portée de pierre, deux filles arcons vinrent à notre rencontre ide joie, en s'informant si nous n'as d'autres voyageurs après nous. ul, dirent mes guides, et s'il eût peu plus longtemps, nous quittions et revenions les mains vides. » Cusavoir quel sort m'était réservé, je ai bientôt entouré d'une bande de hommes et femmes, sans parler de tout âge qui couraient au milieu is comme dans l'état de nature. Ils rent devant le señor comte, personls respectent tous, et qui était le le gouverneur de cette république née. Le señor coute m'accueillit plaisance et me sit dépouiller juschemise, me laissant comme lorss sorti du sein de ma mère. Mes hait partagés entre les garçons nus, etit pécule entre cux tous... J'auu garder au moins un peu du mandont je me garnissais l'estomac me sentais malade; mais une vicille acha en me disant : « Voyons, co sera pour abriter le ventre du peiio qui se meurt de froid... » Mauna, qui avait lu peut-être cet apophl'Avicenne: Etiam in vilibus summa est, et qui voulait soigner l'estomac armot aux dépens du mien.... A la chef parut Isabel, avec une moitié e (l'autre moitié, comme je l'appris J, ayant été mangée le matin), voa l'habitude, à des bergers du voisins que personne s'avisat de demanuelle mort elle était morte, ou si elle ire, les Gitanos la traversèrent d'un i guise de broche, et tous, aidant à · du bois, dont il y avait abondance, un grand feu. La chèvre fut bien-; on ne s'inquiéta pas d'y ajouter es savoureuses, mais ceux qui den servirent à chacun sa portiondans i de bois ; alors la troupe s'assit aun drap de lit étalé par terre et sernappe. Quoique la nuit fût noire, it**ait** besoin de lumière, la Camme du sant bien pour éclairer trois fois nonde. Voyant qu'on soupait, j'allais lrer à un coin pour ne pas forcer les i à m'inviter, et là-dessus une Gienant une ou deux côles, m'appoia

en disant. « Prends ce morceau de viande et ce morceau de pain, afin que tu ne nous dises pas : Grand mal vous fassel » Je fus reconnaissant de ce régal, car, à vrai dire, à mesure que je me réchauffais au voisinage du feu, l'appétit commençait à m'agacer et la faim à m'incommoder. Je m'escrimai donc sur mes côtes; mais, quoique j'eusse de bonnes dents, je no pus y mordre, et le meilleur lévrier d'Irlande n'aurait pu les entamer tant elles étaient dures. Quant à mes compagnons, sans faire plus de façon, ils mangeaient leur part de chèvre ou de houc, comme si c'eût été le plus gras et le plus tendre chapon, avalant de temps en temps quelques gorgées d'eau, car le vin n'était pas en usage dans cette troupe, qui le trouvait trop cher. Je levai les yeux au ciel et rcmerciai le Seigneur, en voyant que ce que je ne pouvais manger était si savoureux pour ces misérables : qu'importait que leur viande fût charogne, que le repas arrivât tard, qu'au lieu de vin ils n'eussent qu'une eau dure et saumâtre, capable de faire crever le plus robuste animal! Tous ces genslà, jeunes et vieux, femmes et enfants, étaient vigoureux et d'un excellent teint, comme si leur santé avait toujours été soignée avec une sollicitude particulière... Il était dejà plus de minuit lorsque les Gitanos pensèrent à dormir, les uns s'adossant aux pin- du bois, les autres s'étendant sur le peu de vétements qu'ils pouvaient avoir. Pour moi, assiégé de maintes et diverses imaginations, je servis de sentinelle, entretenant le feu de peur qu'il ne vint à s'éteindre, car, sans sa bienfaisante chaleur, je me serait bientôt senti mourir. Je m'occupai ainsi pendant plus de cinq heures, jusqu'à ce que le jour parut, et sa lumière sembla bien paresseuse à mon attente. Je me réjouis de voir s'en affer la nuit, et le ciel se colorer des teintes de l'aube : cherchant alors quelque chose pour couvrir ma pauvre chair, je trouvai, grâce à Dieu, quelques peaux de mouton, dont je m'entourai le corps, la laine en dedans, de manière à étre pris pour un anachorète.

« Déjà le solcil rayonnait sur les plus basses montagnes lorsque ces barbares se réveillèrent. Providence divine l'il avait plu pendant près de onze heures, ils n'avaient rien pour se protéger contre l'inclémence de l'air, et cependant ils avaient dormi comme sur de bons matelas; tant il est vrai que l'habitude devient une seconde nature. Les enlever à cette vie eût été leur donner la mort. Voyant que je m'étais accoutré comme un autre saint Jean-Baptiste, n'ayant plus que les bras et les jambes à découvert, ils rirent de bon cœur et louèrent mon industrie; mais tous ces compliments sur montalent à m'accommoder aux circonstances me servirent de peu, car une des Gitanas poussant des cris et m'accablant d'injures me commanda de quitter mon nouveau costume, qui était le lit sur lequel elle dormait. Je vis que je m'étais emparé du bien d'autrui, et me dépouillant pour l'acquit de ma conscience, je me retrouvai nu comme tout à l'heure. Ainsi restai-je deux jours plaises , et je serais resté bien davantage encore sans la mort d'un Gitano, infirme et vieux, qui ne put se dispenser de payer sa dette à la nature, le premier peut-être de sa race qui mourut ainsi naturellement, tant il est d'usage que ces gens-là meurent à la potence. Deux Gitanos creusèrent une fosse où ils déposèrent le désunt, le corps découvert, ensevelissant avec lui deux pains et quelques pièces de monnaie, comme s'il en avait eu besoin pour le voyage de l'autre monde. Alors s'approchèrent les Gitanas, toutes échevelées et s'égratignant le visage à qui mieux mieux; venaient ensuite les hommes, invoquant les saints, et surtout le grand saint Jean-Baptiste, pour lequel ils ont une dévotion toute particulière, lui criant comme à un sourd de les écouter et d'obtenir pour le mort le pardon de ses péchés. Quand ils se furent enroués à crier, ils allaient rejeter la terre dans la fosse, mais je les priaid'attendre que j'eusse dit deux mots; on m'accorda ma requête, et moi, du ton le plus humble, je dis à peu près : « Vo-tre compagnon est déjà allé jouir de la vue de Dieu, car il saut bien l'espérer de sa bonne vie et de sa bonne mort. Vous avez rempli vos obligations en le recommandant au Seigneur, et en lui donnant la sépulture; mais qu'il soit enterré vêtu ou nu, peu lui im-porte à lui, tandis qu'il peut m'être à moi d'un grand secours de profiter de ses habits. Si vous voulez donc bien me permettre que je m'en empare et m'en vélisse, je me souviendrai toujours, dans mes oraisons, de ce bienfait accordé à ma misère et à ma nudité. » Ce discours parut fort raisonnable, et j'eus le bonheur de ne pas être contredit. Ils me dirent de faire ce que je désirais. J'obéis, et me voilà cette fois vétu en vrai Gitano, sans en avoir encore l'esprit et les mœurs. Je rendis le corps du mort à sa sépulture, et l'ayant recouvert de terre, je le laissai là jusqu'au jour du jugement, où il reparaitra, comme nous tous, pour rendre ses comptes. »

Voici d'autres anecdotes.

« Charles-Quint, en venant prendre possession du trône d'Espagne, amena à sa suite une cour d'étrangers, Flamands plupart, qui révoltèrent bientôt l'orgueil castillan. Charles lui-même, jeune, mais tourmenté d'une vaste ambition, et révant déjà l'empire d'Allemagne, semblait trouver ses sujets de la Péninsule trop heureux de lui payer les frais de son élection. Il s'étonna beaucoup de l'opposition des cortès quand il ful question de voter les impôts; mais pressé de se rendre auprès des électeurs germaniques, il partit pour Worms, laissant à ses ministres le soin de résister aux comuneros. Cette ligue comprenait l'alliance de tous les intérêts castillans : elle voulait une souveraineté nationale, et imposait à Charles de choisir entre la couronne d'Espagne et celle d'Allemagne.

« On voit dans l'histoire les luttes de Juan de Padilla et de sa vaillante épouse, dona Maria de Pacheco; mais le mystère de cette Jigue ne s'explique que par les traditions des Gilanos. On avait prédit à dona Maria qu'elle serait reine. Dans ses Epitres familières, Guevarra lui écrivait : - On sait, madame, que vous avez auprès de vous une sorcière qui vous a promis qu'en peu de jours vous seriez appelée haute et puissante dame, et votre mari Altesse. - Cette sorcière était une Gilana. Dans une des hallades traditionnelles des Gitanos, on trouve ces mots: — Je donnerai un de ces fromages magiques à Maria Padilla et aux siens. — Disons d'abord qu'il ne peut être ici question de la première Maria Padilla, femme du roi don Pedro, puisque les Gitanos n'étaient pas encore en Espagne sous le règne de ce prince. Il paraît que dona Maria Pacheco ou Padilla, car elle est désignée tantôt par un de ces noms, tantôt par l'autre, s'échappa de Tolède avec sa sorcière, déguisée elle-même en Gitana. Cette sorcière était attachée à sa personne depuis longtemps et l'abusait par les apparences, sans doute aussi par les flatteries de son affection perfide; elle lui persuada que les Gita**nos de sa** tribu la transporteraient en Portugal avec son plus jeune fils, son or et ses bijoux. Les Gitanos l'attendaient en effet dans la montagne; mais, pour s'emparer de cet or et de ces bijoux, ces misérables assassinèrent la mère et l'enfant.

« Si cette tradition espagnole est vraie, jamais action plus odieuse n'a été commise par les Gitanos. J'ai dû malbeureusement citer les vers magiques qui viennent à l'appui de

cette accusation.

« Los Gitanos son muy malos: Les Gitanos sont de bien méchantes gens. Cette phrase proverbiale est de bien vieille date en Espagne. Selon les Espagnols, les Gitanos ont toujours été des escrocs, des voleurs, des sorciers; mais ils ajoutent, chose plus difficile à prouver heureusement: les Gitanos

mangent de la chair humaine.

« Mais il est un autre crime qu'il est impossible de nier: Los Gitanos son muy malos; llevan niños hurtados a Berberia. Les Gitanos sont très-méchants; ils transportent les enfants volés en Barbarie... afin de les vendre aux Maures. Il parait évident que la Gitanos ne cessèrent jamais d'entretenir des relations avec les Maures d'Afrique depuis expulsion d'Espagne. Les Gitanos, n'ayant pas plus de sympathie pour un peuple que pour l'autre, devaient vendre des enfaits espagnols aux Barbaresques, comme ils anraient vendu des enfants barbaresques Espagnols, si ceux-ci en eussent voulu acheter. Bien mieux, par leurs rapports avecles pirates, ils leur devaient souvent servir d'er pions lorsque ceux-ci méditaient quelque invasion sur les côtes d'Espagne. Voilà comment ils ont pu paraître plus maures que chrétiens. Aussi ne démentirai-je pas l'anecdote de Quiñones qui raconte que, lors du siége de Mamora, deux galères espagnoles ayant échoué sur un récif de la côte d'Afrique, les Maures sirent esclaves les chrétiens des équipages, délivrèrent les Maures enchainés à la rame, et traitèrent également comme une race amie tous les Gitanos à bord des deux bâtiments, »

es enfants du Dar-bushi-Fal.

existe en Afrique de vrais Gitanos, riginairement d'Espagne ou directe-: Moultan, la province de l'Inde sepale où les savants ont placé leur berimitif, il faut les chercher dans la s Dar-bushi-Fal, mot équivalant à es ou diseurs de bonne aventure. Ces hi-Fal sont un peuple errant, mais ent aussi des camps ou villages fixes. char-soharra, ou hameaux des soromme les Gitanos, ce sont de grands ids, des pillards, des maquignons, des tires, et l'on croit en Barbarie qu'ils sortiléges pour changer la couleur ionture, cheval ou mule, au point de · le premier maître qui rachète ses animaux sans les reconnaître. Certes le trait caractéristique des Zincalis les pays. Les Maures attribuent à ces ns le pouvoir de métamorphoser mêiomme et de faire d'un noir un blanc. ent une langue qui n'est ni le shilbah æ. Je n'en ai jamais rencontré aucun; me garde bien de rien assurer : d'auis hardis que moi pourront détermihose, et il suffirait pour cela de sar quel mot ils désignent l'eau. Si ce Gitanos, ils doivent se servir du mot pani, mot importé de l'Inde par la milive, el estimé si saint, qu'ils n'ont osé le modifier.

que je sais des Dar-bushi-Fal m'a été par un juif de Fez, qui avait beauyagé en Barbarie. Il me dit qu'ils presque noirs de peau, maigres, perr de longues jambes, courant si vite liable (ui-même ne pourrait les atteinreste, au mieux avec le diable, qui 'èle tous les secrets quand ils l'invoar la farine, par la chaussure et par c'est-à-dire en remplissant un vase e ou d'huile, et en mettant leur souis la bouche. Entre autres tours de tier, mon juif prétendait les avoir vus en dattes des crottes d'âne. Voulaiter ces dattes, on mordait sur des crote. Ensuite ils tuaient l'âne et le coun morceaux; puis tout à coup ils lui ient une épingle dans la queue en Arrhe li dar (partez), et l'ane de se de ruer et de se sauver sans laisser ce de sang. Enfin ils coupaient des ax de papier en forme de pièce de e, et les faisaient danser sur le feu a pot de terre, d'où ils retiraient des raies, aussi brillantes que si elles it de la mine.

de ces Dar-bushi-Fal, me dit le juif, i jour chez un marchand et lui acheouchoir de soie blanc, le mit dans sa et le retira vert. « Payez-moi, dit le nd. — De quelle couleur était votre ir ? répondit le Dar-bushi-Fal. — Eh bien! répliqua l'acheteur, en lant vers des témoins, ce n'est pas qui est vert; et il s'en alla sans. Tous ces tours ne sont pas des tours

de sorcier, mais d'escamoteur. Nous en voyons tous les jours d'aussi extraordinaires, et j'ai rencontré en Allemagne des Zincalis tout aussi adroits que les Dar-bushi-Fal, qui s'en vont chez le marchand de vin, se font remplir un pot, le goûtent, font la grimace, se tournent pour cracher, et faisant les délicats, rendent un autre pot rempli d'eau que le marchand de vin remet dans son tonneau sans s'apercevoir de la supercherie. Je répète que s'il existe des Gitanos en Afrique, ce doit être dans la tribu de Darbushi-Fal. »

#### LA GITANA. -- LE MAUVAIS ORIL.

« L'auteur d'Alonzo raconte une anecdote comique qui s'est renouvelée de nos jours; elle nous révèle une de ces ruses de voleurs que dans leur langue les Zincalis appellent Hokkano baro, ou le grand tour.

« Une bande de Gitanos se trouvant campée dans les environs d'un village, une Gitana alla frapper à une maison Labitée par une veuve riche, sans enfants, et encore belle. Après l'avoir saluée, et lui avoir débité des compliments, elle ajouta : Señora, j'ai conçu pour vous la plus vive affection : sachant quel bon usage vous faites de votre richesse, j'ai voulu vous révéler que vous êtes encore plus riche que vous ne le pensez. Apprenez donc que vous avez un trésor dans votre cave; mais vous aurez beaucoup de peine à vous en emparer, parce qu'il est enchanté, et qu'on ne peut le retirer que la veille de Saint-Jean. Nous voici au 18 juin : dans cinq jours sera le 23; d'ici là, ramassez quelques bijoux d'or et d'argent, avec quelques pièces de monnaie, n'importe lesquelles, pourvu que ce ne soit pas du cuivre. Préparez six cierges de cire blanche ou jaune; car, au moment opportun, je viendrai avec une de mes sœurs, et nous retirerons de votre cave assez de richesses pour vous faire vivre avec une magnificence qui excitera l'envie de tous les gens de ce bourg. L'ignorante veuve, se confiant à ces paroles, crut déjà posséder tout l'or de l'Arabie et tout l'argent du Potose.

« Au jour désigné, les deux Gitanas furent ponctuelles, et ne laissèrent pas s'impatienter longtemps la veuve crédule. — Avez-vous tout disposé? lui demandèrent-elles; le temps presse; descendons à la cave pour commencer nos conjurations. Avez-vous les cierges et les bijoux? Vous savez que l'or attire l'or, et l'argent l'argent. - Tout était prêt : les trois femmes descendent, allument les cieres et les posent en rang dans leurs chandeliers autour d'un vașe d'argent qui contenait que ques réaux et divers bijoux en corail et en or de peu de valeur. Allons nous replacer près de l'escalier, dirent les deux Gitanas; elles allèrent s'y tenir quelque temps, joi-gnant les mains, faisant semblant de prier, puis disant à la dame de les attendre, et redescendant, elles se mirent à parler, imitant plusieurs voix, comme s'il était entré quatre ou cinq autres personnes dans la cave : Senor San Juanito, disaient-elles, pourronsnous retirer le trésor? — Oui, bientôl, répon. dait une voix d'enfant : — et la veuve étonnée espérait voir ensin lant de richesses, lorsque les Gitanas revinrent à elle; la première lui disant: Remontons, señora; puisque nos désirs sont sur le point d'être accomplis, apportez-nous à présent la meilleure june, la meilleure robe et le meilleur manteau de votre armoire; il faut que je paraisse avec d'autres vetements que ceux que j'ai ici. La veuve remonta avec les deux Gitanas, et alla leur chercher ce qu'elles lui demandaient. Alors les deux Gitanas se voyant libres, et ayant déjà mis en peche l'or et l'argent qui avaient servi à la conjuration, ouvrirent la porte de la rue, et se sauvèrent à toutes jambes. Quand la veuve revint, elle ne trouva plus personne, ni les Gitanas, ni le petit saint Jean, ni rien; et ses voisins, accourus à ses cris et à ses larmes, trouvèrent fort plaisant le tour qu'on lui avait

« Le docteur Geronimo d'Alcala ne nous dit pas si les deux voleuses furent poursaivies ; mais, avec toute leur adresse, les Gitanos rendaient quelquefois un compte sévère à la justice, non-seulement quand leurs sortiléges n'étaient que des ruses de voleur, mais encore los que la superstition parvenait à les convaincre de maléfices proprement dits; tel était, par exemple, le mau-

vais œil.

« Dans la langue des Gitanos, querelar nazulu signifie jeter le maurais œil, c'est-àdire rendre quelqu'un malade par la simple influence du regard. Les enfants sont surtout exposés à cette influence perfide. Une corne de cerf est regardée comme un préservatif. On rencontre encore en Andalousie plus d'un enfant au cou duquel pend une pecite corne montée en argent, et atlachée à un cordon fait avec les crins d'une jument blanche. Heureusemen' si les Gitanos penvent, de leur propre aveu, jeter le mauvais œil, ils ont aussi dans leur pharmacie le remêde du mal qu'ils font : quant à moi, je n'y aurais pas grande confiance; ce remède, à ma connaissance, étant la même poudre qu'ils administrent aux chevaux malades de la morve.

« La superstition du mauvais œil se retronve en Italie et en Allemagne; muis elle vient originairement d'Orient; les rabbins en parlent dans le Thalmud. Si vous vous trouvez avec des juis ou des mahométans, évitez de fixer trop longiemps vos regards sur leurs enfants; ils croiraient que vous voulez leur jeter le mauvais oil. L'effet du mauvais œil est d'altérer d'abord les organes de la vision par lesquels il se communique au cerveau. On prétend aussi que le mauvais œil jeté par une femme est plus funeste que celui que vous jette un homme. Voici com-

ment cette maladie est traitée chez les juiss de Barbarie :

« Dès qu'ils se sentent frappés, ils envoient chercher le médecin le plus renommé pour cette espèce de cas. En arrivant, le docteur prend son mouchoir ou sa ceinture, fait un nœud à chaque bout, mesure trois palmes avec sa main gauche, fait un nœud à chaque mesure, et se ceint trois fois la te e de la c inture ou du mouchoir, en prononcant beraka ou bénédiction: Ben porat Josef, ben porat ali ain (Joseph est un rameau fécond, un rameau près d'une source); puis il se remet à mesurer la ceinture ou le mouchoir, et s'il trouve trois palmes et demie au lieu de trois qu'il a mesurées auparavant, il pourra vous nommer la personne qui a jeté le mauvais œil. La personne étant connue, la mère, la femme ou la sœur du patient sort en prononçant à haute voix le nom du coupable : elle ramasse un peu de terre devant la porte de sa maison et un peu encore devant celle de sa chambre à coucher; on lui demande ensuite de sa salive le matin avant son déjeuner; on va chercher au four sept charbons ardents qu'on éteint dans l'eau du hain des femmes. Ces quatre ingrédients, la terre, la salive, les charbons, l'eau étant malaxes dans un plat, le patient en avale trois gorgees, et le reste est enterré par quelqu'un qui fait trois pas à reculons en s'écriant: « l'nisse le manyais œi: être enseveli sous terr. ! » Voilà comment on procède si le coupable est connu; mais dans le cas contraire. on prend un verre, on se tient sur la porte, et l'on force tous les passants de jeter dans ce verre un peu de salive. Le mélange avec le charbon et l'eau du bain a lieu ensuite, et l'on applique la mixtion à l'œil du patient, qui a soin de s'endormir sur le côté gauche: le lendemain matia il se reveille guéri (1). « Peut-être cette superstition comme bean-

coup d'autres est-elle fondée sur une réalité phys que. J'ai observé que l'on croit surtout au mauva s œil dans les pays chauds où la lune et le sol, il ont un rayonnement très-éclatant. Que dit l'Ecriture, ce livre merveilleux, où l'on trouve à éclaircir tous les mystères ? « Ni le soleil ne te frappera le jour, ni la lune la nuit. » ( Ps. cxxx, 6). Que ceux qui veulent éviter le mauvais œil, au lieu de se fier aux amulettes, aux charmes et aux antidotes des Gitanos, se gardent du soleil, car il a un mauvais œil qui produit des sièvres cérébrales; qu'ils ne dorment pas la tête découverte sous les caressants rayons de la lune, car elle a aussi un regard empoisonné qui altère la vision et

frappe même de cécité.

" Les pays du Nord n'ont ni soleils trop

Bible, en touchant du bout des doigts de la main droite l'anneau de la clef. Après cha que nom, le devin demande à la Bible si un tel a commis le vol, en répétant les sixième et septième versets du cantique du roi-prophète. Si la defet la Bible tournent pendant ce temps-là, la personne nommée es' considérée comme atteinte et convainene du velle la d'un innovent, a ma counaissance, a une nauvaire réputation parmi ses voisies, grace à ce cha me de la claf dans la Bible.

(Note de M. Barrow.)

<sup>(1)</sup> Il y a quelque analogie entre cette manière de découvrir ce'ui qui a jeté le maurais ail et le charme de la clef dans la Bible, an quel le peuple a recours en Angleterre. Pe ur découvrir un voleur, on place une clef cans une Bible, au cantique de Salomon; la labre et la clef sont liées ensemblerares un ruban qui tait plusieurs lois le four du volure, en passant unes l'anneau oc la clef, qu'on laisse expressionir de la Bible; alors le devin fait nommer par la personne voice tonces les personnes qu'elle soupgonne, pendant qu'ils tiennent tous deux ensemble la

nts ni lunes trop brillantes; mais ils ont marais et des bromillards fétides aussi stes à l'homme qu'aux animaux. L'Elfdes bergers d'Angleterre, l'Elle-Skiod Allemands n'a pas d'autre origine, quoila superstition accuse les fées et les lude ces maladies qui vous frappent me un coup de foudre. »

TON. Pendant les noces de Venceslas, le l'empereur Charles IV, avec la prine Sophie de Bavière, le beau-père, qui i**it que son g**en**dre prena**it plaisir à des stacles ridicules et à des enchantements, m**ener de P**rague une charretée de magis. Le magicien de Vencesias, nommé n, se présente pour faire assaut avec eux. nt la bouche fendue de part et d'autre qu'aux orcilles, il l'ouvre et dévore tout i coup le bousson du duc de Bavière, avec s ses habits, excepté ses souliers qui ent sales, et qu'il cracha loin de lui. Ene, ne pouvant digérer une telle viande, a se décharger dans une grande cuve .**ne d'eau, r**end son homme par le b**as, et e ses rivaux** de l'imiter.

ios veilles chroniques et nos contes de coffrent encore des traits semblables. Ce me Ziton changeait quelquesois, dans des ins, les mains des conviés en pieds de uf, asin qu'ils ne pussent rien toucher mets qu'on leur servait, de sorte qu'il it loisir de prendre pour lui la meilleure t. Voyant un jour des gens à des senètres entis à regarder un spectacle qui excitait r curiosité, il seur sit venir au front de ges cornes de cerf, pour les empêcher de retirer de ces senètres quand ils le vouient.

LIZIS. C'est le nom que donnent les Juiss dernes à leurs phylactères.

LOAPHITÉ. Voy. MUNSTERS.

CODIAQUE. Les douze signes du zodiqe ont une influence diverse sur les horoses. Voy. Horo-copes et Astrologie.

Les influences du firmament se trouvaient s-favorables, disent les astrologues, à la issance de Louis XIV, nous en avons le stème généliaque dans l'une des médailles i composent l'histoire de son heureux me; l'Académie royale des inscriptions a marqué sans rien donner aux incertites de l'astrologie) la position précise des mètes au moment où Dieu accorda à la ance ce monarque que ses grandes action on rendu si justement célèbre.

On voit autour de cette curieuse médaille douze signes du zodiaque formant les aze maisons de ce système; les sept plates y paraissent dans les positions qu'elles cupaient alors; le soleil occupe le milieu ciel; Mars, seigneur de l'ascendant, se uve en réception avec Jupiter, le protecte de la vie, et ce qu'on nomme la fortune siene. Saturne, qui est hostile, se voit là usé dans les dignités (en argot d'astropue), ce qui le rend moins ma cfique; lane est en conjonction avec Vénus, et crure, dans son domicile de prédicetion, dix degrés du soleil, hors de combustion.

éclairé par ses rayons, ce qui donne une supériorité de génie dans les plus difficiles et les plus importantes entreprises; son carré avec Mars n'est pas capable de l'abaisser.

La naissance du roi était figurée dans le milieu de la médaille par un soleil levant, et le roi est placé dans le char de l'astre, avec cette légende: Ortus solis gallici; le lever du soleil de la France. L'exergue contient ces autres paroles: Septembris quinto, minutis 38, ante meridiem. 1638.

Ajoutons ici une remarque curieuse, c'est que les objets sur lesquels les augures exercaient leur science se réduisaient à douze chefs, en l'honneur des douze signes du zodiaque: 1º l'entree dans une maison des animaux domestiques ou sauvages; 2º la rencontre subite de quelque animal sur le chemin; 3º la foudre, l'incendie d'une maison ou de quelqu'autre objet; 4 un rat qui rongeait des meubles, un loup qui emportait une brebis, un renard qui mangeait une poule, et tout événement de cette espèce : 5° un bruit qu'on entendait dans la maison, et que l'on croyait produit par quelque esprit follet; 6° un oiseau qui tombait sur le chemin et se laissait prendre, un hibou qui chantait, une corneilie qui criait, toutes circonstances qui étaient du ressort de l'augure; 7' un chat qui, contre la coutume. entrait dans la chambre par un trou; dans ce cas, il était pris pour un mauvais génie, ainsi que tout autre animal qui se présentait de la même manière; 8 une chandelle ou un flambeau qui s'éteignait de lui-même, ce que l'on croyait un fait de quelque démon; 9º le seu qui pétillait; les anciens croyaient là entendre parler Vulcain: 10º le feu qui étincelait extraor.linairement ; 11° le feu qui bondissait d'une manière singulière; les anciens s'imaginaient que les lares l'agitaient; 12 enfin, une tristesse subite et tout événement facheux que l'on apprenait contre toute altente.

Et maintenant dans ce livre, où nous démasquons toutes les erreurs, autant que le permettent nos humbles lumières, ne dironsnous rien des querelles singulières qui se sont élevées à propos du zodiaque de Denderah et de quel jues autres zodiaques égyptiens? Les philosophes, qui ont enfanté tous les égarements de l'esprit humain, comme il ne serait pas d'hicile de le démonirer, ont reçu de nos jours bien des échecs; ils en recevront encore, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent, si c'est possible, dans les conditions de leur pauvre orgueil, qu'on ne trouve guère la vérité hers des ens ignements de l'Eglise. Les luttes contre le Pentaleuque n'ont laissé dans ses adversaires que des vaincus. Les plus fiers combattants étaient deux astronomes, gens dont la science est moins fixée peut-étre que le magnétisme, aux bases si incertaines. Ces stronomes, Bailly et Dupuis, comme les Titans qui s'étaient promis d'escalader le ciel, ont entassé paradoxes sur systèmes, conjectures sur présomptions, suppositions sur bévues, inductions sur lantómes, aberrations sur mauyais youlours. pour asseoir un piédestal à une antiquité du monde qui pût contredire les livres divins.

Bailly crut démontrer que le zodiaque de Denderah était antérieur au déluge; Dupuis, plus acharné, car ce n'était là ni la hardiesse ni l'intérêt de la science, Dupuis s'épuisa en longues veilles, en travaux ardus, qui lui ont coûté assurément bien des sueurs, pour établir que le zodiaque égyptien était antérieur de treize mille ans à Jésus-Christ. Pauvre bomme qui se frottait les

mains d'un tel triomphe!

Mais les savants sérieux sont venus bientot, les savants sans passion, les savants qui recherchent la vérité. Les Visconti, les Testa, les Champollion, les Letronne ont ramené la question aux faits réels; ils out prouvé de la manière la plus incontestable que les Egyptiens ni les Indiens n'avaient pas inventé le zodiaque, qu'ils l'avaient reçu des Grecs; que le zodiaque de Denderah était un ouvrage du règne de Néron, et que les interprétations astronomiques au moyen desquelles Dupuis, dans le fatras indigeste et infâme qu'il a intitulé: Origine de tous les cultes, a voulu démolir nos dogmes, n'ont pas le moins du monde l'antiquité qu'il leur prête, n'ayant été imaginées que par Macrobe et ses contemporains, lorsque le paganisme, honteux devant les premiers chrétiens de sa grossière théogonie, chercha à la colorer de ce vernis pour en rougir un

peu moins (1).

ZOROASTRE, le premier et le plus antien des magiciens. Sextus Sinensis reconnaît deux enchanteurs de ce nom; l'un roi de Perse et auteur de la magie naturelle; l'autre, roi des Bactriens, et inventeur de la magie noire ou diabolique. Justin dit que Zoroastre régnait dans la Bactriane longtemps avant la guerre de Troie; qu'il fut le premier magicien, et qu'il infecta le genre

humain des erreurs de la magie.

Voici, dit Voltaire, ce que l'Anglais Hyde rapporte sur Zoroastre, d'après un historien

arabe:

« Le prophète Zoroastre étant venu du paradis précher sa religion chez le roi de Perse Gustaph, le roi dit au prophète: Donnez-moi un signe. Aussitôt le prophète fit croître devant la porte du palais un cèdre si gros et si haut, que nulle corde ne pouvait ni l'entourer ni atteindre sa cime. Il mit au haut du cèdre un beau cabinet où nul homme ne pouvait monter. Frappé de ce miracle, Gustaph crut à Zoroastre. Quatre mages ou qualre sages (c'est la même chose), gens jaloux et méchauts, empruntèrent du portier royal la cles de la chambre du prophète pendant son absence, et jetèrent parmi ses livres des os de chiens et de chats, des ongles et des cheveux de morts, toutes drogues avec lesquelles les magiciens ont opéré de tout temps. Puis ils allèrent accuser le prophète d'être un sorcier et un empoisonneur. Le roi se sit ouvrir la chambre par son

portier. On y trouva les maléfices, e Zoroastre condamné à être pendu.

« Comme on allait pendre Zoroas plus beau cheval du roi tombe maladquatre jambes rentrent dans son corp lement qu'on ne les voit plus. Zor l'apprend; il promet qu'il guérira le c pourvu qu'on ne le pende pas. L'accorfait : il fait sortir une jambe du ventre, dit : — Sire, je ne vous rendrai pas conde jambe que vous n'ayez embras religion.

a — Soit, dit le monarque. Le pro après avoir fait paraître la seconde j voulut que les fils du roi se fissent z triens; et les autres jambes firent de sélytes de toute la cour. On pendit les tre malins sages au lieu du prophe

toute la Perse reçut sa foi.

« Bundari, historien arabe, conte quo roastre était juif, et qu'il avait été va Jérémie; qu'il mentit à son maître; qu'il mentit à son maître; que le valet, pour se décrasser, alla pune nouvelle religion en Perse et fit ale soleil.

« Le voyageur français qui a écrit la Zoroastre, après avoir observé que se sance ne pouvait manquer d'être m leuse, dit qu'il se mit à rire dès qu'il 1 du moins à ce que disent Pline et Solir avait alors un grand nombre de ma<sub>i</sub> très-puissants; ils savaient qu'un jou roastre en saurait plus qu'eux et qu'il pherait de leur magie. Le prince des ciens fit amener l'enfant et voulut le c en deux; mais sa main se sécha s champ. On le jeta dans le feu, qui se c tit pour lui en bain d'eau rose. On voi saire briser sous les pieds des taureau vages, mais un taureau plus puissa: sa défense. On le jeta parmi les loup loups allèrent incontinent chercher brebis qui lui donnèrent à téter toute le Enfin il fut rendu à sa mère, Dogd Dodo, ou Dodu. » Bérose prétend qu roastre n'est autre que Cham, fils d Les cabalistes ont de Zoroastre une o toute différente; mais, si les démono le confondent avec Cham, les cabalit confondent avec Japhet. Ainsi, les uns autres s'accordent à le faire fils de « Zoroastre, autrement nommé Japh le comte de Gabalis, était fils de femme de Noé. Il vécut douze cents a plus sage monarque du monde ; aprè il fut enlevé. Cette Vesta, étant morte, génie tutélaire de llome; et le feu que des vierges conservaient avec to soin sur un antel, brûlait en son ho Outre Zoroastre, il naquit d'elle ui d'une rare beauté et d'une grande si la divine Egérie, de qui Numa Por reçut toutes ses lois. Ce fut elle qui gea Numa à bâtir un temple en l'hont Vesta, sa mère. Les livres secrets de cabale mous apprennent qu'elle sut s dans l'espace de temps que Noé sur les slots, résugié dans l'arche ca-

que. »
IBDADEYER. En l'an 408, le roi de Cabadès apprit, dit Théophanes, qu'il l aux frontières de ses Etats un vieux a appelé Zoubdadeyer, plein de riches-rdées par des démons. Il résolut de mparer, mais les magiciens juis qu'il ya pour mettre en fuite les bandes in-es n'y réussirent pas. Un évêque chréat seul dissiper les prestiges du chânsorcelé.

fREG, serpent mystérieux, long d'un

pied, que les Arabes disent nabiter le désert, où il est doué d'une puissance qui lui permet, dans ses courses, de traverser sans se détourner les plus rudes obstacles, un rocher, un mur, un arbre, un homme. L'homme que le zoureg traverse en passant meurt aussitôt. On ne peut tuer ce petit serpent qu'en lui coupant la tête pendant qu'il dort.

ZOZO, démon qui, accompagné de Mimi et de Crapoulet, posséda, en 1816, une jrune fille du bourg de Teilly en Picardie. Voy. Possépés.

ZUNDEL, capitaine des Bohémiens. Voy. ce mot.

## **APPENDICES**

# AU DICTIONNAIRE DES SCIENCES OCCULTES.

## TRAITÉ HISTORIQUE

## S DIEUX ET DES DÉMONS DU PAGANISME,

EN FORME DE LETTRES,

Avec quelques remarques critiques sur le système de M. Bukkun (1).

PAR BENJAMIN BINET.

PRÉFACE.

sique ce petit ouvrage que l'on donne blic paraisse un peu tard, à le considémme une critique des principes de M. r, il vient assez à temps, à le regarder le une explication historique de la docdes dieux et des démons du paganisme effet, l'on ne s'y est pas tant proposé futer cet auteur, que d'y donner une rénérale des sentiments des parens à ard. Et si l'on s'écarte de cette discustionique pour combattre l'erreur, ce que par rapport aux matières que l'on , afin de lever toutes les difficultés que pourrait faire naître.

'y a peut-être point de sujet qui ait été plus diversement que celui-ci; parce n'y en a peut-être point que l'on ait é avec moins d'attention.

Toges au Dictionnaire l'article BEKKER (Baltaà se trouve exposé sommairement le système ministre de l'église Evangélique, système qui d'ieu au Traité historique que nous reproduid d'après l'édition publiée à Delft, en 1696. Eteurs nous sauront gré d'avoir corrigé une le locations surannées et de fautes d'impresd fourmillaient presque à chaque page de cette On ne va pas puiser dans les écrits des payens leur véritable sentiment; mais on les fait parler selon ses préjugés. On donne aux dieux et aux démons du paganisme la forme que l'on juge la plus propre, pour préoccuper favorablement un lecteur qui s'en rapporte assez souvent à la bonne foi de son auteur.

On a donc cru qu'il était nécessaire d'éclaircir cette matière, et que pour cet effet il fallait consulter les auteurs païens, et ne rien avancer que sur leurs témoignages formels. Si l'on a aussi extrait quelques passagrs des Pères de l'Eglise, c'est que, bien loin qu'ils puissent être suspects, on les a trouvés tout à fait convaincants.

Il y a encore une autre raison pourquoi l'on a cru être obligé de rendre ces dissertations publiques, c'est que presque tous ceux qui ont écrit en notre langue sur les démons

édition, la seule qui existat avant la nôtre. Nous avons aussi retranché en partie deux passages, l'un au milieu, l'autre à la fin de cet opuscule, dans losquels notre auteur protestant, en répondant à la critique assez peu sérieuse de son antagoniste, se livre luimème à des récriminations et à des plaisanteries de mauvais goût contre les présendues supersitione de la sainte Eglise romaine. (Edit.)

Degtionn. Des sciences occultes. II.

du paganisme, en ayant abusé pour établir leurs hétérodoxies, l'on s'est fait comme un devoir de leur opposer ce petit récit historique, qui est un genre d'écrire qui demande plus que tous les autres la candeur et la bonne foi.

Après y avoir expliqué les sentiments palens, l'on vient à rechercher la source d'où ils ont pu tirer le fond de toutes ces opinions fabuleuses, tant de leurs dieux que de leurs démons, et on le trouve en substance dans l'Ancien Testament, d'où ils ont emprunté diverses vérités, pour servir de matière à leur

mythologie.

C'est par là que l'on entre dans l'examen du système de M. Bekker. L'on s'y attache uniquement à l'argument que l'on emprunte de l'existènce des démons révélée dans l'Ancien Testament, et avouée de tous les peuples, pour établir leurs opérations. Et en suivant cette voie on résout les disticultés de

M. Bekker.

Dans cet examen l'on paraît, par rapport aux oracles et aux faits particuliers que notre auteur allègue des opérations des démons, d'une libéralité que l'on n'approuverait peut-être pas, si l'on n'observait que l'on n'est prodigue qu'afin de resserrer plus étroitement M. Bekker; à peu près, comme un soldat qui, sur le point de combattre, se débarrasse de son bagage. S'il vainc, il le retrouvera au double.

On croit encore être obligé d'avertir que l'on se doit donner bien de garde de prendre pour accordées des choses dont on ne dit rien, ou que l'on passe légèrement. Quand un critique a mis son auteur aux mains avec lui-même, il peut après cela le quitter

de bonne grâce.

On ne manquerait pas encore de se répandre en observations sur ce qu'il semble que l'on impose à M. Bekker de certaines choses, particulièrement sur les dieux du paganisme, directement opposées à ses principes. Mais l'on prie d'observer que l'on ne sait que suivre cet auteur, qui a eu le malheur d'écrire presque partout contre ses propres principes.

Au reste l'on n'est nullement théologien dans ce traité, et si l'on y entremêle quelques passages de l'Ecriture sainte, ce n'est qu'en passant et par rapport à d'autres ma-

lières.

La raison pourquoi l'on en a usé de cette manière, c'est que cette vérité des opérations du diable est si clairement enseignée dans la parole de Dieu, que les explications que l'on donnerait de ces passages ne sau-

raient être plus évidentes.

Cependant, quoique l'on se soit borné à examiner la doctrine des parens, et à y faire quelques observations critiques qui ne sont point du ressort des théologiens, l'on a soumis cette *Histoire* à l'examen de quelques personnes d'une probité exemplaire et d'une capacité consommée, aux conseils de qui l'on défère en toutes choses avec un profond respect. Il peut échapper aux mieux intentionnés quelques expressions que l'ou

pourrait critiquer; et c'est ce que l'o ché d'éviter autant qu'il a été possible

#### PREMIERE LETTRE.

Sommaire. — Remarques générales système de M. Bekker, et particulie sur ce qu'il nous impute de faire de un dieu. Plan de l'ouvrage.

Monsieur,

J'ai différé exprès jusqu'ici 🛚 à vous tenir du système de M. Bekker, par j'ai cru qu'il fallait attendre que le remit les esprits dans leur assiette nat et les disposat à examiner les chose passion. Ce n'est pas que je veuille di cet ouvrage ait pu éblouir des yeur pénétrants que les vôtres; car vous pas homme à vous laisser si facileme prendre. Mais il y en a d'autres qui, tant sans examen tout ce qui porte le tère de nouveauté, s'y abandonnent glément. Vouloir ramener ces gens-les premiers mouvements de leur p ce serait les irriter et s'exposer à leu vaise humeur. Il a donc été bon de les nor le temps de se reconnaître, et de pour ainsi dire leur premier feu, ava d'entreprendre de les désabuser.

Nier les opérations des démons sur la est une proposition qui frappe l'espi se sent un penchant naturel à examin sortes d'ouvrages. Les beaux esprits, q lent se singulariser en toutes choses, n quent pas de se faire un mérite de leur dulité à cet égard ; et le vulgaire ne de pas mieux qu'on le délivre de ces obi terreur. Ses vues étant extrêmemen nées, il s'imagine que l'on ne peut les démons du mondesans détruire leu tence. Jugez, après cela, s'il s'endort vice par l'espérance de l'impunité. S'i point de diables, il n'y a point aussi nes à craindre : Facilis descensus Ave

On ne peut donc pas nier que la 🛚 que l'auteur traite n'excite la curio que son sentiment ne trouve dans le prits de favorables préventions ; mais aussi avouer qu'après ces premiers 🗷 ments, l'on ne manque pas de revenis même ; le torrent étant passé, l'on ex sérieusement pourquoi l'on s'y est donné : et si un auteur n'a pas appu sentiment sur de solides arguments, malheur de se voir abandonné. C'est est arrivé à M. Bekker: l'on a été tout de seu pour ses deux premiers l mais l'on est devenu tout de glace pe deux derniers; et ses plus ardents sect commencent à l'abandonner.

Pour moi, j'ai lu son ouvrage platé vous obéir que pour me satisfaire: trouvé ce que j'avais ou dire tant d beaucoup de zèle et de hardiesse à æ des nouveautés, mais nulle preuve pe soutenir; et si vous ne vous laissez pe prendre par un certain air de triomph il anime ses expressions, vous coures de demeurer toujours enchauté; pa lièrement si vous niez certains pri

ose sans preuve, tout l'ouvrace tomlui-même.

idant la doctrine qu'il réfute n'est nombre de ces choses dont la seule tion porte sa réfutation. Elle est vépar son antiquité, universelle par sa , soutenue de preuves au moins asneuses; car le sentiment que le monde able a assez de vraisemblance (Liv. 1, devait donc fonder son système sur sarguments tirés de l'Ecriture et de on. C'est la maxime de tous les aut particulièrement de ceux qui avans nouveautés. Un homme judicieux contente pas de lire un auteur qui re en des spéculations creuses, pour e que la chose n'est pas. On veut saqu'elle est positivement en elle-même, stre de quelque chose de solide, qui e dans l'esprit une pleine certitude. il est surtout indubitable que, quand t de donner des expositions nouà l'Ecriture sainte, on ne le doit l'après les avoir appuyées de preuves stables, puisées dans la révélation On ne saurait assez se précautionner gard. Ce sont des limites sacrées que doit toucher qu'avec une profonde ion; et lorsque l'on s'émancipe juson doit au moins le faire sérieuset ne point égayer les explications que i donne de certains traits plaisants oique du goût du vulgaire, sont exient fades à des âmes pieuses et à des solides, qui cherchent des preuves séet convaincantes.

ı vient que l'auteur, ayant posé sans certains principes qui sont l'état de stion, ne réussit pas mieux dans les tions qu'il donne aux textes sacrés. zi une preuve, entre une infinité d'aue nous pourrions alléguer. Par exemu'y a-t-il de plus simple que l'hise la séduction d'Eve par le serpent, ous lisons au chap. III du livre de la : ? Si vous y rapportez les passages du tu Testament qui y ont un rapport aire, il paraît que ce fut le diable qui 'it du serpent pour séduire la femme. se docteurs juifs ont reconnu cette vét la simplicité de l'histoire ne nous l pas de l'expliquer autrement. Cepenauteur y fait naître un si grand nomdifficultés, que l'on ne sait ce que le Esprit a voulu dire. Le serpent dit à la , c'est-à-dire, selon lui, que le serpent rien. Et la raison en est, qu'il n'avait organes nécessaires pour former une umaine. Ce ne ponvait être encore le qui se serait servi du serpent comme rgane pour parier; car, outre que l'on rait concevoir comment un esprit peut ur un corps, il y aurait toujours la difficulté, à savoir comment le diable . pu s'énoncer d'une manière intellimisque le serpent dont il se serait n'aurait pas eu les facultés requises parler. Après cette belle dissertation. se son lecteur dans un labyrinthe de difficultés, sans lui donner le moindre secours pour en sortir, et le met dans la nécessité de dire: Elias veniet. Ce ne fut ni le serpent ni le diable qui parlèrent séparément ou conjointement; on ne peut pas dire que ce fut Dieu, ou un ange, ou Adam, ou Eve; qui était-ce donc?

Je ne dirai pas qu'il y a du mystère caché sous l'odieuse exagération de ces difficultés, mais je remarquerai que celle preuve, que le diable n'a pu parler par le serpent, parce qu'un esprit ne peut agir naturellement sur un corps, et que le serpent n'a pas les organes requis, est une chose qui, quoique vraie dans la philosophie, est entièrement fausse par rapport à Dieu, qui peut aussi bien faire agir le diable sur un serpent, que l'âme sur le corps humain, et le faire parler avec la même facilité que l'âne de Balaam; et ainsi, dire que cela ne se peut naturellement, c'est ne rien dire, puisqu'il s'agit là d'une chose surnaturelle. Il fallait donc avoir prouvé que ces sortes d'opérations répugnent non-seulement aux propriétés naturelles du corps et de l'âme, mais aussi à la volonté de Dieu. C'est cependant sur cette fausse supposition que roulent toutes les nouveautés de M. Bekker; et si je voulais vous en faire l'énumération, il faudrait copier une grande partie de son ouvrage.

Mais ce n'est pas mon dessein d'insister sur ces remarques générales, ni d'examiner si l'auteur croit à l'existence des anges et des démons. Il ne donne que trop de soupçons de douter de son orthodoxie sur cette doctrine : ce ne sont que difficultés lorsqu'il s'agit de ces esprits, et à peine trouverezvous un passage dans l'Ecriture sainte qui en parle; tout y est mystérieux et allégorique. Les noms propres d'anges, de diables, de démons, etc., ne sont pour lui que des hommes envoyés, des calomnialeurs, de mauvaises pensées, ou tout au plus de purs symboles, pour nous donner quelque idée métaphorique de la majesté de Dieu. Lisez, Monsieur, avec attention son second livre, depuis le chapitre ix' jusqu'au xx' inclusivement, et vous n'y trouverez que trop de raisons pour justilier mon accosation.

Je ne dirai rien non plus des divers motifs qui peuvent l'avoir poussé à publier son système en langue vulgaire, ni de sa capacité sur cette matière, ni de l'ordre qu'il y a observé, ni de son style, parce que je dois respecter l'âge de M. Bekker, et que la charité chrétienne ne me permet pas de m'attacher au personnel. Ce sent seulement les erreurs que je combattrai.

M. Rekker me pardonnera cependant si je me plains des imputations odieuses dont il charge notre doctrine. La chose est trop importante et trop souvent répétée dans ses livres, pour n'en rien dire. Permettez-mot done, Monsieur, de justifier notre créance. Voici son accusation: C'est maintenant un point de piété, que l'on craigne véritablement Dieu, et que l'on craigne ausgi le diable; si cela n'est pas, on passe pour un athée, c'est-d-dire pour un homme qui ne croit point de

Dieu, parce qu'il ne peut pas croire qu'il y en ait deux, l'un bon et l'autre mauvais; mais je erois, ajoute-t-il, qu'on peut les appeler à bon droit dithéistes, ou qu'ils croient deux dieux (Préf. du liv. 1). Comme ce passage noircit extremement notre créance, je l'ai traduit mot à mot du texte, parce que le traducteur l'a corrompu par ses adoucissements ordinaires.

Cette accusation que M. Bekker nous intente de faire du diable un dieu tout-puissant, fait horreur; c'est cependant le fondement sur lequel il pose tout son ouvrage; c'est l'idole qu'il veut abattre; c'est en quoi consiste la force de ses preuves: à peine lirezvous un chapitre, que vous n'y trouviez

celle imputation.

Si cela est, notre doctrine et notre culte se contredisent évidemment. Si le diable peut connaître immédiatement le cœur de l'homme, prédire l'avenir, saire de vrais miracles, s'il a une puissance indépendante, il est certain qu'il doit être l'objet de notre culte religieux. Toutes ces choses ne peuvent être attribuées qu'à l'Etre souverain, et par conséquent il faudra que notre culte réponde à notre doctrine par la plus abominable de loutes les idolâtries. C'est cependant l'absurdité qui résultera de la doctrine que l'auteur nous impute.

Aussi voyons-nous qu'il pousse extraordinairement son accusation. Dieu, selon
nous, n'a rien fait dans la nature qui puisse
être comparé aux œuvres que nous attribuons à ce 'malheureux esprit. S'il arrive
quelque grand événement, nous disons tout
aussitôt que le diable en est la cause; nous
dépouillons Dieu de la gloire qui lui appartient, pour en revêtir la plus impure de toutes
les créatures. Enfin, quand nous exclurions
la Providence du gouvernement de l'univers,
on ne pourrait pas déclamer contre nous
avec plus d'emportement et de malignité.

Mais qui a jamais cru parmi nous que le diable soit, à proprement parler, l'auteur absolu de toutes les œuvres que l'on veut que nous lui attribuons? Quel théologien l'a jamais considéré comme une cause première

et indépendante?

Ne dites point que l'on emploie des expressions assez fortes pour donner lieu aux imputations de M. Bekker, que nous donnons au diable trop d'autorité. N'est-ce pas le lieu commun de nos prédicateurs pour intimider les vicieux? Nos théologiens n'exagèrent-ils pas tellement son pouvoir, qu'ils nous le font concevoir comme un dieu? Il est la cause et le directeur des orages et des tempétes; c'est lui qui allume les guerres, qui cause la famine et la mortalité; il entre dans les conseils, il y préside; il suggère aux hommes de mauvaises pensées; enfin, son empire est si vaste et si absolu, qu'il exclut le Gréateur. Cela paraît surprenant; mais c'est cependant là précisément l'idée que donneent les expressions de nos plus célèbres docteurs.

Tout cela est vrai en un sens. Ce fut Satan qui entra en Judas surnommé Iscariote (Luc. XXII, 3); c'est ce prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui opère dans les en-

fants de rébellion (Eph. 11, 2); ce sut lui qui infligea à Job des plaies en ses biens et en sa personne; c'est lui qui, ayant été meurtrier dès le commencement, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer (Joan. viii, 44; I Petr. v, 8); enfin, il est le dieu de ce monde, qui a aveuglé les entendements des incrédules, afin que la lumière de l'Evangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne leur resplendit pas (II Cor. 1v, 4). Ce sont les propres termes de l'Ecriture. Je n'entreprends pas d'examiner quel est ce Satan, ce prince de la puissance de l'air; ce meurtrier, ce lion, ce dieu de ce siècle. Mais de quelque manière que l'on explique ces passages, il est toujours constant que nous parlons avec l'Ecriture, et que s'il y a quelque chose d'outré qui ne s'accommode pas avec les conceptions de l'auteur, nous ne nous servons que des expressions que le Saint-Esprit a consacrées; et aiusi toutes les objections de M. Bekker s'attachent à Dieu même, qui nous a prescrit la manière de nous exprimer à cet égard. Voilà pour ce qui concerne les termes. Venons maintenant à la chose.

Vous avez trop de pénétration pour tomber dans l'erreur des manichéens. Il y a longtemps que l'on a remarqué qu'ils ont grossièrement abusé de ces passages qui, au fond, ne donnent au diable qu'un pouvoir subalterne et une autorité de dépendance, Dieu demeurant toujours revêtu de ses prérogatives infinies.

Bien loin donc de mettre le diable sur le trône de la Divinité, nous le concevons comme un esclave qui n'agit que par la permission de son maître; bien loin de lui donner une puissance illimitée, nous la renfermons dans les bornes que Dieu lui a prescrites. C'est une cause subalterne qui emprunte toute sa force et sa vertu de la pre-

mière cause.

Fort bien. Mais pourquoi donc ne conçoiton pas Dieu l'auteur de toutes ces œuvres, puisqu'il en est la première cause, plutôt que le diable qui n'en est que le ministre? Pourquoi ne dit-on pas plutôt que c'est Dieu qui punit, que c'est lui qui envoie les tempétes, qui afflige les hommes de guerres, de famine, de mortalité; que c'est lui seul qui sonde les reins et endurcit les cœurs, qui aveugle les yeux de l'entendement, qui donne l'esprit d'erreur? Pourquoi faire intervenir le diable dans toutes ces choses?

Permettez-moi, Monsieur, de vous demander aussi pourquoi on dit que l'homme se meut, qu'il parle, qu'il mange, qu'il boit. C'est parler fort improprement : il n'est qu'une cause seconde, qui n'agit qu'autant que Dieu lui influe la vertu nécessaire pour agir. Car il est dans une si grande impuissance de produire de lui-même la moindre opération, qu'il faut que Dieu le préviense, le meuve et concoure dans toutes ses actions. L'homme n'est donc qu'une cause seconde, qui, étant considérée dans son néant, ne peut rieu d'elle-même. Vous prétendez être bien fondé à soutenir que l'on a tort

puer au diable les œuvres qu'on lui ie, parce qu'il n'est qu'un instrument aprunte de Dieu toute son action; et crois avoir raison de dire que l'on se 3 d'attribuer à l'homme toutes ces opé-, puisque de lui-même il ne peut le ne sera donc plus l'homme qui se ra, qui parlera, qui mangera, qui boira, ieu même ; de la même manière que t pas le diable qui produit les œuvres ous avons parlé, mais Dieu. C'est se iter dans une étrange conséquence; n ne saurait l'éviter, puisqu'elle coule airement du même principe; car le et l'homme sont, par rapport à Dieu as, une seule et même chose, dans une mpuissance, dans une entière dépen-Si l'on veut presser ce principe, on en des conséquences monstrueuses.

t donc évident que l'action doit être ment attribuée à l'agent, particulièreuand l'agent est une substance intel-, comme est le diable. On n'en exclut première cause; au contraire on la e, on considère son influence comme ment nécessaire. Mais cela n'empêche e la créature ne soit celle qui agisse, elle ne reçoive sa dénomination de

ı qu'elle produit.

bjectera sans doute que cette compadu diable avec l'homme n'est pas ll s'agit de savoir si l'un est l'auteur hautes et sublimes opérations qu'on ihue; au lieu que l'on ne considère 'autre que des actions propres et nas. Mais cette différence, quoique réelle es deux créatures, n'est qu'une pure ı par rapport à Dieu, et c'est en cela ment que consiste l'état de la ques-'une, dans l'idée de son néant, n'a pas : disposition à se mouvoir, que l'autre sur des sujets étrangers, puisque enr vertu dérive également de Dieu. se de ce:prejugé consiste en ce que 'avons pas une idée assez claire du et de la dépendance de la créature, et os conceptions touchaut la première ne répondent pas toujours au pouvoir utorité sans bornes qu'elle exerce sur ses secondes.

plication de cette remarque semble iaturelle. Que l'on exagère tant que oudra la puissance du diable, que l'on : plaisir à outrer les expressions de ologiens; nous le considérerons toucomme un instrument en la main de comme une verge de fureur qui ne que lorsqu'il la laisse tomber sur u'il veut visiter. Enfin, que l'on tâche ire notre doctrine odieuse par des imns malignes, il sera toujours aisé de siper, pour peu que l'on s'attache à sidération de la créature qui, quelque qu'elle soit, emprunte toutes ses opéi de son créateur. Nous n'avons garde ire que l'intention du Saint-Esprit ait nous faire concevoir, par les passages ous avons allégués, le diable comme ent indépendant. Non, Monsieur, il faut s'élever plus haut et remonter jusqu'à Dieu. On doit cependant se servir de ses expressions, et parce qu'elles sont consacrées, et parce qu'effectivement le démon étant un agent raisonnable dont il se sert, il faut lui attribuer l'action qu'il produit, et bien particulièrement le vice qui la souille.

Souffrez encore, Monsieur, pour éclaircir celte matière, que je vous demande quelle vertu avait Moïse ou Aaron et sa verge pour faire tant de miracles, pour infliger tant de plaies à Pharaon et à son peuple? Vous me répondrez apparemment qu'il y aurait de l'absurdité à croire qu'une simple verge ait pu produire d'elle-même tant de miracles en la main d'un homme ; que l'un ne fut que le ministre, et l'autre un signe visible que Dieu accompagna d'une vertu toute céleste. Que ne diriez-vous point d'un homme qui voudrait nous imputer de croire que Moïse, Aaron et sa verge étaient la seule cause de tous ces miracles, s'il s'élendait à écrire de gros volumes, à faire de grandes réflexions afin de colorer cette absurdité? Et cependant l'Ecriture sainte dit qu'Aaron, ayant étendu sa main avec sa verge sur les fleuves, les rivières et les étangs, fit monter des grénouilles sur la terre d'Egypte, etc. (Exod. viii, 5); et on le dit avec raison, parce que Aaron était le ministre, et sa verge le symbole que Dieu employa.

Voilà justement où nous en sommes avec M. Bekker. Il nous impute partout de croire que le diable est la première cause de toutes les œuvres que l'Ecriture lui attribue. On a beau répondre qu'excepté celles qui répugnent à la sainteté de Dieu, dont la souillure ne peut rejaillir sur cet Etre parfait, elles lui sont attribuées de la même manière que les plaies d'Egypte sont rapportées à Aaron et à sa verge; expliquer nos sentiments, répéter que le diable n'est qu'une cause seconde sans aucune vertu propre, qui ne peut pas même entrer dans des pourceaux sans permission, on continue à nous faire dire des choses auxquelles nous n'avons

jamais pensé.

Remarquez, s'il vous plaît, Monsieur, que quand nous concevons le diable comme une verge de fureur sans aucune vertu propre, ce n'est que par rapport à Dieu, la première cause qui prévient, détermine, accompagne, fléchit la créature, quelque excellente qu'elle soit. Mais il est constant que si vous le comparez avec l'homme, vous y trouverez plus d'excellence dans sa nature, de lumière dans ses connaissances, de pénétration dans ses vues, de facilité et de puissance dans ses opérations. Plus une substance est éloignée de la matière, et plus il y a de perfection. La matière offusque les lumières de l'âme; elle affaiblit ses opérations, elle fait une grande diversion des forces de l'esprit; la chair est impérieuse, les sons allument les passions et les convoitises; ils assujettissent l'ame à leurs sensualités. Au contraire, le démon n'ayant aucune communication personnelle avec la malière, a plus de perfection physique; ses pensées sont plus vives, elles le rendent en que que manière présent où il les dirige, elles sont plus fortement appliquées sur les objets, parce que les sens ne lui causent aucune distraction. Ses connaissances naturelles sont plus étendues, non-seulement parce qu'il envisage les choses d'une vue plus simple, mais aussi à cause de l'expérience de tous les siècles qui lui en découvre les liaisons, qui lui fait pénétrer dans le fond de la nature, dont il connaît les ressorts, les causes, les effets, d'une manière plus parfaite que le plus grand philosophe; et c'est cette connaissance intime que le démon a de la nature qui lui apprend comment il faut en remuer les diverses parties. De là vient que nous qui ignorons tous ces ressorts et la manière de les faire agir, sommes étrangement frappés à la vue de ses opérations, et que nous regardons comme un miracle ce qui n'est assez souvent qu'une opération du démon, produite par des causes autrement appliquées et remuées que selon le cours ordinaire de la nature. Ajoutez, Monsieur, à cette considération, que la baine du diable contre l'Eglise et le sentiment de sa propre peine lui font recueillir toutes ses forces et épuiser toutes ses ruses, afin que, s'il la trouvait accessible, il lui portat quelque coup mortel. Et ainsi il est aisé de conclure que, comme le démon a beaucoup plus de lumière, de pénétration, d'activité que l'homme, il ne faut pas douter que son pouvoir ne lui soit de beaucoup supérieur; et par conséquent, en le concevant comme un esclave dans une entière dépendance de Dieu, nous devons aussi le considérer comme un furieux et un puissant ennemi, lorsqu'il plaît à Dieu de lui lacher sa chaine. Vous voyez par là que les imputations odieuses de l'auteur s'évanouissent d'elles-mêmes, et que notre doctrine, considérée sous ces deux aspects, ne répugne ni à la raison, ni à la révélation, ni à l'idée des perfections divines.

Au reste je ne puis comprendre pourquoi ces gens veulent trouver de l'opposition entre la toute-puissance de Dieu et le ministère du diable. C'est une chose étrange que les préjugés : ils aveuglent tellement l'esprit qu'ils le rendent incapable d'examiner mûrement si ce que l'on avance ne peut être rétorqué: car, par cette objection que l'auteur fait si souvent, il renverse de fond en comble son hypothèse. Admettons ici toutes ses explications et celles de ses disciples; mais qu'il nous soit aussi permis de rai-

sonner.

Vous voulex absolument, Monsieur, que vos idées claires et distinctes des perfections divines excluent les opérations des démons; qu'il y ait de la contradiction à croire que ces esprits s'opposent à la volonté de Dieu; vous me dites là-dessus mille belles choses pour m'éblouir. Je me fixe à volre propre hypothèse. Ce diable, ce Satan, ces démons sont pour vous quelque homme calomniateur, quelque adversaire, des passions humaines, des mouvements irréguliers de l'esprit, tout ce qu'il vous plaira. Mais vous ne pouves

pas nier au moins que ces hommes ractérisés ne soient autant d'enn Dieu et de son Evangile, des séducte p**ersécu**teu**rs. P**ermett**ez-**moi **donc** demander si ce n'est pas une cho coup plus incompatible avec l'idée fections de Dieu, de lui opposer ces c faibles, ces hommes mortels, plute diable, qui est un esprit dégagé de tière, d'une expérience consommée prit frémissant de rage et enflammé contre les hommes? Vous direz p que ces traits dont je dépeins le dia outrés. Eh bien! adoucissons-les : di en le pouvoir tant qu'il vous plais faites pas plus grand que cel**u**i de l' Toujours sera-t-il constant que, la pi de ces deux créatures étant égale, i dans votre hypothèse une contradictie à celle que vous nous objectez. S'il que le diable ne peut agir contre la d'un Dieu qui fait invinciblement tor ses par lui-même, il ne sera pas mo par les mêmes raisons, que l'homme agir contre la volonté de Dieu. J'ad mêmes idées. Dieu est partout és présent, également puissant, et le l'homme sont partout également également faibles. Je veux bien que mes de principautés et de puissa prince de ce monde, de dieu de ce i prince de la puissance de l'air, de spirituelles qui sont aux lieux cél celui qui a l'empire de la mart, d'as des fidèles, d'ennemi, de lion rugis veux hien que ces expressions soie rées. Accommodez-les aux opinions res du temps où les saints hommes c Cependant vous voulez que par ces t faut entendre des ennemis de Dieu e Eglise, accusant, séduisant, perséci fidèles; et par conséquent voilà ces aussi bien agissant contre l'autorité i Puissant, que le démon que vous vou nir du monde par ces seules et mér

Après que M. Bekker a ainsi noir créance, il exalte extrêmement l'u son ouvrage. Ce livre me servira, témoin, que je rends d'autant plus d' à la puissance et à la sagesse du Tri que ceux qui l'avaient donnée au d en avaient ôté (Préf. du liv. 1). Il qu'il dispute contre des idolatres. ravissons point l'honneur qui est puissance et à la sagesse du Très-L contraire nous exaltons infiniment si C'est M. Bekker qui veut affaiblir : sance, en liant le diable dans les qu faut vous rendre cette vérité palpable ou deux exemples familiers. Pren d'Adonibézec; le texte sacré nous que soixante-dix rois ayant les pe mains et des pieds coupés, avaient rec pain sous sa table (Judic. 1, 7). C'a doute beaucoup de gloire à ce princ elle aurait été incomp**ara**blem**ent plus** si, au lieu de leur **avoir coupé <del>les</del> p**e leur odt mis les armes à la main de

s commandements, et si, étant à la leurs armées, il les cût obligés de anger du pain sous sa table, malgré ssance et leur fureur. Choisissez cemerlan et de Bajazet: ne m'avouerez-s que la gloire de celui-là anrait été p plus parfaite, si, au lieu d'exercer rité sur celui-ci renfermé dans une fer, il cût pu, en lui permettant de c à la tête d'une puissante armée, entièrement de lui, le lier de chainilieu de son camp, le délier quand it voulu, et, malgré sa haine et ses en faire son esclave?

18, par l'application de ces deux s, ceux qui exaltent davantage la ce de Dieu, ou M. Bekker, ou nous: liable de puissantes chaînes, il seml le renferme dans une cage de fer, coupe les pouces des mains et des 'est-à-dire, en un mot, qu'il le bannit de et le relègue aux ensers, ou il Dieu le tienne prisonnier, comme ils que Jupiler ayant précipilés dans re, chargea de grosses montagnes, qu'ils ne se relevassent contre lui. is pas quel grand honneur il rend à la puissance et à la sayesse du Trèsar il est évident qu'il n'est pas diffiercer son autorité sur un ennemi lié s chaînes et renfermé dans un cachot. vois clairement que notre doctrine nne une haute idée du pouvoir et de é de Dieu sur les démons, et qu'elle iniment sa gloire. Quelle gloire d'emes esprits rebelles, d'en faire autant ts qui sont contraints de se rendre à no, quand il lui plast, de les lier et ilier, sans qu'ils en puissent profiter ouer son joug! Quelle gloire de dilement leur malice et leur perversité, tire, contre leur intention et sans sa pureté, un honneur d'autant plus qu'il vient de ses plus grands ennel'auteur avait bien voulu résléchir

: tant d'expressions profanes ; il n'auavance, par exemple, qu'il faut, ses, que Dieu endosse le harnois pour i diable à la raison (Liv. 11, pag. 286). on veut inspirer de l'horreur contre iment que l'on croit superstitieux, it point nourrir la profanation par s si basses et si indignes de Dieu, neule volonté est toujours efficace. cette explication, il est aisé de se ner. Je ne demande qu'un peu d'éde sens commun, qu'une courte susde préjugés pour décider en notre Je n'en impose point à M. Bekker; je ate ses sentiments tels qu'il a bien ous les faire connaître. Comparez rement notre doctrine avec la sienne; z vous-même si nous donnons au la puissance et la sagesse du Trèst si au contraire M. Bekker ne dimison autorité et ne ternit pas sa gloii**jant les opéra**tions du diable sur la

sur ces raisons, il ne lui serait pas

C'est en vain qu'il nous impute de craindre le diable. Non, c'est un ennemi vaincu; la semence de la femme lui a brisé la tête : s'il lui est resté quelque pouvoir, il dérive uniquement de Dieu ; il est en sa main comme une verge de fureur pour châtier les hommes; c'est un misérable forçat qui, malgré ses frémissements, doit fléchir sous la main de son maître. Je ne le crains qu'autant que les châtiments que Dieu déploie par son ministère sont à craindre. Celui qui fait parler Scaliger n'aurait pas mal rencontré, si, après lui avoir fait dire : Les diables n'auraient garde de s'adresser à moi ; je les tuerais tous ; je ne les crains pas; je suis plus méchant que le diable, il avait ajouté, parce que je me suis toujours proposé l'Eternel devant moi; puisqu'il est à ma droite je ne serai point ébranlé (Ps. xvi, 8).

Après ces éclaircissements, vous voyez bien, Monsieur, que l'auteur se condamne inimême, quand, ayant établi pour principe que, selon nous, cette abominable et maudite créature fait des choses plus miraculeuses que Dieu lui-même n'en a jamais fait, il ajoute que, posé ce que l'on a accoutumé d'attribuer partout au diable et à ses anges, il ne peut y avoir de preuves convaincantes que Jésus est le Christ, ou qu'il n'y a qu'un seul Dieu; et j'avoue, continue-t-il, que si je ne fais concevoir cela très-clairement au lecteur dans cel écrit, c'est en vain que je l'ai composé (Liv. 1, pag. 5). Or, posé que le diable n'agisse que ministériellement et dépendamment de Dieu; posé que l'on n'attribue rien au diable, à proprement parler, de miraculeux, qui puisse être mis en opposition ou en parallèle avec les œuvres de Dieu, nos preuves que Jésus est le Christ, et qu'il n'y a qu'un seul Dien, sont exclusives à tout autre, puisque, bien loin d'y avoir aucune prérogative en ce malheureux esprit qui puisse être confondue avec celles que Dien possède dans le plus haut degré d'éminence, il s'est déponillé par sa révolte de ses avantages les plus précieux, et s'est précipité dans un ablme de misères où l'idée d'un Dieu sévère le fait trembler.

Permettons donc à l'auteur de combattre des fantômes. Nous serons des lecteurs assex raisonnables pour concevoir très-clairement que si le démon fait des choses plus miraculeuses que Dieu lui-même n'en a jamais fait, il ne peut y avoir de preuves convaincantes que Jésus est le Christ, ou qu'il n'y a qu'un seul Dieu; mais avec sa permission nous conclurons avec lui, que c'est en vain qu'il a composé cet écrit, puisque l'application qu'il nous en fait est souverainement injuste et ne nous regarde nullement.

Mais comme je n'ai pas dessein de suivre pas à pas cet auteur, qui a été tant de fois et si solidement réfuté dans la chaleur de la dispute, je me contenterai de faire cette remarque générale, qui servira comme de plan aux trois lettres que je vous enverrai par les premiers ordinaires : c'est que M. Bekker, laissant les sentiments des philosophes presque sans y toucher, et s'abandounent à none dépeindre l'idolatrie grossière des pemples

les plus stupides, nous représente le paganisme sous des traits trop hideux.

On ne prétend pas insinuer par là que la plupart des parens n'aient été dans une honteuse idolatrie et dans une espèce de délire, par la mauvaise application qu'ils ont faite de leurs notions naturelles. Mais on veut dire simplement que, si le peuple s'est forgé des chimères extravagantes, il y a eu bon nombre de personnes éclairées qui ont eu des sentiments moins ridicules. Ce sont ces genslà que l'on devait, ce semble, consulter, pré-

férablement au vulgaire.

M. Bekker prend le contre-pied de cette maxime; à peine cite-t-il deux ou trois philosophes qui aient en des sentiments moins grossiers de la Divinité; et encore veut-il qu'ils ne lui aient pas attribué la dépendance ni la direction immédiate de toutes choses. Après quoi, sans examiner ce que les païens entendaient par leurs dieux, il prétend que les philosophes ont divisé la Divinité en quatre, comme par degrés qui descendent de haut en bas, et que les trois derniers degrés étaient encore, selon eux, divisés en plusieurs autres. De là, après avoir partagé les dieux en supérieurs, célestes, matériels, éternels, et en d'autres, en quelque sorte visibles dans les astres, il distingue ces divinités comme les hommes, en deux sexes, en dieux et en déesses. Ensuite il descend aux démons, dont il dérive le nom du terme grec dain, je sais ou je moyenne; parce que l'on estimait que ces démons savaient tout ce qui importait aux hommes, et qu'ils étaient leurs médiateurs envers les dieux; et c'est pourquoi les paiens les avaient placés entre le ciel et la terre. Pour ce qui est de leur nature, il dit que l'on croyait qu'ils étaient des esprits immortels, mais qu'ils n'étaient pas copendant des dieux, et qu'ils avaient une nature mitoyenne entre Dieu et les hommes; que leur administration consistait à dénoncer aux hommes ce qui regardait les dieux, et à leur offrir ce qui venait de la part des hommes; que c'était d'eux que venaient les prédictions, les augures, le culte des sacrifices, les oracles, et tout l'art de la magie; qu'il y avait, selon les païens, des démons d'un ordre supérieur qui étaient bons, et d'autres d'un ordre inférieur qui étaient méchants; avec cette restriction que le terme de demonium emportait autant que celui de divinité; et que c'est en ce sens que Platon appelle le Dieu souverain, le plus grand démon ( $oldsymbol{L}$ . 1, p. 12-22). De là, après avoir parlé des divinités inférieures du paganisme, il vient à décrire les diverses espèces de la divination et de la magie, dont il remarque dans les chapitres suivants la pratique parmi tous les païens de nos jours.

J'avoue que, quand M. Bekker parle avec les philosophes qui exposaient les opinions vulgaires, il les allègue assez fidèlement. Mais quand il vient à y mêler ses propres réflexions, il ne le fait pas d'une manière assez exacte, ni assez fidèle, ni assez approfondie. Sur quoi je remarquerai que son histoire des dieux, des démons et des mystères du paganisme, pèche en plusicurs points

essentiels, mais principalement, 1º dans la créance que les plus éclairés d'entre les païens ont eue des dieux. Ils n'ont pas cru aveuglément cette multitude de divinités hautes, moyennes et basses, ni ne leur ont pas indifféremment attribué un pouvoir suprême. 2º il pèche dans la doctrine des démons: les païens en général ne les ont jamais confondus avec leurs dieux; ils étaient, selon eux, des agents inférieurs, les mi**nis**tres des dieux, des médiateurs entre eux et les hommes, et destinés ou pour leur aider, ou pour leur nuire, sans qu'ils les aient revétus d'une autorité absolue, ou que, ne comprenant pas bien la perfection de l'Etre divin, la pensée leur soit venue, à cause de cela, que Dieu avait besoin de démons, c'est-à-dire, de tels esprits en qualité de lieutenants, pour partager entre eux le gouvernement du monde (Liv. 11, pag. 42), où la providence d'un Jupiter efféminé n'aurait pu s'étendre. 3º 11 pèche dans l'explication de la magie et des diverses espèces de la divination des païens: ils n'ont pas cru ces mystères si sacrés, qu'il ne les aient souvent soupçonnés d'imposture, et qu'ils ne s'en soient moqués ouvertement. Enfin il pèche en ne recherchant pas l'origine de tant de sentiments, dans le fond uniformes, qu'il allègue dans son premier livre; car cette créance universelle et constante des dieux et des démons, fidèlement exposée et débarrassée des erreurs vulgaires et des fictions poétiques, doit découler de quelque source; il faut qu'il y ait eu de certaines vérités qui en aient été le fondement. La discussion n'en était pas fort difficile : réduisez la théologie palenne à ses vrais principes, et vous trouverez qu'elle tire du judaïsme la plupart de ses mystères; que ses divinités, telles que les anciens philosophes les ont décrites, ont été formées sur les patriarches, d'où les parens ont empruscertaines vérités qu'ils ont grossièrement appliquées à leurs faux dieux, et que leurs démons bons et mauvais ne sont en substance que ce qu'ils ont appris des Juis et de la lecture de l'Ancien Testament. Et ainsi ces opinions, rectifiées et débarrassées des fables qui y ont été mélées dans la suite des siècles, vous conduiront tout droit à leur principe, aux Juiss qui ont reçu ces vérités de Dieu même et d'où les autres perples les ont empruntées. Cette voie est stre et naturelle, et si M. Bekker l'avait suivie, je doute qu'il eût poursuivi son ouvrage.

A quoi il faut ajouter une dernière remarque, que nous étendrons davantage dans so dernières lettres : c'est que l'auteur ne résssit pas mieux en comparant les superstitions parennes avec les sentiments qu'il prétent que l'on a du diable parmi les chrétiess. Car comme son but a élé, en décrivant dess son premier livre les opinions du pagenisme, de le rendre entièrement ridicule. lui imposant tout ce que l'on peut concerté de plus grossier, de même le parallèle qu'il 🕮 fait avec le christianisme, qu'il rend affres par ses imputations ordinaires, est test

fait injuste.

avoue que la plupart des sentiments ns ont été fabuleux, mais ils n'ont pas ndant tous été faux. C'est ce qu'il fallait nguer, en écarter toutes les fictions, s'ater au fond et à la substance des choses, xposer fidèlement selon la créance unades philosophes; débarrasser le christiame de mille contes ridicules, et en puiser sentiments dans les écrits de nos théo-

Monsieur, que la puissance du diable ous eût paru fort bornée, et que les iments des païens rectifiés, bien loin de rendre incrédule, ne vous eussent disà recevoir cette doctrine, comme n'ayant qui répugne à la droite raison. Mais il aut point anticiper. Nous verrons dans nite que M. Bekker, en éloignant partout de la question, bâtit sur de faux print, et qu'il se contredit dans les points, tiels. La matière est assez curieuse, et melque savant voulait bien se donner la e de l'approfondir, elle ne serait passans té. Je suis, etc.

#### DEUXIÈME LETTRE.

saine. — Grossièreté du paganisme vulire. Degrés de l'idolatrie. Que l'idée narelle de Dieu, quelque corrompue qu'elle tété chez les païens, a pu les conduire sa connaissance. Sentiments des princiux philosophes sur l'existence et les proiétés de Dieu. Ils se sont moqués de la uralité des dieux. Divers exemples de ofanation commise contre les dieux et urs images. Les mystères de l'Egypte ent éla source d'où les philosophes grecs ont abord tiré leurs dieux. Comment l'idoldie s'est établie et assermie. Raisons pour squelles les savants n'ont pas désabusé les uples. Ce que les philosophes entendaient ir leurs dieux.

#### Monsieur.

l'on fixait la théologie parenne à ce que voëtes nous en débitent, et à ce que le aire a cru, il y aurait d'abord de quoi nner comment l'homme, qui a conservé ques linéaments de l'image de Dieu et en a une idée naturelle, se soit abanné à des superstitions si grossières. Mais il aussi reconnaître que tout le monde t pas capable de réfléchir sur les notions irelles : quand l'on a été une fois imbu juelques erreurs, on ne saurait presque défaire. Les préjugés se fortifient avec mps, et acquièrent une espèce d'empire la raison. Des gens si fortement prévedéifient les plus viles créatures, sans s'aevoir que ce qu'ils adorent comme Dieu au-dessous de l'excellence de fort mme.

e là vient que les païens, qui n'avaient it d'autre guide que la mèche fumantepur raison, sont tombés dans une espèce élire en faisant autant de monstres de x qu'il y avait de créatures. Îl est juste, sieur, avant d'examiner la créance des philosophes, de vous décrire succinctement combien la créance du vulgaire était grossière.

Leurs dieux les plus vénérés, tels que les poëtes nous les dépeignent, étaient plus propres à faire rire qu'à exciter la dévotion. lls en avaient de ronds, de carrés, de triangulaires, d'informes, de boiteux, de borgnes, d'aveugles. Combien d'extravagances ne leur attribuait-on pas! Les poëtes nous parlent d'une manière bouffonne des amours d'un Anubis impudique et de la Lune; ils nous apprennent que Diane avait été fouettée; nous y lisons la précaution pieuse d'un Jupiter, qui, étant sur le point de mourir, sit son testament; nous y voyons la guerre des dieux au siège de Troie, l'attentat des Titans contre Jupiter, la terreur qu'ils donnèrent à tous les dieux, qui leur fit quitter leur domicile et interrompre leurs fonctions pour aller se cacher en Egypte, et s'y métamorphoser en crocodiles et en oignons; ils pous dépeignent la faim pressante des trois Hercules, les accents lugubres du Soleil déplorant le malheur de son fils foudroyé par Jupiter, les soupirs d'une Cybèle lascive qui se plaint de l'indissérence d'un berger insensible à ses flammes. Hercule vidait du fumier. Apollon était bouvier, Neptune se loua à Laomédon pour bâtir les murs de Troie, et fut si malheureux que de n'en étre point payé. Jupiter, le plus grand des dieux, prenait d'étranges formes pour séduire et ravir les femmes : il se changeait tantôt en pluie d'or, tantôt en cygne, tantôt en taureau.

Pour ce qui est des fonctions des dieux, Arnobe reproche aux païens qu'ils en avaient dont « les uns étaient drapiers, les autres matelots, ménétriers, gardes du bétail; que l'un était musicien, l'autre servait de sagefemme, l'autre savait l'art de deviner, l'un était médecin, l'autre présidait sur l'éloquence, l'un se mélait des armes, l'autre était forgeron (Arnob., cont. Gent. lib. 111). » Enfin, saint Augustin, parlant des charges que les païens attribuaient à leurs dieux, conclut que « cela sent plutôt la bouffonnerie de théâtre que la majesté de Dieu (August. de Civit. Dei, lib. 111, cap. 5).»

Mais afin de vous montrer combien la théologie des païens était grossière, il faut vous en donner un petit abrégé plus exact. Euhémérus de Messine, qui a recueilli l'histoire de Jupiter et des autres dieux avec leurs titres, leurs épitaphes et leurs inscriptions qui se trouvaient dans les temples les plus anciens, et particulièrement dans celui de Jupiter Triphilin, où se voyait une colonne où Jupiter avait lui-même gravé ses actions; cet Eubémérus dit en substance que Saturne prit Ops pour femme; que Titan, qui était l'aine de ses enfants, voulut régner: mais que Vesta leur mère, et Céres et Ops leurs sœurs conseillèrent à Saturne de ne point céder l'empire. Ce que voyant Titan, qui se sentait le plus faible, il s'accorda avec Saturne, à condition que s'il engendrait des enfants males, il ne les élèverait point, afin que l'empire revint d ses ensunts. Ainsi ils tubrent le vremier fils qui naquit à Saturne; qu'ensuite naquirent Jupiter et Junon, dont ils ne montrèrent que Junon, et donnèrent Jupiter à Vesta pour le nourrir en cachette; qu'après vint Neptune, que l'on cacha aussi, et enfin Pluton et Glauca; que l'on montra Glauca, qui mourut bientôt après, et que Pluton fut nourri, comme Jupiter, en cachette. Or, cela étant parvenu aux oreilles de Titan, il assembla ses enfants, et mit Saturne et Ops en prison. Mais Jupiter étant devenu grand combattit contre les Titans, les rainquit, et mit son père et sa mère hors de prison. Cependant, ayant découvert que son père, qu'il avait rétabli, était jaloux de lui et attentait à sa vie, il s'empara de l'Etat et le relégua en Italie (Lactant., lib. 1, cap. 14).

Les païens distinguaient leurs dieux en divers ordres; les uns étaient majores ou communes, comme Virgile les appelle (Æneid. ltb. x11), parce qu'ils étaient reconnus et servis pour tels par toutes les nations sujettes à l'empire romain. On les nommait aussi æviterni. Ces grands dieux composaient une espèce de cour souveraine, et étaient au nombre de douze, compris en ces deux vers

d'Banius :

Juno, Vesta, Minerva. Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Jupiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo.

Les autres dieux passaient pour des divinités moyennes, célestes, terrestres, aquatiques et infernales, auxquelles l'on confiait le gouvernement de certaines parties de l'univers. Il y en avait d'autres que l'on ne reconnaissait que pour des dieux nouveaux qui avaient été ou engendrés des hommes et des dieux, ou déifiés par l'apothéose, à cause des bienfaits que l'on en avait reçus. Ces dieux s'appelaient indigetes, semidei. Tels étaient Hercule, Castor, Pollux, Esculape. et tous ceux que leurs mérites avaient élevés au ciel. Sur quoi Cicéron dit agréablement que le ciel est peuplé du genre humain. Il y en avait encore d'autres que l'on ne considérait que comme des dieux ou barbares et étrangers, ou incertains et inconnus, que l'on invoquait d'une manière douteuse, si tu es dieu, si lu es déesse, ou en général, sans les nommer, comme fait le bousson comique de Plante: Fassent, dit-il, tous les dieux grands et petits, et les dieux des pots (Plaut., Cist. act. 11), etc. Ce sont ces divinités qu'Ovide appelle la populace des dieux (Ovid., in Ibin.), les Faunes, les Satyres, les Lares, les Nymphes.

De tous ces dieux, il y en avait de bons, dextres, et de mauvais, sinistres, auxquels on sacrifiait afin qu'ils ne fissent point de mal (Aul. Gell., lib. v, cap. 12). Ces divinités hautes, moyennes et basses, n'étaient pas toutes également vénérées : on rendait à celles du premier ordre un culte suprème et universel, à celles du second un service subalterne. Que l'on adore, dit Cicéron, les dieux et ceux qui ont toujours été estimés célestes, et ceux que leurs mérites ont élevés au ciel (Cicero, de Leg., lib. 11). Mais pour les djeux inférieurs, étrangers, incertains et

particuliers, on ne leur déférait qu'un honneur arbitraire, ou proportionné à leur faible pouvoir, qui ne s'étendait que sur certaines parties du monde, dont on leur avait donné le gouvernement

Quos quoniam cœli nondum dignamur honore, Quas dedimus certe terras, habitare sinamus.

(Ovid., lib. 1 Metam.)

Je ne dirai rien de cette multitude de divinités parennes dont le seul nom est ridicule: tels étaient les dieux Vagitanus, Robigus, Picus, Tiberinus, Pilumnus, Consus: telles étaient les déesses Cloucina, Educa, Potina, Volupia, Febris, Fessonia, Flora, etc. Je ne vous en rapporterai point mille histoires absurdes, pour vous prouver que ce que l'on contait des dieux ne venait que des fictions des poètes, que le peuple, naturellement superstitieux, avait adoptées comme confor-

mes à ses préjugés.

Ce n'est pas que je prétende que le paganisme ait toujours été si grossier : il a eu ses degrés de corruption. Le monde est tombé dans le délire à proportion de sa vicillesse. Il semble que les Chaldéens et les Sabéens après le déluge, même avant Abraham, qui avait été nourri dans leur superstition, aient eu pour divinités suprêmes, le Soleil, qu'ils adoraient sous le nom de Baal-Peor, de Bel. de Moloch; et la Lune et les Etoiles; et pour représenter et se rendre ces divinités propices, ils érigeaient au Soleil des images d'or, et à la Lune, d'argent; ils leur offraient des fruits de la terre, des pommes, du vin, de l'huile, et particulièrement des chevaux au Soleil, comme le pratiquaient les Perses, au rapport d'Hérodoie. Et ce furent ces dieux étranges que Tharé, père d'Abraham, et Nachor, servirent, habitant au delà du fleuve (Jos. xxiv, 2; Gen. xi, 31). C'est aussi en ce sens que la ville d'où Tharé, Abraham, Loth et Sara sortirent, est appelée l'Ur des Chaldéens, c'est-à-dire, seu, ou lumière, parce que le seu céleste y était adoré.

Quoi qu'il en soit, il paralt par plusieurs passages de l'Ancien Testament que le culte du Soleil, de la Lune et des Etoiles a été trèsancien et très-universel, Dieu l'y ayant sévèrement défendu. C'est pourquoi Job, qui peut avoir été le contemporain d'Abraham, et qui habitait sur les limites de la Chaldée vers la partie septentrionale de l'Arabie déserte, proteste de son innocence à cet

égard.

Des Chaldéens et des Sabéens l'idolatrie est descendue aux Egyptiens: car, quoique la plupart des historiens profanes aieut cru que l'Egypte était la patrie de leurs dieux et la source de leur théologie, l'histoire sacrée nous oblige de remonter plus haut. Les Egyptiens ont été, aussi bien que les Chaldéens et les Sabéens, particulièrement adonnés au culte du Soleil, de la Lune et des Etoiles: Ils adoraient le Soleil sous le nam d'Osiris, et la Lune sous celui d'Isis, selon Diodore de Sicile (Lib. 1 Biblioth.); ils les croyaient éternels, et leur attribuaient ma pouvoir suprême, abusant peut-être de ce

e du livre de la Genèse où il est dit i deux grands luminaires présideraient r et à la nuit (Genes. 1, 16, 18).

Israélites mêmes n'ont pas toujours été ts de cette idolâtrie, comme cela se par la plété du roi Josias, qui ôta les x que les rois de Juda avaient placés neur du Soleil, et qui brûla au seu les ts du Soleil (11 Reg. xxIII, 11). Si vous ilez d'autres exemples, prenex la peine Jérémie et Ezéchiel (Jerem. xLIV, 17, zech. vIII, 14, 16. Pour ce qui est des , les Egyptiens les vénéraient extrêmeparce qu'ils les prenaient pour autant ligences qui influaient sur chaque parmonde, et dont ils prétendaient que rvation leur découvrait l'avenir et une

re les corps célestes, qui passaient eux pour les premières divinités, ils cent aussi les corps terrestres, les élé-, le feu, l'air, l'eau, la terre, et ensuite mmes, leurs rois, et en général tous qui leur avaient procuré quelque bien. ils tombèrent dans la plus honteuse de les idolâtries, en adorant non-seule-les animaux, et particulièrement le Apis, sur lequel il est assez probable les Israélites forgèrent le veau d'or; aussi les créatures insensibles, comme aits et les herbes.

é de secrets.

rum et cæpe nefas violere et frangere morsu. sactas gentes quibus bæc nascuntur in bortis nata!

(Juvenal., sat. 15.)

Respetiens, les Grecs empruntèrent la irt de leurs dieux et de leurs mystères. ce qui leur venait d'Egypte leur était. C'est ce que la plupart des philosoet des historiens nous apprennent, et enlièrement Hérodote, Diodore de Sicile, utarque. De la vient qu'il n'y avait en Grère de vraie sagesse, si elle u'a-été tirée d'Egypte. Il fallait pour cet els les philosophes y allassent pour en les mystères : tels furent, selon Pluse, Solon, Thalès, Platon, Eudoxe, Pyrre, Lycurgue, qui transplantèrent en les dieux et les cérémonies égyptien-Plutarch., de Isid. et Osir.).

, comme il n'y a point eu de peuple fartile en fictions que les Grecs, ils e contentèrent pas d'avoir adopté les t d'Egypte. ils en inventèrent encore de eaux, et leur attribuèrent une infinité imes et d'impertinences: tels étaient un rne, un Jupiter, un Neptune, un Pluton, Junon, une Vénus, etc., qui, quoique naires d'Egypte quant à la chose, reçuune forme purement grecque.

isin, Monsieur, les Romains, après avoir mi leur liberté sous le règne de Numa, èrent à chercher des dieux; il leur était a difficile d'en inventer de nouveaux, les stiens et les Grecs ayant fait autant de g qu'il y avait presque de créatures : is e contentèrent-ils d'abord de certaines sités choisies. Mais à proportion de leur

agrandissement, ils en accrurent le nombre. De la vient que, comme il n'y a point eu d'empire aussi étendu, il n'y en a point eu qui ait adoré autant de dieux. Leur Panthéon en renfermait un nombre infini; en sorte que Rome a été l'égout de l'idolâtrie de tous les siècles, et que ce que chaque nation adorait de plus monstrneux s'y trouvait réuni et servi avec plusieurs autres divinités extravagantes que les Romains avaient eux-mêmes inventées.

Ainsi vous voyez, Monsieur, que l'idolátrie a eu divers degrés. D'abord l'on a servi le Soleil comme le Dieu supréme, et la Lune, et les Etoiles, croyant que ces corps célestes étaient adorables, à cause de leur excellence et de leur utilité. Ensuite on déifia les éléments et les hommes, et enfin l'on vénéra les créatures les plus viles. C'est particulièrement de cette espèce d'idolâtrie, que les Grecs et les Romains ont outrée, que je vous ai donné un exposé succinct, afin que l'on ne m'accuse pas d'avoir fait le paganisme moins laid qu'il ne l'est en effet.

J'avoue que si l'on s'arrétait à la superficie des choses, rien ne paraîtrait plus ridicule et plus opposé au sens commun que le paganisme. Mais quand on pense que ces gens, quoique sans révélation, étaient cependant hommes comme nous, intelligents et raisonnables, il semble que l'on doit suspendre son jugement, jusqu'à ce que l'on ait examiné

la chose de plus près.

En effet, quand on pose pour principe général que les hommes naissent tous avec une certaine notion de la Divinité que l'on appelle idée, qui n'est autre chose qu'un caractère indélébile que Dieu grave dans leurs entendements, qui leur en exhibe la nature et les perfections lorsqu'ils y réfléchissent, on ne saurait croire qu'ils n'y aient fait quelquefois attention. Car autrement cette impression que Dicu leur a donnée de luimeme, par laquelle il a manifesté en eux ce qui se peut connaitre de lui (Rom. 1, 19), ne pourrait aggraver leur condamnation, s'ils n'en avaient abusé, et ils ne pourraient ea avoir abusé s'ils n'avaient connu Dieu, et s'ils n'avaient par conséquent été éclairés d'une lumière interne et naturelle, qui, quoiqu'elle ne fût pas salutaire, leur aurait cependant suffi, s'ils l'avaient consultée, pour leur montrer combien il était extravagant de changer la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance et image de l'homme corruptible, et des oiseaux, et des betes à quatre pieds, et des reptiles (Rom. 1, 23). Et c'est par cette notion naturelle que les Gentils fant naturellement les choses qui sont de la loi, montrant l'œuvre de la loi écrite en leur cœur (Rom. 11, 14, 15) , Dieu leur ayant donné cette connaissance comme un frein pour retenir l'impétuosité de leurs passions et de leurs convoitises.

Mais il est bon de considérer cette idée en elle-même, avant de venir à l'abus que l'homme en a fait. Dicu a produit lui-même cette idée dans l'homme; il a voulu que, outre le témoiguage extérieur des creatures qui lui est comme un admirable lableau où

il s'est représenté, l'homme en portât un autre intérieur, d'autant plus excellent qu'il a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il ne peut être de lui-même que droit et entier, Dieu ne pouvant tromper sa créature. Et ainsi cette notion, qui ne vient pas seulement de l'impression des objets naturels, mais immédiatement de Dieu en l'homme, est le premier et le plus parfait linéament de son image, n'ayant point permis que le péché en ait tellement effacé les traits, qu'il ne lui soit resté une idée capable de lui faire connaître son Créateur, pour rendre sa conviction entièrement inexcusable, parce que, ayant connu Dieu, il ne l'a pas glorifié comme Dieu.

**Et c'est ce qu'il est bon d'observer en se**cond lieu. Car on ne prétend pas que cette idée ait toujours été tellement rayonnante en l'homme, qu'elle ait dissipé tous ses faux préjugés. Il est trop souillé. Tout ce qui passe par ses facultés en contracte le vice; et si, dans l'état d'innocence, nos premiers parents purent agir contre les notions vives et le témoignage intérieur de leur conscience, que ne feront point des païens, dont l'entendement a été rempli de ténèbres, et que Dieu a abandonnés à la vanité de leurs imaginations? En effet il ne faut que lire leur théologie pour y remarquer une grande corruption. Ce bon principe qui leur était resté du débris de la droite raison a été comme offusqué en eux par leurs préjugés.

Cette extinction n'a pas cependant été si totale, que l'on n'y entrevoie quelque lueur de cette idée. Si les païens se sont imaginé une infinité de dieux, cela même prouve qu'ils ont eu l'impression d'un Etre supérieur, quoiqu'ils aient erré dans le choix, et dans les propriétés qu'ils lui ont attribuées, et qu'ils aient multiplié l'objet de leur entre

Outre cette notion générale de l'existence de Dieu, il est certain que les païens n'ont pas tous ignoré les propriétés divines. J'avoue que le vulgaire naturellement esclave de ses préjugés, et que quelques philosophes adonnés au vice, n'ont pas raisonné aussi juste qu'ils auraient pu faire, s'ils avaient pu consulter sans passion cette révélation intérieure de ses persections que Dieu avait gravée en leur cœur. Mais il est sûr que la plupart des hommes éclairés du paganisme, lorsqu'ils ont parlé sérieusement, se sont exprimés d'une manière moins grossière; et s'il semble qu'ils se soient quelquesois abandonnés au torrent des superstitions populaires, c'est qu'ils ont cru qu'elles étaient nécessaires pour retenir le peuple dans l'obéissance, et lui donner plus de vénération pour ses princes, que l'apothéose mettait ordinairement après leur mort au nombre des dieux. C'est ce que nous verrons plus amplement dans la suite.

Cette vérité, que les païens n'ont pas entièrement ignoré les propriétés divines, est si universelle, que vous n'avez qu'à ouvrir leurs livres pour l'y apercevoir. Je ne rapporterai point ici les témoignages d'Hermès Trismégiste, parce que cet auteur vous est suspect, à cause de sa trop grande clarté: je me contenterai donc de vous alléguer quelques passages des auteurs les plus approuvés du paganisme sur cette matière.

Pythagore en parle expressément. Cicéron nous enseigne quel était son sentiment sur la Divinité. C'est, dit-il, un Esprit qui est répandu par toutes les parties du monde (Cicero, de Nat. deor. lib. 1). Plutarque et Clément d'Alexandrie lui prétent ce langage: « Il n'y a qu'un Dieu, non plusieurs, comme quelques-uns le croient, en lui ôtant le gouvernement du monde; mais il est tout en tout, il est le tempérament de tous les siècles, la lumière de toutes les puissances, le principe de toutes choses; il est le flambeau du ciel, le Père, l'âme, la vivification et le mouvement de l'univers.»

Vous savez aussi que Socrate fut condamné à la mort parce que, enseignant l'unité de Dieu, il détruisait les dieux d'Athènes. Platon, son disciple, le plus sage des philosophes, a suivi l'opinion de son maître sur cette importante vérité. Tu apprendras par ceci, dit-il dans sa 13º épître à Denis, si j'écris sérieusement ou non; quand j'écris sérieusement, je commence mon éptire par un seul Dieu; sinon, par plusieurs. De là vient qu'il ne dit pas : S'il platt aux dieux : si les dieux sont présents; mais qu'il plaise à Dieu: Dieu sait; Dieu fait. Et c'est en ce sens qu'il appelle Dieu, le Père de l'univers, Celui qui existe. En plusieurs lieux il nomme Dieu le commencement, le milieu, la fin, par lequel, à cause duquel, pour lequel sont toutes choses. le gouverneur de l'univers, de tout ce qui est et de tout ce qui sera, le bien, l'idée de tout

Aristote, quoique fort obscur sur ce sujet en la plupart de ses ouvrages, découvre cependant assez son sentiment dans son abrégé de philosophie, qu'il dédia à Alexandre le Grand. « Dieu, dit-il, conserve ce monde et cet ordre de toutes choses. Or, ce qu'il y a de grand au monde est le siège de Dieu. Il n'y a rien dans la nature qui soit suffisant. si elle n'est assistée de son secours. Il est le Père des dieux et des hommes, le Créateur et le Sauveur de toutes les choses dont le monde est composé. Cependant il ne pénètre point et n'entre point en elles; mais cette force et cette providence qui réside aux cieux s'étend à tout. Il remue le ciel, le soleil, la lune; il conserve les choses terrestres; enfin ses soins et sa providence s'occupent à faire que toutes choses, en général et en particulier, fassent ce qui convient à leur nature (1). »

Cicéron, qui a suivi la doctrine de Platon en plusieurs points, est aussi entièrement conforme à son sentiment sur la Divinité, particulièrement daus ses livres de la Nature

<sup>(1)</sup> Aristote, en sen livre Du Monde, que saint Justin Martyr appelle son Abrégé de philosophie (Celestical

mx. « Il n'y a rien, dit-il (Lib. 11), de xcellent que Dieu; il faut donc néceszent qu'il gouverne le monde. Dieu t ni n'est point assujetti à la nature; il rne lui-même toute la nature. » Et en sant la nature de Dieu, il dit : « Ce que nous concevons ne peut pas être nent conçu qu'une certaine intelligence se, libre, séparée de tout assemblage l, sentant et mouvant toutes choses. » ue enseigne cette vérité en plusieurs its de ses ouvrages : « Tu ne connais it-il en parlant de la mort prématurée, teur et la majesté de ton juge, le gouar de la terre, du ciel, le Dieu des de qui ces divinités que nous adorons é produites (Senec., de Immat. Morte; Lact. lib. 1). »

à vient que les Pères de l'Eglise n'ont anqué de rétorquer contre les païens entiment de la Divinité, pour les cone que ces autres dieux qu'ils avaient répugnaient à leurs idées de l'unité, puissance et de la providence de Dieu: nd nous vous accorderions, dit Teri, que vos dieux fussent de vraies di-, n'avoueriez-vous pas, selon l'opiommune, qu'il y a un Dieu plus grand s puissant qu'eux, qui est comme le et l'auteur de l'univers, pourvu d'une nce et d'une majesté infinies. Car pluont cette opinion de la Divinité, qu'à d Dieu appartient la puissance souveet qu'il commet l'exercice de ses ons à tous les autres dieux; et c'est ce laton a voulu figurer quand il a écrit grand Jupiter est dans le ciel accomd'une armée de dieux et de démons. » ). Vous pouvez dire, ajoute-t-il e suite, qu'il faut faire honneur aux rs et aux lieutenants du prince, de méau prince dont ils représentent la ma-[Tertull., Apol. cap. 24). Lisez la Monsieur, car je n'ai pas dessein de le ces sortes de digressions.

e vous parlerai point des poëtes, d'un e, d'un Sophocle, d'un Plaute, d'un e, d'un Ovide, d'un Sénèque, d'un Lut de tant d'autres, qui, quoique fertifables, ont cependant entrevu ces vénaturelles. Je vous renvoie à Lactance lu Plessis-Mornay qui pourront vous prendre davantage (Lact., lib. 1; du s, cap. 3 de Verit. relig. Christ.).

endant vous ne serez peut-être pas fâle je pousse cette réflexion plus loin. le la servir à montrer combien les les instruits du paganisme étaient éloile la superstition vulgaire au sujet de dieux.

plus sages d'entre les Grecs s'en sont és. Sans vous parler de Socrate et de 1, que nous avons déjà allégués, Isoen décrie les turpitudes et l'impiété une digression qu'il fait exprès dans unégyrique de Busiris. « Mais toi, dit-il, suivi sans aucune raison les blasphèmes des poëtes, qui disent que les enfants des dieux immortels ont commis et souffert des choses plus atroces que les fils des hommes les plus scélérats. Ils ont inventé touchant les dieux des fables que personne n'oserait avancer contre ses ennemis; car ils leur ont reproché, non-seulement leurs larcins, leurs adultères et leur esclavage parmi les hommes, mais même ils ont imaginé qu'ils avaient dévoré leurs propres enfants, tué leurs pères, violé leurs mères, et commis d'au-

tres actions horribles (Isocr., Busir. Laus). » Ciceron, qui a composé trois livres exprès de la Nature des dieux, s'élève vivement contre la crédulité de ceux qui leur avaient attribué les vices des hommes. « Les poëtes nous ont montré les dieux enslammés et furieux de convoitises ; ils nous ont fait voir leurs guerres, leurs combats, leurs plaies; bien plus, il nous ont raconté leurs haines, leurs dissensions, leur naissance, leur mort, leurs plaintes, leurs lamentations, leurs cupidités éhontées, leurs adultères, leurs liens, leur commerce avec le genre humain, les mortels engendrés de l'Immortel (De Nat. deor. lib. 1). » C'est ce qu'il répète ailleurs, presque dans les mêmes termes : « Ne voyezvous pas, dit-il, comment la raison a passé des objets sensibles, qui ont été utilement inventés, aux dieux que l'on a forgés? De là sont nées des opinions fausses, des erreurs sanguinaires et des superstitions ridicules. Car la forme et l'age, les habitudes et jusqu'aux costumes des dieux sont connus : tout cela a été façonné à la ressemblance de la faible nature humaine. On nous les montre avec des esprits troublés; nous voyons les passions, les chagrins, la colère des dieux; et même les dieux n'ont pas été exempts de querres et de combats, si l'on en croit la Fable : c'est ce qu'on voit dans Homère, nonseulement quand chaque moitié des dieux prend parti dans les deux armées ennemies, mais encore à propos de la guerre qu'ils eurent à soutenir contre les Titans et les Géants. On dit et l'on croit très-sottement ces choses, et elles sont pleines de vanité et de la plus déplorable légèreté (*lbid., lib.* 11). »

Et ne croyez pas que ce soient les dieux les moins vénérés à qui Cicéron fait allusion dans ces passages : il ne pardonne pas méme à l'enfance du grand Jupiter. Car, parlant d'un certain bocage vénéré, il dit en se moquant : « Voici le bocage de Jupiter, religieusement gardé dans ces environs; voyez le dieu tetant, assis sur le sein de la Fortune et cherchant la mamelle; il est très-chastement et très-saintement vénéré par les matrones (Ibid., lib. 1). » Et dans ses livres des Lois et des Tusculanes, it ne craint point de dire : « Si je viens à fouiller dans les antiquités des Grecs, ces dieux mêmes que nous tenons pour les plus grands se trouve-ront sortis d'entre nous. Si vous en doutez, demandez-nous quels sont ces sépulcres que l'on montre en Grèce; souvenez-vous quels en sont les mystères, vous qui y participez,

juste parallèle entre le pagnaisme et l'Egite Boundae! (Edil.)

ions retranchons ici deux lignes, où l'anteur dit ourrait établir, touchant la pluralité des dioux, un et vous trouverez que ce que je dis va en-

core plus loin. »

Sénèque, ce grave storcien, plaisante d'une manière fort profane sur son Jupiter : « Si donc, dit-il, Jupiter vit, pourquoi celui qui était si lascif chez les poëtes a-t-il cessé d'engendrer? Est-ce parce qu'il est devenu sexagénaire, ou que la loi Papia l'a bouclé? ou aurait-il obtenu la loi des trois enfants? ou enfin lui serait-il venu à l'esprit : Attends d'un autre ce que tu as fait à autrui, craignant qu'on ne le traitât comme il avait luimêmetraite Saturne (Senec., apud Lact., lib. 1, cap. 16)? > Or, il est bon de savoir, pour l'intelligence de ce passage, que cette expres-sion de fibulam imponere, que j'ai traduite par celle de boucler, est métaphorique, pour signifier la défense de la loi Papia aux vieillards de se marier, à moins que ce ne fût à des femmes d'un âge proportionné au leur, ce qui les empéchail d'avoir des enfants. Et pour ce qui est de la loi des trois ensants, elle consistait dans les priviléges et les immunités que l'on accordait en faveur de la fécondité de ceux qui avaient trois fils. Appliquez, Monsieur, ces idées de Sénèque à Jupiter, et vous trouverez qu'il permet que l'on conçoive ce Dieu suprême sous l'idée d'un pauvre vicillard trop heureux de jouir

des immunités romaines. Plutarque, en une infinité d'endroits, traite de fictions les contes que l'on débitait sur les dieux, particulièrement dans son traité des Oracles, où il sait dire à Cléombrotus: « C'est une moquerie, mon ami, de dire qu'Apollon, pour avoir tué le Dragon, ait élé contraint de s'enfuir jusqu'aux extrémités de la Grèce pour être réhabilité et puristé, et que là il ait sait quelques offrandes et quelques effusions, comme font les hommes lorsqu'ils veulent apaiser la colère des démons que nous appelons Alastoras et Palamneos, c'est-à-dire poursuivant la punition et la vengeance des crimes dont la mémoire dure éternellement (Des Oracles qui ont cessé). » Dans ce même traité, il considère le Jupiter d'Homère comme une pure fiction; car, après avoir dit que les dieux sont entièrement libres, sans que personne leur commande, qu'ils gouvernent le monde avec la nature, il ajoute : « Car le Jupiter d'Homère ne porte guère sa vue plus loin que de la ville de Troie jusqu'au pays de Tarse et des Scythes errants le long des bords du Danube. Mais le vrai Jupiter a le pouvoir de se porter d'un monde à l'autre, conformément à sa majesté suprême; non qu'il regarde hors de lui-même ou en un vide infini, et qu'il se contemple soi-même et non autre chose, comme quelques-uns l'estiment; mals il considère les actions des hommes et des dieux, les mouvements et les révolutions des astres. » Et c'est ce Jupiter qu'il venait d'appeler un Dieu souverain, le gouverneur de l'univers, pourvu de toute intelligence et de toute raison, le Seigneur et le Père de toutes choses.

Fixons-nous, Monsieur, à ce peu de passages; car nous n'aurions jamais fait, si nous entreprenions d'extraire les sentiments de tous les auteurs payens sur cette matière. Vous pouvez conclure de ceux que je viens de citer quelle était leur vénération pour leurs dieux. Il y a du plaisir à les voir leur insulter. S'ils n'ont point fait grâce à Jupiter, quelle aura été leur licence à parier des autres divinitée!

autres divinités l Aussi je ne trouve point étrange que les payens maltraitassent leurs dieux; car, à proprement parler, ils n'étaient dieux qu'autant qu'il leur plaisait. Le sénat et les consuls étaient les souverains arbitres de la Divinité et du culte qu'on lui déférait: et comme de nouveaux décrets détruisaient les premiers, les dieux qui ne subsistaient que par leur vertu étaient assez souvent révoqués pour en mettre d'autres à leur place. « Les consuls, dit Tertullien, en vertu de l'autorité du sénat, bannirent de Rome et de toute l'Italie le père Bacchus avec toutes les cérémonies que l'on faisait en son honneur. Les consuls Pison et Gabinius désendirent de placer dans le Capitole Sérapis. Isis. Harpocrate, et cette idole qui avait une tête de chien; c'est-à-dire qu'ils les chassèrent du palais des dieux : ils leur ôtèrent leurs honneurs divins, et firent abattre leurs autele pour réprimer les désordres des superstitions vaines et houteuses (Tertul., Apol. cap. 6). » Mais quelque temps après le sénat rétablit ces dieux en leur dignité et les fit participants de la plus haute majesté. C'est ce qui fait dire agréablement à ce Père : La condition de chacun de vos dieux dépend de l'approbation du sénat; celui-là n'est pas dien pour qui les hommes n'ont point opiné et qui

a été condamné par leur atis (Ibid., c. 13). Je ne saurais m'empécher de vous dire ici quelque chose de la profanation que l'on commettait contre les dieux en maltraitant leurs images : car, quoique les palens n'aient jamais cru que le bois, la pierre et les métaux sussent de vraies divinités, comme le prouvent plusieurs passages des Pères de l'Eglisc, qui, au lieu de se prévaloir de leur stupidité à déilier des creatures ins-nsibles, leur font dire au contraire qu'ils se craignent pas les images, mais ceux à la ressemblance de qui elles ont été faites (Loct., lib. 11, cap. 2; Eus., Prap. lib. 1v; Arn., lib. vi; Orig., contra Cels. lib. vii; Aug., in psal. cxiii), ces mêmes païens croyaient cependant que les injures qu'on leur faisait rejettlissaient sur les divinités qu'elles représen-

Or, on ne peut rien conceveir de plus indigne que la manière dent ils traitaient leurs idoles. Je ne parlerai point d'Ochus, roi des Perses, qui tua le bœuf Apis et le manger avec ses amis (Plut., de l'sid. et Osir.), parce que l'on pourrait demander si ce borsf était en un simple hiéroglyphe, ou le dieu même des Perses. Quoi qu'il en soit, c'était une entrême profanation de faire d'un animal si sacré un repas à ses amis. Denis, rei de Sicile, n'était pas plus favorablement prévenu en faveur des dieux de la Grèce et de leurs images. Comme il ne manguait pas

t, il apostropha agréablement Jupiter ien pour s'approprier ses riches dé-:s : « Je te plains , lui dit-il, d'être tou-:hargé d'un habit d'or; il t'est trop pea été, et trop léger en hiver; prends cet habit de laine, qui te sera comm l'une et l'autre saison (Arn., lib. vi. !., lib. 11, cap. 4). » Ce lut ce même qui, ne pouvant souffrir qu'Esculape, pollon, portat une barbe d'or longue sse, pendant que son père paraissait un jeune homme sans barbe, la lui a, disant : « Que peut-on voir de plus int qu'Esculape, fils d'Apollon, ait le n chargé d'une barbe philosophique, Apollon ne paraisse que comme un ceau sans barbe (Arn. et Lact., ib.)? » issa encore la profanation jusqu'à e des mains des idoles des coupes et nements d'or et d'argent, parce que, il, il ne faut rien refuser de la main WX.

s lisons aussi que Caligula outragea ux de la Grèce de la manière la plus : « car, dit Suétone, il commanda m apportat de Grèce les images des célèbres par leur culte et par leur art, esquelles était celle de Jupiter Olymet il les fit décapiter pour y mettre sa

uet., lib. 1v, cap. 22). »

s direz apparenment qu'il ne faut pas ner que ces princes, qui étaient des tynient eu si peu de vénération pour les qu'étant les oppresseurs de la liberté a religion, leur exemple ne prouve flais il est étrange que le sénat, les , les peuples ne se soient pas soulentre cette impiété. Vous les voyez tous er contre la tyrannie de leurs rois et re empereurs, les massacrer quand lent aux pieds leurs priviléges; ici au ire ils demetrent tranquilles, lorsque truit leur religion, la chose du monde relle les hommes sont le plus atta-

choisissons un exemple décisif, c'est e César: les armées navales de Sextus e et les tempêtes ayant dissipé ses lottes, il s'écria: Je vaincrai, en dépit tune! et afin de montrer combien il sait les dieux, il jeta par terre l'image dieu pendant la célébration des jeux ires où l'on portait en pompe les imadieux pour les rendre témoins de cet ir (Sueton., lib. 11, cap. 16).

ns encore quelque chose de plus gé-Les peuples n'ont pas toujours été si ux qu'ils n'aient maltraité les dieux rs images, surtout quand ils u'en

pas exaucés. Le dieu Pan, extrêmevénéré des Arcadiens, était souvent à leur mauvaise humeur; car « si, avoir fait des sacrifices à son idole endre leur chasse heureuse, elle no ait pas à leur attente, ils faisaient provision d'oignons qu'ils lui jetaient le (Theocr. in Thal.). »

à peu près la même impiété que ce attribue aux habitants de Lindo.

dans l'île de Rhodes. En célebrant la fête d'Hercule, leur dien tutélaire, « c'était à qui vomirait le plus d'injures et d'imprécations contre son image, et s'il échappait à quelqu'un de dire une bonne parole, le mystère était gâté (Lact., lib. 1, cap. 21). »

Les poëtes surtout se sont distingués à décréditer les images des dieux par leur licence ordinaire. Il n'y a rien de plus fréquent dans leurs écrits. Horace, partout ingénieux, fait parler l'image de Priape, faite de bois de figuier, d'une manière peu décente à la majesté d'un dieu tel que Priape.

Olim truncus eram ficultus, inutile ligrum; Cum faber, incertus scamnum faceretne Priapum, Maluit esse deum. Deus inde ego, furum aviumque Maxima formido.

Cuis non sit tanto hoe custode securus?

(Horat., Serm. lib. 1, satyr. 8.)

Les peuples étaient aussi souvent d'humeur à voir des spectacles où l'on introduisait leurs dieux traduits en comédiens et en scélérats, et à écouter les plaisanteries de leurs poëtes qui tournaient en ridicule ce qu'il y avait de plus sacré. Lactance parle d'un poëte qui décrivit en vers le triomphe de Cupidon: ce petit dieu y paraît partout en triomphateur; les dieux les plus puissants s'y soumettent à son empire: car, après y avoir fait l'énumération de leurs amours, il les expose comme en spectacle. Le grand Jupiter y est trainé, enchaîné avec les autres dieux, devant le char triomphal de Cupidon (Lact., lib. 1, cap. 11). C'est dommage, Monsieur, que ce poème ne s'est point conservé jusqu'à nous.

Je-ne donne ce peu d'extraits que comme des exemples de la licence avec laquelle les païens insultaient à leurs dieux. Leurs livres en sont tous remplis ; c'est pourquoi je n'insisterai pas davantage à prouver une chose si connue et que vous savez mieux que

moi.

Je ne puis cependant laisser cette matière sans vous parler des peines que les hommes éclairés du paganisme ont déceraées contre les auteurs de ces divinités, je veux dire contre les poëtes qui, en forgeant toutes ces chimères, ont séduit le peuple: Postæ perniciosi sunt, qui incautos animos facile irretire possunt suavitate sermonis et carminum dulci modulatione currentium (Lact., lib. 1, cap. 11). Ils méritaient bien une punition exemplaire.

Voici comment Isocrate s'en exprime :

« Ils n'ont pas encore souffert les peines
qu'ils méritent, mais ils n'en ont pas cependant été entièrement exempts : car les uns
ont été vagabonds et pauvres, les autres exilés de leur patrie, et en guerre perpétuelle
avec leurs familles ; et quant à Orphée, le
principal auteur de ces fables, il mourut
déchiré par morceaux. C'est pourquoi, si
nous sommes sages, nous n'imiterons pas
leur folie (Isocr., Laus Busir.).

Nous lisons aussi dans Porphyre que Pythagore disait que les âmes des poëles étaient pendues à un arbre, envivonnées de lous côtés de serpents, pour les punir de leurs fictions pernicieuses. De là vient que Platon les a exclus de sa République (Plato, Polit.); et qu'Aristote veut que l'on ne parle aux enfants de leurs fictions qu'avec beaucoup de précaution (Arist., lib. v11).

Mais tous les païens traitaient-ils ainsi leurs dieux? Non, sans doute. Le peuple, en général, les a superstitieusement vénérés; mais les philosophes s'en sont moqués : ils n'ont pas été assez stupides pour croire à ces divinités monstrueuses. Il est bien vrai que, pour ne pas passer pour des profanes, ils se sont servis des expressions populaires; ils ne se sont opposés au torrent qu'avec précaution, et s'ils n'ont pas entièrement condamné les dieux, ils ont bien sû les dépouiller de leur ridicule et les réduire à une forme moins bizarre. La chose mérite bien d'être plus particulièrement examinée; c'est pourquoi nous la prendrons dans son prin-

On sait combien les Egyptiens étaient mystérieux. Leur philosophie et leur théologie ne consistaient qu'en certaines figures hiéroglyphiques qui n'étaient entendues que de peu de personnes initiées aux mystères. C'était même chez eux une espèce de profanation d'expliquer les fnystères en termes intelligibles. Tout y était voilé d'un grand nombre d'emblèmes et d'énigmes dont on ne pouvait acquérir l'intelligence qu'après plusieurs années d'une extrême application. Plutarque nous en donne plusieurs exemples. « On voyait, dit-il, en la ville de Saïs, l'image de Pallas avec cette inscription: Je suis tout ce qui a été et ce qui sera jamais ; il n'y a eu encore aucun homme mortel qui ait levé mon voile (Plut., de Isid. et Osirid.). » Le nom même du dieu Amoun, que les Égyptiens vénéraient extraordinairement, et d'où les Grecs ont dérivé leur Jupiter Ammon, est un terme égyptien qui signifie, selon Manéthon, caché. « Voilà, ajoute Plutarque, combien les Egyptiens étaient réservés et attentifs à ne point profaner leur sagesse en divulguant ce qui appartient à la connaissance des dieux (Plut., ibid.). » Ainsi il est assez probable que les Egyptiens n'ont pas effectivement adoré les singes, les chats, les crocodiles, les souris, etc., comme autant de dieux. « Peut être, dit Rhodiginus, que ces animaux, que les Egyptiens gardaient en leurs temples, avaient quelque signification mystériouse (Rhodig., Lect. Ant., lib. xv1, cap. 5). » Et Ammien-Marcellin reconnaît que ces bêtes et ces lettres étaient inintelligibles aux Latins (Amm. Marc., lib. xxII, cap. 15). C'est pourquoi Hérodote a remarqué que « toutes choses se faisaient en Egypte avec une extrême confusion, au rebours et contre la coutume de toutes les nations (Herod., Eut. 2). »

Plutarque, au livre allégué ci-dessus, après avoir expliqué plusieurs figures hiéroglyphiques des Egyptiens, avertit celui qu'il fait parler que, « quand il entendra de semblables fictions, il ait à se ressouvenir de ce qui a été dit, et à croire qu'ils ne veulent pas entendre que jamais il y ait rien eu de semblable : car ils ne veulent pas (c'est un exemple qu'il allègue) que Mercure soit proprement un chien, mais la nature de cet animal qui est de garder, d'être vigilant, sage à chercher, à connaître et à discerner l'ami de l'ennemi. C'est ainsi, ajoute-t-il, qu'en faisant ce discernement, et en t'étudiant à avoir une opinion saine et vraie des dieux, tu éviteras la superstition, qui n'est pas un moindre péché que l'impiété de ne point croire qu'il y a des dieux. »

est aisé d'apercevoir où j'en veux venir. Les Grecs, peuple curieux et grand admirateur des mystères d'Egypte, les y ayant appris par leur commerce avec les prêtres et les philosophes, revenaient chez eux l'esprit rempli d'une théologie énigmatique, de figures hiéroglyphiques, de divinités mystérieuses; enfin d'une religion tout autre qu'elle ne paraissait dans son extérieur, n'y ayant pas même jusqu'à leurs paroles et à leurs explications qui n'eussent contracté l'obscurité égyptienne. Pythagore, par exemple, qui fut disciple d'OEnupheus d'Héliopolis, tira sa philosophie de celle d'Egypte, et cacha sa doctrine sous des paroles figurées et énigmatiques: Ne manyer point sur une selle, n'attiser point le feu avec une épée en la maison, etc. (Plut., de Isid. et Osirid.). Tout cela était autant d'axiomes de sa philosophie qu'il avait apprise en Egypte.

Or, vous n'ignorez pas, Monsieur, quelle vénération les Grecs avaient pour leurs philosophes, et particulièrement pour ceux qui étaient versés dans les mystères d'Egypte. On faisait gloire de se conformer à leurs sentiments; on les rendait les précepteurs de la jeunesse, les arbitres de l'élection des dieux et de leurs cérémonies. Enfin leur influence était si générale que les lois n'avaient point de vertu sans leur approbation. Jugez par là combien il leur était facile d'introduire dans leur pays ce qu'ils avaient apporté d'Egypte; et cela d'autant plus que la religion des Grecs était dans son principe trèsdisposée à recevoir de nouvelles formes, pourvu qu'elles fussent proportionnées aux préingés de ces neuples.

préjugés de ces peuples. Ce fut sur ce préjugé d'une soumission aveugle aux philosophes, que Pythagore établit en Grèce la philosophie d'Egypte: « Car, dit Isocrate, étant allé en Egypte, et s'étant donné tout entier à la discipline des Egyptiens, il fut le premier qui apporta en Grèce toute leur philosophie. Il fut aussi plus attaché qu'aucun autre tant aux sacrifices qu'aux consécrations dans les temples, croyant que s'il ne pouvait par ce moyen rien obtenir des dieux, il rendrail au moins son nom célèbre parmi les hommes. Ce qui lui arriva; car il fut si estimé andessus des autres, que tous les jeunes gens désirèrent être ses disciples, et que les vieillards aimèrent mieux lui confier l'édscation de leurs enfants, que de travailler à leur acquérir des richesses (*lsocr., Busi*r.

Cependant, le peuple que la vanité des

Laus). »

hes avait exclu de la connaissance stères, ne s'attachait qu'à l'extém expliquant au pied de la lettre s hiéroglyphes, il les adorait aveu-. Et ainsi il est nécessaire de distincactement la croyance des philosodes habiles politiques du paganisme, elle du vulgaire. Les uns possédaient sipe des choses; c'élait un secret le découvraient qu'aux personnes s et qui avaient un intérêt particune point désabuser les peuples. Les remplis de vénération pour leurs : pour leurs conducteurs, se déchartranquillement sur eux du soin de on; ils ne connaissaient rien que nveloppe des fables : et comme on ne mais pour eux le voile des mystères, tachaient avec humilité à certains ui leur paraissaient vénérables, parce : les entendaient pas. C'a donc été cette ice de la signification de leurs mysni leur a sait prendre pour des diviniles ce qui n'était regardé que comme olèmes par les philosophes qui en péit le sens.

are, par exemple, était représenté e tête de chien : cet hiéroglyphe vegypte, et était par conséquent sacré: osophes, l'Aréopage ou le sénat, concette divinité; on lui érige des staı lui fait des sacrifices. Le peuple l'encens, contemple ces images, et se 'id**ée d'un d**ieu sur celle d'un homme ie tête de chien. Au contraire, ceux **étraient** les mystères se moquaient iculier de la crédulité du peuple; et, de s'imaginer un dieu tel qu'Anubis, renaient pour l'emblème de la vigit du discernement, comme Plutarque i enseigné. De même les philosophes anférèrent chez eux le dieu Amoun: marquait que le dieu était tout mys-; car ce terme signifie, selon Manéns Plutarque, caché. Ce que les Egyprirent apparemment de l'Ancien Tes-, où le nom de Dieu, c'est-à-dire sa est appelée cachée et inénarrable. ient, pour le dire en passant, que ce moun ou caché des Egyptiens et des est le même dont saint Paul trouva à s un autel sur lequel était écrit : Au connu. Quoi qu'il en soit, on sait de blème un dieu que l'on appelle Jupimon; le peuple le sert avec une exdévotion, il en sait le Père des dieux hommes, le Foudroyant, etc. Mais -vous que les hommes éclairés dont dans cette superstition? Point du is savaient fort bien que Jupiter avait roi de Crète, et qu'Amoun était un lyphe venu d'Egypte. Ainsi ils distint ce que le peuple confondait.

tte réflexion j'en ajoute une seconde laturelle, pour montrer comment l'ie s'est affermie. Il ne faut que réfléle peu sur le respect qu'inspire l'antiparticulièrement quand il s'agit de
le Ce qui était une fable il y a mille
Dictions. Des sciences occultes. II.

ans s'est impatronisé dans l'esprit comme une chose sacrée. Les mystères d'Egypte, qui étaient enveloppés d'une infinité d'hiéroglyphes pour les rendre plus vénérables, ont pu être entendus des Grecs peudant un siècle ou deux. Mais ils en perdirent l'intelligence à mesure que le temps les en éloigna. Cependant ils en conservèrent religieusement les voiles, ils en retinrent l'extérieur, qu'ils chargèrent de nouvelles fictions.

Fumée, qui nons a donné la traduction d'Athénagoras, dont il dit avoir eu l'original de M. de Lamané, protonotaire du cardinal d'Armagnac, et dont M. Huet a fait un extrait dans son traité de l'Origine des romans, nous apprend que cet ancien fait dire aux prétres d'Ammon, « qu'il n'y a qu'un Dieu, dont chaque nation vou!ant représenter l'essence aux simples, a inventé diverses images qui toutes n'expriment qu'une même chose; que leur véritable signification s'étant perdue avec le temps, le vulgaire avait cru qu'il avait autant de dieux que l'on en voyait d'images ; que de là est venue l'idolatrie. Que Bacchus, en bâtissant le temple d'Ammon, n'y mit point d'autres images que celles de Dieu; parce que, comme il n'y a qu'un ciel qui n'enferme qu'un monde, il n'y a aussi dans ce monde qu'un Dieu qui se communique en esprit. Il en fait dire autant (ajoute M. Huet), et même davantage à de certains marchands égyptiens, savoir que les dieux de la Fable marquent les différentes actions de cette souveraine et unique Divinité qui est sans commencement et sans fin. »

Plutarque censure vigoureusement cet abus : « Comme nous disons (ce sont ses paroles) que celui qui achète les livres de Platon, achète Platon, et que celui qui joue les comédies de Ménandre, joue Ménandre; de même ils appelèrent des noms des dieux leurs dons et les résultats de leur puissance. Mais leur postérité, prenant cela à la lettre et l'appliquant ignoramment, attribua aux dieux mêmes les diverses modifications de leurs dons, et non-seulement ils appetaient la présence de ces dons, la naissance des dieux, et leur absence, leur mort, mais ils le crovaient encore ainsi : tellement qu'ils se sont remplis de plusieurs opinions mauvaises et confuses des dieux, quoique l'absurdité de leurs sentiments leur sût visible.»

ll ne faut pas oublier de faire une troisième observation : c'est que les poëles, par leurs sables, n'ont pas peu contribué à précipiter le peuple dans la superstition. Comme ils ont excellé dans l'art de mentir agréablement, ils ont séduit les esprits par la généalogie, les dignités et les emplois des dicux. Homère, qui avait visité les Egyptiens, tira de leurs fictions paroboliques cet ingénieux roman qui a été l'admiration de toute l'autiquité. Sa manière d'immortaliser ses héros parutsi agréable et toucha si fort l'esprit**curieux** des Grecs, qu'avec le temps ils prirent, contre sou intention, ses fables pour autant de vérités. Cependant les savants les respectaient, parce que, au travers de ces voiles, ils pénétraient certaines vérités ingénieusement déguisées, et le peuple, s'arrétant à l'é-

corce, en abusait grossièrement.

Mais, direz-vous, pourquoi les savants n'ont-ils pas corrigé cet abus? Il n'est pas disticile, Monsieur, de vous répondre. Il me semble avoir insinué, que leur vanité en a élé la cause. Ils étaient *des animaux de gloire*, qui, prétendant être les seuls dépositaires de toutes les vérités, les tenaient renfermées dans leur sein; et s'il leur arrivait de les publier, ils le faisaient en des termes si obscurs, que personne ne pouvait les pénétrer. C'est ce qui se remarque dans Aristote; Alexandre se plaignant qu'en publiant ses Acromatiques il en avait profané la majesté et le mérite, ce philosophe lus répondit, « qu'il les avait données de telle sorte au public, qu'on pouvait dire qu'il ne les avait point données, puisqu'il n'y avait personne qui les pût comprendre, s'il n'avait été particulièrement instruit de toutes les choses qu'elles contenaient (Suppl. de Freinsh., lib. 1). »

Et ainsi ils croyaient qu'il n'y avait point de moyen plus efficace pour leur concilier la vénération des peuples, que de leur cacher leurs lumières. S'ils en laissaient quelque-fois échapper quelques étincelles, ce n'était que pour les éblouir, et nullement pour les instruire. Il fallait bien amorcer le peuple par quelque extérieur; mais ils n'avaient garde d'étaler leurs mystères à ses yeux; cela aurait changé en mépris le respect

qu'on leur portait.

D'ailleurs, il s'agissait de nourrir les peuples, naturellement superstitieux, dans l'obéissance envers les supérieurs. Il faut vous alléguer ce passage d'Isocrate pour confirmer ma pensée : car « il établit divers exercices (il parle de Busiris) consignés dans une loi par laquelle il voulait que l'on adorat et que l'on vénérat certains animaux méprisés parmi nous, non qu'il ignorât leur vertu, mais parce qu'il crut qu'il fallait accoutumer le vulgaire à observer par là tous les édits des princes, et éprouver, par l'observation de ces choses connues, ce qu'ils penseraient des cachées; car il se pouvait faire que ceux qui les mépriseraient, en mépriseraient aussi de plus grandes (Isocr., Laus Busir.).

Or il était assez difficile de retenir les peuples dans le respect par d'autres motifs. Leurs conceptions grossières de la Divinité étaient tellement enracinées, que c'aurait été les rebuter que de vouloir les désabuser. Ce dessein n'aurait pas manqué de causer des bouleversements dans les Etats. Qu'était-il donc besoin de s'exposer en voulant rectifier leurs notions? Il valait bien mieux profiter de leurs dispositions, leur applaudir dans leurs égarements, leur faire croire que ces dieux qu'ils avaient forgés avaient été les fondateurs de leur empire, de leur république, de leur ville, leurs législateurs ; que leurs souverains en avaient été engendrés. C'était là les captiver de bonne grâce. Vous voulez des dieux tels que vous les avez ima**ginés ;** eh bien! suivez votre penchant : **Peu**oles le ciel du genre humain : c'est un frein

efficace pour vous retenir, puisque vou vez vous-mêmes forgé et pris.

Il faut finir, Monsieur; mais je ne le rais faire sans remarquer deux choses concilier les écrivains du paganisme eux-mêmes. Nous avons vu qu'ils ont quefois raisonné assez juste pour des ç sur la nature et sur les propriétés de pourquoi donc ont-ils admis cette mul de dieux?

J'ai déjà levé en partie cette disticul montrant qu'ils ne se sont pas attaché superficie des choses, et qu'ils se so commodés aux erreurs vulgaires pour nir le peuple dans la vénération et la cr Sur quoi l'on pourrait observer que la gion, parmi les païens, ne consista dans la pratique; la spéculation en éta bitraire. Croyez ce qu'il vous plaira; faites comme les autres. Il vous est p de douter de la vérité des dieux, de pla ter sur leurs mystères; mais ne soyez p sez profane pour leur refuser l'encens sacrifices ordonnés par le sénat, ou de traiter les oiseaux consacrés par les pi Si Socrate avait voulu pratiquer le prescrit par les Athéniens, je dout qu'on l'eût condamné à mort; et si ce p Atarbe, dont parle Eilen, s'était conte mépriser le moineau consacré à Esc sans le tuer, on ne l'aurait pas fait n (Ælian., lib. v de Var. Hist.).

Mais afin de répondre plus amplea votre objection, il est bon d'observer mièrement que, quoique les gens éclaipaganisme se soient servis de certain pressions consacrées par l'usage, ils le cependant donné une signification bie férente de celle du vulgaire. Jupiter, tune, Pluton, Junon, Minerve, Cérès saient parmi le peuple pour autant de nités, et en cette qualité l'on avait ir à leur honneur un grand nombre de monies purement extérieures, comm propres à l'éblouir et à le fixer. Mais le losophes et les politiques trouvère moyen de confirmer le peuple dans sa cr en se servant des mêmes noms, et de s tinguer des opinions vulgaires, en c vant ces dieux comme autant d'emb ou de la puissance de Dieu, ou des qu'il leur accordait. Et ainsi les uns autres convenaient bien qu'il fallait les dieux, mais diversement. Le peur servait en se fixant superstitieusemen emblèmes; mais les habiles gens, qui sa leur institution et l'intention des lé teurs, remontaient jusqu'aux choses fiées, ou tout au plus ne le**ur rendaient** culte inférieur et relatif.

Vous ne serez peut-être pas fâché, sieur, que je vous cite quelques par des anciens pour appuyer ma premièr marque. Cicéron, après avoir condam fictions poétiques, ajoute: « Mais en n sant et en rejetant ces fables, dison Dieu s'entendant par la nature de ci chose, ils ont pu entendre par la terr rès; par la mer, Neptune, et ainsi de

de Nat. deor., lib. 11). "C'est carva encore ailleurs, en disant que celui que l'on appelle Jupiter, que conle par la mer est Neptune, et re est nommée Cérès (Ibid., lib. 1). pue confesse que tous les noms des aont que pures allégories : « Les-il, disent par allégorie que Sale temps, que Junon est l'air, que lion de Vnicain est le changement feu. De même les Egyptiens enten-Osiris le Nil qui se mêle avec lais, e avec la terre; par Tiphon, la laquelle le Nil venant à entrer, se l., de Isid. et Osirid.). » Dans tout il explique la signification des

il explique la signification des 'Egypte. lonsieur, il est aisé de juger pourervaient ces divinités : c'est parce ses divers noms ils prétendaient Dieu dans chaque partie de l'uniils remarquaient les œuvres de sa e toujours active à leur fournir its. Ces pauvres aveugles croyaient le que Dieu fertilisait pour eux la l voulait aussi qu'on le servit dans ires, que sa Providence animait rendre fertiles en leur faveur. bjectent-ils à saint Augustin, penque nos pères aient été assez fous rer que Bacchus, que Cérès, etc., es dons divins, et non pas des o ; mais ils savaient que ces choses dispensées à personne que par lieu qui les donnait, et dont ils t les noms; c'est pourquoi ils ont r dieux les noms des bienfaits qu'ils qu'ils leur distribusient (Aug., de lib. sv. cap. 24). » Jamblique, qui ièrement traité des mystères d'Eexplique d'une manière à ne can scrupule. Tous ces dieux que vait n'étaient, selon lui, qu'autant phes, qui représentaient divers bienfaits de Dieu; c'étaient aurnes qui about:ssaient à un seul nbl., Myst. Ægypt., cap. 37 et 39). » on n'a qu'à examiner les noms ue les païens donnaient à leurs ir en convenir; car non-seulement ju'il, sont dérivés des choses qu'on consacrées, comme Bellova a bello, cunis, Segetia a segetibus, Pomona Bubona a bobus, etc. (Aug., de Cir. w, cap. 24); mais aussi la diversité des qualités et des emplois qu'ils nt à un seul et même bieu, prouve es ont regardés que comme des emi lour donnaient une idée plus parles biens que Dieu leur distribuait. 📭i, par exemple, les Romains s'éimaginé trois Jupiters : « Les deux dit Ciceron, naquirent en Arcadie; a père du premier, dont naquirent ie et Bacchus; l'autre eut pour el, et il engendra Minerve. Le troi-Crète, était le fils de Saturne, dont re encore le sépulere dans sette lie le Mat. deor., Tib. 111). » D'où vient

qu'ils parlaient de cinq Soleils, de cinq Minerves, de quatre Vulcains, de trois Dianes, de trois Esculapes, de trois couples d'Hercules, de quatre Vénus, de trois genres de Casters, à chacun desquels ils attribuaient une nature, des charges et des opérations tout à fait différentes, si ce n'est parce que ces noms, étant arbitraires, ont été diversement donnés à Dieu, selon la diversité de ses œuvres et de ses biens?

Je finirai cetta remarque par se passago de Sénèque, parce qu'il est trop formel pour l'oublier : « Nous l'appelons (il parle de Dieu) le père Bacchus, et Hercule, et Minerve : le père Bacchus, parce qu'il est le père de tous, qu'il a le premier inventé la veriu des semences, etc.; Hercule, parce que sa force est invincible, etc.; Mercure, parce qu'il est l'auteur des nombres, de l'ordre et de la science. De quelque côté que tu le tournes, tu le rencontreras partout. ll n'y a rieu où il ne soit, il remplit son ouvrage; et par conséquent tu es le plus ingrat des hommes, toi qui soutiens que ta ne dois rien à Dieu, mais à la Nature, parce que ni la Nature ne peut être sans Dieu, ni Dieu sans la Nature ; mais le même est l'un et l'autre. Si tu disais devoir à Annœus ou à Lucius un bienfait que tu anrais reçu de Sénèque, lu ne changerais pas de créancier. mais de nom, puisque, soit que tu te serves de son prénom, ou de son nom, ou de son surnom, c'est loujours le même bomme. De même, soit que tu appelles Dieu la Nature. ou la Fortune, ce sont les noms d'un même Dieu qui se sert diversement de sa puissance (Senec., de Benef., lib. 17, cap. 8).»

En second lieu, je remarque que les parens on général ont soumis à un seul Dieu toutes leurs divinités, ne leur ayant attribué qu'un pouvoir de dépendance et des opérations ministérielles. L'on servait à Rome Jupiter Opt. Max., le l'ère des dieux, des rois et de toutes choses.

Jupiter omnipotens regum, rerumque, dennique Progenitor, Genitrixque deum, Deus yous et omnis.

Ils l'avaient revêtu de la puissance souveraine. Les autres dienx n'étaient admis à la cour céleste que parce qu'il les avait honorés de sa bienveillance; et ce n'était qu'à proportion des perfections et du pouvoir que Jupiter leur communiquait, qu'on les servait.

L'empereur avait sous lui des officiers et des lieulements qui exéculaient ses ordres; et qu'y avait-il de plus juste que d'attribuer an grand Jupiter de semblables ministres? « Nous soutenous bien qu'il n'y a qu'un Dieu, le Seigneur de toutes choses; mais cela n'empéche pas que ceux que nous servons ne soient dieux. Il n'y a qu'un César qui a sous lui plusieurs juges, les gouverneurs, les consuls, les tribuns; de même nous croyons qu'y ayant un Dieu souverain, il y en a d'autres, comme ces puissances dant nous venous de parier, qui sont établis dieux en ce monde, qui, quoique soo mis au souverain, disposent copendant de nous et des choses qui sont su monde.» C'est ainsi que le prétendu Clément fait par-

ler les païens (Recogn., lib. v).

Ainsi, il est évident que ce principe de Cicéron, dont les peuples ont toujours abusé, a été la source de l'idolâtrie. Habet venerationem justam quidquid excellit (Cic., de Nat. deor., lib. 1).

Oue cette réflexion ne vous chagrine point, Monsieur, car elle n'est pas tout à fait hors de propos. C'était avec justice que l'on vénérait les princes qui saisaient l'amour et les délices de leurs peuples, et qu'on leur érigeait des statues. Mais les flatteurs convertirent ces images en autant d'idoles; par leurs conseils ils empoisonnèrent les princes, et par leurs exemples ils entrainèrent le peuple dans l'idolâtrie. Ce n'était plus seulement les princes vertueux que l'on honorait par là, les tyrans les plus odieux en usurpèrent l'usage. Enfin l'abus prévalut tellement, qu'après la mort des princes, l'on considéra leurs simulacres comme des objets dignes de vénération, parce que, outre qu'ils rendaient leur mémoire présente, l'on s'imaginait que leur mort les avait comme consacrés, et que leurs manes les animaient quelquesois. De là vient que l'auteur du livre de la Sagesse a remarqué que l'invention des idoles a été le commencement du déréglement et de la corruption de la vie (Sap. xiv, 12); et que saint Augustin a condamné les images par les propres paroles de Varron : Ceux, dit-il, qui ont inventé les idoles, ont ôté la crainte et augmenté l'erreur (De Civil. l. 14, c. 9).

Ce préjugé s'étant profondément enraciné, mourir ou devenir dieu était pour les princes une même chose. A ce que je vois, di-sait Vespasien en mourant, je m'en vas devenir dieu. Quelquesois même les princes voulaient qu'on les reconnût pour dieux pendant leur vie. C'est ce qui arriva à Alexandre le Grand : car s'étant fait proclamer tel par Cléon, selon la coutume des Perses, Callisthènes ne put s'empêcher de lui répondre avec sa liberté ordinaire : « Vraiment c'est bien à toi ou à moi, Cléon, de faire des dieux! Je suis d'avis que le roi ne tienne sa divinité que de nos suffrages. Mais éprouvons un peu ta puissance; voyons si tu feras bien un roi, puisque tu fais bien un dieu; car tu m'avoueras qu'il est plus aisé de faire l'un que l'autre (Quint. Curt., lib. viii).» Paroles qui lui coûtèrent la vie,

quoique sous un autre prétexte.

Or, dès que le prince avait été mis au nombre des dieux, on multipliait ses simuacres, on lui rendait des honneurs dilins, on lui adressait des vœux et des prièves, on lui consacrait des temples et des autels, on lui donnait des prêtres, on lui offrait des sacrifices, et l'on instituait des jours de fêtes en son honneur.

(1) Rivet ose avancer ici, par un jeu d'esprit auquel applaudit encore trop souvent la masse de ses coreligionnaires, que l'Eglise Romaine est lourdement tombée dans l'erreur des idolàtres, en ramassant dans son sein la plupart des sujersitions de l'ancienne Rome, en canonisant ou en défiant les créatures (ce qui, ajoute-1-il, ne diffère que de nom), et en les servant a reu paès de la même ma-

Ne croyez pas cependant que, que pompeux que fût cet extérieur, ces veaux dieux fussent d'abord fort véi il fallait que des siècles entiers s'écisent, pour leur donner plus de crédit vénération; et après tout leur pouvo tait pas illimité. On ne leur distri comme aux consuls, que de certaine ties du monde à gouverner; et même mitait assez souvent leurs influences l'enceinte de certaines villes qui en a choisi quelques-uns pour être leurs tutélaires.

Outre cela les païens leur avaient bué à chacun en particulier des verts férentes: l'un avait une vertu que l n'avait pas.

Et ainsi, si l'on veut donner aux dies païens une signification qui convienn que leurs écrivains nous en apprennent dra les soumettre tous à un seul Etre ils empruntaient leur autorité qu'ils çaient en qualité de ses premiers offic

Les savants n'ignoraient pas que dieux avaient été des hommes : c'était parmi eux comme un problème qui pouvait impunément agiter, de savoir piter avait jamais été. Mais enfin ils croque ceux qui étaient les favoris de qui avaient été élevés au ciel par leur rites, avaient aussi la direction des « sublunaires, et que par conséquent ç'été une impiété que de leur refuser neur qu'ils méritaient si bien, par le qu'ils prenaient de leur république, de affaires, de leurs personnes.

Vous voudrez bien, Monsieur, que serve ici que cette erreur a été l'opinie vorite de tous les peuples. Il leur ser que l'univers ne pouvait être bien gou sans le secours de certaines intelligenc férieures établies par l'Etre souverai exprès pour s'adresser à elles selon

versité de leurs besoins.

Il n'y a que la vraie religion qui, du vrai Dieu toutes ses lumières, lui a aussi tout entière la gloire qui lui a tient; c'est donc un des principaux c tères que Dieu a attachés à son Eglise la discerne des fausses......(1).

Je conclurai, Monsieur, en disan Dieu n'a pas voulu permettre qu traits de son image fussent tellement cés en l'homme, qu'il n'y en restat ques linéaments pour le conduire counaissance. Les erreurs ont été sières, elles ont toujours prévalu; cependant elles n'ont jamais si en ment étouffé cette notion de la Diqu'il n'en soit resté quelque lueur. vient que les hommes éclairés du nisme, qui se sont débarrassés des gés du vulgaire, ont en quelquefois d

nière que les paiens saisaient leurs dieux. Il est per douter que cet à peu près soit du goût des pre vrainent instruits de notre époque. Nous emetieus de cette petite digression, qui roule tout entière s judicieuse remarque de notre auteur, mais qui s rien à la sorce des raisons qu'il apporte en hyvers rité historique des opérations des démens. (Edit) lées naturelles. Ils ont connu Dieu u'une créature corrompue le peut : sans le secours de la grâce. Mais nt pas glorifié comme Dieu, puisa loin d'avoir corrigé la superstil'en avoir été eux-mêmes entièreempts, ils y ont entretenu le peunt souvent parlé en termes magnil'existence d'un Dieu, et ils n'ont ré toutes ses propriétés; mais ils omme étant sans Dieu. C'est pourvous prie, Monsieur, de ne point e ces deux choses, la spéculation et ue. Les philosophes ont quelquepensé, mais toujours mal pratiqué. it pas s'imaginer qu'ils aient cru olus viles créatures fussent autant dieux; mais ils les ont cependant ce qui est le comble de l'idolâtrie. Ac.

#### TROISIÈME LETTRE.

– Etymologies du terme de dé-**Ju**el était le démon de Socrate. Difs significations de ces termes: Θεός, vo et Aaipoves. Sentiment des docteurs de quelques Pères de l'Eglise et des phes sur la nature des démons. Que ms ont conçu les démons comme des 1 moyennes entre Dieu et les homeur sentiment sur les opérations et offices des démons. Considération bon et sur le mauvais principe. Le e démon en général pris en mauvaise Que les paiens ont mis une grande nce entre leurs dieux et leurs dé-Magie odiruse parmi les païens. vénération ils ont sue pour les diverèces de leur divination. On examine Tacles.

#### fonsieur,

e les préfaces inutiles ne sont pas goût, après vous avoir entretenu lettre précédente, des dieux du pa-, je vais vous parler de leurs démons. isés expositions que quelques audernes ont données à cette doctrine igent à nous arrêter un peu à l'exaà vous en faire une histoire abrés fidèle et exacte, puisée des écrits

cru qu'en posant ce principe, que ns des païens n'étant que de pures de leur imagination opposées à la ison et à l'Ecriture sainte, les chrési n'ont reçu cette doctrine que des se sont pas moins criminels de s'y ner sans réflexion.

à un des grands arguments de M. et c'est alin d'insinuer plus insent son venin, qu'il déguise et qu'il iblement la croyance que les païeus éclairés ont eue à leurs démons, et rête avec plaisir à étaler tout le rime ces peuples stupides et barbares rique ou du fond du Nord y ont atprès quoi il censure vigoureuse-crédalité des chrétiens à admettre

une doctrine si vaine, si fausse, si impie. Il faut enfin, selon lui, se défaire de toutes ces puérilités, rejeter un sentiment qui ne doit son origine qu'aux fictions du vulgaire, ou, tout au plus, aux réveries des philosophes; sentiment qui anéantit l'autorité du Tout-Puissant, qui détruit les notions de la droite raison; et mille choses semblables. Ces éclairs penvent éblouir les faibles, mais ils ne sauraient faire d'impression sur des esprits qui veulent un peu approfondir les choses, et ne point croire sans savoir pourquoi.

Avant que d'entrer dans cet examen, vous voulez, Monsieur, que je vous explique fidèlement ce que les païens ont entendu par leurs démons. Il est juste de vous satisfaire; et comme je dois puiser pour cet effet dans l'antiquité, je crains que cette matière ne nous absorbe une lettre entière, d'autant plus que vous ne serez pas fâché que j'y traite en passant de quelques-uns des mystères du paganisme qui y ont le plus de rap-

port.

Les étymologies sont naturellement assez sèches; aussi ne nous y arrêterons-nous pas beaucoup. On dérive ordinairement le terme de démon d'un mot grec qui signifie je sais. D'autres le font venir d'un terme de la même langue qui signifie *je brûle*, p**ar**ce que, dis<del>o</del>ntils, les démons ont des corps d'air ou de feu. D'autres l'ont tiré d'un mot grec qui veut dire j'épouvante, comme étant des objets de terreur. Enfin quelques-uns en ont cherché la racine dans un verbe hébreu, דער, qui signilierait suffisant. La raison qu'ils en rendent, c'est que les Grecs qui usurpèrent dans leur langue ce mot, comme plusieurs autres de la langue sainte, en rejetèrent la première lettre; il ne resta donc que Dai, et au pluriel Daim; et y ayant ajouté leur terminaison grecque, il en résulta ce nom de Axiports.

Il semble, Monsieur, que cette dernière étymologie exprime assez clairement le sens que les anciens Grecs donnèrent d'abord à ce terme: car c'est un nom qu'ils imposèrent originairement à leurs dieux les plus vénérés. De là vient que Platon appelle le Dieu souverain μίγιστος Δαίμων, le plus grand Démon, comme le remarque M. Bekker: et c'est pourquoi Homère, selon Plutarque, s'est pourquoi Homère, selon Plutarque, s'est servi indifféremment de ce terme, appelant tantôt les dieux, démons; et tantôt les démons, dieux (Plut., des Oracles qui ont cessé); comme aussi Euripide.

Cette remarque me conduit assez naturellement à expliquer quel était ce fameux démon de Socrate. Je ne vous alléguerai point sur ce sujet les conjectures des critiques, parce que je sais que vous y trouveriez plus de subtilité que de solidité. Ils ont cherché fort loin ce qui se présente d'abord à l'esprit. Vous en conviendrez aisément, si vous voulez bien faire avec moi cette remarque.

C'est que quand Socrate se glorifie du commerce d'un certain démon qui lui inspirait le dessein de s'opposer aux superstitions d'Athènes, et qui lui dictait un culte moina grossier, il n'entendait, par ce terme de demon, que Dien même dont il avait des mon, que Dien même dont il avait des mon

tions naturelles plus épurées que les autres, et qu'il avait peut-être perfectionnées en fréquentant les Israélites, ou par la lecture des livres saints.

Or il donne précisément à Dieu le nom de Démon, parce que les Athéniens, dont il youlait corriger les erreurs, nommaient tous leurs dieux démons. Ils en avaient rempli toute, leur ville. Ce n'étaient que pierres ou colonnes qu'ils appelaient πάγοι, que temples, autels, victimes, oracles. On mettait la république sous leur protection; on leur donnait la direction de toutes les affaires; on croyait enfin que, sans leur influence, rien ne pouvait subsister ni prospérer.

Malheureux! leur dit là-dessus Socrate, que je vous plains de servir de tels dieux, et d'attribuer tant de vertu à des démons qui ne subsistent que dans votre imagination! Croyez-moi, défaites-vous de cette vaine frayeur, brisez ces images, purifiez votre culte de cette superstition grossière; je veux vous montrer qu'il n'y a qu'un Démon tout-puissant qui mérite seul vos adorations. Vous devez me croire, car tout ce que je vous dis ne vient point de moi, mais de lui-même, qui se communique familièrement à moi.

Ne m'accusez pas, Monsieur, de faire parler ainsi Socrate sans raison; car c'est Xénophon qui lui met à peu près les mêmes paroles à la bouche. « Tout le monde et Mélite même (c'est Socrate qui parle) a pu me voir sacrisser sur les autels publics et particuliers. Or pourquoi veut-on que j'introduise de nouveaux démons, parce que je dis que Dieu m'adresse sa voix par laquelle il me fait connaître ce que je dois faire? Car ceux qui consultent le chant des oiseaux et les voix des hommes ne conjecturent-ils pas aussi par les voix? Qui est-ce qui doute ou que le tonnerre fasse du bruit, ou qu'il ait quelque signification? La Pythie même étant sur le trépied, ne rend-elle pas la voix qu'elle reçoit du dieu? Par conséquent c'est avec raison que tout le monde dit et croit que Dieu prévoit les choses à venir, et que, comme je le dis, il les annonce à qui il veut. Mais d'autres appelleut augures, présages, prodiges et devins, ceux qui sont connaître ces choses: pour moi, je l'appelle démon, avec, beaucoup plus de raison que ceux qui attribuent à des oiseaux la vertu et la puissance des dieux. Et j'ai pour preuve que je ne mens point contre Dieu, plusieurs de mes amis auxquels j'ai découvert les conseils de Dieu, sans y avoir jamais mêlé de men-songe (Xenoph., Apol. Socrat.) »

Rien de plus clair que ce passage: car, outre que vous voyez que ces termes de Dieu et de démons y ont partout une même signification, il dit que le même Dieu qu'il appelle, quelques lignes après, Démon, lui adresse sa voix, par laquelle il lui fait entendre ce qu'il doit faire. Il faudrait extraire plusieurs passages de Platon et de Xénophon, qui montrent visiblement que le démon de Socrate n'était autre chose que Dieu, dont il avait quelque notion confuse. Et c'est ce qu'il voulait dire par sou Démonfamilier, par

opposition à cette foule de démons ou de dieux que l'on servait à Athènes.

Outre la première signification de ce nom que les païens donnaient aussi à leurs dieux. il est constant qu'ils l'ont particulièrement imposé à ces êtres qui tenaient, selon eux, comme un milieu entre les dieux et les hommes. Le terme Oris était le nom propre des dieux; et la raison de cette appellation peut être dérivée de deux sources, ou bieu de l'application des idolâtres à contempler les corps célestes qu'ils adoraient; ou bien du mouvement continuel de ces mêmes corps : « Car, dit Platon, il me semble que les premiers habitants de la Grèce n'ont point admis d'autres dieux que ceux que la plupart des barbares adorent, savoir, le Soleil, la Lune, la Terre, les Astres; et ils les ont appelés dieux (τούς θέους), parce qu'ils les voyaient tous dans un mouvement perpétuel (Plato in Cratyl.).. Aussi le nom de δαίμονες peut avoir été restreint aux démons pour ces deux raisons: premièrement pour exprimer leur vaste science, et en second lieu, leur nature moyenne et les offices de leur médiation, qu'ils concevaient comme un canal par lequel les faveurs des dieux descendaient vers les hommes, et les prières et les sacrificas des hommes montaient vers les dieux.

Or ces démons qui faisaient communiquer les dieux avec les hommes, étaient estimés bons et passaient pour les plus excellents, Δαίμονες ἀγαθοί. Au contraire, il y en avait d'autres d'un ordre inférieur qui passaient pour des esprits malins, malfaisants, cruels, Καzοδαίμονες, et que Trismégiste appelle ἀγγίλους πονηρούς toujours on guerre avec le genre humain (Lact., lib. 1, cap. 15).

Cependant, quoique les Grecs aient appelé quesquesois leurs dieux des démons, ils le faisaient rarement sans épithètes; ou bien s'ils ne s'en servaient pas, ils leur donnaient le nom de δαιμόνιον, comme fait Socrate, dans Xénophon, à son démon. Pour ce qui était des démons, ce nom leur était propre et affecté, parce qu'il exprimait et leur sature et leurs offices. Les dieux étaient bien appelés les grands démons, mais les démons n'étaient pas appelés dieux. Ce sont deux noms que les anciens Grecs unt souvent confondus par rapport aux dieux, mais rarement par rapport aux démons, sans y joindre quelque correctif ou quelque expression qui marquait que le nom de Dieg ne leur était donné que d'une manière inpropre. Ce qui fait assez connaître qu'ils se concevaient les démons que comme des étres soumis aux dieux. Je n'insiste pas sur celle réflexion, parce que nous nous y étendrent davantage dans la suite.

Les païens en général ont bien recente que les démons étaient d'une nature spirituelle, quoique moins pure et moins partille que celle des dieux. Mais comme ca ternis de spirituel est une idée vague qui ne siguifie rien, à moins que l'on n'explique en qu'il n'y elle consiste, il est bon d'observer qu'il n'y a presque point eu d'erreur plus anciens et plus générale que celle des idées grov-

sous lesquelles on a conçu la nature orits, et l'on pourrait dire qu'elle a été ae des autres erreurs.

fois posé le principe que les esprits s substances composées d'une manbtile, on leur en attribue les propriéles accidents; on en infère qu'ils veure servis d'une manière proportionnée nature; on les multiplie jusqu'à l'inarce que l'on conçoit aisément qu'il est sible qu'un esprit de cette nature, sujet aux relations corporelles, puisse talement présent partout, ni par conat régir toutes les parties de l'univers ; i forme une félicité sensuelle, des peiarement corporelles, des champs Elyet un Tartare; l'on s'imagine avec Pye une métempsycose, en assujettisâme aux divers changements de la maet l'on en insère avec Epicure l'entière ation : si c'est un feu, il s'éteindra; si une matière subtile, elle se dissipera; l une harmonie, elle se corrompra.

particulier, les démons ont presque rs été conçus sous des idées matérieli plupart des docteurs juifs ont donné elte erreur, qui tire son origine de ce ce du livre de la Genèse mal entendu, st parlé des fils de Dieu, qui prirent mmes les filles des hommes (Gen. v1, 2); s fils de Dieu, ils ont entendu les ani eureut communication avec les filles ommes. « Ainsi ils attirèrent sur eux. èphe, la colère de Dieu, et les anges u qui se marièrent avec des femmes isirent une race insolente, qui, par la nce qu'elle avait en ses forces, faisait de fouler aux pieds la justice, et imis Géants dont parlent les Grecs (Joseph., Tud. lib. 1, cap. 3). »

i découvre assez, au travers des alléplatoniques de Philon, qu'il a eu à rès le même sentiment (Philo Jud., de !.). C'a élé aussi la croyance de l'aus livres d'Enoch, dont Joseph Scaliger ré quelques fragments dans ses notes isabe; sans parler des fables que les s ont forgées sur ce faux principe.

ieurs des Pères de l'Eglise out aussi ur la nature des démons. Ils crurent se servant de la philosophie de Platon, entrevoyaient confusément quelques qu'il avait tirées des livres de Morse, abattraient l'idolâtrie avec plus de sucirce que ce philosophe était sorti de sin, et que les païens l'avaient en yénération. Et comme la tradition me et le paganisme, qui s'était en par-mé des fictions des Juiss, s'accordaient matérialité des démons, comme aussi i de connaissance que plusieurs des avaient de la langue sainte n'était pas nte pour leur ouvrir l'intelligence de sage du livre de la Genèse, c'est pours ne purent corriger ce préjugé, qui traissait vénérable par son antiquité. soulenzient unanimement les Juiss

Pères élant donc si fortement prévo-

nus, ont cru que les démens avaient été engendrés par des anges qui se marièrent avec des semmes. C'est ainsi que Justin Martyr s'en explique : « Quelques-uns des anges déchurent à cause de leur passion pour les femmes: et du commerce de ces anges eyes elles sortirent les démons. »

Ce passage de Lactance est encore plus formel parce qu'il est plus étendu et mieux circonstancié. Après avoir dit que Dieu. prévoyant la segude du diable, auquel il avait donné des le commencement le gouvernement de la terre, défendit expressément aux anges qu'il avait envoyés pour garder le genre humain, de souiller par la corruption de la terre la dignité de leur substance céleste, il ajoute : « Ce prince de la terre, le séducteur amorça les anges qui demeuraient avec les hommes, et les corrompit par leur communication avec les femme C'est pourquoi, les péchés dont ils s'étaient souillés les ayant exclus du ciel, ils tombèrent sur la terre; et ainsi, d'anges de Dien qu'ils étaient, le diable en fit ses satellites et ses ministres. Or ceux qui naquirent de ce commerce abominable n'étant pas hommes, mais ayant une certaine nature mixte. ne furent pas précipilés dans les enfers. comme leurs pères avaient été élevés au ciel. Ainsi il y a deux genres de démons, l'un céleste, l'autre terrestre. Coux-ci sont les esprits immondes, les auteurs des maux qui se commettent, et dont le diable est le prince (Lact., lib.11, c. 14). » Il ne faut, Monsieur, qu'avoir des yeux pour voir que tout ce passage n'est qu'un tissu du judaïsme et du platonisme. Clément d'Alexandrie, Tertullien, Eusèbe, saint Ambroise, ont eu pres que la même peusée (Clem., Strom. lib. 111; Tertul., de Habit. mulier.; Euseb., de Prap. Evang., lib. v; Ambr., de Virg. Veland.).

C'a donc été cette fable de la communication des anges avec les femmes qui a fait croire aux anciens que les démons qui en avaient été engendres avaient un certain corps mixte qui participait de la nature des anges et de celle des hommes; que es sont « des esprits subtils et imperceptibles, qui s'insinuent dans les corps des hommes, et qui, opérant clandestinement dans leurs entrailles, altèrent la santé, causent les maladies, épouvantent l'esprit par des songes, ébranlent l'âme par leur fureur (Lact., lib. 114

cap. 14). »

Outre ce premier préjugé, les anciens s'é-taient imaginé que, Dieu étant esprit, il fallait que les anges et les démons fussent des corps, à cause de la distance infinie qui éleigne le Créateur de la créature. « Il est certain, dit Tertullien, que les anges n'ont pas eu une chair qui leur fût personnelle, étaut spirituels de leur nature; et s'ils ont un corps, il convient à leur nature (Tert., de Carne Christi, cap. 6). » Macaire pousse encore la chose plus loin en ce passage : « Chacun est corps seion sa propre nature; en ce sens, l'ange et l'âme et le démon sont curps Mac., hom. 4). »

C'est asses insister sur la eresence des Pè-

res. Je remarque que ce sentiment de la nature corporelle des démons a été général parmi les païens, quoiqu'il vint d'un autre principe. Hésiode et quelques philosophes qui, seion Plutarque, distinguèrent les premiers quatre genres de natures raisonnables (Plut., des Oracles qui ont cessé), se crurent obligés, pour former un système raisonnable, de donner aux démons une nature moins spirituelle qu'aux dieux, mais plus parfaite qu'aux âmes. Car les croyaient que le monde intelligible était composé de quatre substances qui se suivaient comme par degrés, et qu'il se faisait un changement des promières aux secondes, jusqu'à la quatrième nature, qui était celle des dieux, le plus haut degré où se terminaient ces divers changements des âmes en demi-dieux, des demi-dieux en démons, et des démons, quoique rarement et après un très-grand nombre de siècles, en dieux. En sorte que la nature des démons, qui était supérieure aux âmes et aux demi-dieux, et inférieure aux dieux, tenait comme un milieu entre ces étres.

C'est sur ce principe que Cléombrotus conelut dans Plutarque, contre Démétrius, « qu'il sera toujours prouvé, par celui des dieux qu'il voudra, et avec des témoignages évidents et très-anciens, qu'il y a des natures neutres et moyennes, qui sont comme aux extrémités des hommes, sujettes aux passions mortelles, et aptes à recevoir les changements et les variations nécessaires. Ce sont ces natures qu'il est raisonnable que nous appelions démons, et que nous les honorions, suivant la tradition et les exemples de nos prédécesseurs (Plut., ibid.).

Si donc vous me demandez la cause de cette fiction, il ne sera pas difficile de vous satissaire. Les anciens païens, qui avaient appris des Juiss l'existence et les opérations des démons, comme nous le prouverons ailleurs, firent de cette doctrine un des principaux points de leur philosophie, selon leur maxime générale d'accommoder toutes choses à leurs préjugés, et ils la soumirent à

leurs principes généraux.

Le plus universel de tous a été celui du changement des corps en d'autres plus excellents, par une espèce de gradation. Ils prétendaient que chaque corps, après avoir été revêtu quelque temps d'une certaine forme, en prenait une autre plus déliée ; cette autre faisait place à une troisième plus subtile, et ainsi de suite. C'est encore Plutarque qui nous fait saire cette réslexion, et nous nous attachons particulièrement à ses écrits. parce qu'il y rapporte les sentiments des plus célèbres philosophes. « D'autres disent (ce sont ses paroles) qu'il se fait un changement des corps aussi bien que des âmes, de la même manière que l'on voit que de la terre s'engendre l'eau, de l'eau s'engendre l'air, et de l'air le feu, la nature et la substance tendant toujours de bas en **hau**t (Plut., des Oracles qui ont cessé). » Et c'est par cet excellent argument qu'il prouve que les Ames se changent en demi-dieux, les demi-dieux en demons, les démons dieux.

Suivons, Monsieur, le système des pl sophes. La nature des démons étant cou un degré qui touchait de près celle de l'et et qui n'était pas éloignée de celle de l'h me, trouveriez-vous étrange que l'on e fait autant de médiateurs entre les dieu les hommes? La Divinité est trop éleve trop auguste pour se communiquer à l't me, il y a entre ces deux substances un stance immense. C'était pour les Lycaoni qui prenaient Barnabas pour Jupiter, et pour Mercure, un prodige de les voir pe eux: « Les dieux, disaient-ils, s'étant semblables aux hommes, sont descer vers nous (Act., xiv, 12). »

Mais voici un moyen de parvenir dieux, une voie qui nous approche d'e il faut nous adresser aux démons, à esprits médiateurs, et ils se chargeror porter au ciel nos prières et la fumée de sacrifices, et de nous notifier la volenté

lieux.

Rien de plus exprès que ce passage Platon sur cette matière: « Tout démot, il, est une nature moyenne entre Die l'homme mortel, interprétant et rappor aux dieux les choses des hommes, et hommes celles des dieux, savoir les priet les sacrifices des uns, les ordonna des autres touchant les sacrifices et le verses contumes et solennités; » et un plus loin: « Or Dieu ne se mêle point il homme; mais par ce moyen se fait te la communication des dieux avec les homes, soit qu'ils veillent, soit qu'ils dorn (Plat., de Legib., lib. 1v). »

Apulée, qui a emprunté à Platon le m sentiment, dit, « qu'il y a de certaines « nités moyennes entre les hauts cieux et terres basses, qui portent nos prières et mérites aux dieux; on les appelle en démons. Ce sont eux qui portent les pri des hommes aux dieux, et les bienfaits dieux aux hommes : ils vont et vien pour porter d'un côté les requêtes, de l'a les secours (Apul., de Deo Socratis). »

Outre cette médiation générale des mons, les païens croyaient que chaque le me avait un démon pour directeur : « que homme, dit Théocrite, est accompt d'un démon pour le bien diriger ; c'et hon conducteur de sa vie (Theocr. Eid. C'a été aussi l'opinion d'Hésiode ; « car, la volonté du grand Jupiter, les démons bons, ils conversent sur la terre, ils sot gardiens des hommes mortels ( Hesi Oper. et dier.). »

Cette superstition a été si profondé enraçinée et si générale, que même les dustemps de Jésus-Christ en étaient infe C'est ce qu'on voit au livre des Actes; nous y lisons que saint Pierre, après été miraculeusement délivré de prison un ange, vint à la maison de Maris, ad Jean, surnommé Marc, où plusieurs ét assemblés et faisant des prières (Act. xm. Rt comme ils le croyaient encore en pri

gèrent que ce ne pouvait être Pierre sentiait, mais son ange. Ce qui peut considéré comme un reste de la tradi-adaïque, dont ils ne s'étaient pas en-entièrement défaits.

qu'ici je n'ai presque traité que des démons; il est nécessaire de dire aussi me chose des mauvais. On sait assez a plupart des anciens philosophes ont ju'il y avait deux principes, l'un bon, utre mauvais ; ç'a été le sentiment des astre, de Zénon, et particulièrement haldéens et des Perses, que les manias adoptèrent. Sur ce principe, ils parient la nature en deux classes. Oro-, par exemple, était le père et le direcles personnes vertueuses; tout ce qu'il nit de bon dans les éléments, les anic et les plantes, lui était attribué; il nsait la lumière, l'été; entin il fertilisait la nature. Arimane, au contraire, était en dont les influences étaient malignes; rrompait le genre humain, il l'affligeait : infinité de fléaux ; il était l'auteur des res, de l'hiver, du froid, en un mot, de les désordres qui arrivent dans le

pendant ces deux principes n'étaient également estimés. Oromaze, comme eur du bien, était plus excellent; et Arie, comme l'auteur du mal, l'était moins. vaient bien tous deux une autorité abchacun dans son ressort; mais cette rence venait de la nature des choses on leur attribuait le gouvernement.

est assez probable que cette opinion n'a peu contribué à faire distinguer aux ns les démons en bons et en mauvais. moins c'a été l'opinion des Chaldéens, avaient appris de leur Zoroastre, un des cipaux auteurs des deux principes, que sons démons avaient des corps composés smière, et les mauvais de ténèbres.

I donna au bon principe, ou si vous vouaux dieux bons, des génies bienfaisants,
ux mauvais des génies malfaisants. Et
me l'estime et la vénération que l'on
t pour les dieux bons était plus haute et
volontaire que celle que l'on portait
mauvais, que l'on craignait plus que
n'aimait, on donna aussi plus de perfeaux bons démons qu'aux mauvais.

es fonctions des démons étaient doncdifférentes. Les bons démons étaient les ons des dieux, allant de tous côtés, conplant et dirigeant les sacrifices et les cépaies sacrées. Les mauvais vengeaient et issaient les outrages, les crimes et les inices des hommes (Plutarq., des Oracles qui cessé). Plutarque compare la nature de k-ci à celle des hommes, et prétend qu'ils l'sujets aux mêmes besoins et aux mêmes mités, qu'ils se nourrissent de la fumée, sang et de la graisse des sacrifices; par osition aux bons démons, qui sont d'une are plus pure.

va plus loin : car il prétend que leur ignité s'étend jusqu'à souiller les cérémes sacrées. « Au reste, dit-il, pour ce

qui regarde certaines fêtes, certains sacrifices cruels, comme il s'en fait dans ces jours sinistres où en quelques lieux l'on mange de la chair crue, où l'on se déchire cruellement avec les ongles, où en d'autres l'on jeune, on se frappe la poitrine, où ailleurs on dit des paroles obscènes pendant les sacrifices, je n'estimerai jamais que cela se fasse par aucun des dieux; je dirai plutôt que c'est pour adoucir et apaiser la colère et la fureur de quelques démons malins (Ibid.). » Et quelques lignes après, il conclut que les mauvais démons causent la peste, la famine, la stérilité, qu'ils excitent les guerres et les séditions civiles. Porphyre et Jamblique son disciple s'en expriment à peu près de même (Porph., lib. 11 de Abst.; Jambl., de Myst.).

Il ne faut pas douter que de là ne soit venue la fable de Briarée, qui avait plusieurs démons pour ses esclaves. Vous n'ignorez pas que ce géant donna de furieux assauts au ciel et jeta la terreur parmi les dieux. Cet attentat a fait croire que, comme les mauvais démons ne respiraient que vengeance, Briarée, animé du même esprit, se fortifia de leurs secours pour détrôner Ju-

piter.

D'ailleurs, ce qui montre assez que les païens metlaient une distinction entre les bons et les mauvais démons, c'est la différence des lieux qu'ils leur avaient assignés pour leur demeure. Saint Augustin leur fait dire qu'ils distinguaient les anges d'avec les démons, parce que, selon eux, « les airs étaient la demeure des démons; mais le ciel le plus élevé était celle des anges (August., de Civit. Dei, lib. x, cap. 9). »

Je remarque encore que du temps de saint Augustin le nom de démon se prenait ordinairement en mauvaise part : appeler quelqu'un démon, c'était l'outrager sensiblement « Les peuples, dit-il, ont même donné à ce terme une telle signification, que parmi ceux qui s'appellent païens, et qui soutiennent qu'il faut servir les dieux et les démons, à peine s'en trouvera-t-il un, quelque savant qu'il soit, qui ose louer même son esclave, en lui disant : Tu as le démon; au contraire quiconque s'exprime ainsi ne doit point douter que l'on ne croie qu'il ne maudisse (De Civit. Dei, lib. viii, cap. 19). »

il est surtout remarquable que les païens ont cru que non-seulement chaque homme avait un bon et un mauvais génie instigateurs du bien et du mal, mais même qu'après la mort le bon démon se présentait devant Dieu pour défendre ou accuser celui qu'il avait accompagné pendant sa vie. C'a été le sentiment de Platon (In Phæd.), qu'Apulée rapporte plus amplement on ces termes: « Or, de cette grande quantité de démons, Platon croit qu'il y en a qui ont été donnés à chaque homme pour être les témoins nonseulement de ses actions, mais aussi de ses pensées, et que lorsqu'ils s'en retournent après sa mort, le même qui a eu soin de notre vie, ravit et entralne subitement après la mort celui qu'il a gardé, pouz être jugé; il assiste à l'instruction de sa cause; si l'on ment, il reprend; si l'on dit vrai, il assirme, et la sentence se prononce sur son témoi-

gnage (Apul., de Deo Socrat.). »

Il paraît déjà assez, par ce que je viens d'alléguer des auteurs païens, qu'ils mettaient une grande différence entre les dieux et les démons. Cependant, comme cette remarque nous servira dans la suite, je ne saurais me dispenser de l'appuyer sur quel-

ques passages des Pères de l'Eglise. Les païens, dit-on, ont attribué à leurs démons une puissance aussi grande qu'à leurs dieux ; ils ont confondu ces deux choses. Vollà la source du pouvoir immense que l'on donne aujourd'hui au diable. Là-dessus on ne manque pas de comparer le christianisme avec le paganisme. Rectifiez le principe, la conséquence et le parailèle seront moins choquants. Ainsi, Monsieur, je prévois qu'il faudra que vous subissiez encore la lecture de quelques extraits que nous allons

faire pour dissiper ce préjugé.

Mais, auparavant, vous voudrez bien que nous consultions encore Plutarque, qui nous montre bien clairement quel sentiment l'on avait de son temps du pouvoir des démons. Il introduit Héracléon parlant ainsi : « Ce ne sont pas des dieux qui président aux oracles, puisqu'il est juste de croire qu'ils ne se mélent point des choses terrestres; mais ce sont pluiót des démons, les ministres des dieux.» Dans le même traité il rapporte le sentiment d'un étranger qu'il approuve. «Et si nous donnons, dit-il, les noms des dieux à quelques-uns de ces démons, il ne s'en faut point élonner, disait cet étranger; car ils sont bien aises d'être appelés du nom des dieux dont ils dépendent, et d'où leur honneur et leur puissance dérivent. » Et quelques lignes plus bas : «Mais la plupart ont les nome des dieux qui ne leur conviennent nullement (Plutarq., des Oracles qui ont cessé).» Ailleurs, voulant trouver un milieu pour expliquer en quoi consiste la nature de Tiphon, d'Isis et d'Osiris, il convient, avec Pythagore, Platon, Xénocrate, et Chrysippe, que «ceuxlà ont mieux fait qui ont écrit que ce que l'on raconte de Tiphon, n'étaient point des accidents survenus aux dieux ou aux hommes, mais à quelques grands démons, en sulvant l'opinion des anciens théologiens, qui estiment qu'ils ont été plus forts et plus robustes que les hommes, et qu'ils ont surpassé en puissance notre nature, mais qu'ils n'ont eu ni la pureté ni le pouvoir des dieux (De Isid. et Osirid.). »

Ce philosophe ne fait pas même difficulté de soutenir que les démons sont mortels. Après avoir en vain recherché la cause de la cessation des oracles, il la trouve dans la mort des démons. Sur ce sujet il fait rapporter par Cléombrotus l'histoire que lui fit Epitherses, père d'Emilianus, et qu iavait été

son mattre de grammaire.

Je n'entre point dans la discussion du fait. Quoiqu'il dise que cet homme n'était ni irréfléchi, ni menteur, on trouve dans son récit tant de surnaturel sans nécessité, qu'il dost

être au moins fort suspect. Il dit donc pitherses s'étant embarqué sur un va avec plusieurs autres pour aller en le vent leur manqua près de certain de la mer Egée; que comme la plup passagers veillaient et buvaient après s l'on entendit tout d'un coup une voix de l'une de ces iles, qu'il appelle Pa qui appelait si fort Thamus, pilote ég qu'il n'y eut personne de la compagi n'en fût effrayé. Ce Thamus ne répond la troisième fois, lorsque la voix, se i çant, lui cria que quand il serait ar un certain lieu qu'elle désignait. nonçât que le grand Pan était mort. ( libéra pour savoir si l'on obéirait, et clusion fut que si le vent n'était pa fort pour outre-passer le lieu indiqué, lait exécuter l'ordre. C'est pourquoi, le les arrêtant, Thamus cria de toute sa Le grand Pan est mort. Il n'eut pas achevé, que l'on entendit de tous cé plaintes et des gémissements. L'em Tibère, informé de l'aventure, envoj rir Thamus, et ayant assemblé pli savants, il fut conclu que ce Pan étai de Mercure et de Pénélope.

Sur quoi Démétrius, pour confirme pensée de la mort des démons, ajou autre histoire : il dit qu'ayant été lui envoyé par l'empereur pour recoi certaines îles stériles situées vers l' terre, il aborda à une de celles qui so bitées; que peu après il s'éleva une t effroyable qui fit dire aux insulaire c'était quelqu'un des démons ou des

dieux qui était mort.

Quoi qu'il en soit, il paraît par là q tarque, bien loin de confondre les d avec les dieux immortels, les assujet mort. En quoi il est évident qu'en s'ék de la philosophie de Platon, il s'att l'opinion d'Hésiode, quoiqu'il res d'une manière peu naturelle le cal l'âge des démons, que ce poëte fait m six cent quatre-vingt mille quatre cer à neuf mille sept cent vingt ans.

Voilà quel était le sentiment des p phes sur la différence des démons dieux. Voyons quelle autorité les pi Pères de l'Eglise leur ont donnée, dans l'hypothèse des païens. Que l moignage ne vous soit point suspect sieur; ne dites point qu'ils ont pu di la puissance des démons, pour dés plus facilement les idolâtres : car a traire la manière dont ils s'y prenu

agrait plutôt confirmés.

Ce passage de Tertullien vous en o cra : « Que l'on présente quelqu'un ( que l'on croit être agités intérieurem une divinité, qui, dans les cérémon sacrifices qu'ils offrent sur les autels vent la vertu du dieu en goûtant qui sort des victimes, qui tirent ave les paroles de leur poitrine, qui prot en haletant leurs oracles: si cette Vie leste qui promet les pluies, si cet L qui enseigne les secrets de la méde erve la vie à ceux qui doivent la selques jours après, ne confessent suche de ces imposteurs dont les housiasmes trompent le monde, sont que des démons; si la présence tien ne leur ôte la hardiesse de ous voulons bien qu'au même lieu indiez le sang de ce chrétien, et que unissiez comme un méchant (Tert., . 23). » Il aurait fait beau voir Terprocher aux païens que leurs mystaient que des impostures des déir les désabuser! Eh bien! auraien!es démons dont vous avouez les s et les influences dans nos mysont-ils pas dieux? Et ne faut-il pas religion soit divine, puisqu'elle en inspirations et les vertus surnatu-

e n'aurait pas été moins absurde illien; car après avoir avancé que ire la Pythie suspecte et décréditer s, il n'aurait qu'à se servir de l'aupicure et des Grecs, il ajoute : « Mais ien que ce ne fussent point des fices impostures; voyons si en ce cas nécessaire que quelque dieu s'en et s'il ne serait pas plus raisonnable présider de mauvais démons et des nemis du genre humain (Orig., 1. lib. v11).

ment que Lactance emploie contre is pour leur prouver que leurs nelque puissants qu'ils les conçuspo**uv**aient se faire obéir par les dérait été fondé sur un faux principe. il, il y a quelque alliance entre les es démons, ou ils sont ennemis; s'il illiance, comment la discerneronscomment mélerons-nous l'honneur le des uns et des autres? S'ils sont pourquoi les démons ne craignents dieux, ou pourquoi les dieux ne ils pas faire fuir les démons? Voycz dé; il extravague, il s'emporte, il ix. Menons-le au temple de Jupi:er; rce que Jupiter ne saurait guérir nes, conduisons-le dans celui d'Esa d'Apollon; que les prétres l'exoracun au nom de son dieu, alin que ce esprit l'abandonne: cela ne se pourra ire. Quelle est donc la force de vos i les démons ne leur sont pas assu-Et un peu après : « Or ce sont cepenmêmes démons qui leur sont exé-Luct., lib. 1v, c. 27).» En vérité y le moindre sens dans tous ces pases parens ne les auraient-ils pas isement rétorqués pour soutenir la de leurs mystères, si les démons ient été pour lors des êtres si sacrès ouissants?

a dirai pas davantage. Il reste à vous ir des mystères des païens. Mais ant vous voudrez bien, Monsieur, serve que, quoique les Grecs et les s en rapportassent l'institution, les démons, et les autres aux dieux, ils s'accordaient espendant pour le fond de la chose.

Il est certain que les Grecs ont bien suivi leur système en faisant présider les démons à tous les mystères de leur religion, parce que la distance de Dieu à la créature étant infinie, il n'y avait, selon eux, que les démons qui pussent remplir ce vide, et en faisant la communication, leur transmettre la volonté des dieux. De même les Latins n'ont pas mai raisonné: car en rapportant leurs mystères tantôt aux dieux, tantôt aux démons, ces deux principes n'ont différé, dans leur hypothèse, qu'autant qu'une cause première distère d'une seconde qui en emprunte sa vertu. C'est-à-dire que, quand ils ont remonté à la cause première de leur religion et à la source de leurs cérémonies, ils ont dit que les dieux en étaient les instituteurs et les directeurs; et quand ils se sont arrêtés aux canaux, ils ont dit que c'étaient les démons ou les génies. Ainsi je vous prie de ne point critiquer ces expressions, dont je me servirai indifféremment.

Au reste, je ne prétends nullement approfondir cette matière, elle a été épuisée par une multitude d'auteurs. Mon dessein est seulement de vous faire voir que les païens ont souvent parlé de leurs mystères avec peu de respect, et que si le vulgaire en a adoré les voiles, les gens éclairés les ont violemment soupçonnés.

Cela méritait bien, ce me semble, que l'on y insistât. Mais cet examen aurait rendu le paganisme philosophique moins affreux, et le dessein que l'on avait de prévenir par là l'esprit contre la doctrine des démons, telle qu'elle est reçue dans notre religion, en la chargeant des superstitions les plus grossières, n'aurait peut-être pas été si bien exécuté.

Commençons par la magie. Personne n'ignore que ceux qui s'y appliquèrent d'abord
étaient extrémement vénérés, à cause de
leur sagesse et de leur profond savoir dans
la théologie. Rien ne pouvait réussir sans les
avoir auparavant consultés. Si les princes
entreprenaient quelque chose, les magiciens
étaient les oracles qu'ils consultaient, et ils
surent si bien se prévaloir de leur crédit,
qu'ils établirent une loi par laquelle on ne
pouvait être roi sans avoir été magicien.

Ce nom était très-commun et très-honoré, surtout chez les Perses. De là vient que Cicéron appelle magiciens les Perses les plus célèbres (Cicer., lib. 1 de Divin.). Pline et Justin veulent que Zoroastre, roi des Bactriens, ait été le premier auteur de la magie (Plin., lib. xxx. can. 1 : Just., lib. 1).

xxx, cap. 1; Just., lib. 1).

Mais ces gen.-là, ayant corrompu par leur vanité le légitime usage de la magie naturelle, en inventèrent une autre purement artificielle, apparemment pour soutenir par leurs illusions leur autorité chancelan e. Mais dans la suite des temps, quand leurs impostures furent éventées, on les cut en horreur, comme des gens qui ne servaient qu'à séduire le monde par leurs prestiges et à l'empoisonner par leurs malèfices; au point que Tacite aous apprend qua la utant

fit des lois qui bannissaient les mathématiciens et les magiciens de l'Italie. « Je ne veux pas, dit saint Augustin aux parens, alléguer que les peuples ont même désendu ces arts par leurs lois, et qu'elles ont élé observées sous des peines très-sévères (August., de Civit. Dei, lib. vu, cap. 33). » Après quoi il montre à Varron, qui voulait rapporter les effets de la magie à certaines causes physiques, que si elles enssent été telles, le sénat n'aurait pas fait brûler certain livre qui en contenait les préceptes.

Enfin cette magie était si odieuse aux païens, qu'ils ne regardaient pas avec moins d'horreur que nous ceux qui s'en mélaient. Combien les sorciers de Thessalie leur étaient-

ils exécrables!

Ego-Pol illum ulciscar hodie Thessalum veneficum. (Plautus in Amph.)

Jenesais și jedois vous dire que l'on compte d'ordinaire six espèces principales de magie, la nécromancie, la pyromancie, l'aréomancie, l'hydromancie, la géomancie, et la chéiromancie. Mais peut-être ne serez-vous pas fâché que j'observe que ces diverses espèces de divination étaient bien sacrées en substance, quand les lois les autorisaient comme autant de mystères, mais qu'elles étaient abominables lorsque d'autres que le collége des prêtres s'en mélaient : parce que l'on s'imaginait qu'il n'y avait que les prêtres qui eussent le droit, en vertu des lois, de consulter les bons démons; et que par conséquent les magiciens, qui n'étaient que des personnes particulières sans vocation, n'agissaient que par illusion, ou tout au plus par le commerce des mauvais démons, qui ne demandaient pas mieux que de donner par leur ministère des marques de leur malignité.

C'est pourquoi les païens, qui avaient en horreur le seut nom de magie, donnérent à leurs mystères celui de divination, et afin d'y mettre une différence plus réelle, ils en changèrent, autant qu'ils le purent, les divers sujets, et en augmentèrent les espèces.

Cicéron réduit toute la divination à deux espèces, dont l'une était naturelle et l'autre artificielle (Cicero, de Divin., lib. 1). La première se faisait par une émotion de l'esprit qui, étant saisi d'une espèce de fureur, prédisait les choses à venir. Tel était l'esprit qui animait la Pythie sur le trépied. La divination artificielle se faisait par l'observation de signes et de circonstances naturelles dans les sujets que l'on avait destinés pour prédire l'avenir. A cette seconde espèce appartenaient l'astrologie, les augures, les auspices, les sortiléges et les prodiges. Si vous en voulez savoir davantage, Polydore Virgile et Pierre du Moulin pourront satisfaire votre curiosité (Polyd. Virg., lib. 1, cap. 22, 23, 24; Molin., Vates, cap. 16, 17, etc.).

Si les savants du paganisme n'ont pas épargné leurs dieux, vous pouvez bien juger, Monsieur, qu'ils n'ont pas fait grâce à leurs mystères. Ils savaient bien qu'il y avait en cela plus de l'homme que de Dieu. C'est *poarquoi ils ne le*s ent regardés que comme autant de fraudes pieuses, qui, quoic ventées par l'artifice des prêtres, étaipendant nécessaires pour charmer un sur l'esprit duquel le merveilleux d'efficace.

Pour commencer par l'astrologie, contenterai de vous indiquer un d'Aulu-Gelle, où le philosophe Phav maltraile les astrologues en sapan principes, et en les reduisant à de conjectures. « Et il nous avertissait ( les paroles de Phavorinus qu'il allèg ne pas les croire trop légèrement, qu'il semble que de temps en temps échappe quelque vérilé : car ils n'av pas ce qu'ils ont compris ou arrê aperçu : mais des choses incertaines dées sur des conjectures embarrassé sitant entre le vrai et le faux, con homme qui marche à pas comptés di ténèbres ; et il leur arrive, ou qu'en nant ils tombent sans le savoir sur q vérilé, ou que, par la crédulité de ce les consultent, ils parvienneut adroi à la découvrir. De là vient qu'ils se plutôt conjecturer la vérité des chose nir par celles qui sont passées. Cep toutes ces vérités qu'ils prédisent ou rairement ou adroitement ne sont millième partie de celles où ils menter

Gell., lib. xiv, cap. 1). » Cicéron, qui a composé deux livres Divination, plutôt pour la réfuter qu l'expliquer, n'épargne ni les victio leurs entrailles. En voici un endroit prends mot à mot de l'Histoire des par l'auteur des Dialogues des morts que dites-vous?» (c'est Cicéron qui se du sentiment de Chrysippe, d'Antipat Possidonius, philosophes storciens, gaient que les dieux changeaient les les des animaux dans le moment di fice;) « il n'y a rien de si crédule qu Croyez-vous que le même veau ail en bon état s'il est choisi pour le s par une certaine personne, et en n s'il est choisi par une autre? Cette ( tion du foie peut-elle changer en un pour s'accommoder à la tortune de c sacrifient? Ne voyez-vous pas que hasard qui fait le choix des victimes périence même ne vous l'apprend-el Car souvent les entrailles d'une victil tout à fait funestes, et celles de la que l'on immole immédiatement apr les plus heureuses du monde. One nent les menaces de ces premières ( les? Ou comment les dieux se sont-il sés si promptement? Mais vous dite: jour il ne se trouva point de cœur à t que César sacrifiait, et que comme : mal ne pouvait pourtant pas vivre: avoir un, il faut nécessairement qu'il retiré dans le moment du sacrifice possible que vous ayez assez d'espi voir qu'un bœofn'a pu vivre sans c que vous n'en ayez pas assez pour v ce cœur n'a pu en un moment s'en « Pro siss og

là vous pouvez bien juger de sa liberritiquer les présages des augures et des ces. Les poulets sacrés, le vol des oi-, leur cri et les circonstances qui acagnaient ces cérémonies si saintes i les Romains, n'étaient pas pour lui s plus vénérables. « Nous ne sommes lit-il, comme ces augures, qui prédil l'avenir par l'observation des oiseaux s autres signes. Cependant je crois que lus, qui a bâti cette ville sous de bons ces, a cru que la connaissance de l'avensistait dans la science d'augurer. Car quité a erré en plusieurs choses, et voyons maintenant qu'elle a été chanou par l'usage, ou par la science, ou temps. Mais on retient la coutume, igion, la discipline, le droit des auguautorité du collége, à cause de l'opinion ilgaire et des grands avan!ages qu'en it la république. Cependant les consuls audius et L. Junius, qui se mirent en contre les prédictions des auspices, pas échappé au supplice. Car il fallait

umettre à la religion et ne pas mépriaudacieusement la coutume de la pa-Ç'a donc été avec raison que l'un fut ımné à la mort, et que l'autre se la a. Flaminius n'obéil pas aux auspices, pourquoi il périt avec l'armée. Mais un rès Paulus y obéit, et néanmoins il fut Lavec l'armée à la bataille de Cannes.» ez comment il traite un peu plus bas seaux sacrés. « C'élait alors un auspii on lui donnait seulement la liberté de anifester; cet oiseau passait alors pour rprète et le satellite de Jupiter. Mais ard'hui qu'on l'enferme dans une cage 'on le laisse mourir de saim, s'il se jette in plat de farine, et s'il lui tombe quelchose du bec, tu prends cela pour un re, et lu l'imagines que Romulus avait utume de deviner ainsi. » Que cela était ine en la bouche d'un cousul et d'un re tel que Cicéron!

ns: P. Claudius en vint des paroles aux ns: car comme les augures lui rapporit des présages sinistres qui devaient le irner de se mettre en mer contre les haginois, et lui dirent que les poune voulaient point manger dans leur , il les empoigna et les jeta dans l'eau écriant: S'ils ne veulent pas manger,

s boivent!

ne suis pas surpris que les païens traint les mystères de leur divination avec
d'indignité; ils en avaient reçu mille
ses prédictions. Régulus observa les ausi, et néanmoins il fut pris; Mancinus,
que fort religieux, fut fait esclave; Pauut des poulets qui mangeaient fort bien,
pendant il fut taillé en pièces. César,
avait été averti par les auspices et par
ugures de ne point passer en Afrique
it le milieu de l'hiver, n'en tint pas
pte, se mit en mer, et vainquit plus heuement.

l'il me soit permis de dire un mot des iges. Il n'y a rien qui frappe plus l'esprit. Nous sommes si enclins à nous y laisser surprendre, que nous chercherions volontiers querelle à ceux qui voudraient y résister. En général les païens ont été grands zélateurs des prodiges. Il n'arrivait point d'événement surprenant, les princes ne pouvaient naître ni mourir, l'on ne pouvait gagner ni perdre de bataille, sans que les dieux ne changeassent les lois de la nature.

Ne croyez pas cependant que les savants s'y soient laissé surprendre: Qui amant ipsi sibi somnia fingunt. Si les historiens païens en ont été prodigues, ils ont eu la discrétion de s'en remettre souvent à la bonne foi

d'autrui par un on dit.

Cicéron, entre autres, ne les épargne pas. « Est-ce, dit-il, que cela est capable de nous effrayer, quand on nous dit que quelques prodiges sont nés ou des bêtes ou des hommes? Il est nécessaire que tout ce qui se produit tire son origine de la nature; en sorte que l'on ne doit pas croire que s'il arrive quelque chose contre la coutume, cela se soit sait en dehors de la nature. Recherche donc la cause d'une chose nouvelle et merveilleuse, si tu la peux trouver; sinon, sois persuadé que rien ne se peut faire sans cause. Dissipe celle erreur, que la nouveauté de la chose t'a causée, par la connaissance de la nature ; et ainsi ni les tremblements de terre, ni les ouvertures des cieux, ni une pluie de pierre ou de sang, ni le transport des étoiles, ni la vue des comètes, ne l'épouvanteront point. Car rien ne se fait sans cause, rien ne se fait qui ne se puisse faire, et cela ne doit point passer oour un prodige, si ce qui a été fait a pu se faire. Il n'y a donc point de prodiges ; car si ce qui se fait rarement doit passer pour un prodige, être sage est un prodige, etc.»Lisez la suite, Monsieur, vous y verrez tous ces récits de prodiges que l'on débitait à Rome agréablement réfutés, quoique sur le faux principe des lois constantes et indispensables de la nature.

En effet, tout ce merveilleux était trop insipide pour être goûté des gens éclairés. Les dieux étaient toujours à cheval et armés de pied en cap, ou animant le bois et la pierre. Tantôt Castor et Pollux parurent dans la bataille qui se donna entre A. Posthumius, dictateur romain, et Octavius Mamilius Tusculanus, combattant pour les Romains; tantôt on les vit combattre contre les Perses; tantôt les déesses, animées contre Brennius qui avait violé le temple d'Apollon, s'acharnent cruellement sur lui; tantôt on disait qu'un sleuve avait salué Pythagore, et qu'un orme avait parlé à Apol-lonius de Tyanes; tantôt que la statue d'Hercule sua à Lacédémone avant la défaite de Leuctres, de même que celles d'Apollon à Cumes, de la Victoire à Capoue, de Mars à Rome; tantôt que l'image de Junon, interrogée si elle voulait bien être transportée ailleurs, répondit : Je le veux bien; tantot que la statue de Memuon, frappée des rayons du soleil, rendait un son mélodiseux que celle d'Anwine au mont Alben verse du sang pendant la guerre d'Auguste contre Marc-Antoine et Cléopâtre; tantôt enfin que la statue d'Apollon, religieusement portée sur les épaules des prêtres, s'avisa de les laisser là et de se promener dans les airs.

Ce serait abuser de votre patience, que de s'étendre à prouver que les gens éclairés du paganisme ent traité toutes ces histoires de pures fictions. Ceux-là mêmes qui les débitent avec le plus d'assurance y ont mélé certains traits qui nous font connaître qu'ils

n'en étaient pas trop persuadés.

Je ne vous dirai que peu de chose des oracles, parce que cette matière a été traitée à fond par M. Van-Dale, dont l'agréable autour des Dialogues des morts a tiré en substance son Histoire des oracles. Je ne voudrais pas rependant séparer entièrement la cause des démons de celle des oracles. Tout l'ouvrage de M. Van-Dale peut être vrai, sans que pour cela l'on en doive nécessairement inférer que tous les oracles aient été de pures impostures. Sa critique est fort exacte. ses passages sidèlement cités, et les faits qu'il rapporte, lirés d'auteurs non suspects (1). Mais pourtant la difficulté subsiste tonjours, savoir si la plupart des oracles devant leur crédit à l'artifice des prêtres et à la crédulité des peuples, il n'y en aurait point eu quelques-uns dont le démon se serait mélé, s'il n'en aurait point quelquefois profité pour amorcer les païens par quelques prestiges, qui, quoique rares, semblent cependant avoir été nécessaires pour les retenir dans le respect, puisque autrement ils auraient été bientôt désabusés, quelque soin que les prêtres eussent pris à voiler leurs mystères et à autoriser leurs fourberies.

Mais s'il y a en quelques oracles rendus par les démons, il est constant qu'il y en a eu une infinité d'autres où ils n'ont point eu de part. C'est ce que les païens savaient encore mieux que nous. Ils en voyaient tous les jours des preuves convaincantes et circonstanciées de mille défauts trop grossiers pour être attribués aux dieux on aux démons. Ils n'ignoraient pas que, dans les choses qui peuvent être expliquées naturellement, il n'est pas toujours besoin de remon-

ter au surnaturel.

Tels ont été la plupart des oracles du paganisme. Examinez-en l'origine, rien ne vous paraîtra plus naturel. Les philosophes et les historiens de l'antiquité n'en ont point fait de mystère. Hérodote, d'ailleurs tout plein de merveilleux et de superstition, oublie son propre caractère en expliquant l'institution des oracles de Dodone et de Jupiter Ammon, les deux plus célèbres de la Libye et de la Grèce. Le passage est un peu long,

mais il est essentiel.

Voici ses paroles : « Les prêtresses de Jupiter Thébain racontent que deux semmes qui étaient prétresses furent emmenées de Tuebes par les Phéniciens, et qu'elles ouirent dire que l'une fut vendue en Libye et

(1) Le P. Balius a réfuté les paradoxes de ce médecin anabaptiste, dont les Dissertations sur les oracles des paiens, écrites en massais latin, n'ont en quelque vogue qu'à cause

l'autre en Grèce; que ces femmes ont é premières qui ont établi les oracles p ces peuples. Et comme je leur dema d'où elles savaient si positivement ce c les me racontaient, elles me réponc gu'elles avaient cherché ces femmes av soin extrême, et que cependant elles i purent jamais trouver; mais que da suite elles apprirent d'élles ce qu'elle saient. C'est ce que me dirent les prêtr à Thèbes. Or, les principaux de Dodoi content ceci: Deux colombes noires vi de Thèbes, l'une en Libye, l'autre chez celle-ci s'étant posée sur un arbre d'une voix humaine qu'il fallait bâtir le racle de Jupiter. Ils crurent que ce qu avait été annoncé était divin; par c quent ils sirent ainsi. Pour ce qui e l'autre colombe qui alla chez les Lib elle leur commanda de bâtir le temple ( mon, qui est celui de Jupiter. C'est ains le rapportaient les prêtresses de Do sur le témoignage de tous ceux qui taient près du temple de Dodone, de plus ancienne prétresse s'appelait Prom qui était la plus proche de Timarète, plus jeune fille de Nicandre. Sur quoi time (c'est son explication) que s'il est que les Phéniciens emmenèrent deux tresses, et qu'ils vendirent l'une en Lil l'autre en Grèce, celle qui vint en cette tie de la Grèce qui s'appelait Pélage ( même qui vint chez les Thesprotes, et servant là, elle bâtit sous un arbre le te de Jupiter, comme c'était la couteme à bes de servir dans ce temple. Il est a de là que l'on a parlé d'elle, et que i institué l'oracle; qu'ensuite ayant app langue grecque, on a dit que les n Phéniciens vendirent sa sœur en Afr aussi bien qu'elle. Or, la raison pou ces femmes furent appelées des colo par les Dodoniens vient, ce me semble, qu'elles étaient barbares; ce qui leur set avoir quelque rapport à ces oiseaux-là. quelque temps après, ils dirent que cet lombe avait parlé, après que cette f eut appris à s'énoncer d'une manière intelligible pour être entendue d'eux tandis qu'elle parla d'une manière bar elle ne leur fut pas plus intelligible : oiseau. Autrement comment colombe r rait-elle? Or, en disant que c'était un lombe noire, ils voulaient dire que une femme égyptienne (Herod., Eut. lib

L'explication est forcée, je l'avoue, enfin elle est démonstrative, dans la bi d'Hérodote, pour prouver que l'on 1 bien réduire la fondation des oracles principes purement humains, et que l'a mait mieux faire quelques efforts d'ima tion afin d'en donner des explications boliques, que d'en reconnaître le surne

Diodore de Sicile nous appreud que chose d'assez plaisant touchant l'instit de l'oracle de Delphes. Il arriva qui

du coloris et des agréments que leur a donnée Fo dans son Histoire des oracles. On trouvers, à la suit traité, cette savante réfutation du P. Baltus. (Ed.)

es s'étant approchées sur le Parnasse trou d'où sortait une exhalaison forte, irent à danser. La nouveauté de la et l'ignorance où l'on était de la vertu elle de ces vapeurs firent croire qu'il sit là-dessous du merveilleux, et que toute ce trou était la demeure de quellieu, dont il ne fallait pas négliger les rations. Il n'en fallut pas davantage : bâtit un temple, l'on y institua un oraes prêtres, une pythie, des cérémonies. xhalaison qui montait à la tête de la esse l'agitait violemment : c'était l'inson du dieu qui la saisissait; elle parans se faire comprendre : c'était le dieu ombattait ses facultés : elle revenait à nême et prononçait l'oracle : c'était le qui, devenu le maître, parlait par son 16.

force de l'exhalaison était quelquefois plente qu'elle faisait mourir la pythie. rane nous en fournit un exemple. 'arriva-t-il donc à la pythie? Elle dest bien dans le trou de l'oracle malgré Mais elle montra d'abord qu'elle ne ait plus soustrir l'exhalaison, remplie le était d'un esprit malin et muet. Enfin, tout à fait troublée et courant vers la i en poussant un cri horrible, épouvan-, elle se jeta contre terre, tellement que seulement les voyageurs, mais aussi le i prêtre Nicandre et tous les autres pré-A religieux qui étaient là présents, s'enut de peur; cependant, rentrant un peu i. ils l'enlevèrent étant encore hors -même; elle ne survécut que de peu urs (Plut., des Oracles qui ont cessé). » r ce principe des exhalaisons, Cicéron et rque prétendent'expliquer pourquoi les es out cessé. « C'est, dit Cicéron, que vertu terrestre qui agitait l'esprit de la e par une inspiration divine s'est évaavec le temps; comme nous voyons plusieurs rivières se sont séchées, ou les ont pris un autre cours et ont été urnées ailleurs (Cicer., de Div. lib. 1; , des Oracles qui ont cessé). » Mais cette a serait extremement faible, si vous n'y iez les lumières de la philosophie, dont egrés de perfection furent autant d'épode la ruine des oracles.

le faudrait qu'examiner la situation des où se rendaient les oracles, pour tomd'accord que ces mystères n'étaient a enchaînement d'artifices. Elle é ait as commode du monde, ordinairement le hautes montagnes bordées de précipit de rochers, ombragées d'épaisses fo-Il fallait faire de longs et de pénibles ges pour s'y rendre, souffrir les ardeurs leil et la stérilité de vastes campagnes, que l'oracle s'éloignait des lieux haqui lui étaient suspects.

e tont cela était bien imaginé! Ceux renaient le consulter, déjà préveaus en veur et l'imagination toute pleine de eilleux, se sontaient saisis d'un redouent de crainte en approchant du lieu . Leur longue pérégrination à travers

mille difficultés les avait extrêmement abattus et en quelque sorte fléchis au respect, quand même ils auraient eu quelques sorupules. Parvenus dans ces lieux escappés, pleins d'antres et de cavernes, où les arbres interceptaient la lumière du soleil, qu'un profond silence rendait affreux, combien leur imagination était-elle disposée à se faire illusion! De combien de fantômes et de terreurs leur esprit était-il frappé!

S'agissait-il de consulter l'oracle? Il fallait auparavant avoir pratiqué un grand nombre de cérémonies et de préparatife, sans doute d'une merveilleuse vertu pour réprimer tout mouvement de critique, et pour instruire les prêtres du sujet de la consultation, afin que

le dieu devinát plus sûrement.

Plutarque dit que quand la pythie se mettait sur le trépied, il sortait du sanctuaire une douce odeur qui remplissait le lien où étaient les consultants (Plut., des Oracles qui ont cessé). Jugez s'il ne pouvait pas y aveir quelque charme propre à faire illusion!

Ce sanctuaire était un lieu obscur, peu éloigné de celui où étaient ceux qui venaient interroger l'oracle. Des voûtes et peut-être des instruments propres à grossir et à faire retentir la voix la rendaient terrible. La fourberie ne pouvait être découverte, car personne n'entrait dans le sanctuaire, et s'it y a eu quelques princes privilégiés qui y aient été introduits, ce n'a été qu'après avoir bien étudié leurs dispositions. Et d'ailleurs les prêtres avaient mille ressorts cachés qu'ils ne manquaient pas de faire jouer dans l'occasion.

Quelles étaient les réponses de l'oracle? Des ambiguïtés, des équivoques accommodées aux événements les plus vraisemblables, des possibilités vagues qui n'affirmaient rien de positif.

Horrendas canit ambages, antroque remugit, Obscuris vera involvens.

Ce n'est pas seulement Virgile qui remarque l'ambiguité et l'obscurité des oracles: tous les auteurs païens y ont trouvé ce défaut, et ont réduit les dieux à de pures conjectures. Cicéron vous en dira des choses curieuses dans ses livres de la Divination. OEnomaüs, philosophe et orateur gree souvent cité par Rusèbe, maltraite les oracles de la manière la plus outrageante, en faisant un catalogue rigoureusement exact de leurs ambiguités et de leur sausseté (Apud Euseb. lib. iv de Præp. Evany.). Porphyre, ce zélá défenseur du paganisme, cherchant la raison pourquoi les événements ne répondaient pas aux prédictions des oracles, la trouve en ce « qu'ils ne prédisent pas les choses par une véritable divination, mais seulement par des conjectures prises de la nature, du mouvement et de la conjonction des astres; ce qui a paru, ajoute-t-il, en plusieurs oracles. Car Apollon, interrogé par un homme s'il lui nastrait un fi!s ou une fille, répoudit que ce serait une fille, parce que, disaitil, au temps de la conception, Vénus obscurcissait Arares. Une autre fois on lui demanda si l'année serait malsaine, il répondie vai, parce que la constellation était

Resp. oracul.). »

C'est encore Porphyre qui dit de sang-froid qu'Apollon n'était pas toujours d'humeur à parler, et qu'il menaçait ceux qui l'interrogeaient mal à propos de ne répondre que des mensonges. C'était là se délivrer des importuns de bonne grâce!

Encore une réflexion, Monsieur, elle vous divertira. Les dieux prenaient goût quelquefois au commerce des femmes. Ils en demandaient de richement parées des mains mêmes de leurs maris; et dans la prévention où l'on était de l'honneur que le dieu faisait, on les lui envoyait comme des victimes chargées de riches présents. C'est ce que l'au-teur de l'Histoire des oracles a observé, quoiqu'il ajoute qu'il ne conçoit point que de pareilles choses aient pu arriver seulement une fois (Pag. 177). Je serais aussi de son sentiment si je n'en trouvais dans l'antiquité des exemples incontestables. J'avoue cependant qu'il est impossible qu'une dévotion si bizarre ait pu être générale. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait eu parmi les parens des gens assez superstitieux et assez aveugles pour s'en faire honneur. Sans rapporter les exemples que cet auteur en allègue, yous en serez convaincu par ce passage de Josèphe, que je vous cite tout entier, parce qu'il s'y trouve des particularités que l'on ne saurait omettre.

« Il y avait à Rome, » ce sont ses paroles (Hist. Jud., lib. xvn1, cap. 4), « une jeune dame, nommée Pauline, non moins illustre par sa vertu que par sa naissance, et aussi belle qu'elle était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu'on ne saurait mieux louer qu'en disant qu'il était digne d'une femme aussi distinguée. Un jeune homme qui tenait un rang considérable dans l'ordre des chevaliers conçut pour elle l'amour le plus violent. Comme elle était d'une condition et d'une vertu à ne pas se laisser corrompre par des présents, l'impossibilité de réussir dans son dessein augmenta encore sa passion. Il tenta cependant de la séduire en lui faisant offrir deux cent mille drachmes; mais elle rejeta cette proposition avec mépris. La vie devenant alors insupportable à Mundus (c'était le nom du jeune homme), il résolut de se laisser mourir de faim. Mais l'une des affranchies de son père, nommée Idé, découvrit son dessein, et le conjura, pour l'en détourner, de ne point perdre l'espérance, puisqu'elle lui promettait de lui saire obtenir ce qu'il désirait sans qu'il lui en coûtât plus de cinquante mille drachmes. Une telle proposition fit reprendre courage à Mundus, et il lui donna la somme qu'elle demandait. Comme cette femme n'ignorait pas que l'argent ne pouvait rien sur une personne si vertueuse, elle eut recours à un autre moyeu : sachant que la dame avait une dévotion particulière pour la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns de ses prêtres. Après leur avoir fait jurer le secret, elle leur dit combien était grand l'amour de Mundus pour Pauline, sjoutant que s'ils

dangereuse pour les poumons (Porph., de voulaient lui promettre de trouver le moyen de satisfaire sa passion, elle leur donnerait à l'heure même vingt-cinq mille drachmes, et autant encore lorsqu'ils auraient exécuté leur promesse. L'espoir d'une si grande récompense leur fit accepter la proposition: le plus âgé alla trouver aussitôt Pauline et lui dit que le dieu Anubis, av**ant conçu de la** passion pour elle, lui commandait de se rendre auprès de lui. La dame s'en tint si honorée, qu'elle s'en vanta à ses amies et le déclara même à son mari, qui, connaissant son extrême chasteté, y consentit volontiers. Ainsi elle alla au temple : le soir, après aveir soupé, le prêtre l'enferma dans une chambre où il n'y avait point de lumière, et où Mundus, qu'elle croyait être le dieu Anubis, était caché. Il passa toute la nuit avec elle; puis, le lendemain matin, avant que ces prétres corrompus, dont la méchanceté l'avait fait tomber dans le piége, sussent levés, elle vint retrouver son mari, lui dit ce qui s'était passé, et continua de s'en glorifier avec ses amies. » Dans la suite, cet historien dit que Mundus, ayant rencontré la dame, lui apprit qu'il avait été le vrai Anubis. Tibère, ayant été informé de l'aventure, fit crucifier les prêtres avec Idé, et raser le temple d'Isis.

Je veux bien que ce temple d'Isis ne sût pas un temple d'oracles; il reste toujours avéré qu'à Rome même la passion des dieux pour les femmes n'était pas chose inouie. Anubis passait pour le plus impudique de tous; il sut même banni de Rome pour cette raison; et cependant cette dame si chaste ne s'étonne point d'une proposition si surprenante. Le dieu a de la passion pour elle, il lui commande de l'aller trouver: la dame s'en tient honorée, elle s'en glorifie, elle le communique à son mari, qui y consent Après même qu'elle eut passé la nuit avec le prétendu dieu, elle raconte la chose à son mari, et continue à s'en glorifier avec ses amies. Si le fait eût été sans exemple, comment comprendre qu'une dame si vertueuse se fût déterminée sans hésiter à satisfaire la passion d'Anubis, et que le mari d'une femme aussi sage y eût consenti si promptement? Si cela s'est quelquefois pratiqué à Rome, la ville la plus éclairée de l'univers, que n'aura-t-on pas fait chez les nations berbares?

Ce seul exemple en vaut mille, dans la bouche d'un historien tel que Josèphe, q n'aurait pas osé noter d'une telle infamie l mystères des païens, dont il était obli de ménager les esprits pour les raisons que vous savez, si le fait n'eût pas été public 🗲 circonstancié comme il le rapporte.

Comme vous étes homme à tirer des conséquences de tout, je prévois que vous 👀 manquerez pas de rapporter à de semblat commerces la naissance de la plupart de l héros et de ces demi-dieux du pagant et peut-être irez-vous jusqu'à douter que Philippe ait été le père d'Alexandre le Grand Au moins direz-vous, avec la plupart l historiens, qu'il sut engendré de Jap Ammon, et que ce fut pour cette raison 🕶 e de Delphes ordonna à Philippe de r ce dieu.

ous laisse, Monsieur, donner, sur ce re, un libre cours à vos réflexions. noi, je finirai cette lettre, qui n'est que ngue, en vous priant de conclure de eque nous avons dit, que, quoique les aient altéré la doctrine des démons, joutant bien des fables, il ne faut que ux pour voir qu'ils en ont retenu divérités; qu'ils ont mis une grande nce entre les démons et les dieux, qu'ils ont conçus que comme des agents sunes, et que, dans le fond, ils n'ont pas religieux observateurs de leurs mysqu'ils ne les aient souvent accusés ostures. Je suis, etc.

### OUATRIÈMB LETTRE.

MRE. — Les païens n'ont pas absolut nié, mais seulement examiné les opéons des démons. Que M. Bekker ne peut conclure des faits dont il a grossi son rage. On avance que les païens ont forplusieurs de leurs dieux sur l'histoire rée des patriarches. Ce qui se prouve la conformité que l'on trouve entre Noé, ım, Sem et Japhet, et Saturne, Jupiter, stune et Pluton. Quel effet les miracles Dieu, en Egypte, produisirent sur les uptiens. Conformité de Tiphon avec ise. Les paiens ont connu les histoires l'Ancien Testament. Tels unt été les yptiens, les Chaldéens et les Phéniciens; is les Grecs, qui n'ont écrit que quelques eles après Moise. Par la dispersion des ananéens et des dix tribus, les païens ont quelque connaissance de l'histoire des res saints. Traduction des livres de Moise grec avant celle des Septante. Conforlé d'Hercule avec Josué. Rites judaiques iervés parmi les païens. C'a été par les mes voies qu'ils ont connu les anges et démons. Observation sur le culte des pents. Si l'Ancien Testament enseigne vistence des démons, il enseigne aussi rs opérations.

#### Monsieur,

ne suis pas moins surpris de votre letque vous me dites l'avoir été de ma prénte. Peu s'en faut que vous ne me
lez au nombre des sectateurs de monBekker. Vous ne pensez pas, me dites, qu'en éludant ainsi tout le surnaturel
divination des païens, et particulièrel des oracles, vous vous réfutez vouse. Si tous les mystères du paganisme
l été que purs artifices, évidentes imposi où tout était naturel, que deviendront
pérations des démons?

ous ne m'avez pas compris, Monsieur. ous aviez un peu examiné ce que je vous i écrit, vous auriez d'abord aperçu que

intention n'est pas de dire que les ns aient absolument nié les opérations lémons dans leurs mystères, mais seulet de montrer combien la plupart de leurs nts étaient éloignés de croire avengié-

ment toutes ces histoires plaisantes où l'on faisait toujours intervenir les démons sans nécessité. Les plus incrédules confessaient bien qu'il y avait de certains événements qu'ils ne pouvaient concilier avec les lois ordinaires de la nature, de certains faits qui épuisaient toutes leurs lumières. Mais au fond, ils pouvaient légitimement douter de la bonne foi de ceux qui ne vivaient que d'oracles. Ils ne niaient pas en général les opérations des démons, mais ils avaient la curiosité d'examiner si les entrailles des victimes, si les poulets sacrés en recevaient effectivement les influences, si la pythic sur son trépied, divinement inspirée, rendait d'autres oracles que ceux qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. Ils en pesaient chaque parole, chaque circonstance; et ils en concluaient par mille expériences qu'ils en savaient pour le moins autant que les démons et qu'Apollon même. Ainsi, sans nicr absolument les opérations des démons, ils rejetaient simplement ce grand amas d'impostures et de fables dont le vulgaire se repaissait avec avidité.

Que M. Bekker se serait épargné de peine s'il avait bien voulu raisonner sur ce principe! En retranchant de ses livres cette multitude inutile de contes choisis et circonstanciés à son avantage, il aurait par là réduit son ouvrage à un peu moins de la moitié. Car à quoi bon se jeter dans ce labyrinthe? Combien de volumes ne composerait-on pas si on voulait ramasser toutes ces histoires? Est-ce là l'état de la question? Les païens s'en sont moqués; et nous les admettrions sans examen?

Mais voyons ce qui résultera du raisonnement de l'auteur. On peut naturellement expliquer les faits qu'il rapporte, sans que l'on soit obligé d'y faire intervenir le diable, et par conséquent il n'y en aura aucun autre où il ait opéré. Quelle induction! Cet argument ne prouve rien, parce qu'il prouve trop.

Mais qu'est-il besoin d'examiner tous ces faits pour prouver les opérations des démons? Nous n'avons qu'à suivre la voie que nous avons tracée; elle est courte et nuturelle; elle nous conduit sans détour à une source infaillible.

Abandonnons donc à la critique de monsieur Bekker ce nombre infini d'histoires où l'on fait toujeurs présider le diable. Que tous les peuples du monde aient travaillé de concert, en se trompant eux-mêmes, à nous faire illusion, j'avoue que l'on ne saurait pousser la libéralité plus loin. Aussi nous ne sommes généreux qu'afin de réduire la question à un principe simple, débarrassé de tous les incidents qu'on y pourrait faire naître pour en critiquer l'évidence.

Toutes les nations du monde nous parlent de démons : toutes s'accordent dans l'essentiel : ce sont des intelligences dont la nature est moins excellente que celle des dieux, des êtres qui leur sont inférieurs, des agents ministériels, dont les uns sont bons, pacifiques, destinés pour aider les hommes, pour leur notitier la volonté des dieux, et pour les pousser à en exécuter les commandements; dont les autres, au contraire, sont des agents malins, haïssant les hommes, ne travaillant qu'à leur nuire, à les affliger, à les souiller de crimes. D'où vient ce consentement unanime et constant des peuples en tous temps et en tous lieux?

Il vient, Monsieur, du même principe d'où ils ont tiré tant de vérités qu'ils ont attribuées à leurs dieux; de l'Ancien Testament qui, brillant partout des caractères de la Divinité, a tellement frappé l'esprit des païens, que, pour rendre leurs dieux plus vénérables, ils ont cru ne pouvoir mieux faire que de les former sur l'histoire des patriarches, et que de leur en attribuer les principaux traits.

Je ne saurais, Monsieur, vous refuser la satisfaction que vous souhaitez : je vous donnerai deux ou trois exemples palpables de cette conformité. Plusieurs grands hommes l'ont fait voir visiblement. Mais comme vous n'avez peut-être pas de ces sories de livres, et que, d'ailleurs, rien n'est plus exact ni plus exquis que leur critique à cet égard, ce sera de leurs écrits que j'emprunterai les traits historiques que vous lirez dans la suite, qui vous feront voir de suite que les païens ont puisé dans l'Ancien Testament une infinité de vérités qu'ils ont appliquées à leurs fausses divinités. Après quoi nous ferons nos remarques particulières.

Commençons par Saturne. C'est l'incomparable Samuel Bochart (Geogr. sacr. lib. 1, cap. 1) qui prouve, par les rapports qui se trouvent entre Noé et ce faux dieu des , païens, que ce qu'ils en ont débité, ils l'ont pris de l'histoire de Morse. Veici ce qu'il en dit : « Noé a été le père commun de tous ceux qui ont vécu après le déluge. De même Saturne est appelé par Orphée, le père de toutes choses, le prince du genre humain, et sa femme Rhéa, la mère des dieux et des hommes. Noé u'a pas seulement été juste; mais aussi héraut de justice, parce qu'ayant vécu dans un siècle où les mœurs des hommes étaient très-corrompues, il n'oublia rien de ce qui était nécessaire pour les rappeler par ses paroles et par ses exemples à la règle de la vraie piété. Ainsi les parens veulent que Saturne ait été un roi très-juste, qui travailla fortement à ramener les hommes d'une vie barbare à un culte plus poli. De là vient qu'il acquit de grands honneurs, qu'il traversa plusieurs lieux de la terre, et qu'il rappela tous les hommes à la simplicité de l'esprit (Diod., lib. v Biblioth.). Aurélius Victor dit qu'il fit passer à une vie bien réglée les hommes, alors sauvages et accoutumés à rivre de rapines (Aurel., de Orig. gent. Rom.). A quoi se rapportent ces vers de Virgile :

> Is genus indocile et dispersum montibus altis, Composuit legesque dedit.

> > (Virg., Eneid. lib. VIII.)

« Entre le temps du déluge et le commencement de la dispersion des peuples, il s'é-

coula cent ans, pendant lesquels le monde n'ayant pas encore été divisé, Noé exerca sur le genre humain un empire naturel. semblable à celui d'un père sur ses enfants. C'est là l'âge d'or des poëles, qui racontent que, sous le règne de Saturne, les hommes possédaient toutes choses en commun. On dit que le roi Saturne, dit Trogus dans Justin, fut si juste, que personne ne servit sous lui, et n'eut aucun bien en particulier. Mais toutes choses étaient communes sans division : comme si c'eût été un seul patrimoine commun à tous (Just., lib. xLIII). Virgile et Ovide ont eu la même opinion (Virg., 1 Georg.: Ovid., lib. 111 Amor.). Hésiode, surtout, s'en exprime en des termes fort remarquables: Pendant que le roi Saturne eut l'empire des cieux, les hommes, semblables aux dieux, goulaient une paix profonde, et n'avaient ni travail ni chagrin. Ce qui semble avoir été pris de cette prophétie de Lamech touchant Noé: Celui-ci nous soulagera de notre œurre et du travail de nos mains, à cause de la terre que l'Eternel a maudite (Gen. v, 29).

« Dans ce siècle toute la terre était d'un langage et d'une même parole (Gen. x1, 1). Ce que les poëtes étendent jusqu'aux bêtes. De là vient qu'ils veulent qu'il y eût alors une certaine langue commune aux hommes et aux bêtes. Les enfants de Saturne, dit Platon, jouissant d'un si grand repos et de la faculié de discourir non-seulement avec les hommes, mais aussi avec les bêtes, se serraient d'eux tous pour la pratique de la philosophie (Plato in Politic.). Noé est appelé l'homme de la terre (Gen. ix, 20), c'est-à-dire laboureur (selon le style ordinaire de la langue sainte, dont Samuel Bochart allègue plusieurs exemples). C'est de ce Noé, de cet homme de la terre, que les mythologistes ont inféré, comme s'il se fut marié avec la déesse Terre, que la terre est la même que Rhéa, semme de Saturne. Et comme d'autres n'ignoraient pas que ces paroles: Noé commença à être l'homme de la terre et à planter la viyne, étaient une description d'un laboureur et d'un vigneron, ils attribuèrent aussi à Saturne la culture des champs et des vignes. Il fut le premier, dit Aurélius Victor, qui enseigna l'agriculture (Aurel., de Orig. gent. Rom.). Ce que Plutarque et Macrobe ont aussi écrit (Plut. in Romaic. quæst. 42, et in Parall.; Macrob. lib.i, cap. 6). De même, parce que ce saint homme n'ayant peut-être pas encore éprouvé la vertu du vin, y succomba, en mémoire de celle action, on avait accoutumé de s'enivrer pendant les saturnales; et l'un croyait que Saturne présidait à cette ivresse. De la vient que Saturne dit, dans Lucien , qu'*il préside &* la joie, au chant et à l'ivrognerie. Pendant cette fete de Saturne, comme le rapporte Athénéus (Lib. xiv), les Romains avaies coutume de donner un repas à leurs esclaves, et de les y servir; ce qui ne se pratiquait pas seulement à Rome et en Grece, mais aussi à Babylone. En effet, Noe ayant maudit Cham, lui prédit que ses descendants seraient les serviteurs des serviteurs.

« L'occasion de l'anathème lancé costre

fut qu'il avait vu la nudité de son père 1x, 22). Ce que les poëtes ont connute, en disant que Saturne donna une i défendait, sous des peines sévères, de ses regards sur les dieux en ctat de . C'est pourquoi on lit dans les hym-callimachus que Minerve aveugla Tiqui l'avait vue au bain.

est aussi une chose remarquable que e Timée de Platon, Saturne, sa semme et ceux qui étaient avec lui, sont dits és de l'Océan et de Thétis. Car Noé et ns sortirent des eaux du déluge comme n de leur mère. De là vient que les an-Romains ont voulu qu'un navire sût abole de Saturne; ce qui a fait croire nodernes que ce navire signisse celui apporta en Italie.

bona posteritas puppim signavit in ære, Hospitis adventum testificata dei. (Ovid., Fast. lib. 1.)

lais comme ce symbole d'un navire a ommun, selon Plutarque (In Romaic.), bien à Janus, à Evandre, à Enée, qu'à ne, il semble que les anciens ont enautre chose par un navire, savoir ie de Noé, qui le sauva du déluge unil. Et c'est ce que les Assyriens n'ont ntièrement ignoré, quoiqu'ils aient obspar leurs fictions la vérité du fait, le donner à leur roi Xisuthre une par-: la gloire due au seul Saturne, c'est-à-1 Noé. Ils disent donc qu'il y eut sous regne un grand déluge dont Xisuthre sut !, Saturne lui ayant prédit l'avenir, et yant recommandé de bâtir une arche et y réfugier avec des oiseaux, des reptiles bétail (Apud Cyrill., contra Julian.,

r quoi notre auteur allègue encore quelpassages très-curieux. « De même, te-t-il, les auteurs grecs écrivent qu'au s du déluge particulier de Thessalie, alion se retira aussi dans une arche. apporte, dit Plutarque, qu'une colombe dehée de l'arche, et que cet oiseau annonça ucalion, par son retour la continuation orage, et pur sa demeure la sérénité du

Les poëtes veulent que Saturne ait détous ses enfants, excepté trois, Jupiter, tune et Pluton, qui, demeurant seuls, agèrent entre eux toute la terre. Noé, en que prophète et pasteur, fut aussi en lque manière le père du premier monde, I condamna, comme l'enseigne saint Paul br. x1, 7); parce que par ses prédictions ondamna les hommes au châtiment du ige. Car, selon le style de l'Ecriture, les phètes sont dits faire ce qu'ils prédisent, En ce sens, Noé détruisit tous les hom-, c'est-à-dire qu'il prédit qu'ils seraient uits. Il n'en resta que trois, Sem, Cham aphet, qui partagèrent entre eux l'emedu monde; et ce sont les trois enfants **aturne qui lui succédèr**ent au royaume. » n'ai garde d'étendre ici les rapports pables que cet excellent critique trouve

entre les trois sils de Noé et les trois sils de Saturne, les bornes étroites d'une lettre ne me permettant pas de faire beaucoup de ces sortes d'extraits. Cependant, comme ces remarques nous mènent à la première source d'où les païens ont emprunté tant de vérités qu'ils ont aveuglément appliquées à leurs faux dieux, je ne saurais me dispenser de vous en faire un parallèle abrégé, en suivant toujours notre auteur. Le beau jour que cela nous donnera pour découvrir l'origine des démons !

« Cham ou Ham, dit Samuel Bochart, s'étant établi en Afrique, y fut adoré pendant plusieurs siècles sous le nom de Jupiter-Ham ou Hammon, que les Egyptiens appelaient Ammoun, ou Amoun (Herod. Eut.; Plut. in Isid.), en changeant l'aspiration en

un accent doux. »

auteurs païens.

L'Écriture sainte fait mention de cet Amon, ou Hamon, en trois passages (Jerem. xLvi, 25; Ezech. III, 15; Nahum. III, 8), que les interprètes, selon Samuel Bochart, ont expliqués tout autrement que le texte ne porte.

a Non-sculement le nom d'Ammon fut célèbre en Egypte, mais aussi dens l'Arabie et en Afrique. Ammon était un fleuve d'Arabie, Ammonium un promontoire; et il se trouvait des peuples qui s'appelaient Ammoniens. Il y avait la ville d'Ammon, un temple d'Ammon, la ville Ammonienne, le pays Ammoniaque, où ce célèbre oracle de Jupiter Ammon était situé. Enfin toute l'Afrique s'appelait Ammonienne, du nom d'Ammon. » C'est ce qu'il prouve par plusieurs passages des

« Or, que Cham soit Jupiter, c'est ce qui se prouve par plusieurs raisons. Premièrement par son nom de *Han*, dont on a fait l'Aμούν égyptien et l'Ammon ou le Hammon africain, que tout le monde sait être les noms de Jupiter. En second lieu, Ham signisie brûlant; de même Zeis en grec semble signifier brûlant. De là vient que les poëtes ont entendu l'air par le nom de Jupiter. En troisième lieu, comme Cham était le plus jeune des enfants de Noé, il en est de même du Jupiter de Saturne, selon Callimachus (In Jove). En quatrième lieu, l'on a seint que Cham ou Jupiter était le maître du ciel, parce qu'il cut en partage l'Afrique, dont la plus grande partie clant entre les tropiques. a le solcil et les autres planètes sur la tête. De là vient que l'on a cru qu'elle était la plus proche du c'el, comme s'exprime Lucain (lib. 1x). En cinquième lieu, on lit en plusieurs auteurs que Jupiter coupa a Saturne son père les parties de la génération, ce qui semble être pris de ces paroles du livre de la Genèse mai entendues: Et Cham, le père de Chanaan, nyant ru la nudité de son père, le déclara, etc. (Gen. 1x, 22). Là le verbe déclarer, détaché du fil du discours et destitué des points-voyelles, a pu être lu ainsi: et il coupa, comme venant d'un verbe qui signifie couper. » Notre critique rapporte plusieurs exemples de l'Ecriture où ce verbe. fléchi en un autre mode a cette dernière signification.

« Japhet est le même que Neptune. Les païens lui ont donné l'empire de la mer, parce que l'Afrique étant échue à Cham, et l'Asie à Sem, deux parties du monde qui consistent en terre ferme, la portion qui échut à Japhet consiste, pour la plus grande partie, en îles et en péninsules. C'est pourquoi on donna à Neptune le nom de ποσειδών, qui est un terme punique, qui signific large et étendu. Ce qui peut avoir été pris de ces paroles de Noé: Que Dieu étende Japhet (Gen. IX. 27).

a Je ne puis m'empêcher d'ajouter qu'il y a quelque affinité du nom latin de Neptune à celui de Japhet, parce que le verbe d'où vient le nom de Japhet a dans sa conjugaison passive Niphta. A moins que l'on n'aime mieux dériver ce nom de Neptune, du mot égyptien νιφθύν, ce qui est la pensée de Plutarque (De Isid. et Osir.).

« Il reste à parler de Sem, à qui Noé parle en ces termes : Béni soit l'Eternel, Dieu de Sem; et que Chanaan soit son serviteur. Parce que l'Eternel fut le Dieu de Sem d'une manière toute particulière, que de sa postérité est né Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'il n'y a pas lieu de douter que Sem ne persévéra constamment dans le vrai culte de Dieu, et ne sit tous ses efforts pour réprimer le cours de l'idolátrie par ses paroles et par ses exemples, c'est pourquoi les idolâtres harrent le nom de Sem. Ils en firent bien un dieu, mais le dieu des enfers. Et comme, en haine de la piété, ils feignirent que Saturne, c'est-à-dire Noé, avait été renfermé dans leur tartare ténébreux, de même ils précipitérent Sem, sous le nom de Pluton, dans les

« Ici on doit observer l'allusion de ce nom Sem au terme Samma ou Semana, qui signi-Le destruction ou désolation; ce qui est presque la même chose que le mot "Aons ou 'Aions. De même Tiphon était appelé Σμό par les Egyptiens, par une allusion manifeste au nom de Sem. Ce passage de Plutarque est remarquable: Tiphon s'appelle, comme nous avons dit, Seth, et Bebon, et Smy; noms qui signisient un arrêt violent, une contrariété ou un renversement (Plut., de Isid. et Osir.). Car les uns veulent que liphon ait été un géant, et les autres un dragon qui sut tué d'un coup de soudre. De là vient qu'il est appelé par quelques-uns d'un nom que les Arabes donnent également aux serpents et aux diables. D'autres l'appelaient Seth et Smy, asin de dissamer la mémoire de ceux qui ont été les plus zélés défenseurs du culte divin, c'est-à-dire Seth et Sem. »

Douteriez-vous, après cela, Monsieur, que les païens aient attribué à leurs dieux plusieurs vérités consignées dans l'Ancien Testament? Ces rapports sont trop visibles. Et si vous n'en étiez pas convaincu, il faudrait bien vous rendre à cette multitude d'analogies semblables que nous pourrions encore établir. Mais peut-être aurons-nous l'occasion de vous en rapporter quelque autre trait de convenance dans nos remarques particulières.

N'exigez pas, je vous prie, que je vous explique longuement comment il a pu se faire que les païens, qui étaient prévenus de tant de mépris et de haine contre les Israélites, aient cependant emprunté des livres de Moïse et des prophètes tant de vérités historiques, et les aient adoptées avec tant d'empresse-

Ce n'est pas qu'il ne soit très-facile de résoudre votre difficulté. Mais je crains qu'en répondant à toutes vos objections, vous ne me fassiez violer la promesse que je vous ai faite d'être court. Contentez-vous donc, s'il vous plaît, Monsieur, de ce peu de réflexions que je vais faire en passant, et qui seront néanmoins suffisantes pour vous convaincre qu'il n'est nullement absurde de dire que les anciens païens ont formé leurs dieux sur le modèle des patriarches.

Sans parler des apparitions fréquentes de Dieu aux patriarches, des oracles qu'il leur donna, de la sagesse de son économie envers l'Eglise d'Israël, des miracles qu'il opéra pour affermir et conserver son peuple, miracles dont vous pourriez contester l'influence sur les peuples étrangers à l'alliance de Dieu, parce que la plupart de ces merveilles ne se sont pas passées sous leurs yeux, saus nous arrêter, dis-je, à toutes ces choses, bornonsnous aux miracles que Dieu fit éclater pour affranchir les Israélites du joug des Egyptiens.

En quel lieu Dieu frappa-t-il ces oppresseurs? Ce fut dans la cour même de Pharaon: ce fut dans la capitale d'un grand royaume que Morse et Aaron, accompagnés de la vertu d'en haut, déployèrent tant de merveilles, à la vue de ce prince, de ses principaux officiers, de tout un grand peuple. Quelle fal leur vertu? Elle fut inimitable : ces miracles confondirent les magiciens d'Egypte, et leur fit avouer que c'était là le doigt de Dieu. Elle fut universelle : toute l'Egypte ressentit vivement les plaies que Dieu lui infligea; les créatures insensibles, les animaux et les hommes en portèrent l'empreinte. La mer, frappée de la verge de Moïse, ouvrit son seis pour y recevoir les Israélites; elle fit de ses eaux comme deux murailles au milieu desquelles ce peuple passa à pied sec. Pharaon, suivi de l'élite de ses troupes, y entre; il poursuit, il s'engage; et, Dieu faisant retourner impétueusement les eaux de la mer dans leur lieu naturel, elles ensevelirent sous ses sols ce prince avec toute son armée.

Quel effet pensez-vous que produisirent tant de miracles si funestes à l'Egypte? Ils frappèrent fortement l'esprit, ils y firent de profondes impressions. Il n'y eut point d'homme qui ne frémit de crainte, point de mémoire qui n'en conservât le souvenir, point de siècle qui n'en fût informé.

C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner que les Egyptiens, qui avaient été les témoins oculaires de tant d'événements miraculeux, aient retenu dans leurs mysères et app. iqué à leurs faux dieux les actions et les diverses circonstances de la vie de cel saints hommes, qui étaient les conductements

t dont Dieu scella la vocation par racles.

e qu'en lisant le Traité de Plutarint Isis et Osiris, vous y aurez enieurs traits de cette vérité. Pour
us avoue que j'y ai remarqué, au
s fables dont il est tout rempli, cerilés qui ont été empruntées de
s le nom de Tiphon. Et je ne suis
arpris de la confusion qui y règne,
suis de voir que tant de siècles
ins de si épaisses ténèbres aient pu
e jusqu'au temps de Plutarque
étincelles de ces vérités.

étincelles de ces vérités. 'en sercz pas moins surpris que us prenez la peine de comparer le Plutarque avec Moïse. Ce nom prohon signifie inondation; Moïse fut le lont Dieu se servit pour submerger ots Pharaon et une partie de son phon était le sils d'Isaac qui fut de Jercule: Moïse était descendu de d'Isaac. Tiphon eut deux fils qui se it Hierosolymus et Judæus. Cela ne oliquer littéralement à Moïse, mais grand législateur était le chef des et qu'il les conduisit jusque sur les Chanaan, dont Dieu leur confirma se par sa bouche; comme, en vertu omesse de Dieu, réilérée par Moïse, rèrent de Jérusalem et de la Judée, ut pas davantage aux païens, auxgrand nombre de siècles avaient dénnaissance exacte de l'histoire des es, pour leur faire croire que Jét la Judée étaient les deux fils de on, c'est-à-dire de Moïse. Tiphon sœur, qui s'appelait Naphté, célèı beauté et par l'éclat de ses victoivient que les païens en sirent une la placèrent entre les étoiles. Made Moïse, fut illustre par sa piété. ait rousse de couleur, c'est-à-dire, n le style des Orientaux : de même iit parfaitement beau, αστείος τῷ on sit plusieurs merveilles près du a mer : c'est pourquoi les Egyptiens t cet élément, sur lequel Tiphon cuté ses cruelles entreprises. De oïse fit particulièrement éclater ses sur ce fleuve et sur la mer Rouge, se servit pour punir ce peuple reendurci. Les Egyptiens adoraient ımme un dieu malfaisant; ils le sern qu'il ne les affligeât pas de nou-Mheurs. Cela s'applique parfaiteorse, qui s'était rendu formidable à par les plaies qu'il lui avait insihon se servit, pour affliger l'Egypte, ns animaux pernicieux; Moïse y les grenouilles, les moucherons, etc. i, épouvantés de la fureur de Titransformèrent en divers animaux, urs, en chiens, etc. Cela marque la les Egyptiens, lorsque Dieu exerça rents sur tous les dieux d'Egyple 11, 12). Tiphon engagea dans son reine d'Ethiopie, qui sut complice igration. La femme de Moise était

anssi Ethiopienne. Soixante-douze hommes conspirèrent avec Tiphon contre Osiris, roi d'Egypte: soixante-dix hommes furent substitués à Moïse et à Aaron, pour juger le peuple d'Israël. Tiphon, ayant trouvé le corps d'Osiris, le déchira en quaterze morceaux; Moïse tira autant de parties du royaume d'Egypte, c'est-à-dire quatorze tribus; car en joignant les deux tribus d'Enhraim et de Manassé, qui naquirent de Joseph, à celles des autres enfants de Jacob, vous pourrez encore en former une quatorzième de cet amas de toutes sortes de gens qui sortirent d'Egypte avec les Israélites (Exod. x11, 38). Une des choses les plus remarquables de l'antiquité, c'est la fable que Plutarque rapporte du coffre d'Osiris jeté dans le Nil, et des diverses circonstances qui l'accompagnent. Il est vrai qu'il y confond les choses, qu'il transpose les personnes et les noms, en appliquant tous les traits de cette histoire sacrée non à Tiphon, c'est-à-dire à Moïse, mais à Osiris même, roi d'Egypte. C'est un esset de la malignité des anciens parens et de l'ignorance des modernes. Mais ensin cette histoire s'accorde en substance avec celle de Moïse. Demélons-en les traits.

Plutarque dit donc que Tiphon renferma le roi Osiris dans un costre fait du parchemin d'une certaine herbe; ce costre sut sermé de clous et enduit de plomb sondu, et Tiphon avec ses conjurés le jeta dans l'embouchure du Nil, qui se nomme Tanitique. Porté par la mer sur les côtes de Biblus, le costre se rangea doucement au pied d'un tamarin. Isis assigée alla l'y trouver; elle salua et prit en amitié les semmes de la reine de Biblus, laquelle, désirant voir Isis, l'envoya querir, se samiliarisa avec elle et la fit nourrice et gouvernante de son sils.

Qui pourrait douter que toute cette histoire n'ait été tirée de celle de Moïse? Prenez la peine, Monsieur, de vous en assurer, en la conférant avec les premiers versels du chapitre second du livre de l'Exode.

On pourrait observer ici que la raison pour laquelle la sagesse des Egyptiens a été si célèbre et si avidement recherchée de tous les peuples, vient de tous ces miracles que Dieu opéra sous leurs yeux par le ministère de ses serviteurs, et dont les impressions furent si profondes, qu'elles se conservèrent dans tous les âges, nonobstant les atteintes de la superstition, qui en altéra les traits par ses fables.

Mais ce n'est pas seulement de l'Egypte que les philosophes païens ont tiré tant de choses conformes à l'histoire de l'Ancien Testament; il est évident qu'ils ont lu aussi les livres de Moïse et des autres écrivains sacrés. Il serait inutile de prouver que les Egyptiens, les Chaldéens et les Phéniciens en ont été instruits. La proximité et les liaisons que ces peuples ont eues avec les Israélites, leur en ont communiqué la plupart des événements historiques. Outre cela, il est impossible que l'exactitude de ces peuples idolâtres à enregistrer dans leurs archives publiques les actes qui avaient quelque relation à l'histoire

de leur pays ne leur y ait fait insérer !es principaux faits de celle des Israélites. De là vient que les fragments qui nous sont restés de l'antiquité égyptienne s'accordent en substance avec les principaux événements arrivés aux Israélites : par exemple, leur sortie d'Egypte. leurs guerres. leurs victoires, le joug qu'ils imposèrent aux Chananéens, la chronologie de leurs rois, leurs principales actions, en un mot, les diverses révolutions de l'Etat des Juifs.

Ceux qui ont extrait ces choses en partie du récit des saints livres ont été Manéthon, Egyptien, qui écrivit en grec l'histoire de son pays; les Tyriens, qui, selon Josèphe (Contra Appion., lib. 1, cap. 5), conservaient religieusement dans leurs registres publics plusieurs des traits principaux de l'histoire du roi Salomon, la structure magnifique du temple de Jérusalem, les énigmes qu'il envoya à leur roi Hiram. Ce qui est encore rapporté par Dius, qui a écrit très-fidèlement l'histoire des Phéniciens.

Bérose, historien chaldéen, raconte aussi, conformément aux livres de Moïse, la destruction du genre humain, à la réserve de Noé, qui au moyen d'une arche se sauva sur le sommet des montagnes d'Arménie. Après quoi il parle des enfants de Noé, et suppute les temps jusqu'à Nahulasar, lequel envoya Nabuchodonosor son fils contre l'Igypte et la Judée, qu'il soumit, brûla le temple de Jérusalem et emmena les Juiss captis à Babylone, captivité qui dura soixante-dix ans, jusqu'au règne de Cyrus.

Les Grecs, qui se sont donné le nom de pères de l'histoire et des belles-lettres, n'ont rien écrit avant la captivité de Babylone. Car, quoiqu'ils se vantent d'avoir reçu la connaissance des lettres des Phéniciens, par le moyen de Cadmus, on ne voit dans leurs histoires aucuns vestiges d'une antiquité si éloignée, comme Josèphe l'a remarqué (Con-

tra App., lib. 1).

Ce qu'il y a d'incontestable, c'est qu'Homère, qui est le plus ancien écrivain grec qui soit parvenu jusqu'à nous, n'a écrit que longtemps après le siège de Troie. Jusquela, comme l'a observé Josèphe (Ibid.), on doute qu'ils eussent l'usage de l'écriture; la plus commune opinion est qu'ils ne l'avaient pas encore. Les autres Grecs, ajoute cet historien juif, comme Cadınus, Milès, Argée, Acusilas, qui ont entrepris d'écrire l'histoire, n'ont précédé que de fort peu la guerre soutenue par leur nation contre les Perses. Bien plus, cette nouveauté des Grecs n'a point été contestée par leurs propres auteurs. Denis d'Halicarnasse avoue que l'époque de la première antiquité grecque se fixe à Inaque, qui a vécu, comme il résulte de son calcul, vers le temps de la guerre de Troie (Dionys. Halic., lib. i). Pline avoue (Nat. Hist. lib. vii, cap. 56) que les premiers qui ont enseigné à composer en prose et à écrire l'histoire, ont été Pérécide, Syrien, au temps du roi Cyrus, et Cadmus, Milésien, c'est-à-dire, environ huit cents ans après Moïse. A quoi on pourrait ajouter le témoignage de Plutarque, qui reconnaît qu'avant Thésée on ne trou des incertitudes et des ténèbres dans toire. On lit aussi dans Platon ces p d'un vieux prêtre égyptien à Solon : « lon, Solon ! vous autres Grecs éte: jours enfants; vous êtes tous jeunes s rapport de l'intelligence; car vous aucune ancienne opinion, ni aucune ce de l'antiquité (Plato in Tim.)!»

Ainsi on ne doit point s'étonner qu Grecs aient ignoré pendant plusieurs: les histoires des Israélites, aussi bie celles des Egyptiens et des Chaldéens. les archives contenaient la plupart de rités h storiques de l'Ancien Testamer avaient quelque rapport à l'histo re d nation, quoiqu'ils les eussent défiguré leurs fables. Ce ne fut, de l'aveu des ( qu'après que les Phéniciens curent po rudesse, qu'ils commencèrent à s'app à l'étude des helles-lettres et à la méd de la philosophie, et qu'ensuite ils ch rent à s'en instruire dans les lieux même elle leur était venue. Comme les Grec tèrent les Egyptiens qui avaient empr leur théologie plusieurs vérités jud qu'ils avaient altérées par des fictions boliques, ils en recurent aussi tous les ies rapportèrent chez eux, et les y fin cevoir comme autant de choses sacré étaient grands partisans des nouve c'élait la leur génie. Peut-être ne se r ils pas d'abord beaucoup en peine d'app dir la théologie des Egyptiens, ni d'i ner si ceux-ci n'avaient point euxcompilé l'histoire judaïque. Outre q turellement ils donnaient plus dans l veilleux que dans le solide, il leur éta facile de fréquenter les Egyptiens, qu taient des provinces maritimes, et qui ciaient avec eux, que les Israélites, pays était éloigné de la mer, et qui s tentaient de cultiver leurs terres f sans lier presque aucun commerce at autres peuples. Cependant il airiva curiosité des Grecs les porta dans la fouiller dans les monuments les plus de l'antiquité. La théologie et la phik d'Egypte y contribuèrent considérabl lls y découvraient mille choses défecti qui avaient été manifestement puisée leurs. Il fallait s'en instruire plus ment, et par conséquent consulter l'I

C'est ce que Josèphe fait voir évide à Appion, qui contestait aux Juifs les quité, sur ce que les plus célèbres hu grecs n'en parlent point. Calomnie q fute en alléguant plusieurs sémoigne plus célèbres anciens historiens gre avaient connu l'histoire judaïque (contra. App., lib. 1, Præf.). Hermippi cellent et très-exact historien, qui a ri les sentiments de Pythagorc, reconnu lon Josèphe, que ce philosophe avaient sophie (Joseph., lib. 1, c. 8). Hérodou licarnasse n'a point ignoré les céré légales, particulièrement celle de la chi

Choérilius, ancien poëte, parle d'une najui habite les montagnes de Solyme, et ivit Xerxès, roi de Perse, dans la guerre fit aux Grecs. Cléarque, célèbre disci-Aristote, fait parler son maître avec de la sagesse, de la tempérance et de reté des mœurs d'un certain Juif de nané dans la basse Syrie; ceux qui l'hasont descendus de ces philosophes et des In les que l'on nommait Chanans, et s Syriens nomment Juifs, parce qu'ils trent dans la Judée, dont le nom de la ile est assez difficile à prononcer, car appelle Jérusalem. Et quelque lignes plus Il vint nous visiter, et dans les conséi que nous eûmes avec lui, nous trouvau'il y arai! beaucoup à apprendre dans sversation. Hécatée, Abdérit, dit qu'aque Ptolomée eut vaincu Démétrius, eurs le suivirent en Egypte, et entre auin sacrificateur juif nommé Ezéchias, le soixante-six ans, très-estimé parmi de sa nation. très-éloquent et si habile, ul autre ne le surpassait dans li conince des affaires les plus importantes. Ce l personnage, continue Hécatée, accomde quelques-uns des siens, conféreit nt avec nous et nous expliquait les chos plus importantes de la discipline et de iduite de ceux de sa nation, qui toutes it écrites. Ensuite cet historien allègue **kemples de la fermeté des Juiss dans** religion; puis il fait la description de **puissance** , de la situation , de la force la magnificence de Jérusalem et de son

in Josèphe sinit ces témoignages par d'Agatharcide, qui rapporte que ceux 'on appelle Juis demeurent dans une rès-forte nommée Jérusalem, qu'ils sétent eusement le septième jour, s'abstenant ites sortes de travaux; qu'ils le passent 'au soir à adorer Dieu dans le temple; etette folle superstition de ne point vior le travail ce jour qu'ils nomment le t, leur sit recevoir pour maître Ptolo-Lagus avec son armée, au lieu de lui er comme ils l'auraient pu.

pique le temps nous ait fait perdre la rt des ouvrages d'où Josèphe a tiré ttraits, nous devons néanmoins en inqu'il est très-naturel de concevoir que recs, ayant connu l'histoire judaïque,

même conféré avec les Juis dont ils dmiré la sage-se, en aient emprunté urs vérités, aussi bien que les Egypet les Phéniciens, pour en faire la made leur mythologie.

a vous paraîtra encore plus naturel si joignez à cette voie de connaissance de la dispersion des Chananéens, qui, avoir été subjugués par Josué, se jetèliabord sur les côtes de la Phénicie et andirent ensuite le long de la Méditer, d'où ils se partagèrent en plusieurs les, qui allèrent s'établir en divers de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ssage de Procope est trop formel pour tre. « Tout le pays, dit-il, qui s'étend

depuis Sidon jusqu'à l'Egypte, s'appelait autrefois Phénicie. Ceux qui ont écrit l'histoire des Phéniciens rapportent qu'autrefois un seul roi y dominait. Les Gergésiens, les Jébuséens et autres peuples habitaient sur les limites de ce pays-là. Mais comme ils virent fondre sur eux cette grande arméc de Josué, ils se réfugièrent en Egyp!e. Et peu après, le pays ne les pouvant tous porter, ils passèrent en Afrique, où ils bâtirent plusieurs villes et peuplèrent jusqu'aux d'Hercule. Leur langue est demi-phénicien ne. Entre autres vill's qu'ils bâtirent aussi en Numidie, on remarque celle de Tanger, dans une position très-forte, et où se voient deux colonnes de pierre blanche, qui portent ces paroles gravées en langue phénicienne : Nous avons ful de devant la face DE CE VOLEUR, JOSUÉ, FILS DE NUN (Procop.

lib. 11 de Bell. Vandal.). .

Il est certain que ces peuples, instruits de l'histoire des patriarches qui avaient séjourné parmi eux, des morveilles que Dieu avait faites en faveur des Israélites en Egypte, et des victoires miraculeuses qu'ils vennient de remporter sur eux, il est certain, dis-je, qu'ils répandirent ces histoires partout, et les apprirent particulièrement aux Grecs, parmi lesquels ils demeurèrent. On doit surtout rapporter ces idées que les païens ont eucs de l'histoire de Moïse aux Juifs des dix tribus qui furent dispersés dans plusieurs parties du monde. Les Assyriens, auxquels ils furent asservis, les emmenèrent en des pays éloignés et firent peupler le leur par des étrangers. Ils les firent passer au delà de la Médie. Ces Juiss s'établirent parmi les Colches et les Tartares, peu après leur captivité en Assyrie. Or, le commerce que les Chinois et les peuples voisins eurent avec les Tartares qui avaient appris des Juifs diverses vérités des livres de Morse, fit qu'elles se répandirent aussi parmi ces peuples. On en a observé des traces visibles parmi les Tartares. Entre les hordes mêmes qui habitent la partie septentrionale de la Tartarie, il y en a qui ont conservé les noms de Dan et de Nephtali. Pour ne parler que de la circoncision, tout le monde sait qu'elle est universellement pratiquée par les Tartares, les Chinois et presque par tous les peuples orientaux; usago qu'ils avaient observé, ainsi que plusieurs cérémonies et purifications de la loi de Moise, quelques siècles avant Mahomet.

Je passe sous silence la captivité des Juiss à Babylone, parce que ce ne fut pas une vraie dispersion, qu'elle ne dura que soixante-dix ans, et qu'ainsi elle n'a été ni assez générale, ni d'assez longue durée, pour répandre et affermir parmi les peuples l'his-

toire de la nation judaïque.

Outre ces raisons, ce qu'il y a de remarquable par rapport aux Grecs, et ce qui montre qu'ils ont lu les livres de Moïse, c'est que, longtemps avant la version des Septante, même avant Alexandre le Grand, la loi de Moïse et l'histoire de la sortie des Israélites hors de l'Egypte avaient èté traduites en

grec. C'est Eusèbe qui nous l'apprend, sur le témoignage d'Aristobule, Juif péripatéticien, dans un passage qu'il a tiré de son

premier livre à Philométor.

Ainsi l'on ne doit point trouver étrange que les anciens païens, ayant eu tant de voies pour s'instruire des vérités contenues dans l'Ancien Testament, en aient abusé en formant sur ce modèle la plupart de leurs dieux, de leurs mystères et de leurs cérémonies. Quoique vous deviez déjà en être convaincu par les exemples que je vous en ai cités, cependant j'espère que celui-ci, entre autres, ne vous déplaira pas.

Josué a été le modèle sur lequel les parens ont formé leur ancien Hercule. Hercule vainquit les géants : Josué s'empara de la terre de Chanaan, dont les habitants étaient d'une stature prodigieuse. Hercule se servit de pierres pour détruire les géants: Dieu sit tomber une pluie miraculeuse de grosses pierres sur les Amorrhéens poursuivis par Josué. Hercule subjugua les Indiens : Josué pénétra dans l'Arabie et la Syrie, que les anciens appelaient Indes. Hercule éleva des colonnes où il grava ces paroles : Nec plus ULTRA: Josué partagea la terre de promesse et posa des limites à chaque tribu; nous lisons aussi au chapitre xxiv de son livre, qu'il prit une grande pierre et l'éleva sous un chène en témoignage contre les Israélites, s'ils venaient à violer les commandements de Dieu; pierre qui avait oui toutes les paroles que l'Eternel leur avait dites, c'est-à-dire qu'elles y avaient été gravées, suivant le commandement exprès de Dieu au chapitre xxvII du Deutéronome. Philostrate dit qu'il y avait dans le temple d'Hercule en Egypte deux autels d'airain sans simulacres (Philost., lib. v, cap. 1). Ceci a été maniscstement emprunté à l'histoire du tabernacle de Moïse, où il n'y avait aucune figure, et dont Josué fut établi le conducteur, sous la direction particulière de Dieu, après la mort de Moïse. Dans la conquête des Indes et de l'Arabie, Hercule était accompagné de Bacchus. On reconnaît ici Josué, qui, avec Moise, subjugua une partie des Chanauéens. Car les païens ne se contentèrent pas de faire de Moïse leur Tiphon, ils en firent encore leur Bacchus, comme il serait aisé de le vérisser par plusieurs traits de conformité.

Vous aurez sans doute observé que les poëtes ont représenté les géants qu'Hercule dompta, sous la figure d'hommes quant à la partie supérieure, et sous celle de serpents quant à la partie inférieure de leur corps. Cette fiction est dérivée de la signification du nom propre des Hévéens, peuple que vainquit Josué; car ce terme signific aussi serpents dans la langue sainte.

Nous lisons dans le chapitre vu du livre de Josué qu'Achan prit du butin un riche manteau babylonien et le cacha sous terre dans sa tente, mais que Josué, accompagné de Caleb, finit par le découvrir. De là est venue la fable rapportée par la plupart des auteurs profancs, qu'Hercule trouva la cou-

leur de pourpre par le moyen de son Car le terme hébreu que nos interpre traduit par celui de babylonien signifide pourpre; et le nom propre de Cale

dire proprement chien.

C'est encore de cette source que les ont puisé un très-grand nombre de r de cérémonies. Telle était l'observati sabbat. « L'on ne voit point, dit Josèp villes grecques ni presque de barba l'on ne cesse de travailler le septième où l'on n'allume des lampes et où l'on lèbre des jeunes (Joseph. contra App., cap. 9; et Phil. Jud., lib. 11 de Vita Me Il ajoute tout de suite que l'abstine certaines viandes défendues aux Juis loi de Moïse était en usage parmi les p « Plusieurs même, dit-il, s'abstiennen me nous de manger de certaines viat Il prouve encore, par le témoignage de phraste, que les mœurs des Juiss étaie estimées et très-connues de plusieu tions : « Comme il paraît, par ce que phraste a écrit dans son livre des Lo il dit que les Tyriens défendent de jur le nom d'aucun dieu étranger, c'est des autres nations. Et il met au nom ces sorments défendus celui de Corban à-dire Don de Dieu : car il est constat il, qu'il n'y a que les Juifs qui usent d expression. »

il parait aussi que quelques philo parens ont reçu la circoncision des Ju l'entremise des Egyptiens. Ce passi Clément d'Alexandrie le prouve for ment: « Or Thalès, dit-il, étant Phé d'extraction, et ayant communiqué, bien que Pythagore, avec les prophèti gyple, se sit circoncire à cause d'eu! qu'en pénétrant dans les mystères il leur philosophie mystique. Et il conve milièrement avec les plus instruits des déens et des sages (Clemens, Strom. li Un célèbre auteur païen a même rapi Moïse l'institution de la magie. « Il j Pline, une autre institution de la maj nous est venue de Moïse, de Jamnès Jolape, Juiss (Plinii Nat. Hist. lib. cap. 1). » On pourrait encore ajoute Platon, que quelques - uns ont app Moise grec, n'a pu savoir que de « qu'il est aussi dissicile de trouver le teur et le Père de l'univers, qu'il est i sible, après l'avoir trouvé, de pronon gnement son nom (Plato in Timæo).»

Ces exemples de conformité que je de vous alléguer ne sont qu'un petite tillon d'une infinité d'autres que l'on rait vous en donner. Je crois néanmoi ceux-ci suffiront pour vous persuad les anciens parens ont pris des Juils es anciens parens ont attribuées dieux, qu'ils en ont retenu diverses mes, et qu'ils en ont retenu diverses mes, et qu'ils ont lu l'histoire de l'. Testament. Sénèque a dit, en parla Juifs de son temps : « Les coutumes d'nation de scélérats ont pris une telle sion, qu'elles sont maintenant reçues le monde, en sorte que les vaincus qu'

i aux vainqueurs (Senec, apud August. it. Dei, lib. vi, cap. 11). »

Auons de là, Monsieur, que si les idoont pu emprunter aux Juis tant de
consignées dans les saints livres, ils
nt pas été moins scrupuleux pour en
n substance leur doctrine sur les bons
nauvais démons. S'ils se sont approusieurs riles et cérémonies mosaïques
nement pénibles et douloureuses, auils négligé tant d'histoires des anges
démons, où tout est surnaturel, et où,
nséquent, tout était capable de char si agréablement des esprits curieux
rants qui ne demandaient que signes
miracles?

effet, il n'y a rien qui ait pu frapper ortement des païens qui n'avaient aurincipe certain, que ce qu'ils ont pu idre des anges et des démons, soit par ition égyptienne qui en avait retenu es, soit par la lecture même des livres ncien Testament, soit par la disperes dix tribus qui leur en donnèrent la issance. Par ces voies ils apprirent ire de l'apparition des anges à Abrat à Lot (Genes. xix), celle de la deson de Sodome et de Gomorrhe par leur ère (Genes. xxxII). Ils apprirent que zes de Dieu vinrent au devant de Jacob, ange lutta avec Jacob (Ibid.). Ils appria'un ange frappa les premiers-nés d'E-(Osee. x11, 5); qu'un ange conduisit le d'Israël par la mer Rouge et par le (Ibid.); que Dieu publia sa loi sur la gne de Sinal par le ministère des anxod. xiv, 19; xxiv, 20); que ce fut les dix mille milliers de SAINTS que le · la loi apparut aux Israélites (Deut. , 2). Ils apprirent qu'un ange étendit in sur Jérusalem, et fit mourir de la soixante-dix mille hommes en Israël eg. xxiv, 15, 16); qu'un ange de l'Etera en une nuit cent quatre vingt-cinq tommes du camp des Assyriens (II Reg. 5). Ils apprirent enfin l'histoire de diinges tutélaires des peuples, du chef du me de Perse, de Michel, l'un des prinz chefs, du chef de Javan, du chef de e de l'Eternel (Dan. x, Jos. v). Vous ces histoires, il serait inutile de vous porter plus au long.

été dans la même source qu'ils ont puisé ostance leur doctrine des mauvais dé-Ils i'ont formée en partie sur diverses lions des saints livres, par exemple sur le Job persécuté par Satan (Job. 1 et 11); ille de Satan qui s'éleva contre Israel, cesa David à faire le dénombrement des es d'Israël (İ Paral. xxi, 1), et peutncore sur celle du Satan qui tourmengrand sacrificateur Jésus (Zachar. 111, Car on convient qu'en ce lieu ou peut ire par Satan quelque ennemi puisqui s'opposait à la reconstruction du s de Dieu, de même qu'en plusieurs passages de l'Ancien Testament, où me doit se prendre en un sens général, signifier indifféremment toutes sortes

d'ennemis (Num. xxII, 22; I Reg. xxIX, 4; II Reg. xIX, 22; I Reg. v, 4).

On pourrait encore ajouter que l'histoire de la séduction de nos premiers parents par le serpent (Gen. 111) n'a pas été inconnue aux païens. En esset, on ne saurait donner aucune raison vraisemblable du culte des serpents, constamment pratiqué par tous les peuples, si on ne l'emprunte de l'histoire que Moïse sait de l'astuce de ce reptile, et des paroles insinuantes dont il se servit pour allumer la convoitise et souiller l'innocence d'Eye.

A considérer la nature du serpent en ellemême, on n'y trouve rien qui puisse lui attirer la vénération des peuples, même les plus incultes; et si les naturalistes lui ont attribué une infinité de choses surprenantes, si tous les voyageurs en ont observé mille expériences merveilleuses, il faudra ou nier leurs observations, ou avouer que tout ce qu'ils disent des serpents surpasse les forces de la nature. Mais, de quelque côté que l'on sc tourne, j'en inférerai, premièrement, que si l'on ajoute foi aux relations de tant de témoins oculaires, il faudra aussi reconnattre que tout ce merveilleux qu'ils ont observé dans l'usage que les idolatres font des serpents dans leur magie et leurs enchantements doit découler de quelque cause autre que la nature, qui ne peut pas toujours se jouer de la superstition de l'homme contre le cours ordinaire de ses lois. Il faudra aussi avouer que cette cause ne peut être qu'un agent malin et séducteur, et par conséquent le diable. Si en second lieu l'on s'inscrit en faux contre toutes ces expériences, ce sera sortir d'une dissiculté pour rentrer dans une autre. La nature n'a rien donné aux serpents de plus excellent qu'aux autres animaux. Il y en a plusieurs qui ont des qualités beaucoup plus exquises; le serpent même semble n'avoir été créé que pour détruire les autres animaux; et ce n'est pas sans une Providence particulière qu'il marche sur son ventre, que ses mouvements sont lents et languissants. S'il avait autant de légèreté et de vitesse à se mouvoir, qu'il a de fureur et de venin, il aurait bientôt fait un désert de la terre.

On sait bien qu'une superstition aveugle peut aussi produire un culte bizarre. On a vu des peuples entiers encenser les plus viles créatures. Mais on n'ignore pas qu'il y a ici une grande différence. Si une nation a consacré une certaine espèce d'animaux, une autre l'aura rejetéc. Il y **aur**a **eu e**n cela autant de diversités que de peuples. Au contraire le culte des serpents a été constant et universel. Il y a cu comme un charme jele sur tous les peuples, qui les a attachés au culte de ce reptile. Non-seulement les poëtes, les philosophes, les naturalistes, les historiens de l'antiquité nous l'apprennent; mais ce qui est bien remarquable, c'est que tous ces peuples des Indes, que l'on a découveris dans ces derniers siècles, étaient aussi adonnés à cette superstition.

Ce serait perdre le lemps que de s'airèles

à rapporter et à examiner tous les lieux des livres saints où il est parlé du diable, et d'où les parens ont tiré leur doctrine des démons. M. Bekker ne nie pas que les Juis aient été instruits de l'existence des anges et de Satan. Il pousse même la générosité jusqu'à reconnaître qu'il en est formellement par é dans l'Ancien Testament. « Les Juiss, dit-il, se sont répandus dans le paganisme avec la Bible, laquelle fait aussi mention des anges (Liv. 11, pag. 44). » Et ailleurs : « L'Ecriture nous enseigne presque partout ce que nous venons de poser, savoir, qu'il y a de deux sortes d'anges, de bons et de mauvais; que les bons sont les ministres de Dieu et les protecteurs des fidèles, que le chef des mauvais anges, que l'on appelle Diable et Satan, est la cause de la chute de l'homme; qu'il a été damné de Dieu éternellement, conjointement avec eux. Le style constant, ajoute-t-il, de la parole de Dieu nous donne assez à entendre qu'il y a des anges et des diables (Liv. 11, pag. 125). »

M. Bekker n'a pas pris garde que par cet

aveu il ruine entièrement son système. Car pour peu que l'Ancien Testament nous donne à entendre qu'il y a des anges et des diables, par là même il établit invinciblement les opérations de ces esprits. La conséquence vous paraît d'abord étrange. Les païens, direz-vous, ont pu apprendre l'existence des démons, des Juiss qui se sont répandus dans le paganisme avec la Bible, laquelle fait aussi mention des anges, c'est-à-dire, de leur existence; mais s'ils en ont inféré leurs opérations, ils l'ont fait contre le sentiment des anciens Juiss, par un pur effet de la superstition, qui se forge mille imaginations grotesques. Vous allez voir, Monsieur, que votre exception est nulle, que mon argument est très-naturel et tout à fait concluant.

J'aurais souhaité que vous m'eussiez noté ces passages de l'Ancien Testament qui établissent clairement l'existence des démons, sans que l'on en puisse inférer leurs opérations. Je les ai examinés avec toute l'application possible, sans en trouver un seul qui ne détruise votre exception. Les idées d'existance et d'opération y sont tellement jointes et comme confondues, qu'elles ne forment, pour ainsi dire, qu'une même notion. On ne peut les séparer sans détruire les règles du bon sens et sans rendre le Saint-Esprit absurde, ce qui est un horrible blasphème.

C'est même une chose remarquable, que les écrivains sacrés ne nous parlent de l'existence des démons que par rapport à leurs opérations, et ne nous l'enseignent qu'en la présupposant, par la séduction, la haine, les calomnies, la fureur, les enchantements, etc., dont Dieu leur permet d'affliger les hommes. Si donc les païens ent appris de la Bible, c'est-à-dire des livres de l'Ancien Testament, l'existence des démons, comme M. Bekker le reconnaît, ils y auront aussi appris leurs opérations, puisqu'elle n'enseigne l'un que par rapport à l'autre. Je suis, etc.

CINOUIÈME LETTRE.

SUMMAIRE. — Si le sentiment des opération démons tire son origine des fables du Tai et des rabbins. Si le terme de Salan a sig originairement autre chose que ce que entend aujourd'hui. Examen d'un pa de M. Bekker, où il prétend que l'opi des opérations des démons est desce par degrés des Babyloniens aux chrét Absurdités et contradictions dans ce sage conféré avec d'autres. Que les p sophes patens n'ont pu avoir inventopérations des démons. Observations s principe, que l'Ecriture parle selon l nion du vulgaire, si on peut s'expi ain «i. Que J.-C. et ses apôtres auraient firmé l'erreur en s'exprimant avec le gaire.

Monsieur,

Je réponds sans préambule à vos ctions. Vous prétendez d'abord que le bles du Targum et des rabbins ont con rablement contribué à produire l'erreu opérations des démons. A quoi vous ajque l'on a pu perdre la vraie signific du terme de Satan, et qu'il a pu signoriginairement autre chose que ce que entend aujourd'hui par celui de Diable.

Là-dessu vous accumulez je ne sais bien de contes déhités par les rabbins fortifier votre première objection. Sans ler, dites-vous, des noms qu'ils ont do aux diables, qu'ils avaient classés en div espèces, de leurs réveries touchant un maël jaloux de la félicité de nos pres parents, des circonstances de sa conspir contre eux, de sa chute et de celle de complices, qui pourrait lire sans rire la qu'ils ont inventée touchant une cer Lélis, qu'ils prétendent avoir été la fe d'Adam avant que Dieu l'eût uni à Eve i pendant cent trente ans qu'Adam s'absti commerce de sa femme, il vint des diabl vers lui, et qu'il les rendit mères de dia d'esprits, de spectres nocturnes et de tômes; que ces diablesses, au nombr quatre, s'appelaient Lélis, Naomé, Og Machalos.

Ce sont autant de fables, dit l'auteur (L. pag. 160): on en tombe d'accord, mai sont des fables qui, loin d'exclure, suppt au contraire la vérité. Les rabbins on ajouter leurs réveries; mais ces rév doivent avoir été fondées sur un princip milier et d'une notoriété publique paru Juifs, savoir les opérations des démons:

Il fallait, par exemple, que l'histoir Sammaël des rabbins qui conspira et Adam et Eve par le moyen du serpent, quel Dieu coupa les pieds, que cette cin stance de la malédiction lancée contres maël et ses complices, il fallait bien, du que cette histoire, qui est prise en substitu chapitre un de la Genèse, découlit certaines idées que les Juiss avaient couvées sur les opérations des démons. Il parlent comme d'une chose constant avérée parmi eux. S'il y a de la fable, il

que quelque vérité ait précédé, qu'ils trouvé un fondement posé, sur lequel ent bâti leurs fictions.

illeurs, je ne sais ce que vous pourriez mement conclure des fables de la tradindaïque sur les opérations des démons.
e que, parce qu'une vérité a été altéar des fictions, on doit d'abord la rejel n'y a aucun principe, aucune notion
elle, qui puisse subir cet examen sans
rir condamnation. Il n'y en a point qui
été mal conçue, et dont on n'ait abusé;
en aura donc point que l'on puisse léement admettre. Où nous précipitenous, Monsieur?

icluons donc en général que, quoique it erré en une infinité de manières sur ctrine des démons, qu'on les ait conçus e des substances ou matérielles, ou uelles, on mixtes; quoique les uns les placés dans les éto:les, les autres sur re, les autres dans le Tartare; quoiqu'il eu autant de sentiments que de têtes urs emplois et leurs opérations; quoileur ait donné des pieds et des queues ilet avec des cornes de bouc; quoiqu'on it donné les noms de sylphes, de gnoie salamandres, tout cela prouvera tout is que l'on a mal conçu la nature et les tions des démons, mais nullement qu'il entièrement rejeter le fond de cette ne, à cause des fables que la superstia mélées.

reste, j'entre dans l'examen de la scpartie de votre objection, savoir si le de Satan a pu signifier originairement chose que ce que l'on entend vulgairepar celui de Diable. Ces deux réflexions ent pour résoudre votre difficulté. emière, c'est que les Juis ont entendu ropre langue; la seconde, c'est que les tions des démons leur étant chose fort rente pour soutenir leurs innovations, y ant nulle efficacité pour les convainleurs erreurs, rien n'a pu les porter rer cette même doctrine des opérations mons.

était vrai, comme cela résulte des exons de M. Bekker, toujours opposé à me, qu'il n'y cut dans l'Ancien Testaucun terme qui signissat proprement, pût, selon le génie de la langue hé-le et l'usage d'alors, signifier ces esue nous appelons Satan, diables, etc., is, qui ont des yeux pour le moins pénétrants que nous dans l'intelligence : langue, eux qui doivent mieux entencriture sainte que les autres (Liv. 1, 69), auraient pris ces termes dans leur cation propre, en sorte que, par ce e Satanim, ils n'aurai nt pas entendu tans, des anges de destruction ou de Pag. 198), mais seulement des adverdes hommes ennemis de Dieu et de ité. Les sadducéens, par exemple, qui d qu'il n'y avait ni ange ni esprit (1ct. 8), auraient été bien fondés à accuser 'aul d'ignorance, de ce qu'il favorisait iment des Pharisiens qui soutenaient l'affirmative, puisque les Pharisiens auraient mal entendu tous ces termes de l'Ancien Testament qui auraient signifié originairement, et selon l'usage d'alors, non des anges et des Satans, mais sculement des hommes bons ou mauvais.

Outre cela, il n'est nullement probable que les Juifs aient perdu l'intelligence de ce terme de Satan. Il n'y en a point parmi eux qui ait été et qui soit plus en usage, et par conséquent il n'y en a point dont ils aient entendu et dont ils entendent micux la vraie signification. Si donc les Juifs ont été imbus en substance de la doctrine commune des démons, c'est parce qu'ils ont pris ces expressions ou pour ces intelligences pures et favorables, ou pour ces esprits impurs et adversaires; et s'ils les ont entendues en ce sens, étant les mêmes que le Saint-Esprit a employées dans les livres sacrés, elles auront aussi la même signification; et si elles ont la même signification, ce seront par conséquent ces mêmes esprits qui opèrent ici-bas. Car il n'y a pas un seul passage où ces termes se trouvent, qui ne nous enseigne formellement leurs opérations; en sorte que c'est un principe incontestable, que M. Bekker n'a pas prévu , que si l'Ancien Testament nous apprend l'existence des démons, on doit nécessairement en inférer leurs opérations. parce qu'on les y voit opérer partout. C'est pourquoi, le Saint-Esprit ayant écrit pour etre entendu, les Juiss auront connu la signification de ce terme Satanim, dont les prophètes leur aurent exposé le sens conformément au génie et à l'idiome de la langue sainte. Ils auront donc non-seulement admis l'existence des démons, mais aussi leurs opérations, parce que ces expressions en donnent ces deux idées inséparables.

D'ailleurs, Monsieur, le consentement unanime des Juifs sur l'intelligence de ces termes ne saurait vous être suspect. J'avoue que les commentaires de leurs docteurs ont étrangement embarrassé les textes les plus simples et les plus naturels qui concernent le Messie. Leurs préjugés contre le christianisme en sont la cause. Ils ne veulent pas recevoir Jésus-Christ pour le vrai Messie, et pour ne le pas recevoir, il a fallu disputer sur l'intelligence des passages qui le désignent comme au doigt. Ici, au contraire, les termes par lesquels nous entendons les démons, ne concluant rien contre leur doctrine, et ne fournissant aucune preuve pour les convaincre de leurs erreurs, ils les auront laissés et entendus dans leur signification naturelle.

J'ajoute que si ces termes des livres saints, dont on prétend que nous abusons pour établir les opérations des démons, ne signifiaient proprement que des hommes, des adversaires, et que la langue sainte ne les eût jamais employés pour exprimer ces esprits malfaisants, ne doutez pas que les Juifs ne s'en prévalussent contre nous. Vous les verriez exagérer la facilité des chrétiens à admettre cette table des opérations des démons, comme étant pursment païenne, et leux reproches

leur grossière ignorance sur l'intelligence de la langue hébraïque. Vous savez combien ils sont ingénieux à nous critiquer sur des vérités de la dernière évidence. Oublieraientils donc de censurer vivement nos fictions? Ils le feraient sans doute, et avec d'autant plus de force, que la vérité leur sournirait des armes, et qu'ils couvriraient notre doctrined'un opprobre éternel. S'ils s'en abstiennent, et s'ils concourent même avec nous pour défendre ce sentiment des opérations des démons, quoiqu'ils y aient ajouté quelques fables, c'est parce que, outre qu'ils savent la vraie signification de ces termes. et que nous ne nous en servons pas pour les combattre, il y aurait trop d'absurdité à en contester le sens.

C'est assez insister sur votre première objection, je passe à la seconde, conçue en ces termes dans M. Bekker : Nous avons consacré, dit-il, ce premier livre, à faire voir clajrement (c'est une de ces suppositions où l'on croit avoir donné une vue claire des choses, sans en avoir dit un scul mot) que toutes ces opinions que l'on a concues touchant les diables, les divinations, les sortiléges, ont eu leur première source parmi les païens, d'où elles ont été introduites parmi les Juifs, qui, pendant leur captivité en Babylone, eurent plus de commerce avec les philosophes qu'ils n'en avaient eu dans le pays de Chanaan, où ils avaient vécu séparés de tous les autres peuples de la terre. Là ils prirent insensiblement la teinture des doctrines et des pratiques des paiens, au moins en ce qu'elles avaient qui ne leur paraissait pas directement opposé à leur loi. Le premier christianisme sortant ensuite du sein des Juiss et de celui des païens, conserva aussi la plupart de ces mêmes doctrines (Liv. 1, pag. 377).

Voilà donc ce peuple que Dieu conservait à Babylone comme un reste précieux pour le faire retourner en sa patrie, ce peuple instruit si familièrement par les prophètes, si épuré dans sa doctrine et dans son culte, si scrupuleux observateur de ses cérémonies, si peu docile aux prières des Babyloniens, qui demandaient aux Israélites de leur chanter des paroles de cantiques, et de les réjouir de leurs instruments (Ps. cxxxvII, 3); voilà, dis-je, ce peuple accusé de la plus noire et de la plus criminelle de toutes les superstitions. Ils prirent insensiblement en Babylone la teinture des doctrines et des pratiques des païens, c'est-à-dire qu'ils y reçurent la doctrine des démons, comme M. Bekkor le dit expressément (Liv. 11, c. 36); doctrine qui sétrit la gloire et détruit la puissance de Dieu, qui souille l'honneur de la vérité divine ; doctrine qui déshonore les saints anges, qui anéantit la charité, qui ôte la crainté de Dieu, qui jette dans le désespoir ou dans l'orgueil; doctrine qui enfante l'hypocrisie, et qui est la racine de tous les

Ces opinions (des opérations des démons) furent introduites parmi les Juifs pendant leur captivité en Babylone. Dato, non concesso. Pendant la captivité des Juiss à Babylone, ils y communiquèrent avec les philosophes. Là ils prirent insensiblement la teinture des doctrines et des pratiques paiennes, au moins en ce qu'elles avaient qui ne leur paraissait pas directement opposé à leur loi. Cette doctrine si impie paraissait donc avoir quelque convenance avec la loi de Dieu, ou tout au moins elle n'y était pas entièrement opposée. Je ne sais comment cela a pu être, puisqu'il ne l'a donnée qu'afin qu'en attachant cette nation à son service, il s'en fit un peuple particulier, séparé des autres comme par un mur intermédiaire, et distingué par sa pureté des nations idolatres qu'il avait abandonnées à leurs égarements. Ces peuples donc, bien loin d'avoir quelque chose qui ne parût pas directement opposé à la loi de Dieu-dans une erreur aussi capitale que celle des opérations des démons, en ruisnaient visiblement les vérités fondamentales. dans l'hypothèse de M. Bekker.

Mais laissons cette disticulté. Le premier christianisme, poursuit l'auteur, sortant ensuite du sein des Juifs et de celui des paiens, conserva aussi la plupart de ces mêmes doctrines. C'est ainsi, ajoule-l-il, que, d'une manière insensible, se jetèrent les fondements du

papisme.

Ainsi, nous trouverons, selon son raisonnement, que ce que l'on croit parmi nous des démons, n'est en substance que ce que Babyloniens ont enseigné aux Juis. C'est ce que cette gradation des Babyloniens aux Juis, des Juis aux premiers chrétiens, des premiers chrétiens aux papistes, pose évidemment. Etrange corruption 1 Je m'étonne que Dieu ait souffert que son Eglise ait été toujours infectée d'une erreur que M. Bekker dépeint sous des traits si affreux; et que ni les prophètes qui étaient à Babylone, ni ceux qui instruisirent les Israélites après leur rétablissement, qui tonnaientavec tant de véhémence contre les erreurs, ne se soient pas opposés au cours d'une supersti-

tion si absurde et si impie ! Mais ce n'est pas tout : les Babyloniens auront été plus sages et plus gens de bien que nous à cet égard. Plus les erreurs s'éloignent de leur source, et plus elles se grossissent. Les Juiss ayant reçu la doctrine des démons, des Babyloniens y auront ajouté de nouvelles fictions. Leurs rabbins l'auront étrangement défigurée par leurs réveries. L'auteur nous en donne un échantillon au chapitre 12 de son 1er livre. Les premiers chrétiens l'avant reçue si corrompue, s'en seront accommedés avec trop de facilité et de complaisance, en vue de gagner par là les paiens (Liv. 1, pag. 378); et le papisme, qui **a si scrupuleusement con**servé cette opinion et qui y a ajouté du sies, nous l'aura transmise dans le plus hant degré de corruption, et nous l'aurons bonnement reçue telle sans examen, sans riflexion; même nous aurons encore jeté de l'huile dans ce feu (Liv. 11, pag. 211). N'estpas là, Monsieur, faire un grand honneur à l'Eglise, que de la rendre l'égout de la corruption des siècles? C'est cependant ce qui résulte du raisonnement de l'anteur.

nt que nous sommes sur cette maoublions pas de rapporter ces paroles
skker: Voilà, dit-il, toutes les raisons
quelles les sages de ce monde ont cru
i sans aucune révélation ou écriture
vait des esprits; à moins, ajoute-t-il,
sient été éclairés par une lumière somleur a apparu avec le temps par les
la porte du temple, depuis que les
tété répandus dans le paganisme avec
(aquelle fait aussi mention des anges
pag. 44). Tout ce passage en luil conféré avec celui que vous venez
éguer, n'est qu'un tissu de contravisibles. Je n'en toucherai que deux
principales.

emière qui saute aux yeux, ce sont es raisons pour lesquelles les sages du nt cru autrefois sans aucune révélaécriture qu'il y avait des esprits. Car
lique, si ces mêmes sages ont puisé
nion dans la Bible, qui fait aussi
des anges, depuis que les Juifs ont
ndus dans le paganisme. Admettre les
sans aucune révélation ou écriture, et
les démons par le moyen de la réou de l'Ecriture, c'est affirmer et
même chose, c'est un combat de
opositions sur un même sujet, que
subtilité humaine ne saurait con-

objectez point ce correctif de l'aumoins qu'ils n'aient été éclairés par
ière sombre qui leur a apparu par le
e la Bible. Ou ces sages ont cru les
sans révélation, ou ils les ont crus
vélation. Ce sont les deux principes
nels roulent les motifs de connaiss païens, selon M. Bekker. Car, pour
it de la raison naturelle, elle ne peut
a cause, l'auteur l'avoue.

sages ont cru les démons sans auelation, ce n'est donc plus par les
ue la Bible leur aurait donnés. Si,
aire, ils ont cru les démons par la
n, ce n'est donc plus seulement par
fs que leurs conceptions grossières
rfection de l'Etre divin, ou les idées
n et les Intelligences d'Aristote, aun leur suggérer. Il n'y a pas moyen
verser; si l'on se détermine à l'un,
nira l'aure. Une vérité ne saurait
dée sur des principes directement
Vous auriez raison de vous moquer
si, après avoir posé pour une véstante que le soleil tourne autour de
j'ajoutais ce correctif: A moins que
ne tourne autour du soleil!

ne manquerez pas de vous prévaes contradictions, et vous en inférequand on ne consulte que ses préjuest très-difficile de composer un
bien lié; car il faut une mémoire
reuse pour se ressouvenir de tant
ipes qui n'ont rien de solide. Au cones vérités sont naturelles; elles suboujours, et c'est pourquoi on les reilement. Mais les erreurs sont autant
mes et de fausses lueurs qui échapqu'ils on
que de la
d'abord a
leur aux.
Ces Ju
docteurs
gence;
fait ent
sombre,
connaiss

pent et disparaissent en un moment. Elles ne laissent dans l'esprit que des idées confuses. De là il résulte que quandon vient à les exprimer, n'y ayant rien de fixe d'où l'entendement emprunte ses lumières, on bronche à chaque mot.

J'ai toujours cherché dans un auteur cette juste harmonie, cette liaison étroite, cette mutuelle correspondance des matières, qui fait d'un livre comme un corps organisé, dont toutes les parties aboutissent à un même chef, dont les doctrincs, quoique diverses dans leurs objets, sont si fortement unies, qu'elles se répondent mutuellement, en sorte que l'on ne saurait en séparer la moindre, sans que le tout n'en souffre. Quand je trouve dans mon auteur ce caractère, c'est pour moi un fort préjugé que ce qu'il écrit est vrai. Au contraire, quand je n'y vois que des vues égarées, que des parties sans liaison, que des principes opposés, j'en infère d'abord que ce qu'il écrit est faux, puisque la vérité étant simple et toujours égale, il ne faut que l'apercevoir pour écrire juste.

Ce n'est point à M. Bekker, que je dois respecter par toutes sortes de raisons, que j'attribue ce défaut, mais uniquement à la nature des erreurs qu'il défend. S'il avait employé les talents que Dieu lui a départis à l'édification de ses lecteurs, il se serait fait un nom plus heureux.

Vous trouverez encore dans ces paroles de M. Bekker la même contradiction que nous avons déjà observée, si vous les comparez avec celles-ci. Il nous dit quelque part qu'il a consacré son premier livre à faire voir clairement que ces opinions que l'on a conçues touchant les diables, les divinations, les sortiléges, ont eu leur première source parmi les paiens, d'où elles ont été introduites parmi les Juiss, qui, pendant leur captivité en Babylone, prirent insensiblement la teinture doctrines et des pratiques des paiens Lib. 1, p. 377). Au contraire, dans le second livre, ce sont les Juis répandus dans le paganisme avec la Bible, qui ont appris aux payens toutes ces opinions. Conciliez, je vous prie, ces idées, Monsieur.

Que cet aveu est désolant! Les sages du monde ont été éclairés par une lumière sombre, qui leur a apparu avec le temps par les fentes de la porte du temple, depuis que les Juis ont été répandus dans le paganisme avec la Bible, laquelle fait aussi mention des anges. Les Juis et les païens ayant puisé dans une même source, il s'ensuit que le sentiment des uns et des autres a été en substance le même, et que la diversité des noms qu'ils ont donnés aux démons, n'étant venue que de la diversité des langues, ils y auront d'abord attaché les mêmes idées que la Bible leur aura fournies.

Ces Juis répandus auront été autant de docteurs qui leur en auront facilité l'intelligence; et ces sentes du temple leur auront fait entrevoir une lumière, qui, quoique sombre, étant jointe aux autres voies de connaissance, aura été suffisante pour les éclairer.

Et ainsi les Juis et les païens, fondés sur un même principe, auront eu au fond les mêmes notions; et si on y remarque quelque différence, ce ne sera que sur les degrés de connaissances, les uns ayant été vivement illuminés. les autres n'ayant été éclairés que par une lumière sombre; de la même manière qu'un homme proche d'une tour pourra discerner si elle est ronde ou carrée, au lieu qu'un autre, dans une distance trop éloignée n'en pourra rien décider de positii; quoique celui qui en est éloigné affirme que c'est une tour, aussi véritablement que celui qui en est proche.

M. Bekker, qui veut que les anges bons ou mauvais des Juifs tels que la Bible nous les représente, et les démons des païens, n'aient rien eu de commun, ne devait pas forcer lui-même ce retranchement, si nécessaire pour fortifier son premier livre et le mettre à couvert des atlaques des critiques.

Vous vous faites de votre troisième objection une espèce de triomphe. Voici, ce me semble, à quoi elle se réduit. Les pailosophes parens, qui ont inventé tant de fables, ne pourraient-ils pas avoir forgé celle des opérations des démons sur la terre, et les peuples ignorants, qui vénéraient toutes leurs productions, comme émanées de sages infaillibles, ne les auraient-ils pas reçues aveuglément?

At sacri vates et divum cura vocamur. Sunt etiam qui nos numen habere putent.

(Ov.d., Amor. lib. III, eleg. 8.)

Afin que cela pût être, vous m'avouerez, premièrement, qu'il faudrait que ce sentiment des démons eut quelque liaison avec leurs principes, et qu'il s'en déduisit comme une conséquence. Or les principes des philosophes païens ne peuvent être considérés précisément en eux-mêmes comme l'origine de cette opinion.

Ce sont des principes purement naturels. Leur raison, aveuglée de pré ugés, s'est égarée en une infinité d'erreurs. Mais plus on épaissira leurs ténèbres, et plus on trouvera qu'il-leur a été impossible de s'imaginer des démons tels qu'ils nous les ont représen és dans notre troisième lettre. C'est un mystère où la raison ne saurait pénétrer, et que la ré-vélation seule nous enseigne. C'est M. Bekker qui le dit en plusieurs endroits de son ouvrage. En second lieu, vous ne sauriez nier qu'asin que l'on pût tirer des principes des philosophes les opérations des démons, il faudrait que ce sentiment n'y fût pas directement opposé, j'entends selon leur hypothèse. Ils se sont imaginé que les démons remolissaient ce vide immense qui se trouve entre les hommes et les dieux. Mais leurs idées de la Divinité détruisaient entièrement cette opinion, par ces deux raisons : la première, c'est que les philosophes, et entre autres Platon, que l'on veut avoir été un des premiers de ceux qui oat intradu t les démons, établiss ut si fortement l'action de la providence de Dieu sur toutes les créatures, que, sur ce principe, ils rejettent quelque-

fois la pluralité des dieux, comme des agents non-sculement inutiles, mais encore incompatibles avec les soins de la Providence. La seconde raison, c'est que Platon, qui est celui des Grecs qui a concu la plus haute idée de Dieu, serait celui qui aurait été le plus ahsurde, en remplissant de démons le vide infini qui est entre Dieu et les hommes. Il conçoit les démons élevés au-dessus des hommes, mais il conçoit aussi Dieu comme un Etre infini; et par conséquent, dans son hypothèse, il est impossible que les demons, étant bornés, puissent toucher de près à la Divinité et être comme un canal de communication des dieux aux hommes. C'a été cependant son opinion, je l'avoue, mais, bien loin de découler de son principe, elle y est opposée. Il faut, dit Philon le Juif De Gigant.), en platonisant, que tout le monde soit anime, et qu'il y ait, par conséquent, des génies. On lui pardonne ce sentiment: il l'avait appris des saints livres, et il y mêle des fictions platoniciennes. Mais rien ne peut excuser Platon d'avoir devine une vérité opposée à ses principes, à moins que l'on n'avoue qu'il en avait tiré le fond des Juiss, sur lequel il a bâti ses chimères. Et ainsi, vous voyez, Monsieur, que votre objection : e fournit une preuve contre yous.

Mais tous les philosophes n'ont pas et des notions naturelles aussi pures que Platon. Ils se sont imaginé une infinité de dieux chimériques; et pourquoi ne se seraient ils pas aussi forgé des démons pour gouverner le monde, là où les soins des dieux n'auraient

pu s'étendre?

Sans critiquer le fond de votre objection. je la rétorquerai simplement contre vous. Pourquoi ces philosophes se seraient-ils imagine des démons, des lieutenants des dieux, pour partager entre eux le gourernement du monde (Liv. 11, p. 42)? Cela aurait été bon s'ils n'avaient conçu qu'un dieu oisil dans le ciel. Ils auraient pu en inférer qu'il fallait établir des démons dans chaque partie du monde, pour suppléer par leur vigilance à la mollesse d'un Jupiter. Mais ils avaient rempii l'univers d'une foule de dieux : chacun avait son petit district, son gouvernement personnel. Quelle part auraient donc pa avoir les démons dans le gouvernement du monde, qui n'était dejà 'que trop charge de tant de maîtres subalternes, et trop licros pour satisfaire leur ambition? Avoir donné à ces intelligences, qui regissaient si facile-ment leurs petits Etats, des coadjuteurs et des lieutenants pour partager entre eux l'autorité et le gouvernement qu'ils n'auraient pu administrer sculs, n'aurait-ce pas été une absurdité visible?

Vous m'objecterez sans doute que toutes ces divinités inférieures n'étaient autre choss que ce que les païens appelaient démons, certains êtres sur lesquels les grands dieux se déchargeaient des choses sublunaires. J'avoue que tous ces dieux étaient au fond téritailement des démons, qui se faisaient adorer sous les noms des dieux; mais je sie que les païens aient généralement eru que

dieux fussent des démons, ou qu'ils sient attribué aucun pouvoir suprème. ce que nous avons amplement prouvé. curs, notre auteur, qui veut que les déaient partagé avec les dieux, dans l'o a des païens, le gouvernement du monest-à-dire de ce qu'ils croyaient être de s grande importance, se contredit oument, une ligne après, en disant que ces s étaient, selon les païens, des êtres nature plus parfaite que les corps, lesmont pas l'esprit requis pour le gouver-ut de quelque chose d'importance (Liv. 11, 13). Qui a jamais rien lu de plus contra-re?

ne saurais passer celle objection sans une seconde réflexion : c'est que, bien que cette f condité des philosophes à sire des erreurs ait engendré celle des itions des démons, elle devait au conles proscrire du monde. Pourquoi ces plongés dans les délices du siècle et is dans leurs sensualités, se seraient-ils iné de pareils objets de terreur? Mantet barons, car demain nous mourrons; ons-nous du bon temps et goûtons avec es délices de la vie. Etrange folie de sup-'des démons mauvais, toujours furieux, se livrer à des terreurs imaginaires! rès avoir résolu vos difficultés, qu'il me ussi permis de vous prier de lever charitaent un scrupule que la lecture de l'oue de M. Bekker a fait naître en moi. Car saurais vous dissimuler que si j'étais n opinion, je ne me sentirais pas moins que lui. Il me semble aussi que Jésust confirmait la commune opinion (que avait alors du diable), tant par ses disique par ses actions; parce qu'il disait hoses d'une manière qui faisait croire **fut aussi** de cette opinion, que c'était vélement des malins esprits qui, étant enluns les corps des hommes, leur causaient edans mille sortes de tourments et de mi-. Voilà la difficulté ; en voici la solution : té la manière de Jésus-Christ de s'accomr au langage qui avait tiré son origine irtie d'un tet abus (Pag. 3, 14).

est là le principe favori de tous nos noars: se sentent-ils pressés par des pass exprès des saintes Ecritures qui déent leurs erreurs, la solution est toujours
:: c'est que l'Ecriture parle avec le vul:: S'agit-il, par exemple, d'éluder la
ve que l'on emprunte des citations que
s-Christ et ses apôtres ont souvent faites
entateuque sous le nom de Moïse, citaent l'auteur, c'est, dit un moderne, que
s-Christ et ses apôtres n'étant pas venus
onde pour enseigner la critique aux Juifs,
faut pas s'étonner s'ils parlent selon l'o> vulyaire.

y a trop de choses à dire sur ce prinpour l'examiner dans toute son étendue. serverai seulement qu'outre le profond ect que l'on doit à la parole de Dicu, sorte les âmes pieuses à s'abstenir de ces se d'expressions, c'est que l'utilité que

l'on en peut tirer est si peu d**e chose, en** comparaison de l'abus que l'on en fait tous les jours, que le meilleur est de ne s'en point servir. On sait bien que l'intention du Saint-Esprit n'a pas été de nous rendre philosophes ou critiques, et que même il y a dans l'Ecriture certaines expressions figurees qui ne peuvent pas être entendues au pied de la lettre; mais qu'est-il besoin d'y appliquer co principe, puisque le sen-commun en donne l'intelligence? Il y a d'autres passages qui semblent donner des idées opposées aux vérités naturelles, et particulièrement aux principes de la philosophie moderne; mais il est encore très-facile de les entendre sans leur faire violence, pour peu que l'on fasse réflexion sur le but que les auteurs sacrés se sont proposé. Combien de fois, exemple, a-t-on objecté ce passage du livre de la tienèse, où Moise parle des deux gran ls luminaires exclusivement aux autres qui sont incomparablement plus grands, pour prouver que l'Ecriture sainte parle selon l'opinion du vulgaire l Ce n'est pourtant nullement l'intention de Moïse de dire que ces deux luminaires sont supérieurs aux astres quant à leur étendue, mais seulement quant à la lumière qu'ils nous communiquent. On sait bien que les astres ont une lumière prore, et que celle de la lune est empruntée et réfléchie; mais, par rapport à nous, elle est un grand luminaire, parce qu'elle nous transmet plus de lumière que toutes les étoiles.

On pourrait encore observer la même chose sur la fameuse question de savoir si le Saint-Esprit ne parle pas comme le vulgaire, lorsqu'il pose en plusieurs endroits le mouvement du soleil. Les cartésiens n'ont point trouvé d'autre moyen pour défendre leur hypothèse contre les attaques des théologiens. Mais il semble qu'il ne serait pas impossible de la concilier avec ces passages; car par l'explication que Descartes donne de la nature du mouvement, dans la seconde partie de ses Principes, il enseigne clairement que la translation par laquelle un corps se meut auprès d'autres corps qui sont considérés comme en repos, est seulement un mode, et non quelque chose de subsistant, commé la figure est le mode de la chose figurée; en sorte que le mouvement et le repos ne sont que deux divers modes. De là vient que tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les corp. qui se mouvent doit aussi se trouver dans les autres qui leur sont contigus, et que l'on considère néanmoins dans un repos absolu; par conséquent cette translation d'un corps de la proximité d'un autre que l'on regarde comme fixe est réciproque et leur est commune. Et ainsi, en appliquant ce principe au mouvement de la terre et au repos du soleil, on pourra dire que ce mouvement n'étant qu'un mode relatif, il leur est commun et réciproque, l'un ne pouvant se mouvoir, sans que l'autre, que l'on suppose comme en repos, ne participe aussi à son mouvement. La raison en est que le soleil, qui est considéré comme immobile, ne change pas moins de *proximité* que la terre qui se meut autour du solcil. En ce sens Virgile aurait été moins poëte que philosophe cartésien:

Terræ urbesque recedunt.

Au reste, ce que je conclus de cette considération, c'est que, dans l'examen de tous les passages de l'Ecriture sainte où il est parlé des choses naturelles, on trouvera toujours certaines relations, certaines propriétés que le Saint-Esprit a eues en vue, qui conviennent naturellement aux divers sujets auxquels il les applique, sans qu'il faille le faire parler selon les opinions erronées du vulgaire.

Après celà, jugez, Monsieur, combien sont condamnables ceux qui appliquent ce principe aux vérités révélées, et qui veulent que Jésus-Christ et ses apôtres aient confirmé les erreurs en se scrvant des expressions erronées du vulgaire, sans les avoir auparavant rectifiées; car c'est là précisément ce qui résulte de leur principe, mais particuliè-

rement de celui de M. Bekker.

Il faut que vous en tombiez d'accord. La vraie doctrine des anges et des démons est venue de la seule révélation. Les Juiss et les païens l'avaient tellement corrompue par leurs erreurs, qu'elle n'était plus reconnaissable. Ces erreurs étaient capitales, car en les admettant on ravit à Dieu la gloire qui lui appartient. Par celle des opérations des démons sont sapés les points fondamentaux de la religion chrétienne. Il est impossible qu'elle tienne, si on vient à l'attaquer de ce côté-là. Un athée n'a pas besoin d'autres armes que celles de cette opinion pour battre en ruine toute la religion chrétienne (Liv. II, ch. 35), etc. Ce n'est là qu'un petit extrait de ce chapitre monstrueux.

Or, Jésus-Christ est venu au monde pour détruire les œuvres du démon. Sa mission de prophète l'obligeait à instruire les ignorants et à combattre la superstition. Vous le voyez partout reprendre les vices et foudroyer impitoyablement les erreurs. Mais pour ce qui est des opérations des anges et des démons, pas la moindre censure ni la moindre correction de sa bouche divine. Sa gloire, dit-on, y est intéressée; et celui qui ne donne point sa gloire à un autre qui en est infiniment jaloux, aura soussert ces égarements de l'esprit humain, sans le rappeler à son devoir! il aura permis que l'honneur qui lui appartient soit terni par cette superstition grossière! Par ces erreurs sont sapés les points fondamentaux de la religion chrétienne; et Jésus-Christ les aura laissées dans toute leur vigueur! Au lieu de fonder les vérités qu'il annonçait sur des fondements inébranlables, il ne les aura appuyées que sur le sable mouvant! Mais que dis-je, il aura lui-même travaillé à les détruire, en employant ces mêmes termes que les Juiss avaient altérés, dont les païens avaient abusé, et en leur en donnant les mêmes idées l

Il est évident qu'un mot dont on a détourné à d'autres sujets la signification que l'usage a sortement établie, est gér lement reçu en ce sens par les peuple parlent une même langue. Or les J n'ayant point appris, avant l'incarnati-Jésus-Christ, que ces noms qu'ils donn aux anges et aux démons avaient été dé nés de leur signification naturelle, a attaché à ce terme de Satan les fausses sous lesquelles ils l'avaient toujours ce et Jésus-Christ, bien loin de dissipe préjagés des Juiss, les aura consirmés l'erreur, en s'énonçant lui-même da mêmes termes, sans leur avoir restitué vrai sens, et en fomentant la supers par des exemples fabuleux d'hommes dés et délivrés des démons! Les apôtre ront aussi autorisé l'erreur, en attri partout aux démons des opérations q les Juifs ni les païens n'auront pu pri en un autre sens qu'en celui qui était en usage! Conférez soigneusement cett jection avec le chapitre 28 du nº liv l'auteur; car je prétends que la ma dont M. Bekker y répond rend mon obje entièrement indissoluble.

### SIXIÈME LETTRE.

SOMMAIRE. — Si tous les peuples ont cr démons, quelque fabuleuses que soient opinions, l'on en conclut leurs opéra Réflexions sur la manière dont M. L explique ce que les voyageurs nous ratent des opérations des démons sur les ples barbares qui ont été inconnus à hémisphère. On examine le chapitre son premier livre. Il tâche d'y chang tat de la question. L'on rétorque a M. Bekker ce qu'il dit des Pères de l'L

#### Monsieur

Après avoir levé les principales diffique vous avez opposées à la preuve que employée, savoir, que si l'Ancien Testi enseigne l'existence des anges en géril établit aussi leurs opérations, je me virai d'un principe semblable par rapitous ces peuples barbares qui, n'aya aucune connaissance des livres saint cependant cru à l'existence et aux opérides démons.

C'est, dit-on, ce qu'ils ont cru sans re Les erreurs se suivent de près. Ils se son gé des cacodémons, des goquis, des s sias, des maporas, etc., et ils leur ont bué des opérations aussi bizarres qu

noms qu'ils leur ont donnés.

Que ces opérations soient autant de mères, nous les abandonnons pour un ment au jugement de M. Bekker. Mai moins, il faudra qu'il avoue d'abort tous les paiens anciens et modernes, euroi asiatiques, américains, septentrionaux ridionaux, conviennent en ces trois principaux, qui sont d'une vérilé ince table: 1° Qu'il y a seulement un pr Etre, ou une Divinité suprême; 2° qu' des esprits qui ont eu un commenceme qui sont distingués des âmes humaines; les esprits sont ou bons ou mauvais: q

vis des hommes, et que les autres snemis (Liv. 1, pag. 133, 134). c tous les peuples du monde imnion des démons. L'on infère de e ce qu'ils en savent, quelque eroit, doit leur être connu par la ation. Et pour mettre cette vérité ein jour, faites, s'il vous plaft, rque: c'est qu'il est impossible e et même créance, universelledue et constamment reçue, puisse ment fausse dans le fond. Je dis sent; car je prends ce terme d'uis sa signification naturelle, pour consentement unanime de toutes aussi bien de celles qui ont été à notre continent, que des autres n a pu avoir quelques liaisons. estamment, pour mettre de la diftre la créance solide des démons ons qui, n'ayant rien de fixe, ne quelque temps. Je me sers aussi estriction, dans le fond, pour ne dre avec la substance de cette docdées erronées sous lesquelles on , et qui ont été diverses, selon la es illusions produites par l'imagice sens, c'est une absurdité de ne les démons étant de pures chion l'opinion des peuples, ils les rsellement et constamment admis. nation peut bien se forger des Pédes montagnes d'or. Mais, d'aque ces fictions n'existent pas fortelles, la matière dont elles sont existe hors de l'entendement, et

existe hors de l'entendement, et quent il faudrait qu'il y eût cers que l'imagination aurait rasour en composer les démons. Ous productions chimériques, n'ayant e, ne pourront avoir été univermatantes.

tés naturelles peuvent être univerreçues, 1º parce que Dieu les a gra-'entendement de tous les hommes : u'à consulter ces notions généra-en apercevoir l'évidence; 2º parce pre d'one vérité est d'être simple comme un corps se détermine nait à décrire une ligne droite, et rsévérerait éternellement s'il ne it d'autres corps qui rendent son at oblique, ainsi les vérités déteromme à suivre toujours la rectiurs impressions, et il y persévére-en était détourné par la corrupa nature ; 3° les vérités sont plus es, parce qu'elles sont plus ancienes erreurs. Ce qui est le premier irs vrai, et ce qui est venu après C'est pourquoi les vérités étant principes, il est naturel d'y tendre. ez, Monsieur, si les chimères que ion produit out ces conditions. a-t-il empreintes dans l'esprit? i; il conduirait l'homme dans l'er-1-elles simples et droites? Point du contraire ce sont des inventions tions de l'imagination, laquelle, ICTIONN. DES SCIENCES OCCULTES. II.

n'ayant rien d'arrêté à cause de la multiplicité et de la diversité de ses opérations, s'égare et s'évapore en une infinité de rêveries. Ensin, ont-elles le caractère de priorité que toutes les vérités portent? Ce serait avancer une contradiction; car une chose imaginée n'est telle que parce qu'elle est postérieure aux idées que l'imagination rassemble.

Si donc les démons ont été, par rapport aux païens, de pures chimères, ces chimères auront été constamment reçues de tous les peuples, comme si Dieu les avait gravées dans leurs esprits. Elles auront été admises comme des vérités de simple démonstration, quoiqu'elles empruntent leur nature et leur existence de la diversité des conceptions, qui ne sauraient être uniformes chez tous les peuples. Elles auront eu leur origine dès la fondation du monde, et se seront conservées jusqu'à nous; et cependant ce seront des fictions qui dépendent du caprice de l'homme. La seule proposition de ces absurdités suffit pour les réfuter.

Depuis la dispersion des peuples, il est assez probable que les Américains n'ont eu aucune communication avec le reste du monde. L'histoire ne nous en donne aucune certitude : et néanmoins ces fictions sur les démons se seront conservées parmi eux pendant un grand nombre de siècles, nonobstant leur ignorance, leur brutalité, leurs extravagances ! Non, Monsieur, afin qu'une créance se perpétue, elle doit avoir quelque chose de solide; autrement il est évident que l'esprit s'abandonnera à la vanité de ses conceptions, que d'une erreur il se précipitera dans une autre, s'il n'y a rien qui l'arrête et qui le détermine.

Mais, direz-vous, vous ne pouvez pas soutenir que la connaissance des démons porte ces caractères propres aux vérités naturelles : Dieu ne les a point gravées dans l'entendement, et la raison, quelque éclairée qu'elle soit, ne saurait s'élever jusque-là sans le secours de la révélation? Ne voyezvous pas, Monsieur, que vous me conduisez naturellement à tirer une conséquence à laquelle je ne prévois pas que l'on puisse rien objecter de raisonnable : c'est que si les démons ont été universellement et constamment admis de tous les peuples du monde, il faut que cette connaissance découle de quelque cause solide. Elle ne vient ni de l'Écriture, ni de la raison, ni de l'imagination: elle dérive donc uniquement des opérations mémes des démons.

Sur ce principe, il n'y a rien de plus facile que de rétorquer les objections de M. Bekker contre lui-même. Car ces préjugés et cette corruption générale du paganisme sur la doctrine des démons, bien loin d'en détruire la vérité, la supposent au contraire. On ne saurait former de préjugés sur un pur néant; or, si les démons n'ont point été connus des païens par la voie d'opération, ils ont dû être chez eux de purs néants, et par conséquent ils n'ont pu eu former aucuns préjugés. Ma majeure est saus coulestation. Le

néant ne fournit aucunes idées: Nihili nullæ sunt affectiones. On a beau méditer sur le rien, on n'y trouvera que le néant. Et c'est, pour le dire en passant, l'abus de ce prin-cipe qui a porté les philosophes modernes à soutenir l'infinité de l'étendue, parce qu'il est impossible, selon eux, d'y poser de certaines limites, que l'on ne conçoive tonjours au delà quelque étendue que l'esprit même ne saurait définir. Mais on se trompe : si l'on ne peut pas s'imagiuer une certaine étendue renfermée dans de certaines bornes, on doit seglement en conclure que, le rien ne pouvant être l'objet de notre perception, ce serait une absurdité de prétendre y trouver quelques affections. Ainsi, je puis donner à l'étendue des limites, sans que je sois obligé d'établir aucun vide dans la nature, ou que l'évidence de mon idée soit obscurcie, parce que je puis aussi bien dire qu'il n'y a rien après cette vaste étendue, que je dis qu'il n'y avait rien avant la créalion. Ces deux choses, si on les examine sans passion, ont les mêmes notions. Et pour ce qui est de l'objection ordinaire, que l'esprit ne saurait concevoir une étendue bornée d'un rien, c'est parce que le néant ne fournit de luimême aucunes idées, mais seulement par opposition à l'être.

Si donc les démons sont de purs néants, à les considérer tels que les peuples les ont conçus, il est impossible qu'ils en aient eu le moindre préjugé, parce qu'un préjugé renferme dans sa signification un sujet qui Cournit à l'entendement quelques idées, qui, n'étant pas assez bien développées, ne permettent point à la volonté d'en porter un jugement vrai ; si elle en décide, elle tombera d**ans ce que l'on a**ppelle un préju**gé.** 

Ma mineure est évidente. Si les démons n'ant point été connus par la voie d'opération, ils ont été chez les païens de purs néants. Ni la révélation, ni la raison ne leur ont point donné cette connaissance, et par conséquent ma conclusion est nécessairement vzaie : ces peuples n'en ont pu former aucuns préjugés. Car il en est de l'entendement à peu près comme d'un miroir. Il doit **ayoir quelque** chose qui lui imprime sa ressemblance. Autrement il ne concevrait jamais les moindres idées. Et s'il ne les représente pas aussi pures et aussi naturelles qu'elles lui ont été proposées, c'est que ce miroir étant infidèle et défectueux, il n'en reçoit et n'en réfléchit les traits que d'une manière difforme.

Je **ne fe**rai que ces deux réflexions sur les difficultés que M. Bekker propose pour éluder tout le merveilleux que les voyageurs racontent sur la magie des peuples et les opérations des diables, dont ils les disent les aveugles victimes.

La première, c'est qu'il oppose à ces faits d'autres expériences particulières qu'il est facile d'expliquer naturellement. Voici comment il procède. S'il s'agit de quelque fait accompagné d'une dizaine de circonstances extraordinaires, il en fait une espèce de *squelelle ; il rapporte* une autre dizaine de

fails particuliers, et compare, non avec un autre fait de même nature, e devrait faire pour établir un juste pa mais chaque circonstance d'un soul et fait avec un autre fait. Et comme, en 1 cette méthode, il est impossible qu trouve quelque captorinité, il se moqu topt de la crédulité du genre humain,

Dans la seconde remarque, je vou observer combien est faible la solution M. Bekker donne des opérations merv ses des démons sur les idolatres, qu'i gue dans son premier livre, et qu'il p naturellement expliquer dans son s Ceux, dit-il, qui ne connaissent point tiennement Dieu, ne connaissent pois

le diable (Liv. 1, pag. 60). Si je voulais nier les apérations du j'aurais bonne grace d'établir ce pri que ceux qui ne connaissent pas l'à connaissent point aussi le corps. question n'est pas de sayoir si la na l'âme consiste dans la pensée, et c corps dans l'extension, pour connaît agit. Un paysan en saura là-dessus qu'un philosophe. Il se moquerait av son de M. Bekker, s'il voulait lui per que, parce qu'il ignorerait la nature de et du corps et les lois du mouvement rait tort de sentir un soufflet qui lui été chaudement appliqué. De même, sieur, c'est vouloir plaisanter que les opérations des démons sur les sa du Brésil, par exemple, parce qu sont pas assez bons théologiens pos lever à la connaissance de Dieu mystères que sa parole nous a re ou parce qu'ils ignorent la vraie 🧛 des démo**ns**.

Il est vrai, ces peuples ne conn point le diable chrétiennement. Ils n' mais entendu parler de la création d ges, de leur spiritualité, de leur cht en auraient peut-être conclu avec nou opérations sur la terre. Quelques pa mal entendus, quelques termes mal tr les auraient fait donner dans notre ment; car il y a dans l'Ecriture sais expressions qui semblent favoriser le mune créance que presque tous les hon général ont déjà touchant le diable pag. 363). Ils auraient cru de bonne i Dieu, qui ne peut tromper l'homme, a d'aider leur penchant naturel à la su tion, les en aurait plutôt détournés.

Je crois avoir suffisamment réponc principales objections de M. Bekker pourquoi il serait inutile d'examiner pitre 24 de son premier livre, où l'o dire qu'il travestit des riens en de g choses. Elles se réduisent toutes à l'e des préjugés dont il veut que tous le ples, et particulièrement les soient imbus dès leur naissance sur le rations des démons ; préjugés qui se a sent avec l'âge par la mauvaise édu par des études mal dirigées, etc. Ce sont autant de faux brillants

servent qu'à égarer l'état de la quest

ant le lecteur. Car c'est ainsi que ce grand amas de raisonnements, nvent tout au plus que les peuples ement prévenus et séduits ont étrancorrompu la vraie doctrine des dévon philosepherum judicia, sed delisomnia. Mais cela ne prouve nulle-le le fond de cette doctrine soit fabuque les opérations des démons soient schimères. L'abus que l'on fait d'une e la détruit pas.

te, M. Bekker dresse un tribunal able inquisition, où il cite et cone sacré et le profane, comme stant un animés d'un xèle aveugle et brutal religion, ou plutôt pour ce que l'en religion (Liv. 1, pag. 361).

se Jovem vidi, cum sua mittere vellet ulmina, thure dato, sustinuisse manum.

n'examinerons que ces deux chefs ition que M. Bekker intente aux prebres de l'Eglise. Par l'examen que allons faire, vous pourrez juger du es premiers Pères de l'Eglise, dit nour, ayant d'abord été imbus de cette hie corrompue, n'ont pas sculement nsée de se défaire de teurs préjugés, diquant à l'exposition ou à la trade l'Ecriture; au contraire ils en ont i le caractère dans tout ce qu'ils ont . Et c'est par ce moyen que leurs docouchant les malins esprits nous ont isiblement transmises comme en hériv. 1, pag. 371, 372). On ne peut rien plus absurde, et vous en convienvous voulez bien examiner une reque je vais faire : c'est que si l'Eissante n'a point cru, du temps de hrist et de ses apôtres, les opérations des sur la terre, celle du 11º siècle avoir ce sentiment. Permettez-moi, laircir ma pensée, d'alléguer ici ce be rapporte de Polycarpe, évêque de . Il nous apprend que saint irénée r vu Polycarpe. Voici les paroles de rien, telles qu'il les a tirées du m' irénée sur les Hérésies. Polycarpe, suseb., lib. III, cap. 14), n'a pas scule-

es faisons grâce à nos lecteurs du mortermine ce petit ouvrage, où l'auteur a secte d'avoir conservé, avec l'Eglise Roa doctrine des opérations et de l'influence es. Un a vu au Dictionnaire que Bekker, en la doctrine, perdit sa place de ministre. Birepant ici la défense de Luther et de Calvin, idversaire accuse de n'unoir pas pensé à reiglise d'un dagme si damnable, lui demanda r'pourquoi il ne s'élève pas contre tent d'ausers capitales conservées dans l'Eglise Reconclut cette sixième lettre par la plaisanvoisi : « Pourquoi, demande M. Bekker, du pape et du diable deux frères? Pourquoi pira une même personne? M. Bekker me ment été établi par les apôtres; il n'a pas seulement conversé avec plusieurs qui ont vu le Christ; mais il a aussi été constitué par les apôtres évêque de Smyrne en Asie, et nous l'a-

vons vu dans notre jeunesse.

Remarquez bien ca passage, Monsieur: vous y voyez une tradition vivante, un Polycarpe qui a vécu vers le commencement du il siècle; car il souffrit le martyre l'an 170, après avoir été établi par les apôtres évêque de Smyrne, après avoir conversé avec plusieurs qui ont vu le Christ, et particulièrement avec l'apôtre saint Jean; vous y voyez, dis-je, un Polycarpe qui a été contemporain de Justin Martyr, de Clément d'Alexandrie, qu'Irénée dit avoir vu dans sa jeunesse, qui avait en horreur les superstitions, qui aime mieux mourir que de jurer par la fortune de l'empereur, et qui cependant aura été imbu d'une erreur aussi abominable qu'est celle des opérations des étémons.

Justia Martyr, par exemple, aura enseigné et de vive voix et par écrit ces fictions, sans que l'Eglise, qui avait encore la mémoire toute fraîche des instructions des apôtres, où il se trouvait des vieillards qui avaient vu saint Jean, se soit soulevée contre cette innovation. Tous ces Pères si rigides, presque contemporains de Jésus-Christ, auront oublié la vraie signification de ces termes de Satan, de Diable, de Démons, et auront donné aveuglément dans les superstitions païennes!

Pourquoi non? me dira-t-on. Justin Martyr n'a-t-il pas donné dans l'erreur la plus grossière, en croyant que quelques-uns des anges déchurent, à cause de leur passion pour les femmes, et que de leur commerce avec elles naquirent les démons (Justin. Mart., Apol. 1)? Je changerai l'objection en preuve: Par conséquent, dirai-je, les opérations des démons étaient alors incontestables. C'est une vérité que l'erreur même de ce Père suppose. Lises là-dessus la suite de ce passage.

Je finirai mos entretiens en vous faisant observer avec combien peu de raison M. Bekker tâche de noircir la mémoire de nos promiers réfermateurs....(1).

Adieu, Monsieur, je suis, etc.

suguère estle penede, en misant que celui que se tente d'être le successeur de saint Pierre ne doit pas se formaliser si qu lui donne le même nom que Notre-Seigneur donna è cet apôtre (Liv. II, pag. 501). Quel terrible préjugé c'eût été d'attribuer personnellement au pape tous éen noms, ces passages, ces descriptions, ces idées affreuses sous lesquelles on a jusqu'ici conçu le diable! La chose était des plus faciles : expliquem ces termes de Saten, de Biable, de Démons, par eque d'adversaire, de calumniateur, de pensées mauvaises, et vous aurez le portrait fidèle de l'Antechrist. Après cela, le pape n'eût esé paraître : usen hègreux s'il lui cût été permis de se confiner dans quelque monastère! » (Edit.)

# RÉPONSE

# À L'HISTOIRE DES ORACLES

## DE M. DE FONTENELLE,

Dans laquelle on répute le système de M. Van-Dale sur les auteurs des oracles du pagameme, sur la cause et le temps de leur silence, et ou l'on établit le sentiment des Pères de l'Église sur le même sujet.

PAR LE R. P. BALTUS (1).

## PRÉFACE.

Il est certain que l'établissement de la religion chrétienne, qui a eté si admirable dans toutes ses circonstances, ne s'est point fait sans un grand nombre de miracles extraordinaires, par lesquels Dieu a fait connaître évidemment qu'il en était l'auteur. Les paroles du Sauveur du monde (Marc. xvi, 17), qui promet expressément à ceux qui croiront en lui le pouvoir d'en faire, et même de plus grands que les siens (Joan. xiv, 12); le témoignage des auteurs sacrés (Act. 111, 2 et segg.; ibid., v, 15 et 16; I Cor. xII, xIII, xIV), et ensuite des plus anciens Pères de l'Eglise, qui rapportent ces miracles, dont ils ont été souvent les témoins oculaires (Origen. adv. Cels.; Justin., Cyprian. et alii passim; sed præcipue Irenæus, lib. 11 adv. Hæres. cap. 58): enfin l'impossibilité que le christianisme s'établit sans ce secours, aussi rapidement et aussi universellement qu'il a fait, maigré tant d'obstacles insurmontables à toute la puissance humaine : tout cela, dis-je, ne permet pas de douter que Dieu ne se soit ainsi déclaré dès les premiers siècles en saveur de la religion chrétienne.

Or, entre tous ces miracles qui ont accompagné l'établissement du christianisme sur les ruines de l'idolâtrie, il n'y en a guère eu de plus éclatant, ni qui ait plus étonné les païens, que le sitence de leurs oracles. Comme ils n'avaient rien dans leur fausse religion de plus merveilleux ni de plus divin en apparence que ces oracles; rien de plus magnifique ni de plus fameux que les temples où ils étaient établis ; rien de plus surprenant que les guérisons que l'on y recevait en songe, et que les prédictions des faux prophètes, qui y paraissalent inspirés par leurs lausses diviuités; rien aussi ne leur causa plus d'étonnement que lorsqu'ils virent qu'à mesure que Jesus-Christ était reconnu et adoré dans le monde, toutes ces prétendues merveilles cessaient partout; que leur Escu-

(1) A l'article Baltus du Dictionnaire, nous avons renvoyé nos lecteurs à cet ouvrage du savant jésuite, qui l'adressa à l'ontenelle lui-même, dont il réfute les erreurs touchant les oracles d'une manière à la fois si polie et si convaincante. Cet ouvrage parut si décisit à Fontenelle, qu'il n'y répondit point, se con-

lape ne guerissait plus les malades qui allaie..t dormir dans son temple; que les faux prophètes de leur Apollon ne prédisaient plus l'avenir; en un mot, que toutes leurs divinités ne donnaient plus, comme auparavant, des marques sensibles de leur présence (Porphyr. apud Euseb. l. v Præp. Evang. cap.1).

Plusieurs d'entre eux reconnurent en cet événement le doigt de Dieu, et le pouvoir de Jésus-Christ sur leurs idoles, qu'ils abandonnèrent pour embrasser le christianisme (Tertull.in Apolog. Irenœus, loco cit. Greg. Nyss. in Vita S. Greg. Neocæs.). D'autres, plus endurcis, attribuèrent ce silence, non pas au pouvoir de Jésus-Christ sur leurs faux dieux, mais à l'horreur que ces mêmes dieux avaient de son nom, et à l'indignation qu'ils ressentaient de le voir adoré parmi les hommes (Arnob. l. 1 adv. Gentes; Theodoret. l. III Hist. Eccl. cap. 3; Lactant. l. 1v Instit. cap. 27; Greg. Nazianz. orat. 1 adv. Julianum; Perphyr. loco cit.). D'autres s'en prenaient à leurs péchés : Nous avons offensé nos dienx disaient-ils, et c'est pour cette raison qu'ils nous ontabandonnés, et que les chrétiens prévalent partout contre nous (August. l. 1 de Consensu Evang.). Les philosophes enfin, recherchant avec inquiétude la cause d'un effet si surprenant, l'attribuaient, tantôt au défast des exhalaisons, par le moyen desquelles les dieux, selon eux, communiquaient aux hommes l'enthousiasme prophétique; et tantôt à la mort des génies, qu'ils s'avisèrent de reconnaître pour auteurs des eracles, lorsque par leur silence ils virest bien qu'ils ne pouvaient plus les attribuer à leurs dieux, sans avouer en même temps leur impuissance (Plutarch., de Def. erec.; Julian. ap. Cyrill. lib. v1).

Toutes ces mauvaises défaites ne servaient qu'à faire paraître la vérité dans un plus grand jour, et à relever avec plus d'écist le pouvoir de Jésus-Christ. Il était évident

tentant de dire que le diable avait gugné se came. Le grand tort de cet aimable savant, dans son Histoire des oracles, est d'y avoir introduit des maximes dent on pouzait abuser contre les vérités les plus respectables, et qui pouvaient conduire les esprits superficiels au scepticisme le plus absolu. (Edit.)

oracles avaient cessé depuis sa naist la publication de son Byangile, et it pas moins évident que cet effet ant ne venait point de toutes ces que les païens produisaient, mais nent du pouvoir tout divin du Saumonde sur les démons, qui, sous le s fausses divinités du paganisme, jusqu'alors trompé les hommes par

usions et leurs prestiges.

ce que les premiers chrétiens déent aux païens, par les preuves s sensibles et les plus convain-Car, par l'invocation du nom de hrist et le signe de sa passion, ils rnaient les démons d'avouer qu'ils les auteurs des oracles et de toutes endues merveilles qui les accomnt (Tertull. in Apol.; Cyprian. l. de dol.; Minutius Felix in Octav.; Athale Incarn. Verbi Dei, Lactant. et alii roducendi). lls les obligaient de dén présence de leurs adorateurs leur ie et leur imposture. Ensin ils les ent des temples où ils étalaient leurs s, et des faux prophètes par lesquels aient leurs réponses, avec une autobsolue et un succès si étonnant, que pis pas que l'on puisse rien trouver ite l'antiquité chrétienne de plus adni de plus miraculeux. Voilà quelle cause du silence des oracles, de ce si fameux, qui a été un miracle prestinuel durant les premiers siècles de et une preuve éclatante de la véa religion chrétienne.

les Pères de l'Eglise qui l'ont désenas leurs ouvrages contre l'idolâtrie, int sans cesse aux païens ce silence .eux. comme un argument très-sentrès-capable de les convaincre, ou ns de les confondre (1). Ils leur recontinuellement devant les yeux i se trouvaient alors leurs oracles, et voir qu'avaient les chrétiens d'en esser les illusions, et d'en chasser rétendues divinités. Ils les invitent re encore l'expérience, d'amener dears tribunaux quelqu'un de ces faux les qui passaient pour inspirés, et lémoins eux-mêmes de la manière s chrétiens en chasseront le démon, iront son faux prophète au silence. is leurs parlent sur ce sujet avec une ce qui marque combien ils étaient B la vérité qu'ils avançaient, et de ssance où se trouvaient leurs adverd'y répondre. Tel fut, dans les preiècles, l'avantage que les défenseurs eligion chrétienne tirèrent du silence leux des oracles, pour confondre rie et établir la vérité du christia-

Depuis ce temps-là et l'extinction totale du paganisme, ce miracle n'a guère été moins fameux ni moins célèbre. Tout le monde chrétien en a été instruit; et il est peu d'auteurs, de ceux qui ont écrit sur la religion, qui n'en aient parlé. Et quoique plusieurs entre les modernes se soient trompés pour ce qui regarde le temps et la manière dont cet événement miraculeux est arrivé, la plupart néanmoins l'ont produit comme une preuve de la vérité de notre religion; et personne n'a jamais varié sur les deux points capitaux sur lesquels il est établi. Ces deux points sont : premièrement, que les oracles du paganisme ont été en tout ou au moins en partie l'ouvrage des démons; secondement, qu'ils ont été réduits au si-

lence par le pouvoir de Jésus-Christ.

C'était là le sentiment général de tout le christianisme, fondé sur l'autorité des saints Pères et de tous les auteurs ecclésiastiques, sans en excepter un seul, lorsque M. Van-Dale, médecin anabaptiste de Harlem, a paru sur les rangs, et a entrepris de montrer (Lib. de orac. vel. ethn.) que tout le monde avait été et était encore dans l'erreur sur ces deux points; qu'il est faux et ridicule de croire que les démons se soient jamais mélés des oracles du paganisme; qu'il n'y a eu dans toutes les merveilles que l'on en rapporte que de la fourberie toute pure des prêtres des idoles : qu'il n'est pas moins faux que les oracles aient cessé à la naissance du Sauveur du monde, ou qu'il y ait eu dans leur silence quelque chose d'extraordinaire, que l'on doive attribuer à son pouvoir; qu'ils n'ont cessé, en effet, que parce que les empereurs chrétiens ont, par leurs édits contre l'idolatrie, ruiné les temples où ils étaient établis.

Oui pourrait douter que cet auteur, pour entreprendre de persuader un paradoxe si nouveau, si contraire à la tradition de tous les siècles, et si opposé au sentiment universel de tous les chrétiens, n'ait eu les raisons les plus fortes et les plus convaincantes à produire? Néanmoins, quand on lit son ouvrage, qu'y trouve-t-on? Beaucoup de lecture à la vérité et d'érudition ; mais fort confuse et fort mal digérée : nulle preuve, nulle raison, nulle autorité : partout grand nom-bre de conjectures frivoles et de fausses suppositions, sur lesquelles il a bâti tout son système.

Un livre de ce caractère ne devait pas naturellement faire beaucoup de tort à une tradition aussi constante et aussi autorisée que l'est celle dont il s'agit, ni grande impression sur des lecteurs judicieux, qui no se laissent pas éblouir par un vain étalage d'érudition, et qui demandent quelque chose de plus, dans un livre, que des passages grecs et latins entassés confusément les uns

emens Alexand. in Protrept.; Athanas. 1. de l'erbi Dei; Hieronym. in Isaiam; Gregor. Narat. in sancia Lumina; Theodoret. I. de Cur.
ffect. serm. 10, de Orac.; Euseb. I. v de
Evang. cap. 1, 16, 17, et lib. v de Dem.

Evang., sub init.; Tertull. in Apolog.; Lactant. Inst. l. 1v, cap. 27; Cyrillus, l. vi contra Julian.; Augu 1. 1 de Consensu Evang.; Cyprian.; Minutius Pelix, etc.

sur les autres. Mais dans le siècle où nous sommes on peut s'assurer qu'une opinion nouvelle, quelque mal prouvée qu'elle puisse être, ne manquera jamais de trouver des sectateurs, pourvu qu'elle favorise le penchant que l'on à l'incrédulité, qu'elle entreprenne de décharger les hommes du poids incommode de la créance que l'on doit aux miracles, et qu'elle tende à enlever à la religion quelqu'une de ses preuves ou de ses traditions.

li ne faut donc pas s'étonner que le livre de M. Van-Dale ait trouvé bien des gens qui lui ont fait un accueil favorable, et qui ont donné dans le système qu'il s'efforce d'y établir. Le penchant de leur cœur l'a emporté sans donte en cette occasion sur les lumières de leur esprit. En effet, si M. Jaquelot avait suivi ses propres lumières (Dissert. 4 sur l'existence de Dieu, chap. 8), aurait-il adopté les suppositions les plus fausses, sur lesquelles M. Van-Dale établit la première partie de son système? Pour prouver avec lui que les démons n'ont pu être auteurs des oracles, aurait-il produit ce principe : qu'il n'y a que Dien qui, comme le souverain maître des temps, puisse connaître et prédire l'avenir? Comme si, en soutenant avec toute l'antiquité chrétienne que les oracles ont été l'ouvrage des démons, il fallait nécessairement accorder à ces malius esprits cette connaissance certaine de l'avenir qui n'ap-partient qu'à Dieu seul. M. Mæbius, professeur à Leipsick, qui a réfuté, à ce que l'on dit, M. Van-Dale, lui aurait-il accordé que les oracles n'ont point cessé à la naissance du Sauvenr du monde, comme j'apprends de M. de Fontenelle qu'il l'a fait (1)? Qu'y avait-il de plus aisé que de déméler l'équivoque dont l'auteur anabaptiste abuse, et l'injustice qu'il fait aux Pères de l'Eglise, en leur attribuant qu'ils ont enseigné que les oracles avalent cessé tout à coup dans toutes les parties du monde, au moment même de la naissance du Sauveur? Ensin M. Bayle aurait-il prétendu confirmer la pensée du même auteur, en rapportant des oracles qui ont subsisté après l'établissement de la religion chrétienne (2)? En consultant les Péres de l'Eglise, n'aurait-il pas reconnu que ces nouvelles preuves qu'il produit tombent à faux, et ne sont rien contre leur véritable sentiment?

Mais tous ces messieurs ont eu sans doute leurs raisons pour ne pas examiner de si près le livre de M. Van-Dale. M. de Fonte-nelle en avait de toutes contraires; et néanmoins il est celui de tous qui lui a fait le plus d'honneur. Non-seulement il l'a loué,

(1) M. de Fentenelle, préface de l'Histoire des oracles, de l'édition d'Amsterdam 4701, qui est celle comme un ouyrage plein de force et tion, mais encore il l'a adopté pres entier : il en a fait un abrégé exact langue, il l'a enrichi de quantité de les preuves et de nouvelles réflexion il y a ajouté tous les ornements don pu aviser, pour en rendre la lecta facile et plus agréable à tout le mon-

C'est ce qui m'a fait prendre la ré de m'attacher à son ouvrage, préférs à celui de M. Van-Dale, qui vaut b moins en toutes manières, pour ré paradoxe qu'il y soutient. Mais com nore très-sincèrement M. de Fonten tâché de lui répondre avec tous les é toute la considération que l'on do personne de son mérile; el j'ai mie que ma Réponse perdit quelque cho force et de l'agrément que je pou donner, que de m'exposer à lui dés la rendant et plus vive et plus forte comme je l'ai réfuté sans le moinde ment d'aigreur ou de chagrin, je su souffrir avec la même tranquillité réfute à son tour. C'est à peu près l sition où un ancien (Cicero, lib. 11 Quast.) dit qu'il se trouvait toujour les principes de sa philosophie; et que c'est celle où doit être un chrétie manière incomparablement plus par suivant les maximes du christianism ticulièrement lorsqu'il n'a point d'a soin, comme moi, que de recherche rement la vérité.

Au reste, si je ne me suis pas éte de certaines matières incidentes, au je l'aurais pu , c'est parce que j'ai aç dé de m'éloigner trop de mon but p Mais je pourrai y revenir une autre surtout examiner plus à fond le platonisme des Pères de l'Eglise, à l duquel on veut nous faire passer! grands et les plus saints mystères ( religion pour des idées et des opis ventées par un philosophe paien. donnera lieu d'expliquer quelques ¡ de Clément d'Alexandrie, qui ont pu occasion à M. de Fontenelle d'avan les anciens chrétiens ont regardé comme une espèce de prophète, qui a viné plusieurs points importants du nisme, surtout la sainte Trinité. I verrons que cet ancien auteur chréti loin de croire que Platon ait été un de prophète, ne l'a jamais regardé, i que tous les autres Pères de l'Agli comme un plagiaire et un corrupt prophèles.

dont je me sus servi dans toute cette Répt
(2) Dictionnaire critique, au mot Aupune

# PREMIÈRE PARTIE,

Quelle on réport les fausses raisons supposées aux perés de l'églèr à anciens chrétiens, et ou l'on rapporte les véritables qui les ont perd que les óracles des paiens étaient rendus par les démons.

: PREMIER. — Raisons qui ont de ner l'auteur de l'Histoire des oracles ter le système de M. Van-Dale. Divis son ouvrage et ce qu'il prétend y

, Monsieur, votre Histoire des vracles, uelle vous avez donné l'abrégé du ae M. Van-Dale a fait sur le même t auteur n'a pas été tout à fait conla manière dont vous vous en êtes . Il s'est plaint autrefois (1) que vous blié des choses importantes, et qui it être plus décisives et moins ens que d'autres que vous avez mises en fais il a eu tort de se plaindre. Bien oir diminué en rien la force de son vous l'avez rendu, sans contredit, p plus méthodique et plus agréable st. Vous en avez ôté cette confusion qui y règne partout, et qui désespère r le plus ardent et le plus attentif, erd à tout moment dans un labyrinthe ssions, de parenthèses et de citations , entassées les unes sur les autres. es que vous en avez judicieusement ées, quoi qu'il en puisse dire, mérie l'étre. Vous avez reconnu sans l'elles étaient fausses et injurieuses gion. Vous avez su que l'anteur que repreniez de copier était un médeaptiste, incrédule de profession, et se dans son parti même pour un jui a de mauvais sentiments, comme laint dans un de ses ouvrages (2). 's yous n'ignories pas combien tous stants, de quelque secte qu'ils seient, emis des miracles, et surtout de ce merveilleux de chasser les démons. lise catholique a recude Jésus-Christ, e a exercé dans tous les siècles d'une si éclatante. Vous savez l'intérêt it de s'en moquer, et de traiter tous

ees effets surnaturele d'imposturce et de fourberies.

Cela étant, je no suio pas surpris que vous ayez beaucoup tetranché du traité da M. Van Dale; mais ce qui me surprend, c'est que vous en ayez adopté la plus grande partie, et employé toutes les raisons et tous les agréments de votre esprit pour faire valeir son sentiment et souterir la hardiesse de son paradoxe. Souffrez, Mensieur, que j'esttroprenue de le réfuter, et que, pour le faire avec plus de méthode, je me serve de votre ouvrage. Si je puis y répendre solidement, celui de votre auteur, qui cet beaucoup moins capable de produire de manvais effets, me sera plus en état de nuire. Cependant, s'il est nécessaire de le réfuter lui-même dans la langue qu'il parle, je ne refuserai point de le faire, et j'espère que je n'aurai pas beaucoup de peine à en venir à bout.

Vous divisez votre ouvrage en deux parties. Dans la première vous vous efforcez de montrer que les oracles n'ont point été resdus par les démons; dans la seconde, qu'ile n'ont point cessé à la naissance de Jésus-Christ. Je tâcherai de répendre à l'une et à l'autre en peu de mots, et de bien établir les deux vérités contraires, que vous avez ontrepris de renverser, et qui sont si impor-

tantes à la religion.

CHAP. 11. — Etat de la question. Préjugés en faveur du sentiment commun. Les Pères de l'Eglise accusés injustement d'être peu exacts dans leurs raisonnements. On leur suppose de mauvaises raisons qu'ils n'ont point avancées.

Je commence par votre première dissertation, dans laquelle vous prétendez prouver que tous ces fameux oracles de l'antiquité, si respectés dans tout le paganisme (3) et si

re de M. Van-Dale, écrite à un ami et ns la République des lettres au mois de nnée 1687.

is l'épître dédicatoire de son livre : De

t du progrès de l'idolatris.

te la théologie des païens, selon Eusèbe, ée en historique, philosophique et civile. ne contenait ce que les poètes, qui étaient rs et les plus anciens théologiens des païens, conté des dieux; la philosophique, ce que ophes en avaient enseigné, en rectifiant, ils avaient pu, les fables des poètes par rétations et des allégories. La civile comque les lois avaient ordonné touchant le l'on devait rendre aux dieux dans les villes vinces. Les païens lais-aient la liberté de que l'on voulait des deux premières; mais pour la troisième, qui regardait particulièrement les oracles, ils ne pouvaient souffrir que l'en y donnét la moindre atteinte, parce qu'ils croyaient que tout y était manifestement surnaturel et divin, et que l'en ne pouvait en douter que par une témérité et une impiété punissables. Voici comme Eusèbe en parle : Επιρός ἀν εἴα τὸ τρίτον ἐπὶ τοῦ παρόντος διαλθεῖν τοῦτο δὲ ἐστι τὸ κατικ πόλιες καὶ χώρας συνεστώς, πολετικὸν αὐτοῖς προσαγορευόμενον. Ο καὶ μάλιστα πρὸς τῶν νόμων διακεθρύλληται, ὡς ἀν παλαιόν ὁμοῦ καὶ πάτριον καὶ τῷς τῶν διακεθρύλληται, ὡς ἀν παλαιόν ἐμοῦτ καὶ κροτὰν ὑπορεῖγον διακεθρύλληται γουν αὐτοῖς μαντεῖα καὶ χρησμεί, ὁποπάθρις τε καὶ ἀκέσεις παντοίων ποδῶν, ἐπισκόψεις τε κατὰ ἀσεδῶν. ΄Ωι δὴ καὶ διὰ πείρας λθεῖν φάσκοντες, εὐ μάλα πεπείματεν ἐαυτούς τὰ θεῖα τιμώντας , τὰ δίκαια πράστειν "ἀμᾶς δὲ μέγατα ἀσεδῶν, τὸς αῦτωκ διμακείς εὐτρητικὰς δυνάμεις ἐν οὐδενὶ λὸγις τόλικονος

souvent produits par les païens (1) comme une preuve manifeste de la divinité de leur fausse religion, n'ont été que des fourberies et des impostures grossières des prêtres des idoles qui abusaient de la crédulité des peuples, et que dans toutes les prédictions et les guérisons surprenantes que différents auteurs en ont rapportées, il n'y a rien eu de surnaturel, c'est-à-dire rien qui doive être attribué au démon.

Vous soutenez ce sentiment, quoique vous reconnaissiez qu'il est entièrement contraire. non-seulement à ce que les peuples idolâtres et la plupart des philosophes en ont cru, mais encore à ce que tous les Pères de l'Eglise, tous les auteurs ecclésiastiques et tous les chrétiens en ont pensé jusqu'à présent. Mais bien loin que cette opposition si générale vous effraye, vous vous en faites honneur, et vous témoignez dans votre préface (2) que vous seriez fâché qu'un autre eût enlevé à votre ouvrage la gloire de la nouveauté du paradoxe. C'est là un effet de ce courage dont vous parlez dans votre digression (3) sur les anciens et sur les modernes, et qui vous porte, comme vous le dites, à vous exposer sans crainte, pour l'intérêt de la vérité, à la critique de tous les autres. Il faut en effet avoir bien du courage pour s'opposer au sentiment de tout le monde, et encore plus pour attaquer, non pas quelques poëtes ou quelques orateurs païens, mais tout ce qu'il y a de plus savant et de plus respectable dans toute l'antiquité chrétienne; et pour entreprendre de fare passer les Pères de l'Eglise pour des gens qui raisonnaient mal, et qui avançaient souvent bien des choses qu'ils ne pouvaient prouver par des raisons suffisantes. « Les avis, ditesvous, ne sont point partagés, tout le monde croit qu'il y a ev quelque chose de surnaturel dans les oracles. D'où vient cela? La raison en est facile à trouver pour temps présent. On a cru, dans les premiers siècles du christianismé, que les oracles étaient rendus par des démons. Il ne nous en faut pas davantage pour le croire aujourd'hui. Tout ce qu'ont dit les anciens, soit bon, soil mauvais, est sujet à être bien répété, et

αντικρυς δε παρανομούντας.... Το μεν ούν πρώτον εστορικόν δυ και μυθικόν της θεολογίας είδος, όπη τις βούλεται ποιητών τιθέσθω. ώσπερ ούν και φιλοσόφων το δεύτερον, διά της το τών μύθων φυσικωτέρας άλληγορίας άπηγγελμένον το δε τρίτον, ο και πρός των άρχόντων ώς αν παλαιόν όμου και πολιτικόν, τιμητέοντε και φυλακτέον είναι νενομοθέτηται, μήτε τις ποιητών, φασέ, μήτε φίλοσόφων κυείτω. Eusebius, 1. 1ν Præp. Evang., cap. 1.

σόφων κυνέτω. Eusebius, l. 1v Præp. Evang., cap. 1.

(1) Minutius Felix in Octavio: « Intende templis ac delubris deorum quibus Romana civitas et protegitur et ornatur: magis sunt augusta numinibus incolis, præsentibus, inquilinis, quam cultu insignia et muneribus opulenta. Inde adeo pleni et mixti Deo vates futura præcerpunt, dant cautelam periculis, morbis medelam, spem afflictis, opem miseris, solatium calamitatibus, laboribus levamentum: etiam per quietem deos videmus, audimus, agnoscimus. 1—C'estainsi que Cécilius, encore païen, produit les oracles comme une preuve sensible de sa religion; Octavius y répond ensuite lort au long. Athénagore se propose dans son Apologie la même objection des païens par ces paroles:

ce qu'ils n'ont pu eux-mêmes prouver par des raisons suffisantes, se prouve à présent par leur autorité seule. S'ils ont prévu cela, ils ont bien fait de ne se pas donner toujours la peine de raisonner si exactement. »

Je vous avoue que je ne reconnais point dans ce discours ni un chrétien savant tel que vous êtes, qui doit, à ce qu'il me semble, connaître un peu mieux les Pères de l'Eglise, et avoir plus de respect pour leur autorité; ni un zélé partisan des modernes, que vous élevez beaucoup au-dessus des anciens pour ce qui regarde la justesse et la précision du raisonnement, et que je vois néanmoins ici accusés fort universellement de répéter sans discernement les mauvaises choses que les anciens ont avancées sans preuve.

Mais examinons si cette accusation, qui enveloppe presque également les anciens et les modernes, est bien fondée. Voyons si les saints Pères n'ont pas eu des raisons suffisantes pour avancer que les démons étaient les auteurs des oracles du paganisme; et si les écrivains modernes qui les ont suivis dans ce sentiment ont eu tort de le faire : si c'est là une de ces mauvaises choses qu'ils ont apprises des anciens, et qu'ils ont répétées inconsidérément dans leurs ouvrages.

H est vrai que si les trois raisons que vous produisez sous le nom des anciens chrétiens. el que vous réfulez ensuite, étaient véritablement celles qui les ont persuadés, il serait difficile de les excuser, et de ne pas convenir avec vous de leur peu d'exactitude dans leurs raisonnements. Mais je dois vous dire d'abord que ces raisons que vous leur attribuez ne sont point d'eux du tout, que nonseulement on ne les trouve point dans leurs ouvrages, mais encore que l'on y en trouve d'autres en grand nombre toutes différentes, et un peu meilleures que celles que vous leur prétez. Souffrez que j'entreprenne de vous le faire voir, et qu'après avoir rejeté ces mauvaises raisons que vous leur supposez, je vous produise celles qui les ont persuadés en effet, afin que vous jugiez si élles n'étaient pas suffisantes pour leur faire avascer que les oracles des païens étaient rendas par les démons.

Είποιτε αν ούν συνέσει πάντας ύπερέχοντες (Τίνιουνλήγος ένα των εἰδώλων ένεργεῖ, εἰ μή εἰσι θεοὶ ἐφ οἰς ἰδρωνμεθα τὰ ἀγάλματα; οὺ γὰρ εἰπὸς τὰς ἀψύχους καὶ ἀννήτους εἰπόνας, καθ ἐκυτὰς ἰσχύειν χωρὶς τοῦ κινοῦντος.) Il y répond par les paroles qui suivent immédiatement, en avouant que l'on voyait en effet hien des effets merveilleux dans les temples à oracles, mais aux démons, ce qu'il prouve ensuite par plusieurs autorités et plusieurs raisons.

(2) Préface de l'Histoire des oracles. « La seconde chose que j'ai à dire, c'est que l'on m'a averti que le révérend Père Thomassin avait enlevé à ce livre-di l'honneur de la nouveauté du paradoxe... J'avene que j'en ai été un peu fàché; cependant je suis conselé par la lecture, » etc.

(3) Digression sur les anciens. 

Je puis me vanter que c'est avoir du courage que de s'exposer, pour l'intérêt de la vérité, à la critique de tous les autres, dont le nombre n'est assurément pas méprisable.

1. — Première raison supposée aux s chrétiens: les histoires surprenantes nt les démons et les oracles. Méprise seur au sujet des lles Echinades dont Plutarque. Les anciens chrétiens pu fonder leur sentiment sur les es rapportées par Cédrénus, Suidas éphore.

emière raison qui les a portés à emce sentiment, ce sont, dites-vous, les surprenantes qui couraient sur le oracles et des génies. Sur quoi vous istoire fameuse rapportée par Plu-1) touchant le pilote Thamus et la a grand Pan qui lui fut annoncée, naviguait vers de certaines îles, à rous dites, de la mer Egée. Je pense s avez voulu dire, de la mer lonienne, les géographes (2) anciens et modercent les îles dont parle Plutarque : entre celles de Céphalonie et de Cor--à-vis de l'Etolie, et par conséquent n de la mer Egée. Mais cette petite ne doit pas nous arrêter. Vous proensuite un oracle que Suidas a rapet qu'il prétend avoir été rendu à (3), roi d'Egypte, par le faux dieu Suivent trois autres oracles que tes qu'Eusèbe a tirés des écrits de Porce grand ennemi des chrétiens, quoin ne trouve dans Rusèbe que le se-) des trois que vous citez. Enfin vous

starch., de Defectu orac., Turnebo interprete: monum porro obitu narrationem quamdam se nec stulto nec vano accepi. Nam Æmiliani ex quo nonnulli etiam vestrum boc audieitherses fuit pater, municeps meus grammafessor. Is narrabat cum aliquando Italiam navigium conscendisset quod non solum magnam vim, sed vectorum etiam magnam ferret, sub vesperam ad Echinadas insulas Satum silvisse, navique in salo suitante et ad Paxas delata, plurimis tum vigilantibus, tiam post cœnam compotantibus, e Paxis vocem auditam esse cojusdam Thamum ins. Erat autem Thamus Ægyptius gubernator, ui in navi erant nomine ignotus. Bis igitur um siluisse, tertium vocanti paruisse: illum vocis contentione imperasse, ut, cum ad pervectus esset, Pana magnum mortuum ntiarent. Hoc audito Epitherses consternatos tupore dicebat. Cumque deliberarent quod am erat faciendum esset nec ne, hac de re mum censuisse : si flatus spiraret, silentio ebendum esse, sin a ventis esset eo in loco tranquillitas, quod audiverat esset prædicanitur ad Palodes perlatis cum aura nulla esset da, prospectantem e puppi Thamum excla-t audierat, Pana magnum esse mortuum : que cum vixdum finisset, secutum esse n, non unius, sed multorum gemitum admimixtum : et quod multi adfuissent, narrabet um celerrime dissipatam esse Romæ, Thae a Tiberio Cæsare accersitum : Tiberium que adeo huic rei sidem adjunxisse, ut quis esset, interrogaret et quæreret. Doctos vero s quos circa se frequentes habebat, censuisse illum esse qui ex Mercurio et Penelope natus Atque hæe quidem Philippus, quorumdam ni ederant memoria allestante, qui de Æmine se audivisse dizerunt. >

ajoutez la fameuse réponse rendue à Auguste par l'oracle de Delphes touchant l'enfant hébreu, et rapportée originairement par Cédrénus (Comp. Hist.) et Suidas (In verb. Augustus), et ensuite par Nicéphore (5). Voilà, selon vous ce qui a porté les saints Pères à croire que les démons se mélaient des oracles.

Souffrez que je vous demande d'abord comment il est possible qu'Origène, Eusèbe, Tertullien, saint Cyprien, saint Athanase et les autres Pères de l'Eglise aient pris le sentiment qu'ils ont eu touchant les oracles des histoires rapportées par Suidas, Cédré-nus et Nicéphore? histoires dont ils n'ont jamais entendu parler ni dit un seul mot dans leurs ouvrages. Comment avez-vous pu oublier sitôt le dessein que vous vous êtes proposé dès l'entrée de votre première dissertation, qui est de rechercher les raisons pourquoi tous les premiers chrétiens ont cru que les oracles avaient quelque chose de surnaiurel? Des auteurs tels que ceux que vous citez ici peuvent-ils être mis au nombre des premiers chrétiens, ou produits comme de bons garants de ce que l'on a pensé près de mille ans avant eux ? Prenez la peine de relire le titre de votre premier chapitre; voici comme vous l'exprimez : Première raison pourquoi les anciens chrétiens ont cru que les oracles étaient rendus par les démons: les histoires surprenantes qui couraient sur le fait des oracles et des génies. Et dans ce chapitre même vous rapportez des histoi-

(2) Steph Byzant., ν° Εχίναι. Έχεναι νῆσει περί τῆσ Δίτωλίαν, αῖς 'Αχελῶος ποταιος προσδάλλει ελύν' λάγονται καὶ Ἐχινάδες. Plinius, l. IV, c. 12: Ante Ætoliam Echinades. Idem ibid.: Ad Leucadiam Paxe duæ, quinque mill. discretæ a Corcyra. Pomp. Mela, l. 11, cap. 7, de Mediterranei maris insulis: In Ionio Prote, Hyria, Cephalenia... in Epiro Echinades. Vide præteræa Stabonem I. x, et inter recentiores Laurenbergium et Cellarium.

(5) Suidas, 🕶 Θοῦλις. Πρώτα Θεός, μετέπειτα λόγος, και πνεῦμα σύν αὐτοῖς. Σύμφυτα δὶ πάντα καὶ εἰς δι ἴοντα, οὐ πεάτο αἰώνιον. ὑπέσε ποσὶ βάδιζε, θνετέ, ἄδυ-

λου διασύων βίσν.

(4) Euseb., l. v Præp. Evang., cap. 16: Πυθώνος δ' οὐκ ἔστιν ἀναρρώσαι λάλον ὁμφάν. "Ηδη γάρ δολιχοῖσεν ἀμαυρωθείσαι χρόνοισεν Βιέλμται κλείδας ἀμαντεύτοιο σωνάς.

Pέξατε δ' ὡς ἐθος ἐστὶ θεόπροπα θύματα Φοίδφ.

(5) Niceph., lib. 1 Hist. cap. 17, interprete Lango:

(Cæsar autem Augustus quamplurimis practare feliciterque gestis rebus clarus, primusque ipae monarcha renuntiatus, provectiore jam ætate ad oraculum Pythii Apollinis venit : et sacrificio omnium maximo quod hecatombe dicitur, demoni oblato, quæsivit, quisnam post eum Romanum administraturus esset imperium. At cum nullum ederetur responsum, alterum quoque adjecit sacrificium, denuoque rogavit : Quid ita oraculum pluribus verbis uti solitum, nunc tandem obticuisset? Tum illud parva interposita mora ad bunc modum respondit :

Me puer Hebraus divos Deus ipse gabernans, Cedere sase jubet, tristemque redire sub oreum, Aris ergo dehinc tacitus abscedito nostris.

Tali responso accepto Cæsar Romam est reversus, atque ibi in Capitolio aram maximam exstruxit cum ejusmodi latina inscriptione : Ara Primogeniti Del. \ res qui n'ont commencé à courir dans le monde que plusieurs siècles après ces anciens chrétiens dont vous prétendez parler. Comment l'entendez-vous? Est-ce là cette justesse de raisonnement que vous vous attibuez au-dessus des anciens, en qualité de moderne, et qui devfait surtout paraître dans les écrits d'un homme qui fait sur ce sujet le procès aux Pères de l'Eglise, et qui les accuse d'avancer bien des choses sans en apporter des preuves suffisantes? Ces histoires tirées de Suidas; de Cédrénus et de Nicéphore, vous ont-elles donc paru suffisantes pour prouver ce que vous avez avancé touchant les premiers chrétiens?

CHAP. IV. — Eusèbe n'a eité l'histoire de la mort du grand Pan que pour prouver, de l'aveu des païens mêmes, la cessation de leurs oracles. Qu'elle soit vraie ou fausse, Eusèbe a eu raison de la citer.

Pour ce qui regarde l'histoire de Thamus rapportée par Plutarque, il est vrai qu'Eusèbe l'a insérée dans son livre de la Préparation évangelique. Mais pouvez-vous dire que c'est sur cette histoire qu'il s'appuie pour prouver que les oracles des Gentils étaient rendus par les démons? Vous ne pouvez ignorer qu'il n'en produise d'autres raisons en grand nombre, dans le quatrième, le cinquième et le sixième livre de son ouvrage. l'our cette histoire, il ne s'en sert, comme on le voit par le titre même du chapitre (1) où il la rapporte, que pour montrer que les païens eux-mêmes avaient reconnu que la plupart de leurs oracles avaient cessé après la naissance de Jésus-Christ, et que, ne connaissant pas la véritable cause de cetévénement extraordinaire, ils l'avaient attribué à la mort des démons ou des génies qu'ils croyaient présider à ces oracles. Que cette histoire fût vraie ou non, Rusèbe ne s'en mettait pas en peine. Peut-être ne la croyaitil pas plus que vous. Au moins il est bien certain qu'il ne croyait pas que les démons puissent mourir; mais ce qu'il concluait de cette histoire, vraie ou fausse, était vrai et le sera toujours, quoi que vous en puissiez dire, qui est, 1 que les parens reconnaissaient que la plupart de leurs oracles avaient déjà cessé alors; 2º que ces histoires qu'ils racontaient de la mort de leurs dieux ou de leurs démons, n'ayant commencé à se répandre parmi eux que sous l'empire de Tibère (2), dans le temps que le Sauveur du monde chassait ces malins esprits, il était facile de reconnaitre à qui on devait attribuer le silence des oracles, et le renversement de l'empire que les démons exerçaient autrefois dans tout le monde par leur moyen.

(1) Euseb., l. v Præp. Evang. cap. 15, in fine, loquens de Porphyrio: Άκους ολα δ αλώς συγγραφεύς φησι περί τοῦ ἐκλελοιπέναι αὐτῶν τὰ βοώμὶνα χρηστήρια. Et statim cap. 16, in ipso titulo: Περί τῶν ἐκλελοιπότων χρησταρίων ἔχρησεν αὐτὸς ὁ Ἰπόλλων. C'est dans ce chapitre qu'il commence à rapporter le témoignage de Plutarque touchant le silence des oracles, et l'histoire de la mort du grand Pau, qu'il continue dans le chapitre suivant.

Voilà uniquement pourquoi Eusèbe a rapporté cette histoire. Il s'en sert comme d'un argument fort propre pour convaincre les païens par le témoignage de leurs auteurs mêmes. C'est donc en vain que vous voulez la faire passer pour une fable, puisque, après tout, il sera toujours vral et indubitable que cette fable a eu cours parmi les païens, et que Plutarque l'a rapportée pour expliquer le silence des oracles. Cela suffit pour justifier la conduité d'Eusèbe, et faire voir qu'il a eu raison d'insérer cette fable ou cette histoire dans son ouvrage, comme il a fait en copiant cet endroit tout entier du livre de Plutarque

CHAP. V. — Des trois oracles que l'on dit qu'Eusèbe a tirés de Porphyre, on n'en trouve qu'un dans sès ouvrages, cité à même fin que l'histoire du grand Pan. Eusèbe a eu d'autres raisons que velles qu'on lui attribue pour croire les démons auteurs des oracles.

Les oracles que le même Eusèbe rapporte de Porphyre paraissent, dites-vous, plus embarrassants. J'ai déjà pris la liberté de vous avertir que des trois que vous citez, on ne trouve dans Eusèbe que le second, qu'il produit, avec un autre que vous ne citez pas, dans le même dessein que l'histoire de Plutarque, c'est-à-dire pour prouver aux parens que la plupart de leurs oracles avaient cessé, de l'aveu même de leurs plus fameux auteurs. Voilà ce qu'il prétendait, et c'est aussi ce que cette histoire de Plutarque et les oracles de Porphyre qu'Eusèbe rapporte prouvent parfaitement bien.

Mais prouvent-ils également bien ce que vous prétendez prouver en les rapportant? Est-ce une conséquence bien sure, que puisqu'Eusèbe a produit ces histoires, c'est sur leur autorité qu'il a cru que les oracles étalent rendus par les démons ? Pour reconnaître la fausseté d'une telle conséquence, il n'y a qu'à faire réflexion qu'Eusèbe dans tout son ouvrage fait profession de combaltre les païens. Or qu'y a-t-il de plus ordinaire que de combattre un adversaire par des autorités et des raisons que l'on juge les plus propres pour le convaincre de quelque vérité, quoique ce ne soient pas ces mémes autorités et ces mêmes raisons, mais d'autres très-différentes, qui nous en ont convaincus nous-mêmes? N'est-on pas surtout obligé nécessairement d'en agir ainsi, lorsque ceux que l'on entreprend de convaincre reconnaissent une autorité et des principes tout différents des nôtres? et n'est-ce point là précisément le cas où se trouve Busèbe? Agissant contre les païens, ponvait-il leur ci-

(2) Euseb., ibid., cap. 47, post relatam ex Plutarcho historiam de Thamno, ut eum appellat: Toenira ο Πλουταρχός Επιτηρήσαι δι άξιαν τον καιρο δι φησι τον θάνατον γεγονέναι τοῦ δαίμονος οὐτος δι το κατά Τιδέριον, καθιόν ὁ ἡμέτερος Σωτήρ τὰς σύν ἀπθρώποις ποιούμενος διατριδάς, πᾶν γένος δαιμόνων Ελλαίνειν τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀναγέγραπται βάου ἀπτ ἐδεττικές τῶν δαιμόνων γονυπετεῖν αὐτόν καὶ ἐκαττύειν κὰ τῷ κεριμόνοντι αὐτοὺς ταρτάρω παραδούνας.

ntorité de l'Ecriture sainte, qu'ils ne naissaient pas, quoique pour lui il la aût, comme tous les chrétiens, pour la de ses sentiments? Et quand les au-3. Pères (1) ont entrepris de prouver alens l'unité et la providence de Dieu, prialité de l'âme, les récompenses et **Atiments** de l'autre vie , ne se sont-ils rvis comme lui du témoignage de leurs rs, de leurs poëtes et de leurs philoso-Peut-on néanmoins conclure de là que our l'autorité de ces poëtes et de ces ophes, et non sur celle de l'Ecriture qu'ils ont cru toutes ces vérités? donc, quoique Eusèbe ait produit conparens les oracles de Porphyre et les res de Plutarque, vous ne pouvez point nclure. comme vous faites, que c'est pareilles autorités qu'il a cru que les m étaient rendus par les démons.

que j'ai dit jusqu'à présent prouve, à ce me semble, assez clairement, que vous eu tort d'avancer que la première raiu'ont eue les anciens chrétiens pour les démons auteurs des oracles, ce es histoires surprenantes qui couraient fait des oracles et des génies. Je pouronc passer à l'examen de la seconde, ous leur attribuez avec aussi peu de e; mais comme, à propos d'Eusèbe et acles qu'il rapporte de Porphyre, vous tous vos efforts pour rendre suspect e de ce philosophe, et la bonne foi des ers chrétiens que vous soupçounez de r supposé, souffrez qu'avant que d'alis loin j'examine la solidité de vos raiments et de vos conjectures sur ce su-

VI. — Fausselé des conjectures produiper l'historien pour rendre suspect le e de Porphyre de la Philosophie des des. Dessein de ce livre de Porphyre et matières qu'il y traite. Pourquoi il en ibus la cause au défaut des exhalail.

phyre, diles-vous, n'était pas assex malhomme pour fournir des armes contre anisme, sans y être engagé par la suite lque raisonnement, et c'est ce qui ne pas ici. C'est Porphyre, continuezqui prend plaisir à ruiner sa religion ablir la nôtre. En vérité cela est suse soi-même. Non, Monsieur, Porphyre stendait pas, dans le livre d'où Eusèbe

ustinus, l. de Monarchia Dei, et in Paræn. ad; Clemens Alexandr., Protrept. ad Gentes; rect., de Affect. Græcorum curandis; Lac-te.

cuseb., l. 19 Præp. Eveng., c. 6, sub finein, ide Porphyrio: Ούτος τοιγαροῦν ἐν εἰς ἐπέγραψε iς ἐχ λογίων φιλοσοφίας, συναγωγὰν ἐποιώσατο ἐν τοῦτε Απάλλωνος καὶ τῶν λοιπῶν θεῶν τε καὶ δαιμόνων οῦς καὶ μάλιστα ἐκλεξάμενος αὐτῷ εἰκανούς είναι εἰς τε ἀπόδειξιν τῆς τῶν θεολογουμετῆς, εἶςτε προτροπὰν τῆς, ὡς αὐτῷ φίλον ἀνοθεοσοφίας.

'orphyr., apud Busebium, l. 14 Prap. Esang., 1 Kit di hapovan avrayayi naddip mir the a tiré les oracles qu'il rapporte, ruistr sa religion et établir la nôtre ; il ést évident au contraire qu'il travaillait de toutes ses forces à soutenir la sienne et à renverser la nôtre, et qu'il s'y prenait d'une manière très-capable de faire impression sur l'esprit des païens. Pour en être convaincu, il be faut que lire ce qui nous reste de son ouvrage dans Busèbe (Prap. Evany. lib. 1v., cap. 6 et 7) et dans saint Augustin (De Civit. Dei, lib. xix, cap. 23). On voit qu'il tend presque également à ces deux fins. Il soutient le paganisme, en montrant que les dieux par leurs oracles en ont confirmé tous les dogmes et toutes les superstitions. Il s'efforce de ruiner le christianisme, en faisant voir que les mêmes dieux le condamnent dans leurs oracles et n'en parlent que comme d'un égarement pitoyable. Son livre avait pour titre: De la philosophie par les oracles (2). Au reste, cette philosophie dont il prétend parler, c'est particulièrement la magie, ou, pour lui donner avec lui un nom moins odieux, la théurgie qui enseigne de quelle manière il faut préparer et purifier l'âme pour la rendre capable de converser familièrement avec les démons. Voici comme il expose lui-même le sujet et le but de son ouvrage. « Ce recueil, dit-il (8), comprendra un grand nombre de dogmes de philosophie, de la vérité desquels les dieux mêmes nous ont assurés par leurs oracles. Nous parlerons aussi de la manière de les consulter (c'està-dire de la théurgie), parce que cette sorte de connaissance sert beaucoup à la contemplation et à l'entière purgation de l'âme. Pour ce qui regarde l'ulilité de cet ouvrage, ceux là particulièrement la connaîtront, qui, dans la passion qu'ils ont ene de découvrir la vérité, ont souhaité quelquesois de jouir de la présence et de l'entretien des dieux, afin d'être délivrés de tous leurs doutes par des maltres si sûrs et si dignes de créance. » Il conjure ensuite (4) celui à qui il envoie son livre de le tenir fort secret, et de n'en pas permettre la lecture indifféremment à tout le monde.

Pour remplir le dessein qu'il s'y propose, il rapporte un grand nombre d'oracles qui enseignent et qui autorisent toutes les superstitions du paganisme et de la magie, et plusieurs aussi qui condamnent le christianisme et qui blasphèment contre Jésus-Christ même, comme entre autres celui que saint Augustin rapporte (5) au commence-

κατά φιλοσοφίαν δογμάτων άναγραφάν, ώς οἱ θεοἱ τέλαθὶς ἔχειν ἐθέσπισαν ἐπ' ἐλίγον δὲ καὶ τῆς χρηστηκῆς ἀψομεθα πραγματείας, ἦτις πρός τε τὰν θεωρίαν ἀνόσει καὶ τὰν ἐλην κάθαρστιν τοῦ βίου. Ἡν δ' ἔχει ἀφελειαν ἀ συναγωγά, μάλιστα εἴσονται σοσάτερ τὰν ἐλιθείκιαν ἀδιαν καντες, πὰξαντό ποτε τῆς ἐκ θεῶν ἐπιφανείας τυχόντες, ἀνάπανστιν λαδεῖν τῆς ἀπορίας, διά τὰν τῶν λεγόντων ἀξιόκιστον διδασκαλίαν.

(4) idem, ibid., cap. 8: Σύ δέ, είπερ τι, και ταύτα πειρώ μά δυμοσιαύσεν, μπό άχρι και τών βεθήλων ρίπτευ αυτά δόξας έμεκα ή κέρδους... Et paulo post: Ταύνά μοι ώς ἀιάκτου τὰ ἀιδρυτότερα πούττευ.

Taven μοι ως αλέφετων σε αλέφετοτερα πρόπτερο. (5) August., I. xix de Civit. Dei, cap. 25 t e Nam in libris quos Ucpi τζς τα λαγίων γολουτήσε παροδολ. ment du chapitre 22 du livre xix de la Cité de Dieu. Il les accompagne de ses réflexions, dans lesquelles on le voit soutenir jusqu'au bout son caractère, qui est celui d'un homme entêté de l'idolâtrie et de la magie, et en même temps furieusement emporté contre le christianisme.

Du nombre de ces oracles que Porphyre rapporte en faveur de l'idolâtrie et de son art diabolique de théurgie, sont ceux qu'Eusèbe nous a conservés (Præp. Evang., lib. 1v, cap. 9; lib. v, cap. 8-12 et seq.), et qui enseignent quelle sorte de sacrifices il faut faire aux dieux célestes, terrestres et infernaux ; de quelles figures et de quels caractères il faut se servir pour les évoquer et les obliger de répondre, même malgré eux. Mais la plupart de ces prétendues divinités, qui étaient de véritables démons, ne répondaient déjà plus de son temps, dans ces fameux oracles qui portaient leur nom. Comme Porphyre ne pouvait pas nier un fait aussi évident que celui-là, il lui était aussi trèsimportant d'enlever aux chrétiens, s'il était possible, l'argument qu'ils en tiraient contre le paganisme. Que fait-il pour cela? Il rapporte deux oracles (1) qui attribuent ce si-lence à la longueur du temps qui avait dissipé les vapeurs et les exhalaisons qui causaient la fureur et l'enthousiasme prophétique. Eusèbe, sans se mettre en peine de réfuter cette mauvaise raison, se contente de l'aveu d'Apollon et de Porphyre touchant le silence des oracles, parce que cela lui suffisait et qu'il n'en demandait pas davan-

Je vous prie, Monsieur, de me dire ce qu'il y a de suspect en tout cela, et qui puisse faire naître la pensée que quelque chrétien pourrait bien avoir supposé ces oracles en faveur du christianisme, comme vous voulez nous le faire croire. N'était-il pas naturel que Porphyre, dans un livre où il rapportait tant d'oracles en faveur du paganisme et contre le christianisme, parlât du silence où ces oracles étaient réduits pour la plupart: silence si préjudiciable au premier et si avantageux au second? Lui et les auteurs des oracles, quels qu'ils pussent

in quibus exsequitur atque conscribit rerum ad philosophiam pertinentium, velut divina responsa, ut ipsa verba ejus quemadmodum ex lingua Græca in Latinam interpretata sunt ponsin. Interroganti, inquit, quem Deum placando revocare possit uxorem suam a Christianismo, bæc ait versibus Apollo. Deinde verba velut Apollinis ista sunt : Forte magis poteris in aqua impressis litteris scribere, aut inflans pennas leves per aera ut avis volare, quam semel polluta revoces impiæ uxoris sensum. Pergat quomodo vult inanibus fallaciis perseverans, et lamentationibus fallacissimis mortuum deum cantans, quem judicibus recta sentientibus perditum, pessima in speciosis ferro juncta mors interfecit. Deinde post bus versus Apollinis, qui non stante metro Latine interpretati sont, subjunxit atque ait : In bis quidem tergiversationem irremediabilis sententize eorum manifestavit dicens, quoniam Judæi suscipiunt Deum magis quam isti. 🕽

(1) Euseb., I. v Prap. Evang., cap. 16:

être, pouvaient-ils apporter une raiso spécieuse et qui couvrit mieux leur h Plutarque (2) ne s'en sert-il pas pour quer ce silence si extraordinaire d ignorait la véritable cause? D'ailleur! avait-il qui entrât mieux dans le dess livre de Porphyre? Voulant enseigne d'évoquer les démons pour s'élever pa assistance aux plus sublimes connaiss pouvait-il se dispenser, entre les moyens qu'il en donne, de parler des laisons de certains endroits de la terr les philosophes de ce temps-là (Jaml de Myst., sect. 111, c. 11) croyaient cont beaucoup à attirer ces démons qu'ils laient leurs dieux, et à les faire entre le corps de ceux qui recevaient ces ex sons en eux-mêmes?

CHAP. VII. — Les anciens fidèles accus voir supposé des livres en faveur religion. Réfutation de cette accinipaste. Les Pères de l'Eglise étaies contre les suppositions, et habiles à connaître. Le livre de la Philosop les oracles est incontestablement d phyre.

Je sais que, pour faire valoir vos cons et disposer adroitement vos lecl y entrer, vous vous répandez en des sations vagues contre les premiers tiens, que vous voulez faire passer que les prêtres des idoles, pour des l et des imposteurs, qui, pour favor christianisme, n'ont point fait de di de supposer quantité de livres. C'est artifice ordinaire à ceux qui se trouve barrassés de l'autorité des Pères et d ciens auteurs, qui sont opposés à l veauté des sentiments qu'ils veulent duire. Manquant de bonnes raisons résoudre les difficultés que l'on per former de ce côté-là, et dont ils : toute la force, ils les tranchent tou coup à la faveur de ces supposition ces falsifications prétendues.

Il me semble néanmoins que vous ( être un peu plus réservé à former : reilles accusations contre les premies

'Αμρί δέ σοι Πυθώ Ελαρίηντε μαντεύματα θεί Αυδήσει φάτις ἡμετέρη θεμιτώδεστ ομφαϊς. Μυρία μέν γαίης μαντήτα θέσκελα νώτω 'Εδλύσθη, πηγαίτε καὶ ἄσθματα δινήεντα. Καὶ τὰ μέν ἀψ χθονίοιστ ὑπαὶ κόλποιστ όδε Λύτή γαΐα χανούσα 'τὰ δ' ὅλισε μυρίος αἰέ Μούνω δ' Πελίω φαισιμδιότω εἰσέτ ἐαστυ Έν Διδύμων γυάλοις Μυκαλήτον εὐθεον ΄δωρ. Πυθώνος τ' ἀνὰ πέζαν ὑπαὶ Παρνάσσιον αἴπο Καὶ κραναή Ελαρίη, τρηχύ στόμα φοιδάδος Νικαιεύσι δὶ χρών ἔφη.

Πυθώνος δ' οὐκ ἔστιν, ut supra, col. 1018, ι
(2) Plutarch.·lib. de Defectu orac.: Ταῦτι
μαντικών πιευμάτων διακοητέον, ὡς οὐκ ἐχόντ
οὐδὲ ἀγάρω τὰν δύναμεν, ἀλλ' ὑποκειμέναν με
καὶ γὰρ ὅμβρους ὑπερδάλλοντας εἰκὸς ἐστε ι
νύναι καὶ κεραυνών ἐμπεσόντων διαροραίσθαι
δὲ τῆς γῆς ὑπὸ σάλου γενομένης καὶ λαμβαιούστ
τα καὶ σύγχυσιν, ἐν βάθει μεθίστασθαι τὰς ἀκαὶ
ἃ τυφλούσθαι τὸ παράπαν.

l'éminente vertu et l'horreur qu'ils u mensonge et de la fourberie (1). n matière de religion, devrait, ce s mettre à couvert. D'autant plus ne produisez point d'autres preutre accusation contre eux que les Mercure Trismégiste et des Simme si ce que les Pères de l'Eglise é était indubitablement supposé et pour tel par tous les savants, ce pas assurément. Et quand il le laudrait de plus nous convaiucre suppositions viennent plutôt des e de quelques Juiss hellénistes ou ques des premiers siècles.

ces derniers que vous avez raison de ces sortes de fourberies. Ils en ine infinité pour soutenir ou pour leurs erreurs. Aussi les Pères de l'ont pas manqué de les découvrir ire connaître la fausseté, comme, res, Origène (2) et saint Epi-). Par là ils ont fait voir qu'ils pas gens à se laisser tromper si t que vous le prétendez, ni dispofrir que ceux qui leur étaient souprissent d'en imposer à d'autres, bonne intention qu'ils pussent illeurs. Vous savez l'histoire de ce sie dont Tertullien (4) et saint Jéfont mention, qui, ayant voulu, honneur à saint Paul, débiter ses maginations touchant les voyages ôtre et de sainte Thècle, en fut nt puni par une dégradation honaquelle il fut condamné. Ce qui

asonge pour se garantir des plus cruels l de la mort même. C'est la protestation par la houche de saint Justin Martyr : Où ψη ψευδολογούντες: Vivere nolumus menquam loquentes. Justin., Apol. 11, ad Anm. Cette semme chrétienne dont saint Jél'éloge, fit à peu près la même protesta-e point d'avoir la tête coupée pour le ıltère dont elle avait été injustement acu, inquit, testis es, Domine Jesu, cui ocl est, qui es scrutator renum et cordis, non are velle ne percam; sed ideo mentiri nolle Hieronym., de Muliere septies icta. On r ici ce que saint Augustin rapporte de irmus : « Fecit hoc episcopus quondam ; Ecclesiæ, Firmus nomine, tirmior voluncum ab eo quæreretur homo jussu impeapparitores ab eo missos, quem ad se condiligentia quanta poterat, occultabat; juzrentibus : nec mentiri se posse nec

nciens sidèles n'auraient pas voulu dire

August., I. de Mend., ad Consent. nes, hom. 7, in Lucam: « Ecclesia qua-Evangelia; hæresis plurima, e quibus cribitur secundum Ægyptios, altud juxta apostolos. Ausus suit et Basilides scribere n et suo illud nomine titulare... Scio quodelium quod appellatur secundum Thomam latthiam et alia plura legimus, ne quod ideremur, propter eos qui se putant alisi ista cognoverint. Sed in his nihil aliud nisi quod Ecclesia.

assusque multa tormenta corporis, non-

erant imperatores Christiani, permansit in

hanius, hæresi 26, quæ est Gnosticorum,

fait voir combien, dès les premiers temps de l'Eglise, les évêques ont été éclairés pour reconnaître ces sortes de suppositions, et exacts à les rejeter. Ils ont pu dire tous avec vérité ce que saint Sérapion, évêque d'Antioche, répondit aux fideles de la ville de Rhosse en Cilicie: « Nous avons assez de lumières et de discernement pour distinguer les ouvrages supposés, et pour reconnaître qu'ils ne sont pas autorisés par la tradition (Apud Euseb., Hist. l. vi, cap. 12). » Il s'agissait d'un Evangile attribué à l'apôtre saint Pierre, que quelques-uns croyaient légitime, et dont saint Sérapion reconnut d'abord la supposition.

Mais pour revenir à Porphyre, je ne crois pas que vous puissiez jamais réussir dans le dessein que vous avez de faire passer son livre de la Philosophie par les oracles pour supposé. Il est autorisé par de trop bons témoins et de trop bonnes preuves. Car, sans parler de Théodoret (Lib. de Græc. Affect., serm. de Orac.), de saint Augustin (Lib. xix de Civit., cap. 23) et de Julius Firmicas (6) qui le citent et en produisent des extraits; Eusèbe, qui vivait et qui écrivait (7) à peu près en même temps que ce philosophe, était trop bien instruit de tous les ouvrages qu'il avait composés, pour se tromper sur celui dont il s'agit, et trop babile pour appuyer une bonne partie de sa Préparation évangélique sur un livre qui n'aurait pas été incontestablement de celui à qui il l'attribue, et qui était si connu et si fa-meux alors. D'ailleurs, le sophiste Runapins (8), qui ne peut pas vous être suspect,

et hæresi 30, quæ est Ebionitarum.
(4) Tertul., I. de Baptismo : « Quod si quæ r'aulo perperam ascripta sunt, ad licentiam mulierum do-cendi tinguendique defendunt; sciant in Asia presbyterum qui eam scripturam construxit, quasi titulo Pauli de suo cumulans, convictum atque con-

fessum id se amore Pauli secisse, loco decessisse. > (5) flieronym., l. de Script. Eccles., ubi de sancto Luca : e Igitur περιόδους Pauli et Theclæ et totam baptizati leonis fabulam inter apocryphas scripturas computamus. Quale enim est ut individuus comes Apostoli, inter cæteras ejus res, hoc solum ignoraverit? Sed et Tertullianus vicinus eorum temporum, refert presbyterum quemdam in Asia σπουδαστών apostoli Pauli, convictum apud Joannem quod au-ctor esset libri, et confessum se hoc Pauli amore fecisse, et ob id excidisse.

(6) Julius Firmicus Maternus, l. de Errore profan. Relig., cap. 14: « In libris enim quos appellat sipi τῆς ευλογίων φιλοσοφίας (corrige & λογίων) majestatem ejus (Serapidis) prædicans, de infirmitate confessus est. In primis enim litrorum partibus, id est in ipsis auspiciis positus dixit : Serapis vocatus et intra corpus hominis collocatus talia respondit.

(7) Hieron., I. de Script. Eccles., ubi de Eusebio : c În Isaiam libri decem et contra Porphyrium qui ecdem tempore scribebat in Sicilia, ut quidam putant, libri triginta, de quibus ad me viginti tantum

pervenerunt.">

(8) Eunapius in Vita Porphyrii de ejus libris loquens, ait, interprete Hadriano Junio, cujus versie sola ad manum est : « Nam philosophica et que in scientiis tradidit captum humanum superant, majo-raque sunt quam ut suis ea verbis equatiare possion -— Eunapius dit que ce que Porphyre cassions dans et qui a vecu pan de temps après Porphyre qu'il connaissait parfaitement, parle de cet ouvrage, quoique d'une manière un pan enveloppée, dans la Vie de ce philosophe. Enfin le style de cet auteur, son entétement pour le paganisme, sa haine contre la religion chrétionne, qui paraissent clairement dans cet ouvrage, et les matières de théurgie et de magie qu'il y traite, le fout recongâtre trop évidemment pour craisdre que vos seupçons, qui ne sont fondés que sur des imaginations, puissent jamais faire impression sur personne.

CHAP. VIII. — On examine si Perphyre a rapporté des oracles sur la résurrection et sur l'ascension de Jésus-Christ. Réfutation de cette imagination ridicule. Sentiment de saint Augustin sur ce sujet, bien différent de celui de M. de Fontsuelle.

Mais, ajoulez-vous, on noue rapports de Porphyre je ne sais combien d'autres oracles très-clairs et très-positifs sur la personne de Ideus-Christ, our sa resurrection, our sou ascension. Enfin, le plus entêté et le plus habilo des palons nous accable de preunes du christianisme. Jo no sais, Monsieur, où vous avez lu ces oracles si clairs et si positifs sur ces mystères de la vie du Sauveur du monde : si je ne me trompe, vous voulez désigner equx qu'Eusèbe rapporte de l'ouvrage de Porphyre, au livre troislème de sa Démonstration étangélique, pour montrer, par le témoignage des patens mêmes, que Notre-Beigneur p'étant pas un imposteur et un magicien, comme quelques-uns d'entre eux osaient l'avancer. Voici les paroles de Porphyre traduites mot à mot, qui feront voir clairement combien vous vous étes trompé en cette occasion : « Ce que nous allons ajouter, dit co philosophe, paraltra pont-

lons ajouter, dit ce philosophe, paraltra pentétre aurprenant à plusieurs. C'est que les dieux ont dit dans leurs oracles que le Christ avait été un homme très-religieux et ses livres de la Philosophie surpasse les forces de l'angrit humain, parce que ce philosophe y traite de la nature des dieux et des démons, de leurs qualités et de leurs opérations, de la manière de les évoquer et de les obliger du répondre; enfin de plusieurs dogmes et de plusieurs pratiques de sa philosophie théurgique, telles, di-il lui-même, que les dieux les ont enseignées par leurs oracles: 'his el évol réludir grant si élevées, que Porphyre (au profession dans ce livre de ne rien dire de lui-même, mais de rapporter religieusement les propres termes des oracles, saus y rien ajouter ui diminuer.

des oracles, saus y rien ajouter ui diminuer.

(1) August, l. xix de Civic., cap. 25: « Dicit etiam bona philosophus iste de Christo, quasi oblitus illius, de qua paulo ante locuti sumus, contunelis: sum: ant quasi in somnis dii ejus maledixerint Christo, et evigitantes eum bonum ense cognoverint, digneque laudaverint. Denique tanquam mirabile aliquid atque incredibile prolaturus: Pruter oginionem, inquit, profecto quibusdam videntur esse qued dicturi aumus. Christum enim dii piusimum propuptinverunt et immortalem factum, et cum bona pradicatione aim meminerunt. Christianos autem pollutos, inquit, et con/aminatos, et errore implicatos esse dicunt, et

qu'il avait été fait immortel. Ils en par avec étoge... Ainsi, ayant été interrege était Dieu, l'oracle répendit : Tout her sage sait que l'âme étant immortelle, siste après le corps. Au reste l'âme cet homme est très-distinguée par ea p L'oracle dit donc, continue Porphyre, qu Christ avait été fort pienx, et que son avait été, comme celle des autres, reimmortelle après sa mort, et que c'étail que les chrétiens ignorants adoratent. suite l'oracle, étant interrogé pourque l'avait fait mourir, répendit: La corps sel jours exposé à quelques tourments, l'âme des gens de bien va dans le ciel. à quoi ( c'est Eusèbe qui parle ici ) Pors ajoute: C'était donc un homme pieux, e élé éleré dans le ciel, ainsi que les bes pieux. Vous ne parlerez donc pas m lui, mais vons aures pitié de la foli hommes... ( Apud Buseb., lib. 111 Dem. Brang., sub fin.). » Voilà ce qu'Eusèbe porte de Porphyre, pour montrer aux pi que le Sauveur du monde n'était pas ar posteur, puisque les oracles mêmes aveau qu'il était homme de bien, et que sen ! comme celles des autres gens de hien, : élé reçue dans le ciel. Ce sont sans dout dernières paroles qui vous out fait qu'Eusèbe rapportait de Porphyre je ne combien d'oracles très-clairs et très-po sur la personne de Jésus-Christ, sur a surrection et sur son ascension. Voy présent si vous avez eu raison de l'avai Il est vrai qu'Eusèbe a retranché plusi choses de ce passage de Porphyre, qu'elles ne servaient de rien à son st mais saint Augustin le rapporte plus au l et nous fait encore mieux connaître p le véritable sens des oracles dont il s'a combien vous vous étes trompé dans cein vous leur avez donné. Voici ses paroles « Ce philosophe dit aussi du bien de Jé Christ, comme s'il avait oublié les ter

multis talibus adversus on blasphemiis on Deinde subjicit velut deorum oracula hlasphemis Christianus. Et poet buc: De Christo autem is interrogantibus si est Deus, ait Hecate: Que quidem immortalis anima post corpus ut lucel asi; a sapientia autem abscissa semper cress pleiata præstantiasimi est illa apinia, hape caliona a se verirate. Deinde post verba ejus oraculi sua lose coutexens: Piissimum igitur ui inquit, eum duxit, et ejus animam sicut et si piorum, post obitum immortalitate donatam; a colere Christianos errantes, Interrogantibus a inquit, cur ergo damantus est, oraculo respondit Corpus quidem debilitastibus tormentis some positum est: anima autem piorum culenti sed dot. Illa varo anima alite sommabus fatalites quibus fata non annuerunt deorum obtinara inneque habere Jovis immortalis agnitionem, implicari. Proptersa ergo dits esosi, quia qui non fuit nosse Doum, nec dous a dus accus fataliter dedit iste errore implicari. Ipue vientaliter dedit iste errore implicari dedit iste errore implicari. Ipue vientaliter dedit iste errore implicari designationem design

eux que nous renons de rapporter; ou si les dieux n'avaient mal parlé de e lorsqu'ils étaient endormis, et que, naissant mieux à leur réveil, ils lui t donné les louauges qu'il mérile. Car s'il allait proposer quelque chose de lleux et d'incroyable; Quelques-uns, serant sans daute surpris de ce que llons dire ; c'est que les dieux ont déue le Christ étail un homme de bien a été fait immortel, et ils ont parlé iblement de lui. Mais pour ce qui est rétiens, continue-t-il, les dieux assure ce sont des gens souillés de crimes igés dans l'erreur, et ils les chargent de plusieurs autres injures sembla-'nsuite (c'est saint Augustin qui parle) re rapporte les oracles des dieux qui mplis de termes outrageux contre les ns. Après quoi, pour ce qui regarde ist, dit-il, Hécate répondit à ceux qui ogeaient s'il était Dieu : Vous savez me étant immortelle subsiste après le mais lorsqu'elle s'est éloignée de la e, elle erre toujours. Celle dant vous est l'âme d'un très-homme de hien, eux qui l'adorent sont dans l'erreur. re, faisant ses réflexions sur cet oraoute: L'oracle dit donc que le Christ ort homme de bien, et que son ame, celle des autres gens de bien, avait te immortelle après sa mort, et que elle que les chrétiens séduits adoraient. patipue-t-il, la déesse ayant été iuse pourquoi donc on l'avait condami mort, elle répondit par cet oracle : ps est, toujours exposé aux tourments, âme des gens de bien a le ciel pour sa re. Bour ce qui est de celle dont vous , elle est la cause fatale de l'erreur de qui les destins n'ont pas permis de ir les présents des dieux, ni d'avoir la ssance du grand Jupiter. C'est pours dieux les ant en horreur. Paur lui, omme de bien, et il est allé au ciel, : les autres gens de bien. Ainsi vous Icrez point mal de lui, mais vous auié de la folie des hommes qu'il a fait · dans l'erreur. »

à, Monsieur, ce que vous appelez des très-clairs et très-positifs sur la perle Jésus-Christ, sur sa résurrection, sur ension. Voilà ce qui vous fait dire que intêté et le plus habile des paiens nous ac-

ugust., ibid.: c Quis ita stultus est, ut uon t, aut ab homine callido ecque Christianis simo hæc oracula fuisse conficta, aut consilio impuris dæmonibus ista fuisse responsa: tet, quoniam laudant Christum, propterea re veraciter vituperare Christianos, atque assint, intercludant viam salutis æternæ, in quique Christianus? Suce quippe noceadi milleformi sentiunt non esse contrarium, si its laudantibus Christianos, ut eum qui se crediderit, talem Christianos, ut eum qui se crediderit, talem Christianos, ut eum qui se crediderit, talem Christianos, ut eum qui se sese Christianus. Ac sic quamvis ab latus, ab Istorum tamen dæmonum dominatu i liberet Christus: præsertim quia ita lau-

cable de preuves du christianisme; et qui vous fait soupconner que les chrétiens pourraient bien lui avoir supposé ces oracles en saveur du christianisme. Je ne sais si vous frouverez bien des gens qui soient de votre avis; mais je sais bien que saint Augustin n'en est pas, puisqu'il ajoute (1); « Qui est assez aveugle pour ne point voir que cet homme rusé et ennemi déclaré des chrétiens a supposé ces oracles, ou qu'ils ont été rendus par les démons dans la même vue : c'està-dire afin qu'en louant Jésus-Christ, on eroie qu'ils ont raison de blâmer les chrétiens; et qu'ils empêchent par là que l'on n'embrasse le christianisme, qui est la voie qui conduit ap salut éternel. Car comme ils sont infiniment malips et artificioux, ils ne se soucient point qu'on les croie, lorsqu'ils louent Jésus-Christ, pourvu qu'on les crois également, lorsqu'ils disent du mai des chrétiens, et que par conséquent ceux qui ajou-tent foi à leurs oracles estiment tellement Jésus-Christ, qu'en même temps ils ajent horreur du christianisme, et que, pe l'embrassant jamais, ils ne soient aussi jamais délivrés de la tyrannie de ces esprits malins, par le moyen de ce Sauveur. D'autant plus qu'ils le louent tellement que ceux qui le croiront tel qu'ils le disent, ne seront jamais véritablement chrétiens, mais hérétiques photiniens, puisqu'ils le croiront seulement homme, et non pas Dien et homme tout ensemble. Ainsi ils ne pourront pas être sauvés par son moyen, ni se dégager des filets de ces démons imposteurs. Pour nous, nous ne recevons ni Apollon lorsqu'il blame Jésus-Christ, ni Hécate lorsqu'elle le loue, Car celui-là veut qu'on le croie un impie qui a été justement condamné à la mort : et celle-ci, qu'il a été homme pieux, mais rien davantage. L'un et l'autre ont le même but qui est de détourner les hommes de se saire chrétiens, sans quoi néanmoins ils ne pourront jamais être délivrés de la domination des démons. »

Saint Augustin, comme vous voyez, croit que cea oracles pourraient bien avoir été supposés par Porphyre en haine du christianisme; et vous, au contraire, vous croyez qu'ila pourraient bien avoir été supposés par les chrétiens en faveur du même christianisme. Saint Augustin n'y trouve que des louanges pleines de malignité, et les blasphèmes de l'hérésiarque Photin; et vous, vous y trou-

dant Christum, ut quiaquis in eum talem erediderit, qualis alt iis pradicatur. Christianus verus non sita sed Photinianus hareticus, qui tantummodo hominem, non etiam Deum noverit Christum; et ideo per eum salvus e-se non possit, nec istorum mendaciloquorum dæmonum laqueos vitare vel solvere. Nos autem neque Apollinem vituperantem Christum, neque llocatem possumus approbare taudantem. Ille quippe tanquam iniquum Christum vult credi, quem a judicibus recta sențientibus dicit esse oosium; ista hominem piissimum, sed hominem tantum. Una est tamen et illius et hujus intentio, ut nofiut homines esse Christianos; quia nisi Christiani eruni, ale eorum erui potestate non poterunt.

vez des témoignages très-clairs et très-positifs sur la personne de Jésus-Christ, sur sa résurrection, sur son ascension, et une multitude accablante de preuves du christianisme. Je laisse à juger à tout homme de bon sens qui de vous ou de saint Augustin, de l'auteur moderne ou de l'ancien, a raisonné avec plus de justesse sur ces oracles, et en a mieux compris le véritable sens.

CHAP. IX. — Nouvelles conjectures de M. de Fontenelle sur le livre et les oracles de Porphyre. Réfutation de toutes ces vaines conjectures.

Après cela il y a plaisir à vous entendre débiter vos conjectures sur ces mêmes oracles et sur le livre de Porphyre d'où ils ont été tirés. Eusèbe, dites-vous, a cru que c'était un assex grand avantage de pouvoir mettre le nom de Porphyre à la tête de tant d'oracles si favorables à la religion. Il nous les donne dépouillés de tout ce qui les accompagnait dans les écrits de Porphyre. Que savons-nous s'il ne les réfutait pas? Selon l'intérêt de sa cause il le devait faire. Je crois, Monsieur, que vous devez reconnaître à présent, premièrement, qu'Eusèbe ne nous a pas donné les oracles qu'il cite aussi dépouillés que vous le dites de tout ce qui les accompagnait dans les écrits de Porphyre, puisqu'il rapporte quelques réflexions de ce philosophe sur ces mêmes oracles; qui nous apprennent, en second lieu, que cet auteur ne les réfutait pas, et que, selon l'intérêt de sa cause, il ne devait pas les réfuter, puisque, comme saint Augustin le montre si évidemment, ils étaient si contraires au christianisme et si injurieux à Jésus-Christ.

Vous ajoutez incontinent après, en donnant carrière à votre imagination : On soupconne que Porphyre était assez méchant pour faire de faux oracles, et les présenter aux chrétiens, à dessein de se moquer de leur crédulité, s'ils les recevaient pour vrais et appuyaient leur religion sur de pareils fondements. Il est visible que si Porphyre a supposé ces oracles, ce n'a pas été pour se moquer de la crédulité des chrétiens, mais pour ruiner leur religion, s'il pouvait, et empécher les païens de l'embrasser, en leur faisant voir que les dieux n'en parlaient que comme d'une erreur pernicieuse, et ne regardaient les chrétiens que comme des gens souillés de toute sorte de crimes et pitoyablement abusés. D'ailleurs les chrétiens étaient bien éloignés d'appuyer leur religion sur les oracles, quels qu'ils fussent. Ils étaient trop convaincus qu'ils venaient du démon, qu'ils savaient être le père du mensonge et leur plus grand ennemi. Et pour ceux dont il s'agit, il était trop évident qu'ils ne ten-

daient qu'à ruiner leur religion : comment

(1) Voici le titre du chapitre où Eusèbe rapporte les oracles de Porphyre dont il s'agit : Πρὸς τοὺς ἐοἰμένους γέντα γεγονέναι τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ . Ensuite, après avoir réfuie cette caloinnie par un grand nombre de très-belles raisons et par ces oracles mêmes,

il ajoute incontinent : "Δρ' ούν ἀπατιών ἡ ούτος; κάν

donc auraient-ils pu s'en servir pour l'appuyer? Vous voyez au moins que saint Augustin ne s'y est pas trompé. Et si Eusèbe s'en est servi, ce n'a pas été pour prouver la divinité de Jésus-Christ, sa résurrection ou son ascension, (et où aurait-il pu voir dans ces oracles tous ces mystères?) mais soulement pour montrer que, de l'aveu même de Porphyre, le Sauveur du monde n'était pas un imposteur, comme quelques-uns osaient le dire (1).

Il se pourrait donc bien faire, ajontervous un peu plus bas, que Porphyre est mis en oracles tous les myslères de notre religion exprès pour les décrier. On voit que vous étes toujours fortement persuadé que ce philosophe a rapporté je ne sais combien d'oracles très-clairs et très-positifs sur la résurrection et sur l'ascension de Jésus-Christ, d'où vous conjecturez fort prudemment qu'il pourrait bien avoir mis ainsi en oracles tous les autres mystères du christianisme. Si la conjecture n'est pas solide, elle est au moins divertissante. La belle chose que notre religion mise ainsi en oracles par Porphyre! En vérité, Monsieur, si vous aviez pris la peine de lire un peu plus attentivement Eusèbe et saint Augustin, vous ne vous seriez pas égaré dans toutes ces conjectures si peu dignes d'un homme d'esprit comme vous. Daignez au moins y faire attention à présent, et vous reconnaîtrez sans peine que tout ce que vous dites sur les oracles et sur le livre de Porphyre ne sont que des chimères, que la seule lecture de ce qui nous reste de l'ouvrage de ce philosophe détruit et renverse absolument.

CHAP. X. — Seconde raison supposée aux anciens chrétiens: la convenance de leur opinion avec le système du christianisme. Réfutation de cette mauvaise raison. Les Pères de l'Eglise étaient incapables de soutenir un sentiment qu'ils eussent jugé faux, et très-capables d'entrer dans les discussions les plus difficiles. Le renversement du cultides démons, de l'idolâtrie et des oractes, est véritablement l'ouvrage du Sauveur du monde.

Il est temps d'examiner la seconde raisen que vous attribuez aux anciens chrétiens, et pour laquelle vous dites qu'ils ont cru que les oracles étaient rendus par les démons. Vous la tirez de la convenance de cette opinion avec le système du christianisme : ce sont vos termes. Les démons, dites-vous, étant une fois constants par le christianisme, il a été naturel de leur donner le plus d'emplei qu'on pouvait, et de ne les pas épargner pour les oracles et les autres miracles paiens qui semblaient en avoir besoin. Si bien, Monsieur, que lorsque les Pères de l'Eglise ont soutens

τά φίλα σε δυσωπείτω των οίκειων ράματα. "Εχεις τας γαρούν τον πρέτερον Σωτάρα (lacous τον Χρεστίν του γαρούν, και παρά τοις έαυτου (deesse sidetus εχθροίς) ούνολογημένον ου γόντα ούδε φαρμακία, άλλ' εὐσεδή καί διλα ούνολογημένον και συρανίαν άγδος οὐκότορα.

s oracles des païens étaient rendus démons, ils ne l'ont fait, selon vous, ur donner de l'emploi aux démons, et pas laisser oisifs: inconvénient faet préjudiciable au christianisme, par conséquent ils ont du remédier. aison est sans doute excellente et ditous ces grands hommes à qui vous uez. C'est dominage qu'entre celles rène, Eusèbe et Théodoret rapporour établir leur sentiment, ils ne se pas avisés de celle-là. Ils ne l'auraient 18 doute oubliée. Elle était décisive et ncante. Hé! Monsieur, ne reconnaisus pas avec eux et avec toute l'Eglise démons travaillent incessamment à les hommes et à leur dresser des pié-Petr. v, 8; II Cor. xi, 14, etc.)? Ne aissez-vous pas avec eux qu'ils enans tous les effets de la magie? Cela isait-il pas pour les occuper? Qu'étaitsin de leur saire encore rendre des i, s'il ne s'agissait que de leur donner cupation et d'empécher qu'ils demeut oisifs?

ld, ajoutez-vous, on se dispensait d'enms la discussion des faits, qui eut été et difficile; et tout ce que les oracles t de surprenant et d'extraordinaire, on vait à ces démons que l'on avait en Cela veut dire, si je ne me trompe, s Pères de l'Eglise n'a:maient point cussions disticiles, et que, pour éviter trer, ils avançaient sans façon bien bles et des faussetés reconnues pour lls savaient bien que les démons n'épas les auteurs des oracles; néanpour éviter la dissiculté et se tirer au ite de l'embarras que leur donnait ce r avait de surprenant et d'extraordidans les oracles, ils le soutenaient, et forçaient d'en persuader tout le monoique dans le fond ils n'en crussent 1x-mêmes. Voilà une idée bien étrange ous nous donnez là des saints Pères; issurément ce n'est point celle qu'on orsque l'on a lu leurs ouvrages et que iit quelque chose de l'histoire de leur elle-ci nous apprend qu'ils é aient inles d'avancer et de soutenir de pareilissetés contre leur conscience et conloi de Dieu qui le désend : les soupçoncontraire c'est leur faire une injure ; et ceux-là nous font voir clairement n'ont pas appréhendé d'entrer dans nfinité de discussions très-difficiles et pineuses, soit en écrivant contre les soit en réfutant les anciens héréti-Il n'y a qu'à ouvrir leurs livres (1) en être convaincu.

s, pour revenir à ce que vous dites.

comme ceux d'Origène contre Celse et contre cionites : ceux de saint lrénée et de Tertulitre les valentiniens et les autres hérétiques r temps : ceux d'Eusèbe de la Préparation ique et contre Marcel d'Ancyre, etc.

usèbe emploie à cette discussion trois livres de son ouvrage de la Préparation évangélique, rième, le cirquième et le sixième, dont il rap-

était-il plus dissicile, à votre avis, d'attribuer tout ce que les oracles avaient de surprenant aux fourberies des prêtres des idoles, qu'aux démons? Fallait-il entrer pour cela dans une discussion de faits plus longue et plus dissicile? C'est ce qui ne paraît pas. Au contraire ce dernier mayen était sans doute beaucoup plus aisé et plus propre à tourner le paganisme en ridicule. Les Pères ne l'ont pas ignoré, comme vous l'avez remarqué dans Origène et dans Eusèbe. Ce n'est même que sur les conjectures que ce dernier vous a fournies, que vous avez appuyé votre paradoxe des fourberies des prêtres des idoles, ainsi que vous le reconnaissez vous-même. Pourquoi donc ne se sont-ils pas attachés à ce moyen si aisé, si propre à confondre les idolatres, et qui leur était si parfaitement connu? Pourquoi l'on!-ils abandonné, si ce n'est parce qu'ils l'ont jugé faux, insoutenable et éloigné de l'apparence même de la vérité? Ils étaient convaincus, à n'en pouvoir douter, par un très-grand nombre de raisons, d'expériences et d'autorités évidentes, que la plupart des oracles des païens étaient véritablement des impostures et des illusions des démons. Et pour le prouver aux idolâtres, ils n'ont point appréhendé d'entrer dans une discussion aussi difficile que l'est celle des bons et des mauvais esprits (2) et des marques par lesquelles on peut les distinguer : discussion, dis-je, trèslongue et très-difficile, dont ils se seraient épargné la peine, s'ils avaient cru que les oracles ne fussent que des fourberies des prétres des idoles.

Vous ajoutez qu'il est certain que vers le temps de la naissance de Jésus-Christ, il est souvent parlé de la cessation des oracles, même dans les auteurs profanes. Cela mérile sans doute quelque attention, d'autant plus qu'auparavant on n'avait jamais entendu parler d'un événement si extraordinaire. Pourquoi ce temps-là, diles-vous, plutôt qu'un autre, avait-il été destiné à leur anéantissement? Rien n'était plus aisé à expliquer selon le système de la religion chrétienne. Dieu avait fait son peuple du peuple juif, et avait abandonné l'empire du reste de la terre aux démons, jusqu'à l'arrivée de son Fils. Mais alors il les dépouille du pouvoir qu'il leur avait laisse prendre. Il veut que tout fléchisse sous Jésus-Christ, et que rien ne fasse obstacle à l'établissement de son royaume sur les nations. Il y a, continuez-vous, je ne sais quoi de si heureux dans cette pensée, que je ne m'étonne pas qu'elle uit eu beaucoup de cours. Non-seulement il y a quelque chose d'heureux dans cette pensée, mais tout y est solide et vrai; à cela près que la manière dont vous l'exprimez n'est pas juste. Quoi! Monsieur, n'est-il

porte encore les preuves en abrégé dans le ciuquième livre de sa Démonstration. Elle fait aussi une bonne partie des Apologies de Tertullien et d'Athénagore. Saint Augustin traite fort au long la même mauère dans le huitième, le neuvième et le dixième livre de la Cité de Dien, sans parler de son traité de la Divination des démons, qu'il a Cuit exprés pour explaner un oracle rendu par Sérapis.

pas vrai qu'avant la naissance de Jésus-Christ, toute la terre presque était plongée dans les ténèbres de l'idolâtrie et du culte des démons? N'est-il pas encore vrai et indubitable que c'est le Sauveur du monde qui a renversé ce culte abominable, et par conséquent les oracles qui avaient le plus contribué à l'établir partout? Les prophètes n'ont-ils pas prédit de lui ce grand événement (1)? Et ne voyons-nous pas de nos yeux leurs prophéties accomplies? Comment donc pouvez-vous travailler à en diminuer la gloire en voulant nous persuader qu'il n'y a eu aucune part, ou qu'il n'a fait que détromper les hommes des sourberies grossières de quelques autres hommes?

CHAP. XI. — Du prétendu silence de l'Ecriture sur les mauvais démons qui présidaient aux oracles. Quand il serait vrui, la tradition constante de l'Eglise devrait suffire pour nous convaincre de cette vérité. L'Ecriture nous conduit naturellement à la eroire. Faux prophètes d'Achab inspirés par le démon, comme ceux qui rendaient les oracles chez les païens. Oracle dans toutes les formes rapporté par l'Ecriture et attribué au démon.

Mais, dites-vous dans le chapitre où vous répondez à cette seconde raison que vous attribuez aux anciens chrétiens, le silence de l'Ecriture sur ces maurais démons que l'on prétend qui présidaient aux oracles, ne nous laisse pas seulement en liberté de n'en rien croire, mais il nous y porte naturellement. Si bien donc, Monsieur, que vous comptez pour rien la tradition la plus ancienne et la plus constante; et qu'à moins que l'on ne vous montre tous les usages et tous les sentiments de l'Eglise clairement exprimés dans l'Ecriture, vous vous croyez en liberté de n'en rien croire, et même suffisamment autorisé pour les rejeter. Ne voyez-vous pas où co beau principe vous mène, et les conséquences que l'on en peut tirer contre la pureté et l'integrité de votre foi? A Dieu ne plaise néanmoins que je les tire ces conséquences ! Je vous crois et vous croirai toujours très-bon catholique et très-atlaché à toutes les traditions de l'Eglise; je suis faché seulement que l'érudition mal digérée de M. Van-Dale, qui vous a ébloui, vous ait empêché de faire attention aux conséquences de son système, qui va directement à ruiner l'autorité des Pères de l'Eglise et à renverser les traditions les plus constantes et les mieux établies. Et

(1) Isai. II, 17, 18: Et incurvabitur sublimitas hominum, et bumiliabitur altitudo virorum: exaltabitur autem Dominus solus in die illa; et idola penitus conterentur. Ibid., 20. In die illa projiciet homo idola argenti sui et simulacra auri sui quæ fecerat sibi ut adoraret, talpas et vespertiliones. Et xvn, 7, 8: In die illa inclinabitur homo ad factorem suum, et oculi ejus ad sanctum Israel respicient, et non inclinabitur ad altaria quæ fecerunt manus ejus, et quæ operati sunt digiti ejus non respiciet, lucos et delubra.

Zackar. xiii, 1 et 2 : In die illa erit sons patens domui David et habitantibus Jerusalem... Et erit in die illa, dicit Dominus exercituum, disperdam nomina certainement, s'il y en a une certaine et constante, c'est celle dont il s'agit ici, puisqu'elle est soutenue et attestée par tous les Pères de l'Eglise et tous les auteurs ecclésiastiques de tous les siècles, qui tous ont reconnu le démon pour auteur de l'idolatrie en général et des oracles en particulier, n'y en ayant pas un seul qui n'en ait parlé dans ce sens, oa qui puisse donner lieu de soupçonner qu'il a été dans un sentiment contraire. Vous la rejetez néanmoins cette tradition si constante dans tout le christianisme, sur l'autorité seule de M. Van-Dale, et vous voulez la faire passer pour un préjugé ridicule et une illusion grossière. Je vois par là combien il est dangereux de copier les livres des hérétiques et d'adopter leurs sentiments dans les matières qui ont quelque rapport à la religion. Lorsque l'on suit de si mauvais guides, il est presque impossible que l'on ne s'égare, l's mènent toujours plus loin que l'on ne pense. et c'est ordinairement dans quelque précipice, que l'on ne découvre que lorsque l'on y est tombé. J'ai remarqué souvent qu'ils ne manquent jamais de dresser quelque piége aux catholiques, dans les ouvrages mêmes où il ne s'agit de rien moins en apparence q**a**e de religion.

Mais pour ne nous pas écarter plus longtemps de notre sujet, bien loin de convenir avec vous du silence de l'Ecriture sur les démons qui présidaient aux oracles, je soutiens, au contraire, que ce qu'elle nous enseigne nous conduit naturellement à croire cette vérité. En esset, ne nous dit-elle pas clairement que tous les dieux des gentils sont des démons (2)? Ne nous assure-t-elle pas que tout ce qu'ils immolent à leurs idoles, ils l'immolent aux démons (3)? Ne reprend-elle pas les Israélites d'avoir sacrifié leurs enfants aux démons en les sacrifiant aux idoles des Ammonites (4)? Tout cela, et quantité d'autres passages semblables, ne nous apprennent-ils pas que le démon se mélait en effet dans la plupart des superstitions du paganisme? Et s'il y en a quelqu'une que t'on doive particulièrement lui attribuer et où son opération paraisse plus sensiblement, ne sont-te pas les oracles? La même Ecriture ne rapporte-t-elle pas que les faux prophètes du roi Achab furent inspirés par un esprit mesteur (5) qui parla par leur bouche, et qui leur fit rendre de faux oracles et de fausses prédictions sur le succès du combat que ce prisce était sur le point de livrer aux Syriens? Cela ne nous porte-t-il pas à croire que les

idolorum de terra, et non memorabuntur ultra.
(2) Psal. xcv, 5: Onnes dii gentium dæmoaia.
(3) I Cor. x, 20: Quæ immolant gentes, dæmoaia. immolant et non Deo; nolo vos socios fieri demo niorum.

(4) Deuter. xxxII, 27: Immolaverunt dermonits & non Deo. Psal. cxv, 37 : Et immolaverunt filios suit et filias suas dæmoniis.

(5) III Reg. xxii, 22 : Egrediar et ero spiritat mendax in ore omnium prophetarum ejus. 16id., \$: Nunc igitur ecce dedit Dominus spiritum mendacii ia ore omnium prophetarum tuorum.

rs et les prophétesses des païens, qui at les oracles de Delphes, de Claros lodone, étaient aussi inspirés par le sprit menteur, c'est-à-dire par le déir quelle différence pouvez-vous troure les uns et les autres qui ait dû er ces derniers des illusions du dé-

voulez peut-être, pour être convaindans l'Ecriture un oracle encore plus ele à ceux des parens, auquel il soit par le témoignage de la même Ecriie le démon ait présidé? Il faut tâcher contenter. L'oracle de Beelzébub, qui accaron, et qu'Ochozias, roi d'Israël, consulter pour savoir s'il guérirait aladie (1), n'était-il pas un oracle parnt semblable à ceux des Grecs, puisconsultait sur l'avenir et qu'il renréponses comme eux? Et pouvezuter que le démon ne fût l'auteur de :le, puisque l'Evangile nous apprend lzébub était un démon, et même le les démons (2)? Et puisque l'Ecriture prend que le démon présidait à cet ne nous porte-t-elle pas naturellement que les autres oracles, qui étaient a qui ont été depuis parmi les Gentils, pareillement les démons pour au-Te nous dites donc plus que si les orasent été rendus par les démons, Dieu At appris pour nous empêcher de croites rendit lui-même et qu'il y eût quelse de divin dans des religions fausses: i vous voyez, par ces exemples et par l'Ecriture nous apprend encore ails divinités que les Gentils adoraient, ous a fait entendre assez clairement nous en devions penser.

III. — Réfutation d'une erreur ridilassement attribuée aux Pères de l'ALes démons n'ont point rendu leure
es par des statues, mais par les prêtres
dels dont ils s'emparaient. Les saints
n'ont jamais été dans une autre penlls ent toujours mis une grande difféentre les idoles et les prêtres des idoles.
lémons ne connaissent point l'avenir.
iganisme n'a pu être en aucune manière
erreur involontaire et excusable.

d, diles-vous, reproche aux paiens des pui ont une bouche et n'ent point de et souhaite à leurs adorateurs, pour unition, de devenir semblables à ce qu'ils t. Mais si ces dieux eussent eu nonmt l'usage de la parole, mais encore la sance des choses sutures, je ne vois : David eût pu suire ce reproche aux ni qu'ils eussent dû être sachés de resdeurs dieux. David avait raison de reproche aux payens, puisqu'en effet les qu'ils adoraient n'étaient que des muettes et inanimées. Et les Pères

V Reg. 1, 2: Ite, consulite Beelzebub deum 1, utuum vivere queam de infirmitate mea hac. 16: Quia misisti nuntios ad consulendum ub deum Accaron, quasi non esset Deus in quo posses interrogare sermonem.

de l'Eglise, qui ont cru que les oracles étaient rendus par les démons, n'ont pas cru pour cela, comme vous vous l'imaginez, que les idoles eussent l'usage de la parole, et beaucoup moins encore la connaissance des choses futures. Ils savaient que ce n'étaient point les idoles qui rendaient des oracles. mais les prêtres et les prêtresses; que les démons qui étaient attachés aux idoles et aux temples faisaient parler et prophétiser à tort et à traver :, en les remplissant de cette fureur qu'ils appelaient divine, et en leur faisant faire les mêmes grimaces et les mêmes contorsions que l'on voit en ceux qui sont véritablement possédés. Ils en ont tous parlé en cette manière et ont parfaitement bien distingué les idoles d'avec les prêtres des idoles; doux choses en effet fort différentes que vous confondez ici, en attribuant à la première ce qui n'appartient et ne peut convenir qu'à la seconde. Ecoulez, entre autres, comment Théodoret en parle (Interpret. in psal. GXIII), lorsqu'il explique ce même passage de David que vous citez : « Parce que les démons, dit ce Pere, qui par le moyen des idoles séduisaient les gentils et leur rendaient de faux oracles, ne les rendaient pas par ces simulacres inanimés, mais par des hommes capables de raison et par d'autres moyens, c'est pour cela que David dit que ces idoles ne parlent pas : car ce sont en effet des statues immobiles et inanimées. » David a donc raison de reprocher aux dieux des gentils qu'ils ont une bouche et n'ont point de parole; mais il est ridicule de conclure de là que les démons n'étaient pas les auteurs des oracles, comme si c'eût été par les statues et non pas par des hommes qu'ils les eussent rendus. C'est là une erreur dans laquelle je m'étonne que vous soyez tombé, puisqu'il n'y a aucun auteur qui parle des oracles et de la manière dont ils se rendaient, qui n'ait dû vous en désabuser : erreur néanmoins sur laquelle vous avez bâti une bonue partie de votre système, ainsi que nous le verrons dans la

Quand les saints Pères, ajoutez-vous, s'emportent avec tant de raison contre le culte des idoles, ils supposent toujours qu'elles ne peuvent rien. Cela est vrai, et ils n'en ont jamais parlé autrement. Mais pour les prêtres des idoles qui rendai nt les oracles, ils ont en--seigné et soutenu qu'ils étaient inspirés on possédés du démon; que c'était ce malin esprit qui était l'auteur de toutes les superstitions du paganisme et de tous les faux miracles que l'on y voyait. Voilà ce que les saints Pères ont toujours supposé : voilà ce qu'ils ont prouvé fort au long dans leurs livres, en distinguant toujours les idoles considérées en elles-mêmes, et les démons qui inspiraient les prêtres des idoles. C'est ce que vous pouviez facilement remarquer dans Lactance (3), dans Athenagore (In Apol.), dans Minutius

(5) Voici l'abrégé de ce que Laciance cassigne dans

<sup>(2)</sup> Matth. xii, 24: Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum. Ibid., 27: Et si ego in Beelzebub ejicio dæmonia, filii vestri in quo ejiciunt?

Felix (In Octavio), dans Tertullien (In Apolog.), qui, en même temps qu'ils montrent que les idoles ne peuvent rien, soutiennent que les démons qui présidaient aux oracles et aux idoles ont pu faire et ont fait en effet beaucoup de mal par leur imposture et leurs

prestiges.

Vous continuez votre raisonnement contre les saints Pères, et vous dites : Mais si les idoles eussent parlé, si elles eussent prédit l'avenir, il ne fallait pas attaquer avec mépris leur impuissance. Pourquoi n'auraient-ils pas dû le faire, même dans cette supposition? Les idoles auraient-elles cessé pour cela d'étre un morceau de bois, de pierre ou de métal? Mais, Monsieur, avant que de raisonner ainsi, vous deviez nous avoir dit qui sont ceux des saints Pères qui ont cru ou supposé que les idoles parlaient et prédisaient l'avenir. Car de tous ceux que j'ai lus, je n'en ai trouvé aucun qui ait eu une pensée si fausse, ni qui ait pu vous donner lieu de la lui attribuer. Ils savaient trop, ce que vous semblez ignorer, que ce n'étaient point les statues, mais les prêtres des idoles qui parlaient et qui se mélaient de prédire l'avenir. C'est néanmoins sur cette fausse supposition que yous entreprenez de prouver que, dans le sentiment des Pères de l'Eglise, le paganisme n'aurait été qu'une erreur involontaire et excusable. Car, ajoutez-vous un peu plus bas, mes lumières suffisent pour examiner si une statue parle ou ne parle pas ; mais du moment qu'elle parle, rien ne me peut plus desabuser de la divinité que je lui attribue. Je ne sais si vons trouverez bien des gens qui vous ressemblent en cela, même parmi les plus simples et les plus grossiers. Pour moi, je vous avoue que je verrais toutes les statues da monde parler, sans leur attribuer pour cela aucune divinité. Mais, encore une fois, c'étaient des hommes et non point des statues qui rendaient les oracles du paganisme.

Vous failes encore dans votre raisonne-

les deux premiers livres de ses Institutions. « Docui religiones deorum triplici ratione vanas esse. Una quod simulacra ipsa quæ coluntur, effigies sint hominum mortuorum... Altera quod ipsæ imagines sacræ quibus vanissimi homines serviunt, omni sensu carent, quoniam terra sunt... Tertia quod spiritus qui præsunt ipsis religionibus condemnati et abjecti a Deo per terram volutentur, qui non tantum nihil præstare cultoribus suis possint, quoniam rerum potestas penes unum est, verum etiam mortiferis eos illecebris et erroribus perdant: quoniam hoc illis quotidianum est opus tenebras hominibus obducere, ne quæratur ab illis verus Deus. » Lactant., lib. n., cap. 18. »

(1) Tertull., in Apolog.: c Omnis spiritus ales, hoc et angeli et dæmones. Igitur momento ubique sunt, totus orbis illis locus unus est. Quid ubi geratur tam beile sciunt quam enuntiant: velocitas divinitas cretitur, quia substantia ignoratur. Sic et auctores interdum videri volunt eorum quæ annuntiant, et sunt plane malorum nonnumquam, bonorum tamen numquam.. Æmulantur divinitatem, dum furantur divinationem.

Minutius Felix, in Octavio: « Oracula efficiunt falsis pluribus involuta; nam et falluntur et fallunt, ut et nescientes sinceram veritatem, et quam sciunt in perditionem sui non confitentes. »

ment une autre supposition, qui n'es moins fausse que la précédente : c'est les dêmons eussent rendu leurs oracle les statues, comme vous vous imagine les Pères l'ont cru, les statues eussent seulement parlé, mais encore prédit l'a et, comme vous avez dit un peu plus ces dieux qui, selon David, ont une b et n'ont point de parole, auraient eu seulement l'usage de la parole, mais en connaissance des choses futures. Tou fait voir assez clairement, si je ne me pe, que yous croyez que les démons co sent véritablement l'avenir. Or c'est u reur dout les Pères de l'Eglise (1), da endroits mêmes où ils enseignent démons sont les auteurs des oracles, vous détromper. Car ils y assurent tot ces malins esprits ne connaissent po choses futures, particulièrement cell dépendent des causes libres ou contint qu'ils ne prédisent dans un lieu que ce ont vu dans un autre, ou le mal qui résolu de faire et la cessation de celui ont fait; qu'ils se trompent presque tot et qu'ils ne cherchent qu'à trompe toutes leurs prédictions ne sont que de songes, ou tout au plus des conjectu qu'enfin la connaissance certaine de l' n'appartient qu'à Dieu seul. C'est en temps la doctrine de tou e la théolo Thom., part. 1, q. 57, art. 3), qui est sur l'Ecriture sainte (2). Cela étant, l clusion que vous tirez encore de cette supposition est aussi très-fausse; que dans le système des oracles rend les démons, le paganisme n'aurait été : erreur involontaire et excusable. Ce si faux que, quand bien même vos deu positions seraient yraies, cette consét que vous en tirez ne laisserait pas qu tre fausse, par la raison que mille circonstances qui se trouvaient da oracles, faisaient connaître évidemme

August., l. de Divin. demonum, cap. 5: cum ita sint, primum sciendum est quoniam natione demonum quæstio est, illos ca ple prænuntiare quæ ipsi facturi sunt. Accipio sæpe potestatem et morbos immittere, etipsæ vitiando morbidum reddere... Aliquando am quæ ipsi faciunt, sed quæ naturatibus signi prænoscunt, quæ signa in hominom se non possunt, ante prædicunt... Aliquando e num dispositiones non solum voce prolatas, etiam cogitatione conceptas, cum signa que animo exprimuntur in corpore, tota facilitat scunt, atque hinc etiam 'multa futura prassu In cæteris autem prædictionibus suis dæmes rumque et falluntur et fallunt. Fallunter 4 quia cum suas dispositiones præmuntiant, ex viso desuper aliquid jubetur quod corum i cuncta perturbet... Fallunt autem etiam ste lendi et invida voluntate qua hominum errore tur. Sed ne apud cultores suos pondus and amittant, id agunt ut interpretibus suis signel suorum conjectoribus culpa tribuatur, qu' decepti fuerint vel mentiti. > Vid. et Ath Vita S. Antonii.

(2) Isai. xLI, 23: Annuntiate que venti in futurum, et sciemus quia dii estis vos.

Dieu ni aucun bon esprit, mais i les rendaient.

- Troisième raison supposée chrétien: la convenance de avec la philosophie de Platon. vance que presque tous les anns savants ont été platoniciens. les idées étranges qu'il débite sur anciens chrétiens et les Pères nt réfuté fortement les erreurs bien loin d'embrasser sa secte.

présent à la troisième raison, ous prétendez que les anciens eru les oracles rendus par les dites-vous, à cause de la leur opinion avec la philoson. Sur cela vous débitez bien ine me paraissent pas moins s que celles que vous avez l'ici. Jamais, dites-vous, philoplus à la mode que fut celle de chrétiens pendant les premiers lise. Les paiens se partageaient s différentes sectes de philosoonformité que l'on trouva qu'asme avec la religion, mit dans e presque tous les chrétiens saui est assurément nouveau. Ce es Justin, les Pantène, les Arisnagore et un grand nombre sophes, qui quittent leurs sectes er le christianisme, comme on i présent; mais ce sont eux et es autres chrétiens savants des es, qui abandonnent le chrissuivre la secte de Platon, ou freux mélange des dogmes et de l'Evangile avec les égarehilosophe paren. Ainsi ils enlui la pluralité des dieux, la , la communauté des femmes, an grand nombre d'autres erles. Il ne reste plus qu'à ajouour soutenir la philosophie de ont écrit tant de livres et d'ayé tant de persécutions, soufourments, et donné enfin leur des plus cruels supplices.

continuez-vous, l'estime prodis s'entéta pour Platon. On le e une espèce de prophète... aussi n pas de prendre ses ouvrages mentaires de l'Ecriture, et de nature du Verbe comme il l'a-Quoi! Monsieur, les anciens élé entétés de Platon jusqu'à ce le regarder comme une espèce it de prendre ses ouvrages pour ires de l'Ecriture? Nous somn malheureux d'avoir reçu la ciens chrétiens! Quel danger nous avoir transmis la doctrine st et des apôtres, ils ne nous que les idées et les égarements

Retract. lib. 1, cap. 1 : « Laus quoque sem vel platonicos sive academicos sum extuli, quantum impios homines de Platon? Comment osons-nous après cela lire leurs ouvrages pour y apprendre notre religion? Comment le concile de Trente peut-il ordonner (Sess. 4) que l'on suive, dans l'explication de l'Ecriture sainte, le sentiment unanime des Pères de l'Eglise, puisque tous presque ont été entêtés du platonisme, et ont pris les livres de Platon pour des commentaires de cette même Ecriture? Quelle joie pour les sociniens d'entendre un catholique, homme d'esprit et de réputation, parler d'une manière si conforme à leurs sentiments! En effet, l'auteur du Platonisme déroilé, tout socinien déclaré qu'il est, pour-rail-il s'exprimer sur ce sujet d'une ma-

nière plus forte et plus hardie?

Mais, de grâce, Monsieur, diles-moi qui sont ces anciens chrétiens dont vous parlez, et dans qui vous avez remarqué cet entêtement prodigieux pour Platon? Est-ce Eusèbe? lui qui expose fort au long dans sa Préparation évangélique (Lib. xIII, cap. 15, 16 et seq.) les raisons que les chrétiens ont eues de rejeter toutes les sectes de philosophes, sans en excepter celle de Platon, dont il rapporte et réfute amplement les erreurs, et en particulier celle où il a été touchant les démons. Est-ce saint Justin Martyr? qui, pour prouver la même chose, fait un long dénombrement des contradictions des philosophes (Cohort. ad Gent.), et en particulier de celles de Platon, dont il a fait d'ailleurs une profession si ouverte d'avoir abandonné la doctrine, pour suivre celle des prophètes et des apotres (Apol. 1 et Dial. cum Tryph.). Est-ce Lactance? qui, après avoir réfuté, dans les deux premiers livres de ses Institutions, les superstitions du paganisme, réfute dans le troisième les erreurs des philosophes, et en particulier celles de Platon, et fait voir qu'aucun d'eux n'a connu la vérité, qu'ils se sont tous égarés, et que, pour acquérir le véritable bonhenr de l'ame, la véritable sagesse, il n'y a point d'autre parti à prendre que celui qu'il soutient et qu'il désend. Est-ce saint Augustin? qui a choisi les platoniciens entre tous les autres philosophes, pour les réfuter dans ses livres de la Cité de Dieu (Lib. vii, ix, x), et qui, les ayant loués dans ceux qu'il a composés contre les académiciens, désavoue ces louanges dans ses Rétractations (1), en disant qu'il ne devait pas les donner à des impies, contre les erreurs desquels il faut défendre la religion. Est-ce Théodoret? qui rapporte les égarements étranges de Platon (Lib. de Græc. affect. cur.; serm. 9 de Legib.), et fait voir que dans ses livres il a enseigné et autorisé les plus grands crimes et les plus grandes infamies. Est-ce enfin saint Epiphane? qui, dans son traité des Hérésies (Hæres. 6, que est Platonicorum), met le platonisme entre les sectes du paganisme qui sont tombées dans les plus grandes erreurs, et dont les chrétiens ont toujours en autant d'horreur que du pa-

non oportuit, non immerito mihi displicuit, praser tim contra quorum errores magnes defendenda eschristiana ductrina. ganisme même. Vous dites que presque tous les anciens chrétiens savants ont embrassé la secte de Platon; et moi je vous soutiens qu'il n'y en a pas un, de tous ceux dont il nous reste des ouvrages, qui n'ait fait profession de rejeter Platon et sa philosophie, pour s'attacher uniquement à Jésus-Christ et à sa doctrine.

CHAP. XIV. — Ce que les Pères ont pensé de Platon par rapport aux autres philosophes paiens. Il y a eu des hérétiques qui se sont égarés en suivant ce philosophe, mais il ne s'agit pas ici de ce que les hérétiques ont eru sur les oracles. M. de Fontenelle ne peut point justifier ses expressions outrées sur ce sujet par l'exemple de quelques auteurs célèbres : ce qu'il doit faire s'il entreprend de les soutenir. C'est en vain qu'il réfute le sentiment de Platon sur les démons, puisque ce n'est pas de Platon que les anctens chrétiens ont appris l'existence des démons.

Il est vrai que, lorsqu'il s'agissait de comparer les philosophes parens entre eux, ils donnaient la préférence à Platon, comme à celui dont la philosophie était la moins éloiguée en quelques points des dogmes du christianisme (August., de Civit., lib. viii); mais ils n'étaient pas platoniciens pour cela: ils ne prenaient pas ses ouvrages pour des commentaires de l'Ecritare sainte : ce qui aurait été un égarement et une extravagance, dont j'ai peine à croire que les plus fous des hérétiques aient été capables. Les anciens chrétiens savaient trop ce que l'apôtre saint Paul a dit sur ce sujet (1), et ce qui n'est pas ignoré, au rapport de saint Augustin (2) même, par les plus simples des fidèles, qui est de prendre garde que personne ne les séduise par les raisonnements d'une fausse philosophie, qui vient de la tradition des hommes, et qui n'est fondée que sur les éléments d'une science humaine, et non sur Jésus-Christ.

Que si ce que vous dites de l'estime prodigieuse dont la plupart des premiers chrétiens étaient entélés pour Platon, ne regarde que quelques hérétiques qui se sont égarés en suivant ce philosophe, ainsi que les Pères de l'Eglise nous l'apprennent (3), je réponds, premièrement, que vous ne deviez donc pas vous exprimer aussi généralement que vous l'avez fait, en disant que presque tous les chré-

tiens savants avaient été entétés du nisme, puisque cette manière de comprend autant et plus les Pères glise et les écrivains orthodoxes héréliques; secondement, que votre sition ainsi restreinte à quelques béi n'a plus aucune force, et ne regar notre sujet, puisqu'il ne s'agit pas de les anciens hérétiques ont pensé te les oracles, mais de ce que les Pères glise nous en ont appris, et du sentim les anciens fidèles en ont eu ; troisièn que quand bien même quelques hé ou quelque auteur suspect, comme C d'avoir été trop attaché à Piaton, a cru, ainsi que lous les autres, que cles ont été rendus par les démons s'ensuit pas qu'ils alent soutenu c ment, parce qu'il était conforme à trine de ce philosophe, ou qu'ils l'a pris de lui, ni enfin qu'il soit faux, vous le prétendez.

J'ajoute que, si, pour justifier vos ( sions outrées sur ce sujet, vous m' ce que quelques auteurs célèbres ont touchant le platonisme des Pères vécu avant le concile de Nicer, j'al répondre : 1º qu'il s'en faut bien qu'i porté les choses aussi loin que vous ; n'ont point apporté de preuves de c ont dit; 3º que ce n'est point là du qui a été le plus approuvé dans leurs ou ce qui mérite le plus de l'être; que, pour vérisser votre proposition, que, par un parallèle exact, vous m la conformité des sentiments des chrétiens avec ceux de Platon dans part des points de leur doctrine, et qu produisiez les endroits de leurs ouvri ils ont fait profession de suivre ce phik comme je vous ai indiqué quelques ceux où ils le rejettent absolument, e combattent fortement ses erreurs. O ce que je ne crois pas que vous ni 🛚 Dale puissiez jamais faire.

Après avoir proposé cette troisième tirée de la convenance du sentiment ciens chrétiens touchant les oracles, philosophie de Platon, vous vous ap à la réfuter, en montrant que les des sout pas suffisamment établis par le nisme, et que Platon lui-même n'a trop persuadé de leur existence. San rêter à vous faire remarquer la contre

(1) Coloss. II. 8: Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum.

(2) August., l. vin de Civit., cap. 9: « Quamvis enim homo Christianus litteris tantum ecclesiasticis eruditus, platonicorum forte nomen ignoret, nec utrum duo genera philosophorum exstiterint in Græca lingua lonicorum et Italicorum sciat, non tamen ita surdus est in rebus humanis, ut nesciat philosophos vel studium sapientiæ, vel ipsam sapientiam profiteri. Cavet eos tamen qui secundum elementa hujus mendi philosophantur, non secundum Deum, a quo ipse factus est mundus. Admonetur enim præcepto apostolico, fideliterque audit quod

dictum est: Cavete ne quis vos decipiat, etc.

(3) Tertull., lib. de Præscript. adversus he

(Ipsæ denique hæreses a philosophia sube
Inde Aeones et formæ nescio quæ et trinite
nis apud Valentinum. Platonicus fuerat... Q
Athenis et Hierosolymis? Quid academiæ e
siæ? Quid hæreticis et Christianis? Nestra i
de porticu Salomonis est... Viderint qui se
platonicum et dialecticum Christianismum
runt. » Et de Anima: « Doleo bona fide Platen
nium hæreticorum condimentarium factam
næus, l. 11, cap. 19: « Quod autem dienat
tiniani) imagines esse hæc eorum quæ sust
manifestissime Democriti et Platotis sus
edisserunt. »

e trouve entre ce que vous dites ici et e vous avez dit jusqu'à présent, je vous de volontiers tout ce que vous avancez e sujet. Qu'est-ce que cela fait à notre ion? Est-ce de Platon que les premiers iens ont appris l'existence des démons, malice et le désir qu'ils ont de perdre mmes? Ne reconnaissez-vous pas que ture enseigne tout cela fort clairement? -vous espéré qu'en vous moquant des que Platon, Hésiode et Plutarque rant de leurs démons, vous renverseriez e l'Ecriture et la foi nous apprennent ant ces malins esprits? C'est ce que je urais me persuader.

connaissez donc, Monsieur, que cette n, ainsi que les deux autres précés, que vous avez supposées aux anciens lans, et pour lesquelles vous prétendez ont cru que les oracles des païens it rendus par les démons, ne sont que himères auxquelles ils n'ont jamais, et que vous n'avez imaginées qu'afin mbattre leur sentiment avec plus de é. Souffrez qu'à ces fausses raisons j'en itue trois autres qui les ont véritable-persuadés et que j'ai tirées de leurs

. Xv. — Première raison véritable qui ersuadé les anciens chrétiens: l'autorité l'Ecriture sainte, qui assure que toutes divinités du paganisme étaient des déns. Les oracles ont toujours été accommés de la magie. dont les démons sont auteurs.

première de ces raisons, c'est l'autorité icriture sainte, qui, comme j'ai déjà eu neur de vous le faire remarquer, leur gnait fort clairement ce qu'ils devaient e des oracles et de leurs auteurs. En Rusèbe, qui est celui qui a traité ce le plus amplement (Lib. 14 Præp. Evang. 16), s'appuie sur les mêmes passages de ture que j'ai cités. Et si lui et les au-rères ne s'y sont pas étendus autant que uantité d'autres preuves qu'ils produic'est qu'ils parlaient particulièrement les parens, qui n'en reconnaissaient pas rilé. Mais pour eux qui la regardaient, que nous faisons, comme la règle de loi et de tous leurs sentiments, on ne pas douter qu'ils n'en aient appris celui avaient touchant les oracles. Or l'Ecrisainte leur faisait entendre fort claireque les démons en étaient les auteurs. quelles divinités des païens pouvaientpliquer plus naturellement qu'à celles passaient pour rendre des oracles, ce

August., I. viii de Civit. cap. 24: c Nam quid sola, nist quod eadem Scriptura dicit: Ocutos et non vident; et quidquid tale de materiis licet e effigiatis, tamen vita sensuque carentibus dim fuit. Sed immundi spiritus eisdem simulacris la nefaria colligati, cultorum auorum animas m societatem redigendo miserabiliter captival. » Vid. Orig., lib. viii contra Celsum.

Deuter. xvin, 10, 11: Nec inveniatur in te qui

que l'Ecriture dit, que les dieux des gentils sont des démons ; que tout ce que les mêmes gentils immolent à leurs dieux, ils l'immolent aux démons, et plusieurs autres textes semblables? Y avait-il quelque superstition dans toute l'idolatrie, où l'opération du malin esprit sut plus maniscale que dans les oracles? Dans la magie, direz-vous. Et doutez-vous qu'il n'y eût de la magie dans la manière dont les oracles se rendaient et dont ils avaient été établis? Les anciens chrétiens n'en doutaient pas. Ils étaient persuadés que c'était par des enchantements de magie, autant que par leur propre malice, que les démons s'étaient attachés aux lieux et aux personnes par le moyen desquelles ils rendaient des réponses (1). Et si vous considérez ce que Porphyre, Jamblique, Bunapius, rapportent de ces mêmes oracles, et ce qu'ils enseignent touchant leur détestable théurgie, qui n'était rien aufre chose que l'art d'évoquer les démons et de leur faire rendre des oracles, yous reconnaîtrez, avec les anciens chrétiens, que les oracles étaient toujours accompagnés de magie. Puis donc que vous avouez que les démons sont les auteurs de la magie, vous devez par conséquent avouer aussi qu'ils étaient les véritables auteurs des oracles.

CHAP. XVI. — Conformité des oracles des gentils avec ceux que les Juis idoldires consultaient, et que l'Ecriture nous apprend avoir été rendus par les démons. Les prétresses qui ren laient les oracles étaient parfaitemen semblables aux pythonisses dont il est parlé dans l'Ecriture. Egarement de M. Van-Dale, qui ne reconnaît point de démons dans tout l'Ancien Testament. Sentiment de Vossius touchant ceux qui ne reconnaissent que de la fourberie dans tout ce que l'on rapporte des opérations du démon.

Mais ce qui persuadait encore plus fortement les anciens chrétiens et les Pères de l'Eglise, que les oracles étaient rendus par des démons, c'est la parfaite conformité qu'ils remarquaient entre les oracles des gentils et ceux que les Juis idolatres consultaient, comme étaient les devins, les magiciens, les faux prophèles et particulièrement tous ces hommes et toutes ces femmes qui étaient possédés par un esprit qui s'appelait Python, dont il est parlé si souvent dans l'Ecriture (2). Ils ne pouvaient douter que ces esprits ne fussent de véritables démons, et vous n'en doutez pas non plus, à en juger par ce que vous dites dans votre préface. Et si vous en doutiez, ce qui est rapporté dans les Actes des apôtres, de saint Paul qui chassa ce mauvais esprit d'une fille qui en était possé-

lustret filium suum aut filiam ducens per ignem..... Nec qui pythones consulat nec divinos. I Reg. XXVIII, 7: Dixitque Saul servis suis: Quærite mihi mulierem habentem Pythonem, et vadam ad eam, et sciscitabor per illam. Et dixerunt servi ejus ad eum: Est mulier Pythonem habens in Endor, etc. Isai. viii, 19: Quærite a pythonibus, qui strident in incantationibus suis.

dée (1), vous en convaincrait parfaitement. Or, qu'y a-t-il de plus semblable aux oracles des païens que ces pythonisses? Qu'était-ce autre chose, par exemple, que l'oracle de Delphes, sinon une fille ou une femme appelée Pythie, que l'on allait consulter de toute part, pour apprendre d'elle l'avenir, et que l'on croyait possédée et inspirée par Apollon, lorsqu'elle était assise sur le trépied? Elle l'était en effet ; mais cet Apollon n'était qu'un démon qui avait emprunté le nom de ce faux dieu, ainsi que les Pères de l'Eglise l'ont toujours cru (2). Qu'était - ce enfin autre chose que l'oracle de Dodone, celui de Claros, celui des Branchides et la plupart des autres, sinon des hommes ou des femmes qui se mélaient de prédire l'avenir par le moyen de la prétendue divinité dont on les croyait inspirés? Quoi de plus semblable à ces faux prophètes, à ces devins, à ces pythonisses, que les Juis idolâtres consultaient, et qué l'Ecriture nous apprend avoir été possédés par des démons?

Ainsi, Monsieur, ce que l'Ecriture appelle consulter les devins et les pythons, et ce au'elle défend et déteste si souvent, comme une abomination exécrable, c'était entièrement, quoi que vous en puissiez dire, ce que les parens appelaient : Aller à l'oracle. Il n'y a de différence que du nom seul. Or, les pythons, qui rendaient des réponses par le moyen de ceux qui en étaient possédés, étaient des démons, comme l'Ecriture le fait entendre fort clairement. Les Pères de l'Eglise avaient donc grande raison de croire que les prêtres et les prêtresses des idoles, qui rendaient les oracles des parens, étaient pareillement possédés par des démons. L'Ecriture ne leur permettait pas d'en juger autrement. Et certainement tous ceux qui reconnaissent sincèrement son autorité ne peuvent pas être, avec quelque apparence de raison, dans une autre pensée. M. Van-Dale, votre auteur, l'a fort bien reconnu, et pour établir son paradoxe, il a bien vu qu'avec les Pères de l'Eglise, qu'il traite partout avec mépris, il devait encore rejeter l'autorité de l'Ecriture sainte (3) dans toutes les versions et les paraphrases qui en ont été faites, et s'appliquer à faire voir (4) que dans le texte hébreu, qu'il admet seul, il ne s'agit point du démon ni de ses opérations, dans tous les endroits où il est le plus évident qu'il en est parlé.

Cet égarement étrange, où son système sur es oracles l'a jeté, confirme parfaitement ce qu'un autre protestant (5), beaucoup plus habile et de meilleure foi que lui, dit avoir toujours remarqué, que tous ces gens qui ne veulent point reconnaître que le démon ait jamais eu aucun commerce avec les hommes, et qui croient que tout ce que l'on rapporte des pythonisses et de leurs semblables n'a jamais été que de l'imposture et de la fourberie toute pure; que tous ces gens, dis-je, ont peu de connaissance de l'Ecciture sainte, ou, quoiqu'ils dissimulent, qu'ils l'estiment fort peu en effet et ne se mettent guère en peine de son autorité.

Pour vous, Monsieur, je suis persuadé que vous êtes trés-éloigné de tomber dans un pareil égarement, et que, comme vous reconnaissez sincèrement l'autorité toute divine de l'Ecriture sainte, vous avouerez avec tous les Pères de l'Eglise, comme, à la réserve de quelques incrédules, séduis peut-être par votre livre, on le croit encore aujourd'hui, que les oracles des gentils étaient rendus en effet par les démons, ainsi que la même Ecriture sainte nous l'apprend assez clairement pour en être convaincus.

CHAP. XVII. — Seconde raison évidente qui confirmait les anciens chrétiens dans leur sentiment sur les oracles, c'est qu'ils en chassaient les démons avec une autorité surprenante. Autorité de Tertullien sur ce sujet. On ne voit pas ce que M. de Fontenelle peut y répondre. Passages de Lactance, de saint Cyprien, de Minutius Félix et de saint Athanase, qui assurent que le signe de la croix imposait silence aux oracles, et qui provoquent les païens à en faire l'expérience.

La seconde raison qui confirmait les anciens chrétiens dans ce sentiment qu'ils avaient appris de l'Ecriture, et qui les y confirmait d'une manière à n'en pouvoir donter un seul moment, c'est qu'ils chassaient euxmêmes les démons, des oracles et des personnes par qui ils rendaient leur réponses; c'est qu'ils obligeaient les malins esprits qui présidaient aux oracles d'avouer, en présence même des païens, qu'ils n'étaient que des esprits séducteurs; c'est qu'ils les contraignaient, par l'invocation du nom de Jésus-Christ, de quitter les prêtres et les prêtresses des idoles dont ils s'étaient emparés, de la même manière que saint Paul chassa l'esprit de Python, par le moyen duquel cette fille dont il est parlé dans les Actes des apôtres rendait aussi des réponses et des oracles. Quoi de plus fort pour les cosfirmer dans le sentiment que les démons étaient les auteurs des oracles, et pour nous en corvaincre nous-mêmeș, si nous en doutions

(4) Idem, endem lib., cap. 5 et sequentibus.

<sup>(1)</sup> Act. xvi, 16: Factum est autem euntibus nobis ad orationem, puellam quamdam habentem spiritum Pythonem obviare nobis, quæ quæstum magnum præbebat dominis suis divinando. Ibid., 18: Do ens autem Paulus et conversus spiritui dixit: Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire ab ea. Et exiit eadem hora.

<sup>(2)</sup> Chrysost. in cap. xii I ad Cor. 19. Vid. præterea Origenem, l. vii adv. Celwon, statim fere ab initio.

<sup>(3)</sup> Van-Dale in dedicat. 1. de Origine et progresse idololatriæ.

<sup>(5)</sup> Gerardus Joannes Vossius in Epist. ad Joannem Beverovicium, de Pythonissa Saulis: « Quibes mens est longe alia, non possunt in animum indecere, ulla esse spiritibus commercia cum homine. At sæpius mihi cum talibus sermo fuit. Sed deprehenti eos vel admodum negligenter legissa sacras litters, vel, utcunque dissimularent. Scripturarum auctertatem pàrvi facere. Toto animo tales abominer. »

¿? Au reste ils chassaient si sûrement ilins esprits, ils les faisaient taire avec pire si absolu, ils les contraignaient si airement d'avouer ce qu'ils étaient, provoquaient les païens à en faire rience, jusqu'à s'offrir d'être punis—champ du dernier supplice, s'ils ne nt pas à bout de les chasser à leurs et en leur présence, et de leur faire r leur imposture. Je vous prie d'écounment Tertuilien s'exprime sur ce su- 15 son Apologétique (1).

squ'à présent, dit-il, j'ai apporté des s; mais voici des faits évidents qui déent que vos dieux ne sont que des dé-Que l'on amène devant vos tribunaux ı'un qui soit véritablement possédé du : si quelque chrétien lui commande ler, cet esprit malheureux avouera russi véritablement qu'il n'est qu'un, qu'il dit ailleurs faussement qu'il v. De même, que l'on produise quelde ceux qui passent pour être inspiune divinité, qui la recoivent en eux n fumée et l'odeur des sacrifices, qui avec effort les paroles de leur poitrine, haletant prononcent des oracles. Si 'ierge céleste qui promet des pluies: Esculape qui enseigne des remèdes et prolongé la vie à trois hommes qui nt la perdre quelque temps après : 'avouent qu'ils sont des démons au n qui les interrogera, parce qu'ils ont mentir en sa présence, faites mour-le-champ ce chrétien téméraire. 1 t-il, continue Tertullien, de plus t que ce fait? Qu'y a-t-il de plus sûr ette preuve? La vérilé y paraît toute, sa force s'y fait sentir, il n'y a point à la défiance. Je consens néanmoins us y soupçonniez de la magie ou quelitre artifice, si vos yeux et vos oreilis le permettent. »

llait que Tertullien fût bien assuré de l dit pour parler avec tant de conet pour fonder sur cette preuve une considérable de son Apologétique, et té même de la religion chrétienne, défend contre les payens. Mais il ne

ed bactenus verba; jam hinc demonstratio us, qua ostendemus unam esse utriusque nonalitatem. Edatur hic aliquis sub tribunaliris quem da mone agi constet : jussus a quoristiano loqui spiritus ille, tam se dæmonem itur de vero, quam alibi deum de falso. roducatur aliquis ex iis qui de Deo pati exiur, qui aris inhalantes numen de nidore conqui ructando conantur, qui anhelando pro-Ista ipsa Virgo cœlestis pluviarum pollicitae ipse Æsculapius medicinarum demonstramorituris Socordio et Thanatio et odoto vitæ subministrator; nisi se dæmones fuerint, Christiano mentiri non audentes, illius Christiani procacissimi sanguinem funaid isto opere manifestius? Quid hac proba-lelius? Simplicitas veritatis in medio est, virsua assistit, nihil suspicari licebit; magia aut jus modi fallacia fieri dicetis, si oculi vestri permiserial vobis. Apolog.

lec denique testimonia deorum vestrorum

faut pas en être surpris. Rien n'était plus ordinaire aux chrétiens que de tirer ces sortes d'aveux et de confessions forcées des démons et des faux prophètes qu'ils possédaient, jusque-là que le même auteur assure (2) que c'était ce qui convertissait tous les jours un grand nombre de païens, qui ne pouvaient résister à une démonstration si évidente : et ce qui confirmait en même temps les chrétiens dans leur foi d'une manière à n'en pouvoir jamais douter.

Que pouvez-vous y répondre, Monsieur, pour soutenir votre paradoxe? Direz-vous que ce n'étaient pas les démons, mais les prêtres des idoles qui rendaient ces sortes de témoignages? Si vous le dites, j'ai à vous répondre avec Tertullien (3), en changeant peu de chose à ses paroles : Pourquoi donc ces prêtres des idoles disent-ils qu'ils sont des démons? Est-ce pour nous obéir et nous faire plaisir qu'ils mentent ainsi? Ils nous obéissent donc, et ce qui est le plus honteux pour eux, c'est à nous qui sommes leurs plus grands ennemis qu'ils obéissent. Mais en disant qu'ils sont des démons, ils se déshonorent: a-t-on coutume de mentir pour se déshonorer? N'est-ce pas au contraire pour se procurer quelque honneur, qu'on le fait ordinairement? Enfin ces imposteurs n'ont de biens et d'avantages qu'autant que leur fausse religion leur en donne : voudraient-ils s'en priver en contribuant par leurs mensonges, comme ils font tous les jours, à ruiner leur secte, à détromper leurs plus zélés partisans et à multiplier le nombre des chrétiens, leurs ennemis déclarés? Tout cela me paraît prouver évidemment que les auteurs des oracles du paganisme étaient véritablement des démons, et que les anciens chrétiens en avaient la preuve la plus sensible et la plus convaincante que l'on puisse

Mais écoutons Lactance, qui ne parle pas moins clairement et avec moins d'assurance sur ce sujet que Tertullien. « Que l'on amène, dit-il (4), un homme véritablement possédé du démon et en même temps le prêtre d'Apollon de Delphes lui-même. Ils frémiront également l'un et l'autre au nom de Dieu; et

Christianos facere consueverunt, quia plurimum illis credendo, in Christo Domino credimus. Ipsi litterarum nostrarum fidem accendunt. Ipsi spei nostræ fidentiam ædificant. Ibid.

(3) Si altera parte vere dei sunt, cur sese dæmonia mentiuntur? An ut nobis obsequantur? Jam ergo subjecta Christianis divinitas vestra... et si quid ad dedecus facit æmulis suis..... Credite illis cum verum de se loquantur, qui mentientibus creditis. Nemo ad suum dedecus mentitur, quin potius ad honorem.... Colitis illos quod sciam, etiam de sanguine Christianorum. Nollent itaque vos tam fructuosos, tam officiosos sibi amittere. Ibid.

(4) Denique si constituatur in medio et is quem constat incursum dæmonis perpeti, et Delphici Apollinis vates: eodem modo Dei nomen horrebunt, et tam celeriter excedet de vate suo Apollo, quam ex homine spiritus ille dæmoniacus, et adjurato sugatoque deo suo, vates in perpetuum conficescet. Ergo iide m sunt dæmones quos satentur exsecrandos esse, iidem dii quibus supplicant. Divin. Instit., l. 17, c. 27.

Apollon sortira aussi vite de son faux prophète, que le démon de ce possédé. Et ce dien ainsi conjuré et chassé, son faux prophète deviendra muet et se taira pour toujours. Donc les démons que les païens ont en exécration sont les mêmes que les dieux qu'ils adorent. » Les anciens chrétiens étaient si surs de chasser les démons auteurs des oracles, qu'ils s'offrent d'en faire l'expérience sur Apollon même, le principal et le plus célèbre de tous; ils la proposent comme un moyen infaillible pour connaître la vérité de leur religion et la fausseté de celle des païens. Expérience au reste qu'ils avaient faite souvent et qui ne leur avait jamais manqué, comme Lactance l'assure dans le même endroit. Pouvaient-ils douter après cela que les oracles ne fussent en effet rendus par les démons?

J'ajoute à Lactance saint Cyprien, qui, après avoir dit que ce sont (1) de mauvais esprits qui inspirent les faux prophètes des gentils, qui remuent les fibres des entrailles des victimes, qui gouvernent le vol des oiseaux, qui disposent des sorts et qui rendent des oracles, en y mélant toujours le faux avec le vrai, pour preuve de ce qu'il avance, ajoute : « Gependant ces mauvais esprits, conjurés par le Dieu vivant, nous obéissent incontinent; ils se soumettent à nous, ils nous avouent tout, et sont contraints de sortir des corps qu'ils obsèdent. On voit que nos prières redoublent leurs peines, qu'elles les agitent, qu'elles les tourmentent horriblement. On les entend hurler, gémir, supplier et déclarer, en présence même de ceux qui les adorent, d'où ils viennent et quand ils se retireront. » Il répète à peu près la même chose, mais en moins de paroles, dans son livre contre Démétrien (2), et il invite ce païen à venir voir de ses propres yeux la vérité de ce qu'il avance: « Venez, lui dit-il, et puisque vous faites profession d'adorer les dieux, croyez au moins ceux que vous adorez. » Remarquez, s'il vous platt, que ces dieux ou ces mauvais esprits qui obéissent et qui se soumellent aux chrétiens, qui hurient et qui se démènent si étrangement en leur présence, en leur avouant ce qu'ils sont et d'où ils viennent, ce sont ceux, comme l'assure saint Cyprien, qui inspirent les

(1) Hi ergo spiritus sub statuis atque imaginibus consecratis delitescunt. Hi afflatu suo vatum pectora inspirant, extorum fibras animant, avium volatus gubernant, sortes regunt, oracula efficiunt, falsa veris semper involvunt..... Hi tamen adjurati per Deum verum nobis statim cedunt et fatentur, et de obsessis corporibus exire coguntur. Videas illos nostra voce et oratione occulte flagellis cædi, igni torqueri, incremento pœnæ propagantis extendi, ejulare, gemere, deprecari; unde veniant et quando discedant, ipsis etiam qui se colunt audientibus conficeri. De idetorum Vanitate.

(2) O si audire cos velles et videre, quando a nobis adjurantur et torquentur spiritalibus flagris, et verborum tormentis de obsessis corporibus ejiciuntur; quando ejulantes et gementes, voce humana et potestate divina flagella et verbera sentientes, venturum judicium confitentur! Veni et cognosce esse vera ques dicimus; et quia sic deos colere te dicis, vel

faux prophètes des gentils, et qui les oracles. Jugez après cela si les cl pouvaient dou!er que ces oracles ne rendus en effet par les démons.

Minutius Félix (3) se sert de la preuve contre les parens, et s'exprin que dans les mêmes termes que sa prien : car, après avoir dit que c'est mons qu'il faut attribuer les oracles tes les autres sortes de divinations qu en usage parmi les idolatres, il aj leur parlant : « La plupart d'entre i vent que les démons eux-mêmes qu'ils sont les auteurs de toutes ces stitions, toutes les fois que par nos nous les chassons des corps qu'ils ol Saturne lui-même, Sérapis, Jupiter les autres démons que vous adorez. alors ce qu'ils sont. Et certainement pas croyable qu'ils mentent pour se norer ainsi eux-mémes, surtout e présence. Croyez-les donc, et recor que ce sont de démons, puisqu'ils dent eux-mêmes témoignage.»

Je craindrais de vous ennuyer si rapportais un plus grand nombre d'a sur ce sujet; mais je ne puis m'empe vous citer encore celle de saint Al qui, après avoir dit que le seul sign croix fait évanouir tous les prestiges tes les illusions des démons, ajoute après (De Incarn. Verbi Dei): a Ot qui en veut faire l'expérience vier qu'au milieu des prestiges des démo impostures de leurs oracles et des p de la magie, il se serve de ce sigi croix, dont les parens se moquen verra comment les démons, estrayés nent la suite, comment les oracles aussitòt, et tous les enchautement magie demeurent sans effet. »

CHAP. XVIII. — Exemples du pout chrétiens sur les démons auteurs e cles. Les païens mêmes ont été oblig reconnaître. Réfutation de ce que l'a la République des lettres propose p pliquer le passage de saint Athanase. sence d'un seul chrétien inconnu res oracles muets et confondait les as Qu'en pensez-vous, Monsieur? I

ipsis quos colis crede. Contra Demetrianum. (5) lsti igitur impuri spiritus dæmones, i sum a magis et philosophis et a Platone, si et imaginibus consecrati delitescunt, et a auctoritatem quasi præsentis numinis consc dum inspirantur interim vatibus, dum fan rantur, dum nonnumquam extorum fibras avium volatus gubernant, sortes regunt, o ficiant falsis pluribus involuta..... Hæ**c om**r p'erique vestrum ipsos dæmones de semeti literi, quoties a nobis tormentis verborut tionis incendiis de corporibus exiguntar. Is nus et Serapis et Jupiter et quidquid dæm litis, victi dolore quod sunt eloquuntur. N in turpitudinem sui, nonnullis **præsertim** assistentibus, mentiuntur. Ipsis testibus dæmones de se verum confitentibus credite enim per Deum verum et solum inviti. m poribus inhoriescunt, etc. In Octavie.

ciens chrétiens pouvaient-ils avoir des preuves plus fortes et plus convaincantes du sentiment qu'ils avaient appris de l'Ecriture, que les démons étaient les auteurs des oracles, puisque par leur présence, leurs priè-res, le signe de la croix; l'invocation du nom **de Jésus-Christ, ils faisaient taire ces oracles** et en chassaient les démons; puisqu'ils obligeaient Saturne, Sérapis, Jupiter, Esculape, Apollon et tous les autres dieux du paganisme qui rendaient des oracles, d'avouer, en présence même de leurs adorateurs, qu'ils n'étaient que des démons imposteurs, puisqu'ils les contraignaient d'abandonner les prêtres qu'ils inspiraient et par qui ils rendaient leurs réponses? Si, pour vous assurer davantage de ce pouvoir merveilleux des chrétiens sur les oracles du paganisme, il était nécessaire de vous en produire des exemples bien authentiques, je vous citerais celui de saint Grégoire de Néocésarée, rapporté par saint Grégoire de Nysse (In Vita S. Gregorii Neocæsar.), celui du saint martyr Babylas, rapporté par saint Jean Chrysostome (Hom. de S. Babyla), et plusieurs autres pareils. Mais, outre que nous pourrons en parler encore dans la suite, j'espère que vous ne serez pas plus incrédule làdessus que les païens, qui avouaient le fait, tant il était évident, quelque honteux qu'il **leur fût d'a**illeurs. Ils étaient, dis-je, obligés de reconnaître que leurs dieux ne pouvaient paraître partout où il y avait des chrétiens, que leurs oracles se taisaient, que les sacrifices et toutes les sortes de divinations qui étaient en usage parmi eux ne pouvaient réussir; mais ils disaient pour leurs raisons (1) que cela venait non pas du pouvoir et de l'autorité des chrétiens sur leurs dieux. mais de l'horreur et de la haine que ces mêmes dieux avaient pour les chrétiens et pour leur religion.

Vous n'apporterez pas sans doute cette raison; mais vous direz peut-être ce que j'ai lu dans l'auteur de la République des lettres (Arril 1699), qui, à propos de l'endroit de saint Athanase que j'ai rapporté, dit que la raison pourquoi les oracles cessaient en présence des chrétiens, c'est que les paiens en imposaient facilement aux peuples tandis qu'ils n'avaient personne qui les éclairât, mais qu'ils n'osaient rien entreprendre de pareil

(4) Arnob., l. 1 adversus Gentes: « Unus suit e nobis qui deposito corpore innumeris hominum prompta se in luce detexit... cujus nomen auditum sugat
noxios spiritus, imponit silentium vatibus, aruspices
inconsultos reddit, arrogantium magorum srustrari
efficit actiones, non horrore ut dicitis nominis, sed
majoris licentia potestatis. » Lactantius, l. 1v Divin.
Instit., cap. 27: « Sed aiunt hoc deos non metu, verum odio sacere, quasi quisquam possit odisse nisi
eum qui aut noceat ant nocere possit; imo vero c mgruens majestati suit, ut eos quos oderant præsentibus poenis afficerent potius quam sugerent. » Vid.
Theodoret. Hist. l. 111, cap. 5.

(2) Lactantius, l. v Divin. Instit.: « Nam cum diis suis immolant, si assistat aliquis signatam frontem gerens, sacra nullo modo litant, nec responsa potest comultus reddere vates. Et hæc sæpe causa præcipus justitiam persequendi malis regibus fuit.

en présence des chrétiens, de peur que leur fraude ne sût découverte. Les chrétiens, selon cet auteur, étaient si éclairés et si habiles à découvrir les fourberies des prêtres des idoles, que ceux-ci n'osaient point rendre leurs oracles en leur présence; et néanmoins ces mêmes chrétiens étaient si simples et si stupides, qu'ils croyaient chasser des démons et faire des prodiges, lorsqu'ils n'obligeaient que quelques fourbes à se taire et à demeurer tranquilles. Ils produisent ce pouvoir merveilleux qu'ils ont de chasser les démons et d'imposer silence aux oracles, comme une preuve évidente de la vérité de leur religion : ils invitent les païcus à en faire l'expérience quand il leur plaira; ils les défient sur ce sujet avec une assurance surprenante, et ils ne s'aperçoivent pas que ce pouvoir admirable dont ils se gloritient dans tous leurs livres n'est qu'une chimère et une illusion grossière. Mais pourquoi les prétres des idoles n'entreprenaient-ils pas de les confondre une bonne fois en acceptant leur défi? Ces gens, qui fourbaient toute la terre depuis tant de siècles, ne pouvaient-ils pas tromper encore quelques chrétiens en rendant des oracles en leur présence? N'é-taient-ils pas engagés par les raisons les plus pressantes à faire tous leurs efforts et à employer leurs fourberies les plus raffinées pour y réussir? Ne voyaient-ils pas qu'il y allait de l'honneur de leur secte, de leur réputation et de leurs intérêts mêmes, qui souffraient infiniment de ce silence qu'ils affectaient? Devaient-ils donc contribuer ainsi à la ruine de leur religion, de leur autorité et de tout ce qui leur était le plus cher? Devaient-ils donner aux chrétiens de si justes sujets d'insulter à leu**rs dieux,** et à leurs partisans de si justes causes d'en abandonner le culte, comme il arrivait tous les jours? D'ailleurs ils étaient dans leurs temples, au milieu d'une multitude d'idolatres, souvent même en présence de leurs empereurs : qu'avaient-ils donc à craindre? Si quelque chrétien eût osé ouvrir la bouche pour crier à la sourberie, n'aurait-il pas été assommé sur-le-champ, comme un calomniateur et un ennemi déclaré des dieux? Et néanmoins il est arrivé plus d'une fois dans ces occasions que la présence (2) d'un seul chrétien inconnu, d'un enfant même armé du

Cum enim quidam nostrorum sacrificantibus dominis assisterent, imposito frontibus signo deos corum fugaverunt, ne possent in visceribus hostiarum futura depingere. Quod cum intelligerent aruspices instigantibus iisdem dæmonibus quibus prosecrarant, conquerentes profanos homines sacris interesse adegerunt principes suos in furorem, etc. >

Prudentius in Apotheosi:

Principibus tamén e cunctis non defuit usus
Me puero, ut memini, ductor fortissimus armis...
Forte litans Hecaten placabat 'sanguine multo...
Cum subito exclamat media inter sacra sacerdos
Pallidus: En quid ago? Majus, rex eptime, majus
Numen nescio quod nostris intervenit aris...
Nescio quis certe subrepsit Christicolarum
Hic juvenum, genus boe hominum tremit infun et emme
Pulvinar divum, lotus procal absit et unctus ..
Dixit et exsanguis collabitur, ac velut ipsum
Cerneret exerto minitantem fulmine Christom.

signe de la croix, a fait taire tous les oracles et tous les faux prophètes, et confondu les augures et les aruspices, au grand étonnement des païens et des empereurs mêmes. Qui ne voit donc combien la conjecture de cet auteur est ridicule? Mais il fallait bien trouver quelque défaite pour éluder ce passage de saint Athanase, à cause des conséquences qui étaient trop visibles et trop emparrassantes pour un protestant.

CHAP. XIX. — Troisième raison qui persuadait les anciens chrétiens que les oracles venaient du démon : c'est qu'ils portaient à toutes sortes de crimes, d'impiétés et d'abominations détestables. Ce sont les oracles qui ont commandé les sacrifices où l'on immolait des hommes. Ces sacrifices n'ont pu être commandés que par des démons ou des hommes possédés du démon.

Enfin, la troisième raison que les chrétiens avaient pour croire les démons auteurs des oracles, était que tous ces oracles ne portaient qu'à toutes sortes de crimes et d'infamies détestables : d'où ils concluaient que les oracles ne pouvaient venir que de ces malheureux esprits qui ne cherchent qu'à perdre les hommes et à les précipiter dans toutes sortes d'égarements et de désordres. Eusèbe s'étend beaucoup sur cette

Ipse quoque exanimis, posito diademate, princeps Pallet et astan es circumspicit: ecquis alumnus Chrismatis, linscripto signaret tempora signo, Qui Zoroastræos turbasset fronte susurros. Armiger e cuneo puerorum flavicomantum Purpurei custos lateris deprenditur unus, Nec negat, ac signum Christi se ferre fatetur. Prosiluit pavidus, dejecto antistite, princeps, Marmoreum fugiens nullo comitante sacellum.

(1) At cum ex dæmonibus alios quidem bonos, alios vero malos esse dicat (Porphyrius), videamus porro quihus argumentis deos ab istis celebratos non bonos, sed malos fuisse dæmones constare certo possit. Equidem vel hac ipsa ratione confici rem existimo. Quidquid bonum est, prodesse solet, nocere vero, contrarium; atqui si quotquot seu dii seu dæmones passim et ubique prædicantur, illi ipsi, inquain, istorum omnium ore jactati atque a gentibus culti universis, Saturnus, Jupiter, Juno, Minerva, idque genus cæleri, adeoque virtutes illie quæ sub aspe-elum non cadunt, quique per simulacra vim suam exerunt dæmones; eos, inquam, omnes, si non modo brutarum animantium, verum etiam hominum cædibus ac sacrificiis delectari, sicque miserorum animis exitium afferre ostendetur; quam tu diriorem ista perniciem cogitare possis... Itaque pater unigenam filium, materque filiolam charissimam dæmonibus immolabant; et familiares propinquo que suos, per-inde ac brutas alienasque pecudes, homines amicissimi jugulabant; adeoque per urbes passim et pagos; diis videlicet egregiis domesticos quique suos popularesque mactabant, humanam sensuque cognitam naturam ad trucem immanemque crudelitatem acuentes, ac furioso vereque a dæmonibus invecto more sævientes. Enimvero, seu Græcam, seu Barbaram historiam exeutias, occurret tibi continuo quemad-modum alii filios, filias alii, alii denique semetipsos dæmonum sacrificiis devoverent. Præp. Evang., lib. IV, cap. 15, Vigero interprete. - Eusèbe montre ensuite, par une infinité de témoignages tirés de Porphyre, de Philon le l'hénicien, de Diodore de Sicile of de Clément d'A exandrie, combien cette détestable irutalité d'immoler des bommes était répandue dans

preuve, et l'établit par un très-grand nombre de témoignages tirés des auteurs païens, et surtout par les oracles que Porphyre avait cités dans son livre de la Philosophie.

Eusèbe montre premièrement (1) que ce sont les oracles qui ont porté les hommes à immoler d'autres hommes, à offrir aux dieux des victimes humaines et à faire ces sortes de sacrifices sanglants qui étaient autrefois si communs parmi les idolatres. Il le prouve particulièrement par l'autorité de Denis d'Halicarnasse, à laquelle il serait très-aisé d'en ajouter un très-grand nombre d'autres tirées de Pausanias (Lib. v1, cap. 6), de Plutarque (In Parall.), d'Elien (Var. Hist. lib. x11, cap. 28), de Macrobe (2), d'OEnomaüs (3), de Virgile (4) et de plusieurs autres, qui tous rapportent quelques-uns de ces oracles qui ont exigé des victimes humaines. Il est visible qu'une pareille barbarie n'a pu être commandée que par les démons. Les hommes en ont naturellement de l'horreur : ils ne l'ont même jamais soufferte qu'avec une peine et une violence extraordinaires; et cela ne se pouvait pas faire autrement, puisqu'on leur enlevait par là souvent leurs propres enfants pour les sacrifier impitoyablement aux idoles.

Quand Eusèbe n'aurait point apporté d'autres raisons de son sentiment, celle-ci de-

tout le paganisme; mais celui de Denis d'Halicarnasse montre de plus qu'elle avait été introduite par les oracles.

(2) Macrobius, Sainen. l. 1, cap. 7: c Pelasgi, sieut Varro memorat, cum sedibus suis pulsi diversas terras petissent, confluxerunt plerique Dodonam, et incerti quibus adhærerent locis, ejusmodi accepere responsum.

Στείχετε μαιόμενον σικελών σατουρνίαν αίαν,
'Ηδ' `Αδοριγενίων κοτύλην, οὐ νάσος ὸχεῖται,
Αίς ἀναμιχθέντες δεκάτην ἐκπέμψατε φοίδω,
Καὶ κεφαλάς ἄδη καὶ τῷ πατρὶ πέμπετε φώτα...

Cumque diu humanis capitibus Ditem et virorum victimis Saturnum placare se crederent... Herculem ferunt postea cum Geryonis pecore per Italiam revertentem, suasisse illorum posteris, ut faustis sacrificiis infausta mutarent. > Idem oraculum refert Laciantius 1. I Divin. Instit., cap. 21, de quo præterea Dionysius Italicarn. apud Euseb. loco cit.

(3) Œnomaus apud eumdem, I. v Præp. Evang., cap. 27, hoc Apollinis refert oraculum Messeniis redditum:

Παρτένον Δίπυτίδα κλήρος καλεί, ήν τινα δοίκς Δαίμοσι νερτερίοις, κάκεν σώσειας '1θώμαν.

Et cap. 19 illud Atheniensibus datum de expianda cæde Androgeo :

Λοιμοῦ καὶ λιμοῦ τέλος ἔσσεται, ἄν περ ἐκυτῶν Σώματ' ἀπὸ κλήρου ἄρρεν καὶ θῆλυ νέμυτε Μίνω:, εἰς ἄλα δῖαν ἀποστέλλοντες, ἀμοιδέν Τῶν ἀδίκων ἔργων. Οὖτω θεὸς ቪ**κος ἔσται.** 

De eodem Virgilius, Æneid. l. vi :

In foribus lethum Androgeo, tum pendere poenss Cecropidas jussi, miserum septena quot annis Corpora natorum, stat ductis sortibus urna.

### (4) Æneid. l. 11:

Sanguine placastis ventos et virgine casa Cum primum Iliacas Danai venistis ad oras; Sunguine quærendi reditus, animaque litandam Argolica. ur en convaincre tout homme et pour lui faire reconnaître as possible que les oracles r principe que la fourberie des les. En effet, quelle apparence s fourbes, quelque méchants ose, aient exigé de pareils saavantage en pouvaient-ils esffreux châtiments au contraire pas attendre, si, après avoir exécuté ces sanglantes tragédécouvert leurs fourberies, vaient à tout moment l'apprée que les hommes se livraient nent à une mort cruelle sans ravant de la vérité de l'oracle, mais les yeux aux fourberies i faveur desquelles les prêtres puaient ainsi de leur vie? On a s entiers abandonner leur papiens pour éviter d'être obligés ire à ces oracles sanguinaires carn. apud Euseb. loc. cit.), et sée ne leur serait venue de se posture de leurs prêtres? Oh! l'on peut croire que des home jouer ainsi de la vie des aurendant des siècles entiers, sans i jamais découvrir leur fourbeut-on pas croire après cela?

es mêmes oracles ont autorisé les détestables qui se commettaient ples des paiens, dans leurs jeux, ystères et dans leurs fêtes. Ils ont magie. Ils ont causé une infinité et de guerres. Ils ont fait mettre lieux des impies et des scélérals. eduit dans le monde le dogme de futale. Conclusion de cette prede la Réponse.

voir en second lieu que ce les oracles qui ont commandé

en improborum dæmonum totum id am intelliges, si de infinda illa effulibidine, cujus etiamnum apud Heiciæ atque alios plerosque populos pse cogitaveri. Adulteria siguidem. que id genus incesta flag tia, sic taniliquod in deorum suorum culta rese defendant, adeoque turpitudinis as quoque primitias ipsis offerendas, ufamisque commercii fructum iis pem quoddam grati animi monimentum int enim bumanarum bostiarum istid si ab homine temperante ac modeit, non modo cædibas, verum etiam dinibus, nefariisque muliercularum n habentium stupris delectari : longe ım est seu deos, seu bonos etiam dæspetendis ac probandis abesse. Praiv, cap. 16, sub fin.

Alexand., in Protrept.; Arnobius, gust., l. de Givit., et alii.

v Præp. Evang., cap. 8, 9, 10, 11, « Jam vero (inquit cap. 10, sub fiab initio maleticze artis magistros, regia numina constat. Qui ceim istliter nosse putuissent, nisi dæmones aperuissent, et quibus quique vincuir. indicassent? Negue vero nestram

ou autorisé toutes ces impudicités monstrucuses qui se commettaient publiquement dans les temples des idoles, comme autant d'actes de religion très-agréables aux dieux (1). Si je n'avais horreur de la pensée même de loutes ces infamies, je les exposerais ici, en rapportant ce que les Pères de l'Eglise (2) ont été obligés d'en dire pour confondré les païens. J'y ajouterais les abominations de lours mystères, de leurs jeux et de leurs fètes, qui toutes venaient de la même source et avaient les mêmes auteurs que les oracles. Par là je suis sûr que je ferais avouer aux plus incrédules qu'il n'y a que le démon, cet esprit impur, comme le Sauveur du monde l'appelle, qui ait pu porter les hommes à toutes ces impudicités abominables.

En troisième lieu, Eusèbe montre que les oracles ont enseigné la magie (3), que vous reconnaissez vous-même venir des démons: et il le prouve fort au long par le témoignage de Porphyre et des oracles que ce païen a produits pour autoriser sa philosophie théurgique, à laquelle la plupart des philosophes de son temps étaient comme lui extrêmement adonnés.

Rn quatrième lieu Busèbe fait voir (*Prep*. Evang. l. v, cap. 20, 21, 24, 27, etc.) que les oracles ne por aient qu'à l'idolâtrie, aux guerres, aux meurtres, aux séditions, et avaient été cause de la mort d'une infinité de gens et de la ruine entière des royaumes et des républiques. Cela convient, comme on voit, assez bien à celui dont le Sauvenr du n.onde dit dans l'Evangile, qu'il a été homicide dès le commencement (4).

En cinquième lieu (5), que les oracles louaient des impies et des scélérats reconnus pour tels, comme le poète Archiloque et l'aihiète Cléomède, à qui même ils avaient ordonné que l'on rendit les honneurs divins.

En sixième lieu, enfin (6), que les oracles enseignaient que rien n'arrivait et ne se fai-

hanc orationem esse putes; quippe qui nihil istorum a nobis aut intelligi aut expeti fateamur..... Idem a nobis tessis producatur qui et sapieus a suis habetur, et omnes religionis patrize rationes accurate non modo novit, sed etiam exposuit. Ille igitur in laudata oraculorum collectione ad verbum habet que sequuntur. Neque tantum, inquit, proprias instituti sui rationes aut castera que a nobis commemorata sunt, verum quibus ipsi rebus aut delectentur aut vinciantur, imo quibus etiam cogantur, indicarunt. Quibus item bostiis rem sacram fieri, quos dies caveri, quam in forman: ac speciem simulacra configurari oporteat; quonam ipsi ore habituque appareant, quibus in locis assidui sint, etc. >

(4) Joan. VIII, 44: Ille homicida erat ab initio, et

in veritate non strilt, quia non est veritas in eo.
(5) Euseb., Prep. Eveng. lib. v. cap. 53, 34 :
Δθένατός σοι παϊς καὶ ἀνόψιος ὁ Τελεσίκλεις "Εσσες' ἐν ἀνθρώποις. "Οδέ παζε ἐν 'Αρχιλοχος.

**De Cleom**ede vero : "Υστατος 'Ηρώων Ελεομήδης 'Αστυπαλαμεύς,

'On fusieus ruies o's oùe éti braton donte. (6) Jam vero cum dæmon omnia illis suis oraculis ex fati necessitate suspendat, atque id etiam quod pro libertatis nostras motu ac potestate agitur, fun-

ditus sublatum cadem servitute constringat ; videsis, obsecro, quam in exitialem dogmatum pestem suos ille sectatores conjecerit. Nam si astris atque lato sait dans le monde que par une nécessité fatale. Dogme détestable, qui, comme Eusèbe le montre avec beaucoup de force et d'éloquence, ruine toutes les vertus, renverse toutes les lois et autorise tous les crimes. De tout cela il conclut qu'il n'y a que les démons qui aient pu être les auteurs de tous ces oracles si pernicieux. Théodoret emploie à peu près les mêmes preuves (De Græc. Affect. cur., serm. 10 de Orac.), mais plus en abrégé, et en conclut la même chose. Origène en ajoute encore quelques autres, d'où il tire la même conclusion contre les païens (Lib. vii contra Celsum). Enfin, Athénagore prouve la même vérité (Apol. pro Christian.) par l'extravagance et l'impiété des superstitions

non externarum modo rerum, sed earum etiam cupiditatum quæ mentis et intelligentiæ ductum sequuntur, alligandæ rationes erunt, si humanæ cogitationes atque sententiæ vi quadam inexorabilis necessitatis agentur, nulla jam profecto philosophia
ost, nulla religio, probis laus ex virtute nulla; nulla
Dei benevolentia, nullus denique fructus susceptorum laborusa contentione dignus, cum necessitati atque fato rerum causæ omnium assignentur. Enimvero nec improbis deinceps ant impiis, omniumque

païennes, qu'il montre ne pouvoir venir que des démons.

Je ne sais, Monsienr, si ce qui a convaincu ces grands hommes et avec eux toute l'antiquité chrétienne suffira pour vous persuader. Quoi qu'il en soit, je vous prie d'examiner ces raisons sur lesquelles ils ont cru que les démons étaient les auteurs des oracles du paganisme; et de me dire ensuite, si, pour en être convaincus comme ils l'étaient, ils pouvaient avoir des preuves plus certaines et plus convaincantes que le témoignage de l'Ecriture sainte, le témoignage de leurs yeux et de leurs oreilles, et enfin celui des oracles mêmes.

adeo scelerum turpitudine laborantibus succensendum erit, nec virtutis amatoribus laudis quidquam honorisque tribuendum..... Vide ergo quam in exitialium dogmatum voraginem ellentes suos egregia numina conjecerint, atque ut ejusnidi aententia, dum ad nequitiam, injuriarum licentiam, aliorumque malorum vim ac multitudiam infinitam extimulat, vitæ simul universæ perniciem ultimam moliatur. Nam ubi quis semel præclaris deorum permotus oraculis, etc. Præp. Evang., lib. vi, cap. 6

# DEUXIÈME PARTIE,

DANS LAQUELLE ON RÉPOND AUX AUTORITÉS ET AUX RAISONS QUE L'AUTEUR APPORTE POUR PROUVER DIRECTEMENT QUE LES GRACLES DU PAGANISME N'ONT PAS ÉTÉ RENDUS PAR LES DÉMONS.

CHAPITRE PREMIER.—Dessein de cette seconde partie de la Réponse. Preuves avancées par l'auteur de l'Histoire pour établir son sentiment. Quand les philosophes paiens n'auraient point cru qu'il y eût rien de surnaturel dans les oracles, il ne s'ensuit pas qu'ils aient cru qu'il n'y avait que de la fourberie. Les péripatéticiens n'ont point rejeté les oracles. Il n'y a eu que quelques cyniques et quelques épicuriens qui ne les aient point attribués aux dieux; mais ils ne les ont pas attribués pour cela aux fourberies des prêtres des idoles. Méprise de l'auteur touchant un passage d'Eusèbe. Quelques païens ont pu mépriser les oracles, sans croire qu'ils ne fussent que des impostures des hommes.

Souffrez, Monsieur, qu'après avoir répondu aux six premiers chapitres de votre première dissertation, j'examine en peu de mots ceux qui suivent, et que je réponde à ce que vous y dites pour prouver directement que les oracles n'étaient que des impostures et des fourberies des prêtres des idoles. Pour établir ce sentiment, vous produisez d'abord l'autorité de ceux d'entre les païens et les chrétiens qui ont porté le même jugement que vous des oracles. Ensuite vous montrez, par les circonstances particulières que l'on y peut remarquer, qu'ils n'ont jamais mérité d'être attribués à des génies. Enfin vous entrez dans le détail des fourberies par lesquelles vous prétendez que les piêtres des

idoles en imposaient à la crédulité des peuples.

Pour ce qui regarde l'autorité, vous dites que trois grandes sectes de philosophes paiens n'ont point cru qu'il y eut rien de surnaturel dans les oracles : les cyniques, les péripatéticiens et les épicuriens. Quand cela serait vrai, s'ensuit-il de là qu'ils ont été de votre opinion, et qu'ils ont cru, comme vous, que les oracles n'étaient que des sourberies et des impostures des hommes? N'ont-ils pas pu attribuer ce qui s'y voyait d'extraordinaire à quelques causes naturelles, ainsi qu'Aristole semble l'avoir fait (Problem. sect. xxx, q. 1), en attribuant l'enthousiasme des sibylles et de tous ceux qui passent pour inspirés, à leur tempérament mélancolique ou à la vertu des exhalaisons de certains endroits de la terre (Lib. de Mundo)? Eusèbe, de qui vous avez tiré ce que vous dites ici, dit-il que ces philosophes ont cru que les oracles n'étaient que des fourberies? Point du tout. Il dit seulement (Prapar. Evang. lib. 17, cap. 2) qu'ils les ont rejetés, comme inutiles, menteurs et pernicieux. Ils avaient raison de les traiter de la sorte, et les chrétiens, qui étaient convaincus que les démons en étaient les auteurs, n'en parlaient pas autrement. Vous n'avez donc pas droit de produire ces philosophes comme s'ils eussent été de voire sentiment, et les périp**atéticiens beaucoap** moins que les deux autres : car Cicéres dans ses livres de la Divination (1), compte la ,

atéticiens entre les philosophes qui ont nu toutes les espèces de divinations qui nt alors en usage; avec cette distincnéanmoins, que quelques-uns des plus eaux n'admettaient pour vraies et pour mes que celles qui venaient des songes l'enthousiasme, qui sont les deux prines manières dont les oracles se renit. Pour ce qui est de tous les autres sophes, le même Cicéron ne reconnaît Xénophane et Epicure qui aient été sentiment contraire. Il s'en faut bien, paséquent, que ce que vous conclue? rai : que la moitié des savants de l s étaient en liberté de ne rien croire de es, puisque tous ces savants se réduià quelques cyniques, qui, bien loin e savants et de véritables philosophes, ient profession au contraire de rejeter s les sciences, sans en excepter la phibie (1), et à quelques épicuriens, qui. sconnaissant qu'un dieu oisif et sans idence, miaient par conséquent qu'il se t des oracles, que les autres philosoattribuaient aux dieux et au soin qu'ils aient des hommes. Mais pour tout cela s'ensuit pas, encore une fois, que ces ques et ces épicuriens n'aient reconnu les oracles que de la fourberie, puiss ont pu attribuer ce qui s'y voyait raordinaire à des causes naturelles, ne vous voyez qu'Aristote a fait. Et d ils auraient été de votre sentiment, ne OEnomaüs, l'un d'entre eux (2), paen avoir été, leur autorité ne serait pas fort grand poids, et ne vous ferait pas rément beaucoup d'honneur.

personnes entre les paiens avaient écrit re les oracles. Vous pouviez, en prenant les choses à la lettre, en compter dix puisque Eusèbe se sert du mot grec p, qui en signifie tout autant, et que le letteur latin, que vous avez seul consulté, a rendu élégamment par le mot sexcenti. Il est surprenant que vous n'ayez pas
fait attention que le mot latin sexcenti en cet
endroit, ainsi que le mot grec μυρίοι, accentué
comme il l'est, signifie d'une manière indéterminée une infinité ou un grand nombre;
et que c'est là une figure fort ordinaire, par
laquelle on prend un nombre déterminé fort
grand, pour un autre qui ne l'est pas, et
qui est beaucoup moindre. Vous me direz
peut-être que vous prenez le mot de six cents
dans le même sens; mais je n'ai point encore
vu d'exemples de cet usage dans nos auteurs,
et s'il y en a, vous me ferez plaisir de m'en
instruire.

Vous dites encore que d'autres que les philosophes ont aussi assez souvent fait peu de cas des oracles. Vous en rapportez un exemple ou deux : mais qu'en pouvez-vous conclure? Que les oracles n'étaient que des fourberies? Cette conséquence n'est pas juste. N'y a-t-il pas des incrédules et des impies parmi les chrétiens, qui se moquent des miracles? Peut-on conclure de là que les miracles ne sont que des sourberies? D'ailleurs ces païens, philosophes ou autres, ne pou-vaient-ils pas croire, comme quelques-uns en effet l'ont cru, ainsi que vous le reconnaissez vous-même, que les oracles étaient rendus par des démons ou des génies (4) menteurs et malfaisants, et les mépriser par conséquent beaucoup? Les chrétiens l'ont toujours cru ainsi, et les ont méprisés beaucoup par cette raison. On a donc pu mépriser les oracles, sans croire pour cela qu'ils n'étaient que des fourberies des prétres des idoles.

CHAP. II. — L'autorité du petit nombre de ceux qui, parmi les paiens, ont méprisé les oracles, n'est rien en comparaison de ceux qui les ont admirés. En matière d'autorités, le plus grand nombre doit loujours l'emporter. Les ingrédules sont ordinairement moins

s, ut de antiquissimis loquar, Colophonius Xemes, unus qui deos esse diceret, divinationem us sustulit. Reliqui vero omnes, præter Epibelbutientem de natura deorum, divinationem vermt. Nam cum Socrates omnesque Socratenoque, et ii qui ab eo essent profecti manem antiquorum philosophorum sententia, vetere mia et Peripateticis consentientibus; cumque ei magnam auctoritatem Pythagoras jam ante iset, qui etiam ipse augur vellet esse, plurie locis gravis auctor Democritus præsensionem i futurarum comprobaret, Dicæarchus Peripascateta divinationis genera sustulit, somnio et fureris reliquit; Cratippusque familiaris; quem ego parem summis Peripateticis judico, a rebus fidem tribuit, reliqua divinationis genesatulit. De Divinat. lib. 11, statim fere ab initio.

Oknomaus apud Euseb., l. v Præp. Evang., de

quo sic ipse Eusebius, cap. 21: Τοιαῦτα τῆς Οἰνομάου παρρησίας τὰ κατὰ τῆς τῶν γοήτων φορᾶς, κυνικῆς οὐκ ἀπηλλαγμένα πικρίας. Οὐδὲ δαίμονος, μὴ ὅτι θιεῦ, τοὺς παρ Ἑλλησι θαυμαζομένους χρησιμούς είναι βούλεται, γοήτων δ' ἀνδρῶν πλάνας καὶ σοφίσματα ἐπὶ ἀπάτη τῶν πολλῶν ἐσκαιωρημένα.

(3) Euseb. 1. 1v Præp. Evang., cap. 11: Μυρίων δέ δυτων και διά πλειόνων την τών μαντείων άνατροπήν πεπουμένων. Quæ verba Latinus interpres Franciscus Vigerus ita eleganter reddidit: « Cæterum cum sexcenti vaticiniorum istorum vanitatem pluribus confutaverint, etc. »

(4) Porphyr., in Epist. ad Anebonem Ægyptium:

Οἱ δὲ εἶναι μέν εξωθεν τίθενται τὸ ὑπόκοιον γένος ἀπαταλῆς
φύσεως, παντομορφόν τε καὶ πολύτροπον, ὑποκρενόμενον
καὶ θεούς καὶ δαἰμονες καὶ ψυχὰς τεθνηκότων, καὶ δεὰ
τούτων πάντα δύνασθαι τῶν δακούντων ἀγαθῶν ἡ κακῶν
εἴναι. Ἐπεὶ εἰς τάγε ὅντως ἀγαθὰ, ἄπερ είναι κατὰ ψυχὸν μηδέν καθάπας συμεαλλίσθαι δύνασθαι, μηδὶ εἰδέναι
ταῦτα, ἀλλὰ κακοσχολεύεσθαι καὶ τωθές και ἐμποδίτειν πολλάκις τοῖς εἰς ἀρετὴν ἀγικνουμένοις. Πλήρεις τε
είναι τύφου καὶ χαίρειν ἀθμοῖς καὶ θυσίαις. Vide eumden apud Eusebium, l. τν Præp. Evang., cap. 22
et 25, et Theodoretum serm. 10 de Oraculis, idem
ex Plutarcho probantem.

instruits des raisons de croire, que ceux qui croient ne le sont de celles qu'ils ont pour ne point croire. Raison de cette différence confirmée par l'expérience. Exemples de cette vérité tirés de l'auteur même.

Mais, quand bien même il s'ensuivrait que coux qui les ont méprisés n'ont pas cru qu'ils fussent rendus par les dieux ou par les démons, quel poids peut avoir leur autorité contre celle de tous les autres? Quelques épicuriens et quelques cyniques n'ont point cru qu'il y eût rien de surnaturel dans les oracles; mais tous les autres philosophes en ont été persuadés, et l'ont soutenu fortement. Deux ou trois, qui passaient pour des impies parmi les païens, s'en sont moqués; mais tons les autres les ont respectés, comme ce qu'il y avait de plus divin dans leur religion. Les villes et les provinces entières y accouraient en foule. Elles ne faisaient point de guerres, elles n'envoyaient point de colonies, elles n'entreprenaient point d'affaires considérables, qu'elles n'eussent auparavant consulté l'oracle. En un mot, le paganisme n'a jamais rien eu de plus fameux ni de plus respecté. Que peut donc l'autorité d'un pelit nombre de particuliers, regardés par les autres comme des impies, comparée à celle de tant de peuples, de tant de villes et de provinces, de tant de princes et de philosophes?

Vous avez senti la force de cet argument, et pour l'affaiblir vous dites que le témoignage de ceux qui croient une chose établie n'a point de force pour l'appuyer; mais que le témoignage de ceux qui ne la croient pas, a de la force pour la détruire. Voilà une proposition qui me paraît fort étrange, et qui peut avoir des conséquences qui le sont encore davantage. C'est une vérité établie que l'existence de Dieu, et lorsqu'il s'agit de la confirmer par l'autorité, celle du petit nombre d'athées qui ne la croient pas doit-elle l'emporter sur celle de tous les peuples et de toutes les nations de la terre qui la croient? L'autorité de ces impies aura-t-elle plus de force pour la détruire, que celle de tous les autres hommes pour l'appuyer? Le christianisme est établi et répandu par tout le monde : l'autorité de quelques libertins, qui n'y ont pas beaucoup de foi, doit-elle prévaloir sur celle de tous les autres fidèles, qui le croient et qui le reconnaissent pour la seule véritable religion? Jusqu'à présent n'a-t-on pas cru, et les simples lumières du bon sens n'apprennentelles pas, qu'en matière de suffrages et d'autorité, la plus grande et la plus saine partie doit toujours l'emporter?

Mais, dites-vous, et c'est la preuve que vous apportez de votre paradoxe: Ceux qui croient peuvent n'être pas instruits des raisons de ne pas croire: mais il ne se peut guère que ceux qui ne croient pas ne soient pas instruits des raisons de croire. C'est, à mon sens, tout le

contraire. Car, à l'exception du petit pe qui, soit qu'il croie ou qu'il ne croie pa se met pas fort en peine de s'instruit pour ou du contre, il ne se peut guère ceux qui croient ne soient pas instruit raisons de ne pas croire, et ceux qui ne cr pas peuvent très-aisément n'être pas ins des raisons de croire. La raison est qu' de la peine à croire : c'est une servitude tre laquelle l'esprit humain se révolte i rellement. Ainsi ceux qui croient sont p à examiner les raisons de ne pas croire de se délivrer, s'il est possible, de cette vitude si fâcheuse ; et ceux qui ne croien comptant pour beaucoup d'être délivre ce joug incommode, évitent naturelle tout ce qui pourrait les y engager, et bien plus portés à s'instruire des raiso ne pas croire, pour se fortifier toujou plus en plus dans leur incrédulité, qu celles qui pourraient les obliger à croi disposition d'esprit et de cœur où ils son donne autant de goût pour les première sons que de mépris et d'aversion pour l condes. Celles-là leur paraissent toujour vaincantes et décisives, et celles-ci, eux, ne méritent pas seulement que fasse attention.

L'expérience ne consirme que trop vérité. On voit tous les jours que l'at la plus méprisable, la plus petite appu de probabilité, fait plus d'impression su infinité de gens, pour ne point croire, q raisons les plus évidentes et l'autorité l grande et la plus respectable, lorsqu'il de croire. D'où vient cela? c'est que ce miers motifs, quelque légers et quelque bles qu'ils soient, savorisent le pencha turel qu'ils ont à l'incrédulité, et q seconds lui sont entièrement contraire

Souffrez, Monsieur, que je vous a ici pour exemple, et que je vous prie dire sincèrement, pourquoi l'autorité Van-Dale, qui assurément, de qu**elqu** qu'on la regarde, n'est pas fort conside et qui, dans la matière dont il s'agit, au moins vous être très-suspecte, l' porté néanmoins dans votre esprit su de tous les Pères de l'Eglise, des chréti tous les siècles et des payens même le éclairés; et ses conjectures frivoles ( cules, sur toutes les preuves solides premiers ont apportées pour appuye sentiment. Je n'en vois point d'autre que le penchant que nous avons, vous à l'incrédulité. Vous ne croyez pas faci les choses où il entre du merveilleux: yous avez reconnu (1) que c'est là v blesse de l'esprit humain, vous tâc vous en garantir. Il n'y a que dans la que où vous me paraissez bien diffé vous-même. Car lorsqu'il s'agit d'ét pluralité des mondes, et de placer de tants dans les planètes et dans tot

oracles rendus par les démons, il y a de leux, et si l'on a un peu étudié l'esprit hu sait quelle force le merveilleux a sur lui. »

<sup>(1)</sup> Histoire des oracles, première dissertation, chap. 3 : « Je pourrais aux raisons que j'ai apportées en ajouter une quatrième, aussi bonne peut-être que toutes les autres, c'est que, dans le système des

s (1), alors il me semble que le merveilrous plait extrêmement, et que vous nême beaucoup de penchant à le croire. s, pour revenir à notre sujet, je vous i voir, dans la première partie de cette ise, que vous n'éliez pas trop bien indes raisons que les anciens chrétiens nt eues pour croire les démons auteurs cacles. J'appréhende même qu'il ne se e bien des gens qui, n'ayant pas pour autant d'estime que j'en ai, ne croient, yant les fautes dans lesquelles vous êtes en citant Eusèbe et Porphyre, que en avez parlé sans les avoir lus exacte-Ne puis-je donc pas conclure de là > vous-même, que ceux qui ne croient e se mellent pas toujours fort en peine istruire des raisons de croire?

111. — Les anciens chrétiens étaient intits des raisons qui pouvaient les porter à point croire les démons auteurs des ora-Raisonnement pitoyable attribué injusent à Eusèbe sur ce sujet. Pourquoi Oris et Eusèbe, quoique très-bien instruits cout ce qui pouvait faire croire que les tons n'étaient pas les auteurs des oracles, nt pas laissé de le croire et de l'enseigner, nent d'Alexandrie n'a pas été d'un senent différent des autres chrétiens sur le et des oracles.

chapitre suivant, où vous prétendez er que les anciens chrétiens eux-mêmes pas trop cru que les oracles sussent is par les démons, me fournit une noupreuve de ce que je viens de dire. Eudites-vous, au commencement du qua-; livre de sa Préparation évangélique, se dans toute leur étendue les meilleures us les oracles n'ont pu être que des imres. J'avoue cependant, ajoulez-vous un lus bas, que, quoique Eusèbe sût si bien e qui pouvait empécher qu'on ne les crût turels, il n'a pas laissé de les attribuer démons. Vous voyez au moins par là, ieur, que ceux qui croient peuvent rès-bien instruits des raisons qu'ilspourt avoir pour ne point croire. Et ce que avouez d'Eusèbe, vous devez l'avouer de tous les chrétiens savants qui sont après lui et qui ont lu son ouvrage. **, sont** p**arf**aitement instruits des raisons avaient de ne point croire que les défussent auteurs des oracles. Pourquoi l'ont-ils cru, malgré toutes ces raisons ous paraissent si excellentes? Pourquoi se surtout n'a-t-il pas attribué les oralux fourberies des prêtres des idoles? la réponse que vous lui faites faire :

is bien que tous les oracles peuvent n'aisé que des fourberies, mais je ne le veux ant pas croire. Pourquoi? parce que je ien aise d'y faire entrer les démons. Voilà, nuez-vous, une assez pitoyable espèce de anement. Il est vrai que ce raisonnement

Voyez les Entretiens sur la pluralité des monneme auteur.

est pitoyable; mais de qui est-il? De vous ou d'Eusèbe? Est-il donc vrai qu'il n'a point apporté d'autres raisons de son sentiment que sa santaisie? Et à quoi emploie-t-il trois livres entiers de son ouvrage, le quatrième, le cinquième et le sixième, si ce n'est à prouver fort au long son sentiment par un trèsgrand nombre de raisons et d'autorités, qu'il répète encore en abrégé dans le cinquième livre de sa Démonstration? Comment avezvous pu dissimuler cela, si vous l'avez lu ? Mais vous n'en avez pas eu le loisir : vous vous en étes rapporté entièrement à ce que M. Van-Dale en a inséré dans son livre. Vous avez été convaincu, par ce grand nombre de passages, qu'il cite, diles-vous, très-fidèlement, et dont il fait des versions d'une exactitude merveilleuse lorsqu'il les prend du grec, quoiqu'il soit évident qu'il n'a fait que les copier pour la plupart, tels qu'il les a trouvés dans les anciens traducteurs. Tout cela ne prouve-t-il donc pas encore évidemment que ceux qui ne croient pas ne se soucient guère de s'instruire des raisons de croire.

Vous produisez aussi un passage d'Origène pour montrer que les anciens chrétiens n'ont pas cru que les oracles fussent rendus par les démons; mais ou vous ne l'avez pas lu plus exactement qu'Eusèbe, ou vous dissimulez encore que ce passage est immédiatement suivi (1) des raisons qu'il a eues pour le croi-re. Vous trouvez étrange que lui et Eusèbe aient su ce que l'on pouvait dire pour faire voir que les oracles n'étaient que des impostures des prêtres des idoles, sans néanmoins embrasser ce sentiment. La raison en est claire : c'est qu'après l'avoir examiné, ils ne l'ont pas trouvé conforme à la vérité; c'est qu'entre cette multitude d'oracles qui ont été avant et après la naissance de Notre-Seigneur, ils ne doutaient pas qu'il n'y en eût quelquesuns qui n'avaient été en effet que de pures fourberies, comme ceux qu'Eusèbe dit avoir été découverts de son temps (Lib. 111 Præp. Evang., cap. 2, sub fin., et lib. ix Hist. eccl. cap. 11). C'est enfin parce que, à la manière de tous les autres écrivains, ils ont voulu se prévaloir de tout ce que l'on pouvait dire contre les oracles, et rapporter tout ce qui pouvait servir à les décrier, en s'en tenant néanmoins toujours au sentiment qu'ils jugeaient le plus véritable et le plus conforme à ce que l'Ecriture leur avait appris.

C'est aussi la conquite que Clément d'Alexandrie a tenue dans le passage que vous
citez de lui. Il y rapporte toutes les sortes
de divinations qui étaient en usage parmi les
païens; et comme il y en avait qui n'étaient
que des impostures, sans entrer dans aucun
détail, ni expliquer si ces impostures venaient
des démons ou des hommes seulement, il
leur donne à toutes ce nom en général. Mais
pour vous faire voir clairement qu'il n'a pas
été sur les oracles d'un sentiment différent
de tous les autres chrétiens savants, prenez
la peine de lire son Avertissement aux gentils

<sup>(2)</sup> Origenes, l. vii contra Celsum.

où se trouve le passage que vous citez; vous verrez qu'après avoir prouvé fort au long que les dieux des païens n'étaient que des démons cruels et sanguinaires, il dit (1): « Je puis vous montrer des hommes qui ont été meilleurs que vos dieux, je veux dire que vos démons, comme Cyrus et Solon, qui out mieux valu sans contredit que votre A pollon. Ce dieu aime les présents, mais il n'aime pas les hommes. Il a trahi Crésus, qui était son ami, sans se ressouvenir des présents qu'il en avait reçus, il s'est fait une gloire de le conduire au bûcher, en l'obligeant de passer le fieuve Halys. C'est-ainsi que les démons conduisent au feu ceux qu'ils aiment. »

Vous voyez, Monsieur, que Clément d'A-lexandrie parle de l'oracle fameux de l'Apollon de Delphes (2), qui fut la cause de la perte que Créaus fit de son royaume, et qui fui aurait même coûté la vie, si Cyrus n'ent été plus humain que le démon qui rendit cet oracle. Cet auteur a donc cru, comme tous les autres, que les démons avaient été les auteurs des oracles, et par conséquent vous devez reconnaître que de tous les auciens chrétiens il n'y en a pas un seul qui

ait été de votre sentiment.

EMAP. IV. — De la facilité que l'on avait à corrompre les oracles. C'est une mauvaise preuve pour montrer que les démons n'en étaient pas les auteurs. Rien n'empéchait les faux prophètes du démon de supposer de faux oracles. Quelques prophètes de l'Ancien Testament en ont quelquefois débité de semblables, sans que l'on puisse conclure de là qu'ils n'aient pas été ordinairement inspirés de Dieu. L'auteur semble supposer que les démons ont du toujours rendre des oracles pleins de sagesse et de modération.

Je viens à présent à votre seconde preuve, que vous tirez des circonstances qui accompagnaient les oracles. La première à laquelle vous faites attention, c'est la facilité que l'on avait à les corrompre, et qui faisait

- (1) Clomons Alexandr., Admonit. ad Gentes: φίρε δὰ σύν καὶ τοῦτο προσθώμεν, ὡς ἀπάνθρωποι καὶ μισάνθρωποι δαίμωνες εἰπν ὑμῶν οἱ θεοὶ, καὶ αὐχὶ μόνον ἐπιχαίροντες τῷ φρενοδιαδιεία τῶν ἀνθρώπων, προς δὶ καὶ ἀνθρωποντονίας ἀπολαύοντες... αὐτίκα γοῦν ἔχω σοι βελτίανα τῶν ὑμιδαπῶν τοῦτων θεῶν, τῶν δαιμόνων, ἐπιδείξαι τὸν ἄνθρωπον τοῦ ᾿Απόλλονος τοῦ μαντικοῦ, τὸν κύρον καὶ τὸν Σόλωνα. Φιλόδωρος ὑμῶν ὁ Φοίδος, ἐλλ' οὐ φιλάνθρωπος. Προύδωκε τὸν Κροῖσον τὸν φιλον, καὶ τοῦ μαθοῦ ἐκλαθόμενος, οὐτω φιλόδοξος τὰν. ᾿Ανέγκες τὸν Εκροῖσον δεὰ τοῦ ˇΑλυος ἐπὶ τὰν πυράν. Οὖτω φιλοῦντες οἱ δαίμενος ὁδαγοῦσω εἰς τὸ πῦρ. Vide cumdem l. I Strom.
- (2) προϊσος "Δλυν διαθάς μεγάλων άρχην διαλύσει. Vide Herodotum 1. 1 Hist. Isted vero oraculum sic Latine reddit Cicero, 1. 11 de Divin. :

Crossus Halyn penetrans magnam pervertet opum vim.

(3) Cicero, l. II de Divin. « Demosthenes quidem qui abhine annos prope trecentos fuit, jam tum φελεππίζεω Pythjam dicebat, id est quasi cum Philippo facere. Hoc autem eo spectabat, ut eam a Philippo corruptam diceret. »

(4) Lucanus, I. v Pharsal.;

bien voir, dites-vous, qu'en aveit des hommes. Sur quoi vous rapport de Démosthène touchant la Pythie accusait de favoriser les intérêts de l la fourberie de Cléomène, pour fai la même prêtresse de Delphes qui rates, roi de Lacédémone, n'était d'Ariston (Herodot., lib. vi), et autres exemples pareils.

Pour répondre à cela, je vous pri peser un moment que les oracle rendus par les démons. Je vous der dans cette supposition, on n'eût mêmé facilité à les corrompre? Qu chait, je vous prie, la prétresse de de supposer des oracles en faveur ( Macédoine? Ne pouvait-elle pas co l'inspirée, comme elle l'entreprit l'égard d'Appius, qui la consulta su cès de la guerre de Pharsale (4)? vait-elle pas dire que le dieu òu qui la possédait lorsqu'elle était s le trépied, lui avait fait dire telle chose, quoiqu'il n'en sût rien? Les 1 de l'ancienne loi, tout inspirés qu'ils étaient, ne se laissaient-ils rompre quelquefois de la même 🗆 Et par la complaisance qu'ils ava les princes ou pour le peuple, ne daient-ils pas des réponses et de comme venant de Dieu même, c n'en vinssent pas? Ne disaient-Voici ce que le Seigneur dit, qu Seigneur ne les eut point envoyés, s'en plaint lui-même par la bouc autres prophètes (5), plus religier fidèles que ceux-là. Est-ce à dire que tous les autres oracles que phètes trop complaisants rendaient, que des sourberies et des prédict posées?

Le prophète de Béthel (6) dont il dans le troisième livre des Rois no pas presque en même temps deux comme venant de Dieu, l'une fauss avait supposée pour tromper un a

Illa pavens adyti penetrale remoti Fatidicum, prima templorum in parte res Atque deum simulans sub pectore ficta qu Verba refert, nullo confusam murmure w lastinetam sacro mentem testata furore, Haud æque læsura ducem, cui falsa canal Quam tripodas Phæbique fidem.

(5) Jerem. xiv, 43: Domine Deus, proplets: Non videbitis gladium, et fames non bis, sed pacem veram dabit vobis in loco xit Dominus ad me: Falso prophetæ vat nomine meo; non misi eos, et non præque locutus sum ad eos. Visienem mend vinationem et fraudulentiam et sedactig sui prophetant vobis.

Idem, XXIII, 16: Hæc dicit Dominus et Nolite audire verba prophetarum qui probis et decipiunt vos; visionem cordis sui non de ore Domini. Dicunt his qui blasph Locutus est Dominus. Ibid., 21: Non articl tas, et ipsi currebant; non loqueber ad prophetabant. Ibid., 31: Ecce ego ad pro Dominus qui assumunt linguas suas et 1 Dominus, etc.

(6) 111 Reg. xIII, 18. Qui ait illi: Et q

qui était venu prédire la destruction atel de Jéroboam; l'autre vraie et que ui avait en effet inspirée, par laquelle lit au même prophète qu'en punition désobéissance, il serait privé de la sée de ses pères? Puis donc que l'on a rrompre les prophètes de Dieu même, l'ils ont pu supposer des prophéties, étrange que l'on ait pu corrompre les prophètes du démon? Est-il surprenant aient supposé des oracles? Et si les étics fausses que les véritables prodébitaient quelquefois de leur chet échaient pas qu'ils ne sussent d'ailde vrais prophètes, que Dieu inspirait nt, pourquoi les faux oracles suppor les prêtres des idoles vous feraienticlure qu'ils n'étaient pas souvent pospar le démon, et qu'il n'y avait que fourberie toute pure dans toutes leurs ies?

suppose, comme vous voyez, que acles ont pu être corrompus ou cons, ce que je ne doute pas qu'il ne soit souvent. Néanmoins j'ose vous dire que vous rapportez dans ce chapitre prouve pas trop bien. Il semble en ue vous y supposiez que les démons, les auteurs des oracles, ont toujours dre des réponses remplies de sagesse nodération, et ne point favoriser les ns des princes, comme ils ont fait.

démons rendaient les oracles, ditesles démons ne manquaient pas de comnce pour les princes qui étaient une evenus redoutables, et on peut remarque l'enfer avait de grands égards pour ndre et pour Auguste. L'enfer a eu sans doute, de flauter l'ambition d'Alee en le saisant passer pour fils de Juet de l'exciter par là à porter le fer et aux quatre coins du monde pour s'en maître. Qui ne voit l'intérêt que les savaient d'en agir autrement, et de ce jeune conquérant plus sage et plus é?

consulta l'oracle sur le mariage d'Auqui enleva Livie, tout enceinte qu'elle à son mari. L'oracle répondit (1) que un mariage ne réussissait mieux que on épousait une personne déjà grosse, uoi vous vous écriez avec raison: pourtant, ce me semble, une étrange se. En effet, à quoi pensaient les déde débiter une pareille maxime? Elle ir convient point du tout. Il faut qu'on r ait supposée malicieusement, tout s pour les décrier! Comment n'ont-ils u qu'en autorisant la passion d'Au-

milis tui. Et angelus lecutus est mihi in serDomini dicens: Reduc eum tecum in domum
it comedat panem et bibat aquam. Fefellit eum
ixit eum..... Cumque sederent ad mensam,
est sermo Domini ad prophetam qui reduxem, et exclamavit ad virum Dei qui venit de
iticens: Hæc dicit Dominus: Quia non obeuisti ori Domini, et non custodisti mandatum
ræcepit tibi Dominus Deus taus.... non infeadaver tuum in sepulcrum patrum tuorum

guste, ils excitaient une infinité de gens à l'imiter et à violer comme lui les droits les plus sacrés? De là quelle honte pour eux l'Quelle perte et quelle désolation pour tout l'enfer!

CHAP. v. — Autre mauvaise raison pour prouver que les oracles n'étaient que des fourberies : les nouveaux établissements qui s'en sont faits. Il n'est point sûr qu'Ephestion, Antinoüs et Auguste aient rendu des oracles dans les temples qui leur ont été consacrés après leur mort. Quand ils en auraient rendu, rien n'empêche de les attribuer aux démons, comme tous les autres plus anciens. Origine des oracles, et raisons qui ont porté les démons à s'en emparer et à y étaler leurs prestiges.

La seconde circonstance qui vous fait dire que les oracles n'étaient que des fourberies, ce sont les nouveaux établissements qui s'en sont faits, comme de ceux d'Ephestion, d'Antinous et d'Auguste. Il est manifeste selon vous, que ces nouveaux oracles n'ont pu être que des impostures des hommes; d'où vous conclucz qu'on ne peut pas se dispenser de porter le même jugement des plus anciens. Je doute, Monsieur, que la comparaison que vous faites de ces nonveaux oracles avec les anciens soit tout à fait juste, et quand elle le serait, il me semble qu'elle ne prouverait pas grand' chose. Premièrement, il n'est pas trop sur qu'Ephestion, Antinous et Auguste aient rendu des oracles dans les temples qui seur ont été consacrés après leur mort; et les auteurs que vous citez pour le prouver nous laissent au moins en liberté d'en douter.

En esset, Lucien (2) dit seulement que les stateurs d'Alexandre, voyant jusqu'où allait sa passion pour Ephestion, n'oubliaient rien de tout ce qui était capable de l'entretenir et de l'augmenter, en rapportant je ne sais combien d'apparitions de ce nouveau dieu, en lui attribuant des guérisons et en vantant ses oracles. Qui ne voit que Lucien ne donne tout cela que pour des mensonges, que ces courtisans débitaient hardiment pour mieux faire leur cour à leur maître? Il se moque de la lâche complaisance de ces indignes statteurs, et de la sotte présomption d'Alexandre, qui se crut non-seulement un dieu lui-même, mais encore assez puissant pour en faire d'autres.

Spartien pareillement ne dit pas qu'Antinoüs ait rendu des oracles, mais seulement que les Grecs, pour plaire à Adrien qui le voulut ainsi, le mirent au nombre de

#### (1) Prudentius, I. I centra Symm.:

Mox editur inter
Fescennina, novo proles aliena marito.
Idque deum sortes et Apollinis antra dederunt
Consilium, numquam melius nam codere tædas
Responsum est, quam cum prægnans nova nupta juga

(2) Lucianus, 1. Quod non facile credendum est ca-

leurs dieux, et assurèrent même qu'il rendait des oracles (1). Ce sont encore ici des mensonges que la flatterie débite. Spartien en était si persuadé, qu'il n'a point fait de difficulté d'ajouter que les réponses en vers que l'on faisait courir sous le nom de cette nouvelle divinité, passaient pour être de la composition d'Adrien même, bien loin que l'on crût qu'elles eussent été rendues par

Antinoüs ou par ses prétres.

Au reste, vous dites que cet empereur sit bâtir à ce nouveau dieu une ville appelée Andrinopolis. Je ne doute pas que vous n'ayez écrit Antinopolis. C'est une faute d'impression qui mérite d'être corrigée, parce qu'elle pourrait causer une erreur grossière, et faire prendre mal à propos une ville de Thrace, que nous appelons Andrinople, pour Antinople, ville d'Egypte. Il est vrai qu'Etienne de Byzance dit qu'elle s'appelait aussi Adrianopolis, du nom de celui qui l'avait bâtie (2); mais je ne crois pas que cela sussisse pour lui donner le nom d'Andrinopolis.

L'oracle d'Auguste n'est pas plus certain que ceux d'Ephestion et d'Antinoüs. Ce qui vous a donné lieu de l'établir, c'est un petit mot du poëte Prudence, qui dit, pour se moquer des dieux du paganisme, qui avaient tous été faits par des hommes, que les Romains, en suivant cet exemple, avaient aussi fait dieu l'empereur Auguste, en lui élevant un temple, lui consacrant des prétres, lui offrant des sacrifices, se prosternant devant son autel et lui demandant des réponses (3). Il me semble que ces réponses pourraient bien être celles que les aruspices rendaient touchant le succès des sacrifices, après avoir examiné les entrailles des victimes, et non pas des oracles tels que les faux prophètes des idoles en rendaient par la voie de la fureur et de l'enthousiasme. Quoi qu'il en soit c'est un poëte qui parle, et qui, par plusieurs périphrases qui signifient toutes à peu près la même chose, veut seulement donner à entendre qu'Auguste fut reconnu pour une divinité.

Mais je veux que toutes ces nouvelles divinités aient rendu en effet des oracles, et qu'on les ait consultées sur l'avenir. Quel avantage en pouvez-vous tirer pour votre sentiment? Comment pouvez-vous conclure de là que les anciens oracles n'ont été que des fourberies des prêtres des idoles? Ne deviez-vous pas avoir prouvé auparavant que ces oracles nœuveaux n'étaient que des impostures de ces mêmes prêtres? Or c'est ce que vous n'avez pas fait, et ce que je ne crois pas que vous puissiez faire facilement, parçe que je ne vois pas ce qui aurait pu empêcher les démons de s'emparer des temples de

ces nouvelles divinités, et d'y étaler leurs impostures et leurs prestiges, comme dans tous les autres où ils rendaient des oracles depuis tant de siècles. Ont-ils coutume de s'endormir sur leurs intérêts, et de négliger les occasions qui se présentent de séduire les hommes et d'étendre leur empire? D'ailleurs, les prêtres de ces nouvelles idoles étaient-ils plus gens de bien, moins superstitieux et moins adonnés à la magic que les autres? étaient-ils moins instruits de tous les secrets de la théurgie, et de la manière d'évoquer les dieux et les démons pour les obliger de rendre des réponses?

Sans doute, dites-vous, ces nouveaux oracles faisaient faire des réslexions à ceux qui étaient le moins du monde capables d'en faire. N'y avait-il pas assez sujet de croire qu'ils étaient de la même nature que les anciens? Pourquoi donc aucun auteur de l'antiquité n'a-t-il pas fait ces réslexions si aisées à faire? Pourquoi aucun ne s'est-il avisé de juger des anciens oracles par ces nouveaux, et de produire ceux-ci, pour montrer que ceux-là n'étaient que des fourberies? Les chrétiens, surtout, ne devaient-ils pas le faire? Néanmoins Origène, qui parle assez au long d'Antinous et des honneurs divins qu'on lui rendait en Egypte, dit qu'entre les prodiges qu'on lui attribuait, il y en avait qui étaient l'effet de l'imposture du démon qui présidait à son temple (Lib. 111 contra Celsum). Par où vous voyez que, bien loin de conclure de l'oracle d'Antinous que les plus anciens n'étaient que des fourberies des hommes, il reconnatt même dans celui-ci l'opération du malin esprit.

Pour juger, ajoutez-vous, de l'origine des oracles d'Amphiaraus, de Trophonius et d'Apollon même, ne suffisait-il pas de voir ceux d'Antinous, d'Ephestion et d'Auguste? Les oracles anciens dont vous parlez ont pu avoir la même origine que ces nouveaux, c'est-à-dire la flatterie, la superstition, l'idolâtrie; mais cela n'empêche pas que les démons, pour augmenter cette même idolâtrie. ne se soient mélés dans les uns et dans les autres. Je sais que cela vous parait incroyable; mais cela vient de ce que vous vous éles formé des idées sur ce sujet qui ne sont pas justes. Il serait, dites-vous, fort étrange et fort surprenant qu'il n'eût fallu qu'une fantaisie d'Alexandre pour envoyer un démen en possession d'une statue. Il semble que vous ignoriez les raisons qui portaient les démons à s'emparer des temples à oracles et de ceux qui les rendaient. N'en cherchez point d'autres que leur propre malice, le désir qu'ils ont de perdre les hommes et de les éloigner de la connaissance et du culte du vrai Dieu, l'envie de se faire honorer eux-

## (3) Prudentius, 1. 1 contra Symmachum:

Hunc morem veterum docili jam ætate secuta Posteritas, mense atque adytis et flamine et aris Augustum coluit, vitulo placavit et agno, Strata ad pulvinar jacuit, responsa poposcit. Testantur tituli, produnt consulta senatus Cæsareum Jovis ad speciem statuentia templum

<sup>(1)</sup> Spartianus, in Vita Adriani: c Et Græci quidem, volente Adriano, eum consecraverunt, oracula per eum dari asserentes, quæ Adrianus ipse composuisse juctatur.

<sup>(2)</sup> Stephanus Byzantinus, νο 'Ατενόεια. 'Αντενόεια πόλις Αἰγύπτου, ἀπό 'Αντενόου παιδός... ἐκλήθη ἡ πόλις καὶ 'Αδριανούπολις.

comme des dieux et de s'égaler au issant. Vous pouviez apprendre ces des Pères de l'Eglise (1) qui les ont : l'Ecriture, et par là vous cussiez que les démons ont pu et voulu t se méler de l'oracle d'Ephestiou, e de tous les autres.

. — L'auteur de l'Histoire se fait fort suader les erreurs les plus grossières nations entières. Réfutation de cette Il y a eu des oracles qui se sont étale nouveau dans les siècles les plus és, et les anciens y ont conservé toute autorité. Il n'est pas possible qu'ils pu subsister durant tant de siècles, y avait eu que de la fourberie toute les prêtres des idoles. D'autant plus soracles commandaient souvent les tés les plus atroces et les plus capables olter tous les hommes.

ite un mot touchant la manière dont es encore que les premiers oracles établis. Donnez-moi, dites-vous, une szaine de personnes à qui je puisse er que ce n'est pas le soleil qui fait le ne désespérerai pas que des nations n'embrassent cette opinion. Je ne trop, Monsieur, ce que vous prétenlà, ni si c'est aux oracles seuls que voulez. Ce qui est vrai, c'est que je une personne très-habile et très-, qui, ayant vu cet endroit de votre a trouvé je ne sais quel venin caché ı déplu infiniment. Mais sans m'arrêuloir pénétrer vos intentions, je vous me dire si vous avez vu dans l'hiselque exemple d'une erreur semblajui se soit établie de la manière que les. Assurément vous comptez beaur la stupidité des hommes. Il me semnmoins qu'ils ne se rendent pas si ent à tout ce que l'on veut leur perparticulièrement si ce sont des choraires à leurs sens et à leur expé-Pour peu qu'ils aient d'esprit et gence, ils demandent des preuves et sons. Ce n'est pas tout, ils veulent encore, dans ces occasions, des prodiges et des miracles, ou vrais, ou au moins qui leur paraissent tels. Ce serait en vérité une chose fort curieuse de voir comment vous vous y prendriez pour persuader à cinq ou six personnes que ce n'est pas le soleil qui fait le jour. Et quand vous en seriez venu à bout, ce serait encore une chose plus curieuse à voir, comment ces cinq ou six personnes s'y prendraient pour persuader la même erreur à des nations entières. Il faudrait, pour cet effet, qu'elles fussent en même temps infinment stupides et infiniment habiles: infiniment stupides, pour donner dans une erreur si grossière et si palpable; infiniment habiles, pour la persuader à des nations entières.

Vous dites que, quand les oracles se sont établis, l'ignorance était beaucoup plus grande qu'elle ne fut dans la suite. Premièrement, tous les oracles ne se sont pas établis en même temps : on peut vous en montrer qui ont été établis dans les siècles les plus éclairés, et pour cela je n'ai besoin que de votre témoignage. Vous reconnaissez que les oracles d'Ephestion, d'Antinous et d'Auguste ont été de véritables oracles sembla-bles aux anciens, à cela près qu'ils n'étaient pas si fameux. Et quand est-ce que ces oracles se sont établis, si ce n'est dans les siècles les plus cultivés par les sciences et la philosophie? Mais quand bien même tous les oracles se seraient établis dans des siècles d'ignorance, n'ont-ils pas subsisté durant les siècles les plus éclairés? Comment s'est-il pu faire que tant de gens habiles, tant de grands philosophes, tant de royaumes, de villes et de républiques si florissantes, n'aient jamais reconnu qu'ils étaient les dupes de quelques fourbes qui en savaient beaucoup moins qu'eux en toute manière? Comment ces fourbes et ces imposteurs ont-ils pu, sans discontinuation, se succéder perpétuellement les uns aux autres, et si bien cacher leur jeu pendant plus de deux mille ans (2), que personne ne s'en soit jamais aperçu? Etaient-ils d'une espèce différente des autres hommes cui vivaient de leur temps? Nais-

prian., 1. de Idolorum vanitate: « Spiritus invagi, qui postea quam terrenis vitiis imnt.... non desinunt perditi perdere et derrorem pravitatis infundere..... Nec aliud ium est quam a Deo homines avocare, et ad ionem sui ab intellectu veræ religionis averertull., in Apolog.: ( Operatio eorum est hoversio..... Et quæ illis accuratior pascua est, nominem a recogitatu veræ Divinitatis averstigiis falsæ divinationis ?.... Æmulantur Dii, dum furantur divinationem. > Lactant., I. 7 : « Illi autem (angeli) qui desciverunt a sterio, quia sunt veritatis inimici et præva-Dei nomen sibi et cultum deorum vendiintar. Non quod ullum honorem desiderent m honor perditis est?), nec ut Deo noceant, i non potest, sed ut hominibus quos nituntu et notitia veræ majestatis avertere, ne litatem adipisci possint, quam ipsi sua ne-

rdiderunt. Offundunt itaque tenebras, et ve-

suum norint, et ut illiciant facile in templis se occulunt et sacrificiis omnibus præsto adsunt, eduntque sæpe prodigia quibus obstupefacti homines fidem commodent simulacris Divinitatis et Numinis.

commodent simulacris Divinitats et Numinis. 3

(2) Il est difficile de déterminer précisément le temps de la naissance des oracles. Il est fort probable qu'ils ont commencé presque aussitôt que l'idolâtrie. C'est le sentiment des Pères de l'Eglise et des théologiens, qui attribuent le progrès de l'idolâtrie à ces sortes de prestiges. du démon. Ce qui est certain, c'est que les oracles étaient déjà en usage dès le temps de la guerre de Troie, comme on le voit dans Homère. Ovide fait consulter l'oracle de Thémis par Dencalion et Pyrrha, après le déluge qui arriva de leur temps. L'Ecriture sainte, dès le temps de Moïse, les défend aux Israélites, entre les autres sortes de divinations qui étaient en usage parmi les païens; elle les défend, dis-je, tantôt sous le nom de pythons, tantôt sous d'autres termes qui significant la même chose que ce que l'on entend par les ora-

caligine obducunt, ne Dominum, ne Patrem 📜 cles

saient-ils tous infiniment habiles et rusés, tandis que tous les autres naissaient stupides et hébétés au dernier point? Par quel artifice avaient-ils pu faire en sorte qu'il n'y eût de l'esprit que parmi eux, et que tous les autres hommes en fussent absolument dépourvus?

Encore, si ces imposteurs n enssent commandé par leurs oracles que des choses agréables et conformes aux inclinations de ceux qui les consultaient, on pourrait dire qu'il ne faliait pas avoir une habileté infinie pour tremper des gens qui étaient bien aises de l'être, et qui tiraient même quelque avantage de leur erreur. Mais, bien loin de là, ces fourbes les obligeaient toujours à une infinilé de dépenses superflues dont ils profitaient seuls, et souvent ils leur demandaient jusqu'à leurs propres enfants pour les immoler impitoyablement aux idoles, et ils étaient obéis exactement. On voyait les pères livrer leurs fils, et les villes se dépeupler tous les ans de leur plus florissante **jeunesse pour obéir à ces imposteurs. Les** rois et les princes étaient les premiers à s'y soumettre (1). Car ces scélérats ne se contentaient pas toujours d'un sang ordinaire, ils en voulaient souvent du plus illustre et du plus noble. On leur sournissait, à leur choix, des victimes de toute sorte d'état, de sexe, d'âge et de condition, pour les égorger publiquement. Personne n'osait s'y opposer: lout le monde au contraire se faisait un mérite de contribuer à ces sanglantes exécutions, comme à un acte de religion qu'ils croyaient être très-agréable à leurs dieux. Des hommes peuvent-ils être stupides et aveugles jusqu'à ce point-là, s'ils n'ont été aveugles par les démons? C'est même tout ce que l'on peut croire, que ces malius esprits aient pu, par leurs impostures, obtenir de semblables sacrifices. Nous ne croirions pas que de pareilles barbaries aient jamais pu se commettre (2), même en supposant qu'ils en ont été les auteurs, si toutes les histoires ne nous assuraient qu'elles ont été en usage presque dans tous les pays du monde avant la naissance de Jésus-Christ. Et nous croirons que de simples sourbes les auront commises de sang-froid, et auront pu, par des tours de souplesse, aveugler et fasciner toute la terre d'une manière si prodigieuse!

Quer. vu. — On examine les fourberies par le moyen desquelles l'auteur suppose que les prêtres des idoles séduisaient les peuples. Quelles ont été ces fourberies selon lui. Com-

(1) Personne n'ignore les histoires d'Iphigénie, de Polyxène, de Ménécée, de Codrus, qui ont été sacrifiés en différentes manières par le commandement des oracles. On peut ajouter à ces exemples ceux d'Erechthée, roi d'Athènes, de Marius et de Métel-lus, Romains qui out livré leurs filles pour être immolées, et plusieurs autres semblables rapportés dans l'histoire.

(2) Tam barbaros tam immanes fuisse homines ut parricidium saum, id est tetrum atque exsecrabile ment il explique la manière la pl naire dont les oracles se rendaient. tion de cette explication. Elle n'e que sur une erreur, qui est que le se cachaient dans les statues pou des oracles par leur bouche. Les o se rendaient pas par les statues, les prêtres des idoles, qui paraissais portés d'une fureur que l'on croya

Mais enfin voyons donc quels recont fait jouer pour en imposer si ment à tout le genre humain. Entr le détail de ces fourberies si bien co que vous leur avez fournies, pour r ter leurs comédies ridicules et le glantes tragédies. Il faut sans doute aient été d'un raffinement et d'une infinis, pour avoir trompé durant deux mille ans, tous les peuples et t nations de la terre les plus éclai voicitelles que vous les avez imaginé M. Van-Dale.

Il y avait des oracles qui se rengi la voie de l'enthousiasme et de la fur les prêtres et les prêtresses des ido blaient être remplis, dans le temps débitaient, après quelques prépara quelques cérémonies que l'on cro cessaires à cet effet. Et cette mai rendre des oracles était la plus com la plus ordinaire. Il y en avait d'ai se rendaient en songe, à ceux qui dormir dans les temples de certaine tés, pour y apprendre des remède maladies, ou des réponses à leurs Enfin on consultait souvent ces met cles sur des billets cachetés, que l'on tait dans le même état, avec la répo due en l'une ou en l'autre de ces d nières. Vous y ajoutez les sorts, qu de plus d'une espèce, et dont quek élaient semblables aux dés, et ces t prodiges dans lesquels on voyait h se remuer d'elles-mêmes, s'avancer ver dans l'air.

Les premiers, selon vous, ne vena des prétres qui se cachaient dans let et qui, parlant par leur bouche, ca saient la voix et le langage des disseconds étaient l'effet de quelques propres à causer des songes; les tro c'est que les prêtres avaient trouvé de décacheter les billets et de les re ensuite, sans que l'on pût s'ap qu'ils eussent été ouverts. Vous ce les sorts en disant que les prêtres sans doute manier les dés. Pour ce

humano generi facinus sacrificium vocer teneras atque innocentes animas, que metas parentibus dulcior, sine ullo respect exstinguerent, immanitatemque omnium b que tamen fetus suos amant, feritate en O dementiam insanabilem! Quid illis isti di facere possent, si essent iratissimi, qua propitii? cum suos cultores parricidiis inqui bitatibus mactant, humanis sensibus apolitant., lib. 1, cap. 21.

les mouvements extraordinaires des s, rous ne voulex point, dites-vous, amuser à expliquer comment on pouvait ouer de pareilles marionnettes. Je ne m'arai point non plus à réfuter en particues deux dernières explications, si rehées et si subtiles, que vous donnex torts et aux mouvements des statues. qu'elles ne le méritent pas, c'est que tirais de mon sujet, qui ne regarde que racles proprement dits. D'ailleurs ce a dirai des autres suffira pour faire voir icule de ces deux explications, sans enans un plus grand détail.

reviens donc aux premiers oracles qui it les plus fameux et les plus communs. prouver l'explication ingénieuse que en donnez, vous remarquez que les les où ils se rendaient étaient tous silans des pays montagneux, et par conint remplis d'anires et de cavernes; uand les temples étaient situés en plat au lieu de cavernes naturelles, on en t d'artificielles; que c'étaient là les naires où l'on disait que la divinité du le résidait, et où d'autres que les prêtres raient jamais; que dans ces sanctuaires it cachées toules les machines des es, et qu'ils y entraient par des consouterrains; que l'on ne pouvait conl'oracle que certains jours, parce sallait du temps pour préparer les mas et les mettre en état de jouer; que avait établi certains mystères qui enient à un silence éternel; que par la étres avaient pourvu à leur sûreté, en ue l'on vint à découvrir leur fourberie. , pour comprendre, dites-vous, en une réflexion toutes celles que l'on peut d-dessus, je voud ais bien que l'on me urquoi les démons ne pouvaient prédire ir que dans des cavernes et des lieux rs, et pourquoi ils ne s'avisaient jamais r animer une statue qui fût dans un sour exposée de toute part oux yeux de e monde.

pourrais donner plusieurs réponses ulières à tout ce que vous dites ici sans e, mais je me contente d'une seule régénérale, qui renversera toutes ces ines que vous donnez aux prêtres des , et qui rendra inutiles toutes ces cas et ces conduits souterrains où vous ites aller pour rendre leurs oracles: que tout cela ne tend qu'à montrer que iposteurs se cachaient en effet dans ces

## lirgil., l. vi Eneidos :

ntum erat ad limen, cum virgo: Poscere fata mpus, aut, Deus, ecce Deus! Cui talia fanti te fores subito non vultus, non color unus, a comptæ mansere com:, sed pectus anhelum rabie fera corda tument, majorque videri, a mortale sonans, afflata est numine quando a proptore Dei.

## aulo post :

Phoebi nondum patiens immanis in antro schatur vales, magnum ai pectore possit cussisse deum. Tanto magis ille fatigat rabidum, fera corda domana, etc. cavernes, et qu'ils se glissaient par ces conduits souterrains, pour aller, à l'insu de tout le monde, se placer dans les statues, et débiter par leur bouche les réponses qu'ils jugeaient à propos de donner aux questions qu'on leur saisait. C'est pour cela que vous leur donnez encore de ces trompettes qui grossissent la voix et qui multiplient le son. afin de mieux contrefaire la voix des dienx et donner de la terreur à ceux qui s'imaginaient l'entendre. C'est pour la même raison que vous regardez l'histoire des prêtres de Bel, qui est rapportée dans l'Ecriture, comme un préjugé décisif en votre saveur, et les chemins souterrains par lesquels ces fourhes allaient manger durant la nuit les viandes offertes à leur dieu, comme une preuve démonstrative de ceux que les autres prêtres des idoles avaient pratiqués pour aller rendre des oracles dans les statues. C'est pour cette même raison, enfin, que vous demandez pourquoi le démon ne s'avisait jamais d'aller animer une statue qui sût exposée aux yeux de tout le monde dans un carrefour. Par où vous voulez faire entendre qu'il est évident que ce n'étaient pas les démons, mais les prétres qui animaient les statues et qui rendaient des oracles par leur bouche: sourberie qu'ils pouvaient bien mettre en œuvre, selon vous, dans des lieux obscurs et par des conduits souterrains qui couvraient leur marche, mais non pas dans un carrefour, où ils n'auraient pu se déro-

ber ainsi aux yeux des hommes. Or tout cela, Monsieur, tombe de soimême, quand on n'est pas dans l'erreur où vous êtes, et sur laquelle, comme j'ai déjà pris la liberté de vous le faire remarquer, vous avez bâti votre système, qui est de croire que les oracles se rendaient par les statues, que c'étaient les statues qui étaient animées, et qui parlaient, ou qui du moins paraissaient parler et être animées par une divinité. Je vous ai déjà fait voir que tout cela n'était qu'une imagination sausse et chimérique, et que les oracles ne se rendaient pas ainsi; mais que c'étaient les prêtres ou les prêtresses des idoles qui les rendaient eux-mêmes immédiatement sans le secours des statues, en paraissant transportés de cette fureur qu'ils appelaient divine, et qu'ils crovaient venir d'Apollon ou de la divinité qui les inspirait. Souvenez-vous, s'il vous platt, de la manière dont Virgile sait rendre des oracles à la Sibylle de Cumes (1), et Lucain à la prétresse de Delphes (2), et de tout

#### (2) Lucanus, I. v Pharsalias:

Tandem conterrita virgo
Confugit ad tripodas, vastisque adducta esvernis
Hæsit et insueto concepit ; ectore numen.
...Bacchatur demens aliena per antrum
Colla ferens, vittasque dei, Phœbeaque serta
Erectis discousa comis, per inasia templi
Ascipiti cervice rotat, spargitque vaganti
Obstantes tripodas magnoque exestuat igne...
Spumea tum primum rahies vesana per ora
Effluit et gemitus et anhelo clara mesta
Murmura; tunc mœstus vastis ululatus in antria,
Extremæque sonant domita jam virgine vocas.

ce que les auteurs tant chrétiens que parens ont dit en parlant sur le sujet dont il s'agit. Vous verrez qu'il n'y en a pas un seul qui n'ait fait mention de cet enthousiasme, et qui n'ait dit ou supposé que c'étaient les prêtres et les prêtresses elles-mêmes, et non pas les statues, qui parlaient et qui rendaient immédiatement les oracles. Vous l'avouez pour ce qui regarde l'oracle de Delphes, mais vous ajoutez que dans la plupart des autres la fureur n'était point nécessaire. Vous avez bien vu que cette fureur, qui suppose des hommes inspirés, ne convenait pas à votre système des statues parlantes. Mais il ne me sera pas difficile de vous montrer qu'elle était essentielle aux oracles proprement dits dont nous parlons, et qui étaient les plus communs et les plus fameux.

CHAP. VIII. — Tous les anciens païens ont reconnu la fureur pour te principe ou au moins pour une circonstance nécessaire des oracles proprement dits. Témoignages de Platon, de Cicéron, d'Aristote, de Porphyre et de Jamblique sur ce sujet. Entreprise de l'imposteur Alexandre, sans suite comme sans exemple. Conclusions contre M. de Fontenelle, au sujet de l'erreur sur laquelle il a établi une partie de son système des fourberies des oracles.

En effet, Platon reconnaît (In Phædro) la fureur pour la cause et le principe de la divination en général, et il montre en particulier que c'est par son moyen que les prétresses de Delphes et de Dodone, les sibylles et tous ceux qui ont passé pour avoir le don de prédire l'avenir, ont rendu des oracles, d'où il prétend que les hommes ont tiré de grands avantages. Il ajoute que les anciens se servaient du même mot pour signifier celle fureur et la divination qui se fait par les oracles, parce que celle-ci était l'effet de l'autre. Il reconnaît deux sortes de fureur, l'une naturelle et qui est causée par une espèce de maladie, et l'autre surnaturelle et qui vient de l'inspiration divine qui transporte l'âme. Et entre les quatre espèces de fureur surnaturelle qu'il reconnaît, il met celle qui appartient aux oracles, et il pré-tend qu'Apollon en est l'auteur, comme Bacchus de celle qui transporte les bacchantes dans les mystères.

Ciceron distingue pareillement deux sortes de divinations (1), l'une qu'il appelle artificielle, comme celle qui se fait par les augures, les aruspices, l'astrologie et les sorts, et l'autre naturelle, parce qu'elle ne de-

(\* Duo sunt enim divinandi genera, quorum alterum artis est, alterum naturæ. Quæ est autem gens aut quæ civitas quæ non aut extis pecudum, aut monstra aut fulgura interpretantium] aut augurum aut astrologorum aut sortium (ea enim fere artis sunt) aut somniorum aut vaticinationum (hæc enim duo naturalia putantur) prædictione moveatur? De Divinat. lib. 1. Hæc me Peripateticorum ratio magis movebat, et veteris Dicæarchi, et ejus qui nunc floret Cratippi, qui censent esse in mentibus hominum tanquam oraculum aliquod, ex quo futura præsentiant, ni aut surore divino incitatus animus aut somno re- , pellabantur, id est ipsius voce reddita.

mande pas de l'art et de l'experience comme la première, mais procède de l'âme même. ou transportée de fureur, d'où viennent les oracles; ou dégagée des sens par le sommeil, d'où viennent les songes prophétiques. Cette division, qu'il établit dans son pre-mier livre de la Divination, règne dans toute la suite de son ouvrage, et il y reconnaît partout la fureur pour la cause des oracles.

Aristote la reconnaît de même (*Problem*. sect. xxx, q. 1, et lib. de Mundo); mais il prétend qu'il n'y a rien que de naturel dans cette fureur, et qu'elle procède d'une bile chaude et enslammée, voisine du siège de l'âme, ou, comme il dit encore ailleurs, de la vertu des exhalaisons de certains endroits de la terre.

Porphyre (Epist. ad Anebonem Ægyptium), parlant de ceux qui prédisent l'avenir par la voie de l'enthousiasme, apporte pour exem-ple les prêtres de l'oracle d'Apollon de Claros, qui entraient dans cet état de fureur et d'enthousiasme prophétiques, en buvant de l'eau d'une fontaine; les prêtresses de Del-phes, en s'asseyant sur l'ouverture de l'antre, et les prophétesses de l'oracle des Branchides, en recevant les vapeurs d'une certaine eau. Sur quoi Jamblique, lui répondant Lib. de Myst., sect. III, cap. 11), dit que tous les autres oracles ne se rendaient pas autrement que par cette même voie de la fureur et de l'enthousiasme, et que s'il n'a nommé en particulier que ces trois oracles, c'est sans doute parce qu'ils étaient plus fameux que les autres, et qu'ils suffisaient pour montrer par quelle voie les dieux communi-quaient aux hommes le don de la divination. Après quoi il explique comment ces vapeurs et ces exhalaisons pouvaient contribuer à causer cette fureur prophétique, et attirer les dieux ou les démons dans ceux qui en étaient remplis, supposant partout que cette fureur est ou la cause ou une cordition nécessaire des oracles.

Il serait inutile d'accumuler un plus grand nombre de témoignages, pour prouver que les oracles proprement dits ne se rendaient pas autrement que par la fureur et l'enthousiasme, et par conséquent par des hommes qui paraissaient agités de cette fureur, et non pas par des gens qui allassent de sang-froid se placer, à l'insu de tout le monde, dans une statue pour parler par sa bonche. Il n'y a jamais eu que l'imposteur Alexandre (2) qui ait entrepris de faire rendre des oracles à peu près en cette manière par son

laxatus solute moveatur et libere. Ibid., lib. H.

(2) Lucianus iu Pseudomante, Erasmo interpre Verum quo magis etiam redderet attonitam meltitudinem, pollicitus est sese exhibiturum ipsum de loquentem, citraque interpretem edentem oracuis Deinde non magno negotio gruum arteriis contestis ac per lineum illud draconis caput, quod erat arti assimulatum insertis, alio quopiam per has foris in sonante, responsitabat ad ea que proponebasta voce nimirum per linteaceum illum Æsculapium a aures promanante. Hujusmodi re ponsa avropusa 🏲

serpent uycon, et qu'il voulait faire passer pour des 'oracles rendus par la propre bouche d'Esculape. Mais son entreprise ridicule n'eut point de suite, comme elle n'avait point en d'exemple. Au moins il est bien certain que tous ces fameux oracles de l'antiquité ne se rendaient pas autrement que de la manière dont je l'ai expliqué. Il n'y a pas un auteur, ou païen ou chrétien, qui en donne une autre idée : tous ne parlent que des hommes inspirés ou possédés qui les rendaient, et il n'y en a pas un seul qui parle dans ces occasions de statues animées

ou de statues parlantes. Cela étant indubitable, je conclus, premièrement, que vous vous êtes trompé, lorsque vous avez dit que dans la plupart des oracles la fureur n'était point nécessaire; secondement, que les oracles proprement dits ne se rendant que par des prêtres et des prêtresses qui paraissaient remplis de fureur et d'enthousiasme, tout ce que vous dites ici des conduits souterrains, des cavernes et des statues où les prêtres se cachaient, de leurs trompettes et de toutes leurs autres machines, ne sert de rien, puisque vous ne leur attribuez tous ces artifices et toutes ces fourberies que parce que vous supposez que c'étaient les statues qui rendaient les oracles, ou les prêtres des idoles cachés dans les **statues :** troisièmement, que, n'ayant pas altaqué autrement dans voire ouvrage celle espèce d'oracle, qui était la plus commune et en même temps la plus fameuse, vous n'avez combattu qu'une chimère, et laissé **les oracles d**ans leur entier; quatrièmement, que, pour avoir une idée juste de la manière la plus commune dont les oracles se rendaient, on n'a qu'à se représenter un **homme ou un**e femme véritablement possé**és du démo**n, puisque tout ce que les anciens nous disent de cette fureur dont tous ces prêtres d'idoles étaient transportés est parfaitement semblable à ce que nous **voyons et à c**e que nous lisons des vrais sédés ; cinquièmement, que les Pères de **l'Eglise et les anciens chrétiens, qui les ont** en effet toujours regardés comme de vérita-Mes possédés, ont eu raison de conclure que les démons étaient les auteurs des oracles, puisque cette fureur qui transporte l'âme, qui la trouble, et qui la met hors d'elle-méme, ne peut être que l'effet de l'opération du malin esprit (1).

Après cela, Monsieur, si j'étais d'humeur à me réjouir aux dépens d'autrui, et que j'ensse quelque chose de cet enjouement et de ce sel dont vous assaisonnez tous vos ouvrages, que ne pourrais-je point dire pour égayer un peu la matière que je traite, à l'occasion de toutes ces machines que vous donnez si libéralement aux prêtres des idoles pour jouer leurs comédies, de ces cavernes et de ces souterrains où vous les cachez si à propos, de ces parfums que vous leur faites brûler, lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans leurs statues creuses, pour

persuader que c'était l'arrivée du dieu qui embaumait tout? Mais ce qui paraît surtout agréablement imaginé, ce sont ces trompettes que vous leur mettez à la bouche, pour rossir leur voix et en multiplier le son d'une manière capable d'inspirer de frayeur, et dont vous soupçonnez avec tant de vraisemblance qu'ils pourraient bien avoir trouvé le secret avant le chevalier Morland, que l'on en fait l'inventeur. Que tout cela, dis-je, fournirait un beau champ à qui voudrait un peu réjouir ses lecteurs ! Mais je néglige sans peine tous ces agréments que je pourrais donner à ma Réponse, pour ne m'attacher qu'au solide. J'aime mieux perdre quelque chose de mes avantages, que de vous donner le moindre sujet de chagrin, et m'éloigner des sentiments d'estime et de considération que j'ai et que j'aurai toujours pour vous. Il me suffit donc de vous avoir montré que tous ces artifices que vous prêtez aux prêtres des idoles pour rendre leurs oracles, tombent à faux, et que vous leur faites beaucoup plus d'honneur qu'ils ne méritent, en les supposant assez habiles pour avoir dupé toute la terre pendant plus de deux mille ans, par le moyen de leurs statues crouses et de leurs trompettes du chevalier Morland.

GHAP. IX. — Eclaircissements nécessaires sur quelques points particuliers avancés par l'auteur. Il suppose, sans preuve et contre ce qu'il dit ailleurs, que les paiens croyaient tous que les dieux venaient manger les victimes qu'on leur immolait. Il croit que le silence auquel étaient engagés ceux qui étaient initiés aux mystères regardait aussi les oracles. Il aime mieux, sur le sujet des reliques du saint martyr Babylas, adopter les frivoles conjectures de M. Van-Dale, que suivre le sentiment de tous les historiens ecclésiastiques, et surtout de saint Jean Chrysostome.

Avant que de passer aux oracles qui se rendaient sur des billets cachetés, permetlez-moi de vous demander deux ou trois éclaircissements sur certaines choses que vous avancez à propos de cette première sorte d'oracles dont nous venons de parler. Vous dites, en rapportant l'histoire des prétres de Bel, qu'il s'agit là d'un des miracles du paganisme qui était le plus universellement cru, de ces victimes que les dieux prenaient la peine de venir manger eux-mêmes. Vous m'obligerez beaucoup de m'instruire plus particulièrement sur ce sujet, en me faisant voir dans les auteurs païens qu'ils ont çru, aussi universellement que vous le dites, que les dieux venaient manger eux-mêmes les victimes qu'on leur immolait. Je sais que les poëtes leur donnent pour nourriture l'ambroisie et le nectar; que quelques autres ont cru que la sumée des sacrifices leur était fort agréable; mais je n'en connais aucun qui ait dit qu'ils venaient eux-mêmes manger la chair des victimes. J'avais cru jusqu'à

présent que tous les Grecs et les Romains étaient fort persuadés du contraire, et convaincus parfaitement que c'étaient les hommes qui s'en nourrissaient, après en avoir fait consumer une petite partie par le feu du sacrifice. Vous pouviez vous ressouvenir de ce que Virgile (1) et Porphyre (2) disent sur ce sujet. Vous pouviez avoir lu ce que votre auteur rapporte d'Ovide (3) pour prouver la même chose. Mais surtout vous deviez faire attention à ce que vous dites un peu pius has, sur le témoignage de Pausanias (Lib. ix), que ceux qui venaient consulter l'oracle de Trophonius ne vivaient que des chairs sacrifiées. Souffrez que je vous prie de vous accorder ici avec vous-même et avec l'auteur que vous faites profession de suivre.

Vous dites en second lieu, par rapport aux mêmes oracles, que ce que l'on appelait les mystères et les cérémonies secrètes d'un dieu était un des meilleurs artifices que les prêtres eussent inventés pour leur sûreté, parce que ces mystères engageaient à un silence inviolable ceux qui y étaient initiés. Il me semble que le silence auquel les mystères engageaient ne regardait que les mystères mêmes, et non pas les oracles, qui étaient très-différents. Autant que les prêtres des idoles voulaient que les premiers sussent tenus secrets, autant voulaient-ils que l'on publiat les derniers, et qu'on les répandit partout, comme la chose la plus capable de donner une haute idée de la puissance de leurs dieux. Pausanias (Ibid.) nous assure que l'on obligeait ceux qui avaient consulté l'oracle de Trophonius d'exposer publiquement dans des tableaux tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qu'ils avaient entendu. Son livre et ceux des autres auteurs parens sont pleins d'oracles rendus, et de descriptions de tout ce qui se pratiquait lorsqu'on les allait consulter. Mais ni lui ni les autres ne disent rien de tout ce qui se passait dans les mystères. Ils font toujours entendre, comme Hérodole (Lib. 11), qu'ils ne peuvent en parler sans se rendre coupables d'impiété. Et jamais nous n'eussions rien su de ce que ces infâ-mes mystères contenaient, si les chrétiens, comme Firmicus, Arnobe, Clément d'Alexandrie et quelques autres, ne nous les avaient

(1) Virgil., 1. viii Ancid.:
Two lecti juvenes certatim aræque sacerdos incera tosta ferunt tanrorum, onerantque canistris Dona laboratæ Cereris Bacchumque ministrant. escitur Æneas simul et Trojana juventus Perpetui tergo bovis et lustralibus extis.

(2) Porphyr. apud Eusebium I. IV Præp. Evang., cap. 9, explicans ritus sacrificiorum Apollinis oraculo præscriptorum, sit: Τοῖς οὐρανίοις δέ καὶ αἰθι-ρίοις τὰ ἄκρα τῶν ἱερείων λευκῶν ὅντων ἀφιεροῦν, τὰ δέ λοιπά μέρη ἐσθίειν, ἐχ μόνων γάρ τούτων βρωτέον σοι. Oraculi carmen quod explicat illud est:

Αχρα μέν Ήφαιστω δόμεναι, τα δέ λοιπα πάσασθαι.

ldem, l. 11 de Abstin. ab esu animalium, interpr. Bernardo Feliciano: « De Bassaris, inquit, qui antiquitus taurorum sacrificia fuerant imitati, etiam ex hominum mactatorum carnibus in cibum sumebant, non secus ac nos in cæteris animalibus nunc facimus, dum reliquas sacrificiorum carnes in epulas referimus.

(3) Ovidius, l. zu Metamorph.:

fait connaître, soit qu'ils les eussent c par eux-mêmes, lorsqu'ils étaient e parens (4), soit qu'ils eussent été int de tout ce qui s'y passait par des p convertis (5). Enfin il était permis à t monde d'aller consulter les oracles, a que la grâce d'être initié aux mystèr s'accordait qu'à des gens choisis, et beaucoup de cérémonies et d'épreuves

La troisième chose que j'ai à vou regarde l'oracle de l'Apollon de Daph qui les reliques de l'illustre martyr Babylas imposèrent silence, de l'aveu des païens, et entre autres du sophis banius (7). Vous trouvez néanmoins c a beaucoup plus d'apparence que la de ce silence n'était autre que le granc cours de chrétiens qui se faisait au to de ce saint martyr, et qui incommod prêtres d'Apollon, qui n'aimaient pas à pour témoins de leurs actions des es clairvoyants, tels que les chrétiens. Il ble, Monsieur, que vous ayez oublié i cavernes et vos souterrains, où les p des idoles et toutes leurs machines éta fort en assurance contre la trop grane riosité de leurs partisans mêmes. Y a danger que les chrétiens ne les all observer jusque dans ces sanctuaires af où il n'était permis à personne d'entre reliques du saint martyr Babylas étaieu dans le temple d'Apollon, ou fallait-il trer nécessairement, lorsque l'on alla honorer au lieu où elles étaient? Qu élait à craindre que les chrétiens n'el sent dans ce temple par curiosité, qui péchait les prétres des idoles d'en l les portes, après y avoir admis ceux jugeaient à propos? Si le trop grand jo incommodait, que ne faisaient-ils parl rant la nuit leurs statues? Mais surto n'employaient-ils dans ces occasions trompettes mugis antes, en meuaçan les profanes qui oscraient approche plus terribles châtiments? Une chose froyabl**e au**rait été capable de fai**re fu**i les chrétiens, et de remplir de frayeur la ville d'Antioche. J'ai en vérité c plaisir, Monsieur, de voir que vous mieux aimé adopter sur ce sujet les i

Festa dies aderat qua Cycni victor Achilles Pallada mactatæ placabat sanguine vaccæ, Cujus ut imposuit prosecta calentibus ari Et diis acceptus penetravit in æthera nidor, Sacra tulere snam, pars est data cætera mensi Discubuere toris proceres, et corpora tosta Carne replent, vinoque levant curasque sitimq

(4) Tatien, avant d'embrasser le christianisu été initié aux mystères des gentils, ainsi qu'il

moigne dans le livre qu'il a composé contre e (5) Auctor Quæst. Vet. Test., apud A quæst. 114: « Prædicata enim fide considera audiebant quid boni et sanctitatis publice pi retur, contulerunt se ad fidem occuita illa ini et turpia relinquentes, et quomodo per ig 10 illusi sint, confitentes. >

(6) Vide Clementem Alexandr., 1. v Strom. nem Alexand., de Mathem. Platonis, et Nice orat. 39 Gregorii Nazianz., ubi **de Mithræ** riis agit.

(7) Libanius, apud Chrys., l. de S. Babyla, & Gentiles.

s riaicules de M. Van-Dale, que suivre timent de Socrate (Lib. III Hist., cap. Ruffin (Lib. x Hist. eccles., cap. 35), sodoret (Lib. 111, cap. 10), de Sozomène , cap. 19), de Nicéphore (Lib. x, cap. 28), out de saint Jean Chrysostome (Lib. de byla et cont. Gent.), qui montre avec e et son éloquence ordinaire, qu'il n'y int d'autre cause du silence de ce déet ensuite de l'embrasement de son s, que le pouvoir du saint martyr Babyrenant à témoin de la vérité de toutes oses qu'il avance, ceux qui l'écoutaient avaient vu pour la plupart les merqui étaient arrivées en cette occasion. un peu fâcheux de donner le démenti de grands hommes et à tant de téoculaires, ou de vouloir les saire pasur des aveugles ou des imposteurs.

x. — Comment M. de Fontenelle lique les oracles qui se rendaient sur billets cachetés. Réfutation de cette exation. Exemple de Trajan qui consulte i l'oracle d'Héliopolis, et qui est conceu par là qu'il n'y avait point de foure humaine dans cet oracle. Autre exeml'un gouverneur de Cilicie qui donnait s les sentiments des épicuriens. Oracle l'aros consulté par Germanicus, et les xions peu solides de l'auteur sur ce que ite en a rapporté.

ès cette petite digression, revenons à racles, et voyons comment vous vous ez de ceux qui se rendaient sur des cachetés. Vous n'y faites pas beaule façons: Les prêtres, dites-vous, sale secret de les ouvrir et ensuite de les ier, sans que l'on s'en aperçût. Que si ures, continuez-vous, n'osaient se haà les décacheter, ils tachaient de sadroitement ce qui amenait les gens à 'e. Cela suppose toujours que les préeuls étaient adroits et rusés, et que eux qui avaient affaire à éux étaient ts, qui ne soupçonnaient pas seuleque l'on pût ouvrir leurs billets, ou yoyaient pas que dans leurs discours rient eux-mêmes découvert le secret voulaient cacher. Car remarquez, s'il ilalt, que ceux qui consultaient les orapar des billets cachetés étaient des léfiants, qui ne prenaient ce moyen our éviter d'être trompes, et pour tanême de tromper l'oracle, s'ils le pou-. Ainsi vous pouvez bien croire qu'aette précaution ils n'en négligeaient eautre de toutes celles qu'ils pouvaient re pour éviter d'être surpris.

fut dans cette disposition que l'emperajan (1) consulta le dieu d'Héliopolis. nis l'exhortaient de s'adresser à cette té, pour apprendre d'elle le succès de

lacrobius, l. 1 Saturn., cap. 23: « Sic et im-Trajanus initurus ex ea provincia Parthiam ercitu, constantissimæ religionis hortantibus qui maxima hujusce numinis ceperant exnta, ut de eventu consuleret rei cueptæ; mano consilio prius explorando fidem reline forte fraus subesset humana. Et primum son expédition contre les Parthes, et pour l'v engager ils lui faisaient le récit des prédictions merveilleuses que ce dieu avait faites. L'empereur, qui n'y avait pas beaucoup de foi, et qui craignait qu'il n'y eût de la fourberie, lui envoya une lettre cachetée à laquelle il demandait réponse. L'oracle pour toute réponse commanda qu'on lui renvoyat un papier tout blanc, bien plié et bien cacheté. Les prêtres furent effrayés de ce commandement, parce qu'ils ne savaient pas, dit Macrobe, qui rapporte cette histoire, quelle était la lettre de l'empereur; mais Trajan, l'ayant reçue, en fut dans l'admiration, en voyant une réponse si semblable à la lettre qu'il avait envoyée, et dans laquelle il savait lui seul qu'il n'avait rien écrit du tout. Ainsi convaincu qu'il n'y avait point de fourberie dans cet oracle, il le consulta surson expédition, et en ent une réponse telle qu'il la pouvait avoir du démon, c'est-à-dire obscure, ambiguë et qui pouvait s'accommoder à plusieurs événements tout différents. En effet le démon, qui présidait à cet oracle, pouvait bien savoir si Trajan avait écrit quelque chose dans sa lettre, ou non; mais il ne pouvait pas savoir si le même Trajan retournerait heureusement de son expédition, parce qu'il ne peut pas prévoir sûre-ment l'avenir, qui dépend des causes contingentes.

Tel était encore ce gouverneur de Cilicie dont parle Plutarque (In lib. de Defectu orac.). C'était un homme incrédule, et qui donnait dans les sentiments des épicuriens, dont il était continuellement environné. Il envoie à l'oracle de Mopsus un de ses domestiques chargé d'une lettre cachetée, à laquelle il demande une réponse, qui devait se rendre dans un songe. Son domestique lui rapporte ce qu'il a vu en dormant et ce qu'on lui a dit, et le gouverneur est tout étonné que cette réponse convienne parfaitement à ce qu'il avait écrit dans son billet cachelé, qu'on lui rapporta tel qu'il l'avait envoyé. Les épicuriens en sont encore plus surpris quelui, et n'ontrien à répliquer. Que ne disaient-ils, comme vous, que la lettre du gouverneur avait été ouverte, et ensuite recachetée adroitement? Ils se seraient par là tirés facilement de leur embarras. Plutarque, qui rapporte cet exemple, et Macrobe, celui de Trajan, ne pouvaient-ils pas soupçonner la même chose? Mais les uns et les autres étaient sans doute moins fins et moins habiles que votre auteur. Ils n'avaient pas eu le loisir d'imaginer une explication aussi heureuse et aussi recherchée que l'est celle que ce savant homme vous a fournie.

Vous expliquez ensuite l'oracle de Claros, dont Tacite (2) parle au second livre de ses

misit signatos codicillos ad quos sibi rescribi vellet.

Deus jussit afferri chartam, eamque assignari puram et mitti, stupentibus sacerdotibus ad ejusmodi factum: ignorabant quippe conditionem codicillorum. Hos cum maxima admiratione Trajanus excepit, quod ipse quoque puris tabellis cum deo egisset.

(2) Relegit Asiam appellitque Colophona ut Clarii

Annales. « Germanicus, dit cet auteur, alla consulter l'oracle de Claros : ce n'est point une femme qui y rend les oracles, comme à Delphes, mais un homme que l'on choisit dans certaines familes, et qui est presque toujours de Milet. Il sussit de lui dire le nombre et le nom de ceux qui viennent le consulter. Ensuite il se met dans une grotte, el ayant pris de l'eau d'une source qui y est cachée, il vous répond en vers à ce que vous avez pensé, quoique le plus souvent il soit très-ignorant. » Vos réflexions sur cet oracle sont, 1° que celui qui rendait les réponses était un homme, et non pas une semme; 2º que son ignorance ne pouvait jamais être bien prouvée; 3° qu'il ne pouvait se dispenser de savoir les noms de ceux qui le consultaient; 4º que ce qu'il faisait pour Germanicus, il ne l'eût pu faire pour un simple bourgeois de Rome. Après cela tout le monde ne doit-il pas tomber d'accord qu'il n'y avait que de l'imposture dans cet oracle? Les preuves que vous en produisez ne le démontrent-elles pas évidemment? Je ne sais pas ce qu'en ont pensé ceux qui les ont lucs dans votre livre. J'appréhende qu'ils ne les aient pas trouvées tout à fait concluantes. Pour moi je vous avoue que je n'en suis point content, et que j'aurais mieux aimé que vous eussiez fait quelques réflexions sur ce que le même auteur ajoute, que ce faux prophète répondait aux pensées de ceux qui le consultaient. Il me semble en effet que le démon même ne le peut pas, puisque le secret des cœurs, ainsi que la connaissance certaine de l'avenir, est réservé à Dieu seul. Il est vrai néanmoins, comme saint Augustin l'enseigne (1), que le démon a une grande facilité de connaître ce que l'on a dans l'esprit, par les marques extérieures les plus légères que l'on en donne, et dont les hommes ne peuvent que très-dissicilement s'apercevoir. Ainsi, ou il faut absolument rejeter ce que dit Tacite de l'oracle de Claros, ou y reconnaître, comme dans tous les autres, l'opération du malin esprit. Que si vous ajoutez ce que Jamblique rapporte du même oracle, que son faux prophète devenait tout à coup invisible à tous ses spectateurs, lorsqu'il commençait à rendre ses réponses, on

Apollinis oraculo uteretur. Non femina illic, ut apud Delphos, sed certis e familiis et ferme Mileto accitus sacerdos, numerum modo consultantium et nomina audit; tum in specum degressus, hausta fontis arcani aqua, ignarus plerumque litterarum et carminum, edit responsa versibus compositis, super rebus quas quis mente concepit. Annal. lib. 11.

(1) Aliquando et hominum dispositiones, non solum voce prolatas, verum etiam cogitatione conceptas, cum signa quædam ex animo exprimuntur in corpore, tota facilitate perdiscunt; atque hinc etiam multa futura prænuntiant, aliis videlicet mira qui ista disposita non noverunt. Sicut enim apparet concitatior animi motus in vultu, ut ab hominibus quoque aliquid formsecus agnoscaturquod intrinsecus agiturita non debet esse incredibile, si etiam leniores cogitationes dant aliqua signa per corpus quæ obtuso sensu hominum cognosci non possunt, acuto autem dæmonum possunt. De Divinat. dæmon.

Saint Augustin, dans ses Rétractations, assure la

sera encore obligé plus nécessairement de recourir à cette dernière explication

CHAP. XI. — Des oracles qui se rendaient en songe: comment expliqués par l'auteur de l'Histoire. Résutation de l'explication qu'il en donne. Les prêtres des idoles n'ont pu par leurs artifices procurer des songes tels qu'en avaient ordinairement ceux qui venaient dormir dans les temples où ces sortes d'oracles se rendaient. Plusieurs malades ont été guéris par le moyen de ces songes. On ne doit les attribuer qu'au démon, qui peut en effet causer des songes, et guérir certaines maladies, particulièrement celles qu'il a causées lui-même.

Je viens à présent aux réflexions que vous faites pour montrer la fourberie des oracles qui se rendaient en songe. Les temples où les païens allaient dormir pour cet effet étaient en grand nombre, et la plupart trèsfameux, comme ceux d'Esculape, d'Amphiaraus, de Mopsus, de Sérapis et plusieurs (2) autres semblables. Vous dites donc que les cavernes où ils se rendaient pouraient être pleines de parfums et d'odeurs qui troublaient le cerveau; que les eaux que l'on faisait boire à ceux qui y descendaient pouvaient être aussi préparées pour le même effet; que l'on ne manquait jamais de vous remplir l'esprit d'idées propres à vous faire avoir des songes où il entrat des dieux et des choses extraordinaires; enfin que l'on faisait dormir le plus souvent sur des peaux de victimes qui pouvaient avoir été frottées de quelque drogue qui sit son esset sur le cerveau.

Premièrement vous débitez toutes ces jolies conjectures sans aucune preuve, sans aucune autorité, sur des possibilités imaginaires, n'y ayant rien dans tous les auteurs qui ont parlé de ces sortes d'oracles, qui puisse vous donner lieu de croire on de soupçonner que l'on employât tous ces artifices; secondement, il me semble que tous ces parfums, ces odeurs et ces drogues étaient plus propres à causer des maux de tête et de fâcheuses insomnies que des songes; troisièmement, quand elles auraient pa causer des songes, elles n'en pouvaient dos-

même chose: que les démons peuvent connaître ses pensées, de quoi il dit que l'on a quelques expériesces; mais il doute si c'est par ces sortes de marques extérieures qu'ils les connaissent, ou par quelque autre moyen plus subtil et plus spirituel.

autre moyen plus subtil et plus spirituel.

(2) Tertull., l. de Anima: a Nam et oraculis hor genus stipatus est orbis, ut Amphiarai apud Oropum, Amphilochi apud Mallum, Sarpedonis in Troade, Trophonii in Bœotia, Monsi in Giticia, Hermions in Macedonia, Pasiphaæ in Laconia... Nam de oraculis etiam cæteris apud quæ nemo dormitat, quid alied pronuntiabimus, quam dæmonicam esse rationam eorum spirituum qui jam tunc in ipsis hominibus habitaverint, vel memorias eorum affectaverint ad omnem malitiæ suæ scenam, in ista æque specie divinitatem mentientes, eademque industria etiam pur beneficia fallentes medicinarum, et admonitionum, et prænuntiationum, quæ magis lædant javande, dum ea per quæ juvant, ab inquisitione veræ divisitatia abducumt ex insinuatione falsæ.

ner qui eussent de rapport aux sujets pour lesquels on venait consulter l'oracle.

Comment voulez-vous, par exemple, que tous ces artifices aient pu concourir à donner au domestique du gouverneur de la Ci-licie, dont nous avons parlé, ce songe dans lequel il lui sembla voir un homme fort bien fait, qui lui dit ce seul mot, Noir, qui était la réponse au billet cacheté qu'il portait, et dans lequel le gouverneur, pour tenter l'oracle, avait écrit: T'immolerai-je un bœuf blanc ou noir? Comment voulez-vous que tous ces parfums et toutes ces drogues pussent faire voir en songe aux malades qui venaient dormir dans le temple d'Esculape et de Sérapis, les remèdes dont ils devaient se servir pour guérir? De cent malades qui dorment ou qui révent, y en a-t-il qui aient naturellement de tels songes, ou à qui on puisse se promettre d'en donner de semblables par toutes les drogues imaginables? Néanmoins, on il faut absolument rejeter le témoignage des auteurs qui parlent de ces oracles, ou avouer qu'en effet ceux qui venaient dormir dans les temples d'Esculape et de Sérapis avaient ordinairement des songes qui regardaient leurs maladies et qui leur prescrivaient des remèdes, bons ou mauvais, dont ils devaient se servir. Strabon (1) ne rapporte-t-il pas que «Sérapis était religieusement honoré en Egypte, et qu'il guérissait les malades, jusque-là que les personnes les plus considérables du pays en étaient persuadées, et allaient dormir dans son temple, afin d'apprendre des remèdes pour leurs maladies ou pour celles de leurs amis ; et qu'il y avait des auteurs qui avaient mis par cerit les guérisons merveilleuses qui s'y étaient faites en cette manière. » Tertullien (2) ne reconnaît-il pas « qu'Esculape avait rendu la santé par la même voie à trois personnes, » qu'il nomme? Et l'inscription grecque que vous rapportez, et qui te trouve dans Gruterus (Inscript. p. 71), ne dit-elle pas du même Esculape : « A un avengle appelé Caïus, l'oracle dit de s'ap-

(1) Strabo, I. xvii Geogr., ubi de Canopo, Xylandro interprete : « Canopus cxx stadiis distat ab Alexandria terrestri itinere, cognominis Canopi, qui Menelai gubernator fuerat et ibi mortuus est. Habet Serapidis templum religiose cultum, ut etiam nobifissimi viri ei credant, et pro se vel aliis insomnia i captent. Sunt qui curationes conscribant : quidam Virtutes ibi editorum oraculorum. > Vide eumdem 1. ym, de Æsculapii templo quod erat Epidauri; et amblichum de eodem Æsculapio agentem, l. de

Agest., sect. 111, cap. 3.
(2) Ista ipsa Virgo cœlestis pluviarum pollicitatrix, nte ipse Æsculapius medicinarum demonstrator, alia lie morituris Socordio et Thanatio et Asclepiodoto vice subministrator, nisi se dæmones confessi fue-

nt, etc. Apolog. (3) Definimus enim a dæmoniis plurimum incuti **aia, et s**i interdum vera et gratiosa, sed, de qua ndustria diximus, affectantia atque captantia : quanto nagis vana et frustratoria et turbida , ludibriosa et isnamunda ! Nec mirum si eorum sunt imagines, orum et res. A Deo autem pollicito scilicet et gras Spiritus sancti in omnem carnem, et sicut probelaturos, ila el somniaturos servos suos et ancillas

procher de l'autel et de s'y mettre à genoux. de passer ensuite du côté droit au côté gauche. de mettre sa main sur l'autel, et de la porter ensuite sur ses yeux. Et la vue lui fut rendue en présence du peuple, qui témoigna sa joie de ce qu'il se faisait de si grands prodiges sous notre empereur Antonin. A Lucius, attaqué d'une pleurésie, et désespéré de tout le monde, l'oracle dit de s'approcher, de prendre des cendres sur l'autel, de les mêler avec du vin, et de les appliquer sur son côté. Après quoi il fut guéri. Il rendit publiquement grâces au dieu du rétablissement de sa santé. et le peuple s'en réjouit avec lui. »

Or, quelque dépense que vous paissiez faire en drogues et en parsums, je vous soutiens que vous n'expliquerez jamais de pareils songes dans votre système; au lieu que dans le sentiment des saints Pères, rien n'est si aisé : car il est certain que le démon peut causer des songes. C'est la doctrine de toute la théologie (D. Thom., 2-2, q. 95, a. 6), qui en distingue, après Tertullien (3), de trois sortes : quelques-uns qui viennent de Dieu, d'autres du démon, et la plupart de causes naturelles. Il est certain aussi que le démon peut guérir certaines maladies, et en particulier celles qu'il a causées lui-même : « lla ruinent la santé des hommes, dit saint Cyprien (4), ils causent des maladies pour se faire honorer, afin que, rétablissant ce qu'ils ont dérangé dans le corps humain, ils paraissent avoir rendu la santé. Ils guérissent en faisant cesser les maux qu'ils ont causés.» Tertullien (5) dit la même chose : « Ils sont sans doute bienfaisants pour ce qui regarde la guérison des maladies : car ils les causent eux-mêmes, et puis ils en prescrivent des remèdes admirables par leur nouveauté, souvent même contraires et pernicieux. Après quoi ils cessent de causer le mal, et par là on croit qu'ils l'ont guéri. » « Comme ce sont, dit Lactance (6), des esprits subtils, ils s'insinuent dans le corps des hommes, et pénétrant jusque dans leurs entrailles, ils affaiblissent la santé, ils causent des maladies.

suas, ea deputabuntur que ipsi gratiæ comparabuntur, si qua honesta, sancta, prophetica, revelatoria, ædificatoria, vocatoria... Tertia species erunt somnia quæ sibimet ipsa anima videtur inducere ex intentione circumstantiarum. De Anima.

(4) Valetudinem frangunt, morbos lacessunt ut ad cultum sui cogant, ut nidore altarium et rogis pecorum saginati, remissis quæ constrinxerant curasse videantur. Hæc est de illis medela, cum ipsorum cessat injuria. De Vanit. idol.

(5) Benefici plane et circa curas valetudioum. Lxdunt enim primo, dehinc remedia præcipiunt, ad miraculum nova, sive contraria, post quæ desinunt læ-

dere et curasse creduntur. Apolog.

(6) Qui quoniam sunt spiritus tenues et incomprehensibiles, insinuant se corporibus hominum, et oc-culte in visceribus operti valetudinem vitiant, morbos citant, somnis animos terrent, mentes turoribus quatiunt, ut homines his malis cogant ad corum auxilia decurrere. Quarum omnium fallaciarum ratic expertibus veritatis obscura est. Prodesse enim eos putant cum nocere desinunt, qui nibil aliud possunt quam nocere. Divin. Instit. lib. xv, cap. 15.

ils donnent des songes terribles, ils troublent l'esprit par la fureur qu'ils inspirent, afin que par là l'on soit obligé de recourir à eux. Ceux qui sont éloignés de la vérité ne connaissent point la cause de toutes ces illusions; ils croient que ces malins esprits guérissent, lorsqu'ils cessent de nuire, eux qui ne sont capables que de faire du mal.»

CMAP. XII. — De l'ambiguité des oracles. Elle ne prouve point ce que l'auteur prétend. Comme les démons ne connaissent point certainement l'avenir, ils ont été souvent obligés de rendre des oracles obscurs et ambigus pour cacher leur ignorance. Ils en ont néanmoins rendu quelquefois d'assez clairs, particulièrement lorsqu'ils ont prédit dans un lieu ce qu'ils avaient vu dans un autre. On ne voit pas comment M. de Fontenelle peut expliquer ces sortes d'oracles dans son système. On les lui propose pour répondre à ce qu'il demande d'Eusèbe.

Vous venez ensuite à l'ambiguité des oracles, en disant que c'est une des choses qui marquent mieux que les hommes s'en méloient. Je ne sais, Monsieur, si vons avez cru cette preuve fort bonne pour établir votre système: mais il ne me sera pas difficile de montrer qu'elle ne prouve rien. En effet, afin qu'elle fut bonne et concluante contre le sentiment commun, il faudrait que les démons eussent toujours pu et du parier clairement dans les oracles qu'ils rendaient. Alors, après avoir montré qu'ils ne l'ont pas fait, vous auriez raison de conclure que l'on a tort de les leur attribuer, et qu'il est bien plus croyable qu'il n'y avait que des hommes imposteurs qui s'en mélassent. Or vous n'avez point prouvé que les démons aient pu et du toujours parier clairement et sans ambignité dans leurs prédictions. Il faudrait pour cela qu'ils eussent une connaissance certaine de l'avenir, et particulièrement des choses qui dépendent des causes libres ou contingentes. A la vérité il semble que vous le supposiez dans votre raisonnement; mais c'est une erreur dont j'ai déjà pris la liberté de vous avertir. Ainsi donc, comme les démons ne connaissent point l'avenir, ils

(1) Tertull. in Apol.: « In oraculis autem quo ingenio ambiguitates temperent in eventus, sciunt Crossi, sciunt Pyrrhi. » flieronym. in cap. XLII Isai »: « Ubi Apollo Delphicus et Loxias, Deliusque et Clarius et cætera idola futurorum scientiam pollicentia quæ reges potentissimos deceperunt?... Quod si aliquis dixerit multa ab idolis esse prædicta, hoe sciendum quod semper mendacium junxerint veritati; et sic sententias temperarint, ut seu boni seu mali quid accidisset, utrumque possit intelligi. Ut est illud Pyrrhi regis Epirotarum:

« Aio te Æacida Romanos vincere posse.

« Et Crœsi :

«Crossus transgressus Halymmax ima regna perdet.»

Lactant., l. Π, cap. 15 : c Demonas autem grammatici dictos aiunt quasi δαίμονας, id est peritos ac rerum scios. Hos autem putant deos esse : sciunt illi quidem futura multa, sed non omnia : quippe quibus penitus consilium Dei seire non licet. Et ideo solent responsa in ambiguos exitus temperare. »

August., lib. III de Civit., cap. 17, sub finem, etc.

étaient obligés, pour cacher leur ig d'envelopper leurs oracles dans des tés et des ambiguïtés affectées, qui que l'on pouvait les accommoder à j événements tout différents, souves opposés. Par là, comme les Pères glise (1) l'ont remarqué, ils se jouaicrédulité des païens, ils les séduisais heureusement, et quoi qu'il pût comme ils paraissaient loujours ave la vérité, ils se conservaient parmi culte et les honneurs divins dont ils emparés.

Tous leurs oracles néanmoins n'éta ambigus : il y en avait d'assez clairs taient particulièrement ceux par les prédisaient dans un pays ce qu'ils vu dans un autre. La facilité qu'ils transporter presque en un moment rents lieux faisait qu'ils débitaient de pareils oracles, qui se vérifiaien ment et qui surprenaient par là étra les palens. Tels étaient ceux, par par lesquels ils prédisaient (2) en E temps auquel le Nil devait inonder pagnes, après avoir vu en Ethiopie l abondantes qui y étaient tombées. encore celui qu'ils rendirent à Cros que ce roi voulut éprouver la div l'Apollon de Delphes. Vous savez qu mon devina fort juste pour le coup dit précisément aux envoyés de ce | que leurmaître faisait à Sardes dans le meme qu'ils le consultaient. Dans le » des Pères de l'Eglise, ces sortes d'ora pliquent très-facilement, et l'explic qu'ils en donnent, qui est celle dont de vous dire un mot, confirme ad ment la vérité de leur sentiment. M4 rais fort curieux d'apprendre comme ouvez les expliquer selon votre : Dites-moi, s'il vous platt, par quelle les prêtres de Delphes ont pu sav dans le même temps que les envoyés sus consultaient l'oracle, ce princ cuire à Sardes une tortue avec un i Je fais réflexion à toutes les fourbe vous leur prêtez; je pense à tous le ments et à toutes les machines do

(2) Auctor Questionum ad Antiochum, a nasium, quest. 27: « Quid igitur? nunquid est futurorum diabolus, et dæmones futura queunt? Responsio. Præscius rerum et cor gnitor solus est Deus. Nec enim vel angeli c condita vel futura videre possunt. Dæm ea quæ præmonstrare creduntur, versute i prædicunt. Ut pote sæpenumero tanquam videntes imbres qui adhue sunt apud lados tant et anticipant in Ægypto, et per incant somnia magnam Nili inundationem prædicu etjam Athanas. in Vita S. Antonii.

(3) Tertull. in Apolog.: « Omnis spiritus et angeli et dæmones. Igitur momento uhi totus orbis illis locus unus est, quid uhi ge facile sciunt quam enuntiant. Velocitas creditur, quis substantia ignoratur... Cast tudinem decoqui cum earnibus pecudis P modo renuntiavit, quo supra diximus. Momento con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra co

Lydiam fuerat.

remplissez leurs cavernes, mais je n'y trouve que les trompettes du chevalier Morland qui puissent vous être ici de quelque usage. Comme vous supposez que les prêtres des idoles avaient des espions dans toutes les provinces, qui les avertissaient de tout ce qui s'y passait, il ne faut plus, après cela, que leur donner à chacun une de ces trompettes des plus longues, par le moyen de laquelle ceux de Lydie aient pu se faire entendre dans un moment de Sardes jusqu'à Delphes.

Mais, pour parler sérieusement, je ne crois pas que vous puissiez expliquer ces sortes d'oracles, quand bien même vous supposeriez les prêtres des idoles mille fois plus fourbes et plus rusés que vous ne le frites. Souffrez donc que je vous les propose, **pour répon**dre à ce que vous demandez à Busèbe, lorsque vous dites qu'il sallait qu'il apportat quelque oracle non suspect, et rendu dans de telles circonstances que, quoique beaucoup d'autres pussent être imputés à Cartifice des prétres, celui-là n'y pût jamais Etre imputé. Il me paraît qu'il est difficile d'y **impu**ter celui dont je parle; et je crois que e seul parti qui vous reste à prendre, c'est de nier qu'il ait été jamais rendu, malgré l'autorité d'Hérodote qui en fait l'histoire ort au long, et d'un très-grand nombre d'autres auteurs, tant chrétiens que païens, qui en ont fait mention comme d'un des plus fameux et des plus célèbres de toute l'antizwité.

ZHAP. XIII. — Des fourberies des oracles reconnues sous les empereurs chrétiens. Il y a su de l'imposture dans quelques oracles, mais elle a été découverte presque aussitôt, parce qu'il n'est pas possible que le mensonge et la fourber e se soutiennent longtemps. Les païens mêmes y ont été altentifs et en ont puni les auteurs. Les oracles n'auraient jamais submisté aussi longtemps qu'ils ont fait s'il n'y avait eu que de la fourberie. Souvent, pour ne vouloir point croire des choses fort raisonnables, on s'engage à croire les plus déraisonnables et les plus impossibles.

Il fant présentement vous dire un mot sur ce que vous dites que les fourberies des oraeles ont été manifestement découvertes e: exposées aux yeux de toute la terre, quand la religion chrétienne a triomphé du paganisme sous les empereurs chrétiens. Vous en produisez un exemple ou deux, auxquels je réponds:

Premièrement, que je ne doute pas qu'entre cette multitude d'oracles de toutes les sertes qui out été dans le pagaoisme, il n'y en ait eu plusieurs de faux, et qui n'étaient que l'effet de l'imposture de quelques four-

(4) Lucianus in Pseudomante, Erasmo interprete:

« Verum ubi jam plerique quibus mentis plusculum inerat, non secus atque ex alta ebrietate resipiscentes, conspirassent in illum, præsertim ex its qui studebant Epicuro, jamque paulatim in oppidis deprehenderentur universa præstigatura fictusque f. bulæ apparatus, borrendum quiddam in eos edidit, dicens impiis et Christianis impleri Pontum, qui non ve-

bes. Il y a eu dans tous les siècles des imposteurs qui ont cherché à se faire de la réputation, à amasser de l'argent ou à établir leurs opinions en contrefaisant des miracles et en supposant des prodiges. Il y en a eu dans le christianisme même, et je pourrais ici en produire plusieurs sans être obligé de remonter bien avant dans l'antiquité. Mais ces fourbes ont élé découverts presque aussitôt, parce qu'il n'est pas possible que l'imposture se soutienne longtemps. Il est rare qu'elle passe ceux qui en ont été les premiers inventeurs. Le faux prophète Alexandre (1), dont Lucien a écrit la vie, n'en imposa pas longtemps à la crédulité des peuples : ses fourberies furent incontinent découverles. Les chrétiens et les païons mémes de son temps le reconnurent et s'en moquèrent. Elles tombèrent avec l'imposteur, et même avant lui; et si Lucien n'avait jugé à propos d'en conserver la mémoire dans un de ses ouvrages, on n'en aurait jamais entendu parler.

L'imposture de Théotecnus (Apud Ruseb. Hist. eccles. lib. 1x, cap. 11) ne dura pas plus longtemps que celle d'Alexandre. Elle fut presque aussitôt reconnue, et l'auteur, avec ses complices, quelque considérable qu'il fût d'ailleurs, en fut puni du dernier supplice par l'empereur Licinius. Ce qui fait voir, pour le dire en passant, que les païens mêmes avaient horreur de ces sortes d'impostures, qu'ils y étaient attentifs et au'ils ne

les souffraient pas impunément. Tel est le sort des fourberies : quelque bien concertées qu'elles puissent être, elles se démentent bientôt par quelque endroit et sont incontinent découvertes. Comme les hommes sont naturellement incrédules et qu'ils ne croient pas aisément, ainsi qu'on l'a remarqué avant moi (2), ce qui est au delà de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, tout ce qui est merveilleux et extraordinaire leur paraît suspect. Ils y soupçonnent toujours de la fraude et de l'imposture, et pour peu qu'il y en ait, il n'est pas possible qu'elle leur échappe, à moins qu'elle ne soit l'effet de quelque puissance supérieure qui les surpasse de beaucoup en subtilité et en malice. Il n'arrive même que trop souvent, par cet éloignement qu'ils ont de croire tout ce qui paraît extraordinaire, qu'ils supposent de la fourberie où ils n'ont pas la moindre raison d'en soupçonner. Que si la vérilé, el souvent une vérite toute divine, a tant de peine à se faire reconnaitre, comment une fourberie purement humaine pourrait-elle se soutenir longtemps? Comment pourrait-elle subsister des siècles entiers, et tromper, non pas quelques ignorants, mais les plus savants hom-

rentur in sese turpissime maledicere, eos jussit lapidibus pellerent, si modo vellent propitium habere deum.

(2) Réstexions morales D. L. R., rést. 257: « Nous ne croyons pas ausément ce qui est au delà de ce que nous voyons. » Vid. Gregor. Nyss. in Vita S. Macrina, sub sin., et Theodoret. Hist. relig., initio Vita S. Simeonis Stylita.

mes et les nations entières les plus éclairées

et les plus habiles?

Tels ont été ces fameux oracies dont nous parlons. Ils ont subsisté plus de deux mille ans, et ont été, durant tout ce temps, consultés, admirés et respectés de tout le paganisme, des peuples et des nations les plus éclairées. Les Grecs et les Romains les ont considérés comme ce qu'il y avait de plus auguste et de plus divin dans leur religion. Les philosophes ont été convaincus, comme tous les auires, qu'ils contenaient quelque chose de surnaturel et d'extraordinaire. Ils en ont recherché les causes : ils ont fait des systèmes pour les expliquer. La plupart les ont attribués immédiatement à la puissance de leurs dieux ; d'autres à des génies inférieurs ; d'autres aux dispositions naturelles de certaines personnes et à la vertu de certains endroits de la terre. A peine s'en trouve-t-il un seul parmi les plus incrédules, parmi ceux qui ne reconnaissaient ni divinilé, ni providence, ni immortalité de l'âme, qui s'avise de penser que tous ces oracles n'ont été que des fourberies des prêtres des idoles; fourberies si grossières que, de la manière dont vous les exposez après M. Van-Dale, elles ne seraient pas capables de tromper pendant six semaines les gens de la campague les plus stupides et les plus ignorants. Elles ont néanmoins trompé, selon vous, les villes et les provinces entières, les princes et les philosophes les plus habiles, les peuples et les nations les plus éclairées, sans que personne ait jamais pu les découvrir. Est-ce qu'ils étaient incapables de soupçonner que l'on pût ou que l'on voulût les tromper? Si les prêtres des idoles avaient intérêt à les amuser et à les séduire, n'en avaient-ils pas beaucoup plus à éviter de l'être? On leur parlait dans des statues creuses; on leur criait aux oreilles avec des trompettes; on les endormait avec je ne sais quelles drogues; on faisait jouer à leurs yeux des marionnettes; et pendant plus de deux mille ans ils ont toujours cru que tout cela était divin, surnaturel, miraculeux; en un mot, l'ouvrage des dieux et l'effet de leur puissance. Et le petit nombre de ceux qui, plus incrédules que les autres, n'ont pu se persuader que les dieux fussent les auteurs de ces oracles, ont été obligés, comme Aristote (1) et Pline (2) l'Ancien, de recourir, pour les expliquer, à des vertus et des propriélés chimériques de la nature ou de certaines exhalaisons de la terre. Personne entre eux n'ouvre les yeux pour reconnaître qu'on les joue et qu'ils se rendent eux-mêmes ridicules en recherchant sérieusement la cause d'un effet qui n'est qu'une chimère ou une sourberie grossière de quelques imposteurs. Certainement, pour croire que

et vous y avez beaucoup moins de peine croire qu'il y a eu dans les oracles de sions et des prestiges du démon. C'est qu'il arrive que, pour ne vouloir poir mettre un sentiment fort raisonnable. bien prouvé et très-conforme à ce que et l'Ecriture nous enseignent, on s'ei souvent à croire et à soutenir les para les plus étranges et les systèmes les chimériques et les plus impossibles. vient cela? C'est que bien des gens n'a pas à entendre parler des démons, ni d ce qui y a quelque rapport. Cela ré certaines idées de l'autre vie qui ne pla pas. Ils croient assez les vérités de la gion sur des raisonnements de spécul. mais des preuves trop sensibles de cei mes vérités les incommodent. CHAP. XIV. — On n'a découvert les four de quelques oracles que longtemps l'établissement du christianisme. Pou cela? Parce qu'il y a eu quelques o supposés, on ne peut pas conclure qui les autres l'aient été aussi : au cont les faux oracles supposent qu'il y en a véritables. Passage d'Eusèbe pris à co sens par l'auteur de l'Histoire. Conclus cette seconde partie de la Réponse. ( peut attribuer qu'aux démons les oraci paganisme. Je vous prie, Monsieur, en second lie faire réflexion que les fourberies don sèbe (3) et Théodoret (4) font mention été découvertes que longtemps après : blissement du christianisme. Il n'est pe ficile d'en donner la raison : c'est que la part des oracles ayant cessé alors, parc les démons en avaient été chassés p pouvoir de Jésus-Christ et la soi des : tiens, quelques païens, pour affermit

tant de grands hommes, tant de peu

tant de nations différentes ont été da

aveuglement si prodigieux durant u longue suite de siècles, il faut avoir

foi bien grande. Il est plus aisé de cro

qu'il y a de plus incroyable et de plus digieux dans les sables. Vous croyez

moins ce prodige, quelque ennemi que soyez de tout ce qui tient du mervei

(1) Aristot., l. de Mundo, et in Problem. sect. xxx.
(2) Plinius, l. 11 Natur. Histor., cap. 93: a Fatidici specus quorum exhalatione temulenti futura præcinunt, ut Delphis nobilissimo oraculo. Quibus in rebus quod possit aliud causæ afferre mortalium quispiam, quam diffusæ per omne naturæ subinde

anter alque aliter numen erumpens. >

religion qui tombait en ruine, n'étant

soutenue de ces prétendues merveilles

oracles qui en faisaient le plus ferme a

pléant par des artifices et des fourberit

leur était fort fácheux de ne plus voir p

eux, comme autrelois, des gens inspiré

songes prophétiques, des appariti**os** 

leurs dieux, plus de prodiges ni de mir

qui autorisassent leur idolâtrie. Ils 1

donc en cette occasion ce qu'il était foi

turel qu'ils fissent, et ce qui s'est fait de

plus d'une fois, en quelque matière i

táchèrent de réparer ce défaut, en y

(4) Theodoretus, Hist. Eccles. 1. v, cap. 22.

<sup>(3)</sup> Eusebius, I. III Præp. Evang., cap. 2, subjubi eum præcipue de oraculo Theotecni a sere sestum erit, si conferatur is locus cum altero ex ejus Historia, I. IX, cap. 3 et 11.

le. Ne pouvant plus avoir d'oles, ils en contresirent, ils en le mieux qu'ils purent. Mais areilles sourberies ne peuvent ir longtemps, ils furent presdécouverts et punis comme ils

ne lieu, que pouvez-vous conrberies de Théotecnus (1) et de res pareilles, s'il s'en trouve? autres oracles de l'antiquité sillement que des impostures de irbes? Cette conséquence ne toul. On a découvert dans ces es des fourbes qui ont contredés; pouvez-vous conclure de s possédés dont il est parlé dans rée et dans les Vies des saints entiques n'ont été pareillement es et des imposteurs? Il y a eu icles dont on a découvert l'imic tous les miracles qui se sont us les siècles sont pareillement osés. Cette conséquence est-elle semble au contraire que cellelus juste et bien plus raisonnau des miracles faux, donc il y id nombre de vrais, parce que pposent les vrais, comme la a e suppose qu'il y en a une qui légitime. On ne contrefait pas nais la fausseté contrefait la véseté donc de quelques oracles, es de quelques imposteurs qui en contrefaire, supposent qu'il vrais, c'est-à-dire qui n'ont pas l'imposture des prêtres païens. pit de conclure du faux oracle de de celui de l'imposteur Alexanlelques autres pareils, s'il s'en , que ceux de Delphes, de Doaros, ont été vrais, dans le seus **d**e donner à **ce** mot.

ème lieu, souffrez que je vous s avez pris à contre-sens les pabe touchant l'oracle d'Esculape Eges en Cilicie. Eusèbe, dites-te qu'on chassa de cet oracle non it un démon, mais le fourbe qui temps imposé à la crédulité du entendez par là quelque imnombre des prêtres des idoles. onsieur, ce fourbe dont Ensèbe

, l. 111 de Vita Constantini, cap. 56 :

parle en cet endroit n'est autre qu'Esculape lui-méme, c'est-à-dire le démon qui, sous le nom de cette fausse divinité, séduisait le peuple par ses oracles. Ce qui vous a trompé, c'est le mot de démon, qu'Eusèbe prend en cet endroit dans le sens que les parens lui donnaient, c'est-à-dire pour un génie ou une divinité inférieure. Vous vous seriez facilement aperçu de votre erreur, si vous aviez pris la peine de lire Eusèbe. Ce qu'il prétend signifier est si clairement expliqué dans ce qu'il dit au commencement et à la sin de cette histoire, que l'on ne peut pas douter un moment de sa pensée. Voici le passage dont il s'agit. « L'empereur, dit Eusèbe (2), commanda qu'on rasât aussi ce temple. Aussitôt ce temple si fameux et si admiré par les plus grands philosophes fut renversé par une troupe de soldats, et avec lui celui qui y était caché, qui n'était ni un dieu, ni un démon, mais un séducteur des âmes, qui pendant un temps infini avait trompé les hommes. Ainsi celui qui promettait de guérir les autres de leurs maladies ne put point trouver de remède à sa ruinc, ni se préserver lui-même alors, non plus que lorsqu'il fut frappé de la foudre, selon que

les fables le disent. »

Il est visible qu'Eusèbe entend par là le démon qui, sous le nom d'Esculape, avait séduit si longtemps les païens. Le nom qu'il lui donne de séducteur des âmes, et ce temps infini pendant lequel il dit qu'il les a trompés, ne conviennent pas à un homme. Enfin il met la chose entièrement hors de doute, lorsqu'il ajoute que c'est celui-là même qui promettait la guérison des maladies, et dont il est rapporté dans les fables qu'il mourut d'un coup de foudre. Ce qu'il dit au commencement de cette histoire ne détermine pas moins clairement quelle a été sa pensée; mais il serait trop long de le décrire ici, et la chose ne le mérite pas.

Je finis, Monsieur, cette seconde partie de ma Réponse, en tirant de ce que j'ai en l'honneur de vous dire une conclusion en faveur du sentiment des anciens chrétiens et des Pères de l'Église touchant les oracles.

On ne peut attribuer ce que l'on a vu d'extraordinaire et de merveilleux dans les oracles du paganisme, qu'à la puissance de Dieu, ou à quelque cause naturelle, telle que pourrait être une bile échaussée, ou la

Ειλικων δαίμονα πλάνος, μυρίων ἐπτοημένων ἐπ' αὐτῷ ἀν ἐπὶ σωτῆρι καὶ ἰατρῷ, ποτὲ μὲν ἐπισαινομένω τοῖς ἐγκαθεὐδουσι, ποτὲ ἐὶ τῶν τὰ σώματα καινόντων ἰωμένω τοῖς ἐγκαθεὐδουσι, ποτὲ ἐὶ τῶν τὰ σώματα καινόντων ἰωμένω τὰς νόσους (ψυχῶν δ' ἀν διετὴρ ἄντικρυς οὐτος. τοῦ μέν ἀλκθούς ἀφέλκων Σωτῆρος, ἐπὶ δὶ τὴν άθεον πλώτην κὸις πρὰττων. Θεω ζαλωτήν κὸιχρεῖς), εἰκότα ῦὰ Ṣασιλίυς πρὰττων. Θεω ζαλωτήν ἀλπθῶς σωτῆρα προδεξλημένος, καὶ τοῦτον εἰς ἔδαιος τὸν νιών ἐνέλευσε κντκόληθήναι ἐνὶ δὲ νεύματι κατὰ γῆς ἡπλοῦτο, διξία καταρρικτινώς τὸ τῶν γιννιών φιλοσύρων βοώμενον θαῦμα, καὶ ὁ τιδι ἐνδομυχῶν, οὐ δαίμων, ρώμενος κοὶς μεθούς, πλάνος δὶ τις ψυχῶν, μακροῖς καὶ μυρίοις δικαπέρας Χρόνως. Εἰδ' ὁ κακῶν ἐτέρους ἀπαλλάζειν καὶ συμφοράς προίοχομενος, οὐδίν αὐτος ἐαυτῷ πρὸς ἄμυναν ερατο φάρμακος μιλθεύεται.

vertu de quelque exhalaison, ou enfin à la malice et aux impostures des démons. On ne peut pas l'attribuer à Dieu, puisque tous ces oracles étaient remplis d'impiété, de cruauté, de mensonge, d'idolâtrie et de toute sorte d'abominations et d'infamies. On ne peut pas l'attribuer à quelque cause naturelle, puisqu'il y avait bien des choses qui surpassaient les forces de toutes ces causes, comme

la prédiction de plusieurs événements, la guérison de plusieurs maladies. On ne peut pas non plus l'attribuer aux fourberies des prêtres des idoles, comme je l'ai fait voir. Il faut donc l'attribuer nécessairement à la malice et à l'imposture des démons, comme tous les anciens chrétiens l'ont cru, et comme la plupart le croient encore à présent.

## TROISIÈME PARTIE,

DANS LAQUELLE ON MONTRE QUE LES ORACLES DU PAGANISME ONT CESSÉ APRÈS LA NAIS-SANCE DE JÉSUS-CHRIST, PAR LE POUVOIR DE SA CROIX ET L'INVOCATION DE SON NOM, ET L'ON RÉPOND AUX RAISONS ALLÉGUÉES AU CONTRAÎRE PAR L'AUTEUR DE L'HIS-TOIRE.

CHAPITRE PREMIER. — Raisons générales qui ont dû détourner l'auteur de l'Histoire d'entreprendre de ruiner le sentiment des Pères de l'Eglise touchant le temps de la cessation des oracles. Il n'a point dû s'en tenir sur ce sujet à l'autorité de M. Van-Dule. Il suppose aux Pères de l'Eglise une opinion qu'ils n'ont jamais sue. Quel a été leur véritable sentiment.

Avouez la vérité, Monsieur : n'avez-vous pas senti quelque répugnance en travaillant dans votre seconde dissertation à prouver que les oracles n'avaient point cessé à la venue du Sauvenr du monde? Vous vous êtes vu une seconde fois obligé de vous opposer seul au sentiment des Pères de l'Eglise, et meme des auteurs profanes qui ont reconnu cette vérité si glorieuse à notre religion. Et cela doit naturellement faire de la peine à un homme sage, qui respecte l'autorité de ces grands hommes, et qui sait combien il est dangereux de s'opposer à leur sentiment unanime. De plus, il n'est pas possible que vous n'ayez remarqué que votre opinion donnait atteinte à la gloire du Sauveur du monde, qui a été reconnu jusqu'à présent pour le destructeur de l'idolatrie, et par conséquent des oracles qui en faisaient la partie la plus considérable et le plus ferme appui. Il semble néanmoins que vous vouliezinsinuer qu'il n'a point eu part à ce grand événement. Vous ne parlez que des édits des empereurs chrétiens, lorsqu'il s'agit de l'extinction de l'idolâtrie; et vous attribuez la cessation des oracles en partie à ces mêmes édits, et en partie au mépris que les Romains et quelques sectes de philosophes en ont fait; aux crimes et aux fourberies des prêtres des idoles. D'où il s'ensuit que le plus grand miracle du christianisme, qui est son établissement sur les ruines du paganisme, s'est fait d'une manière tout humaine et toute naturelle, sans que l'on y trouve rien qui doive être attribué au pouvoir de Jésus-Christ. Il est rude à un chrétien de se voir obligé de diminuer la gloire de celui qu'il reconnaît pour son Dieu, et de dissimuler, contre son inclination, que c'est à lui qu'il doit le bonheur qu'il a d'être délivré des ténèbres du paganisme et de la tyrannie du démon,

Vous me direz peut-être que vous avez cru devoir sacrisier toutes ces répugnances à la vérité, qui doit l'emporter sur toutes sortes de considérations. Le prétexte est spécieux; mais il me semble que vous deviez auparavant vous bien assurer de cette vérité, en consultant les Pères de l'Eglise dans leurs ouvrages, et en examinant soigneusement le sens de leurs paroles, sans vous en tenir à l'autorité de M. Van-Dale, qui vous devait être suspecte en ces matières pour bien des raisons. Si vous l'aviez fait, habile et éclairé comme vous l'étes, vous eussiez reconnu sans peine que le sentiment des Pères de l'Eglise sur le temps de la cessation des oracles est clair, certain, indubitable et partaitement conforme à la vérilé. Mais vous n'avez pas jugé à propos de prendre cette peine : vous vous en étes rapporté de honne foi à ce médecin anabapiiste, et vous avez cru, sur son autorité, que les saints Pères avaient dit que, dans le moment même de la naissance de Jésus-Christ, tous les oracles sans exception avaient cessé dans toutes les parties du monde.Ensuite de quoi il ne vous 1 pas été difficile, en suivant toujours voire guide, de montrer que ce sentiment est faux, puisqu'il est constant qu'après la naissance du Sauveur du monde il y a eu encore des oracles que l'on a consultés.

Or. Monsieur, je crois pouvoir vous montrer évidemment que les Pères de l'Eglise, et en particulier Eusèbe, que vous attaques ici personnellement, n'ont jamais dit ni pensi ce que vous leur faites dire, et que c'est la une idée fausse et chimérique que M. Van-Dale leur a prêtée, pour avoir lieu de les réfuter et de ruiner, s'il le pouvait, leur autorité

Quel est donc, me direz-vous, leur véritable sentiment? C'est que les oracles de paganisme ont cessé après la naissance du Sauveur du monde et la prédication de son Evangile, non pas tout d'un coup, mais à mesure qu'il a été connu des hommes, et que sa doctrine salutaire a été reçue paries. Ils donnent le temps de sa naissance pour celui auquel les oracles ont commencé à tomber en ruine, par la fuite des démons qui en étaient les auteurs, mais non pas pour le moment précis où ils out été ruinés entièrement dans toutes les parties du monde. Ils

tenfin que cet événement miracuêtre attribué à Jésus-Christ, à son ur les démons, et à celui qu'il a c chrétiens de les chasser en son it juste de vous donner des preuut cela : en voici quelques-unes.

- L'on montre qu'Eusèbe n'a point les oracles des paiens aient cessé moment de la naissance de Jésusma's seulement après la publication Evangile. Eusèbe prouve son sentir le témoignage de Porphyre. Noueuve du sentiment de cet auteur, ties livres de la Démonstration évan-

mence par Eusèbe, qui, au comnt du v. livre de sa Préparation se, dans le titre même du premier parle ainsi : « L'on continue de ue les oracles des gentils sont l'oumauvais démons, et l'on montre manière, après la publication de e de notre Sauveur, ces oracles ont ous voyez, Monsieur, qu'il ne dit ont cessé dans le moment même ssance de Jésus-Christ, mais seuloès la publication de son Evangile. très-différent. Il commence ensuite ier chapitre en disant que, « quoii'il a dit jusqu'alors montre claireles dieux des gentils ne sont ni des même de bons démons, il ne laisl'en apporter de nouvelles preuves, on connaisse micux l'avantage que ine évangélique du Sauveur du apporté aux hommes, en les délila servitude où ils étaient. » Il continent : « Ecoutez donc comauteurs païens eux-mémes avouent s oracles n'ont cessé que dans le e la doctrine salutaire de l'Evangile acé à se répandre sur la terre et à es hommes de ses vives lumières; iontrerons incontinent que ce n'est la naissance de Jésus-Christ que nmencé à parler de la mort des déque ces oracles autrefois si fameux ."» Ce n'est donc qu', près la nais-Sauveur du monde et la publication vangile qu'Eusèbe assure que les nt cessé. Ensuite, pour prouver ce ancé touchant cette cessation des il produit le témoignage de Porni dans le livre qu'il a frit contre on chrétienne a dit (Apud Euseb., : « Faut-il s'étonner si les maladies dans la ville depuis si longtemps, Isculape et les autres dieux se sont entre les hommes? Car depuis que ommencé à adorer le Christ, pera ressenti aucun bienfait public :. » On voit que Porphyre parle des l'Esculape, dans lesquels cette divilutôt ce démon guerissait en songe les, en leur apparaissant et en leur nt les remèdes dont ils devaient se

servir. Ces sortes d'oracles avaient donc cessé alors, de l'aveu même de Porphyre, par le pouvoir de Jésus-Christ, ainsi que la plupart des autres. Et c'est là la preuve qu'apporte Eusèbe pour montrer qu'après la publication de l'Evangile les oracles, de l'aveu même des païens, avaient été réduits au silence.

Pour prouver ersuite ce qu'il a dit, que ce n'est que dans ce temps-là non plus que les parens ont déhité des histoires touchant la mort de leurs démons pour expliquer la cause de ce silence si surprenant, il produit l'oracle d'Apollon que vous avez rapporté. et ensuite l'auto ité de Plutarque, et son histoire de la mort du grand Pan; après quoi il conclut ainsi (Euseb., ibid., cap. 17) ( «Vous pouvez donc reconnaître par là le temps auquel l'empire des démons a été aboli, de même que la coutume d'immoler des hommes, ce qui n'est arrivé qu'après que l'Evangile a été annoncé aux hommes. » Vous voyez. Monsieur, que le temps qu'Eusèbe assigne à ces deux événements qu'il joint ense...ble (ca que je vous prie de remarquer) n'est pas précisément le moment de la naissance du Sauveur du monde, mais le temps auquel son Evangile a été annoncé aux hommes. Il avait dit immédiatement auparavant que « la mort de ce démon (c'est-à-dire, selon Eusèbe, le commencement de la ruine de l'empire du démon) était arrivée sous le règne de Tibère, dans le temps que le Sauveur du monde chassait les demons, ainsi qu'il est rapportédans l'Evangile. » N'est-ce pas en effet dans ce temps-là, comme Eusèhe le remarque, que le Fils de Dieu a commencé à renverser l'empire du démon, à chasser ce prince du monde, comme il l'appelle, à lier ce fort armé et à détruire toutes ses œuvres, qui est la fin pour laquelle l'Ecriture nous apprend qu'il est venu sur la terre (1)?

Cet ancien auteur parle de la même manière sur le temps de la cessation des oracles, dans le v'livre de sa Démonstration évangélique, où, après avoir répété en abrégé les preuves qu'il a apportées dans ses livres de la Préparation, pour montrer que les démons étaient les auteurs des oracles, il ajoute : « Enfin, une marque évidente de leur faiblesse, c'est qu'à présent ils ne rendent plus de réponses comme auparavant; ce qui n'est arrivé que depuis la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ: car, continue-t-il. depuis que sa doctrine a été répandue dans toutes les nations, les oracles ont cessé. » Vous voyez, Monsie**ur, qu'**Eusèbe ne dit j**a**mais que les oracles ont cessé précisément dans le moment de la naissance de Jésus-Christ, mais après, et depuis que sa doctrine a été répandue dans le monde. Vous avez pu remarquer aussi que par ces paroles dont il se sert dans le dernier passage que j'ai tiré de sa Préparation évangelique (ce qui n'est arrivé qu'après que l'Evangile à été annoncé aux hommes), il compare le temps qui a précedé la naissance de Jésus-Christ et la

prédication de son Evangile, avec celui qui l'a suivi. Dans celui qui a précédé, les oracles ont toujours subsisté, les démons ont toujours trompé les hommes par les illusions de leurs réponses prophétiques; dans celui qui a suivi, c'est-à-dire depuis l'incarnation du Fils de Dieu, depuis que l'Evangile a été annoncé aux hommes, les démons ont été chassés, les oracles ont été réduits au silence. Quand les paroles d'Eusèbe seraient obscures ou ambiguës, il me semble que cette comparaison qu'il fait du temps qui a précédé Jésus-Christ avec ce ui qui l'a suivi devrait seule vous faire connaître qu'il n'a pas été dans le sentiment que vous lui attribuez.

CHAP. III. — Ce qu'ont pensé les autres Pères de l'Eglise touchant le temps du silence des oracles, et en particulier saint Athanase. Tertulien, saint Cyprien, Minutius Félix et Lactance, supposent, comme lui, que tous les oractis n'avaient point cessé duns le temps de la naissance de Jésus-Christ. Autre preuve tirée du même saint Athanase, qui fait voir clairement dans quel sentiment il a été sur ce sujet. Témoignages de saint Cyrille d'Alexandrie, de Théodoret, de Prudence, de l'auteur des Questions et des Réponses aux orthodoxes, et de saint Jérôme.

Mais écoutons les autres Pères de l'Eglise, qui vous seront connaître encore plus clairement votro erreur, et qui nous apprendront ce que l'on doit entendre quand on dit que les oracles ont cessé à la naissance de Notre-Seigneur. « Autrefois, dit saint Athanase (De Incarn. Verbi Dei). les oracles de Delphes, de Dodone, de la Béotie, de la Lycie et de l'Egypte, étaient remplis des impostures de la magie : la Pythie était admirée de tout le monde; mais depuis que Jésus-Christ est annoncé partout, cette fureur a cessé et on ne voit plus de ces devins. Autrefois les démons s'étant emparés des fontaines et des sleuves, des idoles de bois ou de pierre, séduisaient les hommes par leurs prestiges. Mais à présent, depuis que le Fils de Dieu a paru, ces illusions ont cessé, parce qu'avec le seul signe de la croix on les fait disparaître. » Il est visible que saint Athanase n'a point prétendu que tous les oracles aient cessé dans le moment même de la naissance du Sauveur du monde, puisqu'il dit clairement que ce n'est que depuis qu'il a paru et qu'il a été annoncé partout, et qu'il ajoute que l'on fait disparaitre toutes ces illusions par le signe de la croix, qui assurément n'a commencé à être en usage au'après la mort du même Sauveur, lorsque le grand mystère de sa croix a été reconnu pour le principe et la cause du salut des hommes.

Bien plus, vous avez pu remarquer, dans la première partie de cette Réponse, que le même saint Athanase, ainsi que Tertullien, saint Cyprien, Minutius Félix et Lactance, invitent les parens à être témoins eux-mêmes de la manière dont les chrétiens chassaient los démons des oracles et de ceux qui les rendaient, par le signe de la croix et l'invocation du nom de Jésus-Christ. Cela ne montre-t-il pas encore évidemment combien ils ont été éloignés de croire que tous les oracles cussent cessé dès le moment de la naissance du Sauveur du monde? Auraient-ils pu faire ce défi aux païens, s'il n'y avait eu de leur temps, dans les lieux où l'idolâtrie subsistait encore, de ces faux prophètes du démon?

Mais continuons à écouter saint Athanase. qui nous apprendra que ce n'est en effet qu'à mesure que le christianisme s'est établi dans le monde, que les prestiges des oracles ont cessé, par le pouvoir de la croix de Jésus-Christ. Car voici comme il conclut son ouvrage de l'Incarnation du l'erbe divin. où, pour prouver la vérité de ce grand mystère, il s'est particulièrement servi de cet événement miraculeux, comme d'un argument sensible et évident, auquel il n'y avait rien à répondre : « Après tout ce que nous avons rapporté, dit ce Père, voici une chose qui, comme la principale de toutes et la plus digne d'admiration, merite que l'on y fasse une attention particulière. C'est que depuis que le fils de Dieu a paru sur la terre, l'idolâtrie n'augmente plus ; mais au contraire elle diminue et s'affaiblit tous les jours. La sagesse des gentils ne fait plus de progrès, et ce qui en reste se dissipe peu à peu. Les démons entin ne séduisent plus les hommes par leurs illusions, leurs oracles et leurs prestiges; mais lorsqu'ils osent encore l'entreprendre, ils sont aussitôt confo**ndus par** le signe de la croix. En un mot, considérez comme la doctrine du Sauveur du monde se répand et se fortifie partout, et comment au contraire l'idolàtrie et tout ce qui s'oppose à la religion chrétienne diminue, s'affaiblit et tombe en ruinc. En voyant cette merveille, adorez le pouvoir du Fils de Dieu, et méprisez toutes ces superstitions qu'il fait disparaître. Car de même que les ténèbres n'ont plus de force en la présence du soleil, et que s'il en reste encore en quelque endroit, elles se dissipent bientôt, ainsi depuis que le Fils de Dieu a paru, les ténèbres de l'idolatrie n'ont plus de force, et toutes les parties du monde se remplissent des lumières de la foi. Et comme il arrive que lorsqu'un roi demeure enfermé dans son palais et ne parait pas en public, il se trouve des csprib brouillons qui se prévalent de son absence pour envahir le noin et l'autorité royale, par là les peuples tombent dans l'erreur, parce que, sachant qu'ils ont un roi et ne le voyant pas, ils s'attachent à ceux à qui ils en roient prendre le nom. Mais lorsque le véritable roi vient à paraître, l'imposture de ces usurpateurs se découvre, et les peuples, recounaissant leur legitime souverain, abandonnent ceux qui les ont séduits. C'est aissi que les démons trompèrent autrefois les hommes, en s'emparant du nom et des hosneurs qui appartiennent à Dieu seul. Mais depuis que le Verhe divin s'est fait voir sur la terre et qu'il a fait connaître aux hommes son Père, l'imposture des démons se dissipe,

nommes, considérant le Verbe incarné, onnent les idoles et reconnaissent le lieu. » Il me semble que saint Athae e pouvait pas parler plus clairement, ployer des comparaisons plus sensiour faire connaître que les oracles, us que l'idolâtrie, n'ont pas cessé tout oup à la naissance de Jésus-Christ, seu à peu, à mesure qu'il s'est fait tre aux hommes, et que le monde a airé des lumières de la foi.

t Cyrille répondant à Julien l'Apostat, ouait que les oracles avaient cessé. ui attribuait la cause de cette cessaomme la plupart des autres païens, à ueur du temps et aux changements pporte, dit ces paroles (Lib. vi contra ): « Je loue sa sincérité, en ce qu'il que l'inspiration diabolique dont ses ophètes étaient animés, a entièrement Il ignore néanmoins la véritable cause ait ainsi cesser le mensonge, et qui a au silence les vrais et naturels orainsi qu'il les appelle. Car c'est depuis monde a été éclairé des lumières de Christ, que l'empire des démons a été enversé, que toutes leurs illusions, bles aux amusements des enfants, dissipées, et que ces esprits impars et ont été renfermés dans les enfers. » avoir ainsi produit la véritable cause essation des oracles, il réfute celle que avait rapportée, et ce qu'il avait ensuite que, au défaut de ces oracles ls, Jupiter avait accordé aux hommes laissance de certains arts, qu'il apacrés : c'est-à-dire, comme saint Cytui reproche, la théurgie et la magie exécrable, dont Julien, ainsi que la t des philosophes de son temps, était jusqu'à la fureur. Ce qui justifie, pour en passant, ce que les Pères de (1) et les historiens ecclésiastiques ont té des cruautés inouïes que ce malx empereur commettait pour satis--dessus sa passion, et dont on décourès sa mort les restes affreux dans lais et dans les temples des idoles, où exercé son art diabolique.

nême saint Cyrille. dans ses comres sur le prophète Isaïe (Lib. 1v,
), s'exprime d'une manière encore
sire sur le sujet dont il s'agit: « Avant
tre Sauveur Jésus-Christ, dit ce Père,
ru sur la terre, le démon y avait étatout sa tyrannie. Tous les hommes
plongés dans de profondes ténèbres.
rait en tout lien des autels et des temdoles, une multitude innombrable de
cres et de faux dieux, des enchanteet de faux oracles, des illusions et des

impostures des démons qui feignaient de savoir et de prédire l'avenir, quoiqu'ils ne sussent et ne prédissent rien en effet. Mais après que la véritable lumière, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, eut éclairé toute la terre par les oracles de son Evangile, après que les ténèbres du péché eurent été dissipées, et que tous les hommes, qui avaient été jusqu'alors dans l'erreur, eurent été appelés à la connaissance de la vérité, alors toutes les illusions des faux prophètes disparurent.... les merveilles et les prédictions de la fausse divination furent ancanties; les oracles des gentils cessèrent partout, et ces dieux qui avaient coutume de débiter des mensonges forent réduits au silence. » Peut-on douter. après cela, quel a été le sentiment des Pères de l'Eglise sur le temps de la cessation des oracles? Peut-on leur attribuer encore d'avoir cru qu'ils avaient tous cessé dans le moment même de la naissance du Sauveur du monde?

J'ajoule au témoignage de saint Cyrille celui de Théodoret, qui n'est pas moins clair ni moins exprès sur le temps de la cessation des oracles. « Avant la venue de Jésus-Christ, dit ce Père (Advers. Græc., serm. 10 de Oraculis), les démons séduisaient les hommes en mille manières; mais depuis que la lu-mière de la vérilé a paru, ils ont pris la fuite et ont abandonné leurs oracles. » Il ajoule un peu après : « Les démons voyant donc la prédication de la vérité aunoncée partout, ils ont pris la fuite comme de mal-heureux fugitifs qui se connaissent coupables de plusieurs crimes, et qui sentent l'approche de leur maître. Ils ont laissé leurs anciennes demeures vides, et à présent la sontaine de Castalie ne rend plus d'oracles, non plus que celle de Colophone, les bassins de Dodone ou le trépied de Delphes. » Il avait dit auparavant qu'une des marques qui montraient que les oracles étaient rendus par les démons, « c'était le silence où ils étaient réduits; car, continue-t-il, après que le Sauveur du monde a paru, ces malins esprits qui séduisaient les hommes ont pris la fuite, ne pouvant plus soutenir l'éclat de la lumière divine. » Enfin, après avoir rapporté le témoignage de Plutarque touchant le silence des oracles, il ajoute : « Plutarque a écrit ces choses après la venue du Sauveur du monde, par où l'on voit quelle est la cause du silence des oracles. »

Le poëte Prudence, qui était aussi un excellent théologien et un très-savant homme, entre les preuves qu'il produit pour convaincre les Juifs de la divinité de Jésus-Christ, s'appuie beaucoup, comme les autres Pères de l'Eglise, sur le même silence des oracles: « Depuis, dit ce grand homme (2).

regor. Nazianz., orat. 3 in Julianum. Vide a Theodoretum, Hist. eccles., lib. III, cap

rudentius, in Apotheosi adversus Judæos:
juo mortalem præstrinxit Spiritus alvum,
itus ille Dei, Deus, et se corpore matris
it, atque hominem de virginitate creavit;

Delphica damnatis tacuerunt sortibus antra, Non tripodas Cortina regit, non spumat anhelus Fata sibyllinis fanaticus edita libris. Perdidit insauos mendax Dodona vapores: Mortua jam mutæ lugent oracula Cume, Nec responsa refert Libycis in syrtibus Ammon. Ipsa suis Christum Capitolia Romula morrent Principibus lucere Deum, destructaque venata. que le Fils de Dieu s'est incarné, les oracles de Delphes, de Dodone, d'Ammon, et tous les autres faux prophètes des gentils ont été réduits au silence. Le Capitole gémit de voir les princes romains devenus chrétiens, et les temples des idoles renversés par leur ordre. Les empereurs se prosternent devant les autels de Jésus-Christ, et adorent l'étendard de sa croix. » Si, pour connaître le sentiment de cet auteur sur le sujet dont il s'agit, il ne vous suffit pas qu'il ait dit que c'est depuis l'incarnation du Fils de Dieu, et non pas dans le moment de sa naissance, que les oracles ont cessé, faites attention qu'il joint le renversement des temples des idoles et la destruction du paganisme avec cet événement miraculeux, et par là vous serez convaincu qu'il a été, comme tous les autres Pères de l'Eglise, dans un sentiment bien différent de celui que vous leur avez attribué.

L'ancien et savant auteur des Questions et des Réponses aux orthodoxes, qui se trouvent parmi les ouvrages de saint Justin, dit (Resp. ad quæst. 24), que « le Sauveur du monde a rendu muet le démon qui s'était emparé de la statue d'Apollonius de Tyanes, et qui, par les oracles qu'il rendait, séduisait les hommes, et les portait à adorer cet imposteur comme un dieu ; qu'il avait, dis-je, fait cesser ses oracles, ainsi que tous les autres que les démons débitaient sous le nom des dieux adorés par les païens. Ce que l'on voit évidemment, ajoute-t-il, par l'état où se trouvent à présent ces oracles.» Direzvous encore, Monsieur, que cet auteur a cru que l'oracle d'Apollonius, comme tous les autres, a cessé dans le temps de la naissauce de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un temps où il n'existait pas encore?

Enfin saint Jérôme, écrivant sur Isave, à propos de ces paroles que le prophète adresse aux dieux des gentils, pour se moquer d'eux: Dites-nous les choses à venir; annoncez-nous ce qui doit arriver dans la suite, ajoute (1): « Le prophète parle ainsi parce qu'après la venue du Sauveur du monde les idoles ont été réduites au silence. Où est à présent l'Apollon de Delphes, de Délos, de Claros, et toutes les autres divinités qui se mélaient de prédire l'avenir, et qui ont trompé les plus puissants rois ? » Je crois, Monsieur, que toutes ces autorités suffisent pour vous obliger de reconnaître que ni Busèbe, ni les Pèr s de l'Eglise ne disent point, comme vous le supposez, que les oracles ont cessé précisément à la naissance de Jésus-Christ, mais seulement après, lorsqu'il a été connu et adoré des hommes, depuis que sa doctrine a été annoncée dans le monde.

CHAP. 17. — Eusèbe assigne le même temps à la cessation des oracles et à l'extinction

Imperio cecidisse ducum; jam purpura sapplex Steraitur Æmesdæ rectoris ad atria Christi, Vexillumque crucis summus dominator adorat

(1) Hieronym. in caput xen I-aise: c Hoc autem signific t quod post adventum Christi onnia idola conticuerunt. Ubi Apollo Delphicus, et Loxias, Delinsque et Clarius et cætera idola futurorum scientalios.

de la coutume d'immoler des hon c'est-à-dire, le temps de la prédic de l'Evangile. Saint Athanase joint et ble le silence des oracles et l'extinctis l'idolatrie et de la magie, ce qui foit dans quel sentiment il a été touchant jet dont il s'agit. Les saints Pères attri ordinairement ce silence au pouvoi signe de la croix. Ils rapportent eux-n des oracles rendus longtemps après la sance de Jésus-Christ, ce qui montre demment qu'ils n'ont pas été dans le 1 ment qu'on leur suppose.

Néanmoins, afin que vous soyez et mieux convaincu de leur sentiment, souv vous, s'il vous platt, qu'Eusèbe a dit (St col. 1102) que la coutume brutale d'imi des hommes a cessé dans le même temp les oracles. Or il n'a point prétendu que coutume ait cessé précisément à la maiss du Sauveur du monde; il dit au contraire tivement en plus d'un endroit (2) qu'ell cessé que longtemps après, savoir sous l pire d'Adrien; il n'a donc point prétendt plus, ainsi que vous le supposez, que oracles aient cessé précisément à la nan ce de Jésus-Christ, mais seulement apré que ce n'est que depuis ce temps-la q les a vus muels et sans réponses : ce qui tait, comme il l'assure, jamais arrivé a ravant. En effet, quoiqu'ils aient pu détruits par les guerres, pillés et ruiné différents accidents, il n'est néanmoins ja arrivé qu'après la naissance du Sauvet monde et la prédication de son Evan que les temples subsistant dans toute leu cienne splendeur, les prêtres offrant le crifices accoutumés, les peuples vent l'ordinaire chercher des réponses et des dictions sur l'avenir, ils n'aient pu en nir, et aient trouvé l'oracle muei. Voi qui a jeté tout le paganisme dans l'éte ment. Voilà ce qui a obligé Plutarque chercher la cause d'un événement si ext dinaire.

Remarquez, en second lieu, que que Pères de l'Eglise, comme saint Athanas sent de même que les oracles ont cessé a la naissance de Notre-Seigneur, ainsi l'idolâtrie et toutes les impostures de la gie. Or vous ne pouvez point dire qu'il cru que la magie et l'idolâtrie aient ent ment cessé à la naissance de Sauven monde; de telle sorte que dès ce moment aient été l'une et l'autre entièrement ab Vous ne pouvez donc pas supposer nou qu'ils aient cru que les oracles aient ét tièrement réduits au silence dès ce moment aient été une et l'autre entièrement se pouvez donc pas supposer nou qu'ils aient cru que les oracles aient ét tièrement réduits au silence dès ce moment par la comment par les oracles aient ét tièrement réduits au silence dès ce moment par la comment par le comment par la comment p

Faites réflexion, en troisième lieu, q manière la plus ordinaire dont les seint res disent (3) que les démons ont été ch des oracles, et les oracles réduits au sil

tiam pollicentia, que reges potentissimos de ront? etc. >

(2) Lib. iv Præp. Evang., cap. 15 et 17. Vide dem, Orat. de Laud. Const. ini.

(a) Vide supra Athanasium, et statim inferioriamium, Prudentium, Gregorium Nazianus : alios.

r la vertu du signe de la croix, ainsi us le verrez encore dans la suite plus sis. Or il est évident que le signe de x n'était pas encore en usage dans ss de la naissance du Sauveur du il n'est donc pas moins évident que es de l'Eglise n'ont pas cru que tous cles aient été condamnés au silence emps de cette divine naissance. coms le prétendez.

, Monsieur, ces mêmes Pères ne rap--ils pas des oracles qui ont été renès la mort du Sauveur du monde. ne dit-il pas dans la Vie de l'empeinstantin (1), que l'Apollon de Delvait répondu à ceux qui lui avaient lé pourquoi il ne rendait plus d'ocomme autrefois, que les hommes qui vivaient alors sur la terre, c'estles chrétiens, l'empêchaient de dire é, et étaient cause que les trépieds vaient plus donner que des réponses et remplies de mensonges. Ne propas dans sa Démonstration évangéž) ces deux oracles très-clairs et sitifs, comme vous les appelez, sur sion et sur la résurrection de Notreir, pour prouver, par l'aveu même des et de leurs démons, que le Sauveur ide n'avait pas été un imposteur ni sicien? saint Jean Chrysostome (Lib. to Babyla), Théodoret (Serm. 10 de et Sozomène (Lib. v Hist. eccl., cap. disent-ils pas positivement, ne proupas même fortement, que le fameux d'Apollon qui était à Daphné, faud'Antioche, fut réduit au silence par voir du saint martyr Babylas, lorsque iques y furent transportées par Galère de Julien l'Apostat, sous l'empire stance ? Saint Grégoire de Nysse (Vit. 7. Neocasar.) ne rapporte-t-il pas que régoire Thaumaturge fit cesser un oracle du même Apollon qui avait é jusqu'alors? Théodoret (Lib. 111 ccl., cap. 21, et serm. 10 de Orac.) no t-il pas les oracles faux et trompeurs à Julien l'Apostat touchant le succès

b. 11, cap. 50, ubi refert edictum Coastantini inciales.

b. 111, loco a nobis relato part. 1 hujus Resp.,

igust. l. xix de Civit., cap. 25: « Interroganti, Porphyrius) quem Deum placando revocare sorem suam a Christianismo, hæc ait versi-llo. Deinde verba velut Apollinis ista sunt: lagis poteris in aqua impressis litteris scritifinans pennas leves per aera ut avis vo-am semel pollutæ revoces impiæ uxoris senergat quomodo vult inanibus fallaciis perse-

et lamentationibus fallacissimis mortuum antans, quem judicibus recta sentientibus n, pessima in speciosis ferro juncta mors it. > Vids alia oracula in 1 parte hujus Re-

rabo, Geogr., l. vii, sub finem, interprete G. o: « Sed et oraculum Dodonaum defecit, modum et reliqua. ivenalis, aatyra vi.

Crédent a fonte relatum

de son expédition contre les Perses? Enfin, saint Augustin n'en a-t-il pas rapporté de Porphyre (3), qui traitent les chrétiens de gens misérablement abusés, le christianisme, d'une erreur pitoyable, et qui disent que Jésus-Christ a été justement condamné à la mort? Tout cela ne doit-il pas vous convaincre pleinement que ces Pères n'ont pas été dans le sentiment que vous leur attribuez? Ont-ils pu croire que tous les oracles avaient absolument cessé dès le temps de la naissance du Sauveur du monde, et néanmoins rapporter des oracles qui ont subsisté, et des réponses qui ont été rendues longtemps après l'établissement du christianisme?

CHAP. v. — Les paiens ont reconnu que leurs oracles avaient cessé après la naissance de Jésus-Christ, comme Strabon, Juvénal, Stace, Lucain, Porphyre. Tém ignage de Plutarque sur ce silence et les fausses raisons qu'il en rapporte.

Au reste, il importe peu que quelques-uns de ces oracles aient duré jusqu'à l'empire de Constantin et même au dela. Bien loin que cette longue durée ruine le sentiment des Pères, comme vous le prétendez, elle le fait connaître, elle le confirme parfaitement. Il est vrai néanmoins que la plupart avaient cessé avant ce temps-là ; et c'est ce que vous ne pouvez nier, puisque quand vous ne voudriez pas en croire les Pères de l'Eglise, qui l'assurent et qui le reprochent en face aux païens, les païens eux-mêmes vous en convaincraient. Strabon, qui écrivait peu de temps après Notre-Seigneur, ne dit-il pas en deux mots (4) que de son temps l'oracle de Dodone ainsi que plusieurs autres avaiens cessé? Juvénal ne dit-il pas clairement (3) que de son temps l'oracle de Delphes ne rendait plus de réponses? Stace (6) et Lucain (7) ne disent-ils pas la même chose? Porphyra n'avoue-t-il (8) pas que l'on ne ressentait plus aucun bienfait public des dieux, deouis que le Christétait adoré, et qu'Esculape et les autres divinités s'étaient retirés d'entre les hommes? Ne reconnaît-il pas (9) dans les vers qu'il rapporte et que vous ci-

Ammonis, quoniam Delphis oracula cessant.

(6) Statius, Thebaid. I. viii:

Mutisque diu plorabere Delphis.

(7) Lucanus, Pharsal. I. v:

Nostra carent majore deum qua:a Delphica sedes Quod siluit.

(8) Porphyrius, apud Eusebium, l. v Præp. Ecany. cap. 1, loco a nobis initio hujus tertiæ partis descripto et apud Theodoretum serm. 10 de Ora ulis.

(9) Idem apud Euseb. I. v *Propar. Evang.* cap. 16, in oraculis a nobis in a parte relatis. Ea sic Latine reddidit Vigerus Eusebii interpres:

Pythia quod spectat, Clariique oracula Phubi, Dicam equidem et sancta verum te voce decebo. Sexcenta ex imis scatuere oracula terris. Fontesque, et rapida sensus vertigine torquens Halitus. Ast eadem vasta dein labe dehiscens Hausit terra sinu pressitque annosa vetustas.

Idem (Apollo) Niczensibus ita respondit:
Pythiacze nequeunt revorari oracula vocis,
Ouz esai jandudum zen longinqua vetustas
Sustulit, ac muta clausere silentia clavi.

lez, que la plupart des oracles avaient cessé par le défaut, à ce qu'il prétend, des vapeurs ct des exhalaisons qui causaient l'enthou-

siasme prophétique?

Mais y a-t-il rien de plus fort sur ce sujet que le témoignage de Plutarque, qui avous (1) que tous les oracles, à l'exception de deux ou trois, étaient réduits au silence, et que la Béotie surtout, qui en avait été autrefois une source si féconde, n'avait plus que l'oracle de Trophonius qui rendit encore des réponses? C'est cet événement si surprenant qui l'oblige d'en rechercher la cause, et de l'attribuer tantôt à la nature des bienfaits des dieux, qui, à ce qu'il dit, ne sont pas toujours éternels comme les dieux mêmes, tantôt aux génies qui présidaient aux oracles, et qui, selon lui, sout sujets à la mort ; et tantôt enfin au défaut des exha-Jaisons de la terre, dont les dieux se servent comme d'instruments pour communiquer aux hommes le don de prophétic. Tous ces témoignages des païens ne suffisent-ils pas pour être convaincu que les oracles ont cessé pour la plupart avant l'empire de Constantin, peu de temps après que le Fils de Dieu a paru sur la terre, et qu'il y a eu des chrétiens dans le monde?

CHAP. VI. - Véritable cause du silence des oracles, le pouvoir de Jésus-Christ sur les démons auteurs des oracles. Avec quel empire il l'a exercé par lui-même. Comment il l'a communiqué à ses disciples et à son Eglise. Passages d'Eusèbe. Autres passages de Lactance, de Prudence, d'Origène, de Tertullien et de saint Justin.

D'où vient cela, Monsieur? En pouvezvous douter un moment? Est-il possible, après tout ce que nous avons dit, que vous ne reconnaissiez pas en cet événement le pouvoir tout divin de Jésus-Christ sur les démons auteurs des oracles ? pouvoir qu'il a exercé avec tant d'éclat, tandis qu'il a vécu sur la terre, et qu'il a communiqué à

(1) Plutarchus, 1. de Defectu oraculorum : 0502 รัฐท, อีรเ กรค่ เฉพ ร่หระ กบทยผทธอยิลเ หล่ ก็เลกออรเท เท่า ร่าταῦθα τῶν χρηστηρίων ἀμαύρωτιν, μάλλον δέ πλην έν ς η θυείν απάντων έχλειψινός ώντας ... τὰ γάρ ἄλ α τί δεί λέςτιν; όπου των Βοιωτίαν ένεκα γρηστηρίων πολύφωνον ούσαν έν τολς πρότερον χρόνοις, νύν έπιλέλοιπε κομιδή , καθάπερ νάματα, και πολύς έπίσχηκε μαντικής αυχμί 6 ττο χώραν; εύδαμου γάο άλλαχοθενύν ή περί την Λείαδίαν ή Βοιοιτία πασέχει τοῖς χρήζουσιν άρυτασθαι μαντικής των δ΄ άλλων τα μέν σιγή, τα δέ παντελής έρημία κατίσγηκε.
(2) I loan. 111, 8: In hoc apparuit Filius Dei ut

di-solvat opera diaboli.

(3) Joan. XII, 51: Nunc princeps bujus mundi ejicietur foras.

(1) Luc. viii, 51: Et rogabant eum ne imperaret

illis ut in abyssum irent.

(5) Luc. x, 19: Ecce dedi vobis potestatem cal candi supra serpentes et scorpiones et super omnem virtutem inimici.

(6) Luc. v, 17: Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio dicentes: Domine, ctiam damonia subjiciuntur nobis in nomine tuo.

(7) Marc. xvi, 17: Signa autem eo3 qui crediderint, hæc sequentur : In nomine meo dæmonia eji-

ses disciples et à son Eglise. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que l'apôtre saint Jean (2) a dit de lui, qu'il était renu pour détruire les œuvres du démon, et ce qu'il dit (3) lui-meme, que le prince de ce monde, c'està-dire le démon, était sur le point d'être chassé. Vous savez aussi bien que moi avec quel empire il l'a chassé en effet, et avec quel succès il a détruit et renversé toutes ses œuvres, dont l'idolâtrie et les oracles n'étaient pas les moins pernicieuses. Vous n'ignorez pas comment ces malheureux esprils, contraints de s'enfuir de sa présence, le suppliaient (4) de ne les pas obliger de retourner dans les enfers. Vous savez ce qu'il dit (5) à ses disciples : Je rous ai donné la puissance de fouler aux pieds tout le pouvoir de l'ennemi ; ce qu'ils faisaient avec un si merveilleux succès qu'ils en étaient surpris euxmêmes, jusqu'à dire (6) : Voici qu'en votre nam les démons mêmes nous sont soumis. Vous savez ensin que la première grâce qu'il promit, un peu avant que de monter au ciel, à ceux qui croiraient en lui, sut celle de chasser les démons par l'invocation de son nom (7). Et avec quelle autorité et en combien de manières les premiers fidèles ne l'ont-ils pas fait? Jamais peut-être rien ne s'est vu de si admirable. Et si je voulais un peu m'étendre sur ce sujet, en suivant mon inclination, que ne pourrais-je pas vous en rapporter, sur le témoignage de tous les Pères de l'Eglisc et de tous les anciens auteurs ecclésiastiques, n'y en ayant pas un qui n'ail parlé de ce pouvoir admirable que les chrétiens avaient de chasser les démons par l'invocation du nom de Jésus-Christ.

« Qui est celui qui ignore, dit Busèbe (8), qu'il nous est ordinaire de chasser les démons par la seule prononciation du nom de Jésus-Christ et par nos prières? C'est la parole de Jésus-Christ et la doctrine que nous avons apprise de lui qui nous rend ainsi supérieurs à toutes les puissances invi-ibles.

« Il suffit, dit Lactance (9), d'exposer à pré-

cient, etc.

(8) Τις δε ούχ οίδεν, όπως σύν αύτη τη του Ικουί πεοσπγορία και τυν εύχαις καθαρωτάταις, πάν το δα μόνων εργου απελαύνειν ήμεν φέλου έστεν. Ούτος ο του Ίησου λόγος και ή παρ αύτου διδασκαλία πολύ κρίπτους της ἀοράτου ταύτης δυνάμεως πάντας ήμας έπαράσατο έχθρους τι δαιμόνων και πολιμίους. Demomit. Erang. lib. 111, sub fin.

(9) Nunc satis est me de hujus signi-potentia quantum valent exponere. Quanto terrori sit dæmonibes hoc signum, sciet qui viderit quatenus, adjurati per Christum, de corporibus que obsederint fugiant : nam sicut ipse, cum inter homines ageret, universes dæmonas verbo fugabat, hominumque mentes 🗪 tas et malis incursibus furiatas in sensus pristinos reponebat, ita nunc sectatores ejus cosdem spirites inquinatos de hominibus et nomine magistri sui et signo Passionis excludunt. Cujus rei non difficilis 😅 probatio. Nam cum diis suis immolant, si assistat aliquis signatam frontem gerens, socra unilo modo litant, nec responsa potest consultus reddere vales-Et hæc sæpe causa præcipua justitiam persequendi malis regibus fuit. Cum enim quidam nostrorum sacriticantibus dominis assisterent, imposito frontibus signo, deos corum fugaverunt, ne possent in viscoril est le pouvoir du signe de la croix. prendre combien il est terrible aux il n'y a qu'à voir avec quelle préciils quittent les corps qu'ils obsèdent, nous les conjurons par le nom de prist. Car comme, lorsqu'il vivait es hommes, il chassait les démons arole et rendait à ceux qui en étaient tés leur première tranquillité, de présent ses disciples chassent ces mmondes par l'invocation du nom naître et par le signe de sa passion. il est aisé d'être convaincu: car les païens sacrifient à leurs dieux, ouve parmi eux quelqu'un qui ait marqué de ce signe, les sacrifices ent réussir, et les saux prophètes ne rendre de réponses. C'est ce qui a ouvent occasion aux mauvais prinpersécuter les chrétiens. Car quels des nôtres qui accompagnaient aitres dans leurs sacrifices, ayant igne de la croix sur leur front, mifuite les dieux, et les empéchèrent ver l'avenir dans les entrailles des . Ce que les aruspices ayant appris ons mêmes à qui ils sacrifiaient, ils nirent que des hommes profanes se nt à leurs sacrifices, et par là ils in fureur les empereurs, et les portèur purifier leurs temples, à se souilmêmes d'un véritable sacrilége, qui lre expié par le châtiment de ces per-

nce décrit élégamment (1) un événeut semblable arrivé lorsqu'il était eune, en présence de Julien l'Aposs le temps même qu'il sacrissait à ses Un de ses pages qui l'accompagnait ait chrétien, empêcha, par sa prét par le signe de la croix, le succès sacrifices et de ses enchantements es, confondit ses aruspices et ses enrs, et ût disparaître les démons qu'il oqués. Par là, cet empereur fut conle ce qu'il savait déjà par sa propre nce, combien le signe de la croix rible aux démons, puisqu'il avait été l'y recourir lui-même avant qu'il fût ur, pour se garantir de la frayeur que le ces malins esprits, qu'il avait évoni avait causée; ainsi que Théodo-

arum futura depingere. Quod cum intelligespices investigantibus iisdem dæmonibus rosecrarant conquerentes profanos homines ere-se, adegerunt principes suos in furorem, garent dei templum, seque vero sacrilegio arent, quod gravissimis persequentium pœretur. Divin. Instit., lib. 1v, cap. 27. adentius, in Apotheosi, loco supra relato

eodoret. I. III Hist. eccles., cap. 3. Identius, ibid.:

ns surda negat sibi tot præconia de te...
at insanum bacchanths energima monstri,
rabidus clamat capta inter viscera dæmon
edat miseranda surs. Turquetur Apollo
me percussus Christi, nec fulmina verbi
e patest: agitant miserum tot veriora lingus
landata Dei resonant miracula Christi.
lat antistes Domini: Fuge, callide serpons,

ret (2) et saint Grégoire de Nazianze (Orat. 1 adv. Julian.) en font foi.

Le même auteur (3) décrit, avec son agrément ordinaire, de quelle manière Apollon, Jupiter et Mercure étaient tourmentés et contraints de prendre la fuite, lorsque les chrétiens les exorcisaient. Et il produit ce pouvoir merveilleux qu'ils avaient sur les démons et les dieux du paganisme, comme une preuve évidente de la vérité de la reli-

gion chrétienne.

Origène assure (Contra Celsum, lib. vii) que les plus simples d'entre les chrétiens avaient ce même pouvoir : « Que si la Pythie, dit-il, est hors d'elle-même et ne se possède pas lorsqu'elle rend des oracles, que doit-on penser de l'esprit qui lui trouble la raison? N'est-il pas semblable à cette sorte de démons qu'un grand nombre de chrétiens chassent des corps des possédés, sans avoir recours à la magie ou aux enchantements, mais uniquement par leurs prières et les plus simples exorcismes, tels que les plus ignorants peuvent employer? Car le plus souvent ce sont les plus simples d'entre les chrétiens qui les chassent par leurs paroles accompagnées de la grâce de Jésus-Christ. Ce qui fait voir quelle est la faiblesse des démons, puisqu'il n'est pas besoin de gens savants et habiles dans les démonstrations de la foi pour les chasser des corps et des âmes qu'ils possèdent. » Il produit ce même pouvoir des chrétiens sur les démons dans plusieurs autres endroits de son excellent ouvrage contre Celse (Eod. lib. et lib. 1), pour confondre ce paren et le convaincre de la vérité de notre religion.

« Non-seulement, dit Tertullien (4), en parlant au président Scapula, nous avons horreur des démons, mais encore nous les combattons, nous les confondons et nous les chassons tous les jours, comme plusieurs de vous le savent..... Vos officiers mêmes pourraient vous en instruire, puisqu'ils ont reçu des chrétiens ces sortes de bienfaits, quoiqu'ils crient contre nous. Car le greffier de l'un d'entre eux a été délivré par leur moyen du démon qui le tourmentait, ainsi que le parent et le fils d'un autre. Et combien de gens considérables parmi vous, pour ne point parler des autres, ont-ils été ainsi délivrés du démon ou guéris de leurs maladies? »

Exue te membris, et spiras solve latentes:
Mane:pium Christi, fur corruptissime, vexas:
Desine, Christus adest humani corporis ultor:
Non licet ut spolium rapias cui Christus inhæsit.
Pulsus abi, ventose liquor, Christus jubet, exi.
Has inter voces medias Cyllenius ardens
Ejulat, et notos suspirat Jupiter ignes.

(4) Tertullian., l. ad Scapulam: c Dæmones autem non tantum respuinus, verum et revincimus et quotidie traducimus, et de hominibus expellimus, sicut plurimis notum est... Ha c omnia tibi et de officio suggeri possunt et ab cisdem advocatis qui et ipsi beneficia habent Christianorum; licet acclament quæ volunt. Nam et cujus laun notarius cum a dæm ne præcipitaretur, liberatus est; et quorumdam propinquus et puerulus. Et quanti honesti viri (de vulgaribus enim non dicinius) aut a dæmonis aut valetudinibus remediati sunti?

« Vous pouvez, » dit saint Justin, en parlant au sénat romain dans sa Première Apologie, « reconnaître la vérité de ce que je dis, par ce qui se passe tous les jours à vos yeux et en votre présence. Car un grand nombre de gens qui étaient possédés du démon, tant dans votre ville que dans tout le reste du monde, et qui n'avaient pu être délivrés par tous les enchanteurs et les magiciens, out été guéris par les chrétiens par l'invocation du nom de Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate; et ils les guérissent encore à présent, en domptant et en chassant ces malins esprits qui possè lent les hommes. » Et dans son Dialogue avec le Juif Tryphon : « Nou appelons , dit ce Père. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. La puissance de son nom fait trembler les démons, et encore aujourd'hui, lorsque nous les conjurons par le nom de Jésus-Christ crucifié sous Ponce Pilate, ils nous sont soumis et nous obéi-sent.

CHAP. VII. — Passage d'un ancien auteur sur le pouvoir de la croix contre les dieux des païens et leurs oracles. Autorité de saint Irénée, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Athanase. Histoire de saint Grégoire de Néocésarée toucha: t le ponvoir des chrétiens contre les démons. Ce pouvoir a toujours subsisté dans l'Eglise catholique, et il y subsistera toujours. Conclusions tirées de tous ces passages des Pères contre le sentiment de M. de Fontenelle

L'auteur des Questions sur le Vieux et le Nouveau Testament, qui paraît plus ancien que saint Augustin, entre les ouvrages de qui il se trouve, après avoir dit que les miracles n'étaient plus nécessaires comme ils l'avaient été au commencement de l'établissement de la religion chrétienne, ajoute (1): « Néanmoins, encore à présent, les demons sont estrayés à la seule prononciation de la croix de Jésus Christ. Que si on les presse par là, ils sont contraints de prendre la fuite, et les dieux des païens ne peuvent rendre de réponses, par la crainte qu'ils ont de cette même croix..... Si les démons, continue-t-il, ou les dieux des parens ne sentaient que la croix de Jésus-Christ est un grand mystère, ils ne seraient pas effrayés lorsqu'on la nomme; et pour le dire d'une manière plus expresse, s'ils ne se sentaient coupables, ils ne la craindraient pas. Car

(1) Tamen et modo dæmonia nominata cruce Christi terrentur, et si impensius stat, sugantur. Et dii paganorum formidine et metu nominatae crucis resconsa dare non possunt... Itaque nisi sentirent dæmonis vel dii paganorum sacramento esse crucem Christi, nominata ea non terrerentur, et, ut expressius dicam, nisi rei essent, non timerent. Hi etenim momnes qui ex parte diaboli sunt, consenserunt in mortem Christi. Unde cuncta dæmonia sive dii gentum, nominata cruce Christi terrore concuiuntur. Quæst. 114.

(2) Præsente signo crucis obmutescit paganitas. Et si adest quam vocant stultam prudentia illa, sacra illorum respondere non audem Reprimunturenim et a illorum, respondere non audem tetoccultanturob

tous ceux qui appartiennent aux démons ont consenti à la mort du Sauveur, et c'est pour cette raison que tous les démons ou les dieux des gentils tremblent de frayeur au seul nom de la croix. » Il avait dit (2), un peu auparavant, que, « à la vue du signe de la croix, tout le paganisme devenait muel, que les dieux n'osaient rendre de réponses, qu'ils ne marquaient plus rien dans les entrailles des victimes, qu'ils se taisaient, qu'ils se cachaient, tant la majesté du christianisme leur inspirait de frayeur et de respect. Il est étonnant, ajoute-t-il, que tout le paganisme, qu'ils appellent sagesse, appréhende si fort le christianisme, qu'ils traitent de folie. »

« Parmi nous, dit saint Irénée (3), il y en a qui chassent sûrement et infailliblement les démons, de telle sorte que ceux qui en ont été délivrés se convertissent très-sonvent et embrassent la foi. »

a Moi-même, dit saint Grégoire de Nazianze (Carm. ad Nemes.), qui suis du nombre des disciples de Jésus-Christ, il m'est arrivé souvent qu'à peine j'ai eu prononcé ce nom adorable, que le démon a pris la fuite en siffant et en hurlant de toutes ses forces, faisant counaître par là quelle est la puissance du Dieu immortel sur lui. La même chose m'est arrivée en formant seulement le signe de la croix dans l'air.»

« Nous invoquons Jésus-Christ cruciflé, » dit saint Athanase (In Vita S. Antonii), ou plutôt saint Antoine, en parlant à des philosophes parens qui l'étaient venus voir dans sa solitude; « et d'abord tous les démons que vous adorez comme des dieux s'enfuient des corps qu'ils obsèdent, à la vue du signe de la croix. Partout où ce signe se trouve, la magie n'a point de force et les enchaulements demeurent sans effe!. Où sont à présent tous vos oracles? Que sont devenus les prestiges des Egyptiens? Que sont devenues les illusions des magiciens? Quand est-ce que tout cela a cessé, si ce n'est depuis que la croix de Jésus-Christ a paru. » « Voici des possédés, » ajoute-t-il un peu plus bas, pour finir son discours par une preuve sensible: « f.iles tous vos efforts, employez l'art mag!que tant qu'il vous plaira, pour obliger vos dienx à les délivrer. Si vous ne pouvez et venir à bout, rendez-vous, et voyez quelle est la puissance de la croix de Jésus-Christ. li dit, et « après avoir invoqué Jésus-Christ

reverentiam Christianæ majestatis. Magna res m illa quam vocant prudentiam metuat illam quam apedlant stulti iam. *Ibid*.

(5) Advers, Hæreses, lib. II, c.p. 58: c Quaprepter et in illius nomine qui vere illius sunt discipil, ab ipso accipientes gratiam, perficiunt ad beneficia reliquorum hominam, quemaduodum unusquisque accepit donum ab eo. Ahi enim dæmones exclodud firmissime et vere, ut ctiam sæpissime credant ipit qui emundati sunt a nequi-simis spiritibus, et sist in Ecclesia... Non est numerum dicare gratianum quas per universum mundum Ecclesia a Den accipiens, in nomine Christi Jesu crucifixi sub Pante Pitato per singulos dies in opinulationem gentim perficit.» Is Irenæi locus refertur Grace ab hassib,

cois fois le signe de la croix sur ces s, il les guérit entièrement, au grand zent, dit saint Athanase, de ces phis, qui admirèrent et la sagesse du le miracle qu'il venait d'opérer en sence. »

savez sans doute, Monsieur, quel pouvoir de saint Grégoire Thaumair les démons (1). Vous avez pu lire tre auteur, que ce saint étant un ré dans un temple où Apollon renoracles, il l'en chassa par le signe oix et l'invocation du nom de Jésusde telle sorte que le prêtre de ce saux ulant le lendemain le consulter à son e, n'en recut aucune inspiration, et ra absolument destitué de sa vertu ique. Il recommence ses sacrifices; ple ses enchantements : il deploie tous ets de son art. Enfin le démon lui t et lui dit qu'il ne pouvait plus a demeurer dans son temple, à cause qui y avait couché la nuit precé-Le prétre court incontin nt après le eque, et le prie de vouloir retablir acle. Le saint écrit sur-le-champ à en ces termes : « Grégoire A Apolentre. » Le demon obeit; et le pretre econnu par là le pouvoir que saint e avait sur les dieux, les abandonna chrétien. Je sais que votre médecin tiste se moque de cette histoire : je is pas surpris, elle ne pouvait pas lui ar plus d'un endroit; mais, quoi qu'il . il trouvera bon, s'il lui piait, que moi, Monsieur, nous fassions un peu cas de l'autorité de saint Grégoire de st de Rufin qui la rapportent, que ce ie, que vous devez reconnaître, à préus que jamais, pour très-fautive et u sûre.

este, je ne doute pas que vous ne sarfaitement instruit que cette puismerveilleuse du nom et de l'invoca-. Jésus-Christ contre les démons a

Histories ecclesiastices, capite 7.

egorius Nyssenus in Vita S. Gregorii Thanet Rufinus, l. vii Hist. eccles. Luseb. , cusunt verba : « Iter ei fuisse quondam per citur hiemis tempore, et cum pe: venisset ad i Alpium jugum, nivibus repleta erant omllum usquam diversorium. Fanum ibi tanollinis erat, cui succedens transacta nocte . Sacerdos vero erat quidam fani ejus, cui e simular rum Apollinis mos erat et reddere i poscentilais, ex quo ei etiam alimoniæ quæ-: videbatur. Igitur post digressum Gregorii onsulta et responsa poscere sacerdos acces ore, nihil inde responsi veniebat. Repetit silentium permanet. Iterum atque iterum rdıs ingerit fabulum. Cumque stupore novi estuaret sacerdos, nocte ei assistens dæmoet in somnis: Quid me illic Invocas, quo ire non possum? Percontanti causam, ad-Gregorii dicebat expulsum. Quid nunc reretur cum perquireret, ait, non allter sibi gredi locum illum, nisi Gregorius permisis-bus auditis, sacerdos occupat viam, nulta metipsum volvens atque animo recursante ans, pervenit ad Gregorium, adortusque eum

toujours subsisté dans l'Eglise, qu'elle y subsistera toujours, et qu'elle y persévère encore à présent, comme il me serait trèsfacile de vous le faire voir par le témoignage de l'Ecriture, par celui de tous les siècles, et par ce qui se passe encore tous les jours, particulièrement dans les pays idolâtres où Jésus-Christ est annoncé. C'est la une des preuves les plus sensibles de la vérité de notre religion contre toutes les sectes hérétiques, qui, malgré tous leurs efforts, n'ont pas nieme pu la contrefaire avec quelque succès. Mais je craindrais de vous ennuyer si je vous entretenais plus longtemps sur ce sujet, quelque utile et quelque important qu'il soit.

Je conclus donc de ce que j'ai eu l'honneur de vous dire jusqu'à présent : premiè-rement, que les Pères de l'Eglise n'ont pas cru, comme vous l'avez supposé, que tous les oracles aient cessé précisément à la naissance de Jésus-Christ, mais après, à mesure qu'il a été connu des hommes et que la foi chrétienne s'est établie dans le monde; secondement, qu'il n'est rien de plus indubitable que cette vérité, puisqu'elle est attestée, non-seulement par les Pères de l'Bglise, mais encore par les parens mêmes; troisièmement, que ce silence des oracles du paganisme a éte un effet miraculeux du pouvoir de Jésus-Christ it de celui qu'il a donné à ses disciples et à son Eglise sur les démons. Cela étant, il ne me sera pas diffic.le de réfuter tout ce que vous avancez dans voire seconde dissertation, pour anéantir une vérité si glorieu-e au Sauveur du monde et si honorable à la religion chrétienne.

CHAP. VIII. — Ce qui a persuadé les Pères de l'Eglise du silence des oracles, et ensuite les chrétiens qui sont venus apr. s eux. Le démon est quelquesois contraint de rendre lémoignage à la vérité. Il a coutume néanmoins d'y méler le mensonge. Eusèbe injuitement accusé de n'avoir point sait atten-

rem pandit ex ordine, humanitatis suæ atque hospitalitatis admonuit, querelani depulsi numinis promit, adempiam facultatem sui quæstus deplorat, ac reddi sibi omnia in pristinum statum deposcit. At ille nilni moratus scribit epistolam in hæc verba : « Gregorius APOLLINI. Permitto tibi redire ad locum tuum et agere quæ (onsuevisti. ) llanc epistolam sacerdos accipit et au fanum defert; positaque ea juxta simu-lacrum, adfuit dæmon ac dedit responsa poscenti. Tum ille in semetipoum conversus ait : Si Gregorius jussit, et deus iste discessit nec potuit redire nisi jussus et rureum jubente Gregorio restitutus est, quomodo non m Ito melior isto Gregorius, cujus hic obtemperat jussis? Clausis igitur januis lani descendit ad Gregorium, epistolam secum quam acceperat deferens, omnemque apud eum rei gestæ ordinem pandens; simulque se ad pedes ejus prosternens roat ut illi se Deo offerat, cujus virtute diis gentium Gregorius imperabat. Cumque enizius et pertinacius, persisteret, catechumenus ab eo factus est, etc. »

On trouve dans le ré-it de saint Grégoire de Nys-a quelques circonstances différentes, mais qui ne changent rien au fond de l'histoire. Entre autres, i rapporte ainsi la lettre de saint Grégoire : « Gué-

GOIRE A SATAN : Entre. »

tion au sens d'un oracle qu'il cite. Cet oracle, bien loin de détruire son sentiment, le fait connaître et le confirme parfaitement.

Vous dites d'abord que ce qui a fait croire à la plupart des gens que les oracles avaient cesse à la naissance de Jésus-Christ, ce sont les oracles mêmes qui ont été rendus sur le silence des oracles. Il me paraît, Monsieur, que ce qui a persuadé les anciens chrétiens et les Pères de l'Eglise que les oracles avaient cessé après l'incarnation du Fils de Dieu, c'est qu'ils voyaient cette merveille de leurs yeux. Qu'avaient-ils besoin d'autres preuves? Ils vivaient dans le temps même que les oracles tombaient en ruine. Ils les faisaient cesser eux-mêmes par le signe de la croix et l'invocation du nom de Jésus-Christ. Ils entendaient les païens qui se plaignaient de cette cessation si surprenante pour eux, et qui en recherchaient la cause. Ils n'ignoraient pas que quelques-uns de ces païens avouaient que ce silence procédait de ce que Jésus Christ était adoré et reconnu dans le monde. Cet aveu les consirmait dans leur sentiment. Voilà ce qui les a persuadés et convaincus de cette vérité, d'une manière à n'en pouvoir douter un seul moment. Pour les chrétiens qui sont venus après eux, et pour nous qui croyons aussi cette merveille, nous la croyons sur le témoignage de ces témoins oculaires, de ceux mêmes dont Dieu s'est servi pour l'opérer; gens dont nous connaissons d'ailleurs la capacité, les lumières et la sainteté éminente. Il est vrai qu'à l'exemple de ces grands hommes, nous nous servons aussi du témoignage de Porphyre et des autres païens qui ont été obligés de reconnaître cette vérité. Et pourquoi ne profiterions-nous pas de l'aveu de nos plus grands ennemis? Après le témoignage des yeux et des oreilles, y en-a-t-il de plus sûrs et de moins suspects?

Mais c'est le démon, selon nous, qui a rendu cet oracle rapporté par Porphyre. Premièrement nous ne nous appuyons pas sur cet oracle seul. Nous avons une infinité d'autres autorités, et celle de Porphyre même qui parle de son chef dans l'endroit que je vous ai cité de lui après Eusèbe. Secondemen!, qu'importe que le démon ait rendu cet oracle dont vous parlez? Est-ce la première fois qu'il a été obligé de rendre témoignage à la vérité? Ne l'a-t-il p**as** fait à l'égard de Jésus-Christ et des apôtres (1)? N'a-t-il pas avoué à saint Antoine, au rapport de saint Athanase (Vit. S. Ant.), qu'il était contraint d'abandonner tous les lieux et toutes les villes dont il s'était emparé, parce qu'elles se remplissaient de chrétiens? A quoi le saint

(1) Marc. 1, 25, 24, 25: Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo; et exclamavit dicens: Quid nobis et tibi, Jesu Nazarene? Veuisti perdere nos? Scio qui sis, sanctus Dei Et comminatus est ei Jesus, dicens: Obmutesce, et exi de homine; et discerpens eum spiritus immundus et exclamans voce magna, exiit ah eo. Act. xvi, 16: Factum est autem euntibus nobis ad orationem, puellam quamdani habentem spiritum Pythonem obviare nobis, quie que-

lui répondit : « Je ne crois pas ce que lu dis, comme si tu étais digne de créance, mais parce que c'est la vérité, que tu es obligé d'avouer, quoique tu sois le père du mensonge. Car il est vrai que Jésus-Christ a ruiné tes forces et renversé ton empire. > Voilà ce que ce grand saint répondit, et ce que nous répondons encore au démon qui a rendu l'arrele dont vous parles.

rendu l'oracle dont vous parlez. Le démon dit donc quelquefois la vérité malgré lui; mais remarquez. s'il vous platt, que dans cet oracle même il n'oublie pas tout à fait ce qu'il est. Il y joint le mensonge avec la vérité, comme il avait coutume de fiire dans la plupart des autres, selon la remarque de saint Cyprien et de Minutius Félix (2). Il avoue que la plupart des oracles sont muets, voilà la vérilé, qui était trop évidente pour être niée; mais il ajoute que cela vient du défaut des exhalaisons et des différents changements qui sont arrivés dans la terre ; voilà le mensonge. Il dit aussi qu'il y a trois oracles qui subsistent encore. S'il y a un endroit dans toute sa réponse qui doive être suspect, c'est celui-ci. On ne doit pas attendre de lui qu'il avoue une vérilé aussi préjudiciable à ses intérêts et à son honneur, comme est le silence des oracles. sans y ajouter quelque restriction qui diminue sa honte. C'est néanmoins sur celle restriction si suspecte que vous le jugez particulièrement digne d'être cru. Vous la faites valoir heaucoup. Vous vous en servez comme d'une preuve évidente et incontestable contre le sentiment que vous attribuez à Eusèbe; sans faire attention que l'on peut vous faire le même reproche que vous faites aux autres, d'avoir oublié que c'est le démon qui parle, ou tout au moins un fourbe et un imposteur qui ne mérite pas plus de créance.

Voyons néanmoins ce que vous concluer de l'exception de ces trois oracles. Vous accusez Eusèbe de n'avoir pas vu qu'elle ruinait son sentiment, ou, s'il l'a vu, dites-vous, il a peut-être cru que cette exception n'était rien, et qu'il suffisait que le plus grand nombre d'oracles eussent cessé. Mais, continuez-vous, cela ne va pas ainsi. Si les oracles ont été rendus par les démons que la naissance de Jésus-Christ ait condamnés au silence, nul démon n'a été privilégié. Qu'il soit resté un seul oracle après Jésus-Christ, il ne m'en faut pas davantage. Ce n'est point sa naissance qui a fait taire les oracles. C'est ici un des cus où la moindre exception ruine la proposition générale.

Eusèbe, Monsieur, n'a point dit que la naissance de Jésus-Christ ait condamné les démons au silence, dans le sens que vons donnez à cette proposition, comme je crois

stum magnum præstabat dominis suis divinande-Hæc subsecuta l'aulum et nos clamabat dicens: lat homines servi Dei excelsi sunt, qui annuntiant volis viam salutis, etc.

(2) Cyprian., l. de idol. Van.: (Oracula efficient, falsa veris semper involvunt.) Minutius Felix is Octav.: (Oracula efficient falsis pluribus involuta.)

l'avoir prouvé d'une manière fort mais il a dit que les oracles avaient après la naissance du Sauveur du , après que son Evangile a été anaprès que les hommes l'ont reconnu rassé. Il a attribué cette cessation miase à son pouvoir et à celui qu'il a à ses disciples pour précher son ile et établir sa religion sur les ruincs anisme, malgré toutes les oppositions nde et de l'enser. Mais comme le chrisne n'a pas élé élabli lout d'un ≥oup outes les parties de l'univers, aussi icles et toutes les autres superstitions plâtrie n'ont pas cessé partout dans le temps. A présent il y a encore des u les idolatres consultent le démon, près de la même manière que les et les Romains le faisaient dans leurs s avant la naissance de Jésus-Christ. cette exception, néanmoins, ne dit-on ne dites-vous pas vous-même, qu'à t les oracles ont cessé, parce que la t ont été abolis en effet depuis longet que nous ne doulons pas que, e la foi sera établie dans ces pays idodont nous parlons, leurs oracles no nent mucts comme tous les autres, et s démons n'en soient chassés, comme it été partout ailleurs, et le sont enus les jours, par le pouvoir de Jésusl'invocation de son nom et le signe ıx de sa passion. Ainsi Eusèbe a cu de ne point s'inquiéter de cette ex-1 que vous lui objectez, parce que, oin de ruiner son sentiment, comme e prétendez, elle le fait connaître, elle it, elle le confirme et fait voir clairecombien vous avez eu tort de lui en ier un autre.

1x. — Du traité de Plutarque sur le nee des oracles. On y trouve une preuse entique de ce que les Pères de l'Eglise enseigné sur ce sujet. On y voit que, ans environ après la naissance de Jé-Christ, la plupart des oracles avaient cessé. Il se rendait encore des oracles elphes du temps de Cicéron. Fausseté a conjecture qu'apporte l'auteur de stoire pour expliquer le silence des les. En quel état se trouvaient, du s de Plutarque, les temples où ils ent établis.

s parlez ensuite du traité de Plutarque

oici le passage dont il s'agit: il est tiré du sere de la Divination: a Sed, quod caput est, modo jam oracula Delphis non eduntur, non ostra ætate, sed jam diu, jam ut nihil possit atemptius? > Ciceron avait cité immédiate-paravant les oracles rendus en vers à Crésus rrhus. Et c'est de cette sorte d'oracles qui se nt en vers qu'il parle, lorsqu'il dit qu'il ne dait plus en cette manière: isto modo; et mis longtemps: jam diu, ce qui se rapporte 'il avait dit que, dès le temps de Pyrrhus, avait cessé de rendre ses oracles en vers. a Pyrrhi temporibus jam Apollo versus facere. Ce qu'il ajoute cusuite marque encore la hose. Au reste Plutarque répond à cette ob-

sur la cessation des oracles. Vous dites que bien des gens sur ce seul titre ont formé leur opinion et pris leur parti. C'est par l'ouvrage même, Monsieur, qui répond parfaitement bien à son titre, que tous ceux qui ont un peu de lecture et de bon sens ont êté entièrement confirmés dans le sentiment général de tous les chrétiens, que les oracles ont cessé après la naissance de Jésus-Christ. Et peut-on avoir une preuve plus convain-cante de ce que les Pères de l'Eglise nous apprennent sur ce sujet, que l'ouvrage de ce philosophe? Les autres parens n'ont parlé qu'en passant et en assez peu de mots de cet événement, qui les surprenait tous; mais celui-ci en fait exprès un traité dans toutes les formes. Il recherche avec application les causes de ce silence, et on voit combien il est embarrassé d'en trouver qui aient quel-que vraisemblance et qui le satisfassent. N'est-ce pas une chose admirable, que, cent ans environ après la mort de Jésus-Christ, de toute cette multitude d'oracles qui étaient dans le monde, la plupart, de l'aveu même de ce philosophe, qui en était admirateur passionné, n'aient déjà plus rendu de réponses, quoique les temples où elles se rendaient subsistassent encore dans tout leur éclat? Peut-on ne pas reconnaitre en cela le pouvoir de celui qui était venu sur la terre pour renverser l'empire du démon et ruiner toutes ses œuvres? Voilà ce que l'on trouve dans le traité de Plutarque, et les savants ont raison d'y renvoyer les incrédules, pour les convaincre, par le témoignage de ce païen, de ce qu'ils ne veulent point croire sur l'autorité des Pères de l'Eglise. Quoi que vous puissiez dire au contraire, tandis que ce livre subsistera, il sera un monument et une preuve éclatante du silence des oracles après la naissance de Jésus-Christ.

Vous disputez après cela contre votre auteur touchant un passage de Cicéron (1), qu'il entend des oracles qui se rendaient en vers. D'abord, vous prétendez qu'il doit s'entendre de toute sorte d'oracles tant en vers qu'en prose. Ensuite vous êtes obligé, après cet effort inutile, de vous rendre à son sentiment. Vous avez raison, l'oracle de Delphes rendait encore des réponses du temps de Cicéron : on en a un grand nombre de preuves (2). Aussi le Sauveur du monde n'avait pas encore paru : il n'avait pas encore fait éclater son pouvoir par l'établissement miraculeux de son Eglise. Jamais, comme

jection de Cicéron, en faisant voir par plusieurs exemples qu'il produit dans le livre qu'il a fait sur ce sujet, que de tout temps l'oracle de Delphes a répondu souvent en prose, et que de son temps il répendait encore quelquefois en vers.

(2) Comme ce que Cicéron fait dire à son frère Quintus dans le 1° livre de la Divination, que l'oracle de Delphes était alors moins illustre, à cause que la vérité de ses réponses avait moins d'éclat et de réputation. Ce qui suppose que cet oracle répondait encore. L'exemple de Cicéron lui-même qui en reçut une réponse rapportée par Plutarque; celui d'Appius qui consulta le même oracle durant la guerre de Pharsale, etc.

Eusèbe le remarque dans les passages que nous en avons rapportés, il n'est arrivé avant sa naissance que les oracles soient demeurés muets, comme ils ont fait après, au

grand étonnement des païens.

Vous ne pouvez néanmoins vous résoudre à reconnaître cette vérité, que les païens mêmes ont avouée, et sous prétexte de les concilier entre eux, vous dites que le silence des oracles dont ils ont parlé pourr it bien venir de quelque accident qui aurait ruiné leurs temples. Sur quoi vous rapportez ce que dit Plutarque, qu'anciennement un dra-gon s'était venu loger sur le Parnasse et avait sait déserter l'oracle de Delphes. Vous ajoutez qu'il fut pillé ensuite par un brigand descendu de Phiégyas, par l'armée de Xerxès, par les Phocenses, par Pyrrhus, par Néron, enfin par les chrétiens sous Constantin. Par là vous faites entendre assez clairement que la même chose pourrait bien être ar ivée dans le temps que les païens parlaient du silence de leurs oracles, et que par conséquent on ne doit l'attribuer qu'à la ruine des temples et des villes où ces oracles se rendaient auparavant. L'explication est heureuse; mais si elle était vraie, il me semble que les païens auraient eu grand tort d'être surpris de ce silence. Est-il étonnant qu'il n'y ait plus d'oracles où il n'y a plus de temples ni de villes, et où tout est déserté et ravagé? Pourquoi chercher bien loin des raisons de ce silence. comme ils ont fait avec tant de soin et d'inquiétude, puisqu'ils en avaient une si sensible et si palpable devant les yeux? Pourquoi Plutarque s'en prend-il tantôt aux dieux, tantôt aux démons et tantôt au défaut des exhalaisons de la terre, ainsi que Porphyre et Julien l'Apostat ont fait après lui, et jamais à la ruine des temples et aux ravages de la guerre? Se serait-il jamais avisé de composer un traité philosophique sur la cessation des oracles, s'ils n'avaient cessé que par quelque accident pareil? Les chrétiens auraient-ils jamais eu la hardiesse de reprocher ce silence aux païens, et de s'en servir comme d'une preuve évidente de la faiblesse de leurs divinités et de la puissance toute divine de Jésus-Christ? Enfin où sont les auteurs qui ont parlé de ces accidents arrivés, après la naissance du Sauveur du monde, à la plupart des temples où les oracles se rendaient? Qui sont ceux qui les ont illés et saccagés en ce temps là? Direz-vous que ce sont les chrétiens, eux qui, bien loin d'être en état de renverser les temples des idoles, pouvaient à peine garantir leur vie de la fureur des persécutions?

Mais, pour ne point perdre le temps à réfuter une imagination aussi fausse et aussi chimérique que celle-là, ne reconnaissezvous pas, Monsieur, que, du temps de Plutarque, le temple de Delphes étais plus magnifique que jamais (Plutarch., lil. de Pythiæ orac); qu'on en avait relevé d'anciens bâtiments que le temps commençait à ruiner, et qu'on y en avait ajouté d'autres tout modernes. Que même on voyait une petite ville, qui, s'étant formée peu à peu auprès phes, en tirait sa nourriture, comme t arbre auprès d'un grand, et que cette ville était parvenue à être plus consi qu'elle n'arait été depuis mille ans. Not vons donc juger par là de l'état où s vaient alors les temples à oracles, et et temps du peu de solidité de la conjecti vous apportez ici pour expliquer leurs

CHAP. X. — Quelque durée que l'on donner à quelques oracles, elle ne pi judicier au sentiment des Pères de sur leur silence. Les preuves sur le. M. de Fontenelle appuie cette long rée ne sont pas mieux choisies. Il ni pas surprenant quand, après la ce des oracles, on trouverait encore des qui en produiraient des réponses. P. les oracles, après avoir cessé duran que temps, ont pu rendre encore ponses

Vous faites ensuite l'histoire de la d l'oracle de Delphes et de quelques : Vous poussez celui de Delphes jusqu lien l'Apostat, et celui du dieu d'Hél iusqu'au temps d'Arcadius et d'Honor veux que votre supputation soit juste. ce que cela fait contre le sentiment de de l'Eglise, quand on le connaît et qu sait qu'ils n'ont pas assigné le temp naissance du Sauveur du monde pour ment précis du silence universel de t oracles, mais seulement pour le com ment de la décadence et de la ruine de quelle ils sont tombés depuis? Il suffi vérifier leur sentiment, qu'ils aient après que Jésus-Christ a été connu de mes, et à mesure que la religion chré s'est établie dans le monde. Or c'est est indubitable et ce que vous étes ob reconnaître vous-même, quelque long rée que vous puissiez leur donner.

Examinons néanmoins quelles sont torités que vous employez pour prouv longue durée après la naissance de Christ. Il me paralt qu'elles ne sont p mieux choisies; par exemple, celle lostrate, dans la l'ie d'Apollonius de 1 où l'on sait que cet auteur paten, po scurcir la gloire du Sauveur du mo l'eclat de ses miracles, n'a point fait d culté d'inventer les fables les plus rie et de mettre en œuvre les faussetés l insignes. Ne reconnaissez-vous pas même que, dans ce qu'il dit de l'Apol Delphes, il pourrait bien y avoir du contre les chrétiens? Est-ce donc d' homme, et dans un semblable ouvrag l'on doit attendre un aveu sincère du des oracles, silence si honteux et si pi ciable au paganisme, si glorieux å Christ et si avantageux à la religion tienne?

L'autorité de ce prêtre de Tyanes, a mande à l'imposteur Alexandre si les a de Didyme, de Claros et de Delpha vrais, n'est pas meilleure. L'imposteu lui répondre sur ce sujet : il lui dit qu' nis de le savoir. S'il s'en fût encore e quelque nature qu'ils pussent être, l fait difficulté de le dire et de les rece pour légitimes, afin de rendre plus es ceux qu'il supposait à son Escu-

vrai que Julien l'Apostat reçut des s de l'oracle de Delphes, qu'il fit tous ts pour remettre sur pied. Mais estenant que, employant la magie et les ements les plus détestables pour évodémon, il en soit venu à hout? A que les oracles sont entièrement abonagicien ne peut-il pas faire la même Pourrait-on conclure de là que les subsistent encore; n'avez-vous pas s le passage que je vous ai cité de cet ir, qu'il avone lui-même que tous les avaient cessé, et qu'il n'y avait plus nagie qui pût suppléer à leur défaut. , quand, après l'extinction de la pluoracles, arrivée certainement avant e de Constantin, il se trouverait queleur paren de ce temps-là qui en parncore et qui rapporterait de leurs réil ne faudrait pas s'en étonner. Ils

duré plus de deux mille ans. Pendant igue suite de siècles, ils avaient rendu nité de réponses. Les temples où les les avaient rendues subsistaient entes sacrifices et toutes les autres cérépaïennes s'y faisaient à l'ordinaire. lort naturel que plusieurs fussent entes la pensée qu'ils continuaient à l'avenir. Toute sorte de raisons entes païens à le croire, et même à re de fausses réponses au défaut des

ite de plus qu'il ne saut pas croire démon, chassé une fois d'un oracle, u y retourner une seconde et une se, surtout lorsqu'il a été rappelé par s qui lui étaient dévoués, et qui emat tout ce qu'il faut pour l'obliger de . Il lui était sans doute bien fácheux ter ses anciennes demeures, où il oui si paisiblement, durant tant de des honneurs divins qu'on lui renne les quittait donc qu'à regret, et souvent ses efforts pour s'y rétablir. isin il en a été si souvent chassé par étiens qui se multipliaient tous les i mal reçu et si mal mené, qu'il s'est traint de leur abandonner le champ ille et de tourner ailleurs ses perniesseins.

sterni sumus et vestra omnia implevimus, naulas, castella, municipia, conciliabula, sa, tribus, decurias, senatum, forum. Sola linquimus templa. Apolog. In quem enim iversæ gentes crediderunt, nis in Christum renit? Gui enim et aliæ gentes crediderunt, ledi, Elamitæ et qui inhabitant Mesopotarmeniam, Phrygiam, Cappadociam, et incontum et Asiam et Pampayliam; immorantes a, et regionem Africæ quæ est trans Cyrebitantes? Romani et miolæ; tunc et in Hieludæn et cæteræ gentes; ut jam Getulorum s et Magrorum malti fines; Hispaniarum

Mais il est inutile que je m'arrête plus longtemps sur ce sujet. Il suffit, quelque interruption ou quelque durée que vous donniez aux oracles, que vous reconnaissiez qu'ils ont cessé après la naissance de Jésus-Christ et la prédication de son Evangile, ainsi que les Pères de l'Eglise l'ont assuré, el que cet événement ne puisse être attribué qu'à son pouvoir sur les démons, et à celui qu'il a laissé à ses disciples et à son Eglise. de les chasser en son nom. C'est ce que je vous ai fait voir d'une manière qui me paraît assez claire et assez évidente. Néanmoins. comme vous attribuez cet événement miraculeux à d'autres causes, je crois devoir les réfuter en peu de mots, pour vous convaincre toujours de plus en plus de la vérité de celle que les Pères de l'Eglise ont rapportée.

CHAP. XI. — Réfutation des causes du silence des oracles, rapportées par l'auteur de l'Histoire. On ne peut pas l'attribuer aux édits des empereurs chrétiens contre l'idolátrie. La plupart des oracles ont cessé avant l'empereur Constantin. On doit plutôt attribuer la décadence de l'idolátrie à la cessation des oracles, que la cessation des oracles à la décadence de l'idolátrie.

En général, dites-vous, les oracles n'ent cessé qu'avec le paganisme, et le paganisme n'a point cessé à la venue de Jésus-Christ. Vous rapportez ensuite les édits des empereurs chrétiens contre les temples des idoles et toutes les superstitions de l'idolatrie. Je vous prie d'abord, Monsieur, de faire attention qu'avant qu'il y eût des empereurs chrétiens, le christianisme était déjà établi et répandu presque par tout le monde, et que les chrétiens, ainsi que Tertullien l'assure de son temps (1), remplissaient déjà les villes et les provinces entières, malgré la fureur des persécutions, qui en multipliaient tous les jours le nombre, bien loin de le diminuer. Par là vous reconnaîtrez sans doute que le plus grand miracle du christianisme, qui est son établissement, ne doit pas être attribué aux édits des empereurs chrétiens, ainsi que vous l'insinuez, mais au pouvoir tout divin de Jésus-Christ, qui n'a jamais plus éclaté que dans cet établissement merveilleux, et dans la destruction de l'idolâtrie qui s'y opposait de toutes ses forces.

Pour ce qui regarde en particulier les oracles, qui étaient le plus fort appui de cette idolâtrie, il est constant, par le témoignage des païens mêmes, que la plupart au moins

omnes termini, et Galliarum diversæ nationes et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita; et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum; et abditarum multarum gentium, et previnciarum et insularum multarum nobis ignotarum et quæ enumerare minus possumus? In quibus omnibus locis Christi nomen qui jam venit, regnat, ut pote ante quem omnium civitatum portæ sunt apertæ, et cui multæ sunt clausæ; ante quem seræ feræ sunt comminutæ et valvæ æræ sunt apertæ. Adversus Judwos. Tertultiano æljunge Origenem init. 1. rv de Princip., et Plinium Secundum, Epistolarum I. x, ep. ad Trajanum, de Christianis.

ne rendaient déjà plus de réponses longtemps avant l'empereur Constantin, quoique les temples de faux dieux, les sacrifices et toutes les autres superstitions subsistassent toujours. Si vous voulez bien faire réflexion à cela, vous avouerez qu'il est bien plus raisonnable d'attribuer, au moins en partie, l'extinction du paganisme à la cessation des oracles, que la cessation des oracles à l'extinction du paganisme.

En esset, une sausse religion comme cellelà, qui autorisait les plus grands crimes par l'exemple des dieux qu'elle adorait, qui exi-geait des sacrifices de chair humaine, qui ordonnait des jeux et des fêtes remplies des plus grandes infamies, et dont les plus saints et les plus sacrés mystères ne contenaient que des abominations et des obscénités détestables; une religion qui, dans ses dogmes et son culte, choquait évidemment la raison et les bonnes mœurs, ne pouvait naturellement subsister sans être soutenue par des espèces de prodiges et de merveilles qui fascinassent en quelque sorte ses sectateurs, et leur fissent fermer les yeux à l'extravagance et à la brutalité de leurs superstitions. Ces merveilles et ces faux prodiges se trouvaient particulièrement dans les oracles. On y voyait des prédictions de l'avenir qui s'accomplissaient souvent; des malades qui guérissaient par des remèdes inouïs, qu'ils avaient appris et reçus en dormant, des apparitions des divinités prétendues que l'on venait consulter; des prêtres et des prêtresses transportés d'une fureur qui paraissait être toute surnaturelle et toute divine, et une infinité d'autres merveilles semblables. Voilà ce qui soutenait l'idolàtrie et qui lui donnait un dehors éblouissant qui entretenait les peuples dans la séduction.

Mais, lorsqu'après l'incarnation du Fils de Dieu toutes ces illusions du démon eurent été dissipées par le pouvoir du Verbe incarné, et que l'idolatrie fut dépouillée de tout ce qu'elle paraissait avoir à l'extérieur de merveilleux et de divin, l'extravagance de ses superstitions parut aux yeux de tout le monde dans toute sa monstrueuse difformité: surtout lorsque l'on vint à la comparer à la sainteté du christianisme et aux véritables miracles dont il a toujours été autorisé, entre lesquels ce pouvoir admirable qu'avaient les chrétiens de faire taire les démons ou les dieux du paganisme, de leur faire avouer leur imposture, de les confondre et de les chasser en mille manières, a été sans doute un des plus éclatants et des plus efficaces pour désabuser les païens. Dès lors le paganisme, rendu à luimême, et destitué de tous les faux prodiges qui le soutenaient, est allé en décadence et a été abandonné par ses plus zélés sectateurs. Ainsi, bien loin que la décadence du paganisme ait été la cause de la cessation des oracles, c'est au contraire le silence où les oracles ont été réduits par les chrétiens qui a contribué beaucoup au renversement du paganisme.

CHAP. XII. — On examine ce que M. de tenelle avance, que, quand l'idolâtrie pas dû être abolie, les oracles néan eussent pris fin. Quelles sont les re qu'il en apporte. Réfutation de la mière, qu'il tire des fourberies et des c des prêtres des idoles. Réponse à conde, qu'il tire des railleries que que philosophes faisaient des oracles. Appaissance de Jésus-Christ, les philosof et les épicuriens mêmes, ont été et plus que jamais des oracles. Ils y ont a pour la plupart, la magie et les ench ments. Explication d'un passage de tarque mal entendu par l'auteur de l toire.

Mais vous allez encore plus loin; comme si vous appréhendiez qu'il ne r quelque gloire et quelque avantage religion chrétienne de la cessation des cles, vous entreprenez de prouver quand le paganisme n'eût pas dû être a les oracles néanmoins eussent pris fin. en apportez trois raisons : vous tire première du mépris où ils tombèrent, p peu d'importance des affaires sur lesqu on les consultait après la naissance de sus-Christ, et du peu d'estime que les mains, devenus les maîtres de la terre faisaient; la seconde, du grand tort leur firent trois sectes de philosophes cyniques, les péripatéticiens et les ép riens, qui travaillaient continuellem dites-vous, à désabuser le monde de l fourberies: la troisième, enfin, de ces mé fourberies qui étaient trop grossières p n'être pas enfin découvertes.

Je vous ai déjà fait voir que l'on ne p vait attribuer qu'aux démons les fourbe et les impostures qui étaient dans les c cles, et que si les prêtres des idoles en e sent été les auteurs, olles n'auraient subsisté plus de deux mille ans, ni tari longtemps à être découvertes. Les crime ces prêtres dont vous parlez ici ne se : pas toujours commis dans des temple oracles, et ces prêtres n'ont pas comme à commettre ces crimes après la naissi du Sauveur du monde. Hérodote, que v citez, en est une bonne prouve (Hist. lil Et si, malgré toutes ces infamies, les ora et l'idolâtrie n'ont pas laissé que de subsi dans tout leur éclat avant l'incarnation Fils de Dieu, vous n'avez pas raison de que ce sont ces mêmes fourberies el mêmes abominations qui les ont fail ce après sa naissance.

Je vous ai fait voir aussi que toutes trois grandes sectes de philosophes qui moquaient des oracles, se réduisaien quelques cyniques et à quelques épicur en très-petit nombre, dont l'autorité é très-méprisable parmi les auciens, et tainement infiniment moins considére que celle de tous les autres philosophei en particulier des platoniciens et des siciens, qui soutenaient les oracles de tes leurs forces, et traitaient d'impies et d'all

qui n'y ajoutaient pas foi. Depuis la ance du Sauveur du monde, tous les sophes en ont été plus entêtés que jalis les ont soutenus avec ardeur, pour dre la cause commune de leur religion ombait en décadence. Les épicuriens es, oubliant dans cette occasion les ipes et les intérêts de leur secte, les ent valoir autant qu'ils pouvaient, ne on le voit par l'ouvrage de Celse, t épicurien (Apud Origen., lib. v11) opaux prophètes de l'Ancien Testament es chrétiens produisaient, pour prouı vérité du christianisme, les oracles de 'èce qu'il exalte beaucoup au-dessus s prophètes, et dont il parle en homme adé de leur excellence et des grands ages que l'on en avait retirés.

entétement des philosophes pour les es et la divination allait alors jusa folie. Ils y ajoutaient, la plupart, la et les enchantements, qu'ils regart, ainsi que les oracles, comme des saextraordinaires des dieux et des arts livius. Pour être convaincu de ce que , il n'y a qu'à lire les vies de ces phines écrites par Eunapius, et se souveselles gens c'étaient, entre autres, que yre, Jamblique, Ædesius, Chrysanthe, ne, Julien l'Apostat, et quels étaient gmes et les mystères de leur philosolhéurgique. De là il sera aisé de conque ce n'est pas non plus au mépris es philosophes ont fait des oracles ou après la naissance de Jésus-Christ, faut attribuer leur décadence et enleur extinction.

reste, Monsieur, vous dites, en pardes méchants vers dont les oracles t composés, que ces philosophes se moit de ceux qui, par un certain raisont qui se renversait, eussent conclu égaque les vers étaient d'un dieu, soit eussent été bons, soit qu'ils eussent été nts. Ce n'est point là l'argument rendont parle Plutarque (Lib. de Pithiæ lis), de qui vous avez tiré cette rén et le trait d'histoire dont vous l'acignez. Voici ce que c'est : il introduit in de ses dialogues un épicurien, qui d à ceux qui disaient qu'il ne fallait 'étonner si les vers des oracles péit contre les règles ordinaires de la , puisqu'ils venaient d'Apollon, qui u-dessus de toutes les règles, que ces s et cette négligence même étaient une e qu'il en était l'auteur. A quoi l'épiréplique que d'autres peut-être, en reant cet argument, pourraient conavec plus de raison que les oracles ne ent pas d'Apollon, puisqu'ils sont si neux et si contraires aux règles de la Les premiers argumentaient ainsi : ers viennent d'Apollon, donc il n'est prprenant qu'ils pèchent contre les de la poésie, parce que Apollon est

au-dessus de toutes ces règles. L'épicurien renversait l'argument et disait : Ces vers pèchent contre les règles de la poésie, il est visible qu'ils ne viennent pas d'Apollon, le père et le dieu de la poésie. Prenez la peine de relire cet endroit de Plutarque: vous reconnaîtrez, si je ne me trompe, que vous n'avez pas pris sa pensée, ni bien conçu ce que c'est qu'un argument renversé. Vous pouviez néanmoins en avoir vu un exemple tout semblable dans Cicéron sur la même matière (1); mais ce n'est là qu'une bagatelle.

CHAP. XIII. — Réfutation de la troisième raison rapportée par M. de Fontenelle, pour expliquer la cessation des oracles. Avant la naissance de Jésus-Christ on a consulté les oracles sur des affaires d'aussi petite importance qu'après. Après cette même naissance, on les a consultés sur des affaires pour le moins aussi importantes qu'auparavant.

Je viens donc**à v**otre troisième raison, par laquelle vous prétendez montrer que, quand le paganisme n'eût pas dû être aboli, les oracles n'eussent pas laissé que de cesser. Vous la tirez, comme j'ai dit, du peu d'importance des affaires sur lesquelles on les consultait après la venue de Jésus-Christ, et du mépris que les Romains en faisaient. Je réponds à cela en deux mots, et je dis qu'avant la naissance du Sauveur du monde on a consulté les oracles sur des affaires d'aussi petite importance, et après sa naissance sur des affaires pour le moins aussi importantes qu'auparavant, et par conséquent que ce n'est point là la cause de leur cessation et de leur ruine.

Pour en être convaincu, il n'y a qu'à se souvenir que toutes sortes de personnes allaient en foule les consulter sur leurs affaires. Ainsi, si les princes et les républiques y allaient pour leurs affaires et leurs entreprises, qui élaient souvent importantes. les particuliers, qui sont toujours en beau-coup plus grand nombre, y allaient aussi pour les leurs, qui ne pouvaient être que de très-petite conséquence. De plus, il n'y a qu'à parcourir les oracles qu'Eusèbe et les autres auteurs anciens et nouveaux ont ramassés : on en trouvera un grand nombre rendus à des particuliers sur leurs mariages, sur leurs enfants, leurs voyages, leurs maladies, leur trafic et mille autres bagateiles. C'est de là qu'Eusèbe (Prap. Evany., *lib.* v) tire un argument, ap<sup>.</sup>ès UEnomaüs, pour prouver que les oracles ne pouvaient venir de Dieu ni des bons génies. Il montre dans le 29° chapitre qu'ils ne répondaient le olus souvent que sur des niaiseries; dans le suivant, qu'ils ne donnaient que des réponses triviales; dans les autres, qu'ils louaient des fripons et des scélérats, comme le poëte Archiloque et l'athiète Cléomède.

Enfin, après la venue de Notre-Seigneur,

licero, l. 11 de Divin. : e Ita enim cum magis

sunt autem dii; est ergo divinatio. Multo est probaint concludere solent: Si dii sunt, est divinatio; hilius; Non est autem divinatio; non sunt ergo dii.

on a consulté les oracles sur des choses pour le moins aussi importantes qu'auparavant, tandis qu'ils out subsisté, et dans le temps même de leur décadence et de leur ruine. C'est ce qui se voit par les empereurs romains et les personnes de la première considération parmi eux, qui les ont interrogés sur leurs entreprises et les destinées même de l'empire. J'en rapporterai des exemples un peu plus bas, et il est aisé d'en voir un grand nombre dans Suctone, Tacite, Spartien, Xiphilin et les autres historiens romains. Ce n'est donc pas le peu d'importance des affaires sur esquelles on les a interrogés après la venue de Notre-Seigneur, qui a été la cause de leur cessation.

CHAP. XIV. — Les Romains, bien loin de mépriser les oracles, y ont été fort atlachés. Première preuve tirée de l'entêtement qu'ils avaient pour toute sorte de divinations, pour leurs augures, leurs aruspices et leurs livres sibyllins. Il y en avait qui de toutes ces sortes de avoinations n'estimaient que les oracles. Les Romains adoptaient toutes les superstitions des nations étrangères. Ils attribuaient à cette prétendue piété la prospérité de leurs armes et la gloire de leur empire. Pourquoi, detoutes les religions, il n'y a eu que la véritable qu'ils n'aient pas voulu recevoir.

Je ne vois pas enfin ce qui a pu vous persuader que les Romains n'estimaient pas les oracles. La preuve que vous en apportez est au'ils étaient attachés à leurs augures et à leurs aruspices. Cela est vrai; mais l'un n'empêche pas l'aulte, comme on le voit par les Grecs mêmes, qui n'étaient pas moins attachés à toutes ces superstitions qu'à leurs oracles. Au contraire, l'attachement que les Romains avaient à leurs augures et à leurs aruspices les portait naturellement à en avoir beaucoup pour les oracles. Tous ces devins qui étaient parmi eux dans une si haute considération montrent l'estime infinie qu'ils faisaient de la divination, et la passion qu'ils avaient de connaître l'avenir. Ils n'avaient donc garde de mépriser les oracles, qui en promettaient une connaissance beaucoup plus claire et plus certaine, et qui, par toutes les circonstances qui les accompagnaient, paraissaient avoir quelque chose de plus surprenant et de plus divin.

D'ailleurs ils ne pouvaient être attachés à

(1) Cicero, 1. 1 de Divin. : « Ilis igitur assentior qui duo genera divinationis esse diverunt : unum, quod parti-eps esset artis; alterum, quod arte careret... Carent autem arte qui non ratione aut conjectura observatis ac notatis signis, sed concitatione quadam animi aut soluto liberoque moiu futura præsentiunt; quod et somniantibus sæpe contingit et nonnunquam vaticinantibus per furorem, ut Bacchis Brotus, ut Epimenides Cres, ut sibylla Erythræa. Cujus generis oracula etiam babenda sunt, non ea quae æquatis sortibus ducuntur, sed illa quæ instinctu divino afflatuque funduntur. »

(2) Idem, I. u de Divin. : « Non ignoro, Quinte, te semper da sensisse, ut de cæteris divinandi generibus dubitares : ista duo furoris et somnii, quæ a

libera mente fluere videntur, probares.

leurs livres sibyllins, qu'il**s ne le fussent aussi** aux oracles, puisqu'ils reconnaissaient, comme vous le pouvez apprendre de Cicéron (1), que les uns et les autres venaient de la même cause, c'est-à-dire de l'enthousiasme et de la fureur divine. Bien plus, il y avait des Romains qui méprisaient l'art des augures et des aruspices, et qui, de toutes les sortes de divinations, n'estimaient et ne reconnaissaient pour vraies que les oracles, comme, entre autres, Quintus (2), le frère de Cicéron, qui n'était pas sans doute seul de son sentiment. Ce n'est donc pas l'attachement que les Romains avaient à leurs augures et à leurs aruspices qui leur a fait mépriser les oracles.

Vous objectez que les oracles étaient grecs d'origine. Cela peut étre vrai, quoique je puisse vous en montrer en Italie d'aussi anciens à peu près que ceux qui étaient dans la Grèce, comme, entre autres, celui de Faunus dont parle Virgile (3) et celui de Mars, duquel Denis d'Halicarnasse (4) fait mention, dans le premier livre de ses Antiquités romaines. Mais quand cela serait certain, n'était-ce pas la coutume ou la politique des Romains d'adopter toutes les divinités et toutes les superstitions des Grecs et des Egyptieus? Isis, Anubis, Osiris, Sérapis n'avaient-ils pas droit de bourgeoisie dans Rome? N'y avaient-ils pas des autels, des temples (5) et des prêtres? D'où avaient-ils tiré leur Bonne Déesse (6) et ses mystères, si ce n'est de Pessinunte en Phrygie, où ils avaient envoyé une célèbre ambassade pour l'amener à Rome? Esculape (7), à qui ils avaient élevé un fameux temple dans l'île du Tibre, ne venait-il pas d'Epidaure, où le sénat l'avait envoyé chercher par des députés de considération, après avoir appris de l'oracle de Delphes que c'était cette prétendue divinité qui devait les délivrer de la peste dont ils étaient cruellement affligés? Vous savez sans doute ce qui se passa en cette occasion, et comment le faux Esculape se rendit dans le valsseau des ambassadeurs, sous la figure d'un serpent; les honneurs qu'on lui rendit; les prodiges par lesquels il se signala, et qui doivent obliger les plus incredules, ou à donner le démenti à tous les historiens romains qui rapportent cette histoire, ou à reconnaître que ce serpent n'était autre chose qu'un démon travesti

Toutes les superstitions, de quelque pays

(3) Virgil., l. vii Æneidos:
At rex sollicitus monstris, oracula Fauni

Fatidici genitoris adit. Hinc Italæ gentes omnisque OEnotria tellus In dublis responsa petunt.

(4) Dionys. Halicarn., l. 1 Rom. Antiq., interprete
Emilio Porto: « Tiora vero quæ et Matiera dicitat
ad trecentesimum inde stadium. In hac antiquissimus
Martis oraculum fuisse fertur, non absimile illi (4
auut) quod Dodonæ quondam fuisse fabulis predtur. »

(5) Sextus Rufus et P. Victor, de Regionibus mile. (6) Plinius, l. de Viris illustribus; Herodiants, L.1

Hist., cap. 2.
(7) Valerius Maximus, 1. 1, cap. 8; Plinius, 1. 4
Viris illustribus, etc.

es fussent, étaient donc très-hien venues ie. Les Romains, bien loin de les mé-. les recevaient avec honneur, et ils unient, selon la remarque de saint itin (1), à cette piété si universelle, faisaient paraltre en les recevant , la prospérité de leurs armes et la de leur empire. Il n'y avait que la ble religion et le seul véritable Dieu ne pouvaient souffrir : sans doute, dit ne Père, parce qu'ils voyaient qu'en ret et en adorant celui-ci, il leur faudrait airement rejeter et abandonner tous

xv. — Seconde preuve de l'estime que Romains ont toujours faite des oracles: nanière dont ils en ont parlé, comme Lite, Ticite, Valère-Maxime, Suétone, ie l'Ancien, Justin, Quinte-Curce, iponius Méla, etc. Cicéron parle des :les en académicien qui réfute et sout également le pour et le contre. Son pignage pour cette raison n'est pas recele. Il a consulté l'oracle de Delphes.

es réflexions générales, j'en ajoute de particulières et qui regardent précisénotre sujet. Je tire la première de la re dont les Romains ont parlé des is dans leurs ouvrages, et je puis vous er, Monsieur, que de tous ceux que j'ai e n'en ai vu aucun qui n'en ait parlé :slime.

-Live (2) appelle l'oracle de Delphes as fameux des oracles du monde, et il rte, entre autres, deux de ses réponses, Leu grand soin d'insérer dans son His-

parce qu'elles ont eu toutes deux des très-considérables. La première fut renaz fils de Tarquia le Superhe, et à Junius s, qui seul, à ce qu'il rapporte, en come véritable sens, et prit de là l'occasion asset les tois de Rome et d'établir la lique, dont il fut le premier consul. La de (3) fut rendue aux ambassadeurs sénat, plusieurs années après, envoya e à Delphes, pour consulter l'oracle ant le succès de la guerre qu'il avait avec les Véiens, qui furent vaincus, nt la prediction d'Apollon, après que ent accompli ce qu'il avait demandé sa réponse.

ite parle (Annal. lib. 11) de plusieurs et particulièrement de celui de s, et il est évident, par la manière l en décrit toutes les particularités, et

hugustinus, 1. 1 de Consensu evangelistarum, cap. Solebant autem Romani deos gentium quas shaat colendo propitiare et eorum sacra suscidoc de Deo gentis Hebreze, cum cam vel oprerunt vel vicerunt, facere noluerunt, credo, ridebant, si ejus Dei sacra reciperent, qui se deletis etiam simulacris coli juberet, dimitesse omnia quæ prius colenda susceperant, n religionibus imperium suum crevisse aibi-

Titus Livius, 1.1, decad. 1 : Delphos ad inclytum in terris oraculum mittere statuit, responsa sortium ulli alii committere ausus, ilies per ignotas ca tempestate terras, ignotiora par le désir qu'il témoigne qu'eut Germanicus de le consulter, que ni lui ni Germanicus ne le méprisaient assurément pas.

Valère-Maxime paraît partout touché et convaincu de la divinité des oracles. Il n'en parle qu'avec respect, et en homme persuadé que tout y était l'effet de la puissance des dieux immortels. Il rapporte en particulier Lib. 1, cap. 8) l'oracle rendu à Appius par l'Apollon de Delphes, touchant la guerre de Pharsale, et il montre comment cet oracle fut exactement accompli à l'égard du même Appius, qui n'en comprit pas le sens. Il parle du châtiment d'un certain sophiste, nommé Daphidas, qui avait voulu surprendre le même Apollon de Delphes par ses interrogations captieuses, et qui fut, dit-il, puni de sa folie audacicuse, qui allait jusqu'à vouloir se jouer des dieux.

Suctone (4) rapporte le dessein qu'eut Tibère de ruiner les oracles qui étaient autour de Rome, parce qu'il craignait qu'on ne les consultat sur sa destinée; mais il n'osa, dil-il, exécuter son dessein, effrayé de la majesté des sorts de Préneste, et du prodige qui arriva en celle occasion.

Le lémoignage de Pline l'Ancien est surtout digne d'attention. Si cet auteur eût pu soupçonner que les oracles ne fussent que des fourberies des prêtres des idoles, il n'aurait pas manqué de les traiter comme tels, avec le dernier mépris, lui qui se moque des dieux, de la Providence, de l'immortalité de l'âme et de toute sorte d'augures et de présages. Néanmoins, lorsque cet athée parle des oracles (5), il avoue qu'ils prédisent l'avenir par le moyen des exhalaisons. Il en apporte pour exemple l'oracle de Delphes. qu'il appelle le plus illustre de tous, et il attribue cette vertu des exhalaisons à la divinité qu'il reconnaît seule, je veux dire à la nature et à la variété de ses productions.

Justin parle (Lib. xxiv, cap. 6-8) d'un grand nombre d'oracles, et rapporte quantité de leurs réponses, mais il s'étend surtout sur celui de Delphes qu'il décrit, et sur le châtiment des Gaulois sous Brennus, qui entreprirent de le piller. Il ne manque pas d'altribuer ce châtiment et les prodiges qui l'accompagnèrent, à la puissance du dieu qui présidait à cet oracle.

Oninte-Curce (Lib. 1v ; décrit au long celuit d'Ammon, et quoiqu'il soupçonne de flatterie les réponses qui furent données à Alexandre par les prétres de cette idole, il ne dit rien de l'oracle qui marque qu'il le méprisat; au

maria in Graciam misit, » etc.
(3) idem, l. v, decad. 1 : « Sed auctorem leven nec satis fidum super tanta re Patros rati, decrevere legatos sortesque oraculi Pythici exspectandas, etc. >

(4) Suctonius in Tiberio, cap. 63 : « Vicina vero Urbi oracula etiam disjicere conatus est, sed majestate Prænestinarum sortium territus destitit.

(5) Plinius, I. Nat. Hist., cap. 92 : c Fatidici specus, quorum exbalatione temulenti futura præcinnut ut Delphis nobilissimo oraculo. Quibus in rebus quid possit aliud caus: afferre mortalium quispiam, quam diffusæ perenne naturæ subinde aliter atque aliter numen erampens.

contraire il rapporte certaines circonstances qui témoignent qu'il était persuadé qu'une

divinité y présidait.

Pomponius Méla (1) fait l'éloge de ce même oracle en deux mots lorsqu'il dit qu'il était d'une foi et d'une vérité reconnue. A tous ces auteurs je pourrais ajouter Pline le Jeune, Elien, Aulu-Gelle, Solin, Macrobe et tous les poëtes, comme Virgile, Lucain, Ovide, Sénèque, qui tous ont parlé des pracles comme persuadés de leur divinité.

Vous m'opposerez sans doute Cicéron, qui s'en moque dans son second livre de la Divination; mais failes attention, s'il vous plait, qu'il les estime et les soutient dans le premier, et que dans l'un et l'autre de ces deux livres il parle en académicien qui, suivant les principes de sa secte, établit et renverse également le pour et le contre, en doulant de tout et n'assurant jamais rien, ainsi qu'il en avertit lui-même (2) au commence-ment de ce second livre. C'est à quoi il me semble que vous deviez faire réflexion, avant que de vous servir de son autorité, comme vous avez fait en quelque endroit de volre Histoire : elle ne vous aurait pas paru des plus propres pour décider la question dont il s'agit. Je pourrais facilement prouver, par les autres ouvrages de Cicéron où il parle moins en académicien, qu'il n'a pas méprisé les oracles; mais ce qu'il a fait le prouve beaucoup mieux encore que tout ce qu'il a dit. Or vous ne doutez pas que, dans son premier voyage d'Asie, il n'ait consulté l'oracle de Delphes, ainsi que Plutarque nous en assure (In Cicer.); et c'est là une bonne preuve qu'il ne le méprisait pas.

CHAP. XVI. — Troisième preuve que les Romains ne méprisaient pas les oracles, c'est qu'ils en avaient un grand nombre en Italie, et qu'ils consultaient souvent ceux de la Grèce. L'Etat et les empereurs parmi les Romains n'ajoutaient pas moins foi aux oracles que les particuliers. Conclusion de cette troisième partie de la Réponse, en faveur du sentiment des saints Pères et de tous les chrétiens touchant le silence des oracles. Conclusion de tout l'ouvrage, et les motifs que l'on a eus pour l'entreprendre.

Mais une marque encore plus évidente que les Romains ne méprisaient pas les oracles, c'est qu'ils en avaient plusieurs dans Rome même et aux environs, et dans d'autres endroits de l'Italie. Vous le reconnaissez, mais vous ajoutez que le petit nombre de ces oracles ne fait qu'une exception trèspeu considérable à ce que vous avez dit. Permettez-moi de n'être pas de votre sentiment, car ces oracles n'étaient pas tout à fait en aussi petit nombre que vous voulez nous le

(4) Pomponius Mela, l. 1, cap. 8 : « Ammonis oraculum fidei inclytæ. »

(2) Cicero, l. n de Divin., paulo post initium:

« Dicendum est mihi igitur ad ea quæ sunt a te dicta:
sed tta nihi ut affirmem, quæram omnia, dubitans
plerumque et mihi ipse difidens. Si enim aliquid
certi haberem quod dicerem, ego ipse divinarem, qui
esse divinationem nego.

persuader. En effet, outre l'oracle de Géryon, dont Suétone fait mention (3), et qui était auprès de Padouc, celui d'**Escula**pe, qui était dans Rome, et dont l'inscription rapportée par Gruter (Inscript., pag. 71), sans parler des autres auteurs, est une preuve ; celui du dieu Clitumnus, dont Pline le Jeune fait la description (Epist. lib. vm, ep. ad Romanum); les sorts de Préneste, les fortunes d'Antium, dont Suétone Tiber.), Macrobe (Saturnal. lib. 1, cap. 23) et plusieurs autres auteurs ont parlé; sans compter enfin l'oracle d'Auguste, que vous donnez pour certain, on peut ajouter aux premiers celui de Faunus, dont parle Virgile (Lib. viii Æneid., loc. supra cit.); celui du dieu Vatican, dont parle Aulu-Gelte (Noct. Attic., lib. xvi, cap. 18); celui de Mars, que je vous ai déjà rapporté de Denis d'Halicarnasse (Lib. 1 Antiq. Rom., loc. supra cit.); celui de Podalirius, dans la Calabre, dont Lycophron et Tzetzès font mention (4) ; celui d'Apollon à Baies, dont parle Capitolin (In Clod. Albino); celui d'Hercule à Tivoli, cité par Stace (Carm. 111); celui qui était auprès de Cumes dans des souterrains dont parle Strabon (Geogr. lib. v); celui d'Apollon à Aquilée, dont parle Herodien (Lib. viii, cas. 3); celui enfin de Jupiter, surnommé Pistor, dont Ovide (Fast. lib. v1) et Lactance (Divin. Instit. lib. 1) font mention. Il me semble que ce nombre, que je pourrais encore augmenter, suffit pour prouver que les Romains ont été aussi entétés des oracles que les Grecs. Et certainement je ne sais si aucune province de la Grèce, sans en excepter la Béotie, qui en avait un si grand nombre, pourrait en fournir davantage.

Aussi, comme si vous vous défiiez un pet de la vérité de votre proposition, vous ajoutez que, parmi les Romains, les particuliers pouvaient avoir foi aux oracles, mais que l'Etat n'y en avait pas. Vous avez pu remarquer, par ce que j'ai rapporté de Tite-Live, que l'Etat n'était pas en cela différent des particuliers, puisque le sénat envoya une ambassade à l'oracle de Delphes pour le consulter touchant la guerre qu'il avait alors avec les Véiens, et qu'en ayant requ la réponse, il s'appliqua avec grand soin à faire ce qu'elle ordonnait, jusqu'à déposet les tribuns de l'armée, parce qu'il crut que c'était là le sujet de la plainte que l'oracle avait faite. Ensuite de quoi Camille, leur général, pressa les ennemis pl**us vivemen**, ne doutant pas qu'il ne dût les vaincre, suivant les promesses de l'oracle; et étant == le point de donner l'assaut à leur capitale, il ne manqua pas de faire ressouvenir Apri lon, avec beaucoup de gravité et de re gion (5), que c'était sous ses aus jices et sui-

(3) Suetonius in Tiber. : « Et mox cua Britan petens juxta Patavium adiisset Geryon lum, » etc.

(5) Titus Livius, lib. v. decad. 4: c 7

<sup>(4)</sup> Lycophron in Cassandra, ad quem Βιώθασε οι Δαύνειε ήτοι οι Καλαυροι εν μελωται εν τῷ τάφω Ποδαλερίου και καθ' ὑπνους λαμεθαμούς ἐξ αὐτοῦ.

promesses qu'il allait subjuguer e, du botin de laquelle il lui proar reconnaissance la dixième partie. vez pu remarquer de même que ce u'après avoir consulté l'oracle de sur la peste qui ravageait Rome, nat sit venir Esculape d'Epidaure si grand appareil, ainsi qu'Ovide le (1); quoique Tite-Live et Valèredisent que ce sut après que l'on eut les livres sibyllins. Mais l'un et eut étre vrai.

yez pas, au reste, que les Romains angé de conduite sous les empeaisque Tibère, comme vous le revous-même, à consulté l'oracle de Néron celui de Delphes (2), Gercelui de Claros (Tacit., Ann. lib. 11, Caligula celui d'Antium (3), Vesdu dieu Carmel (4), adoré sur gne du même nom : divinité parenne elques-uns ont voulu faire mal à e véritable Dieu. Tite a consulté le Vénus de Paphos (5), Trajan ceeu d'Héliopolis (6), Adrien celui de licéphore (7), Sévère celui de Jupi-(8), Caracalla consulta avec une ncroyable tous ceux qu'il put trou-Tout cela me paralt prouver évi-t que ces maîtres de l'univers ont si attachés aux oracles que les

ato egressus cum edixisset ut arma milites Tuo ductu, inquit, Pythice Apollo, tuo-ne instinctus, pergo ad delendam urbem ique binc decimam partem prædæ voveo. >

lius, Metamorph. l. xv:

um cœleste petunt, mediamque tenentis humum Delphos adeunt oracula Phubi.

tonius, in Nerone, cap. 40: « Ut vero conhis Apolline septuagesimum ac tertium an-ndum sibi audivit, > etc.

Cela étant, je conclus que, la cessation des oracles ne pouvant être attribuée ni au mépris que les Romains en ont fait, ni aux railleries des philosophes, ni aux fourberies des prêtres des idoles ou aux crimes qu'ils ont commis à leur faveur, ni enfin aux édits des empereurs chrétiens contre les superstitions de l'idolâtrie, il faut nécessairement l'attribuer au pouvoir de Jésus-Christ sur les démons auteurs de ces oracles, ainsi que tous les chrétiens l'ont cru jusqu'à présent, et que les Pères de l'Eglise l'ont assuré et

même prouvé si évidemment.

Yoila, Monsieur, ce que j'avais à répondre à votre Histoire. Je puis vous assurer qu'en y travaillant je n'ai eu d'autre motif que celui de soutenir la vérité, l'autorité des Pères de l'Eglise, la gloire de la véritable religion et celle de Jésus-Christ même, à laquelle le paradoxe de M. Van-Dale aurait pu donner atteinte, étant soutenu et adopté par un homme qui a autant d'esprit et de mérite que vous en avez, et qui, par la variété et l'agrément de ses ouvrages, s'est fait une si belle réputation parmi les savants. Quoique je në sois pas de ce nombre, je puis néanmoins vous dire avec vérité qu'il n'en est aucun qui vous honore plus parfaitement que moi, et qui admire plus sincèrement les grands talents que vous avez pour écrire poliment sur tant de sujets et en tant de manières différentes.

(3) Sueton., in Caligula: « Monuerunt et sortes Antiatinæ ut a Cassio caveret. >

(4) Idem in Vespas. : Apud Judzam Carmeli dei

oraculum consulentem, > etc.

(5) Idem in Tito, cap. v : « Aditoque Paphiæ Veneris oraculo, dum de navigatione consulit, eliam de imperii spe confirmatus est.

(6) Macrob., Saturnal. l. 1, cap. 23, loco citato. (7) Spartlanus, *in Adriano*. (8) Xiphilinus, *in Caraçalla*. (9) Herodian., lib. v.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

# DES ARTICLES

# CONTENUS DANS LE DICTIONNAIRE DES SCIENCES OCCULTES.

| <b>L</b>                | Abime.<br>Abou-Ryban.             | 'Adamantrus.' Adamiens, ou Adami- | Agate.<br>Agathion.                   | Ausm de l'Isle (Insu-<br>lensis).              |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| ny. Amon.               | Abracadabra. Abracax, ou Abraxas. | tes. Adelgreif (Jean-Al-          | Agathomédon.                          | Alary (François).<br>Alastor.                  |
| annette).               | Abraham.<br>Abrahel.              | bert).<br>Adélites.               | Aglaophotis.<br>Agnan,                | Albert le Grand.<br>Albert d'Alby. Voy.        |
| oy. Pierre              | Absafoa.<br>Abstinence.           | Adelung (Jean-Christophe),        | Agoberd.<br>Agraféna-Shiganskaia.     | Cartomancie.                                   |
| oraham).                | Accidents. Acouchements prodi-    | Adeptes.                          | Agrippa (Heari-Cor-<br>neille).       | ques.<br>Albigeois.                            |
| s.<br>Babylone.         | gieux.<br>Acham.                  | Adhab-Algab.<br>Adjuration.       | Aguapa.<br>Aguerre.                   | Albigerius.<br>Albigos.                        |
| •                       | Acharaí-Ríobo.<br>Achéron.        | Adonis.<br>Adramelech.            | Aigle.<br>Aiguilles.                  | Alborack. Foy. Berack<br>Albomazar.            |
| Rue.                    | Achérusie.<br>Achmet.             | Adrien.<br>Aéromancie.            | Aiguillette Aimant (magnes).          | Albunée. V. Sibylles.<br>Alchabitius. Voy, Ab- |
| . Voy. Ma-<br>a.<br>al. | Adalbert.                         | Aétite.<br>Ævoli,                 | Aimar. Voy. Baguette.<br>Ajournement. | del-Azys.<br>Alchimie.                         |
| el.                     | Adam.<br>Adam (L'abbé),           | Agaberte.<br>Agarès.              | Akhmin.<br>Akiba.                     | Alchindus.<br>Alcoran. Voy. Koran.             |

⊾ndrade. Art de saint Anselme. Baalzéphon. Bekker (Baltasar). Aldon. You. Grandon. Andras. Art de saint Paul. Baaras. Bel. Andres. Andres (Toble). Andres (Jean-Valen-Alectorienne (Pierre). Art des esprits. Babai anas. You. Cata-Relaanı. Voy. Corp. Alectryomancie, Art notoire. lonos. Beibach, ou Beib Voy. Beizéiruth. ou Belbog. tia). Art sacerdotal. Rahel. Alectromancie. Andriague. Artémidore. Bacchus. Béléphantes. Androalphus. Beleite. Alès (Alexandre). Artéphius. Bacis. Androgina. Alessandro Alessandri. Arthémia. Bacon (Roger). Bélial. Arthus, on Artes. Arundel (Thomas). Bacoti. B. liche. Alentomancie. Bélier. Alexander ab Alexanhad Ana Belin (Albert). Baducke. dro. Voy. Alessandro. Angat Aruspices. Arzels. Voy. Cheval. Belinuucia. Alexandre le Grand. Angelieri. Raël. Bætiles. Belloc (Jeanne). Alexandre de Paphia-Angélique. Asaphins. Belmonte. gonie. Angerbode, on An-Ascaroth. Ragoé. gurbode. Ascik-Pacha. Bague. *Voy*. Ann**eau.** Baguette divinatoire. Alexandre de Tralles. Beloniancia. Belphégor. Alexandre III. nges. Asclétarion. Alexandre VI. Angeweiller. Fées. Voy. Aselle. Baguette magique. Bahaman. Belus Reizébuth, ou Beizé-bub,ou Beeizébuth. Bénédict (Jean). Benoît VIII. Ashmole (Elie). Alfader. Anguekkok. Alfares. Asile. Rehir. Alfridarie. Anguille. Asima. Baian. Algol. Animaux. Asmodée. Baier. Alis de Télieux. Benoft IX. Anjorrand. Voy. Denis. Baillement. Asmond et Aswith. Asmoug. Alkalalai. Bailly (Pierre). Bensozia. Annesu. Anneberg. Beuthaméléon. Aliette. Voy. Ettejla. Asoors. Balaam. Berande. Alleluia. Aunée. Ralai. Asuame. de Viterbe Berbiguier. Allix. ( Marie Balan. Anniug Aspiculette (Jean-Nanni). Bérenger. Almanach. d'). Aspidomancie. Balance. Balcoin (Marie). Almanach du diable. Anocchiatura. Bergers. Bérub. Almoganenses. Angiel. Asralii. Baleine. Berkeley. Berna (Bensdetto). Bernache, on Bernache. Voy. Macrouses Almuchefi. Voy. Bacon. Anselme de Parme. Assa-Fælida. Bali. Almulus (Salomon). Ansuperomin. Assassins, Balles. Alecer. Auteius. Assheton(Guillaume). Baltazo. Alogricus. Yoy. Alruy. Antamtapp. Balthazar. Astaroth. Alouancie. Álupécie. Antechrist. Astarté. Baltus(Jean-François). Beruard. Astiages Bernard (Samuel) Foy. Poule no.re. Bernard de Thuringe Bernard-le-Trévissh. Antesser. Banians. Alouette. Voy. Casse. Alphitomancie. Alphonse X. Anthropomancie. Astragalomancie. Baptême. Anthropophages. Baptême de la Ligne. Astres. Antide. Astrolabe. Barat. Alpiel. Alrinach. Antiochus. Barbas. Bernold. Youes Ber Astrologie. Antipathie. Astronomancie. Rarhatos thold. Berquin (Louis). Berrid. Voy. Purga-Alrunes. Barbe. Antipodes. Astyle. Barbe-à-Dieu. Alruy (David). Antoine. Aswith. Voy. Asmond. Altangatufun. Apantomancie. Athénagore. Barbeloth. toire. Foy. Aparctions. Berson. Alveromancie. Athénais. Barbier. Barbieri. Berthe, F. Robert (le Aleuromancie. Apécalypse. Athénodore. roi). Berthier ( Guillaume-Amadeus. Apolionius de Tyane. Atinius. Barbu. Amaimon. Voy. Amoy-Apomazar. Atropos. Bareste (Engène). Barkokebas, ou Bar chochébas. mon. Apone. Voy. Pierre Attila. François). Amalaric. d'Apone. Auouchement. Berthold. Aubigné (Nathan d'). Aubry (Jean). Aubry (Nicole). Rerthomé de Lignon Amalaric (Madeleine). Apparition. Barnaud (Nicolas). Apalée. Barrabas. Amaranthe. Berthomée de la Be-Amasis. Aquiel. Bartholin (Thomas). douche. Vey. Bus-Aquin (Mardochée d'). Arachula Amazonas. Augerot. Barthole. nevault. Ambro ius , ou Am-Augures. Barton (Elisabeth). Béruth. Voy. Bérih. broise. Voy. Merlin. Araël. Auguste. Bas. RALes. Amduscias. Araignées. Augustin (Saint). Bascanie. Beurre, Beurre des sordères. Beverland (Adries). Ame. Arbres. Aumône. Basile. Basile-Valentin. Ames des bêtes. Arc-en-ciel. Aupetit (Pierre). Améthiste. Ardeuts (Mal des). Aurore boréale. Basilic. Beyrevra. Amiante. Ardents Ausitif. Basilide. Biaule. Amilcar. Argens (Boyer d'). Basilius. Auspices. Rible du diable. Ammon. Voy. Jupi-Argent. Automates. Bassantin (Jacques). Bibliomancie. Batelears. ter-Ammon. Argent potable. Autopsie. Bietka. Bathym. V. Marthym. Baton du diable. Ampiomancie. Argouges. Voy. Fées. Autruche. Bifrons. itun (Jacques d'). Voy. Chevanes. Bifrost. Amon, ou Aamon. Arignote. Autun Baton du bon voya-Biguis, ou Bigotis. Amour. Arimane. Amoymon, ou Amai-Arioch. Avenār. geur. B.tis. Arioli-tes. Avenir. Bairachyte. mon. Billard (Pierre). Ampuiaratis Ampuion. Aristée. Batscum - Bassa , ou Averne Billis. Binet (Benjamin). Binet (Claude). Aristodème. A vertoès Batscum-Pacha. Amphishène. Aristolochia. **∆**vicenne. Raume universel. Amulette. Aristomène. Biragues (Fig. de). Birck (Humbert). Axinomancle Bavan (Madeleine), Āmy. Aristote. Aym. Voy. Haborym. Baxter. Amyrant (Moise). Arithmaucie, ou Ari-Aymar (Jacques). Bayard. Anagrama thmomancie. Aymond (Les quatre Etron. Bayemon. Anamelech. lik). Bayer. Biscar (Jeannella). Auancitide. You. Rayer (Jean). Bayle (Francois). Armanville. Avola (Vasquès de). Biscayens. Bisclavaret. glaophotis. Armées prodigieuses. Ayperòs. Azaēl. Bithies.
Bithies.
Bitru. Yoy. Sylv.
Bianc d'ord (Direction par le). You
Comancie.
Blanchard (Blankell).
Blanchard (Blankell).
Blanchard (Blankell). Anania, ou (Jean d'). **Anagn**i Armide. Bazine. Armomancie. Azariel. Baal. Voy. Bérith. Arnaud de Bresse. Arnauld (Angélique). Arnauld de Villeneuve. Beauvois de Chau-vincourt. Ananisapta. Azazel Anausié. Azer. Anarazei. Azraël, ou Azrail. Bebal. Anathème. Arnoux. Béchard. Apatolius. R Arnuphis. Bechet. Auaxilas. Bede (le Vénérable). Araus. Blendic. Arot. Voy. Marot. Béhémoth Auderson(Alexandre). Bletton. Voy. Vampires. Arphaxat. Baalbérith. Beherit. Bloemardine.

Chaudière. Chaudron (Madelanaocahmanes. Cécile. Calvin (Jean). Brandebourg. Cambions. das). Centures marianes. Bras-de-Fer. Brebis. Vog. Celse. Michella). Chaudron du diable. Celsius (André). Cenchroholes. dages. Camerarus. peaux. Campanella (Thomas). Change-Somela Rreenus Chavigny . Jean-Aimb Cendres Campetti. Camus (Phylippe). de). Char. Foy Scor. Bave-Briffaut. Canathua Céphalouomania. F. Brighte. Canate. Cancer, on FEurevise. Brinvilliers ( Marie-Marguerite , mayab). Ceram. Chemens Chemise de pécesaité. quise de .. Céranooscome. Canicale Brioché (Jean). Cherioart. Capidia. Cerbère. Canterne. Castwel ( André-S muel-Michel). Cercles m Chesnaye des Bois. Brizomanile. Chetch , ou Cherch For Deber, Cercueil. Brocklande. Centos. Brokou (Jean). Cheval. Broke (Corneille) Cert Brossier (Marthe). Сариотавею Chevalier mnérial Cácintha Сарранцав. Broucolaques. You Espagnet. Chevalier de l'enfer-Capperon. Vampires. Carro Céromancie, on Ciro-Capricorne. Chevalier (Guillaume) Brouetle de la mort. Capocin. Chevanes (Jacques). Brown (Thomas). mancia. Cervelie. Céssire , on Cession Caqueux, ou Cacoux. Carabia, ou Decurabia. a Rosistmen Brownie. Cheresche Cheveux. Brubesen (Pierra ran). (Pierre). Césaire (saint). Vey. Mirabilis liber. Chevillement. Chèvres. hell. Brülefer. Caracalla. illes). Bérith Brunebaut. Caractères Cardan (J**érôme).** Carems (**Alexandre**). Chihades. Bruno. Césaipus (André). César (Caius Julius). Brunon Chicora e. Chicus Esculanne. Y. r, Brutus. Carlostad. César. Bucatile (Marie). Cecco d'Aseni. Carmentes. Bucer ( actin) Caenaval. Fou. Bas-Césara Chien. carales. Carno L. Fog. Tren Voy. Gul-Césome Chifflet (Jean) Bockingham, Ceurawals. Rueon Chain, ou Chain (Altre-Coving. Chacou (Alphouse). ham-ben ). Childèric I<sup>re</sup>, F. Banko Tindas du chinene. Carous. Buer el Cristallomannia Bugnot (Etienne). Foy. Bo-Carno. Chagran Carpentier (Richeré). Carpocrations. Chiklérie III, Buisson d'épines. Bullet(Jean-Baptiste). Chaine du diable Chair (Pierre). Chaire ione. Chaire con. Childene I Carra (Jean-Louis) Chimère. HII. Bune. Bungey (Thomas). Ranis. Voy Bune. Rui lage, on Reptage. Chune. Chion. oture. Carrelours Cham. Cartagra. Chlorgaur. F. Gauric. Chiridirellès. Cartes. Fog. Carteanne). Chamana. len. Burgot (Pierre). Chambres is Chamean ient Refrough (George). Carticeye, Chiromancie. Chaumada Chuder. Burtou (Robert). alu. Cartomancia. Choquet (Louis). Chorropique (Marie). Chamos Busas. Casaubun (Médéric). Chamonilland Rutadien Chonelle Voy. Tele Buxtorf (Jesa). Casmanu (Othon). Champ du rire. Champier (Sympho Chaonn. Byieth. Casmodre. Cassius de Parme. Choux. rien). Byroa. Champignon. Chambelle. Chrisolites. Casso, ou Alonette. Christophe. , Foy. Gá-¢ Cassolula Castargue (Gabriel de). Chant du cog. Christoval de la Gar-rade. F. Mariagne. Casta ie. Castalin (Diego) Chaomancie. Casba, Voy. kasba. Laurent). Cascrinolass, Cassi-mular et Glassiela-Chapeau venteur, V. Chrysolithe. Albordi. Eric. MT). Chrysogration. Castellini (Lue). Chapelet. tph Pran-Chrysopée. bolas. Castor. Chapelle du des Catadès, Foy. Zoub-Caster et Poliex. Chrysopole roise). Chrysoprase. Ciceron (Mercus Tul-Chapers (tembrical). dadeyer. Cast o (Alphonne de). Cabale, ou Cabbale Char de la mort. Fou. Cataboliques. Catade. Cotalones, on Babai-Cabires. Brouette. cie. des). Cial. Charadrius. fätte Cac Alémon Incas. Betride Cictonite. Clerges. Charbon d'impureté. Charlatans Cigogne. Cilano (De). Cimeriès. Foy. Cacus. Ca anancée. Cadavre, Cataramonachia. Charles-Martel. Catelan (Laurent). Catharin (Amirose). Catherine, Foy. Sore-Cadmée, on Cadmie. Cadière. Foy. Girard. Charlemagne. Cimetsère, Cigamérica Charles le Ci Charles VI. Margnerite Caducée. Cadalus. Charles IX. Cui na. manis. cheatus (le potit, fris. rabbat. Charles If (do Lor-Carculas. Catherine (timate) Caf. Voy. Kaf. raine). Charles le Téméraire. Maroc. F. Incombustibles. Catherine de Médicis. Cagliostro. Charles (1 (4 Angle-Cinq Catho (Angelo). Cathles. Foy. 5 libert. Cagots. Civoes Yes, Kiones Cippus Venelists terre) Chartnes. Chartner (Alain) Caton le Cemeur. Calden (Antoi-Circé. Carconoullings. Calumarath, on End-Catoperomancie. Chartumins. Chardias. Charanion (Jean de). Morde. Cala (Charles Calamités. Cattani (François). i. Plaque. Circ. Canalo (Pierre). Cauchemar, Cauchon (Pierre). Calaya. Causathan Citation Calcerand-Boths a (Nacolne). Causumomancia Citti. pachelier. Caret ( Pierre-Victor-Civile (François de). Clairen(Claire-Joseph Calchas. Caleguejers. Calendrier. Chas. Château du diable. Bovelles Cayon.
Carol.
Canotte (Jacques).
Cébus, ou Céphus.
Caeco d'Assul (Fran-Leyris de Laude). Chat-Huant. Vey Hi-Marc Zue-Chrus. Cali. Calice do satibat. Classyalabolas. Foy. se, Chevenche, etc. Caligola. Lrun-lan. Jean). (Maro-An-Claude. Calme, (Door). Chauche-Poulat. Clauder (Gabriei). Calumironius. cois Subbli, dith. Cauchemar.

#### TABLE DES MATIERES.

1143 Clauneck. Clauzette. Ciavicules de Salomon. Voy. Salomon. Clay (Jean). -Clédonismancie. Clef d'or. Cleidomancie, ou Cleidonomancie. Cléonice. Cléopatre. Cléromancie. Člèves. Voy. Climatérique. Année. Clistheret Cloches. Clofye. Clotho. Clou. Clovis. Cohales. Coboli. Cocconas. V. Alexandre de Paphlagonie. Cochon. Coclès (Barthélemy). Cocoto. Cocyte. Code des sorciers. V. Sorciers. Codronchi (Baptiste). Cœlicoles. Cœur. Coiffe. Coirières (Claude). Colarbasse. Colar (Antide).
Coley (Henry).
Collanges (Gabriel de).
Colléhites. Colman (Jean). Collyre. Colokyntho-Pirates. Colombes Colma. Colonne du diable. Combadaxus. Comédiens. (Jean-Comenius Amos ). Comètes. Comiers (Claude). : Compitales. Comptes de l'enfer. Conclamation. Condé. Condormants. Conferences. Confucius. Conjurateurs. Conjuration. Conjureurs de tem-pètes. Constantin. Coprony-Constantin me. Constellations. Contre-charmes. Convulsions. Copernic. Coq. Corail. Corbeau. Corbeau noir. Foy. Calice du sabbat. Corde de pendu. Cordeliers d'Orléans. Coré. Corneille. Cornélius. Carnes. Cornet d'Oldenbourg. Voy. Oldenbourg. Correspondance avec l'eufer. Voy. Berbignier. Corsned.

Corybantiasme. Cosquinomancie. Coucoulampons. Couronne nuntiale. Courroie de soulier. Crachat de la lune. Cranologie. Voy. Phré-Crapoulet. Foy. Zozo. Crespet (Pierre).

Cosingas.

Couches.

Coudrier.

Couleurs.

Cour infernale

Continière

Courtisane.

Craca.

Crachat.

Crampe.

Crapand.

Craiéis.

Crible.

Croix.

la).

Cromerusch.

Cromniomaucie.

Croque-Mitaine.

Criériens.

Cristalomancie

Critomancie.

Crocodiles

Crescence

nologie.

Crapaudine.

Coupe.

Coups.

Courils.

Coucoa.

Côte.

Cou.

Crusembourg (Guy de). Cubomancie. Cuivre. Culte. Cunégonde. Cupai. *Voy*. Kupay. Curdes. *Voy*. Kurdes. Cureaude la Chambre. Curma. Curson. Voy. Pursan. Curtius. Cylindres. Cymbales. Cynanthropie. Cynobalanes. Cynocéphale.

Cyprien. Cyrano de Bergerac. B Dabaida. Dactylomancie. Dadjal.

Dagobert I''. Dagou. Dahut. Foy. Is. Damuetus, ou Damachus. Daniel. Danis. Danse des esprits. Danse des fées. Danse des géants.

Danse du sabbat. Danse du soleil Danses épidémiques. Daphnéphages. Daphnomancie. Dards magiques.

Danse des morts.

Daroudji. Daugis. Dauphin,

David-George. David-Jones. Deber Decarabia. Voy. Carabja. Décius (Publius). Decremps. Dedschail.

Déjections. Delancre (Pierre).
Delangle (Louis).
Delrio (Martin-Antoine.)
Déluge. Voy. Is.
Démocrite. Démon barbu. Voy.

Déiphobe.

Barbu. Démoniaques. Possédès. Vou. Démonocratie. Démonographie. Démonolatrie. Démonologie. Démonomancie. Démonomanie.

Démons.

Démons bl**ancs.** Voy. Femmes blanches. Démous familiers Démons de midi. Denis Anjorand.
Denis le Chartreux.
Denis de Vincennes. Dents.

Croix (Epreuves de la). Voy. Epreuves. Croix (Madeleine de Dérodon (David). Dersail. Desbordes. Descartes (René). Déserts. Desfontaines Desforges (Choudard). Deshoulières. Despilliers. l)esrues

> lisme. Desvignes. Deuil. Deumus, ou Deumo. Devaux. Devins. Dévouement. Diable. Diable de mer.

Diamant.

Destinée. Voy. Fata-

Diambiliche. Didier. Didron. Didyme. Voy. Possé-dées de Flandre. Diémats. Digby. Dindarte (Marie). Dindons.

Dinscops. Dioclétien. Diocres. V. Chapelle des damnés. Diodo: e de Catane. Dion de Syracuse. Dionysio dal Borgo. Diopite. Discours.

Disputes. Dives. Divination. Divinations. Dogdo, Dodo, Dodu. Foy. Zoroastre.

Doigt. Doigt annulaire. Dojartzabal. Domfront(Guérin de). Domingina-Maletana. Domitien.

Doppet

(François-

Amédée) Dorée (Catherine). Dormants. Dourdans, Vou. Revenants. Dourlet (Simone). Douze. Drac. Voy. Ogres. Draconiles, ou Dra contia. Dragon. Dragon rouge.

Drames. Drapé. Driff. Drolles Druides. Drusus. Dryden (Jean). Dualisme. Duende.

Duergars. Dufay (De Cisternay). Duffus. Dulot. Dumous (Antoine). Dupleix (Scipion). Durandal. Durer (Albert). Dsigofk.

E

Dysers.

Fatuas. Eau. Eau amère (Epreuve de l'). Eau bénite. Eau bouillante (Epreuve de l'). Eau d'ange.
Eau froide (Epreuve de l'). Eau lustrale.

Eberard. Eblis. Ebroin. Ebron. Echo. Eclairs. Eclipses.

Egrégores. Ecriture. Ecrouelles. Ecureuils. Edeline (Guillaume). Edris. Effrontés. Egérie. Eğipans. Egilhe. Elais.

Eléazar. Eléazar de Garniza. Eléments. Eléphant. Elles. Rlia

Eligor. Eliñas. Elixir de vie. Eloge de l'enfer. Eloffite. Elxai, ou Elcésai. Emaguinquilliers.

Elasticité.

Embarrer. Voy. Ligatures. Embungala. Emeraude. Emma.

Emo lès. Emole. Empuse. Enarque. Encens. Enchaptements. Enchiridioa. You. Léon HI. Energumene. Enfants. Enfants du diable. Voy. Cambions. Enfers Engastrimisme. Engastrimithes, of Engastrimandres. Engelbrecht (Jean). Enigme. Enlèvement. Enoch. Voy. Hénoch Ensorcellement. Enterrés-Vivants. Enthousiestes Envoûtement Eon de l'Etoile. Eons. Epaule de mouton Ephiattes, ou Hyphial tes, Ephélès. picure.

Epilensie. Epreuves. Erceldoune. Brèbe. Eric au chapeau venteux. Erichtho. Eroconopes. Erocordacès.

Eromantie. Erotylos. Erreurs populaires. Erus, ou Er. Escalibor. Escamotage. Eschyle. Esdras. Espagnet (Jean d'). Espagnol (Jean l'). Esprits. Esprits élémentaires. Esprits lamiliers.

Esprits follets. Voy
Feux follets. Esséniens. Esterelle. Voy. Fos Etang de la vie. Eternité. Eternument

Ethnophrones. Etna. Etoiles Etraphill. Etrennes Etteilla. Eubins Eucharistie. Eumèces. Eurynome.

Evangile de saint Jes Eve. Evocations. Exaël. Excommunication. Excréments. Exorcisme. Expiation. Extases

Ezéchiel. Faber(Albert-Ot Fabre (Pierre-Je Fabricius (Jes bert). Fairfax (Edouard). Rairfolks Facone. Faiconet (Noti) Fanatisme.

Fannins (Cair

Fania

.

igorie. Fourberies. Géniane. Grimoire. Fourmis. Génies. Grisgris. volant Fous. Génirade. Grison. Franc-Maçonnerie. Frank (Christian). Frank (Sébastien). Grænjette. Gennadius on Fakir. Geoffroi d'Iden. Grossesse. Grosse-Tête(Robert). Géomancie, ou Géo-Hugues). Franzoùus. mance. Gnacharo. on. Frayeur. Gerbert. Vou. Syl-Guavotta. vestre II. Frédéric Barberousse. Guecuba. A. Fribourg. Géréahs ean) Gueldre. Frisson des chevenx. Germanicus. Gui de chêne. (Jean). Gerson (Jean - Char-lier de). Gert(Berthomine de). Front. Guido. Frothon Guillaume. . Anarazel. Fruit défendu. ₹oy. Guillaume de Car-Tabac , Pomme d'Adam, Adam, etc. ver (Paul). . Gervais. pentras. Guillaume le Roux. Gevseric. Ghilcul, on Gilcul. Ghirardelli(Corneille). Guillaume de Paris. Fruitier. hlanches. Guinefort ud (Epreuve Fumée. Fumée (Martin). Fumigations. Gullets, ou Bonasses. Gboles. Ghoolée-Béenban. d IV (l'Ajour-Gurme Funérailles. Giall. Gusovn. Deuil, Mort. Furcas. Voy. Forcas. Gian-ben-Gian. Voy (Antoine). Gustaph. V. Zoroastre. Gutheyl, ou Guthyl. Guymond de la Touche. Génies. Auger). Parfur. Gibel. Gilbert. Furies. Gymnosophistes. Gilo. Voy. Gello. Gimi, ou Gimin. Ginguérers. Fuzelly (Henri). Gyromancie. Saint-Jean. reois it-Eime, ou Ginnes Gaap, Voy. Tap. Gattarel (Jacques). Ginnistan. Haagenti. int-Germain, Ginnungagap Gioerninca-Vedor. Habondia. u Saint-An-Haborym. Gailan. Gaillard. V. Coirières. Haceldama, on Halets. Giourtasch. Girard(Jean-Baptiste). keldama. Gaius. Galachide, ou Gara-Hakelberg. Girtauner. larsile). chide. Gitanos. Haleine. Galanta. Giwon. Hallucination. Granville Halphas. Galien. omas). Gáligai (Léonora). Glaphyra. Glasialabolas. Halias. Galilée. Gamahé, on Camaieu. Voy. Hameln. Fou. Magi-CaacrinoLas ciens. tu diable. Glocester. Hamlet. Vierge. Gamonlis. Gamygyn. Gandillon (Pierre). Glubbdubdrib. Handel. onde. Gnomes. Hanneton. Gandreid. Guostiques. Hannon. ti (Léonard). Goap. Ganga-Gramma. Haquin. Voy. Florine. Ganguy (Simone). Gobbino. Yoy. Ima-Haridi. Gadia. gination Haro. Gantière. Gobelins. Harold. Nicolas). (Louis-Eu-Gobes. Garde des troupeaux. Harpe. Voy. Troupeaux. Gardemain. Vo Godeslas. Harppe. Harvilliers (Jeanne). Voy. Godwin. Glocester. Goëthe. Harvis. Goétie. eneria-Bessa. Hasard. Gargautua. Garganus.
Gargonille.
Garibaut (Jeanne).
Garinet (Jules).
Garnier (Gilles).
Garniza. Voy. Eléazar. Goguis. Gohorry (Jacques). Hatton II. Haussy (Marie de). Hécate. PP Goltres Gomery Hécla. de Villiers. Gonderic. Hecdekin. Villiers. Garosmancie. Voy. Gonin. Hé odiade. Gastromancie. Gontran. Héhugaste. Garuda. Goo. Hékacontalithos. Gastrocnémie. Gorson. Héla. Gastromancie, ou Ga-Gouffres. Hélene. oé. rosmancie. Goul. Hélépéion. Helgafell. Héli.s. Gateau des Rois. Gouleho. Voy. Fenx Gateau triangulaire Graa. de Saint-Loup. Gaufridi (Louis-Jean-Luuns, Far-Grains bénits. Héliogabale, Grains de blé. Héliotrope. etc. Baptiste). Graisse des sorciers. Hellequin. Yoy. Ela. Gralon. Foy. Is. Grandier (Urbain). Grange du diable. bang. Gauric. Hénoch. Henri III (de France). Henri III (d'Alle-Gauric (Luc). Gauthier (Jean). Gauthier. V. Walter. tes (Charles) (d'Alleou Morax. magne). enri IV (d'Angle-Granson. Gratarole (Guillaume). Gratianne (Jeannette). Gauthier de Bruges. Henri terre). Henri IV (de France). Henri le Lion. Gazardiel. Forras, ou (, aze (Théodore de). Gaziel. Gratidia. Gratoulet Greatrakes(Valentin). Grégoire VII (Saint). Grèle. Hépatoscopie, cu Hié-Géants. Geber. roscopie. Héraide. Voy. Herma-Gedi. lbis. oy. Forcas. Gello, ou Gilo. Grenier (Jean). Grenouille. phrodites. Iblis. paules. Géloscopie. Herbadilla. Gématrie. Griffun. Herbe maudite. Grigri. Grillandus (Psul). Gemma (Cornélius) Herbe qui égare. Ida. Herbe de coq. Génération. Voy. En-Idiot. Héreuberg Christophe). Grillon. famis.

Grimaldi.

Gengues.

Hermaphrodites. Hermeline. Hermè Hermialites. Hermione. Vou. Hermeline. Hermotine. Héron. Hervilliers (Jeanne). Hèse (Jean de). Heure. Voy. Minuit. Hibou. Hiérarchie. Hiérogly bes. Hiéromnenon. Hieroscope. Voy. Hepatoscopie. Hipokindo. Hipparchus. Hippocrate. Hippogrifie. Hippomane. Hippomaucie. Hippomyrmèces. Hippo, odes. Hirigoyen. Hironaelles Histoire. Hocque. Hodeken, Vou. Heodekin et Diable. Hoffmann. Holda. Holger-Dansvre. Hollandais errant. Hollère. Holzhauser (Barther lemy). Hommes. Homme noir. Homme rouge. Hougrois. Voy. Ogres Honorius. Voy. Gri moire. Horey. Horoscopes. Hortilopits (Jeanne). Hôtels de ville. Houille Houmani Houris. Hubner (Etieone). Huet (Pierre-Daniel). Hugon. Hugues. Hugues le Grand. Huile bouillante. Huile de baume. Huile de talc. Hu-Jum-Sin. Hulio. Humma. Huneric. Huns. Нарре. Huigin. Hvergelmer. Hyacinthe. Hydraoth. Hydromancie, ou Hydroscopie. Hyèue. Hyméra. Hyphialtes. Yoy.

lalysiens. lamen. Ichneumon lchthyomancie. 1 Idoles. Imrin

į

### TABLE DES MATIERES.

( Jean-Gas-

pard).

avisari.

Ignerance. lles. Illuminés. Images de cire. Envoltement. Imagination. lme. Immortalité. impair. Impostures. mprécations. Incendie. ncombustibles. lucrécules. Incubes. Incabo. Infernany Infidél té. Influence des astres. Inia Fail Inquisition Insensibilité. Interdit. Invisibilité. Invocations. Ipès, ou Ayperos. Irlande. Isaacarum. Islandais. Isle - en - Jourdain (Mainfroy de .') Isiareua. Isratil, ou Asratil. lthy phalle. Iwan - Besilowitz. V. Jean. Iwangis. ment.

Jabamiah. Jacob. Voy. Eterou-Jacobius de Berne. Voy. Jetzer. Jack. Jacques Ier. Jade. Jakises Jamambaxes , ΛĐ Jammabos. Jamblique. Jambrès et Ja**mnès**, Jamma-Locon. Jarretière. Jaunisse. Jayet d'Islande. Jean (Kyangile de saint). Voy. Bibliomancie. Jean (magicien) Jean (p. triarche). Jean XXII. Jean, on Iwan Basi-lowitz. Jean-Baptiste. Jean d'Arras. Jean d'Estampes. Jean de Meung. Jean de Milan. Jean de Sicile. Jeanne d'Arc. Jeanne Dibisson. Jeanne du Hard. Jeanne (Mère). Jeanne Southcote, V. Southcote. Jéchiel. Jehovah. Jennès. Jenoun**es** 

Jerome (Saint).

Jerusalem.

Jésabel.

Jetzer.

Jeu.

Jeudi.

Lampon.

Lamproies.

Lancinet.

Landela.

Langeac.

Langue.

Languet.

Lanthila

Joachim. Lapalud. Voy. Palud. Job. Lapons. Jocaha. Voy. Cincin-Lares. natulus. Johnson (Samuel) Larmes. Larrivey (Pierre). Larves. Joli-Bois. V. Verdelet. Jongleurs. Launay (Jean). lours. Laurier. Josué-ben-Lévi. Lauthn. Judas Iscariote. Jugement de Dieu. Lavater (Louis). Lavater Voy. Epreuves. Juif erraut. Lazare. Julien l'Apostat. Lazare (Denys). Jung. Jupiter-Ammon. Leaupartie. Lebrun (Charles). Lebrun (Pierre). Jurement. Lécanomancia. Léchies. Kaaba. Kabotermannekens. Kacher. Kaf. Kaha. Kaidmords. Kaiomers. Kakos. Kalmoncks. Kalpa-Taron. Kamlat Kamosch et Kemosch. Voy. Chamos. Kantius le Silésien. Karcist. Karra Kalf. Katakhanès. katniir. V. Dormants. Kaybora. Kelby. Kelen et Nysrock. Kenne. Képhalonomancie. Khumano-Goo. Kijoun. Kiones. Kirghis. Kleudde. Kobal. Kobold. Koran. V. Maoridath. Kougbas. Kratim, ou Katmir. Kuhlmann (Quirinus). Knpay. Kurdes. Kutuktus. Labadie (Jean). Labour. Labourant. V. Pierre Labourant. Lac. Lacaille (Denyse de). Lachanoptères. Lachus. Laci (Jean). Laensberg (Matthieu). Lafin (Jacques). aica. Lamia. Lamies. Lamotte le Veyer. J.ampadomaucie. Lampe merveilleuse.

Lecoq. Ledoux (M11°). Légendes. Lenormand (Marie-Anne). e Normant (Martin). Léon III. Léonard. Léopold. Lesage. Yoy. Luxembourg. Lescorière (Marie). Lescot. Lespèce. Léthé. Leitres Lettres infernales. I.euce-Carin. Leucophylles Léviathan. Lewis (Mathien-Grégoire). ézards. Libanigs. Libauomaneie. Liberuns. Licorue. Lierre. Lièvre. Lièvre (Le G**rand).** Ligat**ur**è. Lilith. Lilly (William). Limaçons. Limbes. imyre. Linurgus. Lion. Lissi Litanies du sabbat. Lithomancie. Lituus. Livres. Lizabet. Locki Lofarde. Lokman. Lollard (Gauthier). Longévité. Looia. Lorsy. Voy. Oray. Loterie. Louden. Louis I Louis X(. Louis XIV. Van. Anagrammes. Louis de Hongrie. Louise de Savoie. Lampes perpénaelles. Loup. Loup-garou, en Lycanthrope Louviers (Possession de). Voy. Picard Loyer (Pierre le). Lubin. Langue primitive. Lucesme.

Lucien.

Lucifer. Lucifériens. Lucumoriens Indian Lugubre. Lulle (R**aymond**). Lumière merveilleuse. Lune. Lu di. Lure (Guillaume). Luridan. Lusignan. uther (Martin). atins. Lutschin. Lutteurs. Luxembourg (François de Montmorency). uxembourg (La ma-réchale de). ycanthropie. Lycaon. Licas. Lychnomancie. Lyax. Lysimachie. Lysimaque.

Ma. Mab. Maberthe Macha-Halla, ou Messa-Hala. Machines. Maculyes. Macrouses. Maczocha. Magares. Mages. Magie, et Magiciens. Magie islandaise. Magnétisme. Magoa. Magog. Maillat (Louise). Maimon. Main. Main de gloire. Main invisible. Mainfroi, ou Manfred. Maison ensorcelée. Malade. Majafar, Voy. Valafar. Malaingha. Mal caduc. Maldonat. Male-Bête Malebranche (Nicolas). Maletices. Malices du démon. Malin. Mallebranche. Malulias Mambré. Маштон Manumouth. Mancanas. Manche a balai. Mandragores. Mané-Raja. Mance. Maufred. V. Mainfroi. Maug-Taar. Manichéess. Manie. Manitou. Manto. Many. Maoridath. Marais. Marbas, ou Barbas. Marc. Marc de café. Marcho rias.

Marcionites.

Marguerite ( laude). Marguerite (a Mariaco de Mo Mariage. Mariagrane () Marigny (king de). Marionnettes. Mariesane. Marius. Marle (Thoma Marot. Marque du dia Marquis de l'a Marthym, ou l Martin (Saint) Martin (Marie Martinet Mascarades. Massaliens, O saliens. Mastication. Mastiphal. Matchi-Manito Matière. Matignon Goyon de ). Matzon. Maupertuis. 76 lui ination. Maury (Jean-Si Mécanique. Mécasphins. Méchaut. M. chtilde (Sai Médecine. Médée. Médie. Meerman. Mégalanthrope Sie Mehdi. Mélampus. Mélanchthon. Mélancolie. Melchisédech Melchom. Melec-el-Mont. Mélusine. Mélye. Menah Ménandre. Menasseh-ben-Ménestrier. Meneurs de lus Ménippe. Menjoin. Fog. ropique. Mensonge. Méphistophélé Mercati Voy. Ficin lercier. Mercradi Bercure. Merlin, Mérovée, leryeill**es** leamer () Messe du dist Messe du dist Messie des jui Métamorpho Métempsycosi Métoposcopie Megrire. Meyer. Michael (EM Michel (No Michel (de P Michel de 8 Michel (PKe

Mardi.

Marentakein.

Margarito:r:au

# TABLE DES MATIERES.

|                |                                | IDUE DES MATIBILE                    | 0.                       | 1100                         |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ilus.          | Nagate.                        | Oculomancie.                         | Oronte.                  | Perteman.                    |
|                | Naglefare.                     | Oddon.                               | Orphée.                  | Pertinax.                    |
| Démon          | Naguille.                      | Odia.                                | Orphéotélestes.          | Peste.                       |
| 20000          | Nahama.                        | Odontotyrannus. Yoy.                 | Orthon le Farfadet.      | Pet.                         |
|                | Naius. Voy. Pygmée.            | Serpent.                             | Ortie brûlante.          | Petchimancie.                |
|                | Nairancie.                     | Odorat.                              | Os des morts.            | Petit moode.                 |
|                | Nakaronkir.                    | OEil. Voy. Yeux.                     | Othon.                   | Petit-Pierre.                |
|                | Nambroth. Voy. Con-            | Oknomancie.                          | Otis, on Botis.          | Petpayatons.                 |
|                | jurations.                     | OEnothère.                           | Ouabiche.                | Pétrobusiens.                |
|                | Nan.                           | OEonistice. Voy. Au-                 | Ouikka.                  | Pettimancie.                 |
| Zozo.          | Napoléon.                      | gures.                               | Oulon-Toyon.             | Peuplier.                    |
| 2020           | Narac.                         | Oes. Yoy. Oannes.                    | Oupires, Yoy. Vam-       | Peur.                        |
| mons).         | Nastrande.                     | OEufs. Foy. Coman-                   | pires.                   | Pharmacie.                   |
| ALIOLOJ.       | Nathan. Voy. Bouer,            | cie, Garuda.                         | Ouran et Ouran-Soan-     | Phénix.                      |
|                | à la fin.                      | Og.                                  | gue (Homme endia-        | Phénomènes.                  |
|                | Naudé (Gabriel).               | Ogier le Danois. V.                  | bié).                    | Philiupion.                  |
| noré).         | Naurause (Pierres de).         | Frédéric - Barbe -                   | Ours.                    | Philosophie herméti-         |
| ber.           | Voy. Fin du monde.             | rousse.                              | Ovide.                   |                              |
| Der .          | Navius (Accius).               | Ogres. V. Fées, Loups                | Oxyones.                 | que. Voy. Pierre             |
|                | Naylor (James).                | garous, Omestès.                     | Oze.                     | philosophale.<br>Philotanus. |
|                | Maxac.                         | Olarou.                              | P                        | Philire.                     |
|                | Nebiros. V. Naberus.           | Oigours, Voy. Ogres.                 | •                        | Phi géton.                   |
|                | Nécromancie. Voy.              | Oilette.                             | Pa (Olaüs). Voy.         |                              |
|                | Anthropomancie.                | Oiscaux. V. Corneille,               | Harppe.                  | Phrenologie, ou Cra-         |
|                | Neffesoliens.                  | Hib u, Augures.                      | Pacte.                   | nologie.                     |
| M.             | Néga.                          | Okkisik.                             | Pain bénit.              | Phylactères.                 |
| ru.            |                                | Oldenbourg.                          | Pajot (Marguerite).      | Phyllorhodomancie.           |
|                | Negres.<br>Nekir. Voy. Monkir. | Old Gentleman.                       |                          | Physingnomonie.              |
|                | Nembroth.                      | Olive.                               |                          | Plaches.                     |
|                |                                | Olivier.                             | Cendres.                 | Picard (Mathurin).           |
|                | Nemrod.                        |                                      | Palmoscopie.             | Picatrix.                    |
|                | Népular.                       | Ololygmancie. Voy.                   | Palud (Madeleine de      | Pic de la Mirandole          |
|                | Néphélim.                      | Ophioneus.<br>Olvs.                  | Mendoz de la).           | (Jean).                      |
| nfernale.      | Nequam.                        |                                      | Pamilius.                | Pichacha.                    |
| 63.1m          | Nergal.                        | Ombre.                               | Pan.                     | Picollus.                    |
| ékir.          | Nérou.                         | Ombriel.                             | Pandamonium.             | Pie.                         |
| Laforêt.       | Netla Foy. Ortic.              | Omestès.                             | Panen.                   | Pied.                        |
| _              | Netos.                         | Omomancie.                           | Paneros.                 | Pied fourchu.                |
| 3.             | Neuf.                          | Omphalomancie.                       | Paniers.                 | Pierre à souhaits.           |
| rt (Adrien     | Neuhaus (Femme                 | Omphalophysiques.                    | Paujacartaguel.          | Voy. Aselle.                 |
|                | blauche de).                   | On.                                  | Panjangam.               | Pierre d'aigle.              |
|                | New-Haven.                     | Ondins, ou Nymphes.                  | Pantacles.               | Pierre du diable.            |
| Man Dad        | Nickar. Voy. Odin.             | Voy. Cabale, Nym-                    | Pantarbe.                | Pierre philosophale.         |
| Voy. Pré-      | Nicolai. Voy. Hallu-           | phos, Nictar, etc.                   | Paogaquei.               | Pierre de santé.             |
|                | cination.                      | Oneirocritique. Voy.                 | Pape.                    | Pierre-de-Feu.               |
|                | Nid.                           | Songes.                              | Papillon.                | Pierre-Fort.                 |
|                | Niftheim.                      | Ongles. Yoy. Chiro-                  | Paracelse.               | Pierre d'Apone.              |
| o <b>ra</b> i. | Nigromancie.                   | mancie.                              | Parchemin vierge.        | Pierre le Brabancon.         |
|                | Ninon de Lenclos.              | Onguents. V. Graisse.                | Pardalo.                 | Pierre-Labourant.            |
| œ).            | Nirudy.                        | Onomancie ou Ono-                    | Parfums.                 | Pierre le Vénérable.         |
|                | Nisse et Nissego-              | matomancie. Voy.                     | Paris.                   | Pierres d'anathèmes,         |
| 3).            | dreng. Voy. Diable.            | Anagrammes.                          | Parlements.              | Pigeons.                     |
| D).            | Nitoes.                        | Onychomancie.                        | Paroles magiques         | Pij.                         |
|                | Nixes. Voy. Nickar.            | Comancie ou Cosco-                   | Parques                  | Pilapiens.                   |
|                | Noals (Jeanne).                | pie. Voy. OKufs.                     | Parthénomancie.          | Pilate (Mont)                |
| . Voy.         | Noctambule. Voy. Ni-           | Opale.                               | Pasétès.                 | Pillal-Karras.               |
|                | non.                           | Opalski.                             | Passalorynchites.        | Pinet.                       |
|                | Nodier (Charles).              | Ophiomancie. Voy.                    | Patala.                  | Pipi (Marie).                |
|                | Noël (Jacques).                | Serpents.                            | Patiniac.                | Piqueur.                     |
| mas - Jo-      | Nob.                           | Ophionée.                            | Patris (Pierre).         | Piripiris.                   |
|                | Noix.                          | Ophioneus. Voy. Olo-                 | Patroüs.                 | Pison.                       |
|                | Nombre deux. Voy.              | lygmancie.                           | Paul (Arnold).           | Pistole volante.             |
|                | Neuf.                          | Ophites.                             | Paule.                   | Pivert.                      |
|                | Nono.                          | Ophthalmius.                         | Pausanias.               | Plauètes.                    |
|                | Nornes.                        | Ophthalmoscopie. V.                  |                          | Platon.                      |
|                | Nostradamus,                   | Physiognomonie.                      | Péanite.                 | Plats.                       |
| 1).            | Notarique.                     | Optimisme.                           | Peau.<br>Péch <b>é</b> . | Pline,                       |
|                | Noyés.                         | Or potable, Or arti-                 |                          | Plogojowits (Pierre).        |
|                | Nuit des trépassés.            | Oracles.                             | Péché originel.          | Pluies mervelleuses          |
| diable.        | Numa Pompilius. V.             |                                      | Pédasiens.               | Pluton.                      |
| ulable.        | Egérie<br>Mabbas               | Orages. Voy. Crié-                   | Pégomancie.              | Plutus.                      |
| este.          | Nybbas.                        | riens, Tonnerre.<br>Oraison du lous. | Pégu.<br>Pendus.         | Pocel.                       |
| sacc.          | Nymphes. V. Ondins,            |                                      |                          | Poirier (Marguerite)         |
| •              | Nickar.<br>Nynauld (J. đe).    | Voy. Gardes.<br>Oray ou Loray.       | Pénitence.<br>Penote.    | Poisons.<br>Polkan.          |
|                | Nyol.                          | Orcavelle.                           | Peateman.                |                              |
|                | Nypho (Augustin).              | Ordalie. Voy. Croix,                 | Pératoscopie.            | Polygiosos                   |
|                | Tales (wagasuu).               |                                      | Perdrix.                 | Polyglessos.                 |
|                | . 0                            | Esu, Feu, etc.<br>Oreille.           | Perez (Juan). Voy.       | Polyphage.                   |
|                | . •                            |                                      | Inquisition.             | Polyphème.<br>Polyphidée     |
|                | Oannès ou Oès.                 | Oresme (Guillaume).<br>Orias.        | Périclès.                | Polyphidée.<br>Polythéisme.  |
|                | Ob.                            | Originel (Péché).                    | Péris.                   | Pomme d'Adam.                |
|                | Obereit ( Jacques              | Yoy. Peché.                          | Périthe.                 | Pont.                        |
|                | Hermann).                      | Origines. V. Monde.                  | Perlimpinpin. Voy.       | Pont da diable.              |
|                | Obérou.                        | Ornithomancie. Foy.                  | Secrets merveil-         | Pont de Saint-Cloud.         |
|                | Obole.                         |                                      | leux.                    | Popoguno.                    |
| sor.           | Obsédés. V.Pessédés.           | Augures.<br>Orobas.                  | Perrier.                 | Poppiel I.                   |
|                | Occultes.                      |                                      | Persil (Mattre). Voy.    | Porom-Houngse.               |
| lje.           | Ochosias.                      | Oromatis. Oromate, V. Arimane,       | Verdelet.                | Porphyre.                    |
| je.            | Armoiss.                       | CIVINGAC, F. AFIMMUC,                | rotuciot.                | - ar heitra.                 |

Siffer le vent.

# TABLE DES MATIERES.

Porricia: Porta (Jean-Baptiste). Porte. Porte des songes. Possédés. Possédées de Flandre. Postel (Guillaume). Pot à beurre. Pou d'argent. Poudot. Poule noire. Poplets. Poupart. Voy. Apparitions. Pourang. Pou-Sha. Pra-Ariaseria. Préadamites. Précy. Voy. Rambouillet. Prédictions. Prelati. Présages. Prescience. Préservatifs. Pressentiments. Pressine. Voy. Mélusine. Prestantius. Voy. Extases. Prestiges. Prêtres noirs. Prières superstitieuses. Prisier. Prodige. Prométhée. Pronostics populaires. Prophètes. Prophéties. Proserpine. Prostrophies. Pruflas, ou Busas. Pséphos. Psychomancie. Psylles. Psylotoxotes. Publius. Voy. Têle. Pacel. Pucelle d'Orléans. Voy. Jeanne d'Arc. Puces. Puck. Punaises. Purgatoire. Purrikeh. Pursan, ou Curson. Putéorites. Pygmées. Pyramides. Pyromancie. Pyrrhus. Pythagore. ythonisse d'Endor. Pythons,

#### 0

Queiran (Isaac). Question. Foy. Insensibilité. Queys. Quirim. Quirim.

#### R

Rabbats.
Rabbins.
Rabbins.
Rabdomancie.
Rachaders.
Radcliffe (Anne).
Ragalomancie.
Rage.
Raginis.
Rahouart.
Raiz (Gilles de Laval de).
Raide (Marie de la)
Raleigh (Walter).
Rambouillet.
Baoilet (Jacques).

Rat. Raum. Red Cap.
Regard. Voy. Yeux.
Regensberg. Voy. Dé-mons familiers. Regiomontanus. Muller. Voy. Reid (Thomas). Religion. Remmon. Voy. Rimmon. Remords. Rémore. Rémures. Voéu. Lmures et Manes. Renards. Réparé. Repas du mort. Résurrection Raiz. Reve Réveille-matin. Révélations. Revenants. Rhapsodomancie. Rhombus. Rhotomago. Ribadin (Jeannette). Ribenzal. Richard sans Peur. Richelieu. Rickius (Jacques). Rigoux. Voy. Bacchus. Rimmon. Rivière (Sieur de la). Robert. Robert le Diable. Robert. Robert (Le roi). Robin Hood. Roderik, ou Rodrigue. Rodriguez (Ignazio). Voy.
Inquisition. Rois de l'enfer. Rois de France. Roitelet. Rolande du Vernois. Romans. Romulus. Ronwe. Rose-Croix. Rose de Jéricho. Voy. Brown. Rosemberg. Voy. Fem-mes blanches. Rosier. Roux. Rubezahl. Rabis. Rue d'Enfer. Voy. Vauvert. Ruggieri (Cosme). Rugner. Runes. Rush. Rymer.

#### S

Sabaoth. Sabasins Sabathan. Sahha Sabbat. Sabhat des juifs. Sabéisme. Sabellicus (Georges). Sabienus. Sabins. Sabie. Sabnac, ou Salmac. Sacaras. Saccilaires. Sacrifices. Sadial, on Sadiel. Saignement de nez. Sainokayara. Sains (Marie de).

Saint-Aubin. Saint-Germain (Le comte de). Saint-Gille. Sakhar. Sakhrat Sakimouni. Salamandres, Salgues ( Jean-Baptiste ). Salière Salisateurs. Salive. Salomon. Salutadores. Salvation de Rome. Vou. Virgile. Salverte (Eusèbe). Samaēl. Sambèthe. Voy. Sibylles. Samuel. Sanave. Sanche. Sang. Santabarenus. Saphis. Sapondomad. Sarcueil. Saré (Marguerite). Sarmenius-lapis. Sas. Satsn. Satanologie. Satyres. Saubadine de Subiette. Sausine. Saute-Bui'son. Voy. Verdelet. Sauterelles. Sauveurs d'Italie. Savon. Savonarole (Jérôme). Scandinaves. Schad-Schivaoun. Schadukiam. Schamans. Schertz (Ferdinand). Schoumnus. Schroter (Ulrich.). Sciamancie. Sciences. Sciences occultes. Scimasar. Sciopodes. Scopélisme. Scorpion. Scotopites. Voy. Circoncellions. Scott. Foy. Walter-Scott. Seox, ou Chax. Scylla. Sebhil, ou Sebhaël. Secrétain (Françoise). Secrets merveilleux. Segjin. Seidur. Seings. Sel. Sépar. Voy. Vépar. Sépulture. Sermons. Serosch. Serpent. Serpent de mer (Le grand). Sérug. Servius-Tullius. Séthiens, ou Séthites. Séthus. Sévère. Sexe. Shamavédam. Shelo. Yoy. Southcote. Shoupeltins. Sibylles. Sicidites. Sidéromancie.

Sidragasum.

Sigéani. Signe de croix. Silènes. Simagorad. Simon le Magicien. Simon de Pharès. Simonide. Simorgue. Singes. Sirath. Sirchade. Sistre. Sittim. Skalda. Voy. Nornes. Smyrne. Socrate. Soleil. Voy. Danse du soleil. Soliman Sommeil. Somnambule. Songes. Sorciers. Sert Sortiléges. Voy. Sort. Sotra Souad. Sougai-Toyon. Soulié (Frédéric). Souris. Souterrains (Démons). Southcote, ou Southcett (Jeanne). Souvigny. Sovas-Munusins. Spectres. Specifiana. Spéculaires. Spée. Sper. Sphinx. Spinello. Spirin**x (Jean).** Spodomancie, on Spod nomancie. Spunkie. Spurina. Squeleue. Stadius. Stagirus. Stanoska. Stauffenberger. Stéganographie, ou Sténographie. Steinlin (Jean). Sternomancie. Suffel. Stoffler. Stoichéomancie. Stoles. Stolinomancie. Strasite. Stratagemes. Stryges. Stuffe (Frédéric). Styx. Succor-Béneth. Sucenber. Sucre. Sueur. Summanus. Supercherie. Superstitions. Sureau. Surtur. Sustrugiel. Suttoe. Swedenborg nuel). Sycomancie. Sydonay. Voy. As Sylia. Sylphes. Sylvestre II Symandius Sympathie

3.,

Syrrochite. Syury, on Bitre. Tabac. Tacituraité. Taconing Tailleped (Noël). Tailletroux (Jeanne) Taingari. Talapoins, Talismans Taliesons. Talmud, Voy. Thelmud. Talso. Tambour magique. Tamons Tanaquil. Tanchelm, on Tanchelin. Taniwos. Tanner. Tap, on Gasp. Tarentule. Tarni. Taruta, on Carles tarotées. Tartero Tertini Tasso (Torquato). Tatien. Taune. Tayldes Taymural, Téc-Tehuptehub. Telles (Gabriel). Température. Tempèles. Templiers. Ténare. r'énhhras Tentations Téphramande. Tératoscopie. Terragos. Terre. Terrestres, ou Seuter-Terreurs paniques. Terrier. Tervagant. Tespésion. Tête. Tête de Bophomet. Tête de mort. Tête de saint Jean. Têtes de serpent. Tetragrammaton. Teuserpoulier. Teutaces. Thaile.

Thaimud. Thanuz. Théagènes. Voy. Oracles. Théanthia. Thème céleste. Themura. Théoclimène. Théodat, F. Quomancie. Théodoric. Théomancie Theraphun, Thermomètre. Thespesius. Theoreticanes

Théorgie. Thlers (Jean-Baptiste). Thomas Thomas (Saint). Thor Thoa. Thuggisme. Thurifomie. Thymiam ata. Thyree (Plerre). Tibalang Tibère. Ticho-Brahé. Tigre (Le grand). Foy. Tintement. Tiphaine. Tiromancie. Titania. Titus. Tota. Tombeaux. Tonnegobbe. Tondal. Tonnerre. Toqui (Grand). Torngarsuk. Torquemada(Antoine de). Torreblanca (Antoine de). Torture. Totain Toupan.
Tour de focce. Tour enchantée. Fou. Roderik. Tour de Montpellier.
Tour de Wiglz. Tourterelle. Traditions nooulaires. Traire. Trainn. Transmigration des agues. Trasulte. Trèfic à quatre feuilles. Trégitourie. Treize. Tremblements de terre. Tremblegry Trésure. Tribunal accret. Trithème (Jean). Trois. Trois-Echelles. Trois-Rieux, Fou. Macrodov. Troldman. Trollen. Trong d'arbre. Trophonius. Voy. Songes. Trou du chiteau de Carmoët Troope furieuse. Troupeaux. Trows. Trale. Tachouwanches. Tallies. Turion Turpin. Voy. Charlemagne. Tybilenus. Tycho-Brahé, Poy. Ticho.

11 likobeeb Universités occultes. Uphir. Uplers, Voy Vampires, Urda, Voy, Nornes, lirine. Urotopegnie. Uterpan, Yoy, Merita. Vaccine. Vache. Vade. Valthrudnis. Vagnotte. Valcarani Vaisseau-Fantôme. Fou. Voltigeur bollandais. Valsfar, on Maleiar. Valens. Valenun. Valentin (Basile). Foy. Basile Valentin. Valkines. Vampires. Vaniund. Foy. Vade. Vapeurs. Vapula. Vaucanson, Vou. Mécanique. Vaudois. Vauvert. eau d'or. esu marin. Vade. Velióda. Vandrodi Veneur. Ventrilognes. Vents. Vépar, ou Sépar, Verdelet

Veland le Forgeron, Foy. Yer du Gange, You, Serpent. Verandi, Voy. Nornes. Verdua (Michel). Verge. Verre d'ean. Verrues. Vera. Vert-Joli. You. Verdelet. Verveine. Vespasion Vesta. Vétements des morts. Vétie

Ven-Pacha. Vlaram Vidal de la Perte. Vid-Blain. Vieille. Villain (L'abbé). Villars (L'abbé de). Villiers (Florent de). Vise. Vipòre Virgile. Virgile (L'évêque). Visions. Vocératrices. Voile

Voisin (f.a), Voiture du diable. Volx. Volac. Volet (Marie). Vols, ou Voust. Volta. Voltaire. Voltigeur hollandals. Vondel. Vroucolsess, on Bronco-laques. Fog. Vampires. Vac.

Wade, Yoy. Vade. Walhaila,

W.

Walkirles. Wali. Walter. Walter-Scott. Wattier (Pierre). Wicleff. Wierus (Jean). Wills Winlmeroz (Gullaume). Woden. Wodenblock Weloty. Woodward.

Wortigern. Wulson de la Colombière (Marc).

X.

Xacca. Xapban. Xeirscopie. Yervès Xerres. Xexbeth, Xitragupten. Xylomancie.

v

Yaga-Baha. Yan-Gant-y-Tan. Yen-Vang. Youx. Yffrote. Youf (Marie-Aune).

Zabulon. Zacoup Zaobos. Zagam. Zahuris, ou Zabories. Zairagie (Zairagiah). Zapan. Zariatoatmik. Zatatraguan. Zédéchia Zeernebooch. Zépar. Zipcalis. Ziton. Zizia Zosphité. **Foy. Monstres** Zodiaque. Zoroseire

# TABLE DES MATIÈRES

Tympanites, Voy. Huet.

Тушравоп. Туго.

# CONTENUES DANS LES APPENDICES.

Transf servengue nes perux er nes sémons ou va-mantane, en forme de lattres, avec quelques rémar-ques critiques sur le système de M. Bekker; per Beojamin Birez. Col. 905-906 Préface. az im. Romarques générales sur le système

de M. Bekker, et particulièrement sur ce qu'il nons impate de faire du diable un dien. Plan de

l'ouvrage. Levras II. Grossièreté du paganisme valgaire. Degrés de l'id-làtrie. L'idée naturelle de Diau, quel-que corrompus qu'elle sit été chez les puless, a que

921

945

969

988

1000

I bid.

1014

les conduire à sa connaissance. Sentiments des principaux philosophes sur l'existence et les pro-priétés de Dieu. Ils se sont moqués de la pluralité des dieux. Comment l'idolatrie s'est établie et affermie. Raisons pour lesquelles les sa ants n'ont pas a sabusé les peuples. Ce que les philosophes ont entendu par leurs dieux.

LETTRE III. Etymologies du mot demon. Quel était le démon de Socrate. Différentes significations des mots est, Augustion, Augustic. Sentiment des docteurs julis, le quelques Pères de l'Eglise et des philosophes sur la nature des démons. Les païens ont conçu les démons comme des natures moyennes entre Dieu et les hommes. Leur sentiment sur les opérations et les emplois des démons Considération sur le bon et sur le mauvais principe Le nom de démon en général pris en mauvaise part. Les paiens ont m's une grande différence entre leurs dieux et leurs démons. Magie odieuse chez les païens. Vénération qu'ils ont eue pour les diverses espèces de divination. Examen de leurs oracles. LETRE IV. Les paiens n'ont pas absolument nié,

mais seulement examiné les opér, tions des démons. M. Bekker ne peut rien conclure des faits dont il a grossi son ouvrage. On avance que les paiens out formé plusieurs de leurs dieux sur l'histoire sacrée forme plusicurs de leurs dieux sur l'histoire sacrée des patriarches. Cela se prouve par la conformité que l'on trouve entre Noé, Cham, Sem et Ja het, et Saturne, Jupiter, Neptune et Pluton. Quel ffet les miracles de Dieu en Egypte produsirent sur les Egyptiens. Conformité de Tiphon avec Moise. Les paiens ont connu les histoires de l'Ancien Testament. Tels ont été les Egyptiens, les Chal ééens et les l'hépicieus les Grees, qui n'out écrit que melales l'héniciens; les Grecs, qui n'ont écrit que quel-ques siècles après Moise. Par la dispersion des Chananéens et des dix tibus, les païens ont eu quelque connaissance de l'histoire des livres saints. Traduction des livres saints de Moise en grec avant celle des Septante. Conformité d'Hercule avec Josné, Rites judaiques observés parmi les païens. C'a été par les mêmes voies qu'ils ent connu les au es et les démons. Observations sur le culte des serpents. Si l'Ancien Testament enseigne l'existence des démons, il enseigne aussi leurs opérations.

LETTRE V. Si le sentiment des opérations des dé-mons tire son origine des fables du Targum et des rabbins. Si le terme de Satan a signifié originairement autre chose que ce qu'on entend auj urd'hui par ce mot. Examen d'un passage de M. Bekker, où il prétend que l'opinion des opérations des démons est des endue par degrés des Babyloniensaux chrétiens. Absurdités et contradictions dans ce passage conferé avec d'autres. Que les philosophes païens n'ont pu avoir inventé la doctrine des opérations des démons. Observations sur ce principe que l'Écriture parle selon l'opinion du vulgane, si on peut s'expri-mer sinsi. Que Jésus-Christ et ses apôtes auraient confirmé l'erreur en s'exprimant avec le sul-

gaire.

LETTRE VI. Si tous les peuples ont cru des démons, quelque fabuleuses que soient leurs opimons, l'on en conclut leurs opérations. Réflexions sur la manière dont M. I ekker explique ce que les voyageurs nous rapportent des opérations des démons sur les peuples barba es qui ont été inconnus à notre hémisphère. Un examine le chap. 24 de son premier livre. Il tache d'y changer l'état de la question. On rétorque contre M. Bekker ce qu'il dit des Pères de l'Eglise.

RÉPONSE A L'HISTOIRE DES ORACLES de M. de Fou enelle, dans laquelle on réfute le système de M. \ an-Dale sur les auteurs des oracles du paganisme, sur la cause et le temps de li ur silence, et ou l'on établit le sentiment des l'ères de l'Église sur le même 1007-1008 sujet.

Préface.

#### PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. Raisons qui out dû détourner l'anteur de l'Histoire des oracles d'adopter le système de M. Van-Dale. Division de son ouvrage et ce qu'il prétend v établir. 1013-1014

Cuve u. Etat de la question. Préjugés en faveur du sentiment commun. Les Pères de l'Église accusés injustement d'être peu exacts dans leurs raisonnements. On leur suppose de mauvaises raisons qu'ils n'ont point avancées.

CHAP III. Première raison supposée aux anciens

chrétiens : les histoires surprenantes touchaut les

démons et les oracles. Méprise de l'auteur au sujet des iles Echinades dont parle l'intarque. Les an-ciens chrétiens n'ont pur fonder leur sentiment sur les histoires rapportées par Cédrénus, Suidas et Nicéphore.

Unar. Iv. Eusèbe u'a cité l'histoire de la mort du grand Pan que pour prouver, de l'aveu des paiers mêmes, la cessation de leurs oracles. Qu'elle soit vraie ou fausse, Eusèbe a cu raison de la citer.

Chap. v. Des trois oracles que l'ou dit qu'Eusèbe a tirés de Porphyre, ou n'en trouve qu'un dans ses ouvrages, cité à même fin que l'instoire du grand Pan. Eusèbe a eu d'autres raisons que celles qu'on lui attribue pour croire les démons auteurs des oracles.

Chap. vi. Fausseté des conjectures produites par l'historien pour rendre suspect le livre de Por-phyre de la Philosophie des oracles. Dessein de ce livre de Porphyre et les oracles qu'il y traite. Pourquoi il en attribue la cause au défaut des exhalai-

CHAP. VII. Les anciens fidèles accusés d'avoir supposé des livres en faveur de la religion. Réfutation de cette accusation injuste. Les Pères de l'Eglise étaient zél's contre les suppositions, et habiles à les reconnaître. Le livre de la Philosophie par les oracles est incontestablement de Porphyre.

Chap, vin. Un examine si Porphyre a rapporté des oracles sur la résurrection et sur l'ascension de Jesus-Christ. Réfutation de cette imagination ridi-cule. Sentiment de saint Augustin sur ce sujet, bien différent de celui de M. de Fontenelle.

Char. ix. Nouvelles conjectures de M. de Fontenelle sur le livre et les oracles de Porphyre. Réfu-

tation de toutes ces vaines conjectures

Chap. x. Seconde raison sup osée aux anciens chrétiens : la convenance de leur opinion avec le système du christianisme. Réfutation de cette mauvaise raison. Les Pères de l'E, lise étaient incapables de soutenir un sentiment qu'ils eussent jugé faux, et très-capables d'entrer dans les discussions les plus cifficiles. Le renvers ment du culte des démons, de l'icolatrie et des oracles, est véritablement l'ou rage du Sauveur du monde.

Chap, xi. Du prétendu silence de l'Ecriture sur les mauva s démons qui présidaient aux oracles. Quand il serait vrai, la tradition constante de l'Eglise de rait suffire pour nous convaincre de cette vérité. L'Ecriture nous conduit naturellement a la croire. Faux prophètes d'Achab inspirés par le dé-mon, comme ceux qui rendaient les oracles chez les pieus. Oracle dans toutes les formes rapporté par

l'Ecriture et attribué au démon. CHAP. XII. Réfutation d'une erreur ridicule fausse ent attribuée aux Pères de l'Eglise. Les dénons n'ont point rendu leurs oracles par des sta tues, mais par les prêtres des idoles dont ils s'emthes, may per les prenes des notes dont la secu-paraient. Les soints Pères n'ont jamais été dans une autre pensée. Ils ont toujours mis une grande différence entre les idoles et les prêtres des idoles. Les démons ne connaissent point l'avenir. Le paganisme n'a pu être en aucune manière une erreur

involontaire et excusable.

Chap. XIII. Troisième raison supposée aux anciens chréti ns : la convenance de leur opinion avec la philosophie de Platon. L'historien avance que presque tous les anciens chrétiens savants ont été toniciens. Réfutation des idées étranges qu'il débite sur ce sujet. Les anciens chrétiens et les Pères de l'Eglise out réfuté fortement les erreurs de Platon,

bien loin d'embrasser sa secte. Силр. XIV. Ce que les Pères ont pensé de Platon par rapport aux autres philosoph s paiens. Il y a eu des herétiques qui se sont égarés en suivant ce phi-losophe, mais il ne s'agit pas ici de ce que les hé-rétiques ont cru sur les oracles. M. de Fonténelle ne peut point justifier ses expressions outrés sur ce sujet par l'exemple de quelques auteurs célè-bres : ce qu'il doit : aire s'il entreprend de les sou-tenir. C'ext en vain qu'il réfute le sentiment de Platon sur les démons, puisque ce n'est pas de l'la tou que les anciens chrétiens out appris l'existence

CHAP. XV. Première raison véritable qui à per-suadé les anciens chrétiens : l'autorité de l'Écriture sainte, qui assure que toutes les divinités du paga-nisme étaient des démons. Les oracles ont toujours été accompagnés de la magie, dont les démons sont les auteurs.

1019

1017

1039

1031

1094

1027

1033

tall

1046

1018

1052

1033

1039

1063

1065

1070

1073

1076

1089

1085

1098

CHAP. XVI. Conformité des oracles des gentils avec ceux que les Juis holatres consultaient, et que l'Erriture nous apprend avoir été ren lus par

les démons. Les prê resses qui rendaient les ora-cies étaient parlaiter ent semblables aux pothonis-ses dont il est parlé dans l'Ecriture. Exarement de M. Van-Dale, qui ne reconnaît point de sémens dans l'Ancien Testament. Sentiment de Vossius sur ceux qui ne reconnaissent que de la fourberte dans

tout ce que l'on rapporte des opérations du démon. Chap. xvn. See nele raison évidente qui confirmait les anciens chrétiens dans leur sentiment sur les oracles : c'est qu'ils en chassment les démons avec une antorité surprenante. Autorité de Tertul-

hen sur co sujet. On ne voit pas ce que M. de Fon-tenel e peut y répondre. Passages de Lactance, de saint Cyprien, de Minurius Félix et de saint Atha-

nase, qui assure que le signe de la creix imposait sib nee aux or icles, et qui provoque les païeus à en

lane l'expérience. Chap, xvm. Exemples du pouvoir des chrétiens sur les démons auteurs des oracles. Les païens mêmes ont été obligés de le reconnalire. Réduta-tion de ce que l'auteur de la République des lettres

prop se pour expliquer le passage de saint Atha-nase. La présence d'un seul chrétien in ounn reudait les oracles nouers et confondait les arospices. Case, xix. Tresione raison qui persusulat les a ciens chré tens que les oracles venaient du dé-mon : c'est qu'ils portaient à toutes sortes de crimes, d'appietés et d'abominations détestables. Ce sont les oragées qui ont commandé les sacritées ou Log im colait des hommes. Ces sacriaces n'ont pu être commandés que par des démons ou des hom-

mes possédés du d'mon. CHAP, AX. Les nièmes oracles on; autorisé les imthap. AX. Les harmes oracles on autorise les im-pudentés détestables qui se commettaient d'us les temples des paiens, dans leurs jeux, dans leurs mystères et dans leurs fêtes. Ils ont enseigné la magie. Ils ont causé une infinité de meurites et de guerres. Ils ont fau mettre au rang des dieux des imples et des scélérats. Ils ont introduit dans le monde le dogme de la nécessité fatale. Conclusion de cette première partie de la Réponse.

DECAIÈNC PARTIE.

# CHAPITRE PREMIER. Dessein de cette seconde par-

tie de la Réponse. Preuves avancées par l'auteur de l'Histoire pour établir son sentiment. Quand les philosophes paiens n'auraient point cru qu'i y ent do sornaturel dans les oracles, il no s'eosnit pas qu'ils aient cru qu'il n'y avait que de la fourberie. Les péripa éticiens n'ont point rejeté les oracles. Il n'y a eu que quelques cyniques et quelques épi-It it y a eu que quelques cynques et quelques epi-curiens qui ne les aient point attribués aux deux; mais ils ne les ont pas attribués pour cela aux four-beries des prêtres des idoles. Méprice de l'auteur touchant un passage d'Eusèbe. Quelques paiens ont pu mépriser les oracles, sans croire qu'ils ne fus-sent que des impostures des hommes. Char. n. L'autorité du petit nombre de ceux qui,

parmi les parens, ont méprisé les oracles, n'est rien en comparaison de ceux qui tes out a mirés. En

matière d'autorités, le plus grand nombre doit toujours l'emporter. Les incrédules sont ordreau ement

moms instruits des raisons de croire, que ceux qui

croient ne le sont de celles qu'ils ont pour ne point croire. Baison de cette différence confirmée par l'expérience. Exemples de cette vérité tirés de L'auteur même. Chap. III. Les anciens chrétiens étaient instruits des raisons qui pouvaient les porter à ne point croire les démons auteurs des racles. Raisonnement pi-

toyable attribué injustement à Eusèbe sur ce sujet. Pourquoi Origène et Eusèbe, quoique très-bien instruits de tout ce qui pouvait faire croire que les démons n'étaient pas les auteurs des oracles, n'ont pas lassé de le croire et de l'enseigner. Clément d'Alexandrie n'a pas été d'un sentiment différent des autres chrétiens sur le sujet des oracles.

CHAP. 18. He la 'acuité que l'on avait à corrompre les oracles. C'est une mauvaise preuve pour mon-trer que les démons u'en étaient pas les auteurs. Rieu n'empéchait les faux prophètes du démon de un poser de faux ora-les, Quelques prophètes de Ancien l'estament en ont quelque os débité de dilables, sans que l'on puisse conclure de la qu'ils ent pas été orannairement inspirés de Dieu

toujou: s rendre des oracles pleins de sagesse et de 1067 mo tération. Chap. v. Autre mauvaise raison pour prouver que les oracles n'étaient que des fourberres : les nou veaux établissements qui s'en sont faits. Il n'est point sûr qu'Ephestion, Antineüs, et Auguste aiet t rembi des oracles dans les temp es qui leur out été co-sa res après leur mort. Quand ils en auraient

rendu, rien n'empêche de les attribuer aux démons, comme tous les autres plus anciens. Or gine des

oracl's, et raisons qui ont porté les d'anous à s'en emparer et à y établir leurs prestiges. Unive vi. L'auteur de l'Histoire se fait fort de persuader les erreurs les plus gro-sières à des nations en a res. Réfutation de cette i lée. Il y a eu des oracles qui se sont étab is de nouveau dans les siecles les clus éclairés, et les anciens y ont conservé toute ieur autorité. Il n'est pas cossible qu'ils aient pu subsister durant tant de siècles, s'il n y avait eu

que de la fourberie toute pare des prêtres des ido-les : d'autant plus que ces oracles commandaient souvent les craantés les plus atroces et les plus capables de révolter tous les la comes. Char, vu. On examine les fourtieries par le moyen despuelles l'anteurs proce que les prêtres des ito-les sé luis feat les peuples. Quelles ont é é ces fourberies, selon lui. Comment il explique la ma-mère la plus ordinaire dont les oracles se ren

daient. Refutation de cette explication. Elle n'est foodée q e sur une crreur, qui est que les prêtre se cachaient dats les statues pour rendre des ora-cles par leur bouche. Les oracles ne se rend dent pas par les statues, mais par les prêtres des idoles.

qui peraissaient transportés d'une foreur que l'on croyalt divine.
Than, viii. Tous les anciens paiens ent reconnu la lureur pour le principe, ou au moins pour une circonstance nécessaire des oracles proprement dits Témoignages de Platon, de Ciréron, d'Aristote, de l'orphyre et de Jamblique sur ce sujet. Entreprisé de l'imposteur Alexandre, sans suite comme sans exemple. Conclusion contre M. de Fontenelle, au sujet de l'erreur sur laquelle il a établi une partie

1057 de son système des fourberies des oracles. 1079 CHAP. 17. Eclaircissements nécessaires sur quelques points particuliers avancés par l'auteur. Il suppose, sans preuve et contre ce qu'il dit ailleurs, que les paiens croyaient tons que les dieux venatent man-ger les victmes qu'on leur immolait. Il croit que le silen e anquel étaient engagés ceux qui étaient initiés aux mystères regardait aussi les oracles. Il aime mieux, sur le sujet des reliques du saint mar tyr Batylas, adopter les frivoles conjectures de M. Van-Dale, que suivre le sentiment de tous les

historiens ecclésiastiques, et surtout de saint Jean

Chap. x. Comment M. de Fontenelle explique les

oracles qui se rendaient sur des billets cachetés. Réfutation de cette explication. Exemple de Trajan qui consulte ainsi l'oracle d'Hénopo'is, et qui est convaincu par là qu'il n'y avait pe int de fourberie humane dans cet oracle. Autre exemple d'un gouverneur de Cilicie qui donnait dans les sentiments des epicuriens. Oracle de Claros consulté par Ger-manicus, et les réflexions peu solides de l'auteur sur ce que Tacite en a rapporté. Chap, xi. Des oracles qui se rendaient en songe.

Comment ils sont expliqués par l'auteur de l'His-toire. Réfutation de l'explication qu'il en donne Les prêtres des idoles n'ont pu par leurs artifices procurer des songes tels qu'en avaient ordinairement ceux qui venaient dormir dans les temples ou ces sortes d'oracles se rendaient. Plusieurs melades ont été guéris par le moyen de ces songes. Un ne doit les attribuer qu'au démon, qui peut en effet causer des songes et guérir certaines maladies, particulièrement cel'es qu'il a causées lui-même. Chap. xu. De l'ambiguité des oracles. Elle ne

prouve point ce que l'auteur prétend. Comme les

démons ne connaissent point certainement l'avenir. ils out été souvent obligés de rendre des oracles

obscurs et ambigus pour cacher leur ignorance. Its en ont néanmoins rendu quelquesois d'assez clairs, particulièrement lorsqu'ils ont prédit dans un lieu ce quals assient vu dans un autre. On ne voit pas commen. M. de Fontenel e peut expliquer ces sortes d'oracles dans son système. On les lui propose pour repondre a ce qu'il deman le d'Eusèbe. iteur semble supposer que les démons ont du

Chrysostome.

CHAP, XIII. Fourberies des ordeles recommes sous

1093

1096

1103

1110

1111

les empereurs paiens. Il y a eu de l'imposture dans quelques oracles, mais elle a été découverte presque aussitôt, parce qu'il n'est pas possible que le mensonge et la fourberie se soutiennent longtemps. Les païeus mêmes y ont été attentifs et en out puni les auteurs. Les oracles n'auraient jamais subsisté aussi lougtemps qu'ils ont fait s'il n'y avait eu que de la fourberie. Souvent, pour ne vouloir point croire des choses fort raisonnables, on s'engage à croire les plus déraisonnables et les plus impossibles.

CHAP. XIV. On n'a découvert les fourberies de quelques oracles que longtemps après l'établisse-ment du christianisme. Parce qu'il y a eu quelques oracles supposés, on ne peut pas conclure que tous les autres l'aient été aussi : au contraire, les faux oracles supposent qu'il y en a eu de véritables. Passages d'Eusèbe pris à contre-sens par l'auteur de l'Histoire. Conclusion de cette seconde partie de la Réponse : Ou ne peut qu'attribuer aux démons · les oracles du paganisme.

#### TROISIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. Raisons générales qui ont dù détourner l'auteur de l'Histoire d'eutreprendre de rainer le sentiment des Peres de l'Eglise touchant dû s'en tenir sur ce sujet à l'autorité de M. Van-Dale. Il suppose aux Pères de l'Eglise une opinion qu'ils n'ont jamais eue. Quel a été leur véritable sentiment. 1099-1100

CHAP. II. On montre qu'Eusèbe n'a point dit que les oracles des paiens aient cessé dans le moment de la naissance de Jésus-Christ, mais seulement après la publication de son Evangile. Eusèbe prouve

son sentiment par le témoignage de l'orphyre. Nou-velle preuve du sentiment de cet auteur, tirée de ses livres de la Démonstration évangélique. CRAP. UL Ce qu'ont pensé les autres Pères de l'Eglise touchant le temps du silence des oracles, et en particulier saint Athanase. Tertullien, saint Cyprien Minutius Félix et Lactance, supposent, com-me lui, que tous les oracles n'avaient point cessé dans le temps de la naissance de Jésus-Christ. Autre preuve tirée du même saint Athanase, qui fait vo.r clairement dans quel sentiment il a été sur ce sujet. Témoignages de saint Cyrille d'Alexandrie, de Théodoret, de Prudence, de l'auteur des Questions et Réponses aux orthodoxes, et de saint Jérôme.

Chap. IV. Eusebe assigne le même temps à la cessation des oracles et à l'extinction de la coutume d'immoler des hommes, c'est-à-dire le temps de la prédication de l'Evangile. Saint Athanase joint ensemble le silence des oracles et l'extinction de l'idolatrie et de la magie, ce qui fait voir dans quel sen-timent il a été touchaut le sujet dont il s'agit. Les saints Pères attribuent ordinairement ce silence au pouvoir du signe de la croix. Ils rapportent eux-mêmes des oracles rendus longtemps après la naisance de J.-C., ce qui montre évidemment qu'ils

n'ont pas été dans le sentiment qu'on leur suppose. CHAP. v. Les païens ont reconnu que leurs oracles avaient cessé après la naissance de Jésus-Christ, comme Strabon, Juvénal, Stace, Lucain, Por-phyre. Témoignage de Plutarque sur ce silence, et

les fausses raisons qu'il en rapporte.

CHAP. VI. Véritable cause du silence des oracles, le pouvoir de Jésus-Christ sur les démons auteurs des oracles. Avec quel empire il l'a exercé par lui-même. Comment il l'a communiqué a ses disciples et à son Eglise. Passages d'Eusèbe. Autres passages de l'actual de Deuteure. M'highar de Tatall de Lactance, de Prudence, d'Origène, de Tertullien et de saint Justin.

CHAP. VII. Passage d'un ancien auteur sur le pouvoir de la croix contre les dieux des païens et leurs oracles. Autorité de saint Irénée, de saint Grégoire de Naziauze, de saint Athanase. Histoire de saint Grégoire de Néocésarée touchant le pouvoir des chrétiens contre les démons. Ce pouvoir a toujours subsisté dans l'Église catholique, et il y subsistera toujours. Conclusions tirées de tous ces passages des Pères contre le sentiment de M. de Fontenelle.

CHAP. viii. Ce qui a persuade les Pères de l'Eglise du silence des oracles, et ensuite les chretiens qui sont venus après eux. Le démon est quelquefois contraint de rendre témoignage à la vérité. Il a cou-

CH CHE

tume néaumoins d'y mêler le mensenge. Kusèbe injustement accusé de n'avoir point fait attention au sens d'un oracle qu'il cite. Cet oracle, bien loin de détruire son sentiment, le fait connaître et le confirme partaitement.

Chap, ix. Du traité de Plutarque sur le silence des oracles. On y trouve une preuve authentique de ce que les Pères de l'Église ont enseigné sur ce sujet. On y voit que, cent ans envison avant la nais-sance de Jesus-Christ, la plupart des oracles avaient déjà cessé. Il se rendait encore des oracles à Delphes du temps de Cicéron. Fausseté de la conjecture qu'apporte l'auteur de l'Histoire pour expliquer le silence des oracles. En quel état se tronvaient, du temps de Plutarque, les temples ou ils étaieut établis.

CHAP. x. Quelque durée que l'on puisse donner à quelques oracles, elle ne peut préjudicier au senti-ment des l'ères de l'Eglise sur leur silence. Les preuves sur lesquelles M. de Fontenelle appure cette longue durée ne sont pas micux choisies. Il ne serait pas surprenant, quand, après la cessation des oracles, on trouverait encore des auteurs qui en produiraient des réponses. Pourquoi les oracles, apres avoir cessé durant quelque temps, ont pu rendre encore des réponses.

CHAP. XI. Réfutation des causes du silence des oracles, rapportées par l'auteur de l'Histoire. On ne peut pas l'attribuer aux édits des empereurs chrétiens contre l'idolàtrie. La plupart des oracles ont cesse avant l'empereur Constantin. On doit plutôt attribuer la décadence de l'idolàtrie a la cessation des oracles, que la cessation des oracles à la déca-dence de l'idolàtric.

Chap. xii. On examine ce que M. de Fontenelle avance, que, quand l'idolàtrie n'eût pas du être abosont les raisons qu'il en apporte. Réfutation de la première, qu'il tire des fourberies et des crimes des prêtres des idoles. Réponse à la seconde, qu'il tire des railleries que quelques philosophes la saient des oracles. Après la naissance de Jésus-Christ, les philosophes et les épicuriens mêmes ont été enphinisophies of les epictriens memes on ete cul-tètés plus que jamais des oracles. Ils y ont ajouté, pour la plupart, la magie et les enchantements. Explication d'un passage de Plutarque, mal entendu par l'auteur de l'Histoire.

CHAP. xur. Réfutation de la troisième raison, rapportée par M. de Fontenelle, pour expliquer la cessation des oracles. Avant la naissance de Jésus-Christ on a consulté les oracles sur des affaires d'aussi petite importance qu'après. Après cette même nais-sance, on les a consultés sur des affaires pour le moins aussi importantes qu'auparavant.

Chap. Xiv. Les Romains, bien loin de mépriser les oracles, y ont été fort attachés. Première preuve tirée de l'entêtement qu'ils avaient pour toute sorte de divinations, pour leurs augures, leurs auspices et leurs livres sibyllins. Il y en avait qui de toutes ces sortes de divinations n'estimaient que les controlles. oracles. Les Romains adoptaient toutes les superstition, des nations étrangères. Ils attribusient a cette prétendue piété la prospérité de leurs armes et la gloire de leur empire. Pourquoi, de toutes les religions, il n'y a eu que la véritable qu'ils n'aient pas voulu recevoir.

CHAP. AV. Seconde preuve de l'estime que les Romains ont toujours faite des oracles : la monière dont ils en ont parlé, comme Tite-Live, Tacties Valère-Maxime, Suétone, Pline l'Ancien, Justin, Quinte-Curce, Pomponius Méla, etc. Cicéron parle les oracles en académicien qui réfute et sontient également le pour et le contre. Son témoignage, pour cette raison, n'est pas recevable. Il a consulté l'oracle de Delphas l'oracle de Delphes.

Cuap. xvi. Troisième preuve que le Romains ne méprisaient pas les oracles : c'est qu'ils en avaient un grand nombre en Italie, et qu'ils consultaient souvent ceux de la Grèce. L'Etat et les empereurs parmi les Romains n'ajoutaient pas moins lot aux oracles que les particuliers. Conclusion de cette troisième partie de la Réponse, en faveur du sev timent des saints Pères et de to s les chrétiens to chant le silence des oracles. Conclusion de tout Pai vrage, et les motifs que l'on a eus pour l'e prendre.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

1118

1121

1124

1126

1128

1130

1131



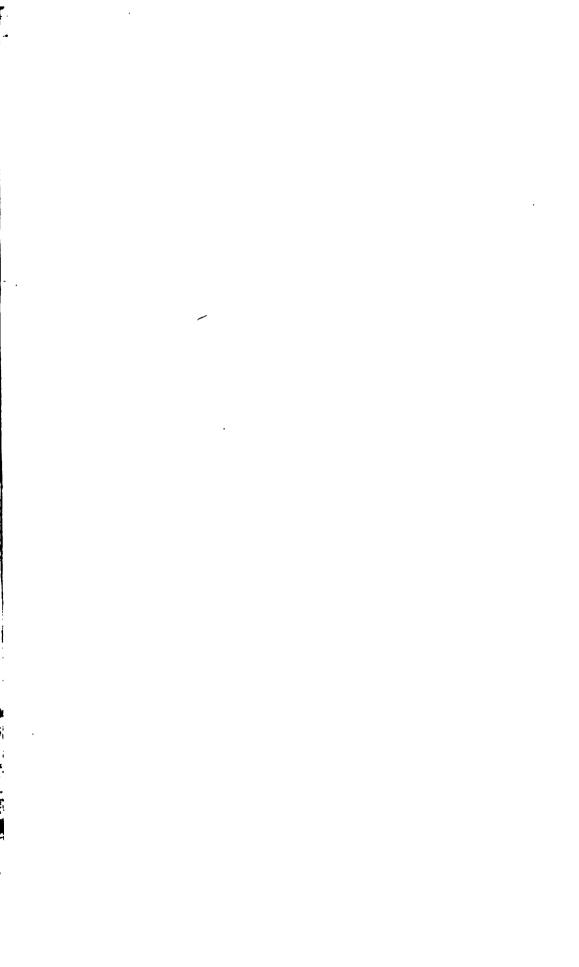

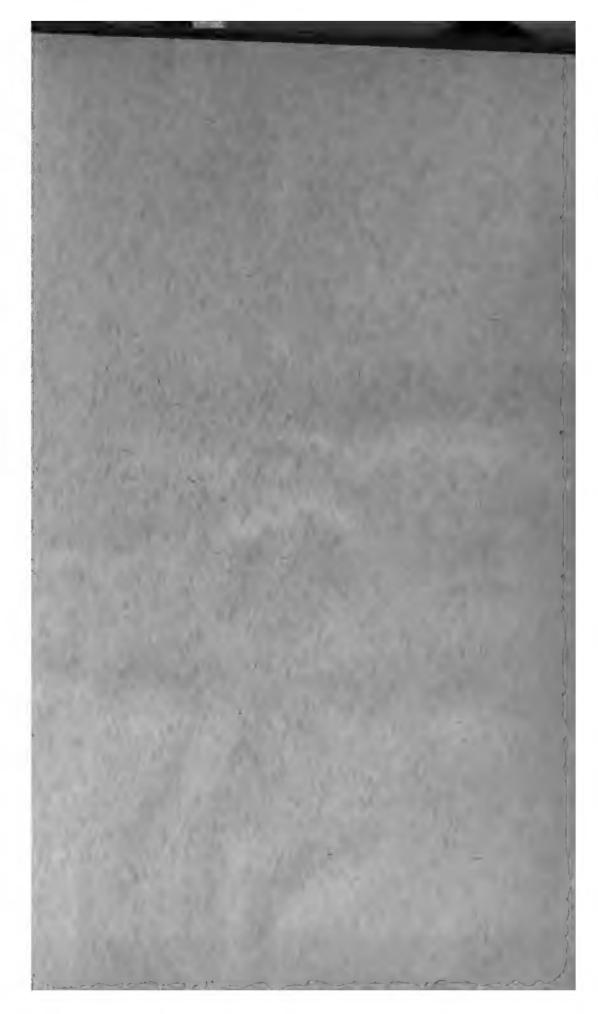

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | J   |        |
|----------|-----|--------|
|          |     |        |
|          |     |        |
|          |     |        |
|          | 7   | 1 - 21 |
|          |     |        |
|          | 8 1 |        |
|          | - 7 |        |
|          |     |        |
| -        |     |        |
|          |     |        |
|          |     |        |
|          |     |        |
| furm 4to |     |        |

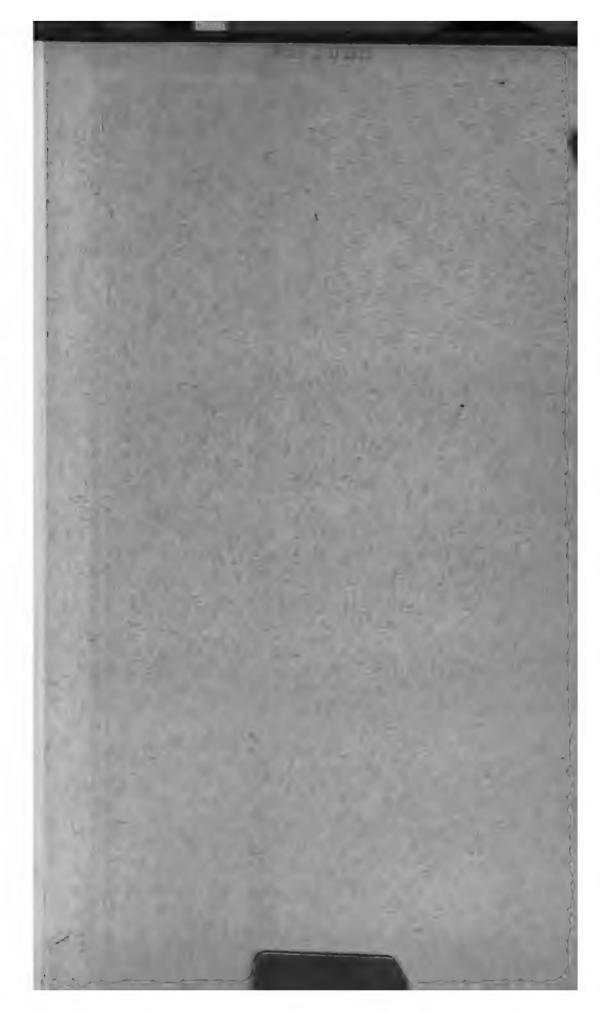

